

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



HISTOIRE
DVROY

CHARLES VI.

DE IEAN IVVENAL

DES VRSINS.

# CHARLES VI. DE IEAN IVVENAL DES VRSINS.

Entrono Bewertittimi & I. B. Chaulest Broopoliti Leneralis.

DE

# CHARLES VI 27035

# ROY DEFRANCE,

ET DES CHOSES MEMORABLES aduenuës durant 42. années de son Regne, depuis 1380. iusques à 1422.

PAR IEAN IVVENAL DES VRSINS, Archeuesque de Rheims.

Augmentée en cette seconde Edition de plusieurs Memoires, Iournaux, Observations Historiques, & Annotations contenans divers Traictez, Contracts, Testamens, & autres Actes & Pieces du mesme temps non encore imprimées.

Par DENYS GODEFROY Conseiller, & Historiographe ordinaire du Roy.



A PARIS,

DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

M. DC. LIII.

# HISTOIRE

DF

# CHARLES VI

# ROY DEFRANCE,

ETDES CHOSES MEMORABLES aducences durant 42. années de son Regne, depuis 1580. insqués à 1422.

PAR IEAN ITVENIL TES TRSINS, Archandque de Theims.

Augmentée en cette seconde Edition de plusseurs Memoires, lournaux, Observations Historiques, & Annorations convergns divers Traictez, Contracts, Telhamens, & autre, Altes & Firees du messite temps non encore imprimées.

Par DENYS GODEEROY Confeiller, & Hyporingles ordinaire du 129.

A PARIS,
DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

M. DC. LIII.



# AV ROW

Page elle il



IRE of work rolls of our

Les sages Politiques conniennent tous en ce poinct, que la connoissance de l'Histoire est absolument necessaire aux grands Monarques, es qu'ils en peuvent tirer de notables auantages dans le gouvernement de leurs Estats. C'est cette estude qui en peu de temps nous fait en quelque

façon viure & conuerser auec les hommes qui nous ont precedé de plusieurs siecles, & qui estend la durée de nostre vie au delà de son commencement, par la science qu'elle nous donne des choses passées, comme si elles nous estoient presentes; & sans elle il seroit impossible de suppleer aux defauts & manquemens de nostre experience, que la durée trop courte de la vie laisseroit toûiours imparfaite. Dans cette vaste estenduë de l'Histoire, il n'y a pas de doute que chacun doit s'appliquer principalement à connoistre celle de sa patrie, qu'il doit aymer par dessus toutes les autres regions de la terre, dans laquelle il paroistroit

estranger, s'il negligeoit de l'apprendre. Et aussi V. M. Sire, tirera beaucoup plus de fruitt & d'utilité de la connoissance de l'Histoire de son Royaume, par les exemples qu'elle y verra plus conformes au genie & naturel des François, que ceux que l'estrangere peut fournir. V. M. SIRE, aura sans doute reconnu la verité de ce que ie luy dis dans la lecture de la vie du Roy Lovis XI. l'un de ses predecesseurs, si naifuement descrite par ce sage & vertueux Cheualier Philippes de Comines, qui a representé ce Prince, grand à la verité, & doué de parties excellentes; mais qui pour s'estre trop attaché à son sens, est

tombé en des inconueniens & dangers extremes. Il a eu toute sa vie l'esprit inquieté de soupçons & de ialousies, il a donné de la terreur dans celuy de tous ses subiets, il.a troublé son repos par la defiance de ses plus proches, & enfin il s'est fait craindre luy mesme à luy mesme. Cét estat, Sire, estoit certainement deplorable, & le recit en doit faire ouurir les yeux aux Princes, & leur faire cognoistre qu'ils ne peuuent regner heureusement, ny viure auec plaisir, s'ils ne sont persuadez que leurs subiets les aiment; que la crainte qu'ils ont de les offenser est la production d'un veritable amour, & le tesmoignage de respect, & non

# PPIT TRE

point l'apprehension de leux coleres ou la crainte des chaftimens Ie pren dray la hardiesse, SIRE, de dire aV. M. que le grand sens du Roy Loves XI. doit estre principalement consideré en ce poinct: Qu'il a eu la dexterité de rompre la force de ses plus puissans ennemis en leur suscitant des affaires, & fomentant les parties qui leur estoient contraires, sans s'engager en une guerre ouverte, dont les suites eussent esté perilleuses, & eussent pû alterer au dedans le repos de l'Estat qu'il a maintenu auec une diligence toute extraordinaire, après auoir éaité les perits dans lesquels il se veid enueloppé par la guerre du Bien-public

# EPABAIRE

à son advenement à la Couronne. Ayant eu l'honneur de dédien il y a quatre ens à V. M. cette Histoire de Philippe de Comines, ie me presente encores à elle pour luy en offir une autre du Regne du Roy CHARLES VI. escrite par Ican Iuuenal des Vrsins, employé dans les plus grandes affaires de son temps: Comme les accidens de ce Regne furent tres-differens de ceux qui accompagnerent tout le temps de Lovis XI. ils fournissent aussi d'autres exemples: V. M. verra un ieune Prince en l'aage de douze ans succeder au Roy CHAR-LES LE SAGE son pere, & recueillir les fruitts de sa prudente &

sage conduite, par laquelle il auoit restably les forces & la reputation de cét Estat affoiblies par les iniustes vsurpations des Anglois, qu'il chassa des plus grandes Prouinces du Royaume, & fit ioüir ses peuples d'un profond repos. Les premieres années du Regne de ce Roy, durant sa minorité, furent gouvernées par Messieurs ses Oncles: les heureux succés & les victoires signalées remportées sur les Anglois & Flamens le de Rose-les rendirent glorieuses & trion-les Flamens le 21. No-uébre 182. phantes; & il sembloit que tant de estant en personne. prosperitez deussent affermir la tranquillité de cét Estat, & l'asseurer contre les reuers de la fortune : Cependant la suite fut toute contraire

aux esperances que l'on en auoit conceuës, d'autant qu'au lieu d'employer le temps de la paix, & l'abondance des biens à fortifier ce Royaume, à faire regner la Iustice, & à preuenir tous les abus qui auroient pû se glisser, les esprits se laisserent corrompre; la volupté, l'ambition, & l'auarice s'establirent auec tant de licence, que dans l'emportement de ces passions furieuses, & pour y satisfaire, les peuples souffrirent des oppressions & violences extraordinaires : Enfin le desordre vint à un tel excés, que l'on eust dit que la dissolution de l'Vomnis niuers estoit proche\*, tant la face des viam suam choses estoit changée. Les reuolutions Genes. 6.12. qui suivirent donnent de l'horreur

à ceux qui se les representent, & lors principalement que l'on considere le rigoureux chastiment dont la Iustice diuine punit les vices & desbordemens des François, enuoyant à leur Roy, Prince d'un tres-bon & tresexcellent naturel, cette fascheuse maladie, qui le mit dans l'impuissance de pouruoir à tant de desordres. Dans cette Histoire, Sire, V. M. considerera, s'il luy plaist, combien il importe au salut du Monarque & de son Empire de reprimer les vices, & de mettre des bornes à l'ambition & à l'auarice des plus puissans, qui attirent la ruine des peuples, & l'affoiblissement des forces & de la reputation de l'Estat. La qualité de

Tres-Chrestien que vous portez, Sire, excite dans vostre ame des sentimens de pieté, qui porteront sans doute V. M. à faire cesser tous les maux & les desordres parmy lesquels l'impieté braue insolemment ce qu'il y a de plus saint dans la Religion: L'inclination qu'elle tesmoigne pour toutes les grandes choses nous fait esperer que nous n'apprendrons plus desormais les malheurs de la France que dans l'Histoire des siecles passez, & que la fascheuse espreuue que nous en auons faite pendant ces derniers mouuemens, ne nous seruira plus qu'à mieux gouster la douceur du calme qu'elle a restably: Qu'elle fera triompher la

Pieté, la Iustice, & les Loix, dont le mespris excite le iuste courroux de la divine Maiesté: Et qu'elle sera comblée pendant tout son Regne des benedictions du Ciel, & des prosperitez de la terre. Ce sont les vœux ardens que fait seluy qui se dit en prosonde reverence,

SIRE,

DE VOSTRE MAIESTE,

Antica of Bacomatter and

Le tres-humble-tres-obeissant, & tres-fidele seruiteur & suiet, DENYS GODEFROY.

Picto, la Inflice, de les I in, dest le resoforis excite le infle corroux de la dissipe Phaiefie. Et quelle for

MIGHAEL HOSPITALIVS,
Franciæ Cancellarius, Epist. ad FRANCISC. TVRNONIVM Cardinalem.

Nec minus oblector Francorum Annalia Regum

gum
Scripta legens, vllo sine fuco prorsus & arte,
Quàm quæ magnifice Græcis conscripta leguntur

Historiis, ægrè speciem retinentia veri.

DE VOSTRE MAIBUTE,

AV

diemannen dident in de sondier.

A seid de sondier de didet.

DELLYS CORRESSON.

# A CAR A CAR

# AV LECTEVR

Ette Histoire, qui fut pour la première fois mise en lumière, à Paris l'an 1614. par Th. Godestroy M. P. est alleguée de plusieurs, & entre autres par Pasquier, en ses Recherches de la France. Vignier aussi en fait mention en sa Bibliotheque Historiale l'an mille quatre cens vingte deux, en ces mots: Maistre Alain Chartier \* Poë- 11 s'est te d' Historiographe François; qui viuoit soubs le Roy bien instisse Charles VII. a escrit une Chronique des faicts! & dopais, qui l'orange gestes d'iceluy, & des affaires de la France. Son passe le viray contemporain a esté Maistre Iean Iuuenal des Vrsins, mais un no-Archeuesque de Duc de Rheims; ensemble aussi Euesque premier Hede Laon, qui a semblablement escrit l'Histoire de son ma de ce temps, auec un Traicté de la Querelle de France Roy. Voyez pag. 411. de contre les Anglois.

Denys, qui luy fut autressois communiquée par le S' le Feure Precepteur du Roy Louys XIII. Pareil-lement où il en fut besoin, il s'ayda des grandes Chroniques de France, imprimées l'an 1476. 1493. & 1514. Car elles se trouvent extraites presques mot pour mot de ceste Histoire, dés l'an mille trois cens quatre-vingt, iusques en l'an mille quatre cens trois, que nostre Autheur poursuit beaucoup plus amplement, & auec plusieurs particularitez, iusques à la mort du Roy Charles VI.

Or ce qui le fit resoudre de la donner au public, c'est qu'elle est escrite par vn grand Prelat, lequel l'an mille quatre cens seize fut fait Conseiller & Maistre des Requestes de l'Hostel de Charles Dauphin, depuis Septiesme du nom Roy de France; aprés, a esté son Aduocat au Parlement de Paris transferé à Poictiers; & en suite Euesque de Beauuais, puis de Laon, & finalement Archeuesque de Rheims l'espace de vingtquatre ans. Et par ainsi vray-semblablement ne dit rien pour la pluspart sans bons Memoires, & qu'il n'ait veu, ou peu apprendre de ceux qui estoient presens és affaires qui se passoient : Et nommément en a peu sçauoir vne bonne partie de son pere (duquel, il parle souuent \*) qui fut vn long-temps Garde de la Preuosté des Marchands de Paris, & depuis Aduocat du Roy au Parlement, & Chancelier du Dauphin.

Auec cela la verité y est exactement obseruée; & ce qui concerne la Dignité, & Maiesté, & les droicts de nos Roys en diuers poincts, y est non moins sidelement recité. Et comme Froissart & Monstrelet enclinent du costé des Bour-

guignons, taisans ce qui condamne leur faction,

\* Pag. 70 564. 661. 662.664.

ceste Histoire monstre au contraire ce qui fait pour la desense & iuste querelle de ceux qu'on appelloit Orleannois, ou Armagnacs. Sans neantmoins qu'elle oublie les iugemens de Dieu notables sur ceux (de quelque party, & quelques grands qu'ils ayent esté) dont les actions ont esté tournées au mal; & qui meus d'ambition, auarice, vengeance, & semblables passions, ont esté cause des malheurs qui s'en sont ensuiuis. Qui est la raison pourquoy l'Autheur ne se nomme point, mesme en vn endroit, \* pour n'estre \* Pag. 376. cogneu, veut faire croire qu'il estoit natif du Diocese de Chaalons, & auoir esté seruiteur & commensal des Ducs de Bourgongne.

Au reste, pour ce qui est du langage, on la verra en celuy que l'Autheur l'a escrit, à sçauoir sans fard, & sans artifice. N'y ayant ozé ny voulu rien changer, faisant plus d'estat de sa naïsueté, que tout ce que l'on pourroit apporter à la polir, qui ne seruiroit qu'à gaster l'ouurage, & en alterer le sens.

Quant au dessein de ceste seconde edition il est tel: Comme les exemplaires de la premiere en estoient deuenus tout à fait rares, il y a nombre d'années que ledit S<sup>r</sup> Godefroy M. P. iugeant auec plusieurs autres, de son importance, & vtilité, estoit dans la volonté de la faire reimprimer, auec augmentation des Annotations sur icelle: Mais entr'autres grandes affaires qui l'en ont continuellement diuerty, les longues & penibles occupations, par lesquelles, sur ses derniers iours, il sur retenu à Munster pendant six années, lors de ceste importante & dissicile Negotiation, à l'aduancement & conclusion de laquellé, par vn zele de

paix il employa iusques à sa vie; le reduisirent dans l'impossibilité d'accomplir sa resolution, qu'à son defaut il me recommanda diuerses sois, & m'en chargea comme d'vn ouurage de consequence: De sorte que ie ne sais à present que suiure ses traces, sur son proiet, & saire paroistre son in-

tention qu'il m'auoit comme inspirée.

Or parmy tant d'exquis & excellens labeurs que l'Imprimerie Royale du Louure ne cesse de mettre au iour, celui-cy a esté iugé digne d'estre paré de ces agreables caracteres, qui attirent aussi-tost l'admiration de ceux qui les voyent. I'auois desia tiré de la mesme Presse en 1649. les Memoires si fameux de l'illustre Philippes de Comines, qui comprennent vn interualle de trente-quatre années, depuis 1464. iusques à 1498. Auiourd'huy nous reprenons de plus haut, sçauoir depuis 1380. iusques en 1422. qui est vn espace de quarante-deux ans, dans le dessein de donner en bref dequoy ioindre ensemble ces deux Trauaux, par la publication d'vne Histoire de Charles VII. non encores imprimée, commençant où cesse de regner Charles VI. & finissant où commence Louys XI. qui sera vne suite sans discontinuation de quelques six vingts années: esperant en aprés de donner successivement en mesme forme & caractere d'autres Historiens François non encor publiez, tous Autheurs contemporains comme les plus croyables & dignes de foy: Et ce pour le plus grand enrichissement & ornement de nostre Histoire de France.

Après Jean Juuenal des Vrsins nous auons fait \*Pag. 401. suiure vn Abregé \* d'Histoire Chronologique du mes-me Roy Charles VI. non encor imprimé, com-

mençant mille quatre cens, iusques en mille quatre cens soixante-sept.

Puis vne autre Histoire Chronologique\* de ce Prin-\*Pag.411. ce par le susmentionné Berry, premier Heraut d'Armes de Charles VII. depuis 1402. iusques à 1455.

De suite sont les Memoires \* d'vn nommé Pierre \* Pag. 445. de Fenin Escuyer & Pannetier de Charles VI. qui commencent 1407. & finissent 1422. qui iusques

à present n'auoient esté mis au iour.

Aprés vient vn Iournal \* attribué communé-\*Pag-497. ment à vn Bourgeois de Paris, grand partisan de Bourgongne; Piece notable & curieuse, non encore veuë, laquelle contient depuis 1409. iusques en 1449.

En dernier lieu suivent les Annotations \* sur tout \* Page 5312. le general de cette Histoire, fort amples, & remplies de Pieces tres-remarquables, vierges pour la pluspart, c'est à dire non encore publiées, dont le détail est mis à part dans vne Table exacte.

Voila l'ordre tenu en la disposition de ce Recueil Historique. Et dautant que cette Histoire dans l'Original de son Autheur ne s'est trouvée divisée par chapitres, contre ce qui est ordinairement vsité en telles matieres; asin d'y suppléer, il a esté trouvé à propos de faire vne briefue & succinte collection, comme par extraict & abregé, du contenu en icelle, distribuée par chaque année, pour la plus grande facilité du Lecteur.

Reste de rendre tesmoignage au public de ceux qui ont le plus seruy à ce trauail, Messieurs Dupuy Conseiller du Roy en ses Conseils, & Prieur de Sainct Sauueur, Ioly Chanoine de Nostre-Dame de Paris, de Vyon sieur d'Herouual Au-

diteur des Comptes, & de Saintle-Marthe Historiographes de France y ont tellement fourny & contribué, que si leur modestie ne me retenoit ie les en publierois les principaux Autheurs: outre l'occasion legitime que i'aurois en ce rencontre d'énoncer leur merite & capacité: mais du moins ne puis-ie taire l'obligation particuliere que ie leur ay de ne m'auoir rien espargné, ains d'auoir tres-liberalement communiqué tout ce qu'ils ont creu pouvoir estre vtile en ce rencontre; & ce auec zele, & franchise non commune: Sans aussi obmettre les bons conseils & aduis dont ils m'ont fauorablement aydé sur l'ordre & la disposition de ce Recueil: De sorte que tout bien examiné, il se trouuera que ce qui peut rester & estre dit en quelque sorte du mien, n'est que la bien moindre partie: Et c'est en cela que le present, qui en est fait au public, n'en doit estre estimé que plus riche & plus recommandable: Aussi n'ay-ie autre esgard, sinon que la lecture de cette Histoire serue à la seule gloire de Dieu, en incitant les hommes par tous moyens à luy rendre toute obeissance & fidelité; afin qu'estans du moins touchez par l'apprehension de ses iugemens terribles, ils ayent vne saincle crainte de ses Commandemens; Et soient en suite esseuez au desir ardent de luy porter l'amour pur & filial qui luy est si raisonnablement deu par ses creatures.

-white complete and

Quelques Annotations & remarques particulieres sur le nom, & les divers Ouvrages de Iean Iuuenal des Vrsins, Autheur de l'Histoire suivante du Roy Charles VI. Auec aucuns tesmoignages advantageux rendus à sa memoire.

VAGVIN, in Carolo Sexto, parle tres-honorablement de la Famille des Ursins Parisienne, la faisant venir de la Romanie.

Bartholomæus Chasseneus Æduns, ex Aduocato Regis Æduensi & Montesinerio, Senator Parisiensis, postea Prases Senatus Aquensis, prima parte Catalogi gloriæ Mundi, consideratione sexagesima prima: An liceat ambire seu appetere dignitatem aut officium. Et apud Francos Guaguinus lib. 9. cap. 3. refert quòd cum Ioannes Solle illus \* homo sine con-18. trouersia eruditus & iustus, duo gubernacula in Vrbe Parisiensi gestiset, non inscius quanta sollicitudinis erat virique officio inseruire, Regem Carolum Sextum adiuit, enarrans curas qua bino Magistratu incumberent, alteri vix se satu posse, orare vi se vno abdicare posset. Deputatur in eius locum Ioannes Ivvenellus \* inter Parlamenteos Aduoca-\* Pas. 70. tos boni nominis & probitatis vir. Hac recitat Guilielmus \* Benedicti in sua repetitione, c. Raynutius. In verbo duas habens silias. extra de testamentis.

Ledit Jean Iuuenal des Vrsins premier du nom, estoit pere de nostre Autheur, portant mesme nom. Il sut nommé vn des Executeurs du Testament de Louys de Sancerre Connestable de France, l'an mille quatre cens deux, ainsi 1402. qu'il se peut voir pag. 739. lig. 53. des Annotations mises en suite de cette Histoire, en ces termes : Ledit Testateur nomme & essit par ces presentes ses Executeurs & seaux Commissaires, tres-haut, tres-noble, & tres-excellent Prince Monsieur Louys Duc d'Orleans, &c. ses tres-chers & bien-amez, Maistre Henry de Marle President en Parlement, Maistre Iehan Iouuenel Aduocat & Conseiller du Roy nostre Sire en son Parlement à Paris, &c.

Extraict d'vn compte de M' Guillaume Charrier Rece-

ueur general des finances, depuis l'an 1419. lequel est gardé

en la Chambre des Comptes.

A Messire Jehan Iouuenel Cheualier, Conseiller & President au Parlement du Roy, & de Monsieur le Regent, à Toulouse, la somme de cinq cens liures, que mondir Seigneur par ses Lettres données le 23. Juillet 1420. luy a donnée, tant pour confideration des grandes charges, missions & despens qu'il auoit eus & soustenus, à auoir esté par l'ordonnance & commandement de mondit Seigneur, de la ville de Poictiers au pays de Languedoc exercer son Office audit lieu de Toulouse; & aussi pour aucunement le releuer des pertes & dommages qu'il auoit cuës & soustenues en la ville de Paris, par les rebelles & aduersaires dudit Seigneur.

Papire Masson liure quatriesme de ses Annales de France, imprimées à Paris l'an 1578. Soubs Charles VI. pag. 499. escrit cecy: Ioannes Iuuenalis Vrsinus, ex Aduocato sisci,

Episcopus Bellouacorum, refert Carolum in illo furore (il entend de cette maladie furieuse qui luy prit en 1392. \* en al-

lant faire la guerre au Duc de Bretagne) nihil molestius atque acerbius tulisse, qu'am si quis Anglia, Anglorumve mentionem \* faceret, & purpureas cruces Anglica militia signa plurimum execrari solitum. Et soubs Charles V II. pag. 512. vixit hoc Rege Ioannes Gerso magni inter Theologos nominis, & Ioannes Iuuenalis Vrsinus, ex Aduocato fisci, Pontifex Bellouacorum, cuius libros aliquot ad Carolum Regem, nondum editos, euoluimus, plenos sapientia, & singularis erga Rempublicam animi. Et dans vne Table mise à la fin desdites Annales, intitulée Scriptorum nomina quorum testimonio, & auctoritate in suis Annalibus Papirius Massonus vsus

est, Ioannes Iuuenalis Vrsinus, ex Bibliotheca viri clarisimi D. Cheuernij, manuscriptus, est allegué.

Extraict du Liure xiv. de l'Histoire Genealogique de la Maison de France, recueillie par Sceuole & Louys de Saincte-Marthe freres iumeaux, Conseillers & Historiographes ordinaires du Roy, imprimée l'an 1647. troisiesme edition, Tome premier, page 625.

Outre l'Autheur des Grandes Annales de France, qui a descrit le Regne de ce Roy Charles VI. Froissart, & Monstrelet y ont trauaillé, & Jean Iuuenal des Vrsins Archeues-

Digitized by Google

cheuesque de Reims a fait le mesme; neantmoins c'est plus naifuement, & selon la verité des choses passées : Cat comme Froissart & Monstrelet enclinent du costé des Bourguignons; ce digne Prelat de bonne naissance, & de bon sens, qui fut employé par les Roys en affaires importantes, & cut des charges honorables, monstre, au contraire de ces Escriuains, ce qui fait pour la desense & la iuste querele des Orleanois: Il est dautant plus digne de foy, qu'il a esté tesmoin oculaire de la pluspart de ce qu'il escrit. De nagueres cette Histoire a esté mise en lumiere par le soin & la diligence de Theodore Godefroy Historiographe du Roy, Personnage grandement versé en la cognoissance de l'Histoire, & de ce qui concerne les droicts & prerogatiues de nos Roys & leur Couronne. D'ailleurs Guy de Monceaux, & Philippe de Villette Abbez de Sainct Denys firent descrire en Langue Latine la vie du mesme Roy, elle se trouue manuscrite dans l'exquise Bibliotheque de Monsieur de Thou.

Catalogue des autres Ouurages de Jean Iuuenal des Vrsins non encor imprimez.

Extrait d'un Liure manuscrit de Monsieur Dupuy, cotté 519. qui porte pour titre au dos, Diuers Discours de Jean Iuuenal Archeuesque de Reims, Autheur de l'Histoire du Roy Charles VI.

T au dedans de ce Volume, Diuers Discours de Messire fean Iuuenal des Vrsins Euesque de Beauuais, puis Euesque de Laon l'an 1443. & enfin Archeuesque de Reims, qui viuoit des Regnes des Roys Charles V II. & Louys X I. Ca pieca, on

Epistre de Iean Iuuenal des Ursins Eucsque & Comte de les, pourront Beauuais, pour enuoyer aux trois Estats tenus à Blois l'an entrer dans l'Histoire mille quatre cens trente-trois.

page 1 suiuante de

Epistre dudit Euesque à vne Assemblée tenuë à Orleans Roy Charpar ordre du Roy, pour sçauoir s'il entendroit à vne paix auec l'Anglois.

page 19

Discours dudit des Vrsins, touchant les questions & differens entre les Roys de France & d'Angleterre, 1436. p. 95

Discours dudit lean Innenal lors Eucsque & Duc de Laon, à Messire Guillaume Innenal des Vrsins Cheualier, Seigneur & Baron de Treignel, Chancelier de France, son frere, sur le faict de la Instice, & la charge de Chancellerie.

p. 153

Remonstrance faite par ledit des Vrsins lors Archeuesque & Duc de Reims, & premier Pair de France, pour la reformation du Royaume, principalement concernant les Gens d'Eglise.

pag. 213

Exhortation dudit Archeuesque au Roy, de faire misericorde à Iean Duc d'Alençon criminel de leze-Maiesté, 1458. pag. 338

Aduis dudit des Vrsins, lors Euesque de Beauuais, à ceux qui auoient le gouvernement de sa Iurisdiction tant spirituelle que temporelle.

pag. 347. b

Proposition faite par ledit Euesque de Beauuais à haut & puissant Prince le Comte d'Eu, Lieutenant general du Roy.

pag. 360

Harangue dudit des Vrsins Archeuesque de Reims au Roy Louys XI. auant son Sacre, 1461. pag. 364.

Harangue dudit Archeuesque aux trois Estats tenus à pag. 367

Ce sur vne deliberation saite à Tours aux trois Estats par cét Archeuesque, lequel en outre a composé vn Discours Du droict de Charles VII. au Royaume de France, & particulierement aux Duchez de Normandie, Guyenne, Aniou, & Touraine, & aux Comtez de Poictou, du Maine, & de Ponthieu, contre les Pretentions du Roy d'Angleterre, mis par escrit du commandement dudit Roy, en l'an 1444, duquel Traité il y a vn Exemplaire en la Bibliotheque du Roy, auec plusieurs autres Liures de ce mesme Autheur.



## SOMMAIRE ET ABREGE'

DV CONTENV EN L'HISTOIRE

# DV ROY CHARLES VI.

DE IEAN IVVENAL DES VRSINS:

Diuisé par les années de son Regne.

TABLE GENEALOGIQUE pour monstrer la proximimité entre les Princes du Sang de France, desquels il est frequemment parlé dans cette Histoire.

## M. CCCLXXX.

ORT du Roy Charles V. page 1. à qui succede Charles VI. son fils. Ancienne auersion des Anglois contre la France. Assemblée tenuë pour aduiser au Gouuernement du Royaume. Louys Duc d'Aniou pretend la Regence pendant le bas aage du Roy son neueu. Pierre d'Orgemont principal du Conseil du Roy, pag. 2. Iean des Marcs Aduocat du Roy en Parlement. Raisons pour aduancer les Sacres des Roys si ieunes qu'ils soient, par l'exemple du Roy Sainct Louys. La guerre & la iustice exercées soubs le nom du Roy mineur, pag. 3. Le differend pour la Regence est remis à Arbitres, qui adiugent l'education du Roy aux Ducs de Bourgongne, t) de Bourbon, Et le maniement des finances au Duc d'Aniou. Pilleries en France. Charles VI. enclin aux armes, 4. Le Cardinal d'Amiens Romain, mal-voulu du Roy est du peuple se retire. Olivier de Clisson est fait Connestable après le refus de Louys de Sancerre, en suite de la mort de Bertrand du Guesclin. Tresor du Roy en gros lingots d'or pris par le Duc d'Aniou, 5. Sacre de Charles VI. à Rheims. Philippes le Hardy Duc de Bourgongne precede son frere aisné à ce Sacre. Le Roy fuit d'entendre les plaintes de ses Subiets. Coustume ancienne des Roys d'aller faire pricres à l'Abbaye de S. Denys aprés leurs Sacres. Crys anciens de Noël aux entrées solennelles des Roys, 6. Maux causez par les gens de guerre. Plaintes contre le Regent. Preuost des Marchands de Paris forcé par le peuple de faire Assemblée de Ville. Miles de Dormans Euesque de Beauuais, Chancelier de France. Suppression des Aydes accordée au Peuple sousseué. 7. Esmotion contre les Iuiss W Juriers. Rauages des Anglois en France, à la faueur de Iean IV. Duc Õ ij

## SOMMAIRE DE L'HISTOIRE

de Bretagne, vers lequel le Roy enuoye ses Ambassadeurs. Arnaud de Covbie President au Parlement, 8. Siege de Nante par les Anglois, qui sont desfaits par les François. Assemblée des Notables pour l'imposition de douze deniers pour liure. Pelerinage du Roy à Sainct Denys, 9. Deuise prise par le Roy au subiet d'un cerf pris à la chasse,

## M. CCCLXXXI.

MBASSADEURS d'Espagne & d'Hongrie en France en faueur de l'eslection du Pape Vrbain VI. Henry Second est fait Roy de Castille à l'ayde des François en la place de Pierre dit le Cruel. Le Duc d'Aniou Regent, Prince fort aduisé, 10. Clement Septiesme recognu Pape legitime par les François of Anglois. Violente eflection d'Vrbain Sixiesme. Grand Schisme dans l'Eglisc. Auarice des Cardinaux, Reformations & Graces expectatiues. Exaction de la Chambre Apostolique, 11. Remonstrances de l'Vniuersité de Paris contre les abus de la Cour Papale. Lettre d'Vrbain Sixies\_ me à ladite V niuersité. V iolence du Regent contre icelle V niuersité. Permisfion de Clement VII. au Regent de leuer vn Dixiesme sur les Benefices. Iean Duc de Berry oncle du Roy, pourueu des Gouuernemens de Languedoc & Guyenne, à quoy s'oppose le Comte de Foix, 12. Exaction en Poicton par son gouvernement: Le Roy baille l'Orislamme à Pierre de Villiers. Pilleries en Languedoc par son nouueau Gouverneur. Assemblée à Toulouse des trois Estats du Pays. Le Duc de Berry desfait par le Comte de Foix, qui luy quitta toutesfois le Gouuernement du Languedoc pour la paix du pays, 13. Hugues Aubriot Preuost de Paris accusé d'heresies, est condamné à prison perpetuclle. Louys Comte de Flandres fait exaction sur ses subiets, 14. Ledit Comte assiege la ville de Gand, qui se deffend, & prend pour chef Iacques Arteuelle, qui deffait ce Comte en bataille, 15. Procession du precieux Sang à Bruges, en laquelle ledit Comte fut surpris par les Gantois. Louys Premier Duc d'Aniou adopté par Ieanne Premiere Reyne de Naples & de Sicile, qui est arrestée prisonniere par Charles Prince de Tarente, & meurt, 16. Exploicts du Mareschal de Sancerre contre les Anglois en Limosin. Bout de l'an du deceds du Roy Charles V. fait solemnellement à Sainct Denys par son fils. Prolongation de Trefues entre France & Angleterre. Hommage fait par Iean IV. Duc de Bretagne au Roy,

### M. CCCLXXXII.

PARIS donne exemple aux autres villes, qui s'opposent au restablissement des Aydes, & du douziesme denier, 17. Sedition à Roüen où les Priuileges de l'Abbaye Saince Oüen sont perdus. Esmotions des peuples contre les Nobles. Vn Archeuesque de Cantorbery en Angleterre tué en pre-

## DV ROY CHARLES VI.

sence de son Roy. Cautelles du Duc d'Anion pour amuser le peuple de Paris pendant qu'il establissoit sur eux des imposts. Commencement de sedition aux Halles au suiet d'une vendeuze d'herbes, 18. Sousseuement contre le restablissement des imposts. Deliurance d'Hugues Aubriot, qui estoit prisonnier, faite par le peuple mutiné, qui le veut faire son chef, mais il s'enfuit. Monstre produit par une vache, 19. Apparition de globes de feu sur Paris. Parisiens se repentent de leurs séditions passées. Assemblée des trois Estats à Compiegne. Harangue d'Arnaud de Corbie premier Pressdent, pour prouuer la necessité du restablissement des Aydes, 20. Accord pour le pardon & retour du Roy à Paris. Contribution faite par la ville de Paris dont les Ecclesiastiques sont exempts. Te Deum chanté pour le retour du Roy à Paris. Mort de Marguerite Comtesse de Flandre. Mariage de Philippes le Hardy Duc de Bourgongne auec l'heritiere de Flandres, 21. Le Duc d'Aniou s'achemine à la conqueste de Naples , est receu à Auignon par le Pape Clement Septiesme, qui enuoye des Cardinaux au deuant de luy, 👸 l'inuestit de ce Royaumc : Est receu 🤁 reconnu par les Prouençaux pour leur Seigneur, 22. Iustice faite d'un qui vouloit empoisonner ledit Duc. Rebellion renouuellée des Gantois contre leur Comte soubs Arteuelle leur chef, 23. Deffaite dudit Comte. Oudenarde deffendu par les François. Le Roy menacé par Arteuelle. Le Comte de Flandres implore la protection du Roy contre son vassal, 24. Le Roy en personne va secourir ce Comte. Descente de la Chasse de Sainct Denys. L'Orislamme consiée à Pierre de Villiers. Anglois deffaits par mer par ceux de Normandie. Exploicts du Mareschal de Sancerre contre les Anglois, 25. Grande resistance des François dans Oudenarde assiegé par les Flamens, 26. Arriuée du Roy à Arras. Le pont de Comines pris & repris, 27. Commencement de deffaite des Flamens par les François, 28. Jean de Vienne Admiral de France. Ipre se rend au Roy. Prise de Damme en Flandre par les François, 29. Disposition de l'armée du Roy contre les Flamens. Euesque de Beauuais en armes. Les gens de cheual de l'armée du Roy se mettent à pied pour combatre. Multitude de Corbeaux, & le temps deuenu fort obscur peu auant le choq des deux armées. L'Oriflamme estant desployée le temps s'esclaireit tout à Crys de Nostre-Dame, Mont-ioye, & Sainct Denys. Furieux Combat à Rosebec où les François furent victorieux des Flamans. Le siege d'Oudenarde abandonné par ceux de Flandres, 31. Le corps d'Arteuelle trouué parmy les morts. Resolution d'un Capitaine Flamant à la mort. Pillage de Courtray. L'Oriflamme remise par le Roy à Sainct Denys, où il fait son offrande, 32. Retour du Roy en armes à Paris, où il fait emprisonner & decapiter aucuns habitans. Les chaisnes de Paris transportées au Bois de Vincennes , 33. Restablissement des imposts & gabelles sur Paris. Iean des Mares Aduocat du Roy en Parlement, condamné à mort par haine des Ducs de Berry & Bourgongne, a la teste tranchée aux Halles. Lict de Justice du Roy tenu sur les degrez du Palais de Paris. Harangue du Chancelier d'Orgemont, 34. Pardon du Roy aux Parisiens, moyennant qu'ils luy ō iij

## SOMMAIRE DE L'HISTOIRE

baillassent la moitié de tous leurs biens. Punitions fort seueres à Roüen pour mesme cause qu'à Paris. Prisonniers deliurez en memoire de la Resurrection de nostre Seigneur Lesus-Christ. Finances mal employées,

## M. CCCLXXXIII.

SEDITIONS en Angleterre. Archeuesque de Cantorbery tué. Pelerinage du Roy à Chartres. Esmeute dans Orleans, 36. Rauages des Anglois en Flandres. Orislamme baillée à Guy de la Trimoüille. Persidie des Gantois, 37. Le Roy secourt la ville d'Y pre assegée par les Anglois. Prise et bruslement de Grauelines par les François, 38. Vaillance de Philippes d'Artois Comte d'Eu, 39. Anglois receus à composition dans Bourbourg par l'entremise du Duc de Bretagne. Pilleur d'Eglise chastié miraculeusement. Orislamme remise à Sainct Denys. Mort de Louys de Male Comte de Flandres, auquel succede Philippe le Hardy son gendre, oncle du Roy, 40. Anglois doubles & dissimulez en leurs paroles. Expedition de Louys Duc de Bourbon en Afrique contre les Sarrasins,

## M. CCCLXXXIV.

RVAVTEZ des Communes en Poictou (1) ailleurs, reprimées. Accueil fait dans Auignon par le Pape Clement VII. à Jean Duc de Berry oncle du Roy,

#### M. CCCLXXXV.

RANDE question pour descouurir où veritablement estoit le Corps de I Sainct Denys, 42. Amaurabaquin Prince des Turcs. Reception du Roy d'Armenie en France, 43. Mort de Louys I. Duc d'Aniou, Roy de Sicile. Exemple contre ces vastes entreprises. Persidie de Pierre de Craon. Processions en France pour les biens de la terre. Le Duc de Berry oncle du Roy employé en Ambassade. Changement & affoiblissement des Monnoyes au dommage du Royaume, 45. Entreprise par poison sur la vie des Ducs de Berry & de Bourgongne. Taille excessue en France, 46. Armée nauale des François contre l'Angleterre, 47. François peu assistez des Escossois contre les Anglois leurs ennemis communs. Retour de l'Admival de Vienne en France $\,$  aprés sa descente en  $\,$  Angleterre $\,$  , 49.  $\,$ assaut de Damme proche Brugge par les François, 50. Don fait par le R vy de l'Escluse au Duc de Bourgongne son oncle. Grande auersion des Ganton & Zelandois contre la domination Françoise. Exemple d'inhumanité estrange. Auarice des Cardinaux estans auec Clement VII. à Aui-

gnon pour subuenir à leur luxe, 51. Ordonnance contre le transport de deniers hors le Royaume, & touchant l'employ des reuenus Ecclesiastiques. Traité du Roy auec les Flamens. Mariage du Roy auec Isabeau de Bauiere dans Amiens. Disme de l'Abbaye de Sainel Denys moderée, 52. Pierre de Courtenay Anglois, faisant armes contre le sieur de Clary François, est par luy vaincu,

### M. CCCLXXXVI.

E Roy d'Armenie s'entremet de paix entre France & Angleterre. , Conferences de Boulogne & Calais pour cét effect , mais sans fruict, à cause des demandes hautaines des Anglois, 34. Grand appareil de guerre en France contre les Anglois, 55. Victoire des Portugais sur les Espagnols. Oliuier du Guesclin va au secours d'Espagne. Accord entre les Roys de Castille & Portugal, 56. Grande mortalité en Espagne. Mariage du fils du Duc de Berry auec Catherine sœur du Roy. L'Oristamme ne se deuoit prendre sinon lors qu'il estoit question de la desense du Royaume. Le Duc de Berry est cause de rompre une grande entreprise sur l'Anglesorre, 57. Naissance & mort du fils aisné du Roy. Furieux vents & tonnerres. Miracle de la saincte Hostie. Machine en forme de Ville de bois portative, 58. Mort de Charles I. dit le Mauuais, Roy de Nauarre. Pratique By vsage des gages de bataille,

### M. CCCLXXXVII.

PROCESSIONS pour faire cesser les maladies. Aduantage remporté sur mer par les Normans sur les Anglois, 60. Pierre de Luxembourg Cardinal meurt à Arragon, fait miracles, & est canonizé. Iean IV. Duc de Bretagne fait mettre en prison le Connestable de Clisson, 61. Le Duc de Bretagne adiourné pour crime de leze-Maiesté à comparoir deuant le Roy à Orleans. Disputes publiques touchant l'immaculée Conception de la Saincée Vierge, 62. Grands troubles en Angleterre contre le Roy Richard II. qui est desfait par les Nobles mescontens de son gouvernement,

### M.MCCCLXXXVIII.

D'Aix faite entre le Duc de Bretagne es le Connestable par l'entremise des Ducs de Berry es Bourgongne. Doctrine contraîre à la croyance de l'immaculée Gonception de la Sainche Vierge, condamnée par l'Université de Paris. Un Hermite inuite le Roy à soulager son peuple, 66. Opiniastreté d'un Duc de Gueldres lequel auoit enuoyé desser le Roy, qui le met à ta rai-

### SOMMAIRE DE L'HISTOIRE

fon, 67. Le Conseil du Roy est d'aduis qu'il gouverne seul doresnauant les affaires du Royaume, 68. Le Roy congedie ses oncles, & les esloigne du gouvernement. Cardinal de Laon empoisonné. Le Roy compose un nouveau Conseil, puis renouvelle & consirme les anciennes Ordonnances. Desplaisir du Duc de Bourgongne de n'auoir plus de part aux affaires, 69. Origine de la famille des Vrsins. Restablissement de la charge de Prevost des Marchands de Paris, dont sut pourveu Jean Iuvenal des Vrsins, 70. La navigation sur Marne renduë plus aisée à l'avantage de Paris. Accusation d'un Religieux Benedictin contre le Duc de Berry, à causes des exactions qu'il faisoit dans son Gouvernement de Languedoc,

### M. CCCLXXXIX.

NTREE à Paris de la Reyne Isabeau de Bauiere, 71. Armoiries de 🗕 France reduites à trois Fleurs de lys, qui estoient auparauant sans nombre. Sauoisy un des familiers du Roy. Le Roy se trauestit pour voir ladite Entrée sans estre reconnu, 72. Le Roy dans Sainct Denys fait Cheualiers ses cousins Louys II. & Charles d'Anion. Dissolutions sont cause de grands maux. Le Roy fait faire en sa presence dans Sainct Denys un Seruice, funebre à la memoire du Connestable du Guesclin, mort neuf ans auparauant Mariage en secondes nopces du Duc de Berry auec Jeanne de Bologne. Trefues pour trois ans entre France & Angleterre. La Chambre des Comptes s'oppose aux dons immenses du Roy. Le Sieur de Nouiant Surintendant Graces faites par le Roy en resiouyssance de la grossesse des finances, 74. de la Reyne sa femme, laquelle fait son Entrée, est sacrée es couronnée à Paris. Grande oppression du peuple. Presens du Roy à l'Eglise Sainct Denys, 75. Entrée du Roy à Lion, & la reception à Auignon par Clement VII. Louys II. Duc d'Aniou couronné Roy de Sicile par ledit Pape, qui octroye au Roy toutes les dispenses qu'il luy demande, 76. Accueil fait au Roy par le Comte de Foix, qui luy rend foy of hommage. Ce Comte fait trancher la teste à son fils vnique qui l'auoit voulu empoisonner, Os fait donation de sa Comté au Roy. Les Romains font eslection de Boniface I X. 78. Imposteur qui se disoit Patriarche de Constantinople,

### M. CCCLXXXX.

E Roy ofte le Gouvernement de Languedoc au Duc de Berry son oncle à cause de ses vexations, 79. Ambassade de Gennes vers le Roy pour luy demander assistances contre les Turcs. Resolution d'aucuns Seigneurs François d'aller secourir les Gennois contre les Sarrasins. Semences de divisions à la Cour, 80. Continuation du Schisme en l'Eglise. Vaillance de Louys II.

Duc de Bourbon, 81. Descente des François en Afrique, où ils assent Tunis. Sarrasins dessaits par les Christiens. Accord entre les Gennou (t) le Roy de Tunis, 82. Les Florentins, (t) Boulonnois se veulent donner au Roy. Iean le Maingre dit Boucicaut. Grands vents (t) tonnerres suruenus à Sainci Germain en Laye, sont cause de faire rompre un dessein d'imposition de nouvelle Taille sur le peuple. Iean I. Roy d'Espagne meurt de cheute de cheual, Henry III. son sils luy succède, 83. Dissentions par tout le Royaume pour le manuais mesnage es employ des sinancès, à la ruine du peuple. Vents extraordinaires tenus pour signes de grands maux à venir, 84

### M. CCCLXXXXI.

LOVYS frere du Roy appanagé du Duché d'Orleans, 84. Jean III. Comte d'Armagnac allant au secours des Flamens, est tué au siege d'Alexandrie dans le Milanois. Mort de Gaston Phœbus Comte de Foix, & ses vertus, 85. Reception faite par le Duc de Bretagne au Duc de Berry à son arriuée à Nantes. Plaintes du Roy contre ledit Duc de Bretagne, qui persiste dans ses inconstances & dissimulations, es s'achemine à Paris bien accompagné, 86. Réiouyssances publiques pour la naissance, & baptesme du sécond fils du Roy. Venuë du Duc de Lanclastre à Amiens vers le Roy, qui auoit coustume de bien receuoir les Estrangers, mesmes ses ennemis, 87. Response faite de la part du Roy aux demandes des Anglois, 88.

### M. CCCLXXXXII.

E Duc d'Orleans est repris de frequenter auec gens reputez sorciers, 88. Clisson attaqué en trahison 😝 griefuement blessé par P. de Craon, qui à cette cause est banny, 🤁 ses biens confisquez comme pour crime de leze-Masesté. Augmentation d'appanage au Duc d'Orleans. Craon se refugie vers le Duc de Bretagne ennemy de Clisson. Entréprise à ce subiet du voyage & de la guerre du Roy en Bretagne, 89. Jalousies & plaintes des oncles du Roy contre les principaux de son Conseil, qui l'ennironnent de telle sorte qu'ils empeschent qu'on ne luy puisse librement parler, 90. commence à se ressentir de quelque alteration d'esprit, puis entre en frenaisse, qui luy fait tuer quatre hommes. Processions pour le recouurement de la santé du Roy, dont les oncles reprennent d'eux-mesmes le gouvernement de l'Estat, duquel ils auoient esté estoignez il y auoit quatre années, 91. Le Connestable de Clisson disgracié, & banny pendant la maladie du Roy, & Philippe d'Artois Comte d'Eu mis en sa place. Les Sieurs de la Riuiere 🤁 de Nouiant parens de Junenal des Vrsins persecutez, 🤁 mis à la Bastille, puis estargis, & bannis. Grande siance du Roy malade en sa ville de Paris, 92. Quelques bons internalles dans la maladie du Roy, sont cause de faire

### SOMMAIRE DE L'HISTOHRE

restablir le Connestable de Clisson. Ballet dansé, auquel le Roy court grand bazard d'estre brusé, ayant esté sauvé par une semme l'Hostel de la Reyne Blanche au fauxbourg Sainct Marcel démoly à ce subiet. Le corps de Suinct Louys mis en une Chasse couverte d'or à Sainct Denys en reddition de graces de ce que le Roy avoit esté preservé, 93. Dixiessine ordonné par le Rape estre seué sur les Ecclesiastiques, en faucur du Roy de Sielle, pour le recouvrement de son Royaume, Publication est corregistrement de l'Édict de Maiorité des Roys à quatorze ans, 94. Messe instituée, pour l'Union de l'Eglise, que deux Chartreux sollicitent. Le Roy present au Service surebxe à Sainct Denys pour Blanche l'ancienne Duchesse d'Orleans, 95. Jean Juuenal des Vrsins reprend de quelques ieunesses le Duc d'Orleans frère du Roy, qui s'en corrige, es fait construire une Chappelle aux Celestins,

# M. CCCLXXXXXIII.

III and

ARLEMENT tenu en Angleterre, 96. Grand pourparler & esperance de paix entre France & Angleterre rompue par la recheute du Roy, 27. Reconciliation entre le Duc de Berry, et le Connestable de Clisson. Malueillance du Duc de Bourgongne contre Lean Iuuenal des Vrsins Preuost des Marchands, 98. Traict de la prouidence de Dieu pour deliurer ledit J. Iudenal innocent, de la persecution du Duc de Bourgongne. Louanges d'iceluy Iuuenal. Maxime, qu'on ne doit proceder par informations contre un Officier Royal, 99. Ledit I. Iuuenal iustisse de la bouche mesme du R oy contre les calomnies de ses faux accusateurs. Miracle à Sainct Martin des Champs. Pitoyable estat du Roy dans sa maladie, où il ne se cognoist pas luy-mesme. Valentine de Milan femme du Duc d'Orleans, soupçonnée d'auoir ensorcelé le Roy, 100. Relasche dans la maladie du Roy attribuée aux bonnes prieres de fes Subiets. Philippes Vicomte de Melu Ambassadeur en Angleterre. Pelerinage du Roy à Sainct Denis, & au Mont Sainct Michel. L'Vniversité de Paris s'entremet pour l'Vnion de l'Eglise, 101. Mocqueries des Infideles touchant le Schisme de l'Eglise. Deceds du Roy d'Armenie. Paix entre le Duc de Bretagne & Clisson. Reliques de SainEt Hilaire & SainEt Benoist eschangées par le Duc de Berry auec l'Abbé de Sainct Denis, 102. Construction du petit Pont à Paris basti d'une amende sur les Iuiss. Conucrsion d'aucuns Iuis à la Religion Chrestienne. Le Royaume de Boheme assuieti par les François, qui secourent le Roy d'Hongrie contre les Turcs,

### M. CCCLXXXXIV.

REPVES pour quatre ans entre les François & Anglois. Establissement des Archers des Arbalestriers en chaque Ville, par emulation sur les Anglois. Le Cardinal de la Lune Legat en France. Penitence publique

imposée par iceluy Legat aux faux tesmoins qui auoient meschamment deposé contre Jean Iuuenal, 104. Disferends entre l'Uniuersué est le Legat
pour faire cesser le Schisme. Deux Docteurs refusent d'aller trouuer Clement
VII. crainte de leur vie. Ledit Pape attire à son party le Duc de Berry contre l'Uniuersité, supportée par le Duc de Bourgongne. Iceluy Clement VII.
meurt d'apoplexie, 105. Le Roy veut empescher que les Cardinaux ne
s'assemblent en Conclaue pour l'election d'un nouueau Pape. Raymond de
Turene neueu d'iceluy Pape, fait guerre aux Cardinaux. Ledit Pierre de la
Lune creé soubs le nom de Benoist XIII. Ce nouueau Pape s'excuse enuers le Roy de son election, 106. Notable Assemblée du Clergé pour aduiser à appaiser le Schisme. Naissance de Charles Duc d'Orleans pere du
Roy Louys XII.

### M. CCCLXXXXV.

MBASSADE du Roy à Auignon pour la paix de l'Eglise, 108. Ambassadeurs du Roy disnent aucc le Pape, qui est incité d'entendre à l'Vnion de l'Eglise. Promesse des Cardinaux pour faciliter cette Vnion, 109. Louys Duc d'Orleans confessé & communié par le Pape, 110. donné par un Cardinal à un autre, 111. Premiere pierre mise à l'Eglise S. Pierre Celestin à Auignon. Oraison funebre à la loüange de Sainct Pierre de Luxembourg Cardinal. Euasions du susdit Pape pour se desdire de cequ'il auoit promis en faueur de l'Union de l'Eglise, 112. Les Ducs d'Orleans, Berry, & Bourgongne se separent mescontens d'iceluy Pape. Le Roy depute en Allemagne of Angleterre pour l'Union. Decime accordée au Roy, 113 Mariage de Richard Second Roy d'Angleterre auec Isabel de France. Les places de Cherbourg of Brest degagées des Anglois. Grands vents, Cometes, 114. La pompe & la bonne chere prouoquent l'ire de Dicu. La France chastiée par la maladie du Roy, qui donne le Gouuernement de Gennes au Mareschal de Boucicaut, 115. Victoire de Sigismond Roy d'Hongrie sur Gennes se met soubs la protection du les Turcs à l'aide des François, 116. Roy, qui tombe en une pitoyable maladie,

### M. CCCLXXXXVI.

ORT de Jean Premier Roy d'Arragon, 118. Entreueuë du Roy Mauec Richard Second d'Angleterre, 119. Preseance du Roy sur celuy d'Angleterre, 120. Presens que ces deux Roys s'entredonnent, 121. La fille du Roy liurée à celuy d'Angleterre son mary, 123. Défaite des François en Hongrie par les Turcs, qui en font mourir plusieurs, 126. Conseruateurs des Tresues entre France of Angleterre. Malades guaris à Sainct Denys. Naissance du troisiesme sils du Roy, 128. Aduis du Conseil du

### SOMMAIRE DE L'HISTOIRE

Roy de ne plus recognoistre le Pape Benoist XII. qui s'obstine auec Boniface IX. de ne rien ceder en faueur de l'Vnion de l'Eglise. Ordonnances contre les blashhemateurs,

### M. CCCLXXXXVII.

IEMOVRS erigé en Duché. Comté de Mortain, 130. Duc de Glocefire, & Comte d'Arondel decapitez. Continuation de la maladie du Roy. Louys de Sancerre fait Connestable, Boucicaut Mareschal, Iacques de Bourbon grand Chambellan, & Hutin d'Aumont Porte-Orislamme. Marie fille du Roy Religieuse à Poissy. Le Roy fait enchasser un des clouds de N. Seigneur à S. Denys, 131. Manuel Empereur de Constantinople implore le secours de France. Entreueuë du Roy auec V vencessas Roy de Boheme, 132

### M. CCCLXXXXVIII.

E Roy ne veut receuoir vn Cardinal que luy enuoyoit le Pape Benoist, 132. Assemblée du Clergé pour le faict de l'Eglise. La France se soustrait de l'obeissance du Pape. Libertez de l'Eglise Gallicane, 133. Philippes de Villette eleu Abbé de S. Denys. Cardinaux quittent le party d'iceluy Pape. Boucicaut prend prisonnier le Comte de Perigord, dont le Comté est donné au Duc d'Orleans. Le susdit Pape assigé dans le Palais d'Auignon, 134. I. Iuuenal des Vrsins aide à pacifier les diuisions entre Orleans & Bourgongne, 135. Deux Augustin s'decapitez pour auoir abusuement entrepris de guarir le Roy. Parlement & Assemblée des trois Estats en Angleterre. Gages de bataille, 136. Mort de Blanche de Nauarre veufue du Roy Philippes de Valois, 137. Luxe de deux Cardinaux. Cardinal mort de pauureté, & vn autre mis à rançon, 138

### M. CCCLXXXXIX.

E Roy reçoit le Sacrement de Confirmation, 138. Consultation & dispute de Medecins sur la maladie inconnuë du Roy. Sainct Suaire de Nostre Seigneur mis aux Bernardins de Paris. Venitiens implorent le secours du Roy contre les Turcs. Decime extorquée des Ecclesiastiques. Boucicaut passe au secours de l'Empereur de Constantinople, 139. Desbordemens d'eauës. Grande mortalité par la France. Corps Sainct Hypolite à Sainct Denys. Comete. Uvencessas démis de l'Empire. Rebellion des Irlandois contre le Roy d'Angleterre, 140. Domestiques François de la Reyne d'Angleterre chassez, & elle prisonniere. Le Roy Richard Second d'Angleterre (gendre du Roy Charles VI.) priué de son Royaume & mis à mort. Henry IV. de Lancastre eleu en sa place par les trois Estats, & sacré par l'Archeuesque de Cantorbery, 141. Ampoulle en Angleterre pour oindre les Roys. Mort subite de Louys d'Eureux Comte d'Estampes. Desense du pelerinage de Rome,

& du transport de deniers pendant le Schisme. L'Université de Paris cesse ses Leçons par mescontentement des Collations abusives de Benefices, 142

### M. CCCC.

RECEPTION faite à Paris à Manuel Empcreur de Constantinople. Ceremonies de l'Eglise Grecque differentes de la Latine, 143. 1. Iuuenal Preuost des Marchands éleu Conseiller & Aduocat du Roy au Parlement. Mariage de Louys II. Roy de Sicile aucc Ioland d'Arragon. Robert de Bauiere Comte Palatin du Rhin éleu Empereur, 144. Mort du sécond sils du Roy, 145.

### M. CCCCI.

EAN de Poupaincourt premier President du Parlement. Retour en France d'Isabel veusue du Roy Richard II. d'Angleterre, 145. Cheute de tonnerre sur le lict de la Reyne. Grosseur prodigieuse de gresse. Venuë d'vn Duc de Gueldres à Paris. Jalousie entre les Ducs d'Orleans & Bourgongne pour le Gouuernement. Hostel de Nesse au Duc de Berry,

### M. CCCCII.

Lurneur du Royaume en son absence : ce nonobstant l'administration de l'Estat commise au Duc de Bourgongne, 147. Traité entre Charles Premier Duc de Lorraine (t) ceux de Mets. Pierre des Essars mis à rançon par les Anglois. Jean de Herpedenne Seneschal de Sainctonge, 148. Arnaud Guillon de Barbasan. Ancienne erreur de combatre à outrance en saueur des Dames, 149. Combat de sept François contre autant d'Anglois qui y surent surmontez. Ieanne de Nauarre veusue de Jean Quatriesme Duc de Bretagne, espouse Henry Quatriesme Roy d'Angleterre, 150. Femme brussée pour auoir empoisonné son mary. Désaite de Baiazeth par le Tamerlan. Duc d'Orleans désie le Roy d'Angleterre. Trespas du Connestable de Sancerre, 151. Naissance du Roy Charles Septiesme. Le Pape Benedict se sauce d'Auignon où il estoit assiegé,

### M. CCCCIII.

AR IAGE du Dauphin auec la fille du Comte de Neuers, 152. Boucicaut appaise des diuisions à Gennes, 153. Restitution d'obeissance par le Roy au susnommé Benedict, 154. Ensorceleurs bruslez, 155. Duc d'Orleans receu dans Sainct Aignan d'Orleans en habit de Chanoine. Victoires Nauales des François sur les Anglois,

ű iij

### M. CCCCIV.

Eve'e d'une grosse taille. Tresor du Roy pris par le Duc d'Orleans. Mort de Philippes dit le Hardy, Duc de Bourgongne, 158. Croix donnée par le Duc de Berry à Nostre Dame de Paris, 159. Procession de l'Uniuersté de Paris pour la santé du Roy, 160. Recompense à Charles II. Roy de Nauarre pour les Comtez de Champagne & Eureux, 161. Connestable d'Albret, 163. Mort de Boniface IX. & election d'Innocent VII. Benedict permet à diuers Abbez de porter Anneaux & Mytres, 164. Double taille en France en une mesme année,

### M. CCCCV.

AVVRE gouuernement en ce temps de la France. Notables effects du tonnerre chassé auec eau beniste, 165. Libertinages commis à Poissy. La Reyne (4) le Duc d'Orleans sortent mescontens de Paris. Le Dauphin emmené secrettement d'icelle ville, où il est ramené par le Duc de Bourgongne, 166. Propositions dudit Duc de Bourgongne pour la reformation de l'Estat. Le Duc de Berry prend en sa garde les autres enfans du Roy, & est fait Capitaine de Paris. Le Royaume menacé de ruine. Deputez enuoyez à Melun vers la Reyne, qui ne veut reuenir, 167. Euesque de Liege au sécours du Duc de Bourgongne. Paris environné de trouppes Estrangeres. Deplorable estat de la France. Alarme dans ladite Ville, 168. Plaintes du Duc d'Orleans contre celuy de Bourgongne. Retraite des armées Estrangeres. Retour de la Reyne à Paris. Joye du peuple pour l'accommodement des Princes. Diminution des Officiers du Roy, & retranchement de leurs gages. Belles Ordonnances mal observées, 160. Exploicts du Comte d'Armagnac en Guyenne contre les Anglois. Dixiesme leué en faueur de Benedict, 170. La Reyne accusée auec le Duc d'Orleans d'estre cause des exactions & desordres publics, en est blasmée publiquement par un Predicateur, 171. Reyne & ledit Duc en peril d'estre noyez. Le Roy toussours pauure en necessité par la mauuaise administration des sinances, 173. Parisiens en crainte qu'on n'enleuast le Roy. Le Duc de Bourgongne s'offre de remedier au mauuais gouuernement, 176. Le Roy trauaillé de faim continuelle, & affligé de pitoyables infirmitez, 177. Defense du commerce des bleds en Angleterre. Hostilité de Charles I. Duc de Lorraine contre la France, 178

### DIVOROYICHARLES VILOZ

pefte for "Abbaye de Yoyunant, Conforme de Chara, Departante Purlement en icille. Pano forte entre Colono & Forte on 1988. See tence de Concile de TA. Y. Alexanda arregorar Brench. La lexandade V. den en leur places Retour du Rey & Taris.

CLIPSE de Soleil. Pain d'un denier, 178. L'Université de Paris opposée à Benedict, foustenu au contraire par celle de Toulouse. Defense de transporter argent vers le Pape, 179.) Finances du Roy mal employées. Ouverture d'Assemblée du Clergé au subiet de Benedict, 181. Le Roy peut assembler le Clergé de son Royaume, con a presider Conscile demends pour la reformation de l'Eslife. Substruction deniches saite du Royaume de l'Assemblée du Clergé. Indulgence planière en lu ville du Paris, 184. Le Comte de Hainaux sait du Conseil. de personnaire sait du Roya Debte annuelle de ceux de Tournay au Roy. Le Duc de Loraine se sons mente au ingement du Parlement, 185. Le Royaume d'Angleteure de coux une pongne delaisse l'entreprisé de Calais. Le Duc d'Orleans leue le siège de Blayé, 187. Mort d'Innocent VII. Election de Greggire XII.

# NORT d'Alexander I. Electren es peus NN II. L'épens le Marie le métalens fe nHiste. Ve Octoda Descrip M. L. Le le la Maye.

ORT du Connestable de Clisson Plainte de l'Université contre le Preuest de Paris. Pilleries sur le peuple. Duc d'Orleans assassiné par seluy de Bourgongne, 189. Puis enterré aux Celestins. Sun meuririer s'ensuit. La Seine toute gelée. La Duchesse veusue d'Orleans demande instruct Le Duc de Bourgongne retourne à main forte dans Paris, 190. Crys seditieux de Viue Bourgongne. Iean Petit soustient meschamment le meurtre du Duc d'Orleans,

### M. CCCCCVIII

EGLISE de France remise dans ses anciennes liberace de franchises. Procés touchant les Comtez de Roncy de Brenne. Demission du Prenost de Paris à la sollicitation de l'Université. Bulle de Benedict excomminant le Royaume, dont est fait appel, 193. Ladite Bulle brussée publiquement. Guerre des Liegeois contre leur Euesque, 194. La Reyne ordonnée Gounce-nante du Royaume durant la maladie du Roy, 195. Désaite des Liegeois par le Duc de Bourgongne, Dinisions dans Paris, 196. Dangers do chemins causez par les courses de Soldats. La Reyne emmene le Roy à Gien, puis à Tours. Deceds de la Duchesse veusue d'Orleans. Jean bastura d'Orleans Comte de Dunois est de Longueuille. Effroy dans Paris à cause de la sortie du Roy, 197. Le Duc de Bourgongne ne veut demander purdon au Roy. Parisiens vont requerir le Roy de reuenir vers eux. Cheuse de tem-

### SOMMAIRE DE L'HISTOIRE

peste sur l'Abbaye de Royaumont. Conference de Chartres, Deputez du Parlement en icelle. Paix feinte entre Orleans & Bourgongne, 198. Sentence du Concile de Pise contre les susdits Gregoire & Benedict. Alexandre V. éleu en leur place. Retour du Roy à Paris, 199

### A DATE MARKET CAC CAT X.

. 13 3.3

RANÇOIS chassez de Gennes, 199. Ordonnance contre les duels. Réionnssances publiques pour la prination des susdits Antipapes Gregoire de Benedict, 200. Gennois mis à rançon dans le Royaume. Iean de Montagu grand Maistre d'Hostel du Roy decapité. Commissaires establis pour leuer taxes sur les Benesices. Creation de nouveaux Eschevins, 201. Royaumont brussé du tonnerre. Sergent pendu à un arbre, 202

### M. CCCCX.

NT d'Alexandre V. Election de Jean XXIII. Plusieurs Princes mescontens se retirent à Gien, d'où ils escriuent Lettres au R oy contre le Duc de Bourgongne, 203. Contributions leuées dans Paris par le Duc de Bourgongne, qui arme comre le Duc de Berry, 206. Le Duc de Bourgongne se sert du nom du R oy tenu par luy comme captif. Sainct Denys pillé par le Duc de Brabant son frere. Traité entre les Princes par l'entremise du Comte de Sauoye,

### M. CCCCXI.

ETTRE au Roy, de Charles Duc d'Orleans contre le Duc de Bourgongne meurtrier de son pere, 209. Dessi dudit Duc d'Orleans sait au Duc de Bourgongne, qui y respond, & escrit à la Reyne, 222. Anciennes samilles de Bourbon à Paris, 224. Origine des Cabochiens autheurs de grands maux. Ceux du party du Duc d'Orleans surnommez Armagnacs. Bourgeois tuez & massacrez. Armées des Orleanois & Bourguignons en campagne, 225. Ces derniers bruslent Han, & prennent Roye & Chauny. Le Duc de Bourgongne s'allie des Anglois, 226. Il escrit Lettres insurieuses contre le Duc d'Orleans. Garnisons mises aux enuirons de Paris. Resour de la Reyne à Paris, où on luy retranche son train, 227. Prises de Saince Denys & Saince Cloud par les Orleanois. Escarmouches iusques aux portes de Paris. Intelligences des Armagnacs en icelle ville, 228. Guet posé sur Montmartre. Inclination des bons Bourgeois à la paix, empeschée par la faction de Bourgongne, 229. Le Chasteau de Bicestre brussé, 230. Declaration & Lettres du Roy à l'Vniuersité contre les Orleanois, 231.

Le Duc de Bourgongne amene à son secours des Anglois dans Paris, où ils sont mal voulus. Grandes confusions dans icelle Ville causées par les Bourguignons. Rauages des Armagnacs à la campagne, 232. Sainct Cloud repris par les Parisens, 233. Abbé de Sainct Denys arresté prisonnier. Orleanois bannis, & leurs biens confisquez. Prise d'Estampes sur le Duc de Berry, 234. Comte de la Marche du party de Bourgongne emmené prisonnier à Orleans, 235. Le Comte de Richemont depuis Connestable, & le Comte d'Alençon viennent au secours des Orleanois. La croix blanche quittée pour prendre celle de Bourgongne, 236. Anglou recompensez par le Duc de Bourgongne, puis congediez. Chasteau de Coucy miné, 237. Changemens de diuers Offices à la Cour. Connestable de Luxembourg., 238. Taxes leuées sur plusieurs riches. Changement de Preuost des Marchands & Escheuins. Malheureux effects des guerres ciuiles,

### M. CCCCXII.

RIFLAMME portée au voyage du Roy contre le Duc de Berry. Processions à Paris nuds pieds pour la prosperité des armes du Roy, 240. Arriuée du Roy deuant Bourges, où il enuoye vn Heraut vers le Duc de Gens de guerre mal payez. Argent tiré de Paris. Longue Procession de l'Université, 242. Dreux pris par les Parisiens, 243. Anglois au secours des Orleanois. Necessité & grand desir de paix dans les deux Partys. Traité de Bourges. Entreueuë des Ducs de Berry & Bourgongne, 144. Le Duc de Berry presente les clefs de Bourges au Roy. Reliques de la Saincte Chappelle de Bourges employées à payer la garnison. Le susdit Traité confirmé à Auxerre. Entreprise sur la vie des Ducs d'Orleans Gr Berry. Le Comte d'Angoulesme donné en ostage aux Anglois, 245. Oriflamme mise à Saince Denys. Neufchastel en Lorraine tenu à homma-👉 ge du Roy; 246. 🕾 Arrest du Parlement contre Charles I. Duc de Lorrai ne, qui obtient remission. Tenuë des trois Estats à Paris, 247. contre les maluersations des Financiers, 248. Mort d'Henry IV. Roy d'Angleterre. I unenal fait remonstrance au Duc de Bourgongne, o bet est i mad i mas d'Almo terro le Rigi El II Dire di Lance erg. I Grego de facidite al como de l'amonto e se a como est

### Complete M. h & C C & Colar forms or in

I OVVEAV X Surintendans des finances, 249. Les Cabochiens se font un Capitaine, 250. Chapperons blancs pris par les ennemis des Armagnacs. Reuelation de quelques Beligieux touchant le mauuais estat des affaires, 251. Tristes presages pour la France, 252. Commissaires ordonnez sour leueremprants. Phospass se revirent de Rakis. Insolences des se ditieux contre le Damphin. Le Duc de Bautere frere de la Reyne emprison ne, comme aussi les Damois elles de ladite Reyne, 253 de Ordonnances an-

Digitized by Google

### SOMMAIRE DE L'HISTOIRE

ciennes renouuellées, 254. Iuuenal mis à rançon, 255. Pierre des Essars decapité. Le Dauphin repris de ses trop grandes cheres, danses, & despenses, 256. Grande confiance en Dicu de Iuuenal, 😢 sa familiarité auec le Duc de Berry, 257. Le Gouvernement de la Bastille osté au Duc de Bourgongne. L'Vniuersité sollicite le Roy de paix , 261. Les Ducs de Bauiere 🖝 de Bar deliurez de prison. Nouueaux Escheuins. Tanneguy du Chastel fait Preuost de Paris, 262. Grand changement de face des affaires à la Cour, or dans Paris. Le Duc de Berry fait Capitaine d'icelle Ville. Juuenal empesche que le R oy ne soit enleué par le Duc de Bourgongne, qui est contraint de se retirer , 263. Assemblée 🤁 Procession de l'Vniuerstée. Arriuée du Duc d'Orleans à Paris, 264. Ordonnances Cabochiennes abolies. Officiers démis. Le Roy reuoque tout ce qu'il auoit souffert estre publié au desauantage du Duc d'Orleans. Cabochiens & partisans de Bourgongne bannis, & les Armagnacs & Orleanois rappellez & restablis, 265. Lettres du Roy & de la ville de Paris contre le Duc de Bourgongne, 266. Ce Duc pille Sainct Denys. Le Roy se declare son ennemy. Doctrine de Iean Petit condamnée. Alliance dudit Duc mesprisée par le Roy de Sicile. Defense du Roy de donner aucun passage à ce Duc, 267. & 272. Lettres de la ville de Paris à mesme sin,

### M. CCCCXIV.

AVVAIS commerce des biens d'Eglise, 274. Benesices rendus hereditaires. Graces expectatiues. Le Royva en guerre, & fait porter l'Orislamme contre le Duc de Bourgongne. Deux Lieutenans generaux laissez dans Paris en l'absence du Roy, 275. Compiegne pris sur le Duc de Bourgongne par le Roy, 277. Soissons emporté d'assaut, 278. Le Comté de Neuers frere dudit Duc obtient pardon du Roy, 279. Ce Duc appelle les Anglois à son secours. Peronne & Bapaume se rendent au Roy, 280. Arrivée à Paris des Ambassadeurs d'Angleterre, 281. Défaite des Bourguignons par les troupes du Roy, 282. Arras ouure ses portes au Roy, & luy fait foy & serment, 283. Concile de Pise transferé à Constance, 284. Alençon erigé en Duché. Paix d'Arras entre le Roy & le Duc de Bourgongne, 285. Gages de bataille & combat à outrance, 286. Iean XXIII. cité au Concile de Constance, où il est emprisonné & deposé,

### M. CCCCXV.

L LUY fut faite. Descente d'une grosse armée d'Anglois en Normandie, 291.

Grand pouvoir donné au Connestable d'Albret. Bouticant fait Gounemeur

de Normandie, 292. Lettres du Duc de Bourgongne à la nation de Picardie dans Paris, 293. Aduis de Jean Gerson touchant le meurtre du Duc d'Orleans, commis par le Duc de Bourgongne, 294. Prise de Harfleur par les Anglois, 295. Les mauuaises nouuelles cachées au Roy, 296. Incertitude des nouvelles dans Paris. Changement de Preuost &  $E_i$ cheuins. Profanation dans l'Abbaye de Fescam. Lettre du Duc de Bourgongne au Roy, luy offrant seruice contre les Anglois, 297. Lettre d'abolition du Roy en faueur dudit Duc. Deputez des trois Estats de Flandres, 300 & Aides imposées pour resister aux Anglois, 304. Dixiesme accordé au Roy par le Clergé. Diuerses plaintes, requestes & suppliques dudit Duc au Roy, 305. Lettres des Nobles des Duché & Comté de Bourgongne au Offres de paix faites par les Anglois mesprisées par les Roy, 308. 309. François, 311. Anglois gaignent la bataille d'Azincourt sur les François, Le Roy d'Angleterre aprés sa victoire va à Calais. Les presens qu'il donna, & les paroles qu'il tint à ses principaux prisonniers François, Effroy dans Paris, & crainte que le Duc de Bourgorgne n'y vint. Deputation des Estats d'Angleterre vers leur Roy, 317. Menaces de ce Roy de venir à Paris, 318. Deffense du Roy à tous Princes du Sang d'entrer à Paris, 319. Le Roy d'Angleterre d'fié par le Duc de Bourgongne , of l'humble response qu'il luy sit. Venue de ce Duc à Troyes , 320. Retour du Roy à Paris, où il est mal receu. Grande alarme en icelle Ville, Grand Conseil du Roy tenu en l'Hostel de Bourbon. Venuë à Paris des Deputez du Duc de Bourgongne, 322. Partisans de Bourgongne emprisonnez, 323. Mort du Duc de Guyenne Dauphin, 324. d'Armagnac fait Connestable, 325. Les Duc de Bretagne & Cardinal de Bar s'entremettent de paix, 326. Dissention parmy ceux de l'Vniuersité, Ordonnance du Duc de Touraine nouveau Dauphin, pour faire retirer les troupes. Plusieurs d'icelle Vniuersité exilez. Grand armement en Angleterre contre la France, 328. Denombrement de tous les habitans de Paris. Lettre du Roy à l'Université sur l'emprisonnement d'aucuns des leurs. Autres Lettres pour la contribution des Ecclesiastiques. Entrée à Paris de l'Empereur Sigismond,

### M. CCCCXVI.

MPRVNTS & taxes sur Paris. Trahison contre ceux du Conseil du Roy descouuerte, 332. Chanoine de Nostre-Dame de Paris iugé par son Chapitre. Consiscations pour crime de leze - Maiesté. Chaisnes & armes des Parisions serrées au Louure. Boucheries abbatuës, & Communauté des Bouchers estointe. Armées nauales d'Espagne, & Gennes pour le secours de la France contre les Anglois, 333. Le Conseil du Roy refuse la paix auec les Anglois, qui dessont la flotte de France. Deceds du Duc de Berry, 334. Suiuy de celuy du Duc de Touraine Dauphin, à qui succede 22 ii

### SOMMAIRE DE L'HISTOIRE

Charles son frerc, depuis Roy VII. de ce nom. Le Duc de Bourgongne pretend auoir le Gouuernement, & que plusieurs d'auprés le Roy soient chassez,

### M. CCCCXVII.

EDIT Duc d'intelligence auec les Anglois, 335. Vains & ridicules r habillemens de ce temps. Diffolutions scandalcuses dans le logis de la Rey 🗕 ne, qui est enuoyée à Blois, 🤁 vn de ses domestiques noyé. L'or des R eliques de Sainct Denys & Chasse Sainct Louys conuerty en monnoye. Sedition à Rome en faueur d'iceluy Duc, qui seduit plusieurs Villes, 336. Croix blanche enseigne de France. Nombre de voleurs en campagne, 337. Reddition de Caen au Roy d'Angleterre, qui conqueste la Normandie. Grands effects du tonnerre 🔂 de gresle , 338. 🛮 Pontoise pillé par les Bourguignons , Ce Duc tasche de surprendre Paris où l'on fait bonne garde, 340. 344. Escarmouche vers les Chartreux, 341. Prouins pillé par un Capitaine Lorrain. Plusieurs François se retirent ailleurs à cause des guerres, 342. La Reyne se fait enleuer par le Duc de Bourgongne proche de Tours. François rebelles à leur Roy, excommuniez, 343. Ce Duc pour se faire mieux fouhaiter, publie abolition de tous imposts. Le Roy d'Angleterre prend Falaise, 344. Le Duc de Bretagne s'allie auec les Anglois. France destruite par les François mesmes. Grande resistance dans Dreux contre les Anglois. Martin V. eleu par le Concile de Constance, au lieu de Iean XXIII. & Gregoire XII. déposez, consirme l'Ordonnance de ce Concile, que doresnauant les Papes y seroient subicts, & qu'il se celebreroit tous les dix ans. Le Roy se tient à Creil durant le siege de Senlis, 345. Ostages mis à mort. Dissentions des Bourguignons & Armagnacs causent la destruction du Royaume. Religieux faisans mestier de Soldats. Le Dauphin reprend Roüen, 346. Pont de l'Arche pris par les Anglois, 347.353

### M. CCCCXVIII.

DIVERSES concussions faites dans Paris, y rendent pluseurs mescontens du Gouvernement. Les Bourguignons ensin s'en rendent maistres par trahison, 348. Le Dauphin est sauvé hastivement par Tanneguy du Chastel. Juvenal s'ensuit. Collège de Navarre pillé. Sainct Denys saccagé. Le Duc de Bourgongne aducrty avec la Reyne de cette prise dans Troyes, 349. Le Connestable d'Armagnac, & le Chancelier de Marle mis à mort. Grande cruauté & inhumanité. Eves ques massacrez, 350. Chaisnes remises par les ruës, 351. Le Dauphin s'excuse de venir trouver la Reyne sa mere. Entrée d'icelle Reyne es du Duc de Bourgongne à Paris, où ils ne pensent qu'à se venger, 352. Sedition renouvellée par les Cabochiens, 353. Maistre des Revenger.

questes decapité. Punition diuine sur les seditieux, 354. Tours rendu au Dauphin. Pourparler de paix, 355. Le Dauphin se sauue de Paris, 356. Roüen se rend aux Anglois, & en suite Mante & Vernon. Genereuse resolution d'une Dame Françoise, 357. Escossois viennent au secours du Dauphin contre les Anglois, 358. Juuenal fait perte de tous ses biens, 359. Parlement de Paris transferé à Poictiers. Grands-lours de Berry, Auuergne, & Poictou,

### M. CCCCXIX.

E Dauphin prend qualité de Regent du Royaume. Le Comte de Vertus Lieutenant general de l'armée du Regent en Poictou, 369, Surseance d'armes & Trefues proposées. Le Duc de Bourgongne est le premier infracteur des Traitez, 361. Trefue pour trois mois entre le Regent & le Duc de Bourgongne. Ambition de ce Duc est cause d'empescher la paix. Le Roy d'Angleterre deuenu orgueilleux par ses prosperitez, 362. Entreucuë de la Reyne auec ce Roy à Meulant, 364. Grandes demandes dudit Roy pour entendre à la paix. Question au Conseil du Roy, s'il valoit mieux traiter auec le Regent qu'auec les Anglois, 366. Le Roy hors d'estat de pouvoir gouverner luy-mesme. Le Duc de Bourgongne seul en conference auec l'Anglois, 367. Le Conseil du Roy est d'aduis de preser l'alliance du Dauphin. Pontoise surpris par les Anglois, 368. Sacrileges commis dans l'Abbaye de Sainct Denys. Ledit Duc empesche la paix, 369. Entreueuë du Dauphin à Montereau-faut-Yonne auec ledit Duc, qui y est Le Dauphin en escrit à Paris, puis s'achemine en Berry. tué, 370. 371. Seditions renouuellées au bruit de ce meurtre, 372. Philippes le Bon nouueau Duc de Bourgongne renouuelle alliance auce les Anglois contre le Dauphin, pour venger la mort de son pere. Grande disette dans Paris, 374. Deffaite d'Anglois sur mer. Le Duc de Bretagne arresté prisonnier par le Comte de Penthieure, 375. Gounernement du Languedoc donné par le Dauphin au Comte de Foix. Rebellion de Nifmes & du Pont Sainc<del>l</del> Esprit reprimées, 374

### M. CCCCXX.

PARIS & plusieurs autres Villes mises par le Duc de Bourgongne és mains des Anglois. Traité de Troyes auec le Roy d'Angleterre, qui espouse la fille du Roy, & est abusuement declaré Regent, & prochain heritier de la Couronne, 377. Sens se rend aux Anglois, 378. Qui emportent en suite Melun par capitulation, 383. Cruauté, & manque de parole de ce Roy. Venuë des Roys & Reynes de France & d'Angleterre à Paris, 384.

Assemblée des trois Estats en la Salle Sainct Paul. Reformation de la 21 iij

1

### SOMMAIRE DE L'HISTOTRE

monnoye. Subuentions demandées. Emprunt & grief impost des marcs d'argent. Sentence prononcée contre le Dauphin Regent, 385: Prise de la Ville (t) du Marché, ou Forteresse de Meaux par les Anglois & Bourguignons, 386. 387. Compiegne rendu aux Anglois. Euesque de Beauquis de leur party. Le Roy d'Angleterre repasse en son pays. Nouveau se cours d'Escossois pour le Dauphin,

## M. CCCCXXI.

D'UC de Clarence frere du Roy d'Angleterre défait, & tué à Baugé en Aniou par les François & Escossois. Reddition de graces à Dieu par le Dauphin pour cette signalée victoire, 390. Diuers progrés du Dauphin, en Beauce, & ailleurs, 391. Le Roy d'Angleterre passe derechef en France. Dysenterie en l'armée de ce Roy, qui emporte Dreux, 392. Il enuoye sa femme enceinte en Angleterre, où elle accouche d'Henry VI.

### M. CCCCXII.

DEFAITE d'Anglois à Bernay en Normandie. Mort d'Henry V. Roy d'Angleterre dans le Chasteau de Vincennes, 394. Suivie de celle du Roy Charles VI. 396. A qui succede son fils le Roy Charles VII. 398

Suiuent quatre autres Histoires de disserens Autheurs, concernans la vie, & le Regne du mesme Roy, adioustées à celle de Iean Iuuenal des Vrsims, commençans pages 401. 411. 445. & 497. dont est fait plus particuliere mention en la cinquiesme page de la Preface precedente.

# Landa de la landa

# TABLE

# DE QVELQVES PIECE'S

# ET PRINCIPAVX ACTES

Cy-aprés inserez parmy les Annotations adioustées à la fin de cette Histoire du Roy Charles VI.

|     | AISSANCES du Roy Charles VI. & du Duc d'Orleans son frere,                  | 1368.     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     | page 531. Le Koy declare Maseur, 532. Du Cardinal d'Amiene                  | 1380.     |
| 53  | 3. Lettres d'aucuns Cardinaux touchant l'élection violente d'Urhain         | 1381.     |
| V   | 1. 534. 536. Bulle dudit Pape enuoyée à l'Université de Paris 527           | 1378.     |
| C   | atalogue de diuerjes pieces concernans le Schi/me, 539. Table Chronologi.   |           |
| 94  | te des asuers Papes eleus durant ce Schifme, 540. De l'Oriflamme, I'a-      | 1380.     |
| ao  | prion au Duc a Aniou par la Reyne de Sicile, 541. Testament d'icelle        | 1         |
| 4   | cyne en Jaueur de ce Duc, 542. Déduction du droict de Charles VIII          | 1491.     |
| an  | ix Royaumes de Naples, Sicile & Arragon, par Baronnat, saa. In-             | -42       |
| ие  | ntaire de plujeurs I isres & Enfeignemens concernans le susdit droist est   |           |
| In  | ostruction dressée 1516. pour le mesme subiet, 555. Table genealogique des  | 1516.     |
| R   | oys de Naples des deux branches d'Aniou, 559. Du Traité entre le Roy        | 1386.     |
| ර   | Philippes le Hardy Duc de Bourgongne, touchant Lille, Douay,                | 1,00.     |
| O   | rchies mille trois cens quatre-vingt six, 560. De Jean des Mares Ad-        | 1         |
| uo  | cat du Roy. Et de Marie de Chastillon Duchesse d'Aniou, 561. De             |           |
| S   | ainct Charles de Chastillon, dit de Blois : & l'inquisition faite de sa vie |           |
| C   | de ses Miracles, 562. Duel de Iean de Carrouges contre Iacques le           | 1371.     |
| G   | ris mille trois cens quatre-vingt six. De Sainct Pierre de Luxembourg       |           |
| Ċ   | ardinal. Bureau sieur de la Riviere. Ordonnance de Charles VI. à Ver-       | 1386.     |
| no  | on mille trois cens quatre-gingt haist ess. I a land 1 1 27 6               |           |
| G   | on mille trois cens quatre-vingt huich, 563. Jean Iuuenal des Vrsins        | 1388.     |
| P   | arde de la Preuosté des Marchands mille trois cens quatre-vingt huict.      |           |
| les | ierre Cardinal de Turey Eucsque de Maillezais, 564. Louys & Char-           |           |
| R   | d'Aniou faits Cheualiers par le Roy, 565. Mariage du Duc de                 | •         |
| j)  | erry auec Jeanne II. Comtesse d'Auuergne, & de Bologne. Jeanne              |           |
| de  | Eu Duchesse d'Athenes. Sacre & Couronnement de Louys Second Roy             | 1389.     |
| ut  | Sine, & Due a Aniou mule trois cens quatre-vingt neuf, 566. Pierre          |           |
| ue  | Cheureuje mue trois cens nonante. Diuers appennages des enfans de Fran-     | 1390.     |
| LE, | 571. 573. Jean Bajtard de Foix. Pierre de Craon declaré criminel de         | - , , , , |
| 102 | ce-Maiesté pour auoir outragé Oliuier de Clisson Connestable, mille trois   | 1392.     |
|     | ă ă iiii                                                                    | -         |

### TABLE DES ANNOTATIONS.

cens nonante deux, 574. Mort dudit de Clisson mille quatre cens sept. Philippes d'Artou en mille trois cens nonante deux, & Louys de Sancerre en mille trois cens nonante sept faits Connestables. Blanche l'ancienne Duchesse d'Orleans. Jean Iuuenal des Ursins accusé faussement mille 1394. trois cens nonante quatre, 576. Nicole de Clemangis, Pierre d'Ailly, & Gilles Deschamps Docteurs, 577. Raymond Vicomte de Turenc. Simon 😪 de Cramault Patriarche d'Alexandrie. Traité de mariage de Richard II. Roy d'Angleterre aucc Isabel fille aisnée du Roy mille trois cens nonante-1395. cinq, 578. La ville de Gennes se donne au Roy, & le Mareschal de Boucicaut en est fait Gouverneur mille trois cens nonante six, 584. 1396. droicts du Roy Henry II. en ladite Seigneurie, par le Chancelier Olivier, 585. Acte de prise de possession de Gennes par les Ambassadeurs du Roy mille trois cens nonante six, 586. Titres du Tresor des Chartes concernans Gennes, 589. Amaury de Seuerac. Acte de preseance de France sur Angleterre, 593. Donation de la Comté de Mortain à Pierre de Nauarre mille quatre cens vn, 594. Oriflamme donnée à porter à Hutin d'Aumont mille 1401. trois cens nonante sept, 595. Accroissement d'appennage au Duc d'Orleans 1397. frere du Roy mille quatre cens quatre, 597. Du sainct Suaire de nostre 1404. Seigneur en l'Abbaye de Cadouin. Ordonnance pour la defense du Pelerina-1400. ge de Rome mille quatre cens, 599. Guerre entre le Duc de Lorraine 🚓 ceux de Mets, 600. Traité de mariage de Louys Duc de Guienne auec Marguerite de Bourgongne mille quatre cens trois, 601. Semblable Trai-1403. té entre Nicolle de France & Philippe de Bourgongne, 602. Onuin Prince de Galles. Jacques de Bourbon Comte de la Marche, 603. Commencement de l'année au mois de Ianuier, 604. Arrest du Parlement de Paris contre Charles Premier Duc de Lorraine mille quatre cens douze, 1412. 605. Traité de mariage d'Isabel de France auec Charles Comte d'Angoulesme mille quatre cens quatre, 609. Grande Assemblée faite à Parismil-1404. le quatre cens six , touchant le Schisme de l'Eglise , & les aduis differents des 1406. Docteurs, 610. 613. 614. 616. 617. Harangue de Jean Iuuenal Aduocat du Roy au Parlement, en cette Assemblée, 623. De la puissance du Roy de France, 628. Meurtre du Duc d'Orleans, enterré aux Celestins de Paris, & son Epitaphe mille quatre cens sept, 629. Testament dudit 1407. Duc mille quatre cens trois, 631. Deux Escoliers pendus, puis dependus. Mort de la Duchesse veufue d'Orleans mille quatre cens huich. Contract de 1408. mariage du Duc d'Orleans, 647. Conference de Chartres pour la paix, 648. Jean de Montagu grand Maistre d'Hostel du Roy mis à mort mille quatre cens neuf. Du titre de Tres-Chrestien, 649. Pilleries & rauages 1409. de la France en mille quatre cens dix. Le Roy de France le premier Roy des 1410. Chrestiens, 650. Du Chasteau de Vicestre, 658. Anglois au secours du Duc de Berry , 659. Neufchastel en Lorraine releue du Comté de Cham-1412. pagne. Edouard 🕊 Robert Comte de Bar, 660. Lignée 🖝 posterité de Jean Iuuenal des Vrsins, 661. 662. Henry de Marle éleu Chancelier mille qua-1413. tre cens treize, 662. Concile de Constance mille quatre cens seize, où 1416.

### TABLE DES ANNOTATIONS.

France precede Espagne, 663. Iean Iuuenal desappointé mille quatre cens quatorze, 664. Guillaume de Boisraticr Archeuesque de Bourges. Charles d'Albret Connestable. Iean de Vailly President. Iean de Montagu Archeuesque de Sens. Ferry I. Comte de Vaudemont mille quatre cens quinze, 665. Guillaume de Vienne sieur de Saincte Croix, & Sainct Georges, lean de Vergy seur d'Antrey. Trespas 😙 Ordonnance de Louys de Guyenne Dauphin contre les blasphemateurs mille quatre cens neuf, 666. Louys 1409. Cardinal of Duc de Bar, 670. Traité entre le Roy & Sigismond Roy Du Comte Bertold des Vr- 1417. des Romains mille quatre cens dix-sept, 671. sins, 672. Titre concernant la famille des Vrsins, 673. Mort & Testament du Duc de Berry mille quatre cens seize, 674. lean d'Angennes, dit Sapin, sieur de Rambouillet. Manifeste de Jean Duc de Bourgongne contre les Gouverneurs du Royaume mille quatre cens dix-sept, 679. Charlot 1417. de Deully, Hector de Saueuse. Gilbert sieur de la Fayette & Pontgibaut. Deplorable estat de la France mille quatre cens dix-huict. Haine contre les Armagnacs, 683. Guillaume Mairosi Cardinal Euesque de Castres. Chastellenic de Monstreuil-Bonnin. Martin de Charpagnes, dit Gouge, Euesque de Chartres & de Clermont. Pierre I. sieur de Beauuau, 684. Guichard d'Appeluoisin mille quatre cens dix-neuf. Robert de Bracquemont Admi-1419. ral. Pierre Bastard d'Alençon, 685. Arrest contre Olivier de Blois Comte de Penthieure mille quatre cens vingt, 686. Traité de Troyes auec le Roy 1420. d'Angleterre au preiudice du Dauphin mille quatre cens vingt, 695. Traité de mariage de Catherine fille du Roy aucc Henry V. Roy d'Angleterre à Troyes mille quatre cens vingt, 696. Que les Roys de France ne peuvent desheriter leurs prochains successeurs. Poton de Xaintrailles. Estienne de Vignolles, dit la Hire, 702. Adiournement & Arrest contre le Dauphin mille mille quatre cens vingt. Mort du Roy Charles VI. mille quatre 1422. cens vingt-deux. Liste de ses Officiers, 703. Traité d'Alliance de ce Roy auec V vencessas Roy des Romains & de Boheme mille trois cens quatre- 1380. vingt , 706. Priuilege du mesme Roy pour l'annullation des subsides en France mille trois cens quatre-vingt, 707. Ordonnance de l'Hostel dudit Roy faite au Louure à Paris mille trois cens quatre-vingt six, 708. Autre semblable Ordonnance faite à Vernon mille trois cens quatre-vingt huict, 716. Lettres du susdit Roy contre celles de cachet mille trois cens 1388. quatre-vingt neuf, 725. Histoire d'une Concubine du Roy Charles VI. Liste des Pieces touchant les differens entre les Maisons d'Orleans & Bourgongne, depuis mille quatre cens cinq iusques à mille quatre cens trente six, 727. Emancipation des enfans du Roy Charles VI, mille quatre cens deux, 1402. 729. Vnion au domaine des Places limitrophes mille quatre cens sept, 730. 1407. La naissance & les noms des enfans du Roy, 731. De la deffaite des Anglois à Baugé mille quatre cens vingt,

# Autre Table des Annotations sur l'Histoire du Roy Charles VI. attribuée à Berry premier Heraut d'Armes du Roy Charles VII.

HARLES Seigneur d'Albret, 732. Louys de Sancerre Connestable de France, 733. Testament dudit Connestable mille quatre cens deux, 734. De Bertrand du Guesclin Connestable, 741. Guillaume le Bouteiller Seneschal de Limosin, 742. Combat de sept François contre sept Anglois, 745. De la Place de Cherbourg. Jean le Maingre dit Boucicaut, Mareschal de France, 746. De Iean de Montagu grand Maisstre d'Hostel du Roy, 747. Ducs d'Orleans & de Bourbon prisonniers des Anglois, 750. Charles d'Aniou Comte d'Eu. Jean de Villiers sieur de Liste-Adam. Surprise de Paris par les Bourguignons mille quatre cens dix-huict, 752. Jean de Torsay Maistre des Arbalestriers de France. Jean des Croix, & Barons de Plancy de la race de Sainct Roch,

# Quelques Additions aux susdites Annotations.

'ESTAMENT de Iean de la Grange Cardinal d'Amiens mille quatre cens deux, 754. Guy V. Sire de la Tremoille, 764. Testament de Louys Premier Duc d'Aniou mille trois cens quatre-vingt trois, 765. Ican de Vienne Admiral de France. Traité entre France (t) Escosse mille trois cens nonante-vn, 769. Bref estat du Gouuernement de la France depuis mille trois cens quatre-vingt huich, 773. Reiection de l'Empereur Vvencessaus par les Electeurs de l'Empire mille quatre cens. Charles de Sauoisy. Rente amortie en faueur de l'Vniuersité mille quatre cens quatre, 775. Lettre du Duc d'Orleans au Roy de Sicile mille quatre cens cinq, 776. Lettre du Roy au Comte de Montbeliart mille quatre cens dix, 777. Du Seigneur de Gaucourt, 777. Despense faite aux obseques du Duc de Berry mille quatre cens seize, 779. Extraict du Testament du Roy Charles VI. mille trois cens nonante deux, 780. Diuers Extraits de la Chambre des Comptes concernans plusieurs noms de Familles illustres, du Regne de Char-Autheurs qui ont escrit de l'Histoire du Roy Charles VI. 799. Genealogie de la maison de Jean Iuuenal des Vrsins.

1391.

1400.

1404.

1410.

1392.

TABLE GE-

# TABLE GEN

SERVANT A FAIRE VOIR LES DEGREZ DE PARENTE' El issus du Roy LOVYS LE GROS: desquels est parlé en plus

I. LOVYSVI. dit LE G

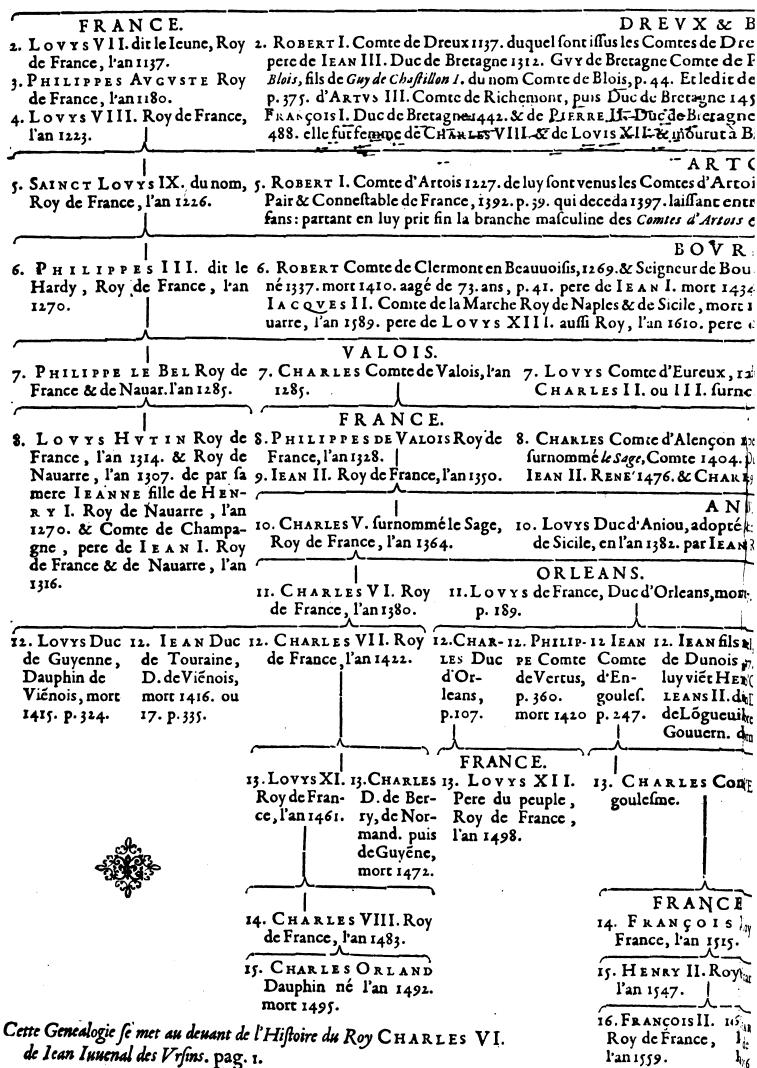

# EALOGIQVE,

ENTRE QUELQUES ROYS ET TRINCES DV SANG DE FRANCE, olusieurs endroits de l'Histoire suiuante du Roy CHARLES VI.

GROS, Roy de France, l'an 1108.

### Ł BRETAGNE.

Dreux, insques en l'an 1345. & les Ducs de Bretagne depuis l'an 1213, entre autres Art vs II. Duc de Bretagne, 1305. de Pointieure, & IEAN Comte de Monfort. Ledit GVY pere de IEANNE Duchesse de Bretagne, semme de Charles de itdoMontfort pere de Iean IV. dit*le Varllant*, Duc de Bretagne 1365. p. 61. pere de Iean V. Duc de Bretagne 1399. 21456. & Connestable de France des 1424. p.236. & de RICHARD Comte d'Estampes. Ledit IEAN V. pere de Igne 1450. Et le dit RICHARD pere de FRANÇOIS II. Duc de Bretagne 1457. pere d'Anne Duchesse de Bretagne tà Blois l'an 1513. Mere de Claude premiere femme du Roy François I. pere d'Henry II. heritier de ce Duché.

ttois, & les Comtes d'Eu, iusques à Iean d'Artois Comte d'Eu mort 1386, pere de Philippes d'Artois Comte d'Eu, entre autres enfans de Marie de Berry sa femme CHARLES d'Artois Comte d'Eu, lequel trespassa 1472. sans laisser enois & &Eu, qui a duré enuiron deux cens cinquante ans.

### RBON.

Bourbon, mort 1317. De luy sont venus les Ducs de Bourbon, iusques à Lovrs II. Duc de Bourbon, surnommé le Bon, 1434. Du mesme Robert Comte de Clermont sont de plus descendus les Comtes de la Marche, & entre autres ITE 138. p. 235. Et les Comtes & Ducs de Vendosme, dont est issu Henry Le Grand Roy de France & de Nare de Lovys XIV. Roy, l'an 1643.

### EVREVX.

, 1198. duquel sont sortis Philippes III. 1319. Charles I. ou II. 1349. surnommé le Maunais. pag. 59. & rnommé le Noble Roys de Nauarre 1386. p. 161. mort 1425.

### ALENÇON.

n 1314. pere de CHARLES II. Comte d'Alençon 1346. & de Pierre Comte d'Alençon & du Perche pere de Iean I. 4. puis Duc d'Alençon 1414.p. 236. mort à la bataille d'Azincourt 1415.p.312. duquel sont descendus successiuement .k pes 1492. Ducs d'Alençon, ce dernier mort 1525. auquel finit la Branche d'Alençon, qui auoit duré 200. ans.

### NIOV.

BERRY.

BOVR GONGNE.

té & institué heritier au Royaume 10. I EAN Duc de Berry 10. PHILIPPES dit le Hardy, Duc de Bourgongne, mort 1416. p. 334. l'an 1363. p. 40. ANNE I. Reyne de Sicile. p. 16.

### o#1407.

de Norm.

P. 144.

II. LOVYS II. Roy de Sicile, l'an 1385. II. IEAN Duc de Bourg. II. ANTOINE II. PHILIPPE Comte de Flandre & Duc de Bra- Comte de Ned'Artois, 1404. p. 371. bant, p. 320. uers, p. 320.

snaturel, C. 12. Lovys 12. Rened'Aniou, 12. CHAR- 12. PHILIPPES dit le Bon, s, p. 197. de III. Roy Roy de Sicile, l'an LEs Com-ERRYD'OR- de Sici- 1434. Duc de Lor- te du du nom Duc le, l'an rain parsa femme Maine. ille, à presét 1417. p. Isabeav Duch.

de Lor. l'an 1430.

Duc de Bourgongne, l'an 1419. p. 376.

12. MARGVERITE Duchesse de Guyenne, p. 152. & 325.

imte d'En- 13. IEAN II. Duc 13. CHARLES IV. Roy 13. CHARLES dernier Duc de Bourgongne, l'an 1467. de Lorraine, de Sicile, l'an 1480. l'an 1452. ap-

pellé aussi Duc de Calabre.

c'est luy qui par son Testament en 1481. institua & declara son heritier au Royaume de Sicile le Roy

I. Roy de 14. NICOLAS Duc de Lor-

267.

Lovys XI. & ses successeurs Roys de France.

dernier de la branche des Valois.

de France,

an 1560.

raine 1470.

. CHARLES IX. 16. HENRY III. éleu Roy de Po-Roy de France, logne 1573. & Roy de Fr. 1574.

14. MARIE de Bourgongne, femme de MAXIMI-LIAN Duc d'Austriche, depuis I. du nom, Empereur: duquel mariage nasquit PHILIPPES I. du nom Roy d'Espagne, de par sa semme, Pere des Empercurs Charles V. & FERDINAND I. desquels descend toute la maison d'Austriche, qui est auiourd'huy.

Digitized by Google



# HISTOIRE DE CHARLES VI.

ROY DE FRANCE,

ET DES CHOSES MEMORABLES aduenuës durant 42. années de son Regne,

Depuis l'an M. CCC. LXXX. iusques à M. CCCC. XXII.



'An mille trois cent quatre-vingt; le seiziesme iour de Septembre alla de vie 1380.

à trespassement le noble Roy Charles 16. Septembre cinquiesme de ce nom, lequel sut nommé Charles le Sage. Car il auoit sens, Mort du prudence, & discretion de gouverner son V. dit le Sa-Royaume tant en fait de guerre, en resi-ge. stant à ses ennemis, & conquester & recouverce qu'ils auoient gaigné, tenoient

& occupoient, par vaillans cheualiers, chefs de guerre à ce commis & deputez, comme Connestables, Mareschaux & gens de guerre en armes exercez, comme aussi sur le faict de la Iustice. Et sit visiter les Ordonnances anciennes de ses predecesseurs, & les consirma & approuua. En grand honneur & reuerence auoit l'Eglise & les personnes Ecclesiastiques, & grande esperance auoit en Dieu, & à Monsieur sainct Remy Apostre de France, & tres-volontiers il fai-soit lire les Histoires. Et en l'Eglise de sainct Remy de Rheims où il sur sacré, sit de belles fondations & leur donna de beaux & Iuuenal des Vrsins.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

grands reuenus. Belle fut sa sin, & mourut comme vray Chrestien. Et fut porté à Sainct Denys, & mis en sepulture, les solemnitez Auguel suc- accoustumées gardées. Et laissa deux enfans, l'vn nommé Charles, VI. son fils. aisné, & le deuxiesme Louys; lesquels estoient en bas aage. Et si auoit trois freres, Louys Roy de Sicile & Duc d'Aniou, Iean Duc de Berry, & Philippes Duc de Bourgogne. Et auquel temps du trespassement dudit seu Roy Charles cinquiesme l'an mille trois cent quatre-vingt, les choses en ce Royaume estoient en bonne disposition, & auoit fait plusieurs notables conquestes. Paix & Iu-Hayne inne- stice regnoient. N'y auoit obstacle sinon l'ancienne haine des Anserée des An-glois, desplaisans & comme enragez des pertes qu'ils auoient faiglois contre les, qui leur sembloient estre irrecuperables; lesquels sans cesser espioient & conspiroient à la destruction totale de ce Royaume, & contemnoient toutes manieres d'ouuertures de paix. Souuent venoient en armes d'Angleterre en France, & aucunes fois descendoient en Guyenne, autresfois en Bretagne, Normandie, Picardie, & specialement vers les riuages de la mer, boutoient feu és maisons du plat pays, comme és grains, & par tout où ils pouuoient, prenoient prisonniers, & les menoient en Angleterre, & piteusement les traitoient. Et durant sa vie y auoit ordonné pour resistes les Ducs d'Aniou, de Berry, de Bourgongne, & de Bourbon, qui estoient és frontieres, faisans le mieux qu'ils pouuoient. Et quand on vid la maladie du Roy non fanable, on enuoya deuers lésdits Seigneurs hastiuement qu'ils s'en vinssent, lesquels le firent, en laissant prouisions à leursdites frontieres pour resister aux entreprises des ennemis, & s'en vindrent à Paris. Et si deuant ils auoient esté curieux & soigneux du faict du Royaume, encores delibererent de l'estre plus, veu l'aage des deux enfans du Roy, à ce que les affaires du Royaume Jussent bien gouvernées.

Royaume.

notable Conseil, auquel furent ceux du sang Royal, & plusieurs nement du Barons & gens de grande science se authorité tant de la Cour de Parlement, que des Comptes, Tresoriers & autres. Et furent miles plusieurs choses en deliberation touchant le gouvernement du Longs Due Royaume. Et y cur diverses opinions & imaginations. Car le Roy d'Anion pre- de Sicile frere aisné du Roy Charles cinquiesme disoit, que selon gence, pen- la coustume de France, veu que Charles l'aisné fils du Roy n'auois dant le bau pas quatorze ans, qu'il deuoit auoir le gounernement total du sage du Roy pas quatorze ans, qu'il deuoit auoir le gounernement total du son neuen. Royaume, & de tous les deux enfans, iusques à ce que faisné eust quatorze ans. Et ces choies requieroit auoir expressément & tres-Pierred'Or instamment. En cette matiere Messire Pierre d'Orgemont qui se gemont prin-cipal du Confeil du Roy, parla bien grande-

Et le Roy, comme dit est, mis en sepulture à Sainct Denys bien & honorablement, lesdits Seigneurs firent assembler vn grand &

seildu Roy. ment, & disoit qu'on deuoit attendre qu'il eust plus grand aa-

ge, alleguant plusieurs raisons, & specialement que le Roy Char

les cinquiesme pere des enfans, auoit ordonné & voulu qu'il ne fust sacré, insques à ce qu'il eust plus grand aage, & que les Ducs de Bourgongne & de Bourbon eussent le gouvernement des enfans. Et entre les Seigneurs y auoit de grandes diuisions, & mandoit - on gens d'armes de toutes parts, lesquels se mirent sur les champs, & pilloient, & roboient, & empeschoient que viures ne vinssent à Paris, & desia y auoit grand murmure entre le peuple, & taschoient fort à eux esmouuoir. Et pource Messire lean des Ican des Mares qui estoit Aduocat du Roy en Parlement, bien no-Mares Adtable Clerc, & de bien grand prudence, considerant les choses des-en Parlemes. sus dites sit vne moult belle & notable proposition, en monstrant qu'on deuoit mener le Roy à Rheims, pour estre sacré, & allegua plusieurs grandes raisons, & comme plusieurs Roys en moindre aage auoient eu le gouuernement de leurs Royaumes, & mesmement le Roy Sainct \* Louys. Et monstra ledit Maistre Iean des Ma- Raisons pour res, que quelconque Loy ou Ordonnance qui auroit esté faite au saurer les temps passé, elle se pouuoit muer ou changer pour euiter plus Roys si iengrand inconuenient, lequel estoit taillé d'estre bien grand, pour la nei qu'ils diuisson des Seigneurs qu'on voyoit euidente; & que quand le \*S. Lonys Roy seroit sacré, toutes telles divisions cesseroient, & prendroit le sacré à once gouuernement en son nom, & auroit bon conseil. Et quand ledit 21. Ceremo. Duc d'Aniou eut ouy parler ledit des Mares, & aussi plusieurs au- nial Frantres, se condescendit à son imagination. Toutesfois ledit Duc cois. Tom. toussours requeroit, qu'il ne fust point defraudé de son droict de Regent, non mie pour conuoitise ou ambition, mais pour garder son honneur. Et quand la matiere eut fort esté debatuë, fut le Conseil fort dissolu, & entre les seruiteurs des Princes y auoit plusieurs paroles, & aux champs melmes entre les gens de guerre auoit en paroles telles manieres que gueres ne s'en falloit, alloient iusques à la voye de faict. Et par l'admonestement d'aucuns gens de bien, les Princes se condescendirent qu'aucuns gens de bien, y aduisassent. Lesquels iurerent aux sainces Euangiles de Dieu, que cessans toute amour, crainte, ou peur, ils discuteroient selon la qualité de la personne du Roy. Et ainsi fut iuré & promis, qu'on tiendroit ce qu'ils ordonneroient & tiendroient. Ceux qui estoient esseus s'alsemblerent, & aprés qu'ils eurent esté quatre iours ensemble, defirans dire leur aduis & imagination, selon ce que la matiere hastiuement le requeroit, dirent & prononcerent leur sentence & imagination en la maniere qu'il s'ensuit : C'est à sçauoir que la loy des predecesseurs Roys de France, ne pouvoit pas tellement arrester ou retarder ceux de la lignée Royale, qu'ils ne peussent anticiper le terme prefix de leur Sacre. Et à ce faire fut assigné la fin d'Octobre, & que tous les vassaux & feaux luy feroient foy & hommage, & que tout le fait de la guerre & de la Iustice se conduiroit en La gu son nom & soubs son seel, & que les enfans du Roy seroient bail- & la libra

Iuuenal des Vrsins.

### HISTOIRE DE CHARLES VI.

lez au gouuernement des Ducs de Bourgongne & de Bourbon, les-1380. quels les feroient nourrir doucement, & instruire & endoctriner exercéessons en bonnes mœurs, iusques à ce qu'ils fussent en l'aage de puberté. Roy mineur. Et que toutes les sinances tant du domaine que des aydes se mettroient au tresor du Roy. Et au regard des meubles, or, argent & ioyaux qui furent au Roy son pere, le Duc d'Aniou les auroit, en delaissant toutesfois au Roy, sa prouision competente, & que seulement il vieroit de ce mot Regent, & qu'à parler des negoces & affaires il seroit appellé. Le Dict des arbitres fut mis par escrit, & les Ducs l'accepterent, en remerciant les dits arbitres de ce que par leur Arbitres, bonne diligence, les questions estoient assoupies. Et combien qu'il qui adingent sembloit au Duc que l'authorité de la Regence estoit fort dimidu Roy aux nuée, toutesfois en faueur du Roy son neueu, en la salle du Palais il le sit publier. Les gens de guerre estans sur les champs, pilloient, Bourgongne, roboient, prenoient prisonniers, efforçoient femmes, violoient & bon, & le despuceloient vierges, & faisoient tous les maux que ennemis pourroient faire, excepté bouter feux, & se retiroit tout le peuple és forteresses & bonnes villes, Marchands estoient destroussez, & disoient qu'ils se payoient de leurs gages. Le Duc Regent enuoya vers plusieurs Capitaines, & aucuns manda, & parla à eux, & sit faire. defenses par cris & proclamations fur peine de la hard, que plus ne vsassent de telles manieres de faire. Mais conte n'en tenoient, & pis en faisoient. En plusieurs lieux le peuple s'esmeut, & pillerent ceux qui se messoient de Receptes des aides, gabelles, & impositions. Le Duc par douces paroles appaisa ceux de Paris.

Quand on delibera de mener le Royau Sacre, il voulut aller par

Pilleries en France.

des finances

AN DEG d'Anion.

Melun, voir les armures qui y estoient, & qu'il auoit veuës durant la vie de son feu pere Charles Roy de France cinquielme de ce nom. Et auoit esté deliberé que à grand compagnie de gens de guerre il Naturel de iroit à Rheims. Et du temps de sondit seu pere la grand plaisance Charles VI. qu'il auoit, estoit le plus en beaux harnois & armures, que autrement. armes dés sa Et luy monstra-on de par sondit pere, & en sa vie les plus grandes parties des tresors, où il y auoit de bien nobles choses, & si luy monstra-on du harnois beau & clair & bien fourbi, & luy fut de-

mandé lequel il aymoit le mieux, & il respondit, que il aymoit mieux les harnois que les richesses. Et luy fut dit qu'il prit ce qu'il voudroit, & en vn coin il vit vne moult belle espée, laquelle il requit luy estre donnée. Et vn autre iour aprés, le Roy son pere sit vn grand conui, & moult beau disner; & apres qu'on sut leué de table, fit apporter vne moult belle & riche couronne, & vn beau bacinet, & les monstra à son fils Charles, & luy demanda lequel il aimoit le mieux, ou estre couronné Roy de la couronne, ou auoir le bacinet, & estre suiet aux perils & fortunes de guerre, lequel respondit plainement que il aimeroit mieux le bacinet que la cou-

ronne, dont apperceurent les presens qu'il seroit cheualeureux.

Digitized by Google

1380.

Et n'eut pas seulement ce qu'il demandoit, mais selon son corps on luy fit faire vn gentil harnois, lequel on fit pendre au cheuet de son lit. Et fit le Roy promettre à tous ses parens & à tous les

presens, qu'ils le seruiroient loyaument aprés son trespas.

Le principal, comme on disoit, qui àvoit trouvé & conseillé à Le Cardinal mettre aides sus, c'estoit le Cardinal d'Amiens, lequel estoit moult d'Amiens hay du peuple, & auoit tout le gouuernement des finances, & l'a-du Roy et du uoit le Roy en grande indignation. La cause on disoit qu'il le peuple, s'enhayoit, pour cause qu'il estoit bien rude au Roy durant la vie de fuit de Franson pere en plusieurs manieres, & vn iour appella Sauoisi, & luy argent. dit, Sauoiss à ce coup serons vengez de ce Prestre, laquelle chose vint à la Venez Rocognoissance du Cardinal, lequel monta tantost à cheual, & s'en guin, & cyalla de tire à Doüé en vne place qui estoit à messire Iean des Ma-aprés parmy res, & de là le plustost qu'il peut en Auignon, & emporta ou fit uations.

emporter bien grande finance, comme on disoit.

Auant que le Roy fust à Rheims pour son Sacre, fut ouuerre la matiere de faire vn Connestable. Car depuis la mort de Messire Bertrand du Glisquin n'en auoit point esté esseu ou fait vn. Et disoit le Duc d'Aniou Regent, que c'estoit à luy de le faire. Et assez tost eut response des Ducs de Berry, Bourgongne, & Bourbon que non estoit, & que seulement deuoit vser de nom de Regent, & que le fai& de la guerre, se deuoit conduire & faire par le Roy. Et ainsi fut conclu. Et à conseiller le Roy qui seroit Connestable, y eut diuerses opinions & imaginations. Car lors y auoit en France de vaillans Princes, Barons & Cheualiers, & y eur vn Prince lequel en parla à Messire Louys de Sancerre, & luy demanda s'il le vouloit estre. Et il respondit que non. Car il n'y auoit si vaillant au Royaume, qui peust, ne sceust faire de si vaillans faits d'armes; qui ne fussent reputez pour neant enuers ceux dudit Bertrand de Glisquin. Et desdites paroles ne fut nouuelles, & vint-on à conseiller le Roy. Et par deliberation de tous, fut nommé Messire Oli-, Olinier de uier de Clisson vn vaillant cheualier de Bretagne, & le fit le Roy Clisson fait Connestable, & luy bailla l'espée, & fit les sermens en tels cas ac- de France au coustumez. Et luy commanda le Roy d'assembler gens d'armes resus de pour le conduire à Rheims à son Sacre.

Et le vingt-cinquiesme iour d'Octobre partit ledit Connestable prés la more de Melun, & prit son chemin à Rheims. Et le Roy apres se partit de Bererand du Guesclin. accompagné des Ducs d'Aniou, de Berry, de Bourgongne, de Bourbon & de Bar, des Comtes de Hainault, de Harcourt, & d'Eu, & de plusieurs Barons, Cheualiers & Escuyers, & firent ceux de Rheims beau & grand appareil pour receuoir le Roy & sa compagnée. Or faut estre aduerti, que depuis le partement du Roy de Melun, le Duc Roy en gros d'Aniou contraignit Sautoisi à reueler le tresor, & luy cuida faire lingois d'or, couper la teste, & estoit le dit tresor en gros lingots d'or, & si y auoit pris par le plusieurs ioyaux. Le Roy vint à Rheims, où il fut grandement & ion.

A iij

çois tom.I:

honorablement receu à processions, & mené iusques à l'hostel Archiepiscopal, & y auoit foison de peuple tant nobles que autres. Et apres que ledit Duc eut eu ledit tresor, s'en vint hastiuement à Rheims, & fut le Roy sacré. Tous les Pairs de France Ecclesiasti-Charles VI. ques presens. Le Duc de Bourgongne y estoit, mais le Comte de V. Ceremo-Flandres n'y fut point. Et fut moult belle chose & notable de voir le mystere du Sacre, la maniere d'aller querir la saincte Ampoulle, & de l'apporter, & bailler és mains de l'Archeuesque, les ceremonies de la Messe, la belle & douce maniere du Roy, veu l'aage qu'il auoit, & aussi constamment que s'il eust eu vingt ou trente ans. Et qui voudroit voir le liure du Sacre du Roy, on diroit bien que c'est vne bien precieuse chose. La Messe finie, & le seruice fait, le Roy s'en vint au Palais de l'Archeuesque pour disner, où tout estoit ordonné & appresté ainsi qu'il appartenoit. Et à l'assiete des Seigneurs, y eut aucunes controuerses & dissentions entre le Duc d'Aniou Louys, & Philippes Duc de Bourgongne. Car Louys disoit qu'il estoit aisné, & auant son frere Philippes maisné, il deuoit auoir les honneurs, & estre le premier assis. Philippes disoit que au Sacre du Roy les principaux estoient les Pairs de France, & comme Pair & Doyen des Pairs il deuoit aller deuant, & y eut plusieurs paroles d'vn costé & d'autre aucunement arrogantes. Car Louys se tenoit Pair, & tenoit en Pairie sa Duché. Philippes respondit qu'il estoit Doyen des Pairs, & que son frere ne tenoit que en Pairie. Et parce le Roy assembla son Conseil, auquel il y eut diuerses opinions. Et finablement sut conclu par le Roy, que Philippes an cas present iroit le premier, dont Louys ne fut pas bien content. Et dient aucuns que ce nonobstant Louys s'en alla seoir assez prés du Roy, qui auoit son siege paré sur le banc : mais Philippes saillit par dessus, & se vint mettre entre le Roy & son frere Louys, lequel prit en patience, & dissimula le tout. Et lors Philippes sut appellé le Hardy. Le Roy fut sacré le Dimanche auant la Tous-Duc de Bour- saincts. Les Connestable & Mareschaux seruirent portans les mets à cheual, le Roy fit des Cheualiers, & receut ses Hommages, & s'en vint à Paris sans passer par aucunes bonnes villes fermées où on Le Royenite l'attendoit, pour doute des requestes que on eust peu faire touplaintes ton- chant les aides. La maniere de ses predecesseurs estoit qu'il deuoit chantles sub-venir à Sain & Denys faire ses Oraisons, & l'attendoit l'Abbé. Mais Construme des empesché fut par mauuaises gens. Il entra à Paris vestu d'une rob-Roys de faire be bien riche toute semée de fleurs de lys. Ceux de la ville de Paris leurs prieres allerent au deuant de luy bien deux mille personnes vestus tout vn, c'est à sçauoir de robbes my-parties de vert & de blanc. Et estoient les ruës tenduës & parées bien & notablement, & y eut diuers Crys unciens personnages & histoires. Et crioit-on Noël, & fut receu à tresgrande ioye. Et tout droit vint à Nostre-Dame, si fut grandement receu par l'Euesque, & s'en alla au Palais. Et receut les dons que la

ville & autres luy faisoient, & par trois iours sit grands conuis & ioustes. Et furent les Dames presentes, & y eut grande ioye de- 1380. menée.

Le Comte de sainct Paul fut fort chargé d'auoir esté en Angleterre, & d'auoir espousé la sœur du Roy Richard sans le consentement du Roy. Il vsa de grandes excusations, & sinalement le Roy luy pardonna. Et puis il chargea fort Messire Bureau de la Riuiere, d'auoir fait venir les Anglois, & leur auoir escrit lettres. Parquoy sut absent de la Cour, & hastiuement rescriuit à Clisson Connestable, lequel tantost le vint excuser iusques à l'exposition de son corps, & à gage. Et auoit ledit de la Riuiere à aduersaires tous les Seigneurs par enuie, & sut sa paix faite, si fut rappellé en

Cour comme parauant.

Grandes diuisions s'esmeurent derechef entre les Seigneurs, & Mauxeauestoient les gens d'armes sur les champs faisans maux innumera- seus de mus bles, combien que commandemens leur eussent esté faits qu'ils s'en re. allassent à leurs maisons & garnisons. Et en donnoit-on grand charge au Duc d'Aniou, & specialement Philippes de Bourgoigne, qui se plaignoit du tresor qu'il auoit pris, & qu'il n'estoit point compris en ce qu'il deuoit auoir, & qu'il n'auoit fait aucune prouisson Plaintes conau Roy ainsi qu'il deuoit. Et estoit le seu de toute division fort te le Regent. allumé. Prelats & autres se messoient fort de tout appailer, & leur monstroit-on que tout ne pouuoit tourner que au dommage du peuple, & y eut accord. Et fit la proposition Maistre Iean des Mares, lequel loua le Duc d'Aniou, & monstra ses vertus & despenses, peines & trauaux, & teut celles des autres. Aucunes gens de bas e- Preud des stat de Paris s'assemblerent & vindrent vers le Preuost des Mar-Marchards chands, & luy contraint vint à vne assemblée, & requeroient les pemple de aiaydes à cheoir, disans que sur la requeste qu'ils auoient sur ce au-re Assemble de ville. tresfois faite, n'auoient eu quelque response, & le contraignirent à aller vers le Duc. Et beaucoup de gens de bien estoient d'opinion qu'on attendist, cuidans rompre le coup, mais vn sauetier se leua & allegua leurs charges, & les pompes de ceux de la Cour, & tourna tout en grand mal & sedition. Et parla le Preuost, & sit la requeste. Le Chancelier des Dormans, Euesque de Beauwais, leur Miles le monstra leur folle maniere & entreprise, & sit tant qu'ils attendirent iusques au lendemain, & n'oublierent pas à retourner. Car on & Chanceleur auoit donné esperance. Et furent mis ius les Aydes, & du lier. commandement du Roy, & par son Ordonnance, & aussi des Seigneurs du Sang. Et par le Conseil fut chargé Messire Iean des Mares de parler au peuple, & de leur dire qu'ils s'appaisassent, & que le Roy auoir mis & mettoit au neant les Aydes, sans ce qu'elles Suppression eussent plus de cours. Ce qu'il sit, & print son theme nouus Rex, cordée au noua Lex, nouum gaudium, & le deduisit bien & grandement, audi en pemple sonsteestoit-il bien aisé. Et la chose qui meut à conseiller qu'on les mist mé.

Esmotion

ius, c'estoit que le Roy Charles cinquiesme pere du Roy, ordonna à cause des maux infinis qu'elles causoient, qu'elles cheussent. Et si monstra au peuple le danger où ils se mettoient, de faire telles commotions, & comme ils deuoient obeir au Roy, & le seruir, & fit tellement qu'il sembloit qu'on en fust tres-content, & cuidoiton qu'ils fussent contens, mais ils requirent que les suifs & Vsuriers fussent mis hors de Paris. Et sur ce respondit qu'il en parleroit au Roy, & qu'il en feroit son deuoir. Nonobstant laquelle response, & sans attendre la publication de par le Roy, s'esmeurent, coururent par la ville, rompirent les boüettes des fermiers, ietterent l'argent par les ruës, iettoient & deschiroient les papiers, allerent enuiron en quarante maisons de Iuis, pillerent & roberent vaisselle d'argent, ioyaux, robbes & les obligations Et aucuns nobles & autres à ce les induisoient, aucuns en tuerent, & despleut la chose bien au Roy, & fit crier que tout fust rapporté, mais peu y fut obey.

Rauages des Duc de Butagne.

contre ks

suriers.

Inifs & V-

Les Anglois voyans que les Seigneurs de France estoient parris des marches de Guyenne, se mirent sus, & ensemble coururent les pays de Touraine, d'Aniou, & du Maine, bouterent le feu és villages au plat pays, pillerent & roberent tout ce qu'ils trouuerent, & se retirerent és marches de Bretagne comme auec leurs amis & alliez. Et combien que plusieurs des Barons en fussent desplaisans, toutesfois ils le souffrirent, considerans que c'estoit le plaisir de leur Duc, & frequentoient en marchandise les vns auec les autres, comme si tous eussent esté Anglois. Laquelle chose venuë à la cognoissance de Messire Olivier de Clisson, escriuit à Messire Robert de Beaumanoir que à telles choses il voulust obuier. Car telles estincelles pouvoient allumer vn grand feu preiudiciable à tout le Royaume. Ledit de Beaumanoir estoit vn vaillant & gentil cheualier, lequel fit tantost venir vers luy, & parla aux Seigneurs qui auoient fait le serment au Roy Charles cinquiesme, & leur monstra les mauuaistiez couvertes du Duc de Bretagne & d'aucuns autres, & que le Roy de France estoit leur souverain Seigneur, deuers lequel ils enuoyerent afin d'y trouuer aucun expedient, & dont le mellerent les Ducs d'Aniou & de Bourgongne, & plusieurs Ambassades enuoyées de costé & d'autre. Et finalement enuoya le Roy vers le Duc & ceux du pays l'Euesque de Chartres, le Seigneur de Cheureuse, & Messire Arnauld de Corbie President en Parlement. Et en la lem an Par- presence du Duc & des Barons, furent leuës les alliances anciennes, subiections & sermens faits par les Ducs & Nobles, & les iurerent garder & obseruer, & les iura solemnellement le Duc mesmement, combien que aucuns disoient que bien enuis, & non de bon corrage. Et furent toutes les choses accordées, & consommées & appointées au nom du Roy par lesdits Ambassadeurs. Quand les Anglois estans à puissance au pays de Normandie, faisans tous les

durs en Bre-

maux que ennemys peuuent faire, ouyrent & sceurent que le Duc de Bretagne, qu'ils tenoient pour leur amy, estoit tourné & decla-1380. ré leur ennemy, tres-impatiemment le porterent, & en Bretagne entrerent, & là firent forte guerre, & furent en Bretagne bretonmant faisans maux innumerables. Mais les Nobles du pays à coup s'assemblerent, & par force d'armes les rebouterent. Et lors les Anglois vindrent deuant Nantes assez soudainement, en laquelle cité siege de assez diligemment & hastiuement le peuple du plat pays se retira Nantes par auec leurs biens, laquelle chose venue à la cognoissance de Messire Amaulry de Clisson Capitaine de la ville, il sit grande diligence de pourueoir à la garde, tuition & defense de la ville, & ordonna ses gardes. Et n'estoit pas la ville en aucun lieu forte de murailles. Et pource delibererent les Anglois de l'assaillir, promettant argent à ceux qui premiers y entreroient. Mais ceux de dedans vaillamment se desendoient, & iour & nuict estoient assaillis, & doutoir fort le Capitaine que ceux de dedans ne se lassassent. Si enuoya deuers le Roy hastiuement, afin qu'il luy enuoyast gens, par lesquels ils peussent estre secourus. Et fit le Roy grande diligence, & y enuoya de vaillans gens lesquels diligemment cheuaucherent, & ne se donnoient les Anglois de garde, quand soudainement frapperent sur. eux. Lesquels Anglois furent bien esbahis, & perdirent leur principale banniere, & se retiroient. Mais leur Capitaine les commença à arguer de la lascheté de leur courage, & leur disoit que les François n'estoient pas si grand puissance, comme ils estoient, & que s'ils se vouloient rallier, qu'il ne faisoit doute qu'ils desconfiroient les François, & approcherent les uns des autres depuis qu'ils eurent deliberé de combatre, Archers & Arbalestriers fort tirerent, & y auoit si grande foison de traict, que le iour en estoir offusqué, & s'assemblerent aux lances, haches & espées, & combatirent durement & asprement, & tut long-temps qu'on ne sçauoit lesquels auoient le meilleur. Finalement les Anglois Leur deffaine peurent soustenir la vaillance des François, & furent descon- te par la sits, & la plus grande partie morts ou pris, & les autres s'enfuirent François. naurez & blessez, & se retirerent à Brest, & y laisserent garnison & le demeurant à toutes leurs playes, se retirerent & allerent en

Cependant les Princes & Ducs cognoissans la pauureté du Do-Assemblée maine, & qu'il ne pouvoit suffire aux choses vrgentes & necessai- des Notables, res, assemblerent une partie des plus notables de Paris. Et furent tion de donce assez contents qu'on mist douze deniers pour liure. Et sut ce à Pa-deniers pour ris & à Rouen crié, & à Amiens. Mais le peuple tout d'vne volons liere. té le contredirent, & ne fut rien leué ne exigé.

Le Roy après sen alla à Sainct Denys visiter les corps saincts, Pelerinage & fue recew par l'Abbé & Religieux, & venu querir iusques à la du Roy à S. porte, & le conduisirent iusques à l'Eglise chantans Respons, & Denys.

I. Iuuenal des Vrsins.

Digitized by Google

grie pour

**w**aintenir

l'élection d'Vrbain

Crüel.

Le Duc d'Anion

VI.

veid les reliques, & sit ses offrandes. Et selon la puissance de la vil-

1380. le, luy furent faits presens.

Et de là s'en alla à Senlis pour chasser. Et fut trouué yn cerf qui Denise du Roy au suiet auoit au col vne chaisne de cuiure doré, & defendir qu'on ne le d'uncerf pris prit que au las, sans le tuer, & ainsi fut fait. Et trouuz-on qu'il auoit au col ladite chaisne, où auoit escrit Casar hoc mihi donanit. Et dés lors le Roy de son mouvement porta en deuise le cerf volant couronné d'or au col, & par tout où on mertoir ses armes y auoit deux cerfs tenans les armes d'vn costé & d'autre.

### M. CCC. LXXXI.

VDIT temps de l'an mille trois cens quatre-vingt & vn, les Ambassadeurs des Roys d'Espagne & de Hongrie estoient venus deuers le Roy, lesquels furent ouys en la presence du Roy

& du Duc d'Aniou. Et firent vne bien notable proposition en Latin touchant le faict de l'Eglise, en monstrant que l'essection faite de Vrbain en Pape apres la mort de Gregoire onzielme, fur iu-

deurs d'Espa. ste, saincte & canonique, & qu'ils auoient assemblé toutes les

gne & Hon- personnes Ecclesiastiques & Clercs de leurs pays & Royaumes, & que telle auoir esté trouuée, & qu'ils auoient deliberé & conclu de luy obeir comme à vray Pape & vnique. En requerant au Roy

> qu'ainsi le voulust faire, ou autrement leur intention estoit de eux departir, & se se departiroient des alliances qu'ils auoient auec le

> Roy, & y renonceroient. Car ceux qui n'obeïroient audit Vrbain, ils les reputoient schismatiques. Et auec telles gens ils ne vouloient

auoir nulle amour. Après laquelle proposition faire, on les sit retirer. Et sembla aux Seigneurs & Conseil du Roy, que lesdites ma-

nieres estoient bien estranges. Au regard des Hongres, de eux de-

partir de l'alliance du Roy de France, sans ce que oncques leur eust

Henry II. esté fait chose, parquoy ils le deussent estre. Et ensant qu'il tout

de Castille par che les Espagnols, ils monstroient bien signe de grande ingratituila François de, veu que pat le Roy trespassé & les François il estoit Roy, & fut

par eux desconfit son aduersaire\*. Et toutesfois fur-il conclu?

Pierre die le qu'on leur feroit la plus gracieuse response que faire se pourroit, & les fit-on venir. Et le Duc mesmes d'Aniou fit la response, &

comme il estoir sage, prudent, & auoit moult beau langage, il

recita les alliances faites par feu de bonne memoire son frere le

Prince adut Roy Charles cinquiesme, lesquelles furent iurées & promises par sermens solemnellement faits par les Roys, Princes & Barons du

\* V. de Co- pays, lesquelles n'estoient pas seulement personnelles, mais, réel-

mines de les \* de pays à pays, plus pour auoir honneur, que pour auoir medu Louure stier de cux. Et que l'intention du Roy son fils estoit en volonté,

P.68. 6.379. & auoit intention de les entrétenir & accomplir, & de non icelles

Digitized by Google

enfraindre en aucune maniere, tant que lesdits Roys garderoient la loyauté, qu'ils auoient iurée & promise aux Roy & Princes de ce Royaume de France. Et puis vint au faict de l'Eglise, en leur monstrant que aprés la mort \* de Gregoire onziesme, on proceda \* Elle arrina à essire vn sainct \* Pere, & furent les Cardinaux assemblez, mais le l'an 1378. peuple de Rome en grand tumulte & impetuosité vindrent en ar- ment VII. mes dire qu'ils tueroient tout, s'ils n'auoient en Pape vn Romain, issu des Com-& mesmement celuy qu'ils appelloient Vrbain. Et que si Eslection ne, reconnu y auoit esté faite, elle auoit esté violente, & les Cardinaux par Pape legitiforce ou crainte de la mort, s'absenterent le plustost qu'ils peu-me par la rent, & esseurent Clement, lequel aprés son essection enuoya vers Anglois, & le Roy son frere trois Cardinaux, pour lesquels ouyr, le Roy sit antres. assembler plusieurs Prelats, Docteurs & Clercs en la presence des- aion d'Vrdits Cardinaux, qui proposerent en effet ce que dit est. Et pour-bain VI. ce le Roy fit assembler tous les Prelats, Chapitres & Conuents, à ce qu'ils enuoyassent vers luy gens clercs & notables, & pareillement aux Vniuersitez. Et furent à Paris assemblez, & ouys derechef lesdits Cardinaux. Et conclurent que le Roy deuoit adherer à Clement, & que ausdits Cardinaux on deuoit adiouster foy. Mais que en toutes manieres le Roy & ceux de son sang estoient prests d'entendre à eux exposer à trouuer bonne vnion en l'Eglise, & que ainsi feroit-on response. Ce qui fut fait. Et aprés laquelle response, & d'icelle les Ambassadeurs furent tres-contens. Et par aucun temps demeurerent à Paris, & y furent grandement festoyez, & eurent de beaux dons du Roy & des Seigneurs, & s'en retournerent.

Ledit schisme \* fit de grands dommages en l'Eglise, au Royau- \* Il duraso. me de France, & autre part. Auec Clement y auoit bien trente six ans. Cardinaux, lesquels meus de grande auxrice, souhetterent d'auoir Auarice des tous les bons Benefices de ce Royaume par diuers moyens, & en-pour ausirles uoyerent leurs leruiteurs parmy le Royaume, enquerans de la va-bons Benefileur des Prelatures, Priorez & autres Benefices. Et vsoit Clement de ca. reservations, donnoit graces expectatives aux Cardinaux, & ante-Reservatios, ferri. Et fut la chose en ce poinct, que nul homme de bien, tant expettatium. de l'Université que autres, ne pouvoient avoir benefices. Exactions se faisoient tant des vacans, que des dixiesmes, que d'arrerages des choses qu'on disoit estre deues à la chambre Apostolique, & pour-Exasties de suiuoit - on les heritiers des gens d'Eglise, & disoit - on que tous Apostolique leurs biens devoient appartenir au Pape. Et seroit chose trop longue à reciter les maux qui se faisoient, & les inconueniens qui en aduenoient. Et tout souffroit le Duc d'Aniou Regent, & disoiton qu'il en auoit son butin. Et estoit grande pitié de voir partir les escholiers de Paris, & Regens, & s'en alloient comme gens etgarez & abandonnez. Lesquelles choses considerant l'Université de Paris, delibererent de le remonstrer au Roy, & audit Regent I. Iuucnal des Vrsins.

Lettre

nerfité.

Violence du

Regent con-

de l'Vniuer-

fité.

d'Urbain

especialement. Et de faict y allerent, & ordonnerent vn notable Docteur en Theologie natif d'Abbeuille, nommé Maistre Iean Rousse, demeurant au Cardinal le Moyne, & monstra au Roy le Remonstran- moins mal qu'il peut, les inconueniens dessus dits, en requerant ces de l'Vni- que prouisson y fust mise. Dont ledit Duc sut tant mal content nersité contre Les dies abus. que merueilles, & le monstra bien. Car il enuoya de nuica furtiuement audit lieu du Cardinal le Moyne, & furtiuement & par force entrerent dedans, & vindrent iusques à la chambre dudit proposant, rompirent l'huis, & le menerent comme tout nud, & le menerent bien vilainement & scandaleusement en Chastelet, & le menerent en vne tres estroite prison. Laquelle chose engendra vn grand scandale en l'Université, & non sans cause. Et se assemblerent, & allerent deuers le Roy & le Regent, requerans tresinstamment la deliurance de leur suiet, qui estoit si notable homme. Finalement apres plusieurs delais & refus que le Duc faisoit. il fut rendu, pourueu qu'ils obeiroient à Clement. Et auec ce Duc estoient presens presques tous les Princes & nobles du Royaume. Et estoit bien grand crime & capital de non obeir à Clement, & fut le Docteur deliuré, & tantost apres monta à cheual, & s'en alla le plustost qu'il peut vers le Pape Vrbain. Or aduint que le Pape Vrbain escriuit vne Lettre à l'Uniuersité de Paris bien gracieuse, en VI. 21Vni. les remerciant & exhortant qu'ils luy voulussent obeir. Et furent receuës lesdites Lettres par le Recteur, lequel sit faire vne grande assemblée, & les fit lire en pleine congregation. Dont ledit Duc fut tant mal content que merueilles, & ordonna gens pour prendre & aller querir ledit Recteur, & luy amener. Lequel doutant de sa vie, s'en partit hastiuement. Car il en sut aduerti. Et prenoit le Duc la cause, pource que prealablement ledit Recteur, n'auoit erele Resseur au Roy ou à luy premierement presenté les Lettres. Et tantost aprés quand plusieurs notables gens de Paris de l'Université, virent les manieres de proceder, ils delibererent de eux en aller, & departir. Et de faict plusieurs l'en allerent à Rome, & mesmement vn bien notable homme chantre de Paris, nommé Maistre Iean Gilles. & plusieurs tant auec luy que aprés. Et Clement toussours voulant capter la beneuolence & grace du Duc, voulut & ordonna que le Permission de Duc leuast vn dixielme entier, & le sit leuer non mie par gens Ec-Clemer VIII. clesiastiques, mais par gens purs lais & Officiers de Iustice laye. pour leuer un Plusieurs firent certaines appellations, & oppositions. Mais ce nondixiesme sur obstant sur leué reaument & de faict, & par force, au grand dommage des gens d'Eglise, & tels Benefices y auoit, qu'on leuoit pour

le dixiesme, plus que les Benefices ne valoient. Iean Duc de Le Duc de Berry voyant que le Duc d'Aniou estoit Regent, & du Roy pour- les Ducs de Bourgongne & de Bourbon auoient la garde du Roy, neu du Gon- luy desplaisoit qu'il n'auoit quelque charge, & parla d'auoir lo nernemens de Languedoc, Gouvernement de Languedoc & de Guyenne, au Duc d'Aniou son

Digitized by Google

frere, lequel fut content d'en parler au Roy, & de luy ayder à obtenir son intention. Et de faich, luy sit auoir ledit Gouvernement, & Guyenne. & en furent les Lettres seellées. Et quand ce vint à la cognoissan- à quoy s'oppoce du Comte de Foix, il assembla à Toulouze grande foison de se le Comte gens de tous estats, pour scauoir qu'il estoit à faire. Et plusieurs fu- de Foix. rent d'opinion, qu'on deuoit obeir au Roy & à les mandemens. Les autres & la plus grande partie, furent d'opinion, qu'ils ne le denoient point souffrit, & qu'ils viuoient sous le Comte de Foix en bonne paix & Iustice, & que le Duc de Berry ne demandoir que à exiger argent, & que en la Comté de Poictou, il auoit exigé tous Exattions en les ans à cause de ce qu'il la tenoir, deux ou trois tailles. Et furent Poitton. deliberez de enuoyer deuers le Roy, & de faict y enuoyerent, en luy faisant requerir qu'il se voulust deporter de y mettre autre que le Comte de Foix, lequel le Roy son pere y auoit mis, & en auoit osté le Duc d'Aniou pour les grandes exactions qu'il faisoit. Dont le Roy combien qu'il fust ieune, fut tres-mal content, & renuoya les messages, & dit, que auant iroit-il luy mesme, qu'il ne fist que son Oncle eust le Gouvernement. Et de faict, s'en alla à Sainct Denys, & visita les corps sainces, sit sos offrandes, sit benir l'Oriflambe par l'Abbé, & la baille à Messire Pierre de Villiers, lequel Le Roy bailsie le serment accoustumé, & la garda prés d'vn an entier. Car le ne à Pierre Duc de Bourgongne desmeut le Roy d'y aller, & qu'il en auroit à de Villiers. taire en lieux plus prochains, c'est à sçauoir en Flandres, lesquels se rebelloient fort. Toutesfois le Duc de Berry delibera d'aller en Languedoc, & d'en auoir par force le Gouuernement, & assembla gens d'armes de toutes parts, & se confioit fort au Comte d'Armagnac, & s'en vint au Languedoc accompagné de gens de guerre qui pilloient & roboient tout le pays, & faisoient tout ce que ennemis Languedoc, pouuoient faire, hors bouter feux & tuer, & prenoient prisonniers & rançonnoient ou mettoient à finance. Le Comte de Foix assembla à Thoulouze presque les trois Estats du pays, gens d'Eglise, Nobles Assemblée à & Marchands pour sçauoir qu'il estoit à faire. Et y eut diuerses o- ron Estats pinions. Et finalement fut deliberé qu'il falloit combatre les gens du pays. du Duc de Berry, où luy-mesme estoit en personne; & se mit le Comte de Foix aux champs bien accompagné, & auoit plus de gens que le Duc de Berry: mais il sembloit au Duc que ses gens estoient plus vsitez de guerre. Et combien qu'on luy conseillast, qu'il se retrahist, & qu'il ne combatist point, il respondit que ce luy seroit reputé à vne lascheté de courage. Et de faict se rencontrerent bien asprement & durement, & eut le Comte la victoire. Dont ledit Duc talcha fort à recouurer son honneur. Si tint les champs prés d'vn an, & aucunesfois couroit vers Thoulouze, & vers Beliers, & en diuers lieux. Mais toussours il trouuoit les autres prests à resister, & y eut de ses gens morts bien trois cens, dont Le Duc il tut bien desplaisant. Toutesfois ledit Comte de Foix conside. le Comte,

rant la deuastation & destruction du pays, qui se faisoit sous or 1381. bre de cette guerre, voulut preserre le bien de la chose publique à neanimoins son faict particulier, fut content de ce qu'il auoit combatu & vainle Gounerne. cu le Duc notablement, & enuoya vers luy, & firent paix & alment pour le liance, & luy laissa tout le Gouvernement du pays paissiblement, foy offrant au seruice du Roy & de luy. Et fut tout bien appaisé

audit pays. Hugues Aubriot natif de Bourgongne, lequel par lemoyen du Duc d'Aniou fut fait Preuost de Paris, riche & puissant estoit, & si auoit eu grand gouuernement des finances. Et sit plusieurs notables edifices à Paris , le Pont sain& Michel , les murs de deuers la Bastille saince Antoine, le Petit Chastelet, & plusieurs autres choses dignes de grande memoire. Mais sur toutes choses auoit en grande irreuerence les gens d'Eglise, & principalement l'Université de Paris. Et tellement, que secrettement on sit enqueste de son gouvernement, & de sa vie, qui estoit tres-orde & deshonneste en toute puterie & ribaudile, à deceuoir femmes, partie par force, partie par argent, dons & promesses, & auoit compagnée charnelle à Iuifues, & ne croyoit point le sainct Sacrement de l'Autel, & s'en mocquoit, & ne se confessoit point, & estoit vn tres-mauuais catholique. En plusieurs & diuerses heresies estoit encouru, & ne craignoit puissance aucune, pource qu'il estoit fort en la grace du Hugua An-Roy & des Seigneurs. Toutesfois fut fort poursuiui par l'Uniuerbriet Preuost sité & gens d'Eglise, tellement qu'on le print, & emprisonna-l'on, & à la fin fut content de se rendre prisonnier és prisons de Monpour heresses, sieur l'Eucsque de Paris. Et fut examiné sur plusieurs poincts, les quels il confessa, & fut trouué par gens clercs à ce cognoissans; qu'il estoit digne d'estre brussé. Mais à la requeste des Princes, cette peine luy fut relaschée, & seulement au paruis nostre Dame fut publiquement presché & mictré par l'Euesque de Paris, vestu en habit Pontifical, & fut declaré en effet estre de la loy des Iuifs, & contempteur des Sacremens Ecclesiastiques, & auoir encouru les

Condamné à nées & mesprisées. Et le condemna-on à estre perpetuellement en prison perpe-la fosse au pain & à l'eau. tnelle an pain & àl'ean.

Le Comte de Flandres Louys s'efforçoit de faire grandes exactions sur ses subjets, & les vouloit souuent tailler ainsi qu'on faisoit en France. Et pource firent dire au Comte, qu'il s'en voulust deporter, dont ilene fut pas content. Et s'en alla à la ville de Gand requerir aide d'argent par maniere de taille, & vsa d'aucunes hau-Flandres fait tes paroles, & luy fut refusé sa requeste, dont il fut bien mal exactions sur content. Et se partit de la ville, & delibera de se monstrer leur Seigneur par voye de faict. Et auoit vn bastard bien vaillant homme d'armes, auquel il chargea ceste besongne. Et de faict, il sit grande assemblée de gens de guerre, & s'en vindrent loger assez

sentences d'excommuniement, qu'il auoit par long temps contem-

l'imitation de France.

prés de la ville de Gand comme à une lieuë, & faisoient à ceux de Gand guerre mortelle. On tuoit, on prenoit, & mettoit-on à 1381. rançon, & boutoient feux, ardoient moulins, & failoient route guerre que vrays ennemis pounoient faire. Et ledit Comte pour Assege Gad luy aider, fit mander des Anglois, lesquels vindrent à son service. qui se def-Ceux de Gand voyans les manieres qu'on leur tenoir, plusieurs fois fend. l'assemblerent, & conclurent que pour mourir ils ne laisseroient leurs libertez, & fort se defendaient, & portaient des dommages au Comte. Et à seureré demanderent parlet à luy, ce qui leur fut octroyé. Et enuoyerent de bien notables gens deuers le Comte, lesquels de par les habitans le supplierent qu'il leur voulust pardonner, si aucune chose suy augient mesfait. En suy suppliant qu'ils ne fussent point subiets à aueuns subsides ordinaires: mais sil auoit affaire d'aucunes choses en ses necessitez, ils estoient prests de luy aider de certaine somme, & cant faire qu'il seroit content. Et cuidoient lesdits Ambassadeurs auoir satisfait: mais aucuns ieunes hommes estans prés du Comte, commencerent à leur dire, qu'il auroit par force les vilains s'il vouloit, & qu'il les falloit poindre à bons esperons, & les subiuguer de tous poinces, & ainsi fen allerent lesdits Ambassadeurs. Le Comte les cuidoit toussours subjuguer & suppediter, & les mettre en estat qu'ils n'eussent que manger, tellement qu'ils se missent à sa volonte, & toussours faisoit forte & terrible guerre, Et lors ceux de Gand delibererent de prennent y resister par voye de faict. Et pour estre leur Capitaine, esseurent pour chef vn nommé Iacques \* Arteuelle, qui estoir une balle personne vn nommé lacques \* Arreuelle, qui estoit vne belle personne, tenelle. haut & droit, vaillant & de tres-bel langage, & estoit fils d'un \* cy-aprés nommé Arteuelle qui se voulut faire Comte, lequel eut le col nommé Phicouppé i & sa mir sus, & assembla foison de gens, & delibera de se mettre sur les champs. La chose venuë à la cognoissance du Comte, manda gens à Bruges & de toutes parts. Et ysht Arteuelle & sa compagnée, & tant que luy & les gens du Comte se rencontrerent & approcherent. D'vn costé & d'autre y fut combatu de traice tant d'Arbalestriers que d'Archers, & à la fin combatirent main à main longuement, & tellement que le Comte fut descon- 2"i deffait fit. Et y eut bien einq mille de ses gens morts & tuez sur la place; bataille. & puis se retrahit à Bruges. Et parla Arreuelle au peuple conssours les animant à la guerre. Et combien qu'il estoit nouvelles que les François aideroient au Comto, toutesfois ils ne devoient point craindre leurs joliustez supersiuës, qui estoient cause de leur de-Aruction; & qu'ils devoient poursuiure leur guerre encommencée, veu la vistoire qu'ils ausient eu. Et donna tel courage au peuple, qu'il laur sembloir qu'ils estoient millez de conquester tout le Royaume. Et tellement que les bonnes gens du plat pays, & autres, laisserent leurs labourages & mestiers, & prindrent les armes, relles qu'ils peurent finer. Et toussours se soultiuoir Arrenelle,

comme il pourroit greuer le Comte, qui estoit dedans Bruges. Et de tout ancien temps ceux de la ville de Bruges, ont accoustumé de faire vne belle & notable procession, & porter le precieux Sang de Bruges, & là abonde foison de peuple de Bruges & du plar Procession du pays. Et là ordonna Arteuelle deux mille hommes des plus vail-

ges.

les Gantois.

lans, lesquels seulement estoient vestus de leurs robes, mais dessous armez & bien garnis. Et à diuerses fois, & par diuers lieux entrerent dedans la ville, & se trouuerent tous ensemble au marché,

ainsi qu'on faisoit ladite procession, & crierent alarme au long des rues, dont le Comte fut bien esbahi. Toutesfois assez diligemment assembla gens, & se efforça de resister. Mais à la fin il fut le Comte sur vaincu, & se retrahit en son hostel, & fut suiui par les Gantois, lesquels violemment entrerent en son hostel, le cuidans trouuer. Mais il se sauua par vne fenestre, & se bouta en l'hostel d'vne pauure vieille femme, & y fut iusques à la nuict, & de là s'en alla à l'Escluse. Les Gantois le imputerent à ceux de Bruges, disans que c'estoit par eux qu'il s'estoit sauué, & leur coururent sus, & en pillerent & roberent, & à toute leur proye s'en retournerent à Gand.

La Reyne Ieanne de Sicile & de Ierusalem, Comtesse de Prouence, fille de Charles Duc de Calabre, fils de Robert Roy de Sicile & de Naples, & de Marie sœur du Roy de France Philippes, laquelle auoit regné trente & vn an, & n'auoit peu auoir lignée, Lonys d'An- adopta Louys Duc d'Aniou, & en fit son heritier; lequel l'en remercia, & delibera de y entendre. Et de ce, Charles Prince de Tarente, qui auoit espousé la niepce de ladite Dame, fut tres-mal content, & à luy allia les plus grands Seigneurs du pays, & le Pape Vrbain mesmes luy aida & conforta. Car il ne faisoit doute, si le Duc Louys fust venu, qu'il n'eust adheré à Clement. Laquelle chose venue à la cognoissance du Duc Louys, il sit grande assemblée de gens de guerre, & escriuit à Messire Philippes d'Artois, qui estoit vaillant cheualier, qu'il voulust prendre la charge d'aller combatre ledit Charles. Lequel s'en chargea, assembla gens, & sen alla audit pays, & ledit Charles se prepara à le receuoir. Et ladite leanne & son mary delibererent d'aider audit Philippes; & de faict le firent, & y eut bataille dure & aspre. Et auoit le Pape Clement enuoyé gens auec ledit Philippes, lequel fut desconfit, & furent pris Ieanne & son mary, & ledit Messire Philippes d'Artois, & detenus prisonniers. Et se sit ledit Charles couronner par l'or-Qui est prise donnance de Vrbain en Roy de Sicile, & eur bien grande sinaure de la rançon dudit Messire Philippes, & du mary de ladite Jeanne, laquelle assez tost aprés alla de vie à trespassement. Quand le Pape Tarente, & Clementiceur ces nouvelles, dourant que plusieurs Seigneuis se missent hors de son obeissance, escriuit au Roy Duc Louys qu'il pensatt desse mettre sus, & de venger la mort de ladite Ieanne sa mere par adoption: Lequel deliberade ainfile faire, & d'yaller l'est émpuinant

menrt.

En

En ceste année, le Mareschal de Sancerre s'en alla en Limosin pour resister aux ennemis, specialement aux gens, qui estoient en vne ville fermée nommée la Souteraine, deuant laquelle il mit le Exploits du Maroschal siege, & y tut par aucun temps, & par composition les Anglois de Sancerre rendirent la place, & s'en allerent vers Limosin, pillant & robant, contre les & plusieurs maux innumerables faisoient, & les suiuit ledit Ma-Limosin. reschal, & y eut plusieurs rencontres & petites batailles, mais le Mareschal estoit toussours victorieux, & s'en retourna à Paris yers le Roy.

Le Roy accompagné de ses Oncles, & de plusieurs notables Pre-Bont de l'an lats, & autres, le seiziesme iour de Septembre alla à Sainct Denys, du R. Char-& fit faire vn bien notable seruice pour l'ame de son pere.

Et pource qu'il y auoit iour assigné pour le faict de la paix en - son sus. tre luy & les Anglois, il enuoya à Boulongne l'Archeuesque de Prolongation Rouen, l'Euesque de Bayeux, le Comte de Brenne, & Messire Ar-de Tresues naud de Corbie, & se assemblerent à Lelinguehan, & là eut plu- & Anglesieurs choses ouuertes, & finalement ne firent rien, sinon de pro-terre. longer les Trefues en esperance de bonne paix.

Le Duc de Bretagne fit son hommage au Roy le vingt-cinquies-Hommage me iour de Septembre. Et estoit le Roy bien accompagné de Pre- Duc de Brelats, Princes & Barons, & gens de Conseil. Et aussi estoit le Duc tagne au Roy.

venu à tout bien belle compagnée & gente.

## C C C. L X X X I I.

'An mille trois cens quatre-vingt & deux, le Duc d'Aniou, & aussi les autres Seigneurs & ceux de la Cour, considerans que depuis que les Aydes auoient esté mis ius, ils n'auoient pas les profits qu'ils souloient auoir, desiroient fort à remettre sus les Aydes, & firent plusieurs assemblées, mais iamais le peuple ne leur vouloit souffrir. Combien que Messire Pierre de Villiers, & Messire Jean des Mares, qui estoient en la grace du peuple, comme on disoit, en failoient grandement leur deuoir, de leur monstrer les grands dangers & perils qui leur en pourroient aduenir, & de encourir l'indignation & malueillance du Roy. Lesquelles demonstrances ils prenoient en grande impatience, & reputoient tous ceux qui en parloient ennemis de la chose publique, en concluant qu'ils garderoient les libertez du peuple iusques à l'exposition de seurs biens, & prindrent armures & habillemens de guerre, firent Dixe- exemple aux niers, Cinquanteniers, Quarteniers, mirent chaisnes par la ville, autres Villes, firent faire guet, & garde aux portes. Et ces choses se faisoient pres-qui s'opposent ques par toutes les villes de ce Royaume; & à ce faire, commen-sement des cerent ceux de Paris. Et à Rouen se mirent sus deux cens person-Aydes, & du nes mecaniques, & vindrent à l'hostel d'vn marchand de draps, denier, I. Iuuenal des Vrsins.

qu'on nommoit le Gras, pource qu'il estoit gros & gras, & le firent leur Chef comme Roy, & le mirent sur vn chariot comme

l'Abbaye S. Ouen sont

pillez.

Esmotions. des pemples contre les Nobles.

Vn Arche-Canterbury, Chancelier presence de son Roy.

Halles an suiet d'vne vendeuse d'berbes.

en maniere de Roy, voulust ou non, & contre sa volonté; & pour doute de la mort fallut qu'il obeist, & le menerent au grand marché, & luy firent ordonner que les subsides cherroient, & qu'ils n'auroient plus cours. Et si aucuns vouloient faire yn mauuais cas, il ne falloit que dire Faite, si estoit executé. Et procederent à tuer & meurtrir les Officiers du Roy au faict des Aydes. Et pource qu'on disoit ceux de l'Abbaye de Sain& Oüen auoir plu-Rouen où les sieurs priuileges contre la ville, ils allerent furieusement en l'Ab-Privileges de baye, rompirent la tour où estoient leurs Chartes, & les prindrent & deschirerent. Et y eussent eu l'Abbaye & Religieux grand dommage, si le Roy depuis deuëment informé, ne leur eust confirmé leursdits priuileges. Et aprés s'en allerent deuant le chasteau, cuidans entrer dedans pour l'abbatre. Mais ceux qui estoient dedans, se defendirent vaillamment, & plusieurs en tuerent & naurerent. Presques par tout le Royaume, telles choses se faisoient & regnoient, & mesmement en Flandres & en Angleterre, où le peuple se esmeut contre les Nobles, tellement qu'il fallut qu'ils se retirassent, & s'en allassent. Aucuns demeurerent auec le Roy d'Angleterre, cuidans estre asseurez : mais le peuple y alla, & en la presence du Roy tuerent cinq ou six Cheualiers des plus notables, & son Chancelier l'Archeuesque de Cantorbie. Et puis leur coupperent les testes comme à ennemis de la chose publique, par grande cruauté & inhumanité les trainerent parmy la ville, & mid'Angleser- rent la teste dudit Archeuesque au bout d'vne perche sur le pont, & fouloient son corps aux pieds emmy la bouë. Or faut retourner à la matiere du peuple esmeu à Rouen, & à Paris, & par tout. Le Duc d'Aniou differa à faire aucunes punitions, ou mettre remede aux choses dessus dites dés le mois d'Octobre iusques en Mars, & cependant cuidoit tousiours mettre les Aydes sus, & mesmement l'imposition du douziesme denier, & trouua des cau-Cantelles du telles en diuerses manieres pour amuser le peuple. Mais rien n'y Duc d'An-ion pour a- valoit, à ce qu'ils s'y fussent consentis. Toutesfois en Chastelet muser lepen- il fit crier ladite Ferme de l'imposition, & bailler & deliurer pour ple pendant la leuer mandement exprés, dont on murmuroit & grommeloit soit des im- par tout tres-fort. Et deuoit commencer ladite Ferme le premier iour de Mars. Et desia se assembloient meschans gens, & y eut vne vieille qui vendoit du cresson aux halles, à laquelle le fermier vint demander l'imposition, laquelle commença à crier. Et à coup vindrent plusieurs sur ledit fermier, & luy sirent plusieurs playes, & aprés le tuerent & meurtrirent bien inhumainement. Et tantost par toute la ville le menu peuple s'esmeut, prindrent armures, & s'armerent tellement, qu'ils firent vne grande commotion & sedition de peuple, & couroient & recouroient, &

& s'assemblerent plus de cinq cens. Quand les Officiers & Conseillers du Roy, & l'Euesque de Paris, virent & apperceurent la maniere de faire, ils se partirent le plus secrettement qu'ils peurent de la ville, & emporterent ce qu'ils peurent de leurs biens meubles petit à petit. Et ceux qui ce faisoient estoient meschans gens & viles personnes de pauure & petit estat, & si l'vn crioit tous les autres y accouroient. Et pource qu'ils estoient mal armez & habillez, ils sceurent que en l'Hostel de la ville auoit des harnois, ils y allerent, & rompirent les huis où estoient les choses pour la defense de la ville, prindrent les harnois, & grande foison de maillets de plomb, & s'en allerent par la ville, & tous ceux qu'ils trouuoient fermiers des Aydes, ou qui en estoient soupçonnez, tuoient & mettoient à mort bien cruellement. Il y en eut vn qui se mit en soussement franchise dedans sainct Iacques de la Boucherie, & luy estant de-contre le reuant le grand autel, tenant la representation de la Vierge Marie, des imposs. le prindrent & tuerent dedans l'Eglise, s'en alloient aux maisons des morts, pilloient & roboient tout ce qu'ils trouuoient, & vne partie iettoient par les fenestres, deschiroient lettres, papiers & toutes telles choses, effonçoient les vins aprés ce que tout leur saoul en auoient beu. Et de tant furent encores plus pires à exercer leur mauuaistié. Si vint à leur cognoissance, qu'il y auoit des impositeurs dedans l'Abbaye de Sain& Germain des Prez, si saillirent hors de la ville, & là vindrent, & s'efforcerent d'entrer dedans, & demanderent ceux qui s'y estoient retraits. Mais ceux de dedans le defendirent vaillamment, tellement que point n'y entrerent. Et de là se partirent, & vindrent au Chastelet de Paris, où il y auoit encores deux cens prisonniers pour délicts & debtes qu'ils deuoient, & rompirent les prisons, & les laisserent aller franchement. Pareillement firent-ils aux prisonniers de l'Euesque de Paris, & rompirent tout, & deliurerent ceux qui y estoient, & mesmement Hugues Aubriot, qui estoit condamné comme dit est. Et Deliurance luy fut requis qu'il fust leur Capitaine, lequel le consentit, mais d'Hugues la nuiet s'en alla. Et tousiours croissoit la multitude de peuple ain- Aubriot eysi desuoyé. On le cuidoit refrener, mais rien n'y valloit, & la nuice denant arreentendoient en gourmanderies & beuueries. Et le lendemain vin- nier. dent à l'hostel de Hugues Aubriot, & le cuidoient trouuer pour le taire leur Capitaine. Et quand ils virent qu'il n'y estoit pas, furent comme enragez & desplaisans, & commencerent entrer en vne fureur, & vouloient aller abbatre le pont de Charenton. Mais ils furent defineus par Messire Iean des Mares, & commençoient ia aucumement à eux repentit & refroidir.

Merueilles pen vn village auprés Sain & Denys, vn iour vne va Monstre proche auant ladire commotion, eut vn monstre en semblance d'vne dait par une beste, qui auoit comme deux visages, & trois yeux, & en sa bou s. Denys. che sourchée deux langues, qui sembla chose metueilleuse à l'Ab

I. Iuuenal des Vrsins.

C ii

bé, qui estoit vn bon prud'homme. Et dit, que telles choses iamais ne venoient, que ce ne fussent mauuais signes & apparences de grands maux.

Apparitions de globes de fen sur Pa-

Parauant aussi au Cardinal le Moyne apparut seu à gros globeaux sur la ville de Paris, corulcant & courant de porte en porte, sans tonnerre ne vent, & le temps estant doux & serain, qu'on tenoit chose bien merueilleuse.

Parisiens se leurs sedi-

Quand les choses que auoient fait ceux de Paris, vindrent à la cognoissance du Roy & de son Conseil, il en fut moult desplaisant & non sans cause. Et delibera d'en faire une bien cruelle punition. Laquelle chose venuë à la cognoissance de ceux de Paris, ils enuoyerent deuers le Roy, & aussi sit l'Université plusieurs notables Clercs & Docteurs, lesquels monstrerent bien grandement & notions passes, tablement, comme les plus grands de la ville & principaux en estoient courroucez & desplaisans; & que ce qui auoit esté fait, estoit par meschans gens & de bas estat, en implorant sa misericorde, & qu'il leur voulust pardonner toute l'offense, & surfeoir de mettre plus Aydes sus. Et y eut de grandes disticultez, & le Roy gres-esmeu n'en vouloit ouyr parler. Finalement meu de grande misericorde, fut content que le peuple iouyst de ses immunitez & franchises, & faire cesser ce qui estoit mis sus, & leur pardonna tout ce qui auoit esté fait, pourueu que sustice se feroit de ceux qui auoient rompu le Chastelet. Et de la response furent les Ambassadeurs tres-contens, & en remercierent le Roy. Et se fit mettre Messire Iean des Mares en une litiere, à cause de sa maladie, & mener par les carrefours, & le publia au peuple. Desia le Preuost de Paris auoir pris plusieurs des malfaicteurs pour en faire iustice. Et quand le peuple seeut qu'on en prenoit toison, & qu'on en youloit faire punition, derechef s'esmeurent aucunement, en difant, que c'estoit chose trop estrange, de faire mourir si grande multirude de gens. Laquelle chofe venuë à la cognoissance du Roy, manda que tout fust sursis insques à yne autre fois. Toutesfois souuent on en prenoit, & les iettoit-on en la riviert. Le Roy, ses Oncles, & ion Conteil cuidoient par fimulations induire le pemple, à consentir les Aydes estre leuées, comme du temps de son pure, &

assembla les trois Estats à Compiegne, & à la my-Autil manda les

thorité si de le pouvoir se deudir faire. Lesquels respondirent

Assemblée stats à Com-

Harangue Aydes.

plus notables des Villes à estre devers luy, & obeitent. Et là propola Meslire Arnaud de Corbie, premier President en Parlement, & montra bien grandement & notablement les grandes affaires du Roy, tant pour le faict de la guerre, que aussi pour l'encocenement de son Estat. Et qu'il n'estoit pas possible que sans Aydes:la faire voir la chole publique, le peuft conduire, ou qu'al falloit que le Royaume necessité du vint à perdition, & fust subjet à pillemes & roberies, en requerant qu'ils n'empeichassent que le Roy ne vialt de sa puissance, & aus

i O

qu'ils n'estoient venus que pour ouyr & rapporter, mais qu'ils s'employeroient de leur pouuoir, à faire consentir ceux qui les auoient enuoyez, à faire le plaisir du Roy. Et leur ordonnaon que à Meaux ils fissent sçauoir la response, & à Pontoise. Ce qu'ils firent. Et tous presques firent response, que ainçois aimeroient mieux mourir, que les Aydes courussent. Et combien que ceux de Sens qui furent à Compiegne, se firent forts que ceux de Sens le consentiroient, toutesfois quand ils y furent, le peuple dit que iamais ne le consentiroient, ne souffriroient. Le Roy fut fost pressé de pardonner à ceux de Paris, & Accord pour de trouuer moyen d'y aller ioyeusement, & parler à eux. Et su-le pardon et rent aucuns ennoyez à Paris, lesquels rapporterent que tres - vo- Roy à Paris. lontiers ils verroient le Roy, & ioyeufement le receuroient. Et le Roy dit, que tres-volontiers il iroit. Mais deux choses requeroit. L'vne, que à sa venuë, ceux de la ville laissaffent leurs armures & harnois, & qu'ils ne se armassent point. L'autre, que les chaisnes de nuiet ne fussent point tenduës, & que les portes iour & nuiet fussent ouvertes; & que seulement ceux qui estoient natifs de la ville de Paris, & qui auoient à perdre, allassent armez par la ville; & que par six de la ville de Paris, on luy fist sçauoir à Melun la response. Si s'assemblerent en la ville de Paris, & leur fut rapporté la volonté du Roy, & y eut de meschans gens qui commencerent à murmurer, & dirent que iamais ne se consentiroient à mettre Aides ne tailles, & estoient plus enflambez que deuant. Et furent six enuoyez deuers le Roy, & y eut plusieurs allées & venuës, & iournées prises à Sainct Denys, où il y auoir plusieurs Conscillers du Roy. Et de ceux de Paris y eut ordonnez aucuns qui y allerent, & à la fin y alla Messire Iean des Mares. Et fut là vne conclusion si- Contribution nale prise. C'est à sçauoir que le Roy iroit à Paris, & pardonneroit de cent mille tout, & la ville luy feroit cent mille francs. Et de ce furent les par- ville de Paties contentes, & fut fait grande ioye, & en l'Eglise de Sainct De-ri, dont les nys chanta l'on Te Deum laudamus. Et ceux de Paris furent bien se exempes. ioyeux, & y vint le Roy, & à grande ioye fut receu. Mais à payer Te Deum l'argent de cent mille francs, derechef y eur aucunes difficultez ou chanté pour contradictions, pource que les habitans vouloient que les gens le retour du d'Eglise y contribuassent. Qui estoit contre raison.

En ce temps la Comtesse de Flandres Marguerite descendute de la Couronne de France, bien aagée alla de vie à trespassement, & Marguerite auoit son fils Louys lequel anois tousiours en volonté d'estre An. Comtesse de glois. Mais à chacune fois la bonne Dame luy rompoit son propos & volonté, en luy monstrant la hauté folie qu'il feroit. Et en monstrang ledic Louys sa mauraise volonte, il auoit vne fille seule nommée Marguerite, laquelle il vouloit bailler en mariage au Mariage de Duc de Lanclastre d'Angleterre. Mais la bonne Dame l'empescha, Philippes le Hardy Duc & ht tant que ladite fille fut mariée au Duc de Bourgongne. Phi-de Bourgon-

- lippes le Hardy, lequel par ce moyen fut Comte de Flandres, d'Ar-1382. tois & de Rethel.

gne anecl'he-Flandres.

Audit an mille trois cens quatre-vingt & deux, le Duc d'Aniou considerant qu'il auoit eu du Roy moult grandes sinances & tresors, eut conseil auec aucunes ieunes gens nobles de s'en aller en Prouence, & de là à Naples, & print son chemin par Auignon de-LeD d'An- uers le Pape Clement. Et de faict y alla, & fut receu bien grandeion; achemi-ment & honorablement. Et enuoya le Pape au deuant de luy des ne à la con-con- Cardinaux & autres, & à le receuoir y eut de grandes solemnitez. Et assez tost aprés le Pape l'ordonna & declara estre Roy de Sicile & de Naples, & le couronna en Roy, & le receut en foy & hom-Clemet VII. mage tant des Royaumes, que de la Comté de Prouence. Puis s'en alla, & fit forte & aspre guerre, en destruisant tout le pays. Belle, nanx an de- grande & notable compagnée y auoit amené auec luy, laquelle il want de luy, bouta en Prouence, & faisoient les Prouençaux forte resistance, & dudit Royan. se defendoient fort. Plusieurs villes, chasteaux & forteresses y eut prises, & grande quantité de gens morts & pris. Et dura ladite guerre prés de huit mois. Et finalement les Prouençaux voyans qu'ils n'auoient aide ou secours aucun, se mirent en l'obeissance du Roy Estreconnu Louys, comme vray Comte de Prouence. Et receut les foy, hom-Par les Pro-mage & sermens des gens d'Eglise, Nobles, & autres du pays, & y commit Officiers, ainsi qu'il est accoustumé de faire en tel cas. Et assez tost aprés se partit ledit Roy Louys, & tira vers les marches de Naples. Et se faisoient au pays de Prouence & à l'enuiron chansons, comedies & balades à la louange dudit Roy. Non attendans ne considerans les fortunes de guerre, qui pouuoient suruenir. Luy & ses gens entrerent au pays de Lombardie, où ils trouuerent de grands'empeschemens, specialement entre les montagnes d'Italie, où ils trouuerent plusieurs grandes resistances Et y perdit ledit Roy. beaucoup, tant de gens que de richesses. Et souuent ceux qui passoient deuant, & aussi ceux qui estoient à la queuë de l'ost, estoient destroussez, & mis à pied; & d'aucuns on ne sçauoit qu'ils deuenoient, ne oncques puis ne furent veus. Toutesfois luy & son armée passerent outre; & contre ceux qui le vouloient empescher, eut en plusieurs lieux victoires & rencontres. Et arriua le Roy Louys & son armée vers les marches de Naples. Et ce vint à la cognoissance de Charles soy disant Roy de Naples & de Sicile, lequel auoit assemblé grand compagnée de gens de guerre, & auoit trop plus grande puissance & quantité de gens, que le Roy Louys. Et auoient tous esperance qu'il y auroit bataille, & autre chose ne demandoient les François. Mais Charles vsa fort de subtilitez, & par tout où les François deuoient passer, faisoit retraire le peuple en bonnes places & fortes, & leur viure & bestail, & mit grandes & grosses garnisons en ses places. Et couroient souuent ses gens sur l'ost des François, & leur portoient de grands dommages. Et souuent

en estoient les François aduertis, & reboutoient les parties aduerses bien hastiuement en leurs places, & iamais peu ou point n'arrestoient emmy les champs. Charles soy disant Roy de Sicile, par touses voyes & manieres faisoit diligence, de trouuer moyen comme il pourroit greuer le Roy Louys son aduersaire. Et vint à luy vn compagnon, qu'on disoit estre ouurier de merueilleuses manieres de poisons. Et entre autres choses il auoit vne petite lancette, qui estoit Estrange maniere de comme la tierce partie d'vne lance, de laquelle il auoit tellement poison. enuenimé le fer, que si en aucune maniere celuy qui l'auoit, touchoit à la robe, chapperon ou vestement d'vn homme, voire encores si vne personne y sichoit fermement son regard, ladite personne tantost estoit empoisonnée, & mouroit. Et ordonna ledit Charles que ledit empoisonneur, en guise de messager, heraut ou poursuiuant, iroit vers le Roy Louys, pour le destier & demander iour de combatre, afin qu'il le peust empoisonner. De laquelle chose faire, il se faisoit fort, & n'en faisoit doute. Et de laquelle chose le Roy Louys, par vn Italien, qui auoit cognoissance dudit mauuais homme, fut aduerti. Et ainsi qu'il venoit pour accomplir sa mauuaise volonté, fut pris, sans voir la presence dudit Roy Louys. Tantost fut interrogé, & assez legerement confessa le cas, & fut Punition de decapité par Iustice. Dont ledit Charles fut bien desplaisant, & celuy qui vouloit emtant qu'il pouuoit, faisoit diligence d'empescher de venir viures possonner teen l'ost du Roy Louys. Et de ce, estoient luy & ses gens tres-fort die Duc.

Les Flamens se rebellerent contre Louys Comte de Flandres, lequel assembla plusieurs gens, tant de Bruges, que d'Artois & d'ail-Rebellion des leurs, pour refrener la fureur desdits Flamens, & se mit sur les Gantois conchamps. Et en cette rebellion, n'y auoit que ceux de Gand; & e- sombs Philipstoit seur Capitaine Philippes \* Arteuelle, lequel estoit fort affecté pes Arteuelcontre ledit Comte. Car on disoit qu'il auoit fait coupper la te- \* cy dessus ste à son pere. Et estoit beau langager, hardy & courageux. Mais nommé lacles autres villes comme Bruges, Lisse, Audenarde & autres, se tenoient du parti du Comte. Quand le Comte sceut que Arteuelle estoit sur les champs, il prepara & assembla ses gens, & tant que les batailles se veirent & s'approcherent les vns des autres. Et à l'assembler, firent d'vn costé & d'autre merueilleux & grands cris, & d'vn costé & d'autre, traist se tiroit, & dards. Et y eut dure & aspre bataille, & vaillamment de toutes parts se combatirent. Foilon de Communes aussi y auoit du costé du Comte, & de vaillans Archers de Boulonnois & d'Artois. Et de la partie d'Arteuelle arriuoient de tous costez gens de Communes du plat pays, lesquels vindrent hardiment frapper en la bataille contre les gens du Comte, par les costez & aussi par derriere; & tellement que Arteuelle & ses gens eurent la victoire. Et s'enfuit ou retrahit le Comte & ses gens, & sen vint ledit Comte par bois & chemins estranges

iusques à Lisse, les autres de ses gens à Bruges, & les François à Au-1382. denarde. Et y en eut de morts en ladite bataille des gens d'Arteuelle quatre mille, & de ceux du Comte dix mille. Arteuelle en sa Deffaite du- compagnée auoit enuiron quatre cens Anglois, & quarante mille hommes sans les bannis. Et continuellement arriuoient vers luy Communes de toutes parts, & leur disoit Arteuelle plusieurs paroles par lesquelles il les animoit fort contre leur Seigneur, & que ce qu'ils faisoient, estoit pour leurs libertez & franchises garder & obseruer. En leur demonstrant par diuers langages, qu'ils auoient iuste & saincte querelle.

Quand Arteuelle veid la grande compagnée qu'il auoit, si dis-Oudenarde posa d'aller mettre le siege deuant Audenarde, où il sçauoit que deffends par les François s'estoient retraits; & de faict y alla, & y mit le siege. Et à l'aborder, les François saillirent vaillamment sur les Flamens, & grand foison en tuerent, mais ils ne peurent soustenir la grande charge & quantité de gens que Arteuelle auoit. Et se retrahirent en leur place, laquelle ils firent fortifier diligemment, & firent visiter les viures & habillemens de guerre, & se trouuerent assez competemment garnis. Et pource delibererent & conclurent de eux tenir, & souuent faisoient saillies, & plusieurs Flamens tuoient tant de traict que autrement. Au pays de Flandres, auoit yn Seigneur, nommé le Seigneur de Hanselles, lequel se ioignit auec Arteuelle, & enuoya défier le Comte, & se mit audit siege auec les

> Arreuelle se doutoit fort que le Roy ne aidast au Comte encores, veu que ceux de dedans Audenarde estoient François. Et pource enuoya Arteuelle vn cheuaucheur vers le Roy, en maniere de pourluiuant ou heraut, en luy faisant sçauoir par paroles arrogantes, qu'il ne voulust donner faueur aucune, aide, ou confort au Comte; ou autrement ils se allieroient aux Anglois, & escriuit vne lettre laquelle le messager presenta au Roy en la presence de ceux du sang, & de ceux du Conseil. Et aprés que la lettre eut esté leuë, veu que ce n'estoit qu'vn messager, il fut gratieusement ren-

uoyé sans aucune response.

Et tantost le Comte vint deuers le Roy, en luy exposant la re-Flandres im-bellion de ses subiets, & qu'il estoit son vassal tant à cause de la plore la pro-testion du Comté de Flandres, que de plusieurs autres grandes terres & Sei-Roy, comme gneuries, en le requerant, qu'il voulust l'aider, & donner confort. Et combien, selon ce que aucuns disoient, qu'il auoit fait des fautes, en ayant plusieurs grandes conionctions auec les Anglois; toutesfois le Roy delibera de luy aider comme à son vassal, pour plusieurs causes & raisons lors alleguées. Et pource qu'on voyoit, qu'il estoit expedient d'aduancer la besogne, le Roy tres-diligemment manda, & fit mander gens de toutes parts, qu'on fust vers luy à la my-Octobre en armes, & que chacun se disposast d'estre le mieux habillé qu'il pourroit. Et fut obei par les vassaux, Capitaines & autres, & hient tellement que au iour assigné, tres-grande compagnée & merueilleuse, & de vaillans gens estoient sur les champs par tout, en tirant vers Arras & les marches de Picardie. Quand le Roy sceut que ses gens estoient prests, & si belles & Le Roy en grandes compagnies, il delibera de partir & se mettre sur les seconrir le champs. Et en ensuiuant la louable maniere de ses predecesseurs, Comte. delibera d'aller à Sain& Denys, si y alla, & fut grandement & honorablement receu par les Abbé & Religieux. Et le lendemain matin fut par l'Abbé & les Religieux chantée vne bien notable Messe, auec vn Sermon par vn Maistre en Theologie. Et ce fait, les corps Descente de de Sain& Denys & de ses compagnons, furent descendus & mis Denys, fur l'autel. Le Roy lans chaperon & sans ceinture les adora, & fit ses oraisons bien & deuotement, & ses offrandes, & si firent les Seigneurs. Ce fait, il fit apporter l'Oriflambe, & fut baillée à vn vieil L'Oriflam-Cheualier vaillant homme, nommé Messire Pierre de Villiers l'an-me donnée à cien. Lequel receut le Corps de nostre Seigneur, & fit les sermens Villiers. en tel cas accoustumez. Et aprés s'en retourna le Roy au bois de Vincennes.

Le peuple de Paris toussours fort grommeloit, & fut assemblé, & en seur presence le Duc de Bourgongne sit vne proposition bien notable, en exhortant le peuple à pacification, & à obeir au Roy

leur souuerain Seigneur.

Trefues y auoit entre les François & les Anglois, tres-mal gardées & entretenues par les Anglois, & toussours en Guyenne les rompoient, & sur la mer vers Normandie pilloient & roboient, & faisoient plusieurs grands exceds & dommages aux François. Pour laquelle cause ceux de Normandie eux voyans ainsi foulez, sirent Anglois deffinance de nauire & se mirent sur la mer; & rencontrerent les An-faiss sur mer glois lesquels estoient en vne grande nef, & ioignirent ensemble, par les Nor-& y fut fort combatu d'vn costé & d'autre, & finalement les Normans eurent victoire, & furent les Anglois desconfits, dont les dits Normans se habillerent tres-pompeusement de leurs biens, tant qu'ils durerent.

En ce temps le Mareschal de Sancerre estoit en Poictou, Xaintonge, & Guyenne, & mit en l'obeissance du Roy plusieurs pla- Exploits de ces, les vnes par composition, les autres par force, & si eut diuer-Mareschal ses rencontres d'Anglois. Car plusieurs fois se trouuerent en escar-contre les mouches sur les champs, & toussours en venoit à l'honneur & pro-Anglois.

fit du Roy, & au sien.

Le Roy Iean d'Espagne sceut, que une bien grande quantité d'Anglois tant Nobles que Archers estoient descendus en vne Isle estant sur la mer prés de la Rochelle, & là les vint assieger. Ceste Isle estoit tres-peu peuplée, & mal garnie de viures. Et tant fut deuant eux, que aprés qu'il eut gaigné leur nauire, & que les An-

I. Iuuenal des Vrsins.

glois eurent defaut de viures, ils commencerent à traiter. Et par composition fut ordonné qu'ils s'en iroient tous desarmez en leur pays, & leur bailla le Roy d'Espagne vaisseaux, & promirent de eux non armer iusques à trois ans. Et s'en allerent ainsi. Et disoiton, & estoit commune renommée, que si le Roy d'Espagne eust encores demeuré par aucun temps, il les eust eus à sa volonté, & menez en son pays. Et que par ce tres-aisément eust esté trouué

traicté entre les François & les Anglois.

Or faut retourner aux Flamens, qui tenoient le siege deuant Audenarde, où estoient les François. Et faisoient Arteuelle & les Flamens de grandes diligences d'assaillir la place, & auoir à leur volonté lesdits François, qui estoient fort lassez & trauaillez de eux defendre, & non sans cause; & enuoyerent vers le Duc de Bourgongne & vers le Comte les aduertir; que si en bref n'auoient secours, ils ne se pourroient plus tenir, & que aussi viures leur defailloient. Le Duc de Bourgongne faisoit grande diligence d'assembler gens de guerre, pour aller leuer le siège; & de fai& en assembla. Ce qui vint à la cognoissance de Philippes Arteuelle, & luy fut rapporté par aucuns Flamens espies, & le sceurent ceux de sa compagnée. Et en y eut vn de la ville de Gand, bien notable homme, lequel leur monstra bien doucement, & le plus gratieusement qu'il peut, par maniere de predication, qu'ils feroient bien de trouuer accord, & qu'il se deuoit requerir, en declarant les inconueniens qui s'en pouvoient ensuiure. Mais incontinent il fut tué & mis en pieces, & si vouloient-ils faire le mesme à plusieurs autres. Mais Arteuelle les pacifia & appaisa, & prescha contre les raisons de celuy qui fut tué, en contemnant & mesprisant les François & leur puissance, & le appelloient les Flamens leur Prince & leur Seigneur. Et au plus prés de Audenarde, auoit bien einq cens pourceaux, qui paissoient & auoient gardes. Ce que apperceurent ceux de dedans, lesquels estoient bien despourueus de viures. Et se assemblerent aucune petite compagnée à cheual & à pied, & saillirent hors de la ville, & se mirent ceux de cheual entre ceux de pied, & le siege des Flamens, & vindrent aucuns de ceux de pied iusques au lieu où estoient les pourceaux, & en prindrent deux ou trois qu'ils traisnerent vers la ville, & moult fort se prindrent à crier lesdits pourceaux, & tous les autres les suiuoient; & pour abreger tous entrerent dedans la ville. Et s'elmeurent aucuns des Flamens pour empescher que les François n'eussent les pourceaux, mais ceux de cheual & autres qui saillirent de la ville, resisterent. Plusieurs des Flamens y eut de tuez sans François das dommage des François, lesquels des pourceaux furent fort reconfortez. Et auoient bonne volonté de eux tenir, veu encores qu'il estoit ia venu à seur cognoissance, que le Roy estoit sur les

champs. Et estoit merueilles des vaillances, que faisoient les Fran-

çois dedans la place, & tous les iours tuoient plusieurs Flamens tant de traict que autrement.

Le Roy enuiron la fin d'Octobre vint en la cité d'Arras, & enuoya vn gentilhomme, qui entendoit & parloit bien Flamend, par deuers Philippes Arteuelle & les Flamens, pour les desmouuoir & Arriuée du monstrer qu'ils auoient mal fait, d'auoir fait l'entreprise, & les Royà Arras. choses qu'ils faisoient. Et sur ce leur monstra plusieurs inconueniens qui leur pourroient aduenir, le plus gratieusement qu'il peut, & firent bonne chere au gentilhomme. Mais la response de Arteuelle fut, que en nulle maniere ils ne laisseroient leurs harnois, & poursuiuroient ce qu'ils auoient commencé, veu que c'estoit pour la liberté du pays. Et à tout ladite response, s'en retourna ledit gentilhomme deuers le Roy, auquel il dit, ce qu'il auoit trouué. Quand le Comte sceut la venuë du Roy, il enuoya deux Cheualiers deuers le Roy, lesquels bien grandement, & en assez briefues paroles & graticules exposerent le bon droict, & la iuste querelle que auoit ledit Comte, en le suppliant, que comme son vassal, il le voulust aider, & rebouter l'orgueil, & les commotions des Flamens. Le Roy qui estoit ieune, respondit de son mouuement ausdits Cheualiers: Retournez-vous en deucrs mon beau Cousin, & luy dites, que en bref il aura de nos nouuelles, dont ils turent bien contens. Et quand ledit Comte le sceut, auec la compagnée qu'il auoit, il fut bien ioyeux.

Le Roy diligemment se mit sur les champs, & ordonna ses batailles par le conseil des Connestable, Mareschaux & Capitaines. Et quand le Comte le sceut, il considera que le passage seroit bien difficile au Roy & à ses gens, sinon par le pont de Commines, lequel les Flamens occupoient, en intention de defendre le passage. Et pource pour le gaigner & occuper sur lesdits Flamens, enuoya Comines le Seigneur d'Antoing Guillaume bastard de Flandres, le Seigneur passage d'imde Burdegand son bastard de Flandres, & autres Capitaines accom-portance, pris pagnez de gens de guerre, lesquels en belle & bonne ordonnance approcherent dudit pont. Si les receurent les Flamens vaillamment. Et y fut fait de vaillans faicts d'armes tant d'vn costé que d'autre, & tres-asprement & durement combatirent, & tellement resisterent les Flamens, que les gens du Comte ia ne fussent venus à leur intention, si ce n'eust esté le dit Guillaume, le quel se tira & ses gens vers vn moulin, où il trouua des bateaux, & trouua moyen de passer de l'autre part de la riuiere. Et vindrent luy & sa compagnée audit pont, pour trapper sur lesdits Flamens, lesquels furent desconfits, & la plus grande partie morts & tuez. Et assez tost aprés se rassemblerent & rallierent les Flamens en nombre de huist mille combatans, & vindrent bien alprement audit pont de Commines. Et combien que les gens du pont vaillamment resistassent, & se defendissent, toutestois il fallut qu'ils demarchassent & se retrahissent, & mesmement se

I. Iuuenal des Vrsins.

retrahit ou enfuit le bastard de Flandres & plusieurs autres. Guillaume dessussities d'armes, dont les Flamens estoient bien esbahis. Et combien qu'il fust enuironné de ses ennemis, lesquels de leur puissance taschoient à le prendre ou tuer; toutesfois il fit tant par sa vaillance, à l'aide de ses gens, qu'il se sauua, & reuint deuers le Comte, qui fut bien dolent & desplaifant de ce que les Flamens auoient recouuert ledit pont. Et fit tresbonne chere audit Guillaume, & le remunera, & donna de ses biens grandement. Quand Arteuelle sceut les premieres nouuelles de la perdition du pont, & que les gens auoient esté desconfits, il fut bien courroucé, & delibera de leuer son siege, & venir luy & sa compagnée vers ledit pont. Et tantost aprés luy vindrent nouuelles, qu'il auoit esté recouuert & regaigné. Et pource demeura.

Le Roy, comme dessus est dit, se mit sur les champs, en intention & volonté de combatre les Flamens, & auoit grande foison de peuple auec luy, & ordonna par deliberation des gens de guerre, que les gens debilitez de leurs corps, & les mal habillez & armez, demeureroient à la garde du bagage. Et au surplus, pource que necessaire estoit de gaigner le pont de Commines, que les Flamens tenoient comme dessus est dit, pour auoir passage furent ordonnez Messire Oliuier de Clisson Connestable de France, & Messire Louys de Sancerre Mareschal de France, à tout deux mille combatans, qu'ils iroient audit pont, duquel les Flamens auoient rompu vne arche, pour empelcher le passage. Et à la garde duquel estoient commis des plus vaillans gens de guerre qu'ils eussent, & y auoit des Anglois, & monstroient bien qu'ils auoient grande volonté de eux defendre. Les François, c'est à sçauoir Clisson, & Sancerre, & leurs gens allerent deuant ledit pont, & faisoient les Flamens guet merueilleusement. Et considererent les François, que veu la rupture du pont, il estoit impossible que par ledit lieu il les peussent gaigner. Et pource trouuerent moyen & maniere de passer la riuiere par au dessus, la nuict énsuiuant, & par lieux dont les Flamens en rien ne se doutoient. Et quand ils le sceurent, ils furent bien esbahis, & se mirent en bataille au deuant du pont. Et les François vigou-Dessaite des reusement & vaillamment les assaillirent, & furent iceux Flamens la François. desconfits, & y en eut plusieurs morts & tuez, & les autres s'enfuirent ou retrahirent vers leurs gens. Le pont qui auoit esté par eux rompu, fut remparé & refait, & bien fortifié. Et à la garde & defense d'iceluy, fut commis vn vaillant Cheualier le Seigneur de Sempy, accompagné de gens de guerre, Et par ledit pont passerent tous les François. Quand Arteuelle sceut les nouuelles de ladite desconfiture, il fut moult diligent de bien enhorter ses gens d'estre vaillans en armes, & de eux apprester à combatre. Et leur vint dire vne vieille sorciere, qu'elle feroit tant, qu'il gaigneroit, si on combatoit en bataille. Arteuelle ordonna de neuf à dix mil-

le Flamens pour y aller, & à vn poinct du iour vindrent frapper sur aucuns logis des François. Et à grande & belle ordonnance vindrent pour accomplir ce qui leur anoit esté enchargé. Et de faict, approcherent d'vn lieu, où estoient logées aucunes parties de l'ost des François, & frapperent sur ledit logis. Mais les François vaillamment se defendirent. Et à l'heure Clisson, qui estoit logé vers lesdites marches, qui sceut & ouyt le bruit, s'en vint au lieu, & si tost qu'il fut arriué, les Flamens ne tindrent gueres, & furent desconfits. Et y en eut de trois à quatre mille morts, les autres s'enfuirent où bon leur sembla. Philippes Arteuelle doutant que ses gens dont il auoit grand nombre, ne sceussent ces nouuelles, se prit à parler auant que aucune chose vint à leur cognoissance, & leur dit, que en bref il recouureroit ledit pont, & que les François à ladite besongne auoient esté desconfits.

Le Roy aprés ses gens passa audit pont de Commines, visita ses gens, & en trouua plusieurs qui auoient esté naurez & blessez aux dites besongnes, & bien peu de morts. Messire Iean de Vienne Admiral de France, bien vaillant Cheualier, fut ordonné d'aller par le pays, faire amener & conduire viures pour l'ost, & printson chemin vers Ipre. Plusieurs Flamens tant de la ville que du pays s'estoient assemblez, & s'esforçoient de courir sus, & de combatre ledit Messire Iean de Vienne, lequel se disposa ày tesister, & les com- Iean de batit & desconsit, & y en eut plus de trois cens de tuez. Quand Vienne Admiral de ceux de Ipre veirent ladite desconfiture de leurs gens, se rendirent, France. & mirent en l'obeissance du Roy. Et pour ceste cause, enuoyerent Ipre se rend vn Religieux deuers le Roy, le suppliant qu'il leur voulust par- au Roy. donner, & qu'il les voulust prendre à sa grace & mercy. Ce que le

Roy ht tres-volontiers.

Arteuelle animoit tousiours ses gens, & leur donnoit courage, & enuoya douze hommes de sa compagnée en l'ost du Roy, pour sçauoir quellesgens il auoir pour conseruer le faict de l'ost du Roy, & de ses gens. Et aussi le Roy enuoya en habits dissimulez Messire Guillaume de Langres & douze autres, lesquels entendoient & parloient Flamend, pour sçauoir l'estat de l'ost des Flamens, lesquels y furent; & en eux retournans, rencontrerent les douze que Arteuelle auoit enuoyez en l'ost du Roy, lesquels ils tuerent, & rapporterent au Roy ce qu'ils auoient trouué, & comme les Flamens se dispossient à combatre le Roy & son ost. Et cependant les François en diuers lieux faisoient forte guerre, & soudainement allerent vne parvie deuant la ville du Dam, qui estoit forte ville, Prise de & la prindrent d'assaut. Et tous les iours les François dommageoient Damme par les Flamens, & le commença Arteuelle aucunement à esbahir, quel- les François. que lemblant qu'il monstract.

Le Seigneur de Hancelles, dont dessus est faite mention, lequel le ioignit auec les Flamens & Arteuelle, quand il sceut & apper-

ceut la puissance du Roy & de ses gens, cognut la folie, & le danger & peril, si le monstra à ses gens: Mais ils n'en tindrent compte, & se animerent plus que deuant. Et pource il monta secretement à cheual, & s'en alla, & les laissa. Et dient aucuns que ainsi cuida faire Arreuelle, & dist au peuple, qu'on luy laissast prendre iusques à dix mille combatans, & il se faisoit fort de desfaire la plus grande partie de l'ost du Roy, & leur monstroit la maniere assez apparente. Mais ils respondirent qu'ils ne souffriroient point qu'il se partist d'auec eux, comme auoit fait le Seigneur de Hancelles.

Les batailles du Roy furent ordonnées, & eurent Clisson & Sancerre, & Mouton de Blainuille l'auant-garde. Et auec eux se ioi-

Disposition Roy.

armes.

gnirent les Comtes de Sainct Paul, de Harcourt, de Grand-pré, de Salm en Allemagne, & de Tonnerre, le Vicomte d'Aulnay, & les Seigneurs d'Antoing, de Chastillon, d'Anglure, & de Hanguest. Enesque de Les Ducs de Berry & de Bourbon, l'Euesque de Beauuais, & le Seigneur de Sempy faisoient les aisles. Le Comte d'Eu, & autres fai-

soient l'arriere-garde. En la grosse bataille estoit le Roy, le Comte de Valoys frere du Roy, & le Duc de Bourgongne Philippes, auec grande & grosse compagnée. Et fut crié de par le Roy, que personne, sur peine de perdre corps & biens, ne se mist en fuite. Et

Les gens de fut ordonné, que tous descendissent à pied, & renuoyassent leurs l'armée du cheuaux. Et ainsi fut fait. Excepté que le Roy seul estoit à che-Roy se met-ual. Et autour de luy furent ordonnez certains Cheualiers, le tent à pied Besque de Villaines, le Seigneur de Pommiers, le Vicomte d'Acy, Messire Guy le Baueux, Enguerrand Hubin, & autres. Toutesfois

aucuns dient que vn Cheualier nommé Messire Robert de Beaumanoir, fut ordonné à tout cinq cens lances pour les verdoier & escarmoucher, pour voir leur estat & gouuernement. Ce qu'il fit bien diligemment, & retourna vers l'auant-garde, & descendirent à pied, & renuoyerent leurs cheuaux comme les autres. Deux choses aduindrent, qu'on tenoit merueilleuses. L'vne, qu'il suruint tant de corbeaux de corbeaux qui enuironnoient l'ost tant d'vn costé que d'autre,

que merueilles, & ne cessoient de voleter. L'autre, que par cinq ou Temps obsix iours le temps sut si obscur, & chargé de bruines, que à peine on pouuoit voir l'vn l'autre. Et quand le Roy sceut que les Flamens venoient pour le combatre, il fit vne manière de promesse qu'il les combattoit, & fit matcher ses gens, & desployer l'Ori-

L'Oriflamme estant détemps s'é. claircit aussitost.

scur.

flambe. Et aussi-tost qu'elle fut desployée, le temps à coup se esclaircit, & deuint aussi beau & clair qu'on auoit oncques veu, tellement que les batailles se entre-veirent. Et anima fort Arreuelle ses Flamens. Pareillement Messire Olivier de Clisson parla, & monîtra aux François qu'ils deuoient auoir bon courage à combatre, & plusieurs mots & bonnes paroles leur dit. Les batailles marcherent

les vnes contre les autres, tent qu'ils approcherent pour combatre

main à main. Et y eut bien aspre & dure besongne, & se porterent les Flamens si vaillamment, que eux assemblez, ils sirent reculer 1382. les François vn pas & demy. Et lors vn François commença fort à Crys de Nocrier Nostre-Dame, Mont-ioye, Sainct Denys à eux, & plusieurs au- Mont-ioye, tres aussi. Et en ce poinct, prindrent vertu & courage les François, & S. Denys. & tellement qu'ils firent reculer les Flamens, & les rompirent, & furent desconfits en peu d'heure Et d'vn costé & d'autre, y eut Furieux code vaillans faits d'armes. Et cheurent les Flamens les vns sur les au-bat où les tres à grands tas, & y en eut plusieurs morts estoussez, & sans coup François sur les estats en eur ville propriété de la coup de la ferir. Et estoit commune renommée, qu'il y en auoit bien eu qua-rienx des rante mille morts. Les autres disent vingt-cinq ou trente mille de Flamans. morts. Et des gens du Roy enuiron quarante trois personnes. Messire Guy de Baueux vn vaillant Cheualiet, y fut blessé.

Aprés ladite desconfiture, on douta fort que les Flamens ne se ralliassent pour combatre. Et pource furent ordonnez les Seigneurs d'Albret & de Coucy, à tout quatre cens hommes d'armes à cheual à les poursuiure, & firent tellement, que les Flamens n'eurent loisir de eux assembler; & là où ils les trouuoient frappoient dessus, & y en eut plus de mille morts. Et quand les Flamens, qui s'en estoient suys de la bataille, virent qu'on les poursuiuoit ainsi chaudement, ils s'entuirent és bois, mareicages & riuieres. Et y en eur plusieurs noyez esdites riuieres & marescages, où ils se boutoient si auant, qu'ils ne s'en pouuoient auoir, & là mouroient.

Et quand on eut bien sceu par les Flamens la quantité d'eux, on trouua que veritablement il falloit, qu'il y en eust bien quarante mille de morts. Et si y auoit mesmes des Flamens de la partie du Comte qui sçauoient les adresses des bois, lesquels s'y bouterent, & plusieurs en tuerent. Le Roy sut moult ioyeux de cette victoire. Et en eurent grand honneur les Connestable Clisson, & Sancerre Ma-

reschal, & ceux de l'auant-garde.

Et quand ceux de Flandres qui estoient demeurez au siege de Le siege Audenarde, & l'auoient fort fortissé, sceurent que leurs gens e- de leué. stoient desconfits, ils leuerent leur siege comme sans arroi, & s'en allerent par diuerles pieces. Et alors saillirent ceux de dedans, & les poursuivirent, & les trouvoient par petites parties ou compagnées, & les tuoient. Et y eut derechef grande quantité de Flamens tuez

Le Roy voyant & cognoissant la grande grace que Dieu luy auoit faite, bien & devotement auec ses parens, & tous ceux de son olt en remercierent Dieu.

Le Comte de Flandres en faisant son denoir, vint en l'ost du Roy bien accompagné, & en la presence des Seigneurs du lang, & de plusieurs Capitaines, Barons, & Seigneurs, remercia le Roy du grand bien & plailit qu'il luy auoit fait, & pareillement remercia tous les assistans. Auquel le Roy respondit : Beau Cousin, ie vons ay

aidé & secouru tellement, que vos ennemis sont desconfits. Combien que du 1382. temps de feu Monseigneur mon pere, dont Dieu veiille auoir l'ame, vous fustes fort chargé d'auoir eu alliance, & fauorisé nos ennemis les Anglois. Si

vous en gardez doresnauant, & ie vous auray en ma grace.

Le Roy auoit grand desir de sçauoir si Arteuelle estoit mort, ou non. Et y eust vn Flamend bien nauré & blessé, qui estoit l'vn des principaux Capitaines, auquel on demanda s'il en sçauoit rien. Et il respondit, qu'il croyoit certainement qu'il estoit mort, & & stoit à la besogne assez près de luy. Et fut mené sur le champ, & fit telle diligence qu'il trouua le corps d'Arteuelle mort, & le my les monstra au Roy, & aux assistans. Et pource le Roy le voulut fai-Estrange re- re guerir, & donner sa vic. Mais le Flamend ne voulut, & dist qu'il Jolution d'un vouloit mourir auec les autres. Et par l'euacuation du sang & des

Flamantàla playes mourut.

Le Roy voulut venir à Courtray, & abatre les portes, & y tuerent les gens d'armes, & y furent trouuez largement viures & biens. Et combien que le Roy eust fait crier qu'on ne tuast personne, & qu'on ne fist desplaisir à nul, toutesfois en despit de la bataille de Courtray, où les François auoient esté desconfits, les gens de guerre tuerent presques tous ceux de la ville, & les pillerent & deroberent, & puis bouterent feux par tout, & ardirent & brusserent. Et en ladite ville furent trouuées lettres, que ceux de la ville de Paris auoient escrit aux Flamens, tres-mauuaises & seditieuses. Desquelles choses le Roy fut bien desplaisant. Et aduindrent les choses dessus dites enuiron la vigile de la sainct Martin.

Le Roy auec ceux de son sang, ioyeux de la victoire que Dieu leur avoit donné, delibera de s'en retourner à Paris, pour remedier à leurs mauuailes volontez, & passa par les villes de Picardie, esquelles il fut grandement & honorablement receu, & luy furent faits plusieurs beaux dons & de grande valeur. Et à tout son Conseil, & à tout son aise s'en venoit. Et pour aucunement passer l'hyuer, il vint en la ville de Compiegne chasser & deduire, & y fut par aucun temps pour soy esbatre. Et aprés il vint à Sain& Denys en France prés de Paris, accompagné de ses Oncles, & de plusieurs L'Oriflam- Barons & Seigneurs. Les Abbé, Religieux & Conuent, & ceux de me remise en la ville de Sainct Denys, le receurent bien grandement & notable-Royà S. De- Gent le lon leur pouvoir. Et vint le Royà l'Eglise, & print l'Orinys, où il flambe luy estant nuë teste & sans ceinture, & la rendit en moult fait son of- grande deuorion deuant les come sein a la la rendit en moult grande deuotion deuant les corps saincts, & la bailla à l'Abbé. Et, donna à l'Eglise vn moult beau poille de drap d'or. Et auoient les Ducs de Berry & de Bourgongne, & tous les notables Barons grande ioye, & moult se essouyssoient de voir les maintiens du Roy, & à l'Eglise firent aucuns dons.

Et cependant qu'ils s'esbatoient à Sain& Denys, le Roy delibera en toutes manieres d'abbatre l'orgueil de ceux de Paris, lesquels

Pillage de Courtray.

frande.

estoient moult esbahis, & non sans cause. Et vint le Preuost des Marchands qui lors estoit, vers le Roy, & luy dit, que toutes les choses estoient appailées, & qu'il pouvoit entrer à tout son plaisir & volonté en la ville, & le pria tres-humblement qu'il eust pitié du peuple, & leur voulust pardonner & remettre l'offense qu'ils auoient faite. Et dient aucuns, que de ce que le Preuost des Marchands auoit dir au Roy, le peuple n'en sçauoit rien. Toutesfois il s'offroit, & plusieurs notables de la ville, de le faire entrer à ses plaisir & volonté. Et le Roy respondit, qu'il estoit content d'entrer dedans la ville, & ordonna audit Preuost le jour. Et sit crier le Roy en son ost, que tous fusient prests & armez pour entrer en ladite ville de Paris. Le iour au marin les gens du Roy approche-Retour du rent la porte Sainct Denys, & furent les barrieres rompues & ab-Roy en armes batues, & pareillement le fut la porte. Et ce fait, y eut trois ba-à Paris, où il tailles ordonnées toutes à pied. En la premiere estoit Clisson le sonner et de-Connestable, & le Marcichal de Sancerre. En la seconde, estoit le capiter au-Roy grandement accompagné de ses parens, & estoient tous à pied. Excepté le Roy, combien que aucuns dient, que ses Oncles estoient à cheual. Au deuant du Roy vindrent à pied humblement le Preuost des Marchands, & foison de ceux de la ville, qui vindrent pour faire la reuerence au Roy, & aucune briefue proposition. Mais il les refula, & ne voulut qu'ils fussent ouys, ne qu'ils fissent reuerence, ne dissent parole, & passa outre, & vint à Nostre-Dame, descendit de dessus son cheual, & vint à l'Eglise, & en bien grande deuotion fit son oraison, & son offrande. Aussi firent ses Oncles & autres Seigneurs. Et s'en reuint au portail de l'Eglife, & monta à cheual, & s'en vint descendre au Palais. Ses gens d'armes estoient logez par les quartiers és hostelleries, & fut crié à son de trompe, qu'on ne dist aucunes paroles iniurieuses, ne qu'on ne print biens, ou que on fist dommage à autruy. D'eux yeut, lesquels vserent d'aucunes manieres seditieuses, & de mauuais langages, lesquels furent tantost pris, & pendus à leurs fenestres. Les Ducs de Berry & de Bourgongne, cheuaucherent par la ville bien accompagnez. Et y eut des habitans de la ville bien trois cens de pris. Et entre autres Messire Guillaume de Sens, Maistre Iean Filleul, Maistre Martin Double, & plusieurs autres, iusques audit nombre. Et n'y auoit celuy à Paris, qui n'eust grand doute & peur. Et y en eut de decapitez aux halles, qui estoient des principaux de la commotion. La temme d'vn d'eux, qui estoit grosse d'enfant, comme desesperée se precipita des fenestres de son hostel, & se tua. Aprés ces choses, furent encores gens par la ville, pour oster les chaisnes, les quelles furent emportées hors de la ville au Bois de Vincennes. Les chaisnes des ruies de Et furent tous les harnois pris és maisons de ceux de Paris, & fut Paris transvne partie portée au Louure, & l'autre au Palais. Et disoit-on qu'il portées au Bois de Viny auoit assez pour armer cent mille hommes. La Duchesse d'Or-cennes. I. Iuuenal des Vrsins.

leans & l'Université de Paris, vindrent deuers le Roy le prier & requerir, que seulement on procedast à punir ceux qui estoient

principaux des seditions. Un nommé Nicolas le Flamend, qui estoit l'vn des principaux, eut aux halles le col couppé. Et aprés Restablisse- ces choses ainsi faites, on mit sus les Aydes, c'est à sçauoir gabelment du im-les, impositions, & le quatriesme. Et sut l'Escheuinage osté, & posts & ga-bella sur Pa- ordonné, qu'il n'y auroit plus nuls Escheuins, ne Preuost des Marchands, & que tout le gouuernement se feroit par le Preuost de Paris. Messire Iean des Mares, qui estoit vn bien notable homme, Conseiller & Aduocat du Roy en Parlement, lequel auoit esté du temps du Roy Charles cinquiesme en grande auctorité, & croyoit le Roy fort son conseil, fut pris & emprisonné. Et estoit commune renommée, que ce n'estoit pas, pour cause qu'il eust esté consentant des seditions & commotions, qui auoient couru. Car elles luy estoient moult desplaisantes, & y cust volontiers mis remede. Mais és brouillis & differends qui auoient esté entre le Roy Louys de Sicile, cuidant bien & loyaument faire, les Ducs de Berry & de Bourgongne auoient conceu grande haine contre luy. Et luy impolaon, qu'il auoit esté comme cause desdites seditions. Si fut mis en Chastelet, & n'y fallut gueres de procés, & sans à peine l'examiner, ne dire les causes, fut dit qu'il auroit le col couppé. Et combien qu'il requist estre ouy en ses instifications & defenses, & aussi qu'il estoit Clerc, marié auec vne seule vierge & pucelle, quand il espou-Mares Ad- sa, ce nonobstant fut mené aux halles. Et en allant disoit ce Pseauen Parlemet me : Iudica me Deus, & discerne causam meam de gente non sancta. Eut la condamné à teste couppée, à la grande desplaisance de plusieurs gens de bien & notables, tant parens du Roy & Nobles, que du peuple. Auec le-Ducs de Ber- dit des Mares, y en eut douze autres qui furent decapitez. Et egongne, a la rie Aprés plusses de voir la grande perturbation qui estoit à Paris. Aprés plusieurs executions faites, le Roy ordonna qu'on luy chie aux hal fist vn siege Royal sur les degrez du Palais, deuant la presenta tion du beau Roy Philippes. Et tantost fut grandement & notablement paré. Et s'assit en chaire, accompagné de ses Oncles les fice du Roy
senu sur les Ducs de Berry & de Bourgongne, & de foison de nobles gens de degrez du Conseil. Et là fit-on venir le peuple de Paris, qui estoit grande chose, de voir la quantité du peuple qui y estoit. Et commanda le Roy à Messire Pierre d'Orgemont, son Chancelier, qu'il dist ce qu'il luy auoit enchargé de dire. Lequel commença bien grandement & notablement dire le trespassement du Roy Charles cinquiesme, & le Sacre & couronnement du Roy present, le voyage de Flandres, & la victoire, & l'absence du Roy, les grands & mauuais, & merueilleux cas de crimes & delicts, commis & perpetrez en effect par tout presques le peuple de Paris, dignes de tres-grandes punitions. Et qu'on ne se deuoit esmerueiller des executions ia faites, en monstrant que encores y auoit des

prisonniers dignes de punition, & d'autres à punir & à prendre, en declarant les matieres suffisantes de ce faire. Et tint ces paroles assez longuement. Et en prenant issuë demanda au Roy, si c'estoit pas ce qu'il luy auoit enchargé. Lequel respondit que Ouy. Aprés ces choses, les Oncles du Roy se mirent à genoux aux pieds du Roy, en le priant qu'il voulust auoir pitié de son peuple de Paris. Aprés vindrent les Dames & Damoiselles toutes descheuelées, lesquelles en plorant, pareille requeste firent. Et les gens & peuple à genoux, nuë teste, baisans la terre, commencerent à crier Misericorde. Et lors le Roy respondit, qu'il estoit content que la peine criminelle fust conuertie en ciuile. Et furent tous les prisonniers mis à pleine deliurance. Et fut la peine ciuile imposée à chacun des coupables, selon ce qu'ils auoient mespris. Mais elle estoit qu'il Pardon du fallut qu'ils payassent & baillassent de meuble ou la valeur, la moi-Royaux Patié de ce qu'ils auoient. Et y eut moult grande finance exigée, & risies, moyenà peine croyable. Et n'en vint au profit du Roy le tiers. Et fut la luy baillascheuance distribuée aux gens d'armes. Lesquels en furent payez & sent la contentez. Et leur donna le Roy congé, & promirent, veu qu'ils moitié de estoient bien payez & contentez, de ne faire en eux en allant au-biens. cunes pilleries ne roberies. Mais ils tindrent tres-mal leur promesse. Car aussi-tost qu'ils furent sur les champs, ils commencerent merueilleuses pilleries à faire, en rançonnant le peuple, & faisoient

maux innumerables. Quand ceux de Rouen, qui estoient comme dit est encores en courage de leur fureur, sceurent comme ceux de Paris s'estoient esmeus, & qu'ils se gouvernoient en la maniere dessus dite, ils firent pareillement & pis que deuant. Mais quand ils virent ce que le Roy auoit fait à Paris, il eurent grande crainte & peur. Et non sans caule. Ils enuoyerent deuers le Roy demander misericorde, & qu'il leur voulust pardonner ce qu'ils auoient mespris. Et pour cette cau-1e, le Roy enuoya Messire Iean de Vienne Admiral de France, vaillant Cheualier, & preud'homme, accompagné de gens de guerre. Et auec luy Messire Iean Pastourel, & Messire Iean le Mercier seigneur de Noujant. Et entrerent dedans, & sirent abatre aucunes des portes, & prendre grande quantité des habitans, specialement Rouen pour ceux qui auoient contredit à payer les Aydes, & qui auoient couru mesme suien sus & iniurié les fermiers. Et de ceux-cy, y eut plusieurs executez, qu'à Paris. & leurs testes couppées. Et lors les habitans demanderent pardon & milericorde. Et pource que c'estoit prés de Pasques, c'est à sça-Prisonniers uoir la semaine peneuse, & la Resurrection de nostre Sauueur Iememoire de lus-Christ, les prisonniers furent deliurez. Et comme à Paris, le la Resurrecriminel fut conuerti en amende ciuile. Et furent exigées tres- Gion de N.S. grandes sinances tres-mal employées, & en bourses particulieres Finances comme on dit, & non mie au bien de la chose publique. Et ainsi ployées. furent les choses appaisées à Rouen.

I. Iuuenal des Vrsins.

E ij

1383:

## $\mathbf{C}$ $\mathbf{C}$ $\mathbf{C}$ . LXXXIII.

🤼 N l'an mille trois cens quatre-vingt & trois, en Angleterre y , eut de grandes seditions & commotions. Et estoit, pource que à vn Parlement qui fut tenu à Londres, fut mis en deliberation, si on feroit guerre au Roy, & au Royaume de France. Et des notables Prelats & nobles furent d'opinion, qu'on trouuast maniere d'auoir paix, & qu'il estoit plus expedient & profitable, que de faire Angleterre. guerre. Et sentoient bien que la volonté du Roy Richard d'Angleterre, estoit plus à paix que à guerre. Et celuy qui soustenoit plus fort ceste matiere, c'estoit l'Archeuesque de Cantorbie, vaillant Prelat, & preud'homme. Contre lequel plusieurs s'esmeurent, & firent de Canterbe- vne grande commotion, & le tuerent & meurtrirent bien inhumainement, & plusieurs autres de sa compagnée. Et disoient que leur Roy estoit bien lasche de courage, & qu'ils teroient guerre. Et pource ordonnerent que Thomas fils du Roy, Hugues de Caruelay, Cressonnal, & Robin Canole assembleroient gens de guerre, & viendroient en France. Et se trouuerent huict cens hommes d'armes, & dix mille Archers pour venir en France. Et firent appareiller leur nauire, & se mirent sur mer. Mais merueilleux vents se leuerent, tellement qu'ils se rebouterent vers Angleterre. Et y eut plusieurs de leurs nefs peries, & de leurs gens. Et quand les vents furent cessez, derechef preparerent plusieurs autres nauires, & rafreschirent leurs gens qui estoient demeurez en ladite tempeste. Et bien orgueilleusement, comme ils ont bien accoustumé, se mirent fur mer derechef, & curent vent affez propice, & s'en vindrent defcendre à Calais. Puis se mirent sur les champs, & cheminerent iusques en Flandres, où ils furent en aucuns lieux festoyez grande-

> en pelerinage à Chartres, & visiter l'Eglise qui est belle & notable, tondée de Nostre-Dame. Et y fut grandement & honomblement receu, ainsi qu'il appartenoit, & sit ses oraisons & offrandes. Et luy estant audit lieu, on luy rapporta nouuelles que ceux d'Orleans s'estoient esmeus, & auoient les aucuns fait aucuns grands excés, & audient refulé de payer les Aydes, & qu'ils audient fait grande sedition & commotion contre les fermiers & officiers du Roy. Et pource y alla, & fut grandement & honorablement receu par ceux de la ville. Mais pourtant ne demourerent pas les fautes qu'ils à uoient taites impunies. Car comme à Paris & à Rouen, sit abatre

Et de ces choses le Roy rien ne sçauoit, lequel se disposa d'aller

aucunes portes, & oster les chaisnes, & aux principaux delin-

ment, & leur furent viures administrez.

quans ht couper les restes, & payerent aucuns certaine finance. Et fut tout appailé.

Pelerinage du Roy à Chartres.

E mente dans Or-

leans. ·

Et s'en retourna à Paris, où il ouyt nouuelles des Anglois, qui estoient en Flandres, & faisoient maux infinis, pilloient, roboient & prenoient places. Le Roy delibera d'y remedier, & manda gens Ranagu du de toutes parts. Ceux de Gand sçachans que le Roy faisoit armée, Flandres. enuoyerent vers luy des Nobles de la ville, lesquels cuiderent auoir accés au Roy, pour luy exposer les causes de leur venuë. Mais le Roy qui auoit esté informé qu'ils s'estoient alliez aux Anglois, & leur auoient baillé viures & confort, ne les voulut voir ne ouyr; & leur fit dire qu'ils s'en retournassent en leurs maisons. Gens venoient de toutes parts au Roy, & tant qu'on trouua que le Roy auoit bien de seize à dix-huict mille Cheualiers & Escuyers, & foison de gens de traict. Et voulut & ordonna, que tous ceux qui venoient à son seruice, eussent estat en toutes leurs causes, iusques à deux mois aprés leur retour. Et gens aagez, & aussi trop ieunes s'en retournassent à leurs maisons, sans qu'ils fussent tenus d'aller audit voyage. Les Gantois touliours pour luiuoient de trouuer moyen de parler au Roy, & le prier, que si aucunes choses ils auoient faites, qui fust à sa desplaisance, qu'il leur voulust pardonner, & faire leur paix enuers le Duc de Bourgongne, & le Comte de Flandres, & ils estoient prests d'obeir. Mais le Roy ne fut conseillé à ce faire, & leur fut dit, qu'ils s'en retournassent. Et au Roy venoient tousiours nouuelles, que les Anglois descendoient, & mesmement que le Comte de Warwic estoit descendu à bien mille hommes d'armes, & cinq mille Archers, & estoit arriué & abordé à Bourbourg. Le Roy assembla ses gens, & sit crier que sur peine de la hart, ils ne fissent pilleries, ne roberies. Car ils furent bien payez. Difficulté y eut grande, comme vn si grand ost pourroit auoir viures. Et fut mandé vn marchand & bourgeois de Paris, nommé Colin Boulart, lequel se fit fort de trouuer du bled, & mener à l'ost pour cent mille hommes, quatre mois. Et luy fur ordonné, afin qu'il le fist, & aussi qu'il seroit bien payé, lequel sit fes diligences.

Le Roy se partit de Paris, & vint à Saince Denys, ouyt Messe, Orissamme print l'Orissambe en grande reuerence, & la bailla à Messire Guy baillée à Guy de la Trimouille vaillant Cheualier. Lequel receut le Corps de no- monille. stre Seigneur, & sit le Terment accoustumé, & la prit.

Et vint à la cognoissance du Roy, que les Gantois mesmes, les- Perfidie des quels faisoient si bien la manière d'estre bons François, prierent Gamois aux Anglois qu'ils voulussent mettre le siège deuant Ipre en Flandres. Lesquels le firent, & ceux de dedans vaillamment se desendoient. La chole venuë à la cognoissance du Roy, il delibera de aider auldits de Ipre, & de debouter ses ennemis, qui estoient au pays de Flandres. Et se mit sur les champs, & vint iusques à Arras accompagné de son ost. Et de là se partit, & entra au pays de Flandres, & scent que ceux de spre estoient bien oppressez, & fort tra-

la Anglois.

uaillez des Anglois, si print son chemin vers Ipre, où les Anglois estoient, & tenoient le siege. Et eux sentans, que le Roy & son ost approchoient d'eux, ils leuerent leur siege assez hastiuement. Et au partir, bouterent le feu aux faux-bourgs, lesquels valoient mieux que la ville, dont ce fut grand dommage. Et tout le pays destruisirent, pillerent & robberent, en prenant hommes, semmes & enfans, & en failans maux innumerables. Et de là, s'en allerent deuant Cassel, feignans d'y mettre le siege, & de resister à la puisfance du Roy; & de fait mirent le siege. Ceux qui auoient l'auantgarde du Roy, c'est à sçauoir Clisson le Connestable, & le Duc de Bretagne, commencerent à tenir leur chemin vers lesdits Anglois. Et aussi-tost qu'ils le sceurent, ils leuerent leur siege, & bouterent le feu en leurs tentes, & s'en allerent la nuict à Bergues, Bourbourg, & Grauelines, se retrahirent, & faisoient merueilleux & grands

Robert Canole estoit deuers Bergues, & pource qu'il estoit re-

signes de resister à l'entreprise du Roy, & de son armée.

nommé d'estre le plus Vaillant & mieux accompagné d'Anglois, le Roy delibera d'aller deuant l'assieger. Et quand Canole sceut les nouuelles, il partit de ladite ville, & s'en alla à Grauelines, où les gens du Roy le suiuirent. Et fut mis le siege deuant ladite ville, & y eut de belles armes faites, & tres-vaillamment se portoient les Anglois, en monstrant toutes manieres de eux vouloir bien defendre, & aussi faisoient-ils. Et pource les Capitaines François firent approcher l'artillerie, c'est à sçauoir canons, bombardes, & autres habillemens propices à assieger & assaillir villes. Et quand les Anglois apperceurent & veirent les preparations qu'on leur faisoit, ils delibererent de eux partir, & s'en aller. Ceux de la ville resisterent le plus fort qu'ils peurent, & s'efforcerent de les retenir, & empelcher leur partement. Ce qu'ils ne peurent faire, & secrettement partirent par vne porte non assiegée; lequel partement les François ignoroient. Ce qui fut rapporté à ceux qui estoient deuant au siege, mais ils ne le pouuoient croire. Et supposé qu'ils ne vinssent point escarmoucher, ne eux monstrer ainsi qu'ils souloient, toutesfois les François cuidoient & imaginoient que ce fust vne siction, Prise & bru- pour cuider faire quelque grosse entreprise ou saillie sur les François. Et y eut trois de la nation de Picardie qui estoient dedans, parles Fran- lesquels pource que par les portes on ne laissoit personne saillir, descendirent par dessus les murs & fossez, & affermerent aux François que sans doute les Anglois estoient partis, & encores on ne les vouloit pas croire. Et pource y eut des plus vaillans de ceux qui estoient au siege, qui prindrent un petit vaisseau, & se mirent dedans; & par l'eauë allerent iusques aux murs, & à eschelles assez aisément entrerent dedans la ville en assez gente compaignée. Et y eut aucuns qui s'assemblerent en la ville pour resister. Mais tous furent mis à l'espée. Et après tous ceux de l'ost y entrerent, & sut

tout pillé & pris, & en aucunes extremitez de la ville, fut le feu bouté, tellement que toute la ville fut comme brussée & arse. Plusieurs y auoit des habitans retraicts en leurs maisons, lesquels pour euiter le peril du seu, saillirent dehors. Mais on les tuoit, à mesure qu'on les trouuoit, & n'y en eut comme nuls sauuez, qui sus-sent de desense. Plusieurs ieunes hommes & enfans, surent pris & reduits en seruitude, pour auoir sinance & rançons.

Aprés ces choses ainsi faites, le Connestable Clisson & les François sceurent, que lesdits Anglois s'estoient retraicts à Bourbourg, & vint Clisson deuant ladite ville auec l'ost des François, & fit tant Clisson qu'il trouua maniere de parler à leurs Capitaines, & par belles & douces paroles les cuida induire, à ce qu'ils s'en allassent en leur pays, & delaissassent le pays du Roy. Mais ils en furent plus aigres, & fort abandonnez en grosses paroles, & firent des faillies, & de merueilleuses armes & vaillances, aussi trouuerentils les François forts & roides à resister, & les rebouter dedans. Le siege fut mis deuant eux de toutes parts, & dressa & assit-on les engins, & les fit-on ietter & tirer; & enuiron la fin d'Octobre fut ordonné, qu'on feroit assaillir la ville. Et de faict, fut assaillie, & estoit merueilles de la vaillance des François. Et entre les autres, fit moult, & se porta vaillamment Messire Philippes d'Artois Comte Vaillance de d'Eu, & print la banniere du Roy à fleurs de lys, & monta en vne. Philippes eschelle; & si chacun eust fait comme luy, on disoit que la ville Comte d'Eu. cust esté prise d'assaut, combien que les Anglois fortse defendoient. Et demanderent à parler au Duc de Bretagne, qui estoit en la compagnée, & leur fut accordé, & cessa l'assaut. Et vint ledit Duc de Bretagne parler à eux. Auquel ils ramenteurent le seruice qu'ils luy firent en Bretagne, & que toussours luy & ses predecesseurs auoient serui la Maison d'Angleterre, & qu'il leur voulust aider à trouuer moyen, que honnestement ils peussent saillir, & retourner en leur pays, (car ils voyoient bien, qu'ils ne pouuoient resister à la volonté des François) & qu'il deuoit bien considerer, que si n'eussent esté les Anglois, il ne fust pas Duc de Bretagne. Lors, le Duc leur promit, qu'il y feroit le mieux qu'il pourroit. Et s'en alla deuers le Roy, & parla à luy, non mie par maniere de supplication, mais d'une forme de admonnestement, en luy monstrant, que les faicts de guerre estoient aduentureux, & qu'ils estoient puissans gens dedans, & que à les auoir d'assaut, il y pourroit perdre toilon de les gens, & des plus vaillans qu'il eust, & si ne sçauoit quelle en seroit l'issuë, & que l'hyuer approchoit fort, & que le pays de Flandres estoit froid, en luy monstrant qu'il y deuoit aduiser, & luy conseillant qu'il deuoit trouuer expedient & moyen qu'ils s'en allassent, & que la ville demeurast au Roy. Autres Seigneurs & Capitaines estoient d'opinion contraire, & que le Roy ne deuoit point leuer son siege, ne partir, sans les auoit à son plai-

sir & volonté. Et specialement y eut vn vieil Cheualier, vaillant homme, nommé Messire Pierre \* de Villiers, lequel monstroit au Roy bien euidemment, que ses ennemis estans dedans la ville, epreceaente l'Orislamme stoient perdus, qui continueroit à les assaillir, & que à l'opinion & luy auout esté imagination du Duc de Bretagne ne se deuoit arrester, veu que autresfois les auoit eu à son seruice, & auoit esté leur allié. Et si dit plusieurs autres paroles aucunement poignans, lesquelles le Duc pour venir à son intention dissimula, & attrahit à sa cordelle plusieurs des Seigneurs du sang & du Conseil, tellement que le Roy conclud qu'il traiteroit, & s'en iroit, & retourneroit à Paris. Et par le moyen dudit Duc fut traité & accordé, que les Anglois s'en sition dans iroient sauces leurs corps, & biens, & laisseroient la ville à la vo-Bourbourg, lonté du Roy. Ce qui fut fait, & se partirent de la ville, & vinmise du Duc drent au Roy le remercier & regratier du gratieux traité qu'il leur de Bretagne. auoit fait, & vindrent bien pompeusement parez & habillez, & puis s'en allerent à Calais. Et dudit traité, furent la plus grande partie des gens de guerre tres-mal contens, & maudissoient le Duc. de Bretagne, en disant diuerses paroles. Les François entrerent dedans la ville, & y en eut vn de la compagnée, qui par force entradedans l'Eglise, & rompit l'huis, & y auoit vne moult belle image de sain& Iean, d'argent, laquelle il cuida empoigner & prendre, miraculeuse mais l'image luy tourna le dos. Et deuint celuy qui ce fit, enragé, & hors du sens. Et de ce, tous les autres compagnons de guerre se mirent en grande deuotion, tellement que dedans l'Eglise, n'y eur aucun mal fait, & en la ville se porterent doucement & gratieu-

glese chastié

Oriflamme remise à S. Denys.

Et retourna le Roy à Paris. Et vint à Sain& Denys, où il fit ses oraisons & offrandes, & remit l'Oriflambe en la forme & maniere dessus declarée. Et quand il fut à son hostel à Paris, & il eust ouy aucuns Capitaines parler, il confidera la fraude & malice dudit Duc: de Bretagne. Mais il la dissimula. Et aprés le Roy, ledit Duc retourna à Paris. Et apporta vne maniere d'abstinence de guerre. Et de là s'en partit, le plustost qu'il peut, & s'en alla en Bretagne. Et fut ordonné par le Roy, que son oncle le Duc de Berry iroit deuers Calais, pour auoir conuention auec le Duc de Lanclastre, & y furent bien par l'espace de deux mois. Et sur les matieres, pourparlerent souvent lesdits deux Ducs, & envoyerent deuers leurs, Roys. Et finalement leurdite assemblée ne porta nul fruict, sinon vne trefue, laquelle ne dura gueres.

Mort de Le Comte de Flandres audit an, alla de vie à trespassement. Du-Mele Comte quel le Duc de Bourgongne Philippes le Hardy, auoit espousé la de Flandres, fille nommée Marguerite. Et par ce moyen eut la Comté de Flande Philippes dres, & y fut bien obey. Et à l'heure de sa mort se leuerent les plus le Hardy on- terribles & horribles vents, qu'on auoit oncques veu, dont plu-

son gendre. sieurs gens disoient ce que bon leur sembloit.

Lcs

Les trefues dont dessus est fait mention, furent publiées en Guyenne, où estoit le Mareschal de Sancerre. Et après ce, plusieurs brigans & gens de guerre, se mirent soudainement sus, & se mirent sur les champs, sans ce que ledit Mareschal s'en donnast de garde. Et vindrent frapper sur ledit Mateschal & ses gens, & le cuiderent tuer & meurtrir. Mais vaillamment il se defendir, & y eut vne bien dure & aspre besogne. Et n'estoient pas les François au quart autant que les autres. Et trouua moyen ledit Mareschal de se retraire & ses gens. Et y en eut d'vn costé & d'autre de morts. Et estoit pitié des maux que faisoient lesdits de Guyenne, de piller, rober, & prendre places, & faisoient guerre à toutes personnes, où ils pouuoient. Et estoit commune renommée que les Anglois le faisoient faire. Car ils sont cauts & mahicieux, & en telles manieres ont accoustume d'vser de paroles am-Anglois don-bigues & diuerses. Et par effect monstroient que leurs paroles n'e-malez en Roient qu'vne maniere de feintile sans ferme volonté. Et au temps leurs parola. passé, plusieurs fois l'ont fait.

Et en ce temps ou enuiron, le Duc Louys de Boutbon se partir de ce Royaume pour allet en Barbarie. En sa compagnée estoient le Comte de Harcourt, & le Seigneur de la Trimouille, & au- Expedition tres iusques au nombre de huict cens Cheualiers, Escuyers, & de Louys D. plusieurs autres de nations estranges. Et vers Afrique sit de en Afrique grands dommages aux Sarrasins, vaillans en armes, & cous les contre les iours y auoit escarmouches, & de belles armes faites. Et y fut Sarrasins. six semaines, en grande souffreté & indigence de viures, & auoient les Sarrasins retraict tous leurs viures en Afrique. Et tellement que ledit Duc Louys & les Chrestiens, furent con-

pays.

C C C. L X X X I V.

traints de leuer leur siege qu'ils auoient mis, & retourner en leur

'An mille trois cens quatre - vingt & quatre, les trefues qui auoient esté pourparlées entre les Ducs de Berry & de Len- 1384, clastre à Calais, furent derechef publiées & par terre & par mer,

& assez competemment gardées.

Et delibera le Duc de Berry d'aller visiter le Pape en Auignon. Et en y allant, il vint nouvelles audit Duc que les païsans, laboureurs, & gens mecaniques en Auuergne, Poictou, & Limolin, le metroient sus, & tenoient les champs, & faisoient maux innumerables, & firent vn Capitaine nommé Pierre de Bruyeres. Et quand ils trouuoient Nobles gens, ou Bourgeois, ils mettoient tout à mort, & les tuoient. Ils rencontrerent vn bien vaillant homme d'armes & Noble d'Escosse, & luy mirent vn bacinet tout ardent

I. Iuuenal des Vrsins.

sur la teste, & piteusement le firent mourir. Ils prindrent vn Prestre, & luy coupperent les doigts de la main, luy escorcherent la couronne, & puis le bouterent en vn feu, & le brusserent. Ils trouuerent vn Hospitalier, & le prindrent, & pendirent à vn arbre par

reprimées.

les aisselles, & le transpercerent de glaiues, viretons, & sagettes, & ainsi mourut. Et ne sçauroit-on songer, dire ne penser maux, qu'ils ne fissent, & les plus grandes cruautez & inhumanitez que oncques furent faites. Et pource le Duc de Berry assembla des Nobles & des gens de guerre, dont il fina assez aisément, & sceut où des Commu- les dites Communes estoient. Et à vn matin frappa sur eux, & ne & ailleurs, firent gueres de resistance, & legerement furent desconsits, & grande foison en y eut de tuez sur le champ, & de prins, lesquels furent tous pendus. Et les autres se mirent en fuite, & retournerent à leurs maisons labourer, comme ils faisoient parauant, & furent delaissez, & leur fut tout pardonné. Et de cet exploit, fut le Duc de Berry moult loué, & recommandé, & s'en alla outre vers le Pape. Accueil fait Lequel quand il sceut sa venuë, il enuoya des gens de son Palais & dans Ani-guon par le seruiteurs, & si enuoyerent tous les Cardinaux, & sut grandement Pape Clemët & honorablement receu par le Pape, lequel le festoya, & sit se-VII. à lean stoyer en plusieurs & diuerses manieres, & monstra à chacune fois Duc de Ber ry oncle du qu'il alloit deuers luy, son Palais, & ses ioyaux, & tres-longuement parloient ensemble, & se faisoient tres-bonne chere. Le Duc de Berry voulut prendre congé du Pape. Car il auoit à faire en plusieurs manieres pour les besognes du Roy, & du Royaume. Et au partir, n'y eut si petit seruiteur du Duc, à qui le Pape ne fist donner aucune chose. Et au Duc donna vne bien pretieuse chose, c'est à scauoir une partie des clous dont nostre Seigneur fut crucifié.

## C C C. LXXXV.

'An mille trois cens quatre-vingt & cinq, il y eut aucune rumeur & renommée, que le corps de Monseigneur Sain& Grande question pour de Denys, n'estoit pas en l'Abbaye ou Eglise Sain& Denys. Et disoient aucuns Religieux de estrange pays, qu'ils l'auoient en leur ment estoit le pays & Eglise. Et y eut aucunes enquestes faites, & trouua-on qu'il estoit en ladite Abbaye de Sainct Denys en France. Et en signe de Denys. ce, on ouurit la chasse, & trouus-on les enseignemens dedans, par lesquels apparoissoit, que les dites reliques estoient dedans, & y eut de beaux miracles. Car il y auoit vn homme enragé ou demoniaque, terriblement vexé & trauaillé, qui fut mené deuant le Crucifix, & de là, deuant les corps saincts, & y eut des Religieux failans orailons & prieres, requerans l'aide des corps saincts, & fut tout guary, & ne luy souuenoit de chose qu'il cust faite ou dite, durant sa maladie. Il y auoit le fils d'une bonne femme, auquel

vne espino estoit entrée dedans l'œil, & disoient les Chirurgiens qu'il n'y auoit remede, & qu'il perdroit l'œil, & elle le voua, & mena à Monseigneur Sainet Denys, & fut de tout poinet soudainement guari. Et vn homme y eut, qui fut mors d'vn chien enragé, tellement qu'il deuint hors du sens & enragé, si fut mené deuant la chasse de Sainet Denys, & tantost recouura santé.

En ce temps vn Sarrasin Prince des Turcs, nommé l'Amauraba-Amaurabaquin, auoit promis & voué au Souldan de Babylone de faire guer- quin Prince re aux Chrestiens, & qu'il auoit songé que Apollon luy apportoit, & bailloit une moult belle couronne, laquelle douze personnes portans la croix adoroient. Et luy sembloit que ce fussent Religieux de Sainet Ican de l'Hospital, & que la lueur & resplendisseur de ladité couronne alloit insques en Occident. Et de faict se mit sus, & fit guerre mortelle aux Chrestiens iusques à bien dix iournées, & conquelta tout le pays, & sit tellement qu'il mit l'Empereur de Constantinople en telle necessité qu'il fallut qu'il se rendist tributaire à luy, & en auoit tous les ans certaine pension.

Le Roy d'Armenie, qui estoit vaillant Roy, sage, prudent, & riche, fut tellement vexé & trauaillé des Turcs, qu'il fut contraint à soy partir de son Royaume, & delibera de s'en venir vers le Roy. Et sur la mer, eut moult à faire par les terribles vents & tempostes. Et finalement aprés plusieurs vexations & trauaux, arriva on France. Si vint deuers le Roy, où il fut moult honorablement receu, Reception du & luy fit le Roy vne tres-grande chere, en l'accolant & bailant, & Roy d'Arordonna, & voulut que à ses despens son Estat fust tenu, & ainsi menie et faire le promit le Roy.

Comme dessus a esté touché, le Duc Louys, soy disant Roy de Sicile, estoit allé vers Naples, & eut bien à faire à passer les montagnes, & y he grande perte de gens, & de biens. Car les premiers qui passoient, aussi tost qu'ils estoient outre, les Lombards les destruisoient, & merroient à pied. Et pareillement ceux qui passoient les derniers estoient destroussez, & en y eur de morts aucuns. Et quand ils furent passez, encores furent-ils plus esbahis. Car Charles qui le disoit Roy de Sicile, auoit tellement fait retraire les gens & viures, qu'ils ne trouuoient que manger pour eux, ne pour leurs cheuaux, & estoient en grande pauureté & misere. Le Roy Louys enuoya à Charles luy signifier, que la Royne l'auoit adopté à son fils, & donné le Royaume qui luy appartenoit, en luy requerant qu'il luy voulust laisser, sans luy donner aucun empeschement. Et promptement ledit Charles luy sit response, que le Royaume luy appartenoit par succession, & que son intention n'estoit pas de luy laisser : mais l'empescheroit & luy resisteroit en toutes manieres possibles. Et lors le Roy de Sicile estant en grande indigence, & perplexité d'auoir conseil sur ce qu'il auoit à faire, veu que leurs cheuaux mouroient, & que toutes leurs ioliuetez estoient

I. Iuuenal des Vrsins.

Languedoc speute.

venduës, & à peine pouuoient - ils auoir du pain d'orge ou # d'espeautre, ou trouuer moulins pour moudre, l'enuoya sommer & requerir qu'il le voulust combatre, & plusieurs fois y enuoya, & Italiës nom- bien par dix fois, & Charles tousiours vsoit de feintes paroles coument spelta, uertes. Et vne fois iura & promit de le venir voir en champ. Et pource le Roy Louys cuidant que son aduersaire le vint combatre. lequel estoit en la cité de Barlette, alla deuant en belle bataille arrangée. Et estoient les François assez bien armez, mais petitement habillez, & tellement que le Roy n'auoit qu'vne cotte d'armes de toile, peinte seulement. Charles voulut accomplir sa promesse de le voir aux champs, & partit par vne des portes de la ville, & cuidoient les François qu'il les vint combatre, mais il rentra par vne autre porte. Le Roy Louys se voyant illudé de son aduersaire, & en la necessité dessus dite, & que en son ost auoit forte mortalité, delibera de s'en partir & fetourner. Et de courroux & desplaisance mourut, & alla de vie à trespassement le vingt & vniesme iour de Septembre. On mit son corps en vn coffre de plomb, & luy fit-on ses obseques possibles selon l'aduenture Et au regard de ses gens tant nobles que non nobles, ils s'en retournerent à grande peine à pied, ayans chacun un baston en leur main, & estoit grande pitié de les voir. Et ainsi toute la cheuance que le xemple con- Roy Louys auoit euë du Royaume, qui estoit merueilleuse, fut perentreprises due. Et ce fut bel exemple à Princes, de ne faire telles entreprises, si on ne sçait bien comment.

ereles vastes Princes.

Perfidie de

Pierre de CTAON.

Sicile.

Or est vray, que le Roy Louys de Sicile, considerant la grande despense qu'il auoit esté necessité de faire en Prouence, à conquester la Comté de Prouence, & les pertes qu'il auoit eu à passer les monts, enuoya Messire Pierre de Craon, auquel moult il se fioit, \* Marie fille en France vers sa femme \* fille du Comte de Blois, afin d'auoir arde Charles de gent. Car il luy en auoit laissé vne partie : Laquelle bonne Dame, Chastillon de Bailla audit Messire Pierre ce qu'elle auoit. Et mit ledit de Craon à soy partir plus qu'il ne deuoit, & vint à Venise bien grandement tagne à cause & orgueilleusement habillé. Et là sceut la mort du Roy Louys, de leanne de dont comme on disoit, il fut bien ioyeux, & s'en retourna, & vint Bret. sa fem- en grande pompe à Paris. Et vn iour entra au Conseil du Roy, auquel estoit Monseigneur de Berry. Et quand il veid ledit de Craon, il luy dit : Ha faux traistre , manuais & desloyal , tu es cause de la mort de mon frere. Si tu eusses fait diligence, de luy porter l'argent que tu auois receu; les choses autrement fussent aduenues, en disant: Prenez-le, & que iustice en soit faite. Mais il ne fut pas pris, ne arresté. Car il n'apparoissoit en rien, de ce que Monseigneur de Berry disoit.

En ladite année, depuis le printemps iusques en Aoust, y eut si grande secheresse que merueilles, tellement que tous les biens de la terre furent comme de nul fruict. Et depuis ledit mois d'Aoust julques en Mars, & y eut si merueilleux & si mauuais hyuer & mel-

chant, que tous les raisins & autres biens de la terre furent pourris. On faisoit diligemment durant ledit temps processions, mais rien Processions n'y vallut.

Audit temps les Anglois sirent sçauoir qu'ils estoient con-pour les biens tens qu'on s'assemblast derechef pour aduiser is on pourroit trouuer traité entre eux & les François. Et pour ce faire, enuoyerent le Duc de Lenclastre à Calais. Le Roy alla en pelerinage à Sainct Denys, & en sa compagnée estoient ses Oncles. Et de là enuoya le Duc de Berry vers Calais en bien grand estat & pompe, & y eut tentes tenduës & dressées. Et quand les Ducs estoient assemblez, faisoient tres-bonne chere, & disnoient & souppoient le plus souuent ensemble, & tous seuls deuisoient, ainsi que bon leur sembloit. Et aucunes fois parloient du faict de trouuer traité & accord. Et se mettoit fort le Duc de Berry en son deuoir, faisant plusieurs Le Duc de offres grandes. Mais le Duc de Lenclastre n'y vouloit entendre. Et Berry Oncle auoit le Duc de Berry tres-grand desir d'auoir paix bonne & fer-ployéen Amme. Et tut ordonné que par tout on hit proceihons, & deuotes bassade. prieres à Dieu pour auoir paix. Mais par la maniere que tenoient les Anglois, qui sont cauts & malicieux, & de la condition dessus declarée, apparoissoit euidemment qu'ils n'auoient intention aucune d'entendre à paix. Et pource s'en retourna à Paris le Duc de Berry, deuers le Roy. Et se disposa d'aller és pays, dont il auoit le gouuernement, vers les marches de Languedoc & de Guyenne. Et fit mandement de gens de guerre, & en assembla conpetamment.

Ledit an mille trois cens quatre-vingt & cinq y eut mutation de monnoye. Et disoit-on que le Roy y auoit merueilleux prosit; & au grand dommage du peuple, & de la chose publique du Royaume. Et y eut de grands murmures tant des gens d'Eglise, que Nobles, Marchands & autres. Et la faisoit - on plus foible, que celle qui auoit parauant couru. Et à peine la vouloit-on prendre, & mes-Changement mement les crediteurs, à qui estoit argent deu de prest, de rentes, sement des & autres manieres de debtes. Et disoit-on, qu'il n'estoit ia mestier monnoyes au de la muer, veu que le Royaume estoit opulent & riche. Toutes-dommage du fois le chose domage en la maniere su'elle que le Royaume. tois la choie demeura en la maniere qu'elle auoit esté ordonnée. Et donna-on cours à la monnoye qui souloit estre, pour certain

Mariage fut traité entre le Comte de Neuers, & la fille du Comte de Hainaut; & le fils du Comte de Hainaut, & la fille du Duo de Bourgongne, afin que alliance fust faite ferme & stable, & à ce qu'il le declarast au Roy, & qu'il se ioignist à faire guerre aux Anglois. Lesquelles choses furent jurées & promises. Et furent les nopres à Cambray. Et y eut grande feste, & belles ioustes. Et combien que les Roys n'ayent pas accoustumé de eux exercer en telles manieres de joultes, toutesfois le Roy voulut jouster contre vn nommé Colart d'Espinay, fort jousteur reputé. Et de faict jousta,

Fiij

& se porta tres-vaillamment, & de tous en fut loué & prisé.

Le Roy de Nauarre eut intention de faire empoisonner les Ducs de Berry & de Bourgongne, & de la matiere parla à vn nommé Iean Destan Anglois, & luy fit de grandes promesses, en cas qu'il le feroit, & luy offrit bailler argent promptement. Lequel Destan luy promit d'en faire son deuoir. Et ainsi il eut argent comptant assez largement. Et sit faire ledit Roy de Nauarre vne poudre, laquelle il bailla audit Destan. Laquelle estoit de telle force & verru, que si vne personne en eust mangé, tant fust petit, il fust entré en vne chaleur, que les cheueux & poil de la teste luy fussent cheus, & au bout de trois iours fust mort, & allé de vie à trespassement. Et man-Ducs de Ber- geoient souvent les dits deux Ducs ensemble. Aussi est gient-ils fre-Bourgongne. res, & fort s'entraimoient. Et toutes & quantes fois qu'ils deuoient disner ou soupper l'vn auec l'autre, toussours ce Iean, Destan frequentoit les lieux où on dressoit la viande, & plusieurs & diuerses fois y vint, & tellement que aucuns de leurs seruiteurs eurent imagination, que ledit Destan qu'ils ne cognoissoient point, & ne sçauoient qui il estoit, n'y venoit point pour bien. Et pource le firent prendre & mettre en prison, & faisoit trop bien la maniere d'estre innocent, & qu'il n'estoit venu que pour voir l'honneur de la Cour, & apprendre la forme de seruir. Toutesfois il fut interrogé, & aucunement aux interrogations varioit, & pource on luy monstra la question, & incontinent aprés confessa ce que dessus est dit. Et pour ce fut decapité & escartelé.

> Le Roy estoit encores à marier, & plusseurs grands Seigneurs taschoient fort à augir son alliance, & non sans cause. Et enuoyaon en plusieurs & divers pays peintres, pour luy apporter au plus prés que faire se pourroit, les phisionomies de celles dont on luy parlois. Et finalement cello qui plus luy pleut, fut Isabeau de Bauiera, qui estoit belle, ieune, & gente, & de tres-belle maniere.

En ce temps auoit en France de vaillans Cheualiers, & Escuyers, & de gens de traice, & bien largement. Et sembloit aux Capitaines & Chefs de guerre, que si vne fois ils desemploient en Angleterre, que tres-aisément la conquesteroient. Et tant que les paroles allerent iusques en la presence du Roy, lequel estoit ieune, & de vaillant courage. Et assembla ceux de son sang, & aussi des Capitaines. Et fut conclud d'entreprendre le voyage, & descendre en Angleterre. Et furent mis en escrit les choses necessaires pour executer co qui avoit esté entrepris, & mesmement de faire diligence d'avoit nauires. Lesquelles choses ne se pounoient executer, ne faire, sans Taille exces grande finance. Et pource fut mise sus vne grande & excessive taille, sine en Fran- Laquelle sur cause que vne grande partie du peuple, s'en alla hors du Royaume en autres pays. Et estoit pitié de l'exaction. Car on prenoit en divers lieux à peu prés tout ce qu'on auoit vaillant, sans quelque consideration, ou auoir regard à la faculté des personnes.

Grands nauires & de diuers pays furent assemblez. Et estoit renommée, qu'il y en auoit si grande quantité, qu'on en eust fait yn pont à passer iusques en Angleterre. Et sit-on grande prouisson de viures, habillemens de guerre, & autres choses necessaires. Et estoient les choies bien ordonnées pour passer. Et toutesfois tout vint à neant, & ne porterent lesdites prouissons aucun fruict. Et disoiton, & estoit commune renommée, que aucuns Seigneurs du sang de France en furent cause. Et que la grosse somme de deniers, qui fut leuée à cause de ladite taille, fut entre eux butinée. Et qui pis estoit, aucuns auoient eu argent & grands dons des ennemis, pour

rompre ladite entreprise.

Quand Messire Iean de Vienne, Admiral de France, veid & sceut que l'entreprise dessus dite estoit rompuë, il fut moult desplaisant, & non sans cause, si furent plusieurs autres Capitaines. Ledit Admiral delibera d'assembler gens, & de passer en Escosse, pour faire guerre à l'aide des Escossois aux Anglois, & sit tant qu'il eut soixante nauires & autres vaisseaux, garnis de gens de guerre & de viures, & autres choses necessaires. Et se mit sur mer enuiron aprés le commencement du printemps, & y fut iusques au commencement d'esté, auant qu'il peust entrer en Escosse. Pendant lequel temps les Anglois à bien grosse puissance, & plus deux fois que n'estoient les François, se mirent sur mer pour combatre les François, & auoient fait faire vn vaisseau tout fourré, farcy & garny de poix, pour le faire ioindre aux vaisseaux des François. Et leur sembloit que par ce moyen auec autres habillemens qu'ils auoient, qu'ils brusseroient & arderoient les vaisseaux des François. Cependant y eut merueilleuses tempestes sur mer de vents & tonnerres, & tellement que les aucuns vouloient comme que ce fust, retourner en France. Et par aucun temps aprés, le temps s'appaisa, & cesserent les tempestes, & fut le temps bien clair & net. Et en vne belle greue sur la mer, descendirent les François pour eux aisier. Et la plus grande partie de la compagnée de ceux qui là estoient, estoient d'opinion & volonté de retourner en France. Mais ledit Admiral, qui estoit vn vaillant Cheualier & courageux, commença à parler à cux si gratieusement & doucement, & telle... Arméenament que les principaux, qui estoient d'opinion de retourner, de-François conlibererent d'aller en Escosse auec ledit Admiral. Les gens d'Eglise tre l'Anglecognoissans la vaillance dudit Admiral, & son entreprise, & aussi terre. le peuple, faisoient belles processions & bien deuotes, en priant Dieu pour luy, & la compagnée. Ils allerent tant par mer, que ils vindrent en Elcosse, & arriverent à Edimbourg. Et allerent ledit Admiral & aucuns de la compagnée vers le Roy d'Escosse, & luy firent la reuerence & l'honneur qui luy appartenoit, en luy exposant qu'ils estoient là venus pour faire guerre aux Anglois en sa compagnée, & pour l'aider à les combatre, en le priant & reque-

rant que le plustost qu'il pourroit, il liurast bataille aux Anglois, & ils estoient prests & disposez d'y employer leurs personnes. Et sembloit par ses manieres qu'il n'estoit pas ioyeux de leur venue. Toutesfois il respondit, qu'il falloit bien trois semaines auane qu'il peust auoir mandé & assemblé ses gens, & qu'il en feroit diligence. Et sit crier que aux François, on baillast viures en les tresbien payant, & non autrement. Et seulement le Roy d'Escosse bailla trois mille combatans aux François, lesquels delibererent à ladite compagnée passer outre, & sçauoir s'ils trouueroient les Anglois, & se partirent ensemble, & passerent par merueilleux deserts, & tant cheminerent, qu'ils arriuerent en Angleterre, en vn pays aucunement peuplé, & où auoit aucunes forteresses, & sirent tout ce que ennemis ont accoultumé de faire, en boutant feux, & prenant tout tant qu'ils pouvoient & trouvoient, & tuoient ceux qui resistaient. Et tindrent par huict iours les champs, sans qu'ils trouuassent empeschement, ne gens qui les voulussent combatte. Et vindrent deuant vn chasteau nommé Drouart, que les Anglois & Escossois tenoient comme imprenable. Et aduisa l'Admiral ladite place, & luy sembla que par vn endroit elle estoit prenable d'asfaut, & en parla à ses compagnons, lesquels furent tous d'opinion qu'on l'assaillist. Les Escossois au contraire disoient que ce seroit folie, & qu'ils la tenoient comme imprenable. L'Admiral fit ses preparatoires, & fit sonner ses trompettes à l'assaut. Et combien qu'il y enst gens de defense dedans, toutessois les François assaillirent si vigourculement & asprement la place, qu'ils y entrerent, & la gaignerent à la veuë des Escossois qui les regardoient, sans faire semblant d'aider aux François, & estoient comme statuës de pierre, esbahis de la grande vaillance des François. Autres places y auoit, qu'on tenoit fortes au pays: mais rien n'arrestoit deuant eux. Et y gagnerent assez competemment. Et fort doutoient les Escossois, qu'ils ne leur iouassent vn mauuais tour, & se separerent des François. Toutestois ils trouverent tousiours le Comte du Glas bon & loyal enuers eux, & les aidoit & confortoit en toutes les manieres qu'il pouvoit. Les exploits que faisoient les François, vindrent à la cognoissance du Roy d'Angleterre, lequel fut fort sommé & requis par les gens desdites marches, qu'il voulust resister à l'entreprise des François, & qu'il y mist remede. Et diligemment assembla des gens de guerre, le plus qu'il peut, & escriuit à l'Admiral en luy improperant sa folle entreprise d'estre venu en son pays, & que en

> bref il luy feroit monstrer. L'Admiral receut le plus honorablement que il peut, le message qui estoit venu, en luy donnant largement du sien, & escriuit au Roy d'Angleterre, qu'il ne se deuoit point esbahir, s'il estoit entré en son pays, & qu'il ne faisoit chose, que ennemy ne deust faire à autre. Et que si en sa presence il vouloit qu'on sist armes, il offroit à les faire faire de dix François contra

> > Digitized by Google

trente

trente Anglois, ou de cent François contre trois cens Anglois. Et le Roy d'Angleterre respondit; que telles offres n'estoient ne raisonnables ne faisables, & ne les acceptoit point. Mais il assembla foison de gens, & les enuoya és marches où estoit ledit Admiral. Et quand il le sceut, il parla aux Escossois bien & doucement, en leur priant & requerant que par vertu des alliances, que les Roys de France & Escosse & leur pays auoient ensemble, qu'ils les voulussent aider & conforter. Si respondirent les Escossois, que là où les Anglois les suiuroient iusques à l'entrée d'Escosse, & qu'ils s'efforçassent d'y entrer, ils resisteroient le plus qu'ils pourroient, & receuroient les François. Quand l'Admiral sceut la venue des Anglois, & qu'ils estoient si grosse puissance, & plus dix fois qu'il n'a- François pen uoit de gens, & que les Escossois n'auoient pas intention de leur assissez des aider à combatre les Anglois, ils se retrahirent vers les marches contre les d'Escosse en la Comté du Glas, où ils furent receus. Quand les An-Anglois glois sceurent qu'ils estoient audit pays, ils s'en retournerent, & ne mis compoursuivirent plus lesdits François.

Esdites marches furent par aucun temps les François pour eux aisier, & leur faisoit-on bonne chere. Et commença l'Admiral à frequenter les nobles Dames & Damoiselles du pays, lesquelles estoient bien ioyeuses de voir les François, & ioyeusement les réceurent. Et tellement que l'Admiral s'accointa d'vne Dame prochaine parente du Roy, & estoit aucune renommée qu'il auoit sa compagnée. Si fut aduerty par ladite Dame qu'il se sauuast 5 où il estoit en aduenture d'auoir à faire de sa personne, & ses gens aussi. Et tantost & bien diligemment enuoya visiter ses vaisseaux, & les Retour de mettre à poinct. Et le plus secrettement qu'ils peurent, luy & ses l'Admiral gens entrerent dedans, & s'en vindrent en France. Et ne rapporte- France aprés rent aucun profit, mais seulement renommée de vaillance & har-son entrepridiesse, & sans comme nulle perte de gens. Et par le Roy, les Sei- se en Anglegneurs & autres furent bien receus.

Au temps que ledit Admiral estoit allé en Escosse, pource que l'armée qui vouloit passer en Angleterre, estoit rompue, il demeura à l'Escluse tres-grande foison de beaux & grands nauires. Et y eut aucuns de la ville de Gand, lesquels meus d'vne grande mauuaistié, delibererent d'ardre les nauires & y faire bouter le feu. Et celuy qui en auoit la charge, estoit homme de bas estat, nommé Francon, & luy fit-on de grandes promesses. Et de faict s'en vint à l'Escluse, cuidant executer sa mauuaise volonté, & luy & ses alliez arracherent les verroüils & serrures des portes. Le Capitaine de l'Efcluse s'en apperceut, & le fit sçauoir au Roy qui estoit au pays. Le Roy manda qu'on print les malfaicteurs, & qu'on en fist bonne iustice. Mais ils s'enfuirent & partirent de la ville, & se retrahirent en la ville de Dam, en laquelle auoit plusieurs Anglois, qui s'en deuoient aller en Angleterre, lesquels ceux de Dam retindrent,

I. Iuuenal des Vrsins.

Digitized by Google

doutans que le Roy ne leur donnast des affaires, comme il sit. Car 1385. il ordonna que le siege fust mis deuant la ville, ce qui sut fair. Et quand ceux de dedans virent qu'on y metroit le siege, ils commenberent à se mocquer des François, & leur dissoient plusieurs iniures, opprobres, & vilennies. On y fit plusieurs allaurs, qui peu profite. rent. Car coux de dedans estoient vaillantes gens, & fort se desendoient, & merueilles d'armes faisoient, & audient fort traiet, & alloient les pierres de leurs canons insques aux tentes du Roy. Les François voyans leurs manieres, firene dreffer leurs canons, & firene faire engins de bois nommez char, pour approcher des murs, tellement que ceux de dedans, ne les eussent peu greuer. Et quand les assiegez cognutent les preparatoires que faisoient les François, & puis que le Roy y estoit en personne, iamais ne partiroient iusques à ce qu'il les eust, ils s'assemblerent, & conclurent, & delibererent, sils pouuoient auoir traité qu'ils y entendroient. Et pour ce faire, ils enuoyerent deuers le Roy, & offrirent bailler la ville, & qu'on les laissaft aller eux & leurs biens sauues. Et leur fut respondu, que le Roy auroit aduis s'il le feroit ou non, & dilayoiton à faire response. Et douroient aucuns de dedans que les delais ne se fissent, que pour leur faire dommagé. Or il y auoit d'vn costé de la ville marests tres-grands, & ne cuidoient pas les François qu'on les peuft passer, & pource n'y auoient-ils point mis de garde; & par là aucuns & quasi tous les Anglois s'en allerent. Et au matin, enuiron le poinct du jour, œux qui tenoient le siege s'en appercement; & afin que plus n'en partist par là, fur mis vn siege par deuers lesdies marests, & fut la ville tout alenuiron assiegée, dont ceux de dedans furent bien ribahis. Et quand les murs furent aucunement battus, les François conclurent d'assaillir la ville, combien que encores dedans y auoit de vaillantes gens. Et aprés aucuns preparatoires faits, necessaires à assaillir, y eut fait assaut dur & alpre, & de grandes armes faires. Et finalement fut d'assaut la Prisepar as- ville prile, & sans gueres grande perte de François, ven la grande vaillance & defense de ceux de dedans. En ceste ville y auoit de che Brugge grandes richesses & largement. Tout fut pille & pris par les François, & tuoient & mettoient à mort tout ce qu'ils trouvoient. Le Roy tantost fit crier que sur peine de la hart on ne tuast les desarmez, & y eut grande occision. Les vns se cuiderent sauuer, & allerent par vne des portes : mais Clisson Connestable les suiuit, & ne cessal'on de ruer des ennemis iusques à la nuice. Et Francon qui deuoit bouter le feu aux nauires, se retrahit en vne bien forte place à six milles de Gand. On delibera d'y aller l'assieger, mais quand il le sceut, il s'en alla retraire dedans Gand. Les François vindrent deuant ladite place, & la prindrent, & fut toute rasée iusques à terre. Et est chose comme incroyable des grandes richesses, que les François y trouuerent. Le Roy voulant pouruoir

à la garde&seureté des nauires estans à l'Escluse, sit faire vne belle & grosse tour à l'Escluse au haure. Et depuis comme on dit, donna le Roy lesdites nauires, & la ville de l'Escluse au Duc de Bourgon-Donfait par

gne ion oncle.

On rapporta au Roy que sur les marches de Zelande auoit vn de Bourgonpays assez fort, où il y auoit beaux pasturages, & largement viures gne son encle: & gens, lesquels fauorisoient les Gantois, & s'estoient preparez à resister à la puissance du Roy. Si ordonna le Roy qu'on y allast, & qu'on y menast son armée. Forte resistance y eut faite par ceux du pays, nonobstant laquelle les François y passerent & entrerent. Et trouuerent vn bien riche pays plein de biens, tant de viures pour eux & leurs cheuaux, que autres richesses. Et prirent ce qu'ils trouuerent, & y eut grande occision de gens. Car ils s'estoient mis en defense, cuidans resister. Et si y eut des prisonniers pris des plus riches. Et cuidoient ceux qui les prirent, les mettre à finance, & auoir quelques grandes sommes d'argent : mais le Roy les fit prendre, afin que de eux punition en fust faite. Mais plusieurs des Princes & Seigneurs estans en la compagnée du Roy, luy firent requestes & prieres qu'il leur voulust pardonner la mort, & ils se declareroient les subiets. Laquelle chose le Roy estoit prest de faire, & Leur fut dit. Mais ils respondirent qu'ils aimoient mieux mourir, & que aprés leur mort, leurs os s'ils pouuoient, resisteroient à ce qu'ils Grande ane fussent en l'obeissance du Roy, & tres-constamment persisterent Gantois & en ceste opinion & volonté. Et pource sut ordonné, que tous se-Zelandois roient decapitez. Et en y eut l'vn d'eux cuidant euiter la mort, le-contre la do-mination quel s'offrit à les decapiter, & les decapita. Et le plus loin qui fut Françoise. en degré de ceux qu'il decapita, estoit son arriere-cousin. Et pource Exemple le Roy, veue l'inhumanité d'iceluy, & le courage qu'il eut de de horrible d'incapiter ses parens, le fit mourir, & non sans cause.

En Auignon auec le Pape y auoit trente six Cardinaux, & si n'estoit obei en toute Chrestienté, que à peine en France. Il n'y auoit celuy qui ne voulust mener vn grand estat, & tout le principal du profit qu'ils pouuoient trouuer & auoir, venoit du Royaume de France. Et en toutes manieres qu'ils pounoient trouuer d'auoir atgent, ils le faisoient. Et lors y auoît vn Abbé de Sainct Nicaise de Rheims, bien notable homme, auquel le Pape commanda qu'il vint en France, & que de tous Benefices il prit la moitié des renenus, pour estre employée à tenir les estats de luy & ses Cardinaux. Et que ceux qui desoberroient, il les priualt de leurs Benefices. Lequel Abbé obeit au commandement du Pape. Et s'en vint en Fran- Augrice des ce, & le transporta en Bretagne & Normandie, pour executer sa Cardinaux commission. Et faison de bien aspres contraintes, & grande som - Clemet VII. me de deniers commençoit à exiger, & des Benefices mesmes d'au- à Anignon, cuns escholiers estudians à Paris, lesquels se plaignirent à l'Vniver-pour subnelité. Et fut conclu, que le Redreur, & aucuns Deputez iroient de me.

I. Iuuenal des Vrsins.

G ij

cluse an Duc

Belles Ordonnances contre le transport de reuenus Ecclesiastiques.

uers le Roy. Et y vindrent, & y eut vne proposition bien notable faite par vn Docteur en Theologie, & monstra que la chose n'estoit ne soustenable ne faisable par le Pape. Et leur fut respondu, que le Roy y pouruoiroit. Et y eut Ordonnances faites, par lesquelles fut defendu, que nul or, ne argent, ne se transportast hors du Royaume. Et outre qu'on saissift tous les Benefices, & que les fruicts fussent mis en la main du Roy. Et que le tiers en fust mis és reparations des maisons & edifices, l'autre tiers à payer les charges, & l'autre au viure des personnes Ecclesiastiques. Et quand ils sceurent en Auignon ces nouuelles, ils furent bien esbahis. Le Roy pour ceste cause enuoya vers le Pape Messire Arnaud de Corbie, lequel exposa au Pape les complaintes que faisoient & auoient faites au Roy l'Vniuersité, & les gens d'Eglise touchant ladite exaction. Et le Pape & les Cardinaux cognoissans que à bonne & iuste cause ils se plaignoient, promirent cesser; & de faict cesserent lesdites exactions. Et s'en retourna ledit de Corbie à Paris deuers le Roy. Et ainsi l'Vniuersité fut contente de la response.

Le Roy aprés la prise de la ville de Dam, s'en retourna à Paris, bien desplaisant de ce que l'entreprise, qui auoit esté faite de passer en Angleterre, auoit esté rompuë, & qu'on n'y estoit passé. Et donna congé aux gens d'armes qu'ils s'en allassent en leurs maisons, & qu'ils fussent prests de retourner au printemps. Cependant ceux de Bruges & de Ipre enuoyerent deuers le Roy vn Orfeure bien eloquent, en priant & requerant au Roy qu'il luy pleust auoir bonne paix auec ses subiers de Flandres. A laquelle chose le Roy estoir fort enclin, & accorda d'y entendre. Et fut conclu qu'il enuoyeroit à Tournay, & aussi vers les Flamens, & que là on aduiseroit si aucun bon accord ou expedient s'y pouuoit trouuer. Et de faict, le Roy y enuoya de bien notables gens, & aussi sit le Duc de Bourgongne. Ceux de Gand y enuoyerent cinquante personnes bien pompeusement habillées, tant en cheuaux que vestures & habillemens, dont les gens du Roy ne furent pas bien contens. Car il leur sembloit qu'ils deussent estre venus en toute humilité. Mais en paroles, langages, & manieres, ils se porterent si doucement & graticulement, que tous les gens du Roy & du Duc en furent trescontens. Et y eut accord & traité fait, dont on sit grande ioye. Et Roy auec les se mirent en l'obeissance du Roy & du Duc, selon les poincts con-

tenus en la Charte faite dudit Traité.

Mariage du Roy aues

Isabdan de Bauiere à Amiens.

Disme de l'Abbaye S. Denys.

En ce temps fut le mariage du Roy à Amien & de Dame Isabeau de Bauiere, & y eut ioustes & grandes festes faites.

La disme de l'Eglise de Sain& Denys en France, qui souloid eltre de neuf cens soixante & vne liures treize sols parisis, fut reduite par le Pape à la requeste du Roy à quatre cens. Et à cette cause l'Abbé sit faire deux images d'argent, l'vne de Sainct Nicolas, & l'autre de Saincte Catherine.

Pierre de Courtenay, Anglois d'Angleterre, lequel estoit des plus prochains du Roy d'Angleterre en seruice, & auquel il se fioit moult, vint en France voulant faire armes contre le Seigneur de la Trimouille. Et se presenta en la presence du Roy audit de la Trimouille, en luy requerant qu'il voulust accomplir ce qu'il requeroit. Et le Conseil du Roy respondit, que telles manieres de faire n'estoient à souffrir, ne point honnestes, veu qu'il n'y auoit point de matiere. Et le Seigneur de la Trimouille respondit qu'il le combatroit, & qu'il y auoit assez cause, veu qu'il estoit François & Courtenay Anglois. Et fut iournée assignée à la cousture Sain& Martin. Il y auoit des Astronomiens à Paris lesquels vindrent dire au Seigneur de la Trimoüille, qu'il combatist hardiment. Et que au iour assigné il feroit tres-beau temps, & qu'il vaincroit son aduersaire. Au iour assigné, ils apparurent en champ en la presence du Roy, & des Seigneurs, & faisoit vn temps tres-pluuieux. Et quand ils furent tous prests de besogner, & de faire armes, le Roy les sit prendre, & defendre qu'ils ne combatissent point. Et ainsi se departirent. Ledit Anglois s'en partit de Paris, & le fit le Roy deffrayer, & donner du sien bien & honnestement. Et s'en vint deuers le Comte de Sain& Paul , qui auoit espousé la sœur du Roy d'Angleterre, & se vantoit qu'en la cour du Roy, il n'auoit trouué François qui l'eust ozé combatre. Vn gentilhomme Seigneur de Clary estoit present, qui luy respondit, que s'il vouloit, il le combatroit le lendemain, ou quand il luy plairoit. Et estoit homme de petite stature, mais de grand courage. Et en fut l'Anglois content, & iour assigné au lendemain, & comparutent le François & l'Anglois au Pierre de champ, & combatirent bien & vaillamment. Et finalement l'An-Courtens glois fut blessé, & cheur à terre, & fut desconsit, & y eut le Sei-Anglois desgneur de Clary grand honneur. La chose venue à la cognoissance s' de Clary du Duc de Bourgongne, il en fut tres-mal content, & disoit que François. ledit de Clary auoit gagné de mourir, & qu'on luy couppast la teste, pource que sans le congé du Roy, il auoit fait armes, & combatu ledit Anglois. Et il respondit que ce pouuoit auoir lieu entre gens d'vn party: mais vn François pouuoit combatre vn Anglois son ennemy mortel, en tous les lieux qu'il le trouuoit. Toutestois ledit de Clary, craignant le courroux & mal-talent du Duc de Bourgongne, se absenta, & en diuers lieux se latita, & mussa. Et à la fin, le Roy luy pardonna l'offense qu'il luy auoit peu faire, en failant armes sans son congé.

1386.

## CCC. LXXXVI.

Le Roy s'entremet de paix entre France & Angieterre.

'An mille trois cens quatre-vingt & fix, le Roy defirant toufiours de passer en Angleterre, manda le Duc de Touraine son frere,& les Ducs de Berry, de Bourgongne, & de Bourbon, & autres Princes, tous deliberez de non plus entendre à aucun traité auec les Anglois. Quand le Roy d'Armenie sceut ladite deliberation, il vint en la presence du Roy, & desdits Seigneurs & du Conseil, & fit vne belle proposition, en monstrant le faict des ennemis de la Foy, & la conqueste qu'ils auoient faite, & les tirannies qu'ils faisoient aux Chrestiens. Et que le souuerain remede estoit, que les Roys de France&d'Angleterre fussent bien vnis ensemble, & qu'ils estoient assez puissans pour resister à l'entreprise des Turcs, & les confondre & conquester leur pays, en exhortant le Roy qu'il voulust encores entendre à faire paix. Et s'offroit à aller en Angleterre, en parler au Roy, de laquelle chose le Roy fut tres-content. Et dit, que le plus grand desir qu'il eust, c'estoit qu'il eust bonne paix aucc les ennemis. De laquelle response, le Roy d'Armenie fut tresioyeux. Et le plustost qu'il peut, se mit en chemin deuers les Anglois. Et de faict, arriua en Angleterre, où il fut receu grandement & honorablement, & vint en la presence du Roy d'Angleterre. Et là recita les causes de sa venuë. Et si en la presence du Roy, il auoit fait belle proposition, encores se porta-il mieux, en monstrant quel profit la paix d'entre les deux Royaumes, pouuoit faire au bien de la Chrestienté. Et conclud le Roy d'Angleterre d'y entendre, & qu'il enuoyeroit à Calais de ses gens en certain temps. Et retourna le Roy d'Armenie deuers le Roy, & luy dit la response qu'auoit fait le Roy d'Angleterre. Et estoit le Roy tres-ioyeux d'y entendre. Et pource enuoya à Boulogne bien notable Ambassade. Et estoit le Mediateur ledit Roy d'Armenie, & là furent six semaines. Et estoit merueilles de voir l'orgaeil des Anglois, & leur arrogance, & des Conferences mandoient plus beaucoup, qu'ils ne souloient faire. \* Et par leurs de Boulongne manieres, apparoissoit ouidemment, qu'ils n'auoient aucune volonpour la paix té d'accorder, ne traiter, & n'y eut rien de fait. Si s'en retournement les Anglois en Angleterre, & les François à Paris deuers le Roy, auquel ils reciterent les allées, venues & paroles, qui auoient esté hautaines des faites & dites. Et estoit tout euident & clair, que les Anglois ne \* Vojez pag. vouloient aucun accord, s'ils n'auoient tout ce qu'ils demandoient. Et cependant de Brest en Bretagne, & de Cherbourg en Normandie qu'ils tenoient, faisoient forte guerre sur la mer. Et leur resistoient les François, & estoient les frontieres bien garnies de vaillantes gens; & tellement, que quand les Anglois sailloient desdites places, le plus souuent bien chaudement & asprement estoient

reboutez, iusques dedans leurs places dessus dites à leur grande confusion:

Quand le Roy, coux du Sang, & le Conseil sceurent & apperceurent la maniere des Anglois, ils conclurent de faire armée, & de passer en Angleterre. Et pour ce faire, estoit chôse necessaire d'auoir argent. Et furent faits gros emprunts des gens d'Eglile, & vne grosse taille sur le peuple, montans à grandes sommes de déniers. Et se chargea le Duc de Berry d'en faire les diligences. Et enuoyà Monseigneur le Connestable de Clisson en Bretagné, Messire Itan de Vienne Admiral de France, en Normandie, & le Seigneur de Grand ap-Sempy en Picardie, pour faire prouision de nauires, & aussi de pareil de gens. Et estoit commune renommée, que ledit Duc de Berry assem-guerre contre bla assez de gens, pour conquester & combatte toutes nations en les Angleise strangeres. Et fut ordonné, que tous le rendroient à certain temps à l'Escluse. Et pout auoir, quand on seroit descendu, quelque retraia, on fift faire certaines clostutes de bois, en maniere de murs de ville, qu'on deuoit dresser audit pays d'Angleterre. Et pour les choses dessus dites accomplir, y eur de grandes mises & despenses.

Il fut grande renommée que le Duc de Bretagne fauorisoit fore les Anglois, & furent trouvées cettaînes lettres de ce faisais mention, & y auoit tres-grande apparence. Et vint la chose à la cognoissance du Duc, lequel enuoya bien diligemment vne notable Ambaffade deuers le Roy, en soy excusant, & monstrant que lesdites lettres ne vindrent oncques de luy, & que les Anglois les anoient contrefaites, pour luy donner charge. Et receut le Roy benignement son excuse, consideré melmement qu'il sit dire, qu'il monstréroit si euidemment qu'il estoit bon François, qu'on s'en apperceuroit, & qu'on enuoyast à Brest en Bretagne, pour auoir la place, & qu'il y aideroit de tout son pouvoir. Mais plusieurs disoient que ce n'estoit que sation. Toutestois le Duc sit grand appareil de nauires bien garnis, & fit affieger Breft sur mer. Et sur les vaisseaux, fit faire chalteaux de bois, tellement que les Anglois par la mer n'eussent peu sortir ne s'en aller. Et pareillement par terre sit faire grosses bastilles de bois, & mettre gens dedans, & sit tout bien garnir de viures. Et estoient les choses tres-bien disposées à auoit la place. Le Duc de Lanclastre delibera d'aller en Espagne taire guerre, & alsembla foison de gens de guerre, & grande foison de nauires, pour y aller. Et de faict, se mit sur mer, & sut prié & requis, que en passant il voulust faire leuer le fiege par mer, mis par le Duc de Bretagne. Ce qu'il promit de faire. Et de faist, approcha les marches de Bretagne, & vint vers la place où les vaisseaux du Duc de Bretagne estoient, les cuidant gagner, ou au moins faire departir, & par trois iours les assaillit : mais les Bretons si vaillamment se defendirent, que le Duc de Lanclastre ne vint pas à son intention. Et le departit de l'entreprise, qu'il cuidoit faire, & print son chemin

en Espagne. Et furent les Anglois dedans Brest tellement assamez, qu'ils estoient contraints, & comme deliberez d'eux rendre, & laisser la place, n'eust esté que les Bretons furent contraints de le-

uer le siege, pource qu'ils n'estoient payez.

En ce temps y eut grande guerre entre le Roy d'Espagne & le Roy de Portugal, lequel estoit fort allié des Anglois. Et l'année de deuant le Roy d'Espagne auec dix mille combatans, estoit entré au Royaume de Portugal, & y faisoit forte & aspre guerre, & vint deuant Lisbonne vne grosse ville de Portugal. Le Roy de Portugal assembla gens de toutes parts, & si auoit des Sarrasins & des Anglois. Et quec le Roy d'Espagne estoit Messire Geoffroy de Roye, auec huict cens hommes bien armez. Et furent contens les Espa-

Olivier du Guesclin.

gnols & les Portugalois de combatre, & se mirent sur les champs, & se rencontrerent l'vn l'autre, & y eut dure & aspre bataille, & foison de morts d'vn costé & d'autre, & finalement les Espagnols furent desconsits, & s'enfuit le Roy d'Espagne. Et le Roy de Porrugal encores non content d'auoir gagné la bataille, voulut faire forte guerre, & enuoya en Angleterre pour auoir gens, & en escriuit au Duc de Lanclastre, lequel auoit espousé la fille de Pierre, qui se disoit Roy d'Espagne. Et se disposa le Duc de Lanclastre de venir en aide au Roy de Portugal, & passa par emprés Brest, comme dessus est dit. Quand la chose vint à la cognoissance du Roy d'Espagne, il enuoya aussi hastiuement deuers le Roy de France, querir aide & secours. Le Duc de Bourbon, vn vaillant Prince s'offrit d'y aller, & d'y mener gens le plus qu'il pourroit. Et cependant qu'il faisoit son armée, le Roy y enuoya mille combatans estans soubs Messire Pierre de Villaines, & Oliuier de Glisquin, & firent grande diligence d'aller vers le Roy d'Espagne. Dont il fut moult ioyeux, & les mit en garnison en ses villes. Quand le Duc de Lanclastre sceut que les François estoient venus, il fut bien esbahi, & leur enuoya dire que la chose ne touchoit le Roy de France, & que s'ils le vouloient seruir, il les contenteroit tres-bien. Les François respondirent, que si la chose touchoit le Roy ou non, ils n'enauoient point à cognoistre, & qu'il leur auoit commandé qu'ils vinssent seruir le Roy d'Espagne, & pour ce y estoient-ils venus, en luy obeissant, pour le seruir. Et commencerent à faire forte guerre, & aspre, & metueilleuse, & se monstroient bien les François estre vaillans en armes. Le Duc de Lanclastre considerant que ailément il ne pourroit pas venir à lon intention, & que grandes nouuelles estoient de la venuë du Duc de Bourbon, & que dés auant son partement, il sçauoit que les François deuoient passer en Angleterre, & faisoient grand appareil, delibera d'entendre à trouuer moyen d'aucun traité, & accord. Et y eut aucunes trefues entre les de Castille & deux Roys, & finalement ils furent amis. Et auoit le Duc de Lanclastre deux filles, & les deux Roys estoient à marier, & eut le Roy d'Elpagne

Digitized by Google

d'Espagne l'une des filles, & le Roy de Portugal l'autre. Et y eur paix & bon accord, & par ce moyen les François s'en retournerent, & ne fut aucune necessité que le Duc de Bourbon s'en allast en Es- Duc de Lagpagne. Et deuoit ledit Duc de Lanclastre porter des armes d'Espa-clastresseargne vn quartier. Et tous les ans auoit certaine somme d'argent, à tele d'Espacause de sa semme qui estoit sille de Pierre, soy disant Roy d'Espagne. Et aprés ces choses, suruint vne merueilleuse & piteuse Grande mormortalité esdits pays, & tellement qu'on disoit, qu'il n'y demeura spagne. pas le quart du peuple qui y estoit. Et y moururent la femme dudit Duc de Lanclastre & son fils. Et y eut sur la mer telle & si grande tempeste, & vents merueilleux, que les nauires dudit Duc furent toutes peries & perduës: toutesfois il fit diligence d'en trouuer d'autres, & en eut, & s'en retourna en Angleterre. Et y eut bien piteuse venuë, quand on sceut la merueilleuse mortalité qui auoit esté, par le moyen de laquelle plusieurs Cheualiers & Escuyers de bien estoient trespassez. Et ne sçauroit-on à peine declarer la douleur qu'auoient les Dames & Damoiselles, & les enfans, qui estoient demeurez vefues & orphelins.

Le Roy se tenoit à Paris, & tousiours faisoit-on preparatoires pour passer en Angleterre. Le Roy auoit vne sœur nommée Catherine, qui n'auoit que de neuf à dix ans. Monseigneur de Berry Mariage du oncle du Roy, auoit grand desir que son sils l'eust en mariage, sils du Duc & enuoya vers le Pape pour en auoir dispense, laquelle il eut bien nec Caiberi. aisément. Et donna le Roy sa sœur au fils du Duc de Berry; & en ne sœur du

ht le mariage.

Et aprés se partit de Paris, & vint à Sainct Denys faire ses offrandes. Et y eut difficulté s'il prendroit l'Orissambe, & disoient le L'Orissamplus des Cheualiers & Escuyers que non, & qu'elle ne se deuoit noit prendre prendre linon à la detenie du Royaume, mais non mie quand on sinon lors veut conquester autre pays. Il se partit de Sainct Denys, & vint à question de la Senlis, & de là à Amiens, & de Amiens à Arras, esquelles citez il defense du fut grandement & notablement receu, comme il luy appartenoit. Royaume. Il fit enquerir s'il y auoit nauires prests. Et trouua on, qu'il y auoit neuf cens nefs ou vaisseaux tous prests & garnis de viures, & huict mille Cheualiers & Escuyers, & gens de traict & gros varlets sans nombre. Et sembloit que les choses estoient bien fort apprestées pour passer. Et fut ordonné que par tout on fist prieres, oraisons, & processions, ce qui fut fait bien diligemment. On vint deuers le Roy luy dire qu'il attendoit trop à partir, & que tout estoit prest, & le temps doux & paisible. Et il respondit, qu'il attendoit son oncle le Duc de Berry, qui estoit à Paris, auquel il manda qu'il Berry est s'auançalt. Lequel Duc rescriuit au Roy qu'il fist bonne chere, & canse de vescust ioyeusement sans partir. Les gens de guerre & autres de rompre une bonne volonté, estoient en grande desplaisance de ce qu'on ne par-prise sur toir, veu que le temps estoit propice, & conuenable, & estoient de l'Angleterre.

I. Iuuenal des Vrsins.

Digitized by Google

tres-grand desir & affection de exploiter sur leurs ennemis. Et de rres=grande desplaisance commencerent à piller, derober, & detrousser gens als ans par le pays. Et fut l'entreprise rompue, & de nulle valeur. Et si furent lesdites pilleries si merueilleuses, que au pays ne trouverent plus que manger, & furent contraints eux en aller & departir par defaut de viures & de payement, combien qu'on cust leué grand argent.

Naissance & mort du fils ai sné du

Roy.

Audit an le vingt-cinquiesme iour de Septembre, la Royne eut vn fils nommé Charles. Parquoy furent ordonnez cheuaucheurs par tout le Royaume, pour le faire sçauoir aux gens d'Eglise, Nobles & peuple. Si en fut faite grande ioye par tout. Et combien que au temps passé, on cust accoustumé de faire aumosnes, & releuer le peuple d'aucunes charges qu'on leur faisoit; toutessois de ce ne fut rien fait, ne monstré semblant de le vouloir faire. Et le jour des Innocens ensuiuant, ledir enfant alla de vie à trespassement. Et fut enterré à Sainct Denys en la chappelle de son ayeul Charles cinquiesme de ce nom.

Furieux

En ce temps y eut merueilleux vents & tempestes, és forests & venes et ton- iardinages, arbres arrachez de terre & maisons, cheminées abatuës sans nombre, & si sit merueilleux tonnerres; & si aduint en vne ville sur la riuiere de Marne, que le tonnerre & foudre cheut sur vne Eglise, tellement que ladite Eglise sut toute arse, & la custodo où estoit le Corps de nostre Seigneur, mais on trouua l'Hostie sacrée, toute entiere sur l'Autel.

Miracle de la ∫ain&te Hoftie.

Le Duc de Berry, aprés l'entreprise faillie de passer en Angleterre, & par sa faute, comme on disoit, feignit de vouloir tant faire qu'on passast. Et disoit en soy excusant, qu'il ne pouuoit plustost venir. Et estoient les excusations apparemment vaines & friuoles. Et de faict, vint iusques à l'Escluse, où le Roy estoit. Mais le temps n'estoit pas bien disposé. Car sur mer estoient merueilleuses tempestes. Et si estoient les gens de guerre tellement separez en diuers lieux, qu'il estoit tout apparent qu'il n'estoit pas possible de passer, & les manieres que tenoit le Duc de Berry, n'estoient que mocqueries & derisions. Et estoit-on tres-mal content, & en disoit-on plusieurs meschantes paroles. Et furent tous les nauites peris par la tempeste de la mer, ou gagnez par les Anglois. Et y auoit vaisseaux pleins de viures & de vins, iusques à deux mille tonneaux, lesquels forme de vil- furent gagnez par les Anglois. Et fut contraint le Roy s'en retourner à Paris, & donna la ville de bois, dont dessus est fait mention, au Duc de Bourgongne son oncle.

Machine en portatine.

> En ladite année, Charles I. Roy de Nauarre (qui estoit fils de la Royne Ieanne II. fille vnique du Roy Louys X. dit Hutin) lequel au Royaume de France par plusieurs & diuerses fois sit maux innumerables, alla de vie à trespassement. A sa mort y auoit vn Euesque, lequel sit une maniere d'escrire à sa sœur, en louant sort sa

vie & sa fin. Mais autres qui en sçauoient, affermerent que pource que par vieillesse il estoit tout refoidi, on conseilla qu'il fust enueloppé en vn drap moüillé en eauë de vie, & y fust cousu dedans, & que quand le drap seroit sec, qu'on l'arrousast de ladite eauë. Cruelle mort Celuy qui le cousoit, auoit deuant luy de la chandelle de cire al- par punition mée, & pour rompre son fil, il prit la chandelle de cire pour le Charles I. bruster. Mais il aduint que le feu du filet alla iusques au drap. Et die le Maufut ledit drap mis en seu & en slamme, & n'y peut-on oncques Nauarre. mettre remede, & vesquit trois iours, criant & brayant à tres-grandes & aspres douleurs, & en cet estat alla de vie à trespassement. Et

disoit-on que c'estoit vne punition diuine. En ce temps y auoit vn gentil Cheualier nommé Messire Iean de Carrouget, qui auoit espousé vne tres-belle & vaillante Dame, lequel par aucun temps auoit esté absent. Et quand il reuint, la Dame en plorant dit à son mary, qu'elle auoit esté prise à force & cognue charnellement par vn Elcuyer nommé lacques le Gris. Lequel quand il sceut qu'on le vouloit charger d'vn tel cas, fut bien desplaisant, & souuent affermoit par serment, que oncques le cas ne luy estoit aduenu. Toutesfois Carrouget ne le creut point, & le fit adiourner en la presence du Roy en cas de gage de bataille, & comparut, & fut ietté le gage, & cette matiere renuoyée en la Cour de Parlement. Et le tout veu & consideré, sut dit qu'il y escheoit gage, & sut adiugé le gage, & ordonné que la Dame seroit detenuë prisonniere. Et feroit serment, que ce qu'elle imposoit à lacques le Gris, estoit vray, & ainsi le iura & afferma, & ledit Iacques aussi pareillement le contraire. Si furent les parties mises au champ, & les cris faits en la forme & maniere accoustumée. Et disoit-on que Messire Iean Carrouget auoit fieures, & que à ceste heure le prirent, si combatirent lesdits champions bien & asprement l'vn contre l'autre. Et finalement Iacques le Gris cheut. Et lors Carrouget monta sur luy, l'espée traite, en luy requerant qu'il luy dist verité. Et il respondit que sur Dieu, & sur le peril de la damnation de son ame, il n'auoit oncques commis le cas dont on le chargeoit. Et pourtant Carrouget qui croyoit sa femme, luy bouta l'espée au corps par dessous, & le sit mourir, qui fut grande pitié. Car depuis on sceut veritablement, qu'il n'auoit oncques commis le cas, & que vn autre l'auoit fair, lequel mourut de maladie en son lict, & en l'article de

la mort, il confessa deuant gens, que ce auoit-il fait. En Bretagne audit temps, auoit vn Cheualier nommé Messire Pratique & Robert de Beaumanoir, qui fit appeller deuant le Duc vn autre vsage des Cheualier nommé Pierre de Tournemine, en gage de bataille. Et bataille. disoit qu'il auoit vn sien parent de son nom & armes, lequel on chargeoit d'entretenir la fille d'vn laboureur, deuers lequel vint ledit de Tournemine, & luy dit, qu'il estoit bien meschant, qu'il ne tuoit, ou faisoit mourir le parent dudit de Beaumanoir, veu la

I. Iuuenal des Vrsins.

Hij

cause dessus dite, & luy conseilloit qu'il le fist; & tellement il enhorta ledit laboureur, qu'il se mit en aguet de le tuer par plusieurs fois, & le trouua vne fois à son aduantage, & le tua. Et disoit ledit de Beaumanoir, que le meurtre auoit esté fait par l'induction dudit de Tournemine, & que faussement & mauuaisement il l'auoit fait; & s'il le vouloit nier, il estoit prest de l'en combatre, & ietta son gage. Tournemine respondit, en niant tout ce que disoit Beaumanoir. Et finalement veuë la matiere, & tout consideré, le gage fut adiugé, & dit qu'il y auoit gage de bataille. Et y eut iour & lieu assigné, auquel les parties comparurent en la presence du Duc, & furent les sermens faits en la maniere accoustumée. Et aprés cry fait, que chacun fist son deuoir, ils s'approcherent l'vn de l'autre, & combatirent bien longuement, & ne sçauoit-on à peine lequel auoit le meilleur; & finalement de Tournemine fut desconfit, sans recognoistre le cas, & comme mort fut mis hors du champ.

### CCC. LXXXVII.

'An mille trois cens quatre-vingt & sept, y eut en France vne merueilleuse & comme generale mortalité, & si piteuse que à peine trouuoit-on qui enseuelist les morts, & estoit de bosses & de flux de ventre. Et ne sçauoit-on remede humain trouuer. Si fut-il aduisé, qu'il falloit auoir recours à Dieu, & ordonna-on à faire processions, & deuotes oraisons. Et estoit grande pitié de voir les pleurs & gemissemens des creatures humaines. Les vns prians à Dieu, qu'elle voulust cesser, les autres pleurans leurs parens & amis trespassez. Et comme soudainement cessa ladite mortalité, ce qu'on tenoit œuure de Dieu.

faire cesser les maladies.

Les Nobles de Normandie & autres gens de guerre, voyans que en rien on ne les occupoit, delibererent de faire finance de vaifseaux, & eux mettre sur mer, pour greuer les Anglois, s'ils pouuoient; & de faict ils le firent. Laquelle chose vint à la cognoissance des Anglois, lesquels s'appareillerent à resister, & equiperent les Anglois, & fournirent de gens, & de choses necessaires à ce appartenans, leurs nauires, & se mirent sur mer en intention de trouuer les François, lesquels aussi ne demandoient autre chose. Et estoit Adnantage Chef des Anglois Messire Hue le Despensier, & cinglerent tant par remporté sur mer qu'ils s'apperceurent les vns les autres, & se disposerent les François & Anglois à combatre, & approcherent, & commenceglois. ey des- rent à tirer canons, arbalestes, & sagettes, & y eut bien dure & as-Jus pag. 25. pre besogne, & plusieurs blessez d'vn costé & d'autre. Or aduint que le traict faillit aux Anglois, & se ioignirent à eux les François, & finalement les Anglois ne peurent soustenir l'assaut que les François leur faisoient, dont ils furent desconsits, & presque tous morts

& iettez en la mer. Et fut Messire Hue le Despensier pris & amené en Normandie. Dedans les vaisseaux des Anglois qui furent pris, y auoit peu de viures, mais de grandes richesses, & fut tout butiné entre les François. Et dient aucuns, que Messire Hue le Despensier fut deliuré sur sa foy, & comme sans sinance.

Le Cardinal de Luxembourg, lequel fut fait pour le bien qui e- Pierre de stoit en sa personne, Cardinal en l'aage de dix-huict ans, alla de Luxemvie à trespassement, & sut enterré en Auignon aux Celestins. Et à Cardinal dés son enterrement, y eut foison de peuple. Et y eut des aueugles, l'aage de 18. qui par les merites du glorieux Sainct, recouurerent veuë, & des Anignon, est boiteux, qui allerent droit. Aussi plusieurs creatures humaines, ma- canonizé, & lades de diuerses maladies, vindrent faire leurs deuotions, en reque-fait mirarant le glorieux Cardinal trespassé, qu'il voulust prier Dieu, qu'il leur donnast santé, lesquels au neufielme iour estoient guaris, &

En ce temps y auoit grandes diuisions en Angleterre. Messire Oliuier de Clisson, Connestable de France, & Messire Iean de Vienne Admiral, voyans & considerans le voyage de passer en Angleterre, rompu, delibererent d'y passer à tout trois mille combatans, & qu'ils prendroient assez de nauires & gens aux marches de Bretagne, Normandie, & Picardie, & leur sembloit, veuë ladite diuision qui estoit en Angleterre, qu'on porteroit grand dommage aux Anglois. Et pour faire aucuns preparatifs, Clisson s'en alla en Bretagne. Les Anglois qui en eurent aucune cognoissance, escriuirent au Duc de Bretagne, comme à leur accointé, qu'il les voulust aider, auec plusieurs autres choses. Quand le Duc de Bretagne sceut que le Connestable de Clisson estoit en Bretagne, il luy manda comme à son amy & seruiteur de venir disner auec luy, & qu'il luy feroit tres-bonne chere. Le Connestable cuidant que ce tust à bonne intention, y alla volontiers, cuidant estre tresbien en la bonne grace du Duc, & qu'il n'eust aucune malueillance contre luy. Et estoit le Duc à Vennes, & aussi-tost que Clisson y Persidie de fut, par l'ordonnance du Duc fut pris, & mis en vne tres-mauuaise Ducde Breprison, & tres-durement traité, & souuent on le menaçoit de le tagne, qui faire mourir, & le traitoit-on moult durement & meschamment. en prison le Et aprés par le moyen d'aucuns Barons de Bretagne, qui monstre-Connessable rent au Duc le mal qu'il faisoit, veu que Clisson estoit si vaillant de Clisson. Cheualier, & le pere duquel, & Clisson mesmes l'auoient grandement serui, & qu'il estoit Connestable de France, qui estoit grande chose, & parce il pouuoit encourir l'indignation du Roy, y eut aucun traité & accord. Et requeroit le Duc, que Clisson mist toutes les places qu'il tenoit, en la main du Duc, & qu'il luy fist certains sermens & promesses de le seruir, & autres choses, comme on disoit non bien honnestes. Et quand on dit à Clisson, ce qu'il falloit qu'il fist, & ce que le Duc vouloit, ou autrement il seroit en Hüj

grand danger de sa vie, il luy sit grand mal de l'accorder. Toutes-1387. fois il s'y accorda, & mit ses places en la main du Duc, & sit ce dequoy on le requeroit, ou promit de le faire & accomplir, & à ce s'obligea. Et par ce moyen tut deliuré, tres-mal content; & monstroit bien par ses manieres, que il auoit bien intention de s'en venger. Et en le deliurant le Duc, dit qu'il voyoit bien que la deliurance qu'il faisoit de Clisson, vne fois retourneroit au grand dommage du pays. La chose venue à la cognoissance du Roy, il fut bien mal content, & non sans cause, & enuoya vne Ambassade vers le Duc, & luy manda que comme que ce fust, il mist les places de Clisson en sa main, ou autrement qu'on l'adiourneroit à comparoir en personne en Parlement. Et cependant Clisson arriva deuers le Roy, soy plaignant du Duc, & luy recita la maniere, comment il auoit esté gouuerné par le Duc, & les promesses qu'il luy auoit faites, & pleinement deuant le Roy, ceux du Sang, & le Conseil, dit que le Duc estoit faux & mauuais enuers le Roy, & la Couronne de France. Le Roy & le Conseil considerans que le cas estoit tres-mauuais, & que c'estoit crime de lese Maiesté, ordonnerent qu'on luy enuoyeroit certains Commissaires, à l'adiourner pour comparoir en personne à Orleans, par deuant luy. Et de faict, y furent certaines personnes notables, lesquelles firent diligence de venir en Bretagne en la presen-Bretagne ad ce du Duc, lequel les receut bien doucement & honorablement. Et courné pour luy exposerent les causes pourquoy le Roy les auoit enuoyez, en Maiesté, à aucunement detestant le plus doucement qu'ils peurent; le cas par luy commis en la personne du Connestable, & que pour ceste cause ils estoient chargez, de l'adiourner à comparoir en personne deuant le Roy à Orleans, ce qu'ils faisoient. Et aprés ces choses ainsi dites, le Duc respondit en brefues paroles qu'il estoit seruiteur du Roy, & luy voudroit obeir en toutes choses. Et que ce qu'il auoit fait, ce n'estoit au contempt du Roy, ny comme à Connestable, maisil estoit son vassal, & en plusieurs & diuerses manieres, il auoit mespris vers luy, & qu'il auoit assez de matiere de monstrer qu'il auoit enuers luy confisqué corps & biens, & que trop doucement & gratieusement il auoit procedé contre luy. Ce qu'il monstreroit en temps & lieu. Et que tres-volontiers en l'esté, il comparestroit en personne par deuant le Roy, esperant qu'il n'auroit que iustice & raison, & leur sit tres-bonne chere. Et prirent congé, & s'en vinrent deuers le Roy, auquel ils dirent la response du Duc.

comparoir denant le Roy à Orleans.

En ce ce temps y eut vn Docteur en Theologie, de l'Ordre des Predications Freres Prescheurs, nommé Maistre Iean de Montesono, qu'on te-& bon Clerc, lequel souvent preschoit. En vne predication dit & tint publiquement, que la glorieule Vier-Pimmaculée ge Marie, mere de nostre Sauueur & Redempteur Iesus-Christ, tut de la sainte engendrée en peché originel. L'Euesque de Paris le sceut, & sur ce assembla plusieurs notables Clercs tant Seculiers, que Reguliers, &

Vierge.

mendians. Et fut la matiere ouverte, & disputée, & debatue en son hostel, & surconclu que ladite conclusion dudit Maistre en Theor 1387. logie, seroit & deuoir estre condamnée. Et pource, fut fait vne Procession generale à Mostre-Dame de Paris. Et par l'Euesque de Paris vestu en estat Pontifical, sur ladite proposition condamnée bien & solemnellement. Et à Rouen, y eut vn autre Docteur en Theologie, qui prescha publiquement, comme auoit fait l'autre, & estoit dudit Ordre, som préschant dit, que s'il ne le sçauoit monstrei, qu'il vouloit qu'on l'appellast Huer. Et au contempt de ce, quand on voyoir aucuns de ladite Religion, on les appelloir Haers, & mesmemont les reunes enfans de l'Université, le crioient à hause voix, quandils les voyoient.

En Angleterre y auoit grande division, & disoit-on que le Roy Richard II. du nom le gouvernoit par gens non nobles, & non mie de grand estat, dont les Nobles du pays estoient tres-mal contens. Et s'assemblerent les oncles & parens, & auec eux les plus Nobles qui y fussent, & pource que aucuns contredisoient aucunement au Roy, il sit coupper aucunes testes. Lesquelles choses enflammerent plus lesdits Nobles, & soudainement, & comme on ne se donnoit de garde, vinrent deuant Londres armez, tous prests de combatre. Et y auoit auec le Roy, le Duc de Hibernie, & sembloit au peuple de Londres, que tantost les desconfiroient: Et furent les vns deuant les autres en bataille rangée, & s'approcherent d'vn co- Tronous en Angleterre. sté & d'autre, & tirerent largement sagertes, & puis s'assemblerent aux haches, lances & espées. Et en peu d'heure les Nobles desconfirent le Roy Richard, & ceux qui estoient auec luy: Car ils estoient exercez en armes, & qui sçauoient ce que c'estoit de guerre, & les autres non. Le Roy Richard se retrahit aux prochains chasteaux, & auec luy le Duc de Hibernie, & les principaux de son Conseil. Aucuns y en eut de pris, ausquels on coupa les testes, & estoient ceux qui estoient auec le Roy, bien esbahis, & leur conseilla le Roy, qu'ils le retrahissent en France, ce qu'ils firent. Et combien qu'ils fussent ennemis du Roy de France, toutesfois les receut-il doucement & benignement, & leur fit ordonner leur estat bien grandement. Et firent sçauoir au Roy d'Angleterre leur gratieuse reception. De laquelle chose, il enuoya remercier le Roy de France: Et appaisa les Nobles, & par eux se gouuerna: Et y eut aucunes trefues.

En Guyenne vers Limolin y a vne place bien forte nommée Chalucet, & y auoit grosse garnison de gens, & en estoit Capitaine vn nommé Teste-noire, vaillant homme d'armes, lequel endommageoit fort les François & couroit souvent le pays : Il assembla bien quatre cens combatans tous gens de guerre, portans habillemens pour escheller & prendre places, & s'en vinrent deuant Montterrand, içachans que dedans n'y auoit aucunes gens de detenie, &

arriua en vne nuict obscure, & mit vne assez grosse embusche an plus prés de la ville, & ordonna dix ou douze compagnons ainsé quels le plus il se fioit, qui estoient vaillans & armez dessous, me i nans huict ou neuf cheuaux chargez de dinerles marchandiles, lef quels vinrent au poinct du iour, au pont leuis crier & requerir qu'on les mist dedans, & leurs marchandises. Aucuns de la ville vinrent, qui se disoient portiers pour le iour, & aualerent le pont leuis. Les Anglois qui se dissoient Marchands, tirerent leurs dagues? & tuerent les portiers, & saillit l'embusche, & entrerent dedans la ville. Les habitans se cuiderent allier, pour les rebouter, mais ils ne peurent resister. Et pillerent & deroberent la ville, prirent prisonniers, & firent tous les maux, que ennemis ont accoustumé de faire. Laquelle chose vint à la cognoissance du Mareschal de Sancerre, qui estoit vers lesdites marches, lequel tantost assembla gent de guerre, en intention d'aller assieger Toste-noire dedans Montferrand: Mais Teste-noire en sceut les nouvelles, & chargea sur cheuaux, charettes & chariots, ce qu'il auoit pillé, & le phitost? qu'il peut, auec ce qu'il auoit, se retrahit à Chalucet, dont il estoit venu.

Iean de Bretagne, espousa la fille de Messire Olivier de Clisson. Il y eut yn Cardinal de l'Antipape Vrbain, qui vint vers Clement, feignant qu'il vouloit estre en son obeissance, & delaisser Vrbain, & y fut par aucun temps, & luy faisoit-on beaucoup de d'un Cardi. Vibain, & y int par de la faict de Clement, & amassa de nal pour a- biens. Et sceut & enquit de tout le faict de Clement, & amassa de l'argent largement, & puis s'en alla par Allemagne, & de là vers Vrbain l'Antipape.

# CCC. LXXXVIII.

'An mille trois cens quatre-vingt & huict, comme dessus a \_\_\_ esté touché, le Duc de Bretagne auoit esté adiourné à comparoir en personne à Orleans par deuant le Roy. Mais au iour assigné, combien qu'il fut longuement attendu, il ne vint ny ne comparut en aucune maniere. Quand Clisson veid qu'il ne venoir point, il s'agenouilla deuant le Roy, en disant que autresfois il auoit dit, & encores maintenoit, que le Duc luy auoit faussement fait les choses dessus dites, & comme faux, traistre, & dessoyal estoit content de le combatre, & autre qui le voudroit soustenir. Et ietta son gand par maniere de gage sur le list, lequel aucunement ne fut receu par personne. Le Roy retourna à Paris, tres-fort indigné contre le Duc, & auoit le Duc grande crainte & doute que le Roy par le moyen de son Connestable Clisson, ne fist armée pour aller en Bretagne contre luy: Et plusieurs de ses Barons y auoit, lesquels luy remonstroient qu'il auoit mal fait, & qu'il seroit bon

bon d'y trouuer aucun expedient : Et pour ceste cause, le Duc enuoya vers le Roy certains Ambassadeurs, pour aucunement appaiser l'indignation du Roy. Et quand ils furent à Paris, y eut aucunes difficultez, si le Roy les oiroit ou non. Car le Connestable touliours chaudement poursuivoit. Et finalement fut dit que le Roy les oiroit. Ils excusoient le Duc, de ce qu'il n'estoit venu à Orleans, en offrant qu'il estoit content de venir iusques à Blois, & il pleust au Roy enuoyer personnes, ausquelles il se peust fier, & à seureté il viendroit iusques en la presence du Roy. Et pour ceste cause, le Roy considerant la matiere estre haute & grande, enuoya ses deux oncles les Ducs de Berry & de Bourgongne iusques à Blois. Et là vint le Duc, auquel les deux Ducs monstrerent qu'il auoit grandement failly & offense, mais que s'il s'en vouloit venir à Paris deuers le Roy, il leur sembloit qu'ils trouueroient moyen de tout appaiser, tant enuers le Roy, que Clisson. Et delibera le Duc de soy y en venir auec lesdits deux Seigneurs. Et luy sembloit bien veu qu'ils le supporteroient, que par leur moyen tout s'appaiseroit. Et de faict, s'en vint comme eux à Paris, & le presentement au Roy, lequel quandil veid que ses deux oncles le presentoient, tres-ioyeusement & graticusement le receut, & luy fit tres-bonne chere, dont plusieurs s'esbahissoient: Et luy disoit-on plusieurs paroles aucunement contre l'honneur de sa personne, touchant lesdits cas. Et des manieres dessus dites, Clisson estoit tres-mal content & desplaisant, & eust volontiers vsé de faict, s'il eust ozé, & s'arrestoit fort à sçanoit si le Duc ou autre voudroit leuer son gage, qu'il auoit ietté. Mais les deux Ducs de Berry & de Bourgongne parlerent par diuerses fois à luy, en disant, que s'il se vouloit sousmettre du tout au Conseil du Roy, en monstrant que autre chose ne pouuoit-il demander, & que le Duc estoit content. Et finalement Clisson sut d'accord, que les parties ouyes, le Roy en son Conseil luy sit iustice & raison; & fut fort à emouvoir de s'y consentir, iaçoit que autre chose ne pouuoit-il raisonnablement requerir: Il sceut que le Roy à la requeste desdits deux Seigneurs ses oncles, auoit tout pardonné audit Duc entant qu'il luy touchoit, l'offense, & les cas commis & perpetrez par iceluy Duc, & en auoit eu remission, & apperceuoit qu'il n'auoit que son interest ciuil. Si vinrent & comparurent en la presence du Roy & de son Conseil, & sit proposer Clisson les exceds que le Duc luy auoit fait, & la forme, qui estoit pour le Duc bien deshonorable. Par le conseil du Duc fut defendu, en propolant plusieurs excusations, plus tendans à excusation & couurir la faute, que autrement. Et les parties ouyes, fut appointé, & dit par le Chancelier, que le Roy les auoit ouys, & qu'il feroit tout ce qu'il appartiendroit par raison : Si fut le Conseil du Roy, plusieurs & diuerles fois assemblé, tant en la presence du Roy, que ausrement. Et finalement fut la Sensence prononcée par la bouche I. Iuuenal des Vrsins.

•

Berry &

l'Vninerfité de Paris.

du Chancelier, par laquelle le Duc de Bretagne fut condamné à 1388. deliurer les places de la Rochedarien, Iosselin, & autres qui estoient Paix faite audit Connestable Clisson, auec tous les ioyaux, tresors, & autres entre le Duc biens meubles estans dedans lesdites places: Et en faisant du crimi-& le Conne- nel ciuil, fut condamné en cent mille francs. Et sur ce, furent Lettres Royaux faites, & scellées, & baillées à chacune des parties. Et des Ducs de par ce moyen, fut la paix faite entre le Duc, & le Connestable, & ne dura gueres.

En ce temps, il vint à la cognoissance du Roy, que le Docteur Destrine Religieux Prescheur, qui auoit presché de la Conception de la becroyance de noiste & glorieuse Vierge Marie, mere de Dieu, estoit deuers le l'immaculée Pape Clement. Et pource y enuoya l'Université certains Ambassade la sainte deurs, & sur appellé & euocqué de Montesono en la presence du Vierge con- Pape, & fut ouy, & aussi ceux de l'Université bien & au long. Et damnée par finalement fut condamné ledit de Montesono à retourner à Paris, & à prescher, & à soy reuocquer publiquement. Laquelle chose il promit de faire, mais la nuict se partit, & s'en alla en Arragon

> La Cité de Boulongne en Lombardie sit obeissance à Clement estant en Auignon, & non à Vrbain estant à Rome. Et enuoya l'Université de Boulongne vers le Pape en Auignon demander roolle pour les escoliers à auoir Benefices, & l'eurent.

La Royne eut vne fille nommée Ieanne, laquelle alla de vie à trespassement. Il y eur vn Hermite, ayant vne croix rouge à son bras dextre, & sembloit vne bien deuote creature, & de bien dure & aspre vie, & faisant vne grande penitence, lequel vint à la Cour du Roy, requerant tres-instamment qu'il parlast au Roy, & fut par aucun temps, qu'on n'en tenoit conte. Et finalement fut dit au Roy, & en parla-on en plein Conseil diuerses fois. Et faisoit-on grande difficulté de luy laisser parler, & estoient plusieurs d'opinion qu'on ne le souffrist point venir en la presence du Roy, & si-Vn Hermite nalement par la volonté du Roy mesme il luy parla. Car le Roy s'efforce d'in- dit qu'il le vouloit ouyr. Et dit au Roy qu'il auoit eu reuelation de eiter le Roy? Dieu, que s'il ne faisoit cheoir les Aydes, que Dieu se courroucesoulager son roit à luy, & en sa personne le puniroit. Et si n'auroit lignée qui il en est des-vesquist. A laquelle chose le Roy pensa fort, & y eut diuerses imaginations, & fut le Roy en volonté de faire cheoir les Aydes. Et quand il vint à la cognoissance des Ducs de Berry & de Bourgongne, que le Roy estoit aucunement en ceste volonté, ils vintent vers luy, en luy disant que ledit Hermite n'estoit qu'vn folastre, & qu'on ne se deuoit arrester à chose qu'il dist. Et que n'estoit les Aydes, il ne sçauroit dequoy soustenir le faict de la guerre, ny soustenir ion estat, ny celuy de la Reyne. Et tellement firent, qu'ils desmeurent le Roy, & toussours coururent les Aydes.

En l'année dessus dite, le Duc de Gueldres en Allemagne, en-

∫es oncles.

uoya defier le Roy, & és lettres de defiance n'y auoit contenu aucunes causes, mais que simples defiances. Le Roy receut le Heraut assez honorablement. Et luy sit bonne chere, & luy sut respondu, qu'on voyoit bien ce que son Maistre auoit rescrit, & que le Roy y pouruoyeroit, & luy fit-on assez beau don, & luy dit-on qu'il s'en retournast à celuy qui l'auoit enuoyé, ce qu'il fit. Le Roy assembla son Conseil, & ceux de son Sang, pour sçauoir ce qu'il auoit à faire. Et y eut diuerses opinions. Car les vns conseilloient que le Roy ne se bougeast, & qu'il mist les gens d'armes sur les marches & frontieres dudit Duc de Gueldres, & que s'il commençoit, & arriuoit que aucunement il fit guerre, que le Roy y pouruoyeroit. Les autres dissient que puis que le Roy estoit desié, que c'estoit commencer en effet guerre, & ce luy seroit grand deshonneur, s'il ne se reuenchoit, & monstroit sa puissance contre le Duc. Et fut conclu par le Roy, qu'il iroit iusques en Gueldres, & assembla gens de guerre de toutes parts. Et partit le Roy bien accompagné & tira és marches d'Ardenne, & faisoit grande diligence de auancer son allée, & de approcher du Duc de Gueldres, & tant qu'il arriua à Verdun, où il fut grandement & notablement receu. Le Roy enuoya vers le Comte de Iulliers, lequel estoit pere dudit Duc de Gueldres, entant qu'il auoit espousé sa fille, pour sçauoir s'il vouloit faire guerre, & soustenir son fils. Lequel respondit qu'il estoit seruiteur du Roy, & luy voudroit complaire en toutes manieres. Et vint l'Archeuesque de Cologne vers le Roy, & amena auec luy ledit Comte de Iullices, auquel le Roy fit tres-bonne chère, & aussi parla-il au Roy tres-doucement & humblement, & luy iura foy, loyauté & seruice, & si promit à son pouuoir de faire humilier son fils enuers le Roy. Et pource qu'on auoit viures à grande difficulté, Colin Boulart marchand de Paris, enuoya vers le Rhin, & par la diligence on amenoit & faisoit venir viures largement. Ceux aussi du \* Traict, & de Brabant, en amenoient assez. Car les gens trecht. du Roy estoient tres-bien payez, parquoy ils payoient bien. Le Comte de Iulliers enuoya à son fils, en luy monstrant la folie qu'il auoit faite, de defier le Roy ainsi legerement, & qu'il estoit taillé d'estre destruit, s'il ne se venoit humilier vers le Roy. Lequel Duc n'en tint conte, & pour son pere ne voulut rien faire. Et toutesfois tous les pays voisins vinrent capter la beneuolence du Roy, & eux offrir à luy complaire en toutes manieres. Quand le Comte veid que son fils ne luy vouloit obeir, il enuoya la mere du Duc, la-Opiniastreté quelle parla à son fils le plus doucement qu'elle peut, en luy mon-d'un Duc de strant qu'il ne pourroit resister à la puissance du Roy. Mais il fut quel auoit plus obstiné que deuant, & en ce poinct & en ceste volonté sur ozéennoyer bien quinze iours, & iusques à ce que l'Archeuesque de Cologne qui le reduiy allast. Et tousiours le Roy, le plus doucement qu'il pouvoit, ap-sit ensin par \*prochoit les marches du pays dudit Duc de Gueldres. Auquel l'Ar-raison.

I. Iuuenal des Vrsins.

cheuesque de Cologne, monstra sa faute, & haute folie, & s'il ne se aduisoit, il estoit taillé d'estre perdu, & sa terre destruite. Et à la fin se modera, & fut d'accord d'aller à seureté deuers le Roy, & le amena l'Archeuelque où estoit le Roy, & toute son armée emmy vn champ. Et quand le Duc veid toute la compagnée, il s'esmerueilla de la haute & grande puissance que le Royauoir, & de la cheualerie. Parquoy il delibera d'auoir paix, & pria son pere & l'Archeuesque qu'ils voulussent traiter auec le Roy, ce qu'ils firent tresvolontiers, & en fut le Roy tres-content. Et fit certains sermens, & fut tres-ioyeux d'auoir veu le Roy, & de sa tres-gratieuse reception, & prit congé du Roy, lequel luy fit aucuns dons. Et par toutes les Allemagnes publia la douceur gatieuse, vaillance, & puissance du Roy. Et enuiron la fin d'Octobre, le Roy se mit en chemin pour retourner, & passer certaine riuiere, laquelle en esté estoit passable. Mais lors les eauës, estoient deuenuës si grandes & grosses, qu'on n'y eust peu passer, & mesmement les chariots, charettes, sommiers & bagages. Et y eut des gens qui essayerent à passer, & en y eut vne partie de noyez & de morts. La plus grande partie du bagage demeura en la riuiere, & y eut grand dommage. Et on imputoit tout cela au Duc de Bourgongne.

Le Roy arriua à Rheims à la Toussaincts, & y ouyt le seruice, & le logea en l'hostel de l'Archeuesque. Et quand la feste fut passée, & le seruice des morts. Il assembla ceux de son Sang & Conseil en la salle dudit hostel, & y auoit grande assemblée, où estoient les oncles, cousins & parens du Roy; & des Prelat & gens d'Eglise. Et y estoit le Cardinal de Laon, l'Archeuesque de Rheims, & autres: Et fut mis en deliberation ce que doresnauant il auoit à faire, veu l'aage qu'il auoit, & considerez les affaires du Royaume. Car combien qu'il fust assez ieune d'aage, toutesfois il auoit grand sens & entendement, & estoit tres-belle personne, benigne, & douce, & voyoit faire à ses oncles & autres par leur moyen, choses qui estoient plus au profit d'eux, & d'aucuns particuliers, que du bien public. Le Chancelier qui presidoit au Conseil aprés le Roy, demanda au Cardinal de Laon, ce qu'il luy en sembloit, & ce que le Royauoit à faire, lequel moult se excusa de vouloir deliberer, ou parler le premier. Toutesfois aprés que le Roy luy eut commandé, il monstra que le Roy estoit en aage competent, pour cognoistre & sçauoir d'aduis qu'il le faict de son Royaume, & pour oster de tous poincts plusieurs en-Seul doresna- uies des Seigneurs, qu'ils auoient les vns enuers les autres, dont inconueniens aduenoient, & pouuoient aduenir plus grands. Il fut d'opinion que le Roy seul eust le gouvernement de son Royaume, & qu'il ne fust plus sous le gouvernement d'autruy, c'est à sçauoir de ses oncles, & specialement du Duc de Bourgongne, combien qu'expressément il ne les nomma pas, mais on les pouuoit assez

entendre. Aprés l'Archeuesque de Rheims, & les Chefs de guerre,

Le Conseil Royaume.

furent de ceste opinion, & ainsi fut conclu. Et bien & gratieusement le Roy remercia ses oncles, des peines & trauaux qu'ils auoient eus de sa personne, & des affaires du Royaume, en les priant que tous-Le Roy reiours ils l'eussent pour recommandé. Lesquels prirent congé du congedie ses Roy, lequel leur donna du sien le mieux qu'il peut. Et s'en alla le oncles qui a-Duc de Berry en Languedoc, dont il auoit le gouuernement, & le busoient du Duc de Bourgongne en ses terres & Seigneuries, tres-mal content, ment. & ses gens desplaisans, de ce que ils n'auoient l'administration & l'auctorité qu'ils auoient eu auparauant, quand ils gouvernoient. Or Cardinal de aduint que ledit Cardinal, qui auoit dit le premier son opinion, as- Laon empoisez tost aprés alla de vie à trespassement bien piteusement. Car il vengeance fut sceu que veritablement il auoit esté empoisonné, & le cognut des oncles du Roy (comme & sentit bien, & pria & requit tres-instamment, que nulle enque- on eroyoit) ste ou punition en fust faite. Il fut ouuert, & trouua-on les poisons. parce qu'il a-Le Roy en fut tres-deplaisant & courroucé.

Et le Roy de son mouuement aduisa quelles gens il vouloit auoir wie de les esprés de luy, & choisit principalement le Seigneur de la Riuiere maniement pour estre en sa compagnée. Et prés de sa personne, le Seigneur des affaires. de Noujant, lequel il fit son grand Maistre d'hostel, & auoit à nom Le Roy com-Messire Iean le Mercier. Gentilhomme & noble estoit de pere & pose un nonde mere, lesquels n'estoient pas si bien heritez, qu'on pourroit bien mean Conseil. dire, mais ils en viuoient. En ieunesse fut moult nourry auec le Roy. Sage & prudent estoit, & de grande discretion. Et en esset Le Royre-auoient presques tout le gouvernement des finances, luy, & le fils nonnelle, & d'un Secretaire nommé Montagu. Et s'en vint le Roy à Paris, & fit confirme la voir & visiter les Ordonnaces anciennes que ses predecesseurs auoient anciennes ordonnanfait, en les conhrmant, & adioustant où mestier estoit, & les fit pu- cas. blier, & ordonna qu'elles fussent gardées & obseruées sans enfrain- Defplaisir dre. Et gouvernoit tellement ledit Seigneur de Noujant, qu'il fit du Dus de vn bien grand tresor pour le Roy, lequel il gardoit pour les affai- de n'ausir res du Roy, qui luy pouuoient suruenir. Et toussours estoit fort plus de part desplaisant le Duc de Bourgongne, qu'il ne gouuernoit.

Or est vray comme dessus a esté dit, que comme le Roy reuint de Flandres aprés la commotion faite par le peuple, nommée la Maillets \* ou Maillotins, il abolit, & mit au neant les Preuosté & Es- \* cy-dessus cheuing con de la sille de B cheuinage de la ville de Paris, \* & fut tout vny à la Preuosté de Pa- \* Pag. 34. ris, & auoit le Preuost de Paris toute la charge, gouuernement & administration. Et pour le temps, estoit Preuost de Paris vn nommé Messire lean de Solleuille, qui auoit esté des Seigneurs de Parlement, qui estoit bon Clerc, & auoit tres-bien fait son deuoir. Lequel à certain iour s'en vint deuers le Roy & son Conseil, & leur expola les charges, peines & trauaux qu'il auoit pour le gouuernement des deux Preuostez de Paris, & des Marchands, & que bonnement les deux ensemble ne se pouuoient pas bien exercer. Et fut aduisé par le Conseil, que les Preuost & Escheuins des Marchands,

iamais ne se remettroient sus, comme il estoient, veu les inconueniens & les cas dessus declarez: Mais ils estoient bien d'opinion, que on aduitait vn notable Clerc & preud'homme, qui eust le gouuernement de la Preuosté des Marchands de par le Roy, ne plus ne moins que le Preuost de Paris, pareillement celuy qui y seroit commis, s'appelleroit Garde de la Preuosté des Marchands pour le Roy: Et furent aucuns chargez de trouuer vne personne qui fust propre & habille à ce, & que celuy qu'ils auroient aduisé, ils le rapportassent au Conseil. Lesquels enquirent en Parlement, Chastelet, & autres lieux. Et entre les autres, ils rapporterent au Roy & au Conseil, que en Parlement y auoit vn Aduocat bon Clerc & noble homme, \*C'est le pere nommé Maistre Iean \* Iuuenal des Vrsins, & qu'il leur sembloit qu'il

uenal com-

Origine de la famille des

Restablisse-Charge de Prenost des Marchands de Paris, dont fut

Iuuenal des

Vrlins.

de l'Autheur seroit tres-propre. En ce Conseil plusieurs y auoit, & mesmement stoire, nom- des Nobles de Bourgongne, qui luy appartenoient, qui pleinemélean lu-ment dirent qu'ils respondoient pour luy, qu'il gouuerneroit bien l'Office de la Garde de la Preuosté des Marchands. Et estoient ses predecesseurs extraits des Vrsms de deuers Naples, & de Rome du mont Iourdain, & furent amenez en France par vn leur oncle, nommé Messire Neapolin des Vrsins, Eucsque de Mets. Et sut son pere Pierre Iuuenal des Vrsins, bien vaillant homme d'armes, & l'vn des principaux, qui resista aux Anglois auec l'Eucsque de Troyes, qui estoit de ceux de Poictiers, & le Comte de Vaudemont. Et quand les guerres furent faillies en France, s'en alla auec autres fur les Sarrasins, & là mourut, auquel Dieu fasse pardon. Ledit Maistre Iean Iuuenal, institué audit Office de Garde de la Preuosté des Marchands, vint demeurer en l'Hostel de la ville, & trouua que les affaires, droicts, & Priuileges de la ville auoient esté delaissez. Et à l'aide d'aucuns notables Bourgeois de la ville, trouua moyen de les remettre sus. pourmenlean Et fallut commencer procés tant contre la ville de Rouen que autres, & obtint plusieurs Arrests, tant des compagnées Françoises, que autres. Et si trouua que plusieurs empeschemens y auoit sur les riuieres, obstans lesquels, les vaisseaux amenans viures à Paris, estoient empeschez, & ne pouuoient passer, & mesmement en la riuiere de Marne. Et pource à la requeste du Procureur du Roy, fut obtenu vn mandement adressant à luy-mesme, qui estoit Ossicier Royal, & Garde de la Preuosté pour le Roy, qu'il pourueust, & mit remede tellement, que les vaisseaux librement & sans empeschement peussent venir à Paris, en demolissant ce qui seroit trouué nuisible & dommageable. Et au cas, que aucuns Seigneurs des lieux y auroient dommage, le Roy vouloit qu'ils fussent recompensez pour vn denier de reuenu, de dix, fust de moulins ou autres choses. Si enuoya par vertu dudit mandement, sur la riuiere de Marne, pour soy informer quels empeschemens il y auoit, & les eut par declaration, & enuoya pour faire les demolitions, bien trois cens compagnons pour y aller, & leur distribua par nombre les lieux, où ils

iroient, & le iour & l'heure qu'ils exploicteroient. Et en vne nuict rompirent & abbatirent tous lesdits empeschemens: De laquelle chose les Seigneurs furent tres-mal contens, & enuoyerent à Paris, & vou- La nauigahussent ou non, fallut que de vn denier de dommage, qu'ils y pou-tion sur uoient auoir, prissent dix, & leur fut permis de faire des moulins, Marne rentellement que le nauigage des vaisseaux ne fust point empesché. Et à l'anantage ainsi fut fait, laquelle chose fut tres-prositable pour la ville de Paris. de Paris.

Comme dessus a esté dit, le Duc de Berry auoit le gounernement de Languedoc, & faisoit de merueilleuses exactions sur le peuple. Pour laquelle cause plusieurs habitans s'en alloient demeurer hors du Royaume, tant en Prouence qu'en Arragon, & aucuns és marches de France. Et y eut vn Religieux de l'Ordre de Sain & Hardie ac-Benoist, qui fut enuoyé deuers le Roy. Et en la presence du Roy ensation d'un & dudit Duc, declara les exactions que faisoit le Duc, bien hau- S. Benoist tement & grandement, & sans l'espargner, & que le pays reque-contre le roit qu'ils eussent derechef le Comte de \* Foix. Et pource qu'il prince de Berdoutoit que Monseigneur de Berry ne luy sit desplaisir, le Roy le des exactions mit en sa garde, en defendant au Duc qu'il ne luy messit, ou sit qu'il faisoit messaire en corps ne en biens, en aucune maniere. Ce que promit le Gounerne-Duc, nonobstant qu'il fust bien desplaisant & courroucé, de ce ment de Languedec. qu'on l'auoit blasonné en la presence du Roy. Et s'excusa, en disant qu'il n'en sçauoit rien, & escriuit qu'on cessast, & aussi sit-on. pag. 13.

Vn Heretique vint à Paris, lequel semoit beaucoup d'erreurs, & auoit vn liure en quoy il estudioit, auquel plusieurs mauuaises choses estoient contenuës, lequel fut pris, & son liure aussi, & fut presché publiquement, & ion liure ars, brussé & mis en feu. Quant à l'Heretique, il fut mis en prison, sans ce qu'on procedast en sa personne. Car on trouuz qu'il estoit alteré d'entendement.

### LXXXIX. C C C.

'An mille trois cens quatre - vingt neuf, le Roy voulut que la Reyne sa femme entrast à Paris. Et il le sit notisser, & à sça-1389. uoir à ceux de la ville de Paris, afin qu'ils se preparassent. Et furent Entrée à Patoutes les ruës tenduës, par lesquelles elle devoit passer. Et y avoit ne ssabean à chaque carrefour diuerses histoires, & fontaines ierrans eauë, vin, de Bauiere. & laict. Ceux de Paris allerent au deuant auec le Preuost des Mar- V. Ceremochands, à grande multitude de peuple criant \* Noël. Le pont par çois Tom.1. où elle passa, estoit tout tendu d'vn taffetas bleu à fleurs de lys d'or. pag. 637. & Et y auoit vn homme assez leger, habillé en guise d'vn Ange, lequel par engins bien faits, vint des tours Nostre-Dame de Paris à roy dessure page. 6. l'endroit dudit pont, & entra par vne fente de ladite couverture, à l'heure que la Reyne passoit, & luy mit vne belle couronne sur la telle. Et puis par les habillemens qui estoient faits, sur retiré par

pag. 10.

Sanois un

Le Roy Se

ladite fente, comme s'il s'en fust retourné de soy-mesmes au ciel. Deuant le grand Chastelet y auoit vn beau lict tout tendu & bien ordonné de tapisserie d'azur à sleurs de lys d'or. Et disoit-on qu'il estoit fait pour representation d'vn lict de Iustice, & estoit bien grand & richement paré. Et au milieu y auoit vn \* cerf bien grand à la mesure de celuy du Palais, tout blanc, fait artificiellement, les cornes dorées, & vne couronne d'or au col. Et estoit tellement fait & composé, qu'il y auoit homme qu'on ne voyoit pas, qui luy faisoit remuer les yeux, les cornes, la bouche, & tous les membres, & auoit au col les armes du Roy pendans, c'est à sçauoir l'escu d'azur de France re- à trois fleurs de lys d'or, bien richement fait. Et sur le lict emprés daites à trois le cerf, y auoit vne grande espée, toute nuë, belle & claire. Et fleurs de lys, quand ce vint à l'heure que la Reyne passa, celuy qui gouvernoit auparanant le cerf, au pied de deuant dextre luy fit prendre l'espée, & la tenoit toute droite, & la faisoit trembler. Au Roy fut rapporté qu'on faisoit lesdits preparatoires, & dit à Sauoisi, qui estoit vn de ceux du familiers qui estoient des plus prés de luy: Sauoisi, ie te prie tant que ie puis, que tu montes sur un bon cheual, te) ie monteray derriere toy, or nous nous habillerons tellement, qu'on ne nous cognoistra point, & allons voir l'entrée de ma femme. Et combien que Sauoiss sit bien son deuoir de le desmouuoir, toutesfois le Roy le voulut, & luy commanda que ainsi fust fait: Si fit Sauoisi ce que le Roy luy auoit commandé, & se desguila le mieux qu'il peut, & monta sur vn fort cheual, & le Roy derriere luy, & s'en allerent parmy la ville en diuers lieux; & s'aduan-: cerent pour venir au Chasteler, à l'heure que la Reyne passoit, & yauoit moult de peuple & grande presse. Et se bouta Sauoisi le plus sans estrere- prés qu'il peut, & là y auoit Sergens de tous costez tenans grosses. boulayes: Lesquels pour defendre la presse, & qu'on ne fist quelque violence au lict, où estoit le cerf, frappoient d'vn costé & d'autre de leurs boulayes bien fort, & s'efforçoit tousiours Sauoisi d'approcher. Et les Sergens qui ne cognoissoient ny le Roy, ny Sauoisi, frappoient de leurs boulayes sur eux: Et en eut le Roy plusieurs coups & horions sur les espaules bien assis. Et au soir en la presence des Dames & Damoiselles sut la chose sceuë & recitée, & s'en commença-on à farcer, & le Roy mesme se farçoit des horions qu'il auoit receus. La Reyne à l'entrée, estoit en vne lictiere bien richement ornée & habillée, & aussi estoient les Dames & Damoiselles, qui estoit belle chose à voir. Ils souperent, & firent grande chere. Et qui voudroit mettre tous les habillemens des Dames & Damoiielles, des Cheualiers & Escuyers, & de ceux qui menoient la Reyne, ce seroient choses longues à reciter, & ne seruiroient de gueres: Aprés soupper, y eur chansons & danses insques au iour, & faite vne tres-grande chere. Le lendemain y eut ioustes, & autres elbatemens.

Le Pape Clement enuoya vers le Roy le Cardinal de Thury, pour

pour declarer la piteuse calamité & misere du Royaume de Sicile. Lequel arriua deuers le Roy, & luy exposa la charge qu'il auoit, en 1389. luy priant & requerant qu'il voulust aduiser, comme on y pourroit remedier, & offrit de par le Pape, à y employer & gens, & argent, de tout son pouuoir. Le Roy fit respondre par son Chancelier, que tres-volontiers il y aduiseroit.

· Le Roy voulut aller à Sain& Denys en France, & y mena la Rey- Le Roy dans ne, & y fut receu bien grandement, & le lendemain y eut Messe S. Denys fait Cheualiers bien notable: Audit lieu estoit venue la Reyne de Sicile, bien & ses consins grandement accompagnée, & y amena ses deux fils. Lesquels le germains Roy à grande solemnité sit Cheualiers, à la ioye de tous les assi-Charles stans. Car ils estoient tres-beaux enfans, doux, & gratieux, & les d'Anion. faisoit beau voir. Le Roy pour festoyer la Reyne, & plusieurs Sei-

gneurs tant estrangers que autres, ordonna audit lieu de Sain& Denys certaines ioustes estre faites, & y fit-on grands preparatoires, tant d'eschafauts que d'habillemens, & durerent trois iours: Le premier iour iousterent les Cheualiers. A l'entrée au champ, les Cheualiers qui deuoient iouster; estoient menez par Dames vestuës de robes semées & bordées d'eschets. Et y auoit au col du coursier vn gros las d'or & de soye lié, que les Dames tenoient en leurs mains, & au champ les presentoient, montées sur grosses hacquenées. Les Cheualiers presentez au champ, les Dames descendoient, & montoient sur eschafauts. Pareillement furent menez les Escuyers par Damoiselles, vestuës comme celles du premier iour. Le troissessine sour n'y eut ny Dames ny Damoiselles, qui menassent les jousteurs. Aussi joustoit-il qui vouloit, fussent Cheualiers ou Escuyers. Vne belle salle fut faite de tentes longue & large, où les disners & soupers furent preparez. Et pource que desdites ioustes ont esté faites tapisseries, on s'en passe en bref. Et estoit com-Les dissolumune renommée que desdites ioustes estoient prouenues des cho-tions arirent

brica facta (unt. Le Roy voulant honorer la personne de Messire Bertrand du Guesclin, en son viuant Connestable de France, & lequel estoit trespassé au service du Roy son pere, & enterré en sa Chappele à Saince Denys, sit faire en ladite Eglise de Saince Denys vn tres-beau Seruice des morts, où y auoit tres-grand luminaire de cierges & faire en sa de torches. Et estoient le Connestable Messire Olivier de Clisson, presence dans le Mareschal de Sancerre, & huict autres tous vestus de manteaux Sernice funoirs, faisans le deuil. L'Euesque d'Auxerre chanta la Messe. Et nebre à la quand ce vint à l'offrande, l'Eucsque & le Roy vinrent à l'entrée memoire du Connessa. du Chœur. Et premierement vinrent quatre hommes d'armes ar-bleduGues. mez de toutes pieces, montez sur quatre coursiers bien ordonnez clin mort dés & parez, representans la personne du mort quand il viuoit. Secon- 13. Iniliet.

All the second

I. Iuuenal des Vrsins.

Les deshonnestes en matiere d'amourettes, & dont depuis beaucoup manx & de maux sont venus: Et dit vne Chronique que esdites ioustes lu-chastimens de Dien sur les pemples.

dement aprés vinrent quatre hommes d'armes, ayans les cottes d'armes du trespassé quand il viuoit, portans les bannieres ausdites armes. Ce fait, l'Euesque retourna à l'Autel, & vinrent à l'offrande, ceux qui faisoient le deuil, tenans chacun vn escu aux armes du mort, & vne espée nuë, la pointe dessus. Et aprés secondement allerent à l'offrande ceux du Sang & parens du Roy. Et puis vinrent huict Gentilshommes armez ou habillez de haubergeons, qui portoient les heaumes, & quatre bannieres aux armes du mort, & les mirent sur l'Autel: Et aprés ces choses, y eut vn beau Sermon par vn Docteur en Theologie, bien notable, lequel declara les vertus, vaillance, & preud'hommie du trespassé. Et fut la Messe acheuée, & s'en allerent disner: Il y eut aumosne generale aux pauures, qui y voulurent venir. Et estoient les Seigneurs & tous les presens ioyeux de l'honneur que le Roy auoit fait à vn si gentil Cheualier & vaillant, comme estoit le seu Connestable : Et ce fait, s'en retourna à Paris,

Mariage en Secondes nopces du Duc de Berry anec Icanne Comtesse de Bologne, Annergne, & Cominges.

Le Duc de Berry oncle du Roy, prit à femme la fille du Comte de Bologne, laquelle estoit tres-belle Damoiselle. Mais enfans n'en pouuoit auoir, dont il estoit moult desplaisant.

Le Comte d'Estampes fut conioint par mariage auec la Duchesse d'Athenes, laquelle alla de vie à trespassement, & fut ensepulturée

à Sainct Denys en France.

Tousiours y auoit allées & venuës des François aux Anglois, & aussi des Anglois aux François, pour trouuer les manières d'auoir paix, & souuent pour ceste cause on s'assembloit. Et aprés plu-Trefues pour lieurs choses, furent accordées & ordonnées trefues iusques à trois erois ans entre les Roys & Royaumes, sur esperance cependant de faire

& Angleser. paix, & furent iurées & promises.

Le Pape Clement plusieurs & diuerses fois escriuit au Roy, qu'il le voulust visiter, & il auoit tres-grand desir de le voir, & communiquer auec luy du faict de l'Eglise, & du Royaume de Naples, & de Sicile. Et le Roy sous ombre d'y vouloir aller, fit des exactions lur les gens d'Eglise bien griefues, & à leur bien grande desplaisance. Et estoit large & abandonné à l'argent distribuer, & donner les finances. Et là où son seu pere donnoit cent escus, il en donnoit mille. Dont estoient ceux de la Chambre des Comptes tres-mat contents. Et tellement, que quand les Receueurs venoient en ladite Chambre rendre leurs comptes, ainsi qu'ils deuoient faire, & ils voyoient les dons excessifs, ils mettoient ou faisoient mettre en tedons immen ste sur l'article de ce faisant mention, Nimis habuit, recuperetur. Et sus lors aduisé par le Seigneur de Noujant, qui auoit la charge principale des finances, & autres du Conseil du Roy, qu'on ne gardast point d'or monnoyé, & que tout tantost fust amassé en gros lingots, comme le faisoit faire le Roy Charles cinquielme. Et aduisa sedit de Noujant, qu'il feroit vn cerf d'or, pareil à la grandeur & corpulence de celuy qui est au Palais entre deux pilliers. Et tut

La Chambre des Comptes s'oppose aux

Le Sieur de Nonjant Sur-Intendant des fi.

commencé, & en fut fait la teste, & tout le col, & non plus.

La Reyne sut grosse d'enfant sentant, dont le Roy & tout le peuple 1389. fut bien ioyeux, & voulut le Roy qu'elle entrast bien & honorable-Gracus faites ment à Paris. Et en signe d'aucune ioyeuseté, à tous bannis & prison-par le Roy en niers donna franchise & immunité iusques à quatre mois, sans ce que de la grossesse rien on leur peust demander. Et en outre voulut que la Reyne fust de la Reyne couronnée & sacrée. Et s'en retourna à Sain& Denys, & dudit lieu Entrée, Sas'en partit pour venir & entrer à Paris à belle & noble compagnée, cre & Contant de ceux du Sang, que de gens d'Eglise, Nobles, & Peuple. Et ronnement s'en vintau Palais à Paris, & le lendemain à grande solemnité sur couparis. ronnée & sacrée, & estoit richement habillée & vestuë, & de ioyaux bien garnie. Et si estoient ses Dames & Damoiselles, les Seigneurs, Cheualiers, & Escuyers chacun selon son estat. Et s'en vinrent à Sain& Paul au disner, qui estoit ordonné. Et là le Roy l'attendoit, & y eut grande & notable feste, & trompettes & menestriers cornoient. Et si y auoit bas instrumens, Herauts & poursuiuans, ausquels le Roy fit donner largement. Et y eut joustes, & jousta le Roy, lequel fit bien fon deuoir. Mais plusieurs gens de bien furent tres-mal contens de ce qu'on le fit iouster. Car en telles choses peut auoir des dangers beaucoup, & disoient que c'estoit tres-mal fair. Et l'excusation estoit, qu'il l'auoit voulu faire.

Le peuple auoit grande esperance que à la venuë de la Reyne, & pour son Couronnement, ils deussent auoir aucune allegeance, touchant les Tailles & Aydes extraordinaires. Mais rien n'en Grande fonfut diminué, ains la gabelle du sel augmentée. Et si fut la mon-sion du pennoye, qu'on faisoit du temps du pere, du tout annullée, sans ce ple. qu'on luy donnast aucun cours, dont ils furent moult greuez &

Aprés ces choses ainsi faites, le Roy, veuës les prieres du Pape, delibera de le visiter. Et ainsi qu'il estoit sur son partement, vinrent derechef du pays de Languedoc au Roy grandes plaintes du Duc de Berry son oncle, en eux complaignans des grandes exa-Etions qu'il faisoit sur le peuple, & tellement qu'il s'en estoit party plus de quarante mille mesnages. Si supplioient & requeroient ceux qui estoient venus de la partie du pays, qu'il y voulust remedier. Le Roy dolent & desplaisant des plaintes qu'on faisoit de son oncle, respondit qu'il iroit au pays de par delà, & y mettroit remede. Et manda à son oncle, qu'il ne se bougeast, & qu'il remediast ausdites exactions, ou sinon il y pouruoyeroit tellement que les autres y prendroient exemple.

Le Roy pour accomplir son voyage d'aller deuers le Pape, s'en alla à Sainct Denys, soy recommander à Dieu, & aux corps saincts, Prejens au & y fit ses offrandes, & donna à l'Eglise de tres-beaux vestemens. glise Saints Et s'en vint à Montargis, puis à la Charité, & de là à Neuers, & Denys. palla par Auuergne, & Mascon. Et esdites villes, fut notablement

I. Iuuenal des Vrsins.

trauaillez.

receu, & à grande & ioyeuse chere. Et luy fit-on dons & presens, selon la possibilité & faculté des pays. Et s'en vint à Lion, & les habitans furent moult ioyeux de sa venuë, & parerent les ruës. Et Magnissque à l'entrée de la ville, ioignant la porte, y auoit vn bien riche poille Royà Lion. sur quatre bastons, que tenoient quatre belles ieunes filles, & se mit le Roy dessous. Et en certains lieux en la ville, y auoit iusques à mille enfans vestus de robes Royales, louans, & chantans diuerses chansons sur la venuë du Roy. Cheres se faisoient, seux & tables furent mises par les ruës, & ne cesserent pendant quatre iours de ce faire, iour & nuict. Ieux & esbatemens se faisoient, & tous signes qu'ils pouuoient faire de ioyeusetez, de la venuë du Roy leur souuerain Seigneur, & de le voir en bonne santé & prosperité.

De ladite ville de Lion, aprés ce qu'il y eut esté par aucun temps, se partit, & s'en vint à Rocquemeure, vne belle place sur le Rhos-Sa Re ception ne, qui estoit au Roy assez prés d'Auignon. Laquelle chose vint à la cognoissance du Pape, dont il fut moult ioyeux. Et se disposa Clemer VII. le Roy d'aller en Auignon, où le Pape estoit. Lequel enuoya au deuant certains Cardinaux auec Euesques & Prelats, lesquels firent les reuerences au Roy, & le Roy à eux, ainsi qu'il appartenoit. Et estoit le Pape en son Palais en Consistoire, où il attendoit le Roy en son siege Papal. En Auignon faisoient grande ioye de la venuë du Roy, & le receurent bien honorablement. Et s'en vint le Roy iusques au Palais, entra dedans, & iusques au lieu où le Pape estoit. Et luy fit le Roy la reuerence qu'il appartenoit, comme fils de l'Eglise, en mettant vn genouil à terre, baisant le pied, la main, & la bouche. Et emprés le siege, où estoit le Pape assis, y auoit vne chaire bien ordonnée & parée, non mie si haute que celle du Pape, en laquelle le Roy fut assis. Or aprés aucuns signes de ioyeuseté, monstrez l'vn à l'autre, le Roy dit, qu'il estoit venu vers luy le visiter, en soy offrant à son seruice & de l'Eglise, en toutes manieres à luy possibles, dont le Pape & les Cardinaux le remercierent bien grandement. Et luy dit le Pape que aussi à luy comme à bras dextre de l'Eglise, & vray Champion, & Tres-Chrestien Roy il auoit singuliere hance. Et ce fait ils se partirent du Conclaue, & allerent prendre leur refection. Auec le Roy estoit Louys qu'il auoit fait \* Cheualier, & Charles son frere, & aussi la Reyne de Sicile leur mere. Et à Ducd'An- la Messe couronna le Pape en Roy de Sicile Louys. Le Pape & le Roy de Sicile Roy à part eux deux tous seuls eurent plusieurs paroles & collocupar ledie Pa-tions ensemble, tant du faict de l'Eglise, que d'autres choses, & depuis en la presence des Cardinaux. Puis se disposa le Roy à soy

pag. 73.

\* cy-de∬us

Qui oltroya partir, & prendre congé du Pape, & luy furent faits aucuns pre-au Roy & lens, & aux Seigneurs & seruiteurs estans en sa compagnée. Et si suite soutes octroya au Roy nominations pour auoir & obtenir Benefices à ses les dispenses seruiteurs & Officiers. Et si y en eut plusieurs qui demanderent dismanderene. penses de diuerses manieres, & rien ne leur fut refusé. Et prix

Digitized by Google

.1389.

congé & sa compagnée du Pape, & des Cardinaux.

Le quatriesme iour de Nouembre partit le Roy d'Auignon, & prit son chemin vers Montpellier, & par Carcassonne, & Narbonne passa. Esquels lieux fut grandement & notablement receu comme il appartenoit, & luy fit-on beaux & grands presens. Et s'en vint à Thoulouse, qui estoit le lieu principal de Languedoc, & y fut iusques au huictiesme iour de Ianuier. Et pendant le temps qu'il y fut plusieurs plaintes & requestes luy furent faites. A toutes lesquelles choses le Roy fit & fit faire si douces & gratieuses responses, que tous en estoient contens, & donna prouissons où il les falloit donner. Et quand il entra à Thoulouse, trouua que en la prison de l'Archeuesque, estoit vn nommé Oudart de Atenuille, qui auoit esté Baillif & Officier du Roy, auquel on imposoit aucuns cas sentans heresie. Le Roy à sa bien-venue le deliura, & ce nonobstant ordonna que le procés qui auoit esté fait fust veu & visité par notables Clercs, lesquels en firent leur rapport. Et fut trouué que à tort & contre raison on auoit procedé contre luy iniustement. Et par les valets d'un surnommé Betizas, familier & seruiteur du Duc de Berry, il auoit esté chargé Et en aucun endroit du procés, on trouuoit ledit Betizas aucunes fois entaché du peché de Sodomie. Et en fut faite information, & icelle veuë fut mis en prison, puis examiné, & confessa les cas à luy imposez assez pleinement. Et pour ce fut ars & bruslé.

Le Roy delibera d'aller voir le Comte de Foix, & se partit de Thoulouse pour venir à Masseres, qui est la ville principale de la Comté de Foix. En icelle estoit le Comte, qui estoit bien vieil, mais riche homme, & puissant de cheuance, & de gens. Au deuant du Roy enuoya cent Cheualiers, & de gras moutons sans nombre, & cent bœufs gras, & aprés douze beaux destriers ou coursiers, lesquels auoient au col sonnettes d'argent, comme celles qui estoient au col des bœufs, & sailloient en pleine terre merueilleusement. Et ceux qui conduisoient ledit bestail, & aussi cheuauchoient lesdits destriers, estoient vestus en habits de vachers & bouuiers, encores que ce tussent des plus nobles Gentilshommes qui fussent au pays de Foix. Dont le Roy, & sa compagnée, & ceux du pays mesmes rioient, & se deuisoient, en disant: Quels vachers & bouuiers à mener bestail, & pages à mener coursiers? Et de toutes les choses dessus dites fut fait present au Roy de par ledit Comte de Foix. A Masseres le Roy fut receu grandement & notablement, & festoyé par le Comte plusieurs & diuerses fois. Et ordonna yn ieu nommé Ioculatoires, à ietter dards & iauelines, & promettoit au mieux iouant & iettant vne belle Couronne qu'il auoit, qui estoit moult riche. Et de ce faire le Roy dés ieunesse se delectoit à ietter verges de couldre, & souuent à Paris en iettoir en sa cour de Sainct Paul par dessus les salles, & n'y auoit en son hostel personne qui de ce l'eust mieux

cueil fait an Foix, qui luy Hommage.

fait. Et audit ieu se essaya de iouer, & de fait gagna le prix, & luy fut baillée la Couronne, laquelle aussi-tost donna aux Cheualiers & Escuyers du Comte. Lequel sit au Roy Foy & Hommage de la Comté de Foix, & de toutes les autres terres qu'il tenoit au Royaume de France. Et encores voulut-il donner, ceder & transporter au Roy la Comté aprés sa mort. Car il n'auoit lors aucuns enfans. Et rend Foy & est vray que aucun temps parauant il auoit vn tres-beau fils, duquel il tenoit l'estat moyennement le mieux qu'il pouuoit, mais non mie si grandement que le fils eust bien voulu. Et estoit fils de la sœur du Roy de Nauarre, & s'en alla audit Roy de Nauarre son oncle soy plaindre de son pere, en disant qu'il ne tenoit conte de luy, non plus que d'vn simple gentilhomme de son hostel. Et fut par aucun temps auec sondit oncle, lequel conseilla à sondit neueu qu'il empoisonnast son pere, & ainsi il seroit Comte de Foix, & Seigneur de tout, & qu'il luy feroit finance de bonnes & fortes poisons, & prescha tant sondit neueu, fils dudit Comte, qu'il s'y consentit. Et prit les poisons, & s'en vint vers son pere, cuidant mettre à execution le conseil que sondit oncle luy auoit donné. Et tous les iours espioit l'heure qu'il le pourroit faire, & aucunesfois alloit en la cuisine de son pere, ce qu'il n'auoit accoustumé de faire. Et d'aduenture la petite boüette de ladite poison cheut à terre, & fut leuée par vn des gens du Comte, & monstrée aux Physiciens Le Comte de & Apoticaires, qui disoient que c'estoient tres-mauuaises poisons. Foix fait si fut le fils pris & arresté. Vn homme estoit, qui auoit gagné à

teste à son sus mourir, auquel en fut baillé auec autres viandes, & tantost mouvinique qui rut. Le Comte sit interroger son sils, & examiner, lequel confessa empoisonner, la chose, ainsi que dessus est escrite. Et pour ceste cause, il luy sit & fait do- coupper la teste, & aimoit mieux que le Roy eust ladite Comté, Comté au que nul autre, & pource luy donna.

L'Antipape Vrbain VI. mourut à Rome, les Romains en esseu-

Les Romains rent vn autre, qu'on appelloit Boniface.

Il y auoit vn nommé Paulus Tigrin, lequel se disoit Patriarche 1X. Neapo- de Constantinople, & sur les marches de deuers Orient leua de litain aagé merueilleuses finances, & vint en Cypre, où par le Roy sut receu grandement & honorablement, & le tenoit-on riche desia de trente mille florins, & commença sa renommée à croistre par tout le pays, & donnoit Benefices, & faisoit merueilleuses assemblées de sinances, & vint à Rome du temps d'Vrbain l'Antipape, lequel fit faire information de la vie dudit Paule, & de son gouvernement, & trouua-on que ce n'estoit qu'vn abuseur; si le fit prendre & emprisonner, & eut sa finance, qui estoit grande. A l'Antipape Vnbain, comme dit est, Boniface luy succeda, & deliura à sa coronation ledit Paule, & le laissa aller où il voulut, lequel s'en vint le plustost qu'il peut, vers les marches de Sauoye, & dit au Comte qu'il estoit son parent. luy declarant vne grande genealogie, laquelle ledit

Seigneur de Sauoye creut, & vne tres-bonne chere eut de luy, & luy donna du sien grandement. Et le fit vestir & habiller selon l'estat de Patriarche bien & notablement. Et à douze cheuaux l'enuoya vers le Pape en Auignon, en le recommandant comme son parent & vray Patriarche de Constantinople. Parquoy le receut le Sain& Pere bien honorablement. Auquel recita maux infinis que luy auoit fait l'Antipape Vrbain, sous ombre de ce qu'il fauorisoit le Pape Clement, & luy donna le Pape plusieurs beaux & bons dons. Si demanda congé de visiter le Roy de France, & y vint, & le receut le Roy honorablement, & luy fit tres-bonne chere, & se monstroit vne tres-deuote creature, & frequentoit bien & deuotement l'Eglise. Et voulut visiter l'Eglise & l'Abbaye de Sain& Denys, & aprés plusieurs choses dit à l'Abbé & Religieux qu'il sçauoit qu'ils auoient le corps de Monseigneur sain& Denys, mais il auoit de belles choses de Sainct Denys, comme sa ceinture, & plusieurs bons liures qu'on n'auoit pas par deça. Et que si on luy vou- Insigne impoloit bailler deux Religieux, qu'il les leur feroit auoir. Et luy fut ac-steur qui se cordé que ainsi se feroit, & furent deux Religieux ordonnez. Et triarche de cauteleulement & malitieulement se tira vers les marches de la mer, Constantino-& se mit en vn vaisseau auec ses richesses, & s'en alla. Les deux Re-ple. ligieux allerent aprés, le cuidans trouuer, & furent jusques à Rome, & s'en enqueroient le mieux qu'ils pouuoient. Mais ils sceurent que ce n'estoit qu'vn trompeur & abuleur. Parquoy ils s'en reuinrent.

CCC. LXXXX.

'An mille trois cens quatre-vingt & dix, quand le Roy fut retourné de Languedoc, combien qu'il auoit dit, & fait sçauoir à son oncle, que son plaisir n'estoit pas, qu'il fit si grandes exactions fur le peuple, dont il auoit le gouuernement, pourtant ne cella-il point qu'il ne fit Tailles trop merueilleules, & lans ce que necessité en fust. Lesquelles choses vinrent à la cognoissance du Roy, dont il fut tres-desplaisant, & dit qu'il n'y sçauoit remede, sinon de le desapointer. Messire Iean Herpedenne le sceut, & fit sçauoir au Duc de Berry, comme on le vouloit desapointer du gouvernement qu'il avoir. Et fut le Duc tres-mal content de ceux qui estoient alentour du Roy, & de son Conseil, & specialement du Connestable Clisson. Et estoit le Roy fort indigné contre son-le gounernedit oncle; & de faict le desapointa, & enuoya seulement vn simple met de Lan-Cheualier, nommé Messire Pierre de la Capreuse, homme sage & guedoc au Duc de Berprudent, lequel en peu de temps s'y transporta, & s'y porta gran- 17 son oncle, dement bien & notablement, & en estoit le peuple tres-content. à cause de su vexations Mais il vint à sa cognoissance que le Duc de Berry tres-impatiem- & rapina.

ment portoit son desapointement dudit Gouvernement. Et de faict fit à sçauoir audit de la Capreuse que s'il s'en messoit plus qu'il le feroit courroucer du corps. Et luy qui n'estoit qu'vn simple Cheualier, & pource doutoit sa personne, s'en retourna deuers le Roy.

Les Turcs faisoient forte guerre aux Chrestiens, & merueilleuse Ambassade iusques à Gennes. Pour laquelle cause les Geneuois enuoyerent vne bien notable Ambassade deuers le Roy. Et sirent par la bouche pour luy de- d'vn Clerc qui estoit là vne proposition bien notable, & louoit mander assi-fort le Roy, la Maison de France, & le Royaume, puis exposa les les Tures. tyrannies que faisoient les Sarrasins aux Chrestiens, & que à luy comme à Roy Tres-Chrestien ils requeroient à auoir ayde & confort pour resister à l'entreprise du Turc. On les sit retraire, & sur mise leur Requeste en deliberation, laquelle sembloit bien haute, & y cheoit bien aduis, & diuerses fois y aduiserent. Et audit Conseil, estoient le Duc de Bourbon, le Comte d'Eu, l'Admiral de Vienne, & autres. Et dit le bon Duc de Bourbon, que ensuiuant le bon Roy Sainct Louys, il iroit volontiers, s'il plaisoit au Roy. Pareillement firent les dessus dits, & le Seigneur de Coucy, le Comte de Harcourt, & plusieurs Cheualiers & Escuyers, dont le Roy fut tres-content. Si furent mandez les Ambassadeurs ou Messagers en la presence du Roy, lequel seur fit response, que volontiers il les aideroit & conforteroit, & que en bref il leur bailleroit gens tant de son Sang, que autres, & leur sit dons & presens. De laquelle response ils furent tres-ioyeux & contens du Roy. Et auec ce que gneurs Fran- les dits Seigneurs s'offroient d'aller contre les Sarrasins, & faisoient seconrir les comme bons & vrays Chrestiens, toutesfois volontiers aussi ils y Gennois con- alloient pour eux distraire de la Cour. Car ils voyoient sourdre au-

cunes diuisions, & si faisoit-on des choses, qui leur sembloient estre Semenca de non bien honnestes, lesquelles estoient à leur grande desplaisandinisions à la ce. Les dits Seigneurs faisoient diligence bien grande pour assembler gens, & tant qu'ils se trouverent bien quinze cens Chevaliers & Escuyers, auec les Arbalestriers, & autres gens de traict. Les nouuelles furent en Angleterre, comme aucuns Seigneurs de France le disposoient d'aller sur les Sarrasins. Et à ceste cause le Comte Derby, vn vaillant Cheualier d'Angleterre, delibera d'aller auec lesdits Seigneurs de France, & vint vers eux auec vne compagnée de ceux de son pays non mie grande. Et s'en partirent du Royaume de France, & prirent leur chemin à Marseille. Et par tout où ils passoient, on leur faisoit bonne chere, car ils payoient competemment ce qu'ils prenoient. Et de Marseille tirerent à Gennes, où ils furent grandement receus, & leur faisoit-on grande chere. Et en passant failoient diligence de trouuer gens de traict, & trouuerent iulques à mille Arbalestriers, sans ceux qui estoient és nauires, qu'on estimoit bien à quatre mille combatans bien armez & habillez, & trouuerent des vaisseaux de mer bien largement. Et pource qu'on dou-

Digitized by

toit qu'il yeust aucuns debats pour le schisme qui estoit en l'Eglise. (Car les François & autres tenoient Clement VII. pour vray Pape à Auignon, & les autres Boniface IX. à Rome) fut ordonné & de- l'Eglife. fendu que de ladite matiere ne fust faite aucune mention ou parole, & que chacun sans auoir en ce regard, en bonne amour, fraternité & dilection comme bons Chrestiens, en bonne & parfaite ynion s'employassent contre les mescreans, en la defense de la foy

Catholique.

Aprés que les choses furent prestes & disposées à monter sur mer, les Chrestiens entrerent és vaisseaux, & sirent Chef vn nommé Iean de Oultremarins, qui estoit vaillant homme, & tout son temps s'estoit tenu sur mer à faire guerre aux Sarrasins, & sçauoit & cognoissoit leurs manieres de faire. Aprés leur partement, quand ils furent aucunement bien auant sur la mer, suruinrent merueilleuses tempestes de vents, & tres-merueilleux & horrible temps, desplaisant, & non sans cause, à ceux qui n'auoient pas accoustumé la mer. Mais toussours ledit Iean leur Capitaine les confortoit, Vaillance de Louys II. leur donnant fiance & esperance en Dieu, & arriuerent en l'Isle de Duc de Sardaigne. Et là descendirent, & estoient tres-ennuyez & desplaifans d'y estre venus, & tres-volontiers les aucuns s'en fussent re- Grand. tournez. Mais ce vaillant Duc de Bourbon, si doucement les confortoit, & donnoit courage, que tous delibererent de le suiure, & rentrerent en leurs vaisseaux, & voguerent sur mer. Et si parauant ils auoient eu forte tempeste, encores l'eurent-ils plus merueilleuse & terrible, & n'y sceurent trouuer remede, sinon auoir recours à Dieu, & à sa glorieuse Mere, & à tous les Saincts ausquels ils auoient fiance. Et le mirent tous en oraisons & prieres, & comme à coup toute la tempeste cessa. Le Roy de Thunes mit dedans Carthage deux mille combatans. Et aux champs en auoit bien quarante mille. Car il auoit sceu la venuë des Chrestiens, lesquels approchoient de terre en lieu propice pour descendre. Et lors le Capitaine nommé Iean commença à parler aux Chrestiens, en leur exposant la maniere des Sarrasins à combatre, & qu'ils eussent bon courage, & fiance en Dieu, & il auoit esperance qu'ils auroient victoire des mescreans. Et vinrent iusques à descendre sur la greue, où descendirent les Anglois bien vaillamment les premiers. Et d'vn costé & d'autre y eut traict abondamment. Et firent bien hardiment les Archers d'Angleterre, & tellement que les Sarrasins reculerent. Et toussours descendoient les Chrestiens, & y eut de vaillantes armes faites, specialement par l'Admiral de Vienne, le Seigneur de Coucy, le Comte Derby, & autres. Et les animoit fort le Duc de Bourbon, & le Comte d'Eu, qui estoient toussours les premiers à faire leur deuoir, & donnoient courage aux autres. Ceux de dedans Thunes saillirent à escarmoucher, qui faisoient merueilles d'armes, & le monstroient bien vaillantes gens, & habiles en armes, I. Iuuenal des Vrsins.

& finalement par la vaillance des Chrestiens, furent reboutez de-

dans Thunes. Parquoy delibererent les Chrestiens y metire le sie-Descente des ge deuant, & là y eut diuers assauts. Ceux de dedans esteient trop François en forts, & bien se defendoient. Et auoit-on ordonné des Chrestiens pour tenir les champs, lesquels les Sarrasins souuent venoient assaillir bien hardiment, & plusieurs fois reboutoient les Chrestiens iusques à leurs nauires. Il y auoit des Geneuois, qui parloient & entendoient bien le langage des Sarrasins, & auoient aucune cognoisfance du Capitaine de dedans Thunes, & eurent paroles ensemble, & le cuiderent induire qu'il se sit Chrestien, & qu'il rendist la ville, & on la luy laisseroit comme sienne, & si luy faisoit-on plusieurs promesses & offres bien grandes. Et il respondit qu'il auoit bonne Loy, en laquelle il auoit esté nourry dés sa ieunesse, & que iamais ne la laisseroit, ne la ville ne rendroit, auec plusieurs autres paroles. Et quand les Chrestiens sceurent sa response, & la volonté de ceux de dedans, ils liurerent plusieurs assauts & par mer & par terre, & en diuers lieux. Mais tousiours estoient reboutez les Chrestiens à leur dommage, & voyoient bien qu'ils ne pouuoient faire chose qui peust profiter, & pource leuerent le siege, & delibererent de tenir les champs, & combatre les Sarrasins, qui estoient sur les champs en belles tentes, & grande foison. Quand les Sarrasins apperceurent la volonté des Chrestiens, ils vinrent au deuant d'eux, & s'assemblerent en bataille, laquelle fut dure & aspre. Mais après que les Sarra-Sarrasins de- sins virent la force & vaillance des Chrestiens, ils se mirent en fuite, & furent desconsits, & y en eut grande quantité de morts, & en leurs tentes les Chrestiens bouterent le feu, aprés qu'ils eurent pris ce qui estoit dedans. Et s'assemblerent les Capitaines des Chrestiens, pour sçauoir ce qu'ils auoient à faire, & trouuerent qu'ils ne se pouuoient tenir au pays par defaut de viures. Et aussi que leur puissance estoit fort diminuée de gens, tant par mortalité, & guerre, que autrement. Et pource conclurent qu'ils s'en retourneroient d'où ils estoient venus. Et ainsi le firent, & se mirent en leurs nauires. Quand le Roy de Thunes sceut la desconsiture de ses gens, il douta que ce que les Chrestiens s'en alloient ne fust qu'vne hction, & pour assembler derechef gens, & eux renforcer. Et fit tant qu'il parla aux principaux des Geneuois, à la requeste desquels ladite armée auoit esté faite, en volonté de traiter aucc eux, & de taict y eut accord, c'est à sçauoir que le Roy rendroit tous les pri-Accordentre sonniers Chrestiens qu'il detenoit, & dix mille ducats, & tretues iusques à certain temps, se doutant que les Chrestiens ne retournassent.

les Gennois & le Koy de Tunis.

faits par les Chrestiens.

Et en ce voyage eut le Duc de Bourbon grand honneur. Le Duc de Milan, & les Florentins, & Boulonnois de Lombardie, eurent forte guerre ensemble. Et estoit le Duc comme on disoit, plus puissant que les autres. Parquoy ils enuoyerent deuers le Roy vne bien notable Ambassade, en luy suppliant qu'il les voulust

Digitized by Google

prendre en sa Seigneurie, & pour ses subiets, & qu'ils luy obeiroient en toutes manieres, comme à leur Seigneur. Et sur ce assembla le Roy son Conseil, & fut trouué que entre le Roy & le Duc La Florende Milan y auoit grandes alliances iurées & promises, & que ce ne lonnois se seroit pas son honneur de les prendre en sa Seigneurie, & ceste re-veulent donsponse leur fut faite. Mais aussi si le Duc de Milan les vouloit au- ner au Roy. cunement trauailler ou vexer, qu'il leur aideroit.

Les Anglois qui conuersoient aucunessois auec les François à Calais, disoient que les François estoient lasches de courage. Et y auoit deux Barons ou Cheualiers d'Angleterre, qui maintenoient qu'ils n'auoient trouué François, qui auec eux, ou contre eux voulussent faire armes: Laquelle chose venuë à la cognoissance de Messire Regnaud de Roye, & de Messire Iean Boussicaut, vinrent lean le deuers le Roy, en luy suppliant, qu'il leur voulust donner congé Boucicaut, de faire armes. Et de ce le Roy fut tres-content, & s'en allerent à dont le S' Go-Boulogne, & les Anglois estoient à Calais. Et comparurent les An-imprimer la glois, & aussi firent les François. Et combatirent fort & asprement, vie 1620. & assez longuement. Et finalement fut dit par les Iuges, que c'estoit assez fait, & eurent honneur les vns & les autres, & disnerent & soupperent ensemble, & firent tres-bonne chere les vns aux autres, & se firent de beaux & gratieux presens. Les François presenterent leurs cheuaux & harnois en l'Eglise de Nostre-Dame de

Boulogne, & se rendirent à Paris à grand honneur. Audit an le Roy s'en alla esbatre à Sainct Germain en Laye, & Chasteau de la Reyne aussi, & plusieurs des Seigneurs, Dames & Damoiselles, & S. Germain deuisoient ensemble, & s'esbatoient és bois de Poissi. Et une fois sur-

uint vn terrible tonnerre, si se retirerent au chasteau. Et disoient aucuns que oncques n'auoient veu si horrible ne terrible tonnerre, & entre Sainct Germain & Poissi y eut quatre hommes morts & Horribles foudroyez. Et aprés ce toute la nuict fit le plus merueilleux vent que vents contents de tononcques on eust veu, qui arracha arbres és forests & iardins, & ab-nerres surbatit cheminées & hauts des maisons, & aucuns clochers, & fit des cause de faidommages innumerables. Et disoit-on, & aussi estoit-il vray, que re rompre un le Conseil estoit assemblé pour faire vne grosse Taille sur le peuple, dessein d'im-& quand on veid lesdites tempestes, le Conseil se separa, & fut nonnelle rompu. Et à la requeste de la Reyne sut expressément desendu Taille sur le

qu'on n'en leuast aucunement.

Le Roy d'Espagne un iour s'en alloit esbatre aux champs pour lean 1. Roy chasser. Si trouuavn lieure lequel ses chiens chasserent, si frappa son meurs de cheual des esperons, & courut aprés, son cheual cheut, & luy aussi, cheute de & de ladite cheute en fut si malade, qu'il en mourut. Et pource son chenal, Henfils enuoya deuers le Roy, pour renouueller les \* alliances, qu'ils fils luy sucauoient son feu pere & luy ensemble. Laquelle chose le Roy sit vo-cede. lontiers.

Il vint vn homme en guise de Hermite à Paris, disant qu'il vou-I. Iuuenal des Vrsins.

loit parler au Roy, comment que ce fust. Et vint iusques à Sain& Paul en l'hostel du Roy, & que ce qu'il vouloit dire, estoit sur le faict du Schisme qui estoir en l'Eglise. Et furent aucuns du Conseil commis & deputez de parler à luy, & luy parlerent. Et fut deliberé que le Roy ne luy parleroit point, ny ne le verroit, & luy dit-on, qu'il s'en allast.

> L'Uniuersité de Paris faisoit grande diligence d'exciter le Roy pour mettre paix en l'Eglise, & appaiser le Schisme qui y estoit. Et de ce faire auoit le Roy grande volonté d'y entendre. Et dit que on aduisant les moyens, & ce qu'il auoit à faire, & il l'executeroit tres-

diligemment, & ne tiendroit point à luy.

Disentions par tout le Royaume peuple.

leans.

Grandes dissentions, haynes, & divisions y avoit en l'hostel du Roy, & par tout le Royaume, tant entre les Princes, que les popour le man- pulaires, specialement entre les gens pour le faict des Aydes & sige, & employ nances qu'on exigeoit sur le peuple, sans ce que comme point rien du sinancusà en fust mis au bien de la chose publique. Mais pourtant autre chose ne s'en faisoit, & s'en alloit la finance en bourses particulieres, & ne sçauoit-on que tout deuenoit.

En la fin de ladite année y eut sur mer & sur terre les plus merueilleux vents qu'on veid oncques, & rellement qu'il n'arracha pas Vents extra-ordinaires se- seulement les arbres, & abbatit les autres choses dessus dites. Mais nu pour si il y eut citez abbatuës & fonduës, & estoient en la mer les ondes si gnei de grads grandes, qu'elle vomissoit poissons de diverses especes insques sur manx à vela terre. Et disoit-on que c'estoit signe de tout mal.

### $\mathbf{M}$ . $\mathbf{C}$ $\mathbf{C}$ $\mathbf{C}$ . LXXXXI.

'An mille trois cens quatre-vingt & onze, le Roy voulant aucunement appanager son frere Louys, luy bailla la Duché d'Orleans, laquelle aprés la mort de Philippes Duc d'Orleans estoit venuë à la Couronne, & l'en receut en foy & hommage. Dont Louys frere ceux d'Orleans furent tres-mal contens, disans que le Roy leur adu Roy appanagé du Du- uoit promis que iamais ne partiroient de la Couronne, & en firent ché d'Orforte poursuite, mais finalement la chose demeura en ce-poinct, & fut nommé Duc d'Orleans. Et combien qu'il fust ieune d'aage, toutesfois il estoit sage, & de bon entendement, & desiroit fort d'acquerir loyaument & à bon prix terres & Seigneuries; & acquesta la Comté de Blois, la Seigneurie de Coucy, la Comté de Soissons, & plusieurs autres terres & Seigneuries.

> Quand les Florentins & Boulonnois sceurent que le Roy ne les vouloit pas prendre en sa subjetion & Seigneurie, ils s'allierent du Comte d'Armagnac, en luy requerant qu'il leur vouluit aider à taire guerre au Duc de Milan. Et combien que il fist plusieurs doutes, craignant à prendre si grande charge, toutesfois il s'y accorda.

> > Digitized by Google

Car plusieurs luy conseilloient, & luy disoit-on que s'il vouloit mener plusieurs estans au Royaume de France, qu'on nommoit Compagnées, qui pilloient & deroboient, il feroit yn grand bien. Et principalement pour ceste cause il s'y condescendit, & les assembla, se mit sur les champs, & passa les monts pour venir deuant Alexandrie. De laquelle chose le Duc de Milan fut aduerti, & dedans Alexandrie mit des gens tres-vaillans secrettement. Et quand il sceut la venuë du Comte d'Armagnac, qui se disposoit à mettre le siege, le Duc sit mettre vne bien grosse embusche assez prés de Jean III. la ville. Le Comte d'Armagnac, & ses gens se mirent deuant la vil-Comte d'Arle : Ceux qui estoient en embusche, enuoyerent certains coureurs, magnac alcomme pour escarmoucher les gens du Comte, lesquels non sça-lant au sechans qu'il y cust grosse garnison dedans, & aush l'embusche, cou-rentins, est rurent sus aux coureurs, & les suivirent iusques à l'embusche, & la tué au siege d'Alexanpasserent, & lors ceux de l'embusche saillirent, & y fut fort com-drie dans le batu. Le Comte d'Armagnac voulant secourir ses gens, y alla bien Duché de accompagné. Et quand la garnison, qui estoit dedans la ville, ainsi que dit est, le veid, ils saillirent, & fut le Comte desconsit, & en y eut bien trois cens de morts, & luy-mesmes fut nauré de hui& playes, & en disant, In manus tuas Domine commendo spiritum meum, alla de vie à trespassement. Vaillant homme estoit, & auoit cuidé bien faire.

Audit an le bon Comte de Foix aagé de quatre-vingts ans, en foy voulant mettre à table pour soupper fut frappé d'apoplexie, parquoy alla de vie à trespassement. Il auoit esté vaillant Prince en son Phabus son temps, & subiugua tous ses voisins. Et estoit bien aimé, honoré, Comte de & prisé, craint, & redouté. Et estoit tres-bon François, & pource Foix, & sandification de Navarre Riche estoit & avoit grand estoit-il en hayne du Roy de Nauarre. Riche estoit, & auoit grand tresor. Vn fils bastard auoit, bel & vaillant homme, & bien aymé de ceux du pays. Et comme dessus est dit\*, il auoit donné la Com- \* Pag. 78. ré au Roy, & en effect l'auoit fait son heritier. Mais le Roy qui estoit liberal, donna au bastard la Comté, & tout le tresor, & en fur receu par le Roy en foy & hommage.

Dessus 2 esté faite mention \* de l'Arrest & appointement du \* Pagu 62. Duc de Bretagne, & de Messire Olivier de Clisson, Connestable de 66. France, que le Duc n'a voulu executer. Et quand il fut au pays, rien n'accomplit de choie qui fust ordonnée, ne par luy promise. Dont ledit Connestable se plaignit au Roy, dont il fut tres-mal content, & desplaisant. Parquoy il enuoya vers le Duc pour cette

cuule, en luy mandant qu'il accomplist ce qu'il luy auoit esté ordonné. Mais il n'en tint conte. Et pource Clisson suscita vne grande guerre en Bretagne, qui fut bien aspre, & y eut de grands dommages faits au pays, & furent comme presques destruits, où les

frontieres estoient. Et y eut de vaillantes rencontres & armes faites aucunestois inhumaines. Les choses estoient fort à la desplaisance du

Roy, & de son Conseil, & pource le Roy commanda à son oncle le Duc de Berry, qu'il allast en Bretagne parler au Duc. Quand le Duc de Bretagne sceut la venuë du Duc de Berry, il se mit en vn vaisseau bien accompagné, & contremont la riuiere vint au deuant Ducde Bre- de luy, & ensemble arriuerent à Nantes. La Duchesse de Bretagne, qui estoit sœur du Roy de Nauarre, vint auec ses enfans au deuant ry à son ar- dudit Duc de Berry: Plusieurs conuis y eut, où on sit tres-grande rinée à Nan-chere, & y eut de beaux dons donnez d'vn costé & d'autre. Et requit le Duc de Berry au Duc de Bretagne, qu'il assemblast ses Barons & son Conseil, & ainsi furent conuoquez & assemblez en bien grand nombre. Et auec le Duc de Berry, auoit enuoyé le Roy de bien notables gens de Conseil, & autres. Et en sa presence & de son Conseil furent exposées les doleances que faisoit le Roy. C'est à sçauoir de la monnoye, qu'il faisoit d'or & d'argent, & toutes-

tagne,

Plaintes du fois il ne la deuoit faire que noire. Secondement fut exposé com-Roy contre le me il n'auoit obey à l'Arrest, que le Roy auoit donné touchant son Connestable, & qu'il n'auoit voulu deliurer, ny ne deliuroit les chasteaux, & autres terres dessus declarées, & autres estans à Iean de Bretagne. En commandant & requerant qu'il se desistast de forger lesdites monnoyes, & qu'il voulust accomplir ce qui estoit ordonné touchant le Connestable, & qu'on cessast de faire guerre, veu que ce n'estoit que destruction de pays, & que dessa y en auoit qui estoient moult endommagez. Quand le Duc & ses Barons eurent ouy ce que les Ambassadeurs auoient dit & proposé, les Barons furent tres-contens, en disant assez pleinement que les requestes estoient raisonnables. Mais le Duc à chose qu'ils dissent ne voulut ouurir les oreilles, & en estoit tres-mal content. Et s'en allant en son hostel dit qu'il feroit emprisonner tous les Ambassadeurs du Roy, & les arrester. Messire Pierre de Nauarre, qui estoir frere de la Duchesse, sceut la volonté du Duc, & vint à sa sœur, en luy priant qu'elle voulust aduertir le Duc, qu'il ne mit pas à execution ce qu'il vouloit faire, en luy monstant les inconueniens qui en pouuoient aduenir. Laquelle tres-benignement ouyt ce que son frere luy disoit, & en cognoissant qu'il luy disoit verité, luy dit & promit qu'elle y feroit ce qu'elle pourroit. Et pour ceste cause le Duc estant au soir en sa chambre, la Duchesse & ses enfans auec elle, vinrent à la chambre, & entrerent dedans, & aux pieds du Duc se ietterent, en pleurans abondamment, & en luy supplians humblement qu'il voulust auoir esgard à ce que les Ambassadeurs Inconstances du Roy luy auoient dit, & qu'il ne voulust faire ce qu'on dispit, & dissimula- qu'il auoit entrepris de les arrester. Quand le Duc veid sa temme & tions dudit Duc,qui s'a- ses enfans, il y pensa aucunement, & finalement leur dit qu'il ag-

chemine vers compliroit leur requeste. Toutesfois plusieurs de ses gens mesmes le Roy à Pa- dissient que ce n'estoit que siction. Et quelque chose qu'il en fust, compagné. il ordonna que le lendemain ils fussent à l'Eglise pour ouyr la response qu'il leur vouloit faire, qui seroit douce, raisonnable, & paisible. Et le lendemain le Duc de Berry, & les autres Ambassadeurs allerent en ladite Eglise, & sut la response du Duc faite. C'est à sçauoir qu'il iroit deuers la personne du Roy mesme, & luy feroit telle response qu'il en seroit content. De laquelle response lesdits Ambassadeurs furent contens, & s'en retournerent deuers le Roy, & le Duc de Berry s'en alla à Poictiers. Et en accomplissant ce que le Duc de Bretagne auoit promis, il se disposa de venir deuers le Roy bien grandement accompagné. Car il auoit quatre cens Gentilshommes, tous armez de haubergeons bien beaux, & s'en vint à Paris. Et auant qu'il y fust, & vint en la presence du Roy, il y eut aucuns brouillis & differents en ieux & esbatemens, dont inconueniens eussent pou venir : mais le Duc d'Orleans appaisa tout. Et s'en vint le Duc en la presence du Roy, qui le receut tresgraticusement & benignement, dont le Duc fut tres-content, & ensemble firent bonne chere tant en conuis que autrement, & bien ioyeuse. Et s'excusa le Duc en la presence du Roy & du Conseil, le mieux qu'il peut & sceut, tant par luy-mesme de bouche, que par son Conseil. Et specialement des choses touchant le Connestable, & disoit qu'il luy faisoit grand mal, que son vassal & subiet, se portoit si orgueilleusement contre luy. Et que s'il n'auoit point rendu aucunes places, on ne s'en deuoit point esbahir. Car il doutoit que Clisson desdites places ne luy sit guerre, comme sans icelles il auoit ia fait vn an entier. Finalement aprés plusieurs responses de costé & d'autre faites & alleguées, fut par le Roy appointé, que le premier appointement par le Roy fait, tiendroit & vaudroit. Et quelque volonté que les parties eussent ou monstrassent, ils monstroient semblant qu'ils feroient le plaisir du Roy.

Le sixiesme iour de Feurier en ladite année, la Reyne eut vn fils Résouyssances nommé Charles, lequel fut baptisé par l'Archeuesque de \* Sens, ac-pour la naiscompagné de dix autres. Et de ladite natiuité furent enuoyez mes-sance et basagers par tout le pays, & fit-on sonner les cloches de Paris, & y cond sils du eut grandes ioyes & festes, tant de feux faits parmy la ville, que de Roy. tables miles par les ruës.

En ceste année, y eut par plusieurs fois faites diuerses assemblées Dormans. & collocutions, pour trouuer maniere & moyen d'auoir paix entre le Roy & les Anglois. Et pource que entre Calais & Boulogne a- Venue du uoient esté diuerses voyes ouuertes, le Roy d'Angleterre desirant Duc de Land'en auoir vne fin & conclusion, delibera d'enuoyer le Duc de Lan-le Roy à Aclastre son oncle iusques vers le Roy de France. Et de faict vint ius-miens. ques à Amiens, où il fut receu ioyeusement par le Roy, lequel auoit bien accoustumé de faire bonne chere à estrangers, & à ses Le Roy acennemis melmes. Et demanda le Duc au Roy iour & heure qu'il bien recensir peust parler à luy, & exposer les causes pourquoy il estoit venu. les estran-Jour luy fut assigné en la presence du Roy & de ceux de son Sang, ses ennemu.

\* cy-des[#s pages 2. 41.

45.54.

& autres de son Conseil. Et sit le Duc plusieurs demandes, & mesmement demandoir le demeurant de l'or ou argent qui fut promis pour la redemption du Roy Iean, montant à vn million, la Duché de Guyenne iusques au portereau d'Orleans, & la Comté de Poictou. Et qu'en se faisant bonne paix se tiendroit. Les dites nouvelles ouyes, on les sit retraire. Et cependant le Conseil du Roy eut aduis qu'on feroit la response, laquelle autressois auoit esté faite en autres \* conventions, esquelles ils faisoient les requestes dessus dites. C'est à sçauoir que aux demandes que on faisoir pour les Anglois on ne donneroit aucune response, pour denier ou refuser ce qu'ils demandoient, ne leur rien accorder. Mais simplement leur fut retedela part spondu qu'ils rendissent le Roy Iean, & les ostages qui estoient en Angleterre auec luy, & qui y estoient morts par leur faute. Et que par le traité qu'ils auoient fait deuoient faire vuider les gens des places, qui y firent dommages irreparables, pour lesquels on leur demanda trois millions. Et quand ils auroient fait ce que dit est, ils rendroient response à ladite requeste, & aux demandes qu'ils faisoient. Le Duc de Lanclastre quand il ouyt ladite response, il dit qu'il rapporteroit à son Roy, ce qui luy auoir esté dit. Et au surplus prit congé du Roy, & s'en alla à son pays.

# LXXXXII.

'An mille trois cens quatre-vingt & douze, on disoit aucu-I nement que le Duc d'Orleans, (qui estoit ieune d'aage, mais Le Duc auoit assez bon sens & entendement, & estoit beau Prince & grareprie de fre-tieux) par le moyen d'aucuns qui estoient prés de luy, oyoit voquenter auec lontiers gens superstitieux, qu'on maintenoit exercer sortileges. Et pource que Messire Pierre \* de Craon se tenoit bien son seruiteur, il delibera de l'en aduertir. Et de faict, par la maniere qu'il peut, parlé cy-des-l'en aduertit, & luy dit la renommée qui de luy couroit. Dont le Duc ne fut pas bien content. Car il luy sembloit que Craon le tenoit sorcier, & le sit bouter hors de la Cour. Et pource que le Duc d'Orleans auoit aucune affection au Connestable Clisson, & qu'il le croyoit, & qu'vne fois y auoit eu paroles entre Clisson & luy d'une maniere de hautaineté, Craon cuida que ce qu'il auoit esté bouté hors de la Cour, que ce fust par le moyen de Clisson, & qu'il luy eust conseillé, il delibera en luy-mesme qu'il le courrouceroit, & feroit mourir ou battre. Et pour executer son intention & propos, manda gens, & en venant de l'hostel Sain& Paul où le Roy estoit, en vn hostel, en vn lieu, Craon se mit en vne maniere d'embutche, & vingt compagnons auec luy bien habillez, couuerts, & armez. Et le iour du sainct Sacrement, le quatorziesme iour de Iuin, que Clisson s'en venoit de deuers le Roy, de Sainet Paul en son hoftcl\_

stel, les compagnons saillirent & l'assaillirent. Et tantost tira son espée, & merueilleusement se defendit. Et disoit on qu'il estoit 1391. toussours garny de haubergeon par dessous, ou d'autre forte garni- Clisson assasses cure, & fut ietté de dessus son cheual à torre, mais habilement il se siné par P. de releua, & mit dans vne maison, & eut és fesses trois coups. Ceux Craon le ionr qui firent l'exploict, bien hastiuement s'enfuirent, doutans le peu- Dien, ple, & aussi que les gens de Clisson ne s'assemblassent, lesquels des-trois de sa ia s'assemblosent. Parquoy ils se mirent en fuite, mais ils ne seeu- execuser. rent si bien fuir, qu'il n'y en eust trois de pris, qui furent mis en Chastelet, & là par les gens du Roy examinez, confesserent le cas, craen banparquoy curent les testes couppées. Craon fut appellé à ban, & ne m, & su comparut point, parquoy il fut banni, & se se biens confisquez. biens confisquez biens confisquez. L'Admiral se transporta pour executer la sentence en vn chastel, erimede leze où on cuidoit qu'il fust retrait, mais il n'y estoit pas, & s'en estoit Maiesté. parti. Et prit la place, & entra dedans, & y trouua force meubles, qui montoient bien iusques à quarante mille escus. Et ne laissa rien à la femme dudit Craon qui estoit dedans, sinon de tres-pauures habillemens, & la mit dehors, pour s'en aller où bon luy semble-

En ce temps le Roy bailla à Monseigneur d'Orleans Pierrefons, d'Appanage au

Clisson fut guary des playes qu'il auoit eu, & faisoit grande diligence d'enquerir où estoit Craon, & disoient aucuns qu'il estoit és Allemagnes, ou en Bretagne, ou en Hainaut hors du Royaume. Et Cramse reenfin on trouua qu'il estoit allé vers le Duc de Bretagne, lequel l'a-fugie vers le uoit receu, & luy faisoit tres-bonne chere. Et estoit commune re-tagne enne nommée que de ladite bature le Duc de Bretagne estoit consentant, & estoit bien desplaisant qu'on ne l'auoit tué. Quand le Roy & son Conseil furent aucunement aduertis que le Duc de Bretagne estoit consentant de la bature de Clisson, & qu'il auoit receu Craon, & luy auoit fait bonne & ioyeuse chere, combien qu'il eust commis vn si horrible & damné cas & crime de leze-Maiesté, & que pource il estoit banni du Royaume de France, il fut deliberé & conclu par le Roy que luy-mesme iroit en Bretagne: veu mesmement que le Duc touchant la prise de \* Clisson n'accomplissoit \* cy-dessus ce qui auoit esté ordonné par le Roy, & que luy-mesme auoit pro-pag. 61. mis d'accomplir. Et manda le Roy à ses oncles de Berry, & de Entreprise Bourgongne, la deliberation qu'il auoit faite d'aller en Bretagne, du voyage & en les requerant qu'ils vinssent vers luy le mieux accompagnez de la guerre du Roy en qu'ils pourtoient. Lesquels furent bien esbahis quand ils sceurent Bretagne. l'entreprise, & comme ceux qui estoient au Conseil du Roy, auoient ozé estre si hardis, d'auoir fait ladite conclusion, sans les appeller, eux qui estoient oncles du Roy, veu que l'entreprise estoit grande, & à l'executer il y pouvoit avoir des difficultez & dangers beaucoup. Et pour ce furent tres-mal contens de ceux qui estoient I. Iuuenal des Vrsins.

Digitized by Google

autour du Roy, & qu'on disoit le gouverner, c'est à sçauoir Clisson, 1391. la Riuiere, & Noujant, & si estoient plusieurs autres. Car ils telalousses de noient le Roy de si prés, que nul Office n'estoit donné sinon par oncles du Roy eux, ou de leur consentement. Et sembloit par leurs manieres qu'ils cuidoient estre perpetuels en leurs Offices, & qu'on ne leur pouuoit nuire: hautement & en grande auctorité se gouuernoient. Et de son Con- si estoient les gens d'Eglise & de l'Université tres - mal contens d'eux. Car ils greuoient eux, & leurs Iurisdictions Ecclesiastiques. & leurs Priuileges. Et voloient de si haute aisse qu'à peine en ozoit-Sur-Inten-dant: 07-des. Con parler: Et afin qu'on n'eust pas leger accés deuers le Roy, ils le suspag. 69. firent partir de Paris, & aller à Sainct Germain en Laye. Ce nonobstant l'Université delibera d'envoyer une notable Ambassade deuers le Roy audit lieu de Sainct Germain. Et y furent deputez le Recteur mesme, & plusieurs nobles Clercs de toutes les quatre Fa+ cultez. Et quand ils furent à Sain& Germain, ils firent sçauoir à Monseigneur le Chancelier, & au Conseil, qu'ils auoient à parler au Roy, & qu'il leur pleust de leur faire auoir audience, & par plusieurs fois interpellerent, & firent diligence de l'auoir. Et aprés plusieurs responses & choses dites par le Chancelier, il leur dit que le Le Roy obse- Roy estoit occupé en tres-grandes & hautes besongnes, & que de de par su present n'auroient audience, & qu'ils ne se souciassent de leurs Priprincipaux uileges, & qu'on les garderoit tres-bien, & qu'ils s'en allassent. Et pource s'en retournerent, à Paris, sans estre ouys. Ce qu'on tenoit à chose bien estrange.

gni empeschent qu'on ne le puisse aborder.

Le Roy pour executer ce qui auoit esté entrepris & conclu en fon Conseil, se partit des marches de deuers Paris, & se mit en chemin pour venir au Mans, & y arriua enuiron la fin de Iuillet. En ladite ville il attendit les oncles les Ducs de Berry & de Bourgongne. Et estoit le Duc de Berry fort occupé à la conqueste de Guyenne, où il labouroit & trauailloit fort, & en auoit conquesté la plus grande partie, & presque tout. Toutesfois il faisoit la meilleure diligence qu'il pouuoit de s'en venir. On enuoya deuant Sablé, vne place forte, faire commandement qu'ils rendissent la place au Roy, & luy fissent obeissance. Mais ils firent les sourds, & n'obeirent en aucune maniere, & disoit - on que Craon estoit dedans. Quand le Duc de Bretagne sceut que le Roy approchoit, & qu'il auoit intention de venir en armes sur luy, il enuoya vers le Roy bien notable Ambassade. Car il redoutoit fort la venuë du Roy, & qu'il n'entrast en armes en son pays. Si presenterent ses Ambassadeurs leurs Lettres qui estoient de creance, qui fut que le Duc s'esmerueilloit que le Roy vouloit venir audit pays, & qu'il n'estoit ia necessité qu'il amenast armée, & qu'il le feroit obeir en toute la Duché de Bretagne, & que tout estoit sien, & à son commandement. Et s'offroit à luy faire tout seruice, comme son bon, vray, & loyal vassal & subjet. Or est vray que enuiron le commencement

d'Aoust, on s'apperceuoit bien que le Roy en ses paroles & manieres de faire auoit aucune alteration, & diuersité de langage non bien entretenant. Lequel dit que comme que ce fust il vouloit al-Le Roy ler aux champs en armes. Et de faict monta à cheual, pour aller, an mois & au deuant de luy vint yn meschant homme mal habillé, pauure, d'Aoust 1392. & vile personne, lequel vint au deuant du Roy, en luy disant: Roy se ressentir où vas-tu? Ne passes plus outre, car tu es trahy, & te doit-on bailler icy à tes de quelque aduersaires. Le Roy entra lors en vne grande frenesse, & merueilleuse, alteration & couroit en diuers lieux, & frappoit tous ceux qu'il rencontroit, & Phis entre tua quatre hommes. Lors on sit grande diligence de le prendre, & tout à coup en fut pris & amené en son logis, & sur mis sur vn lict, & ne remuoit strensse qui ny bras, ny iambes, & sembloit qu'il fust mort. Les \* Physiciens vin- luy fait tuer rent qui le veirent, lesquels le iugerent mort sans remede. Tout le ma. peuple pleuroit & gemissoit, & en cet estat le voyoit chacun qui \* c'est à dire vouloit. Des Anglois mesmes par le moyen du Seigneur de la Ri-Medecins. uiere le vinrent voir. Et de ce fut le Duc de Bourgongne tres-mal content. Et dit au Seigneur de la Riuiere qu'vn iour viendroit auquel il s'en repentiroit. C'estoit grande pitié de voir les pleurs & douleurs qu'on menoit. La chose vint à la cognoissance du Pape, & du Roy d'Angleterre, qui en furent tres-desplaisans. Et par tout on faisoit processions, & oraisons tres-deuotes. Si recouura santé, pour le recon-& se voua à Nostre-Dame, & à Monseigneur Sainct Denys. Il fut urement de en vne Abbaye de Religieuses, & y sit sa neufuaine. Puis bien de-la santé du uotement vint à Chartres, fit sa deuotion en l'Eglise, & y donna vn beau don. Et fut ramené à Paris.

Et toussours faisoient les Seigneurs de la Riuiere & Noujant le mieux qu'ils pouuoient. Les Ducs de Berry & de Bourgongne reprirent le gouuernement du Royaume. Et combien que lesdits de la Riuiere & Noujant eussent bien & notablement gouyerné, & elpargné vne grande finance, toutesfois lesdits Ducs ne queroient que maniere de les vouloir destruire Et aduint que le Duc de Bour- Les oncles du gongne rencontra le Seigneur de Noujant au Palais, & luy dit: Royrepren-Seigneur de Noujant, il m'est suruenu une necessité, pour laquelle me faut auoir nent le goupresentement trente mille escus, faites me les bailler du tresor de Monseigneur de l'Estat, le Roy, ie les restitueray une autre sois. Lequel luy respondit bien dou-dont ils acement & en grande reuerence que ce n'estoit pas à luy à faire, & essoignez de. qu'il en parlast au Roy, & au Conseil, & qu'il feroit ce qu'il luy se-pui quatre roit ordonné. Ledit Duc qui vouloit auoir ladite somme, sans ce vojez cyque personne en sceust rien, (ce qui eust esté en la charge dudit dessup. 69. Seigneur de Noujant) respondit : Vous ne me voulez pas faire ce plaisir, ie vous asseure que en bref ie vous destruiray. Et tantost après ne furent pas contens lesdits Ducs d'auoir desapointé ceux qui gouvernoient, & de leur auoir osté tout le gouuernement qu'ils auoient, mais les persecuterent eux & leurs alliez en plusieurs & diuerses manieres, & specialement le Connestable Messire Olivier de Clisson, les de I. Iuuenal des Vrsins. M ij

\* Pag. 70.

\* cy-dessus page 34.

La Riniere de Innenal des Vrsins . persecutez & mis à la eslargis & bannis.

Grande fianville de Pa-

plaintes, pag.

la Riuiere, & Noujant. Et fut mandé Clisson par le Roy, qui re-1392. spondit à ceux qui y vinrent que le Roy n'auoit mestier de Conne-Le Conne- stable, & n'y voulut venir. Car il se doutoit, & non sans cause. Si stable de Cliste fut desapointé, & le Comte d'Eu fait Connestable. Et procederent & bannypen. au bannissement dudit Clisson, & de faict fut banni. Et quand ledant la ma-ladie du Roy: de Duc de Bourgongne eut dit audit de Noujant les paroles dessus ladie du Roy: de Noujant vint audit Juurnal Garde \* de la Prevosté des Mar-Et Philippe dites, de Noujant vint audit Iuucnal, Garde \* de la Preuosté des Marchands, (duquel Noujant, Iuuenal auoit espousé la niepee) & luy dit mis en sapla- ce que le Duc de Bourgongne luy auoit dit. Dont ledit Iuuenal le conforta, en luy disant, que souuent les grands Seigneurs disent des paroles qu'ils ne mettent pas à execution, & qu'il falloit trouuer moyen de capter sa beneuolence. Et ledit de Noujant, qui estoit sage & prudent, & cognoissant bien les gens, respondit qu'il cognoissoit bien les conditions du Duc, & qu'il auoit accoustumé de mettre ses volontez à execution. Et qu'il l'auoit bien monstré au fai&t de Messire Iean des \* Mares, & d'autres. Et tantost aprés fut mis en la Bastille de Sain& Antoine, & bien gardé, & ne trouuoit amy, parent, ny autre qui s'en ozast messer. Et tous les iours disoit-on, & estoit commune renommée, qu'on luy couppe-Noniant allté roit la teste, & venoient plusieurs de ses haineurs qui l'accusoient, & luy bailloient de grandes charges. Comme dit est, ledit Iuuenal auoit espousé la niepce dudit Seigneur de Noujant, lequel Iuuenal Bastille, puis se gouvernoit tellement en son Ossice, qu'il avoit l'amour & la grace du Roy, & de tout le peuple, tant de gens d'Eglise, que Nobles, Marchands, & commun. Et par les paroles mesmes que le Roy disoit souuent; qu'il n'auoit fiance en sa maladie ne autrement qu'en son Preuost des Marchands, & ceux de sa ville. Or est vray, que lemalade en sa dit Duc sit emprisonner pareillement le Seigneur de la Riviere, & plusieurs autres, duquel de la Riuiere ledit Iuuenal estoit parent. Et sçauoit ledit Iuuenal que eux estans en gouuernement, auoient grandement fait leur deuoir, & que ce qu'on leur faisoit n'estoit que par enuie. Et pource il delibera de leur aider, & en parla aufdits Seigneurs, & à ceux qui se messoient du gouvernement de la Iustice, en toute douceur & humilité, requerant qu'on leur fit iustice, accompagnée de misericorde, si mestier estoit. Et de ce le Duc de Bourgongne, quelque semblant qu'il monstrast, seignant que la Requeste estoit raisonnable, estoit tres-mal content. Et dés \*Cy denant lors commença à machiner contre ledit Iuuenal pour le destruire. ils sont blas- Et finalement la chose par le moyen dudit Iuuenal fut tellement qu'ils empes- conduite, que esdits de la Riuiere & de Noujant ne sut trouuée choient qu'on chose, pour laquelle ils eussent desserui \* à auoir forfait ny corps, m'approchast ny biens, & furent seulement bannis de la Cour du Roy, en leur luy pounoir defendant qu'ils n'en approchassent de quatorze ou quinze lieuës, & seulement eurent dommage és biens qui furent pris en leurs maisons, aprés leur prise, & en plusieurs frais & mises qu'il fallut

faire. Et le tout consideré Dieu leur sit belle grace d'ainsi eschap-

Les Seigneurs dessus dits recognoissans la faute qu'ils auoient Quelques faite touchant Clisson, & aussi que le Roy recouuroit souuent san- walles dans la té, & luy donnoit-on le plus de plaisance qu'on pouvoit, voulu-maladie du rent que tout ce qui auoit esté fait contre Clisson fust rappelé, re- Roy, sont uoque, & mis au neant. Toutesfois tousiours estoit en l'indigna-rerestablir le tion \* du Duc de Berry.

Audit temps le Roy auoit aucunement recouuert santé, & luy \* Pag.79. donnoit-on le plus de plaisance, comme dit est, qu'on pouvoit. Et sut ordonné vne seste au soir en l'Hostel de la Reyne Blanche, à Reyne Blan-Sainct Marcel prés Paris, d'hommes sauuages enchaisnez, tous ve- she au fauxlus. Et estoient leurs habillemens propices au corps, velus, faits de bourg S. Marcel, qui lin, ou d'estoupes attachées à poix-raissne, & engraissez aucunement estoit qualissé pour mieux reluire. Et vinrent comme pour danser en la salle, où anciennemet il y auoit torches largement allumées. Et commença-on à ietter par-ville. my les torches torchons de fouerre. Et pour abreger, le feu se bou-Ballet dansé, ta és habillemens, qui estoient bien lacez & cousus. Et estoit gran- auquelle Roy de pitié de voir ainsi les personnes embrasées, & combien qu'il s'entretinssent, toutesfois se delaisserent-ils. Et d'iceux hommes sauua-strebrussé, ges est à noter que le Roy en estoit vn. Et y eut vne Dame vefue, ayant esté qui auoit vn manteau, dont elle affeubla le Roy, & fut le feu telle-ne femme. ment estouffé qu'il n'eut aucun mal. Il y en eut aucuns ars & bruslez, qui moururent piteusement. Vn y eut qui se ietta en vn puits, l'autre se ietta dans la riuiere\*. Et fut la chose moult piteuse & \* Riniere de merueilleuse. Plusieurs diligences furent faites d'enquerir d'où ce Bieure, auvenoit, & en parloit-on en diuerles manieres, & ne peut-on onc- de lantilly, ques sçauoir ny auerer le cas. Et pour l'enormité du cas, fut ordon- & vulgairené que ledit Hostel, où aduinrent les choses dessus dites, qu'on di- belins. soit l'Hostel de la Reyne Blanche, seroit abbatu & demoly. Le Roy le- Ledit Hostel quel s'estoit voué à Monseigneur Sainct Denys, y alla en pelerina - demoly. ge, & ses oncles auec luy. Et fit mettre le corps de Monseigneur Lecorps S. Sain & Louys en vne chasse, & voulut qu'elle fust couuerte d'or. Louys mie Et pour la faire belle & bien faite, il donna deux cens cinquante connecte d'or deux marcs d'or, & mille liures parisis pour au dessus de la chasse às. Denys, faire vn chapiteau de cuiure. Aussi Messieurs de Berry & de Bour- le Roy anoit gongne donnerent de beaux & riches vestemens, en remerciant estépreserué Dieu, & Monseigneur Sainct Louys de la grace que Dieu auoit fait d'un tel danau Roy, d'auoir recouuert santé.

Clisson nonobstant toutes les choses dessus dites, faisoit tousiours forte guerre, & merueilleuse, & auoit tousiours plusieurs qui luy aidoient, comme le Seigneur d'Aigreuille, lequel alloit vers luy pour le seruir, & menoit certaine quantité de gens. Mais il fut rencontré par les gens du Duc de Bretagne, & fort se defendit. Et y out d'un costé & d'autre des morts. Et à la fin fut ledit Seigneur

Connestable de Clisson.

M iij

d'Aigreuille pris prisonnier, & mis à rançon & finance, laquelle

il paya, & fut deliuré.

Le Pape en faueur du Roy de Sicile, ordonna vn dixiesme pour Dixie me sur les Eccle luy aider à trouuer moyen de recouurer \* son Royaume, & pour ses autres necessitez. Les gens d'Eglise s'y opposerent, & l'Vniuer-\* C'est à dire sité, & appellerent des Commissaires ordonnnez, & eurent Apo-Lettres, que stres \* refutatoires: Mais il leur fut dit pleinement, que nonobquelest ap- stant leurs appellations & oppositions, ils le payeroient. Et ainsi le pellé baille à firent.

Soubs ombre d'aucunes differences & diuisions dessus \* declarées plusieurs Seigneurs tenoient des gens sur les champs, lesquels faisoient des maux beaucoup. Et pour ce fut aduisé qu'il falloit l'Appel, dites trouuer moyen de les mettre hors. Et fut ordonné que le Maresen Latin Di-missoriæ li- chal de Boussicaut en meneroit vne partie en Guyenne. Et ainsi le

teræ, on li- fit. belli dimis-

forij, Dimif-

\* Publication

dessus pages

2. 3. 6. 68.

Iugeparde-

Le Comte de Sainct Paul auoit vne grande guerre contre le Roy de Boheme. Et disoit que son pere auoit presté grande foison d'ar-Pag. 80.
Mareschal

gent audit Roy, & de ceauoit obligation. Et auoit enuoyé vers ledit de Boncicant Roy, requerant qu'il le voulust payer, lequel voulut voir son oblicy dessupage gation, & luy enuoya-l'on; il la veid, & la leut, puis la ietta au feu, & respondit que iamais n'en payeroit rien. Et pource ledit Comte delibera de faire guerre audit Roy, lequel tenoit la Duché de Luxembourg. Et pource ledit Comte prit le demeurant desdits gens de guerre, & les mena en la Duché de Luxembourg, en laquelle on ne se donnoit garde d'auoir guerre, & n'en estoit nouuelles, & occupa la plus grande partie, & luy obeissoit-on. Le Roy de Boheme le sceut, & tantost enuoya gens d'armes pour defendre son pays, & fit mettre le siege en aucunes places. Le Comte enuoya prier au Roy qu'il luy enuoyast ayde de gens. Ce que le Roy sit, & y enuoya le Connestable auec huict cens hommes d'armes, les gens du Roy de Boheme, qui tenoient le siege, le sceurent, & douterent que les François ne fussent plus qu'ils n'estoient. Et pource se leuerent, s'enfuirent hastiuement, laisserent leurs tentes, & tout ce qui estoit dedans, & des biens plusieurs, dont les François turent moult riches.

En ladite année les eauës furent si tres-basses & petites, que les

riuieres furent non nauigeables.

Vne Loy fur faire ou vne Constitution dont dessus \* est faire ment de l'E- mention, que en France les Roys seroient Majeurs & couronnez dist de Ma- en l'aage de quatorze ans, laquelle n'auoit pas esté publiée. Et pour-Roys à qua. ce le Roy ordonna qu'elle fust publiée & enregistrée, tant en Partorze ans, cy-lement, que és autres Chambres. Et ainsi fut fait.

> Il y eut deux Chartreux, qui s'en allerent à Rome, deuers l'Antipape Boniface, en l'exhortant qu'il voulust entendre à auoir Vnion en l'Eglise, & que sur ce il voulust escrire au Roy de France. Lequel

se condescendit fort à leur Requeste. Et sit faire vne Epistre bien faire & dictée adressée au Roy, laquelle il bailla ausdits Chartreux. Et vinrent en France, & la presenterent au Roy. Et la veid & fit lire le Roy, & en estoit bien content. Et en icelle offroit Boniface à faire toutes choses licites à auoir vnion en l'Eglise. Le Pape Clement le sceut, & voulut faire prendre & emprisonner lesdits deux Chartreux, tant par le moyen de l'Université, que autrement. Mais le Roy les en garda, & defendit qu'on ne mist la main sur eux, ne que aucun empelchement leur en fust fait, ny en corps, ny en biens, & les receut le Roy tres-doucement & gratieusement. Tantost le Pape Clement enuoya deuers' le Roy diligemment, en luy signifiant, qu'il estoit prest de faire cesser le Schisme en toutes manieres. Combien que plusieurs disoient que ce n'estoit que toute fiction, & qu'il auoit intention que ia accord ne se feroit, ne à vnion n'entendroit, sinon qu'il fust toussours Pape. Et plusieurs Seigneurs & notables Clercs tiroit à son intention & cordele. Processions & oraisons se faisoient bien & diligemment pour la paix Messeinstine suée pour l'yde l'Eglise & vnion. Et y cut vne propre Messe ordonnée & faite, & nion de l'Epardon à ceux qui la diroient, & pour l'vnion de l'Eglise prieroient. glise, que

La Duchesse d'Orleans nommée Blanche l'ancienne, fille de seu reux sollici-Charles le Bel, fils de Philippes le Bel, alla de vie à trespassement, tent. Et disent aucuns que ce fut celle à laquelle le Roy Philippes de Valois, ou le Roy Iean son fils, parla aucunement aigrement. Et elle luy respondit que si elle eust esté homme, il ne luy cust ozé dire ce qu'il luy disoit. Et elle estoit de belle, honneste, & saincte vie, & grande aumosniere en sa vie, distribuant aux pauures tous ses biens' meubles, tellement qu'on n'y trouua comme rien. Le corps fut Le Roy preporté à Sainct Denys, & y eut beau seruice de morts, auquel le R'oy nice funebre estoit present, & saisoient le deuil les oncles du Roy, & ceux du & S. Denys, Sang. Et disoit-on merueilles de biens d'elle. Et par tout prieres & che l'an-

oraisons se faisoient pour le salut de son ame.

Quand on sceut la grace que Dieu auoit fait au Roy du seu qui leans. fut bouté, quand le Roy & autres faisoient les hommes sauuages, dont il eschappa sain & sauf, par le moyen de la Dame, qui le couurit de son manteau, on fit deux choses: L'vne, vn seruice pour ceux qui y trespasserent, bel & notable. L'autre, le Roy & ceux du Sang allerent en pelerinage à pied à la Chappelle des Martyrs, aupied de Mont-martre, pour reuenir à Nostre-Dame en deuotion. Et estoit le Roy seul à cheual, ses freres & oncles, & autres du Sang, & foison de Gentilshommes, nuds pieds. Et en cet estat, vinrent iusques à Nostre-Dame, où ils furent receus par l'Euesque, Chanoines, Chappelains, & gens d'Eglise bien honorablement, firent leurs offrandes & orailons, & y eut vne tres-belle Messe chantée, & maintes larmes des yeux iettées, en remerciant Dieu de la grace qu'il auoit faite au Roy.

chesse d'Or-

Digitized by Google

1392. \* Pag. 38.

Le Duc d'Orleans\*, frere du Roy, se gouvernoit aucunement trop à son plaisir, en faisant ieunesses estranges, à luy qui estoit si prochain parent du Roy & de la Couronne, lesquelles ne faut ia declarer. Si fut ordonné qu'on luy monstreroit doucement & gratieusement. Lequel sit semblant de le prendre en patience. Car il estoit assez caut, & sage de son aage. Mais il auoit ieunes gens prés de luy, & aussi les vouloit-il auoir, qui l'induisoient à faire plusieurs choses, que bien aduerty il n'eust pas fait. Et vne iournée le lean Iune-nal des Vr- dessus \* dit Iuuenal, lequel le Duc auoit retenu de son Conseil, so sins reprend aduisa qu'il luy diroit, & de faict luy dit par vne maniere ioyeuse. adroitement Si le prit ledit Duc trop plus en gré qu'il ne fit de ses oncles, & Duc d'Or- commença à faire faire vne belle Chapelle aux Celestins de Paris, leans frere du & autres bonnes œuures. respondit qu'il pouruoyeroit aux charges qu'on luy donnoit. Et

corrige, & fait construire une Chappelle aux Ce-

#### LXXXXIII. C C C. M.

lestins.

Parlement tenn en Angleterre.

'An mille trois cens quatre-vingt & treize, il y eut plusieurs a collocutions & parlemens faits, pour trouuer moyen d'auoir paix entre les Roys de France & d'Angleterre, dont s'entremettoient plusieurs notables personnes gens d'Eglise, & plusieurs autres tant Nobles que autres, tant d'vn costé que d'autre. Et fit le Roy d'Angleterre à Westmonstier auprés Londres vn Parlement, où les trois Estats estans assemblez, fut mis en deliberation si on traiteroit de paix auec le Roy de France, & y eut diuerses imaginations. Car les ieunes Princes & Nobles estoient d'opinion qu'on n'entendist point à paix. Et leur sembloit que qui viendroit en France en grande puissance, qu'on la conquesteroir, veu la maladie du Roy, & qu'il y auoit eu en aucuns lieux des differences & diuisions, & mesmement en Bretagne. Les anciens Princes, Seigneurs, & Prelats furent d'opinion contraire, & alleguoient plusieurs grandes & belles raisons, par le moyen desquelles la plus grande & saine partie se condescendit, à ouurir traité de paix auec les François, & que s'ils y vouloient entendre, qu'on y enuoyast notable Ambassade. Et fut ce fait à sçauoir au Roy de France, lequel fut tres-content d'y entendre. Et y eut iour & lieu pris à y besongner. Et y enuoyerent les Anglois les Ducs de Lanclastre, de Clocestre, & aucuns Comtes, Prelats & gens d'Eglise, qui vinrent à Calais. De la partie du Roy y furent enuoyez les Ducs de Berry & de Bourgongne, & gens d'Eglise, & autres, qui vinrent à Abbeuille en Ponthieu. Et fut ordonné & accordé, que l'Assemblée se feroit à Lelinguehan en vne Chappelle, en laquelle fut ordonné qu'on feroit deux huis opposites l'vn de l'autre, pour entrer & yssir les Princes en ladite Chappelle, & d'vn costé & d'autre se tendroient tentes

pour eux retraire. Le Duc de Bourgongne sit dresser vne moult belle tente, en forme & maniere d'vne ville enuironnée de tours, & en icelle y auoit grand logis, & y auoit assez d'espace pour retraire trois mille hommes, & entour par dedans y auoit salles & chambres, où estoient tenduës diuerses tapisseries, les vnes de laine, à batailles diuerses, toutes battuës en or, & és autres estoit signée la Passion de nostre Sauueur Jelus-Christ, & estoient tenues moult belles, & moult riches. Et puis y auoit les sieges des Seigneurs à eux asseoir, tres-noblement parez, qui estoit bien plaisante chose à voir, & le bas comme le plancher couuert de tapis velus. Et disoient les Anglois que oncques n'auoient veu chose en tel cas si riche, ne si bien ordonnée. Et là furent les feries de Pasques tous les Seigneurs assemblez en ladite Chappelle. Et delayerent à ouurir les matieres & ouuertures de paix, (pource qu'on leur auoit enuoyé aucunes choles lecrettes par elcrit) iulques au mois de May ensuiuant. Auquel temps, & d'vn costé & d'autre, fut promis de retourner. Et cependant y eut les plus merueilleuses tempestes de tonnerre, gresse, & vents horribles qu'on veid oncques. Et disoit-on que ce faisoient les diables, courroucez & indignezde ce qu'on ouuroit les matieres de paix. Et audit mois de May, reuinrent lesdits Seigneurs bien parez, & richement, tant d'vn costé que d'autre. Et tres-diligemment entendoient à ouurir les moyens de paix. Or estoit le Cardinal de la Lune à Paris, lequel y estoit venu par l'ordonnance & commandement du Pape Clement, pour l'vnion de l'Eglise. Lequel vint où lesdits Seigneurs estoient, pour parler aux Anglois du faict de l'Eglise, & leur demanda à auoir audience. Ce que lesdits Princes d'Angleterre ne luy voulurent donner en aucune maniere, & plusieurs fois le refuserent, disans qu'ils n'estoient enuoyez de seur Roy pour ceste matiere. Toutestois à la requeste des Princes de France, & par son importunité, il eut Audience, & leur fit vne notable proposition de l'Essection de Clement, pour monstrer qu'elle estoit bonne, iuste, & canonique, & qu'on luy deuoit obeir, & le reputer pour Pape, en detestant le fai& de l'Antipape, & és matieres deduisoit plusieurs & grandes auctoritez de la saincte Escriture. Et quand il eut tout au long dit tout ce qu'il voulut dire, & proposer, la response des Anglois sur bien brieue, en disant ce que dit est, que de la matiere n'auoient point de charge de leur Roy, mais bien sçauoient qu'il tenoit pour Pape Boniface, & que pour tel le tenoient tous ceux du pays d'Angleterre. Et que s'il vouloit aller audit pays d'Angleterre, prescher & dire ce qu'il leur auoit dit, qu'ils luy feroient auoir sauf-conduit. Mais ledit Cardinal n'y voulut aller, & s'en retourna. Lesdits Grand pour-Seigneurs de France & d'Angleterre ouurirent plusieurs moyens perance de d'auoir paix ensemble, & leur sembloit que les choses y estoient paix entre tres-bien disposées. Et les choses estoient secrettes, & eussent esté Angleserre

I. Iuuenal des Vrsins.

la rechente du Roy en frenesie. \* Pag. 90.

Reconciliation entre le

Cliffon.

mises à effect, si ce n'eust esté la maladie du Roy. Et conclument rompue, par que le Roy iroit iusques à Abbeuille, & le Roy d'Angleterre iusques à Calais. Et derechef le Roy deuint malade, & en la frenaisse où il auoit esté au \* Mans. Qui estoit grande pitié, tant pour le Royaume, que pour sa personne. Car il estoit beau, & bien formé de tous ses membres, & de grand & vaillant courage.

Le Duc de Berry, qui long-temps auoit eu en grande indigna Duc de Ber- tion Messire Olivier de Clisson, Connestable de France, le receut

ry & le Con- en sa grace, & fut sa paix faite.

Plusieurs grandes divisions avoit en la Cour du Roy, mais rousiours Iuuenal mettoit tout à poince, dont plusieurs l'honoroient & prisoient. Les autres qui ne pensoient que à leur prosit, luy en sçauoient mauuais gré, disans qu'il se messoit de plus de choses qu'il ne luy appartenoit. Et de faict y en eut qui dirent au Duc de Bourgongne, qu'il auoit dit plusieurs paroles de luy & d'autres, & fait plusieurs choses dignes de grande punition, si luy en dirent aucure du Duc de nes, qui n'estoient que toutes bourdes. Le Duc de Bourgongne, qui Bourgongne ne l'auoit pas trop bien en sa bonne grace, pour cause qu'il auoit pourchassé la \* deliurance desdits de Noujant & de la Riuiere, legerement ouurit les oreilles, & les creut, & furent les cas mis par nost de Mar. escrit, & baillez à deux Commissaires de Chastelet, pour en faire information. Et subuertit-on bien trente tesmoins tous faux, qui deposoient l'vn comme l'autre. Puis apporta-on l'information audie Duc, vn Ieudy aprés disner, & luy dirent que l'information estoit faite, & qu'il ne la falloit que grossoyer. Lequel leur dit qu'elle suffisoit ainsi, & qu'ils la baillassent aux Aduocats & Procureur du Roy de Parlement, afin qu'ils fussent instruits le Samedy marin de proposer les cas contre ledit Iuuenal. Ce qui fut fait. Mais ledit Procureur respondit qu'il ne se feroit ia partie contre ledit Iuuenal, ny ne proposeroit ce qu'ils apportoient. Car par plusieurs coniectures voyoit bien, que c'estoient toutes choses controuuées. Parquoy lesdits cas furent baillez à vn Aduocat de Parlement, nommé Maistre Iean Andriguet, lequel se chargea de les proposer le Samedy matin, comme de par le Roy, & commandement du grand Conseil. Or aduint que lesdits Commissaires de Chastelet, quand ils se partirent du Duc de Bourgongne, s'en vintent soupper à l'eschiquier en la Cité, & se tinrent assez aises. Car aussi estoient-ils bien payez, & beurent fort, tellement qu'ils mirent leur information sur le bord de la table, & d'aduenture en ianglant \* & caquetant ensemble, auec aucuns des Solliciteurs & conducteurs de la besongne, lesdites informations cheurent à terre. Et le lieu où ils souppoient, estoit la chambre du maistre de l'hostel, si y suruint vn chien, qui estoit de l'hostel, qui les prit pour ronger, & les portà en la ruelle du lict, dont lesdits Commissaires ne s'adusserent. Car l'vn s'attendoit que l'autre les cust en sa manche. Et quand

contre I. luuenal des Vrfins Pre-\* Pag. 92.

\* ce mot signisse plai-fanter & flater.

vint que le Seigneur fut couché, la Dame en se voulant coucher 1393. prés de son mary, s'en alla à la ruelle, & toucha de son pied ausdites informations, & dit à son mary qu'elle auoit trouué vn gros roolle, en la ruelle du lict. Lequel luy dit qu'elle luy baillast, ce qu'elle fit. Et quand il veid que c'estoit vne information contre Maistre Iean Iuuenal, Garde de la Preuosté des Marchands de par le Roy, il fut bien fort esbahy, en disant : Helas qui sont ces mauuaises Trait miragens qui le veulent greuer? Si se leua à l'heure presques de minuict, & Pronidence vint à l'Hostel de la ville, frappa à l'huis, & parla au Concierge de Dien pour qui couchoit en bas, en disant qu'il vouloit parler au Preuost. Si I. Iuuenal se leua, le sit entrer en sa chambre, & tantost luy bailla lesdites in-innocent, de formations. Et quand le Preuost les veid, il remercia le Bourgeois, ta perjeculequel aprés qu'il luy eut conté, comme il les auoit trouvées, s'en de Bourgonretourna en son hostel. Encores fut ledit Preuost bien ioyeux quand gne. il fut aduerty des bourdes & charges qu'on luy imposoit, & cognoissoit bien aucuns des tesmoins. Et ne se sceut le lendemain leuer si matin, qu'il n'arriuast à sa porte vn Huissier d'armes, nommé Iesus, qui le vint adiourner à comparoir en personne pardeuant le Roy, & son Conseil, au Bois de Vincennes (où le Roy estoit, qui estoit retourné à conualescence) au Samedy matin ensuiuant, à l'heure de neuf heures. Et audit lieu, fut ordonné vne forte tour & prison pour le mettre. Et ledit Samedy fut renommée comme publique, qu'on luy deuoit coupper la teste, dont tout le peuple s'esbahissoir. A ladite heure & iour, ledit Preuost ne s'y trouua pas seul. Car il fut accompagné de trois à quatre cens des plus notables de la ville de Paris, & vint au Bois, non de rien esbahi. Si comparut deuant le Roy & son Conseil. Et proposa ledit Maistre Iean Andriguet, en alleguant les cas qu'on luy auoit baillez par escrit, & prenant conclusions criminelles. Et lors se leua ledit luuenal, qui estoit aduerty du cas par ladite telle quelle information, & se voulut defendre comme il en estoit bien aisé, & auoit vn beau langage, & si estoit Lonanges de plaisant homme, aimé, honoré, & prisé de toutes gens. Mais ledit Andriguet dit qu'il ne deuoit point estre ouy, & qu'on le deuoit enuoyer en prison. Et sur ce y eut plusieurs paroles. Et finalement le Roy en sa personne dit, qu'il vouloit que son Preuost des Marchands fust ouy. Lequel s'excusa bien & grandement des cas qu'on luy imposoit, & se defendit, en soy deschargeant bien & honorablement. Et outre dit, que contre vn Officier Royal, on ne deuoit Qu'on ne pas proceder par informations. Et aussi qu'il ne croyoit pas, quel-doit proceder par inque chose que dist Andriguet, qu'il y eust informations faites, veu formations que ce n'estoient que toutes choses controuuées. Et lors ledit An-contre va driguet, qui certifioit qu'il en apperroit bien, demanda aux Commissaires qui estoient derriere luy, qu'ils luy baillassent, qui chi BLIOTH doient les auoir, & demandoient l'vn à l'autre : Ne les auez-vous La pas? Pour abreger, ils ne sçauoient qu'elles estoient deuenuë. ELLE DE I. Iuuenal des Vrsins.

Prenost des ∫ateurs.

quand le Roy veid la maniere, luy-mesme dit: le vous dis par Sentence que mon Preuost est preud'homme, & que ceux qui ont fait proposer les choses sont mauuaises gens. Et dit audit Iuuenal: Allez-vous-en mon amy, To vous mes bons Bourgeois. Si s'en retournerent. Et quand les faux tesinstissé de la moins sceurent l'issue, ils furent moult esbahis, & parlerent l'vn à bouche mes- l'autre, en cognoissant leur faute, & estoient en bien grande perme du Roy, plexité, & sceurent que leur information estoit perduë. Et les Comlomnies de su missaires leur dirent, qu'il falloit qu'ils deposassent encores ainsi qu'ils auoient fait. Et ils respondirent qu'ils n'en feroient rien, & qui plus est, qu'ils sçauoient ledit Iuuenal estre preud'homme, & demeura la chose en ce poinct.

En ce temps y eut vn beau miracle à Nostre-Dame de Sainct Martin des Champs. Il y auoit vne creature pecheresse, qui estoit enceinte d'enfant, & elle mussoit la grossesse le mieux qu'elle pouuoit, tellement qu'on ne s'en apperceut oncques. Toute seule se deliura, & cuida couurir, & celer son cas aduenu, & elle-mesme \* Musser est mussa \* son enfant dans du siens. Vn chien sentit aucunement qu'il y auoit quelque chose, & gratta tellement au lieu qu'il descouurit lieu que ce l'enfant. Vne bien deuote femme le veid, qui passoit d'aduenture par là, & prit cét enfant, & le porta à Sainct Martin des Champs Miracle à S. deuant l'Autel Nostre-Dame, en faisant vne oraison telle qu'esle Mareindes la sçauoit. L'enfant ouurit les yeux, cria, & alaita, & fut baptisé,

& vesquit trois heures, puis aprés mourut.

de Milan femme du D.

d'Orleans,

Soupçonnée d'auoir en-

sorcellé le

Roy.

Valentine

C'estoit grande pitié de la maladie du Roy moult merueilleuse. fat du Roy comme dit cst, & ne cognoissoit personne quelconque. Luy-mesladie, où il ne me se descognoissoit, & disoit que ce n'estoit-il pas. On luy amese cognoist par noit la Reyne, & sembloit qu'il ne l'eust onques veuë, & n'en auoit memoire, ne cognoissance, ne d'hommes ou femmes quelconques. Excepté de la Duchesse d'Orleans. Car il la voyoit & regardoit tresvolontiers, & l'appelloit belle sœur. Et comme souuent il y a de mauuaises langues, on disoit & publicient aucuns qu'elle l'auoit ensorcelé, par le moyen de son pere le Duc de Milan, qui estoit Lombard, & qu'en son pays on vsoit de telles choses. Et fut malade depuis le mois de Iuin iusques en Ianuier: Et l'vne des plus dolentes & courroucées qui y fust c'estoit la Duchesse d'Orleans. Et n'est à croire ou presumer qu'elle l'eust voulu faire ou penser. Il vint à Paris vn meschant homme, lequel à propremeut parler estoit sorcier. Et se vanta que qui le voudroit laisser faire qu'il guariroit le Roy. Et qu'il auoit vn liure qui s'adressoit à Adam, de la consolation de ion fils Abel, qu'il pleura, & en fit le deuil cent ans. On fit parler à luy, & trouua-l'on que c'estoit vn trompeur. Et de luy fut faite punition telle qu'au cas appartenoit. L'on fit par tout processions, bien deuotes oraisons, & prieres pour la santé du Roy, car autre remede on ne trouuoit. Et diuerses fois les \* Physiciens du Roy furent assemblez, & autres Physiciens mandez de diuers pays. Mais

Medecins. pag. 91.

Digitized by Google

on n'y sçauoit trouuer ny la cause de la maladie, ny la forme comment on la pourroit guarir. Et luy cessa ladite frenaisse, & disoit- 1393. on que c'estoit par le moyen des prieres & oraisons qu'on auoit Relasche das faites, & qui de iour en iour le faisoient.

Le vingt-quatriesme iour d'Aoust, la Reyne eut vne fille, qui bué aux bonfut nommée Marie. Et sit la Reyne promesse & vœu, que si elle ses subiers.

viuoit, qu'elle seroit Religieuse.

Afin que les Anglois ne cuidassent pas qu'on ne voulust entendre à paix en toutes manieres licites & raisonnables, on enuoya Philippes Messire Philippes Vicomte de Melun deuers les Anglois, leur re-Vicomte de Melun Amquerir qu'ils voulussent continuer les journées entreprises sur le faict bassadeur de la paix. A laquelle parfaire le Roy, ses parens, & ceux de son en Angleter-Sang auoient tres-bonne volonté.

Le Roy alla en pelerinage à Sainct Denys en France, & aussi au Pelerinage du Roy à S. Mont Sainct Michel. Et auoit de belles & grandes deuotions en Denys et an Dieu, & s'en retourna esbatre à Sainct Germain en Laye. Et luy fai- Mont Sainct Michel.

foit-on toutes les plaisances qu'on pouuoit.

La guerre estoit toussours fort en Bretagne entre le Duc & Clisson, laquelle estoit bien desplaisante à plusieurs. Et y enuoya le Roy l'Euesque de Langres, Messire Herué Lere Cheualier, & Maistre Pierre Blanchet, lesquels vinrent en Bretagne, & parlerent à Clisson, en luy monstrant les inconueniens qui estoient aduenus, & aduenoient tous les iours à cause de ladite guerre. Lequel respondit qu'il estoit prest de faire le plaisir du Roy, & tres-gratieusement se porta. Puis allerent vers le Duc, mais il ne les voulut voir, ne ouyr, & sembloit qu'il fust fort indigné contre le Roy mesme. Et aprés ce que plusieurs de ses gens luy eurent remonstré, qu'au moins ne pouuoit-il que de les ouyr, il les fit venir en sa presence. Si luy exposerent bien humblement & doucement la charge qu'ils auoient de par le Roy. Ce qu'il prit en grande impatience. Toutesfois il respondit assez graticusement, mais on apperceuoit bien qu'il estoit fort indigné. Les Ambassadeurs s'en retournerent, & dirent la response qui leur auoit esté faite.

Le Roy estant à Sainct Germain en Laye & son Conseil, l'Vni-L'Vninersité uersité de Paris enuoya vne notable Ambassade par deuers luy, le de Paris s'enprier & requerir qu'on voulust entendre à l'Vnion de l'Eglise. Et l'Union de Ieur octroya leur Requeste, & voulut qu'on aduisast toutes les ma- l'Eglise. nieres, par lesquelles l'Union se pourroit faire, & il estoit prest d'y entendre. De laquelle chose les Ambassadeurs au nom de l'Uniuer-Inté rendirent graces & mercis au Roy, & aux Seigneurs qui estoient auec luy, & en firent leur rapport à l'Vniuersité. Laquelle sit vne bien notable Procession à Sain& Martin des Champs, en remerciant Dieu & le Roy de sa bonne response. Et pource que plusseurs craignoient & doutoient de dire publiquement leur imagination & opinion, il tut dit qu'on auroit vn coffre, auquel par vn pertuis on

mettroit l'imagination des opinans. Et furent ordonnez de chacune nation deputez qui verroient les cedules. Et fut trouué que la commune opinion de ceux qui mirent les cedules, estoit que la voye de cession ou de compromis, estoit la plus seure. Et sur ce vn bien notable Clerc, & grand Orateur, nommé Maistre Nicole de Clemangis, fit vne tres-belle Epistre, qui fut monstrée au Roy, & presentée de par l'Université. Lequel tres-benignement & doucement la receut.

\* Pag. 78.

Mocqueria des infideles

touchant le

Schisme de

l'Eglise.

Boniface \* l'Antipape de Rome escriuit aussi vne lettre au Roy, par laquelle il sembloit bien, qu'il auoit bonne volonté à l'Vnion

de l'Eglise.

Le Roy d'Hongrie escriuit au Roy de la victoire que les Sarrasins auoient euë alencontre de luy, & la forme & maniere de la bataille, en luy requerant aide & confort. A laquelle choie faire, le Roy estoit fort enclin, & si luy escriuit la mocquerie & derission que les Sarrasins faisoient & disoient de la diuision qui estoit entre les Chre-

stiens, touchant l'Eglise, & le Schisme \* d'icelle.

\* Pag. 11. \* Pag. 43. Ø 54.

Deceds du Roy d'Ar menie.

Le Roy \* d'Armenie, qui auoit esté assez longuement en France, Seigneur de belle & bonne vie, honneste, & Catholique, alla de vie à trespassement. Et fut mis en sepulture, vestu de vestemens tous blancs. Et à son enterrement furent les Princes & Seigneurs, & foison de peuple. Et estoit assez riche de meubles. Car quand il vint il apporta de grandes richesses, lesquelles il distribua en quatre parties. L'vne, à vn bastard qu'il auoit. La seconde aux pauures mendians. La tierce, à ses familiers & seruiteurs. Et la quarte aux Maistres gouverneurs de son hostel. Et estoit fort plaint pour sa belle vie, & honneste conuersation. Quand le Roy & son Conseil eurent ouy la response des Am-

bassadeurs, qu'on auoit enuoyez vers le Duc de Bretagne, on douta fort qu'il ne fust mal content de ce qu'on ne luy auoit enuoyé aucun du Sang du Roy. Et pource fut aduisé par le Conseil que le Duc de Bourgongne y iroit, lequel y alla, & le receut le Duc grandement, notablement, & ioyeusement. Et fut mandé Clisson par Paix entre le les Ducs tous seuls, lequel parla à eux en toute douceur & humili-Duc de Bre- té, & tellement qu'il y eut bonne paix & accord fait, dont tout Clisson, pag. le pays fut bien ioyeux. Et monstroit le Duc à Clisson tous signes d'amour. Et pource qu'on auoit parlé du mariage de la fille du Roy, & du fils du Duc, il s'en vint à Paris, & laissa en Bretagne Clisson

son Lieutenant & gouuerneur de tout le pays.

En ladite année Monseigneur de Berry fut à Sainct Denys en Reliques de S. Hilaire & France. Et auoit volonté & grand desir d'auoir vne partie du chef S. Benoist Sainct Hilaire, qui estoit en ladite Abbaye. Et de ce auoit plusieurs eschangees fois requis l'Abbé & les Religieux. Dont aprés plusieurs difficultez par le Duc necl' Abbéde luy fut accordé, & luy en baillerent partie. Pour laquelle enchasser il sit faire vn beau chef tout d'or, & le sit mettre dedans, & l'ap-S. Detrys.

Digitized by Google

porta à Poictiers, & le donna à l'Eglise de Saince Hilaire. Et en recompensation de ce, il donna à ladite Eglise de S. Denys vne partie du chef & du bras de Monseigneur S. Benoist.

Les Iuifs à Paris furent accusez d'auoir en despit de nostre Sau-Confirmation du petit ueur Iesus-Christ tué vn Chrostien, & quoy que ce fust ils l'auoient Pont à Pa villené & battu. Et en faisant information fut trouué qu'ils faisoient ris basty d'uplusieurs choses non bien honnestes, en despit des Chrestiens. Plu-sur les Inifre. sieurs y en eut de pris, & emprisonnez, & battus de verges par les Connersion carrefours, & condamnez en dix-huict mille escus, lesquels ils d'ancuns payerent, qui furent employez à faire le petit Pont à Paris. Et si Inife à la y en eut plusieurs qui se firent Chrestiens, & furent baptisez. Chrestienne.

Le Roy qui n'auoit pas mis en oubly la requeste que luy auoit fair le Roy de Hongrie, de luy enuoyer aide & secours, luy enuoya le Comte d'Eu Connestable \* de France, bien grandement accom- \* Pagus 39. pagné. Et quand le Prince des Turcs sceut que les François ve 694. noient pour luy faire guerre, il se retrahit; & laissa les entreprises qu'il auoit faites contre ledit Roy d'Hongrie. Le Comte d'Eu defplaisant qu'il n'auoit fait quelque exploict de guerre sur les Sarra-Le Royaume sins, sceut par le rapport de gens de bien, que le Roy de Boheme assuier par sentoit mas en plusieurs articles de la foy, & ne valoit gueres mieux la François. que Sarrasin, & pource se bouta audit Royaume. Et mit le Roy & tout gui secourent le Roy d'Honle pays en sa subjection, & s'en retourna à grand honneur & louange. grie comtre les

Il y auoit en l'Uniuersité de Paris vn bien notable Clerc nommé Turcs. Maistre Iean de Varennes, lequel estoit tres-bien beneficié en plusieurs & diuers lieux. Lequel delaissa tous ses Benefices, excepté sa Prebende de Rheims, deliberé de soy retraire. Et s'en vint au pays, & esseut son lieu & sa demeure assez prés de la Cité de Rheims à Ville-dommange , en vne Chappelle fondée de Sain& Dié , assise au dessus dudit village.

### C C C. LXXXXIV. Μ.

An mille trois cens quatre-vingt & quatorze, y eut plusieurs allées & venuës, pour le fai& de trouuer moyen depaix entre les Roys de France & d'Angleterre. Et de ce faire auoient grand desir d'vn costé & d'autre d'y entendre. Et mesmement le Roy d'Angleterre desiroit d'auoir alliance sur toutes choses par mariage, combien que la plus aisnée des filles du Roy n'auoit que sept ans. Et fut aduisé qu'il estoit expedient que derechef fussent enuoyez notables Ambassades pour traiter de la matiere. Et de ce turent contens les deux Roys. Et enuoya le Roy à Boulongne nos Seigneurs les Ducs de Berry & Bourgongne auec notables gens de Conseil, & autres. Et aussi de la partie des Anglois furent enuoyez plusieurs notables Princes, & grands Seigneurs. Et furent

entre eux ordonnées & conclues certaines trefues en esperance de paix, durant quatre ans. Et disoit-on que entre les Princes y ausit Trefue pour conclusions tendans à finale conclusion de paix. Et pource que sous quaire aus uent les Anglois vsent de paroles \* deceptiues, fut aduisé qu'on resois & An- nisiteroit les bonnes villes, & qu'on les fortificroit. Et en outre fut defendu qu'on ne iouast à quelque ieu que ce fust, sinon à l'arc, ou à l'arbalestre. Et en peu de temps les Archers de France furent tellement duits à l'arc, qu'ils surmontoient à bien tirer les Anglois, & se mettoient tous communement à l'exercice de l'arc & de l'arba-Establisse- lestre. Et en essect si ensemble se fussent mis, ils eussent esté plus ment des Ar- puissans que les Princes & Nobles. Et pource fut enioint par le balestriers en Roy, qu'on cessast, & que seulement y eust certain nombre en vne chaque ville, ville & pays, d'Archers & d'Arbalestriers. Et en aprés commença par emula-tion sur les le peuple à iouer à autres ieux & esbatemens, comme ils faisoient auparauant.

Legat en France.

Anglois.

Le Cardinal En ce temps vint à Paris comme Legat le Cardinal de la Lune,

commis pour le faict de l'Vnion de l'Eglise.

Et enuiron le Caresme, lesdits faux tesmoins, qui auoient depolé contre Mailtre Iean Iuuenal des Vrlins, Garde de par le Roy de la Preuosté des Marchands, eurent contrition & repentance de leur peché. Et vinrent vn iour à leur Curé, en luy exposant la faute qu'ils auoient faite, le plus secrettement & doucement qu'ils peurent tous enlemble, & en vne melme maniere, & estoient bien trente ou enuiron. Quand le Curé les eut ouys, il leur dit qu'il ne les ozeroit absoudre, & qu'ils allassent au Penitencier de l'Euesque de Paris, & y allerent; & les enuoya à l'Eucsque, & y furent, & les ouyt. Et leur dit que le cas de soy estoit si grand & si mauuais, qu'il craignoit bien de les absoudre. Et pource qu'ils allassent au Cardinal de la Lune, qui estoit à Paris, & Legat de nostre Sain& Pere, lesquels y furent, & faisoient toutes ces choses le plus secrettement qu'ils pouuoient. Lequel Cardinal les ouyt, & les absolut, & leur donna en penitence que le Vendredy Sain& au matin , ils fussent à l'huis dudit Preuost tous nuds, en luy confessant leur cas & mau-Penitencepu-blique impo-uaistié, & le priant qu'il leur voulust pardonner. Et ils respondiséeparle Le rent que si ledit Iuuenal les voyoit il les cognoistroit bien. Et gai le ionr du pource ledit Cardinal fut content qu'ils eussent chacun vn drap affeublé, & fussent nuds dessous. Lesquels ledit matin vinrent à tesmoins, qui l'huis dudit Iuuenal, lequel s'estoit leué bien matin, pour aller gaausient meschamment gner les pardons, qui trouua à son huis les dessus dits ainsi affeudeposé contre blez, dont il fut bien esbahy. Si leur demanda ce qu'ils vouloient, ledir I. Iuue-nal, p. 70.6. Desquels l'vn dit leur faute & peché. Et tous d'vne voix en pleurant luy requirent pardon: Et adonc ledit Iuuenal & ses seruiteurs commencerent à pleurer. Aussi n'y pensoit-il plus, & leur demanda qui ils estoient qui luy demandoient pardon. Lesquels dirent que par leur penitence ils ne se deuoient point nommer. Mais

parce qu'il auoit veu l'Information, dont dessus est faite mention, il les nomma chacun par leur nom, tellement qu'il n'en oublia nul, 1394. & leur dit: Vous estes tel, & tel, puis bien doucement leur pardonna. Dont ils le remercierent humblement, en baisant la terre, & pleurant effondément\*. Et puis par le moyen d'aucuns des dessus \* Ceste dire dits à qui il parla, il sceut toute la mauuaistié, & d'où elle estoit ve- ment melarnuë,& pourquoy.

Et entre ledit Cardinal, & ceux de l'Université, pour le faict de l'Vnion de l'Eglise, il y eut plusieurs diuersitez merueilleuses, & propositions bien & trop rigoureuses. Et baillerent ceux de l'Vni-Differeds enuersité vne proposition, que le Cardinal veid & leut, & eurent aussi et l'Uninerde luy response bien rigoureuse. Et en outre, de l'auctorité Apo-sité de le Les stroique leur defendit, qu'ils n'vsassent plus de telles manieres de re cesser le langages, dont ils ne furent pas bien contens, & de tout leur pou-Schisme. uoir poursuiuoient ladite Vnion. Et escriuit le Pape au Roy, qu'il luy voulust enuoyer Maistre Pierre d'Ailly, & Maistre Gilles des Deux cele-Champs, qui estoient deux solemnels Docteurs en Theologie. Les-bra Docteurs quels quand on leur en parla, dirent pleinement qu'ils n'y iroient fusent d'aller point. Car ils se doutoient de leurs personnes. Quand le Pape veid trouver le que ceux de l'Université estoient si aigres, il s'aduisa qu'il falloit ment VII. qu'il le ioignist auec les Seigneurs, & ceux qui estoient prés du Roy. qui la man-Et enuoya messages bien garnis d'or & d'argent, & de choses plai-doit, crainte santes, & specialement sit faire vn plaisir au Duc de Berry, telle-ment que luy & le Cardinal se ioignirent ensemble, & menacerent attire par fort aucuns de l'Université. Lesquels s'en allerent au Duc de Bour-present à son gongne, & luy supplierent qu'il fit tant enuers le Roy qu'ils fussent de Berrycomouys. Lequel le fit, & tellement qu'ils furent ouys, & firent vne ere l'Univer-Epistre, laquelle le Roy voulut estre mise en François, ce qui sur sur est supportée par fait. Puis tout veu & consideré, leur fut defendu que d'icelle, ny du le Duc de contenu ils ne parlassent, ne vsassent point. Dont ils furent tres-Bourgongne. mal contens, & delibererent que toussours poursuiuroient le contenu en ladite Epistre. Et pource qu'on les vouloit empescher, intimerent cellations, & le sentoient bien auoir aucun port d'aucuns eltans prés du Roy. Et en l'intimation desdites cessations estoit present ledit Cardinal: mais le Duc de Berry estoit absent.

Et cependant les Cardinaux estans en Auignon, desirans l'Union de l'Eglile, considerans comme il leur sembloit, que le Pape treslagement y entendoit, s'assemblerent en intention d'y remedier. Et de ce fut le Pape tant mal content que merueilles. Et s'en retourna Le Pape Cleledit Cardinal de la Lune vers le Pape, lequel le seiziesme iour de ment VII. Septembre cheut malade d'apoplexie, dont il mourut comme sou-riche or puisdainement. Riche & puissant estoit, tant en meubles que autre-sant, meurt ment, & est chose comme incroyable de la cheuance qu'il auoit. d'apoplexie, Et lors les Cardinaux, après qu'il eust esté mis en sepulture honora-pages 11, 12.

blement, ainsi qu'il appartenoit bien, delibererent de eux mettre en & 81. I. Iuuenal des Vrsins.

pour l'Esle-

de Turene nenen dudit Pape fait Cardinaux.

nom de Benoist XII. Pées. on XIII. selon ancuns.

Conclaue. Laquelle chose le Roy cuida plusieurs fois empescher par messagers, & autrement, esperant d'y mettre Vnion. Dont ils Le Roy vent firent difficulté, disans qu'il leur falloit vn Chef, & aussi que Mesqueles Car- fire Raymond de Turaine, qui se disoit neueu du feu Pape, leur dinaux ne menoit guerre tres-grande, & auoit pris par la vaillance de son s'assemblent en Conclane corps, plusieurs places ausquelles il auoit mis garnisons, parquoy il tenoit les Cardinaux en Auignon en grande subietion. Dont les roune un Pa. Cardinaux escriuirent au Roy, dequoy il fut bien desplaisant contre ledit Raymond, & luy escriuit qu'il se deportait. Lequel craignant le Roy, le fit par aucun temps, & s'abstint de faire guerre. Et eux considerans & voyans qu'il leur falloit vn Chef, esseurent le Cardinal de la \* Lune, lequel fut nommé Benedict. Et assez tost aprés recommença ledit Messire Raymond à faire guerre, & estoit sa querelle, qu'il demandoit les biens meubles & succession du Pape Cle-\*LeditPier- ment son oncle. Et disoit-on, qu'il faisoit guerre au Pape sans Rone Espagnol me, & au Roy sans Couronne, c'est à sçauoir au Roy de Sicile, & eree som le au Prince d'Orenge sans terre, car toutes ses terres estoient occu-

> Le Roy auoit deuotion d'aller à Sainct Denys, & y alla, & fit ses offrandes. Car continuellement estoit comme en oraisons & prieres, croyant par l'intercession de Monseigneur Sain& Denys, euiter l'inconuenient de maladie qui luy estoit aduenuë, doutant d'y recheoir.

Roy de son Eslettion.

Et aprés l'eslection dudit Cardinal de la Lune, il enuoya deuers le Roy auant sa consecration, en luy signifiant son essection, laquelle par l'impression & importunité des Cardinaux il auoit acce-Pape s'excu- pté. Et faisoit sçauoir au Roy, que par utes voyes qu'on aduiseroit, il estoit prest d'entendre à l'Union de l'Eglise. Dont le Roy & aussi ceux de l'Université furent bien ioyeux. Et delibererent ceux de l'Université d'enuoyer vers le Pape. Et de faict, ils enuoyerent vne bien notable Ambassade, & escriuirent lettres exhortatoires à entendre à Vnion. Et vinrent en Auignon, & presenterent les lettres au Pape, lequel vouloit aller disner. Et quand il eut veu les lettres, par lesquelles on l'exhortoit si doucement. Il respondit en despoüillant sa chappe, qu'il estoit aussi prest de ceder, comme il auoit esté prest de despouiller sa chappe, laquelle de faict il despoüilla. Et depuis demanderent audience en public, & l'eurent, & les ouyt le Pape à leur plaisir, & leur dit qu'il estoit content de leur octroyer roolle pour auoir des Benefices. Et que pour ouurir la forme & maniere de venir à la voye de cession, il faudroit auoir aucunes collocutions secrettes. Et sen retournerent lesdits Ambassadeurs tres-ioyeux. Et la response ouve à Paris, le Roy y enuoya Ion Aumosnier, nommé Maistre Pierre d'Ailly, qui estoir vn bien notable Docteur en Theologie. Lequel presenta les lettres du Roy, & eut audience. Et luy fit le Pape pareille response, comme à ceux de l'Uniuersité. Et aprés s'en retourna à Paris, & rapporta au Roy la bonne volonté que le Pape auoit pour l'Union de l'E- 1394. glise. Mais plusieurs doutoient que ce ne fust que toute siction, &

qu'il disoit d'vn, & pensoit d'autre.

Le Roy par la deliberation de son Conseil, & de ceux de l'Vniuersité, voulut & ordonna que les Archeuesques, Euesques, Abbez, Religieux, & autres personnes Ecclesiastiques fussent assemblez, & leur manda qu'ils fussent à Paris à certain iour, pour auoir leur aduis de proceder en la matiere. Et combien que tous n'y vinrent pas (car aucuns auoient iustes excusations) toutestois la plus grande partie y vint. Et si y auoit plusieurs grands & notables Clercs, tant de l'Uniuersité de Paris, que d'autres Uniuersitez, & lieux de ce Royaume. Et estoit belle chose & notable, de voir l'Assemblée. Et pour demander les opinions, & en faire les relations au Roy, & à son Conseil, fut ordonné Messire Simon de Cramault, Patriarche d'Alexandrie & Euesque de Carcassonne, qui estoit vn des principaux du Conseil du Roy, & notable Clerc. Les Prelats, & Notable Af autres personnes Ecclesiastiques, furent tous assemblez au Palais à Clergé, pour Paris. Et là estoit present ledit Maistre Pierre d'Ailly Aumosnier adniser à apdu Roy, Docteur en Theologie, & les Ambassadeurs de l'Uniuer-Schisme, sité, qui auoient esté en Auignon vers le Pape Benedict. Lesquels 1992 111.81. firent leur relation des responses que leur auoit fait le Pape Benedict, disant qu'il estoit prest & appareillé d'entendre à l'Union de l'Eglise en toutes manieres, iusques à ceder son droict, si mestier estoit. Et ce fait, le Patriarche leur exposa, comme le Roy les auoit mandez, pour auoir leur aduis & conseil des manieres de proceder, & de trouuer la voye d'y paruenir. Lors lesdits Prelats, en gardant les louables coustumes anciennes, firent une procession par la grande falle du Palais, & par la cour, pour venir à la faincte Chappelle, où fut dite vne Messe du Sainct Esprit par vn Prelat, pour inuoquer l'aide de Dieu, à ce qu'il les voulust inspirer, à bien deliberer, puis s'en retournerent en ladite salle. Et les fit le Patriarche iurer, qu'ils diroient leur vraye opinion, sans aucune fiction, ny partialité, & demanda à chacun son opinion, dont y en eut plusieurs belles & hautes. Et finalement tous furent d'opinion, que la voye de cession estoit la plus expediente, imò necessaire à trouver Vnion, & meilleure que la voye de compromis, dont aucuns auoient touché. Laquelle deliberation fut rapportée au Roy, aux Seigneurs du Sang, & du grand Conseil, lesquels en furent tres-contens: Et fut conclu que ladite voye diligemment se pratiqueroit. Et y eut gens ordonnez à faire les instructions. Et donna le Roy congé aux Prelats de cux en retourner, & leur fut chargé expressément de faire proNaissance de Charles cessions & orzisons pour l'Eglise, & aussi pour la fanté du Roy.

d'Orleans En ladite année, la Duchesse d'Orleans eut vn fils, nommé Charpere du Roy Louys XII.

lø, & à le baptiler y eut grande solemnité.

I. Iuuenal des Vrsins.

Inondations aquarum, nes popu-

gliso.

Et le douziesme iour de Ianuier ensuiuant la Reyne eut vne fil-1394. le nommée Michelle. Et voulut le Roy que la Porte de Paris, par la-Le nom de la quelle on va aux Chartreux, à Vanues, & plusieurs autres villages, fer à Paris, qu'on appelloit la Porte d'enfer, eust nom la Porte Sainct Michel, & la

changé en ce- fit faire plus grande & ample, qu'elle n'estoit.

lny de S. Mi
Depuis le mois de Decembre in sques au pre

Depuis le mois de Decembre iusques au premier iour de Mars; les riuieres tant grandes que petites furent si grandes, terribles, & merueilleuses qu'on veid oncques, & firent plusieurs grands domd'eaues, in- mages. Et estoit pitié de voir les maisons, hommes, femmes, & undationes enfans, qui par rauines venoient à val les eauës. Et fut ce comme inundatio- tout generalement en ce Royaume. Qui estoit chose bien piteuse, & merueilleule.

#### C C C. LXXXXV. M.

'An mille trois cens quatre-vingt & quinze, le Roy, comme Tres-Chrestien , & Catholique , & bras dextre de l'Eglise , de tout son pouuoir voulut & delibera d'entendre à mettre Vnion en l'Eglise. Et combien que les Anglois eussent fait vne Epistre par l'vne de leurs Vniuersitez, adressante au Roy Richard, disserente de celle de l'Uniuersité de Paris, leur semblant la voye de cession n'eitre la plus conuenable, & plusieurs grandes raisons sur ce alleguoient, responsables à ceux de France, maintenans que la voye de compromis, ou de faire Concile general, où toutes les deux parties fussent presentes, ou deuëment appellées, estoit la plus conuenable. Toutestois le Roy delibera d'auoir Vnion par voye de cession, selon la deliberation qui auoit esté faite en son Palais. Et enuoya vers Benede la part du dict vne bien notable Ambassade, c'est à sçauoir les Ducs de Berry, Roy à Aui- & de Bourgongne, & son frere le Duc d'Orleans, accompagnez de gnon, pour la l'Euesque de Senlis, de Maistre Oudart de Moulins, du Vicomte de Melun, & de Messire Gilles des Champs, & autres, qui arriuerent à Auignon le quatriesme iour de May, enuiron quatre heures après midy, & allerent tout droit vers le Pape, & luy presenterent les Lettres du Roy escrites & signées de sa main. Et pareillement l'Euclque d'Arras en presenta vne au College des Cardinaux. Et les receut le Pape bien grandement & honorablement, & luy baiserent le pied, la main, & la bouche. Et aprés prit la parole le Duc de Berry, en disant les causes pourquoy le Roy les auoit enuoyez. Et le Pape respondit qu'ils estoient las & trauaillez, & qu'ils s'en allaslent reposer, & que le lendemain vinssent disner auec luy, & il leur diroit quand ils auroient audience. Ceux aussi de l'Université de Paris auoient pour la matiere melme enuoyé vne notable Ambassade, & Lettres, lesquelles furent presentées au Pape & aux Cardinaux par Maistre Iean Luquet, qui furent receus en la maniere des-

Digitized by Google

sus dite, & leur fut dit comme ausdits Seigneurs. Et les sit-on retraire en la chambre de parement, & prirent vin, & espices, & s'en allerent à Ville-neufue, où ils estoient logez. Et là fut le Conseil assemblé, pour sçauoir s'ils auroient audience, & austi si Maistre Gilles des Champs proposeroit, qui en estoit chargé. Lequel recita ce qu'il auoit intention de dire. Et luy fut ordonné ce qu'il diroit, & aussi ce qu'il tiendroit.

Et le lendemain retournerent au Palais, disnerent auec le Pape, Ambassa-& furent grandement & honorablement seruis, & de diuers mets. deurs du Roy Et aprés disner leur sut dit par le Pape qu'ils vinssent le lende-le Pape. main, & qu'ils auroient audience. Lesquels vinrent, & furent ouys en la presence du Pape, & de vingt Cardinaux, où proposa Mai-Gilles des Champs fat.

Rre Gilles des Champs, & prit son theme: \* Illuminare his, qui in tene-menx Dobris & in umbra mortis sedent, ad dirigendos pedes nostros in viani pacis. Le- tienrale Paquel il deduisit bien notablement, en monstrant le bien de paix, dit Pape Been recommandant le Roy, & les Seigneurs, & le Royaume, & aussi noist X11. la bonne volonté du Pape, de tendre à fin d'Union. Et demande-d'entendre à rent audience à part & particuliere, & à leur donner iour. Le Pape l'Eglise. fit response incontinent, & prit son theme: \* Subditi estote omni creatura \* Luc. 1. propter Deum, siue Regi tanquam præcellenti, siue Ducibus, tanquam ab eo miss. Et tres-benignement & gratieusement le deduisit, & pour

conclusion dit, qu'il entendoit à trouuer Vnion en l'Eglise en tou-

tes manieres deuës & raisonnables, qui luy seroient conseillées.

Et au lendemain assigna iour à auoir audience particuliere, & y vinrent, & proposa l'Euesque de Senlis, & prit son theme: Spiritus sanctus docebit vos omnem veritatem. La divisson de son discours, & la fondation de son theme estans faites, il requit au Pape qu'il baillast la cedule, & toutes les escritures qui auoient esté faites tant en son Eslection, que en son entrée du Conclaue, & que expressément ils auoient charge de ce requerir, & qu'il auoit escrit au Roy qu'ainsi le feroit. Le Pape respondit, que sur ceste matiere il parleroit aux Seigneurs à part. Lesquels respondirent que s'il y parloit, si ne feroient-ils aucune response iusques à ce qu'ils eussent eu & veu autant de ladite cedule. Et lors il l'enuoya querir par le Cardinal de Pampelune, qui l'auoit en garde, & fut leuë, & en fit Maifire Gontier Coul, Notaire & Secretaire du Roy, autant. Laquelle Il enuoya au Roy, & leur sembloit qu'elle seruiroit tres-bien à l'intention pour laquelle ils estoient venus. Car expressément à l'entrée du Conclaue les Cardinaux iurerent, & promirent d'entendre à la voye d'Union, & que si l'vn d'eux estoit esseu il y entendroit vsque ad cessionem inclusiue. Et estoit signée de toutes les mains promesse considerable des Cardinaux. Toutesfois le Pape requit & supplia qu'elle fust te-des Cardinuë secrette. Et le vingt-huictiesme iour de May, le Pape en bref naux pour dit, que luy & ses Cardinaux auoient aduisé, que luy & l'Antipape, nion de l'E-& les Cardinaux d'vn costé & d'autre fussent assemblez en quelque s<sup>uje</sup>.

O iij

lieu, prés du Royaume de France, & soubs la protection du Roy; & qu'il falloit qu'ils fussent ouys, & qu'il n'y auoit autre voye plus seure. Car il falloit auoir le consentement des deux parries.

> Le Mardy premier iour de luin, les Ducs & Ambassadeurs retournerent vers le Pape, & les Cardinaux. Et pour respondre à la voye que le Pape auoit ouuert, propola Maistre Gilles des Champs, & prit son theme: Viam veritatis elegi, & indicia tha non sum oblitus. Lequel il deduisst, & declara les voyes qui auoient esté ouuertes au Conseil de l'Eglise à Paris. Dont la premiere estoit d'auoir Concile general. La leconde, de s'assembler en un lieu soubs la protection du Roy. Et en ce estoit comprise la voye de compromis. La tierce estoit, la voye de franche cession, & volontaire renonciation des deux parties à leur droich. Et qu'en ceste maniere s'estoient tous arrestez, le Roy & le Conseil. Le Pape persista en son imagination, & vsa de gratieuses paroles, en declarant plusieurs choses, & demanda qu'on luy baillast ladite voye, soustenuë & roborée de toutes les raisons, & la maniere de la pratiquer. Et luy fut respondu qu'il pouvoit assez entendre ce qui luy auoit esté dit, sans rien bailler par escrit. Et lors vsa d'aucunes paroles, monstrant qu'il estoit aucunement desplaisant, disant que nul ne le pouvoit en rien contraindre sinon Dieu, dont il estoit Vieaire. Et à tant s'en allerent les Seigneurs disner. Et de par le Roy priuement fit-on prier aux Cardinaux, qu'il leur pleust de venir deuers eux à Ville-neufue, lesquels y allerent tres-volontiers. Et leur requit Monseigneur de Berry, qu'en leurs priuez noms ils voulussent dire & declarer leurs imaginations. Lesquels tous en effet furent d'opinion, qu'il n'y auoit voye sinon de faire bouter l'Antipape dehors, ou la voye aduisée par le Pape, de conuention. Et s'en retournerent les Cardinaux à leurs maisons. Et enuoya le Pape aux Seigneurs vn Euelque, leur prier qu'à chacun d'eux parlast à part. Dont ils voulurent auoir l'opinion de leur Conseil, qui fut disserent. Car aucuns disoient qu'ils deuoient parler, les autres non.

Et le Mercredy, veille de la Feste-Dieu, allerent vers le Pape, & disnerent auec luy, & tous les principaux de l'Ambassade, & y demeurerent iusques au Vendredy matin, & furent à Vespres. Aprés lesquelles les Ducs de Berry & d'Orleans allerent souper, & Bourgongne demeura auec le Pape, & parla à luy à son aise. Car tous deux ieusnoient. Le Ieudy il parla à part à Monseigneur de Berry 🕻 & le Vendredy matin à Orleans, lequel se confessa à luy, & de sa main receut le Sain & Sacrement de l'Autel. Si s'en retournerent à Ville-neufue, & au Conseil reciterent ce que le Pape leur auoit dit, par la Pape. qui estoit tout vn, qui estoit qu'il se plaignoit fort de ce qu'on vou-, loit ouurir la voye de cession, & dit aucunes paroles bien poignantes. A quoy le Duc de Bourgongne luy auoit bien respondu, en soustenant l'opinion du Roy.

Lonys Duc d'Orleans confesé &

Si luy fut requis par les Seigneurs qu'il voulust bailler conclusion finale de sa volonté en public. Et y eut vn Iacobin nommé Frere Iean Hatonis, qui mit aucunes conclusions erronées, parquoy fut requis qu'il fut arresté, & saiss de son corps. Et finalement le Pape le vingt-cinquiesme iour du mois de Iuin fit venir les Seigneurs, & disnerent auec luy. Et aprés disner leur bailla certaine Bulle declaratiue de son intention. Et lesdits Seigneurs respondirent qu'ils la feroient voir & visiter, & se partirent, & allerent à Ville-neufue. Et les conduisoient les Cardinaux d'Albanie, & de Pampelune. Entre lesquels Cardinaux y eut de grosses paroles sur le faict du contenu en ladite Bulle. En imposant l'vn à l'autre que ce auoit-il fait faire, & qu'il vouloit gouuerner, & tant qu'ils procederent iusques à dementir l'yn l'autre bien hautement. Et dit Albanie à Pampelune qu'il auoit menty par la gueule, & y eut entre eux plusieurs meschantes paroles, dont se rioient les Seigneurs. Et la nuict fut le feu quement par bouté en deux arches du pont, qui estoit de bois, tellement qu'il un Cardinal falloit passer à bateaux. Et de ce ceux de la ville d'Aujonon. falloit passer à bateaux. Et de ce, ceux de la ville d'Auignon, & plusieurs Cardinaux furent fort troublez. Et disoient aucuns que ce auoit fait faire le Pape à cautelle. Mais il s'en excusa grandement, en affermant qu'il n'en sçauoit rien, & en estoit desplaisant, & tres-diligemment le fit refaire. Et qui voudroit mettre toutes les allées, venues, propositions, & allegations d'vn costé & d'autre, la chose seroit longue. Et doit suffire de monstrer la bonne & vraye affection qu'auoit le Roy & nos Seigneurs de son Sang à l'Vnion de l'Eglise.

Les Iacobins d'Auignon, quand ils sceurent les conclusions de Hatonis, ils vinrent vers lesdits Seigneurs, & Ambassadeurs de l'Vniuersité, declarer que lesdites conclusions n'auoient oncques esté faites de leur sceu ou consentement, & qu'en rien ils n'y adhe-

Plusieurs assemblées & consultations furent faites, tant aux Cordeliers d'Auignon, comme à Ville-neufue, & autrement. Et fut conclu que lesdits Seigneurs, & autres Ambassadeurs du Roy, & de l'Université, se tiendroient fermes à la voye de cession, & non à la volonté du Pape. Et en ce s'adioignirent tous les Cardinaux, excepté deux, ou vn nommé Pampelune. Et en rien n'approuuerent la Bulle que le Pape auoit baillée. Et firent mettre par escrit leurs volontez, & offrirent de les signer. Et enuoyerent lesdits Seigneurs & Ambassadeurs vers le Pape, luy requerir Audience publique, & par deux tois: mais à chacune fois pleinement les refusa, & ne leur voutoit octroyer. Qui plus est, il defendit aux Cardinaux qu'ils ne fignafient leurs opinions. Et lors lesdits Ambassadeurs du Roy requirent aufdits Cardinaux, qu'ils voulussent dire leurs opinions publiquement. Laquelle chose ils sirent tres volontiers, en recitant la conclusion faite au Conclaue, & les sermens & \* promesses, & en \*p.106.109.

effect le contenu de la Cedule, à laquelle ils se tenoient. Et par ce 1395. adhererent à la voye concluë par le Roy & l'Eglise de France. Et eussent bien voulu qu'on leur eust declaré la forme & maniere de pratiquer ladite voye. Par lesdits Seigneurs leur fur respondu qu'ils

l'Eglise S.

ne s'en doutassent, & qu'ils le pratiqueroient tres-bien. Et remercierent grandement Messeigneurs les Ducs, de ce qu'ils auoient pris la peine & trauail d'auoir passé le Rhosne à bateaux, veuë la roide eauë, & le fort vent qu'il faisoit. L'Uniuersité de Paris auoit enuoyé vne Epistre, laquelle sur leuë en la presence des Seigneurs. lesquels conclurent qu'elle ne seroit point presentée. Et ce iour mesme au matin, qui estoit le vingt-sixiesme iour de Iuin, fut mise la premiere pierre en l'Eglise de nouveau edifiée, de Sain& Pier-Pierre Ce- re Celestin, où estoit enterré Sainct Pierre de Luxembourg. Et y auoit foison de gens, & y eut vn beau Sermon fait par Maistre Gilles des Champs, lequel recommanda fort la vie dudit Cardinal. Et Omison sur fit-on deux cedules, l'vne de l'intention du Pape, l'autre de celle du louange de S. Roy. Et esseua-on le cercueil où estoit le corps, & dessus mit-on Pierre de les deux cedules, en priant audit Cardinal, qui auoit eu tant grand bourg Car. desir & affection à l'Eglise, qu'il voulust sicher au cœur des gens, dinal, p. 61. laquelle voye estoit la meilleure. Et se tenoit toussours fort le Pape en son imagination, & aussi faisoient lesdits Seigneurs & Ambassadeurs, & les Cardinaux auec eux, excepté le Cardinal de Pampelune. Et après plusieurs allées & venuës vers le Pape, de Ville-neufue aux Cordeliers, & Augustins d'Auignon, nos Seigneurs desirans auoir vne issuë & conclusion, & aussi les Cardinaux requirent au Pape d'auoir audience publique. Et de ce faire delaya longuement.

Et finalement le Ieudy huictiesme iour de Iuillet, nosdits Scigneurs & aush les Cardinaux vinrent au Palais du Pape, en la chambre de parement, & là firent supplier au Pape qu'ils parlassent à luy. Et apres aucunes excusations, il issit hors de sa chambre, & vint en ladite chambre de parement. Et les Seigneurs s'agenoüillerent, & par la bouche de Monseigneur de Berry, le prierent qu'il voulust ouyr lesdits Cardinaux publiquement en paroles tres douces & humbles. Et allegua plusieurs raisons, en monstrant qu'il estoit plus raisonnable de les ofiyr à part. Et à la fin tresenuis & malgré luy se condescendir, & sit le Cardinal de Florence pour tous les autres, (excepté le Cardinal de Pampelune) la proposition, & bien grandement recita tout le demené de la matiere, & toutes les voyes qui auoient esté ouuertes de venir à Vnion, & que tous estoient condescendans à la voye esseuë par le Roy & l'Eglise de France, c'est à susdie Pape, sçauoir de cession. Et luy firent aucunes requestes raisonnables, mais pour se desdi- en effect il les refusa, & disoit qu'on les luy baillast par escrit, & auoit promis estoient paroles toutes frustratoires euidemment. Et pource lesdits en faueur de Seigneurs requirent Audience publique, & estoient desplaisans de l'Eglise. ce qu'il ne vouloit hailler la Cedule, & qu'il ne vouloit pas renoul

quer le commandement qu'il auoit fait aux Cardinaux, de non signer & seeller leurs opinions. Laquelle Audience le Pape leur refusa. Dont lesdits Scigneurs furent moult courroucez, & prirent congé du Pape, en dilant qu'ils rapporteroient au Roy ce qui auoit esté fait & dit. Aprés laquelle choie, le Pape les pria bien affectueusement qu'ils disnassent le lendemain auec luy. Et mondit Seigneur de Berry respondit qu'ils auoient assez mangé & parlé à luy tout à Les Ducs se son aise. Et que s'il n'auoit volonté de condescendre à la voye que separent le Roy luy conseilloit, qu'ils ne reniendroient plus. Et à tant se du Pape, de departirent, & allerent à Ville-neufue à leur logis. Et de là tirerent refusent de à Paris deuers le Roy.

Le iour de Sain & Barthelemy, les dits Seigneurs & Ambassadeurs arriuerent à Paris deuers le Roy, & en briefues paroles reciterent au Roy & à son Conseil ce qui auoir esté fait. Et supplierent au Roy, qu'il luy pleust de poursuiure ce qu'il auoit commencé pour l'Vnion de l'Eglise, & que ce luy seroit grand honneur que la chose se conduise tellement qu'elle peust paruenir à son intention. Et fut lors conclu**p**ar le Roy & fon Confeil, que le Roy enuoyeroit vers les autres Roys & Princes Chrestiens pour ceste matiere. Et de Le Roy depufaict, furent ordonnez d'aller és Allemagnes l'Abbé de Sainct Gil- ie en Alle les de Noyon, & Maistre Gilles des Champs notable Docteur en magne & Theologie; lesquels y allerent, & firent grandement & notablepour les inciment leur deuoir, mais tres-petit fruict en rapporterent. Et en An-ser à presser gleterre furent enuoyez Messire Simon de Cramault Patriarche d'A: l'Vnion de lexandrie, &l'Archeuesque de Vienne, & autres, lesquels y furent receus grandement & honorablement. Et aprés la proposition faite, & la caule declarée pourquoy ils estoient venus, eurent du Roy d'Angleterre response gratieuse, disant que la voye que le Roy de France auoit esleu estoit bonne & louable, à laquelle il s'adioignoit. Et donna de ses biens ausdits Ambassadeurs, puis s'en reuinrent à Paris deuers le Roy, & firent leur relation bien notablement. Et quand le Pape Benedict sceut les diligences que le Roy faisoit, il Decime acfut bien esbahi. Et pour le aucunement cuider desmouuoir, & aussi cordée au les Seigneurs qui auoient esté deuers luy, de son mouuement, & Roy par le sans ce qu'il en fust requis, octroya au Roy vn Dixiesme. Dont les en estre regens d'Eglise n'estoient pas bien contens. Et aussi pourtant ne fut qui & saint pas la poursuite delaissée.

En ce temps, comme dit est, s'entretenoient tousiours les Trai-pour l'intetez des Roys de France & d'Angleterre. Et entre les Seigneurs y auoit eu certain accord, que le Roy d'Angleterre deuoit auoir en mariage Madame Isabeau fille du Roy, laquelle n'auoit d'aage que lept ans, & il en aueit trente, & qu'il y auroit trefues de trentehuict ans, esquelles il y cut plusieurs & diuerses clauses concernans le bien public des deux Royaumes. Et pour parfaire ledit Traité, le Roy d'Angleterre enuoya à Paris le Comte Roland de Corbe Admiral

I. Iuuenal des Vrsins.

Digitized by Google

Traité de

Obserua-

Furieux

transferé à

l'an 1536.

Montpellier

d'Angleterre, le Comte de Northampton Mareschal d'Angleterre, & Messire Guillaume Strop grand Chambelan, & autres Nobles d'Angleterre, pour demander la fille du Roy. Et auoient procuration suffisante pour espouser, & passer l'accord en la sorme & maniere dessus declarée. Et par aucuns iours furent assemblez Messeigneurs les Ducs de Berry, & de Bourgongne, lesquels auoient conduit ceste matiere, & finalement accorderent ledit Traité. Ledit raite de mariage en Comte Roland par le moyen de sa procuration, au nom & comme ere Richard procureur du Roy d'Angleterre, espoula Madame Isabeau de l'aa-Il Roy d'An- ge dessus dit. Et furent les nopces au Palais, & y auoit trois Roys, gleserre, & c'est à sçauoir le Roy de France, le Roy de Sicile, & le Roy de Na-France fille uarre, & plusieurs Ducs, Comtes, Princes, & Barons, Archeuesques, Euclques, Abbez, & Prelats, Nobles, Bourgeois & habitans de sept ans des bonnes Villes, & y eut huict mets, & chacun mets en huict pai-Le Contract res de manieres. Et si on vouloit declarer les affietes des personnes, les paremens & habillemens, tant en tapisseries, que robes, trompettes, & menestriers, & ceux qui seruoient, la chose croit trop longue à reciter. Toutesfois le commun langage estoit, que là pousuites du lu- uoit-on voir la pompe & superfluité des François, & les bombans. xe, & des Et dons merueilleux s'entre-donnoient les Roys & les Princes les superfluitez, vns aux autres. Et pource que plusieurs choses comme on disoit, se qu'irriter faisoient, qui n'estoient honorables ne prositables pour les Royau-Dien, p. 73. mes, on se passe de les declarer. Vne chose toutes sois n'est pas à delaisser, que pour ledit temps, le Roy d'Angleterre tenoit Cherbourg, & Brest pla- qui est vne place tres-forte en Normandie, & Brest en Bretagne, ces d'impor- qui sont places comme on dit, à faire guerre tres-grande esdits rance, déga-gées des An-pays, & comme imprenables, si gens de faict y estoient, & qui eussent viures. Lesquelles n'estoient que engagées de certaine somme d'argent. Desquelles sommes ledit Roy de France paya & contenta

· le pays. En ceste année furent merueilleux vents par l'espace de trois vents durant mois, & specialement au mois de Septembre furent si horribles & si grands, qu'ils abatoient gros arbres portans fruicts, forests, mai-\* Ce siege E- sons, & cheminées, & estoit grande pitié des dommages qu'ils fai-

ledit Roy d'Angleterre. Et pource rendit-il lesdites places en l'obeissance du Roy, qui fut vn grand bien pour le Royaume & pour

piscopal a esté loient au Diocese de \* Maguelone.

Au pays de Languedoc fut veuë au ciel vne grosse estoile, & cinq petites. Lesquelles comme il sembloit, assailloient & vouloient combatre la grosse, & la suivirent bien par l'espace de demie heure. Et oyoit-on voix au ciel par maniere de crys. Et aprés fut veu vn homme qui sembloit estre de cuiure, tenant vae lance en sa main, & iettant feu, qui empoignit la grande estoile, & la frappa. Et oncques plus rien ne fut veu.

de Cometes, En aucunes marches de Guyenne furent ouyes voix, & froisse-

mens de harnois, & de gens qui se combatoient. Lesquelles choses donnoient aux gens grande crainte & peur, & non sans cause. Et pource que les dites choses aduinrent auant la bataille de Hon-prodiges an

grie, aucuns disoient que ce en estoit la signification.

Or estoient les trefues fermées entre les deux Roys de France & ouys en l'air d'Angleterre, & alloit-on de l'vn à l'autre qui vouloit. Et pour lors sir les Profaisoit-on grandes cheres & esbatemens, comme ioustes, disners, Languedoc & soupers, & estoit toute abondance d'or & d'argent. Et regnoient & Gnyenne. en France merueilleuses pompes, tant en vestures & habillemens, Lapompe des que chaisnes d'or & d'argent. Et combien qu'il ne fust point de habits & la bonne chere guerre, toutesfois levoit-on tousiours les Aydes & l'argent sur le pronognent. peuple, lequel fort murmuroit, & disoit que Dieu punissoit le grandement Royaume pour la cause dessus dite, par la maladie du Roy.

Aucuns disent qu'en ceste année le Mareschal de Boussicaut eut lu hommu, le gouvernement de \*Gennes pour le Roy, & avoit bien. dix ou pag. 73. douze mille cheuaux, & mit en l'obeissance du Roy Milan, Plai-La France sance, Pauie, & plusieurs autres places. Et assez tost aprés fut deux maladie du fois sur les Sarrasins. Et estoit chef des Sarrasins le Basac, qui sut lon-Roy, à cause guement deuant Constantinople, où ledit Mareschal sit moult de sur vobelles vaillances & armes, & aida fort à secourir la ville de Con-semenois, & stantinople, qui estoit assiegée desdits Sarrasins. Et dedans estoit de l'oppression continuelle vn Cheualier François nommé Chasteaumorant, lequel vaillamment du peuple, se porta, & tellement que le Basac leua son siege. Et s'en allerent 1949: 46.75. luy & les Sarralins.

Les Turcs, qui comme dessus est touché, s'estoient retraits quand le Gonnerneils auoient sceu la venuë des Chrestiens, & mesmement de France, ment de Gens'assemblerent en bien grand nombre. Et estoit merueilleuse chose reschal de de la grande quantité qui estoit, & leur sembloit qu'ils pouvoient Boucicaut, & devoient conquester toute Chrestienté. Le Roy d'Hongrie as-pag. 80.83. sembla gens pour leur resister bien cinquante-deux mille Chre-myla Obstiens, & se mit sur les champs, & aussi y estoient les Sarrasins. Et séruations. quand ils turent aucunement prés l'vn de l'autre, le Roy d'Hongrie enuoya enuiron quatre cens hommes d'armes, pour voir & conie-Eturer l'ost des Sarrasins. Lesquels furent enclos: mais vaillamment & longuement se defendirent, tellement que plusieurs Sarrasins tuerent; & finalement ne peurent resister à la puissance de leurs ennemis, & tous furent mis à mort. Quand les Chrestiens veirent ceîte desconfiture, & sceurent la grande compagnée que les Turcs estoient, ils eurent ensemble aduis de ce qu'ils auoient à faire. Et fut la plus grande partie d'opinion, qu'ils s'en retournassent. Mais le Roy, qui estoit vaillant Cheualier, & autres des plus grands Seigneurs, curent autre imagination, c'est à sçauoir qu'on les combatist. Et ne fallut gueres marchander: Car ils estoient les vns prés des autres. Si frapperent nos gens sur la premiere bataille, contre laquelle lesdits quatre cens auoient combatu, & y en auoit de las

I. Iuuenal des Vrsins. Pij

& de blessez. Et y eut forte & aspre besogne d'vn costé & d'autre. Et 1395. ne peurent lesdits Sarrasins de la premiere bataille soustenir la vaillance des Chrestiens, & se trouuerent desconfits. Lors le Roy d'Hongrie leua sa baniere, en donnant courage à ses gens. Si frappa sur Signalée vi- les Sarrasins, lesquels n'arresterent point, & furent desconsits, & y en eut plusieurs mille de morts. Et fut tué le sils dudit Basac, nom-Roy d'Hon- mé l'Amaurabaquin. Et son neueu, accompagné de grand nombre grie secouru de Sarrasins, qui venoit à l'aide de son oncle pour combatre les du François, Chrestiens, quand il sceut ladite desconsiture, il s'en retourna d'où remportée sur la Tures il estoit venu. Lesquelles choses venuës à la cognoissance du Roy, & Sarrasius, il sit saire processions par tout son Royaume, & rendit & sit rendre graces à Dieu.

Aucuns Seigneurs du pays de France estoient allez en Lombardie en armes, & mesmement plusieurs de la Comté \* d'Armagnac, dont estoit Capitaine vn Cheualier nommé Messire Amaury de Seuerac, qui vaillant Cheualier estoit, & pour lors ieune d'aage. Et furent contraints les François tant par famine que mortalité de eux en retourner mal habillez, & comme tous nuds, & à grande difficulté passoient par les destroits de Sauoye, & du Dauphiné, & n'auoient aucun argent, pour eux deffrayer en retournant. Et pource falloit qu'ils se pourueussent de viures, dont ils se pouruoyoient le plus doucement & graticusement qu'ils pouuoient, en demandant & requerant qu'on leur donnast à manger, en les laissant passer, & aller à leur pays. Et s'assemblerent les Nobles du Dauphiné, pour leur courir sus. Et pour ce faire assemblerent le Comte de Valentinois, l'Euesque de Valence, le Prince d'Orenge, & le Seigneur de la Vernoüilliere ; & pour abreger, tous les Nobles du Dauphiné, & leurs alliez. Et les estimoit-on à bien huict cens Cheualiers & Escuyers, & de faict se mirent sur les champs. Laquelle chose venue à la cognoissance dudit Seuerac, il enuoya deuers eux vn Heraut, en les priant & requerant, qu'ils le laissassent passer luy & ses gens seurement, & leur ordonnassent quelque peu de viures. Et encores estoient-ils contens de ce que Dieu leur auoit donné d'en payer partie selon seur possibilité. Lesquels n'en voulurent rien faire: nou, Euesque mais persisterent en leur imagination & opinion. Et pource Sede Valence, uerac parla à ses compagnons, en leur monstrant qu'il valoit mieux Prince d'O- qu'ils se desendissent, que de eux laisser prendre & tuer, & qu'il atra du Dan- uoit elperance en Dieu, & en leurs courages. Et failoient les dits phinépris pri- Seigneurs la nuict grands feux, mais petit guet: Car en rien ils ne fonniers par craignoient la puissance dudit Seuerac, & des siens, lesquels comme dit est, estoient la plus grande partie tous nuds, & sans arroy. gnac, à qui Au poinct du iour vinrent frapper sur les Nobles du Dauphiné, & ils vouloient les desconfirent: Et y furent pris ledit Comte de Valentinois, l'Eempescher le uesque de Valence, le Prince d'Orenge, & plusieurs autres. Et pourpassage par leurs terres. ce que ledit Seuerac doutoit que ceux qui s'en estoient suys ne se

ralliassent ensemble, cognoissant que leur desconsiture estoit vne chose soudaine, & que quand on vint frapper sur eux, ils n'auoient pas eu le loisir de s'armer, ny de s'habiller, desira de trouuer vne maniere d'expedient auec eux. Car à tout considerer, combien que ses gens fussent armez de leurs harnois, toutesfois il y auoit plusieurs passages bien difficiles. Et quand il n'y eust eu que les paysans du pays, si y eust eu fort à faire. Et pource lesdits Seigneurs mesmes ayans desir d'estre hors de ses mains, & se doutans que si leurs gens s'assembloient, pour luy courir sus, qu'on ne les tuast, demanderent audit Seuerac qu'il leur fit bonne compagnée, & on les \* Bernard laisseroit passer seurement. Lequel en fut d'accord, & ses gens. Et au frere de lean III. dont est regard desdits Princes, ce qu'ils voulurent donner de leur franche mentionp. 85. volonté, Seuerac & ses gens en furent contens, & des autres Gentils-Comte d'Arhommes chacun paya vn marc d'argent. Et par ce moyen ledit Seue-magnat, Rodez, & Ferac, & ses gens, qui estoient tous nuds, mal habillez, & sans argent, zensac, des'en vinrent à leur pays, & deuers leur Seigneur, le nouueau Comte puis Conne-\* d'Armagnac, montez, armez, & bien garnis. Ainsi va aucunes- France, qui fois des aduentures de guerre: Et desdits du pays de Dauphiné se sponsa Bonmocquoient les François, Anglois, & toutes autres nations.

Ceux de la Cité & pays de Gennes, eux sçachans & sentans fort Berry. greuez, enuoyerent vers le Roy, en luy priant & requerant qu'il Gennes se les voulust prendre en sa garde. A laquelle chose le Roy, & ceux met soubila garde & prode son Sang & Conseil delibererent d'entendre diligemment.

Le Roy deuint en ceste saison merueilleusement malade, & c- Roy, pag. 80. stoit grande pitié de le voir, & les choses qu'il faisoit. Et n'y trouuoit-on remede sinon prier Dieu. Et estoit belle chose & piteuse du Roymades deuotions, qu'auoient toutes gens. Et faisoit-on aumosnes à lade, pag.91. Eglises, Hostels-Dieu, & pauures gens.

1395.

## $\mathbf{C} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C}$ LXXXXVI.

'A n mille trois cens quatre-vingt & ieize, ie koy & ion.
Conseil aduiserent, que le Schisme de \* l'Eglise estoit bien 1396.

Pag. 11.81. 'A n mille trois cens quatre-vingt & seize, le Roy & son merueilleux, & par iceluy pouuoit auoir plusieurs erreurs en la foy, 95. 101. 102. & que à luy comme à Roy \* Tres-Chrestien, & bras dextre de l'Eglise, ap-105. 107. & partenoit de faire diligence de mettre paix en l'Eglise. Et pource \* Pag. 108. conclud d'y entendre de son pouvoir, & envoya diverses, grandes, &notables Ambassades par deuers presques tous les Roys & & Princes Chrestiens, & y fit le Roy de moult grandes despenses. Et en la matiere, furent ouvertes par lesdits Ambassadeurs diverses voyes, de mettre paix & Vnion en l'Eglise, qui estoit chose bien necessaire.

En ce temps le Roy d'Arragon lequel souuentesfois prenoit plailir & deduit de chasser tant de grosses bestes, que de lieures, &

Mort de Ican I. Roy Son frere Martin lay succeda. Semblable accident, pag. 83. de Ican I. Roy de Caftille, gui est memorable eceux qui se hazarden**s** trop en telles courses.

\* Pag. 107.

& 108.

volontiers couroit aprés ses chiens. Aduint vn iour luy prit volon-1396. té de voir courre vn lieure, & vint aux champs bien monté & accompagné, & fut par les petits chiens trouué & leué vn lieure, qui commença fort à courir, & le suiuoient les leuriers, & aussi le Roy de chente de alloit aprés, & faisoit fort courir son cheual, lequel cheut & trescheual allant bucha des pieds de deuant. Parquoy le Roy cheut à terre, & se rompit le col, & mourut, qui fut grand dommage, comme on disoit. Et pource Roys, Princes, Cheualiers, Escuyers, & autres personnes prenans plaisir à tels deduits, doiuent bien entendre à eux. Et est bien grande simplesse, de se mettre tropà telles choses ardemment, dont la mort se peut ensuiure sans profit & honneur. Et estoit lors le Patriarche d'Alexandrie en Arragon, si fut aucunement retenu. Le seruice du Roy fut fait bel & notable. Et ce fait furent renxemple pour uoyez ledit Patriarche, & les autres Ambassadeurs du Roy, sans autre response, à cause de la mort du Roy.

Les autres Ambassadeurs aussi qui auoient esté enuoyez en diuers Royaumes, retournerent deuers le Roy, & firent leur relation, disans que la plus saine partie estoit d'opinion, que la voye par le Roy \* esleue estoit la meilleure, & qu'elle estoit bonne, saince, & iuste.

De par le Roy d'Angleterre, & le Clergé de son pays furent enuoyez certains Clercs bien aigus deuers le Roy, touchant le faict de l'Eglise, & firent vne proposition, & à la fin dirent que leur Roy n'acceptoit point la voye de cession, & qu'il sembloit que la voye d'affembler general Concile estoit la plus expediente. Et on leur requit que auec aucuns ils voulussent parler de la matiere, & conferer ensemble, pour sçauoir les causes qui les mouuoient, & ouyr aussi les causes du Roy. A quoy ne voulurent entendre en aucune maniere, & s'en retournerent en Angleterre, combien que depuis ils changerent leur imagination.

Le Comte de Hainaut auoit forte guerre contre les Frisiens, & enuoya deuers le Roy luy prier qu'il luy enuoyast des gens d'armes pour luy aider. Laquelle chose le Roy luy octroya; & de taict luy enuoya gens de guerre largement, parquoy il surmonta ses ennemis.

En ce temps fut aduilé par le Roy, & ceux de son Sang & Conseil, & aussi par les Anglois, qu'il falloit acheuer ce qui auoit esté encommence\*touchant l'alliance par mariage de Madame Isabeau de France. Et requeroient les Anglois qu'on leur liurast ladite Dame. Et tut aduilé qu'il estoit expedient que les Roys s'entre-veissent en quelque lieu, & qu'ils parlassent ensemble. Et de faict pour la caule le Roy vint à Boulongne, & de là à Ardres, & le Roy d'Angleterre vint à Calais. Et furent ordonnées certaines tentes, où chacun Roy en la sienne seroit. Et entre les deux tentes deuoient les deux Roys parler ensemble, accompagnez chacun de quatre cens

Chenaliers, & Escuyers bien ordonnez & habillez.

Le vingt-leptiesme iour d'Octobre audit an, le Roy issit d'Ardres accompagné de ses oncles, & de plusieurs Ducs & Comtes ses parens, & de quatre cens Cheualiers & Escuyers, bien ordon-Iean III. nez & habillez, comme en bataille rangée. Et deuant le Roy e-Comte de Harcourt stoit le Comte de Harcourt son prochain parent, lequel por-mary de Catoit l'espée du Roy. Et quand ils vinrent à vn traict d'arc des ten-therine de tes, ils descendirent tous à pied, excepté le Roy, & ses prochains Bourbon tante materparens, puis quand ils vinrent aux cordes qui soustenoient les ten-nelle du Roy, tes, le Roy & les autres descendirent à pied. Et se diuisa l'armée en dont il porte deux, deça & dela les tentes. Et leur fut ordonné qu'ils ne se bou- son Entregeassent, & se tinssent sans mouvoir. Et pource que le Roy dou-ueuë anec toit qu'aucuns de ieune courage ne s'esmeussent, parquoy il eust Richard II. peu s'ensuiure aucun inconuenient, il parla à eux bien doucement terre, entre & gratieusement, en les exhortant & commandant qu'ils ne se Ardre & bougeassent, en monstrant quel deshonneur ce seroit, s'ils rompoient les formes & manieres pourparlées entre luy & son aduersaire d'Angleterre. Et lesdites formes & manieres gardérent aussi les Anglois, sans les enfraindre. Eux estans à la veuë l'vn de l'autre, vinrent vers le Roy les Ducs de Lanclastre, & de Clocestre, & autres Comtes & Seigneurs d'Angleterre. Lesquels bien humblement s'agenouillerent, disans qu'ils venoient vers luy, pour sçauoir en quelle forme, habits, & ordonnance ils se deuoient assembler. Et pour ceste mesme cause estoient allez vers le Roy d'Angleterre nos Seigneurs les Ducs de Berry, & de Bourgongne. Le Roy receut lesdits Princes d'Angleterre honorablement. Et la response ouye, le Roy leur donna à chacun vn bel anneau. Lesquels les receurent, en remerciant le Roy tres-humblement, & s'en retournerent deuers leur maistre. Et voulut le Roy, auant le partement des dits Princes, boire auec eux, & prirent vin & espices. Et pareillement sit le Roy d'Angleterre à nos Seigneurs. Et quant à la requeste qu'on La veritafaisoit, de sçauoir quels habillemens, & les manieres qu'ils feroient bles amitiez l'vn à l'autre, le Roy d'Angleterre respondit, que les conuenances ne confisent ou pactions de paix & amirié ne conssistoient ou gisoient pas en les tesmoisuperfluité de robes & vestures, mais en cordial amour & affection. gnagueute Laquelle chose fut fort notée. Car par ce il monstroit la grande af- dans les sentection qu'il auoit au bien de paix.

Or il est vray qu'entre la distance des tentes, & comme au millieu du chemin, y auoit vn grand pal ou pieu fiché en terre, & à ce pal là le deuoient assembler les deux Roys. Et enuiron troisheures aprés midy se mirent en chemin à pied. Car la distance n'estoit pas longue. Le Roy vint en vn simple habit iulques aux genoüils, fourré de martres, son chapperon à vne longue cornette entour sa telle, troussée en forme de chappeau, & estoit accompagné de ses oncles. Et d'autre part le Roy d'Angleterre sortit hors de sa tente,

1396.

vestu d'une robe longue insques aux talons; & denant luy auoit Messire Iean de Hollande, qui portoit son espée, & le Comte Mareschal, qui portoit vn baston Royal doré. Et tantost que les deux Roys se veirent l'vn l'autre, tous leurs gens se mirent d'vn costé & d'autre à genoux, iusques à ce qu'ils fussent venus audit pal. Et quand ils y furent ils se baiserent & saluerent l'vn l'autre, en bonne amour, paix & dilection, & lors on demanda les espices & le vin. Et seruirent les Ducs de Berry & de Bourgongne, & les Ducs de Lanclastre & de Clocestre. Et estoit grande noblesse & pitié de voir ladite assemblée, & de ioye pleuroient ceux qui les voyoient. Et en signe d'amour & de dilection donna le Roy au Roy d'Angleterre vne tres-belle couppe d'or, garnie de pierres pretieuses, & vne aiguiere. Et aussi le Roy d'Angleterre luy donna vn tres-beau vaisse au boire ceruoise, auec vn vaisseau aussi à mettre eauë, garnis de pierres pretieuses, lesquels dons ils receurent benignement, en se remercians l'vn l'autre. Et à la requeste, au moins par la persuasion des Princes & Seigneurs presens, ils iurerent & promirent l'vn à l'autre, que si Dieu leur donnoit grace de venir à bonne & finale paix, qu'ils fonderoient, & feroient faire à communs frais & despens, pour memoire de leur vision mutuelle faite audit lieu, vne Chappelle.

Quand les Roys veirent que leurs gens, tant d'vn costé que d'autre, gardoient si bien & fermement ce qui leur auoit esté commandé, en monstrans le desir, l'affection, & ioye qu'ils auoient, que bonne paix fust entre les deux Roys, leurs Royaumes, & peuples. Lors le Roy d'Angleterre, & lesdits Ducs & Seigneurs de son Sang, vinrent en la tente du Roy de France. Laquelle estoit bien parée & ornée de beaux draps d'or & riches, en laquelle y auoit deux chaires bien richement habillées. Et fut offerte par plusieurs & diuerses fois au Roy d'Angleterre, la chaire dextre. Ce qu'il ne voulut accecontra, mes. pter, & tant plus luy offroit-on, tant plus la refusoit. Et finalement me chez luy, se assit à senestre, & le Roy en la dextre. Et ne demeura en ladite tenala presean-ce & conser- te que les dits Roys, les Ducs de Berry, de Bourgongne, de Bourbon, ue la droite de Lanclastre, & de Clocestre, & les Comtes Roland & Mareschal Et là ouurirent & traiterent les matieres pourquoy ils estoient assemblez, tendans à bonne amour, à fin de paix & alliance par mariage. Ce qui fut fait entre eux fut secret. Car il n'y auoit que les Roys, & Princes dessus dits, lesquels aucunement rien ne reuelerent, finon du mariage d'Angleterre, & de la fille du Roy. Car dés lors le Roy appelloit le Roy d'Angleterre son fils, & l'autre l'appelloit son pere. Et aprés que leur Conseil fut siny, prirent vin & espices, & furent seruis en la forme dessus dite. Et au partir le Roy donna à son fils vne nef d'or, de grand poids, garnie de pierres qui eltoient de grand prix, laquelle il prit en le remerciant. Et s'en allerent eux-deux iusques à l'autre tente d'Angleterre, parlans ensemble, & eux esbatans. Et eux à la tente venus, le Roy d'Angleterre

donna à son pere vn beau \* fermail garni de pierres pretieuses, & s'en reuintent ensemble iusques au pal. Et là venus ils s'entraccol- 1396. lerent, & baiserent, & s'en retourna chacun en sa tente, en se re- \* C'est une commandant à Dieu l'vn l'autre. Et s'en retourna le Roy à Ardres, chaine, car-& laissa à la garde de sa tente les Comtes de Sain& Paul, & de San-quan, ou cerre, le Seigneur d'Albret, Messire Iean de Bueil Maistre des Ar-d'oresmaibalestriers de France, & Messire Iean de Trie. Et pareillement si-lée, anec larent les Anglois, & mirent des Princes, & Seigneurs du pays en la me, & serre icur.

Le Samedy au matin enuiron neuf ou dix heures auant midy, Ican de comparurent en leurs estats & habits, comme ils estoient en la jour-Bueil Mainée de deuant, excepté que le Roy d'Angleterre auoit vn chappe- stre des Ar-balestriers ron mis sur la teste, & vinrent lesdits deux Roys insques au pal, & se baillerent la main l'yn à l'autre, en se saluant en tout amour & dilection, & les ceremonies gardées de chacune part, & comme dessus. Puis le Roy de France prit le Roy d'Angleterre par la main, & le mena en sa tente, accompagnez chacun de douze de leurs parens & Conseillers. Et tantost suruint vn terrible temps de pluye, gresse, & vent, par telle maniere que ceux qui estoient hors des tentes, furent contraints d'eux bouter dedans. Et furent lesdits Roys, & leurs parens & Conseillers, bien quatre bonnes heures ensemble. Et quand le Conseil fut finy, aucuns s'enquitent secrettement de ce qui auoit esté conclu. Et fut respondu qu'on sit bonne chere, & que les Roys en parole de Roys, auoient sur les saincts Euangiles touchez, iuré que doresnauant ils seroient bons & loyaux amis ensemble, & que comme pere & fils s'entr'aimeroient, & aideroient l'yn à l'autre enuers tous, & contre tous. Et firent alliances perpetuelles pour eux, & leurs successeurs, de pays à pays, & de peuple à peuple, tant reelles que personnelles. Et les assistant tant d'une partie que d'autre commencerent à faire grande ioye, & grande chere, & touchoient l'vn à l'autre, en rendant graces à Dieu dudit Traité. Et fit-on venir vin & espices, & beurent tous ensemble. Et lors le Roy à grande ioye & liesse donna au Roy d'Angleterre son gendre, quatre paires d'ornemens d'Eglise, semez de perles à or battu (esquels estoient signez la representation de la benoi-ste Trinité, & du mont Oliuet, & les images de Sainct Michel & de presens que Sainct Georges) & deux gros pots d'or, ornez de pierres pretieuses, s'entredonvallans de seize à vingt mille escus, dont il remercia le Roy, & s'en quemment reuinrent au pal, en disant adieu l'vn à l'autre. Et depuis reuint le la deux Roy d'Angleterre, lequel ioyeusement & de bon cœur donna au Roys. Roy vn beau collier d'or, riche & bien garni de pierres pretieules, puis s'en retournerent, & estoit ia tard prés de Soleil couchant, & enuoya le Roy auec son gendre pour le conduire insques à Guines, les Ducs de Berry & de Bourgongne, & souperent auec luy. Et pareillement les Ducs de Lanclastre & de Clocestre, conuoyerent le I. Iuuenal des Vrsins.

Roy insques à Ardres, & auec luy souperent, & tous firent ioyense 1396. chere, & y furent iusques à neuf heures au soir. Et après se partirent desdits lieux lesdits Ducs de Berry & de Bourgongne, comme aussi lesdits Ducs de Lanclastre & de Clocestre, pour reuenir chacun deuers son Roy. Mais ce ne fut pas sans empelchement. Car en icelle heure que lesdits Princes se partoient pour eux en retourner,

suruint vne pluye si grosse & si terrible, qu'il sembloit que Dieu voulust faire vn nouueau deluge. Et qui plus est, vn \* vent si horrible & vehement, que tous les luminaires furent esteins, & ne pou-

uoit-on cognoistre, ny s'apperceuoir l'vn l'autre. Et comme les bestes sauuages vont parmy montagnes & bois, ainsi alloient lesdits Seigneurs, & n'y securent trouuer remede, sinon recourir à Dieu.

Ce qu'ils firent bien & deuotement, parquoy ils vinrent à port de salut. Et pour la grande violence du vent y eut des tentes du Roy cent & quatre cordes rompuës, & du Roy d'Angleterre quatre seu-

lement, dont la cause fut qu'elles estoient en bas lieu. Et furent les draps tant de soye que de laine rompus & deschirez, dont il y auoit foison de moult beaux. Plusseurs gens disoient qu'en icelle paix

faisant y auoit trahison, ou qu'elle y aduiendroit. Mais ceux qui sceurent & cognurent le vray amour, dont procedoient les parties, conclurent & creurent fermement que le diable d'enfer, aduersaire

de paix, fit lesdites tempestes, comme desplaisant de ce qu'il n'a-Le diable est uoit peu empescher le bien de paix. Ce fut grande chose, comme ennemy de la les parens, gens, & seruiteurs garderent sans enfraindre les Ordon-

paix, pag. 97. nances, qui leur auoient esté eniointes. La premiere chose qui fut dite, estoit que chacun Roy auroit quatre cens Cheualiers & Escuyers, lesquels ne seroient point armez, & n'auroient que chacun son espée, ou autre cousteau, & que autre harnois ils n'auroient

soubs ombre d'achapt, ne autrement. En outre que soubs peine de \* Cest le cor- la \* hard nul n'approchast les tentes des Roys. Auec ce sur desendu dean duquel que au partement des Roys, c'est à sçauoir du Roy de France de S. Eteurs con. Omer, & du Roy d'Angleterre de Calais, nul ne les suivist soubs

pareille peine, sinon ceux qui estoient deputez & ordonnez, & surent contez & nommez ceux qui deuoient suiure. Toutesfois il estoit permis aux Marchands menans viures, merceries & autres choles, d'aller exercer leur faict de marchandise à Ardres, ou à Guines,

sans eux bouger de là. Et fut en outre ordonné, que nulles riotes, clameurs, debats, noises, discords, ou paroles iniurieuses, ne se meussent entre les gens, ny d'vn costé ny d'autre; & qu'on ne ioüast à letter la pierre, lucter, tirer de l'arc, ne à quelque autre leu, dont

peust venir murmure, impatience, ou debat. Et que durant le temps que les Roys parleroient ensemble, on ne sonnast, ne sit sonner trompettes, ne autres instrumens de musique, & que chacun obeï-

roit sommairement & de plain à tout ce qui seroit ordonné. Toutes lesquelles choses furent gardées grandement & notablement,

tant d'vn costé que d'autre, sans les enfraindre.

1396.

Le lendemain au matin que les dites tempestes estoient suruenuës, lesdits Roys & leurs parens voulans proceder à la consommation & perfection des choses, pour lesquelles ils estoient assemblez, vinrent en leurs tentes, & chacun d'eux se departit pour venir au pal. Et en venant arriua Madame Isabeau de France, accompagnée du Duc d'Orleans son oncle, & de Barons, Cheualiers, & Escuyers, Dames & Damoiselles, & auoient belles & grandes hacquenées, lictieres, cheuaux & chariots bien garnis. Et quant à ladite Dame, elle estoit moult richement habillée, de chappeau d'or, colliers, & anneaux de grand prix. Quand elle fut assez prés desdits Roys, elle sut descenduë de dessus sa hacquenée, & prise par les Ducs d'Orleans, de Berry, & de Bourgongne. Et ausli-tost qu'elle sut descenduë, vinrent en grand appareil les Duchesses de Lanclastre & de Clocestre, accompagnées de foison de Dames & Damoiselles bien ornées, & appareillées, lesquelles firent la reuerence en la maniere accoustumée. Et n'auoit oncques esté veu de memoire d'homme chose si haute, ny si notable, ne Dames & Damoiselles si richement habillées. Et la presenterent lesdits Ducs, accompagnez desdites Duchesses, au Roy d'Angleterre. Et en allant vers luy s'agenoüilla deux fois. Lors le Roy d'Angleterre se leua de sa chaire, & la vint embrasser, & bailer. Alors le Roy luy dit: Mon fils, c'est ma fille que Deliurance ie vous avois promise. Ie la vous liure, Et delaisse, en vous priant que la veiil- de la fille du liez tenir comme vostre espouse & femme. Lequel ainsi le promit : Et lors Roy d'Angleles pere, mary, & oncles la baiserent, & la delaisserent és mains terre son desdites Duchesses, qui la menerent à Calais. Et peut-on penser que ce n'estoit pas que plusieurs ne pleurassent à grosses larmes, & specialement ladite Dame, en faisant grands sanglots & merueilleux. Le Roy d'Angleterre pria son pere qu'il disnast auec luy, ce qu'il fit volontiers. Si luy fit tout le plus d'honneur qu'il peut, tellement qu'il le fit seoir à la dextre, & n'y auoit que eux deux à table, & le fit seruir par les Ducs de Lanclastre & de Clocestre. Et aprés difner prirent vin & espices. Et seruit le Duc d'Orleans le Roy son frere, & le Duc de Lanclastre le Roy d'Angleterre. Puis donna le Roy à son fils vn drageoir, garny de pierres pretieuses, auec vn tresriche fermillet. Et le Roy d'Angleterre donna à son pere vn autre fermillet, qui auoit esté au feu Roy Iean, & estoit le plus riche de tous les dons, qui auoient esté faits. Et ce fait, les Roys monterent à cheual, & vinrent iusques au pal, pour prendre congé l'vn de l'autre, & dirent adieu, en eux baisans de bon & loyal amour. Et donna le Roy à son fils au partir vn beau & riche diamant, & vn saphir. Et son fils luy donna deux beaux coursiers bien ornez & parez. Puis se departirent, & s'en reuint le Roy à Paris, & son fils à Calais.

En ceste année combien, comme dessus a esté touché, que le \* Pag. 116. I. Iuuenal des Vrsins.

Roy d'Hongrie eust eu grande victoire sur les Sarrasins: toutesfois ils s'assemblerent tres-grande quantité de Sarrasins, & se mirent fur les champs pour destruire les Chrestiens, & mesmement ceux d'Hongrie, & leurs voisins, & leur faisoient maux innumerables. Pour laquelle cause le Roy d'Hongrie enuoya deuers le Roy vne

d'Hongrie contre les Turcs.

Ambassade de gens de bien. Lesquels exposerent en effect ce que dit est, en suppliant & requerant au Roy, qu'il luy pleust d'enuoyer gens pour resister à la mauuaise volonté des mescreans. Et les ouyt le Roy tres-doucement & benignement. Et comme ayant pitié des maux qu'ils faisoient aux Chrestiens, assembla son Con-Iean Comte seil pour y enuoyer. Et au Conseil estoit present le Duc de Bourgongne, nommé Philippes le Hardy, lequel dit qu'il y enuoyeroit d'Eu, le Ma. son fils aisné Iean Comte de Neuers. De laquelle offre il fut honoreschalde ré, & prisé; & sur dit qu'il y venoit de vaillant courage d'offrir son Le Vienne fils aisné. Et lors le Comte d'Eu Connestable de France, Messire Admiral, les Iean le Maingre, dit Boucicaut, Mareschal, & Messire Iean de Seigneurs de Vienne Admiral de France, & les Seigneurs de Coucy, de Roye, de Roye, & la la Trimouille, & plusieurs Cheualiers & Escuyers s'offrirent d'y al-Trimouille ler, ce qui leur fut accordé. Puis assemblerent gens d'armes, & de cours du Roy traict, & le mirent en chemin, en intention de passer le plustost qu'ils pourroient. Le Duc de Bourgongne conduisit son fils iusques à Sainct Denys, & là fit ses offrandes, & le recommanda à la garde de Dieu, & de Monseigneur Sain& Denys; puis pria aux Seigneurs qui estoient en la compagnée, qu'ils l'eussent pour recommandé. Si s'en partirent, & passerent par les Allemagnes, où ils trouuerent plusieurs plaisirs & gratuitez : Mais pourtant ne laissoient-ils point qu'ils ne pillassent & derobassent, & fissent maux innumerables de pilleries & roberies, lubricitez, & choses non honnestes. Et mirent à passer, auant qu'ils fussent és marches où ils auoient à besongner, bien trois mois. Et sans auoir dommage de leurs gens, & biens, passerent la \* Dunoue, qui est vne grosse riuiere, & enuoyerent vn vaillant Cheualier de Bourgongne, nommé Messire Gaucher de Rupes, deuers le Roy d'Hongrie, pour auoir conseil de ce qu'ils auoient à faire, & de la maniere d'entrer en la terre des Sarrasins, & de les assaillir, & aussi de eux defendre si on les assailloit. Et leur sit à sçauoir le Roy qu'ils ne fussent pas chauds ne trop hastez en ceste guerre, & qu'il conseilloit qu'on laissait encommencer les gens de pied du pays, & autres qui auoient accoustumé la guerre és frontieres, & cognoissoient la maniere des Sarrasins, & puis qu'ils allassent aprés. Et qu'ils seroient tous frais & les Sarralins lassez, par les affaires qu'on leur auroit ia baillées. Dont les Ialousse des François ne furent pas contens, ny de ceste opinion, & disoient François d'a- qu'ils iroient des premiers. Les gens d'Eglise sceurent que les Fran-

\* C'est le Danube.

moir le pre-mier rang és cois auoient des manieres bien lubriques d'excés en mangeries, beuueries, ieux de dez, puteries, & ribauderies, & leur monstrerent le

danger où ils estoient, & que les Sarrasins estoient grande quantité de peuple. Et que supposé qu'ils fussent suffisans pour resister, toutesfois s'ils ne se mettoient en bon estat, comme bons Chrestiens, il estoit à douter qu'il ne leur mescheust. Mais de tout ce que dit est ne tinrent conte. Ils auoient grandes \* poulennes à leurs souliers, \* Ce sont & estoit grande pitié des dissolutions qu'ils auoient. Toutesfois ils pointus, aisceurent qu'en vn lieu y auoit grand peuple de Sarrasins, assez prés gu, & cord'vn chasteau lequel on nommoit Richo, lesquels en rien ne se doutoient. Les François & autres Chrestiens vinrent soudainement frapper sur eux, & y eut bien trente mille Sarrasins morts, ou pris, & les autres se mirent en fuite. Et assez tost aprés les Chrestiens assiegerent ledit chasteau de Richo. Et premierement n'y enuoyerent que cinq cens combatans, & les autres suivirent: Quand le Roy d'Hongrie le sceut, il s'en vint par la Dunoüe, & assaillirent la place. Ceux de dedans se defendirent vaillamment, & finalement fut le chasteau pris, & ceux de dedans mis à mort, & tuez.

Aprés vinrent deuant Nicopoli forte Cité, bien garnie de Sarrafins vaillans en armes, & l'assiegerent, & tousiours leur aidoit & confortoit le Roy d'Hongrie, & les gens du pays. Et par diuerses fois liurerent plusieurs assauts, tellement que ceux de dedans furent si lassez qu'ils n'en pouvoient plus. Et y furent les Chrestiens dixsept iours deuant. Mais les Sarrasins estans dedans la place sceurent la venuë du \* Basac & de ses gens, pour combatre les Chrestiens... C'estoit Ba-Et parlerent les Chrestiens au Roy d'Hongrie, pour sçauoir ce qu'ils interent les Empereur des auoient à faire. Trop bien voyoient & apperceuoient qu'ils estoient Tures, celus venus à la bataille, & qu'il falloit combatre. Car le Basac venoit, qui depuis lequel auoit grande multitude de Sarrrasins. Et d'autre part aussi le le grand Ta-Roy d'Hongrie, & les Princes du pays & marches voisines assem-merlan, leblerent le plus de gens qu'ils peurent auec les François, lesquels de-quel le mit en manderent à auoir l'auant-garde. Et sur ce eurent conseil, & assem-fer. blerent des Chefs de guerre. Et le Roy d'Hongrie bien grandement s'acquitta, & monstra qu'il estoit expedient qu'il eust l'auantgarde. Et disoit que ses gens cognoissoient les Sarrasins, & sçauoient leur maniere de combatre, car tous les iours ils auoient escarmouches ensemble, ce que les François ignoroient. Et si disoit plus, que si ses gens estoient deuant, & ils voyoient les François en volonté de bien faire, ils s'efforceroient de bien combatre, & si ne pourroient fuir ou reculer, car les François les suiuroient de prés. Et que si au contraire se faisoit, & que les François eussent l'auantgarde, & il venoit vne rupture tant fust petite, tous les Hongres & François 1'0autres des pays d'Allemagne se mettroient en fuite, & demeure-piniastrent roient les François perdus & desconfits. Les Seigneurs de France mal à propos persisterent en leur opinion & requeste d'auoir l'auant-garde, com-nant garde, bien que le Seigneur de Coucy fust de l'opinion du Roy d'Hon-contrel'aduit grie, disant que la bataille seroit plus seurement conduite. Mais Hongrie.

plusieurs prisonniers, ausquels ils auoient promis de non les tuer,

mais les mettre à finance; toutesfois ils les firent tous mourir. Et

Messire Guy de la Trimouille luy dit qu'il auoit peur. Lequel de 1396. Coucy, qui estoit grand Seigneur, & vaillant Cheualier, luy dit qu'il ne le faisoit mie par crainte ne peur, mais pource que c'estoit le plus seur. Et qu'on doit prendre sur ses ennemis tout l'auantage, & ouurer le plus sagement & prudemment que faire se peut. Et que à la besongne il monstreroit qu'il n'auoit pas peur, & qu'il mettroit la queuë de son cheual en tel lieu, où il n'ozeroit mettre le museau du sien. Et loua grandement le Roy d'Hongrie la vaillance & courage des François: mais il se doutoit fort de la fuite de ses gens, & estoit bien desplaisant qu'on ne vouloit croire son conseil. Il enuoya visiter les Turcs par le Comte d'Hongrie, lesquels venoient pour combatre. Ce qu'il fit à sçauoir aux François, dont ils furent bien ioyeux, & en louerent Dieu. Et combien qu'ils eussent

Infidelité vengée cyaprés.

pour abreger, les François eurent l'auant-garde, & furent les batailles ordonnées tant d'vn costé que d'autre, c'est à sçauoir des Chrestiens, & Sarrasins. Et quand ce vint à l'assembler, les Fran-Grand con- çois moult fierement & vaillamment se porterent, & auec eux y arage des Frã- uoit autres nations. Les Sarrasins aussi faisoient le mieux qu'ils pouaccompagné uoient. Et entre les autres François estoient le Seigneur de Coucy, de temerité. l'Admiral de Vienne, & autres qui merueilles de leurs corps faisoient, & soustenoient grand faix en la bataille, comme ceux qui de tout temps estoient reputez vaillans, & aussi faisoient les autres. Mais finalement les Sarrasins entamerent, & firent ouverture és Chrestiens, ayans l'auant-garde. Aussi estoient les Sarrasins dix contre vn. Et finalement les autres nations estans en la grosse bataille & arriere-garde se retrahirent, & n'ozerent attendre le faix des batailles des Sarrasins. Et furent les François & ceux de leur Les Comte compagnée desconfits, & tous morts ou pris. Et plusieurs furent de Neuers, pris sans tuer, & mesmement le Comte de Neuers, le Mareschal Vienne & Boucicaut, Vienne, Coucy, & autres, lesquels furent menez deuant Coucy pri- le Basac. Et dit - on vne chose merueilleuse, que le Seigneur de Coucy, qui estoit vaillant & bon preud'homme, estoit mené tout Miracle ar nud, & le chassoit - on en le boutant & frappant deuant les autres. riué en fa- Mais au bout d'vne haye vn manteau soudainement le couurit. D'où il vint on ne sçait. Aprés quand on les eut amenez deuant le Balac, qui estoient enuiron trois cens Chrestiens, il ordonna & commanda que tous fussent tuez en sa presence, & mis à mort. La mis à mort cause si fut, car les Chrestiens auoient pris vne Cité nommée Craco, dudit Baia- où ils trouuerent plusieurs Sarrasins, sesquels ils mirent tous à l'espée. Là eust-on veu grande pitié de voir Chrestiens ainsi mettre à Boucicaut mort, lesquels par apparence patiemment la receurent. Entre les fauné de la autres fut reserué & gardé de mourir le Mareschal Boucicaut. Car compense du autresfois en guerre auoit fait bonne compagnée à plusieurs Sar-

de Coucy, Trois cens

rasins. Et combien que le Comte de Neuers fut en bien grand danger d'estre tué, toutessois il sut sauué. Et disoit-on communement traitement qu'il y eut vn Sarrasin, nommé Nigromancien, Deuin, ou Sorcier, qui debonnaire dist qu'on le sauuast, & qu'il estoit taillé de faire mourir plus de fait autra-Chrestiens que le Basac, ny tous ceux de leur loy ne sçauroient fai- ques prisonre. Et par ce moyen fut fauue, & autres mis à mort piteuse. Et niers Sarraestoit comme commune renommée, que ladite desconsiture estoit sean Comte venue sur les François & Chrestiens, par l'orgueil des \* François, & de Neuers parce qu'ils n'auoient pas voulu croire le Roy d'Hongrie. Et aussi deliuré aussi la persua la pe que Dieu le permit pour leurs pechez. Car ils firent en allant moult d'un Nigrode maux, & auoient tousiours ribaudes, & iouoient à ieux dissolus. mancien. Il Helas! la chose fut tant douloureuse & piteuse au Royaume de Duc de Bour-France que merueilles, comme gens ayans entendement peuuent gongne, & considerer. Et y en eut plusieurs qui s'enfuirent de la bataille, quand de la venuë ils veirent que les Sarrasins auoient le dessus. Et presques tous ceux des Anglois du pays s'enfuirent. Vne chose merueilleuse & miraculeuse aduint. en France. Car les Sarrasins laisserent les Chrestiens morts emmy les champs, tribuée à pour les faire deuorer aux loups & bestes sauuages, sans vousoir l'orgueil, & souffrir qu'ils fussent mis en terre. Et furent treize mois tous nets excés du & blancs, sans ce que oncques beste y touchast, & disoient les \* Sar\_ François. rasins que les bestes n'en daignoient manger. Le Comte de Neuers sur la corps fut mis à finance, & pareillement Boucicaut, lesquels la payerent, morts des puis s'en reuinrent en France. Quand en France les nouvelles furent Chrestiens, sceuës, y eut grandes pleurs & douleurs, & non sans cause. Et mes-estre denorez mement les Dames & Damoiselles demeurées vesuessans maris, & les du bestu. enfans sans peres. Et furent ordonnez par les Eglises seruices, & Comte de mesmement en la ville de Paris furent en toutes les Eglises faites de Neuers & tres - belles Vigiles, & des \* Commendaces, & Messes le neufiesme Boucicaut iour de Ianuier.

En ceste année, le Roy estant en compagnée de ses oncles, la Precationes Duchesse de Brabant le vint voir & visiter. Et s'offrit à luy à le ser- on prieres de uir enuers tous, & contre tous. Et declara au Duc de Bourgongne de uil, autreen la presence du Roy, que la Duché de Brabant aprés la mort d'el-sons suncle luy competoit & appartenoit. Mais elle le prioit que Antoine bres. fils second dudit Duc eust la Duché après sa mort. De laquelle chofe ledit Duc fut d'accord. Le Roy la receut bien & honorablement, & luy fit tres-bonne chere, & au partir luy donna de ses biens.

Quand le Duc de Milan sceut que les Geneuois s'estoient adressez au Roy pour estre en sa garde, il n'en fut pas bien content, & Les Gennois tascha par toutes manieres à rompre le coup, & les en faire depar-se sousmettir par graticuses paroles. Mais les Geneuois en rien n'y voulurent mination du entendre, & enuoyerent à Paris, & se sousmirent de tous poinces à Roy, pag 80. la Seigneurie du Roy.

En ce temps fut fait le mariage du fils du Duc de Bretagne, &

Digitized by Google

Epicediz

d'une des filles du Roy, & luy fut promis trois cens mille francs,

mais elle trespassa.

Le Roy d'Angleterre voulant toussours complaire à son pere, luy fit à sçauoir qu'il vouloit espouser la femme à Calais, en face de saincte Eglise, en priant aux Ducs de Berry & de Bourgongne. qu'ils voulussent estre audit lieu certain iour, lesquels par le vou-LeR.d'An-loir du Roy y allerent. Et l'espousa bien & solemnellement en l'Egleterre ef glise en la forme accoustumée. Et y eut vn bien notable disner, où pouse la fille on fur servi de plusieurs mets. & diverses manieres de jeux & esbadu Roy à Ca- on fut serui de plusieurs mets, & diuerses manieres de ieux & esbalais, pag. 114 temens, & le lendemain joustes. Et se monstrerent en toutes choses les Anglois bien pompeusement, ainsi qu'ils ont bien accoustumé de faire. Et quand la grande solemnité des nopces fut passée, ils tinrent vn grand Conseil pour sçauoir ce qu'on auoit à faire, pour tousiours entretenir les alliances. Et fut ordonné que les trefues, \* qui auoient esté ordonnées, & par mer & par terre, seroient criées publiquement, gardées & obleruées. Et qu'on ordonneroit Conservateurs, qui seroient commis à les faire garder & observer. Et pource que le Roy requeroit diligemment à son fils le Roy nez desTrefd'Angleterre, qu'il voulust entendre auec luy à l'Union de l'Eglise, à laquelle chose sondit fils estoit fort enclin, & y auoit grande volonte, il delibera d'enuoyer vers les deux contendans. Et de fai& y enuoya bien notable Ambassade, laquelle vint premierement à Auignon deuers Benedict. Mais oncques il ne les voulut voir, ny ouyr; & pource ne passerent point outre, ny n'allerent deuers l'Antipape, mais s'en retournerent en Angleterre. Et fut lors deliberé que pour ceste matiere les dits Ducs de Berry & de Bourgongne s'assembleroient auec le Roy d'Angleterre le Dimanche de \* Lætare Ierusalem. Et s'arresta fort le Roy à la voye de cession. Et que cependant tous les deux Roys enuoyeroient chacun Ambassade deuers les contendans, à ce qu'ils youlussent consentir, & auoir agreable la voye

Angleterre.

\* Pag. 104.

113. & 114.

Confermateurs ordon-

ues entre France &

\*C'est lo qua triesme de Caresme.

En ce temps vinrent en l'Eglise de Monseigneur Sainct Denys aucuns qui auoient esté malades. Lesquels s'estoient voüez à Monseigneur Sainct Denys, & à ses Compagnons, & par leurs merites gnarie mira-affermoient auoir esté guaris. L'vn auoit esté empoisonné, l'autre estoit enragé, & hors du sens & entendement, & le tiers auoit vn flux de sang, & ne le pouuoit-on restraindre, & s'en vinrent à l'Eglise de Sainct Denys rendre graces à Dieu, & aux glorieux Saincts.

de cession, & pareillement vers le Roy des Romains, pour le requerir qu'il voulust accepter, & auoir agreable ladite voye de cession. Et de

culeusement

Malades

taict y enuoyerent.

Audit temps la Reyne eut vn fils, lequel Monseigneur le Duc Nai∬ance de Louys troi-siesme fils du d'Orleans, leua sur les fons. Et sut au sainct Sacrement de Baptesme nommé Louys. Et en fit-on à Paris, & par tout le Royaume grande ioye & solemnité.

Lc

Le Roy d'Espagne enuoya vers le Roy & aussi vers B enedict, pour le faict de l'Union de l'Eglise. Et quand ils furent vers Benedict, il les corrompit par argent, tellement qu'ils ne voulurent oncques dire ce qui leur estoit enchargé. Toutesfois le Patriarche d'Alexandrie fit tant quand lesdits Ambassadeurs vinrent deuers le Roy, qu'il eut les lettres & instructions que ledit Roy d'Espagne leur auoit baillé. Par lesquelles apparoist assez, que si Benedict ne s'aduisoit, qu'il auoit volonté de luy faire substraction. Et fut la matiere mise au Conseil du Conseil du Roy, & ouuerte par diuers Clercs. Et finalement fut Roy de ne aduisé & presques conclu, veu la maniere de proceder de Benedict, noistre le dit qu'on luy pouuoit faire substraction.

Or est ainsi que le Roy d'Angleterre auoit renuoyé aprés le retour de ses autres Ambassadeurs à Boniface luy signisier d'entendre à l'Vnion de l'Eglise, & qu'il voulust accepter la voye de cession. Mais ils s'en vinrent sans response effectuelle. Et disoit-on que c'estoit pource qu'il auoit sceu, que Benedict l'auoit refusée. Reuinrent aussi les Ambassadeurs, qui auoient esté enuoyez par les Roys de Obstination France, & d'Angleterre ensemble. Et furent vers les deux conten- des deux Andans, & leur exposerent les prieres & requestes des deux Roys, tou- ripapes Bechant ladite Union, & affection qu'ils auoient au bien de l'Eglise. nisace pleins En leur requerant qu'ils y voulussent entendre, en la forme & d'ambition, maniere qu'ils declareroient. Mais ils s'en retournerent, & rappor- & d'anarice, one voulans terent que tous les deux contendans estoient tant pleins de conuoi-rien ceder tiste & d'auarice, & aueugles de vraye cognoissance, qu'à autre cho-pour le bien se ils ne vouloient entendre.

Au Royaume de France regnoient plusieurs pechez, & tenoient L'impunité plusieurs, que les maux, & les accidens qui venoient, estoient pour du crimu les pechez publics qu'on y faisoit, non corrigez ne punis. Et pour-nie de grance que principalement il n'y auoit si meschant, qui en ieux & ma- des punitions nieres de parler, ne reniassent Dieu, maugreassent & despitassent de Dieu. ses Sainces, & la benoiste glorieuse Vierge Marie, y eut certaines Ordonnances Ordonnances par le Roy faites, & publiées par Mandemens patens, blasphemacontenans les punitions qu'on deuoit faire. Lesquelles par aucun reurs violées temps durerent & furent executées. Mais pource que des plus grands par les plus aucine punition n'en estoit saite, les choses retournerent en leur nément. premier estat, à la tres-grande desplaisance des gens de bien.

de l'union de

# M. C C C. L X X X X V I I.

al more complete.

In An mille trois cens quatre-vingt dix-sept, le Roy de\* Nauarre enuoya deuers le Roy, pour luy requerir qu'il luy fist 1397. iustice, & enuoya l'Euesque de Pampelune, qui estoit vn tres-no- II. Roy de table Clerc, lequel presenta ses lettres au Roy, qui estoient seule-Nanarre. ment de creance, en luy priant & requerant, qu'il luy voulust bail-I. Iuuenal des Vrsins.

Digitized by GOOGLE

ler audience pour dire sa creance, & assigner iour à la dire, lequel luy fut assigné. Et bien notablement recita ce qui luy estoit enchargé, en declarant la prochaineté de lignage, que le Roy de Nauarre auoit au Roy, & les terres & Seigneuries qu'il deuoit auoir au Royaume de France, & mesmement en Normandie, en requerant qu'il les luy voulust faire bailler & deliurer, & qu'aussi-tost son maistre & Seigneur estoit prest & appareillé de faire ce qu'il appartiendroit. Iceluy Euelque fut grandement receu par le Roy, & aussi par les Seigneurs. Et luy fut dit, que les demandes estoient grandes & pesantes, & que le Roy y auroit regard, aduis & conseil. Et en ceste matiere y eut de grandes difficultez. Et disoient aucuns, que ce seroit mal fait de luy rien bailler, veu les horribles & detestables maux, que son pere\* auoit faits en ce Royaume. Et qu'on uais Roy de ne sçauoit la volonté de son fils, & que s'il auoit en Normandie les places qu'il demandoit, & il vouloit faire guerre, que grands inconueniens en pourroient aduenir. Les autres disoient qu'il y auoit eu accord auec le pere, & ferme paix faite, & qu'on ne deuoit point auoir regard au temps passé. Et pour pouruoir à l'inconuenient allegué, s'il auoit places en Normandie, fut dit par ceux de ceste opinion qu'on luy en baillast ailleurs. Et ainsi fut fait. Et fut erigé Nemours en Duché. Et en Gastinois & Champagne luy furent baillées terres & Seigneuries juiques à dix mille liures tournois de reuenu. Et à Messire Pierre de Nauarre son frere, la Comté de Mortaing. Et à tant separtit ledit Euesque, & disoit-on que son Maistre en auoit esté content.

Charles I. dit le Mau-Nawarre, mort l'an 1386.p.59.

Nemours erigé en Du-

Comté & Pairie de Mortain.

Et pource que toussours, & comme continuellement on faisoit diligence tant en ce Royaume que dehors, de trouuer moyens de guarir le Roy, & remede de pouruoir à son inconvenient, vinrent deux Augustins à Paris, qui s'offroient à guarir le Roy. Et demangustins entre- derent plusieurs choses à faire les remedes, & n'y voulut-on rien esguarirle Roy pargner. Et couroient diuers langages entre le peuple, en disant que dont la canse la maladie du Roy estoit punition diuine, pour les grandes exaest attribuée ctions qui se faisoient sur le peuple, sans rien en employer au faiot à punition di- de la chose publique. a no mornicalin to chaques

wine pour les exactions sur le pemple, pag. 115.

Quand le Roy Richard d'Angleterre le veid au dessus de ses ben songnes, comme il luy sembloit, & il fut en Angleterre, il cuidoit que tous murmures cessassent contre luy. Si sit grande exaction sur son peuple d'or & d'argent, disant que c'estoit pour son mariage auec la fille de France, & aussi que les Irlandois se rebelloient contre luy, & qu'il y vouloit aller. Et de ces exactions & tailles la plus grande partie du peuple, Nobles, & gens d'Eglise estoient tres-ma contens. Et de faict, le Duc de Glocestre & le Comte d'Aronda murmurerent fort en plusieurs manieres, & faisoient alliances secrettes. Lesquelles choses vinrent à la cognoissance du Roy Richard. Si les fit tous deux prendre, & examiner, & aprés qu'ils eu-:

rent confessé le cas, il seur sit coupper les testes, c'est à sçauoir au Duc de Glocestre son oncle à Calais, & au Comte d'Arondel à Londres. A cause dequoy se leuerent plusieurs diuisions, & paroles. Et disoient Thomas Duo les aucuns, que c'estoit sans cause, & que ce n'estoit que pource de le Comte qu'ils aduertissoient le Roy qu'il faisoit mal, de souffrir à faire fai-d'Arondel re les griefues exactions qui se faisoient sur le peuple. Les autres decapitez. disoient, qu'ils auoient voulu attenter à la personne du Roy, sous ombre qu'il auoit trefues auec le Roy de France, & baillé Cherbourg & Brest. Et quelque chose qu'il en fust, les deux Princes moururent;&furent executez.

...Le Roy reuint à lanté, mais elle ne luy dura gueres. Et estoit chose bien pireuse d'ouyr les regrets qu'il faisoit, quand il sentoit qu'il deuoit renchoir, en inuoquant & reclamant la grace de Dieu, & de Nostre-Dame, & de plusseurs corps saincts. Les Gentilshommos, Dames, & Damonelles, & tous ceux qui le voyoient, pleu- de la deploraroient à chaudes larmes, & ceux aussi qui l'oyoient reciter, de gran-bleindissosside pitié & compassion qu'ils en auoient. On prit son Barbier, & au-tion du Roy. cuns des seruiteurs du Duc d'Orleans, pour sçauoir si on ne luy awoit rien fait, dont la maladie en peust venir. Mais à la fin on trouua qu'ils estoient innocens en toutes manieres, & furent deliurez.

En ce temps y eut grande mutation d'Officiers. Car plusieurs e- Louys de Sancerre stoient morts en la bataille de Hongrie, & fut fait Connestable seigneur de Sancerre, lequel parauant estoit Mareschal, & Messire Ican le Main-Charenton gre, dit Boucicaut, fut fait & ordonné Mareschal, Messire Iacques sable de de Bourbon grand Chambellan, & Messire Hutin d'Omont ordon-France, p. 5. né à porter l'Orislambe. Et furent ces choses faites le vingt-sixies - Boucicaut me iour de Iuillet.

Et combien que comme dit est \* que le mariage eust esté tout chal, p. 115. accordé, de Iean V. fils du Duc de Bretagne, & de Ieanne dite la bon grand Ieune, quatriesme fille du Roy, & qu'il y cust dessa eu quelques so-Chambelan. lemnitez faites, toutesfois encores de nouueau furent-elles faites à gneur d'Au-Paris en grandes pompes, tant de vestures, que de ioyaux, & habil-mont & Melemens des Dames & Damoiselles, & y eut ioustes, & autres choses mé Hutin, accoustumées d'estre faites.

Madame Marie de France, qui dés le temps de sa natiuité auoit flamme on esté ordonnée à estre Religieuse, fut menée à Poissi, & là renduë, Royale de S. Religieuse de son bon gré & volonté. Et luy sut habillé & ordonné Denys. son hostel & logis ainsi comme il appartenoit bien, & luy ordon- Marie rroina-on allignation à tenir son estat, & luy furent baillées des Dames siesme fille du de Religion, estans en ladite Abbaye, pour luy tenir compagnée. Religieuse à

Le Roy reuint derechef en santé. Et pource qu'à Sainct Denys Poiss estoit l'un des clouds, dont nostre Sauueur fut crucisié, lequel n'e-Le Roy fait stoit pas bien enuaissellé ainsi qu'il appartient, le Roy sit faire vn chement à S. beau & riche reliquaire, & le donna à l'Eglise de Sainct Denys, à Denys un des ce que ledit clou fust mis richement & honorablement.

I. Iuuenal des Vrsins.

fait Mares-

streSeigneur.

1397. \* Manuel fils de Ican l'Empire 1387. mort 1421. \* P. 127.

En ladite année l'Empereur de \* Constantinople enuoya vers le Roy demander aide & confort contre les Turcs, lesquels luy faisoient forte guerre, & taschoient d'auoir la Cité de Constantino-Paleologue ple. Et y vinrent de bien notables gens, qui monstroient que sans aide l'Empereur ne pourroit resister, & en toute humilité firent leur proposition: eux retirez la matiere fut ouverte au Conseil. Et furent tous d'opinion, que combien que l'année de\*deuant le Roy y eust eu grand dommage, encores deuoit-on entendre à leur aider. Et lors s'agenouilla Monseigneur le Duc d'Orleans frere du Roy, en luy suppliant & requerant qu'il luy pleust luy donner congé d'y aller, & que tres-volontiers il y employeroit sa personne. Laquelle requeste luy fut reputée à bien grand honneur, & vaillant courage. Et sur ce le Roy ne luy sit aucune response. Et appellaon les Ambassadeurs, & leur sit faire response le Roy, qu'en temps conuenable il aideroit & conforteroit l'Empereur, & luy enuoyeroit gens. Et leur fut fait dons beaux & honorables, & s'en retournerent vers leur maistre.

Le Connestable du Basac, & son principal Capitaine enuoya de tres-gracieux presens au Roy, lesquels le Roy receut tres-benigne-

ment, & renuoya les messagers.

Le Roy de Boheme auoit grand desir de voir le Roy, & sceut du Roy auec que le Roy deuoit venir à Rheims, & que par aucun temps se tien-Roy de Bobe- droit là, si sit diligence d'y venir. Laquelle chose venuë à la cognoissance du Roy, il en fut bien ioyeux, & delibera de luy faire bonne Charles IV. chere. Et ainsi comme le Roy s'esbatoit aux champs à chasser, & voler, enuiron à deux lieuës de Rheims, suruint le Roy de Boheme, lequel il receut bien & honorablement, & à grande ioye le mena à Rheims, & fut festoyé en toutes manieres bien grandement. Et luy fit le Roy de beaux dons & plusieurs presens. Et cependant qu'il y fut, suruint vne Ambassade d'Allemagne, pour auoir Vnion en l'Eglise, disant qu'ils auoient esseu la voye de cession comme luy, dont le Roy fut moult ioyeux.

### CCC. LXXXXVIII.

'An mil trois cens quatre-vingt dix-huict, il vint à la cognoissance de Benedict, que le Roy auoit enuoyé deuers les Roys & Princes de la Chrestienté, pour le fai& de l'Union. Et qu'en ce le Roy d'Angleterre s'estoit ioint auec luy. Dont il fut bien desplaisant, doutant qu'il n'eust fort à faire. Parquoy il enuoya deuers le Roy le Cardinal de Pampelune, qui luy estoit fort allié. Le Roy noir un Car- & ceux de son Sang le sceurent assez tost. Et pource fut mandé audinal que luy dit Cardinal qu'il ne vint point, & aussi ne fit-il. Et si Benedict a-P. Benoist uoit esté parauant mal-content, encores le fut-il plus. Et escriuit

au Roy & a Monseigneur de Berry, ainsi que bon luy sembla. Et és lettres escriuoit plusieurs choses, touchant ledit Messire Simon 1398: de Cramault Patriarche d'Alexandrie, en le chargeant. Mais le Roy & nos Seigneurs ne s'y arresterent ia. Car ils voyoient & apperceuoient, que ce n'estoit que pource qu'il auoit à cœur, d'aider à son pouuoir à executer l'intention du Roy, qui estoit iuste & raisonnable.

Le Roy pour pouruoir au Schisme de l'Eglise, delibera d'assembler à Paris les Prelats de son Royaume, pour auoir aduis & conseil sur ce qui estoit à faire en la matiere. Et y eut bien grande & notable compagnée de gens d'Eglise, Clercs, & autres notables person-Assemblée nes, Docteurs, Maistres, & Graduez. Par diuerses fois on auoit en du Clergé uôyé par deuers Benedict, qui estoit à Auignon, pour le prier & de l'Eglise, requerir qu'il y voulust aduiser, & qu'il n'y auoit prouisson, sinon pag. 107 que tous les deux contendans fissent cession. Et qu'on fit vn Concile general, où les Cardinaux tant d'vn costé qued'autre, fussent aucc les Prelats de la Chrestienté. Et que là on aduisast, qu'il y eust vn.Pape seul & vnique. Mais Benedict en rien n'y vouloit entendre. Et pour trouuer la maniere d'y proceder, y eut plusieurs grandes & notables consultations faites. Et finalement fut deliberé & conclu, qu'on ne soustrayeroit pas seulement à Benedict la collation & disposition des Benefices: mais qu'on luy feroit pleniere La France soustraction de toute obeissance. Et sur ce furent Lettres bien no-se soustrait de l'obeyssantablement faites, & composées, lesquelles furent enuoyées & pu-ce dudit Pabliées par tout le Royaume de France. Et fut conclu que l'Eglisé de pe, & repréd France seroit reduite à ses anciennes libertez & franchises; c'est à sça-franchises. uoir que les Ordinaires donneroient les Benefices estans en leurs col- Quelles sont lations, & que toutes graces expectatives & refervations cesseroient. Et les Libertez qu'aux Benefices on procederoit par voye d'Eslection, & en appar-del Eglise tiendroit la collation aux Ordinaires. Et pour ceste cause fut ordonnée vne notable Procession à Saince Geneuiesue, en laquelle furent les Ducs de Berry, de Bourgongne, & de Bourbon. Et là fit vn notable Sermon ou Predication Maistre Gilles des Champs, lequel sçauoit bien la matiere, & auoit toussours esté present en la

\* Et aduint que tantost vacqua l'Abbaye de Sain& Denys, par \* Tonie cetté la mort de Guy II. de Monceaux Abbé d'icelle. Et fut esseu Mes-uecles attes sire Philippes de Villette, qui estoit vn bien notable Clerc, Do-publics se cteur en Theologie. Et y eut des difficultez beaucoup touchant la pent voir confirmation de l'Eslection, bien qu'ils estoient exempts, tant & si mes desdites auant que l'exemption se peut estendre. Et fut dit que l'Euesque de Libertez, Paris, qui estoit ordinaire du lieu, confirmeroit, ou infirmeroit la-pag. 691. 6dite Eslection. A laquelle chose l'Euesque proceda, & trouua que derniere edil'Eslection estoit iuste, saincte & canonique. Et pource la confirma, tion de 1651. & fi luy bailla le don de benediction. Mais il y cut Lettres faites &

deduction d'icelle.

1398. de Villette S. Denys.

Les Cardi-

du mesme Pape, & Se

d'auprés de

retirent

baillées par l'Eucsque de Paris, que ce fust sans presudice de l'es xemption des Religieux, Abbé, & Conuent de ladite Eglile de Sainct Denys. Et pource que semblable cas de iour en iour pous esteu Abbé de uoit aduenir, le Roy assembla ceux de son sang, des gens d'Eglise, & de l'Université, pour sçauoir ce qu'on auroit à faire, quand le pareil cas aduiendroit, touchant les exemptions. Et fut ordonné generalement que si aucunes Eglises, ou Benefices vacquoient, qui fussent electifs, on y procederoit par voyo d'Eslection, dont la consecration, confirmation, ou benediction appartiendroit aux Ord dinaires, sans preiudice des droicts, prerogatiues & exemptions des tent le party Exempts & Ordinaires. Et furent lesdites choses touchant lesdites substraction & reduction de l'Eglise de France, conclues le vingt-septiesme iour de Iuillet. Quand les Cardinaux estans en Auignon, sceurent la conclusion de substraction faice par le Roy, & l'Eglise de France, ils firent pareillement substraction à Benedict, & soudainement & secretement ils partirent d'Auignon, & s'en vindrent à Villeneufue, qui est au Royaume.

En ce temps, le Comte de Perigort, qui estoit grand Seigneur, & puissant au pays de Guyenne, assembla gens de guerre, & les mit en ses places. Et sous ombre qu'il se disoit tenir le party des Anglois, commença à faire aspre & forte guerre aux François, vers les marches de Guyenne. Et faisoir maux infinis, & pilloit, desroboir, & faisoit courre tout le pays. Pour laquelle cause, le Roy delibera d'y enyoyer. Et fut deliberé que le Mareschal Boussicault iroit. Et y alla à grande compagnée de gens de guerre, tant d'hommes d'arprena prijon-mier le Com. mes, que de traict, & mit le siege deuant Montignac, où ledit tede Peri- Comte estoit, lequel finalement se sousmit à la Cour de Parlement gort, sur le du tout. Et mit le dit Mareschal la Comté en l'obeissance du Roy, & prit Montignac, Bourdille, Auberoche, Saulac, & autres places, & y eut grande peine, & de belles armes faides. Et amena Bousside Paris con. cault ledit Comte de Perigort à Paris. Et luy ouy, à grande & meure deliberation, fut dit par Arrest, que ledit Comte auoit forfait corps & biens. Toutesfois la vie luy fut sauuée. Et fut lad'Appanage dite Comté de Perigort, auec les appartenances, donnée à Monseigneur le Duc d'Orleans, frere du Roy, & luy fut baillée par Appa-

nage à luy & à ses hoirs masses, procreez de sa chair.

Et pource qu'on voioit que Benedict ne vouloit faire obeissance, & que tousiours estoit obstiné en son opinion, on delibera qu'on l'assiegeroit dedans le Palais d'Auignon. Et de fait y tutle siege mis, & y souffrit moult de miseres, peines, & trauaux, tant de viures, que autrement: Mais il auoit moult grand courage, & touliours se tenoit fort, & confortoit ceux qui estoient auec luy. Rodrigo de la Lune son frere, faisoit toutes les diligences qu'il pouuoit de luy faire auoir viures, & quelque siege qui y fut, bien sou-

uent, par manieres lubtiles on y mettoit viures. Or aduint que au-

Ledit Pape assiegé dans le Palais d'Anignon.

Comté fut

fisquée, 🕁

supplément

leans, pag.

84. 89.

du Parlemet

cuns estans audit siege, aduisoient souuent manieres de trouuer moyens subtils d'entrer en la place du Palais où estoit Benedict. Et aduiserent qu'il y auoit vn esuier ou conduit d'eaues, de la cuisine dudit Palais, qui estoit grand & large, & que par iceluy, en ostant un treillis de fer qui y estoit, on pourroit tres-aisément entrer. Et troute on moyen de oster ledit treillis de nuict, si subtilement, qu'on le remettoit & ostoit quand on vouloit. Ceux de dedans s'apperceurent & imaginerent bien que par ledit lieu on auoit intention d'entrer. Et pource y mirent guet secret, & considererent qu'on ne pouvoit entrer que l'vn aprés l'autre, & que ceux qui entreroient, quand bon leur sembleroit, ils seroient pris & attrapez par ceux de dedans, & ainsi fut fait. Car aucuns de ceux du siege, & des plus vaillans, vinrent audit esuier ou conduit de cuisine, & entrerent dedans, & à mesure qu'ils entroient estoient pris, & tant qu'il y en eut de pris cinquante à soixante. Dont ceux qui tenoient le siege furent moult esbahis, & non sans cause. Car il y auoit de leurs parens & amis. Et finalement y eut traité & accord, par lequel ceux du siege se leuerent, & les prisonniers furent rendus, & s'en alla chacun où il voulut.

Et est à aduertir qu'il y auoit ia grandes haines, enuies & diuisions entre les Ducs de Bourgongne Philippes le Hardy, & Orleans frere du Roy, lequel soustenoit Benedict, & disoit que c'estoir mal fait de luy auoir fait substraction, & plusieurs mesmes de France le tenoient pour vray Pape. Et quand telles divisions venoient à la cognoissance dudit Maistre Iean Iuuenal des Vrsins Garde de par le Iuuenal pa-Roy de la Preuosté des Marchands, il alloit parler à eux, & à autres cifie tant qui pouvoient aider à reprimer leur ire; & tellement qu'ils s'appai-qu'il peut les soient, ou au moins dissimuloient.

Et comme dessus \* a esté touché, vinrent à Paris deux Augu-Ocleans & stins, qui se faisoient forts de guarir le Roy, & leur furent baillées gne. toutes les choies qu'ils vouloient & demandoient, & eurent bien \* Pag. 130. grande finance. Et de faict, mirent la main à la personne du Roy, & comme l'on dit luy firent aucunes incisions au chet, & comme il fut trouué, mirent le Roy en grand danger de le faire mourir piteusement. Et pource furent pris & emprisonnez, interrogez & questionnez. Et pour abreger; confesserent qu'ils ne s'y cognoissoient. Et y eut plusieurs notables gens assemblez, tant d'Eglise que Lais, lesquels conclurent qu'ils seroient degradez, & qu'ils auroient les teltes couppées. Et pour ceste cause furent faits escharfauts en greue deuant l'Hostel de ville, & du Sain&t Esprit. Et y eut vne maniere de pont de planches fait, qui venoit à l'endroit d'une des teneitres de la laile du Saince Esprit, laquelle senestre on mit en l'estat & semblance d'vn huis, & furent mis lesdits Augustins sur lesdits escharfauts. Et sit-on une maniere de briefue predication. Et aprés issit l'Eucsque de Paris en habit Pontifical par ladite fenestre,

& vint iusques aux deux Augustins. Lesquels estoient reuestus com-1398. me s'ils eussent voulu dire Messe. Et aprés ce qu'il eut parlé à eux, il leur osta à chacun d'eux les chasuble, estole, manipule, aube, & surplis, en disant certaines Oraisons, puis s'en retourna par où il estoit venu. Et parauant en sa presence furent raiz & ostez leurs cheueux, sans apparence de couronnes. Et tantost ceux de la Iurisdi= ction laye les prirent & les despouillerent, & leur laisserent seulement leurs chemises, & à chacun vne petite iacquette par dessus. Et furent mis en vne charette, & liez & menez aux halles, & là eurent les testes couppées, & si furent escartelez, & les corps portez au gigradez, pais bet, & les testes mises sur deux demies lances, en l'escharfaut aux pour ausir a- halles, où ils auoient esté decolez. Et furent plusieurs esbahis comment on les auoit degradez, & baillez à la Iustice seculiere. Mais par Clercs notables, veu les cas par eux commis en la personne du Roy, fut dit que c'estoit Iustice. Et disoient aucuns, que les dits Augustins se disoient au Duc d'Orleans, & que par haine que le Duc de Bourgongne auoit audit Duc d'Orleans, il leur auoit fait faire & procuré ce qui fut fait. A cause que le Duc d'Orleans auoit fait brusser vn nomme Maistre Iean de Bar, qui estoit nigromancien & inuocateur de diables, & estoit au Duc de Bourgongne. Et disoit-on que pour les enuies, qui estoient entre les deux Ducs, diuerses choses se faisoient.

guarir le Roy.

En ceste année, aprés que le Roy Richard eut en Angleterre fait coupper les testes des Seigneurs d'Angleterre dessus \* dits, plusieurs diuisions se commencerent. Et mesmement Henry de Lancastre, fils du Duc de Lancastre, tenoit plusieurs diuerses & estranges manieres, sentans murmures & conspirations contre le Roy Richard, lesquelles vinrent à sa cognoissance. Et pource manda le Duc de Lancastre, pere dudit Henry, & luy dit ce qui estoit venu à sa cognoissance touchant sondit fils. Et selon ce qu'on disoit, y auoit de melchantes choses entreprises contre le Roy, & trouuoient aslez de matiere pour le faire mourir. Quand le Roy d'Angleterreapperceut les choses dessus dites, il delibera de tenir vn Parlement à Wincestre, & assembla les trois Estats du pays; & y eut grande as semblée, & fit des Ducs & des Comtes. Et en ce Parlement Henry Angleterre, de Lancastre dit au Comte Mareschal, qu'il estoit faux, traistre & delloyal, & mauuais, & qu'il auoit faussement & mauuaisement tué ou fait mourir son oncle, le Duc de Glocestre frere de son pere. Et qu'il auoit emblé les deniers du Royaume, & les auoit appliquez à son profit, & plusieurs autres trahisons auoit fait. Le Comte res-Gage de ba-pondit, qu'il auoit faussement & mauuaisement menty. Et y eut gage ietté & adiugé, & dit qu'il cheoit gage de bataille. Et pour ce faire y cut iour assigné. Et toussours cuidoit le Duc de Lancaître pere de Henry, muer le propos du Roy, & des parties. Mais il n'y pouvoit bonnement trouver remede. Au jour assigné les par-

ties tous armez comparurent en champ. Et aprés les sermens fut à chacun permis faire son deuoir. Et quand Henry de Lancastre veid son aduersaire, il marcha bien vaillaniment huict pas, sans que l'autre commençast à marcher. Toutesfois il s'esmeut, & comme de grand courage venoit à Henry, mais quand il vint à l'approcher, tous deux ietterent leurs lances. Et ce fait le Roy d'Angleterre les fit tous deux prendre, & les bannit de son Royaume, le Comte Mareschal à perpetuité, & Henry de Lancastre iusques à dix ans. Et de ce fut le pere bien content. Henry s'en vint à Paris vers le Roy de France, & les Seigneurs, & fut receu bien grandement & honorablement, & luy fit-on tres-bonne chere. Et luy ordonna le Roy son estat bien honorablement. Dont le Roy d'Angleterre fut tresmal content, & tres-impatiemment le porta; & luy sembloit, veu l'alliance, que le Roy & les Seigneurs de France, ne le deussent point auoir receu. Et depuis le pere dudit Henry alla de vie à trespassement. Et cuidoit bien Henry de Lancastre que le Roy d'Angleterre deust appaiser son courage, & le rappeller, & luy laisser la succession de son pere, tant de meubles, que d'immeubles. Mais il sit tout le contraire, car il prit tous les meubles, qui estoient grands, & les appliqua à son profit. Et de ce ledit Henry eut bien grande desplaisance. Dont Monseigneur de Berry fort le confortoit, & l'appaisoit le plus qu'il pouuoit. Toutesfois il sembloit bien à sa maniere & contenance, qu'il auoit vn courage bien despiteux, & intention s'il eust peu, de s'en venger.

Ceste année la Reyne Blanche alla de vie à trespassement, à Mort de Neauste le Chastel, le cinquiesme iour d'Octobre, dont ce sur grand Blanche de Nauarre dommage. Elle fut portée en terre à Sainct Denys bien solemnel-deuxiesme lement, ainsi qu'il appartenoit. Elle auoit vne partie de l'vn des femme du clouds, dont Nostre Seigneur fut crucisié, qu'elle sit bien & hon- pes de Vanorablement enchasser, & le donna à Nostre-Dame des Carmes, lois, qu'este pour mettre en leur Eglise pour mettre en leur Eglise.

Le Roy, la Reyne, & nos Seigneurs les Ducs, enuoyerent à leur quante ans. fille & niepce d'Angleterre, de beaux & riches dons, par notables Cheualiers, & Escuyers qui furent en Angleterre, & là les presenterent. Et quand ils furent retournez, ils rapporterent qu'en Angleterre y auoit plusieurs diuisions, & qu'on murmuroit fort contre le Roy pour les exactions qu'il faisoit, & qu'ils doutoient fort qu'il n'y cust vn grand brouillis. Car il n'y auoit ny gens d'Eglise, ny Nobles, ny autres, qui n'en fussent mal-contens. Et quand Henry de Lancastre qui estoit par deça, le sceut, il en sut bien ioyeux, & se reconforta fort.

Les Cardinaux de Thury & de Saluces vinrent à Paris en grandes pompes & estats, deuers le Roy & nos Seigneurs les Ducs, & firent vne propolition par la bouche dudit de Thury, & disoient maux infinis de Benedict, & plusieurs autres paroles. Et sirent deux Re-

I. Iuuenal des Vrsins.

prés de cin-

questes, l'vne, que le Roy voulust escrire aux Roys & Princes diligemment, touchant le faict de l'Vnion. La seconde fut, qu'il voulust faire diligence, & mettre peine à prendre Benedict. Sur la premiere leur fut respondu, que le Roy y auoit entendu, & entendroit le mieux que faire se pourroit. A la seconde Requeste fut fait response, que ce n'estoit pas à faire au Roy de faire prendre Benedict, ny mettre la main sur luy. Et aussi que ce n'estoit pas chose aisée à faire. C'estoit merueilles des pompes & estats desdits Cardivie pompeuse naux, lesquels estoient à toutes gens de quelque estat qu'ils fussent,

de deux Cat- à grande desplaisance & abomination.

Il y eut deux Cardinaux, l'vn nommé Martin, & l'autre Boniface, bomination. lesquels se cuiderent eschapper du Palais d'Auignon, en habits dissimulez, & turent rencontrez par les gens du Mareichal Boussimort de pau- caut, & pris. Et dit-on que Martin de desplaisance, pauureté & ureté, & un indigence, alla de vie à trespassement. Et au regard de l'autre nommé Boniface, l'on disoit que Boussicaut, en auoit bien eu cinquante

Boucicaut, mille ducats.

En ce temps, vn Bourgeois de Vitré en Bretagne, nommé Pierre Pilet, ietta son gage de bataille contre vn Gentilhomme dudit pays, nommé Guillaume Marcille. Et le chargeoit d'auoir fait tuer par ses fils vn sien parent. Ledit Marcille au contraire maintenoit, que iamais n'en auoit esté consentant. Et estoit ledit Pilet yn bel homme, fort & roide, & Marcille estoit vieil & ancien: Et luy fut permis qu'en son lieu il mist le bastard du Plessis. Et soustenoit fort ledit Pilet Monfeigneur de Laual, deuant lequel se faisoit le gage. Messoit an- Et furent les sermens faits: Et fut ledit Pilet ietté à terre d'vn coup ciennement de lance par le bastard, & aprés tira son espée & le tua. Et tantost coulpe on de aprés on enuoya querir le bon-homme vieil, qui estoit prisonnier, l'innocence, comme raison estoit, & fut deliuré. Et si son champion eust esté succés desG2-desconfit, il eust souffert mort.

ges de bataille, p. 59. **&** 136.

### C C C. L X X X X I X.

'An mille trois cens quatre-vingt dix-neuf, le Roy retourna en lanté, & auoit bon sens & entendement, & sit la solemnité de Pasques en son Hostel à Sain& Paul. Au huictiesme iour aprés, l'Euesque de Paris vint audit Hostel en la Chappelle, & de sa Le Roy ayant main le Roy receut le sainct Sacrement de Consirmation, en gransanté de corps de deuotion. Et si firent plusieurs autres Seigneurs, Cheualiers, & & d'esprit Elcuyers. reçoit le S.

Les Ducs de Berry, de Bourgongne, & de Bourbon, auoient de Confirgrand desir de sçauoir d'où venoit la maladie du Roy, & firent assembler tous les Pysiciens de l'Université de Paris, & autres, dont il éstoit memoire. Et fut mise la matiere en termes, & specialement

si la maladie qu'il auoit, venoit de choses & causes intrinseques, ou par accidens extrinseques. Et y out diuers argumens & imaginations. Et finalement on ne sceut que conclurre, & demeura la ma-sultation, & tiere indiscusse, & sans aucune decision ny determination, dont les dispute de Medesins, Seigneurs ne furent pas bien contens.

En ce temps, aucuns de l'Ordre de Sainct Bernard, apporterent urir dou procomme ils disoient, le sainct Suaire, où Nostre benoist Sauueur ladie du Roy, Iesus-Christ fut ensepulturé, & le mirent à Saince Bernard à Paris. dont ils ne Et y eut grande affluence de peuple, & en leuerent vne bien gran-scauent ren-dre raison de finance d'argent. Et disoit-on qu'il y eut de beaux miracles faits, cer taine. combien qu'on n'en declarast aucuns particulierement.

Ceux de Venise enuoyerent vers le Roy, demander aide & con-mis aux Berfort contre les Turcs, lesquels auoient occupé plusieurs villes. Et nardins de leur donna-on esperance de leur aider, & aussi en auoit le Roy bon- Venitiens ne volonté.

On disoit que aucuns mieux aimans leur prosit particulier, que l'assistance du Roy contre le bien public, procuroient & faisoient diligence qu'on mist vn les Turcs. dixiesme sus. Et estoit renommée, que le principal qui poursuiuoit ceste matiere, estoit Messire Simon de Cramault Patriarche d'Alexandrie, qui disoit qu'il auoit fait plusieurs grandes mises en Decime ex-Ambassades, & autrement, pour le faict de l'Eglise. Et qu'autre-torquée sur ment il ne pouvoit estre contenté, ne satisfait : Et furent les stiques, p.113. gens d'Eglise assemblez, pour auoir leur consentement; plusieurs quand ils ouvrent parler de la matiere s'absenterent, & departirent. Et de ceux qui y demeurerent aucuns oncques ne s'y voulurent consentir. Toutesfois fut le dixiesme mis sus, à la grande desplaisance de la plus saine partie: Et ne trouua-l'on à peine personne Ecclesiastique, qui se voulust messer de le receuoir, & leuer. Et fut ordonné, qu'on le feroit leuer par personnes Layes. Et ainsi fut fait bien rigoureusement, & en fut leué grande sinance. Et disoit-on que c'estoit pour le faict de l'Eglise, & de la poursuite de l'Union. Mais tout s'en alla en autres choses bien inutiles, & en prirent les Princes & autres ce qu'ils peurent, à leur profit parti-

En ce temps, les Turcs & Sarrasins greuoient fort Constantinople, & faisoient forte & aspre guerre. Pour laquelle cause l'Empereur de Constantinople enuoya deuers le Roy requerir aide & secours. Et y enuoya le Roy le Mareschal Boussicaut, auec douze Boucicaut cens combatans; & en sa compagnée estoit Chasteaumorant, vn Rey au se-Cheualier de Bourbonnois. Lesquels se porterent vaillamment, & cours de Mafirent plusieurs grands dommages aux Sarrasins, & resisterent à leur de Constantimauuaise entreprise & volonté. Et quand ils eurent fait le mieux nople. qu'ils peurent, delibererent d'eux en retourner, dont les Grecs furent bien desplaisans. Mais l'air estoit non propice aux François, & desia aucuns le commençoient à mourir, & si auoient faute d'argent, &

I. Iuuenal des Vrsins.

- souuent de viures. Et de faict , le Mareschal Boussicaut s'en partit , 1399. & laissa ledit Chasteaumorant vaillant Cheualier auec seulement Chasteaumorat vailcent combatans. Lequel tres-volontiers y demeura, dont les Grecs, lant Cheua- encores combien qu'ils fussent peu de gens, furent grandement lier, pag. 115. reconfortez.

Furieux des-

En ceste année, fut moult grande abondance d'eauës, & creubordemens rent les riuieres merueilleusement, & se desriuerent au grand dom-d'eanës, pag. mage des hiens de dessus la terre. Et emmenoient maisons gens mage des biens de dessus la terre. Et emmenoient maisons, gens, enfans, & biens meubles.

Et en cét an y eut grande, horrible & piteule mortalité en Bourgongne, Champagne, Brie, Paris, & Normandie, & pour abreger, par tout le Royaume de France. Et quand elle cessoit en vn pays elle commençoit en vn autre. Et est comme chose incroyable de la la France at. grande quantité de peuple qui mourut. Et disoit on, que c'estoit à cause des horribles & detestables pechez, qui se commettoient pudu crimu, & bliquement & notoirement sans aucune reprehension. Et quand on aumespris en parloit en predications, au Conseil du Roy, ou autre part, on des Predica-contemnoit & desprisoit ceux qui en parloient à bonne intention. tontes Re- Les gens d'Eglise ne sçauoient que faire, sinon prieres & procesmonstrances. sions solemnelles, dont ils faisoient grandement leur deuoir. Et les Religieux, Abbé, & Conuent de Sainct Denys, à la requeste d'aucuns Seigneurs, & autres, en vne bien notable procession, porterent Le Corps S. iusques à Paris en la saince Chappelle, le corps de Monseigneur S. Hyppolite Hyppolite, & celebrerent une bien notable Messe, & puis le rapàS. Denys. porterent à Sainct Denys, & cessa la mortalité.

Vne merueilleuse Comete apparut au ciel. Et combien qu'on Comete si-, die que telles choses sont naturelles, toutessois elle sembla fort egne de grand strange. Car elle dura huict iours entiers enslambée, & estoit de grande estenduë. Et disoient aucuns Astronomiens que c'estoit si-

gne de quelque grand mal à venir.

Vuences-Les Allemans eurent en aucune desplaisance leur Empereur, si le laüs Empereur & Roy delappointerent, & en mirent vn autre. de Bobeme,

Il y eut grandes alliances iurées & promises entre Monseigneur mis de la di-d'Orleans, & Henry de Lancastre, & se monstroient grands signes

gnité Impe-d'amour, & souvent estoient ensemble. Or est vray, comme dessus a esté dit, \* que Henry de Lancastre bert Comte

Palatin du auoit esté banni du Royaume d'Angleterre, & s'en vint en France, Rhinessen en où il estoit bien desplaisamment, & ne faisoit que penser & rumi-\*Pag. 137. ner, comme il pourroit trouuer maniere & moyen de faire vn grand brouillis. Et en ce temps ceux de Hibernie se rebellerent contre le Rebellion des Roy d'Angleterre, & fut content d'y aller en personne; & de fai& contre le Roy y alla. Et aprés son partement plusieurs monopoles, conspirations, d'Angleser- & seditions se commencerent à esmouuoir. Lesquelles choses vinrent à la cognoissance de Henry de Lancastre, duquel le pere estoit mort. Car durant sa vie il eust resisté aux entreprises & malices de

. son fils. Et delibera de trouuer maniere de passer en Angleterre. Et aprés le passement dudit Roy d'Angleterre en Hibernie, aucuns 1399. pleins de mauuaise volonté vinrent là où la Reyne fille de France estoit. Et luy osterent tous ses seruiteurs & seruantes de la Langue La domestide France, excepté vne Damoiselle, & son Confesseur, & aucuns qua François Anglois entendans & parlans quelque peu de la Langue de France: de la Reyne Et en vn chasteau la mirent, qui fut vn exploict bien merueilleux, chassez, ch dont ledit de Lancastre sut bien ioyeux. Et luy sembla qu'il estoit elle enfermée temps qu'il passast en Angleterre, & à ce faire se disposa le plus se-stean. crettement qu'il peut. Toutesfois il vint à la eognoissance d'aucuns Seigneurs de France, qui se doutoient bien qu'il ne voulust faire quelque mauuaise besongne ou entreprise contre le Roy Richard, gendre du Roy. Et de ce on luy parla: mais il affermoit que ce n'estoit pas son intention, ny ne fut oncques, de faire chose preiudiciable ou dommageable au Roy d'Angleterre son souuerain Seigneur; & que ce qu'il faisoir, c'estoit pour son honneur & profit, & pour luy cuider faire seruice & plaisir: toutesfois l'issue monstra tout le contraire. Et pour abreger, s'en alla en Angleterre, & passa la mer, & tantost trouua satellites qui luy promirent l'aider, & ainsi le firent. Il escriuit lettres tres-seditieuses à plusieurs Prelats, Nobles, & gens des bonnes villes, faisans mention de plusieurs bourdes & mensonges. Et tantost trouua gardes, suittes & alliances. Et s'en vint deuers le Duc d'Yorck son oncle, qui le reprit fort: mais il iura & afferma, comme dessus il auoit dit en France. Combien que dessa il auoit fait prendre plusseurs Nobles d'Angleterre, & autres, & leur auoit fait coupper les testes, & icelles enuoyer à Londres. Et auoit obeissance dessa en plusieurs places & villages, & presque tout le peuple se retiroit vers luy, & obeissoit. Quand la chose vint à la cognissance du Roy Richard, il fut moult troublé, & non sans cause, & delibera de s'en venir en Angleterre, & retourner, & de faict ainsi le sit. Et quand il y sut, quasi de tous ses gens comme tout seul il fut delaissé, dont il fut moult esbahi. Et encores luy vint-il bien pis. Car par ceux ausquels il se fioit fut Richard II. pris, detenu, & emprisonné, & baillé & liuré és mains de son ad-gedre du Roy uersaire. Et lors tout le peuple commença à crier & dire, tant gens Charles VI. d'Eglise, Nobles, que autres, qu'on le deuoit priuer du Royaume, canses aban-& mettre en chartre perpetuelle. Car il auoit fait mourir ses parens donné des siès. sans cause, & baillé Cherbourg & Brest, & fait paix auec le Roy de priné du Roy-France & les François, sans le consentement du peuple. Et qu'il a-gleterre, & uoit fait de grandes & excessiues exactions sur le peuple, sans l'a-mis à mort. uoir employé au faict de la chose publique, & du Royaume. Et Henry IV. prenoit-on gens de tous estats, qui auoient serui le Roy Richard, fils de lean qui estoient executez à mort, pillez, & derobez. Et fut conclu qu'il castre (qui falloit faire vn autre Roy par election. Et fut eleu Henry de Lan-estoit sils du castre, & constitué & ordonné Roy par les trois Estats. Et l'Arche-III.) & com-

subitement. d'apoplexie.

uesque de Cantorbie l'oignit, & fit vne grande proposition, & prit sin germain son theme: Habuit Iacob benedictionem. Et le deduisit ainsi que bon dudit Ri- luy sembla. Et se nomma & porta ledit Henry publiquement & notoirement Roy. Et monstra vne Ampoulle, qu'vn Ange, comme il par les trois disoit, auoit apportée à Sainct Thomas, pour en oindre & sacrer Estats, et sa- les Roys d'Angleterre. Et auoit le Roy de France enuoyé gens deuers chenesque de ledit Henry de Lancastre, pour sçauoir ce que c'estoit qu'on faisoit Canterbe- en Angleterre contre son fils, ausquels on monstra ladite Ampoulle: Et si parauant il auoit fait mourir plusieurs personnes d'Angle-Ampoulle en Angleter- terre bien notables, encores quand il se trouua maistre, il en sit re pour oin- plus mourir sans cause & sans raison. Et qui pis est, il sit tant que dre les Roys. les seruiteurs du Roy Richard mesmes, & ausquels il se fioit, le mirent à mort bien inhumainement. Et pource que plusieurs en ceste meurtriers de leurs Roys matiere en ont escrit, on s'en passe en bref. Et trouue-on bien que & fore san- les Anglois ont autresfois fait de tels exploits.

Enuiron ce temps, estoit à Paris Monseigneur le Duc de Berry Louys d'E- oncle du Roy, & en sa compagnée estoit le Comte d'Estampes, leureux Com-ted'Estam. quel souuent beuuoit & mangeoit à sa table, & vn iour le mal d'apoplexie le prit, & à la table sa teste mit sur ses bras, qui estoient sur la table comme croisez, & cuidoit-on qu'il dormist. Et disoit ledit Monseigneur de Berry en riant: Beau cousin dort. Mais il dormit

tellement, que oncques puis n'en reueilla.

Quand le Roy sceut ce qui auoit esté fait en Angleterre contre son gendre, il en fut bien desplaisant, & cognut-on bien que toutes alliances & trefues estoient rompuës, & qu'on estoit reuenu à la guerre. Toutesfois Henry soy disant Roy d'Angleterre, enuoya vers le Roy luy faire sçauoir, que s'il vouloit enuoyer à Boulongne de ses gens, qu'il enuoyeroit à Calais. Et ainsi fut fait. Et y eut personnes notables enuoyées de costé & d'autre, & parlerent ensemble. Et y eut seulement vne Trefue concluë à la Pentecoste ensui-

Defense du pelerinage de Rome of transport pendant le Schisme, pa-

IX. pag. 78.

Pource que l'année d'aprés y auoit pardon general & Indulgences en Cour de Rome, & que le Royaume estoit bien appauuri, & que si on permettoit d'aller à Rome, que ce seroit grande euacuation de pecunes, veu qu'à Rome ils tenoient l'Antipape \* pour Pape, il fut defendu qu'on n'y allast point, par cry public: mais ce nonob-\*Boniface stant grand peuple y fut.

Pource que par les Ordonnances Royaux, qui auoient esté mi-\* Pag. 133. ses sus, l'Eglise de France auoit esté remise en ses libertez & fran-L'Vniuersi-té de Paris chises, & ordonné que les \* Ordinaires donneroient les Benefices, cosse ses Le ils en disposerent en faueur de leurs valets & seruiteurs. Et de ce, gons au suiet ceux de l'Université se plaignirent, & non sans cause. Et aussi on abusines des entreprenoit fort sur leurs privileges, & en diverses manieres n'en Benefices par pouuoient iouyr. Ils requirent au Roy qu'on y pourueust, ou autrement ils faisoient sçauoir qu'ils cesseroient. Et de faict, pource

qu'on ne leur fit aucune prouision valable, ils cesserent de faict, & durerent leurs cessations tout au long du Caresme. Et depuis fut trouué expedient, & recommencerent leurs leçons.

En Sicile, & Naples, Louys II. Roy de Sicile en plusieurs lieux estoit obey, & tenu pour Roy, & specialement à Naples. Et y eut vn Comte du pays mesmes, auquel il se fioit, lequel par trahison mit le Roy Ladislaüs ou Lancelot dedans Naples. Et pource quand la chose vint à la cognoissance du Roy de Sicile, il enuoya le Comte de la Marche au pays pour faire guerre.

#### M. CCCC.

'An mil quatre cens, il vint à la cognoissance du Roy, que l'Empereur de Constantinople auoit grand desir de venir en 1400. France, tant pour voir le Roy, que aussi pour luy requerir aide & Magnissque confort, pour resister alencontre des ennemis de la Foy; & deplus, faite à Mapour le remercier des secours, aides, & courtoisses qu'il luy auoit nuel sils de faites. Et quand le Roy sceut sa venuë, il sit faire diligence qu'à logue Emp. l'entrée du Royaume il y eust Cheualiers & Escuyers pour le con-de Constanduire & defrayer par tout où il passeroit. Et quand il fut assez prés stantinople, de Paris, il enuoya ses oncles au deuant de luy, & le Roy mesme le receut à l'entrée de Paris, & luy donna vn beau coursier bien enharnaché, tout blanc. Et l'amena le Roy iusques au Palais, & puis Ceremonies de l'Eglise le sit mener au Louure, où il fut logé. Et estoit l'Hostel tres-bien Grecque habillé & paré, & là tenoit son estat aux despens du Roy. Et fai-differentes de soient le service de Dieu selon leurs manieres & ceremonies, qui font bien estranges, & les alloit voir qui vouloir.

En ce temps fut ordonné par le Roy & ceux de son Sang, qu'on feroit diligence d'auoir Madame Isabeau Reyne d'Angleterre, qui estoit pucelle. Car oncques le Roy Richard compagnée charnelle n'auoit eu auec elle. Et enuoya-on querir sauf-conduit, lequel fut accordé & enuoyé par Henry de Lancastre. Et y furent commis Ican de Hangest Seigneur de Hugueuille, & Maistre Pierre Blanchet Conseiller, & Maistre des Requestes de l'Hostel du Roy. Lesquels arriuerent en Angleterre, & firent leur Requeste, & ce qui leur estoit enchargé par le Roy. Et y eut par les Anglois des dissicultez, & vouloient auoir descharge de plusieurs promesses, qui auoient esté faites au Traité de mariage, & de ce qu'elle auoit eu & apporté. Et pource que ledit Maistre Pierre Blanchet debatoit fort les matieres au profit & à l'honneur du Roy, les Anglois conceurent grande haine contre luy, & aussi contre son compagnon. Et sut aucune renommée que tous les deux furent empoilonnez; & quoy qu'il en fust, mourur Maistre Pierre Blanchet, & ledit de Hugueuille fut en tel poinct, qu'il vomit iusques au sang clair, dont il fut

bien malade: mais par laps de temps il guarit. Les autres disent, 1400. qu'il y auoit grande mortalité en Angleterre, & que tous deux furent frappez, & que Maistre Pierre Blanchet y mourut, & Hugueuille eschappa. Et furent bien long-temps en Angleterre, sans ce

qu'ils y eussent rien fait.

des Vrsins

En ce temps Maistre Iean Iuuenal des Vrsins, qui auoit la Garde de la Preuosté des Marchands de par le Roy, fut ordonné par election de la Marchands, Cour de Parlement, Conseiller & Aduocat du Roy en ladite Cour. Lequel elen Conseil- audit Office de la Garde de la Preuosté, s'estoit grandement goucated Royen uerné, & honorablement. Et tousiours quand il y auoit aucun disla Cour de cord entre les Seigneurs, il mettoit peine à tout appaiser, tellement pag. 70.96. que de son temps, nonobstant la maladie du Roy, aucun inconuenient n'en aduint.

Mariage de ragan, p. 76. tenoit bien.

i

En ce mesme an fut fait le mariage de Louys Duc d'Aniou, cou-Louys II. sin du Roy, & de la fille du Roy d'Arragon, nommée Ioland, qui anec Ioland estoit vne des belles creatures qu'on peust point voir. Et y eur bien fille de Iean grande & solemnelle feste, comme à tel Seigneur & Dame appar-I. Roy d'Ar-

Le Roy de Boheme, qui auoit esté eleu Empereur d'Allemagne,

fut pour aucunes causes, par l'Ordonnance des Electeurs de l'Empire, & des gens d'Eglise, Princes, & Nobles d'Allemagne, desa-

pointé de l'Empire. \* Et disoient aucuns que c'estoit de son consentement. Et fut ordonné Empereur le Duc Robert de Bauiere, renommé d'estre bon & vaillant Prince. Et sur ce enuoyerent ledit Empereur & ceux d'Allemagne deuers le Roy. Et aussi sur le fai& de remedier au Schisme, & auoir Vnion en l'Eglise. Les Ambassadeurs furent honorablement receus, & de ce qu'ils auoient signifié au Roy les choses dessus dites, on les remercia, & leur sit-on aucuns presens, & s'en retournerent. Et pource qu'ils n'auoient aucunement particulierement declaré, la forme & voye qu'ils entendoient de venir à Union, combien que le Patriarche Cramault eust rappporté, que quand \* il fut en Ambassade, ils se adheroient au Roy, & estoient d'opinion d'elire la voye de cession. Toutesfois le Roy delibera d'enuoyer vers les Eliseurs de l'Empire, pour sçauoir leur intention, & de faict y enuoya. Et leur fut respondu, que à auoir Vnion ils estoient prests d'entendre, mais non mie par la voye de cession, ainsi que le Roy l'auoit aduisé. Dont les Ambassadeurs furent bien esbahis. Car ils affermerent que à Cramault n'auoient fait autre response. Laquelle chose fut rapportée au Roy. Dont luy & ceux du Sang furent tres-mal contens dudit Patriarche Cra-

\* Pag. 107. 113.133. **&** 139.

Roy.

En ceste année, la Reyne de Dacie, qui n'auoit qu'vn seul fils, ieune d'aage, enuoya vers le Roy luy requerir, & prier qu'il luy pleust qu'elle eust vne fille de la lignée de France, pour son fils. Et estoit present

mault. Et pource luy fut defendu, que plus ne vint au Conseil du

present à faire la requeste au Roy par les Ambassadeurs, le Duc de Bourbon. Lequel respondit, mais que l'vne de ses filles fust en aa-

ge, que volontiers il luy enuoyeroit.

Charles sils du Roy, qui estoit vn tres-bel enfant, sut tres-grief- Charles seuement malade, & deuint ectique & tout sec. On ordonna prieres cond fils du estre faites par toutes les Eglises de Paris, & fut fait ainsi, & en plu-neuf ans, sieurs & diuers lieux. Toutesfois il alla de vie à trespassement, dont ment entous furent desplaisans. Et disoit-on plusieurs & diuerses paroles, à c'est celuy la grande charge d'aucuns Seigneurs.

L'Empereur fut couronné à grande solemnité, en la forme & empoisonné maniere accoustumée.

Combien, comme dessus a esté touché, \* le Roy eust donné au \*Pag. 85. bastard de Foix la Comté de Foix, toutesfois le Roy depuis ordonna, que le Captal de Beu en Guyenne l'auroit.

Monseigneur le Duc de Berry, qui auoit \* donné à Sain & De- \* Pag. 102. nys vne partie du chef & bras de Monseigneur Sain& Benoist, y fit faire vn plus beau Reliquaire que celuy où ils estoient enchassez,

& le donna à ladite Eglise de Sainct Denys.

## M. CCCCI.

'An mille quatre cens & vn, aprés le retour de Monseigneur de Hugueuille, & que Maistre Pierre Blanchet auoît esté trespassé comme dit est, qui estoient allez pour le faict de la Reyne d'Angleterre, femme & vefue du Roy Richard, les Anglois connoissans qu'ils feroient leur honneur de la renuoyer au Roy son pere, luy firent ramener iusques à Calais. Et là par l'ordonnance du Roy, allerent Ican de Montagu Euesque de Chartres, Messire Iean de Poupaincourt, premier President de Parlement, & autres, Iean de pour requerir aux Anglois, qu'ils la leur voulussent deliurer, lesquels Poupainen furent contens. Et à Lelinguehan firent tendre vne tres-belle mier Presitente, bien ornée & garnie. Et le septiesme iour d'Aoust, ladite dent du Par-Dame estant bien accompagnée de Seigneurs d'Angleterre, ils la firent venir iusques à ladite tente. Et là suruint le Comte de Sain& Paul ordonné auec les autres pour la receuoir, & furent baillez les vins & espices, & donnerent à la Dame de beaux dons, & aussi à ses Damoiselles, & à aucuns de ses seruiteurs. Et prirent les Anglois congé d'elle pleurans à grosses larmes; & la bonne Dame aussi pleuroit, & plusieurs des assistans. Et puis la prirent le Comte de Sain & Retour & Paul, & autres, pour l'amener à Boulongne. Assez prés estoit le Reception en Duc de Bourgongne auec cinq cens Cheualiers & Escuyers, lequel France d'Ila receut bien honorablement, & la conduisit iusques à Boulongne, Roy, vefue & de là l'amena iusques à Paris. Et en passant par les villes de Pi-de Richard II. Roy d'Ancardie elle fut grandement festoyée. Et quand elle approcha prés gleterre. I. Iuuenal des Vrsins.

- de Paris, allerent au deuant d'elle Messeigneurs les Ducs d'Orleans, 1401. de Berry & de Bourbon, qui la conduisirent iusques à Sain& Deg nys, & de là à l'Hostel de Sainct Paul deuers le Roy son pere, & la Reyne sa mere, qui la receurent à grande ioye, combien que la

bonne Dame pleuroit fort.

En ceste année, en Beauuoisis, & bien seize lieuës de pays, y eut de merueilleux vents, & cheut grosses gresses en aucunes places; comme gros œufs d'oye, qui fit de grands dommages, & fut enuiron le mois de May, & furent merueilleux tonnerres, corruscations, & esclairemens. Et cheut le tonnerre en vne maniere de seu, qui entra en la chambre de la Reyne, laquelle gisoit d'enfant, qui brusse ardit & brussa toutes les custodes & courtines de son lict, & autre du list de la mal n'y fit. Et cependant que le Lendit se tenoit, (qui estoit lorg grande choie des Marchands & marchandiles qui y affluoient) suruint soudainement grandes corruscations & tonnerre, & cheut gresdigieuse tom- le presques par tout ledit Lendit, grosse comme œufs d'oye, & abbesurleLan- batit plusieurs loges, & presques toute la grange du Lendit.

Reyne.

Le Duc d'Orleans frere du Roy, fit confederations & alliances auec le Duc de Gueldres d'Allemagne, & alla ledit Duc d'Orleans iusques à Mouson, auec bien mille cinq cens hommes d'armes, & le Duc de Gueldres en auoit bien cinq cens. Et de fai& l'amena ius-Duc de Gueldres à ques à Paris par Coucy, & y eut grands sermens & alliances faites. Et Paris, p. 67. pource qu'il n'en auoit parlé à ses parens les Ducs de Berry & de Bour-

gongne, ils en furent tres-mal contens. Et dés lors y eut de grands grommelis, & manieres tenuës entre eux bien estranges, tellement Jalonsie entre qu'on apperceuoit euidemment qu'il y auoit haines mortelles. Et d'Orleans toute la principale cause estoit pour auoir le gouuernement du & Bourgon-Royaume, & mesmement des finances. Et manderent chacun desgne pour le dits d'Orleans & Bourgongne gens d'armes à foison, lesquels vinment du Roy- rent autour de Paris, & firent des maux beaucoup. Et finalement le Duc de Berry s'entremit de faire la paix. Et de faict les requit de da sinance. venir à son Hostel à Nesse. Laquelle chose ils firent, & là furent d'accord le quatorzielme iour de Ianuier, se bailerent l'vn l'autre Nesse appar. & firent promesses d'amour & alliances ensemble, lesquelles ne dutenant an D. rerent gueres.

de Berry. \* Pag. 114.

Et en ce melme mois, y eut vne Comete \* merueilleuse, qui s'estendoit du Septentrion en Occident, & apparut bien pendant quinze iours. Et s'imaginoient dés lors plusieurs personnes d'entendement, tant Altrologiens que autres, que c'estoit signe de quelque male fortune qui deuoit aduenir en ce Royaume.

1402.

#### M. CCCCII.

'An mille quatre cens & deux, il y eut aucunes diuisions touchant la substraction \* à Benedict, & mesmement entre les \* Pag 133. Princes. Car le Duc d'Orleans soustenoit fort Benedict. Et disoit que ceux qui auoient fait ladite substraction, estoient fauteurs de Schisme, & qu'il eust mieux vallu de le tolerer, que d'estre sans Pape souuerain en l'Eglise. Et la chose venuë à la cognoissance de l'Université ils firent prescher publiquement, que quiconque vouloit soustenir que la substraction ne fust bien faite, on le deuoit reputer fauteur de Schisme. Ceux d'Espagne, & autres qui auoient adheré, & adheroient à Benedict, tenoient fermement que la substraction ne se pouvoit valablement faire, ny soustenir: L'Euesque de Sainct Pons, monstra que d'auoir mis le siege \* deuant le \* Pag. 134. chasteau d'Auignon, qui estoit vne manière d'incarceration, & de le tenir prisonnier là dedans, estoit chose damnée, & non soustenable, quelque substraction qu'on luy eust fait. Laquelle ne pouuoit empescher qu'il n'eust esté & fust Pape. Et sur ce y auoit entre les Clercs mesmes de merueilleuses imaginations, lesquelles aucuns n'ozoient monstrer.

En ce temps, le Roy estant en santé, il ordonna qu'en son ab-Ience le Duc d'Orleans eut le gouvernement & administration du Royaume, puis le Roy deuint malade. Adonc il entreprit ledit gouuernement, & commença à faire aucunes exactions. Et fit faire vne grosse taille sur le peuple, en laquelle furent compris les gens d'Eglife, voire comme contraints, & si vouloit qu'ils payassent des Impositions & Aides: la chose venuë à la cognoissance de l'Archeuesque de Rheims, il s'y opposa pour luy, & tous ses adherans. L'Archeuesque de Sens s'efforça d'excommunier tous ceux qui y contrediroient. Et y auoit de grands brouillis & murmures, qui pouuoient estre cause de grand mal. Et sirent les Ducs de Berry, de Bourgongne, & de Bourbon publier & dire que ce n'estoit point de leur Louys Duc consentement, que telles choses se faisoient, & qu'ils en estoient des- d'Orseans frere du Roy plaisans. Le Roy toutesfois reuint à santé. Et sit le Duc d'Orleans pu- estimé à canblier comme le Roy l'auoit ordonné Lieutenant & Gouverneur du Royau-se de sa ieu-me en son absence, & que encores vouloit-il qu'il le fust. Mais les dits propres a-Ducs & plusieurs notables gens remonstrerent que ce n'estoit pas moir encor chose raisonnable, ny honorable, veu sa ieunesse, qu'il l'eust, & que de gonqu'il auoit meilleur mestier de gouuerneur que de gouuerner, & nerner l'Eles choses estoient apparentes. Et pource il fut ordonné qu'il n'au-station l'administraroit point le gouvernement, dont il fut bien mal content, & de tion est comce qu'il fut dit, que le Duc de Bourgongne, nomme Philippes le Har-mise au Duc de Bourgondy, l'auroit. Et l'eut sans ce qu'il voulut souffrir que le Duc d'Or-gnesonoile. I. Iuuenal des Vrsins. Tij

leans en eut quelque auctorité, gouuernement, & administration. Et dés lors il eurent grandes haines conceuës & malueillances les yns enuers les autres.

> Quand le Duc de Bourgongne se veid en si grande auctorité, comme d'auoir le gouvernement du Royaume, il vouluttrouver certaines manieres de reformations, pour reformer toutes gens, qui auoient administrations, tant du Roy, que d'autres, tant sur gens d'Eglise que Lais. Et ce pour auoir argent. Et la chose venue à la cognoissance de l'Archeuesque de Rheims, qui estoit notable Prelat, & de grande representation, il vint deuers le Duc de Bourgongne, & en sa compagnée aucuns notables gens, qui s'opposerent & contredirent à ce qu'il vouloit faire, & si firent plusieurs autres. Et pour ce le Duc de Bourgongne cessa d'executer son intention.

Et quand le Duc d'Orleans veid qu'il n'auoit point le gouuerne-Duc de Lor-ment, il fit semblant & fit publier qu'il ne luy en chaloit, & s'en alla en la Duché de Luxembourg, où il fut receu bien & honnorablement. Et pour lors y auoit guerre entre le Duc de Lorraine, & ceux mise du Duc de Mets. Ét les mit le Duc d'Orleans en bon accord. Et se gouverna d'Orleans. tellement & si grandement, qu'il y eut grand honneur, & prosit.

En ce temps y auoit forte guerre entre les Anglois, & Escossois, plusieurs nobles du Royaume de France allerent pour aider aux Escossois: Et y eut bataille dure & aspre, en laquelle les Escossois & François furent deconfits, pour s'estre trop aduancez, en cuidant faire vaillance, par outrecuidance plus, que par sens & discretion. Là fut pris le Gomte du Glas, & plusieurs autres nobles d'Escosse, & gentils-hommes de France, entre lesquels Messire Pierre des Essars, rançon par natif d'assez prés de Paris, fut mis à finance, & autres François, lesquels turent rachetez tant par dons du Roy & des Princes, comme par aumosnes. Et les recommandoit-on aux prosnes des parroisses, & és Sermons, plusieurs bonnes gens, hommes & femmes, leur donnoient, tellement que par ce moyen ils furent deliurez.

En ce temps, l'Empereur de Grece \* qui auoit esté deux ans & demy à Paris, se partit pour s'en retourner à Constantinople. Tant qu'il fut à Paris, & dés qu'il entra au Royaume, il ne despendit rien, & fut deffrayé par le Roy, qui le fit conduire bien notablement par vn Cheualier vaillant homme, qui autresfois auoit esté en Grece, nommé \* Chasteau-morant.

En ceste année, vn vaillant Cheualier estant és marches de Guyenne, nommé Messire Iean de Herpedenne, Seigneur de Belleuil-Herpeden- le & de Montagu, qui estoit pour le Roy Seneschal de Saincton-'gè, esquelles marches souuent y auoit de belles rencontres, & faicts de guerre, sit sçauoir à Paris à la Cour du Roy, qu'il y auoit certains Nobles d'Angleterre, ayans desir de faire armes pour l'amour de leurs Dames, & que s'il y auoit aucuns François qui voulussent venir, ils les receuroient à l'intention dessus dite: Quand aucuns No-

\* Pag. 143.

de Sainton-

\* Pag.140.

bles estans lors à Paris, specialement à la Cour du Duc d'Orleans, le sceurent, ils leuerent leurs oreilles, & vinrent audit Duc d'Orleans luy prier, qu'il leur donnast congé d'aller resister à l'entreprise des Anglois, en intention de combatre lesdits Anglois, lesquels & d'vn costé & d'autre estoient renommez vaillantes gens en Angleterre, & Guyenne. Les noms des Anglois estoient le Seigneur de Scales, Messire Aymon Cloiet, Iean Heron, Richard Witeualle, Iean Fleury, Thomas Trays, & Robert de Scales, vaillantes gens, forts & puissans de corps, & vsitez en armes. Les noms des François estoient Messire Arnaud Guillon Seigneur de Barbasan, Messire Guillaume Arnaud du Chastel de la basse Normandie, Archambaud de Villars, Messi-Guillon Sieur de Barre Colinet de Brabant, Messire Guillaume Bataille, Carouis & basan. Champagne, qui estoient tous vaillans Gentilhommes. Et leur donna congé ledit Duc d'Orleans, se confiant en leurs proüesses & vaillances. Toutesfois aucune difficulté fut faite de Champagne, lequel oncques n'auoit esté en guerre, ny en telles besongnes, mais il estoit vn des bien luictans qu'on eust peu trouuer. Et pource ledit Seigneur de Barbasan dit au Duc d'Orleans: Monseigneur laissez-le venir, car s'il peut une fois tenir son ennemy aux mains, & se ioindre à luy, par le moyen de la luicte il l'abbatra, & desconfira. Et ainsi fut donné congé audit Champagne, comme aux autres. Ils partirent de Paris bien ordonnez, & garnis de harnois, & autres choses necessaires en telles matieres. Et s'en vinrent bien diligemment en Guyenne vers ledit Seneschal de Saintonge. Et fut chef desdits sept François le Seigneur François ende Barbasan, & des Anglois le Seigneur de Scales. Et fut la iournée tendent Mes. prise au dix-neufiesme iour de May. Auquel iour comparurent les se commuparties bien ordonnées, armées, & habillées comme il appartenoit. que venir Le matin bien deuotement ouyrent Messe, & s'ordonnerent en aux mains grande deuotion, & receurent chacun le precieux Corps de Iesus-auecles An-Christ. Grandement & notablement les exhorta ledit Seigneur de songent ce-Barbalan de bien faire, & de garder leur bien & honneur. En leur de-pendant qu'à monstrant la vraye & raisonnable querelle que le Roy auoit contre ses ennemis anciens d'Angleterre, sans auoir esgard à combatre \* pour \* Ancienne Dames, ny acquerir la grace du monde, & seulement pour eux de- & abussueré. fendre contre l'entreprise de leurs aduersaires, auec plusieurs autres batre à oubons enseignemens. Quant aux Anglois, ce qu'ils firent on ne le trancepour sçait pas bien: mais aucuns disent qu'en s'habillant ils beuuoient & l'amour des mangeoient tres-bien. Et vinrent aux champs entalentez \* de bien \* C'est à dire combatre, & eux faire valoir. Et estoient hauts & grands, mon-animez, strans sier courage. Et les François monstroient bien signes d'auoir ayans volongrande volonté, de eux defendre. Et estoient garnis les Anglois de combaire. targes \* & pauois, pour le iet des lances. Après il fut crié par le boncliers Heraut, du commandement dudit Seneschal de Saintonge, Iuge or-presque donné du consentement des parties, que chacun fist son deuoir. Lors quarrez, & ils s'approcherent les vns des autres, & ietterent leurs lances sans traners en

T iij

forme de la lettre S.

porter aucun effect, & vintent aux haches. Et pource qu'il sem-bloit aux Anglois, que s'ils pouuoient abatre Messire Guillaume du Chastel, qui estoit grand & fort, du demeurant plus aisément viendroient à leur intention, ils delibererent d'aller deux contre luy. Et de fait ainsi le sirent, tellement que Archambaud se trouua seul, sans ce qu'aucun luy demandast rien, de sorte qu'il vint à celuy qui auoit à faire à Carouis, qui estoit le premier qu'il trouua, & luy bailla tel coup de hache sur la teste, qu'il cheut à terre, c'estoit ledit Robert de Scales qui y mourut. Quant est de Champagne, ce qu'on en auoit dit aduint. Car il se ioignit à son homme, & l'abbatit à la luicte par dessous luy, de façon qu'il se rendit. Archambaud alla aider à Messire Guillaume du Chastel, qui auoit sept François bien affaire, lequel les Anglois n'approcherent pas si tost, l'vn desquels fut contraint laisser ledit du Chastel, & se prendre à Archam-baud: Là y eut de belles armes faites d'vn costé & d'autre, enfin se rendirent les Anglois. Et y eut Messire Guillaume Bataille beaucoup à faire: Car il cheut, & fut abatu à terre par l'Anglois, mais tantost fut secouru par aucuns des François. Et pour abreger, les Anglois furent desconfits.

Combat de contre sept y furent vaincus.

Ieanne fille de Charles I. Roy de Nauarre, vefue de

d'Angleser-

La Duchesse de Bretagne se maria au Roy Henry, laquelle auoit trois fils du Duc de Bretagne, Iean, Artus, & Richard. Et vinrent nouuelles qu'elle vouloit trouuer moyen de tirer auec elle en Angleterre lesdits trois enfans, & y mettoit peine, & faisoit dili-Iean IV. D. gence. Laquelle chose vint à la cognoissance du Roy, & de ceux de esponse Hen- son Sang, specialement du Duc de Bourgongne Philippes le Harry IV. Roy dy, lequel le plus diligemment qu'il peut alla en Bretagne, où il trouua lesdits enfans, & les amena à Paris bien grandement accompagnez; ils estoient tous trois vestus de mesmes robes, c'est à sçauoir de velours vermeil. Et les receurent le Roy & les autres Seigneurs à grande ioye. Et par ce, fut fraudée ladite Duchesse de son

Il y auoit audit an à Paris vn notable homme, Procureur en Parlement, nommé Maistre Iean le Charton, qui auoit espousé vne belle icune &graticule femme, en vn iour de Vendredy on luy auoit donné d'une sole, laquelle il mangea, aprés quoy il dit ces paroles: Il me semble que i'ay mangé un mauuais morceau. Et enuiron quatre iours aprés il alla de vie à trespassement, ils n'auoient aucuns enfans: mais il auoit des parens lesquels furent ses heritiers. Assez tost aprés son trespassement ladite femme se remaria, & prit son Clerc qui estoit bien habile homme: Lesquels après leur mariage parfait strent adiourner les heritiers du premier mary, pardeuant le Preuost de Paris. Il y eut plusseurs faicts & coustumes proposées d'vn costé & d'autre. Entre les autres faits, les heritiers dudit premier mary proposerent qu'elle auoit mauuaile renommée de sa personne, & qu'elle auoit empoisonné son premier mary. Et de ce fut faite information, laquelle

fon nouueau mary. Et y auoit matiere pour les questionner. Et de 1402. faict le furent tres-bien, mais rien ne vouloient confesser. Finalement vn iour ledit Lieutenant vint à la femme, & vsa de belles paroles, & luy dit que son mary auoit tout confessé, & que ce auoit esté par elle. Et lors elle s'escria, & dit que ce auoit-il fait. Et sut amenée deuant le mary, & l'appella traistre de ce qu'il auoit confessé, & toutessois il n'en estoit rien. Et à la sin confessa tout, remme bru- & aussi sit le mary. Et sut la femme arse en la presence du mary. Et sée pour aprés le mary sut mené au gibet, & pendu. Qui sut exemple aux soir empoi- sonné sonn

Les Anglois equipperent des vaisseaux sur mer, & mirent gens dedans, qui faisoient maux infinis sur mer, & specialement greucient fort les Isles estans en la mer, obeissans au Roy de France. Les François se mirent sus és marches estans sur la mer, obeissans au Roy de France, & firent tant de diligences, que souvent trouvoient les Anglois sur mer, & les assailloient, & aussi les Anglois se desent doient le mieux qu'ils pouvoient. Toutes sois les François plusieurs petites victoires eurent aucunement sur leurs ennemis, & tellement qu'ils ne s'aduenturerent plus d'ainsi voguer sur mer.

Le Duc d'Orleans, pour aucunes causes qui le mouuoient, enuoya desier le Roy d'Angleterre, & és lettres de dessiance, y auoit leans enuoye plusieurs choses contenuës, lesquelles le Roy d'Angleterre tres-im-desier le Roy patiemment porta, & en sut tres-desplaisant. Et dit que le Duc d'Angleterd'Orleans auoit saussement & mauuaisement menti, & sit publier en ses pays les dessiances.

Le Roy commanda que les Prelats fussent mandez, touchant le faict de l'Union de l'Eglise. Et sur ceste matiere le Roy d'Espagne enuoya messages au Roy, luy faire sçauoir qu'il adheroit en toutes manieres à Benedict, & le tenoit pour vray Pape & vnique.

En l'année dessus dite, alla de vie à trespassement le vaillant Connestable de Sancerre: C'estoit belle chose d'oüyr les paroles qu'il disoit en requerant mercy & pardon à Dieu, & à tout le mon-Louys de de, en mesprisant ceste vie presente: Il remercioit Dieu de ce qu'il Sancerre l'auoit preserué dans tant de perils & dangers où il auoit esté, de Connestable, enterré à S. mort soudaine en guerre, & autrement. Et à la fin de ces paro-Denys, p. 131.

- les rendit l'espée de Connestable, & supplia qu'il fust enterré à Sainct Denys, où il fut mis & sepulturé en grand honneur. Et offrit le Duc d'Orleans de prester trois mille escus, pour suy fonder

vne Messe.

Nai∬ance de du Roy, de-puis VII. du France, dit le Vi&oricux.

Le Roy le vingt-vnielme iour de Ianuier, eut vn fils nommé

quiesme sils Charles, qui fut baptisé à Sain& Paul.

Combien que le siege de deuant Benedict au Palais d'Auignon nom Roy de fust leué, toutesfois y auoit-il gens qui se donnoient tousiours garde s'il sortiroit, en intention de l'arrester. Il y auoit vn Gentilhomme vaillant, nommé Messire Robinet de Bracquemont, qui auoit en sa compagnée des François armez & habillez, assez prés d'Auignon, lequel alloit & retournoit quand il vouloit audit Palais parler à Be-Le Pape Be- nedict. Lequel se descouurit audit Bracquemont, & tant qu'il luy noist se san- accorda de le mettre dehors. Si le mit sans quelconque solemnité. Et prit Benedict le Corps de nostre Seigneur en vne belle bouette, ensa main le & se porta en sa main auec Lettres du Roy, par lesquelles il certi-Corps de No- fioit, que oncques n'auoit esté consentant qu'on sit substraction à streseigneur. Benedict. Et quand il fut aux champs trouua des François, qui le conduisirent là où il luy pleut. Et lors il fit faire sa barbe, laquelle il n'auoit fait faire depuis qu'il auoit esté assiegé. Et ceux d'Auignon furent bien esbahis. Car la demeure qu'il auoit faite, & failoit à Auignon, leur estoit profitable, & aussi au pays. Les Cardinaux, au moins aucuns, quand ils veirent qu'il estoit sorty cuide-La demeure rent faire leur paix, en offrant d'aller vers luy, & promettant plusieurs choses. Mais lors il n'y voulut entendre, & enuoya vers le Roy pays de leur luy signisser sa sorrie, esperant que le Roy luy rendist obeissance, mais pour lors rien n'y fut ordonné.

#### C C C C I I I.

'A n mille quatre cens & trois, le mariage la pieça pourparlé de Monseigneur le Dauphin Louys, & de la fille du Comte Mariage de de Neuers, fils du Duc de Bourgongne Philippes, fut accordé & Louys fils conclu: Il y auoit pour la proximité du lignage dispensation, & du Roy auec furent les nopces faires au Louure. Le Duc de Bourgongne sit faifille de Ican re vn beau & grand disner, & y eut belle feste, bien seruie, auec Neuers, de- plusieurs entremets, & tres-beaux & grands dons.

On a accoustumé à Pasques de faire vne table, attachée au cier-Bourgongne. ge benit. Et y met-on les années que le Pape fut creé, & le Roy Cierge benit couronné. Et en plusieurs Eglises, estoit declaré l'an de la creation du de Pasques. Pape Benedict: mais pource qu'on luy auoit fait substraction, cela despleut à aucuns Seigneurs. Et furent enuoyez Sergens és Eglises, & là où ils trouuoient les tableaux, où estoit fait mention de Benedict, il les arrachoient & emportoient. Et pource qu'entre les au-

Digitized by Google

tres

tres on chargeoit fort le Duc de Berry, il s'en excusa fort, en affirmant qu'il n'en estoit coulpable, & que ce qui auoit esté fait, estoit sans son sceu & volonté.

403

Le Mareschal Boucicaut, qui estoit à Gennes, appaisa plusieurs Boucicaut diuisions & differens qui estoient entre eux. Dont il sut fort prisé appaise diuisions à Gentaimé, puis se mit sur mer, & porta plusieurs grands dommages no. aux Sarrasins, & leur faisoit tres-forte guerre. Vne iournée en flotant sur la mer, il rencontra aucuns nauires, qui estoient aux Venitiens, & menoient plusieurs choses defendues aux Sarrasins. Et pource il les prit, & en eut beaucoup de prosit: Mais les Venitiens se rauiserent & rallierent, & firent tellement qu'ils eurent victoire contre Boucicaut. Et luy sut bon mestier, que en vn moyen vaisseau il se sauuast.

Comme dessus a esté touché, quand les Cardinaux sceurent que Benedict estoit en sa franche volonté, considerans que les Espagnols luy adheroient, & qu'au Royaume de France y auoit des difficultez, & que aucuns pour Pape le tenoient & reputoient, ils delibererent de faire leur paix enuers Benedict, & pareillement ceux d'Auignon. Et pourchasserent tellement, que Benedict les receut en sa grace: pour ueu que ceux d'Auignon sissent refaire les murs du Pa-

lais, qui auoient esté rompus durant le siege d'Auignon.

Et ce faict, ledit Pape Benedict delibera d'enuoyer deuers le Roy, & de faict y enuoya le Cardinal de Poictiers, & ausli celuy de Saluces. Eux estans arriuez à Paris, ils vinrent deuers le Roy, & demanderent audience, laquelle ils eurent le vingt-cinquiesme iour de May. Et sit la proposition le Cardinal de Poictiers, qui monstra bien grandement les vertus qui estoient au Pape Benedict, & que oncques il n'auoit refusé d'entendre en toutes manieres iustes & raisonnables, à auoir Vnion en saincte Eglise, & encores estoit tout prest d'y entendre. Et à la fin il requeroit au Roy, qu'il se voulust deporter d'vser de ladite substraction, & tenir Benedict loyal Pape, comme il auoit fait auparauant. Et à ce l'induisoit par belles paroles. Aprés que lesdits Cardinaux furent retirez, le Roy mit en deliberation ce qu'il auoit à faire. Il y eut là dessus diuerses opinions & imaginations, & soustenoient fort les Ducs, excepté Orleans, qu'on se deuoit tenir à la substraction, & qu'à bonne & iuste cause elle auoit esté faite. Plusieurs autres estoient de contraire opinion, & disoient que le Roy & son Royaume, demeureroient seuls en ceste imagination: Car tous les tenans & estans en l'obeissance de l'Antipape ne luy auoient fait aucune substraction, ny les autres Roys Chrestiens tenans Benedict pour Pape, & que si le Roy demeuroit leul en celte opinion ce luy seroit mal & des-honneur. Et que c'e-Itoit moins mal de non vier de ladite substraction, que de la tenir. Quand le Roy eut tout ouy, lequel estoit lors en bon poinct, il dit, qu'il n'auoit pas memoire que oncques il fust consentant de ladite I. Iuuenal des Vrsins.

Restitution audit Pape nonobstant la

qui dedit de Regis,

substraction, & qu'il vouloit obeir à Benedict comme à vray Pape, & iura & promit de luy obeir, & de faire annuller ladite substraction, ce qui fut fait le iour de Pasques. Dont les Ducs & ceux qui tenoient leur party furent mal-contens, mais à la fin ils s'appaiserent. Et y fut faite vne notable procession, où estoient les Ducs de Berry, de Bourgongne, d'Orleans, & de Bourbon, & plusieurs substraction Princes & Barons. Et là fut publiée l'obeissance, & y eut vn bien precedence, notable Sermon, fait par Maistre Pierre d'Ailly, qui prit son the-

me, \* Benedictus Deus, qui dedit voluntatem in cor Regis.

Les Iacobins, & plusieurs de l'Université, qui auoient esté mis 27. Benedi- hors durant ces brouillis, furent rappellez, & tenus & reputez de nus Deus l'Université, comme deuant. Mais il y eut, & auoit vne grande difpatrum no-ficulté, touchant l'Abbé de Sain& Denys, qui auoit esté esleu par les\*Religieux, & confirmé & benit par l'Eucsque de Paris durant la hocincor- substraction, combien qu'ils fussent exempts. Car Benedict, quand il sceut que la restitution luy auoit esté faite, il se tenoit fort, & \* Pag. 134. disoit qu'il en pouuoit disposer. Et pour ceste cause on enuoya vers luy vne Ambassade, & encores depuis vne autre, luy requerir qu'il voulust confirmer toutes les Elections, Confirmations, Consecrations, Benedictions, Collations, & Prouisions de Benefices, qui auoient esté faites durant ladite substraction: mais il n'en voulut rien faire. Le Duc d'Orleans, qu'on tenoit tant son amy que merueilles, y alla, cuidant qu'à sa requeste il fit ce que dit est. Et fut receu à grande ioye & solemnité par le Pape, & luy fit vne grande chere: mais il s'en retourna sans rien faire, ny qu'il peust muer l'imagination & opinion du Pape. Dont le Roy fut moult desplaisant, quand son frere luy eur rapporté cela: Si assembla son Conseil, pour sçauoir ce qu'il auoit à faire. Où fut conclu, que le Roy defendroit ceux qui estoient possesseurs en leurs possessions, lesquels ils auoient à iuste titre, & ne souffriroit point qu'on s'aidast au contraire de Bulles Apostoliques. Outre, furent defenduës les exactions d'argent, que faisoit Benedict sur vacans, & autrement. Dont les gens d'Eglise du Royaume furent bien ioyeux. Mais le Pape Benedict au contraire en fut bien desplaisant, quand on luy enuoya signisier. Et en ordonna le Roy Lettres \* du vingt-neusiesme iour de Decembre.

\* Elles sont dans le Recueil des Li-

Aussi en ce mois il y eut vn bien notable bourgeois de la ville tionné p. 133. de Paris, qui se pendit & estrangla, & oncques ne peut-on en sçauoir la cause.

> En ce temps, vn Prestre nommé sues Gilemme, Damoiselle Marie de Blansy, Perrin Hemery serrurier, & Guillaume Floret Clerc, tailoient certaines inuocations de Diables, & disoit le Prestre qu'il en auoit trois à son commandement, & se vantoient qu'ils guariroient le Roy. Il fut deliberé qu'on les essayeroit, & leur souffriroiton faire leurs inuocations. Ils demanderent qu'on leur baillast dou

ze hommes enchaisnez de fer. Et ainsi fut fait, ils sirent vn parc, & dirent ausdits douze hommes qu'ils n'eussent aucune peur, & firent tout ce qu'ils voulurent, mais rien ne firent. Puis furent interrogez pourquoy ils n'auoient rien fait, ils respondirent que les dits douze hommes s'estoient signez, & garnis du signe de la croix, & pour ce poinct seul auoient failly; laquelle chose n'estoit que tromperie, qui fut reuelée par ledit Clerc au Preuost de Paris, lequel les sit prendre. Et finalement le vingt-quatrielme iour de Mars furent publiquement preschez, & les punitions faites selon les cas, c'est à Ensorceleurs sçauoir ards & bruslez.

Vn autre homme y eut qui s'efforça de trouuer moyen de parler au Diable, & fut en plusieurs & diuers lieux pour s'enquerir s'il y auoit personne qui s'en messast , mais rien n'y trouuoit : Il luy fut conseillé qu'il allast en Escosse la sauuage, & de faict y alla, & luy fut enseigné vne vieille, qu'on disoit se messer de telles besongnes. A laquelle il parla, & elle luy dit qu'elle le feroit bien. Et de fai& luy monstra vn vieil chasteau ancien, tout rompu, où n'y auoit que les murs & parois, pleins de ronces & espines. Et y auoit vn corbeau \* contre le mur, comme pour soustenir vn gros bois, & qu'il \* C'est une se tint là sans auoir peur. Et il trouueroit vn homme en maniere de taille sord'vn More de la Mauritanie en Afrique, & qu'il luy demandast ce tant d'une muraille, qu'il voudroit, & il luy respondroit. Lequel compagnon alla au lieu, pour suppor-& quand il y cut esté par aucun temps, on apporta sur deux gros-ter une pouses quante il y out ette par auteur temps, on apportu fur deux grottre par les
ses pierres vne maniere de biere ou cercueil, où il y auoit vne perbonts. sonne toute nuë, laquelle fut mise sur ledit corbeau. Et lors il veid venir plus de dix mille corbeaux qui descharnerent ceste personne, & luy mangerent toute la chair, & ne demeura que les os. Et ce fait, fut remis audit cercueil, & emporté. Et aprés ce il vid venir ledit More de Mauritanie, dont la vieille luy auoit parlé, & luy demanda ce que c'estoit de cét homme ainsi deschiré, lequel luy dit que c'estoit le Roy Salomon. Et lors il l'interrogea s'il estoit damné, lequel luy Estrange opidit que non, mais que tous les iours il souffriroit iusques à la fin du nion touchat monde telle penitence & mal, comme s'il estoit en vie. Et aprés ce mon. il luy fit trois demandes, l'vne de ce qu'il queroit & vouloit sçauoir, laquelle chose il ne voulut oncques à personne reueler, ny la demande, ny aussi la response. La seconde, il luy requit qu'il luy enseignait les tresors perdus. Et à ce sit response, que luy ny ses compagnons iamais ne les enseigneroient: Car ils les gardoient pour leur maistre l'Antechrist. La tierce demande fut, si Paris ne seroit point destruit, veu que les gens qui y estoient, estoient si dissolus en estats, & que infinis maux s'y faisoient tous les iours. Et il respondit qu'il ne seroit pas destruit du tout: mais il souffriroit se fait beanbeaucoup. Car plusieurs grandes divisions y seroient, mais finale de-comp de struction ne souffriroit-il pas. Car supposé que plusieurs maux s'y manx, mais hilent, toutestois ausli y faisoit-on beaucoup de biens, & qu'il y comp de biens?

I. Iuuenal des Vrsins.

V ij

Raoul de

auoit plufieurs bonnes personnes, dont les prieres empescheroient 1403. la destruction.

Pource qu'on voyoit euidemment les enuies qui estoient & regnoient entre les Ducs d'Orleans & de Bourgongne, on aduisa qu'il seroit expedient de les separer, & employer au faict de la guerre, sans ce que ny l'vn ny l'autre se messast du gouuernement. Car pour ceste cause estoit leur diuisson. Et fut ordonné, que l'vn iroit vers Calais faire guerre aux ennemis, & l'autre vers Bordeaux. Et se partit le Duc d'Orleans de Paris, & voulut en passant faire son entrée à Orleans. Et de faict la fit, & y fut grandement & notablement receu. Les ruës tenduës, & fontaines artificielles par la ville en diuers lieux, iettans vin, laict, & eauë. Il se logea en son Hostel. L'Vniuersité fut par deuers luy. Et proposa Messire Raoul du Refu-Refuge Do- ge, vn bien notable Docteur, bien grandement & notablement. Et aussi respondit le Duc mesmes bien sagement & prudemment. Et reprit tous les poincts, touchez par le Proposant, & à chacun Le D. d'Or- d'iceux respondit. Il receut aucuns presens qui luy furent faits. Et son entrée en si sit son entrée à Monseigneur Sainct Aignan d'Orleans, en haicelle ville est bit de Chanoine, en la forme & maniere accoustumée. Et puis cuirecen dans S. da passer outre: mais il fut remandé, & fallut qu'il s'en retournast, habit & qua & toute sa compagnée; & en essect il n'y eust rien fait qui vallust, & si y eut vne grande despense. Et pareillement le Duc de Bourgongne s'en alla en Flandres, en intention d'aller à Calais, & fit fai-

> re des bois merueilleux, comme chasteaux, pour eux loger deuant la place. Mais tout vint au neant, qui estoit grande pitié, d'auoir leué tant d'argent, comme on disoit d'auoir fait, & sans rien faire

au profit de la chose publique.

Les Anglois incommodoient fort les François sur mer, & mesmement les Bretons, & estoient bien grosse compagnée. Pour laquelle cause Messire Oliuier de Clisson, & Messire Guillaume du Chasteau vaillans Cheualiers, se mirent sur mer en trente vaisseaux. Lesquels ils equipperent, & garnirent tres-bien de vaillantes gens de guerre, & autres choses necessaires. Et sceurent que les Anglois estoient vers les rais de Saince Mahé, & assez prés sur le vespre, les apperceurent les Bretons, & delibererent de les combatre le lendemain matin. Quand ce vint au matin, ils approcherent les vns des autres: Les Bretons diuiserent leurs nauires en deux parties, comme pour faire deux batailles. Aussi pareillement firent les Anglois, & approcherent hardiment les vns des autres, combatirent fort, & y eut de belles armes faites d'vn costé & d'autre, la bataille dura depuis vn grand matin iusques à midy. Et finalement les Anglois furent desconfits, & y en eut cinq cens de morts, & tous armez les iet-Victoires na- toient en la mer, & en emmenerent bien mille prisonniers, & tous ualu du leurs nauires, où ils trouuerent de bonnes choses, & de grande valu Anglois. leur. Et encores derechef les Bretons se mirent sur mer, & y auoit

autres Chefs de Bretagne, que les dessus nommez, & vinrent nauiger proche des riuages d'Angleterre, vers les Isles de Iarsay, & Grenesay, & firent des desplaisirs beaucoup aux Anglois, & gagnerent merueilleusement, & auec toute leur gagne & proye s'en retournerent en Bretagne. Et disoit-on que c'estoit grande richesse de ce qu'ils auoient gagné.

Quand les Anglois virent que les Bretons leur faisoient si forte & aspre guerre, ils assemblerent grand nombre de nauires qu'ils esquipperent & garnirent de gens, iulques à cinq ou six mille combatans, & de tout ce qu'il leur sembloit estre necessaire, & voguerent sur mer, tant qu'ils vinrent sur les marches & riuages de Bretagne, dont les Bretons ne se donnoient de garde; ils descendirent en Bretagne, & commencerent à faire tous les maux que ennemis ont accoustumé de faire. Tres-diligemment les Bretons pour les debouter s'assemblerent, & vinrent és marches où les Anglois estoient sur les riuages de la mer, les Anglois qui estoient en diuerses courses se rassemblerent, & ioignirent ensemble, & s'approcherent tellement les vns des autres, qu'il y eut bataille aspre & dure, durant vne grosse demie heure, tellement qu'on n'eust sceu dire lequel auoit le meilleur. Enfin les Bretons furent desconfits, & plusieurs morts d'vn costé & d'autre: mais beaucoup plus des Bretons: Ramenteuans les Anglois ce qui auoit esté fait sur la mer aux rais Sain & Mahé, les - Renanche des quels se retirerent en leurs vaisseaux auec leur proye, & auec tres-Anglois. grande foison de nauires, qui pouuoient bien porter dix mille tonneaux de vin, puis s'en retournerent en Angleterre en grande ioye

Thomas de Persi & ses alliez, parens prochains du Roy Richard, desplaisans de ce qu'on auoit ainsi traistreusement pris & \* tué ledit \* Pag. 141. Roy Richard, se mirent sus en armes. Et quand la chose vint à la connoissance du Roy Henry, il manda à Thomas qu'il vint parler à luy. Lequel respondit qu'il n'y entreroit ia, & que faussement, traistreusement & mauuaisement il auoit fait mourir son souuerain Seigneur, & qu'il estoit faux, traistre, & desloyal. Et pource le Roy assembla des gens le plus qu'il peut, & aisément en fina, car ils le tenoient pour Roy, & vint en bataille contre Thomas de Persi. Et combatirent les vns contre les autres longuement, & fut Henry de Lancastre deux fois pris, & ausli rescous. Et finalement le Roy Henry eut victoire contre Thomas de Persi, il y eut d'vn costé & d'autre de neuf à dix mille Anglois morts, & y mourut Henry de Persi. Et sut Thomas pris, Henry IV. & aucuns iours aprés le Roy Henry le fit prendre, attacher à vn Roy d'Anglepieu, & le fendre, puis luy fit oster les entrailles de dedans le corps, terre fait ar-& les sit ietter en vn seu. Et aprés le sit destacher, & luy coupper racher & ietla teste.

Le Comte de Sainct Paul, lequel auoit espousé la sœur du Roy Thomas de Richard, & en auoit vn fils, enuoya defier le Roy Henry, dont il

entrailles de

tint peu de conte. Toutesfois ledit Comte se mit sur mer en personne, & auoit pris gens de nauires bien habillez & ordonnez, & vint sur les riuages de la mer d'Angleterre, où il prenoit tout ce qu'il pouuoit trouuer, tant prisonniers que biens meubles. Et voulut mettre les feux par tous les villages: mais il y eut vn Prestre en habit de Religieux, qui estoit Anglois, lequel luy dit, qu'il valoit mieux qu'il prit argent, & qu'on rachetast les seux. Et que s'il y vouloit entendre, que luy-mesme feroit diligence d'aller aux villages pour auoir de l'argent, & en promettoit bien huict à dix mille nobles, de ce fut le Comte de Sainct Paul content. Et le tint ledit Prestre en ces paroles bien quatre iours. Et cependant les Anglois s'assemblerent, & venoient de toutes parts pour combatre ledit Comte; lequel quand il les vid, il s'apperceut bien qu'il n'estoit pas suffisant pour resister. Si se retira en ses vaisseaux, & s'en vint en France. Tantost aprés le Roy d'Angleterre enuoya vn Heraut vers ledit Comte, en luy rescriuant Lettres derisoires, & en se mocquant de luy, luy manda qu'en bref le visiteroit, & aussi fit-il. Car il enuoya gens d'armes en la Comté de Sain& Paul, & fit piller & rauager toute la Comté & terre dudit de Sain&t Paul, sans ce qu'ils trouuassent aucune resistance, puis s'en retournerent en leur pays.

## CCCCIV. Μ.

'An mil quatre cens & quatre, on fit vne bien grande Tail-, le,& disoit-on qu'elle montoit à dix-huict cens mille liures, Lenée d'une il auoit esté deliberé que l'argent qui en seroit leué, seroit mis en la Taille mon-tour du Louure, asin qu'on s'en aidast en temps & lieu, principaletantà dixment pour passer en Angleterre, mais elle ne porta oncques profit. mille liures. Et fut tout pris par les Seigneurs, & despendu tres-inutilement. Le Duc de Bourgongne tascha d'empescher qu'elle ne fust leuée, mais Roy pris par il ne fut pas creu. Et si disoit-on que le Duc d'Orleans auoit esté le Ducd'Or-rompre les huis où le tresor du Roy estoit, & qu'il prit tout ce qu'il y trouua.

> Au Printemps, fur le temps tres-pluuieux, & s'en ensuiuirent plusieurs maladies de rheumes de testes, & de fieures dont en moururent aucuns.

Audit an, mourut Philippes Duc de Bourgongne, dit le Hardy, qu'on tenoit vaillant, sage, & prudent. Et estoit Prince de grande louange, sinon que tresenuis il payoit, comme on disoit. Et tant, que tous ses meubles n'eussent pas suffy à payer ses debtes. En ce temps, le Duc de Berry estoit à Paris, lequel quand il sceut les nouvelles que son gogne meure frere estoit trespassé, il en fut moult dolent. Et luy dit-on, comme fort endebsé. il estoit mort à Nostre-Dame de Halles en Brabant, & qu'il auoit eu moult belle sin, & se sit porter en l'Eglise: Laquelle shose au-

cunement le conforta, nonobstant qu'il luy prit vne tres-mauuaise maladie, tant du cas susdit, que d'autres accidens qu'il auoit, & tellement qu'on n'y sçauoit remede, sinon prieres à Dieu, lesquelles il sit faire diligemment, & par toutes les Eglises de Paris sit des aumosnes. Et sit remettre de la Taille vingt mille escus. Et si donna à Nostre-Dame de Paris vne belle croix, si recouura santé. Puis sit Croix donfaire vn beau & notable seruice pour son frere aux Augustins, de méepar le D.

Messes Vioiles comme il est account. Messes & Vigiles, comme il est accoustumé. Et pareillement le sit Nostre-Dafaire le Roy aux Celestins, prés de son Hostel de Sainct Paul.

Aucuns ieunes hommes nobles, & autres de la Duché de Normandie, voyans & considerans qu'ils ne faisoient rien, ny ne s'occupoient en maniere quelconque, mais estoient oiseux, s'assemblerent & disposerent d'aller en Angleterre; & de faict y allerent, mais estoient comme sans chef. Assez prés de la riue d'Angleterre, ils furent rencontrez par des Anglois, combatus & desconfits, par faute de bonne conduite, & gouvernement en faict de guerre. Cela arriua prés d'une Isle, laquelle ils auoient toute pillée & derobée. Quand aucuns de la compagnée sceurent que les Anglois venoient & estoient assemblez, ils conseillerent qu'on s'en retournast, & estoient des anciens, qui sçauoient l'vsage de guerre, & cognoissoient les Anglois. Mais les ieunes hommes disoient, que ce seroit chose non conuenable de fuir & se retraire deuant vilains, & furent ainsi desconfits, & plusieurs morts & pris.

Messire Guillaume du Chastel, vn vaillant Cheualier de Breta-Guillaume gne, assembla aucuns gens de guerre, & descendit en Angleterre. & Tanne-guy du Cha-Tantost les Anglois s'assemblerent, & le vinrent combatre, & à stel Chenal'assemblée fut tué. Si se retirerent ses gens le plustost qu'ils peu-liers Bretons. rent, & retournerent en Bretagne. Messire Tanneguy du Chastel, frere dudit Messire Guillaume aussi vaillant Cheualier, quand il sceut la mort de son frere, il en fut desplaisant. Et delibera d'aller, & descendre en Angleterre, & assembla bien quatre cens combarans, gens de faict, & vsitez en faict de guerre, en diuers lieux descendit, & y fut bien huict semaines, & porta aux Anglois des dommages largement, en boutant feux, & prenant tous les meubles de valeur qu'ils trouuoient, & les mettoient en leurs vaisseaux. Et si y eut des Anglois pris, amenez prisonniers comme on a accoustumé faire en tel cas, puis luy, & ses compagnons s'en retournerent en Bretagne, auec bien grand gain & profit, & sans quasi point de dommage des leurs.

A la Rochelle estoit vn Marchand, demeurant & residant en la ville, logé prés des murs, lequelfauoit vn frere qui tenoit le party des Anglois, & demeuroir vers Bordeaux, lequel par diuertes fois par messages & autrement, induisoit son frere de trouuer moyen de bailler la ville de la Rochelle aux Anglois. Et sondit frere luy accorda, comme mal conseillé. Et auoit deux moyens, l'yn par es-

cheller, l'autre par gagner la porte, & donner entrée aux ennemis, 1404. lesquels eussent esté en certaine embusche, prés de la ville. Et de faict ledit Anglois vint occultement à la Rochelle, à l'hostel de son frere, lesquels auoient intention de parfaire leur mauuaise volonté, & de la mettre en effect. Ce qui vint à la cognoissance d'vn de la ville, qui reuela que ledit Anglois estoit en la maison de son frere. On y alla, & tous deux furent pris par la Iustice, & mis en prison. Et tantost furent interrogez, confesserent le cas, & furent decapitez, ainsi que raison vouloit.

Le treiziesme iour de Iuillet audit an, ceux de l'Uniuersité firent vne belle & notable procession, pour la santé du Roy. Et partirent pour la saince de Ste Geneuiefue, & vinrent à Saince Catherine du Val des Escodu Roy, faite liers bien ordonnément, ainsi qu'il est accoustumé de faire. Quand uersité de ils furent arriuez, ils firent commencer la Messe & le Sermon.Plu-Paris; & la sieurs ieunes enfans escoliers s'en alloient esbatans autour de Sainqui luy fue cte Catherine, vers l'hostel de Messire Charles de Sauoisi. Et y eut faire pour un pages, qui emmenoient de boire leurs cheuaux, qui passerent sciemment parmy lesdits Escoliers, en faisant ruer les cheuaux, & tellement que aucuns desdits Escoliers cheurent à terre. Les autres Escoliers prirent des pierres, qu'ils ietterent aprés des pages, qui se mirent dedans l'hostel, & iusques là les poursuiuirent les Escoliers. Quand les gens dudit Sauoisi ouvrent le bruit, ils saillirent à tout arcs & fleches de l'hostel, & commencerent à tirer tellement, que les fleches cheurent dedans l'Eglise, & où on faisoit le Sermon. Et furent tous ceux qui estoient à la procession moult effrayez. Et estoit ledit Messire Charles de Sauoisi en son Hostel, lequel n'en sit semblant. Les Docteurs, Escoliers, & ceux qui estoient en la procession s'en retournerent, & y eut des Escoliers bien vingt-quatre de blessez. Le Recteur alla bien accompagné deuers Messire Guillaume de Tignonuille Preuost de Paris, luy requerir qu'il fit prendre les malfaicteurs, veu que le cas estoit grand & enorme. Et si allerent vers le Duc d'Orleans, pource qu'on disoit ledit Sauoisi estre à luy. Et aprés vinrent à la Cour de Parlement, laquelle leur respondit qu'elle leur feroitiustice & raison. Et y en eut de pris, & mis à la Conciergerie. Et les parties ouyes, où fut Sauoiss en personne, s'ensuiuit l'Arrest; C'est à sçauoir que Sauoisi fut condamné à asseoir cent liures de rente amortie, & à bailler deux mille francs, & que son Hostel seroit abatu. Et ne fut point condamné à faire amende honorable: car il estoit Clerc non marié, mais trois de ses gens le furent. C'est à sçauoir, que eux en chemise, vne torche en leur poing, iroient à Saincte Geneuiefue, au carrefour de Sainct Seuerin, & deuant Sain-& Catherine, & seroient battus de verges par les carrefours, & bannis pendant trois ans. Ledit Arrest sut donné le vingt-troisselme iour d'Aoust.

rable.

Le trentiesme iour d'Aoust, Louys Dauphin de Viennois, & Duc

Duc de Guyenne, espousa Marguerite fille du Duc de Bourgongne, Iean, & y eut grande feste. Et le sixiesme iour de Se- 1404. ptembre, il alla à Nostre Dame vestu en habit Royal, grande Consommament accompagné du Roy de Nauarre, & des Ducs d'Orleans, de riage de Berry, Bourgongne, & Bourbon, des Comtes du Perche, de Sain & Louys Dan-Paul, la Marche, Dammartin, Tanquaruille, Solde plusieurs Barons, phin, p.152. Cheualiers; & Escuyers; il estoit tres-bel enfant y & le fail oit beau cation greet, lequel performs a

Vn piteux cas aduint à Paris, à l'Eschololde Sainstiscernain Jen vne maison d'un notable Marchand de Paris, poi se leu de mit d'as uenture auprés d'yn chantier de bois. Et stutte teu syaspre & st grand quion n'y peut mettre remedo, & lo Seigneur de da maison, we received la femme, & vne fille qu'ils auoient, ne secuiont on sques trouvel moyen de se fauner. Si se iencerent dedans vine chambre coye, se là moururent tant par la force de l'eauë quionlistioit, que estouffet par la force du feu. nd Cerr pour faire information, take

Après la mort du Roy de Navarre, Milequel sit tant de maux au \* Pag. 59. Royaume de France, & lequel iusques à samore ne cessa de le gre! uer & dommager, son fils n'eut pas l'imagination comme son pere. Et enuoya à Paris, comme dessus est dir, deuers le Roy gens no tables. Lesquels eurent la response cy-dessus declarée; donc leur maistre sut aucunement content. Et desiroit que execution reelle fust faire, & qu'il scens ce qu'il auroit pour recompense de ce qu'il demandoit, c'est à scauoir des Comtez de Champagile, d'Eureux, & Cherbourg, & autres terres qu'il prétendoit luy appartenir. Et pour ce vint en France deuers le Roy, & luy exposa & li son Conseil bien doucement les causes de sa venue, en requerant au Roy qu'il luy voulust faire raison & instice. Et sur ses demandes il y eut plusieurs & diuerses consultations & assemblées. Et finalement ice, luy Roy de Nauarre ceda & transporta tout le droist qu'il pouuoit auoir, & auoit és Comtez de Champagne & d'Eureux, & tout do 🕠 qu'il auoit en Normandie. Et en recompense, le Roy erigea Ne-Recompense mours en Gastinois en Duché, & luy assigna en Gastinois & Chame II. Roy de pagne douze mille liures de reuenu. Et depuis il y eut aucune diffi- Nanarre, culté de Cherbourg, & disoit le Roy de Nauarre, qu'il n'estoit pour su prepoint compris en la Comté d'Eureux. Mais pour tout appailer, il Comtez de eut certaine somme d'argent. Et alors sut content qu'il demeurast Champa-gne, & E-au Roy, & en effect sut bien acheté.

Combien qu'on voulut dire, qu'il y eust Trefues auec les Anglois, toutesfois sur la mer faisoient maux innombrables, Messire Charles de Sauoisi, dont aucunement est fait mention, auoit grand desir de se faire valoir. Et enuoya en Espagne pour sçauoirs il pourroit finer de nauires, en intention de faire armée contre les Anglois. Et lur ce, en escriuit au Roy d'Espagne, & n'eut pas response telle qu'il eust bien voulu, dont il fut bien desplaisant. Et aucu-

I. Iuuenal des Vrsins.

- nement declara sa volonté de faire guerre aux Anglois, dont le 1404. Roy fut mal content, & fit sçauoir en Espagne qu'on ne luy baillast point de nauire. Et disoient aucuns prés du Roy, que Sauoisi faisoit mal de vouloir executer son entreprise, veuës les Trefues. Et quand Sauoisi sceut les paroles, il dit publiquement, qu'il faisoit comme bon & loyal François. Et s'il y auoit gentilhomme qui voulust dire le contraire, il estoit prest de s'en desendre, & en iet-

ta son gage, lequel personne ne receut.

Renelations Conseil du Anglois.

Er disoient les Anglois qu'ils pouvoient faire guerre, & qu'il n'en chailloir au Roy. Et qu'il n'y auoit chole si secrette au Conseil du Roy, que tantost après ils ne secussent, & qu'on ne leur sit des secrets du squoir. Et pour ceste cause sur pris vn Capitaine, qu'on appelloit le Seigneur de Courseray, & mené au Chastellet : Il sit sçauoir au Roy, qu'il estoit prest de se sousmetteit à la Cour de Parlement, dont le Roy fut content. La Cour ordonna Commissaires pour faire information, & fut examiné sur les charges. Le tout veu, il fur trouvé pur & innocent, & deliuré par la Cour. Tout ce qu'on luy imposoit ne prouenant que d'enuies & haines particulieres, qui estoient entre les Seigneurs qui estoient en la Cour, causées comme l'on dissir, de choses non bien honorables, entre les seruiteurs des Seigneurs.

Depuis la mort du Roy Richard, qui estois fils du vaillant Prince de Galles, les Gallois faisoient guerre aux Anglois. Et enuoya le Prince de Galles en France deuers le Roy, pour avoir argent, & du harnois, & aide de gens. Dont le Roy fut content, & luy enuoya vn beau bassinet \* bien garny, vn haubergeon \*, & vne espée. Et ment de teste au surplus dit aux messagers, que tres-volontiers il l'aideroit & conanciennemet forteroit, & luy enuoyeroit gens. Et pour y aller ordonna le Comla Gensdar- te de la Marche de son consentement, lequel assembla nauires & \*Conted'ar- gens, & trouua soixante & deux vaisseaux d'armes garnis de toutes ma de fer à choses, qui se rendirent tous à Brest en Bretagne.

lambeaux.

Comme dessus a esté dit, les Anglois par moyen auoient cuidé auoir la Rochelle, & s'estoient embuschez vne grosse & grande compagnée, dont estoient chefs vn surnommé de Beaumont, qu'on disoit Comte de Beaumont, & le bastard d'Angleterre. Quand ils virent qu'ils auoient failly, ils s'aduiserent, veu qu'ils estoient beaucoup de gens, que de s'en aller sans rien faire, ce leur seroit reputé à lascheté de courage. Et delibererent d'entrer & descendre en Bretagne vers Brest, pource que ledit bastard sçauoit le pays, & auoit esté Capitaine de Brest, ils commencerent à piller, desrober, & bouter feux, & faire tout ce que ennemis peuuent faire. Parquoy diligemment se mirent sus les Nobles du pays. Le Duc mesmes sit mandement: Et aussi Clisson, & le Seigneur de Rieux, qui estoient au pays, assemblerent gens le plus qu'ils peurent, & se mirent sur les champs. Et fut ordonné le Seigneur de Rieux, pour aller voir quelles gens c'estoient, mais il trouua que ceux du pays mesmes auoient deliberé de les combatre, & desia auoient comme commencé l'estoarmouche, il descendit à pied comme les autres, & commença bien dure messée. Tantost suruint le Duc & Clisson, & depuis les Anglois ne firent aucune resistance. Là fut tué ledit Comte, & diton que Messire Tanneguy du Chastel le perça d'une lance tout outre. Le bastard s'enfuit auec son nauire; il enuoya en suite demander au Duc sauf-conduit pour aller parler à luy. Ce qui luy su accordé. Si sit dire au Duc, que la guerre qu'il faisoit estoit pour cause du doüaire de la Duchesse de Bretagne, \* qui auoit espousé le \* Pag. 150. Roy d'Angleterre. Et ce fait, descendit en une marche de Bretagne où il brussa deux villages & une Eglise. Et de là s'en alla és Isles, prenant son chemin en Angleterre.

Les Anglois en Guyenne failoient forte guerre, & auoient entre autres places, vne nommée Corbesin, forte & comme imprenable. Et tous les ans leuoient cinquante mille escus de patis. Et enuoya- Charles sire I'on vers le Connestable luy requerir, qu'il y voulust remedier, & d'Albret se mit sus : lequel amassa gens de toutes parts : Il y eut aucuns de Comte de Drenx Con-Bordeaux, pour le cuider deceuoir, qui luy deuoient bailler la vil-nestable. le de Bordeaux, dont ils ne firent rien. Et fut apperceuë leur mauuaistié, & pource ils furent decapitez. Puis s'en alla le Connestable mettre le siege deuant Corbesin, à la requeste de ceux du pays, & y tint le siege par douze semaines. Enfin, aprés plusieurs assauts & essayemens d'auoir la place, ceux de dedans parlementerent, & furent contens de s'en aller, saufs leurs corps & leurs biens, & quatorze mille escus qu'ils eurent; & les paya le pays, à qui ce fut vn grand profit. Car d'auoir eu la place, la chose estoit bien douteuse; & auec ladite place y eut treize autres places reduites en l'obeissance du Roy. Le Comte de Clermont bien accompagné vint audit pays de Guyenne; quand les Anglois le sceurent, ils luy enuoyerent offrir bataille, dont ledit Comte fut ioyeux & content, & se disposa à les receuoir. Mais ils n'y vintent ny comparurent, & en assez peu de temps il conquesta bien trente-trois places. Et delibera de se tenir au pays l'hyuer. Les vnes prit par force, les autres par accord, & aucustes sit abattre, & les autres remparer, pour resister aux enne-

En ce temps, la Duchesse de Bar alla de vie à trespassement.

Le Duc d'Orleans achetta la Seigneurie de Coucy, & plusieurs autres belles terres & Seigneuries. Et sut adiourné en Parlement en cas de retraict. Mais la chose demeura en cét estat.

La Reyne de Sicile l'ancienne alla aussi de vie à trespassement. Et declara son meuble qu'elle auoit, c'est à sçauoir deux cens mille est cus, & plusieurs ioyaux. Il luy sut demandé pour quoy elle les auoit gardez, veu la grande necessité \* en laquelle auoit esté le Roy de \* Pag. 44. Sicile son mary. Elle respondit qu'elle doutoit que sondit mary ne

I. Iuuenal des Vrsins.

Y ii

fust prisonnier audit pays, & les auoit espargnez & gardez pour le 1'404. racheter, & que ladite cheuance seroit bonne pour ses enfans. Et c'estoit vne tres-bonne & saince Dame, qui eut vne moult belle fin.

Le Pape Benedict voulant monstrer qu'il auoit bonne volonté à l'Union de l'Eglise, enuoya l'Eucsque de Sain& Pons, & autres notables personnes deuers l'Antipape, nommé Boniface, à ce qu'il voulust eslire iour & lieu, où ils peussent seurement conuenir ensemble, pour trouuer remede d'oster, & faire cesser le Schisme qui estoit en l'Eglise: Quand ils furent à Rome, & que l'Antipape le sceut, il leur sit sçauoir qu'il ne les oiroit, ny à eux parleroit, sinon qu'ils parlassent à luy comme Pape, dont les dits Ambassadeurs furent en grande perplexité. Et à la fin, veu que c'estoit pour si grand bien, & que ce qu'il vouloit n'estoit qu'vne maniere de vaine gloire transitoire, ils le firent. Et proposa l'Euesque de S. Pons, qui exauçoit fort Benedict, & sa bonne & saincte volonté à l'Vnion de l'Eglise, en faisant la requeste dessus dite. De laquelle proposition l'Antipape fut tres-mal content, & se retira en sa chambre, & sou-\* More son- dainement luy vint vne fieure dont il \* mourut. Quand le Capitaine du chasteau de Sainct Ange vid que son maistre estoit mort, il prit les dits Ambassadeurs, & les mit audit chasteau, & là les retint prisonniers. Après la mort de l'Antipape, les Cardinaux en esseuduquel est ef- rent vn autre, lequel ils nommerent Innocent, auquel lesdits Ambassadeurs firent prier qu'il les voulust faire deliurer, & sembloit qu'il en eust bonne volonté. Mais le Capitaine n'en voulut rien faire s'il n'auoit argent. Et par ce moyen, & non autrement, s'en allerent & s'en retournerent deuers le Pape Benedict, sans aucune response, dont ledit Pape fut bien desplaisant, & delibera d'aller en personne iusques à Rome pourueu qu'il y fust conduit par les sseurs de lys, ce qu'il fit sçauoir au Roy. Et s'offrit le bon \* Duc de Bourbon Louys II. de l'y mener : mais le Roy ne le voulur consentir. Et à tant aussi se tint Benedict, deuers lequel plusieurs Abbez vinrent de diuers pays, & le plus du Royaume, & melmement Le Pape Be- de ceux qui estoient promeus durant la substraction. Et leur sie noist donne le Pape bonne & grande chere, & leur donnant à chacun le don printiege a de benediction, & à disner, & à chacun vn anneau, & auec ce perbez de porter mission & congé d'vser de mitre en leurs Eglises, en faisant le seranneaux & uice diuin.

l'Antipape Boniface IX. pag. 78. len Inno-

\* Pag. 81.

Le Comte de la Marche, comme dessus est dit, auoit assemblé plusieurs nauires vers Brest en Bretagne, pour aller en Galles. Et se mit sur mer, & y sur depuis la my-Aoust iusques à la my-Nouembre, attendant tousiours nouuelle de par les Gallois, pour lçauoir où il descendroit, mais oncques n'y vint personne à luy. Et toussours estoit sur les riuages de la mer d'Angleterre, où il sit aucuns exploits de guerre, puis s'en reuint sans aucun fruict. Ils

auoient mis en vn vaisseau d'armes leurs harnois, & autres biens: mais le vaisseau perit, & fut perdu dans la mer.

La Duchesse de Bourgongne mourut en ce temps.

Et combien qu'au commencement de l'année on cust mis vne Double Tailgrosse Taille sus, laquelle ne porta aucun profit à la chose publi- ple en mesme que du Royaume. Neantmoins à la fin de ladite année, en fut vne année, sans autre faite aussi grosse, dont tout le prosit alla en bourses particu- du Roy ny du lieres. Dequoy gens d'Eglise, & autres se plaignoient, & murmu-Royanne, roient fort.

ment de quelgna particu-

## $\mathbf{C}$ $\mathbf{C}$ $\mathbf{C}$ $\mathbf{C}$ $\mathbf{V}$ .

'An mille quatre cens & cinq, le Comte de Sainct Paul, qui , estoir Lieutenant du Roy és frontieres de Calais, assembla foison de gens, tant du pays que d'autres, en intention d'aller assieger vn chasteau, qui estoit assez prés de Calais, nommé le Marc. Et de faict y alla, en intention d'y mettre le siege, ou d'assaillir la place, & ainsi le firent. Et comme ils estoient à l'assaut, le Comte de Pembroc & ses gens saillirent de certaine embusche où ils estoient, & frapperent tres-vaillamment sur les François, lesquels furent desconsits. Et y en eut plusieurs morts, & aussi de prisonniers. Et quantau Comte de Sain & Paul, il se retira sans auoir dommage de sa personne, ny de prise ny de mort. Le Comte de Pembroc voyant ceste aduenture, qui luy estoit aduenuë, delibera d'aller à l'Escluse pour faire guerre. Et de faict y alla, & y sit plusieurs maux. Mais il fut rebouté, tant par plusieurs Allemans, qui estoient és marches, comme aussi par les Flamens & François. Et fut contraint de s'en retourner d'où il estoit party.

Le gouvernement, comme on disoit, pour lors estoit bien petit. Panure gou-Et en fut le Roy, & aussi les Seigneurs, par plusieurs fois aduertis en ce temps, par propositions, & autrement: mais nulle prouisson n'y estoit de la France. mise. Et si disoit-on beaucoup de choses publiquement, qui estoient bien ordes & deshonnestes.

En ce temps les eauës furent merueilleusement grandes & horribles, & firent moult de maux, tant és bleds qu'és prez. Et és villa+ ges qui estoient prés des riuages, furent par ladite inondation plusieurs petites maisons comme abatuës, & en venoit le marrein, & morceaux de bois aual l'eauë.

Enuiron le treiziesme iour de Iuillet, il y eut horribles tempestes de tonnerres, & gresses. Et cheut le tonnerre sur le pont de Charen-ton, où il abatit trois cheminées, & les ietta en la riuiere. Et ren-effetts du contra vn compagnon auquel osta le chapperon, & la manche dex-tonnerro, qui tre de sa robe, & passa outre sans luy mal faire. Et par vn trou en-est chasse atra en la mailon de Monseigneur le Dauphin, & en vne chambre niste.

Xiij

rencontra vn ieune enfant, lequel il tua, luy consommant la chair, les os, & tout, & ne luy laissant que la peau toute noire, & plusieurs autres blessa en diuerses manieres. Et continuoit iusques à ce qu'on prit de l'eau beniste, en l'aspergeant en la chambre, & ailleurs par l'Hostel: Et ne sceut-on oncques depuis qu'il deuint.

> Tousiours se plaignoit-on du gouuernement, qui estoir tresmauuais, & le voyoit-on euidemment, mais aucune prouisson ne s'y mettoit. Les Seigneurs commencerent fort à murmurer les vns

contre les autres, & leurs seruiteurs aussi.

Le dix-neufiesme iour de Iuillet, la Reyne & le Duc d'Orleans s'en allerent à Poissi. La cause estoit pour induire Madame Marie de\*France, qui auoit esté rendue Religieuse audit Poissi, afin qu'elle voulust sortir dehors de l'Eglise, pour estre mariée à Edouard fils du Duc de Bar. Et en parlerent à ladite Dame Marie, en luy disant plusieurs paroles, pour à ce la mouuoir. Mais il ne fut oncques en leur puissance qu'elle y voulust consentir, & demeura ferme & stable en son imagination, en disant que puis qu'il auoit pleu au Roy, à la Libertinages Reyne, & à ses parens & amis, que iamais hors de l'estat de Religion ne seroit. Et y eut, comme on dit, plusieurs choses non honnestes faites en ladite Abbaye, & quoy qu'il en fust, renommée en estoit.

l'Abbaye de Poiffy.

Et s'en retournerent la Reyne & le Duc d'Orleans à Paris. Et le septiesme iour ensuiuant se partirent de Paris, & vinrent au Val-La Reyne & la-Reyne, en une place nommée Pouilly, en intention de tirer à le Duc d'Or-leans se reti- eux Monseigneur le Dauphin. Et de faict, le Duc de Bauiere, le rent mescon-Marquis du Pont, & Montagu delibererent de l'y transporter, sans tens de Paris. ce que le Duc de Bourgongne en sceust rien. Et le sitent passer par la riuiere iusques à Sainct Victor, & le vouloient emmener, comme on disoit, où estoit la Reyne, & le Duc d'Orleans. Et en le menant il se leua vne merueilleuse & horrible tempeste de pluye, vent & tonnerre, tellement qu'ils furent contraints de demeurer la nuict à Ville-neufue auprés Paris.

Or est-il vray que le Duc de Bourgongne venoit à Paris, & estoit LeDauphin logé à Louures en Parisis, auquel hastiuement on enuoyà dire les emmené se- nouuelles, comme on emmenoit Monseigneur le Dauphin', & ceux bors de Pa- qui estoient en sa compagnée. Et lors il monta à cheual le plus diru, mais at-ligemment qu'il peut; pour poursuiure & atteindre ledit Monseireint en che-min, & ragneur le Dauphin, lequel ceux qui le menoient bien matin auoient mené par le fait monter à cheual, & s'en alloient. Mais ledit Duc de Bourgon-D. de Bour- gne sit telle diligence qu'il les attrapa, & ramena à Paris ledit Monseigneur le Dauphin, à grande ioye du peuple: En la présence du-\*C'est à dire quel Dauphin il stit saire une notable proposition, \* où estoient le harangue, Roy de Nauarre, le Duc de Berry, & plusieurs autres Seigneurs, Prelars, & Barons, en faisant monstrer le mauuais gouvernement qui estoit, & les maux qui s'en ensuivoient. Et que ce qu'il avoit fait c'estoit pour bien, & sit dire qu'il estois venu pour quatre cau-

ses. Premierement pour le gouvernement du Roy, & procurer sa santé. Secondement pour meetre Iustice sus en ce Royaume, auquel maux insinis se faisoient, sans ce que lustice & raison s'en sit. Tiercement pour mettre le Do-Propositions maine sus, dont les prosits estoient comme nuls, & mis à nonchaloir & grande D. de Bournegligence. Quartement pour assembler les trois Estats, pour pournoir aux af-gongne pour faires du Royaume, & aduiser au gouvernement. Car ceux qui se disoient l'a-tion del'Euoir gastoient tout, comme il sit monstrer clairement & euidemment. Stat. Et aprés que tout fut grandement & notablement demonstré par celuy qui proposoit, Monseigneur le Dauphin se leua, & dir que LeDauphin ce que le Duc de Bourgongne l'auoit emmené à Paris estoit de son dessare que consentement & franche volonté. Aprés ladite proposition faite, l'a point viele Roy de Nauarre & le Duc de Berry allerent à S. Paul, où les autres lenienzenenfans du Roy estoient, & les prit le Duc de Berry en sa garde. Et traint à son aprés que Monseigneur le Dauphin eut dit les paroles dessus dites; Le Duc de le Duc de Bourgongne dit que ce qu'il auoit fait, il l'auoit fait com- Berry se s'ai me vray & loyal suiet du Roy, & s'il y auoit personne qui voulust dire enfans du le contraire, il estoit prest d'en respondre de sa personne. Le leu-Roy, & la dy ensuiuant, le Duc de Limbourg frere du Duc de Bourgongne, garde. entra à Paris auec huict cens hommes d'armes, lesquels entrerent par la porte Sainct Denys, le long de la rue, & s'en vinrent au Louure où Monseigneur le Dauphin estoit, & luy sit la reuerence, en s'offrant à son seruice. Puis s'en reuint deuers ses gens, & monta à cheual; ses gens se logerent en hostelleries, lesquels se gouvernerent bien doucement & gratieusement. Et demourerent le Duc de Bourgongne & les deux freres, auec Monseigneur le Dauphin, & firent mettre les Communes & gens de Paris sus, & armer. Et fut ordonné Monseigneur de Berry Capitaine de Paris, & comme Capitaine Puis est fais cheuaucha par Paris. Si peut-on penser que grands debats y auoit, Capitaine de Paris. & que la Reyne & le Duc d'Orleans estoient tres-mal contens, & se disposoient les choses à vn bien grand mal, pour estre cause de la menacé de destruction finale du Royaume.

Or pource que le Roy reuint à aucune conualescence, il prit sinale. les choses en sa main, en defendant la voye de faict tant d'vn costé que d'autre. Il fut ordonné par le Roy en son Conseil, qu'ils enuoyeroient vne notable Ambassade à la Reyne, & deuers le Duc d'Orleans. A quoy furent commis & deputez le Duc de Bourbon, & le Comte de Tancaruille, & Messire Iean de Montagu grand Maistre d'Hostel du Roy, lesquels allerent à Deputez en-Melun où la Reyne & le Duc d'Orleans estoient. Ausquels fut ex-noyez à Meposé l'inconuenient qui pouvoit aduenir, des manieres qu'on te-lun vers la Reyne & le noit tant d'un costé que d'autre. Et que tout le plat pays estoit plein Duc d'Orde gens d'armes, qui pilloient & destroussoient tout, à la desplai-leans qui ne ce du Roy bien grande. En leur requerant qu'ils voulussent rappai-flechir, ny enser leurs courages, & que le Duc de Bourgongne estoit prest en tendre à actoutes choses de faire le plaisir du Roy. Et à ce sut fait response par ment.

la Reyne, & le Duc d'Orleans, que sur ce ils auroient à loisir aduis & conseil, & que lors ils ne pouuoient faire response, ne n'y estoient disposez, veu la grande iniure qu'on leur auoit faite, & mesmes à la Reyne, laquelle auoit mandé son fils le Dauphin, qui venoit vers elle, accompagné de ses parens simplement, sans aucunes armes inualibles, & que ce luy estoit forte chose à dissimuler. La response ouve, lesdits Ambassadeurs s'en retournerent sans rien faire: Et demandoient expressément la Reyne, & Monseigneur le Duc. d'Orleans qu'on leur restituast & enuoyast Monseigneur le Dauphin. Cependant le Duc d'Orleans faisoit mandement de gens d'ara mes de toutes parts, & desia y en auoit foison en Brie, Gastinois, Solongne, & Beausse, & auoir auec luy le Duc de Lorraine, & le Comre d'Alençon. Le Roy de Sicile vint aussi à Paris, accompagné de gens de guerre, & autres qu'il auoit sur les champs, il fallur qu'il fit certains fermens, qu'on vouloit aussi que la Reyne & le Duc d'Orleans fissent. Mais rien n'en voulurent faire. Toutesfois par le moyen du Duc de Bourbon, qui toussours les asseuroit, ils vinrent iusques à Corbeil, & de là aprés iusques à aucun temps vin-

Deplorable dant du MANNAIS gonnernement.

Allarme dans Paris.

rent au Bois de Vincennes. Le vingt-huictiesme iour d'Aoust vint Enesque du l'Euesque du Liege, pour seruir le Duc de Bourgongne auec huict Liege amene du secons Lances, douze cens Coustillers, & cinq cens Archers, & mit D. de Bour- bien deux heures à entrer. Et fit des difficultez auant qu'il voulust gongne. Vingemille entrer. Dans Paris y auoit bien lors vingt mille cheuaux d'estrangers: chenanx d'e- mais onéques rien n'en roncherit, excepté le bled, & bien peu. Le fragers dans premier iour de Septembre arriverent entour de Paris, ceux des ennironné de Comté & Duché de Bourgongne, se montans bien à deux mille combatans. Et par force entrerent dedans Lagny, & se logerent entre Paris & Pontoise, & tout destruisoient. Les gens aussi du Duc d'Austriche, du Comte de Wirtemberg, du Duc de Sauoye, & du Prince d'Orenge vinrent au mandement du Duc de Bourgongne, qui faisoient six mille cheuaux, logez autour de Prouins. Et vers le Pont Sainct Messence estoient logez ceux de Hollande, Zelande, estat du Roy-Aume proce- Hainaut, Brabant, & Flandres, lesquels tout destruisoient, & c'estoit grande pitié des maux qu'ils faisoient. Le Duc de Berry Capitaine de Paris, sit remettre les chaisnes au trauers de la riuiere deçà & delà l'Isle Nostre-Dame, & planter grosses poutres pour icelles soustenir, & ordonner en estat les portes pour fermer, lesquelles n'auoient fermé y auoit plus de vingt-quatre ans. Le Samedy quinziesme iour d'Octobre, on cria alarme à Paris, & s'armerent les gens de guerre, & aussi ceux de la ville : Il y eut grande esmeute, & vouloient saillir par la porte Sain& Antoine: mais Monseigneur de Berry monta à cheual, & appaisa tout, & defendit & empescha que personne ne saillist. Dans le Bois de Vincennes estoit la Reyne & le Duc d'Orleans,

& y allerent tous les Princes estans à Paris, & y eut plusieurs gens

de Conseil. Et fut aduisé & conclu qu'on ne pouuoit appaiser ceste diuision, sinon qu'on accomplist au Duc de Bourgongne ses Requestes, ou la pluspart de ce qu'il demandoit. Et fut conclu qu'ainsi se feroit. Et de le faire & accomplir le iurerent tous les Seigneurs presens, excepté le Duc d'Orleans, qui ne voulut oncques faire aucun serment. Le Mercredy ensuiuant, le Duc d'Orleans Plaintes du Duc d'Orleans Duc d'Ormanda le Preuost des Marchands, & aucuns notables gens de Paris, leans au Pre-& leur dit qu'il estoit bien esbahi des manieres qu'on renoit enuers nost des Marluy, & mesmement le Duc de Bourgongne, qui n'estoit pas si pro-tre le Duc de chain de la Couronne qu'il estoit. Que quant à luy son intention Bourgongne. estoit de seruir le Roy, & la chose publique du Royaume, & de tenir ce qui seroit aduisé pour le profit du Royaume, en s'offrant ausdits de Paris, faire pour eux & par leur conseil ce qui luy seroit Ledit Duc possible. Et vza de moult belles & gratieuses paroles, car il en d'Orleans estoit bien aissé. Et lors quand la cognoissance en vint au Duc de grasieux en Bourgongne, il delibera, veu les gens qu'il auoit, d'aller deuant su paroluse ledit Bois en armes, pour assieger la place: mais les autres le repri-bien disant. merent & empescherent. Et aprés plusieurs difficultez le Duc d'Orleans fit le serment comme les autres. Et fut crié à Paris que tous Retraite des gens d'armes vuidassent. Et le Ieudy partirent de Paris le Duc de Armées e-Limbourg, l'Eucsque du Liege, le Comte de Neuers, tous armez, qui s'en allerent en leurs pays. Aussi fut-il mandé à ceux qui tenoient les champs, tant d'vn costé que d'autre, qu'ils s'en partissent, & qu'il s'en retournassent d'où ils estoient venus, & ainsi le firent. Le Vendredy aprés midy la Reyne entra à Paris à grandes pompes Retour de la tant de lictieres, chariots branlans couverts de draps d'or, & hacque-Reyne à Panées, que d'autres diuers paremens. Et estoient en sa compagnée en suite à les Roys de Sicile, & de Nauarre, & les Ducs de Berry, d'Or - Nostre-Daleans, & de Bourgongne, & plusieurs Seigneurs, Comtes, & Ba-me. rons. Le Samedy fut tenu encores vn grand Conseil, où furent les sermens renouuellez, & y eut bon accord fait entre les Seigneurs, dont le peuple & toutes personnes faisoient grande ioye. loye du peu-Le Dimanche la Reyne alla à Nostre-Dame en vn charior, & ses commodedeux fils auec elle, accompagnée des Seigneurs susdits, qui estoit ment des belle chose & noble à voir. Il fut tenu vn conseil comment on a- Princes. uoit à se gouverner, où fut deliberé entre autres choses, qu'on re-Restriction des Officiers straindroit les Officiers de l'Hostel du Roy, & de ceux de la Reyne, du Roy aucc & des enfans, & de ceux qui demeureroient on leur diminueroit retrancheleurs gages. Plusieurs belles Ordonnances y furent faites, lesquelles gages.

Comme on dit, ne durerent gueres.

Belles Ordonnances comme on dit, ne durerent gueres. Audit an, y auoit eu vn debat entre le fils du Seigneur de Gra-mances, mais

uille & Messire Geoffroy Boucicaut, pour paroles iniurieuses dites néa, & de l'vn à l'autre en la chambre de la Reyne. Et disoit-on que Bouci-pen de durée. caut auoit baillé vn coup de pied à Grauille, & que lors Grauille Geoffroy iura que auant qu'il fust le bout de l'an il le battroit. Si aduint que Boucicaut.

I. Iuuenal des Vrsins.

HISTOIRE DE CHARLES VI.

le dernier iour de Decembre, qui estoit le dernier iour de l'an, Grauille accompagné de cinq ou six valets, rencontra Boucicaut vers les sour de De- marches de Greue, & le battit tres-bien d'espées par bras & iambes. cembre com- Et disoit - on qu'il estoit bien employé, & qu'il auoit eu tort pré le dernier d'auoir iniurié Grauille, qui estoit bien Gentilhomme de nom & sour de l'an-

née dés ce armes. temps-là. V. Le Comre d'Armagnac, qui auoit espousé la fille du Duc de parmy les Obserua-Berry, se mit sus en Guyenne, & sit forte guerre aux Anglois ladite année. Et gagna bien soixante places, les vnes par force, & Exploies du les autres par composition, & sit vn bien grand dommage aux An-

Comte d'Ar. magnac con- glois.

tre les Angl.

Audit an mille quatre cens & cinq, le Pape Benedict voulut en Guyenne, aller à Gennes, & ordonna vn Dixiesme estre leué en ce Royaume, & en toute son obeissance: Dont ceux de l'Université ne furent pas contens. Et allerent le Recteur & aucuns de l'Vniuersité, deuers les Seigneurs, en leur requerant qu'il leur pleust, qu'en ce Royaume le Dixiesme ne se leuast point; & quoy que fust, que Dixiesmele. ceux de l'Université n'en payassent rien, & que sur ce on en escri-né dans le Royaume, en uist au Pape. Mais on leur respondit, en effect que le Dixiesme se Benoist, par leueroit, & qu'ils en payeroient, dont ils ne furent pas bien conconniuence tens. Et disoit-on communément que les dits Seigneurs, ou leurs d'ancuns qui gens, en deuoient auoir leur part. Et conclurent ceux de l'Vniuersité d'enuoyer vers Benedict pour ceste cause gens notables, & firent sur eux vne colecte, qui monta bien iusques à deux mille escus.

> L'Antipape estant à Rome, enuoya vne Bulle bien faite à l'Vniuersité, en s'offrant en toutes manieres à l'Union de l'Eglise. Et s'excusoit fort de la detention qu'on fit des Ambassadeurs de l'Vniuersité à Rome, deuant sa creation, lesquels furent mis au chasteau de Sainct Ange, & que ce ne fut point de son consentement, ny de ses Cardinaux. Mais le Capitaine le fit faire, pour doute qu'on ne leur sit desplaisir, & pour la garde & conseruation de leurs personnes.

> Le Duc de Berry enuoya à Rome vers l'Antipape, & luy escriuit, en l'exhortant d'entendre à l'Vnion de l'Eglise: Et furent ses Ambassadeurs grandement & honorablement receus. Il rescriuit audit Duc de Berry, qu'il ne tenoit point à luy, & qu'il estoit prest & appareillé d'y entendre, & faire tout ce qui seroit aduisé, & grandement se mettoit en son deuoir.

> Le mariage se fit entre le Duc de Gueldres & la fille du Comto de Harcourt\*. Pour laquelle cause le Duc de Gueldres vint à Paris; & luy y estant, le Duc de Limbourg l'enuoya dessier. Pour laquelle caule, s'en retourna le plustost qu'il peut.

Le Pape Benedict, comme dit est, se disposa d'alter à Gennes, & de faict y fut, & y fut receu grandement & honorablement

leur part.

par les Gennois. Ledit Pape auoit foison de gens de guerre, lesquels tous entrerent en la ville, dont les Gennois n'estoient pas bien con- Le Pape Betens. Benedict y sit vne belle proposition, en declarant qu'il auoit noist entre bonne intention en toutes manieres possibles d'entendre à l'Union dans Gennes à main de l'Eglise. Et pour ceste cause il estoit venu en ladite ville de Gen-armée. nes, en leur requerant qu'ils luy voulussent aider de nauires, & qu'il vouloit aller à Rome, afin d'entendre à l'Vnion de l'Eglise. Les Gennois voyans en leur ville tant de gens d'armes que le Pape y auoit mis, feignoient que en tous temps passez ils auoient accoustumé de faire vne maniere de monstre de leurs gens de guerre, pour sçauoir la puissance de la ville. Et aussi qu'il estoit grandement expe-Les Gennoù dient, de voir les gens de guerre du Pape, pour sçauoir s'ils estoient adresse bors en nombre suffisant pour conduire le Pape à Rome. Et l'induisirent de leur ville qu'il se consentit à faire ce que dit est, lequel tresenuis en fut d'ac-mududit Pacord, & feignit qu'il en estoit content. Et de faict sortirent dehors pe, pour la tous les gens de guerre, mais quand ils furent dehors ils fermerent leurs femles portes, & laisserent rentrer seulement leurs gens, ne voulans ma. souffrir que de ceux du Pape vn tout seul y rentrast. Dont le Pape fut tres-mal content, & se doutoit fort de la personne. Mais ceux de Gennes enuoyerent vers luy pour l'appailer, & fut toute leur excuse qu'ils se doutoient de leurs femmes, qui estoient belles, & qu'il ne vint soubs ombre d'aucunes d'elles brouillis, &inconuenient. Et autre chole n'en fut.

En ce temps on parloit fort de la Reyne & de Monseigneur d'Orleans, & disoit-on, que c'estoit par eux que les Tailles se fai- Maledistios soient, & que les Aides couroient & leuoient, sans ce que aucune contre la chose en fust mise & employée au faict de la chose publique, & Ducd'Orassez hautement par les ruës on les maudissoit, & en disoit-on plu-leans, accusieurs paroles. La Reyne en vniour de feste voulut ouyr vn Sermon, sex d'estre & y eut un bien notable homme, lequel à ce faire fut commis. Le exactions & quel commença à blasmer la Reyne en sa presence, en parlant des Tailles. exactions qu'on faisoit sur le peuple, & des excessifs estats qu'elle & en sa presenses femmes auoient & tenoient, & comme le peuple en parloit se blasmée en diuerses manieres, & que c'estoit mal fait, dont la Reyne sur publiquemet tres-mal contente. Et ledit Prescheur en s'en retournant de la pre-cation, d'edication, fut rencontré d'aucuns hommes & femmes de la Cour, & stre canse des luy dirent qu'ils estoient bien esbahis comme il auoit ozé ainsi par-luxus publics. ler. Et il respondit, qu'encores estoit-il plus esbahi comme on o- Lenable rezoit faire les fautes & pechez, qu'il auoit dit & declaré. Et en s'en solution & allant outre, il rencontra encores vn autre homme, qui luy dit en zelé Prediiurant le sang de nostre Seigneur, que qui le croiroit qu'on l'en-cateur uoyeroit noyer. Et le bon-homme dit: Il n'en faudroit qu'vn au- genx qui ironnoiens à tre de telle volonté que tu es, aucc toy, pour faire vn grand mal. redire qu'il Ladite predication vint à la cognoissance du Roy, & luy rapporta-librement la on plus pour mettre à indignation le bon-homme, que autrement. verité.

I. Iuuenal des Vrsins.

present.

Et dit le Roy qu'il le vouloit ouyr prescher, & fut ordonné que le iour de Pentecoste il prescheroit. Lequel prescha, & prit son theme, Spiritus sanctus docebit vos omnem veritatem. Et le deduisit bien veue enten-dre le dit Pre- grandement & notablement. Et s'il auoit parlé en la presence de la dicateur, & Reyne des grands pechez qui couroient, encores en parla-il plus sendemeure amplement & largement en la presence du Roy: Et sit tant que le satisfait, & Roy sur content, & si luy sit donner aucune legere somme d'ar-

En Saintonge, y auoit vne place nommée Mortaing, qui deuoit estre au Vicomte d'Aunay, laquelle les Anglois tenoient moult fort. Et n'estoit année, à cause de ladite place, qu'ils n'eussent d'apparis fur le pays bien quatre-vingt mille escus. Laquelle les François delibererent d'assieger; & de faict y mirent le siege, & y assortirent canons, & coullars, & autres engins, & firent toutes les diligences en tel cas accoustumées. Ceux de dedans faisoient merueilles de se defendre, & aucunes fois faisoient saillies, & de grands dommages aux François. Celle qui s'en disoit Dame estant en la place, estoit fort obstinée, & ne vouloit pour rien ouyr parler de traité, ny de rendre la place; il fut procedé par les François à faire mines, & si endommageoient fort ceux de dedans les coullars, par où on iettoit grosses pierres, & pesantes. Vn iour aduint, qu'vne grosse pierre cheut sur le faiste de la chambre où estoit la fille de ladite Dame, laquelle pierre foudroya & abatit tout ledit faiste, & y fut ladite fille tuée, dont ceux de dedans firent grande plainte & douleur, & mesmement sadite mere. Et furent les Anglois à ce reduits, aprés sept semaines que le siege y auoit esté mis, qu'ils n'auoient plus que manger, & si voyoient & apperceuoient bien qu'ils n'auroient point de secours. Et par vne fausse poterne trouuerent maniere de s'en aller par la mer. Les François voyans, que plus n'y auoit de defense, entrerent dedans & gagnerent la place, & la rendirent au Vicomte d'Aunay, auquel elle appartenoit.

En ceste saison, aduint à Cluny vne bien piteuse chose. Car il y suruint soudainement vne si grande abondance d'eauës, & si merueilleuses rauines en iceluy lieu, & tout le pays d'enuiron, qu'elle abatit & prosterna plusieurs gros villages & maisons. C'estoit grande pitié d'ouyr les clameurs & voix du peuple, criant à Dieu mercy, & y en eut grand nombre de noyez, ladite rauine dura quinze heures, laquelle passée, c'estoit pitié de voir les hommes & semmes

morts, qui furent bien diligemment enseuelis.

**6** 165.

Comme dessus a esté dit, \* il y eut vn merueilleux tonnerre, & grande tempelte en l'Hostel de Monseigneur le Dauphin: Mais vn autre audit an, vint à Sain& Germain en Laye, bien grand & horrible, auquel estoient la Reyne, & le Duc d'Orleans, qui auoient, \*Pag. 131. & esté voir Madame Marie \* de France à Poissy, il faisoit à vne vesprée depuis dilner beau temps, & net. Parquoy delibererent d'aller chas-

ser au bois, & se mit la Reyne en vn chariot, & ses Damoiselles auec elle, & le Duc d'Orleans, & autres femmes, à cheual. Et sou- La Reyne, dainement suruint vne merueilleuse tempeste de vents, grosse gres - & le Duc le & pluye, tellement que ledit Duc d'Orleans fut contraint de se d'Orleans mettre dedans ledit chariot où la Reyne estoit. A cause dequoy les vn grand cheuaux d'iceluy chariot, qui estoient forts & puissans, furent telle-danger d'estre noyez,
ment espouuentez, qu'ils commencerent à courir tant qu'ils peu-sont repris rent, iusques à ce qu'ils se trouuerent en la vallée, vers le pont du de ce qu'ils Pec, & s'en alloient tout droit en la riuiere. Et disoit-on qu'ils se les oppressions fussent fourrez & boutez dedans l'eauë, & que tous ceux qui e-publiques, & stoient dedans eussent esté noyez, si ce n'eust esté vn homme qui menacez s'aduisa de coupper les traits des cheuaux. Et de ce furent grandes arrineroit du nouuelles à Paris, & par tout. Et y eut aucunes gens notables, & mal. Catholiques, qui aduertirent la Reyne & le Duc d'Orleans, que c'estoit exemple diuin, & punition diuine, & qu'ils estoient taillez que de brief leur mescherroit, s'ils ne faisoient cesser les Aides & charges qu'on donnoit au peuple, & qu'ils payassent leurs debtes qu'ils deuoient aux Marchands, qui leur auoient liuré leurs marchandises. Et pour ceste cause le Duc d'Orleans sit sçauoir par tout que ceux à qui il devoit vinssent à certain temps à Paris, & il les fe-Ce Duc de la roit contenter & payer: Dont plusieurs de diuers pays y vinrent, accident paye & furent aucunement contentez les aucuns, specialement ceux qui partie de ses estoient de loingtain pays, & qui auoient despendu en venant & re-ambitionne tournant: Aux autres fut donné partie de ce qu'on leur deuoit, & & pourchaf-se le Gonneraux autres neant.

Le Roy estant malade, le Duc d'Orleans voulut auoir le gou-Normanuernement de Normandie, & de fai& alla vers Rouen, & cuidaen-die, qu'il ne trer au chasteau, & en la ville. Mais il trouua resistance, & luy fut respondu, qu'ils estoient au Roy, & qu'ils luy obeiroient, & non à autre. Si s'en retourna tres-mal content. Quand le Roy fut en santé, ledit Duc luy pria & requit qu'il en eust le gouvernement, & qu'il s'y voulust consentir: Mais oncques n'en voulut rien faire, & c'estoit grande pitié de voir les choses en l'estat qu'elles e- Le Roy tonstoient: Car on leuoit foison d'argent, & grandes cheuances, & ours paunre toutesfois le Roy n'auoit rien, & à peine auoit-il sa despense. Or té, non obstant aduint vne fois qu'il disnoit, & estoit à table, que la Nourrisse la- les grandes ou importuquelle nourrissoit Monseigneur le Dauphin, vint deuers le Roy, nes leuées sur & dit qu'on ne pouruoyoit en rien ledit Seigneur, ny à celles ou son peuple, et ceux qui estoient autour de luy, & qu'ils n'auoient que manger, ny dela manque vestir. Et qu'elle en auoit plusieurs fois parlé à ceux qui auoient naise admile gouvernement des finances, mais nulle provisson n'y estoit mise. finances. Le Roy de ce fut tres-mal content, & respondit à ladite Noutrisse La Noutris que luy-mesme ne pouvoit rien avoir, & qu'il n'avoit autre chose, ce du Dau-& fut le Roy tres-mal content des façons qu'on tenoit. Et pour y phin se pouruoir, manda le Duc de Bourgongne qu'il vint deuers luy le de ce qu'elle

Yiii

ne pounoit cun argent me en diset- plus les reciter. te, & ne pou- Messire Cha

Fanoris on

n'en veulent

plustost qu'il pourroit. Lequel y vint volontiers, & diligemment: nonobstant que pour lors il estoit empesché pour les partages de toucher au- luy & de ses freres, touchant les successions de leurs pere & mere, esquelles choses il fut longuement embelongné. Et finalement parfoins; le Roy tit estant grandement accompagné, & eut nouuelles en chemin, asluy repart, sez prés de Paris, du partement de la Reyne, du Duc d'Orleans, & qu'il espoir de Monseigneur le Dauphin: Et sit les choses dessus touchées, sans

Messire Charles de Sauoisi vaillant Cheualier, assembla des gens uoit rien a-uoir: 2ni de guerre du Royaume de France, ce qu'il en peut finer, en intenest bien nota- tion d'aller sur mer vers la coste d'Angleterre. Et de faict, luy & ble exemple fa compagnée vinrent sur les marches de Bretagne, & là trouuerent plusieurs vaisseaux d'Espagne, garnis de gens de guerre, & s'asseminsensible-ment vsurper blerent en intention de venir vers la coste d'Angleterre, pour grele maniemet uer les Anglois. Et de faict y vinrent, & sur la mer trouuerent plude leurs af- sieurs petits vaisseaux, esquels y auoit certains Anglois, & sembloit que ce ne fussent que pescheurs. Dont aucuns vaisseaux, & tout ce qui estoit dedans furent noyez, & les autres tirerent vers Angleterprendre enx- re, & firent à sçauoir la venue desdits François. Lesquels arriverent au port de Tache, & là trouuerent vingt-six naues, où estoient plulieurs Anglois, lesquelles estoient chargées de diuerses marchandises. Et combien que aucuns Anglois estans esdits vaisseaux, se cuidassent mettre en defense, esperans d'auoir secours des villes & villages Anglois prés dudit port, toutesfois leur defense en rien ne profita. Car les François brusserent la plus grande partie desdits nauires, & celles qui estoient chargées de marchandises, comme laines, & autres choses, firent seurement conduire & mener iusques au port de la ville de Haresseur, laquelle est située en Normandie. Les François descendirent à terre audit pays d'Angleterre, & aduiserent vne ville bien peuplée, & trouuerent les Anglois d'icelle appareillez à resister aux François: Mais quand les François les virent comme sans ordonnance, ils les assaillirent, & y eut tant d'vn costé que d'autre assez aspre besongne. Enfin par le moyen des Arbalestriers François, & Espagnols, les François eurent victoire. Il y eut plusieurs Anglois de morts, les autres s'enfuyrent. Et lors brusserent les François la plus grande partie de la ville, & prirent tout ce qu'ils peurent emporter, puis s'en retournerent à leurs nauires. De là s'en partirent, & s'en vinrent en l'Isse de Piolent, où Messire Ican de Martel vn vaillant Cheualier de Normandie, auoit esté autresfois pris. Là se trouuerent les Anglois enuiron mille à douze cens Archers armez & habillez, auec les Communes de ladite Isle, prests de resister aux François, lesquels cuiderent prendre terre, mais fort estoient empeschez par lesdits Anglois de traict: Finalement ils ne peurent soustenir le faix & charge des Arbalestriers, parquoy semirent en fuite; & y en eut de quatre à cinq cens de morts & pris. Et

Iean de Martel Chenalier de Normandie.

marcherent outre les François en ladite Isle, & trouuerent vne Abbaye, en laquelle ils ne firent aucun dommage, puis allerent en 1405. cinq villages, lesquels ils mirent en feu & flamme. En icelle Isle ils trouverent plusieurs biens meubles, de phisieurs & diverses manieres, lesquels ils prirent, & firent emporter & mettre en leurs nauires. De là s'en retournerent les François, & s'en vintent en l'Isle de Wis, de laquelle Isle le Comte de la Marche fut dechassé : Sur le riuage vinrent enuiron quatre cens Anglois, tous armez & habillez, lesquels le mocquoient des François, & estoient ce sembloit, en volonté de defendre que les François ne descendissent. Mais quand ils les virent approcher ils s'entuirent, & v en demeura vingt-deux sur la place. Lesdits François marcherent auant en ladite Isle, & trouuerent vn tres-gros & bon village, bien garny de plusieurs biens, dont ils prisent à leur volonté ce que bon leur sembla, puis mirent le feu par tout, & s'en retournesent bien garnis en leurs nefs. De ladite Isle ils s'en allerent au port de Hantonne: Les Anglois se doutans de leur venuë, auoient mis grands pauls ou pieus dedans la mer, pour empescher que les François ne prissent terre, & si auoient mis canons & autres habillemens. Quand on apperceut la maniere desdits Anglois, les François vaillamment allerent à eux, les vns à batteaux; & les autres à petites coques. Et se cuiderent les Anglois defendre: mais rien n'y vallut, & furent vaincus, & y en eut de morts & de pris, & gagnerent lessFrançois leurs habillemens de canons, & autres engins de guerre, puis allerentur village, & prirent ce que bon leur sembla. Et bouterent le seu & brûlerent le village; aprés quoy ils s'en retournerent en leurs nefs, puis s'en vinrent à toute leur gagne à Haresleur.

Le Comte de la Marche, comme dessus \* a esté touché, auoit esté \* Pag. 162. ordonné d'aller en Galles, & ne fut pas sa faute. Car luy, ny sei 164. gens ne pouuoient auoir aucun payement, dont il cut grande desplaisance. Le Mareschal de Rieux, & le Seigneur de Hugueuille, considerans que grand deshonneur seroit au Roy, si on n'alloit aider aux Gallois, veu que le Roy l'auoit promis, ils delibererent & conclurent d'y aller, & de faict y allerent. En allant ils eurent diuerles rencontres sur mer, & aussi quand ils furent arrivez au pays de Galles, desquelles ils sortirent à leur honneur. Ils furent receus grandement & honorablement par les Seigneurs & gens dudit pays; & requirent lesdits Seigneurs François, que le plustost qu'on peust on les mit en belongne. De faict ils mirent le siege deuant vne ville fermée, estant esdites marches de Galles, tenuë par les gens de Henry, qui estoit située assez prés de la mer. Ils n'y eurent pas esté longuement, qu'ils apperceurent sur mer assez prés nauires, où y auoit par apparence gens de guerre. Quand les Gallois les virent approcher des riuages de la mer, il leur sembla qu'on venoit leuer le siege, & bien soudainement se leuerent, & partirent. Et quand

les François les virent, aussi se partirent-ils dudit siege, & se reti-1405. rerent où il leur fut ordonné. Esdites marches y auoit vne autre ville bien forte, renuë par les gens dudit Henry de Lancastre, laquelle nuisoit fort au pays de Galles, elle fut assiegée par les François & Gallois. Et se defendirent fort les Anglois, & faisoient des saillies, mesmement du costé des François, & de belles armes. : Et s'esmerueilloient fort ceux de dedans la place, & les Gallois aussi, de la vaillance des François, lesquels s'y porterent fort vaillamment. Finalement les Anglois rendirent la place par certaine composition; icelle estant rendue, prirent ce qu'ils peurent prendre, & y bouterent les Gallois le feu, & mirent en feu & en flamme toute la ville, & raserent les murs. Et ce faict, pource qu'il estoit hyuer, les François furent logez en diuers lieux, & passerent l'hyuer, sans ce qu'on les embelongnaît en aucune maniere: Et pource enuiron l'entrée de Caresme se mirent sur mer, & s'en retournerent en leur pays de France.

Comme dessus a esté rouché, il y auoit division entre les Seigneurs, lesquels auoient gens d'armes sur les champs, qui faisoient maux innombrables. Les Ducs de Berry & de Bourgongne estans à Paris, & la Reyne & le Duc d'Orleans dehors, on sceut bien ap-Parissen paremment & certainement qu'il y auoit en vaisseaux bien equippez & habillez, en la ville de Paris, gens armez qui voguoient sur lenast le Roy la riuiere. Et se doutoit-on que ce ne fust pour trouuer moyen & de leur ville. maniere; de prendre le Roy en l'Hostel de Sainct Paul, & de le mener où estoient la Reyne & le Duc d'Orleans: Ce qui fut la cause que le Duc de Berry sit mettre gros pieus & grosses chaisnes de

fer à trauers la riuiere.

En ce temps, le Duc de Bourgongne sit assembler le peuple de Paris, & sit vne maniere de proposition, en monstrant le mauuais gouvernement du Royaume, & que si ceux de Paris luy vouloient aider, qu'il y mettroit bien remede; & fit plusieurs requestes en ceste matiere, lesquelles en effect ils luy accorderent, excepté vne: Car il requeroit que ceux de la ville, s'armassent sur les champs as'offre soubs uec luy quand il iroit. A quoy ils respondirent, qu'ils garderoient certaines co- bien leur ville, mais qu'ils s'armassent ny qu'ils saillissent auec luy, medier aux ils ne le feroient point. Et pource que on voyoit euidemment que tous ces brouillis ne venoient que pour auoir le Gouuernement, il procedans du fut ordonné & conclu le septiesme iour de Nouembre que Monleigneur le Dauphin auroit le gouuernement. Mais aucuns disoient que la prouisson n'estoit pas suffisante, pource qu'en esset le Duc de Bourgongne l'auroit. Car sa fille estoit mariée auec Monseigneur le Dauphin, lequel estoit tout au gouuernement dudit Duc, & sans luy ne tailoit rien.

**IeanGerson** En ceste saison vn notable Docteur en Theologie, nommé Maide l'Uniner. stre Iean Iarson, Chancelier de l'Eglise de Nostre Dame de Paris, & Curé

la Reyne n'en-

gounerne-

ment.

Curé de Sainct Iean en Greue, fit vne notable proposition, & prit son theme: Viuat Rex, Viuat Rex, Viuat Rex. Laquelle proposition sié, & Curé est assez commune, & escrite en plusieurs lieux. Et si on eust vou- de S. Iean. lu garder le contenu en icelle, en bonne police & gouuernement En vain l'on du Royaume, les choses eussent bien esté. Mais on auoit beau pres-presche à qui cher, car les Seigneurs, & ceux qui estoient entour eux n'en tenoient ne tient concompte, & ne pensoient qu'à leurs profits particuliers.

C'estoit grande pitié de la maladie du Roy, laquelle luy tenoit longuement. Et quand il mangeoit c'estoit bien gloutement, & Le Roy tralouuissement. Et ne le pouvoit-on faire despouiller, & estoit tout maillé de plein de poux, vermine, & ordure: Et auoit vn petit lopin de fer, faim canine. lequel il mit secrettement au plus prés de sa chair. De laquelle chose on ne sçauoit rien, & luy auoit tout pourry la pauure chair, & n'y auoit personne qui ozast approcher de luy pour y remedier: Toutesfois il auoit vn Physicien qui dit, qu'il estoit necessité d'y remedier, ou qu'il estoit en danger, & que de la guarison de la ma- Artissee pour ladie il n'y auoit remede, comme il luy sembloit. Et aduisa qu'on pounoir desordonnast quelque dix ou douze compagnons desguisez, qui fusRoy, le netsent noircis, & aucunement garnis dessous, pour doute qu'il ne les tojer, & luy blessass. Et ainsi fut fait, & entrerent les compagnons, qui estoient rechanger de bien terribles à voir, en sa chambre: Quand il les vid, il fut bien esbahi, & vinrent de faict à luy: Et auoit-on fait faire tous habillemens nouueaux, chemile, gippon, tobbe, chausles, bottes qu'vn portoit. Ils le prirent, luy cependant disoit plusseurs paroles, puis le desposiillement, & luy vestirent lesdites choses qu'ils auoient apportées. C'estoit grande pitié de le voir, car son corps estoit tout Le Roy fort mangé de poux, & d'ordure. Et si trouverent ladite piece de fer : affligé de ma-Toutes les fois qu'on le vouloit nettoyer, falloit que ce fust par la-taire. dite maniere. Et estoit vne chose dont aucunes gens s'esmerueilloient: car on le venoit voir aucunes fois, & luy regardoit fort les Grandes ingens, & ne disoit mot quelconque. Mais quand Messire Iean Iune+ firmitez du nal des Vrsins y venoit, lequel auoit eu le gouvernement de la ville soit par soit de Paris long-temps, & estoit son Aduocat siscal, il luy disoit: Iune-comme en nal, regardez bien que nous ne perdions rien de nostre temps.

Le Roy reuint à santé & bonne memoire, & pensoit des be-sensibilité, songnes du Royaume le mieux qu'il pouvoit, & octroya à l'Vni- & toutessois uersité qu'elle ne payeroir rien du Dixiesme mis sus par Benedict.

En Bourdelois, le Comte d'Armagnac faisoit de grandes con - I. Iuuenal questes, & alla deuant Bourdeaux accompagné de seize cens hom-fiscal, p.144, mes d'armes, & quatre mille hommes de traict, & leur presenta bataille, mais oncques homme ne fortit-

Il y eut aucunes Trefues entre les François & les Anglois, lefquelles ne durerent gueres: Pendant icelles, les Anglois enuoyerent en France requerir, qu'on leur laissast prendre des bleds en France, car en leur pays ils en auoient necessité. Mais par l'ordon-

I. Iuuenal des Vrsins.

178

Commerce

Pierre de

pag. 148. Voyez cy-Aprés en l'annee 1412. O parmy les Obserua-

tions.

nance du Conseil fut ordonné qu'ils n'en auroient point, & defen-

1405. du qu'on ne leur en vendist aucunement. Defense du

Souuent on enuoyoit messages pour l'Union de l'Eglise en diuers des bleds en Royaumes, & deuers les contendans. Et y faisoit faire le Roy tou-

Angleterre tes diligences, qu'il estoit possible de faire.

En ceste année Messire Regnault de Trie Admiral de France, se Breban don- dessita de son Office au prosit de Messire Clignet de Brebant. Et di-

se Renaud soit-on qu'il luy en auoit baillé quinze cens escus.

de Trie de la Aprés l'accord fait des Seigneurs, l'armée du Roy se diuisa en charge d'Adtrois parties. L'vne fut enuoyée à Bordeaux, auquel lieu on auoit Hostilitez esperance, que les Anglois combattroient les François. Les autres es exceds de furent appoyer en Disandia Charles I. furent enuoyez en Picardie, contre les Anglois de Calais, & pour Duç de Lor- resister à la descente que aucunes fois ils faisoient. La tierce fut enraine contre uoyée en Lorraine contre le Duc qui auoit fait plusieurs exceds au preiudice du Roy, & de ses subiets.

## C C C C V I.

'An mille quatre cens & six, vn nommé Mahiet de Ruilly, Sergent à cheual au Chastellet de Paris, disoit & auoit dit plusieurs & diuerses fois de tres-deshonnestes paroles touchant la foy: Pour laquelle cause le vingt cinquielme iour de May, il fut presché au Paruis Nostre-Dame: Et persista ce nonobstant en plusieurs erreurs, parquoy le seiziesme iour de Decembre il fut ars & brussé au

marché aux pourceaux.

Le seiziesme iour de Iuin, entre six & sept heures au matin, sut eclipse de Soleil bien merueilleuse, qui dura prés de demie heure. Et ne voyoit-on quelque chose que ce fust non plus que s'il eust esté nuict, & defaut de Lune. C'estoit grande pitié de voir le peuple se retirer dedans les Eglises, & cuidoit-on que le monde deust faillir. Toutesfois la chose passa, & furent assemblez les Astronomiens, qui dirent que la chose estoit bien estrange, & signe d'vn

grand mal à venir.

Et tantost aprés y eut vents terribles & horribles, qui arrachoient arbres portans fruicts, & autres gros arbres és forelts. Et si y eut gresle au \* Lendit & à Sainct Denys, merueilleuse & grosse: L'vne, comme vn homme a le poing, & comme vn pain d'vn deniet; l'autre, comme les deux poings; & aucune comme œufs d'oye. Et y eut foison de bestail mort aux champs, & oiseaux aux bois, & plusieurs cheminées, & maisons abatuës. Et sit ladite gresse des dommages beaucoup.

Le vingt-neusiesme iour de Iuin, Ican quatriesme fils du Roy, espousa lacqueline de Bauiere fille & heritiere de Guillaume Comte de Hainaut; & Isabeau la fille du Roy, laquelle auoit esté mariée

Eclipse de Soleil.

\* Pag. 146. Valeur d'un denier.

au Roy Richard II. d'Angleterre, fut coniointe par mariage auec Charles fils du Duc d'Orleans. Et pleuroit fort ladite Isabeau., laquelle estoit assez de bon aage, comme de douze à treize ans, & Charles audit temps n'auoit que onze ans. Et furent faites les nopces à Senlis grandes & notables. Ce fait, la Comtesse de Hainaut emmena auec elle en Hainaut le fils du Roy.

Vn Cardinal fut enuoyé d'Auignon deuers le Roy, & les Seigneurs du Sang, de la part de Benedict, lequel fit vne proposition belle & notable, de par ledit Benedict, en le loüant merueilleusement, & en blasmant l'essection d'Innocent, qui estoit à Rome, & tout son faict. Et y estoient presens le Recteur de l'Université, & aucuns deputez, lesquels requirent d'estre ouys. Laquelle chose par plusieurs & diuerses fois leur fut refusée. Et finalement par importunité ils eurent audience. Et le dix-septiesme iour de May, proposa Maistre Iean Petit, lequel estoit bien notable Docteur en Theologie, en condamnant les faicts de Benedict, & en declarant L'Vninerstié plusieurs choses, en respondant aux choses & raisons que auoit dit contraire an ledit Cardinal, & que substraction luy deuoit estre faite, & ainsi le sufmention-né Pape Berequeroient. Ceux de l'Université de Thoulouze auoient fait cer-noist, & au taine Epistre, contenant aucuns poincts, qu'il ne faut ia reciter, la-Schisme, p. quelle fut condamnée le dix-septiesme iour de Iuillet, par Arrest 101.105. du Parlement. Et contre la mesme Epistre proposa Maistre Pierre Plout, en monstrant l'iniquité & mauuaistié des choses contenuës en icelle en faueur de Benedict. Et fut monstrée aux Aduocats & Procureur du Roy, laquelle veuë, ils conclurent de se ioindre auec l'Université. Et sur ce parla bien & hautement, comme il en estoit bien aisié, Messire lean Iuuenal des Vrsins, en prenant grandes con- Liuuenal. clusions, tant contre ceux de l'Vniuersité de Thoulouze, que con-sions contre tre ceux qui l'auoient apportée, en requerant aussi qu'elle fust con-l'Vninersité damnée & deschirée. Et en effet, les Conclusions du Procureur du de Toulonse. Roy furent adiugées. Et la chose venuë à la cognoissance du Cardinal, & de ceux qui l'auoient apportée, ils s'en partirent bien hastiuement, & s'en allerent d'où ils estoient venus. Le Samedy septiéme iour d'Aoust, fut faicte substraction à Pierre de la Lune, entant qu'il touchoit les finances, & defendu qu'on n'en portast aucui Defense de nement hors du Royaume: Et ordonna on à ceux qui auoient la transporter argent vers garde des passages, tant par ponts, que par bacs, & bateaux, qu'on le Pape, pag. visitast ceux qui passeroient, pour sçauoir s'ils porteroient aucu-142.154. nes finances: A l'occasion de ce le Roy en eut plusieurs grands prosits. Et à faire seeller ladite lettre, y eut de grandes dissicultez, car ceux qui tenoient la partie de Benedict, y donnoient de grands em-Charles de peschemens: Finalement Messire Charles de Sauoisi sit telle & si Sauoisi acgrande diligence, que les Lettres furent seellées & publiées, & quiert les bo-lors il fut fort en la grace de l'Université de Paris. Et au regard de l'Université, Dire substraction, il fut dit que tout surséeroit iusques à la Tous-pag. 160.

I. Iuuenal des Vrsins.

saincts. Et touchant le faict de l'Eglise, & Pierre de la Lune, furent mandez tous les Prelats du Royaume de France, & du Dauphiné, Connocation tant Archeuesques, qu'Euesques, Abbez, & Chapitres, pour estre à

du Clergé, Paris à la sainct Martin d'hyuer ensuiuant.

Pource que à Paris y auoit toussours aucuns grommelis & plaintes entre les Ducs d'Orleans & de Bourgongne, il fut ordonné que comme du temps \* de Philippes le Hardy Duc de Bourgongne, son fils iroit à Calais, & le Duc d'Orleans en Bourdelois. Ils partirent donc, en intention d'accomplir ce qui leur auoit esté ordonné. Le Duc de Bourgongne s'en alla en Flandres, & és marches de par delà il fut faire ses preparatoires. A Bruges en Flandres, en ce temps y eut vne grande diuision, mais le Duc appaisa tout, & trouua la chose bien difficile que d'assieger Calais. Et veu le temps pluuieux, & que c'estoit sur l'hyuer, il fut aduisé qu'il ne seroit pas possible qu'il en peust sortir à son honneur. Si garnit les places Françoises d'enuiron Calais, & y mit gens de guerre, qui souuent couroient deuant Calais, & aussi faisoient les Anglois sur les François. Et au regard du Duc d'Orleans, il fut en Bourdelois, & mit le siege à Bourg, & à Blaye, il auoit belle & grande compagnée. Mais le temps si mal se disposa, que par son ost à peine pouvoit-on aller, & estoient ses gens en la boüe iusques aux genoüils, & si commençoient aucunement à mourir. Et pource luy & sa compagnée furent contraints de s'en retourner à Paris, lequel retour luy cousta \* cher, comme aprés fera dit.

nante il fut

A la Sainct Marrin d'hyuer furent assemblez, comme dit est, & ené, comme mandez les Prelats de par le Roy, lesquels y vinrent bien diligemil se va voir: ment. Et estoit grande chose du peuple qui estoit lors à Paris, tant à cause desdits Prelats, comme des Chapitres, & autres gens d'Eglile.

> En ce temps, les Comtes d'Alençon & de Clermont, & le Connestable mirent le siege deuant une place nommée Brantonne, qui estoit forte place; Il y auoit dedans de vaillans Anglois & Gascons. Et pour lors en Guyenne y auoit des Capitaines Anglois renommez, puillans & vaillans en armes. L'vn nommé Pierre le Biernois, l'autre Archambaut de Raussac, lesquels delibererent de venir faire leuer le siege; pour ce ils assemblerent foison de gens, & se mirent ensemble, en intention de frapper sur lesdits Seigneurs, lesquels turent de ce aduertis, & delibererent de les combatre: Et pour ce taire ils leuerent leur siege, & vinrent au deuant desdits Anglois: Ils se mirent tant d'vn costé que d'autre en belle ordonnance, & se rencontrerent les vns les autres; à l'abord il y eut mainte lance rompuë. Aprés que la chose eut aucunement duré, & qu'ils eurent fort combatu tant d'vn costé que d'autre, tellement qu'on ne sçauoit lesquels auoient le meilleur, Pierre le Biernois commença sa retraite, & à se mettre en fuite, parquoy obtinrent les François leur im

tention, & furent les Anglois desconfits. Et disoit-on, que si ledit Biernois ne se fust retiré, & qu'il eust toussours tenu pied, & aussi ses gens, que la besongne cust esté bien perilleuse pour la partie Defaite des des François. Là y fut pris ledit Archambaut de Raussac, & huict Anglois en vingts autres prisonniers, outre neuf vingts de morts. Quand ceux de Brantonne virent la desconfiture de leurs gens, ils se rendirent & mirent en l'obeissance du Roy: Ledit de Raussac rendit sa propre place de Raussac auec trois autres, & si fut mis à sinance & rançon à vingt mille escus. Aprés ce lesdits deux Comtes d'Alençon & de Clermont s'en retournerent à Paris: mais le Connestable demeura au pays: Puis s'assemblerent les François aprés ladite desconfiture des Anglois, en plusieurs & diuerses parties, & gagnerent plusieurs places, mesmement en la compagnée dudit Connestable, les vnes par force, & les autres par composition.

Et combien que grandes finances fussent exigées, tant de Tail-Les Tailles, les que Gabelles, Quatriesmes, & Impositions, toutessois elles e- Gabelles, stoient mal distribuées, & les appliquoient les Seigneurs & ceux ma, Impoqui en auoient le gouvernement, à leurs plaisirs & prosits, telle-sitions, & ment qu'à grande difficulté le Roy & la Reyne en auoient-ils, ou ces du Roy pouuoient auoir, pour leur despense ordinaire, & aussi leurs enfans mal empour leurs necessitez.

En ce temps Messire Charles de Sauoisi assembla des gens de guerre en assez competent nombre, & sit equipper vaisseaux d'armes. Et à Boulongne & enuiron ces marches se mit sur mer, en intention de trouuer les Anglois, pour les endommager s'il eust peu. Et de faict, il les trouua à la bouche de la Tamise, c'est à sçauoir enuiron le lieu où ladite riuiere entre en la mer, en cinq ness bien equippées, pourueuës & emparées, & entre les autres, y en auoit vne bien grande: Si s'assemblerent vaillamment tant d'yn costé que d'autre, la messée dura assez long espace de temps. Finalement les François eurent victoire, & furent les Anglois desconfits, dont y eut cinq cens de morts, & trois cens prisonniers amenez auec leurs nefs. Et disoit-on communément, que luy & ceux de sa compagnée s'y estoient vaillamment portez.

Or faut retourner à la matiere de l'Eglise, pour laquelle les Prelats & autres estoient assemblez à Paris, où il y auoit de bien notables Clercs, qui n'estoient pas tous d'vne opinion. Car les vns soultenoient Benedict, & les autres disoient qu'on le deuoit desapointer, & que c'estoit par luy que en l'Eglise n'auoit Vnion, & que la substraction estoit necessaire. Finalement fut appointé par le Roy en son grand Conseil, qu'on essiroit douze Clercs Theolo-Ounerture giens, & Canonistes. Dont les vns soustiendroient le faict du Pape, & tenue d'i-& que à luy faire substraction toucher en rien ne se pouuoit, ou blée du • devoit faire, & les autres soustiendroient le contraire. Et que ce Clergé au tait, le Roy auroit auec eux-mesmes & ceux de son Sang conseil p. Benoist. Z iij

de ce qu'il auroit à faire. Lequel appointement pleut à tous. Or furent choisis les douze, esseus & nommez. Premierementil y eut deux propositions faites de par l'Université de Paris. Dont la premiere sit vn notable Docteur de l'Ordre de Sainct François, nommé Maistre Pierre aux Boufs, natif de Paris, & prit son theme: Adestis omnes filij Israel, decernite quid facere debeatis. Iudic. cap. xx. A. 7. lequel il deduisit bien grandement & notablement. Aprés en vne autre iournée proposa Maistre Iean Petit, vn Docteur en Theologie seculier, bien notable Clerc, & prit son theme: Recedite à tabernaculis impiorum hominum, & nolite tangere ea quæ ad cos pertinent, ne inuoluamini in peccatis eorum. Et tendoient lesdits deux Proposans, à ce que Pierre de la \* Lune deuoit ceder, & que s'il ne cedoit on luy deuoit faire substraction. Et que le Roy en son Eglise de France pouuoit pouruoir par ses Prelats à la collation des Benefices, qui cheoient en collation, & aux elections de ceux qui cheoient en election.

\* Pag.104.

Le Samedy du premier Dimanche de l'Aduent, audit an mille quatre cens & six, proposa Messire Simon de Cramault Patriarche d'Alexandrie & Euesque de Poictiers, & prit son theme du premier chapitre du Prophete Ozée, onziesme Section: Congregati sunt filij porte ainsi: Israel, et Iuda, vt ponant sibi caput vnum. Lequel il deduisit bien & gabuntur grandement, en soustenant l'opinion de l'Université dessus decla-filij Iuda, & rée, par les Proposans dessus dits. Après qu'il eut fini, le Chance-filii Israël pariter, & lier demanda à ceux qui deuoient tenir le party du Pape s'ils estoient ponent sibi- prests, lesquels demanderent delay: Il leur fut dit expressément vnum, o. qu'ils vinssent le Lundy ensuiuant, ce qu'ils firent.

Et proposa Maistre Guillaume Fillastre, vn bien notable Legiste & Canoniste, lequel estoit Doyen de l'Eglise de Rheims, & prit son theme: Manete in dilectione mea. Io. xv. cap. B. 9. Et le deduisit, ten+ dant à monstrer qu'on ne deuoit point toucher à contraindre Benedict à faire cession, ne luy faire substraction. Et parla aucunement trop, comme on disoit, en diminuant l'auctorité & puissance du Roy, & de l'Eglise de France. Et que le Roy estoit suiet au Pape, & ne pouvoient faire ny conclure ce que l'Vniuersité & les Proposans deuant dits demandoient & requeroient. Mais il ne respondit point aux raisons & mouuemens des Proposans dessus dits. Et pource fut dit, que à vn autre iour ceux qui tenoient le party du Roy y respondroient.

Le Samedy ensuiuant, quatriesme iour de Decembre, proposa vn bien notable Prelat Archeuesque de Tours, surnommé du Brueil, lequel prit son theme: Principes populorum congregati sunt cum Deo Abraham, quoniam Dy fortes terræ, vehementer eleuati sunt. In illo Psalmo 46. Umnes gentes. Et respondit bien & grandement aux raisons de ceux qui maintenoient que le Pape Benedict ne deuoit ceder, ou qu'on

ne luy deuoit faire substraction.

Après le onzielme iour de Decembre en soustenant le faict du

Pape, proposa vn tres-excellent Docteur en Theologie, nommé Maistre Pierre d'Ailly Euesque de Cambray, & depuis Cardinal, lequel prit son theme: Pax Dei, qua exuperat omnem sensum, custodiat corda vestra, es intelligentias vestras. ad Philippens. 4. cap. B. 7. Ce qu'il deduisit, comme il estoit bien aissé, & monstroit que pour ceste matiere on deuoit faire vn Concile general. Et que proceder par les matieres ouvertes, il sembloit que ce seroit chose non raisonnable, ny possible à faire.

Or pource que le Roy, & aucuns de son Sang, estoient tres-mal contens dudit Doyen de Rheims, à cause d'aucunes choses par luy alleguées, ladite proposition sinie il se voulut en toute humilité excuser, & prit son theme: Locutus sum in lingua mea, notum fac mihi Domine sinem meum. Et qui eust creu aucuns du Sang, & autres ieunes, on luy eust fait vne tres-mauuaise compagnée. Mais il parla si humblement & doucement qu'on pourroit faire, en priant & requerant qu'on luy voulust pardonner pour ceste fois. Et pour lors ne luy sur fait aucune response, combien que hors du Conseil on luy monstra bien qu'il auoit mal parlé, & qu'il ne luy aduint plus. Et

fut receu en grace comme deuant.

Ceux qui tenoient le party de l'Université de Paris, proposerent aprés par la bouche d'vn notable Prelat bon Clerc, Docteur en Decret, Abbé du Mont Sainct Michel, qui prit son theme en la presence du Roy: Da nobis auxilium de tribulatione: quià vana salus hominis. Psalm. 107. 13. # cap. canon. xv. distinct. Tendant à la fin que tendoit l'Université de Paris, & allegua plusieurs notables auctoritez. Et en ensuiuant leur matiere, proposa vn tres-solemnel Do-Acur en Theologie, nommé Maistre Pierre Plout, qui prit son theme: Conuertantur retrorsum omnes, qui oderunt Sion in Psalm. Sape expugnauerunt me, &c. Et monstra bien la puissance du Roy en telles matieres, & respondit bien grandement à plusieurs raisons alleguées par les parties aduerses. La proposition finie, se leua ledit Fillastre Doyen de Rheims, & repliqua à ce qui auoit esté dit contre luy & ses adherans, & prit son theme: Obmutui & filui à bonis, quia dolor meus renouatus est. en soustenant son faict, & ceux de sa partie. Et pource qu'on auoit fort chargé le Pape Benedict de plusieurs abus qu'on disoit par luy auoir esté faits, ledit Doyen y respondit. Et lors le Patriarche Cramault aussi voulut repliquer: mais pource que ledit Doyen en la premiere proposition auoit pris en son theme: Manere in dilectione mea, il prit ce qui s'ensuit au chapitre : Si pracepta mea seruaueritis, manebitis in discetione mea. ce qu'il deduisit à son bon plaisir. L'Archeuesque de Tours voulut aussi repliquer, & fut ouy en la presence du Roy, & prit son thème: Deus iudicium tuum Regi da, or iustitiam tuam silio Regis. Psalm. 71. Et monstra fort qu'on ne deuoit point faire de substraction à Benedict. Mais Maistre Iean Petit, qui auoit propose vne autre fois, voulut encores proposer, &

Digitized by Google

4: 4

أساري

bod. 1 ant

prit son theme, en adioustant au theme de Monsieur de Cambray: In Domino Iesu Christo. Et sut la finale proposition. Laquelle finie, Le Chance-fut dit par le Chancelier de France: Lundy parleront les Aduocats & lier pronon- Procureur du Roy, par la bouche de Maistre Iean Iuuenal des Vrsins, premier Aduocat du Roy.

Harangue

Lequel à la iournée prit son theme: Viriliter agite, & confortetur premier Ad- cor vestrum omnes qui speratis in Domino. Psalm. 26. lequel il deduisit bien mocat du Roy, grandement & notablement : principalement il monstra deux choses. L'une, la puissance du Roy de France, qui est le bras dextre \* de \* Pag. 76. l'Eglise, & qu'il luy est iuste & doit assembler les personnes Ecclesia108. & 117. Riques de son Royaume, touchant le faict de l'Église, pour auoir nal sonstient conseil, & en iceluy presider comme Chef quand il en est requis, & que le Roy sans aucune requeste de personne, si bon luy sembloit, comme au peut de luy-mesme, sans cas qui s'offroit, où il auoitesté requis de par l'Université, & aucuns ordre du Pa- Prelats & personnes Ecclesiastiques. Et que sans supplication de pe, assembler personne, quand il verroit estre expedient il le pourroit faire, & en le Clergé de fon Royau- iceluy conclurre, & faire executer ce qui seroit conclu & aduisé en me, & pre-iceluy Conseil. Dans la deuxiesme chose il monstra plusieurs notables Pui il con- raisons, par lesquelles on deuoit adherer à la Requeste de l'Univerclud suiuant fité de Paris, & de ceux qui auoient parlé selon son intention en la la Requeste matiere, en repugnant & reprimant aucunes choses qui auoient sité de Paris esté alleguées au contraire. Et par ce furent les matieres bien debacontre le Pa- tues d'vn costé & d'autre, & ne restoit plus qu'à dire leurs opinions. C'estoit moult belle, solemnelle & notable chose de oüyr les railons des opinans. Ausli en toute Chrestienté, on eust bien failli à trouuer plus notables Clercs: Finalement fut ouuert & aduisé qu'il Concile de- estoit necessité d'auoir vn Concile general pour reformer l'Eglila Reforma- se, tant au Chef qu'aux membres. Et pour abreger, fut faite subsion de l'E-glise. Et sub-straction à Pierre de la Lune, dit Benedict, & l'Eglise de France straction fai. reduite à ses anciennes libertez & franchises. Et que les Ordinai-

te derechef res donneroient les Benefices estans en leurs Collations, & aux

Itiques. Le seiziesme iour de Ianuier y eut vne notable Procession faite à Procession de Paris, en laquelle y auoit bien soixante quatre tant Archeuesques, semblée du qu'Euelques, & d'Abbez foison. Et disoit-on que à Paris y auoit Clergé. lors de deux cens à douze vingts Archeuesques, Euesques, & Abbez. Et de Docteurs, & Licentiez sans nombre, lesquels furent en ladite Procession: Et y furent les Ducs, Comtes, & Barons. Si peuton penser que c'estoit belle chose à voir.

electifs on pouruoyeroit par Elections, & Confirmations, selon le droict ancien escrit: Et furent faites Nominations, tant pour les Officiers du Roy, que pour l'Vniuersité, & personnes Ecclesia-

En co Caresme, l'Annonciation Nostre-Dame sur le Vendredy Puy en Au- sain Croffet dit-on que quand elle escher le jour dudit Vendredy, nergne quad qu'il y a pardon general de peine & de coulpe, au Puy: Il y fut personnes mortes & esteintes.

Grands murmures, plaintes, & haynes couuertes couroient tous- tion eschet le

iours à Paris, dont grand mal s'en ensuiuit.

Audit an mille quatre cens & six, il vint à la cognoissance du \* Pag. 178.

Comte de Hainaut que le Roy estoit en bonne santé: C'est pour-Guillaume quoy il s'en vint à Paris deuers le Roy, lequel le receut grande-de Bauiere ment & honorablement. Il remercia bien humblement & regratia Comte de Hainaut le Roy de l'alliance qu'il luy auoit pleu saire de sa sille \*, en s'of-beau-pere de strant au service du Roy, & des siens. Le Roy, pour plus entrerenir le an sils de l'amour dudit Comte, & le faire estre en son service, luy donna qua-le Roy, qui le tre mille liures de rente sur la Recepte de Vermandois: Et outre, fair de son pour estre de son Conseil, par maniere de pension luy ordonna six son pension mille liures, que ceux de Tournay deuoient par chacun an au Roy, naire. laquelle chose venuë à la cognoissance des habitans de Tournay, cenx de ils delibererent qu'ils ne le soussirioient point. Et disoient que dés Tournay long-temps ladite somme se deuoit employer en l'aumosne du Roy, denoient par chacun an au Roy, se sirent tant qu'ils Roy six mille obtinrent ce qu'ils demandoient.

Il y eut vn mariage fait de la fille du Duc de Bourgongne & du Comte de Ponthieure, fils de la fille de Messire Olivier de Clisson,

iadis Connestable de France.

Quand le Duc de Lorraine sceut que le Roy estoit mal content de luy, & qu'il enuoyoit gens d'armes \* au pays pour huy faire guerre, & resister aux entreprises qu'il faisoit contre le Roy, & les en 1412.

droicts de sa Couronne, il enuoya deuers le Roy vne bien notable Charles I.

Ambassade, en priant au Roy qu'il fust en sa grace: Et de tout ce Duc de Lorqu'il pouuoit auoir fait, il se mit au iugement du Roy, & de sa raine se sons d'armes qui y estoient enuoyez s'en rement de la tournerent.

Cour, pour

L'autre armée, comme dit est, sut enuoyée en Picardie, où il y excedie eut plusieurs courses entre les Anglois & les François, sans faire qu'il amoit comme nul dommage les vns aux autres, quoy que ce soit les commé comme nul dommage les vns aux autres, quoy que ce soit les Anglois y eurent peu de dommage. Et pource qu'il y auoit esdites marches vne place nommée Belingaut, laquelle seur portoit grand dommage par sois, les dits Anglois y mirent le seu, & la razerent. Puis mirent le siege deuant Guines, où estoient les François, & y sirent de durs assauts, mais ceux de dedans vaillamment se desendoient. Et y auoit souvent, tant d'vn costé que d'autre de beaux faicts d'armes: Finalement les dits Anglois honteusement se leuerent. Et esdites marches estoient le Seigneur de Sainct George de Bourgongne, Messire Philippe de Ceruolles son neueu, & autres Cheualiers, & Escuyers, lesquels couroient souvent sur ceux qui tenoient le siege. Les Anglois delibererent vn iour de faire course deuant la place où estoient les François, & mirent vne embusche,

I. Iuuenal des Vrsins.

A a

& deuant envoyerent vingt de leurs gens bien armez & montez, courir deuant les François. Messire Philippes de Ceruolles, qui e-Roit vaillant Cheualier, saillit hors, & autres de sa compagnée, & en escarmouchant chasserent tellement les Anglois, qu'ils passerent outre leur embusche, de laquelle les Anglois saillirent, & fut pris ledit de Ceruolles, & le menerent à Calais. La chose venue à la cognoissance dudit Seigneur de Sainct Geoge, cuidant trouuer les moyens de rencontrer les Anglois, & rescourre ledit Philippes, il faillit hors bien & vaillamment, mais rien ne fit. Car lesdits Anglois s'estoient ia retirez auec leur prise dedans leur ville & place de Calais. Et s'en retournerent ceux qui y estoient enuoyez sans autre chose faire.

En Guyenne tousiours se faisoient exploits de guerre, & au partir de Briancourt, les François assiegerent une place bien forte, nommée Flouc: Quand ils eurent esté deuant par aucun temps, ils firent tant que par force ils eurent ladite place: De là ils s'en allerent deuant Limeüil, & y liurerent plusieurs assauts. Finalement par composition les Anglois rendirent la place, & y trouuerent les François foison de viures, & autres choses à eux necessaires, qui leur fut yn grand reconfort & consolation, & là grandement se rafraischirent. Depuis ils allerent deuant Mussiden bien forte place : quand ils y eurent esté par aucun temps, & fait plusieurs & diuers assauts, vn Cheualier François qui auoit espousé la fille du Seigneur dudit Mussiden, sit tant que ladite place fut mise en la main du Roy, & en son obeissance.

Ceux d'Angleterre, qui estoient desplaisans de la mort du Roy Richard, s'assemblerent vers les marches de Galles, & enuoyerent vers le Roy vne Ambassade, en demandant aide & confort de gens, pour venger la mort dudit Roy Richard: Et firent vne proposition bien notable, en condamnant la tres-inique & detestable mort dudit Richard: Et en monstrant que de tout temps, le Royaume estoit venu par succession, & non mie par Election, & deuoient succeder d'Angleter- les plus prochains, & que à Henry de Lancastre, supposé qu'il succession n'eust commis le meurtre en la personne de son souuerain Seigneur, & non par toutesfois le Royaume ne deuoit competer ny appartenir, mais en deuoit estre Roy, comme plus prochain, le Comte de la Marche d'Angleterre: Et furent ouys bien au long, puis eurent response, que le Roy estoit prest & appareillé de leur aider, mais qu'ils fussent Continuation fermes en leur opinion. Et leur sit donner le Roy bien largement tion & man- de ses biens, & s'en retournerent en Angleterre.

pag.173.

mais message En ce temps c'estoit grande pitié de voir le gouuernement du du Roy, qui Royaume: les Ducs prenoient tout, & le distribuoient à leurs seruiteurs, ainsi que bon leur sembloit. Et le Roy & Monseigneur le Dauphin n'auoient dequoy ils peussent soustenir leur moyen estat. Et s'en allerent les Ducs, comme dessus a esté touché. Le Duc

d'Orleans fut à Sainct Denys, où il requit de voir le chef de Monseigneur Sainct Denys à nud, lequel luy fut monstré: Les Reli- 1406. gieux disoient qu'ils l'auoient tout entier, mais ceux de Nostre-Procés entre Dame de Paris soustenoient qu'ils en auoient vne grande partie. Et cenx de Nosur ce y eut grand debat & procés. Le Duc de Bourgongne, s'en stre. Dame retourna de deuers Calais sans rien faire, dont en la presence du de S. Denys, Roy il s'excusa grandement, disant qu'il s'en estoit retourné, dau-touchant le chef de S. tant qu'aucun payement ne se faisoit à ses gens. Et disoit que le Roy Denys. de Sicile, en Aniou & au Maine auoit pris l'argent de toutes les Le Duc de Tailles & Aydes, lequel luy estoit ordonné pour payer ses gens, & Bourgongne que rien n'en auoit peu auoir, & que le Duc d'Orleans auoit le de-l'entreprise meurant. Et au regard du Duc d'Orleans, qui alla en Guyenne, veu de Calais. que l'hyuer approchoit, il luy fut conseillé qu'il laissast passer l'hyuer, lequel estoit tres - pluuieux, & qu'en la nouuelle, saison il fit sa guerre. Ce que luy conseillerent les vaillans & anciens Cheualiers & Escuyers estans auec luy: Mais les ieunes gens non bien stilez en armes, luy conseillerent le contraire, & creut leur opinion, dont ne s'en ensuiuit pas bonne issuë. De faict il assiegea Blaye, qui estoit vne forte place, bien garnie de viures, d'artillerie, & de gens de guerre. Et en auoient plus largement que ceux de dehors qui tenoient le siege, lesquels ne pouuoient auoir viures sinon de la Rochelle, par la mer. Vne fois entre les autres, leur venoit grande quantité de viures, & artillerie dudit lieu, & enuoya au deuant pour les conduire iusques à l'ost, trois cens combatans: Ceux de Bordeaux qui estoient sur la mer, lesquels faisoient tous les iours diligence de greuer les François, les rencontrerent; ils combatirent d'un costé & d'autre bien vaillamment, par l'espace de deux heures, & y en eut de part & d'autre plusieurs naurez & blessez, mais ensin les François furent desconsits, & y en eur plusieurs de morts, tant de noyez que autrement, & de pris enuiron six vingts, & les LeD.d'Orautres s'en retournerent en l'ost. Et s'en retourna le Duc d'Orleans, leans obligé & leua son siege, dont on ne luy donna point d'honneur. En sa de leuer le compagnée y auoit vn vaillant Cheualier, nommé Messer de Blaye. Charlus, lequel estoit moult desplaisant de ce que on s'en alloit sans Robert de rien faire: Il exhorta plusieurs gentils compagnons de faire quel-Charlus. que chose auant qu'ils s'en retournassent, & delibera d'aller assieger vne place, qu'on tenoit forte & comme imprenable, nommée Lourde. Et de faict, luy & sa compagnée y allerent, & iurerent que iamais n'en partiroient iusques à ce qu'ils eussent la place, sinon que par force ils fussent combatus. Ils y tinrent le siege vn an entier, & eurent beaucoup de mal-aises, tant pour occasion de neiges, lesquelles audit an furent fort grandes & excessives, comme par le defaut de viures, car à grande peine en auoient-ils. Finalement ceux de dedans voyans qu'ils n'auoient aucun secours, & que viures leur failloient, il rendirent la place au Roy. Laquelle entreprise, & de I. Iuuenal des Vrsins.

ce qu'ils en estoient venus à leur intention, sembla à ceux qui s'y

cognoissoient, estre au bien grand honneur des François.

Comme dessus a esté touché, substraction fut faite à Pierre de Lune le dix-huictiesme iour de Feurier, non mie du consentement de tous: Car l'Archeuesque de Rheims & plusieurs autres, estoient d'opinion, & soustenoient qu'elle ne se deuoit point fai-Mort à Rore: Cependant vinrent nouuelles que l'Antipape Innocent estoit mort tipape Inno- à Rome. Auant que les Anticardinaux procedassent à faire quelque cent VII. Election, ils firent certains grands sermens, tendans à auoir Vnion seulement a- en l'Eglise : Iceux faits, ils procederent à leur Election, & en eleuprés sa pro- rent un qu'ils tenoient pour Pape, nommé Gregoire douziesme. Amotion, pag. 164. & Ele- prés sa coronation, luy & ses Anticardinaux eleurent la voye de ces-Etion par les sion, & delibererent que c'estoit la meilleure & la plus seure voye Anticarai-naux de Gre. qui se peust-trouuer; & comme la plus necessaire l'approuuerent: goire XII. Et enuoya Gregoire à Benedict sur ce vne Bulle bien faite, & pa-Venitien, qui-reillement à tous les Roys & Princes Chrestiens, de la datte de la lavoye de douziesme \* Calende de Nouembre. Benedict receut l'Ambassadeur cession and de Gregoire bien grandement & honorablement, & luy sit vne pour appaiser tres-bonne chere. Et les deuxiesmes \* Calendes de Feurier il luy sit le Schisme, vne tres-gratieuse response, en monstrant tout signe d'auoir vosi Benoist lonté d'entendre à l'Vnion de l'Eglise. Le Roy, & tous ceux de gnon codoic fon Sang, & Conseil furent bien ioyeux, quand ils apperceurent aussi.
C'est à dire que Gregoire auoit cette volonté, & furent d'opinion, qu'il estoit le 21.020. necessaire de poursuiure la matiere iusques à la conclusion. Donc furent ordonnées plusieurs Ambassades, pour enuoyer tant deuers Gregoire, que Benedict, auec belles & notables Instructions: On faisoit toutes les diligences qu'on pouuoit faire en ceste matiere. Derechef on escriuit Lettres à Benedict, & aux Princes Chrestiens, du hui&iesme iour de Mars, en monstrant tous signes d'auoir grande affection à l'Union de l'Eglise. Ce nonobstant plusieurs, tant Prelats que de l'Université, poursuivoient tant qu'ils pouuoient, que la substraction faite à Benedict fust publiée, & y procedoient aucuns bien rigoureulement & aigrement: Mais ce nonobitant, pource qu'aucuns disoient, qu'il auoit escrit si gratieusement à Gregoire son aduersaire, en monstrant grands signes de volonté, d'entendre à l'Union de l'Eglise, il fut conclud que rien ne le feroit iusques à ce qu'on eust eu la response des Ambasladeurs, qui estoient allez deuers luy de la part du Roy.

1407.

'An mille quatre cens & sept mourut Olivier de Clisson, le Obsernations vingt-quatriesme iour d'Auril, qui auoit esté Connestable de sace d'more France, moult vaillant Cheualier: Et l'appelloit-on le Boucher, pour- d'Olivier ce qu'es besongnes, où il estoit contre les Anglois, il en prenoit de Clisson Connessable peu à rançon, & de son corps faisoit merueilles en armes : Et trou-de France, ue-on qu'il fut né le iour de S. George, & fait Cheualier aussi le page 5, suriour de S. George, & encores qu'il mourut la veille ou le iour de S. Boucher George. C'est celuy que battit à Paris Messire Pierre de Craon; du-des Anquel de Craon, en reparation d'iceluy messait, la representation glois, à cauest en une croix deuant le giber de Paris.

En ce temps, il cheut tant de chenilles, limaçons, & autres ver-noit, & nela mines, que toutes les feuilles & herbes des grains furent comme fon en guer-

toutes du tout mangées, & gastées.

Le seiziesme iour d'Octobre, Tignonuille Preuost de Paris, sit Craon misse prendre deux compagnons de tres-orde & deshonneste vie, les-en une croix quels auoient commis plusieurs delicts, crimes, & malesices; & les denant un fit pendre, combien qu'ils se dissent Clercs, & aussi estoient-ils. Et paration de fut faite grande poursuite par l'Vniuersité, \* & aussi par l'Euesque l'assassinate communi en la de Paris, contre ledit Tignonuille.

En ce mesme temps plusieurs choses se faisoient par les Seigneurs, dit Connestacomme prises de bleds & de vins sur les riuieres, & autres viures, & \* Plaintes de se faisoient plusieurs mangeries par les Officiers particuliers, & pour-l'Université ce par le Roy & son Conseil, fut ordonné que telles manieres ne contrele Pres se fissent plus, & fut crié publiquement à son de trompe, que plus ru. Pilleria fur ne se fit.

le peuple. Toutiours y auoit quelque grommelis entre les Ducs d'Orleans & de Bourgongne, & souuent falloit faire alliances nouuelles, tellement que le Dimanche vingtiesme iour de Nouembre, Monsei-Les Durque gneur de Berry, & autres Seigneurs assemblerent les dits Seigneurs & Bourd'Orleans & de Bourgongne, ils ouvrent tous la Messe ensemble, & gongne en receurent le Corps de Nostre Seigneur. Et prealablement iurerent tendent Mesbon amour & fraternité par ensemble : mais la chose ne dura gue-nient enres. Car le Mercredy ensuiuant, au soir, vn nommé Raoulet d'Octon-semble, & uille s'embuscha en vn Hostel, en la ruë de Barbette. Et s'estoit allé amitié, & esbatre ledit Duc d'Orleans audit Hostel de Barbette, auquel on di-reconciliasoit que la Reyne estoit. Et en s'en retournant pour aller à son Ho- obstant troit stel, ledit Raoulet accompagné de dix ou douze compagnons, sail-iours aprés, lit & bailla audit Duc d'Orleans plusieurs coups, luy fendit la reste, Mercredy luy couppa le poing, & le tua, & mourut. Et y eut vn de ses serui- 23. Navemb. teurs, Allemand, qui se ierra sur son maistre, pour le cuider garen-le D. d'Oxtir, qui fut tué auec luy. Pour lors on ne sçauoit qui l'auoit tué, & sassiné de

reiallit 🐠 rebondit hors de sa leans enterré

Rins en une Chappelle qu'il anoit fait faire. Li&deIustice.

un glaçon.

son mary.

- disoit-on que ce auoit esté le Seigneur de Canny, pource qu'on di-1407. soit qu'il luy auoit osté sa femme: Ny iamais on n'eust pensé que nuiët par or-dre du D. de que ce eust fait faire le Duc de Bourgongne, veu les sermens qu'ils Bourg. qui auoient faits, & alliances, & autres amitiez promises, & reception se declare en du Corps de Iesus-Christ. Et si fut à l'enterrement vestu de noir, mesme an-faisant deuil bien grand, comme il sembloit. Et disent aucuns que theur de ce le sang du corps se escreua\*. Il fut enterré aux Celestins, en vmeurere. \*Cestà dire ne belle Chappelle qu'il auoit fait faire. Le Samedy matin, le Duc de Bourgongne alla parler au Roy de Sicile, & au Duc de Berry, qui estoient ensemble à Nesle, lequel leur confessa le cas, difant qu'il l'auoit fait faire: Lors le Duc de Berry luy dit, qu'il feroit Le D. d'Or-bien de s'en aller & partir ; aussi s'en alla-t'il monter à cheual , & aux Cele- partit de Paris.

Le vingt-huictiesme iour de Decembre, il y eut vne maniere de Lict de Iustice tenu, où on sit plusieurs Ordonnances. Et entre les autres, pource qu'on voyoit le Roy souuent malade, il fut ordon-Le Duc de né, que si le Roy alloit de vie à trespassement, que son fils aisné, s'enfuit de quelque aage qu'il eust, seroit couronné & sacré en Roy. Et que le Roy estant essonié \* de maladie, le Dauphin son sils aisné regente-

roit, & comme Regent gouverneroit.

\* Essoyné, En ce temps y eut merueilleuses gelées, & sut toute la riuiere de exoyné, ou seine prise, tellement que de la Cité on alloit en greue, & de Sainct adire de bis Bernard aussi, & passoient chariots & charettes par dessus, comme lité, abbatu ils eussent peu faire en pleine terre. Et en Ianuier la glace se despe-demaladie. ça & rompit, & s'en alloient les grands glaçons, qui firent maux intouse prise de finis, & mesmement rompirent-ils aucuns des ponts de Paris. Or il gelée à Paris. y eut une chose merueilleuse, c'est qu'on vid venir un grand glaçon, Enfant san fur lequel y auoit vn enfant, & disent aucuns qu'il estoit en vn vaisné miracn-leusement, seau, il y eut gens qui se mirent en grande diligence de le sauuer, & de faict le sauuerent.

- La Duchesse d'Orleans vint à Paris, pour se plaindre au Roy de La Duches- la mort de son mary: mais pour lors elle ne fit gueres. Après ces se d'Orleas choses le Duc de Bourgongne vint à Amiens. Et deuers luy allerent demande instice an Roy le Roy de Sicile, & le Duc de Borry, le Comte de Tancaruille, & de la more de Montagu. Ce qu'ils firent ensemble on ne le sceut, sinon eux-mesmes: Excepté que le Duc de Bourgongne dit, que ce qu'il auoit fait taire de la mort du Duc d'Orleans, il auoit bien fait, & s'en excuseroit blen : Puis s'en vint ledit Duc iusques à Sain& Denys, & là tut par aucun temps, deuers luy allerent lesdits de Sicile, & de Berry, & le Duc de Bretagne, & plusieurs autres Seigneurs. En fin, en vn Mardy du mois de Feurier il delibera de venir à Paris, & de faict y Bourgogne vint, accompagné de bien enuiron mille hommes d'armes: Auec mainaimée luy auoit les Ducs de Limbourg & de Lorraine, il vint deuers la dans Paris. Reyne accompagné desdits Ducs: Et sit Monseigneur de Berry vn disner en son Hostel de Nesle, où estoient Monseigneur le Dauphin, & lesdits Seigneurs: Et comme tout publiquement crioient à Paris, Viue le Duc de Bourgongne. Et y auoit diuers monopoles, & Crys sedilangages. Le Ieudy huictiesme iour de Mars, il fit faire vne propo-tienx de Visition par vn Docteur deuant nommé Maistre Ican Peut, lequel s'ef-uele D. de Bourgonforça de iustifier le cas aduenu en la personne du Duc d'Orleans fre-gne. re du Roy, par ledit Duc de Bourgongne, ou par son ordonnance, Pernicieuse alleguant plusieurs cas de diuerses especes, qu'on disoit auoir esté dostrine & commis par ledit Duc d'Orleans, pour lesquels il soustenoit qu'on meschante maxime par le deuoit tenir & reputer tyran. Et concluoit qu'il estoit licite à un laquelle lean chacun de le tuer, ou faire tuer, veu que autrement, comme il di- Petit Dosoit, ne se pouvoit faire: Laquelle chose sembloit bien estrange à que le dit D. aucunes gens notables, & Clercs: mais il n'y eut eu si hardy qui en abien fait de eust ozé parler au contraire. Le Vendredy, ledit Duc de Bourgon-faire tuer le gne vint deuers le Roy, en le priant que de ladite mort il le voulust leans, comtenir pour excusé, & qu'il ne cuidoit aucunement auoir mal fait, me un tymais entant qu'il en auroit aucune rancune contre luy, qu'il luy vou- Le Rey dans lust pardonner: Lors le Roy benignement & doucement luy par-la foiblesse de donna, & faisoit ce qu'on vouloit: Aussi estoit-il aucunement em-pardonne un 's fi horrible peiché de maladie.

Ceste nuict, le Roy alla coucher auec la Reyne, & disoit-on qu'à cause de ce il auoit esté plus malade, qu'il n'auoit esté dix ans auparauant: Et vsoit-on de diuers langages, & merueilleux.

La Reyne se doutant que aucune commotion ou grand inconuenient n'aduint à Paris, s'en alla à Melun, & emmena Monseigneur le Dauphin, sa femme & tous ses enfans auec elle. Pareillement audit lieu s'en allerent & partirent de Paris le Roy de Sicile, les Ducs de Berry & de Bretagne, le Connestable & Montagu, & plusieurs autres, dont le Duc de Bourgongne fut tres-mal content. Et estoit ladite ville de Melun bien garnie de gens de guerre. Ledit de Bourgongne enuoya vers ladite Reyne, & sit tant par belles paroles qu'elle sut appaisée.

Messire Clignet de Brebant Admiral de France, qui estoit à seu P. de Bre-Monseigneur d'Orleans, sut desapointé, & Messire Guillaume de ban dit Clignet, p. 178. Chastillon Seigneur de Dampierre, fait Admiral en sa place.

En ce temps, y eut vne fille de laboureur, qui fut née sans bras charge d'Admiral, & iambes, & en autres membres tres-bien formée.

Guillaume

En ce temps, grandes diligences se faisoient de l'Union de l'E-on Iacques glise, par tous les Roys & Princes Chrestiens, desirans fort d'auoir de Chastillon mu en sa plaven seul Pape, & vnique. Gregoire l'Antipape enuoya à Benedict de ce. bien notables & bons Clercs, lesquels eurent audience, & propo-Naissance serent ce que bon leur sembla, en soustenant leur maistre. Et d'au-sans bras ny tre costé, de la partie de Benedict & de son obeissance on leur res-iambes. pondit bien. Et y eut diuerses paroles d'un costé & d'autre aucunement arrogantes & aspres. Et sinalement il su conuenu que pour estre assemblez, le lieu de Gennes en Lombardie estoit propice &

conuenable: Et de ce par Notaires presens fut ordonné d'en faire Instrumens publics, & par gens notables, eleus tant d'un costé que d'autre, il fut ordonné que Instrumens se feroient bien amples, de la maniere de conuenir, & de la garde de la ville, & des personnes & biens de ceux qui y viendroient & comparoistroient. Et de ce, specialement furent faites de moult grandes diligences. Benedict auoit esté content de la voye de cession, & par plusieurs & diuerses fois, tant par le Roy que ceux de l'Université, fut sommé & requis qu'il en baillast ses Bulles: mais oncques il ne le voulut faire, dont on fut bien mal content. Le Roy enuoya vne notable Ambassade à Rome deuers l'Antipape Gregoire, en luy priant qu'il luy pleust de perseuerer en sa poursuite de l'Vnion de l'Eglise, & firent les Ambassadeurs leur proposition: Mais il sembloit bien aux manieres que tenoit Gregoire, & à ses paroles, qu'il ne queroit que subterfuges, & delais friuoles: Et quand on apperceut ses manieres de faire, on le somma qu'il tint ce qu'il auoit promis, c'est à sça-La Antipa- uoir la voye de cession. Et nulle response n'y fit, dont les Ambassa-

Gregoire deurs de Benedict, qui estoient presens, se plaignoient fort, en dicolludent en sant qu'il tardoit trop à faire sa response. Et à la fin fit vne responre eux, pour se bien maigre, laquelle ne fut point acceptée. Et aussi n'estoit-ce ne pas ceder, se bien maigre, laquelle ne fut point acceptée. Et aussi n'estoit-ce or n'accom- qu'vne maniere d'euasion mal colorée. Et pource derechef sur somplir rien de mé qu'il declarast sa volonté, & qu'il voulust entendre & tant faise tendantes re, que en saincte Eglise y eust bonne & parfaite Vnion. Mais auà faire cesser tre chose les Ambassadeurs n'en eurent. Et pource s'en retournerent deuers le Roy, & ceux qui les auoient enuoyez, & firent leur

relation de ce qu'ils auoient trouué à Rome.

Les prises des bleds, auoines, vins, & autres viures, lesquelles se faisoient pour le Roy & les Seigneurs se continuoient, & quand les La pilleria Marchands & pauures gens venoient demander leur argent, on ne sur les Mar-leur en bailloit point, que d'aduenture la moitié ou le tiers. Dechands & quoy les plaintes vinrent au Roy, dont il fut bien mal content, & scendu Roy. fit defendre & crier à son de trompe que plus cela ne se sit. Toutestois on disoit que la Reyne, & le Duc de Bourgongne auoient fait audit cry limiter temps, seulement de quatre ans.

L'Vniuerlité touliours poursuiuoit le faict des Clercs qui auoient esté pendus, dont le Roy ordonna qu'ils fussent despendus simple-

ment: Mais l'Université n'en fut pas contente.

Paroles s'esmeurent fort en la ville touchant la proposition de Maistre Iean Petit\*, des conditions du feu Duc d'Orleans, & plusieurs notables gens en estoient tres-mal contens.

M. CCCC.

1408.

## M. CCCCVIII.

'An mille quatre cens & huict, aprés la substraction faite à L'Eglisède Benedict, & les Ordonnances Royaux mises sus, par lesquel
Benedict, & les Ordonnances Royaux mises sus, par lesquel
Franceremi
fe dans sos
les l'Eglise de France sut reduite à ses anciennes Libertez, & fran
anciennes Lichises, ce sut chose necessaire de pouruoir à la forme & maniere de bertez & franchises, conferer les Benesices, tellement que les Supposts de l'Uniuersité pag. 133.

fussent bien pourueus: Et y eut Ordonnances faites, belles & no
tables, dont tous surent contens.

Il y eut en Parlement des procés, touchant les Comtez de Roussy Procés tou-& de Brenne, entre le Roy de Sicile & les vrays heritiers de ceux de chât les Com-Roussy: Il y auoit long-temps que la cause estoit introduite, & cy & Brainauoit eu le Roy de Sicile, ou ses predecesseurs la recreance: Mais ne.

audit an ceux qui estoient heritiers obtinrent le principal.

Le Lundy quatorziesme iour de Iuin, sut apportée vne Bulle de chée, comme Benedict, par laquelle il excommunioit & mettoit tout le Royau-il se verra me en interdit. Et pource que aucuns disoient, que la conclusion grapés. prise l'an mille quatre cens & six, n'auoit pas esté deuëment execu-Bulle dudit tée, & qu'il y eut diuerses opinions, & que aucuns encores tenoient Benedict pour Pape, & qu'il auoit dit qu'il ne tiendroit chose qui communiant sust deliberée, ny ne cederoit point, il sut deliberé que desdites Sen-le Royaume tences on appelleroit en diuerses manieres & sormes, qui lors su-minerdie, rent aduisées, & si luy sit-on substraction plus ample qu'aupara-dont est fait Appel.

uant.

Pour appaiser l'Université de Paris, & aussi l'Eucsque, sur ce que Deux Escoles Clercs, dont dessus est faite mention, auoient esté pendus, il liers signalez, fut ordonné qu'ils seroient dependus, & mis en terre saincte. Par-qui auoient quoy le seizies me iour de May ils surent dependus, & mis en cos-enbonne iufres de bois par le bourreau: Puis à processions grandes & solem-cutez à mort, I. Iuuenal des Vrsins.

Bb

nelles ils furent apportez au paruis de Nostre-Dame. De là ils fupag. 189. sont Portez à Sainct Mathurin, où ils furent enterrez: & pour cetoutes sois à la ste cause on sonna toutes les cloches des Colleges & Parroisses de follicitation Paris. de l'Vniuer-

sité depenrez solem-

Le vingt & vnielme iour du mois de May, le Roy fut amené au dus et enter-Palais, où fut exhibée la Bulle dessus dite: Et fit vne notable proposition vn bien notable Docteur en Theologie, nommé Courteaux Mathu-cuisse, qui monstra les iniquitez & inciuilitez de ladite Bulle, & la nullité; parquoy publiquement fut deschirée, & fut dit & declaré Ladite Bul-deuoir estre arse, & ainsi fut fait. Et sceut-on que à Paris y auoit dit lacerée de deux hommes estans à Pierre de la Lune, se disant le Pape Benedict, & brustéepu-l'vn nommé Cousseloux, & l'autre Gonsalue, qui auoient apporté labliquement, dite Bulle: lesquels furent pris & emprisonnez, escharfaudez, mico ceux qui
l'auoient ap. ctrez, & preschez publiquement. Et leur sit le Sermon vn notable

portée empri- Docteur en Theologie, Ministre des Mathurins.

Au Liege y auoit bien grand debat, entre l'Euesque du Liege & quan, & re- ceux du pays, lesquels s'estoient mis sus, & allerent assieger la ville primendez. de Traict, & se tinrent deuant par aucun temps. Mais le Comte de stre des Ma-Hainaut à grande puissance entra au pays, & tres-piteusement tout Dans Mon- destruisit, en faisant tous maux que ennemis ont accoustumé de faistrelet liu. 1. re. Et disoit-on publiquement que c'estoit, pource qu'ils vouloient que leur Euelque fust Prestre. Lequel Euelque requit aide au Duc Guerre des de Bourgongne, luy priant qu'il luy voulust aider & secoutir comcontre leur me son parent, ce qu'il delibera de faire : Et pour ceste cause il parsuesque, an tit de Paris, & s'en alla en Artois, & en Flandres, & manda gens de se vouloit toutes parts.

> Aprés le partement du Duc de Bourgongne, la Reyne vint à Paris le penultiesme iour d'Aoust, bien accompagnée, de deux à trois mille combatans, & Monseigneur le Dauphin auec elle, & s'en vint loger au Louure: Et disoit-on qu'elle auoit mandé la Duchesse d'Orleans qu'elle vint à Paris, demander iustice de la mort de son

faire Prestre.

Le cinquiesme iour de Septembre, cheut à Patis grosse gresse, qui fit maux innumerables, tant aux champs qu'en la ville, car el-

le estoit grosse comme œufs d'oye.

Les Officiers & Conseillers du Roy estoient en grand soucy, Remonstran- comme on pourroit pouruoir au gouuernement du Royaume. Le sions de Iuue, Roy estoit malade, Monseigneur le Dauphin ieune, les Seigneurs nal ilest or- en diuision & hayne les vns contre les autres. Et fut adussé que c'eéuiter pis, que stoit le moins mal que la Reyne presidast en Conseil, & eust le gouvernement, la Regne au- que de laisser les choses en l'estat qu'elles estoient. Et fut ordonné roit le gou-uernement que ce se monstreroit par Messire Iean Iuuenal des Vrsins Admeat du du Royaume Roy, dont dessus a esté faire mention, & par le Procureur general pendant les du Roy. Laquelle chose il sit bien grandement & notablement en recheutes sire la presence de ceux du Sang, & des Prelats, & de soison de peuple.

Et aprés la proposition faite, il fut conclu que la Reyne, le Roy estant malade, presideroit au Conseil, # auroit le gouvernement du Royaume.

Le vingt-huictiesme iour d'Aoust, la Duchesse d'Orleans vint à maladie. Paris, & la fille du Roy femme du ieune Duc d'Orleans auec elle. Laquelle Duchesse estoit moult fort esplorée, & non sans cause: elle s'en vint loger en Behaingne, & les enfans demeurerent à Blois. Et le cinquiesme iour de Septembre, ladite Duchesse bien humblement vint deuers Monseigneur le Dauphin, & les Ducs de Berry, de Bretagne, & de Bourbon, & sit sa complainte bien piteulement. Il luy fut dit qu'elle fust la bien-venue, & que vn autre iour on luy feroit response, & s'en retourna en son Hostel de Behaingne. Et le La Duches-se d'Orleans, neufiesme iour vint le Duc d'Orleans à Paris, en bien humble estat, auec Charvestu de noir, & tout droit s'en alla à Sain&t Paul vers le Roy, luy les son sils faire la reuerence, & demander vengeance de la mort de son pere: der au Roy Il luy fut respondu qu'on luy feroit toute raison. De là il s'en alla instice de la en l'Hostel de Boheme vers sa mere & sa femme.. Le Mardy ensui- mort de son mary, tué par uant, l'Abbé de Serisi sit une proposition en la presence de Mon-le Due de seigneur le Dauphin, & des Seigneurs dessus, & prit son theme: Bourgongue, pag. 189. Iustitia & iudicium, praparatio sedus tua. Lequel il deduisit bien grandement & notablement, en detestant la mort de Monseigneur le Duc l'Abbede d'Orleans, & monstrant la grande enormité du cas. En respondant Serisy à aux excusations & mouuemens du Duc de Bourgongne, en monstrant qu'il n'auoit cause ou apparence de l'auoir fait, & que des choses qu'il alleguoit, si n'estoit-ce pas à luy à faire de le faire tuer: Et sit tant & si grandement sadite proposition, que tous ceux qui estoient presens, disoient pleinement que oncques si grande faute ne fut faite auRoyaume de France, si iusticen'en estoit faire, & que le Duc de Bourgongne clairement auoit confisqué corps & biens. Et aprés que ledit Abbé eut proposé, & esté ouy longuement, Maistre Guillaume Guillaume Cousinot, vn notable Aduocat en Parlement, commença à parler, Cousinot & en effect prit Conclusions les plus hautes & grandes, qui se pou- Parlement, uoient faire en la matiere: Alors aprés ladite proposition sur ce faite, on les fit retraire, & eut Monseigneur de Guyenne aduis auec ceux de son Sang & autres presens, du Conseil du Roy, de ce qu'il auoit à respondre. La deliberation estant faite, on fit appeller la Dame d'Orleans, & les enfans. Et leur fit response Monseigneur le Dauphin, que la mort du Duc d'Orleans son oncle luy desplaisoit, & à tous les presens, tant de son Sang que autres, & qu'ils auroient iustice. Et aprés ce, tous ceux des fleurs de lys là presens, promitent d'aider à en faire iustice, & se declarerent parties formelles contre le Duc de Bourgongne. Et pource qu'on apperceuoit bien que ledit Dauphin fauorisoit aucunement le Duc de Bourgongne, & son party, il fut deliberé qu'on mettroit gens d'armes dedans Paris. Et ainsi fut fait.

Le Duc de Bourgongne pendant ces choses estoit és marches du I. Iuuenal des Vrsins. Bb ij

Liege, & en sa compagnée le Comte de Hainaut, l'Euesque du Lie-1408. ge, & bien dix à douze mille combatans: Les Liegeois s'estoient aussi mis sus, ayans grande volonté de combatre; ils saillirent hors de la ville du Liege, en intention de resister aux autres, qu'ils tenoient pour leurs ennemis, & approcherent tellement, qu'ils se virent les vns les autres: Les Liegeois estoient de trente quatre à trente six mille testes armées: Au regard des gens de Bourgongne c'estoient gens de guerre: Et y auoit des Archers du Boulonnois, & autres de Picardie. Les Seigneurs & Capitaines du pays de Bourgongne estoient le Prince d'Orenge, les Seigneurs de Sainct George, de Vergy, d'Espagny, & autres. De Picardie les Seigneurs de Crouy, de Rasse, & de Hely. De Flandres, les Seigneurs de Guistelles, de Fouckemberg, de Duinckerke, & de Robois. De Champagne, les Seigneurs de Chasteauuilain, & de Dampierre. De France, Messire Guichard Dauphin, le Seigneur de Gaucourt, & autres. Et si y estoit le Comte de Marre, d'Escosse. Et quand ils virent les Liegeois, ils ne s'effrayerent de rien, & leur sembloit bien que ce n'estoient pas gens, quelque multitude qu'ils fussent, qui arrestassent gueres, & qui ne fussent bien aisez à desconfire, & ainsi en aduint. Car aprés que les batailles s'assemblerent, les Liegeois n'arresterent comme point, & furent desconfits. Et y en eut bien de vingt Defaite des- à vingt quatre mille de morts, & fut ladite bataille le vingt-troisiesme iour de Septembre audit an. Et de la partie du Duc de Bourgongne y eutseulement de septante à quatre-vingts personnes mortes. Et disoit-on communément que la pluspart desdits Liegois mourut sans coup ferir, & pour la multitude cheurent l'vn sur l'autre à grands tas, & s'estouffoient, & les esbahit bien le traict des Picards, qui estoit merueilleux.

gcois par le D. de Bourgongne.

Quand les nouuelles vinrent à Paris de ladite victoire, aucuns Paris en sui- n'en furent pas ioyeux. Et commença-l'on à faire venir gens d'arvictoire, au- me, & garder fort les portes de Paris, & les ponts & passages des ricuns y fauo- uieres d'Oise, Ainne, & autres, asin que le Duc de Bourgongne, & risans le par- ses gens, n'eussent aucun passage pour venir en France. A Paris les choles estoient bien douteuses, & vsoit-on de merueilleuses paroles & langages, qui estoient fort à la faueur du Duc de Bourgongrands mur- gne. Et y eut aucuns, qui pour les plus enslammer, firent semer mura contre qu'on leur vouloit oster leurs chaisnes, & harnois, & semerent cedules tres seditieuses contre le Preuost des Marchands, qui estoit bien notable homme. La Reyne delibera d'oster & faire partir le rouner qui Roy, & voulut emprunter argent: mais elle ne trouua oneques perprester argeit. sonne qui luy voulust rien prester. Tousiours estoit en son imagina-Et se resout tion de s'en aller, & d'emmener le Roy & les enfans. Et manda ceux mener le Roy de la ville en grande quantité, & leur dit qu'elle estoit desplaisante, et su enfans, de ce qu'on luy auoit rapporté, qu'elle vouloit faire oster les chaisnes & harnois, & que oncques n'y auoit pensé. Et que s'ils n'en

auoient à Paris assez, qu'elle en fineroit largement, & qu'ils demeurassent bons & loyaux, & vrays subjets du Roy, & en bon amour 1408. & dilection. Aprés le Chancelier de France prit la parole, & dit qu'on ne se deuoit pas elmerueiller si on auoit mandé des gens d'armes, veu les divisions qui commençoient, & les murmures qu'on faisoit, & qu'ils seroient bien qu'ils s'en voulussent deporter. Le troisiesme iour de Nouembre le Roy partit de l'Hostel Sain& Paul, en la compagnée du Duc de Bourbon, & de Montagu. Et se mit en vn batteau aux Celestins, & passa iusques à Sainct Victor, & y auoir bien mille & cinq cens hommes d'armes pour l'accompagner. Dangers sur C'estoit grande pitié des pilleries & roberies qui se faisoient sur les les chemins à champs, & ne passoit personne qui ne fust destroussé, pillé, & des-courses des robé. Et falloit quand les Prelats, gens d'Eglile, ou autres person-soldats. nes d'estat vouloient aller dehors, qu'ils fussent accompagnez de La Reyne egens d'armes. Le cinquiesme iour, par la porte Sainct Antoine par-xecute son tirent la Reyne, Monseigneur le Dauphin, sa femme, les Roys de retire à Gien Sicile, & de Nauarre, le Duc de Berry, & autres Seigneurs, & s'en & de la à allerent tous iusques à Gyen. Et à Gyen se mirent sur la riuiere de Tours. Loire, & s'en allerent à Tours.

Le quatriesme iour de Decembre audit an, mourut de courroux Deceds de & de deüil la Duchesse d'Orleans, sille du Duc de Milan, & de la fille de Iean sille du Roy Iean: C'estoit grande pitié d'oüyr auant sa mort ses re-Galeas Seigners & complaintes. Et piteusement regrettoit ses enfans, & vn gneur de Milan, ve sue bastard nommé \* Iean, lequel elle voyoit volontiers, en disant qu'il Louys Duc luy auoit esté emblé, & qu'il n'y auoit à peine des enfans, qui sus fust si bien taillé d'Orleans. \* Iean Bade venger la mort de son pere, qu'il estoit.

De l'allée du Roy, de la Reyne, & des Seigneurs, ceux de Paris leans, Comer furent moult troublez & esbahis. Quand le Duc de Bourgongne de Dunois et sceut ledit partement, il n'en fut pas bien content, & delibera de le, la posterivenir à Paris. Le vingt-huictiesme iour de Decembre il y entra auec té duquel dule Comte de Holande, & grande quantité de gens d'armes, & n'al-d'hay la personne au deuant de luy. Et fut par aucun temps à Paris, & ses Effroy dans gens estoient sur les riuieres de Seine, Marne, Yonne, & vne partie du depart du sur la riuiere de Loire. Et le premier iour de Feurier se partit le Duc Roy. de Paris, & enuoya le Comte de Hainaut \* à Tours deuers le Roy, fils & succesla Reyne, & les Seigneurs qui y estoient, & parla à eux. Et fut pri-seur d'Alse vne iournée à Chartres, pour trouuer paix & accord entre les best Duc de Seigneurs, & pacification des differens, sous ombre desquels plu-Comte de fieurs grands maux se faisoient. Le Roy à Tours sut tres-fort mala-Haindut, de, iusques au vingt-neufiesme iour de Nouembre, auquel il re- Zelande, & couura santé. Et traita-on auec le Comte de Hainaut, qu'il fist tant Seigneur de que le Duc de Bourgongne confessast qu'il eust mal fait, & qu'il Frise, qui edemandast pardon au Roy. Et pour ceste matiere fut enuoyé auec l'Empereur ledit Comte de Hainaut Montagu grand Maistre d'Hostel: Ils par-Louys de lerent au Duc de Bourgongne, & y eut plusieurs paroles d'vn costé pag. 185.

Bb iij

& d'autre: Finalement respondit le Duc de Bourgongne, qu'il n'en 1408. feroit rien, & qu'il cuidoit auoir tres-bien fait. C'estoit pitié des Le Duc de Bourgogne pilleries qui regnoient. Ceux de Paris allerent à Tours prier au Roy ne veut en qu'il retournast à Paris. Et le vingt-cinquiesme iour de Feurier, le aucune façon Duc de Bourgongne en son simple estat entra à Paris, & auoit-on reconnoistre anoir failly, bonne esperance que tout s'appaiseroit. ny demander Le vingt-huictiesme iour dudit mois de Feurier, enuiron midy, furuint vne merueilleuse tempeste de vents & tonnerres, auec vne Roy. Les Parissens grosse pluye, qui sit beaucoup de maux, & entre les autres foudroya Roy de rene-nir en leur Louys fonda: Et si le temps estoit merueilleux, encores faisoient ville.
Cheute d'une plus grands dommages les gens de guerre estans sur les champs.

Assez tost aprés le Duc de Bourgongne, entrerent à Paris le Comrempeste sur te de Hollande, & le Comte de Namur. Et pource que le Duc de l'Abbayede Royaumot, Bourgongne craignoit & se doutoit d'aller à Chartres, pour doute fondée par de sa personne, il fut aduisé que le Comte de Hollande iroit à Chartres, accompagné de gens de guerre, afin que inconuenient Conference n'aduint ny d'vn costé ny d'autre. Le deuxiesme iour de Mars y ende Chartres pour appaiser tra le dit Comte de Hollande accompagné de cinq cens hommes les troubles d'armes non armez, & de deux cens tres-bien armez & ordonnez. du Royaume. Dés auparauant y estoient le Roy, la Reyne, & les Seigneurs dessus Ledit Duc dits. Enfin le neufielme iour de Mars y entra le Duc de Bourgonme vent ve- gne, qui s'en vint droit deuers le Roy, & la Reyne, là y estoit prenir par de-

sent le ieune Duc d'Orleans: Et fut ouuerte la matiere du Traité, qu'auccmain tel qu'il se pouvoit pour lors faire. Il y avoit foison de gens de Paris, c'est à sçauoir l'vn des Presidens de la Cour, certain nombre des Deputez du Seigneurs, les Aduocats & Procureur du Roy, le Preuost des Mar-Parlement chands, & les Escheuins, & plusieurs Bourgeois, & autres personde Paris à la nes d'estat : Et fut la paix faite, & y eut certains accords, Traitez,

dite Confe- & promesses faites, & sermens, & se entrebaiserent Orleans & Bourgongne. Et deuoit auoir le Comte de Vertus la fille du Duc de Bourgongne en mariage: Et pria le Duc de Bourgongne au Roy, que s'il auoit aucune rancune contre luy pour ledit cas, qu'il la voulust oster de son cœur, & pareillement au Duc d'Orleans. Et le sit ciliation fein-le Roy, & aussi sit Orleans par le commandement du Roy: Et y te entre Or- eut grandes ioyes faites par tous. Ce faict, le Duc de Bourgongne Bourgon- sans boire ny manger en la ville, monta à cheual, & s'en partit. Et

auoit vn tres-bon Fol en sa compagnée, qu'on disoit estre Fol-sage, lolie rencon-tre d'un Fol- lequel tantost alla acheter une paix d'Eglise, & la sit sourrer, & disoit que c'estoit une paix fourrée. Et ainsi aduint depuis.

En ceste année fut tenu à Pise Concile general. Et y auoit huict neral tenn à vingt Archeuesques, Euesques, & Abbez, six vingt Maistres en Theologie, & bien trois cens Docteurs qu'en Loix, qu'en Droict Canon, lans les Ambassadeurs des Roys, Princes, Vniuersitez, Col-

leges, & autres sans nombre.

leans &

En ce temps, Aimé de Broy enuoya desier le Duc de Bourbon, — disant qu'il deuoir faire certain hommage au Duc de Bourgongne, <sup>1</sup> & luy sit guerre. Mais ledit Duc se mit sur les champs, & contraignit ledit Aimé à luy venir crier mercy. Et pource qu'il auoit pris aucunes places sur ledit Duc de Bourbon, il les rendit. Et aussi ledit Duc auoit bien grande puissance.

Audit Concile general furent priuez du Papat Gregoire & Bene- Semence dudict. Et fut eleu vn Cardinal Cordelier, & nommé Alexandre.

Le Dimanche dix-septisme iour de Mars, le Roy entra à Paris, sustitus Gre& fut receu à moult grande ioye. Il y auoit trois Cardinaux, c'est à goire, p 188.

scription de Bar, de Bordeaux, & d'Espagne, & les Roys de Si
pag. 106. Et
cile, & de Nauarre, & les Ducs dessus dits, excepté Orleans, & Alexandre
Bourbon. Le Ieudy ensuiuant la Reyne y entra, accompagnée com
me dessus, c'est à sçauoir desdits Roys, & Ducs, sans les Cardinaux: Candie, eEt estoient toutes les Dames de la Reyne vestuës de blanc: Lors se leu en leur
faisoient grandes cheres à Paris aux Hostels du Roy, de la Reyne, Retour &

& de tous les Seigneurs, & és maisons des Bourgeois de Paris en di
Entrée du
Roy & de la
Reyne à Pa-

## M. CCCCIX.

'An mille quatre cens & neuf, les Geneuois estoient sous le gouvernement du Roy, où le Mareschal Boucicaut estoit 1409. commis pour le Roy, & par long-temps y sut, durant lequel il sit le mieux qu'il peut. Et sut en Sarrasinesme faire guerre aux Sarra-Gouverneur sins. Mais soudainement les Geneuois le mirent dehors: Et disoiton que c'estoit pource que les François, & autres gens de diverses mis hors d'inations, qui estoient en sa compagnée, faisoient plusieurs choses celle ville à cause des mauvais co-

Il y auoit vn Anglois nommé Haymon, qui fit appeller de gage portemens con de bataille Messare Guillaume Bastaille. Et maintenoit que à la beson-trop grandes gne des sept François contre sept Anglois, dont dessus est faite François, mention\*, il s'estoit rendu à son frere, rescous ou non. Et que com-pag. 115. con bien que les François en la sin obtinssent, que toutessois ledit Ba-\*Pag. 149. staille deuoit estre & demeurer prisonnier: Lequel Bastaille disoit 150. le contraire. Et sur ce y eut gage adiugé. Et vinrent en champ bien armez, & habillez. Et auoit-on conseillé audit Bastaille, qu'il n'assail-list aucunement ledit Anglois: mais seulement se defendist: Et l'Anglois qui auoit grande volonté de le greuer, souuent s'essorçoit de frapper Bastaille, lequel tousiours destournoit de son pouuoir les coups de l'Anglois. Et tellement par bonne maniere se defendit, que l'Anglois n'obtint pas à son intention, sans ce que l'vn ny l'autre sussent des serves des serves de l'Anglois n'obtint pas à son intention, sans ce que l'vn ny l'autre sussent des serves de l'Anglois n'obtint pas à son intention, sans ce que l'vn ny l'autre sussent des serves de l'Anglois n'obtint pas à son intention, sans ce que l'vn ny l'autre sussent des serves de l'entre des serves de l'entre des serves de l'entre des serves de l'entre des serves des serves de l'entre des serv

En ce temps aussi y auoit vn Anglois nommé Cornouaille, qu'on

tenoit grand Seigneur en Angleterre, & vaillant Cheualier. Il vint en France, à sauf-conduit, pour faire armes pour l'amour de sa Dame, voires à outrance: Aussi y auoit-il en la Cour du Roy, vn vaillant Cheualier, qu'on disoit Seneschal de Hainaut, lequel sit sçauoir audit Cornoüaille qu'il estoit prest de luy accomplir le faict d'armes, ainsi qu'il le requeroit. Le dix-huictiesme iour dudit mois de Iuin, se comparurent en la presence du Roy, bien montez, & armez, prests de s'assembler l'vn contre l'autre: Mais le Roy les fit tous deux prendre, & separer, en leur defendant qu'ils ne fissent plus. Et fut lors faite vne Loy ou Ordonnance: Que iamais nuls ne fussent receus au Royaume de France, à faire gages de bataille, ou faict d'armes. sinon qu'il y eust gage iugé par le Roy, ou la Cour de Parlement.

contre les duels. \* Pag. 152.

161. \* Michelle cinquiesme fille du Roy, premiere

Philippes

Chancelier

p.34.meure

de granelle

née du Roy,

En ce mois, fut le mariage consommé \* de Monseigneur le Dauphin & de la fille du Duc de Bourgongne. Et celuy du Comte de Charrolois fils dudit Duc, & de la fille \* du Roy.

Et combien que dessus a esté fait mention de la priuation de Benedict & de Gregoire, faite l'année passée, & de l'Election d'Aditle Bon, lexandre. Toutesfois aucuns disent que ce fut ceste année presente, D. de Bour- & en ce mois. Et en sit-on grande solemnité à Paris, tant de seux, Résourssances que de chanter Te Deum laudamus, & sonner les cloches.

Au mois de Iuiller, le seiziesme iour, mourur l'Euesque de Paris, graces à Pa- nommé d'Orgemont, dont le pere auoit esté Chancelier de France. Et ris, pour la fut celuy qu'on dit auoir esté trouvé mort en sa caue consommé de prination des fusdits An grauelle, & de poux, par punition divine, à cause qu'il avoit fait sipapes Gre- mourir Messire Iean des Mares sans cause. Et Maistre Pierre du Pré goire & Be- bourreau de Paris, mit en vn certain lieu les os dudit des Mares, où Pierred Or- ils furent bien vingt-quatre ans. Et aprés par ses enfans & amis furent ostez, & mis à Saincte Catherine du Val des Escholiers en sa de France, lepulture.

Au mois de May, feu Messire Guy de Roye Archeuesque de & depenx, Rheims, lequel auoit eu trois Archeueschez, c'est à sçauoir Tours, en punition Sens, & Rheims, se mit en chemin pour aller au Concile General. dinine de ce qu'il anoit Et vint en vne ville prés de Gennes, & se logez en vne hostellerie. fait mourir Il auoit vn valet Mareschal, lequel prit debat auec aucuns de la viliniustement le, & y eut vne maniere de commotion. Et quand l'Archeuesque Mares, p. 34. oüit ladite commotion, il voulut descendre les degrez de sa chamdont les offe- bre, pour aller tout appaiser. Et en descendant il y eut vn de la vilgardez par le, qui tiroit d'une arbalestre, & d'aduenture le vireton ou traict. P. du Pré d'arbaleste entra par une petite veuë, qui estoit au long des degrez. Paris, pnie par où il descendoit, & assenna sur ledit Archeuesque, dont il moumis en terre rut, & alla de vie à trespassement, qui fut grand dommage. Et sit la Mored'Isa- Iustice de la ville tres-grande punition de celuy qui auoit tiré le vibel fille aif- reton.

Le treizielme iour de Septembre, Dame Isabeau de France, sempag. 114.145. me du Duc d'Orleans, alla de vie à trespassement, & mourut en enfanenfantant, qui fut grand dommage, & pitié.

A Paris, & ailleurs en ce Royaume, on prenoit par auctorité de Iustice tous les Geneuois qu'on trouvoit, pour la rebellion qui a- Gennois uoit esté faite à Gennes, & en prenoit-on argent le plus qu'on dans le Roypouuoit.

1409;

Le septiesme iour d'Octobre, fut pris Monseigneur Messire Iean bellion de Montagu grand Maistre d'Hostel du Roy, qui auoit presques de seize à dix-sept ans comme tout gouverné le Royaume de France, & auoit marié ses filles bien grandement & hautement en grands lignages, & fait plusieurs acquests. Et fut fils d'vn Clerc des Comptes, & sa femme fille d'vn Aduocat de Parlement. Et auec luy fut pris Maistre Martin Gouge Euesque de Chartres, & vn nommé Maistre Pierre de Lesclat. Les causes n'estoient que pour oster ledit Montagu du gouuernement qu'il auoit. Et ne furent lesdits Gouge & Lesclat gueres prisonniers, & payerent certaine somme de deniers. Mais au regard dudit Montagu, le dix-septiesme iour dudit mois d'Octobre, il fut condamné par Messire Pierre des Essars, à Ican S'de estre decapité aux halles de Paris. Combien qu'il fust Clerc marié & Marcons. cum unica virgine, & auoit esté pris en habit non distorme à Clerc. si Chambel-Mais en le menant à la Iustice, on luy vestit vne robe my-partie de Vidame de blanc & de rouge, qui estoit comme on disoit sa deuise. Et estoit Laonnou, moult plaint de tout le peuple. Et doutoit fort ledisseles Essars qu'il Gr. Maistre ne fust rescous, & pource en allant il disoit : Qu'il estoit traistre & cou- 69. ayant en pable de la maladie du Roy, & qu'il desroboit l'argent des Tailles & Aydes. courn la dis-Et tenoit ledit Montagu en ses mains vne petite croix de bois qu'il D. de Bourbaisoit, & en tres-grande patience & deuotion souffrit la mort. gongne, a la Et disoit-on communément que ce estoit plus par volonté que par condem-

Les choses estoient bien merueilleuses lors à Paris en grands mur- des Essars, mures, & diuisions, tant des Princes que du peuple. Et y eut vne re-pag. 193. formation mile sus, & Commissaires ordonnez, par lesquels on exigea grande finance de tous les Officiers du temps passé, comme de ceux aufquels le Roy auoit fait dons. Et prenoit-on argent des subiets sans les ouyr en cognoissance de cause. Et presidoit Monseigneur de Guyenne, par lequel fut ordonné que Monseigneur de Bourgon-resestablis gne auroit le gouuernement. Le Roy de Nauarre, & le Duc de Ber-pour leuer ry, & autres du Sang, Nobles, & des plus notables de Paris estoient Taxes sur les Officiers. bien mal contens des manieres qu'on tenoit. Et parla le Duc de Berry bien aigrement au Duc de Bourgongne, lequel en tint peu de compte. Et combien que le Roy de Nauarre eust grandes alliances auec le Duc de Bourgongne par sermens & promesses : toutesfois il s'allia au Duc de Berry: Et assez tost aprés s'en allerent, & partirent de Paris.

Aucuns disent que ceste année, de nouveau furent creez les Es-Creation de cheuins à Paris, auec le Preuost des Marchands: Quelque année Escheuins

I. Iuuenal des Vrsins.

& Preuost des Marchands.

que ce fust, tous ceux qui auoient eu amour ou alliance auec ledit Seigneur de Montagu eurent à fouffrir. Il auoit deux freres, l'vn Archeuesque de Sens, l'autre Euclque de Paris, qui receurent les femmes parentes, & aucuns de leurs seruiteurs leur faisoient beaucoup de bien.

\* Pag. 180.

Le Duc Philippes de Bourgongne, & depuis le Duc-Iean aussi, auoient fait faire plusieurs grands engins de bois pour bastiller Calais\*. Et estoit belle chose de voir le marrain qui y estoit. Aucuns meus de mauuaise volonté en vne nuict y bouterent le seu, & sut tout ars & brussé. Et ne peut-on oncques sçauoir qui ce auoit

Royaumót brustée du connerre. Pag. 198.

Audit an mille quatre cens & neuf, fut en l'Isle de France vers Senlis vn merueilleux tonnerre, qui cheut en vne bien notable Abbaye, nommée Royaumont: Et y ardit bien la moitié de l'Eglise, & le clocher, où estoient les cloches. Lesquelles de la force du feu furent toutes fonduës, & le plomb dont ladite Eglise estoit cou-

Aimé de Broy estoit vn Capitaine de gens, de compagnées de diuerses nations, faisans maux infinis. Et auoit tousiours esté au Duc de Bourgongne: mais il se disoit au Duc de Sauoye. Et derechef commença à faire guerre au Duc de Bourbon, qui estoit vaillant en armes. Et disoit Aimé, que c'estoit pour son Seigneur le Duc de Sauoye: pource que le Duc de Bourbon ne luy vouloit faire hommage d'aucunes terres que il tenoit de luy. Parquoy le Duc de Bourbon assembla assez hastiuement gens de guerre, & se miten chemin, prés du lieu où estoit ledit Aimé, lequel quand il vid la puissance du Duc, il se mit en fuite: Mais il ne se sceut rant haster, que ses gens ne fussent morts ou pris, & la plus grande partie noyez. Et si prit le Duc vne place, qu'on disoit estre audit Aimé. Le Duc de Bourgongne y vint, & fit la paix dudit Aimé enuers le Duc, & luy enuoya en fers, pour en faire à son plaisir. Et en faueur dudit Duc de Bourgongne il luy pardonna: Et promit ledit Aimé d'estre seruiteur de Monseigneur de Bourbon.

Le quinzielme iour de Iuillet, le Duc de Brabant espousa la fille

du Marquis de Morauie.

Le Duc d'Orleans impetra vn mandement, pour adiourner en la Cour de Parlement le Comte de Neuers, sur certaines demandes qu'il auoit intention de faire: Et fut par vn Sergent adiourné en sa Sergent 4- personne, lequel Sergent en s'en retournant fut pris, & ses Lettres presanoir ad deschirées, & fut pendu à vn arbre, qui fut vn horrible & detestaexploitivn ble cas: Quand le Comte de Neuers le sceut il en fut bien desplaisant, & s'en vint deuers le Roy, & sa Cour de Parlement, & s'en Neners, pen-du à vn ar-purgea tant par serment, que aussi par tesmoins. Mais toutes sois le bre en s'en pauure Sergent demeura mort. Et ne peut-on oncques sçauoir qui retournant. ce auoit fait.

Le Pape Alexandre aprés sa nouuelle creation, enuoya le Cardinal de Bar deuers le Roy, lequel fut tres-honorablement receu. Auf-Louys Carsi estoit-il prochain parent du Roy.

dinal, of depuu Duc de Bar en 1415. viết en Amba∬ade vers le Roy.

## CCCCX.

'An mille quatre cens & dix, le Roy de Sicile estant vers Naples, accompagné de plusieurs François, Bretons, & Angeuins, pour resister à l'entreprise du Roy Lancelot, s'allia d'vn vaillant Capitaine de gens d'armes, estant au pays de Romanie, nommé Paul des Vrsins. Lequel lignage des Vrsins est bien grand & puis-vrsins. sant és marches de Naples, & de Romanie. Et estoit ledit Lancelot à Rome, & se rencontrerent comme en batailles les vns contre les autres. Et fut ledit Roy Lancelot desconsit, parquoy il se retira. Et disoit-on qu'il y auoit eu de beaux & vaillans faicts d'armes, & que ledit Paul fut cause de la victoire qu'eut le Roy Louys. Et si se n'eustil esté, ceux du pays de France eussent fait vne grande occision des gens de Lancelot. Mais il l'empescha, disant que ce n'estoit pas la maniere du pays. Et recouurerent les François Rome, & le chasteau de Sainct Ange.

En l'année dessus dite mourut le Pape Alexandre V. & fut eleu Mort du P. Alexandre vn nommé Balthasar de Cosse, qui estoit Cardinal, & homme de faict, v.pag. 199. & auoit esté Legat à Boulongne, & auoit tenu les Boulonnois en & place de grande subjection, lequel fut appellé Iean vingt & troisiesme.

Il vint vn iour à Paris vn Fol, qui sembloit auoir sens & enten- \*\* XXIII. dement, à qui l'eust voulu ouyr parler. Et disoit qu'il guariroit le Neapolitain. Roy, & sit en greue assembler beaucoup de peuple, & sit semblant & maniere de prescher. Et toute sa conclusion fut qu'on enuoyast deuers le Pape, & qu'il feroit merueilles: Et cognut-on bien que c'estoit vn vray fol, & s'en alla.

Le mariage du fils du Roy de Sicile, & de la fille du Duc de Bourgongne fut fait, & grandes alliances & sermens entre eux.

Les Ducs de Berry & de Bourbon partirent de Paris, comme dessus est dit, & allerent à Gyen, où estoient les Ducs d'Orleans & de Bretagne, & les Comtes d'Alençon, de Clermont, & d'Armagnac: Pluseurs Et là sit vne maniere de proposition le Duc de Berry, en declarant Princes mesplusieurs choses contre le Duc de Bourgongne. Et s'allierent tous sirét à Gien, ensemble, & firent sermens & promesses de se aider & conforter où ils font l'un l'autre contre ledit Duc de Bourgongne. Et escriuirent au Roy, crinent Let-& aussi aux bonnes Villes, & Prelats du Royaume Lettres, esquel-tres au Roy, les estoient incorporées celles qu'ils escriuoient au Roy, & les en-se plaignans du mannaie uoyerent aux Prelats & bonnes Villes, desquelles la teneur s'ensuit. gonnerne-

Les Ducs de Berry, d'Orleans, & de Bourbon, les Comtes d'Alençon & ment da Duc d'Armagnac, à Reuerend Pere en Dieu l'Euesque, Doyen, & Chapitre de la gne. I. Iuuenal des Vrsins.

ville de Beaunais, salut & dilection. Nous rescriuons à nostre tres-redouté &

10° souverain Seigneur, Monseigneur le Roy, en la maniere qui s'ensuit.

Vous tres-haut & tres-excellent Prince, nostre tres-redouté & souverain Seigneur le Roy, exposons & signifions en tres-grande clameur, & complainte, les choses cy-aprés declarées: Nous les Ducs de Berry, d'Orleans, & de Bourbon, & les Comtes d'Alençon, & d'Armagnac, vos tres-humbles Oncle, parens, & subiets, pour nous, pour tous nos adherans, & vos bienveiillans, comme les droicts de vostre Couronne, Seigneurie, & Maiesté Royale, soient si notablement instituez, vous en iceux, & iceux sondez en vous, en iustice, puissance, or vraye obeyssance de vos subiets, tellement que en tous les Royaumes & Scigneuries du monde, l'estat & l'auctorité de vous de vostre dite Seigneurie en resplendit. Soyez aussi enoinct & consacré si dignement, que du sainct Siege de Rome, & de toutes nations & Royaumes Chrestiens, vous estes tenu & appellé Roy Tres-Chrestien\*, & singulierement renommé en administration de vraye Iustice, & à icelle puissamment exercer, & executer sans acception de personne, tant au pauure comme au riche, & comme Empereur en vostre Royaume, sans cognoissance d'aucun Souuerain, fors seulement de la divine Maiesté, dont ce vous est seulement & singulicrement octroyé. Soit aussi le noble corps de ceux de vostre Sang ferme & ioint par obeyssance en vraye vnité à l'auctorité de vostre Seigneurie & Maiesté, pour icelle seruir, garder, soustenir, or defendre comme membres, or subicts de vous; & à proprement parler comme membres, & parties de vostre propre corps les premiers & principaux pour vous obeyr, eux & chacun d'eux plus que nuls autres, tant pource qu'ils y sont plus tenus & obligez, comme pour bon exemple à tous vos autres subiets de reuerence, & de vraye obeyssance. Pour garder aussico faire garder l'estat de auctorité de vostre dite Seignourie, par telle maniere que vous ayez sur eux & sur tous vos subiets pleine puissance & Seigneurie, en telle liberté, auctorité, faculté, & exercice, comme Roy & Empereur peut & doit auoir sur ses subicts. Et tellement que par vostre puissance, & le Sceperc de vostre Maiesté Royale, vous premiez & guerdonniez les bons, punissuz les mauuais, & corrigiez les malfaicteurs, rendiez à un chacun co le mainteniez en ce qui est sien, teniez & administriez iustice indifferemment of communément à vn chacun. Par telle maniere, que par icelle vous teniez vostre Royaume paisible, à la louange premierement de Dieu nostre Createur, aprés à l'honneur de vous, au bien de vos subiets, & bon exemple de tous autres, en ensuiuant les nobles de sainctes voyes de vos predecesseurs Roys de France, qui en ceste maniere ont tousiours gouverné ce noble Royaume, & par ce tenu en paix, honneur & tranquillité. Et tellement que toutes nations Chrestiennes, voisnes, of loingtaines, voire souventesfois les mescreans ont recouru par deuers vous, & vostre noble Conseil en leurs grands debats, & affaires, comme à la vraye fontaine de Iustice, of de toute loyauté. Et il soit ainsi, nostre tresredouté & Souuerain Seigneur, que de present vous, vostre honneur, Iustice, de l'estat de vostre Scigneuric, soient foulez de blessez, de ne vous laisse-on seigneurier vostre Royaume, ny gouuerner la chose publique d'iceluy en telle franchise & liberté, comme raison woudroit, comme c'est chose bien euidente

\* Pag. 76. 108.117. &

à toutes gens d'entendement. Pource, nostre tres-redouté & souverain Seigneur, Nous cy-dessus nommez, sommes alliez, & assemblez, pour aller par deuers vous, pour vous humblement remonstrer, & informer au vray de l'estat de vostre personne, & de Monseigneur de Guyenne vostre aisné fils, & comme vous estes detenus (4) demenez, du gouvernement aussi de vostre Seigneurie, de vostre Iustice, de vostre Royaume, & de toute la chose publique d'iceluy. A ce que nous oüis à plain en ceste matiere, & aussi ceux, si aucuns y en a, qui veiillent dire aucune chose au contraire, par l'aduis, conseil & deliberation de ceux de vostre Sang & lignage , des Preud'hommes de vostre Conseil , & autres, qu'il vous plaira pour ceste cause mander, & appeller en tel, & si grand nombre comme vous verrez estre à faire, vous pouruoyez reaument & de faict, ainsi qu'il vous plaira, à la seureté, franchise, et liberté de vostre personne, & de Monseigneur de Guyenne vostre aisné fils, de vostre Estat, de vostre Seigneurie, & de vostre Iustice, & bon gouuernement de vostre peuple, & de vostre Royaume, & de toute la chose publique d'iceluy. Et que la Seigneurie de ce Royaume , l'auctorité , l'exercice , & la puissance d'iceluy , reside & demeure en vous franchement & liberalement, comme raison est, & non à autre quelconque. A ces fins & conclusions obtenir, executer, & mettre sus reaument, & de faict: Nous cy-dessus nommez, voulons employer & exposer en vostre seruice nos personnes, nos cheuances, nos amis, & nos subiets, tt) tout ce que Dieu nous a donné & presté en ce monde : A resister aussi & debouter ceux qui voudroient venir, ou faire aucunes choses alencontre, si aucuns en y auoit. Et au plaisir de Dieu, nostre tres-redouté & souuerain Seigneur, ne pensons iamais departir d'ensemble, iusques à ce que nous oilis, vous ayez pourueu & remedie aux inconueniens dessus declarez, & que nous voyons & cognoissions vous estre à plain restably, & remis en honneur, & hautesse de vostre Royale Maiesté, & en l'auctorité, liberté, franchise, & pleine puissance de vous, & de vostre Iustice, & Seigneurie. A ce faire, nostre tres-redouté & souuerain Seigneur, nous sommes contraints, tenus, & obligez, tant par ce que dit est, comme pour crainte, honneur, & reuerence de Dieu nostre Createur premierement, duquel procede vostre Seigneurie; mesmement pour sa+ tisfaire à Iustice, of à vous aprés, qui estes nostre Royal, seul, of souverain Seigneur en terre, à qui par ce, & aussi par prochaineté de lignage, sommes tant tenus & obligez, que plus ne pouvons estre. En verité, nostre tres-redouté & souverain Seigneur, la chose du monde en quoy nous doutons plus d'auoir offensé Dieu nostre Createur, Er vous aprés, & aussi blessé nostre propre honneur, ce sont les inconveniens dessus touchez, que nous auons longuement ainsi laissé passer par dissimulation. Et afin que ces choses soient notoires à un chacun, Gr demenées en la forme & maniere que faire se doit, nous les signifions en effect semblablement que à vous, aux Prelats, Seigneurs, Vniuersitez, Citez, & bonnes Villes de vostre Royaume, & à tous vos bien-veiillans. Si vous supplions, nostre tres-redouté & souuerain Seigneur, tant humblement comme plus pouuons, qu'il vous plaise considerer ausi, et aduertie, nostre intention, or propos, of les fins aufquelles nous tendons, qui sont seulement comme dit est, à la reparation de vostre Estat, & honneur. Et qu'il vous plaise de vous y employer de vostre pouuoir, & tellement que par vous soit pourueu reaument & de faict, à la conseruation, franchise & liberté de vous, & de vostre Seigneurie, au bon gouuernement de vostre peuple, & de vostre Iustice, & de vostre Royaume, & de toute la chose publique d'iceluy : A la loüange de Dieu premierement, aprés à l'honneur de vous, au bien aussi de tous vos subiets, Er bon exemple de tous autres. Et à ceste sin, doiuent tendre auec nous, tous les Preud'hommes de vostre Royaume, tous vos vrays & loyaux subiets, & tous ceux qui bien vous veulent. Donné à Gyen, soubs nos seaux, le sécond jour de Septembre, l'an mille quatre cens & dix.

Le Duc de Bourgongne sit plusieurs grandes exactions d'argent à Paris, & ailleurs, & mesmement sur ceux qu'on s'imaginoit fauoriser, ou qui estoient ausdits Seigneurs absentez, estans à Gyen. Et tions leuées à n'y auoit personne receuë à quelque excusation. Et se disposoient Paris par le les choses à bien grands debats, divisions, & seditions de guerres: D. de Bour- Et craignoit fort le Ducde Bourgongne à auoir à faire. Et fit tant que le Roy enuoya deuers lesdits Seigneurs defendre la voye de

faict. Et aussi la defendit-il au Duc de Bourgongne.

Farieux & nais presage.

pag. 83.

l'antre.

Contribu-

Enuiron le premier iour de Iuillet, il aduint choses merueilleuesponnenta- ses. Car les cicognes s'assemblerent d'une part, & les herons d'une Die choc en autre, & se combatirent cruellement; & pareillement les pies conners oiseaux, tre les corneilles. Et y eut desdits oiseaux de morts bien deux chatenu à man riots pleins. Et aussi les moineaux, ou passereaux, & autres oiseaux és maisons, se combatoient & tuoient les vns les autres. Laquelle chose estoit en grande admiration, & espouuente à plusieurs gens d'entendement.

L'oncle \* du Roy d'Espagne, qui auoit le gouuernement du \*Ferdinand surnomméle Royaume, pource que le ieune Roy d'Espagne estoit mineur d'aal'Honneste, ge, assembla plusieurs vaillantes gens du Royaume d'Espagne, tant gounerne sa- de Nobles, que d'autres, pour aller contre le Roy de Grenade Sargement Epagne penrasin, qui d'autre part auoit assemblé Sarrasins sans nombre. Et se dant le bas trouuerent vers les marches de Grenade, & s'assemblerent les batailsage du Roy les les vns contre les autres, qui combatirent bien asprement, & neueu, qui cruellement, tant que finalement les Chrestiens eurent victoire, estoit sils de le furent les Sarrasins desconsits, dont y eut bien trente mille de Henry III.

Le Comte de Clermont estoit Capitaine de Creil pour le Roy: mais on luy osta la Capitainerie, qui fut baillée au Seigneur de Moüy, lequel estoit Chambellan de Monseigneur le Dauphin.

Les Seigneurs dont dessus est faite mention, estans à Gyen, partirent dudit lieu, & s'en allerent chacun en son pays. Et sceut-on bien La Ducs de que c'estoit pour assembler gens de guerre: Pource de par le Roy fut Berry, & enuoyée vne Ambassade deuers Monseigneur de Berry, qui estoit à gnearment Poictiers: C'estoit pour luy requerir, que nulle guerre ne fust faite, ny assemblée de gens d'armes. Mais ceux qui y allerent s'en reuinrent sans rien faire. Le Duc de Bourgongne voyant & sçachant

que l'armée se faisoit contre luy, se pourueur & manda gens de guerre, & en mit dedans la ville de Paris assez competemment. Et sit muer aucins des portièrs, faire guet, & garder les portes, & enuoya gens à tous les passages pour les garder, & empescher que gens de guer- Dinerses nere desdits Seigneurs ne passassent, iny autres, sans sçauoir qu'ils e-gotiations de stoient, & d'ou ils venoient, & regarder & visiter ce qu'ils por-deux Princes toient. Le Duc de Berry vint à Tours, d'ou il enuoya vne Ambas-Sans finit. fade deuers le Roy, & le Roy aprés vers luy : Pour abreger il y eut Le Duc de plusieurs Ambassades d'un costé & d'autre, qui s'en retournerent Bourgongne sans vien faire. Plusieurs Lettres aussi se éscriuoient d'vn costé & se seurs Lettres d'autre, lesquelles ne porterent aucun effect. Et pource que le Duc du nom du de Bourgongne estoit à Paris, & auoit en ses mains le Roy, & Mon-Roy, bien seigneur le Dauphin, toutes les Lettres qui s'escriuoient à Monsei- sur detenn gneur de Berry, & aux autres Seigneurs, se faisoient au nom du comme pri-Roy, ou dudit Monseigneur le Dauphin.

Le Duc de Bourgongne manda gens d'armes de toutes parts, & S. Denys entre les autres le Duc de Brabant son frere, qui y vint accompa-toine Duc gné de trois cens hommes d'armes. Et de plain bout se vint four-de Brabant rer dedans Sainct Denys, où il pilla toutes les bonnes gens de la frere dudit ville; ce qui luy fut vn bien grand deshonneur, veu que c'estoit la gongne. premiere armée qu'il auoit oncques faite. Et si redonda bien à deshonneur au Duc de Bourgongne, qui l'auoit mandé, ne oncques Lui Armém n'en tint compte, & n'en sit faire aucune reparation. Les Ducs de des deux par-Berry, d'Orleans, & de Bourbon, & les Comtes d'Alençon, de Ri-forens ne font chemont, & d'Armagnac, vinrent accompagnez de trois à quatre que ruiner le mille Chevaliers & Escuyers deuant Paris, & de toutes parts cou-les passires roient, & n'estoit que pilleries, roberies, & destruction de peuple, gent de la qui estoit chose tres-pitoyable. Et combien que largement, & trop fans vonloir y cust gens de guerre d'vn costé & d'autre : toutesfois ils ne se ren-terminer controient pas trop volontiers. Si y auoit-il des Gascons auec le rendsparan-Comte d'Armagnac, qui eussent volontiers rompu lances, lesquels cun combat. vinrent prés des portes: mais personne ne saillit. Aussi auoit-il esté Trainé par desendu de par le Roy que personne ne saillist dehors, & estoit de Amé toute la guerre seulement contre les pauures gens du plat pays. Et Comie, & y furent depuis le mois d'Aoust iusques en Nouembre. Plusieurs de puis Duc; se trauailloient de trouuer paix, & accord: Finalement le Comte VIII. du de Sauoye par plusieurs & diuerses fois y alla, & vint tellement qu'il nom persons y eut vn accord & Traité fait: Que tous ceux qui estoient du Sang Princes du de France se partiroient de Paris, & ne seroient plus emprés le Roy, Sang, pour ne en la ville de Paris, excepté Messire Pierre de Nauarre, Comte galement de Mortaing, & que les autres s'en iroient en leurs terres & Seigneu-d'accord, se ries. Et furent ordonnez certains Cheualiers, qui seroient autour retirereient, du Roy, & au Conseil. Et que Messire Pierre des Essars qui estoit d'un seul, Preuost de Paris, seroit desapointé; & au lieu de luy fut ordon-d'auprés la né Messire Bureau de Sainct Cler. Et au surplus, que le Traité fait à Roy.

Chartres \* se tiendroit. Et fut ce iure & promis par tous les Seienough of the end of the end of the end of War Barrell St. San

1410. gneurs.
Bureau de demission de

Bureau de Saince Cler Le Duc de Bourgongne s'en alla en ses pays, & auoit grand refait Prevost gret d'estre party de Paris, & tousiours se doutoit que les autres de Paris par Seigneurs par quelque cautele n'y entrassent: De faict il escriuit à Pierre des ceux de Paris, qu'il auoit sceu que par certains moyens ils y de-Essars, 1931 uoient entrer, & que à Paris y auoit plusieurs qui en estoient consentans, & les deuoient mettre dedans. Mais ceux de Paris luy rescriuirent, en s'exculans bien grandement & notablement, & qu'il ne fist doute qu'ils se garderoient bien; tellement que aucun inconuenient n'en aduiendroit.

## M. CCCCXI.

'An mille quatre cens & onze, le Roy Lancelot, aprés que luy & ses gens furent mis hors de Rome, assembla le plus de gens qu'il peut contre le Roy de Sicile. Et d'autre part aussi, se afsemblerent gens de guerre pour luy resister, entant que ce que faisoit ledit Lancelot, desplaisoit fort au Pape. Et pour ce il bailla au Confanon Roy de Sicile, le Confanon de l'Eglise, en la compagnée duquel, pour le Pape estoit Paul des Vrsins, vaillant homme d'armes, & puissant façon d'E-- de gens & d'amis au pays (car c'est le plus grand lignage qui y soit) stendarton & auoit l'auant-garde auec aucuns François, que le Roy de Sicile quarrée, por auoit mené. Orse mit le Roy Lancelot sur les champs, & les autres tée au bont pareillement, tant qu'ils se virent les vns les autres: Bien vaillamd'unelance, ment frappa l'auant-garde dessus dite sur les gens du Roy Lancelot, lesquels furent desconfits, & estoient grande compagnée de

> En ce temps, fut fait le mariage du Roy de Cypre, & de la fille du Comte de Vendosme, qui estoit de ceux de Bourbon.

Nonobstant la paix faite à Wicestre, tousiours y auoit gens d'armes sur les champs, qui faisoient maux infinis. Et entre les autres, y auoit deux Capitaines principaux, lesquels auoient plusieurs lar-Catherine rons & meurtriers en leur compagnée, en assez grand nombre. L'vn Vendosme sa estoit nommé Polifer, & l'autre Rodrigo. Il vint nouuelles au Conseil femme, anec du Roy, qu'ils faisoient des maux largement, & qu'ils estoient logez en vn village nommé Claye, qui est comme sur le chemin de Paris & de Meaux. Et fut ordonné qu'on les iroit prendre, pour en faire Paix de Vui iustice. Pour ce faire, partirent soudainement le Mareschal Boucicaut, le Comte de Sainct Paul, & le Preuost de Paris, nommé Messire Bureau de Sain& Cler, qui s'en allerent droit audit village de Claye, & se cuiderent ceux qui y estoient logez, mettre en desense, mais rien ne leur valut. Et s'enfuirent plusieurs, & y en eut plusieurs de pris, mesmement lesdits Polifer & Rodrigo, lesquels furent pendus

non est une

Charlotte de Bourbon fille de Ican Comte de la Marche, & de Comtesse de Ican on Ianus Roy de Cypre.

Mariage de

cestre.

pendus au gibet de Paris assez tost aprés: Et aucuns battus publiquement par les carrefours de Paris, & les autres iettez en la riuiere 1411.

Gens d'armes s'assembloient d'vn costé & d'autre, & se tenoient sur le païs, lesquels destruisoient tout. Et se escriuoient diuerses manieres de Lettres. Et melmement eleriuit le Duc d'Orleans aux bonnes villes du Royaume, en deteltant fort la mort & le meurtre fait à la personne de son pere, frere du Roy. Car peu de temps auparauant auoient confederations, & amitiez ensemble, sermentées & iurées sur le precieux Corps de Iesus-Christ\*, entre les mains du \* Pag. 189. Prestre, & portoient l'ordre l'vn de l'autre, ou auoient promis de les porter. Et que son pere le Duc d'Orleans estant malade à Beauté, ledit Duc de Bourgongne l'alla voir & visiter, & que depuis qu'il fut guary ils disnerent ensemble, & vsoit ledit Duc de Bourgongne de plusieurs belles & douces paroles, en demonstrant tous signes d'amour & d'amitié, tant qu'on pourroit faire. Et que ce nonobstant, la conspiration de la mort dudit son pere estoit la faite, & tous les iours il se soultiuoit & mettoit en peine de trouuer maniere, comme il pourroit mettre à execution sa mauuaise volonté. Et que combien que depuis y eut vn certain Traité fait à Chartres \*, \* Pag. 198. que toutesfois ledit Duc de Bourgongne ne l'auoit voulu tenir ny accomplir: Et que c'estoit deshonneur au Roy, & ceux de son Sang, & aux bonnes Villes, si Iustice n'estoit faite dudit cas, qu'il disoit estre horrible. Et estoient lesdites Lettres longues, & assez prolixes, & faites en bel & doux langage. Desquelles Lettres escrites au Roy, la teneur s'ensuit.

A vous, mon tres-redouté & souverain Seigneur le Roy, Nous Lettre de Charles Duc d'Orleans, Philippes Comte de Vertus, & Ican Comte d'En-d'Orleans, p. goulesme freres, vos tres-humbles fils & neueux, en tres-humble recommanda-107 escrite tion, subjetion, of toute obeyssance, auons deliberé vous exposer of significr au Roy, conconsointement, & chacun pour le tout, ce qui s'ensuit : Iaçoit, nostre tres-des plaintes redouté & souverain Seigneur, que le cas de la tres-douloureuse, piteuse, conire lean D. de Bourg. & inhumaine mort de nostre tres-redouté Seigneur & pere, en son viuant meuririer de vostre seul frere germain, soit siché en vostre memoire, de sommes certains Louys anssi qu'il n'en est aucunement party, ains est enraciné en vostre cœur, & auplus pro-leans son pefond des secrets de vostre records : Neantmoins, nostre tres-redouté & sou-reuerain Seigneur, l'office de pitié, les droits de sang, les droits de nature, & toutes les loix diuines, canoniques, & ciuiles, nous admonestent, voire contraignent iceluy vous recorder of ramenteuoir, mesmement aux sins cy-aprés esseuées & declarées.

Il est vray, nostre tres-redouté & souuerain Seigneur, que vn nommé Iean, qui se dit Duc de Bourgongne, par vne tres-grande hayne couucrte, qu'il auoit longument gardée en son cœur, & par vne fausse & mauuaise enuie, ambition & conuoitise de dominer & seigneurier, & auoir auctorité & gouuernement en vostre Royaume, comme il a bien clairement demonstré, & de-I. Iuuenal des Vrsins.

1411.

monstre notoirement chacun iour, en l'an mille quatre cens & sept, le vingttroisiesme iour de Nouembre, sit tuer & meurtrir traistreusement vostredit frere, nostre tres-redouté Seigneur & pere, en vostre bonne ville de Paris, de
nuiet, par aguet loingtain, de faiet appensé, & propos deliberé, par faux,
mauuais, & traistres meurtriers, affectez & alloüez pour ce faire, sans luy
auoir monstré parauant aucun signe de malueillance, comme c'est chose toute notoire à vous, & à tout le monde, auerée & confessée publiquement par ledit
traistre meurtrier, qui est le plus faux & le plus desloyal traistre, cruel, & inhumain meurtre, qu'on puisse dire ne penser. Et pensons qu'il ne se trouue point
escrit, que oneques mais, à quelque occasion que ce peust estre, tel, ne si mauuais ait esté fait, ne pourpensé par quelque personne, ne alencontre de quelque

personne que ce ait esté. Premierement, pour l'horreur (\*) cruauté abominable dudit meurtre en soy, tant parce qu'ils estoient si prochains, & si conioints ensemble par sang & lignage, comme cousins germains, enfans des deux freres. Ainsi il ne commit pas sculement crime de meurtre (t) homicide, mais commit auec ce le plus horrible des crimes, cest à sçauoir le crime de parricide, auquel les droicts ne sçauent imposer peines assez grandes, pour la tres-horrible cruauté, & abominable detestation d'iccluy. Comme aussi qu'ils estoient confederez & alliez ensemble, par deux ou trois paires d'alliances, seellées les aucunes de leurs seaux, & signées de leurs propres mains, par lesquelles ils auoient iuré, & promis l'un à l'autre, sur les saincts Euangiles de Dieu, & sur le sainct Canon, pour ce corporellement touchans, presens aucuns Prelats, 🤁 plusieurs autres gens de grand estat, tant du conseil de l'un, comme de l'autre, qu'ils ne pourchasseroient mal, dommage aucun, ne villennie l'un à l'autre, couuertement, directement, ne indirectement, ne souffriroiem à leur pouvoir estre pourchassé en aucune maniere. Et sirent en outre au regard de ce, plusieurs grandes & solemnelles promesses, en tel cas accoustumées. Car en signe & demonstrance de toute affection, & perfection d'amour, d'une vraye unité, & comme s'ils eussent & peussent auoir un mesme cœur, & courage, firent, iurerent & promirent solemnellement vraye fraternité t) compagnée d'armes ensemble, par especiales conuenances sur ce faites. Laquelle chose, doit de soy emporter telle, or si grande loyauté or amour mutuel, comme sçauent tous les nobles hommes. Et encores pour plus grande confirmation desdites fraternité & compagnée d'armes, ils prirent & porterent l'ordre Est le collier l'un de l'autre, comme c'est chose toute notoire.

Secondement, par les manieres tenuës par ledit traistre meurtrier, au regard de l'execution, & commission dudit meurtre. Car luy seignant auoir aucc vostredit frere tout amour & loyauté, par ce que dit est, conuersoit souuent aucc luy, & par especial en vne maladie qu'il eut, vn peu auant que ledit meurtre \* Maison de sust commis en sa personne, iceluy l'alla voir & visiter, tant à \* Beauté sur che le Bois Marne, comme à Paris, & luy monstroit tous signes d'amour, que freres, coude Vincensins, & amis deuoient & pouvoient porter, & monstrer l'vn à l'autre, iaçoit qu'il eust dessa traité, & ordonné sa mort, & que les meurtriers sussent apar luy mandez en la maison loüée, pour eux receler, & embuscher. Qui prouue & monstre trop clairement, que c'estoit vne bien cruelle & mortelle trahison.

Et qui plus est, le iour de deuant l'accomplissement dudit meurtre, vostre dit frere & luy, aprés le Conscil par vous tenu à Sainet Paul, en vostre presence, & des Scieneurs de vostre Sang, & d'autres plusieurs, qui là estoient, prirent & mangerent espices, & beurent ensemble, & le semannit vostre dit frere à disner auec luy le Dimanche ensuiuant, qui le luy accorda, iaçoit qu'il luy gardast telle fausse & corrompue pensée, de le faire ainsi meurtrir honteusement & vilainement, qui est chose trop abominable of horrible à ouyr seulement raconter. Le lendemain nonobstant toutes les promesses, et choses dessus dires, luy comme obstiné en son desloyal propos, & en metrant à execution sa cruelle & corrompue volonté, le sit meurtrie le plus cruellement & le plus inhumainement qu'on vid oncques homme, de quelque estat qu'il fust, par ses meurtriers allouez t) affectez comme dit est, or qui ia par long temps l'auoient espié t) aquetté, Car ils luy, coupperent une main toute ius, laquelle demoura dans la bone insques au lendemain. Aprés ils luy coupperent l'autre bras par dessus le coude; tant qu'il ne tenoit qu'à la peau, of outre luy fendirent of accrauanterent tous te la teste en diners lieux, & tant que la teste en cheut presques soute en la boile, Or le remuerent, roullerent, Or traisnerent insques à ce qu'ils virent qu'il estoit tout roide mort. Qui est, & seroit une tres-grande douleur, pitié, & horreut à oüyr reciter du plus bashomme, & du plus petit estat du monde. Ny oneques mass le Sang de vostre noble Maison de France ne fut si cruellement (\*) honteusement respandu, ne dont vous & ceux de vostre Sang, & tous vos subiets of bienveuillans, deuiez auoir tel deuil, courroux, & desplaisance, & mesmement la chose demeurant sans punition (2) reparation quelconque, comme elle a fait insques icy. Qui est la plus grande vergongne, et) la plus honteuse chose qui oneques aduint, ny pourroit aduenir à si noble Maison. Et séroit encores plus ssi la chose demouroit longuement en tel estat.

Tiercement, par les fausses, feintes & damnables manieres tenues par ledit traistre meurtrier, aprés l'accomplissement du dit tres-horrible (4) detestable meurtre. Car il vint au corps, auec les grands Seigneurs de vostre Sang, se vestit de noirs fut à son enterrement, feignant pleurer, & faire dueil, & auoir desplaisance de su mort, cuidant par ce couurir celer of embler son mauuais peché, ti tint auregard de ce pluseurs autres scintes & damnables manieres, à vous & à ce Royaume toutes notoires, qui trop longues servient à reciter. Et en cette feintise perseuera, iusques à ce qu'il cognut & apperceut que son meffait venoit en clarté, & lumicre, &) estoit ia connu & descouuert, par la diligence qu'on auoit fait. Et lors il confessa ouvertement au Roy de Sicile\* (1) à Monseigneur de Berry vostre oncle, \* Pag. 190. auoir commis, & fait perpetrer & commettre ledit meurtre. Et dit que le diable l'auoit tenté & surpris, lequel luy auoit fait faire, sans autre cause ou raison quelconque y assigner. Et aussi estoit-ce la verité. Ét non content d'auoir vne \* Le Due de fois tué co meurtry si damnablement son cousin germain, vostre seul frere, com - Bourgogne me dit est : mais en perseuerant en l'obstination de son tres-desloyal , faux 🐮 par Ican Pcmauuais courage, s'est efforcé de le tuer or meurtrir encores une fois, c'est à sça-tit Dosteur uoir de vouloir esteindre, damner & esfacer entierement sa memoire & re-il avoit sait nommée, par faux mensonges \*, & controunées accusations, comme Dieu grace, tuer le Duc il vous est bien apparu notoirement, By à tout le monde.

I. Iuuenal des Vrsins.

Dd ij

pag. 191.

1411.

Pour occasion duquel faux of traisbre meurire, nostre tres-redouté &

195. 197.

Souverain Seigneur, nostre tres-redoutée Dame & mere, à qui Dieu pardoint, si tres-desolée & desconfortée, comme Dame & creature quelconque pouuoit estre, pour la perte de son Seigneur & mary, & mesmement pource qu'on le luy auoit ofté par si fausse maniere, au plustost qu'elle peut, aprés le cas adnenu se retrahit par deuers vous \* & ie Ican en sa compagnée, comme à son Roy, & a son singulier secours er refuge, en vous suppliant le plus humblement qu'elle sceut, & peut, qu'il vous pleust de vostre benigne grace la regarder, et nous aussi ses enfans, en compassion es pitié. Et dudit meurtre, si damnablement perpetré & commis, aucré, & confessé publiquement par ledit traistre meurtrier, hay fisiez, er administrasiez raison er iustice, telle or si grande, er si promprement, comme il appartenoit, & appartient bien au cas, consideré l'enormité d'iceluy or comme vous estiez, er estes tenu er obligé de faire. Comme parce que c'est le vray, droict & propre don de chacun Roy, que de administrer Îustice, & il en est vray debiteur à ses subiets. Et laquelle, sans requeste quelconque de partie, de son Office, il doit indifferemment à un chacun administrer, tant au pauure comme au riche. Et plus tost, & plus promptement se doit exciser & esueiller alencontre d'un riche & puissant, que alencontre d'un pauure, car lors en est-il besoin. Et aussi adoncques à proprement parler, Iustice exerce sa vraye operation, & doit lors vrayement estre appellée vertu. Et à ce co par ce, principalement co directement furent Roys establis, co ordonnez, & forte Seigneurie & puissance mises en leurs mains, pour icelles puissamment & vertueusement exercer, & mesmement quand les cas s'y offrent, & le requierent, ainsi que fait le cas present, comme par ce que la chose en vostre chef, & en vostre nom, vous touche si grandement, comme chacun sçait. Car sondit Seigneur & mary, & nostre tres-redouté Seigneur & pere, ainsi mauuaisement meurtry, estoit vostre seul frere germain. Laquelle iustice vous luy accordastes faire. Pour laquelle obtenir, elle eut ses gens continuellement par deuers vous, pour icelle vous ramenteuoir, & solliciter tresdiligemment. Laquelle administration de iustice elle attendit iusques au iour assigné, de encores tres longuement aprés. Et pource que rien ne pouvoit obsenir, pour quelconques diligences qu'elle en fist faire, nonobstant les empeschemens & destourbiers qui y furent mis par ledit traistre, ses seruiteurs, & Officiers estans entour de vous, comme cy-aprés sera dit, iaçoit, nostre tres-redouté & louuerain Seigneur, que nous sçauons certainement que vous auez eu tousiours depuis, & encores auez tres-grande & bonne affection, & volonté à icelle nous administrer. Nostre deuant dite tres-redoutée Dame 🤁 mere , retourna par deuers vous en propre personne, & ie Charles en sa \* compagnée, en poursuiuant sa Requeste, en vous requerant tres-instamment, que vous luy fissiez administrer iustice. Et par deuant nostre tres-redouté Seigneur, Monséigneur de Guyenne vostre aisné fils , & vostre Lieutenant quant à ce , tant de raison, comme par certaine commission, es puissance sur ce par vous donnée à Madame la Reyne, à luy, & à chacun d'eux pour le tout, fit faire c'ertaine proposition, contenant bien au long la maniere dudit meurtre, & les causes pour lesquelles il fut commis, & perpetré, & aussi les responses, &

iustifications à certaines fausses, mauuaises & desloyales accusations mises en auant par ledit traistre meurtrier, en certaine proposition par luy faite par deuant nostre dit tres-redouté Seigneur, Monseigneur de Guyenne, pour vouloir tortionnairement & à force pallier, & couurir son mauuais meurtre. Et aprés la proposition faite par nostre dite tres-redoutée Dame & mere, elle sit faire & prendre ses conclusions alencontre dudit traistre meurtrier, telles comme elle les peut prendre & estire selon la coustume, stile & vsage de vostre Royaume, & requit que vostre Procureur fust adjoint auec elle, pour faire les conclusions conuenables, appartenans au cas, pour l'interest de la Iustice. Aprés lesquelles choses ainsi faites, nostre dit tres-redouté Seigneur, Monseigneur de Guyenne, par le conseil des Seigneurs de vostre Sang , & autres de vostre Conseil , estans deuers luy en vostre chastel du Louure, respondit à nostre dite Dame, que luy comme vostre Lieutenant, & representant vostre personne en ceste partie, & les Seigneurs de vostre Sang, & ceux de vostre Conseil, estoient tres-bien contens, & auoient tres-agreables les responses, & iustifications proposées par nostre dite Dame & mere, pour vostre frere, à qui Dieu pardoint, nostre tres-redouté Seigneur & pere , & qu'elle l'auoit tres-bien excusé , & deschargé. Et que au surplus on luy feroit si tres-bonne response, & provision de Iustice sur les choses par elle requises, qu'elle en deuroit estre contente. Et iaçoit que nostre dite Dame & mere poursuiuist & sit poursuiure tres-diligemment, & tres-instamment ladite response, & eust derechef fait faire une supplication, faisant mention de ce que dit est, concluant of tendant aux sins dessus dites, à ce qu'elle peust obtenir quelque provision de sustice, laquelle vous fut presentée & baillée en vostre main. Et sit en ceste matiere plusieurs autres notables & grandes diligences, à vous, & aux Seigneurs de vostre Sang, er à ceux de vostre Conseil notoires, er bien manifestes, qui seroient trop longues à reciter. Neantmoins elle ne peut oncques aucune chose obtenir, non mie seulement adionction de vostre dit Procureur, qui est une piteuse chose à recorder. Car ledit traisfre meurtrier voyant 🔁 cognoissant vostre inclination, & la grande & bonne volonté que vous auiez à faire & administrer bonne Iustice. Sçachant aussi qu'il ne pouuoit iustisser son messait en maniere quelconque, pour icelle destourber, & du tout empescher, outre & par dessus les defenses par vous à luy faites, si solemnellement & notablement par vos Lettres patentes, or par vos messagers solemnels, à ceste sin enuoyez par deuers luy, vint en vostre bonne ville de Paris à puissance de gens d'armes, & de pluseurs estrangers & bannis, qui firent en vostre Royaume pluseurs grands of irreparables dommages, comme cest chose toute notoire. Et vous connint pource auant qu'il y arrivast partir de Paris \* comme aussi nostre tres-redoutée \* Pag. 197. Dame, Madame la Reyne, & nostre tres-redouté Seigneur, Monseigneur de Guyenne, & les autres Seigneurs de vostre Sang, & les gens de vostre Conseil. Et il demeura en vostre dite ville de Paris à tout sa puissance, où il tint plusieurs mauuaises & estranges manieres, au regard de vous, de vostre Seigneurie, (t) de vostre peuple.

Et tant qu'il conuint pour escheuer & esuiter lesdits grands inconueniens, popressions, qui estoient faites à vostre dit peuple par luy & ses gens d'ar-Dd iii

mes, vous, nostre tres-redoutée Dame Madame la Reyne, nostredit tresredouté Seigneur, Monseigneur de Guyenne, & autres de vostre Sang, vins-\* Pag. 198. siez tout à son bon plassir en vostre ville de Chartres\*, pour luy faire illec octroyer, passer, co accorder tout ce qu'il vouloit, de auoit aduisé estre fait, pour soy cuider deliurer & descharger à tousioursmais dudit faux & traistre meurtre; & generalement de tout, par sa force, violence, & tyrannique puissance, par laquelle il a notoirement tenu, & encores tient vostre Iustice dessous son pied. Et n'a souffert aucunement que vous, ny vos Officiers, ayez eu, ny ayez encores de present aucune cognoissance sur son peché, ny sur son meffait. Ny ne s'est daigné en manicre quelconque humilier enuers vous, que il a tant courroucé & offensé par ce que dit est, ny aussi enuers vostre Iustice, ny soy mettre en quelconques termes de raison: ains a esté à vous, & à ceux de vostre Sang en tout & par tout desobeyssant, & qui pis est, les a en toutes manieres efforcé & violé. Parquoy, par ce qui sera dit cy-aprés, selon tous droicts & raisons escrites, est chose claire que tout ce qui fut fait à icelle iournée est, & doit estre dit nul, & de nulle valeur. Ioint qu'audit lieu de Chartres, ledit traistre meurtrier vint en vostre presence à une certaine sournée à l'Eglise Cathedrale d'iceluy lieu. Et par l'un de ses Conseillers vous sit dire, & exposer, comme pour le bien de vous, & de vostre Royaume, il auoit fait mourir vostre frere. Et pource vous prioit, que si aucune indignation auiez pour ce conceue alencontre de luy, qu'il vous pleust l'oster de vostre cœur. Et s'efforce, Er veut maintenir qu'il luy fut dit de par vous, qu'en la mort de vostre frere n'auiez pris aucune desplaisance, & luy pardonniez tout. Or pour Dieu, nostre tres-redouté & souuerain Seigneur, plaise vous considerer, & bien penser à la forme & maniere de ceste requeste, & de ceste supplication, & les manieres que ledit traistre meurtrier a en ce tenu au regard de vous son Roy, son souverain Seigneur. Car luy qui vous auoit tant courroucé & offensé, qu'on ne pourroit assez dire, & qui selon les droicts & raison escrite, n'est capable, ne prenable de pardon, ny grace quelconque. Et encores qui plus est, n'est digne ny ne luy est loisible de venir en vostre presence, ny d'y auoir aucun accés, ny autre pour luy. Et si aucunement de vostre benigne grace permis luy estoit; il deuoit venir en toute humilité, & tres-grande & singuliere recognoissance, or repentance de son meffait, a par ce que dit est, formellement fait tout le contraire. Car en perseuerant en l'orgueil, 😢 obstination de son faux courage, il vous a ozé dire notoirement deuant tout le monde, et en lieu si notable, qu'il auoit fait mourir vostre frere pour le bien de vous, de vostre Royaume. Et veut maintenir qu'il luy fut dit de par vous, que vous n'y auiez aucune desplaisance. Qui est si grande horreur, & si tres-grande douleur à tout bon cœur , à oüyr seulement recorder , que plus grande ne pourroit estre, & encores sera plus grande à ceux qui viendront aprés vous, s'ils lisent, & trouuent en escritures notables, qu'il soit party de la bouche du Roy de France, (Qui est le plus grand Roy des Chrestiens) que en la mort de son frere germain, si honteuse , cruelle , traistreuse , & inhumaine , il n'ait point pris de desplaisance.

1411:

Lesquelles choses, nostre tres-redouté & souverain Seigneur, sont faites. Or redondent clairement en si tres-grande lesson, Or vitupere de vostre honneur, de vostre Couronne, & de vostre Maiesté Royale, qui y sont tellement blessez et) foulez, que à peine est-ce chose reparable. L'ordre aussi & l'estat de toute Iustice y sont si grandement contemnez, of peruertis, que oneques tant ne furent, ny plus ne pourroient estre: By mesmement du suiet au regard de son souuerain Seigneur, contre le bien & la paix commune de ce Royaume, qui iusques ores a tousiours esté si grand sur tous les Royaumes du monde. Auec ce, que ladite Requeste fut causée de faux & notoires mensonges. Car ayant fait faussement et) traisfreusement mourir vostre seul frere germain, par mauuaise hayne couuerte, of pourpensée de longue-main, & par ambition de seigneurier, of dominer, of auoir le gouuernement en vostre Royaume, comme dit est, en la presence de plusieurs ses seruiteurs. Il dit que oneques mais en ce Royaume si mauuais, ny si traistre meurtre, n'auoit esté commis, ny perpetré : Et toutesfois il disoit en sa Requeste, qu'il l'auoit fait pour le bien de vous, & de vostre Royaume. Parquoy est chose trop claire, selon tous droits & raisons escrites, que comme dessus est dit, tout ce qui fut là fait à ladite iournée de Chartres est nul, & de nulle valeur. Et qui plus est, digne de plus grande peine, & punition, il no vous daigna oncques tant reuerer, priser, ny honorer, que de si grand & detestable mesfait, dont il estoit, & est si notoirement chargé, il vous requit remission, grace, ny pardon quelconque. Et toutesfois il veut maintenir que sans confesser son meffait, de sans en demander grace, vous le luy auez pardonné, \* qui est se- \* Pag. 191. lon tous droicts & raifon escrite une chose delusoire, 🤁 illusoire; 🕭 à propre:ment parler une uraye derision, & mocquerie de Iustice: C'est à sçauoir, pardonner à un pecheur sans cognoissance de son peché, sans contrition, sans repentance, sans en daigner faire requeste, no supplication quelconque. Et qui pis est, perseuerant notoirement, & mesmement en la presence de son Seigneur, en l'obstination de son peché. En outre, tout ce qui fut fait à ladite iournée contient erreur manifeste, & le destruisement & deshonneur clair & euident de vous, & de vostre Royaume, & de toute la chose publique, ausi y appert-il contradiction. Car il se dit auoir bien fait, & par consequent ouvertement il requiert auoir merite & remuneration. Et toutesfois il veut maintenir, que vous luy auez octroyé grace 🤁 pardon, qui ne chet point en bien fait : mais en peché 🔗 en demerite. Encores plus, car il n'y fut aduisé, ordonné, ne parlé chose quelconque pour le salut de l'ame du trespassé, & pour faire satisfaction à la partie blessée laquelle vous ne pouuez ne deuez remettre en maniere quelconque. Si appert trop clairement, par ce que dit est, que ce qui fut fait audit lieu de Chartres, fut fait contre tous les principes de droict, contre tout l'ordre & principe de raison & iustice, & en violant iceux en tout & par tout. Defaut aussi en ses principes essentiaux. Parquoy, of par autres choses qui seroient trop longues à escrire, appert notoirement, comme dit est, que ce qui fut fait audit lieu de Chartres ne vaut rien, ny n'est pas chose digne de recitation.

Et si aucuns vouloient dire qu'il eust aucunement tenu 🤁 valu, si est-il chose trop claire, par ce que cy-aprés sera dit, que ledit traistre meurtrier est venu directement alencontre d'iceluy, & l'a forcé & violé en plusieurs & diuerses

manieres. Car iaçoit que audit lieu de Chartres, vous, nostre tres-redouté & souuerain Seigneur, luy eussiez commandé, qu'il ne nous meffit dés lors en auant, et) pourchassast aucune chose qui fust à nostre preiudice, dommage, ou deshonneur, & qu'ainsi l'eust promis & iuré; neantmoins il a fait le contraire. Car pour cuider condamner la bonne memoire de nostre tres-redouté Seigneur 😢 pere, (t) pour nous cuider destruire, (t) desheriter à tousioursmais, il sit prendre vostre bon (\*) loyal seruiteur, vostre grand Maistre d'Hostel\*, à qui Dieu pardoint, & le sit emprisonner, & inhumainement gehenner, questionner, tourmenter, tellement que ses membres par force de gehenne furent tous desrompus. Et par force & violence de martyre, qu'il luy fit souffrir, s'efforça de luy faire confesser alencontre de vostre frere, nostre tres-redouté Seigneur 🤁 pere, à qui Dieu pardoint, aucunes des charges, qu'il luy auoit aucunesfois faussement imposé, & mauuaisement mis sus, pour vouloir couurir son mauuais meurtre. Et pource essaya & voulut derechef esteindre, effacer, & damner la memoire de vostredit frere, & tendre à vostre destruction. Et ledit grand Maistre fit mener au lieu de sa mort, lequel deuant ses yeux affirma publiquement, & dit sur la damnation de son ame, que oncques iour de sa vie il n'auoit secu, ny apperceu, que ledit feu nostre tres-redouté Seigneur & pere eust pensé, machiné, ny traité chose qui fust contre le bien de vostre personne. Et pareillement aussi n'auoit-il : mais l'auoit bien & loyaument serui toute sa vie. Et si aucune chose il auoit dit , ou confessé au contraire , ce auoit esté par la force de la tres-inhumaine gehenne (t) tourmens qu'on luy auoit faits, dont il auoit eu les membres tous cassez & desrompus, comme dit est. Et ainsi le prenoit sur le peril de son ame, &) sur la mort qu'il attendoit à receuoir presentement. Et en icelle affirmation perseuera iusques à la mort, presens plusieurs Cheualiers, & autres notables personnes. Et par ce appert trop clairement, qu'il est venu de faict, directement alencontre de ce qu'il iura et promit audit lieu de Chartres. En aprés il a recepté, recellé & nourry, & encores fait chacun iour les meurtriers, qui à son commandement tuerent vostredit frere. Et toutesfois ils furent exceptez mis hors, de ce qui fut fait audit lieu de Chartres. Plus il a en toutes manieres, comme c'est chose toute notoire, vexé, trauaillé, 😢 persecuté les Officiers, Grandescen- & seruiteurs de vostredit frere, & les nostres, & les a fait desapointer de leurs Estats, 🤁 de leurs Offices, qu'ils auoient entour vous, 🖝 en vostre Royaume, Duc de Bour-sans occasion ny cause quelconque; mais seulement en hayne (2) contempt des seruiteurs de vostredit frere & de nous. Et les aucuns a voulu destruire de corps, & de cheuance,& s'est essayé de les vouloir, faire mourir. Et toutesfois auoit-il iuré & promis. Et en plusieurs autres , & diuerses manieres , qui seroient trop longues à raconter, est venu alencontre, comme c'est chose toute notoire. Aprés toutes lesquelles choses ledit traistre meurtrier, voyant & cognoissant pleinement l'horreur & la cruauté de son meffait, & qu'il ne le pouvoit couvrir ny pallier en maniere quelconque, afin que vous ny vos officiers n'eussiez aucune cognoissance de son meffait. Et pour mettre aussi à execution la vraye cause, pour laquelle il sit mourir vostredit frere, c'est à sçauoir pour scigneurier, & dominer, il a de faict vsurpé, & encores vsurpe l'auctorité & le gouvernement de vous, & de vostre Seigneurie, & de vostre Royaume, desquels il a vsé pleinement comme de

Traité de Chartres, p.198.

sa propre chose. Et qui pis est, & doit estre chose plus que lamentable à tous vos subiets, 🤁 bien-veiillans, il a detenu t detient encores en telle 🥱 si grande subietion \* vostre personne, & celle aussi de nostre tres-redouté Scigneur, Mon- \* Pag. 207. seigneur de Guyenne vostre aisné fils, qu'il n'est personne de quelque estat qu'il soit de ce Royaume, ny autre, qui puisse auoir accés à vous, pour quelque cause que ce soit, sinon par le congé & licence de ceux qu'il a à ce commis, & ordonnez entour vous à ceste sin. Et a debouté d'entour vous les anciens bien vaillans hommes, qui vous ont longuement of loyaument seruy, & a remply leurs lieux 街 places de ses propres familiers 🤁 seruiteurs , 👌 autres tels qu'il luy a pleu, la plus grande partie gens estrangers, 🔁 à vous inconnus. Et semblablement à nostre tres-redouté Seigneur Monseigneur de Guyenne, a aussi desappointé ses Officiers, & par especial en tous les notables Estats & Offices de vostre Royaume. Et les biens & substance de vous & de vostre Royaume a departy où il luy a pleu, Es appliqué à son singulier profit, sans l'employer aucuncment au bien de vous, ny à aucun releuement de vos subiets. Les autres sous aucunes feintes couleurs de Iustice, a vexé, trauaillé, 😢 rançonné\*, or à proprement parler, desnué de leurs cheuances, lesquelles il a ap- \* Pag. 206. pliqué er conuerty presentement à ses propres vsages er vilitez, comme cest chose toute notoire à Paris , & ailleurs. Bref , il a ouuert & introduit en ce Royaume les voyes de faire 😢 commettre tous crimes 🤁 malefices indifferemment, sans en prendre ny attendre punition, ne correction quelconque. Et tant, que sous ombre de la faute & negligence, d'auoir fait iustice dudit tres-enorme, (4) detestable meurtre, pluseurs autres crimes & malefices ont esté commis en plusieurs & diuerses parties de vostre Royaume, depuis ledit cas aduenu. Disans lesdits malfaicteurs, que aussi bien passeroient-ils sans estre punis, comme faisoit celuy qui auoit meurtry le frere du Roy. Qui est ouverture d'une tres-grande playe, & la plus qu'on puisse mettre en une Seigneurie.

Et pource, nostre tres-redouté & Souuerain Seigneur, Monseigneur de Berry vostre oncle, le Duc de Bourbon, le Comte d'Alençon, le Comte de, Richemont, & le Comte d'Armagnac, & ie Charles en leur compagnée, en voulans enuers vous acquitter nos foy of loyauté, en quoy nous sommes ter nus er astraints, Nous comme vos tres-humbles parens & subiers; nous mesmes ensemble l'année passée, en propos co intention de venir par de uers vous, vous remonstrer les choses dessus dites, le très-damnable gouvernement de vostre Royaume, & la prochaine, & euidente desertion de destruction totale d'iceluy, si les choses demeurent longuement en cét estat. A ce que nous ouys, ceux auss, si aucuns y en eut, qui voulussent dire aucune chose au contraire, vous, nostre tres-redouté & souuerain Seigneur, par l'aduis, deliberation of conseil de ceux de vostre Sang, or des gens de vostre Conseil, des Prelats, Seigneurs, & Barons, & des preud hommes de vostre Royaume, tels, & en tel nombre, comme il vous eust pleu estre à faire, eussiez remedié aux inconueniens aduenus, et qui autrement necessairement estoient, or sont en aduenture de aduenir bien prochainement , en la liberté , franchise , 🕾 seureté de vostre personne, & de nostre tres-redouté Seigneur Monseigneur de I. Iuuenal des Vrsins.

Guyenne vostre aisné fils. Et en après fut mis ordre au bien de bon gouvernement de vostre Royaume, de vostre Iustice, & de toute la chose publique d'iceluy, & au profit de vous, & de tous vos autres subiets, comme ces choses estoient plus à plein contenuës en nos Lettres \* patentes, que nous vous enuoyasmes. Alors vinsmes auprés de Paris, où vous esticz. Et combien que pour la seureté de nos personnes, nous fussions accompagnez de nos parens, amu & vassaux, tous vos subicts, & vinssions tous pour vostre service, & seulement pour le bien de vous, & de vostre Royaume, comme dit est: neantmoins nous offrismes venir par deuers vous, en compagnée moderée. Toutesfois nous n'y peusmes oncques auoir un seul accés, ny une seule audience, à cause des empeschemens, & destourbiers qui y furent mis par ledit traistre meurtrier, qui estoit tousours au plus prés de vous, en empeschant si tres-grand bien, comme nous auions intention & propos de faire, en perseuerant tousiours en l'obstination de son courage , & en ambition de conuoitise , qu'il a toussours eu de seigneurier & dominer, & d'auoir l'auctorité & gouuernement de vous, & de vostre Royaume. Et nous conuint par certain appointement fait & pris par vous & par vostre \* Pag. 206. Conscil, retourner en nos pays \*, & faire departir nos gens, pour escheuer la destruction de vostre peuple. Lequel appointement de nostre costé nous accomplismes reellement & de faict, en tant qu'il nous touchoit. Mais il vint tantost alencontre, & le viola incontinent. Car entre autres choses, il fut appointé que \*Pag·207. ceux qui demeureroient\* entour vous en vostre Conseil, seroient gens non suspects, non fauorables, & non ayans pension de l'une ou de l'autre des parties. Et il y a laissé ses seruiteurs, & ses Officiers creez par luy, es sont les plus principaux entour vous, & nostre dit tres-redouté Seigneur, Monseigneur de Guyenne. Et les autres pour la plus grande partie tous assermentez à luy. Par le moyen desquels il a tousiours l'auctorité & le gouvernement de vous, & de vostre Royaume, mieux & plus seurement que s'il y estoit en personne. Et ainsi n'est aucunement pourueu aus dits inconveniens, mais tousours croissent chacun iour, of encores croistront plus, si Dieu, & vous n'y mettez bref remede. Et dauantage, iaçoit que Pierre des Essars\*, lors Preuost de vostre ville de Paris, \* Pag. 193. 201. & 208. O gouverneur de vos finances, par ledit appointement, deust estre desappointé de tous Offices Royaux, of de tous les estats qu'il auoit entour vous. Neantmoins il luy fit auoir secrettement vos Lettres patentes, seellées de vostre grand seel, pour retourner à l'Office de ladite Preuosté, sous ombre desquelles, ledit Pierre est depuis retourné à Paris, & s'est efforcé de retourner & rentrer audit Office de Preuosté. Et de faict est venu au Chastellet de Paris, seoir en siege, cor prendre la possession dudit Office. Et le tout par l'ordonnance, sceu, & volonté dudit traistre meurtrier. Et n'est pas demeuré par luy, que la chose n'ait sorty son effect. Parquoy appert ledit appointement estre violé de son costé. Et qui pis est, en faisant mesmes ledit appointement, il pourchassoit secrettement le contraire d'iceluy, & en soy le rompoit, & forfaisoit. Car en consentant le desappointement dudit Pierre des Essars, il pourchassoit secrettement, qu'il fust appointé derechef, comme dit est. Parquoy est chose trop manifeste, que oncques iour de sa vie n'eut propos, volonté, ne intention de le tenir en aucune ma-

niere. En outre, jaçoit que par ledit Traitté il eust esté appointé, que tous

ceux qui auroient esté desappointez de leurs estats & offices, sous ombre d'auoir esté en la compagnée de moy Charles, & des autres Seigneurs dessus nommez 1411. au lieu de Vicestre, servient restituez & restablis en leurs offices. Et que par l'Or-Articles de donnance de vous & de vostre grand Conseil, entre les autres Messire\* Iean de Vincestre, Garencieres, eut esté remis & restitué en l'office de la Capitainerie de vostre ville ou Bicestre, de Caën. Neantmoins en directement venant alencontre ledit traistre meurtrier, lage de Genl'a fait depuis oster & desappointer dudit office . C'à impetré pour soy mesmes, tilly, violez en contempt mespris & haine dudit de Garencieres. Et de faict tient & occupe par le Duc de Bourg p.207. ledit office. Parquoy il appert trop clairement qu'il a violé 🤁 rompu ledit Trai- 208. cté en pluseurs & diuerses manieres.

Et combien, nostre tres-redouté & souuerain Seigneur, que par no- Capitaine de stre tres-redoutée Dame & mere, à qui Dieu pardoint, aient esté faites les dili- Caen. gences dessus dites , à ce que Iustice luy fust administrée dudit mauuais 🤁 damnable meurire, & qu'il y ait ia prés de quatre ans que le cas est aduenu, sans toutefois que elle, ne nous ayons peu obtenir une seule prouision de Iustice. En en-

suiuant les voyes par elles prises, ie Charles, vous ay naquieres supplié treshumblement qu'il vous pleust me donner (\*) octroyer vos Lettres en terme de Iustice alencontre des consentans & complices dudit meurtre. C'est à sçauoir vos Lettres addressantes à tous vos Iusticiers, que ceux qui par information deuë se trouueroient chargez, & coupables des choses dessus dites, ils prissent & emprisonnassent, & en fissent telle raison & Iustice comme au cas appartiendroit, & cela n'estoit que pour exciter 😸 esueiller Iustice. Car de son office sans ma requeste ne d'autre quelconque elle le doit 🕊 est tenuë de faire. Et ne croy mie qu'il y ait en vostre Royaume homme de quelque estat ou condition qu'il soit, tant soit pauure ou de bas estat, à qui on les refusast en vostre Chancellerie en cas pareil, W à moindre trop, tant sçay-ie bien qu'on ne les deuroit pas refuser. Et toutesfois pour quelconque diligence que i'en aye scèu faire, ie n'ay peu obtenir lesdites Lettres de Iustice. Et cela tient pource qu'il y en a aucuns en vostre Conseil qui

ment de ma Supplication & Requeste. Pourquoy, mon tres-redouté & sou-quiert le Roy uerain Seigneur, ie vous ay naquieres supplié tres-humblement, comme plus d'essoigner pounois, qu'il vous plust pour le bien de vous, & de vostre Royaume debouter, sa personne Es mettre hors d'entour vous certaines personnes, que ie vous dy nommé & de les fauteurs, claré par mes Lettres, qui notoirement empeschent le bien de Iustice, & le bon creatures du gouvernement de vous, & la paix commune de vostre Royaume, & empesche- D. de Bourront tant qu'ils seront entour vous. Et ce faict, i estois prest pour l'amour (b) re- comme estans uerence de Dieu premierement, & de vous aprês, & ausi pour le bien de vostre sause des de-Royaume, sur les choses à moy naquieres dites de par vous, par vos Ambassa, fordres de deurs qu'il vous a pleu à moy enuoyer, vous donner & faire telle response, des-l'Estat, & couurir aussi tellement et si clairement nos intentions & propos, que Dieu, vous luy empes-

se sentent chargez des choses dessus dites, & pource n'ont pas conseillé l'enterine-leans re-

cedente, ie n'ay peu par semblable cause aucune chose obtenir. Si vons supplions, nostre tres-redouté & souverain Seigneur, tant bumblement, comme plus pouvons, que attendu & consideré ce que dit est, c'est à sçauoir l'enormité dudit meurtre, lequel on ne pourroit assez detester, ne blas-

tout le monde en deuriez estre contens. Dequoy, comme en la Requeste pre-instice du

I. Iuuenal des Vrsins.

\*Ican deGa-

1411. \* Pag. 190.

\* Pag. 195.

mer la notorieté d'iceluy, la confession de partie, qui l'a confessé \* notoirement publiquement, tant en iugement, par deuant nostre tres-redouté & souverain Seigneur, Monseigneur de Guyenne vostre aisné fils, & plusieurs de vostre Sang, ceux aussi de vostre Conseil, et tres-grande multitude de vostre peuple, sur ce assemblé à sa Requeste en vostre Hostel de Sainct Paul \* & nostre tres-redouté Seigneur, Monseigneur de Guyenne, seant en iugement (comme representant vostre personne, qui estes son Roy, son Iuge, & son souverain Seigneur, & le nostre:) que hors iugement, par deuant tels, o si notables tesmoins, comme le Roy de Sicile, & Monscigneur de Berry vostre oncle, par deuant lesquels il confessa purement, simplement, & absolument, sans cause ou raison quelconque y assigner, fors seulement, qu'il l'auoit fait par la tentation de l'ennemy. Et depuis aussi l'a confessé en plusieurs autres lieux, tant par deuant vous, comme par deuant plusieurs autres personnes notables. Laquelle confession ainsi faite, selon toute raison escrite, & selon tous droicts & vsages notoirement obseruez, vaut doit valoir à son preiudice, ne iamais il ne doit estre receu à dire le contraire de sa confession, ny à la colorer ou iustifier autrement, qu'il sit premierement, par laquelle confession, il se condamna luy-mesme de sa propre bouche, 🚱 ietta sur luy sa Sentence. Et est chose trop claire, que aprés sadite confession, il ne conuient faire alencontre de luy autre solemnité de procés, ny ne git la chose en aucune examination, ou cognoissance de cause. Et aussi selon raison, ne reste fors seulement prompte punition, & execution de Iustice, ne n'y affiert & conuient aucun delay. Et toutesfois par ce que dit est, nostre tres-redoutée Dame & mere, à qui Dieu pardoint, & nous aussi en l'ensuiuant, auons fait en ceste matiere toutes diligences possibles à tres-grandes instances, co souffert & attendu treslonguement, co par tres-longs delays. Car il y a ia trois ans co demy passez, que ceste poursuite commence, sans ce que, comme dit est, nous y puissions oncques obtenir une seule prouisson de Instice, ne apperceuoir en maniere quelconque, que Iustice s'en veuille aucunement entremettre. Qui est & sera une tresdouloureuse & piteuse chose à ouyr seulement raconter. Attendu aussi & consideré les grandes maux, dommages of inconveniens par ce advenus en vostre Royaume, of qui necessairement y adviendront encores plus grands, si ce cas n'est reparé. Car comme vous pouvez voir & cognoistre clairement, depuis ledit meurtre aduenu, ce Royaume est tousiours cheu en inconueniens de plus en plus, & de nité des cri-petit en plus grand. Et aussi est-ce le droict propre du defaut de Iustice, d'enmes & man-gendrer, nourrir, & multiplier tous inconueniens. Pource vous plaise, de vostre que ae jaire grace, en faisant le deuoir de vostre Office, & en obeyssant à Dieu nostre Creaunt de grads teur, duquel le faict de Iustice despend, & procede, & la tenez de luy nuement. maux aux Et aussi eu esgard of consideration en pitié, au bon maintiennement de vostre Seigneurie, & de vostre Royaume, vous exciter & esueiller, & promptement, plus grands delays arriere mis, vous employer à ladite execution de Iustice. Et de ce en si tres-grande humilité, comme nous pouuons, vous supplions, W requerons, & sommons tres-instamment, & comme, nostre tres-redouté & souuerain Seigneur, selon les droicts, desquels les liures sont vous pleins, il nous soit loisible & permis pourchasser par toutes voyes, tant de faict, comme autrement, la reparation du dit meurtre, & de l'honneur de nostre dit tres-redouté

Seigneur & pere, à qui Dieu pardoint, ainsi blessez de faict: Mais qui plus est, sommes à ce tenus & obligez, & nous est commandé par les droicts, à tres-grandes (\*) groffes peines. C'est à sçauoir, en peine d'encourir tache d'infamie, de non estre censez & reputez ses enfans, ne luy appartenir en aucune maniere, estre reputez indignes de sa succession, de son nom, de ses armes, & de sa Seigneurie. Laquelle nous ne deuons, ne voulons encourir, plustost voudrions souffrir la mort, & ainsi deuroit faire tout noble cour, de quelque estat qu'il soit. Nous vous supplions doncques tant of si humblement, comme plus pouuons quant à ce, & aussi pour resister & debouter sa mauuaise intention qu'il a alencontre de nous, tendant en toutes voyes à nostre destruction, il vous plaise de vostre benigne grace, nous à qui Dieu a fait tant de grace, qu'il nous a fait naistre en ce monde vos parens, 🤁 si prochains de vostre lignage, comme vos neueux, enfans de vostre seul frere germain, aider, secourir, & conforter de vostre puissance, & a proprement parler vous plaise aider, secourir & conforter vostre dit frere, duquel en ceste partie nous demenons & entendons à demener la cause. Helas! nostre tres-redouté & souuerain Seigneur, il n'est si pauure gentilhomme, ny homme de si bas estat en ce Royaumc, ny autre quelconque, a qui on eust si traistreusement & cruellement meurtry & tué son pere, ou son frere, que luy, ses parens, & amis ne se sissent partie, & ne poursuiuissent iusques à la mort alencontre dudit meurtrier. Et mesmement ledit malfaicteur perscuerant de plus en plus en l'obstination de son cruel & faux courage, comme fait notoirement le deuant dittraistre meurtrier , qui naguieres vous a ozé escrire , & en plusieurs autres lieux notables, qu'il a fait mourir vostre frere, à qui Dieu pardoint, nostre tres-redouté Seigneur & pere, bien & deuëment. Desmentant pour occasion de ce moy Charles en plusieurs lieux, à quoy pour le present ie me desporte de respondre plus auant. Car comme dessus est dit, il vous appert bien clairement qu'il est menteur, maunais, faux, traistre & desloyal meurtrier. Et moy, la Dieu grace, ay tousiours esté, suis, or seray net, sans reproche, co voray disant. Nostre tres-redouté & souuerain Seigneur, nous prions au benoist sits de Dien qu'il vous doint tres-bonne vie & longue. En tesmoin de ce, nons Charles auons fait metre nostre seel à ces presentes. Donné à Gergeau sur Loire le quatorziesme iour de Iuillet, l'an de grace mille quatre cens 🤁 onze. Ainsi signé, P. du Puys.

Suiuant le contenu desquelles Lettres, quand elles vinrent à la cognoissance dudit Duc de Bourgongne, par le conseil d'aucuns siens Conseillers, il sit maçonner & fabriquer Lettres responsitues aux Lettres dessus dites dudit Duc d'Orleans bien longues, en s'excusant, & respondant au contenu des Lettres dessus dites. Laquelle response sembloit à plusieurs gens mal comburée & digerée, & en effect se fondoit sur la proposition de Maistre Iean Perix\*.

\* Pag. 191.

Le iour de la Conuersion Saince Paul, après le Soleil couché, sourdirent tres-horribles vents, & tempeste, auec vne grosse gresse, qui sit grand dommage à Paris, & abbatit cheminées, & aucunes parties des maisons, & au plat pays surent descouuertes les maisons

couvertes de chaume, & les arbres fruictiers & autres foudroyez & abbatus.

Charles

La Reyne alla à Melun, & là vint le Duc de Berry, & Maistre Charles Cudée Preuost des Marchands de Paris, qui estoit bien nonost des Mar- table homme, y fut enuoyé, & autres plusieurs notables gens, pour squoir si en ces disterens on pourroit trouuer aucun moyen d'accord, ou paix. Et y furent diuerses voyes ouuertes, mais n'y fut rien Deffy du D. ouvert qui tint, ne qui vint à bon port, & le disposerent les parties à vne grande & griefue guerre. Et aprés ces choses, enuoya le Duc Bourgongne. d'Orleans dessier le Duc de Bourgongne par Leures, au contenu

desquelles il respondit en effect ce qui s'ensuit.

Response du Duc de Bourgongne leans.

Iean, Duc de Bourgongne, &c. A toy Charles, qui te dis Duc d'Orleans, a toy Philippes, qui te dis Comte de Vertus, & à toy Iean, qui te dis Comte d'Angoulesme, qui naguieres nous auez enuoyé Lettres de dessiances, faisons sçauoir, Et voulons que chacun sçache, que pour abbatre les tres-horribles trahisons, par tres-grandes manuaistiez de aguets, appensées, conspirées, machinées, & faites follement alencontre de Monseigneur le Roy, nostre tresredouté de souuerain Seigneur, de le vostre, de contre sa tres-noble generation, par seu Louys vostre pere, en pluseurs of diverses manieres, & pour garder ledit vostre pere, faux & desloyal traistre, de paruenir à la finale execution detestable, à laquelle il a contendu contre nostredit tres-redouté & souverain Seigneur, & le sien, & aussi contre sa generation, si faussement & notoirement, que nul preud'homme ne le deuoit plus laisser viure, & mesmement nous qui sommes cousin germain de nostre dit Seigneur, Doyen des Pairs & deux fois Pair, of plus astrains à luy, & à sadite generation, que autres quelconques de leurs parens & suiets, ne deuions si faux, desloyal & cruel traistre laisser sur terre plus longuement, que ce ne fust à nostre grande charge: Auons pour acquitter loyaument, & faire nostre deuoir enuers nostre dit tres-redouté & souuerain Seigneur, (t) à sadite generation, fait mourir ainsi qu'il deuoit, ledit faux & defloyal traistre. Et en ce auons fait plaisir à Dicu : service loyal à nostre tres-redouté & souverain Seigneur, & executé raison. Et pource que toy & tes dits freres, ensuiuez la trace fausse & desloyale & felormo de vostredit pere, cuidans venir aux damnables & desloyaux sins à quoy il tendoit, auons tres 2 grandes liesses au cœur desdites dessiances. Mais du surplus contenu en icelles tox tes freres auez menty, ted mentez faussement ted mauunisement, of dosloyaument, comme faux: & defloyaux traistres que vous estes. Dont à l'aide de nostre Seigneur, qui sçait'& cognoist la tres-entiere & parfaite loyauté ; amour, Of vraye intention que tousiours auons eu, & aurons tant que viurons, à mondit Seigneur le Roy, de à sadite generation, de au bien de son peuple, de de tout son Royaume, vous ferons venir à la sin & punition telle, que tels! faux t desloyaux traistres, mauuais, rebelles, desobeyssans, t felons comme toy to tes dats freres estes, doinent venir par raison. En tesmoin de ce, nous auons faict seeller ces presentes de nostre seel. Donné en nostre ville de Douzy, le treiziesme south is properties. iour d'Aoust, l'an mille quatre cens Sponze. WSi eferiuit Lettres à la Reyne, dont la teneur s'ensuit.

Ma tres-redoutée Dame, le me recommande à vous tant es si humblement comme ie puis. Et vous plaise scauoir que t'ay receu vos Lettres escrittes à 1411. Melun, le dernier iour de Iuillet dernier passé, de par icelles sceu vostre bon Lettre du D. de Bourestat : dont i'ay esté tres-parfaitement liez & ioyeux, & seray toutes & quan-gengue à la tes fois qu'il vous plaira m'en escrire. Priant nostre Seigneur qu'il vous donne Regne. telle & si bonne prosperité, comme vous voudriez, & ie le desire pour moymesmes. Et pource, ma tres-redoutée Dame, que par icelles vos Lettres vous plaist de mon estat sçauoir, dont ie vous remercie tres-humblement, plaise vous sçauoir, que à l'escriture de ces presentes testois en tres-bonne santé de ma personne, la mercy à Dieu, qui le semblable par son bon plaisir, vous veuille en

tout temps octroyer.

Ma tres-redoutée Dame, en vos dites Lettres estoit contenu, que depuis que mon tres-cher Seigneur & oncle Monseigneur de Berry, & mon tres cher Gr tres-amé frere le Duc de Bretagne sont arriuez deuers vous en la ville de Melun , vous auez continuellement besongné sur le faict qu'il a pleu à Monseigneur le Roy vous ordonner, touchant l'appaisement des diuisions qui sont en ce Royaume. Et auiez esperance en Dieu, que briefuement aucun bon appointement y seroit trouué. Et pource que proceder en un mesme faict, par traitté & voye amiable, & par voye de faict & de rigueur séroit chose contraire, vous auez enuoyé par deuers moy, & ausi deuers mes parties aduerses, asin que durant ledit traité aucune voye de faich ne soit ouverte. Car ce seroit pour faire un tres-grand desplaisir à mondit Seigneur. Et aussi seroit peu d'honneur à vous, ma tres-redoutée Dame, à mondit Seigneur & oncle, & à mondit beau frere de Bretagne, que les choses estans en vos mains, où vous besongnez continuellement, aucune voye de faict fust attentée d'un costé ou d'autre. Et croyez sermement, que le Duc d'Orleans, sera si bien conseillé, qu'il ne fera chose qui doine desplaire à mondit Scigneur, & qui soit contre vostre honneur, attendu ce que dit est, & plusieurs autres causes, que ic puis assez considerer. Et que ie ne veiille doresnauant faire, ne souffrir estre fait par mes gens aucune voye de faict, ainçois m'en abstenir durant ledit Traitté. Ou autrement ie ne garderois pas bien Chonneur de vous, 🤁 de mondit Seigneur mon oncle, 🤁 de mon beau frere de Bretagne. Sur quoy, ma tres-redoutée Dame, plaise vous sçauoir que tousiours de mon pouuoir i'ay seruy, obey, & gardé l'honneur de mondit Seigneur, de vous, & de vostre generation. Et pour le bon seruice que i ay fait, & pour resister à la tres-desloyale , manuaise 🤂 damnable intention du faux traistre le Duc d'Orleans, qui mort est \* pere de Charles qui se dit Duc d'Orleans, qui \* Pag. 189. de toute sa puissance contend à la destruction totale de mondit Seigneur, de vous, of de vostre noble generation, comme il est notoire à plusieurs, & vous le sçauez bien, ma tres-redoutée Dame, l'affaire que i ay presentement me vient. Et pource qu'il vous auoit pleu me rescrire par vos autres Lettres, de ladite matiere, & que ie voulusse enuoyer par delà de mes gens pour faire si bonne response, que mondit Seigneur 🤁 vous en deussiez estre contens : l'ay attendu mes freres\*, pour moy conseiller auec eux en ceste besongne, qui trop grandement \* Antoine me touche, comme vous voyez. Mais en attendant, combien que ie n'aye scent Ducde Braaucune chose parquoy on me puisse noter, que i aye requis voye de faict, contre lippes Com-

• . . .

. . . . .

la paix & bien public de ce Royaume, pour laisser voye de Traité, ainsi que te de Neuers mandé m'auez naguieres par vos autres Lettres; Et que tousours depuis la fieres de Ican Paix de Chartres\*, & Traitté de Vicestre\*, i ay obey aux bons appointe-Dus de Bour-mens & commandemens de mondit Seigneur, comme raison est, sans venir atousenfans de lencontre en aucune maniere, Laquelle chose m'a esté tres-dure à souffrir, attendu les tres-desloyales manieres 🔁 desobeyssances de mesdits aduersaires. Neantaussi Duc de moins au tres-grand contempt & mespris de la Maiesté & Seigneuric de mondit Bourgougue. Seigneur, Charles &) ses deux freres m'ont enuoyé par deux Herauts Lettres \* Pag. 119. patentes de deffiances. Desquelles entant qu'il touche les deffiances i'en suis trescontent. Mais des faux mensonges, & desloyales paroles contenuës esdites Lettres, vostre reuerence sauue, ils ont menty, & mentent faussement, mauuaisement, F desloyalement, comme faux, mauuais, & desloyaux traistres, & tels les ont monstré, monstrent, et monstreront leurs œuures, & leurs faits. Et quelque chose qu'ils ayent dit, ou dient, il n'y a en eux fors que rebellion, desobeyssance, desloyauté, trahison, & machination mauuaise contre leur souverain Seigneur, en ensuiuant la trace fausse desloyale de leurdit pere. Et pour venir aux damnables & desloyales fins a quoy ils tendoient, à laquelle chose, ma tres-redoutée Dame, i'ay tousours resisté & contredit, of seray tout le temps que ie viuray, & tant que au plaisir de Dieu, ils ne viendront pas à leurs damnables & traistres intentions: mais briefuement en seront punis, comme raison doit. Et, ma tres-redoutée Dame, vous pouvez bien voir, (t) apperceuoir clairement, que les paroles qui vous ont esté dites par les dessus nommez, ont esté pour vous abuser, sans quelque volonté d'obeyr à mondit Seigneur, ny de venir à quelque paix of Traitté: Et par tout m'est pure necessité de garder mon honneur. Et pource, ma tres-redoutée Dame, ie vous supplie tres-humblement, que en toutes mes besongnes & affaires, & mesmement en ce cas present, toutes choses considerées, & en especial les alliances qu'il a pleu à mondit Scigneur, & à vous, de vostre grace estre entre vous & moy, par les mariages de mon tres-redouté, Seigneur, & fils, Monseigneur le Duc de Guyenne, auec ma fille aisnée\*, (1) de ma tres-cherc Dame & fille, Madame Michelle \*, auec mon fils seul, \* le Comte de Charolois, qui comme dit est, ont esté faits pour le bien & conseruation de mondit Seigneur, de vous, & de vostre noble generation, & aussi les scrmens faits à la Paix de Chartres\*, laquelle pour moy ne fut oncques enfrainte. Il vous plaise m'auoir pour tres-singulierement recommandé, comme vostre tres-humble & loyal subiet, of parent, en moy aydant, of confortant alencontre de mesdits aduersaires. En me mandant tousiours, & commandant vos bons plaisurs & commandemens, pour les accomplir tres-volontiers, & de grand cœur, comme tenu y suis. Ma tres-redoutée Dame, ie prie, &c. Esait en nostre ville de Douay, le treiziesme iour d'Aoust.

\* Pag. 198.

Anciennes

\* Pag. 152.

\* *Pag*. 108. Ø 200.

familles de Le Comte de Sainct Paul, en faueur du Duc de Bourgongne, Bouchers 2 Paris, les sousseur de Paris, c'est à sçauoir les Gois, les Gois, Sain- Sainctyons, & les Tibers, & estoient assez grande compagnée. Les Tybers, 11- Gois estoient trois freres, fils de Thomas le Gois, qui estoit bounansleparty cher, bel homme, & en son estat bon marchand, demeurans luy & Bourgogne. ses enfans, & vendans chair en la boucherie de Saincte Geneuiefue,

bour-

bourgeois & natif de Paris. Ceux de Sainctyon, & les Tibers estoient de la grande boucherie, qui est iouxte le Chastellet, & auec eux se mirent gens de plusieurs mestiers de Paris, Chirurgiens, comme Maistre Iean de Troyes, qui auoit moult bel langage, & ses enfans, & autres de son mestier, Pelletiers, & Cousturiers, & vn es-Origine des corcheur de bestes nommé Caboche, qui estoit de la boucherie d'em-Cabochiés de Paris anprés l'Hostel-Dieu, deuant Nostre-Dame, & toutes gens pauures, theurs d'hor-& meschans desirans piller & desrober estoient auec eux. Et pour-ribles sedice que le Comte d'Armagnac estoit auec le Duc d'Orleans, on mit cres, violennom à ceux qui tenoient son party, Armagnacs. Terribles & horri- ces, & perbles meurtres, roberies, & pilleries se faisoient à Paris contre ceux fecutions co-qu'on renoit estre du party du Duc d'Orlegne Es susse. qu'on tenoit estre du party du Duc d'Orleans. Et suffisoit pour tuer leanois qu'vn notable bourgeois, & le piller & desrober, de dire & crier par ils surnom-ment Armaquelque personne en haine: Voila un Armagnac. Et prirent l'ensei-gnacs. gne du Duc de Bourgongne, ou deuise, qui estoit le Sautoir, qu'ils Bourgeois exposez à appelloient la croix Sainct André, & vne fleur de lys au milieu. Et y toutes pilleauoit en escrit Viue le Roy. Et tous la prenoient, voire les femmes, ries de ven-& petits enfans. Ils tuerent plusieurs personnes, & les ietterent en presente d'ela riuiere, & faisoient publier qu'ils s'en estoient fuys, mais oncques fre reputez puis ne furent veus. On faisoit faire mandemens au nom du Roy, obligez, par lesquels il abandonnoit tous ceux qui tenoient le party du Duc pour se pred'Orleans, ou de ceux qui estoient auec luy, ou les aidoient & fa-serner, deporuorisoient. Et desendoit-on à tous Capitaines de ponts, ports, & marque du passages, qu'on ne les laissast passer. Mais que tout fust ouvert au Bourgui-Duc de Bourgongne, & à ceux qui tenoient son party, & qu'on estoit deux l'accompagnast & seruist. Et faisoient entendre au peuple, & de troncs d'arfaict escriuoient aux bonnes villes, qu'ils vouloient faire un nouueau teux posezen Roy, & priuer ses enfans de la Couronne. Et trouuerent une Bulle du croix S.An-Pape Vrbain, en vertu de laquelle ils faisoient excommunier ceux dré. qu'ils appelloient Armagnacs, tous les Dimanches aux prosnes, & discontre les soient ainsi : On vous denonce de l'auctorité Apostolique excommuniez Ican Armagnacs, de Berry, Charles d'Orleans, Charles de Bourbon, Iean d'Alençon, Ber-communiez nard \* d'Armagnac, & Charles \* d'Albret, auec leurs alliez. & complices; aux Prosnes, aidans & fauorisans. Et auec ce qu'on faisoit escrire au Roy Lettres par une precontenans ce que dit est, pareillement escriuoient ceux de l'Univer d'Urbain. sité de Paris, dont estoient principaux vn Carme, nommé Maistre \* Pag. 117. Eustache de Pauilly, & le Ministre des Mathurins. Et aussi escriuoiene \* Pag. 163. ceux de la ville de Paris semblables Lettres en esse & substance. Vn Carme,

Cependant le Duc d'Orleans faisoit grandes diligences d'assem-thurin du bler gens. Aussi faisoient les autres Seigneurs. Les Ducs de Bout-mombre des bon & d'Alençon passerent la riviere de Seine, & le Comte de Ver-Armées des rus passa en Brie à bien grande compagnée. Et y auoit la des Gas Orleanois, à cons à Han en Vermandois, c'est à sçauoir Bernard d'Albret, vn bien gnons en vaillant homme d'armes, qui auoit de bien vaillantes gens en la campagne. compagnée. Il sceut nouvelles que le Duc de Bourgongne y vérloit

I. Iuuenal des Vrsins.

mettre le siege. Et disoit-on qu'il auoit bien en sa compagnée deux mille Cheualiers, huict cens Escuyers, & bien quarante mille hommes de pied, presques tous Flamens. Ledit Bernard d'Albret se fortifioit de iour en iour, le mieux qu'il pouuoit. Et combien que la ville ne fust fermée en aucuns lieux, toutesfois il se tint dedans, & y vint mettre le siege le Duc de Bourgongne, accompagné comme dessus, & la cuidoient prendre d'assaut tout plainement. Mais ceux qui estoient dedans vaillamment se defendoient. Les engins & bombardes furent assises, & tirerent bien chaudement. Et vid & considera ledit d'Albret & ses compagnons, que la ville contre vne telle puissance n'estoit pas tenable, & que bonnement ils ne pourroient resister. Et pource se soutiuerent & resolurent de trouuer moyen d'aucun Traité, ou autrement, & pource cuiderent parlementer. Mais en rien on ne les voulut receuoir. Car il sembloit au Duc de Bourgongne, & aux Capitaines, mais qu'elle eust esté battuë, qu'on l'auroit d'assaut. Et pource ledit d'Albret, considerant l'imagination de ses aduersaires, aduisa les moyens, comme luy & sa compagnée se pourroient sauuer & saillir. Et sit à vn poinct d'vn iour ouurir vne des portes, & deualer le pont-leuis, & ouurir les barrieres, faisant semblant de leuer & faire vne escarmouche. Lors tout à coup luy & tous ses gens, qui estoient bien montez, frapperent vaillamment & hardiment sur l'vn des logis. Et cuidoient les gens dudit Duc au commencement, que ce ne fust qu'vne escarmouche. Mais d'Albret & ses gens tellement se porterent, qu'ils en tuerent & blesserent beaucoup, & passerent outre, & s'en allerent presque sans nulle perte de leurs gens, & ainsi abandonnerent la ville. Et y entrerent plainement, & à leur aise & volonté les gens dudit Duc, sans qu'ils trouuassent aucune resistance, & la pillerent: prennent en c'estoit grande pitié du peuple qui estoit dedans, car on y sit tous les maux qui se pouuoient faire. Et puis mirent le seu par tout, & ainsi destruisirent ladite ville, qui estoit parauant assez bonne. Depuis ledit Duc de Bourgongne alla deuant Roye, & Chauny, qui se rendirent assez aisément. Et tousiours le Duc d'Orleans approchoit, & alla iusques à Mondidier, en intention de combatre le Duc de Bourgongne. Et auoit l'auant-garde le Comte d'Armagnac, & l'arriere-garde le Comte d'Alençon, & la grosse bataille le Duc d'Orleans, & les autres Seigneurs. Et sembloit qu'ils eussent esté bien ioyeux de trouuer le Duc de Bourgongne & sa compagnée, & Les Flamens à ceste intention y alloient. Mais il se retira. Et disoit-on, que la abandonnent cause estoit que les Flamens le laisserent, & s'en retournerent, di-Bourgon- sans qu'ils n'estoient tenus de seruir que certain temps, & à l'enuigne, qui fuit ron de leur pays. Et lors le Duc de Bourgongne manda les Anglois du D d'Or- pour luy venir aider. Et estoit commune renommée, que dés sors leans, & eurent Alliances le Roy d'Angleterre, & le Duc de Bourgongne. Et se donnoit-on grandes marqueilles comme il s'en estoit retourné,

Pillage & gnons, qui & Chauny.

& retraict. Car il auoit en sa compagnée trois mille Cheualiers, & Escuyers, & quatre mille Arbalestriers, chacun garny de deux arbalestres, & deux gros valers, dont l'vn tenoit vn grand pennart, & l'autre tendoit l'arbalestre; tellement que toussours y en auoit vne rendue, quatre mille Pionniers, quatre mille Archers, dont vne partie estoient Escossois, six cens hommes d'armes, & mille Archers du pays d'Artois, douze cens hommes d'armes du pays de Flandres, & douze cens gros valets, deux mille ribaudequins, & bien quatre mille que canons, que couleurines. Or combien qu'il se fust retiré, il escriuoir tousiours bien diligemment au Roy, à la Reyne, à Monseigneur de Guyenne, à la ville de Paris, & autres, en appellant ceux d'Orleans & leurs complices faux traistres, & des = Lettres inimeres du des priens de leurs complices faux traistres de leurs complices de leurs complices de leurs de loyaux, (t) qu'ils vouloient desappointer le Roy de ses Couronne & Royaume, D. de Bourset ses enfans aussi. En leur donnant esperance qu'en bref il viendroit, gongne con-& à plusieurs de Paris particulierement escriuoit, tant de ses Con- d'Orleans. seillers que autres, lesquels par leur pouuoir auoient le peuple à eux. Et outre, faisoient mention lesdites Lettres d'aucunes couleurs & mouuemens, pour lesquelles luy & sa compagnée s'estoient retirez. Quand le Duc d'Orleans, & les autres Princes de sa compagnée, virent que le Duc de Bourgongne s'estoit retiré, ils delibererent de venir deuant Paris, esperans qu'ils y entreroient. Mais ils eussent mieux fait s'ils-eussent poursuiuy ledit Duc de Bourgongne iusques au pays. Et y en eut de leurs gens qui s'eschapperentiusques vers Crespy en Valois. Il y auoit lors vn Baillif à Senlis, nommé Troullart de Malereux, tenant la party de Bourgongne, qui auoit des Pietre des gens de guerre: Il sceut que vers ladite ville y en auoit de logez, & partisan du vint frapper sur eux soudainement, les rua ius, & y en eut bien de Bourguignon morts quatre-vingt: & cinquante de pris. Quand ceux de Paris sceu-remu dans la rent les nouuelles dessus dites, ils furent encores plus ensimmez Preuost de que deuant pour le Duc de Bourgongne. Et fut Messire Pierre des Paris, contre Essars remis en son Office de Preuost de Paris, lequel sit de grandes esté connenn, diligences de mettre garnisons à Saince Cloud, Charenton, Cor- & arresté à beil, Creil, & Beaumont: Auquel lieu de Beaumont on mit en gar-pag. 148.193. nison le Vidame d'Amiens, lequel quand il scent la venue de ceux 208. & 218. d'Orleans, qu'on nommoit Armegnacs, bien honteusement s'enfuit Garnisons dedans Sainct Denys, où estoit le Prince d'Orenge auec douze cens les passages combatans.

La Reyne, laquelle auoit esté bien longuement à Melun, entra à Paris. Paris l'onziesme jour du mois de Septembre. Et aussi-tost qu'elle y Retour de la fut, on luy osta vne grande partie de ses gens, Officiers & seruiteurs, ris, à qui en & pareillement fit-on au Roy. Et n'y auoit seruiteur ny Officier qui retranche sceust en quel estar il estoir: ny ce qu'il devoir faire.

Quand les gens d'Orleans, dies Armagnacs, vintent à S. Denys, ils pare de ser y cuiderent aisement entrer, & siront diuers assauts. Et resistoient serviceurs. fort les dies Prince d'Orenge & ses gens, & y en eut de blessez beau-Denys & s.

I. Iuuenal des Vrsins.

Ff ii

Cloud par les Orleanois.

coup d'vn costé & d'autre, & tres-peu, & comme nuls de morts! Et sinalement prirent composition, qu'ils s'en iroient eux, lèurs cheuaux, & harnois, & promirent que iusques à Noël ils ne s'armeroient. Et entrerent les Seigneurs dedans auec vne partie de leurs gens, & les autres estoient logez autour, comme à Montmartre, à Auberuissers, & autres villages: Ce fut l'onziesme sour d'Octobre trois sours aprés, le Seigneur de Gaucourt par la riviere eschella le pont de S. Cloud, où estoit le Seigneur de Cohan, qui se disoit onclé dudit Messire pounant na- Pierre des Essars, lequel auoit en abomination les pommes. Et poursureuement ce le mirent en vn grenier où il y en auoit foison, pour le mettre à denr despons finance: Lequel s'y mit plustost qu'il n'eust fait, s'il eust esté en vne bien dure prison. Et vomit tant qu'il y fut, & estoit en tel poinct, qu'il sembloit que l'ame luy deust partir du corps. Le matin, aprés la place prise, y auoit vn vaillant Cheualier, nommé Messire Pierre de Bauffremont, Cheualier de Rhodes, lequel venoit audit pont à tout Chenalier de enuiron vingt combatans en sa compagnée bien esseus, pour soy mettre dedans la place dudit pont, à aider de la garder, & estoit de Bourgongne, & vint deuant la place, appellant le guet. Les gens de Gaucourt le virent & apperceurent, & prirent de ceux qui auoient esté pris leurs hucques à la croix de Sainct André, deualerent le pont, & ouurirent les barrieres. Et ledit de Bauffremont cuidant que ce

ches conti-

Plusieurs escarmouches se faisoient comme tous les iours, & estoient les Gascons logez au plus prés des portes de Paris. Et pourmuelles sus-ques aux por-ce que le Comte de Sainct Paul auoit des Archers bien tirans, du tes de Paris, pays de Picardie, & aussi de Paris, & d'ailleurs, y auoit Arbalestriers, principale- & Archers, les Gascons auoient sur leurs cheuaux coultepointes Gascons, an pour doute du traict. Et toussours ceux qui issoient de Parisestoient desananage reboutez à leur dommage. Entre les autres y auoit vn homme d'atde cenx de la mes, nommé Saillant, qui estoit Escuyer d'escurie du Duc d'Orleans, qui ne failloit point seul au matin, & aprés disner de monter sur vn rouslin blanc, armé, & sa lance au poing, à venir verdoyer encour de Paris. Et faisoit sçauoir, s'il y auoit personne qui voulust rompre vne lance, & souuent y en alloit aucuns, ne oncques ne fut rue à terre. Aucunesfois en iettoit ius, & abattoit, & seulement emmenoit le cheual de celuy qu'il abattoit, sans rien attenter à la personne de celuy qu'il abattoit.

fust de ses gens, & de son party, entra dedans, & là fut pris, & ceux

de sa compagnée, & paya sept mille escus.

Le Comte de Sainct Paul\*, qui auoit lors tout le gouvernement de Paris, & Messire Pierre des Essars, aduiserent que ceux de la partie d'Orleans, n'estoient guieres qui escarmouchassent, & que suymesme sailliroit à si grosse compagnée, qu'il les rebouteroit iusques à Sainct Denys, & si frapperoit sur aucuns logis estans aux villages. Et auoient ceux qu'on appelloit Armagnacs des amis à Paris, & selon leur pouuoir faisoient sçauoir ce qui leur pouuoit nuire aucune-

Intelligence des Armagnacs dans Paris.

ment. Et dit-on que de ladite entreprise ils surent aduertis. Et si estoit le Seigneur de Gaules, vaillant Chéualier, qui auoir grandes charges à Montmartre, où il y auoit goet, & pourpoit aucunement Guet posésur voir quand assemblée se faisoit dedans la ville. Exadeint que ainsi me. que le Comte de Saince Paul audit aduisé, ik l'executa, & saillit à bien grosse compagnée de gens de guerre de la ville de Paris, & vne grande multitude de peuple armé tellement quellement. Ceux qu'on appelloit Armagnaci, se mirent en deux parties, embusohez derriere la montagne de Montmartre, en fosses basses vers le gibets Et vintent ceux qui auoient accoustumé d'escarmoucher, qu'on disoit Gascons, quand ils virent les autres issir, & allerent au deutant, faisans voltigemens en reculant, ou dux retournans; tant que ceux de Paris les poursuiuoient. Et assez tost après les embusches dessus dires faillirent par deux costez, & vinrent frapper sur le Comte de Sain& Paul & ses gens, qui estoient plus six fois que les embus chez. Quand ledit Comte les apperceut venir, il estoit sailly par la porte Sainct Denys: mais il s'enfuit, & s'en retourna par la porte Sainct Honoré, & ses gens. Le peuple ne se peut pas si tost retrai. Parissens re, & y en eut de tuez deux ou trois cens, tant de gons de traict busche en vque de coux de Paris. Qui fut chose pireuse, laquelle enaigrit 281 ne sortie. irrita fort ceux de Paris. Entre ceux qui estoient sortis d'icelle ville, il y auoit vn homme de pratique, qui sortit hors de la porte, Estrange adarmé d'un haubergeon, de iaques, gantelets, harnois de iambes, & nenture à un vn bacinet à camail, auec vne hache en son poing, lequel estoit Praticien monté sur vmonté sur vne mule auec les gens de pied : Quand la mule ouyu te ne mule, labruit du harnois, elle ne peut, ou voulut reculet du costé de Paris, quelle malmais prit son chemin au long du paué, vers Sainet Denys. Il y cut portadeux deux hommes d'armes qui le suite deux deux hommes d'armes qui le suivoient pour le prendre, mais com lienes durant bien qu'ils fussent bien montez, toutesfois ils ne le peurent onct les mains de ques atteindre, & entrerent luy & sa mule dedans Sainct Denys: où ses ennemis. il fut mis à finance à trois cens escus, lesquels il paya auant que partir, puis s'en retourna à Paris: Auquel lieu ceux qui auoient esté auldits Seigneurs n'auoient pas bon temps.

Aucunes gens de Paris, bons & notables Bourgeois, eussent bien voulu trouuer moyen, qu'on y eust trouué aucun bon expedient. Et en fut aduertie la Reyne, & aucuns estans prés du Roy, & de Monteigneur de Guyenne. Et leur sembloir que Monseigneur le Duc de Berry seroit bon moyen, & qu'on le manderoit. Ce qui vint à la cognoissance d'aucuns extresmes & furieux, du party de Monseigneur de Bourgongne, qui luy firent sçauoir. Lequel escriuit à Grande incliceux de Paris, qu'ils ne l'y laissassent point entrer, combien que la nation des Reyne auoit fait vne cedule, contenant certaines choses que le Due bons Bour-de Berry eust faires & promises. Et le douteit fait le Due geon à la de Berry eust faites & promises. Et se doutoit fort le Duc de Bour-paix, empesgongne que la Reyne ne le sit entrer: Pource il enuoya certains ad-chée par les uertissemens à Paris, faisans mention que si son oncle le Duc de Ber-Bourg.

Ff iii

208.219.

\* Pag.152.

ry venoit à Paris, qu'on ne souffrie en aucune maniere que l'Archeuesque de Bourges, ne autres qu'il nommoit, vinssent en sa compagnée, & que sondit oncle, ny autres, ne dissent aucune cho-\*Pag. 207. se, qui fust contre le Traité \* fait à Vicestre, & l'Ordonnance que le Royianoit faite luy estant en santé. Et mesmement concernant la seurcté de la bonne ville de Patis, & des personnes estans en icelle. Et ces choses le failoient au nom du Duc de Bourgongne, & non de la ville de Paris. Et semble que la Reyne n'estoit pas lors à Parist mais à Corbeil. Car ils requeroient que la Reyno, & mes Dames de Guyenne & de Charolois vinssent à Paris, auec leurs gens seulement, sans amenor le Duc de Berry, ny de les gens. Qu'elle ne laifsassant de la Corbeil ou à Melun que les gens que le Roy auoit ordonné à la garde des places. Que le Roy & Monseigneur de Guyenne s'alldssent loger au Louure: Que à Paris fust crié & publié par tous les carrefours, & lieux accoultimez, Que tous ceux qui estoient familiers; serviteurs, ou partiaux des Dues de Berry, d'Orleans, de Bourbon, Alençon, Armagnac, Or Albret, vuidassent sur peine de confiscation de corps of de biens. Que Bierre de Sery, qu'on disoit vouloir mettre de muice le Duc de Berry à Paris, & ses alliez fussent punis selon leurs demerives. Que toutes les fenestres de l'Hostel de Nesse fussenz murées, & le pont abatu. Et qu'on desappointast le Preuost des Marchands, & qu'on en mist vn autre; auec plusieurs autres Requestes, dont la plus grande partie furent accomplies. Et n'y vint point le Duc de Berry. Et pour lors c'estoit grande pitié d'estre à Paris, & de voirce qu'on faisoit & disoit.

Or est vray que la venue desdits Seigneurs deuant Paris, despleut fort au Roy, & à Monseigneur de Guyenne, & non sans cause. Car en effet, ils monstroient semblant de vouloir aflieger Paris. Et pource ledit Seigneur manda le Duc de Bourgongne, dont il auoit éspousé la fille\*, qu'il vint à luy à Paris. Lequel fut bien ioyeux de ces nouuelles, & assembla gens d'armes le plus qu'il peur. Et en sa compagnée auoit le Comte d'Arondel Anglois, lequel auoit amené de trois à quatre mille combatans Anglois. Et disoit-on bien assez publiquement que le Duc de Bourgongne auoit fait aucunes alliances auec le Roy d'Angloterre. Et se faisoient à Paris maux infinis secrettement & publiquement. Les Gois \* leuerent vné grande compagnée de peuple, qui issirent par la porte de Saince Inéques, Le chastean & allerent à Vicestre, une moult belle maison, richement & notade Bicestre blement edissée, & peinte, qui estoit au Duc de Berry. Et y boutestre brusté rent le feu, & fut arse, si bien qu'il ne demeura que les parois. Et parla popu-lace, en hai- auant ladite demolition, le peuple ostoit les beaux huis, & les beaux

nedu Duc de Chassis de verres, & les emportoient.

Berry, p. 219. Au commencement du mois d'Octobre, audit an, le Roy voyant la maniere de proceder desdits Seigneurs de son Sang y ordonna mandemens parens, par lesquels estoient narrez, & declarez plusieurs

innumerables maux, qui auoient esté faits, & se faisoient de iour en iour, par assembler gens de guerre, qui destruisoient le pauure peuple, & pilloient, & desroboient. Et en la conclusion le Roy les abandonnoit, s'ils ne s'en departoient, & les tenoit & reputoit ses ennemis. Et qu'on donnast passage au Duc de Bourgongne par toutes les villes, chasteaux, ponts, & passages, pour venir deuers luy, & qu'on l'accompagnast & luy donnast aide & confort, & que le Roy estoit acertené qu'ils auoient intention de faire un autre Roy en France. Declaration de Roy con-Et pource que le Duc de Bourgongne doutoit que aucuns ne fussent mal contens de ce qu'il auoit fait venir le Comte d'Arondel, leanois, et qui estoit vn Prince d'Angleterre, il escriuit aux bonnes Villes qu'il Bourg. estoit venu au Royaume, pour aider à trouuer bonne paix, & aussi pour séruir le Roy, & luy aider à debouter lesdits Seigneurs, en louant & colorant son intention.

En ce mesme temps le Roy escriuit Lettres à sa fille l'Université de Paris, & estoient en forme de Mandement patent. Esquelles estoit narré que les Seigneurs dessus dits le vouloient debouter, & destituer de son Estat, & auctorité, & le destruire de sa Dignité, & faire un nouueau Roy de France, & qu'ils auoint pris la ville de Lettres du Saince Denys, le pont de Saince Cloud, dessié le Duc de Bour-Royal'Vni-nersité de Pagongne, bouté feux, pillé, desrobé, forcé femmes, & fait maux ris contre sans nombre. Et leur prioit & requeroit, que ces choses ils fissent les leanois. prescher, & publier, & qu'ils luy voulussent donner aide & confort. Lesquelles choses l'Université de Paris, en voulant obeyr à leur Pere, & Seigneur souuerain, firent executer de leur pouuoir. Et en outre leur fit monstrer certaines Bulles du bon\*Pape Vrbain, \* Il faut unpar lesquelles il excommunioit tous ceux qui faisoient telles assem- tendre d'Vt; blées, & leurs adherans & complices, & qu'on ne les peust absou- Pape 1362. & dre, sinon en l'article de la mort. Et les priuoit des siefs, terres & nond'Vr-Seigneuries qu'ils tenoient. Et mettoit interdit en leurs terres, & mentionne Seigneuries. Et absoluoit les vassaux des sermens, foy, & homma-pag. 11.78 61 ges qu'ils auoient à eux. Et sous ombre desdites Bulles, escriuirent à qui le surceux de l'Université par tout, les choses dessus dites, afin que par nom de Bon tout on sceust les œuures desdits Seigneurs, qu'on tenoit pour traibien connestres au Roy, & en outre pour excommuniez. Et outre firent & en-nir. uoyerent par escrit les choses qui sont defendues, au temps de Interdict general, & aush permises. Et pource que lesdites Lettres ou Bulles s'adressoient aux Archeuesques de Rheims & de Sens, & aux Euesques de Paris & de Chartres, lesquels on tenoit pour Armignacs, les dites Bulles ne furent aucunement executées. Mais aprés l'entrée du Duc de Bourgongne à Paris, dont cy-après sera faite mention, il fut trouué qu'elles s'adressoient à l'Euesque de Beauuais, auquel le Roy escriuit qu'il procedast à l'execution d'icelles. Laquelle chose il fit, & luy enuoya-on vn Mandement paterit. Mais depuis, pource que plusieurs des Seigneurs obeissoient au Roy, le

Roy manda qu'il suspendist lesdites sentences iusques à certain

temps, & ainsi le sit.

Le Duc de

Le trentiesme iour d'Octobre, vint le Duc de Bourgongne à Pa-Bourgogne ris, accompagné dudit Comte d'Arondel, lequel arriva bien tard, & assifié d'An- auoit bien grande compagnée de gens de guerre, & de traict. Quand glois, auec est des gentilshommes, ils furent logez par fourriers és maisons des lesquels il a-noit traité bourgeois de Paris, & specialement és Hostels de ceux qu'on soupcontre les Or- connoit auoir eu accointance, amour, & fraternité à ceux qu'on leanois, au disoit Armagnacs, ou aucuns d'eux. Mais il y eut plus de six mille dice de l'E- cheuaux, & de gens à pied, qui toute la nuict ne cesserent de trotter par la ville pour trouuer logis, car personne ne les vouloit lo-

Anglois mal ger, specialement les Anglois. Toutesfois le lendemain tous furent voulus & re- logez. On cuidoit, & auoit-on esperance, que à la venuë du Duc de Bourgongne, on deust aduiser quelque expedient, ou Traité de paix, & au moins que les grands excés qu'on faisoit à Paris, deussent cesser. Mais les choses de iour en iour enaigrissoient & s'enflammoient plus que deuant. Et pource que le Duc de Bourgongne \* Pag. 224. se sentoit puissant, il ne vouloit ouyr parler de paix, ne ceux dessus nommez, c'est à sçauoir les Bouchers \* & leurs alliez, & en rien ne cessoient de faire de tres-inhumains excés. Et faisoit-on excommu-Prestres, qui nier tous les Dimanches les dits Seigneurs. Et mettoit-on aux ima-

guittent le Bourgui-

perstition

ges des Saincts, la deuise de la croix Sainct André. Plusieurs Prestres oroix de 1. en faisant leurs signacles à la Messe, ou en baptisant les enfans, ne Christ pour daignoient faire la croix droite en la forme que Dieu fut crucissé, faire celle de mais en la forme comme Sainct André fut crucifié. A peine ozoitfament des on donner baptelme aux enfans de ceux, qu'on disoit estre aucunement fauorisans ausdits Seigneurs. Et si vn homme estoit riche, il refusent Ba- ne falloit que dire, Cestuy-là est Armagnac \*, pour le tuer, piller, Presmeaux desrober, & prendre ses biens. Et si il n'y auoit homme de Iustice, Orleanois, ny autre qui en eust ozé mot dire. Ny la Reyne n'en eust ozé parler, ne d'accord faire, ou Traité de pacification.

la Bourgui.

Le lendemain, ou deux iours aprés, que le Duc de Bourgongne fut arriué à Paris, aucuns François de ses gens, & aussi Anglois, aldans Paris, lerent à la porte de Sainct Denys pour escarmoucher, s'ils troucausées par uoient: à qui; ils ne furent guieres, qu'il vint des compagnons de l'autre partie, & toussours en suruenoit d'vn costé & d'autre. Mais à ceux qui estoient issus de Paris, fut mestier de eux retraire dedans la ville, & furent chastez iusques aux portes, & depuis n'y eut aucunes sorties guieres faites.

Celtoit touliours grande pitié des pilleries & robberies qui estoient sur les champs, car ceux qu'on appelloit Armagnaes, failoient maux innumérables, & ne sçauoit-on qu'ils pensoient ou vouloient faire. Car d'entrer à Paris il n'y auoit aucune apparence, de parler de paix ou accord il n'en estoit nouuelles. Ils fortisioient les villages où ils estoient de barrieres par les ruës, specialement le village

Desolations & ranages des Armagnacs à la campagne.

village de Sainct Cloud, lequel ils fortifierent fort par les ruës de charettes, chariots, & poultres. Et firent barrieres pour ouurir, & clorre, issir & entrer quand bon leur sembloit. Alors fur aduisé par Fortificatios. le Duc de Bourgongne, les Anglois, & gens de guerre, estans au qui est repris Conseil du Roy, qu'il leur falloit courir sus. Et enuoyerent espier par les Bourpar tous les logis secrettement, pour sçauoir comme les Armagnacs aidez des Pase gouvernoient. Et specialement y eut gens de guerre bien mon-rissens. tez, qui allerent vers le village de Sainct Cloud, & considererent comme il leur sembloit, que bien aisément on les auroit, veu qu'il y auoit des hauts lieux, & que le village estoit au bas, & parce ceux d'enhaut auroient l'aduantage, pourueu qu'on eust de grosses arbalestres, canons, couleurines, & habillemens de guerre. Il fut donc conclu que l'on iroit, & que l'on feroit les prouissons necessaires, dont ceux qui estoient à Sainct Cloud ne se donnoient de garde. Et eussent cuidé que plustost on fust allé aux villages d'emprés Paris, du costé de la porte Sainct Denys, Si fut ordonné & commandé secrettement à tous les Capitaines tant Anglois que François, qu'ils fussent tous prests, & leurs gens, quand on les manderoit. Ét si fut ordonné que les bourgeois de Paris qui auroient puissance, feroient habiller gens à pied, pour aller en la compagnée des gens de guerre: Et furent nommez & mis en escrit ceux qui seroient tenus de le faire. Cela fut executé tellement, qu'on trouua de seize cens à deux mille bons compagnons armez de haubergeons, iacques, salades, ou bacinets, & gantelets, & les aucuns garnis de harnois de iambes, & de bonnes haches, ou autres bastons, sans les Archers; & Arbalestriers de la ville. Enuiron minuict, partit toute cette compagnée de la ville de Paris, le neufiesme iour de Nouembre. Et y estoient en personne le Duc de Bourgongne, & le Comte d'Arondel: Qui vinrent au matin deuant ledit village du pont de Sainst Cloud. Et combien que ceux qui y estoient logez n'en fussent aucunement aduertis, toutesfois furent-ils assez tost prests de le defendre, & alla chacun à sa garde. Si furent bien & roidement assaillis, & aussi par le moyen desdites barrieres se desendirent fort. Et cust esté bien difficile chose de les auoir par lesdits lieux. Mais les gens de pied de Paris, & autres, se mirent derriere les murs des maisons du costé des champs, & rompirent les murs, qui n'estoient que de plastre bien foibles, & en plusieurs & diuers lieux sirent de grandes entrées: Surquoy ceux qu'on disoit Armagnacs, quand ilsse virent ainsi surpris, ils se cuiderent retraire sur le pont, mais ils ne le sceurent si tost & si diligemment faire, qu'il n'y en eust de sept à huict cens de morts, aucuns disent neuf cens, & vne autre partie de pris. Et entre les autres furent prisonniers Messire Guillaume Bataille \*, & vn Cheualier de Picardie, nommé Messire Maussart du \* Pag. 149. Bois, lequel fut mis au Chastellet de Paris. Au regard dudit Bataille, ceux qui le prirent ne l'amenerent pas dedans Paris, pource qu'ils I. Iuuenal des Vrsins.

· sçauoient bien que s'il y estoit, qu'il seroit en grand danger de sa

personne. Et le mirent à finance, & sur sa foy le laisserent aller, lequel paya bien & diligemment ce à quoy il auoit esté mis. Aprés ladite besongne faite, & lesdits de Sain& Cloud desconfits, lesdits Seigneurs estans à Sain & Denys se partirent, & abandonnerent S. Cloud & Sainct Denys, & s'en allerent eux & leurs gens à Montargis. Le Seigneur de Hely entra à Sain& Denys, & quand il y fut, il prit l'Abbé de Sainct Denys, & l'amena à Paris, disant qu'il estoit Abbide S. Armagnac. Et au pont de Sainct Cloud fut mis de par ledit Duc de Denysarre-Bourgongne, vn Capitaine autre que celuy qui y estoit parauant, ftéprisonnier lequel se nommoit Colin de Pise, lequel auoit esté pris par Gaucourt prisonnier, & paya finance, & puis s'en alla à Paris, où il fut pris

Armagnac. par la Iustice, mis au Chastellet, & depuis mené aux Halles, où il

La Orlea-

confisquez.

uoir, il auoit fait diligence de le garder, ainsi qu'il disoit. Les Bretons & Gascons, qui estoient sur les champs, faisoient

eut le col couppé. Pource qu'il auoit ainsi laissé prendre ledit pont de S. Cloud audit Seigneur de Gaucourt: combien que de son pou-

maux innumerables, dont c'estoit grande pitié.

Aprés ces choses, il fut deliberé par le Roy & son Conseil, que lesdits Seigneurs seroient bannis & leurs biens declarez confisquez, & furent lesdits bannissemens & confiscations publiez. Et les nommoit-on Iean de Berry, Charles d'Orleans, Bourbon, Alençon en & leurs biens leurs priuez noms. Et pour executer, & prendre les terres, & mettre en la main du Roy, furent ordonnez ceux qui s'ensuiuent, c'est à sçauoir le Seigneur de Hely, qui estoit Mareschal de Monseigneur le Dauphin Duc de Guyenne, le Comte de Sainct Paul, le Seigneur de Coucy, & Messire Philippes de Ceruolles en Berry, Messire Iean de Chaalon en Touraine, le Seigneur de Sain& George, & Maistre Pierre de Marigny en Languedoc, & fut osté le gouvernement au Duc de Berry. Le pays de Valois se rendit, Clermont en Beauuoisis aussi, & se mirent en l'obeyssance du Roy, & de la partie de

Bourgongne. Le Roy, & les Ducs de Guyenne, & de Bourgongne, auec le pes sur le D. Comte d'Arondel, allerent mettre le siege à Estampes, qui estoit de Berry, au Duc de Berry. Et de par luy estoit dedans vn vaillant cheualier se estoit la si- d'Auuergne, nommé Louys de Bourdon. Et fut mis ledit siege tout autour du chastel, qui estoit tres-difficile à auoir, sinon par le micelle d'un Ci-ner. Ce que on craignoit, car c'estoient tous sablons. Bourdon gne anecces souvent sailloit, & faisoit de grands dommages à ceux du siege, & prit le Seigneur de Roucy, & plusieurs autres: Finalement: l'vne venra, ainsi des tours, estant à vn coin du chasteau, fut tellement minée, qu'elle qu'ilse voit dans la Sain-cheut. Quand ceux de dedans virent, que bonnement ne se pou-& Chapel- uoient plus tenir, ils se rendirent au Roy, sauues leurs vies, & eule de Bour-rent tres-bonne compagnée & composition. Au regard de Bourfondée. don, il ne se voulut rendre, & se retira dans la grosse tour, luy &

vn valet seulement, & là se tint par aucun temps. Et fut mandé qu'il vint parler au Roy, & ausdits Scigneurs à seurcté. Lequel y vint, bien vestu d'vne robe de veloux cramoisy toute brodée à Ours, & à la deuise du Duc de Berry, & aussi luy auoit-il donnée. Et parlementerent ensemble: Il luy fut remonstré qu'il ne pouuoit tenir. Finalement Monseigneur le Dauphin, & le Duc de Bourgongne luy pardonnerent tout. Et rendit la place, sans ce qu'il fust prisonnier, ou payast finance, & quand le Roy & les Seigneurs retournerent à Paris, il s'en vint auec eux.

Or est vray que le Comte de la Marche auoit l'auant-garde du Mareschal Roy, & auec luy le Mareschal Boucicaut, & le Seigneur de Ham-de Boucibuye, lesquels auoient bien deux mille hommes d'armes, & de gens party du Duc de traict largement. Et si y auoit des gens de Paris, que conduisoit de Bour-I'vn des Bouchers dessus dits, fils de Thomas le Gois. Le Duc d'Orleans estoit à Orleans, & auoit en sa compagnée deux vaillans Cheualiers. L'vn nommé Messire Arnaud Guillon de Barbazan\*, l'autre \* Pag. 149. Messire Raoul de Gaucourt, qui auoient chacun vne gente compagnée de gens de guerre. Le Comte de la Marche, & toute son auantgarde tenoient les champs en Beausse, tant qu'ils vinrent à Yenuille, à Thoury, au Puiset, & au pays d'enuiron. Et se logea ledit Comte au Puiset, & vne grande partie de ses gens. Et à vn poinct du iour, qu'on ne voyoit comme goutte, lesdits de Barbasan & de Gaucourt vinrent, & leurs gens, sur ledit logis du Comte de la Marche, & en tuerent bien quatre cens, & prirent des prisonniers; specialement fut pris ledit Comte de la Marche, lequel ils baillerent à vne partie de leurs gens, lesquels le menerent en la forest, Gois, qui se cuidoit retraire auec les autres vers le Mareschal de Boughoucher tué. cicaut, & le Seigneur de Hambuye, qui estoient logez prés dudiv par la Or-Puiset, & aucuns s'y retirerent. Incontinent, bien & diligemment leanois, se mirent sus lesdits de Boucicaut & Hambuye, & se rangerent en Pag. 224.0.1 bataille à venir vers ledit Puiset, il faisoit encores si trouble, que à peine le cognoissoit-on l'vn l'autre : Il y eut des rencontres, & y fut Barbazan une fois pris, puis aprés rescous par ledit de Gaucourt, & y en eut de pris tant d'un costé que d'autre: Finalement se retrahirent les dirs de Gaucourt & Barbazan en la forest d'Orleans, & s'il larques de cust esté iour, ils eussent eu bien à faire. Car la puissance desdits Bourbon 18. Boucicaut & Hambuye estoit bien grande, comme de huict cens tedela Mar-Cheualiers, & Escuyers, & les autres n'estoient que de deux à trois che, da parcens combatans. Le Comte de la Marche fut amené à Orleans à ty de Bourg. grande ioyé, & ceux de la ville luy disoient en passant plusieurs vil- emmené prilennies, & iniures. Dont le Duc d'Orleans fut desplaisant, & luy sit sonnier à tres-bonne chere à sa venuë: Puis après il fut mis on la grosse tout

:d'Orleans, & bien gardé. 🕖 En ce temps le Comte de Sainct Paul, & le Borgne de la Heufe, I. Iuuenal des Vrsins, Gg ij

mirent le siege deuant le chastel de Sain& Remy du plain, au pays du Maine, pour la querelle du Duc de Bourgongne. Et sut faite \* Iean I. vne armée par le Comte \* d'Alençon, pour cuider leuer le siege, Comte, puis dont estoit chef Messire Iean de Dreux son Mareschal, & autres con du party Capitaines qui vinrent ferir sur le siege, mais ils furent desconsits par le Comte de Sainct Paul, & sa compagnée. Et y en eut plusieurs pris & morts; entre les autres fut pris Messire Ichannet de Garencieres\*, & Iean Roussemine. Et fut le chastel rendu, mais assez tost Artus Com- aprés repris par le Comte de Richemont, qui y vint à grande armont, depuis mée. Et de là alla mettre le siege deuant le chastel de l'Eglise, le-Connestable, quel il prit, & secourut ledit Seigneur fort le party d'Orleans. Le Roy delibera, luy & sa compagnée de s'en retourner, & man-Bretagne, da aussi les autres qui estoient en Beausse, & laisserent garnison à

vient au se- Estampes, & dans les autres places qu'ils auoient en leurs mains, comme Dourdan, lequel fur rendu au Roy sans coup ferir, de la volonté de ceux qui estoient dedans. Et au regard de toutes les villes, places, & pays estans delà la riuiere de Seine, en allant en Champagne, & esdites marches, elles se mirent en l'obeissance du

Roy.

ter an Roy la

d'ancuns

Le Duc de Le dixiesme iour de Decembre, entrerent le Roy & les Seigneurs Bourgogne à Paris. Et fut fort plainte la mort du Gois, car il estoit vaillant & laire en asse gracieux homme. Et fut apporté à Paris, & enterré à Saincte Geneuiefue. Et luy fit-on moult honorables obseques, autant que si sernice fune-c'eust esté vn grand Comte, ou Seigneur. Et y fut present le Duc de Bourgongne, auec foison de peuple: Aucuns disoient que c'echer, enterré stoit bien fait, & que le Duc de Bourgongne monstroit bien qu'on à Saintle Ge-le deuoit seruir, puis qu'il monstroit amour à ceux qui tenoient son party. Les autres s'en mocquoient, veu qu'on n'auoit oncques veu \* Pag. 207. en luy vaillance, ne qu'il sit oncques chose dont il le deust tant ho-208.219. norer; & que le feu qu'il auoit bouté à Vicestre\*, estoit vn deshonneste faict. On luy fit vne tombe dessus sa sepulture, où auoit vn epitaphe qu'on peut voir.

Est à aduertir, que toutes les choses se faisoient au nom du Roy, Croix blan- & de Monseigneur le Dauphin. Mais ils laisserent la croix droite blanche de Fran- che, qui est la vraye enseigne du Roy, & prirent la croix de Sainct dre celle de André, & la deuise du Duc de Bourgongne, le sautoüer, & ceux qu'on Bourgogne disoit Armagnacs portoient la bande, & pource-sembloit que ce sus-proche & sent querelles particulieres. Dequoy aucuns de Paris, & des Cheualiers & Escuyers, qui estoient mesmes tres bons Bourguignons, estoient

tres-mal contens. Lu Guerres Le Comte d'Arondel fut fort festoyé à Paris, par le Duc de Bourciuiles pro- gongne, & aussi les Anglois. Et leur fit-on de beaux & grands prepresque cons-sens, & si furent tres-bien payez de leurs gages & soldes. Et puis iours de que- eurent congé, & s'en allerent à Calais, viuans sur le pays, ainsi que bon leur sembloit. Et tous les frais, mises & despens qui furent

faits, furent faits aux despens du Roy, en manieres couuertes, sans qu'il en sceust rien: Car tout malade qu'il estoit, qui luy eust parlé 1411.

d'Anglois, il eust fait maniere de les combatre plus que de leur recompensez donner.

Le Comte de Sainct Paul alla assieger Coucy, qui est vne moult Bourg de forte place, tant la ville que le chastel, où il y auoit foison de gens en France, tant de guerre, que de Communes. Car tout le peuple crioit Viue aux despens, Bourgongne. La ville n'arresta gueres. Si mit le siege deuant le chastel, seen du pan-& fut trouué qu'il estoit minable, & pource on commanda à miner à "re Rey ma l'endroit de l'vne des tours. Ceux de dedans se defendoient fort, & congediez. en tuoient & blessoient beaucoup de dehors. Et audit siege furent assez longuement. Or aduint que ladite tour fut minée, & cuidoiton faire ouuerture dedans pour y entrer, sans ce que ceux de dedans s'en apperceussent. Et aussi ne faisoient-ils, ne iamais n'eussent cuidé qu'on y eust peu miner. Or aduint que les maistres de la mine, qui estoient Liegeois, toussours faisoient fort besongner. Et à vn iour plusieurs hommes de guerre allerent voir que c'estoit de la mi- Chastean de ne, & soudainement la tour cheut sur tous ceux qui y estoient, les-Coucy miquels y moururent, & encores y sont-ils. Qui fut à la desplaisance né. du Comte de Sainct Paul, pour la perte de ses gens. Et aprés aucuns iours, ceux de dedans rendirent la place, & la grosse tour, sauues leurs vies, corps & biens, & si eurent huict mille escus.

Dedans le chastel de Moinmer en Champagne, estoit Messire Clignet de Brebant\*, de par le Duc d'Orleans. Les gens du Roy & du \* Pag. 191. Duc de Bourgongne, y allerent pour mettre le siege deuant la place. Mais ledit de Brebant, considerant qu'il n'auroit aucun se cours, le rendit moyennant la somme de six mille escus qu'il en eut. Plusieurs autres places aussi se rendirent, tant en Valois, que

ailleurs.

Le onziesme iour de Ianuier le Roy de Sicile entra à Paris.

Le Mareschal de Hely, qui estoit Mareschal de Monseigneur le De Hely Dauphin, Duc de Guyenne, s'en alla par le commandement du Roy Mareschal en Poictou. Et se ioignit auec luy le Seigneur de Partenay, & de du Dausainct Seine, & plusieurs autres Seigneurs du pays, & se rendirent à phin.

eux plusieurs places.

Pareillement en Languedoc fut enuoyé le Seigneur de Sainêt George, & Messire Regnier Pot, contre le Comte d'Armagnac, & Aimé de Viry Sauoisien, en Beauiolois, contre le Duc de Bourbon. Et quelque guerre qu'il y eust, le pauure peuple d'vn costé & d'autre soussire de grandes pilleries & roberies, & estoit grande pitié de voir le Royaume en telle desolation. Et lisoit on à Paris souuent, tant à la ville que à l'Université, à Sainêt Bernard, & ailleurs, des Epistres bien seditieuses, contre ceux qu'on nommoit Armagnacs.

Dessus a esté touché de Messire Maussart du Bois Cheualier, qui Gg iij

fut pris à Sainct Cloud, & mis au Chastellet: On luy sit parler, s'il ne voudroit point faire le serment au Duc de Bourgongne, & à la requeste de plusieurs amis qu'il auoit, le Roy luy donnoit remission: Lequel respondit, qu'il n'auoit fait chose pour laquelle il deust auoir remission, ne auoit fait chose qu'il cuidast qui despleust au Roy, ou qui luy deust desplaire: qu'il auoit serui le Duc d'Orleans son maistre, & auoit esté seruiteur de son pere, & qu'on les estoit venu assaillir à Sain& Cloud, & il s'estoit aidé à defendre. Aprés laquelle response il fut tres-bien gehenné, pour sçauoir la volonté des Seigneurs, & tres-constamment se portoit és peines & trauaux qu'on luy faisoit. Et tresenuis ceux qui estoient commis à ce faire, faisoient ce qu'on leur ordonnoit: Finalement il fut condamné à auoir la teste couppée aux Halles. En la prison où il estoit il y auoit d'autres prisonniers: à l'heure qu'ils vouloient prendre leur refection à disner, le Bourreau auoit la charette preste en bas: Et y en eut vn qui commença à appeller Messire Maussart du Bois, si haut qu'il l'ouyt: Lors il va dire à ceux qui estoient auec luy; Mes freres & compagnons, on m'appelle pour me faire mourir, dont ie remercie Dieu, & ne crains point la mort, une fois me falloit – il mourir: Ne ia à Dieu ne veiille que i esuite la mort , pour renoncer à la querelle que i ay tenuë : Adieu vous dis, mes freres of compagnons, priez pour moy. Puis il les baisa tous l'un aprés l'autre, fit le signe de la croix, descendit tres-constamment & fermement d'vn bon visage, monta en la charette, fut mené aux Halles, & luy-mesmes se despouilla. Quand il fur en chemise, il la rompit deuant, & luy-mesmes la renuersoit, pour faire plus beau col à frapper. Aprés qu'il eut les yeux bandez, le bourreau luy pria qu'il luy pardonnast sa mort. Lequel le fit de bon cœur, & le pria qu'il le baisast. Foison de peuple y auoit, qui quasi tous ploroient à chaudes larmes. Et accomplit le bourreau ce qu'il luy auoit esté commandé, lequel disoit que oncques il n'auoit fait chose si enuis & malgré luy, & estoit tres-desplaisant d'auoir osté la vie à vn si bon & vaillant Cheualier. Or aduint vne chose qu'on tenoit merdiners Offi- ueilleuse. C'est qu'au dedans de huist iours, ledit bourreau mourut, & quatre de ceux qui furent à le tirer & gehenner.

mort de Maussart du Bois, dont le bour TEAN MENTE buit iours aprés son exe-CNtion.

Constante

Mutations \*Valeran de

Luxébourg III. du nom Paul, & Ligny, elen Connestable an lien de Charles d'Albret, parla faction pag. 163. Iean de Han

Le Roy retourna en santé, & fut sain, en bon poinct, bon sens, & entendement. Et luy exposa-on bien au long les manieres qu'auoient tenu ses parens, dits Armagnacs, & comme ils estoient venus deuant Paris, les pilleries, roberies, & destruction de peuple qu'ils auoient fait, & faisoient, & plusieurs autres choses les plus aigres, que faire se pounoient. Lors le Roy en son Conseil declara qu'ils eltoient les ennemis, & comme à tels leur declara faire guerre, & auoir confiqué corps & biens. Et deposa le Seigneur d'Albret de l'Office de Connestable, & fut fait Connestable le Comte de Sain& \* Paul. Et si fut le Seigneur Iean de Hangest, seigneur de Hugueuille, qui estoit Maistre des Arbalestriers, deposé, & le Seigneur

de Rambures en Picardie mis en son lieu, & le Seigneur de Hely fait Mareschal de France au lieu du Mareschal de Rieux.

Guerre se faisoit forte en beaucoup de lieux. Messire Guichart Rambura. Dauphin, qui estoit vers le Gastinois, & en Solongne, mit Iargeau lean Sire de en l'obeissance du Roy, qui estoit vne place sur la riuiere de Loire, Rochesort. appartenant à l'Euesque d'Orleans. Enguerrand de Bournonuille, Enguerrand qui estoit vn des principaux Capitaines du Duc de Bourgongne, le-uille. de Bournon-uille auoit grande compagnée de gens, estoit à Bonneual, & sit souuent des courses. Et aduint vne fois qu'il en sit vne, bien ac-Loire des apcompagnée de ses gens, & sur rencontré par ceux qu'on disoit Ar-partenances magnacs, lesquels plusieurs en tuerent & prirent, & sur chassée ius-de l'Euesché ques aux portes de Bonneual, & là se retrahit. Et le Seigneur de He-ly prit par composition Cisay en Poictou.

En ce temps furent ordonnez Reformateurs, & Commissaires, con-Taxes lenément re ceux qu'on tenoit fauoriser les Armagnacs, & ne falloit guieres sur plusseurs faire information, & suffisoit de dire Cestuy-là l'est. Les riches estoient sombre d'estre mis à sinance par maniere de rançon: mais la sinance payée on ne Armagnacs. leur faisoit plus de desplaisir: Ceux qui n'auoient dequoy on ne

sçauoit qu'ils deuenoient.

On mit sus vn nommé Andry de Rousselet, comme vn Capitaine. Changement Et suy bailla-on le gouvernement des Archers & Arbalestriers de des Prevost des Mar-Paris. Et esseua-on plusieurs gens du peuple, qui guieres ne valoient, chands & A sçauoir Prevost des Marchands Pierre Gentien, & Escheuins Mai-Pag. 201.

A scauoir Prevost, sean de Loline, sean de Sainct-Yon, & Robert de Beloy, \* C'est à dire & Robert Lamet Clerc\*.

Gens d'armes d'vn costé & d'autre couroient, & places se pre-ville.

noient les vns sur les autres. Feu se boutoit en Eglises, & y ardoit-Malheuon souuent hommes, semmes, & enfans. Et mesmement en l'Eglise reux & dedes Sillieres, où le seu sur bouté, surent bien arses quatre cens perseus des
sonnes, tant hommes que semmes, & petits enfans.

Guerres Ci

Au mois de Mars, aprés que le Roy eut veu & consideré, & aussi, son Conseil, les manieres de ceux qu'on nommoit Armagnacs, il delibera de tenir les champs en personne, & d'aller assieger son on-

cle, qu'on appelloit Iean de Berry.

## M. CCCCXII.

An mille quatre cens & douze, fut rencontré par aucuns des gens du Roy, & pris vn Augustin, nommé Frere lacques le 1412. Grand, Docteur en Theologie, & bien notable Clerc, qui auoit plusieurs lettres adressantes à diuers Seigneurs d'Angleterre, lesquelles il portoit audit pays de par ceux qu'on nommoit Armagnacs, en leur requerant aide: Et ne pouuoient pas bien croire aucuns que les Anglois les aidassent. Car le Duc de Bourgongne pour auoir

leur alliance, auoit preuenu, & de faict l'auoit eu. Veu que le Comte d'Arondel estoit venu à Paris, & à son aide à Estampes, comme dit est: Et delibera le Roy d'executer ce qui auoit esté conclud, d'aller deuant Bourges, où estoit son oncle Iean de Berry.

Le quatriesme iour de May, le Roy s'en alla à S. Denys, ainsi qu'il est accoustumé de faire. Et prit l'Orislambe, & la bailla à vn L'Orinam-vaillant Cheualier nommé Messire Hutin, Seigneur d'Aumont, lequel Pierre Sei- receut le Corps de nostre Seigneur Iesus-Christ, & sit les sermens gneur d'An-mont, sur-mont, surnommé Hu- gongne, de Lorraine, & de Bar, & des gens de guerre largement.

Le dixiesme iour de May, à Sainct Remy des plains, se rencon-Roy, p. 57.131. trerent le Comte de Sainct Paul Connestable, & le borgne de la & portée au Heuse d'une part, & le Seigneur de Gaucourt, qu'on disoit Armavoyage con-tre le Duc de gnac, d'autre. Et frapperent les vns sur les autres, sans y auoir aucun

dommage ou profit d'vn costé ne d'autre.

Le Roy de Sicile estant vers Belesme, se rendit au Roy.

Le Comte d'Alençon, qui estoit en son pays, enuoya demander à ceux qui estoient de par le Roy, trefues de quarante iours, & les

obtint, sans ce qu'on luy sit aucun desplaisir.

Guichard Dauphin St de Ialligny , du Dauphi-

Le vingt-sixiesme iour dudit mois, passa l'auant-garde à la Charité sur Loire. Et en auoient la conduite Messire Guichard Dauphin, grand Maistre d'Hostel du Roy, le Seigneur de Rambures Maistre des Arbalestriers de France, le Seneschal de Hainaut, le Seigneur de Croüy, & le Preuost de Paris. Et auoient six mille hommes d'armes, & douze cens hommes de traict, & gros valets, auec foison de gens de pied. Les Vendredy & Samedy passa le charroy. Et le Dimanche vingt-neufiesme iour, le Roy passa. Dun le Røy, Montfaucon, & plusieurs autres places & chasteaux, se mirent en l'obeislance du Roy.

Processions perité du Roy pendant son absence.

Processions se faisoient à Paris moult donôtes, & portoit-on plufaita à Paris sieurs reliques, où estoient hommes & semmes nuds pieds, tenans pour la pro- chacun vn cierge en leur main, & prians Dieu qu'il voulust donner paix entre le Roy & les Seigneurs, ou smon donner victoire au Roy.

> Le Seigneur de Bloqueaux, Robert le Roux, & Messire Clignet de Brebant prirent la ville de Vernon, & firent plusieurs courses & dommages au pays, & ne demeura en la place que Bloqueaux, les autres s'en allegent. Les Communes du pays voyans les maux que leur faisoient ceux qui estoient dedans, delibererent de les assieger. Et de faict, à l'aide d'aucuns Officiers du Roy, les assiegerent. Et trouua Bloqueaux moyen de s'eschapper, & se rendirent ceux de dedans, où fut pris Simon de Banuion & six autres, qui furent amenez à Laon, & là eurent les testes couppées.

Les ville & chasteau d'Issouldun, qui sont prés de Bourges, se mi-

rent en l'obeissance du Roy.

Le neufiesme iour de Iuin arriva le Roy deuant Bourges, & fu-

rent

rent dressées ses tentes, de luy & des Seigneurs: Aprés quoy suruint vne merueilleuse tempeste de grands vents & grosse gresse, qui abbattit les tentes, & fit plusieurs grands maux au pays. Les Sei-Arrinée du gneurs de Chasteau-roux & de Lignieres, qui estoient les plus grands Roy deuant Barons de Berry, se mirent du costé du Roy. Et estoit logé le Mareschal de Hely à Lignieres, lequel se mit sur les champs à bien grosse compagnée. Le Duc de Bourbon le sceut, & se mit aussi sur les champs, & rencontra ledit Hely, & le rua ius, & fallut que Hely bien hastiuement se retrahist à Lignieres. Et y eut de ses gens plu-

fieurs morts, & pris. Le Roy enuoya vn Heraut à son oncle le Duc de Berry, luy si-Herautengnisier sa venuë. Lequel respondit qu'il fust le tres-bien venu, & autre moyé par le response ne sit. On le somma de rendre la ville au Roy, il respon- Roy au Duc dit qu'il estoit serviteur & parent du Roy, & tenoit la ville toute rendue à luy Bourges, es à Monseigneur le Dauphin. Mais il auoit en sa compagnée gens, qu'il ne laquelle ville deust point auoir, & qu'il garderoit sa Cité pour le Roy le mieux qu'il pourroit. Le siege fut mis, & sembloit qu'il n'y auoit aucuns gens de guerre dedans la ville. Et y eut trois sieges mis en trois diuers lieux. Ceux de dehors voyans qu'il sembloit qu'il n'y eust comme personne de guerre dedans la Cité, se doutoient bien que cauteleusement on le faisoit. Si mirent vn guet haut, lequel pouuoit voir dedans la ville. Lequel vid dedans la ville gens armez & habillez prés d'une poterne, & en aduertit les gens de l'ost, lesquels se tinrent sur leur garde. Ceux de dedans saillirent bien armez & habillez, aussi furent-ils grandement receus, & y eut tres dure besongne, & plusieurs pris d'vn costé & d'autre; finalement ceux de dedans se retrahirent. Pource que la ville n'estoit pas affiegée de toutes parts, & que ceux de dedans pouuoient saillir par aucuns lieux, & de leger cheuaucher le pays, & prendre les Marchands, aucuns se mirent sur les champs, c'est à Içauoir le Seigneur de Rambures Maistre des Arbalestriers de France, & le Mareschal de Hely, afin que viures peussent venir, & specialement de Niuernois, & de la Charité sur Loire. Et aucunessois y auoit des rencontres, qui ne portoient aucun dommage, ou peu, d'vn costé & d'autre. Il en y auoit en l'ost du Roy, qui furent pris, & disoit-on qu'ils furent trouuez chargez de vouloir bouter le feu és logis du Roy, & confesserent le cas, parquoy eurent les teltes couppées. Aussi y en eut-il d'autres, qui faisoient sçauoir dedans la place tout ce qu'ils pouvoient sçavoir de l'ost du Roy. Et se nommaient Gilles de Soisy, Enguerrand le Senne, & Maistre Geoffroy de Geoffroy de Buyllon Secretaire du Roy, lesquels furent pris, & cretaire du contesterent le cas, parquoy eurent les testes couppées.

En ce temps la ville de Dreux fut prise d'assaut par le Mareschal Louys Sei--de Longny, qui estoit en Normandie.

Le Roy qui estoit deuant Bourges, fit leuer le siege de deuant l'v- Mareschal ne des portes, & le sit asseoir à vne autre: La cause pourquoy il le de France.

I. Iuuenal des Vrsins.

Gens de guerre de

fit, fut principalement pource que tous les viures du pays, tant pour 1412. les gens, que pour les cheuaux, estoient du tout consommez & gastez, & en l'ost ne venoient de ce costé aucuns viures. Et suppolé que lesdits de Hely & Rambures, fissent grandement leur deuoir de garder les Marchands, quand ils venoient: toutesfois comme nuls Roy trus-mal ne trouuoient, pource qu'ils ne trouuoient qui iuste prix en donpayez, non-obstant que le nast. Car combien qu'on fist de grandes exactions de finances, les peuple contri- gens de guerre estoient tres-mal payez, & ne receuoient aucun ar-buast beaugent. Et le pays de deuant les autres portes, estoit encores assez garny de viures, & l'entretenoient ceux de dedans la ville, afin que viures vinssent à la ville.

> Or fut enuoyé le Preuost de Paris de par le Roy à Paris, pour auoir argent, lequel en trouua à bien grande peine & difficulté. Et y eut des Capitaines de ceux qu'on disoit Armagnacs, qui sceurent que argent venoit à l'ost du Roy, lesquels se mirent sur les champs, pour le cuider destrousser. Et vint la chose à la cognoissance du Duc de Bourgongne, lequel enuoya au deuant le Seigneur de Hely bien accompagné, parce les autres n'ozerent mettre à execution leur volonté, & fut l'argent apporté seurement iusques à l'oft.

Longue Procession de l'Vninersité, Contenant d'espace dans

1,

de Paris.

Processions se faisoient bien notables à Paris, tant generales que particulieres, par les Eglises, & nuds pieds alloit le peuple, portant cierges par les parroisses. Et en sit une l'Université de Paris iusques à Sainct Denys. Et quand les premiers estoient à Sainct Denys, le Recteur estoit encores à Sainct Mathurin.

Le Comte de Sainct Paul, comme dit est, soy disant Connestable de France, vint mettre le siege deuant Dreux: La chose venuë à la cognoissance de Gaucourt, il assembla enuiron huict cens combatans, en intention de venir faire leuer le siege. De faict il se mit en chemin. Et y eut vn des gens de sa compagnée, pour cuider auoir profit, lequel hastiuement s'en partit, vint vers ledit Comte, & luy dit comme ledit de Gaucourt venoit pour frapper fur luy, & faire leuer le siege: Lors ledit Comte prit quatre cens Archers, & les mit en vne embusche prés d'vn estang, où il estoit aduerty que ledit de Gaucourt & sa compagnée deuoient passer, & enuiron cent hommes d'armes. Et se trouuerent les vns les autres: Au commencement y eut dure & aspre besongne. Mais assez tost se departirent les vns & les autres, & se retrahit ledit Comte sans autre chose faire, & ledit de Gaucourt s'en retourna à Bourges. Ledit Comte aprés son partement de deuant Dreux, prit Sainct Remy, vn fort chasteau, Chasteauneuf, & Belesme. Lesquelles places ceux qui estoient dedans, rendirent assez legerement; & en les rendant leur tut promis par ledit Comte qu'elles seroient au Roy, perpetuellement annexées à sa Couronne. Et assez tost aprés les bailla és mains du Roy de Sicile, & s'en partit du pays, & s'en alla en Picardie,

pource qu'il estoit venu certaines nouuelles que les Anglois y deuoient descendre. Il laissa le Mareschal de Longny, le borgne de la Heuse, & Messire Antoine de Craon, & les chargea expressément, qu'ils fissent diligence d'auoir la ville & le chastel de Dreux. Lesquels Seigneurs estoient vaillans & bien accompagnez, & y mirent le siege, & enuoyerent à ceux de Paris leur requerir qu'ils leur enuoyassent des gens garnis d'artillerie. Ce qu'ils sirent, & y enuoyerent deux bourgeois de Paris, l'vn nommé Andry Rousseau, & l'autre Iean de l'Oliue, accompagnez de cinq cens combatans, & vinrent deuant la place auec les autres. Et y auoit plusieurs gros engins, qu'on faisoit ietter iour & nuict. Et y eut vn des gros engins lequel fit au mur vn bien gros trou. Quand ceux de Paris apperceurent le trou, ils descendirent és fossez, & sirent tant qu'ils vinrent à l'endroit. Et combien qu'il y eust gens pour defendre qu'on n'y entrast: toutesfois ils rebouterent leurs ennemis à force, & y en Dreux pris eut plusieurs morts & blessez de ceux de Paris. Et par vne autre de force par porte assaillirent les gens de guerre, tellement que la ville fut gagnée. Et se retrahirent ceux de dedans au chasteau. Or estoit ladite ville bien garnie de viures, & de meubles, de plus grande valeur qu'on ne cuideroit, & en prirent les assaillans chacun ce qu'il peut, dont ils furent moult enrichis: Aprés ils delibererent de mettre le siege deuant le chastel Sain& Remy, & y fur mis en intention de l'auoir en brief temps. De vaillantes gens estoient dedans, qui se defendoient, & souvent y avoit de belles armes faites, & plusieurs blessoient & tuoient de traict de ceux de dehous.

Ceux de Sancerre, où il y auoit forte ville, & chastel, abandonnerent la ville, & s'en allerent à Bourges. Et ceux qui estoient dedans le chastel, par certaine composition le rendirent au Roy.

En ceste saison, lacqueuille & vn nommé Terbours, qui estoient Capitaines de gens d'armes, delibererent de mettre le siege à Yen-uille. Et de faict l'y mirent. Aucuns de ceux qu'on disoit Armagnacs, s'assemblerent pour cuider faire leuer le siege, & s'en retournerent à Thoury, là où assez hastiuement ils furent assiegez par les dits lacqueuille & Terbours, qui prirent & entrerent dans la place; & y bouta lacqueuille le seu, & y eut plusieurs bonnes gens, semmes, & enfans ars & brussez: Les autres saillirent de dessus les murs és fossez, dont aucuns se tuoient, les autres s'assolloient. Plusieurs y en eut de pris de dedans la place, & menez à Paris, les quels surent pendus.

On iettoit dedans la ville de Bourges, par le moyen des engins, grosses pierres, qui faisoient du mal beaucoup aux habitans. Et comme dessus a esté touché, le Duc d'Orleans & ceux de son party enuoyerent en Angleterre, pour sçauoir s'ils auroient aide & secours d'Anglois contre leurs aduersaires. Lesquels y vinrent, & descendirent à la Hogue de Sain& Wast en Constantin le Duc de Cla-

I. Iuuenal des Vrsins.

Hh ij

pag. 230. Articles du Traité de Bourges,

accepté enfin

par le Duc de Berry.

\* Pag. 198.

Entreueu des Ducs de Berry & Bourgong.

rence, Cornouaille, & autres Seigneurs d'Angleterre, accompagnez de deux mille hommes d'armes, & quatre mille de traict, & s'en viennent au venoient vers Bourges pour aider à faire leuer le siege, à l'aide de Orleanois, ceux qu'on disoit Armagnaes. Le Duc de Sauoye \*, qui estoit au pour faire le- siege, se messa fort de trouver paix, & plusieurs tant du siege, que ner le siege de de dedans la ville y trauailloient diligemment, & en auoient grand \* Pag. 207- desir & volonté: Car dedans ils estoient fort trauaillez de faire guet & garde, & tous les jours on en blefloit. Et si n'auoit le Duc de Berry plus rien dequoy il peust aider aux gens de guerre, qui estoient Berry se con auec luy: Car combien que auparauant il eust de beaux ioyaux, sume & em- toutesfois tout estoit dependu, & les vaisseaux mesmes des Reliploye insques ques vendus & allienez, & si auoient viures bien escharcement, & auques des E- cunement on s'y commençoit à mourir. Ceux de l'ost estoient aussi glisse encette presques en pareil estat, au regard d'argent & viures, & si en blessoit-on plusieurs. Et qui pis estoit, il y couroit vne maladie de flux mertalité, de de ventre fort merueilleuse, dont plusieurs mouroient. Et mesmede paix dans ment y moururent Messire Pierre de Nauarre, & Gilles frere du Duc de Bretagne. Parquoy & d'vn costé & d'autre, estoit necessité d'auoir paix ou Traité. Or pour ouurir la matiere fut enuoyé par le L'Archenes Roy sauf-conduit à l'Archeuesque de Bourges, qui estoit vn bien «Chance- notable Prelat, pour venir de la partie du Duc de Berry, duquel lelier & De-puté du Duc de Berry grandement & notablement, en faisant salutations, recommandapour la paix, tions & reuerences tres-humblement. Et fut fait certaine cedule de Traité, contenant plusseurs Articles. Entre les autres y auoit, Que le Duc de Berry, Et ses adherans, mettroient leurs terres & places en la main du Roy, qui pourroit mettre en icelles telles gens qu'il luy plairoit. Que de chacune partie on renonceroit à toutes Alliances, qu'on pourroit auoir fait ou promis auec les Anglois. Qu'on tiendroit la paix faite à Chartres \*, & accompliroit-on ce qu'il plairoit au Roy d'ordonner. Que les terres saisses seroient rendues à ceux ausquels elles estoient, & que toutes haines & rancuncs s'osteroient, auec autres clauses. Laquelle cedule fut enuoyée à Bourges, & ne pleut pas bien aux Seigneurs de dedans. Tellement que le Roy delibera de faire assaillir la ville, laquelle estoit fort battuë en plusieurs lieux: Toutesfois depuis le Duc de Berry s'aduisa & delibera de tenir la cedule, & enuoya vers le Roy, & Monseigneur le Dauphin, dire qu'il en estoit content. Et fut aduisé qu'il estoit bon que seurement les Ducs de Berry & de Bourgongne parlassent ensemble; & fut le lieu choisi, & les seuretez aduisées. Et issit le Duc de Berry, & le Duc de Bourqu'ils s'entre-gongne vint au deuant de luy: Quand ils s'entre-virent, & furent prés, ils s'embrasserent, & baiserent. Et dit Berry à Bourgongne: Beau neueu, i'ay mal fait, of vous encores pis. Faisons & mettons peine que le Royaume demeure en paix & tranquillité. Et l'autre respondit : Bel onde, il ne tiendra pas à moy. Lors tous ceux qui virent la maniere, commencerent à larmoyer de pitié. De par Monseigneur le Dauphin,

Duc de Guyenne, furent faits les Articles du Traité de paix dessus? dits, qui contenoient en essect le Traité de Chartres. Lesquels Articles furent approuuez comme dit est, par lesdits Ducs de Berry, de Bourbon, & Albret. Et ordonné iour que le Roy & tous les Seigneurs se trouueroient à Auxerre, & que là tout se confirmeroit. Dieut sçait la ioye qu'on demenoit d'vn costé & d'autre : Lors Le Due de sortit le Duc de Berry bien accompagné, & vint deuers le Roy, & Berry serend luy offrit, & bailla les clefs de la ville: A aller deuers le Roy, fut Roy, & lny accompagné ledit Monseigneur de Berry de Monseigneur le Dau- présente les phin, & de Monseigneur de Bourgongne: Tres-ioyeusement & Bourges. benignement le Roy le receut, & firent grande chere ensemble. En l'ost, & aussi en la ville on faisoit grande ioye, & non sans cause. Et entroit en la ville qui vouloit. Et ainsi se departit le siege.

Le Duc de Clarence & les Anglois faisoient maux innumerables, tant que ennemis pourroient faire, & disoient qu'ils ne partiroient ia du Royaume, iusques à ce qu'ils fussent contentez & payez de Reliques de leurs soldes. Or n'auoit le Duc d'Orleans, & le Duc de Berry rien : la saintle Auquel fallut à Bourges prendre les Reliquaires de la saincte Chap-Bourges forpelle, & autres Eglises, pour payer ses gens qui estoient dedans en ment à payer garnison. Et pource le Duc d'Orleans leur bailla en gage, & en o- de cette ville. stage le Comte d'Engoulesme son frere, insques à ce qu'on leur eust

baillé certaine grosse somme d'argent, qui leur fut promise. A Paris ils firent grande ioye de ce qu'il y auoit Traité de paix, Ioye à Paris. lequel se devoir parfaire à Auxerre: Et sut deliberé que de la Cour de les Deput de Parlement iroit vn President, & certaine quantité des Seigneurs, with pour la & les Aduocats & Procureur du Roy, & le Preuost des Marchands, Paix, pa. 198. & aucuns Escheuins, lesquels de faict y furent. Le vingtiesme iour Auxerre & du mois d'Aoust y furent le Roy, & tous les Seigneurs, excepté Or- en suite puleans & Berry: la cause pourquoy lesdits deux Seigneurs n'y voulurent aller, fut que Messire Pierre des Essars, qui sçauoit du secret P. des Essars beaucoup du Duc de Bourgongne, & de ses alliez, les aduertit qu'il pag. 217 donauoit esté paroles, que s'ils y eussent esté, on auoit deliberé de les neadhu autuer tous deux. Mais quand Monseigneur le Dauphin fut à Melun leans & Beril les manda, lesquels en personne iurerent, & firent le serment ry d'une encomme les autres. Et prit lors ledit Seigneur en son service Messire leur vie. Iacques de la Riuiere, & vn gentilhomme nommé le Petit Mesnil: En essect fut la paix faite à Chartres, consirmée, approuuée, & iurée

la ville on demenoit grande 10ye. Les Anglois, après ce qu'ils eurent eu le Comte d'Engoulesme, Jean Comte xirerent leur chemin vers Bordeaux, & prenoient petits enfans tant d'Engoulefqu'ils pouvoient en trouver, & s'efforçoient de prendre places, & Charles D. pour conclusion faisoient maux innumerables. Ils ardirent Beaulieu d'Orleans, co auprés de Loches, pillerent Busançois: Finalement arriuerent vers François I. le pays de Bordelois, & s'en allerent par mer en Angleterre.

par tous les Seigneurs, & fur publiée la paix à Paris, dont par toute

Le Roy vint à Paris, où il fut receu à grande ioye, aprés y entra Monseigneur le Dauphin, puis Philippes Comte de Vertus, frere en ostage aux du Duc d'Orleans: Aprés eux estoient les Ducs de Bourgongne, & Anglois ve- de Bourbon: La paix fut derechef publiée à Paris. Et faisoit-on de nue au ser-plus fort en plus fort grandes ioyes, cheres, festes, & esbatemens: leanois, ius- Et fut dit par Monseigneur de Guyenne, que la mort de feu Messiques à l'en- re Iean de Montagu, grand Maistre d'Hostel du Roy, luy auoit fort de ce qui leur despleu. Et que ce fut vn iugement trop soudain, & mal fait, veauoit esté nant de haine & de volonté, plus que de raison. Et ordonna qu'on promis, lesgnels Anglois allast au gibet, & qu'il fust despendu, & baille aux amis, pour metprennens par tre en terre saincte, & ainsi fut fait.

tont où ils pennent, & Le Roy alla à Sainct Denys en grande deuotion, & fut baillée emmenent l'Oriflambe en l'Abbaye, en la forme & maniere accoustumée.

Le Roy Iacques qui estoit venu d'Italie, sit prendre son frere le wint à Paris, Comte de Vendosme, & longuement le tint en prison. Et n'en sçaon est declaré uoit on pas bien la cause: Aucuns dissoient que c'estoit, pource de Monta- qu'il auoit en son absence pris les fruicts de ses terres, lesquels il agu anois esté uoit despendu sans en faire aucune restitution.

Le Roy sçachant que Concile se deuoit tenir en l'Eglise vers les L'Oriflam- marches de Rome, y enuoya bien grande & notable Ambassade.

Il vint nouuelles que les Anglois qui estoient en Guyenne, fai-S. Denys,
pag. 32. 40. soient forte guerre, prenoient places, & contraignoient le peuple à lacques II. leur faire sermens. Et pource sut deliberé que Monseigneur de He-Comte de la ly Mareschal de Guyenne, iroit accompagné de gens de guerre, lepag. 235 & quel fut insques là. Mais il trouua qu'il n'auoit pas assez de gens Roy de Sicile pour y resister. Et pource il s'en retourna, & requit qu'on luy bailde par sa se la company se la conde femme last gens suffisamment, & derechef il iroit. Laquelle chose ne sepou-Ieanne II. uoit pas faire sans grand argent, dont on n'auoit point: Pource de-

meura la chose en ce poinct.

Le Duc de Berry aprés vint, & entra à Paris en grand estat, & fut frere Comte honorablement receu en ladite ville, & en fit-on grande ioye. Aprés vint & entra le Duc de Lorraine. Or est vray que ledit Duc ade Vendosuoit fait de grandes & deshonorables choses en la ville de Neufchastel en Lorraine. Et combien que l'on veuille dire, que la Duché de Lorraine ne soit tenuë en foy & hommage du Roy, comme estant de l'Empire, toutesfois ladite terre de Neufchastel, & bien trois cens villes que villages à clocher, sont tenuës en foy & hommage du Roy. Et enuoya-l'on faire certain exploict audit lieu de par le Roy. Dont le Duc de Lorraine fut mal content, & fit prendre des Officiers Royaux qui faisoient ledit exploict, & de ceux à for & hom- la requeste desquels il se faisoit. Et encores sit-il pis. Car il y auoit mage du Roy. des pennonceaux & escussons aux armes du Roy en la ville, qu'on y auoit attachez en aucun lieu, en signe de Sauuegarde, lesquels il sit prendre, & lier à la queue de son cheual, & les traisnoit. Laquelle choie venuë à la cognoissance des gens du Conseil du Roy, il fut

prisonnier Louys de

Neufcharaine tenu à

deliberé qu'on luy feroit son procés comme à crimineux de leze-Maiesté, & fut adiourné à comparoir en personne en la Cour de Parlement. Et tant fut procedé qu'il fut mis en quatre defauts cri-Arrest da mineux. Et mirent deuers la Cour les Aduocats & Procureur du Parlement Roy leur profit de defaut, en requerant les conclusions estans en tre Charles iceluy leur estre adiugées, ce qui fut fait. Car il fut dit auoir encouru I Duc de Lorraine, & commis crime de leze-Maiesté, es auoir forfait corps, es biens, & fut & autres banny du Royaume de France. Il estoit venu à Paris à la seureté du complices le Duc de Bourgongne, lequel le deuoit presenter au Roy le lende-1. Aoust 1412. main à l'issue de sa Messe. Laquelle chose vint à la cognoissance de 178 185. la Cour de Parlement, laquelle ordonna aux Aduocats & Procureur du Roy, qu'ils allassent à la Cour requerir au Roy, qu'il fit iustice dudit Duc de Lorraine, ou qu'on le baillast à la Cour de Parlement pour en faire iustice, & ce qu'il appartiendroit par raison. De ce le Duc de Bourgongne & le Duc de Lorraine n'estoient en rien aduertis, que les gens du Roy de Parlement y deussent aller. Lesquels y vinrent, & y auoit des Seigneurs de la Cour auec les Aduocats & Procureur, & arriverent comme le Duc de Bourgongne presentoit au Roy le Duc de Lorraine. Quand le Chancelier de France vid ceux de Parlement, il demanda ce qu'ils vouloient. Et lors s'age-I. Iuuenal nouilla, & parla Iuuenal Seigneur de Traignel, lequel comme dessus est Adnocat, dit, estoit Aduocat du Roy, qui recita les cas dessus dits, en requerant, 144.177. aussi ce que dit est. Lors ledit Duc de Bourgongne dit: Iuuenal, ce n'est quiert le Roy pas la maniere de faire. Et il respondit, qu'il falloit faire ce que la Cour qu'il fassein. auoit ordonné, & requeroit que tous ceux qui estoient bons & loyaux fice du dit vinssent, & fussent auec eux; & que ceux qui estoient au contraire, se tirassent auec ledit Duc de Lorraine. Lors ledit Duc de Bourgongne laissa aller ledit Duc de Lorraine, qu'il tenoit par la manche. L'issue fut, que le Duc de Lorraine pria au Roy bien humblement, qu'il luy voulust pardonner, et qu'il le serviroit loyaument. Lors le Roy luy Le Royparpardonna tout, & pardonna les bannissemens & confiscations, & Duc, lequel eut le Duc Remission. Mais le Duc de Bourgongne ne fut pas bien obtient Recontent dudit Iuuenal, combien que ce qu'il sit, ce fut comme bon, vray, & loyal, & luy en deust le Duc de Bourgongne auoir sceu tre - bon gré, de soy estre si loyaument acquitté.

Il fut deliberé par le Roy & lesdits Seigneurs, qu'il estoit expe-Assemblée dient d'assembler les trois Estats, qui le furent. De tous pays vin-destrois Erent gens, & furent enuoyez à Paris, tant des gens d'Eglise, des No-stats de bles, que des bonnes villes. A la iournée proposa Messire Iean de ris, p. 20. Neelle Chancelier de Monseigneur le Dauphin, qui monstra en asiez briets termes les maux qui estoient aduenus par le moyen de la guerre, 😙 des divisions, & le grand bien que c'estoit & pouvoit advenir par l'union des Scigneurs , Ot par paix. Et qu'il estoit necessité de se pouruoir contre les Anglow, ennemu anciens du Roy, & Royaume de France, laquelle chose ne se peut faire sans argent. Et pour ce requeroit aux trois Estats Aide, qui estoit en

effect vne bonne grosse Taille. Aprés ce ainsi fait & dit, l'Vniuer-

\* Matth. 8. Maistre Benoist Gentien, qui prit son theme, \* Imperauit ventis, er mari,

sité de Paris, & les Preuost des Marchands & Escheuins pour la ville de Paris, demanderent audience. Ce qu'ils eurent, & proposa

werfations des finan-

insques en 1413.

Dauphin.

& facta est tranquillitas magna. Et monstra deux vents qui dominoient fort au Royaume de France, c'est à sçauoir Sedition & Ambition. Puis declara la pauureté du peuple, 🤁 les grands Aides qui estoient sus, comme Quatricsmes, Impositions, & Gabelles, & la grande & excessive mangerie des finances qu'on y auoit fait. Or de ce ledit Gentien n'auoit rien particularisé, ny nommé aucuns particuliers, lesquels auoient grands profits, & excessifs. Derechef ils demanderent audience, laquelle leur fut octroyée Plaintes con- à certain iour. Auquel proposa vn notable Docteur en Theologie de l'Ordre des Carmes, nommé Maistre Eustache de Pauilly, lequel recita en bref ce qu'auoit dit ledit Gentien. Et pour particulariser, exhiba vn grand roolle, qui fut baillé à lire à vn ieune Maistre és Arts, lequel le leut bien grandement & hautement. Et y estoient declarez les grands & excessifs gages que aucuns Officiers prenoient, & n'y eut rien espargné, iusques à la personne du Chancelier, & autres personnes, & des estats & pompes qui se faisoient, & le gouuernement tel qu'il estoit, & nommerent aucunes gens de finances, particulierement qui auoient eu plusieurs grandes finances, & en auoient amendé excessiuement. Et requeroient qu'on les prit, & leurs biens aussi. Quand le Proposant disoit les paroles dessus dites, ou semblables, ledit de Neelle Chancelier de Guyenne vouloit parler, & les reprendre. Mais le Chancelier de \* France luy dit, qu'il de Sauoisy les laissast dire ce qu'ils voudroient. Mais ledit de Neelle tres-arro-Chancelier, gamment & hautement luy respondit à vne fois par maniere bien des Seaux, orgueilleuse, qu'il parleroir, voulust ou non, auec plusieurs autres depnis 1409. paroles, dont les assistans furent tres-mal contens, & se departirent sans aucune conclusion. Pour ceste cause Monseigneur de Guyenne enuoya querir ses Seaux, & le desappointa d'estre Chancelier de Ican de Ne-Guyenne. Vn Aduocat de Parlement, nommé Maistre Iean de Vail-Vailly Chan ly, sans quelque election, par le moyen de la Reyne, à la requeste de son frere le Duc de Bauiere, fut fait Chancelier de Guyenne. A la deliberation des trois Estats, y eut diuerses imaginations & opinions. Entre les autres, ceux de la Prouince de Rheims bien notablement monstrerent, que les Aides ordinaires suffisoient bien à soustenir la guerre sans mettre Tailles, veu la pauureté du peuple, & les pilleries, à cause des diuissons, & plusieurs à leur imagination se adhererent. L'Abbé du Mont Sainct Ican, qui estoit bien notable Clerc, parla specialement contre les gens des finances, & ceux qui auoient eu dons excessifs du Roy. En monstrant qu'on deuoit reprendre de ceux qui auoient trop eu, & que ce fait, le Roy auroit assez pour resister aux ennemis, & soustenir sa guerre, en employant ce qui auoit esté dit par lesdits Gentien & Pauilly.

En ce temps mourut Henry de Lancastre, lequel on disoit estre mesel, qui se disoit Roy d'Angleterre, par la maniere dessus dite. Et Deceds de laissa quatre sils, c'est à sçauoir Henry V. du nom, Roy aprés luy, Henry de le Duc de Clarence, le Duc de Bethfort, & le Duc de Glocestre. Lancastre

Quelque paix qu'il y eust, toussours regnoient les Bouchers, des- Noyd' Anglefus nommez \*, & plusieurs pauures & mauuaises gens. Et pource terre, qui eque Iuuenal Seigneur de Traignel, auoit plusieurs Seigneurs tant de la stoit meleau Comté que de la Duché de Bourgongne, ses parens, lesquels l'ai-c'est à diré moient bien, & en luy auoient fiance. Ils vinrent vers luy en son lepreux, la-Hostel de Paris, & luy dirent deux choses, qui leur desplaisoient 150 157. fort, touchant Monseigneur de Bourgongne. L'vne, qu'il estoit \* P4g. 224. obstiné de maintenir, qu'il ne sit point mal, d'auoir fait tuer Mon-230.232. seigneur d'Orleans, & que si ce n'estoit que les maux qui en sont I. Iuuenal aduenus, si deuoit considerer qu'il auoit mal fait. L'autre, de ce rens aux Duqu'il se laissoit gouverner par Bouchers, Trippiers, Escorcheurs de ché & Combestes, & foison d'autres meschantes gens. Et requirent audit suue- gongne. nal, qu'il le voulust remonstrer audit Duc de Bourgongne. Lequel respondit que volontiers il le feroit. Or fut ledit Iuuenal plusieurs fois en l'Hostel d'Artois, où il l'attendoit iusques à minuict. Et aduint qu'vne nuict le Duc de Bourgongne le fit venir, & l'ouyt Il remonstre assez patiemment. Il luy remonstra, que au moins ne pouuoit-il Bourgogne que dire qu'il eust failly, & que la paix estoit faite, & qu'il la tien-logéen l'Hedroit. Et entant qu'il touchoit les Bouchers, que ce n'estoit pas son se santes honneur. Et si luy dit outre, qu'il luy fineroit de cent notables qu'il faisoit; Bourgeois de Paris pour l'accompagner, & faire tout ce qui luy recognoistre plairoit commander: Et si luy presteroient argent quand il en au-d'anoirmal roit affaire. Au premier il respondit, qu'il ne cuidoit point auoir fait merle failly, & qu'il ne le confesseroir iamais. Au deuxiesme il dit, qu'il leans au jer falloit qu'il se fit, & qu'il n'en seroit autre chose. Et estoit pitié de 128 - 214. voir, & sçauoir ce que faisoient lesdites meschantes gens, lesquels Et se laison nommoit Cabochiens\*, à cause d'vir Escorcheur de bestes, nom-par menues mé Caboche, qui estoit l'vn des principaux Capitaines desdites mes desgens: A chantes gens. Desquels, & de leur maniere de faire, toutes gens de quoy il ne bien estoient tres-mal contens.

## M. CCCCXIII.

An mille quatre cens & treize, ceux qui auoient le gouuernement des finances furent desappointez, & autres mis en 1413.
leurs lieux: Et si voulut-on desappointer le Chancelier: mais le Nonneaux
Roy, fort le soustint, tellement que pour lors il demeura, combien Suritédans
que depuis il fut desmis.

Messire Pierre des Essars s'en alla & partit, aussi sitent plusieurs autres. La charge qu'on donnoit audit des Essars, estoit qu'on déucit I. Iuuenal des Vrsms. aceusé d'anoir voulu enleuer le Roy & le Dauphin, & taxé le D.de Bourgongne

faire joustes au Bois de Vincennes, esquelles deuoit estre le Roy & P. des Essars Monseigneur de Guyenne Dauphin, & qu'il les deuoit prendre & emmener, & les mettre hors des mains de Monseigneur de Bourgongne. On proceda contre ceux qui s'estoient absentez à bannisfemens.

> A la fin d'Auril, & au commencement de May, se mirent sus plus fort que deuant meschantes gens, Trippiers, Bouchers, & Escorcheurs, Pelletiers, Cousturiers, & autres panures gens de has estat, qui faisoient de tres-inhumaines, detestables, & deshonnestes be-

longnes.

Et quand Messite Pierre des Essars, son frere, & autres virent la maniere de faire, ils s'en allerent hors de Paris, car ce moult luy desplaisoit. Les autres disoient que c'estoit pource qu'il ne faisoit pas à son plaisir, comme il auoit accoustumé. Et là vne fois où on parloit de recouurer argent de ceux qui en auoient trop eu, il die que le premier duquel, ou sur lequel on devoit recouurer, c'estoit du Duc de Bourgongne; car il auoit eu bien deux mille lyons. Et de ce le Duc de Bourgongne fut mal content, & aussi les Cabochiens. Et apperceut ledit des Essars qu'il seroit en danger. Et pource s'en alla, combien que depuis il dit, que oncques n'en auoir parlé, ne fait les autres choses qu'on luy mettoit sus.

Les Cabochiens de Paris voulurent auoir un Capitaine. Et prirent yn Cheualier de Beausse, nommé Messire Helion de Iacqueuille; qui estoit bien habile de son corps. Et le borgne de la Heuse fut fait

commettent Preuost de Paris.

Les Cabochiens se fent un Capitaine, & d'estranges exceds & violences, thans on emqui bon leur

Des Essars cuida prendre le pont de Charenton. Depuis à la seureté du Duc de Bourgongne, vint à la Bastille de Saince Antoine: Quand la choie vint à la cognoissance de Jacqueuille, luy, & yn nommé Robert de Mailly, vint bien à tout trofs mille des gens dessus dits deuant la Bastille, disans comme que ce sust, qu'ils aurolent Messire, Pierre des Essars. Lequel toutesfois estoit venu à la seurcté de Monseigneur de Guyenne, & de Monseigneur de Bourgongne. Pourcé que lors on n'obrempera pas à leur Requelte: Mais dépuis ils Vihitent bien vingt mille auec lesdits Iacqueuille & Mailly, en l'Hostel du Duc de Bourgongne: Lors ledit Duc voyant la grande commotion: leur dit, Qu'il le prendroit, & l'auroit en sa main, & le garderoit bien, si le sit venir à luy. Lors ledit des Essars luy dit: Monseigneur, ie suis venu à vostre seureté , s'il vous semble que ne me puissiez garder de la fureur de ces gens, laissez-moy en aller. Et ledit Duc luy die: Mon amy, ne te soncie, car ic te jure of asseure par ma foy, que su mouras autre gurde que de mon propre copps. & le prit par la main, luy fit la croix sur le dos de sa main, & l'emmena. Puis vipuent à l'Hostel de Monseigneur de Guyenne, & in the proposition Messire Iean de Troyes; en disant & Qu'il salling qu'on cuft aucuns qui estournt entour dudit Scigneur, & qu'ils estoient informez qu'il y quoir des gens de tres manunfa andonté, & fuerne vue eres grando 1. In cond des Villas

commotion & sedition. Et furent pris le Duc de Bar, le Chancelier Vailly, Messire Ineques de la Rivière \* Messire Regnaud d'An- \*Pag.90.92. gennes, Giler de Vinry, & Michelet de Vitry son frere (lequel 245. Madame de Guyenne fille du Duc de Bourgongne, tenoir en ses bras) & autres insques à quinze, qui furent menez en l'Hostel d'Artois, où estoit le Duc de Bourgongne. Il y auoit vn nommé V vanlet, qui estoit au Duc de Berry, lequel ils tuerent, si firent-ils vin menestrier nommé Commetour, & un Sectemire du Roy, nommé Maistre Ruoul Brisoid. Physicurs meurres secrettement le faisoient. Depuis les dessus dies furent mis au Louure en prison, & le Duo de Bar aussi en la grosse tour, & Messire Pierre des Essars fur moné au Ledir des Chastellet. Et prirent les chapperons blancs, & en eurent le Roy, Mon-dans le Chaseigneur le Dauphin, les Ducs de Berry, & de Bourgongne, & ceux stellet, p. 148. du grand Conseil, & men auoit pas qui vouloit. Ceux ausquels on 193.201.208. les refusoit, c'estoit signe qu'on les benoit pout Armagnats, ou au Chapperos moins ils estoient soupçonnez de l'estre. Ils alloient par Paris par blancs pris tourbes, & delaissoient leurs mestiers. Et ainsi puis qu'ils ne ga-pourestre dignoient rien, il fattoit qu'ils pillassent & desrobassent, & aussi le pour marque faisoient-ils de leur auctorité pure & priuée. 10.00 de n'estre

Ces manieres mesmes desplaisoient à aucuns, qui auoient esté Armagnac. consentants de les mettre sus, comme au Ministre des Mathueins \*, \*Pag. 225. à Maistre Eustache de Pauilly Carme, & autres de l'Vniuersisé, qui delibererent de s'assembler secretement aux Carmes, en la chambre Assemblée dudit de Pauilly, pour imaginer à quelle sin ces manieres de faire comme com pouvoient venir. Et pource qu'ils scauoient que ledit Seignout de tre les déser-Traignel estoit bien notable homme, & qui auoit eu le gouverne, dres fossits. ment de la ville de Paris long-temps, & auoit tousiours monstré de son pouuoir auoir amour au Roy, & au Royaume, & à la chose publique, ils luy prierent qu'il luy pleust d'y estre. Et s'assemblerent, & y cutphusieurs imaginations, & voyoient bien que les choses rendoient à dostruction finale de la Seigneurie. Ils s'enquirent quelles personnes deuotes & menans vie contemplatiue y auoit à Paris, & trouverent des Religieux, & autres, & aussi des femmes. Et alla Pauilly parker à eux, en leur priant qu'ils voulussent prier Dieu, qu'il leur voulust reueler à quelle fin & conclusion ces diuisions pouuoient venir. Il y en eut entre les autres trois, qui rapporterent trois diuerses choses. L'vne fut, qu'il sembloit à la creature qu'elle voyoit au ciel trois Soleils. La seconde, qu'elle voyoit au ciel trois dinors temps; dont l'un estoit vers le midy, és marches d'Orleans, & de Berry, clair & luisant; les deux autres assez prés l'un de l'autre vers Revelations Paris, qui par fois encouroient des mues noires, & ombreuses. L'au-d'ancuns Retre cut vae vision, quedle voyoit le Roy d'Agleterre en grand or-chantle de gueil & estat, au plus haut des tours de Nostre-Dame de Paris, le-plorable estat quel excommunioit le Roy de France, qui estoit accompagné de gens vestus de noir., & estoit assis sur une pierre emmy le Paruis I. Iuuenal des Vrsins.

Nostre-Dame. Quandles dessus dits furent assemblez par deux fois

nions.

bien & longuement, & parlerent des choses anciennes, ils conclurent que toutes les choses qu'on faisoit, & le gouvernement tel qu'il estoit, pouuoit signifier mutation de Seigneurie au Royaume. Et par ce moyen, le Roy d'Angleterre, qui pretendoit à auoir droict au Royaume de France, y pourroit paruenir, & que les choses e-& ristupre-stoient bien dangereuses & perilleuses. Et y eut l'vn d'eux qui dit, sagu pour la qu'il auoit veu plusieurs Histoires, & que toutes les fois que les Pa-France, prin-cipalement à pes, & les Roys de France auoient esté vnis ensemble en bonne acause du in-mour, que le Royaume de France auoit esté en bonne prosperité: & nassons & de- se doutoit que les Excommuniemens & maledictions que sit le Pasura da Au- pe Boniface huictiesme sur Philippes le Bel, iusques à la cinquiesme generation, & depuis renounellées, comme l'on dit, par Benedict, ne fusient cause des maux & inconueniens qu'on voyoit. Car Philippes le Bel delaissa trois beaux fils, lesquels moururent sans hoirs masses. Philippes de Valois eut bien à faire. Et si eut le Roy Iean, qui fut pris en la bataille de Poictiers. Et cut vn fils nommé Charles cinquiesme, dit le Sage\*, qui eut de grandes guerres, & eut deux enfans, Charles qui regne de present malade, comme il estoit notoire, & Louys\* qui mourut piteusement. Que de present, qui mettroit le tout en bon estat & gouvernement és enfans du Roy, tout deuoit cesser. Laquelle chose fut fort pesée & considerée par ceux de l'Assemblée. Et ledit Seigneur de Traignel dit, que le remede seroit de Iuuenal sei- trouuer vne bonne paix ferme entre les Seigneurs, & que chacun gneur de y deuroit trauailler. Et que si aucuns des Seigneurs auoient allianferniteur du ces ou promesses aux Anglois, qu'on les mit au neant, & qu'on y re-Roy spour le nonçast. Ce que aucuns des presens imaginerent qu'il le dist pour le Duc de Bourgongne, qui auoit esté à Calais, & auoit fait aucunes promesses & confederations. Mais il le disoit priuément & secrettement, pource qu'il sçauoit que ceux qu'on disoit Armagnacs, auoient fait venir le Duc de Clarence, ce qui ne se pouuoit faire sans quelques promesses. Pareillement le Duc de Bourgongne auoit esté à Calais, & amena le Comte d'Arondel, ce qui ne fut mie sans aucunes pactions, ou conuenances. Et il se doutoit que telles choses, iointes les diuisions, ne donnassent courage aux ennemis d'entre-Separation prendre sur le Royaume. Or se departit ainsi l'Assemblée. Toutesfois ledit Ministre des Mathurins, & autres presens confesserent, sans rien con- que le droit remede estoit d'entendre à bonne paix. Ce que ledit se des diners. Ministre desiroit en faueur de Messire Pierre des Essars, dont il estoit seruiteur. Lequel estoit au Chasteller, & en danger de sa personne. Mais ledit de Pauilly, qui tendoit fort au profit de sa bourse: & s'interessoit auec les Gois\*, Saintyons, & leurs alliez, fit vne proposition, en voulant monstrer que la prise des personnes, dont dessus est faite mention, estoit bien deuëment faite, & qu'il falloit o rdonner Commissaires pour faire leurs procés, & qu'ils eussent puissance

d'en prendre des autres, de faire ducriminel ciuil, & d'emprunter argent de ceux que bon leur sembleroit. Et ainsi fut fait & ordonné, commissaires & y eut Commissaires destinez, ausquels on bailla la puissance des-ordonnez sus dite, & à chacun d'eux, à leur Gressier & Sergens, vn chapperon blanc. pour tirer emprunts

Quand le Comte de Vertus frere du Duc d'Orleans, vid ces ma- o rançons nieres de faire, & qu'on auoit pris le Duc de Bar, & autres, & que de cenx qu'on de iour en iour on en prenoit, il fut conseillé de s'en partir, & s'en alla gnacs, p. 239. à Orleans vers son frere. Or fut fait Capitaine de Paris Iacqueuille, Denisot de Chaumont du pont de S. Cloud, & Caboche du pont de Charenton.

On prenoit gens ausquels on imposoit auoir fait quelque chose, dont il n'estoit rien, & falloit qu'ils composassent, fust droit, fust

tort, à argent, qu'il falloit qu'ils baillassent.

Le Comte de Charolois fils du Duc de Bourgongne, & Madame Le Comte de sa femme fille du Roy, aussi s'en allerent, & leurs gens, à tout leurs Charolois chapperons blancs. Et disoit-on que c'estoit à la requeste de ceux de l'enfeurs Gand, & que de ce auoient requis le Duc de Bourgongne. Mais au-grands s'énacuns imaginoient, que ce n'estoit qu'vne siction, & qu'ils s'en al-dent & san-loient, pource que les choses estoient trop merueilleuses. & le nort aussi de loient, pource que les choses estoient trop merueilleuses, & le pere Paris, à saus & le fils n'estoient pas conseillez de se trouuer ensemble en vn mes-se des extréme lieu.

Derechef, le Carme de Pauilly fit vne proposition à Sainct Paul regnoient. deuant la Reyne, Monseigneur le Dauphin, & autres Seigneurs. Et prit sa matiere sur vne siction d'vn iardin, où il y auoit de belles fleurs, & herbettes, & aussi il y croissoit des orties, & plusieurs herbes inutiles, qui empeschoient les bonnes herbes de fructifier, & pource les falloit sarcler, oster, & nettoyer. Et que au Iardin du Roy, & de la Reyne y auoit de tres-mauuaises herbes, & perilleuses, c'est à sçauoir quelques seruiteurs & seruantes, qu'il falloit sarcler & oster, afin que le demeurant en valust mieux.

Lors estoit Monseigneur le Dauphin à vne fenestre tout droit, qui auoit son chapperon blanc sur sa teste, la patte du costé dextre, & Insolentes la cornette du costé senestre, & menoit ladite cornette en venant paroles des dessous le costé dextre, en forme de bande. Laquelle chose apper-sedicionx ceurent aucuns des Bouchers, & autres de leur ligue, dont y eut Courte le Dauphin. aucuns qui dirent lors: Regardez ce bon enfant Dauphin, qui met sa cornette \* Louys die en forme que les Armagnacs le font, il nous courroucera une fois.

Les mauuaises herbes furent ostées des iardins du Roy & de la de Bauiere, Reyne, c'est à sçauoir le Duc\* de Bauiere frere de la Reyne, qui fut frere de la Reyne, qui fut frere de la Reyne, emmis en vne tour deuant le Louure. Et plusieurs autres Officiers, les prisonne aucre vns mis en Chastellet, & les autres en la Conciergerie du Palais, pluseurs audont y en auoit de Clercs, qui furent rendus à l'Euesque. Et si prit- res. on enuiron quatorze ou quinze Dames, que Damoiselles de l'Ho-Reynemises stel de la Reyne, lesquelles furent menées en la Conciergerie du Pa- en la Con lais, comme en prison.

Palau,

Ii iij

ces anciennes reformées & renounellées, neantmoins

Et afin que parmy le Royaumolon cuidalt, que ce qu'on faisoir estoit pour le bien du Royaume, deux du conseil des dessus dissé-Ordonnan- rent chercher & quirrit és Chambres des Comptes, & du Tresor, & au Chasteller, routes les Ordonnances Royaux anciennes, & sur joel+ les en formerent de longues de prolixes, où il y moit de bonnes & puis publices, notables choses prises sur les anciennes: Puis sirent venut Monsteigueur le Dauphin Duc de Guyenne, en la Cour de Parlement, ne. au mesme an nave comme un Luct de suffice: Et les fit lite & publier à hause voix. furenteagées Et les leut le Greffier du Chaftellet, nommé : Maistre Pierre de Frefnes, qui auoit vn moult bel langage, & haut. Et furent lassines Ordonnances decretées estre gardées, & sans enfraindre.

> Or est vray, comme dessus a esté rouché, que Messice Helion de Iacqueuille estoit Capitaine de Patis, & desdits Bouchers, & en effet disoit-on qu'il gouvernoit cout. Et vn iour alla auccautres voir Messire lacques de la Riviere, & Petit Mesul, non mic pour bien qu'il leur voulust, & entrerent en aucunes paroles: Toussours ledit de la Riviere respondoit le plus graticusement qu'il pouvoit, & voyoit bien que bon mestier luy en estoir, & qu'il estoit en grand danger de sa personne. Or en parlant ledit de l'acqueuille luy dit, qu'il estoit faux, traistre, & desloyal. Et lors ledit de la Riuiere, qui se sentoit si grandement iniurié, & que la chose touchoit si grandement son honneur, respondit audit de Iacqueuille, qu'il anoit faussement aus mauuassement menty, & que s'il plaisoit au Roy, il le combatroit. Lors ledit lacqueuille, qui auoit vne hachette en son poing, la haussa, & frappa tellement ledit de la Riviere sur la toste, qu'il le sua, aucure disent que ce fut d'en pot d'estain. Qui fut en bien merueilleux cas, de tuer yn homme és mains de Iustice; mais rien plus n'en fut : Lo lendemain, on traisna ledit de la Riuiere tout mort en vne charette, aux Halles, & sur l'escharfaut on luy coupps la teste: Si fut aussi mené en sa compagnée ledit Petit Mesnil, à qui pareillement on couppa la teste, sans ce qu'on en dit aucune cause, ou raison, sino n la volonté de Iacqueuille.

Iacques de la Riuiere tué impunément entre les mains de la Instice, pag.90 92. 245. 251.

fait Chancelier on

Garde des

place d'Arnaud de

Corbie,

pag. 8.17.

Et pource qu'il sembloit à ceux qui faisoient les exploiets dessus Eustache de Laitre Presi- dits, que le bon-homme Messire Arnaud de Corbie, qui auoit esté dent Clere au long-temps premier President du Parlement, & depuis bien vingt des Comptes, ans Chancelier de France, ne leur estoit pas bien propice, il fut desappuis Eussqua pointé, & en son lieu mis vn nommé Maistre Eustache de Laitre.

Or combien qu'on eust ordonné Commissaires contre ceux qu'on maintenoit eltre Armagnacs: toutestois en ordonnerent-ils encores Seaux, en la d'autres, de ceux qu'on nommoit Cabochiens, pour auoir & exigerargent en maniere d'emprunt, de tous ceux qui auoient renommée d'auoir argent, & les faisoient venir deuers eux, tant du Parlement, que des Marchands, & Bourgeois de Paris, & leur demandoient à emprunter. Et s'ils ne prestoient promptement, on les enuoyoit en diuerles prilons, & mettoit-on Sergens en leurs mailons, insques à

ce qu'ils eussent payé ce qu'on leur demandoit. Entre les autres, ils demanderent audit Maistre Iean Iunenal deux mille escus. Et pource qu'il les refusa aucunement, on commanda qu'on le menast en pri son au petit Chastellet, dont il appella en Parlement: Ce nonob- del Iuuenal stant il fut enuoyé audit petit Chastellet; & auant qu'il partist, fal-qui est mui en lut qu'il baillast partie de ce qu'on luy demandoit, & le demeurant in Chastellet. promit de payer à vn terme, dont il ne fut pas bien content, & non sans cause, car il le monstra bien aprés.

Il y auoit vn notable Docteur en Theologie,& de grande repútation, nommé Maistre Iean Iarson, lequel estoit Chancelier de Nostre-Dame de Paris, & Curé de Sainct Ican en Greue, qui auoit accoustumé de s'acquitter loyaument. Et pource que en compagnée où il estoit, il deut dire, que les manieres qu'on tenoit n'estoient & ontrage pas bien honnestes, ne selon Dieu, & le disoit d'un bon amour & fait par les affection, on le voulut prendre, mais il se mit és hautes voûtes de sean Ger-Nostre-Dame de Paris, & fut son Hostel tout pillé & desrobé.

Le Seigneur de Hely, qui estoit Mareschal de Guyenne, & vaillant 177. Cheualier, demanda gens & argent, & qu'il iroit en Guyenne, laquelle chose luy fut octroyée. Et luy bailla-on une bien groffe somme d'argent, & luy sembloit qu'il feroit merueilles. Il s'en alla en Polotou, & assembla gens de toutes parts, & de là tira vers les marches de Sainctonge, où il auoit intention d'assieger & prendre Soubise. Mais la chose alla bien autrement. Car le Capitaine de Sou-Le Maresbise bien accompagné frappa sur son logis, & prit ledit Seigneur ly pris pri-de Hely. Duquel par ce moven l'entreprise & l'Armée firent sur pride Hely. Duquel par ce moyen l'entreprise & l'Armée furent sonnier par rompues.

Les Anglois estoient ioyeux de la diuisson, qu'ils voyoient estre 246. entre les Seigneurs de France. Et fut le Roy d'Angleterre conseillé de faire vne armée, & de l'enuoyer vers la coste de Normandie, glois pour les sçauoir s'ils pourroient auoir quelque entrée, & place. De faict, il dinissions qui estoient en enuoya vne armée vers Dieppe, qui y cuida descendre. Mais les No- france. bles, & le peuple du pays, s'assemblerent sur le riuage de la mer, & combatirent les Anglois, tellement qu'ils les desconfirent. Et fut le Capitaine des Anglois tué, & pource se retrahirem en Angleterre! Quand le Roy d'Angleterre scent l'aduenture, il en fut bien desplaisant, & ordonna vne plus grande armée à faire: De fai& il·le : 🕬 🗥 sit, & prirent terre. Le borgne de la Heuse y alla, & prit des gens ce qu'il peut. Et cuida defendre la descente desdits Anglois: mais il fut bien lourdement rebouté, & y eur plusieurs cheuaux morts de 🤔 traid, & audi de les gens pris, & fur contraint de s'en retourner. Les, Anglois cuiderent trouuer maniere d'auoir Dieppe: mais ils taillisent. Et minrent vers le Tresport, entrerent dedans, & en l'Abbaye, Ach bouterent le feu, & ardirent tout, meine une partie des Religiour Philieurs gens tuerent, & naurerent, & si en prirent, & 

La chose venuë à la cognoissance des Seigneurs d'Orleans, Bour-1413. bon, Alençon, & autres, & la maniere qu'on tenoit à Paris à la descente desdits Anglois, ils enuoyerent vers le Roy, en s'offrans à son \*Pag.244. service: En requerans que les Traitez \* de paix qui avoient esté faits accordez, promis & iurez, fussent entretenus, gardez, & obseruez. Et que au regard d'eux, il ne se trouueroit point qu'ils eussent fait chose au contraire. Et que en la ville de Paris plusieurs choses horribles & detestables se faisoient, contre les Traitez de

paix.

208.227.201.

Mais les Bouchers & leurs alliez en tenoient bien peu de conte. Et firent faire le procés dudit Messire Pierre des Essars. Et luy impo-Pierre des soit-on plusieurs cas & choses, qu'on disoit qu'il auoit commis & Essars, p. 193. perpetré, dont des aucunes dessus est fait mention. Et fut condamné à estre traisné sur vne claye du Palais insques au Chasteller, puis decapité par à auoir la teste couppée aux Halles. Laquelle Sentence, qui estoit ingement de bien piteuse, & à la requeste deceux qu'il auoit premierement mis more iniuste sus, & esseuez, sut executée. Et le mit-on au Palais sur vne claye de lean de attachée au bout de la charette, & fut traisné les mains liées iusques au Chastellet: En le menant il sousrioit, & disoit-on qu'il ne cuidoit point mourir, & qu'il pensoit que le peuple dont il auoit esté fort accointé, & familier, & qui encores l'aimoit, le deust rescourre. Et s'il y en eult eu vn qui eust commencé, on l'eust rescous. Car en le menant ils murmuroient tres-fort de ce qu'on luy faisoit. Outre qu'il auoit esperance que le Duc de Bourgongne luy tintla promesse qu'il luy auoit faite en la Bastille Sainct Antoine, qu'il n'auroit mal non plus que luy. Mais il fut mis deuant le Chastellet dessus la charette, & mené aux Halles, & là eut la teste couppée, son corps fut mené au gibet, & mis au propre lieu où fut mis Montagu. Et disoient aucuns que c'estoit un iugement de Dieu de ce qu'il mourut, comme il auoit fait mourir ledit Montagu. Audit mois aduint que l'acqueuille, & ses soudoyers, qui estoient

orgueilleux & hautains, vinrent vn iour de nui& entre onze & douze heures au soir en l'Hostel de Monseigneur de Guyenne, où ils'esbatoit, & anoit-on dansé. Et vint iusques en la chambte dudit Seigneur, & le commença à hautement tancer, & le reprendre des cheres qu'il faisoit, & des danses & despenses: Et dit plusieurs d'un nommé paroles trop fieres, & orgueilleuses contre un tel Seigneur, & qu'on lacqueuille Capitaine des ne luy souffriroit pas faire ses volontez, & s'il ne se aduisoit, qu'en y mettroit Cabochies, remede. A ces paroles estoit present le Seigneur de la Trimouille, commise en- qui ne se peut taire, qu'il ne respondist audit sacqueuille, que œ uers le Dau- n'estoit pas bien fait de parler ainsi dudit Seigneur, ne à luy à faire, et que l'heuphin, qui est re estoit bien impertinente, & les paroles trop sieres, & hautaines, veu le petit grandes che- lieu dont il estoit. Sur ce se meurent paroles, tellement que de la Trires, danses, mouille desmentit Iacqueuille, & aussi Iacqueuille la Trimouille. & despenses qu'il faisoit. Monseigneur de Guyenne voyant la manière dudit lacqueuille, tita

vne petite dague qu'il auoit, & en bailla trois coups audit Iacqueuille par la poitrine, sansce qu'il luy fit aucun mal, car il auoit bon haubergeon dessous sa robe. Le lendemain matin ledit lacqueuille & ses Cabochiens s'esmeurent en intention d'aller tuer ledit Seigneur de la Trimouille: De faict, ils eussent accomply leur mauuaise volonte, si ce n'eust esté le Duc de Bourgongne, qui les appaisa tellement, qu'ils laisserent leur fureur, & se refroidirent: Mais du courroux qu'en eut Monseigneur de Guyenne, il fut trois iours qu'il iettoit & crachoit le sang par la bouche, & en fut tres-bien malad**c.** .

Le Roy fut guary, & reuint en bonne santé. Laquelle chose venuë à la cognoissance des Seigneurs d'Orleans, & autres dessus nommez, ils enuoyerent deuers le Roy vne Ambassade, en luy requerant, qu'il voulust faire entretenir la paix, ainsi qu'elle auoit esté iurée & promise \*. Le Roy enuoya vers eux l'Eucsque de Tournay, \* P45. 245. l'Hermite de la Faye, Maistre Pierre de Marigny, & vn Secretaire, Pierre de lesquels Seigneurs estoient à Verneuil, et parlerent longuement en - Marigny Ambassasemble. Et s'en retourna ladite Ambassade arriere vers le Roy à Pa-deur du Roy ris, où ils rapporterent pleinement, comme lesdies Seigneurs vou versta Prinloient paix, & ne demandoient autre chose, & que hors la ville en ca. quelque lieu seur ils peussent parler ensemble. Et si rapporterent lesdits Ambassadeurs, que lesdits Seigneurs se plaignoient fort, de ce qu'on ne leur rendoit leurs places prises durant la guerre, ainsi qu'il leur auoit esté promis. Et aussi des mutations\* qu'on auoit fait \* Pag. 238. des Officiers des Maifons du Roy, de la Reyne, de Monseigneur de 239.249. Guyenne, & des Capitaines és places du Roy, & des prisonniers, tant des Seigneurs, & Officiers, que des femmes, & des manieres qu'on tenoit és choses qu'on faisoit.

Quand ceux qu'on nommoit Cabochiens sceurent que les matieres Cabochiés se disposoient à la paix, ils furent moult troublez, cognoissant ce amateurs de qu'ils auoient fait par leur puissance, qui gisoit en cruauté & in-desordres, & humanité, cesseroit; partant de tout seur pouvoir ils trouverent ennemis de bourdes, & choics non veritables, ny apparentes, pour cuider empescher la paix: Toutesfois ils deliurerent de prison les Dames, & aucuns des prilonniers.

Or estoit le Duc de Berry, à tout son chapperon blanc, logé au cloiître de Nostre-Dame, en l'Hostel d'vn Docteur en Medecine, nommé Maistre Simon Allegret, qui estoit son Physicien. Et presques tous les iours il vouloit que ledit feu Maistre Iean Iunenal des Vrsins, Seigneur de Traignel, allast deuers luy. Ils conferoient ensemble du temps qui couroit, & des choses qu'on faisoit, & disoit. Ledit Seigneur Familiarité dit audit Iuuenal: Serons-nous toussours en ce poinct, que ces meschantes gens de I. Iuuenal aucile D. de ayent auctorité, & domination? Auquel le Seigneur de Traignel respon- Berry. dit: Ayez esperance en Dicu, car en brief temps vous les verrez destruits, & Grande convenus en grande confusion. Or tous les jours il ne pensoit, ne imaginoit de 1. June-I. Iuuenal des Vrsins.

que la maniere comme il pourroit faire, & delibera d'y remedier: nal, qui gon- Il estoit bien noble homme, de haut courage, sage, & prudent, qui nerne Paru, auoit gouverné la ville de Paris douze ou treize ans, en bonne paix, pendant den- amour & concorde. Et estoit en grand soucy, comme il pourroit plus, pag. 70. sçauoir, si aucuns de la ville seroient auec luy, & de son imagina-98.144. otion: car il ne s'ozoit descouurit à personne, combien que plusieurs chargé, au de Paris des plus grands & moyens, estoient de sa volonté. Luy donc estant en ceste pensée & grande perplexité, par trois mucts, bliques, de comme au poinct du jour il luy sembloit qu'il songeoit, ou qu'on onze enfans, luy disoit: \* Surgite cum sederitis, qui manducatis panem doloris. Et vin ma-9-après par tin Madame sa femme, qui estoit une bonne & deuote Dathe, luy my les Observations. dit: Mon Amy es Mary, i ay ouy au matin que vous disuz, ou qu'on vous \*Psalm.126. disoit ces mots contenus en mes Heures, où il y a : Surgite cùm sederitis, qui manducatis panem doloris. Qu'est-ce à dire? Et le bon Seigneur luy respondit: Mamie, nous auons onze enfans, of est bien mestier que nous prions Dieu, qu'il nous doint bonne paix, & ayons esperance en luy, & il nous aidera. Or en la Cité y auoit deux Quarteniers drappiers, l'vn nommé Estienne d'Ancenne, l'autre Geruaisor de Meriller, qui souvent conversoient auec leurs Quarteniers & Dixeniers & sentoient bien par leurs paroles, qu'ils estoient bien mal contens des Cabochiens. Vn soir ils vinrent deuers Monseigneur de Berry, & se trouuerent d'aduenture ensemble, ledit Iunenal auec ledit Duc de Berry: Là ils conclurent, qu'ils viuroient & mourroient ensemble, & exposeroient corps & biens, à rompre les entreprises desdits Bouchers, & de leurs allicz, & rompre leur faict. Le plus expedient estoit, de trouuer moyen de sousseur le peuple contre eux : Et en ceste pensée & volonté estoient plusieurs gens de bien de Paris, de diuers quartiers : Et grommeloit fort le peuple, pource qu'ils voyoient que les dits Bouchets, & leurs alliez, par leur langage ne vouloient point de paix: Car ils firent faire Lettres au Roy tres-leditieules contre les Seigneurs, c'est à sçauoir Sicile, Orleans, Bourbon, Alençon, & autres, & les faisoient publier par Paris, disans, Que lesdits Seigneurs vouloient destruire la ville, & faire tuer des plus grands, et prendre leurs semmes, & les faire espouser à leurs valets & serviteurs, & plusieurs autres langages non veritables. Mais nonobstant leurs langages & paroles, le Roy & son Conseil delibererent d'entendre à paix : Et enuoya le Roy bien notable Ambassade au Pont de l'Arche, où estoient lesdits Seigneurs: Lesquels respondirent qu'ils ne demandoient que paix. Et vint à Paris de par lesdits Seigneurs, vn bien notable homme & vaillant Clerc, nommé Maistre Guillaume Signet. Lequel deuant le Roy, en la presence de Monseigneur le Dauphin, Berry, Bourgongne, & plusieurs desdits Cabochiens, sit vne moult notable proposition: Monstrant en effet le grand inconueniem au Roy, & Royaume, par les diuissons qui auoient couru, & couroient: Que les Anglois sous ombre desdites divisions pourroient descendre, & faire grand dommage au Royaume, & qu'il n'y ausit remede que d'ausir paix. Pour abreger, it sut delibéré & conclu par le Roy, qu'il vouloit paix. Et pour ceste cause allerent à Pontoise les dits Ducs de Berry & de Bourgongne, où il y eut Articles saix beaux & bons, lesquels pleurent à toutes les parries. Et s'en resournement les dits Ducs de Berry, & de Bourgongne, à Paris.

Le premier iour d'Aoust, qui fur vn Mardy, les Articles de la paix furent leus deuant le Roy, Monleigneur de Guzenne, & plusieurs Seigneurs presens. Et ainsi qu'on vousoit deliberer y Maistre Iran de Troyes, les Saintyons, & les Gois, \* & Caboohe, viridrent par vne manie- \* Pag 224. re assez impetucuse. En requerant qu'ils vissent les Articles, & qu'ils af- 230.232.235. sembleroient sur iceux ceux de la ville, car la chose seur touchoit grandement. Ausquels fut respondu, que le Roy vouloit paix, et qu'ils entendroient lire les articles; s'ils vouloient; mais qu'ils n'en auroient aucune copic. Le lendemain, qui fut Mercredy matin, ils s'assemblerent en l'Hostel de Ville, iusques à bien mille personnes. Plusieurs y en auoit de diuers quartiers, qui y estoient à bonne intention allez; pour contredire ausdits Cabochiens. Dans ladite Assemblée proposa vn Aduocat en Parlement, nommé Maistre Ican Rapiot, bien notable homme, qui auoit belle parole, & haute. En la proposition, il n'entendoit pas de rompre le bien de paix, & dit que le Prevost des Marchands, coules Escheums la vouloient. Mais les Cabochiens dirent qu'il estuit bon que prealablement, voire necessaire, qu'on monstrast aux Seigneurs d'Orleans, Bourbon, & Alengon, or a leurs alliez, les mauunistiez de trahisons qu'ils auoient faict, ou would faire. Afin qu'ils cogneussent quelle grace on leur faisoit d'auvir paix à eux, Or suffi queon leur monstrast, er leut les articles audit lieu. Et les tenoit Maistre lean de Troyes en une fueille de papier en sa main : lors il fué par vn de la ville dit que la matiere essoit grande & haute; & que le milleur séroit que elle se deliberast par les quartiers, cor que le lendemain, qui estoit Ixudy, les Quarteniers, qui estoient presens, assemblassent les Quartiers, & que là pourroit-on lire ce que tenoit ledit de Troyes, au lieu où les assemblées des quartiers se faissient. Et après, tous ceux qui estoient presens, excepté ceux de la ligue dudit de Troyes, commencerent à crier, Par les quartiers. Lors vn de ceux de Saintyon, qui estoit armé, & au bout du grand banc, va dite, qu'il le falloit faire promptement, & que la chosè estoit hastine. Etlors dérechef la plus grande partie des presens, commença derechef à crier, Par les quartiers. L'un des Gois qui estoit armé dit hautement, que quiconque le voulust voir, il se feroit promptement audit lieu. Lors vn Charpentier du cimetiere S. Iean nommé Guillaume Cirace, qui estoit Quartenier, le leu2 & dit, que la plus grande partie estoit d'opinion que il se fift par les quartiers, & que ainsi le falloit-il faire. Mais les dits Saintyons, & les Gois bien arrogamment luy contredirent, en disant que malgré son visage il se servit en la place. Lequel Cirace d'un bon courage & vilage va dite, que il se feroit par les quartiers: & que s'ils le vouloient empescher, il \*Ce reproche y auoit à Paris autant de frappeurs de coignées, que de assommeurs de bœufs, \* estoit fait à I. Iuuenal des Vrsins. Kk ij

Cabochiés,

ou vaches. Et lors les autres se teurent, & demoura la conclusion, qu'il 1413. se féroit par les quartiers, & s'en alla chacun en son hostel.

Le leudy matin Maistre lean de Troyes, qui estoit Concienge du prenanteur Palais, & y demeuroit, fit grande diligence d'assembler les Quartesurnom d'un niers de la Cité au Cloistre Sainct Eloy, pour les induire à sa Mo-Escorebeur lonté; & estoient assemblez auant qu'on appellast Aduocats, en Parlement, où estoit ledit Seigneur de Traignet Aduocat du Roy. pag. 125. 249. Auquel les dies Quartoniers Guillaume \* d'Ancenne : & Gerhaisor de néor-dessu Merilles, firent à sçauoir l'Assemblée soudainement faire. Et s'en vint à Saince Eloy, & n'y sceut si rost venir, que ledit Maistre Iean de Troyes n'eust commencé son sermon. Quand il vid ledit Seigneur de Traignel, il luy dit : Qu'il fust le tres-bien venu, & qu'il estout bien ioyeux de sa venuë. Et tenoit ladite cedule, dont dessus est faite mention, en sa main, contenant merueilleuses choses contre lesdits Seigneurs, non veritables, laquelle fut leuë. Et demanda audit Seigneur de Traignel, qu'il luy en sémbloit, & s'il n'estoit pas bon qu'on la monstrast au Roy, & à ceux de son Conseil, anant qu'on accordast aucunement les Arricles de la paix. Lequel de Traignel respondit ! Qu'il luy sembloit, que rillense en- puis qu'il plaisoit du Roy, que toutes les choses qui anoient esté dites, ou faites ereprise de I. au temps passé, fussont oubliées & abolies tant d'un costé que d'autre, sans que pour porter iamais en fust faite mention, que rien ne se deuoit plus ramenteuoir. Et que les la chosa à la choses contenues en ladite cedule estoient toutes seditienses, & tailées d'empescher paix, malgré le Traité de paix, laquelle le peuple denoit descrer. Et sans plus demander à & traversa autres opinion aucune, tous à vne voix dirent, que ledit Seigneur disieux, prin-soit bien, & qu'il falloit auoir paix, en crians tous d'une voix, la paex, la palxi Et qu'on devoit deschirer ladite cedule, que tenoit ledit de Troyes. De faict elle luy fut oftée des mains, & mise en plus de cent pieces. Tantost par la ville sut diuulgué ce qui auoit esté sait au quartier de la Cité, & tout le peuple des autres quartiers fut de semblable

du Duc de Bourgong. estant d'adnis d'une pleine amni-fie, & enopinion, excepté les deux quartiers de deuers les Halles, & l'Host el sur oubly des d'Artois, où estoit logé le Duc de Bourgongne. Tantost aprés disoffenses du paßé.

grandbesoin bonne & ferme paix.

ner, ledit Iuuenal accompagné des principaux de la Cité, tant d'Eglife, que autres, iusques au nombre de trente personnes, se mit en chemin pour aller à Sainct Paul deuers le Roy. En y allant, plu-·lieurs autres notables personnes de diuers quartiers le suiuirent, & trouuerent le Roy audit Hostel, & en sa compagnée le Duc de Il remonstre Bourgongne, & autres ses alliez. Et en bref luy exposa ledit Innenal leur venuë, en monstrant les maux qui estoient aduenus par les diuisions, & que le Royan que la paix estoit necessaire : Et luy supplioient ses bons Bourgeois de Paris, me a d'une qu'il voulust tellement entendre & faire, que bonne paix, & ferme fust faite. Et pour paruenir à ce, qu'il en voulust charger Monseigneur de Guyenne son fils. Le Roy respondit en brief, que leur Requeste estoit raisonnable,

> que c'estoit bien raison, que ainsi sust fait. Lors le Duc de Bourgongne dit audit Seigneur de Traignel : Iunenal, Iunenal, entendez-vous bien, ce n'est pas la maniere de ainsi venir. Et il luy respondit, que autrement on ne pou-

uois venir à conclusion de paix, veuës les manieres que tenoient lesdits Bouchers; o que autres fois il en au oit esté aduerty, mais il n'y auoit voulu entendre. Aprés ces choses, ils s'en allerent vers Monseigneur le Dauphin Duc de Guyenne: Et se mit ledit Seigneur à vne fenestre accoudé, sur ses espaules estoit un des Saintyons: Là luy furent dites les paroles, qu'on avoit devant dites au Roy. Lequel Seigneur dit, qu'il wuloit paix, (t) y entendroit de son pouvoir, & le manstreroit par effet. Si luy fut requis, pour cuiter tource doubtes, qu'il mit la Bastille de Saince Antoine en sa main, & qu'il sit tant qu'il en eust les dess. Pour laquelle chose il Le Gounerenuoya vors le Duc de Bourgongne, qui en auoit la garde, ou au-Bastille retitres de par duy. Lequel enuoya querir ceux de dedans ladite Bastil-rédes mains, le, & sit deliurer la place audit Seigneur, lequel la bailla en garde Bourgogne, à Mossire Renaud d'Angennes, lequel depuis trois ou quatre iours & consie à auoit esté deliuré de prison. Au surplus, il fut requis & supplié au d'Angendit Seigneur, qu'il luy pleust le lendemain matin, qui estoit Vendredy, se nes. mestre sus, or cheuancher par la ville de Paru, lequel promit de ainsi le faire. Et s'en retournerent ledit Seigneur de Traignel, & ceux do sa compagnée. En s'en retournant ils trouverent le Recteur, accom- L'Universit pagné d'aucuns de l'Université, qui alloient deuers le Roy, & Mon-té de Paris seigneur de Guyenne, pour pareille cause. Lesquels y allerent, & eu-blablement to rent pareille response que dessus.

Le peuple de Paris estoitia tout esmeu à la paix: Et estoient principalement aucuns, qui se mettoient sus, c'est à sçauoir Pierre Oger vers Sain& Germain de l'Auxerrois, Estienne de Bonpus vers Saincte Oportune, Guillaume Cirace au Cimetiere de Sainct Ican, & en la Porte baudeloier ; & tous ceux de la Cité en la compagnée dudit Seigneur de Traignel, pour sçauoir ce qu'on auroit à faire. Le Ven-L'Hostel dredy matin il alla ouyr Messe à la Magdelaine, qui est iouxte son des Vrsins.

Hostel. Et l'enuoya querir le Duc de Berry, & y alla, lequel Duc luy la Parresisse

demanda. demanda, Qu'est ce-cy Iunenal, que voulez faire, dites-moy ce que ie seray? de la Mag-Par lequel fut respondu: Monseigneur, passez la riviere; & faites mener vos cheuaux autour, & allez à l'Hostel de Monseigneur de Guyenne, & luy dites nal conseille qu'il monte à cheual, & s'en vienne au long de la ruë de Sainct Antoine vers au Dus de le Louure, & il deliurera Messeigneurs les Dues de Bautere, & de Bar. Et ne Beney. vous souciez: Car aniourd'huy i ay esperance en Dieu, que tout se portera bien, 🖅 que serez paisible Capitaine de Paris : Piray auec les autres , & nous ren= drons tous à Monseigneur le Dauphin, et à vous. Lors ledit Duc de Berry fit ce que dit est. Et ledit Iuuenal s'en vint, auec tous ceux de la Cité à S. Germain de l'Auxerrois, où estoit Pierre Oger, afin que ensemble ils fussent plus forts. Car les Preuost des Marchands & Escheuins, les Archers, & Arbalestriers de la ville, & rous les Cabochiens, estoient assemblez en Greue, de mille à douze cens bien ordonnez, le doutans qu'on ne leur courust sus, prests de se desendre. Le Duc de Bourgongne faisoit grande diligence de rompre l'embusche dudit. Seigneur, laquelle estoit ia mise sus, & cheuauchoit par la Kk iij

ville au long de la ruë Saince Antoine. Quand il fut à la Portebaudes, ledit Iunenal luy sixiesme seulement, prit le chemin à venir par deuant Saince Ican en greue, où il trouua belle & grande compagnée des autres, & passa par le milieu d'eux. En passant Laurens Callot, neueu de Maistre lean de Troyes, prit Maistre Iean fils dudit Iuuenal, par la bride de son cheual, & luy demanda qu'ils feroient. Et il luy respondit; Suivez-now, avec Monseigneur le Dauphin, er vous ne pourrez faillin. Et ainsi le firent, & ptirent leur chemin par deuers le pont de Nostre-Dame, en allant par Chasteller, au long de la riuiere. Er estoit ia Monseigneur le Dauphin deuant le Louute. Et auec luy effoient les Ducs de Berry, & de Bourgongne. La Dues de Et deliura les Ducs de Bauiere, & de Bar, qui se mirent on sa compagnée. Quand les dits de Troyes & les Cabochiens, furent en vne son, pag. 2532 vallée sur la riuiere, près de Sain & Germain de l'Auxerrois, vn nommé Geruaisot Dyonnis Tapissier, qui auoit en sa compagnée aucuns compagnons, vid & apperceut ledit Maistre Ican de Troyes, guisse de meschante traisse, à ce coup ie t'auray. Et tout soudainement, on ne secut ce que & scelerute tous deuinrent, car ils s'enfuirent. Et enuoya-l'on demander audit Inuenal est Innenal, si on iroit fermer les portes, usin qu'ils ne s'en abassent. Et il respondit d'admi qu'on qu'on laissast tout ouvert, & s'en allast qui voudroit, & qui voudroit demeutes de la ville rer demeurast, & que on ne vouloit que paix & bon amour ensemble. Mais ils libruaux fa-s'en allerent, & prirent de leurs biens ce qu'ils voulurent, & les emvondroient porterent. Et prirent lesdits Seigneurs leur chemin en greue, où il s'enfuir, sans y en auoit qui anoient grand desir de frapper sur le Duc de Bourny retenir. gongne, dont il se doutoit fort. Parquoy il enuoya demander audit Seigneur de Fraignel, s'il auoit garde. Et il respondit que non, dr Il affenre le qu'il ne s'en doutast, et qu'ils mourroient tous auant que on luy sit desplaisir de gongne qui su personne. Quand ils furent deuant l'Hostel de ville ils descendirent, estate of the series of the se rainte, qu'il des Marchands, & Escheuins, & ledit Seigneur de Traignel. Monseigneur le Dauphin, dit audit Seigneur de Traignel: Iuuenal, dites ce que fait aucun desplaisir. nous auons à faire, comme ie vous ay dit. Lors il commença à dire, com-Il parloen 🗆 me la ville auoit esté mal gouvernée, en recitant les maux qu'on y faisoit. l'Hostel de ville an nom Et dit au Preuost des Marchands, nommé Andriet de Pernon, qu'il da Dauestoit bon preud'homme, 🤂 que ledit. Seigneur vouloit qu'il demeurast, 🤁 aussi phin, & deux Escheuins, de que lesdits de Troyes, & du Belloy ne le servient plus, & propose de au lieu d'eux on mit Guillaume Cirace & Geruaisot de Merilles: Que Mon-MEANX Escheuins, seigneur de Berry seroit Capitaine de Paris. Que Monseigneur de Guyenne p4g. 139. prendroit la Bastille de Sainet Antoine en sa main, 😝 y mettroit Monseigneur de Bauiere son oncle pour son Lieutenant, & le Duc de Bar seroit Capitaine du Louure. Les quels deux Seigneurs on venoit de deliurer de prison, Tanneguy & estoit commune renommée que le lendemain, qui estoit Samedu Chastel fait Prenost dy, on leur deuoit coupper les testes. Et au gouvernement de la de Paris , Prenosté de Paris Messire Tanneguy du Chastel, & Messire Berrand de pag. 159.

Montauban, deux vaillans Cheualiers. Depuis ledit Messire Tanneguy eut seul la Preuosté. Après ces choses ainsi faites, les dits Seigneurs & le peuple se departirent, & allerent prendre leur refection.

Changement
Or est vne chose merueilleuse, que oncques après ladite mutation, se passe seure
ne en icelle faisant, il n'y eut aucune personne frappée, prise, ny ancune vivpillée, ny oncques personne n'entra en maison. Toute l'apresdisnée on cheuauchoit librement par la ville, & estoit le peuple tout
resiouy.

Le lendemain, qui fut Samedy, le Duc de Berry comme Capitai-Le Duc de ne, cheuaucha par la ville, & le voyoit-on tres-volontiers. Et disoient taine de Pales gens, que c'estoit bien autre cheuaucherie que celle de Iacqueuille & des 11s, p. 167.

Cabochiens.

CHECKER

Le Duc de Bourgongne n'estoit pas bien content, ny aucuns de ses gens: Et le Dimanche il disna de bonne heure, & s'en vint douers le Roy à son disner, qui estoit comme en transes de sa maladie: Ce iour il faisoit moult beau temps, & dit au Roy, que s'il luy plaisoit aller esbatre iusques vers le Bois de Vincennes, qu'il y faisoit beau, & en fut le Roy content: Mais l'esbatement qu'il entendoit, c'estoit qu'il le vouloit emmener: Or en vinrent les nouuelles audit Seigneur de Traignel, lequel enuoya tantost par la ville, faire monter gens à cheual, & se trouuerent promptement de quatre à cinq cens cheuaux hors de la porte Sainct Antoine. Et y estoit le Duc de Bauiere, auquel ledit Seigneur de Traignel dit, qu'il allast deuers le pont de Charenton, & luy bailla Maistre Arnaud de Marle, accompagné d'en-Arnaud de uiron deux cens cheuaux, lesquels allerent: Et ledit de Traignel al-Marle. la tout droit vers le Bois, là où il trouua le Roy, & le Duc de Bourgongne. Et dit ledit Traignel au Roy: Sire, venez-vous-en en vostre bonne Iuuenal raville de Paris, le temps est bien chaud pour vous tenir sur les champs. Dont le que le D. Roy fut tres-content, & se mit à retourner. Lors ledit Duc de Bour-de Bourg. gongne dit audit Seigneur de Traignel: Que ce n'estoit pas la maniere, de d'enleuer. faire telles choses, & qu'il menoit le Roy voler. Auquel il respondit : Qu'il le menoit trop loin voler, & qu'il voyoit bien que tous ses gens estoient housez: Et si auoit ses trompettes qui ausient leurs instrumens és fourreaux, & s'en retourna le Roy à Paris. Et le trouua-l'on que veritablement il menoit le Roy à Meaux, & plus outre. Le lendemain le Duc de Bour- Ce D. voyant gongne, voyant qu'il ne pouvoit venir à son intention, s'en alla sa desseins bien soudainement de la dire ville. Dans les Sciences et la la mai reussir, bien soudainement de ladite ville. Dont les Seigneurs, & ceux de la se retiré tout ville furent bien desplaisans: Car ils audient bonne esperance que sondain. la paix se parferoit: Que les Seigneurs d'Orleans, & autres viendroient à Paris, & que tous ensemble feroient tellement que iamais guerre n'y leroit: Aucuns disoient, que le Duc de Bauiere, frere de la Reyne, auoit laschement fait (puis qu'il auoit esté acertené, ainsi qu'il disoit, que le Samedy on luy deuoit coupper la teste) qu'il n'auoit tué le Duc de Bourgongne soudainement, & s'en estre allé en suite en Allemagne, & il n'en eust rien plus esté.

Le Samedy fut faite vne grande Assemblée à Sainct Bernard de 1413. l'Université de Paris: Là envoyerent Monseigneur de Guyenne, & L'Université les Seigneurs remercier l'Université de ce qui auoit esté fait, & de dins et Pro-cession d'icelle strant la grande affection que ils auoient eu au bien de paix. Et sirent às. Martin. ceux de ladite Vniuersité vne bien notable procession à Sain& Martin des Champs, & y eut du peuple beaucoup. Et sit vn notable \* Pag.176. Sermon Maistre Iean Iarson\*, qui estoit vn bien notable Docteur Pfalm.4.9 en Theologie, lequel prit son theme, In pace in idipsum, lequel il deduisit bien grandement & notablement, tellement que tous en furent tres-contens.

Henry de

cheuin; vn desplus sedisieux deca-

Il y eut mutation d'Officiers faite par le Roy en son grand Con-Marle Sei-gneur de Ver-sient fait mier President de Parlement, & ledit Seigneur de Traignel, Chance-Chancelier lier de Monseigneur le Dauphin, & Maistre Robert Mauger predes Seaux le mier President, Messire Tanneguy du Chastel seul Preuost de Pa-4. Aoust, ris, & Maistre Iean de Vailly President en Parlement. Pour abrepag. 254. June pag. 254. june les Officiers qui auoient esté ordonnez à la requeste de Chancelier ceux qu'on nommoit Cabochiens, furent muez & oftez.

Il y auoit vn nommé Iean de Troyes, qui estoit seigneur de l'huis ciers creasse de fer à Paris, qui auoit esté bien extreme és maux qui s'estoient ru, amude faits au temps passé, lequel fut pris, & mis en Chastellet, il confesla main des Cabochies, sa plusieurs tres-mauuais cas que faisoient les Bouchers, & ceux de la Ligue, comme meurtres secrets, pilleries, & robberies, dont royes Ef- d'aucuns il auoit esté consentant. Et pource eut le col couppé és

Et fut trouué vn roolle, où estoient plusieurs notables gens tant pite, p. 239. de Paris, que de la Cour du Roy, & de la Reyne, & des Seigneurs. Et estoient signez en teste les vns T. les autres B. & les autres R. Desquels aucuns devoient estre tuez. Et les eut on esté prendre de nuit en leurs maisons, faisant semblant de les mener en prison: mais on les eust iettez en la riuiere, & fait mourir secrettement: ceux-là Horriblere- estoient signez en teste T. Les autres on les deuoit bannir, & prensolution du dre leurs biens, & estoient signez B. Les autres qui deuoient demeu-Cabochiés, rer à Paris, mais on les deuoit rançonner à grosses sommes d'argent, s'ils fussent plus regné ils cussent mis venus Shout estoient signez en teste R. Et s'ils eussent plus regné, ils cussent mis de leur inten-leur maunaise volonte à execution.

A Paris fut faite une liurée de huques ou casaques de deux violets de diuerles couleurs, & y auoit en escrit, le droict chemin, auec vne Venne à Pa- grande croix blanche.

Le Roy, & Monseigneur de Guyenne manderent les Ducs d'Ord'Orleans, leans, & de Bourbon, le Comte d'Alençon, & autres Seigneurs, six ans porte qu'ils vinssent à Paris, lesquels y vindrent, & furent receus à grande le de iiil de la ioye. Ils estoient en bien humbles habits, & iusques alors le Duc Pere. d'Orleans, auoit tousiours esté vestu de noir. Mais Monseigneur de Guyenne

Digitized by GOOGLE

Guyenne voulut qu'il le laissast, & sirent faire robbes pareilles, &

par aucun temps furent tousiours vestus tout vn.

413

Assez tost après, le Roy assembla ceux de son sang, & de son solemella Conseil en grand nombre, en la salle verte du Palais. Et par grande Assembléa en & meure deliberation, cassa, & annulla les Ordonnances dont dessus te du Palais, a esté faict mention, combien qu'il y eust de bonnes choses: Mais où la Ordonnances dites pource qu'elles furent faictes à l'instigation, & pourchas des Bou-Cabochien. chers, & de leurs adherens, qu'on nommoit Cabochiens, & que à les nes sont abopublier en Parlement, estoient les principaux d'entre eux presens & lies, p. 254. armez, & pour plusieurs autres raisons, furent cassées: Aussi que les anciennes suffisoient bien, & n'en falloit aucunes autres.

Et si desappointa on plusieurs Officiers, qui auoient esté instituez. Diners Offiau temps passé, dont aucuns des plus notables gens de Paris n'estoient qui en ausiës pas bien contens. Car il n'en pouvoit venir que haines particulie- chassé d'autres, & tout mal, ce leur sembloit. Mais les aucuns aussi disoient que tres pour estre en leur place.

ceux qu'on desappointoit, en auoient desappointé d'autres.

En ce temps vint de par le Roy d'Angleterre, le Duc d'Yorck à Henry V. Paris, qui grandement & honorablement fut receu & festoyé. Et zerre, p. 249. venoit semblablement comme on disoit, pour voir Madame Cathe-recherche en rine fille du Roy, en intention de traitter le mariage du Roy d'An-mariage Catherine fille du Roy, en intention de traitter le mariage du Roy d'An-therine fille gleterre, & d'elle, & d'entendre à paix. Sur la matiere y eut aucunes xiesme fille paroles ouvertes entre Monseigneur de Berry, & aucuns du Conseil du Roy: Et furent accordées treues dés la Chandeleur en vn an resses Decla-Mais se doutoient aucuns, qu'il ne fust venu pour sçauoir l'estat & rations pabliées au desgouvernement sur le fait des divisions qui couroient.

Et pource que durant le gouvernement, qui estoit auant à Paris, dit Duq. ... le Roy avoit donné & octroyé plusieurs mandemens, au deshonneur du Duc d'Orleans, & de ceux qui l'avoient seruy, le Roy re-uocqua tous les dits mandemens, & le contenu en iceux, & les cassa,

annulla, & abolit du tout.

Le Duc de Bourgongne enuoya à Paris vne bien notable Am-Le Duede bassade, pour s'excuser de son soudain partement de la ville de Pa-Bourgogne emoya rexers. Et su en essect son excusation, de ce que ceux qui s'en estoient cuser de son partis, & qui l'auoient seruy estoient separez deça & delà. Et il les depart s'invouloit bien recueillir, & confirmer l'amour qu'ils auoient eu pout luy, & aussi l'amour que auoient eu aucuns de Paris enuers luy; en Nonnelle s'al monstrant qu'il ne les auoit pas oubliez.

Après ces choses il fut deliberé que ceux qui aunient faict en la-Les Cabodite ville de Paris les maux & delits dessus declarez, que on appelloit chiens et

Cabochiens, seroient bannis du Royaume de France. Et ainsi fut fair, Bourguignon

& leurs biens declarez confisquez. Et y eut Compissaires ordonnez bannis et
chastiez à
leur ces matieres, qu'on nommoit Reformateurs.

Ceux qui auoient seruy les Seigneurs, & qui leur auoient porté au contraire, aide & faueur furent mis és notables Offices, & remunerez, & la que les Armarelle, ou le faict de Bourgongne mis au bas. Combién que tousours fauteurs du

I. Iuuenal des Vrsins.

Ll

y en auoit il qui secrettement grommeloient & murmuroient, mais

D. d'Orleas quand on les sçauoir, punis estoient.

recompenses Le Duc de Bourgongne auoit toussours auec luy gens de guerre, & en assembloit, en intention de trouuer moyen de retourner à Pa-la charge et ris, & de faire guerre. Pource le quatorziesme iour de Nouembre honneurs: Qui of me furent faits Mandemens enuoyez aux bonnes villes, & à ceux qui ple des vicisses auoient la garde des ponts, ports, & passages, portans qu'on ne luy under et in- donnast aucun passage, ny à ses gens. De plus la ville de Paris escriuit aux autres bonnes villes les maux qui auoient esté faicts à Paris, durant que le Duc de Bourgongne y estoit, & qu'ils auoient eu iuste cause de aider à remedier ausdits maux. Pour les mouuoir & induire de non en aucune maniere luy aider, ny à ses gens, ny à iceux tauoriler.

Lettres de Paris ennoyées anx villes du Royanme, zonchant les MANX CAN-Sez par les Bourguignons.

conftances

du monde.

En ce temps le Duc de Bourbon, qui estoit vn vaillant Prince, estoit contre les Anglois, vers S. Iean d'Angely, lesquels faisoient forte guerre, & specialement d'vne place, qu'on nommoir Soubise, où il y auoit foison de vaillants Anglois, tant Gascons que autres. Or delibera ledit Duc de Bourbon d'assieger ladite place: En venant deuant, les Anglois saillirent dehors par maniere d'escarmouche, & tres-vaillamment se porterent. Aussi furent vaillamment reboutez en leur place, & y en eut de morts, & de pris. Aprés peu de temps, par l'ordonnance dudit Duc, les François assaillirent la place, qui fut prise d'assaut, & y eut plusieurs Anglois morts & pris.

Dauphin

Enuiron le quatorziesme iour de Ianuier, le Duc de Bourgon-Le Duc de gne fit faire Lettres adressantes aux bonnes villes, comme Monscipublic par gneur le Dauphin estoit detenu prisonnier au Louure, lequel luy requeroit sur Lettres que tout l'amour qu'il auoit à luy, qu'il vint à Paris, & qu'il le vint deliurer : Et le Dauphin qu'on luy menoit la plus mauuaise vie, & n'auoit aucun passe-temps que de est captif des jouer des orgues, aucc autres plusieurs choses; lesquelles venues à la cognoissance du Roy, & de Monseigneur le Dauphin, ils en furent occupe qu'à tres-mal contens: Et sembloit bien que ledit Duc de Bourgonzne ne vouloit tendre qu'à sedition, & commotion de peuple. Et pource qu'on en sçauoit aucuns, qui estoient extresmes en son parry; on leur dit qu'ils s'en allassent, & partissent de Paris, sans leur faire au-Roy & du tre desplaisir. Et escriuirent le Roy, & Monseigneur le Dauphin autres Lettres au contraire aux bonnes villes, en monstrant que le de contraire du la Bourgongne ne le faisoit que pour faire commotions, comque ce qu'en me dit est, & que ce n'estoit pas leur intention qu'il vint deuant disoit ou es-criuoit ce Paris; ny en la ville. Et estoient de datte du dernier iour de Ianuier? Duc n'estoit Ce nonobstant, le huictiesme iour de Feurier il vint deuant Paris, que pretex- du costé de la porte de Saince Honoré, cuidant que le peuple se danantage deust esmouuoir, à luy aider à entrer dedans: Mais oneques n'en firent semblant, mais firent diligence de luy resister en toutes maseuples an some restant in the second series and series are series and series and series and series are series are series and series are series are series and series are series are series

Denys requerir qu'on le laissast entrer en la ville, & il n'y feroit ny ses gens aucun desplaisie: Les Religieux & habitans en furent contens: mais qu'il promit de qu'il disoit. Et de faict, iura & promit Ledit Duc que luy & les gens payeroient leur escot, & n'y feroient chose qui sont à coup de leur deust desplaire. Mais le contraire aduint. Car les viures de la ville, & des Religieux furent pris & confommez par les gens & serui-personne qui teurs, sans ce que oncques en payassent vn denier, qui estoit contre le fanorise. son serment. Lors quand le Roy vid sa maniere de faire, & la vo-partant est lonte qu'il auoit, il le declara, decreta, & ordonna estre reputé pour se reurer son ennemy mortel. Et de ce ordonna ses Lettres Parentes estre faites sans rien gadu douziesme iour de Feurier. Et en outre manda gens de guerre, S. Denys pour venir vers luy. Or plusieurs gens de diuers estats, qui auoiene contre sa foy eu amour audit Duc de Bourgongne, furent bien mal contens de la donnée; co maniere qu'il tenoit: Car s'il eust aussi bien tendu à bonne paix, qui fait que on eust esté bien content d'y entendre, ny on ne demandoit autre clare son enchose.

En ce temps, l'Eucsque de Paris assembla plusieurs notables Clercs, tant Theologiens, que Legistes & Canonistes. Et ht visiter la proposition que sit Maistre Iean Petit, pour iustisser la mort du feu Duc d'Orleans, en laquelle ledit Petit voulut monstrer, que le I. Petit con-Duc de Bourgongne auoit iustement fait de le faire tuer, & mourir, & que en damnée, ce faisant il n'auoit de rien mespris. La chose veue & visitée, & diligem-pag. 191.211. ment examinée, le vingt-quatrielme iout de Feurier, ladite Proposition fut condamnée, & dit & prononcé par ledit Euclque, qu'elle n'estou pas receuable ny apparente.

Alliance auoit esté faite entre le Roy de Sicile, & le Duc de Alliance de Bourgongne, & deuoit prendre en mariage sa fille. De faict, elle Bourgogne fut baillée & deliurée audit Roy de Sicile, qui l'emmena: mais mesprisée par Louys II. quand il sceut, & vid les choses que les Bouchers faisoient au temps Roy de Sicile, passé à Paris, & comme ledit Duc s'en estoit party de Paris, & les quilles les quilles passés de la Paris de Paris de Paris de Paris de la Paris de manieres qu'il tenoit, & que le Roy le tenoit son ennemy, il luy rine fille de renuoya sa fille, bien grandement accompagnée.

Et pource que iceluy Duc de Bourgongne assembloit gens, fu- mariage à rent ordonnées Lettres adressantes à tous Capitaines, Baillifs, Lieu. Louys III. renans, & Gouverneurs de villes, que sur bien estroites peines, ils son fils. ne donnassent aucun passage au Duc de Bourgongne, ny à ses gens, voulans venir par deçà en armes, ny autres du Sang, sans mandement exprés de datte subsequente, & qu'ils ne souffrissent en leurs villes ou places faire armées, ou assemblées sans leur congé, & Lettres de sceu, sur peine de confiscation de corps, & de biens. En voicy les Royportans

Charles, &c. Au Capitaine de tel lieu, ou à son Lieutenant, & donner anaux Bourgeois, manans & habitans d'icelle ville, Salut. Comme der-ny retraite nierement que nous fusmes à Auxerre \*, Nous, par le plaisir de nostre Sei- an Duc de Bourg. gneur, & par la grande & meure deliberation de bon conseil sur ce cu, Ayons \* Pag. 245, I. Iuuenal des Vrsins. Ll ij

ordonné bonne paix, entre les Seigneurs de nostre Sang, of lignage por auries nos subiets, & icelle depuis confirmée en nostre boune ville de Paris. Laquelle paix ils ont promis, cor inre de tenir, suns aller, faire, ne souffrir aller encontre en aucune maniere. Et outre, pour la conservation, en de bon entretenement d'à celle paix, & austi pour le bien de nous, de de nos Royaume, Seigheuries, co subjets, of pour obuier aux tres grands maux, inconveniens, & dommages qui pourroient aduenit, si ladite paix n'estoit bien entretenue, a yons tant par nos autres Lettres Patentes, comme autrement, defendu ausdits de nostre Sang; & antres quelconques, de quelque estat qu'ils soient, tous mandemens & assemblées de gens d'armes: Et au presudice de ladite prix, (4) de la seureté publique, Nous ayons entendu, que nostre tres-oher & tres-amé cousin le Due de Bourgongne, qui a iuré de tenir ladite paix, fait presentement sans nostre congé, licence; & auctorité, & par dessus les desenses dessus dives, certain grand mandement de gens d'armes, & de traict, en intention & propos de venir par deca à puissance, qui est venir contre ladite paix, et) dont elle pourroit estre enfrainte, au tres-grand preiudice & dommage de nous, cor de nosdits Royaume, Seigneuries, & subicts. Nous, ce consideré, & voulant pouruoir à ce que dit est, & aussi pour certaines autres iustes & raisonnables causes, & considerations, à ce nous mouuans, vous mandons, 🔁 defendons tres-estroitement, 😙 à chacun de vous, sur les sermens, foy, of loyauté, en quoy vous nous estes tenus, Fr sur peine d'estre reputez rebelles, Fr desobeyssans enuers nous, H de perdre corps & biens. Que au cas que nostredit cousin de Bourgongne, ou autres de par luy, ou autres quelconques, soit de nostre lignage, ou autres, voudroient venir par deça en armée, & puissance: Et pource entrer, passer, er repasser en (t) parmy ladite ville, en quelque maniere que ce soit, (Sil no vous appert par nos Lettres Patentes, secllées de nostre grand Scel, & passées en nostre grand Conseil par la deliberation d'iceluy, Nous present, & de datte subsequente ces presentes, qu'ils soient mandez pour venir deuers nous) vous ne le souffriez aucunement. En faisant pource soigneusement, & diligemment gander ladite ville, & y faire guet & garde de iour & de nuich. Et en contrazgnant, ou faisant contraindre tous ceux qui pour ce seront à contraindre, de quelque estat ou condition qu'ils soient, nos Officiers, ou autres, par toutes voyes deuës & raisonnables, & comme il est accoustumé de faire en tel cas : Tellement que ladite ville soit seure, & puisse estre desenduë desaits gens d'armes, et de tous autres quelconques, qui voudroient aucune chose faire contre, ne au preiudice de ladite paix, or que aucuns inconueniens ne s'en puissent, ou doiuent ensuiuir à nous, à nosdits Royaume, Seigneuries, & subiets. Et aussi que Vous, Capitaine, Bourgeois, manans & habitans dessus dits, ne fassez, ne souffriez faire en quelque maniere que ce soit, en ladite ville aucunes assemblées, soit de gens d'armes, ou autres, en quelque maniere que ce soit, sans congé, ou licence de vous Capitaine. Et s'il aduenoit que aucuns fissent autrement que dit est, que vous Capitaine en fassiez alencontre des delinquans telle punition & Iustice que au cas appartiendra, & que ce soit exemple à tous autres : Et gardiez bien chacun de vous endroit soy, sur les peines dessus dites, que en ce n'ait defaut. Et de la reception de ces presentes nous certifiez suffisamment, ou nostre amé & feal

Chancelier, par le porteur d'icelles, sans aucun delay. Donné à Paris le quatorziesme iour de Nouembre, l'an de grace mille quatre cens & treize, & de nostre Regne le trente-quatriesme. Par le Roy en son Conseil, où estoient presens le Roy de Sicile, Messeigneurs les Ducs de Guyenne, de Berry, & de Bauiere, les Comres d'Eu, & de Vendosme, & aurres. Sagrad In the register Ferron.

Pareillement la ville de Paris en escriuit vno acoutes les bonnes villes, lesquelles contredisoient par certains poinces bien cuidens & veritables, aux Lettres du Duc de Bourgongne, esquelles il faisoit mention comme Monseigneur de Guyenne, luy auoit mandé expressement, qu'il vint deuers luy à Paris, pour le tirer hors du Louure, où il disoit ledit Seigneur estre prisonnier. En les exhortant, qu'ils ne le creussent pas, & qu'il ne le faisoit que afin de rompre le bien de paix. Et ce en la maniere qui s'ensuit.

A nos tres-chers & bons Amis, les Mayeur, Escheuins, bour-

geois, manans & habitans d'icelle ville,

Tres-chers, & bons amis, Pource que depuis aucun temps en ça, plu-Lettres de surs ont semé paroles, & nounelles autrement que à poinct, de l'estat du Roy, Paris aux & de la Reyne nos souverain Seigneur & Dame, de Monseigneur de Guyen-autres du ne leur aisné fils, & de nos Seigneurs de leur Sang. Et que nous sçauons que pleines de moult desirez sçauoir au way, l'estat des bésongnes & choses dessus dites. Nous, grandes qui de tous nos cœurs destrons la verité estre notoire et manifeste, asin que plaintes connul ne donne foy à faux rapports, qui pourroient estre faits, pour mettre diutsion Bourg. que entre ceux du Sang du Roy nostredit Seigneur, sommes meus de vous icelle veri-pour ses pasté signifier à nostre pouvoir. Et vous signifier & communiquer amiablement, com-rests vouloit me à ceux que reputons sans doute estre vrays & loyaux enuers le Roy nostredu troublerla Seigneur, & sa Couronne, & qui de son bien & honneur auez consolation & sant à catte plaisir, Si veiillez sçauoir, tres-chers & bons amis, que taçoit comme vous sin partay & sçauez, que le Roy nostredit Seigneur par le plaisir de Dieu, & par l'aduis & beaucoup de conseil de nosdits Seigneurs de son Sang & lignage, de ceux de son grand Con-choses contre seil, de l'Université de Paris, of autres Preud hommes de ce Royaume, eust or-la verisé. donné à Auxerre \* bonne paix entre les Seigneurs de son Sang & lignage. La- \* Pag. 245. quelle lesdits Seigneurs de son Sang, de son grand Conseil, & plusieurs autres, er nous, auons iuré en sa presence tenir de garder sermement à tousiours, sans aucun mal engin. Neantmoins aucuns seditieux, & perturbateurs de paix, obstincz en leurs malices, 🤂 qui ne se peuuent abstenir de machiner , comment ils pourront icelle du tout violer à leur pouvoir, ont fait (2) traité sécrettement certaines conspirations contre le bien d'icelle paix , & contre le bien public de ce Royaume: En sefforçant de faire esmouuoir grand tumulte de peuple de la ville de Paris, & de mettre divisions & discords entre nosdits Seigneurs du Sang vnion & indu Roy, (qui la mercy Dieu sont, & seront en bon amour & vnion ensemble) selligence des Gr de faire plusieurs autres nouvelletez moult perilleuses, co dommageables à ce Princes du Royaume: Dont sans doute se fussent ensuius tres-grands maux, & incon-Maiso Royauenions irreparables contre le Roy nostredit Seignour, sa Seigneurie, & toute la le, depend le chose publique. Et mesmemt estoit vray-semblablement à douter la subuersion aume.

190.

totale & entiere destruction de cedit Royaume, si icelles machinations eussent esté mises en effect. Mais Dieu qui cognoist les secrets des hommes, n'a pas voulu souffrir la perdition & desolation de ce tres-Chrestien Royaume. Ains y a pourueu de sa grace, tant que la sienne mercy, et par le moyen de la grande diligence, & bon œuure de nostre tres-redoutée Dame la Reyne, & de nos autres Seigneurs du Sang de France , & leurs Confeillers , les perucrfes & damnables entreprises desdits soditieux ont esté descouuertes. Et pour ces causes, le Roy mondit Scigneur, par l'aduis (t) deliberation de la Reyne, & de nosdits Scigneurs de son Sang, & de ceux de son grand Conseil, pour le bien & seureté de sadite Seigneurie, & de tous ses bons subiets, & obnier aux maux (t) inconveniens desfus dits, & autres qui par ce peussent estre aduenus, a fait prendre & saisir par ses gens, & Officiers ordonnez à l'exercice de sa Iustice ordinaire à Paris, plusieurs d'iceux sedifieux & perturbateurs de paix. Et aprés ce qu'ils ont esté interrogez, aucuns ont esté courtoisement enuoyez à leurs hostels, les autres plus coupables detenus prisonniers, pour plus auant sçauoir la verité des choses, & la fin à quoy ils tendoient, & leur ont fait leur procés, en intention de leur faire iustice & raison selon les cas. Et en verité, tres-chers & bons Amis, il est moult à merueilles, que personne quelconque, quelle qu'elle soit, oze ou pressume d'entreprendre à faire chose aucune contre ladite paix, qui est tant bonne (1) profitable à la chose publique de ce Royaume , & par le moyen de laquelle chacun a vescu, & vit en grande tranquillité dy instice. Vous certisions pour vray, que passé a long-temps, que l'on ne vid en ceste bonne ville de Paris Iustice ainsi liberalement regner. Les gens y viuent paisiblement, & en grande concorde & v\_ nion, sans noise, division, ou rumeur, comme ils ont fait depuis le mois d'Aoust. der nier passé, & font encores à present, & au plaisir de Dieu feront encores doresnauant, qui sont choses de grande recommandation & louange. Attendu mesmement la disposition du temps passé, & que en ceste ville y a gens de diverses nations en grand nombre, que nos Seigneurs du Sang du Roy y sont, & que de iour en iour y affluent autres gens de diuers eftats & conditions. Et si n'eft pas aduenu, que durant ledit temps y ait personne aucune, qui ait fait ne dit chose, dont soit issu riote, ou debat, ne dont soit venu plainte aucune à Iustice, ne autrement, ainçois y va es vient chacun seurement, les portes sont ouuertes, on y marchande, & fait-on tous autres faicts publics liberalement & seurement, tout ainsi que si les pestilences & tribulations, qui depuis six ou sept ans \* en ça ont couru, n'y eussent oncques esté. Combien que l'ennemy aduersaire de paix, qui ne cesse de semer discordes entre les creatures, & de machiner comment il pourra mettre dissension entre eux, ait mis és cœurs desdits seditieux, de conspirer contre ladite paix, (t) d'entreprendre damnablement contre icelle, & le bien public de tout le Royaume. Ce qu'ils n'ont pas , la mercy Dieu , peu accomplir , comme dit est.

Vous signifions en outre, que le Roy, la Reyne, mondit Seigneur de Guyenne, tous nosdits Seigneurs de leur Sang, ensemble tous œux du Conseil du Roy, l'V niuer-sité, & nous, sont tous vrayement fermes, & d'un commun accord ont proposé, & conclu entretenir, & faire entretenir & garder inuiolablement ladite paix, & de resister & pouruoir par toutes manieres, que aucune chose ne soit faite au contraire.

Tous lesquels vnanimes, & d'vne grande & bonne volonté, se sont offerts & presentez au Roy, à la Rèyne, & à mondit Seigneur de Guyenne, pour s'employer à soustenir ce que dit est, & à les servir loyaument, comme bons & loyaux parens, vassaux & suiets doinent faire enners leur droiturier & sounerain Seigneur. Lesquelles offres & presentations, le Roy, la Reyne, & mondit Seigneur de Guyenne ont gratieusement & à grande ioye & plaisir receu, dont cette bonne ville est moult resiouye. Outre plus, tres-chers & bons Amys, pource que aucuns pourroient auoir dit , semé & publié contre verité , que les prises dont dessus est faite mention, auroient esté faites à l'instigation 🦭 pourchas d'aucuns Seigneurs, en les confortant au preiudice de l'autre partie. Pour occasion desquelles prifes, ils desplaisoient audit Monseigneur de Guyenne, l'auoient, detenu 😝 detenoient iceluy Monseigneur de Guyenne à destroit outre sa volonté : Voulans iceux rapporteurs innüer, & donner à entendre ces choses estre faites, en venant contre ladite paix. Nous vous affirmons que de ce il n'est rien. Mais a esté dés le temps desfus declaré, & encores est ledit Monseigneur de Guyenne aussi libre que onques fut, sans que par deça ait eu, ne encores ait de present personne que ait voulu, ne veuille faire ou procurer chose à luy desplaisante. Et qu'il soit vray & à chacun notoire, le iour d'hier feste de Monseigneur Sainct Vincent, mondit Seigneur de Guyenne, pour consolation 🔁 resioniys sance de sa natinité aduenuë à semblable iour, & ainsi que ont accoustumé faire nos Seigneurs de France, tint Cour plainiere, & feste tres-notable au Louure à Paris. A laquelle feste nos Seigneurs du Sang Royal, nos autres Seigneurs du Conseil du Roy, les notables personnes de ladite Vniuersité, Nous Preuost, & Escheuins, bles Bour geois de ceste ville de Paris en grand nombre, & par mandement dudit Monscigneur de Guyenne, fusmes receus tres-notablement, & fusmes en tres-grande ioye & consolation, pour la tres-grande & ample chere que voyons faire à iceluy Monseigneur de Guyenne. Et ainsi à rapporter, ou donner par aucuns à entendre le contraire, apperroit de leurs mensonges euidens. Quant au regard desdites prises, nous vous affirmons comme dessus, icelles auvir esté faites par l'ordonnance, aduis, & deliberation que dit est, & non pas par faueur, ou haine quelconque: mais pour le bien dr entretenement d'icelle paix tant seulement. Si vous signifions ces choses, afin que vous sçachiez la pure verité d'icelles; & que si autrement vous estoient aucuns rapports sur ce faits, vous n'y adioustiez aucune foy. En vous priant of requerant, tres-chers & bons Amis, tres à certes, & de cœur, que semblablement de vossre part veüilliez auoir vos cœurs & affections droitement au Roy , à sa Seigneurie , & à la conservation de ladite paix , ainst que tousiours auez eu, & resister de tous vos pouvoirs à tous ceux qui voudroient aucunement enfraindre icelle paix Et au surplus, nous mandiez de vos nouvelles, comme nous ferons à vous femblablement, si aucunes en suruiennent par deça. Tres-chers & bons Amis, nostre Scigneur vous ait en sa saincte garde. Escrit à Paris le vingt-quatriesme tour de Ianuier mille quatre cens 🤁 treize. Les tous vostres, les Preuost des Marchands, Escheuins, Bourgeois, manans, & habitans de la ville de Paris.

En approuuant icelles Lettres, le Roy sit faire vn mandement qui faisoit mention, comme ce n'estoit que tout mensonge, & que luy, la Reyne, Monseigneur de Guyenne, le Roy de Sicile, Messeigneurs les Ducs de Berry, d'Orleans, & de Bauiere, les Comtes de Vertus, d'Eu, de Richemont, & de Vendosme, & plusieurs autres estoient en leur pure liberté & franchise. Parquoy il leur defendoit derechef, qu'ils ne laissassent passer ne repasser aucuns gens

d'armes en faueur dudit Seigneur de Bourgongne.

Autres Let-

265.

Charles, &c. Au Capitaine de telle ville, ou à son Lieutenant, & tres du Roy, aux Bourgeois, manans, & habitans d'icelle ville, Salut. Il est venu re estre auec à nostre cognoissance, que nostre cousin le Duc de Bourgongne a naguieres escrit, tous les Prin- co fait scauoir à vos Bourgeois co habitans certaines choses, qu'il dit estre liberté: Et infractiues de la paix par nous faite à Auxerre, entre ceux de nostre fait iterati- sang & lignage, & depuis confirmée, & par eux en nos mains iurée de ne donner en nostre bonne ville de \* Paris: Et que iaçoit ce que ladite paix il ancun passa- ait bien & entierement gardée, sans faire, ne souffrir estre faicte auconseil aux cune chose alencontre de son costé. Neantmoins on luy a bien fait trouppes du le contraire, ce qu'il a patiemment enduré. Combien que dur luy D. de Bour- ait esté à souffrir, & encores pour l'observation d'icelle paix, l'eust de retenir on voulu endurer: Iusques à ce que nostre tres-amé & tres-cher fils le publier aucu- Duc de Guyenne luy a fait sçauoir, si comme il dit, que l'on l'auoit enfermé, & tenoit à pont leué comme prisonnier en nostre chastel du \* Pag. 245. Louure: Et que par plusieurs fois, comme par Lettres & par messages, luy a requis nostredit fils aide & secours, pour estre deliuré du danger où il estoit. Pour lesquelles causes nostredit Cousin s'est deliberé de venir incontinent vers nostre bonne ville de Paris, à tout le plus de gens qu'il a peu finer, pour ietter hors nostre tres-chere & tres-amée compagne la Reyne, & nostredit fils du danger, où il nous dit estre, & nous mettre en nostre liberté & franchise, en vous requerant en ce tres-instamment aide, le plus hastiuement que vous pourrez.

\* Pag. 263.

Desquelles choses, si tost qu'elles sont venuës à nostre connoissance , nous  $oldsymbol{a}_{-}$ uons cu tres-grand desplassir, Er en auons esté, & sommes tres-mal contents, & non sans cause. Pource qu'elles sont séditienses & non veritables. Car depuis que nostredit Cousin s'est dernierement \* party de nostredite ville de Paris. Nous, nostredite compagne, & nostredit fils auons esté & sommes de present en nostre pleine (t) franche liberté, & en aussi grand amour (t) union auec ceux de nostre, Sang & lignage, & nos autres subiets, comme nous fusmes oncques. Comme il peut à un chacun clairement apparoir, qui veut en voir, & sçauoir la verité, & außi le vous affermons par ces presentes. Et faict nostredit Cousin, quelque chose qu'il donne à entendre, ladite armée à nostre tres-grande desplaisance, 😝 à la tres-grande charge & dommage de nostre peuple, pour les mandemens 😢 assemblées de gens d'armes, qu'il convient que nous fassions pour obvier à luy. Et contre les deffenses sur ce faictes, tant par nos Ambassadeurs solennels, par lesquels auons faict des pieça defendre tous mandemens or assemblées, de gens d'armes, comme par nos Lettres patentes, que par pluseurs fois, & de nouueau, luy auons sur ce principalement enuoyé. Et par lesquels nos Ambassadeurs aussi,

par nos Lettres dessus dites l'auons instamment sommé & requis, que nos chasteaux de Caën\* & de Crotoy, que outre nostre gré, plassir & volonté il detient, ou par les siens il fait detenir, il nous rendist & restituast. Et aussi que pluseurs malfaicteurs, & crimineux de leze-Maicsté, lesquels contre nostre honneur il detient, & soustient en sa compagnée, & en ses pays, terres, & Seigneuries, & dont les aucuns sont par leurs demerites bannus de nostre Royaume, il nous enuoyast pour en faire punition telle, que par raison il appartiendroit. Dont du tout a esté defaillant, delayant, 🔁 en demeure. Parquoy il est vraysemblable à croire, par ce que dit est, que par mauuais conseil, en enhortement par luy, & non par autre, quoy qu'il fasse dire 😢 publier, soit faite chose qui soit à la perturbation & rupture de ladite paix. Et pource que nostre intention a tousiours esté, & est, d'entretenir, & faire entretenir ladite paix : Et que par l'aduis & deliberation de nostredit fils, Et de plusieurs autres de nostre Sang 🚱 lignage, de nostre grand Conscil, de nostre Cour de Parlement, de nostre fille l'Université, & des Preuost des Marchands, Eschevins, & autres notables Bourgeois de nostre-dite ville de Paris, auons conclu à contrester & resuster de toute nostre puissance à nostredit cousin de Bourgongne, & tous autres quelconques, qui sous conleurs feintes, exquises, ou autrement voudroient faire, ou entreprendre chose, dont ladite paix pourroit en aucune maniere estre enfrainte, ou troublée. Et que par nos autres Lettres vous ayons naquieres defendu, que en nostredite ville vous ne souffriez, ou ne laissiez entrer aucunes gens d'armes, soit qu'ils soient de nostre Sang & lignage, ou autres quelconques, sans nostre exprés commandement, & par nos Lettres Patentes passées en nostre grand Conseil, & de datte subsequente nosdites Lettres de defense.

Nous vous mandons derechef, of expressement defendons sur l'obeyssance que nous deuez, & sur peine d'estre reputez rebelles & desobeyssans, & de forfaire corps & biens enuers nous , que en nostre-dite ville ne souffriez ny laissicz entrer, demeurer, seiourner, passer ny repasser nostredit cousin de Bourgongne, ou autre de par luy, ou à luy fauorisans, quels qu'ils soient, qui en armes voudroient venir par deça, comme dit est, & ne leur donniez conscil, corfort, ny aide, cn quelque maniere que ce soit. Et auec ce, que à telles Lettres, ny escritures ainsi seditieusement faites & controuuées, vous n'adioustiez doresnauant soy, ne creance aucune, ne faissez d'icelles publications : Mesmement que par telles choses exquises, affectées & controuuées, nostre peuple a esté au temps passé mauuaisement seduit, comme ce est à un chacun notoire. Ainçois toutes telles Lettres & escritures, si aucunes vous en sont desormais enuoyées, nous enuoyerez si tost que receuës les aurez. Et ne faites aucune response, soit par escrit ou autrement, sans auoir sur ce premicrement nostre congé & licence. Sçachans que si de ces choses, vous, ou aucun de vous, faites le contraire, nous vous en ferons si grief sement punir, & en brief, que ce sera exemple à tous autres. Et ces presentes faissez publier tantost, 🖅 sans delay, à hautes voix, par tous les lieux accoustumez à faire cris en ladite ville, à ce qu'aucun n'en puisse pretendre aucune cause d'ignorance. En nous certifiant par le porteur d'icelles, de leur reception & publication, auec vostre volonté & intention sur ce. Donné à Paris le dernier iour de Ianuier , l'an de grace mille quatre cens & treize, & de nostre Regne le trente-quatriesme. Par le I. Iuuenal des Vrsins. M m

Roy, à la relation de son grand Conseil, tenu du commandement 1413. de la Reyne, & de Monseigneur le Duc de Guyenne, auquel le Roy de Sicile, Messeigneurs les Ducs de Berry, & d'Orleans, Louys Duc de Bauiere, les Comtes de Vertus, d'Eu, de Richemont, & de Vendosme, plusieurs du grand Conseil, & de Parlement, le Recteur, & plusieurs de l'Université, les Preuosts de Paris, & des Marchands, les Escheuins, & plusieurs des Bourgeois de Paris, estoient. Nau-

## CCCCXIV.

An mille quatre cens & quatorze, il y auoit eu trefues faites auec les Anglois, le Duc d'Yorck estant à Paris, dés la Chandeleur iusques à vn an, lesquelles ne durerent guieres. Car sur la mer tousiours pilleries & roberies se faisoient, tant d'yn costé que

d'autre, & specialement de la partie des Anglois.

Es mois de Feurier & de Mars se leua yn vent merueilleux, puant, & tout plein de froidures. Pour occasion duquel plusieurs gens, tant d'Eglise, Nobles, que du peuple, furent tellement enreumez & entoussez que merueilles. Et en furent aucuns malades au lict, tellement que par aucun temps les Iurisdictions de Parlement, & du Chastellet cesserent, & n'y alloit personne. Peu en mouru-\*Pag. 240. rent. Toutesfois le Seigneur d'Aumont \* bien vaillant Cheualier, & qui auoir eu la charge de porter l'Oriflambe, alla de vie à trespassement.

Plusieurs villes & places se tinrent de la partie du Duc de Bour-

gongne, & luy obeissoient.

L'Archeuesque de Pise, de la partie du Pape Iean \* vint à Paris, \*Pag.11.133. pour le faict des Graces expectatiues\*, & promotions à Prelatures. Car les Ordonnances Royaux, par lesquelles toute la disposition estoit aux Ordinaires, regnoient, & duroient. Et luy estant à Paris, on luy enuoya le chappeau, & fut fait Cardinal. Lesdites Ordonnances Royaux furent en effect annullées. Car le Roy, la Reyne, & Monseigneur le Dauphin, eurent nominations pour leurs gens, & seruiteurs; & pareillement l'Uniuersité, & grandes prerogatiues. Et le Roy, & les Seigneurs, au regard des Prelatures, estoient Papes. Car le Pape faisoit ce qu'ils vouloient, & ne tenoit pas à argent, & biens d'Egli- se bailloient les Eglises au plus offrant, & dernier encherisseur. Et y auoit Lombards à Paris, qui faisoient deliurer argent à Rome à part du Pape, grand profit. Or ce qui meut le Roy & son Conseil, à non vser desdites Ordonnances, ce fut, pource qu'on disoit communément que les Ordinaires vsoient tres-mal de la collation des Benefices, & les donnoient à leurs parens & seruiteurs, sans en faire prouisson abusinement aux gens notables Clercs Graduez, ou Nobles. Et que si desdites

Detestable

tout publi-

quement.

\* Pag. 203.

Ordonnances on eust bien vsé, elles estoient bonnes & sainctes. Et 1414. specialement que par le moyen d'icelles, l'or & l'argent de ce Royau-rendus comme demeuroit, & il se vuidoit par l'abolition d'icelles merueilleu-me hereditaisement: Car il n'y auoit si perit Laboureur, qui ne voulust faire Ordinaires. son fils homme d'Eglise, & bailler argent pour auoir vne Grace ex-Graces expectatiue.

La ville de Compiegne, qui est bien assise, forte, & belle place ge. pag 11. de guerre, tenoit le party du Duc de Bourgongne, & y auoit de vaillantes gens dedans, qui faisoient des courses & maux beaucoup sur le peuple. Et delibererent le Roy, & Monseigneur de Guyenne d'y mettre le siege. Dedans estoient Messire Hue de Lannoy, Martelet Hue de Lan. du Mesnil, Guillaume Soret, le Seigneur de saince Leger, & Messi- 1007.
Hector de re Hector de Saueuses, accompagnez de cinq cens hommes d'armes, Sanense.

& de gens de trai&, qui faifoient maux innumerables.

Le Roy, & Monseigneur le Dauphin, aprés qu'ils eurent esté à Le Roy fait l'Eglise de Nostre Dame de Paris faire leurs offrandes & deuotions, Nostre Dapartirent de Paris. Et estoit Monseigneur le Dauphin bien ioly, & me de Paris, auoit vn moult bel estendart, tout battu à or, où auoit vn K, vn sortir pour Cigne, dr vne L. La caufe estoit, pource qu'il y auoit vne Damoiselle aller assieger moult belle en l'Hostel de la Reyne, fille de Messire Guillaume Cas-Compie-sinel, laquelle vulgairement on nommoit la Cassinelle. Si elle estoit le Duc de belle, elle estoit aussi tres-bonne, & en auoit la renommée. De la-Bourg. quelle, comme on disoit, ledit Seigneur faisoit le passionné, & pource portoit il ledit mot. En leur compagnée estoient les Ducs d'Orleans, de Bar, & de Bauiere, & les Comtes de Vertus, d'Eu, d'Alençon, & de Richemont, le Connestable, & le Comte d'Armagnac, en volonté & imagination de reduire, & mettre en la bonne obeyfsance & subjection du Roy, le Duc de Bourgongne, & ses adherans, lesquels en plusieurs & diuerses manieres auoient delinqué contre le Roy, & sa Maiesté Royalle. Et s'en allerent à S. Denys, ainsi qu'il est accoustumé. Et pource que le Seigneur d'Aumont, qui auoit accoustumé de porter l'Orislambe estoit mort n'y auoit gueres, le Roy auoir assemblé son Conseil, pour sçauoir à qui on la bailleroit. Car on auoit de tout temps accoustumé la bailler à vn Cheualier loyal, L'Oristampreud'homme, & vaillant. Par election fut eleu Messire Guillaume me commise de Guillau-Martel, Seigneur de Bacqueuille, auquel fut baillée l'Oriflambe, le-me Martel. quel se confessa, ordonna, & sit les sermens accoustumez. Il s'excusa lean Betas fort toutefois pour son vieil aage; & pource luy fut baillé en aide & de du Porte. confort son sils aisné, & vn beau gent Cheualier nommé Messire Orssamme, Iean de Beras, Seigneur de sain & Cler, qui furent ordonnez comme Royalede coadiuteurs dudit Seigneur.

Le Roy & Monseigneur de Guyenne laisserent à Paris le Roy de Deux Lien-Sicile, & Monseigneur de Berry, qui eurent le gouuernement.

Le Roy enuoya sommer ceux de Compiegne, qu'ils se missent en son dans Paris, obeyssance: & firent faire responce les gens de guerre, qu'ils ne se rendroient du Roy.

I. Iuuenal des Vrsins.

Mm ij

S. Denys.

Noyez vers ce suiet.

grace à ceux de Noyon

rebilla.

point, ny ne feroient obeyssance. Aucuns de la ville n'en estoient pas bien 1414. contens: mais ils furent rappaisez par les Capitaines, & exhortez de gne sommé tenir contre le Roy, en disant plusieurs paroles deceptiues, & fraude se rendre duleuses. Le Roy derechef à seureté enuoya deux de ses Conseillers, c'est à sçauoir vn des Maistres des Requestes de son Hostel, nommé Guillaume Maistre Guillaume Chanteprime, & Maistre Oudart Gencien, son Chantepri-me Maistre Conseiller en sa Cour de Parlement. Et les receurent à Compiegne du Requesta, sculement à la barriere, & leur dirent la creance, qu'ils auoient au Oudart Roy. Et la response de ceux de Compiegne fut bien briefue, c'est Conseiller en. à sçauoir, qu'ils ne feroient quelque obeyssance. Si y fut le siege mis. Toutefois le Roy passa outre, & vint au pont à Soily. Et la nuit qu'il y arriua fut le feu bouté au village & pont. Et ne peut-on oncques sçauoir qui ce fit. Aucuns disoient que c'estoit feu d'aduenture, les autres, qu'il auoit esté mis d'aguet appensé.

Le Roy enuoya à Noyon, les sommer qu'ils luy fissent obeyssance, & y enuoya ses fourriers pour prendre logis. Mais ils les refuserent pleinement, & y en eut qui dirent diuerses paroles, & furent yn iour en cette volonté. Toutefois le Roy delibera venir deuant, & de fait y vint, & luy furent les portes ouuertes, & y entra dedans la ville à son plaisir. Et fit faire information de ceux qui estoient cause de la premiere desobeyssance, & furent pris. Et le Roy lequel auoit toû-LeRoy de son iours esté, & estoit de soy misericors, fut conseillé de conuertir la & misericor- peine criminelle en ciuille, & payerent amendes pecuniaires assez

dienx, fait legeres, connoissans qu'on leur faisoir grande courtoisse.

Le Roy aprés enuoya à Soissons, les sommer aussi qu'ils luy fissent obeissance, & le receussent. Et Enguerrand de Bournonuille, qui estoit dedans la ville, pource que le Heraut en les sommant, les requit qu'ils se monstrassent bons er loyaux enuers leur souucrain Seigneur, respondit, que luy, & ccux de sa compagnée estoient plus loyaux au Roy, 🕏 ceux de la ville, que ceux qui estoient auec le Roy: Et que en la compagnée où le Roy

estoit, ne feroient aucune obeissance.

Au regard de ceux qui estoient dedans Compiegne, ils faisoient de beaux faicts d'armes, & souuent sailloient. Aussi les receuoit-on le mieux qu'on pouuoit, & y en auoit souuent d'vn costé & d'autre de morts, pris, ou de blessez. Et entre les autres saillies qu'ils firent, le vingt & vniesme iour d'Auril, ils saillirent & brusserent les fauxbourgs, qui fut grand dommage. Et passerent outre, iusques au lieu où on auoit assis les canons, & au plus gros canon, nommé Bourgeoise, mirent au trou par où on boutoit le feu, vn clou, tellement que deuant ladite ville oncques ne peut ietter. Et si firent tant qu'ils en traisnerent trois vulgaires, & les mirent dedans la ville, & tuerent aucuns des canonniers. Ceux qui estoient au siege s'assemblerent, & se mirent entre la ville & eux, pour empescher qu'ils ne peussent entrer dedans. Les gens du Roy auoient fait vn pont de bois, pour passer par dessus la riuiere ceux du siege les vns aux au-

Gros canon du Roy encloüé.

tres. Et selon ce qu'on seeut, ceux qui estoient issus auoient intention de repasser par dessus ledit pont, & cuiderent faire grand dommage aux gens du Comte d'Armagnac, & du Seigneur d'Albret, lesquels estoient delà le pont, & ne les trouuerent point esbahis, car ils les receurent vaillamment, & tellement qu'ils les rebouterent iusques dedans leur ville. Et y en eut grand foison de morts, & plusieurs pris. Aprés ceste escarmouche on escriuit au Roy, qu'il luy pleust venir deuant la ville, & qu'il sembloit qu'on l'auroit d'assaut. Pource le Roy y vint, & passa par dessus ledit pont de bois. A sa venuë, y eut plusieurs escarmouches. On iettoit canons contre la ville, ceux de dedans aussi en iettoient, & de gros traicts d'arbalestres. Et fit-on semblant diuerses fois de les assaillir : mais vaillamment ils se defendoient, & blessoient souuent de ceux de l'ost. On ouurit aucuns traitez de paix, & y fut-on bien trois ou quatre iours à parlementer : Le Comte d'Armagnac n'estoit point d'opinion de paix, ou traité auec eux, veuës les inobediences qu'ils auoient faites, & leurs manieres & mauuaises volontez. Et si luy sembloit & monstroit euidemment, que en peu d'heures, on les auroit d'assaut. Mais son opinion ne fut pas tenuë, & y eut traité fait: C'est à sçauoir, que les gens de guerre s'en iroient sauues leurs vies, harnou, Compiegne or cheuaux. Et crieroient mercy au Roy, en luy suppliant or requerant qu'il pris par comleur voulust pardonner. Ce que le Roy sit benignement, & promirent position. qu'ils ne s'armeroient plus contre luy. Et entant que touchoit ceux de la ville, où il y en auoit de par trop extresmes, le Roy leur pardonna, en faisant du criminel ciuil, & payerent aucune moyenne finance: Puis y entra le Roy, & luy fut ladite ville renduë, & obeissance faite, & fut durant le siege ladite ville fort endommagée.

Le Comte d'Armagnac, le Duc de Bar, le Seigneur d'Albret Connestable de France, & leurs gens allerent deuant Soissons, & les enuoyerent sommer, qu'ils rendissent la ville au Roy & à Monseigneur le Dauphin. Enguerrand de Bournonuille qui estoit dedans, respondit qu'il estoit au Roy, Et pour luy tenoit la Cité. Et que si luy, & Monseigneur de Guyenne son fils, y vouloient entrer à leur estat, que on leur ouuriroit les portes, & y entreroient. Aprés ladite response escarmouches se leuerent, & saillirent ceux de la ville, pour aussi escarmoucher bien souuent. Et tres-vaillamment se portoient, & y eut de beaux faicts d'armes faits d'un costé & d'autre. Les bombardes furent assises, & canons, & tiroit-on fort dedans la ville, qui fut battuë en plusseurs endroits, & mesmement en vn lieu où y auoit vne grosse tour, auec vn Ange peint. Là estoitassise vne bombarde nommée Bourgeoise, qui estoit grosse, & combien que deuant Compiegne elle auoit esté endommagée, toutesfois on y auoit mis tel remede, qu'on en ouuroit & trauailloit tres-bien. Et si y auoit d'autres gros canons. Il sembloit aux Chefs de guerre, que ladite Cité estoit prenable d'assaut. Entre autres vaillans Capitaines & Chefs de guerre, y auoit vn nom-

Mm iij

bastard de D. de Bour-

mé le Bastard de Bourbon, qui alloit par dehors autour des fossez de la ville, pour voir par quel lieu on la pourroit plus aisément assaillir: Il estoit comme desarmé, quoy qu'il en soit, luy defailloit & manquoit-il plusieurs pieces de son harnois: Vn Arbalestrier de dedans la ville l'apperceut, & luy tira de son arbalestre vn vireton, dont siege de Sois- il le frappa en la gorge, duquel coup il cheut tout nauré Si fut hastiuement apporté à son logis. Les Chirurgiens le virent, & trouuerent qu'il n'y auoit remede. Parquoy il fut confessé & ordonné, & receut tous ses Sacremens, & alla de vie à trespassement, il fut fort plaint de toutes gens : car il estoit ieune homme, doux, & humble en maintien, parole, & gouuernement, & ses ennemis mesmes le plaignoient. Ceux de dedans voyans qu'ils auoient fort à faire, & que les gens de dehors estoient puissans, mirent hors vn compagnon, qui se faisoit fort de passer. Et escriuoit Enguerrand vne cedule au Duc de Bourgongne qu'il leur enuoyast secours, ou sinon, ils ne se pourroient plus tenir, of faudroit qu'ils rendissent la ville, of que leurs personnes fussent en danger. Or fut ledit compagnon pris, sur lequel furent trouuées lesdites Lettres. Ledit Enguerrand mesmes cuida sortir hors, feignant qu'il iroit querir fecours. Mais vn surnommé Craon, & Messire Iean de Menon l'empescherent, en disans qu'en tel hanap qu'ils beuroient, qu'il y beuroit aussi. Et quelque promesse qu'il fit de retourner, ils ne l'en croyoient point, & demeura voulust ou non. Car il y auoit durs sieges en diuerses parties. Or delibererent ceux de dedans d'entendre à traitté, & trouuer expedient, combien que c'estoit bien tard. Car la ville estoit fort battuë. Du costé où estoit Monseigneur de Guyenne, ceux de dedans firent signe de parlementer; & de faich commencerent à parlementer. Et auoient les gens de bien du Conseil du Roy grand desir & affection de trouuer Traitté. Mais les gens de guerre, specialement de l'auant-garde, requeroient tous moyens d'entrer dedans par assaut, & firent toutes apparences d'assaillir, voire tous ceux de l'ost. Mesme en plein midy, ceux de l'auant-garde passerent par vn endroit de la riuiere d'Aisne, qu'on ne cuidoit pas estre passable. Et vinrent à vne poterne, qui estoit sur la riuiere, laquelle ils gagnerent, & par là entrerent dedans la ville. Ceux qui y estoient en garnison les cuiderent rebouter, & y eut de grandes armes faites, il estoit enuiron midy. Cependant ceux de l'ost, qui virent & ouyrent le bruit, assaillirent tres fort du costé où estoit le canon nommé Bourgeoise, où les murs estoient fort battus, & entrerent dedans. Et ne sçauoient ceux emported'as de la ville auquel endroit entendre: Finalement les gens du Roy y sant, où tout entrerent. Qui fut vne piteuse entrée, car ils firent maux infinis. Plusieurs en tuerent, pillerent, desroberent, & les Eglises mesmes, Enguerrand forcerent femmes & filles, comme l'on disoit, & y eut de bien piteux cas commis & perpetrez en la chaleur de l'entrée, & le lende-

Lariniere

d'Ailne

gneable.

ené, p. 239. main. Et disoit - on qu'on n'y eust sceu mettre remede. Si en fai-

soient les Chefs de guerre & Capitaines le mieux qu'ils pouuoient. Le lendemain, la fureur aucunement refroidie, furent faits cris de par le Roy, & y eut de gratieuses compositions faites, tant de biens que de maisons. Grande occision y eut de ceux qui se mirent en defense, & si y eut plusieurs personnes pris. Entre les autres ledit Enguerrand de Bournonuille, lequel auant qu'il fust pris, vaillamment se desendoit, & sut nauré & blessé, mesment au trauers du visage: Il se vouloit mettre à finance; mais il eut la teste couppée. Pareillement vn Cheualier nommé Messire Iean de Menon, & autres aussi. On en mena plusieurs à Paris, qui furent pendus au gibet: Et si y en eut de pris & mussez par les gens de guerre, qui furent mis à finance & rançon. Or combien que ceux de la ville cussent forfair & confisqué corps & biens, toutesfois il y fut donné honorable prouision. Et iaçoit que iceux de la ville se doutans de ce qui leur aduint, eussent fait plusieurs musses, toutesfois autunes furent trouuées, où ils perdirent moult: Et si y eut aucuns des plustiches, qui furent mis à groffes finances, lesquelles ils payerent à bien grande peine.

Le Roy vint à Laon, là où vint à luy le Comte de Neuers frère Philippes du Duc de Bourgongne, qui luy cria mercy, en luy requerant qu'il Comte de Novers, luy voulust pardonner de ce qu'il auoit esté deuant Paris auec son p. 169. 213, frère: Et luy sit plusieurs grandes promesses, tant de le seruit, que frère du Duc autrement. De plus, il mit toutes ses terres en sa main & subietion; obssent parce qui sit que le Roy & Monseigneur de Guyenne, bien & douce-dondu Roy.

ment luy pardonnerent.

Le Duc de Bourgongne faisoit diligence de toutes parts d'assembler gens. Et tellement, que de Bourguignons, Picards, & Sauoisiens, ils se trouverent bien quatre mille combatans, desirans trouuer les gens du Roy pour les combatre, aussi estoient-ils belle & grande compagnée, & gens bien habillez & montez. La chose vint à la cognoissance du Roy. Et fut ordonné à l'auant garde le Duc de Bourbon, & le Comte d'Armagnac à tout deux mille combatans. Et en l'arriere-garde des Bourguignons, estoit le Seigneur de Hannette, à tout huict cens combatans, qui se maintenoient bien & grandement, comme gens de guerre: Lesdits deux Seigneurs enuoyerent leurs coureurs deuant assez largement, lesquels virent & apperceurent les gens du Duc de Bourgongne emmy les champs, en belle ordonnance (lesquels coureurs lesdits deux Seigneuts auec toutes leurs bannières desployées suiuoient) & estoient lesdits couteurs en grande perplexité, s'ils frapperoient dedans, ou non. Car il sémbloit à aucuns, qu'on deuoit attendre lesdits Seigneurs, & si n'estoient pas tant des deux parts comme les autres. Toutefois ils se doutoient de deux choses; l'vne, que lesdits aduersaires se pourtoient bien tetraire, sans coup frapper, quand ils verroient la compagnée desdits deux Seigneurs. L'autre, que s'ils ne frappoient dedans leurs ennemis, cela leur seroit imputé à lascheté de courage,

ce qui leur seroit vn grand reproche. Peu de gens estoient, mais 1414. vaillans, bien montez, & armez. Enfin par effect ils delibererent de leur courir sus, & ainsi le firent; ils surent aussi bien receus: Et y eut vne bien dure besongne, bien combatuë d'vn costé & d'autre: Aucuns des gens du Duc de Bourgongne virent venir & approcher lesdits Duc de Bourbon, & Comte d'Armagnac auec leurs bannieres desployées, & leurs gens qui venoient diligemment pour aider à leurs gens : Mais auant qu'ils approchassent de leurs ennemis ils se mirent en fuite. On les suiuit diligemment, tellement que en la place y en eut soixante & dix morts, & bien cinq cens pris, entre les autres le Veau de Bar. De plus il y en eut grande foison, lesquels cuidans passer les riuieres, se noyerent. Et sirent les gens du Roy longue chasse, tellement que les aduersaires furent contraints de se ietter esdites riuieres. Aucuns se retirerent au Liege, & en Hainaut, lesquels pourtant ne se sauuerent pas tous: Car où les Liegeois, & Hannuiers les trouuoient, ils les tuoient. Le Veau de Bar fut en grand danger, qu'on ne luy couppast la teste: Mais il eut des amis, & paya grande finance à celuy qui l'auoit pris.

Le Roy s'en vint à la Chappelle en Tierache, & à Sain& Quentin: là vinrent vers luy la Comtesse de Hainaut, & le Duc de Bra-Antoine D. bant, prians & requerans, qu'il ne voulust pas proceder si rigoureusement conde Brabant, tre leur frere. Le Roy sit response, que quand son cousin le Duc de Bour-

autre fiere gongne voudroit venir vers luy, il luy bailleroit seureté telle qu'il en deuroit estre content: Et s'il vouloit Iustice, il l'auroit. Si Misericorde, il estoit prest de D. de Bourg. luy faire si grande, & si abondamment, qu'elle deuroit suffire. A tout ladite pare requerir response ils s'en retournerent. Et disoit-on communément que ledit Duc de Bourgongne auoit enuoyé deuers le Roy d'Angleterre,

& les Anglois, pour auoir secours, ausquels il offrit grandes alliances, & faisoir plusieurs promesses: de faict, furent aucunes choses accordées & termées. Mais les Anglois ne voulurent pas bien enten-Le Duc de dre à luy bailler gens : Car le Roy d'Angleterre faisoit ses preparacherche se- tifs pour descendre en Normandie, ainsi qu'il fit. Et si estoient les cours des An Princes melmes en Angleterre diuisez pour la querelle de Bourglois, qui se gongne, & d'Orleans. Car les Ducs de Clarence \* & de Glocestre fredescendre en res du Roy, & auec eux le Duc d'Yorck, fauorisoient la partie du Norman- Duc d'Orleans. Et ledit Roy, auec le Duc de Bethfort aussi son fre-

re, celle du Duc de Bourgongne.

Peronne & Le Roy se mit en chemin vers Peronne, & luy sit-on obeissance. Bapaumes Les Seigneurs de son auant-garde allerent deuant Bapaumes, où y tent au Roy, eut de grandes escarmouches, & plusieurs cheuaux tuez. Il y auoit dedans de vaillantes gens, specialement y auoit fort traict. Mais quand ils virent qu'ils seroient assiegez, ils se rendirent. Il y en auoit en la place qui estoient de Paris mesme, aucuns qui auoient esté dedans Compiegne, aux vns desquels on couppa les testes; quant aux autres on les pendit.

Quand

du me∫me le Roy de paix:

se sousmetqui assiege Arras, defendu par Pierre de Luxem-

bourg.

Quand le Duc de Bourgongne, vid qu'on le chassoit de prés, & qu'on s'approchoit de sa Cité d'Arras, il y enuoya garnison, & y mit bien quinze cens combatans, dont estoit Chef principal Messire Pierre de Luxembourg. Lequel, & tous les gens de guerre, & aussi ceux de la ville delibererent de tenir, & resister à l'entreprise de ceux qui les vouloient assieger. Et d'assiette, brussernt tous les faux-bourgs, & ardirent les Eglises, Hostels-Dieu, Maladeries, & Aumosneries: Dont

il y auoit de moult belles Eglises: qui fut grande pitié.

Le huicties me iour d'Aoust, le Roy d'Angleterre enuoya bien no-Arrivée à table Ambassade à Paris, offrant paix & alliance, c'est à sçauoir l'E- Paris des Ambassauesque de Duresme, & l'Euesque de Noruuic, deux notables Prelats, deurs d'Henle Comte de Salbery, le Seigneur de Gray, Messire Iean Pheletin, ry V. Roj & autres. Et estoient bien cinq cens cheuaux, bien pompeusement re, p. 249. habillez, & ordonnez, qui vindrent à Paris. Mais pource que le Roy receus par le & Monseigneur le Dauphin n'y estoient pas, ils s'addresserent à en l'absence Monseigneur le Duc de Berry, lequel les receut grandement & ho-du Roy. norablement, comme il le sçauoit bien faire, & les festoya plusieurs fois. Ils voulurent estre ouys, ce que leur octroya le Duc de Berry, & furent ouys. Ledit Euelque de Noruuic, qui estoit vn bien notable Clerc proposa, lequel en essect & en substance disoit, Faites nous Iustice, nous offrons paix of alliance. Pour alliance, ils demandoient Madame Catherine de France\*, la Duché de Guyenne, & la Comté de Ponthieu, \* Pag 265. sans foy, hommage, ne resort: & autres demandes. La proposition fut moult notable, & monstra bien l'Euesque, qu'il estoit Clerc. Au commencement il loua fort le Roy, & les Seigneurs de France, de la bonne volonté qu'ils auoient à la paix, & que leur Roy d'Angleterre en estoit tres-ioyeux. Et pour venir à sa matiere, prit son theme de Iosue 20 cap. Venimus vobiscum facere pacem magnam. Et monstra bien grandement, & notablement les biens qui viennent de paix, & les maux qui viennent par faute de paix, & que Justice, sans paix ne peut estre, ne aussi paix sans Iustice. Et monstra deux moyens parlesquels paix se conclud ferme & stable, c'est à scauoir, l'œuure de Iustice, & l'alliance d'amitié. L'œuure de Iustice, est reformatif de toutes iniures, & y met la douceur, & suauité de paix. L'alliance d'amitié, est cause d'amour serme, establissant la paix. Ces deux choses il deduisit bien grandement, excellemment, & longuement. Et par l'œuure de Justice, demandoit taissiblement les choses dessus dites. Et par alliance, dont se pouvoit ensuivre amour ferme, demandoit Madame Catherine. Laquelle proposition fut faite en Latin, & la bailla par escrit.

Le Duc de Berry leur sit response, que le Roy, ny Monseigneur le Dauphin n'estoient en la ville, ny au pays, & que sans eux on ne leur pourroit faire aucune response. Tant comme ils furent à Paris, ils s'alloient esbatre, où ils vouloient, & estoient bien contens de la chere qu'on leur faisoit, & s'en retournerent à Calais, sans autre chose faire pour lors.

I. Iuuenal des Vrsins.

Nn

Au siege d'Arras y auoit un canonier, lequel se mit dedans la ville, & dit tout l'estat de l'Ost, & le gouvernement, en les exhortant qu'ils se tinssent bien, & se defendissent. Et aussi faisoient ils: Et souuent sailloient, & auoient belles retraites, & lieux propices à eux retraire. Mais toutes les fois qu'ils sailloient dehors esdits lieux, il y auoit bonnes arbalestres, Archers, & canons à main, pour les receuoir, & en toutes les sorties qu'ils firent, ils furent reboutez à leur grand dommage.

Le Duc de Bourgongne faisoit grandes diligences d'assembler gens, pour faire leuer les sieges, ou au moins yn d'eux, & en auoir bien largement. Or pour voir l'estat de l'Ost, & le bien sçauoir, il enuoya quatre cens combatans, explorateurs, qui auoient deliberé de mettre en vn lieu leur embusche, & enuoyeraucuns coureurs deuant, pour voir si aucuns compagnons sortiroient, en les cuidant tirer en escarmouchant, iusques à l'embusche qu'on deuoit mettre: Mais la chose vint bien autrement: Car les gens du Roy estoientailleurs assez grosse compagnée en embusche, qui virent venir les gens du Duc de Bourgongne, qui ne s'en donnoient aucunement de garde, & frapperent dessus vaillamment: Il y eut assez dure besongne, & asseztost les Bourguignons se retrahirent, dont y en eut de morts, naurez, & pris: entre les autres, y fut pris Messire Dauid de Brimeu, vn vaillant Cheualier de Picardie, lequel s'estoit porté vaillamment : Et auoient volonté lesdits Bourguignons d'entrer dedans la ville, pour donner aide & confort à leurs gens: Ainsi le Duc de Bourgongne fut fraudé de son intention. Et vid bien qu'il n'estoit mie taillé, qu'il pût bailler secours à ceux de dedans, qui estoient grand peuple. Car tout le pays s'estoit retrait dedans, & les viures appetissoient fort, & commençoit le peuple à murmurer.

Défaite des Bourguignons, par les gens du Roy. Dauid de Brimeu,

Or ce considerant la Duchesse de Hainaut, & ledit Duc de Brapresse par le bant, ils retournerent deuers le Roy en grande humilité, gemisse-Roy, qui est mens, & pleurs, mesimement la Duchesse, & supplierent au Roy, paix o prié qu'il voulut tout pardonner au Duc de Bourgongne, leur frere, & de pardon, de il feroit obeissance de sa cité, & la mettroit en ses mains, & qu'on la part du voulut trouuer moyen de paix finale. A cette Requeste, le Roy fort entendit, & de son mouvement, dit en plein Conseil, que leur Requeste estoit raisonnable, & qu'il vouloit qu'on y aduisast: Là y eut plusieurs opinions, & imaginations, car plusieurs y auoit, qui eussent volontiers empesché paix & traité, mesmement les Bretons, & Gascons, ausquels il sembloit que ladite ville estoit prenable d'assaut, mesmement la Cité: de plus il y en auoit, qui eussent bien voulu la destruction totale du Duc de Bourgongne, qui n'estoit pas toutefois chose ailée à faire: Melme il y eut vn grand Seigneur, qui en vn matin vint deuers le Roy luy estant en son lict, lequel ne dormoit pas, & parloit en s'esbatant auec vn de ses valets de chambre, en soy farsant & diuertissant. Et ledit Seigneur vint prendre par dessous la couuerture le Roy tout doucement par le pied, en dilant, Monseigneur, vous

ne dormez pas? Non beau Cousin, luy dit le Roy, vous soyez le bien venu, voulez vous rien, y a il aucune chose de nouueau? Nenny Monseigneur, luy respondit-il, sinon que vos gens, qui sont en ce suge, disent que tel iour qu'il vous plaira, verrez asfaillir la ville, où sont vos ennemis, et ont esperance d'y entrer. Lors le Roy dit, que son Cousin le Duc de Bourgongne vouloit venir à raison, & mettre la ville en sa main, sans assaut, & qu'il falloit auoir paix. A quoy ledit Seigneur respondit, comment Monseigneur voulez vous auoir paix auec ce mauuais, faux, traistre, & desloyal, qui si faussement & mauuaisement a fait tuer vostre frere. Lors le Roy aucunement desplaisant luy dit, du consentement de beau fils d'Orleans, tout luy a esté\* pardonné. Helas Sire, repliqua ledit Seigneur, vous ne le verrez iamais vostre frere. Et sembloit 198.214.215. que ledit Seigneur voulust encores dire aucune chose. Mais le Roy luy responditassez chaudement, Beau Cousin, allez vous en: le le verray au iour du iugement. Le matin mesmes, Monseigneur le Duc de Guyenne, & Dauphin, enuoya querir ledit Seigneur de Traignel, son Chancelier, & luy dit, qu'il vouloit qu'il y eut paix & traitté auec son beau pere, le Duç de Bourgongne : Que la Duchesse de Hainaut , & le Ducde Brabant , offroient tres-bon traitté, & expedient, & qu'il sit le mieux qu'il pourroit. Et fut le matin le Conseil assemblé, où estoient le Roy, Monseigneur le Dauphin, & tous les Seigneurs de leur sang, gens de Conseil, & Capitaines, & y cut diuerses bandes, opinions, & imaginations. Mais ledit Seigneur de Traignel monstra euidemment que la paix, es l'accord L'Iuvenal estoient necessaires, & que tous d'un bon amour deuoient entendre à resister aux prudemment anciens ennemis du Royaume, les Anglois, lesquels on sçauoit faire armée pour des-la necessité où cendre en France, mesmement que sinance il falloit pour payer les gens de guerre, en estoit d'en-Or que tout à l'enuiron tout estoit si bien pillé, qu'il n'y auoit plus de fourrage paix, pour repour les cheuaux, ny viures pour les personnes.

Enfin à qui qu'il en despleut, il fut conclud qu'on entendroit à muns les Anpaix & accord. A ce suiet furent mandez ladite Duchesse de Hai-glois. naut, auec ledit Duc de Brabant, ausquels fut respondu de parle Roy, qu'on estoit content d'y entendre. Et fut vne cedule de Traitté faite, de laquelle on enuoya hastiuement copie au Duc de Bourgongne, lequel en fut content, & fut la paix concluë. Et ouuerture faite de la ville au Roy, non mie qu'on y entrast à puissance: mais de par le Roy, on mit les bannieres du Roy sur la porte, & desapointa-on les Officiers. Et crioit-on par la Ville, Viue le Roy. Or entra dedans auec les Cris de Viue Mareschaux ledit Seigneur de Traignel, qui fit faire les sermens vant ses bannieres aux gens de guerre de la ville, que autres, d'estre bons et loyaux au Roy. posées dans De plus il desapointa ledit de Luxembourg d'estre Capitaine, & les luy fait ou-Officiers que le Duc de Bourgongne y auoit mis, & y en commit de nereure de seu par le Roy. Et ainsi se finit le siège de deuant la ville d'Arras. Et s'en portes, d'iervindrent le Roy & les Seigneurs à Paris, où entra le Roy le premiet delité entre iour d'Octobre, dont ceux de la ville furent bien ioyeux.

Les gens du Roy qui auoient esté deuant Arras estoient sur les die Iuuenal. champs, pareillement s'y mirent aussi ceux du Duc de Bourgongne,

I. Iuuenal des Vrsins.

Nn ij

1414.

Louys de Chalon, Comte de Tonnerre.

qui estoient dedans la place, & autres qu'il auoit autour de luy, lesquels pilloient, desroboient, & faisoient maux innumerables en diuers lieux & pays. Plusieurs gens s'assemblerent, se disans au Ducde Bourgongne, qui faisoient guerre à Messire Louys de Chaalon Comte de Tonnerre, & auoient assiegé la ville de Tonnerre. Laquelle chose vint à la connoissance du Seigneur de Gaucourt, qui prit en sa compagnée aucuns Cheualiers & Escuyers de la compagnée du Roy, & frappa sur eux tellement, qu'il leua le siege: il y en eut plusieurs de morts, & la plus grande part de pris. Autres gens y auoit aussi sur les champs qui pilsoient, ce qu'on rapporta audit Seigneur de Gaucourt, lequel y alla, & frappa sur eux. Si se mirent en fuite, mais ils ne sceurent si bien fuyr, que ledit Seigneur de Gaucourt ne les ruast ius, & en prit plusieurs, lesquels il sit pendre.

Tennë du eile general \* Pag. 105.

\* Pag. 176.

255.264.

En ce temps se tint se Concile de Constance qui fut moult notafameux Con- ble, où estoient assemblez tous les plus celebres Clercs de la Chrede Constance, stienté en toutes sciences. Et puis qu'il est fait mention dudit Conoù celuy de cile de Constance, il est à sçauoir que de la condemnation qu'auoit Pise, p. 198. fait Montagu Euesque de Paris, de la proposition de Maistre Jean ré, & on la Petit, il fut appellé de la part du Duc de Bourgongne. La cause fut doctrine de la Commise par le Concile à deux Cardinaux, & sut la matiere discutée p.191.211.221. & ouuerte. Et pour monstrer que iustement elle auoit esté cassée, estoient Mai-267. fut exa- stre Pierre d'Ailly\*, Maistre Iean Iarson\*, & Maistre Iordain Morin, lesnon decidée. quels il faisoit bel ouyr: aussi estoient ils grands & notables Clercs. De l'autre part estoit l'Euesque d'Arras, qui leur respondit par escrit, & lisoit les responses en vne cedule, à chacune fois qu'il falloit respondre & repliquer. Aprés plusieurs propositions, les Cardinaux dirent par leur Sentence, qu'il auoit esté bien appellé par les gens du Duc de Bourgongne. Car premierement ils disoient, que l'Euesque de Paris n'estoit pas Iuge competent: & sur ce alleguerent plusieurs raisons. Secondement, que la partie principalle, c'est à sçauoir le Duc de Bourgongne, n'auoit point esté appellé. Tiercement, qu'en la maniere qu'on auoit tenu, par les raisons qu'on auoit allegué, c'estoit faire un nouuel article de foy. Et y eut derechef grandes disputations & allegations. Enfin aprés plusieurs debats de la part dudit Iarson, & de ses adherans, il fut appellé desdits Cardinaux. Et par ce moyen, demeura la matiere indiscusse, & indecile.

Iuuenal Jolxecution de la paix.

teffe.

Or est il ainsi que ledit Seigneur de Traignel, qui estoit Chancelier ucite fort de Guyenne, considerant les grands inconveniens, qui pouvoient ment & l'e- aduenir, si la paix ferme & stable ne se faisoit, & que ses Articles autrefois faits, confirmez, & approuuez ne se tinssent, pourchassoit tant qu'il pouvoit l'accomplissement d'icelle. Et luy firent sçauoir \* al. Com ladite Duchesse \* de Hainaut, & ledit Duc de Brabant, qu'ils viendroient à S. Denys pour la matiere.

Tailles grandes & excelliues le failoient, & leuoit-on argent excefsiuement sur le peuple, lequel n'estoit point employé au bien de la

chose publique: \* mais en bourses particulieres de seruiteurs, specialement de Monseigneur de Guyenne, & de Monseigneur de Berry. \*Pag. 46 75. Tellement que ledit Monseigneur de Guyenne donnoit à ses gens, 84.165.171. aux vns dix mille escus, & aux autres six ou sept mille. En vn matin 181.186.248. on apporta bien des Mandemens à seeller de par Monseigneur de Guyenne, montans iulques à la somme de soixante à quatre-vingt mille escus : lesquels ledit Seigneur de Traignel ne voulut seeller, & respondit qu'il parleroit à son maistre, Monseigneur de Guyenne. Et aussi sitil, en luy remonstrant la necessité qu'on pourroit auoir à faire d'a rgent. Lequel en fut tres-content, & luy defendit qu'il ne seellast aucun Mandement, s'il passait mille escus: dont ceux qui estoient autour de luy furent mal contens. Et à ce les induisoit vn nommé Maistre Martin Gouge Euesque de Chartres, pource qu'il se doutoit que son maistre le Duc de Berry aussi se restraignist des dons excessifs qu'il faisoit. Et firent tant de rapports, qu'enfin ledit Duc de Berry traitta I. Iuuenal de faire desappointer le dit Seigneur de Traignel: & à vn matin enuoya desapointé de à son neueu Monseigneur de Guyenne par le dit Euesque de Char-Chancelier tres deux belles grosses perles, auec lequel Euesque y auoit vn Che-du Dauphin ualier, & à chacun d'eux donna mille escus. Et pour seeller le Man-par enuie du dement enuoya vers ledit Seigneur de Traignel querir ses seaux, les-D. de Berry, quels il bailla volontiers: & furent baillez audit Eucsque de Char-pour auoir bien seruy son tres, qui estoit bien habile sur le fait des Finances. Et ainsi ledit Sei- Maistre, en gneur de Traignel, pour auoir loyaument seruy son Maistre, fut des-le destournate de sexcessi. apointé. Et disoit-on que ledit Seigneur de Guyenne depuis prit con-mes prodigali ditions eltranges.

Le premier iour de Ianuier, le Comte d'Alençon, qui estoit vn Comté d'A-moult beau Seigneur, & vaillant en armes, fut fait Duc: & disoit-lençon erigé en Duché. on que c'estoit par enuie du Duc de Bourbon, qui alloit deuant luy. pag. 236. Et toutesois il estoit plus prés de la Couronne, & comme le plus

prés quand il fut Duc il alla deuant.

La Duchesse \* de Hollande, & le Duc de Brabant vindrent à sain & \* al. Com-Denys pour le fait du Traitté, qui auoit esté pourparlé deuant Artesse ras: & y enuoya le Roy. Et fut de toutes les deux parties le Traitté Roy, & la approuué & consirmé, dont auoient aucuns esperance qu'il yauroit D. de Bourbonne paix, mais elle ne dura gueres.

Quand le retour du Roy fut venu à la connoissance des Anglois, peu de durée. ils retournerent à Paris: pour auoir response des offres qu'ils auoient fait, d'auoir Madame Catherine pour leur Roy, & demandoient pag 149. Guyenne, & Ponthieu, & en effet que le Traitté de Bretigny se tint. 265. 281. Et l'Eucsque mesmes, lequel autrefois auoit proposé si bien & si notablement, derechef sit la proposition: en disant, que le Roy son maifire, or souverain Seigneur, auoit esté moult resouv, quand il auoit seu la bonne volonté que auoient le Roy de France, or ses parens, à auoir bonne paix. A laquelle chose son Roy de tout son pouvoir tendoit, or avoit desir et affection: mais qu'on luy sit Iustice, et que la liberté de sa Couronne, à laquelle il auoit le N n iij

1414. serment, ne fut blessée. Et que entre paix es lustice y auoit si grande connexité, que sans Iustice, paix ne pouvoit estre, ne Iustice sans paix. Et prit son theme, des paroles que dit ce noble Roy Ezechias. Isaiæ 39. cap. D. 8. Fiattantum pax, & veritas in diebus nostris. Lequel theme il diuisa en plusieurs Anglois se parties, toutes lesquelles estoient induites à auoir la paix. Et allegua fundent con-plusieurs & diuerses autoritez, seruans à la matiere, & mesmement en Propheties des reuelations de Saincte Brigide, où estoit contenu, que par les priede Merlin, res & Oraisons de Monseigneur Sainct Denys, patron des François, on Kenelatios des Princes des ferocissimes gens de France, & Angletetre, par lien de. V. de de mariage deuoient auoir paix ferme & stable ensemble. Et decla. de l'Impress, ra les biens qui pouuoient venir par la paix des deux Royaumes. Et du Louure. fort s'arrestoit sur lesdites reuelations de Saincte Brigide. Et à la fin Pag. 155. 157. tousiours venoit que paix ne se pouuoit faire, sinon qu'elle fut dirigée & conduite par verité, & par Iustice. Sur ce il y eut plusieurs conseils tenus, & leur faisoit-on des offres: mais de nulles n'estoient contens: Pource finalement leur fut respondu, que le Roy enuoyeroit de ses gens en Angleterre, deuers son cousin le Roy Henry, auec pleniere puissance, & qu'il seroit bien ioyeux, si Traitté se pouuoit trouuer. Et fut faite grande chere & reception ausdits Anglois, qui furent grandement festoyez, & receurent de beaux presens, puis s'en allerent en leur pays. Iceux Anglois estans à Paris, auec eux y auoit des Portugalois, qui

auoient grande volonté de faire armes, pour l'amour de leurs Dames, combien que taissiblement la querelle principalle y estoit des Anglois, & François, car ils estoient alliez ensemble auec les Anglois: Et y eut vn Gage entre vn de Portugal,& vn gentilhomme de Bretagne, nommé Guillaume de la Haye. Or fut iour pris, auquel les parties comparurent en la presence du Roy, & des Seigneurs, tant de France, que d'Angleterre, en champ, & estoit le Portugalois accom-Gages de ba-pagné des Anglois. Il fut conseillé audit Guillaume de la Haye qu'il taille et com- ne se fit que defendre. Et estoient les armes du Portugalois toutes rouce, entre Fra- ges. Or vindrent les parties bien habillées, & armées au champ, auec çois & Por- trompettes, & menestriers, & auoient chacun leur chaire. Aprés que tugais, pour le Heraut eut crié, Faites deuoir, ils se leuerent, & vindrent l'vn contre an des-anan- l'autre, chacun garny de lance, hache, espée, & dague. Quand ils futage des der-rent assez prés, ils ietterent leurs lances, desquels ils ne se attouchemiers, pag. 53.
59.136.138. rent oncques, puis prirent les haches, & vint le Portugalois bien baudement & ioyeusement, cuidant frapper son aduersaire. Mais tousiours il luy rabatoit ses coups, sans faire autre chose. Dont plusieurs s'esbahissoient: mais il luy auoit esté, comme ditest, conseillé, qu'il ne se sie que desendre: Tres-souuent le Portugalois leuoit sa visiere, en faisant signe à l'autre, qu'il leuast la sienne, aussi le faisoit-il: Quand ils eurent par aucun temps fait en la maniere dessusdite, le Portugalois leua sa visiere, & Guillaume de la Haye, sans leuer la sienne, luy voulut bailler de la pointe de sa hache au visage :

Lors le Portugalois, commença aucunement à demarcher, mais 1414. quand on vid la maniere, on cria, Ho, Ho, Ho, & les vint on diligemment prendre. On disoit que le Portugalois auoit bien courte haleine, & si de la Haye eut voulu & peu l'approcher, il l'eut ietté à terre à la luitte : Car c'estoit vn des mieux luitans, qu'on peust

trouuer. Puis à tous deux on fit honneur; & bonne chere. Il y eut trois autres Portugalois, qui requirent faire armes contre trois François, qui estoient vn Cheualier, & deux Escuyers. Et auoit nom le Cheualier, Messire François de Grignaud, l'vn des Escuyers, Archambaud de la Roque, & l'autre, Maurignon, qui tous trois estoient Gascons. Lesquels firent sçauoir ausdits Portugalois, qu'ils estoient prests, s'ils leur vouloient rien demander, ou requerir, de leur defendre. Adonc les Portugalois les remercierent, & y eut lieu, iour & heure pris, où & quand la besongne se deuoit faire. Cependant chacun fit ses prouisions le mieux qu'il peut. La iournée venuë, les Seigneurs à ce commis vindrent aux eschafauts à ce ordonnez, où fut mis force gens pour garder le champ. Les Anglois estoient à conseiller, & à accompagner les Portugalois. Et y eut aucune difficulté, lesquels entreroient les premiers au champ: mais il fut dit que les Portugalois y entreroient les premiers, & que ce estoit raisonnable, pource que en effect ils estoient demandeurs. Et ainsi le firent en bien grande pompe, accompagnez des Seigneurs d'Angleterre, & de leur pays. Puis comme en vn instant entrerent les Francois aussi bien & honorablement accompagnez. D'vn costé & d'autre trompettes sonnoient fort: & vindrent tous au champ, monstrans semblant, & attalentez\*chacun de faire son deuoir. Aprés les cris \* c'est à dire, faits en tel cas accoustumez, les parties se leuerent, garnies de leurs en volonté, armures & bastons en tel cas appartenans. Selon ce qu'on peut ap-p. 149. perceuoir, les Portugalois choisirent chacun son François: & alla le Cheualier, qui estoit vaillant homme, & s'auança & presenta à Messire François: & selon ce qu'on disoit, le plus vaillant de tous & le plus renommé de guerre s'addressa à la Roque; & l'autre à Maurignon. Quand ce vint aux haches, celuy qui combattoit la Roque le enferra au dessus du haut de la piece, & quand il sentit que le fer de la hache auoit pris dedans le harnois, il commença fort à bouter, pour cuider entamer le harnois. Or s'en apperceuoit bien la Roque, lequel se tenoit ferme, en intention de faire ce qu'il sit : car quand il apperceut que le Portugalois se baissoit deuant, pour plus fort bouter, tout à coup de legereté de corps, dont il estoit moult habile, il recula tellement que le Portugalois cheut, & la teste emporta le corps. La Roque luy bailla deux coups de sa hache sur la teste, dont il l'estonna tout, & tira son espée pour luy bouter au fondement: les autres disent qu'il luy leua la visiere, & le voulut frapper par le visage. Enfin quelque chose qu'il en fut, le Portugalois se

rendit, & fut desconfit, & pris par les gardes. Aprés ce, la Roque

regarda que ses compagnons auoient bien à faire, & s'en vint à tout 1414. sa hache, & bailla tel coup à celuy qui auoit à faire à Maurignon, qu'il le fit chanceller, & Maurignon d'vn autre coup le fit cheoir à terre, & se rendit. Puis les deux, c'est à sçauoir la Roque & Maurignon, allerent aider à Grignaux, qui estoit fort trauaillé & blessé, & mesmement en la main senestre, qui estoit percée tout outre, & ne s'en pouuoit aider, Mais quand le Cheualier vid les deux autres venir sur luy, il vid bien qu'il ne pouuoit resister, & dit tout haut, Ie me rends à vous trois. Et fut dit que tous auoient tres-vaillamment fait: les François s'en allerent par Paris, les trompettes sonnans, & estoit le peuple ioyeux de ce qu'ils auoient eu l'honneur.

La paix faite deuant Arras fut confirmée à Paris à l'honneur du & publica. Roy. Îl y eut abolition generale à tous, & de tous cas, excepté à tion du Traicinq cens qu'on deuoit bailler par escrit: & sut criée & publiée à entre le Roy grande ioye parmy la ville de Paris, & enuoyée par toutes les bon-de le Ducde nes villes de ce Royaume. Tous les Seigneurs sen allerent excepté nes villes de ce Royaume. Tous les Seigneurs s'en allerent, excepté Le P. Iean Monseigneur de Berry, lequel demeura en la compagnée du Roy,

XXIII. pag. de la Reyne, & de Monseigneur le Dauphin.

En ce temps le Pape Iean XXIII. fut pris par l'Empereur, & par

sentant de la le Concile, & en esse fut desapointé du Papat.

C'estoit grande pitié des exactions qu'on faisoit lors, à cause des C'estoit grande pitié des exactions qu'on faisoit lors, à ca Concile de Benefices, tant Prelatures, Graces expectatiues\*, que autres.

Le Comte d'Armagnac, en s'en retournant à son pays, passa pas prisonné & Murat, qui est vne belle place, & la prit, & bouta hors les vrais he-deposé, ayant ritiers, ausquels la place & la terre auoient esté adiugez par Arrest.

le Siege sinq

\* Pag. 11. 52.

142.179. 274.275.

## CCCCXV.

'An mille quatre cens & quinze, le gouvernement alloit toûiours aucunement mal, au regard des exactions\*d'argent sur \*Pag.46.75. le peuple, non distribué au profit de la chose publique.

181.186.248. Le Roy d'Angleterre ne fut pas seulement content d'auoir enuoyé Ambassade deuers le Roy, mais par deux fois luy escriuit bien gracieusement, qu'il luy voulust faire Iustice. Et de ce le sommoit en paroles douces & humbles, & il s'offroit à faire bonne & ferme paix, concorde & alliance, en ensuiuant les offres faites par ses Ambassadeurs. Quand le Roy & son Conseil virent la douce maniere d'escrire, ils conclurent qu'on enuoyeroit vers luy vne notable Ambassade. On sçauoit bien les preparatifs qu'il faisoit pour descendre en France. Et y furent enuoyez l'Archeuesque de Bourges, surnommé Bourretier, bien notable homme & bon Clerc, ayant beau langage, l'Euesque de Lisseux, le Comte de Vendosme, le Baron d'Iury, & autres. Ils arriuerent en Angleterre le dix-septiesme iour de Iuin, là où ils furent grandement & honorablement receus. Le lendemain

qu'ils furent arriuez, ils furent menez deuant le Roy d'Angleterre, qui estoit bien grandement & honnorablement accompagné de Princes, Prelats, & gens de Conseil. Ils presenterent les Lettres du Roy au Roy d'Angleterre, lequel les receut, & en les ouurant les baisa & leut. Lequel dit qu'elles contenoient creance, & qu'ils disfent ce qu'ils voudroient. Lors l'Archeuelque de Bourges commença à parler, & prit son theme, Tibi pax, & domui tuæ pax. 1. Reg. 25. A. 6. lequel il deduisit bien grandement & honorablement, en exposant la bonne volonté du Roy d'auoir paix & alliance, & que de tout son pouuoir il estoit prest d'y entendre, & de s'y employer, mesme laisser aller du sien à ce suier. Et fit tant & tellement que le Roy d'Angleterre & les assistans en furent tres-contens. Mais le fort fut à traitter particulierement sur la matiere des demandes & Requestes que faisoient les Anglois, & offres que faisoient les gens du Roy assez largement en Guyenne. Desquelles les Anglois n'estoient pas contens, & disoient & maintenoient qu'ils auoient droict és Duchez de Normandie, & de Guyenne, & és Comtez d'Aniou, de Poitou, du Maine, de Touraine, & de Pônthieu, voire auoient droict à la Couronne de France. Pour abbreger, ils ne furent aucunement contens des offres des François: & appellerent & inuoquerent Dieu, & tous les Saincts de Paradis, & le ciel & la terre, qu'ils se mettoient en leur deuoir. Et dit le Roy d'Angleterre, qu'il estoit vray Roy de France, or qu'il conquesteroit le Royaume. Lors l'Archeuesque de Bourges luy dit, Sire, s'il ne vous desplaisoit, ie vous respondrois. Lors luy fut dit par le Roy d'Angleterre, qu'il respondist hardiment, & dist ce de Bourges, qu'il voudroit, & que ia mal ne luy en viendroit. Parquoy sembla audit p. 230.244. Archeuesque qu'il pouvoit parler seurement: si luy dit tout pleine- ambassadeur de France en ment, Sire, le Roy de France nostre souverain Scigneur est vray Roy de Fran- Angleterre ce, ny és choses esquelles dites auoir droict, n'auez aucune seigneurie, non mie en-replique barcore an Royaume d'Angleterre: mais compete aux vrais heritiers du feu Roy ty V à qui il Richard, ny auec vous, nostre souverain Seigneur ne pourroit seurement traitter. reproche l'in-Desquelles paroles le Roy Henry sut tant mal content que merueil- inste detetion qu'il faisoit les, & dit plusieurs hautes paroles bien orgueilleuses, & leur dit qu'ils de la Courons'en allassent, & qu'il les suiuroit de prés : & les fit conduire seurement. ne d'Angle-Il y eut aucuns des François qui s'enquirent secrettement s'il y auoit iudice des leaucunes Alliances entre le Roy d'Angleterre, & le Duc de Bour-gitimes herigongne, & trouuerent que ouy \*, bien grandes & secrettes.

Or s'en retournerent les Ambassadeurs de France, & firent leur \* Pag. 280. Relation, disans comme l'armée des Anglois auoit esté faicte & preste, & estoit bien grande & puissante: & que sans faute ils descendroient, & qu'il estoit necessité d'y remedier. Sur quoy escriuit le Roy d'Angleterre au Roy de France Lettres en Latin, dont l'ex-

position s'ensuit traduite en François.

A tres-haut Prince, Charles nostre Cousin, & aduersaire de France, Henry par la grace de Dieu Roy d'Angleterre, & de France, desire esprit de plus sain conseil, & à chacun rendre ce qui est sien.

I. Iuuenal des Vrsins.

1415.

Lettre en

Tres-haut Prince, nostre Cousin, & aduersaire: Les resplendissans Royaumes d'Angleterre, & de France, iadis venus & descendus d'un mesme wentre, & a present divisez, avoient accoustumé le temps passé, cux, & leur Roy, de la renommée esseuer en souveraine hautesse, par leurs nobles triomphes & victoires. part dudit Henry, qui Et à eux fut une seule vertu, pour orner & embellir la Maison de Dieu, à lase qualifie & quelle appartient saincleté & mettre paix és termes & fins de l'Eglisc : & par vsurpe le tiltre de Roy vn mesme escu accordé entre iceux Royaumes, subiuguer les publics ennemis, par bien-heureux contract ou marché. Mais las, cette germaine foy, l'amour frater-\*Genes. cap. nel a perucrty, si comme Loth persecuta \* Abraham, & par enuahissement inhumain la gloire de l'amour fraternel est commise à sepulture : 🤫 l'ancienne condition de l'humain lignage, c'est à sçauoir dissension, mere de ire & de riotes, est resuscitée des morts. Mais nous appellons en tesmoin de nostre conscience le sourcean luge, lequel ne fleschit point pour prieres, ne pour thresor, que nous auons fait procurer les moyens de paix par le plus net & pur amour de paix que nous auons peu. Bien que nous eussions par l'esprit de mauuais conseil laissé aller le iuste tiltre de nostre heritage , au preiudice de nostre posterité perpetuelle , toutefots tel aueuglement de pusillanimité ne nous tient, que nous ne voulions de tout nostre pouvoir iusques à la mort combattre pour la Iustice. Mais pource que tout homme qui va pour combattre quelconque Cité , il luy doit premierement offrir Deut. 20.10. la paix, comme l'auctorité de la Loy au Deuteronome l'ordonne. Si par accesserisad long temps of divers siecles, violence, romperesse de Iustice, a soustrait les armes expugnan- de nostre Couronne, & les droicts & heritages d'icelle, pour le rencorporement dam civita-tem, offeres ramenement au premier estat desquels, charité a fait pour nostre partie insques ei primum icy ce qu'elle a peu, Nous pouvons par le defaut de Iustice à nous deuë, courir au refuge de main armée. N'cantmoins afin que le tesmoin de nostre conscience soit nostre gloire maintenant, par peremptoire requisition au passage de nostre chemin, auquel ledit defaut de Justice nous attrait, vous exhortons par les entrailles de Jesus-Christ, & seulement à ce que la perfection de l'Euangile exhorte, qui dit, Amy, rends ce que tu dois. Laquelle chose nous desirons à nous estre faite par le vouloir de Dieu. Et afin qu'il soit pardonné à l'effusion du sang humain , qui selon Dieu est creé , vous prions 😢 requerons que restitution deuë nous soit faicte de l'heritage & des droicts à nous inhumainement soustraits , ou au moins de ceux que par nos Ambassadeurs 🔁 messagers auons plusieurs fois demandez & requis , & desquels la souueraine reuerence de Dieu le tout-puissant, of le bien de paix seulement nous en fait estre contens. Et nous de nostre part, entant qu'il touche la cause de mariage, serons contens de defalquer (+) rabattre la somme de cinquante mille escus à nous dernierement offerte, comme cultiueurs de paix que nous sommes, of non mie remplis d'auarice. Et estisons pour le meilleur les droicts paternels, desquels la venerable ancienneté de nos progeniteurs & parens nous ont laissé Seigneurs, auec vostre tres-noble fille Ca-\* Pag. 249. therine \*, nostre tres-chere Cousine, que multiplier les detestables tresors, 265. 281.285. auec auarice, idole de iniquité, plustost que desheriter la perpetuelle Couronne de nostre Royaume, au scrupule de nostre conscience, que Dieu ne vueille. Donné sous nostre priué Seel, en nostre Chasteau de Hantonne, sur la riue de la mer, le vingt-huictiesme iour de Iuillet.

Response du Roy de France aux Lettres du Roy d'Angleterre.

A tres-haut Prince, Henry, nostre Cousin, & aduersaire d'Angleterre, Charles, par la grace de Dieu Roy de France, desire volonté

de nul opprimer, ne entreprendre contre raison.

Le bien de paix aimé de Dieu et de nature, laquelle nous, à l'exemple de Response nostre Sauneur Iesus-Christ, qui à ses Disciples la laissa, et donna en Testament, auons tousiours requise & desirée par toutes les manieres qu'auons peu: celle pour l'honneur de Dieu voulu moult grandement achetter, pour les biens qui s'en en uiuent, & pour euiter effusion de sang humain, gr innumerables inconueniens qui aduiennent par guerres. Comme ces choses tenons & croyons à vous, vostre Conscil, or autres, estre claires # manifestes, vous nous donnez occasion de grandement esmerueiller, & non sans cause, comme aprés si grandes -ouuertures, & autres choses pourparlées entre nos gens, & les vostres, à ferme intention de venir à paix , vous estes descendu par hostilité à main armée en nostre Royaume, en rompant l'esperance de paix, à la tres-grande coulpe de vostre partie. Et pource que oncques nous ne fusmes refusans, ne serons si Dieu plaist, de rendre Iustice à un chacun, qui nous en a requis : & qu'il est licite à chacun Prince, mesmement en sa iuste querelle, de se deffendre, & rechasser force par force. Attendu que aucun de vos predecesseurs n'eut oneques droiet, & vous encore moins, de faire les demandes contenuës en certaines vos Lettres, & Responses à nous presentées par Chestre, vostre Heraut, ne de nous troubler. C'est nostre intention aucc l'aide de nostre Seigneur, en qui nous auons singulière siance, par especial en nostre claire Justice & defense, By aussi à l'aide de nos bons parens, amis, alliez. (b) subiets, vous resister, par maniere que ce sera à l'honneur & gloire de nous, of de nostre Royaume; & confusion, dommage of deshonneur de vous, & de vostre partie. Quant au mariage, dont nous escriuez sur la fin de vos Lettres, il ne semble point que ce que faicles requeste ou demande, par especial d'affinité ou mariage, par la voye que vous tenez, soit maniere conuenable , honorable , ne accoustumée en tel cas : 🕁 pource ne vous en escriuons autre chose quant à present. Mais vous enuoyons ces Lettres pour responses à celles que escrites nous auez par ledit Chestre. Donné à Paris, le vingt-quatriesme iour d'Aoust, l'an mille quatre cens & quinze.

Tantost après vindrent nouvelles qu'ils estoient descendus vers Normandie Harsteur: & y estoit le Roy d'Angleterre en personne, accompagné d'une grosse de ses freres, & d'autres Princes d'Angleterre, de six mille hommes dable armée d'armes, de trente à quarante mille Archers, & d'autre peuple sans d'Anglois, nombre, auec grosse artillerie, bombardes, & canons, & gens se conmoissans en armes. C'estoit moult grande chose des appareils qu'il la vengeance auoit, & du grand courage aussi. Dedans la ville de Harsteur estoient & printio de Messire Lyonnet de Braquemont, les Seigneurs d'Estouteuille, & Royamme, y de Bacqueuille, & le Chastelain de Beauuais. Depuis y entrerent le viènent canSeigneur de Gaucourt, & Mignet de Coutes, tous Seigneurs de hauts ges de sola& vaillans courages: ce qu'ils monstrerent bien, car ils sitent plusieurs vions, & faisaillies, où ils porterent aux Anglois tres-grands dommages. Il y eut de re d'incroyablex progrés.
grands faits d'armes, specialement és mines qu'auoiét fait les Anglois. pag. 280.

I. Iuuenal des Vrsins.

Oo ij

237. de Pi-

En ce mesme temps & mois, il fut appointé & ordonné par le 1415. Conseil du Roy, que Messire Charles d'Albret, Connestable de Grand pon - France, auroit en cette guerre toute semblable puissance comme le parle Royau Roy, pour ordonner & disposer à sa pleine volonté, mander & con-Conestable d'Albret, con-d'Albret, conpag. 163. 238. steaux, si mestier estoit. Et fut appointé que tous les Seigneurs du pour resister sang seroient mandez, mesme qu'on leur manderoit à chacun d'eux qu'il enuoyast cinq cens lances des meilleurs qu'ils eussent : Au fu-Boucicaut, iet de quoy fut enuoyé Messire Iean Pioche, Cheualier, deuers le pag 131.199. Duc de Bourgongne, & deuers le Comte de Neuers, le premier iour 235. fait Gou- de Septembre; Vn autre deuers le Duc d'Orleans: Et Messire Bou-Normadie, cicaut fut fait Capitaine de Normandie, lequel s'en alla à Rouen auec de Breban, le Connestable, dont le Duc d'Alençon fut moult dolent. Et Clipag.178.191 gnet de Brabant fut fait Gouverneur de Picardie. Les Anglois à leur venue coururent par le pays de Caux, & pri-

rent grand nombre de bestail : car le peuple cuidoit qu'ils deussent descendre ailleurs en la basse Normandie. Ils prirent aussi plusieurs prisonniers, & les ammenerent à leur Roy, lequel les prescha, en disant, qu'il scauoit bien comme ils auoient esté long temps en oppression et tratables dudit uail : qu'il estoit venu en sa terre, en son pays, of en son Royaume pour les metgletette aux tre en franchise & liberté, telle que le Roy Sainet Louys àuoit tenu son peu-François qui ple. Et leur commanda qu'ils labourassent. Neantmoins après les An-Iny estoient glois les traitterent à rançon, & leur faisoient moult de maux.

Enuiron le premier iour de Septembre, ceux de Harfleur, qui estoient en grand trauail & peine de veiller nuict & iour, & des assauts que leur donnoient les Anglois, qui leur-auoient ia abbatu deux portes de laville, & vn pan de mur, enuoyerent deuers le Roy vn homme, qu'ils descendirent de nuict par dessus les murs, pour auoir secours. Et trouua ledit message Monseigneur de Guyenne à Sainct Denys, le Mardy troissesme sour de Septembre: lequel estoit party le premier jour de Paris pour aller à Rouen. Et sit-on aduancer les gens d'armes pour aller au secours.

La paix fut faite entre le Comte de Foix, & le Comte d'Armagnac. Et furent tous deux mandez, pour venir contre les Anglois;

En ce temps estoient à Paris les Ambassadeurs du Duc de Bourgongne, qui pourchassoient pleine abolition des bannis, & reparation de l'honneur du Duc de Bourgongne, sur les Lettres\*contre luy données par le Roy l'an mille quarre cens quarorze, le vingtleptielme iour de Decembre, qui furent enuoyées à Constance au Concile de l'Eglise, & en plusieurs parties du monde: Par lesquelles Lettres , le Roy declaroit le Duc de Bourgongne estre son ennemy , pour la mort de son frere, de la proposition de Maistre Lean Petit, auvir esté inste-\* Pag. 267. ment condamnée à Paris \* par l'Euesque dudit lieu , 😝 l'Inquistreur de la foy. Lors arriua à Paris Maistre Ican de Montleon, Aumosnier du Duc de Bourgongne, qui apporta à la nation de Picardie lettres de crean-

269. 172.

ses gens.

ce de son maistre: Lequel exposa sa creance, & expliqua premierement la bonne affection que sondit maistre auoit à tenir la paix entre luy & Substance les Scigneurs de France, laquelle il auoit desiré tousiours, & vouloit tenir de des Lestres toute sa force, conseruer, & defendre, en exhortant icelle nation à tenir, & main- Bourg. eftenir icelle paix, & obuier à tous ceux qui la voudroient perturber. Seconde-crises à la ment il dit, que sondit Seigneur auoit sceu que aucuns menteurs s'e-nation de stoient efforcez de publier, qu'il auoit fait Alliances auec les Anglois\*, & dans Paris. qu'il les auoit fait venir en France. De ce il l'excusa, en monstrant la bonne \* Pag. 352. volonté qu'il auoit toussours eu pour le Roy , son fils , & le Royaume , mesme qu'il estoit tout prest de venir au mandement du Roy auec toute sa compagnée, pour combatre iceux Anglois. Tiercement, il exposa que aucuns ses malueillans auoient composé libelles diffamatoires contenans des deffiances, que l'Empereur auroit naguieres enuoyé à sondit maistre, en s'excusant qu'il n'auroit peu passer par la Bourgongne, en allant deuers le Roy d'Arragon, & Pierre de la Lune\*; Man qu'en son rétour il auoit inten \* Pag. 104. tion de retourner par la Bourgongne pour le voir & visiter. Quartement, il 106.199. exposa qu'aucuns de la secte de la son auoient diuulgué, que la Proposition de Maistre Iean Petit auoit esté condamnée, & arse au Concile de Con-Stance: Et que ce auoit esté pour occasion d'une proposition forgée & composée par Maistre Iean de Iarson, qui auoit esté là condamnée. Et monstra ledit Aumosnier, que ce n'auoit pas esté la Proposition de Maistre lean Petit, mais la proposition dudit farson. Et qu'icelle condemnation tournoit au grand diffame, & deshonneur du Royaume de France, pource qu'on ne trouuoit pas qu'elle eust esté confirmée par aucun, parquoy on publicit communement à Constance, que l'heresie de France estoit condamnée. Parquoy ledit Aumoinier requeroit, que ledit Iarson Chancelier fust desaduoüé ', 🔗 reuoqué de son Ambassade: & qu'icelle Nation allast deuers Monseigneur de Guyenne, pour luy remonstrer l'iniure faite au Royaume de France par ladite publication, & de plus le requerir, qu'il voulust pouruoir & rescrire audit Concile, à ce que le Royaume de France ne fust aucunement en ce vituperé, lequel par la grace de Dieu ne le fut oncques. Et ainsi l'octroya, & le sit Monseigneur de Guyenne.

Sequens Cedula missa fuit à Constantia per Magistrum Ioannem de larsonno, Parisms, contra Ducem Burgundia, & eius fautores, mense Augusto, Anno M. CCCC. XV.

Prastans scienter impedimentum, commissiuè, vel omissiuè, consilio, vel auxilio, ne Dux Burgundiz recognoscat publice, & absolute, quòd peccauit in fide, & bonis moribus, iustificando, aut iustificari faciendo notorie, & scandalose interfectionem\* Ludouici quondam \* Pag. 189. Ducis Aurelianensis, & circumstantiam necis illius, omnis talis est inimicus dicti Ducis Burgundia, 🖝 falutis fua , 👸 peccat adeò taliter , quòd fi in hoc sit pertinax, condemnandus est vt fautor haretica prauitatis. Redditurus

Oo iii

rient estre le motif de la

est insuper rationem de omnibus damnis, tam spiritualibus, quam temporalibus, inde prouenientibus, vel futuris. Recogitet ideircò quilibet siue doctor, siue Pra-Aduis im- latus, aut alius, quemadmodum dissimulauit in hac materia, vel dissimulabit, portant de I. fauore, vel timore, vel negligentia, prout quilibet scit, aut scire debet, qualiter Gerson,pag. 176.255.1011. obligatur ad correctionem fraternam, vel doctrinalem, aut Iudicialem, pracipue chant le si- summus Pontifex cum sacro Cardinalium Collegio, aut etiam generali Concilio. tre du Duc Attento, quod euidentia patrati sceleris, clamore non indiget accusantis. Denique talis, qualis prædictus, est censendus impeditor pacis, & boni tractatus le Duc de in hac parte, quoniam circa hunc errorem versatur principalis ratio debati seu Bourg.qu'il belli in Francia Regno.

Le Roy d'Angleterre faisoit de grandes diligences à son siege

continuation d'Harfleur, & monstroit bien qu'il estoit de haut courage, & il y eut plusieurs assauts faits, lesquels ne profiterent guieres aux Anme, pag. 190. glois. Car ceux de dedans se defendoient fort, & auoient bonne volonté de tenir. Mais leurs viures appetissoient fort, & qui pis estoit, de la peine qu'ils auoient eux , & leur gens , la plus grande part estoient malades, & s'y mit vne mortalité. De sorte qu'ils firent vn Traitté, que au cas que dedans le dix-huictiesme iour de Septembre ils n'auroient secours, qu'ils rendroient la place, saunes leurs vies: mais ils n'eurent aucun secours. Or de la maniere de la prise de la place, & de la redidition d'icelle, & de ceux qui estoient dedans, on en disoit & parloit en diuerses manieres. Car aucuns en rapportent ce qui vient de stre dit: C'est à sçauoir, qu'ils se rendirent saunes leurs vies; & en tendoient la plus grande partie, qu'ils s'en iroient saunes leurs vies, vn baston en leur main, où ils woudroient. Ce qui ne fut pas fair, ains ils fui rent pris, & mis à finance, & mesmes aucuns menezen Angleterre. Et que combien qu'il fut ouvert que s'ils n'auoient secours dedans le ditiours qu'ils se rendroient, or s'en iroient sauues leurs vies, qu'il n'y eut oncques promesses faites ny d'vn costé, ny d'autre, ny ostages baillez, & que ce n'estoient que paroles narratiues, & non dispositiues, ne effectuelles. Et que le Roy, & Monseigneur de Guyenne, estans partis de Paris, & venus à Roüen, de ce furent aduertis ceux de dedans, lesquels cuidans auoir secours firent des saillies, & y eut des armes faites de costé & d'autre. Et ainsi cette forme de Traitté cessa. Les autres disent, que le Roy d'Angleterre voyant la ville fort abbatuë delibera de l'assaillir: De fait il y sit liurer yn gros & merueilleux assaut, du costé où estoient les Seigneurs de Gaucourt, & de Touteuille, qui dura plus de trois heures. Lesquels vaillamment auec leurs gens se defendirent, & y eut des Anglois plusieurs morts, & aucuns bien blessez. Et durant ledit assaut, vne autre partie d'Anglois estoit deuers vne autre porte, laquelle par aucunes mauuaises gens fut ouuerte, & entrerent dedans. Et par ainsi lesdits vaillans François qui estoient dedans, furent pris par leurs ennemis. Il y en auoit plusieurs des François bien malades, lesquels le Roy d'Angleterre voulut & ordonna qu'on les laissast aller sur leur foy, & les

aucuns simplement, mais ils moururent la plus grande partie, quand ils furent dehors. Aucuns qui sçauoient la façon de la reddition de la ville, & de ce qui fut fait, disent qu'enuiron le quinziesme iour dudit mois de Septembre, le Seigneur de Bacqueuille, & autres en sa compagnée furent enuoyez par ceux de Harsleur, qui encores estoient assiegez, par deuers le Roy à Mante, afin d'auoir secours, & par deuers Monseigneur de Guyenne, qui estoit à Vernon, mais ils ne firent & gagnerent rien: Car les gens d'armes de France n'estoient pas assez forts, pour leuer le siege. Et pource conuint à ceux de Harfleur faire traitté auec les Anglois, que s'ils n'auoient secours dedans le Dimanche vingt-deuxiesme iour de Septembre des-Grande disusdit, heure de midy, ils rendroient laville, & leurs corps, à la vo - nions sur la lonté du Roy d'Angleterre. Et pource qu'ils ne pouvoient avoir reddition de aucun secours, ils rendirent la ville iceluy Dimanche. Mais vray fut, max Anglois, que la semaine de deuant vn Cheualier, nommé Gaucourt, & aucuns qui fui vne autres auec luy furent deux ou trois fois parlementer auec les An-perie, & englois. Et tant ils parlementerent, que la derniere fois, à leur retour, de conseils dirent au Seigneur de Touteuille, & autres qui estoient dedans, quence. qu'ils auoient accordé de bailler ostages de rendre la ville à certain iour, s'ils n'auoient secours dedans ce iour. Disant ledit Gaucourt, que luy, ne les siens iamais nes'armeroient pour tenir la ville. Pourquoy ledit Seigneur de Touteuille, & les autres, voyans qu'ils ne pouuoient pas resister, soussirient ce qu'ils voulurent faire. Toutefois combien qu'on eust assez publié en France, que la ville estoit toute froissée, & cassée d'engins, & que les murs de la ville est pient rasez, & pareillement les maisons, & qu'ils auoient faute de viures, & que tous ceux qui estoient dedans estoient si fort trauaillez, battus & blessez de canons, & de traits, que plus n'en pouuoient, tellement qu'ils ne se pouuoient plus tenir: de tout ce n'estoittien. Car il y auoitaussi bon marché de tous biens, comme deuant le siege, & le fussent longuement tenus, qui cust bien voulu Mais ainsi fut faite la besongne, Que à certain iour l'Euesque de Norunic entra dedans ladite ville de Harsleur, vestu en Pontificat: en sa compa-Solennelle gnée il auoit trente-deux Chappelains vestus de surplis, d'aumuces, suite d'un & de chappes: & estoient lesdites chappes toutes de soye, & d'vne d'Angletermesme couleur: & y auoit trente-deux Escuyers, tous yestus d'yne re dans liurée: deuant chacun Chappelain y auoit vn d'iceux Escuyers, Harsteur. portant vne torche allumée. Or prit iceluy Eucsque le serment des ostages, que ceux de la ville deuoient bailler, pour rendre la ville audit iour: Et disoient les Anglois aux bonnes gens de Harfleur, N'ayez peur, ne vous doutez, on ne vous feramal, nostre Seigneurle Roy d'Angleterre ne veut pas gaster son pays : On ne vous sera pas comme on sit à Soissons \*, nous sommes bons Chrestiens. Lesdits sermens pris, ils s'en parti - \* Pag. 278. rent. Et pource qu'ils n'eurent point de seçours, le Dimanche dessus dit, à l'heure prisse, ceux qui deuoient liurer la ville ne voulurent

pas ouurir aucunes portes de la ville, pour y mettre les ennemis: mais les firent monter par dessus les murs auec eschelles, afin que le commun qui en rien ne sçauoit qu'elle deust estre liurée à celle heure, ne s'emeust. Quand ils en eurent mis dedans enuiron cinq cens, ils ouurirent vne porte, & y entrerent aucuns Capitaines auec ledit Euesque, qui se logerent là, & ordonnerent l'estat & les logis de tous les Seigneurs, & disoient aux bonnes gens de la ville, qu'ils ne s'effrayassent de rien, comme dessus est dit, or qu'ils estoient bons Chrestiens.

Le Lundy l'vn des freres du Roy y entra en grande pompe, & sit mener tous les hommes, qui ne luy voulurent faire serment de feauté, en Angleterre. Il alla de hostel en hostel, monté sur vn petit cheual, commandant que tout luy fust reuelé & baillé par declaration ce qu'on trouueroit, sur peine de la hart. Aussi il ne demanda rien à tout homme qui ne fut point trouvé armé: & donna congé à tous les hommes d'Eglise, & à toutes les femmes, de eux en alser vestus de leurs meilleures robes, & ce qu'ils pourroient emporter, sans \* fardeler. Et fut defendu que les gens d'Eglise ne fussent point

re des paquets.

Mareschal caut.

sans en fai- recherchez, ny les femmes au sein & en la teste. Il en partit plus de mille & cinq cens femmes. Quand ils furent hors de la ville vers S. Aubin, ou prés de là, on leur porta du pain, du vin, & des fourmages, & beut qui voulut boire. Et les conuoyerent les Anglois iusques à Lissebonne. A Lissebonne estoit le Mareschal Boucicaur, qui les fit loger, & leur donner à boire & à manger, & le lendemain il les fit mener à Rouen par eau. On disoit lors que la ville auoit esté venduë & trahie, & aussi tout le pays. Et disoit-on que la semaine de deuant l'accord fut le Connestable de France auec plusieurs autres, entre lesquels estoit le bastard de Bourbon, qui s'estoit mis sur les champs à grand compagnée, pour aller sur les Anglois. Et quand ils furent prés de Harfleur, ils rencontrerent grande compagnée d'Anglois, entre lesquels estoit le Connestable d'Angleterre: & eurent les François grande ioye de celle rencontre, & leur voulurent courir sus: mais le Connestable de France sit sonner la retraitte, & s'en retourna honteusement, dont plusieurs furent mal contens. La semaine&dés le Mardy de deuant qu'elle fut renduë, il fut ordonné que le Ieudy d'icelle semaine on feroit par toutes les Eglises de la ville de Paris chanter Messes du S. Esprit, & de Nostre-Dame, à ce que Dieu, voulust aider à nos gens, & sauuer icelle Ville; & se disoit que nos gens à l'aide de ceux de Roüen deuoient aucun de ces trois iours, ou le Ieudy, ou le Vendredy, ou le Samedy faire aucune bonne besongne pour secourir Harsleur. Et pource sut ordonné que iceluy Vendredy & Samedy, voire le Dimanche ensuiuant on feroit processions. Ce qui fut fait bien solennellement à chapes & reliques, le plus honorablement qu'on peut. Or iceluy Dimanche elle fut renonnelles an duite en la maniere que dit est. Quand le Roy, qui estoit à Mante, qu'on pent. en ouit la nouuelle, laquelle il sceut le plus tard qu'on peut (car

à Paris l'vn disoit, \*il est rendu, & l'autre disoit non, par plus de huict iours entiers) il en fut moult dolent. Et descendit à Vernon, \* Grande in-le Lundy, septiesme iour d'Octobre, & le Samedy ensuiuant, il fut certitude des à Roüen auec Monseigneur de Guyenne.

Cette semaine il aduint, qu'vn nommé Colin, seigneur \* du bois
leau, à la porte du Temple, lequel estoit dehors, pource qu'il e
Maistre de

Stoit des bannis, escriuit à sa femme à Paris, qu'elle vint à suy, le l'enseigne

vingtiesme iour d'Octobre, en certaine ville nommée és lettres, & du boisseau. qu'elle luy sit sinance de vingt escus, & que en ce iour le Duc de Bourgongne seroit en ces parties là, pour venir deuers le Roy en tres-grande compagnée. La semme qui estoit parente d'Alexan dre le Boursier bourgeois de Paris, luy porta icelles lettres, en luy priant qu'il luy voulut prester ladite somme, & retenir les lettres, lesquelles il monstra, comme on dit à plusieurs personnes. Et pour

Cette cause, comme on disoit, furent changez en icelle semaine les Changement Preuost des Marchands, & Escheuins, & faits nouveaux Preuosts de Preuost, des Marchands & Escheuins, & les portes de Paris murées, qui moult uins à Paris de fois l'auoient\* esté Et disoit-on communement, que c'estoit anant le contre le Duc de Bourgongne, afin qu'il n'entrast à Paris.

En icelle semaine, le Roy d'Angleterre laissa grosse garnison à le Leure Harsseur, & s'en alla en l'Abbaye de Fescamp, en laquelle y auoit descounerte. gens d'armes en garnison, qui auoient brussé la ville: les habitans 108. 227. s'en estoient allez pour la plus grande partie, le reste s'estoit retiré 239. 262. en l'Abbaye, pour sauuer leurs biens qu'ils y auoient resugiez. Et Pag. 168. estoient logez leurs cheuaux iusques sur le grand Autel de l'Eglise, 207. 230. & par toutes les chappelles, sans estre porté honneur ny reuerence Profanation à ladite Eglise par iceux gens d'armes: Lesquels, comme on disoit, commissé das auoient rompu les cossers des bonnes gens, & emporté les biens re-Fescam. serrez dedans, & tiré les semmes hors de l'Eglise, & là les auoient violé, & pris à force. Ledit Roy passa outre, & s'en vint à Dieppe.

En icelle semaine, le Duc de Bourgongne enuoya Lettres au

Roy, dont la teneur s'ensuit, Lettre du Mon tres-redouté Seigneur, Pour la conseruation de vostre Seigneurie, D. de Bourg. Couronne de France, dont vous estes Seigneur souverain ( que Dieu par sa au Roy, ofsaincte pitié veuille mettre & maintenir en si vertueuse prosperité, comme elle fut venir seruir oncques) entre les autres Estats & biens qui y sont, l'Estat des Nobles y est, contre les Anglois. qui tous sont tenus & obligez tant par serment, que autrement, de vous loyau- Les Princes ment seruir, sans espargner leurs corps, ne cheuances. Auquel estat sont Ducs, du sang & Comtes, Barons, & autres de grande vertu, qui tous chacun endroit soy, sont grands Seitenus de garder leur fidelité enuers vous, & vostredite Seigneurie, comme à leur gneurs sont souuerain Scigneur. Et de tant plus que l'un dudit Estat est plus prochain de li- gez au sergnage, & tenant de vous plusieurs notables Seigneuries, de tant est il plus astraint uice du Roy, & tenu de plus loyaument seruir, & auoir l'œil à la conseruation & augmenta-cosseruation tion de vostre Estat. Et croy que bon iugement dicteroit, que à vous faire ledit de l'Estat, service, nul ne deuroit en cas de necessité & de eminent peril attendre d'estre man-autres. I. Iuuenal des Vrsins. Pρ

dé. Mais deuroit chacun des dessussairs s'en aduancer le plus diligemment qu'il pourroit, pour obuier aux perils qui y peuuent aduenir par longue demeure en temps de guerre, posé ores, qu'il y eust defenses au contraire, Ainsi le sirent certains estrangers d'une Cité , comme il est trouué és Histoires antiques. Car iaçoit qu'on leur cust defendu sur peine de la mort, qu'ils ne montassent sur les murs de la Cité, neantmoins quand ils virent que la Cité se perdoit, s'ils ne mettoient la main à la besongne , ils monterent sur les murs , en venant contre la defense à eux faite, & sauuerent la Cité, dont ils furent moult grandement loüez. Et en la saincle Escriture aussi , au Liure second des Roys , chap. 15. il est recité en la loüange d'un , qui s'appelloit Ethaï , que le Roy Dauid , quand Absalon son fils s'esleua contre luy, commanda audit Ethai, qu'il s'en allast de sa compagnée, et) remenast auec luy ses freres, pource qu'il estoit estranger, & luy dit: Auiourd'huy tu es venu, & demain tu seras contraint de te departir de nous. Et lors ledit Ethai iura à Dieu, que en quelque lieu que seroit le Roy Dauid, il seroit son seruiteur. Dont ledit Ethai, en venant contre la defense dudit Roy Dauid, n'est aucunement blasmé en ladite saincte Escriture, mais prisé & honnoré, & reputé homme de bonne foy. Puis que ledit Ethai, qui estoit estranger, est prisé 🐮 loué d'estre venu contre la defense dudit Roy : par plus forte raison celuy qui est parent & suiet du Roy, en allant en vostre seruice, contre vostre defense, ne deuroit estre repris ny blasmé, mais prisé & honnoré. Et quiconque en tel cas veut passer le temps par dissimulation, et) sans rendre service, ie ne fais point de doute qu'il n'en acquiere blasme , & deshonneur , & qu'il ne fasse contre bonne Loy. Chacun voit bien, que selon l'enseignement de nature, qui procede suiuant l'Ordonnance diuine, si le chef d'aucun corps humain est assailly, pour estre blessé de greué de son aduersaire, aussi tost les membres dudit corps se dressent & mettent au deuant, pour la defense & garde de leur chef : & tant plus sont ils prochains de leur chef, plus s'exposent ils prestement. Aussi ne fais-ie point de doute que si vous laissez d'appeller lesdits Ducs & Comtes, ou autres vos prochains, que ce ne redonde à leur charge, telle qu'il semble qu'il ne se doit sier

Or est-il ainsi (mon tres-redouté Seigneur) qu'il est venu à ma connoissance, que par vos Lettres Patentes données le vingt-troisiesme iour d'Aoustdernierement, vous auez signisée à vos Bailliss, & Seneschaux, que vostre aduersaire d'Angleterre est descendu en vostre Royaume, à toute puissance de gens d'armes, & de traict, & de tous autres habillemens de guerre, & a mis le siège de toutes parts deuant & alencontre de vostre ville de Harsleur, qui est chef du pays de Normandie, & en laquelle y a port de mer. Et que pour resister à l'entreprise de vostredit aduersaire, preseruer, garder, & defendre vostredit Royaume, & suiets, vous auez enuoyé à vostredit pays de Normandie, ou ailleurs, quelque part que sera vostredit aduersaire, mon tres-redouté Scigneur & sils, Monseigneur de Guyenne vostre aisné sils, Dauphin de Vienne, comme vostre Lieutenant & Capitaine general, à toute sa puissance. En mandant à vosdits Baillifs, & Seneschaux, ou à leurs Lieutenans, qu'ils sissent de par vous commandement, tant par cris & publications en tous les lieux accoustumez à faire cris, en leurs Bailliages, Seneschaussées, & ressort d'iceux, comme autrement,

Harfleur clef du pays de Normandie.pag. 261. 295. à tous les Nobles, & gens qui ont puissance de eux armer, demcurans és metes es bornes de leurs Iurisdictions, es ressorts, qu'ils aillent, toutes excuses cessans, en leurs personnes, le mieux accompagnez de gens d'armes tant qu'ils pourront, montez es armez suffisamment, par deucrs mon tres-redouté Seigneur & fils, vostre aisné fils Monseigneur de Guyenne, à Roüen, ou ailleurs, quelque part qu'il sera, le plus hastiuement qu'ils pourront.

Et toutefois (mon tres-cher Seigneur) combien que ie sois vostre treshumble prochain parent, vassal , subiet , Cheualier , Baron , Comte , Duc , & deux fois Pair de France, 🤁 non pas seulement Pair de France, mais Doyen des Pairs, qui est la premiere prerogative, noblesse, cor dignité, qui à cause de Seigneurie soit en ce Royaume aprés la Couronne. Et en outre, m'ayez tant fait d'honneur, que ie suis pere en loy de mariage de mondit tres-redouté Seigneur 🗗 fils mondit Seigneur le Duc de Guyenne, vostre aisné fils, & heritier universel, à cause qu'il a espousé mon aisnée fille; & aussi de Madame Michelle vostre fille, Double Alà cause du mariage celebré entre elle, & mon fils vnique & heritier vniuersel; hariage enlesquelles choses me rendent autant of plus obligé à vous, of à vostre Royaume, tre les enque subiet que vous ayez. Neantmoins vous ne m'auez rien mandé en cette par-fans du Roy, & du Duc tie : excepté depuis un peu, que m'auez mandé par Messire Jean Pioche, Che- de Bourg. ualier, & Maistre d'Hostel de mondit Seigneur & fils, que ie vous enuoye cinq cens hommes d'armes, 🕏 trois cens de traict : 🖅 que vous ne voulez pas que i'y aille en personne , Et aussi beau cousm d'Orleans : pource que la paix par vous faite entre nous est encore bien nouvelle: @ par ainsi on me tresmue mon premier Estat en Pairie, dont s'ensuit diminution de mon auctorité: & me veut-on sous couleur bien legere priuer du séruice que ie dois, Et suis obligé de faire, sur peine de mon honneur, qui me lie, & que ie veux garder plus que chose terrien ne : & en outre il semble que l'on ne doit auoir fiance en moy. Laquelle chose m'est, er doit estre griefue de desplaisante, tant pour les obligations dessus des distres, que aussi par le temps passé ie me suis employé le plus loyaument que i ay peu, en vostre service, accompagné de Nobles, Chevaliers,  $\operatorname{Br} E$ scuyers, qui ont connu G connoissent ma bonne intention, W ne vous voudrois faire aucune faute: aussi, graces à Dieu, vous pouuez estre bien & loyaument seruy sous ma compagnée. Le nonobstant (mon tres-redouté Seigneur) ie plains les dommages que l'on vous porte, & à vostre Royaume : ie plains la petite resistance qui y est mise : ie plains le grand inconuenient qui est taillé de s'en ensuiure, st bon remede n'y est mis. Et aussi ie considere l'estat en quoy ie suis sous vostre Souueraineté, qui est moult grand & honorable, comme dit est. Je considere en outre, que ie veux of dois aussi bien garder paix nouuelle, comme si elle estoit ancienne de cent ans & plus; & que de tant plus qu'elle est fraische & nouvelle, de tant plus doit auoir chacun bonne memoire de la bien garder, de seroit plus grande faute de l'enfraindre. Et ne doît-on point s'imaginer que mondit beau Cousin d'Orleans, <sub>Dela bonne</sub> ny moy, ny autre quelconque voulussions faire si grande faute enuers Dicu, en- ou mauuaiuers vostre Maiesté, & enuers vostre Royaume, à la confusion & desolation de se fortune de d'vn Roy nous mesmes, qui par vostre felicité sommes en voye de toute prosperité, & par de France

vostre aduersité sommes du tout abbaissez & descheus. Et doit auoir ce regard depéd celle toute bonne imagination, que en tel temps qui est si perilleux, enuers vous, & de son sang.

I. Iuuenal des Vrsins.

enuers vostre Royaume, supposé que aucune paix ne fut entre vos subiets, on deuroit pour loyaument faire son deuoir enuers vous, & euiter le peché de felonnic, faire abstinence de guerre, & venir d'un commun accord à la soustenance & defense de vous, & de vostredit Royaume. Quant est de moy, ie tiens que ainsi le ferions nous, si nous estions en tels termes, ce que nous sommes, Dieu mercy (t) vostre bonne ordonnance. Et en outre ne faut point douter, veu la grande entreprise faicle contre vous, que ladite prouisson ne soit trop petite que vous me demandez. Et tout ce consideré, chacun peut assez sçauoir que ie ne dois pas laisser perdre ce Royaume; mais dois employer ma loyauté, sans auoir regard à ce qu'aucuns vous pourroient dire au contraire. Et pource (mon tres-redouté Seigneur) ie vous escris presentement, vous suppliant tres-humblement que à ce que dit est vous plaise aduiser, & considerer au bien & honneur de vous Es de vostre Royaume, Es aussi de moy, qui n'ay pas intention de laisser perdre vostre Seigneurie, là où ie pourray loyaument employer mon seruice. Et sur ce (montres-redouté Seigneur) vous plaise à moy enuoyer response par le porteur de cestes, & par vos bonnes & gratieuses Lettres. Car par vertu des obligations dessusdites, ie suis contraint of obligé au salut de vous, & de vostre Royaume, dont le mien Estat depend. Et ic tiens que les autres Nobles de vostre Royaume feront ce qui leur appartient. Quant est de moy, au plaisir de Dieu, ic ne laisseray point tousiours à faire mon deuoir, en gardant la profession, 🔗 possession de mon Doyenné des Pairs, à la fin destrée & glorieuse que vous demandez à l'encontre de vostre aducrsaire : tesmoin le Tout-puissant, lequel (mon tres-redouté Seigneur) ie prie que il vous ait en sa saincte garde, & vous doint bonne vie & longue, en toute unité & bonne paix. Escrit à Argilly, le vingt-quatriesme iour de Septembre, mille quatre cens 🤁 quinze.

& Lettres d'Abolition du Roy, en fancur du Duc de Bourg.

Declaration Ensuit la copie des Lettres Royaux en double queue, que le Sire de Moreüil, Cheualier, & Maistre Iean de Vailly, President en Parlement, Ambassadeurs du Roy, & de Monseigneur de Guyenne, ont apporté à Monseigneur le Duc de Bourgongne, pour la reparation de son hon-

Charles par la grace de Dieu Roy de France, A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut. Comme pour plusieurs considerations, nous nous fussions traicts & aduancez à grande assemblée de gens d'armes de -\* Pag. 281.2. uant la ville d'Arras \* , & illec par deuant nous fussent venus de par nostre tres-cher & ters-amé cousin, le Duc de Bourgongne, en grande reuerence & hu-\*Pag.280.2. milité, nos tres-chers & tres amez cousin 🙌 cousine , le Quc de Brabant\*, la Comtesse de Hainaut, & nos bien-aimez les Deputez de par les trois Estats du pays de Flandres, ayans procuration & puissance de nostre-dit cousm de Bour-Deputez des trois gongne, lesquels nous exposcrent les excuses, & aussi les grande & entiere af-Estats de fection (t) volonté qu'il avoit envers nous, & nous firent telle obeyssance, que Flandres. en fusmes contens: & dés lors eussions nostre dit cousin receu en nostre konne amour & bonne grace. Et auec ce, ayons ordonné estre paix entre tous nos

subicts. Laquelle paix iceluy nostre cousin de Bourgongne a solemnellement sur la 1415. vraye croix, & saincts Euangiles de Dicu iuré, & de ce baillé ses Lettres patentes seellées de son grand seel. Sçauoir faisons, que iceluy nostre-dit cousin de Bourgongne, nous voulons & reputons, & voulons estre tenu, & reputé par tout pour nostre bon & loyal parent, vassal, subjet, & bien-vueillant. Nonobstant quelconques nos Lettres, que ayons fait publier au contraire\*, lesquelles \* Pag. 267. nous ne voulons estre d'aucun effect contre la teneur de ces presentes, ny preiu-269.272. dicier à icelles. Et defendons à tous nos subiets quelconques par ces presentes, sur peine d'encourir nostre indignation, que pour occasion de nosdites Lettres, par paroles, predications, sermons, ne autrement, ils ne disent, ny ne fassent aucune chose à la charge ou deshonneur de nostre-dit cousin de Bourgongne, en quelque maniere que ce soit. Si donnons en mandement à nos amez & feaux Conseillers, les gens tenans & qui tiendront nostre Parlement à Paris , au Preuost de Paris , of a tous nos Seneschaux, Baillifs, Preuosts, of autres nos Iusticiers, or Officiers quelconques, & leurs Lieutenans, & à chacun d'eux, si comme à suy appartiendra, que contre ce que dit est, ils no fassent ou souffrent aucune chose estre faite: en punissant chacun endroit soy les transgresseurs, de telle punition selon le mefait, que ce soit exemple à tous autres de eux en garder. Et en outre fassent publier ces presentes par tout où il appartiendra. Au victimus desquelles, fait sous seel Royal & autentique, nous voulons foy estre adioustée comme à ce present original. En tesmoin de ce, nous auons fait mettre nostre Secl à ces presentes. Donné à Paris le dernier iour d'Aoust, l'an de grace mille quatre cens & quinze, & de nostre Regne, le trente-cinquiesme. Ainsi signé par le Roy, à la relation du grand Conseil, tenu par Monseigneur de Guyenne. Mauregard.

## Lettres sur l'Abolition, apportées à Monseigneur de Bourgongne par lesdits Ambassadeurs.

Charles, &c. A tous ceux, &c. Salut. Comme nous ayons pitié & compassion des grandes oppressions, pertes, & dommages, que nostre peuple a eu Or soustenu au temps passé, à l'occasion des guerres (2) armées faites en nostre Royaume, voulans nos subiets garder, releuer, & preseruer d'icelles oppressions. Et pour autres causes & considerations à ce nous mouuans, ayons fait, voulu, ordonné, & commandé paix ferme & stable es nostre Royaume, of entre nos subiets. Et auec ce, ayons fait By ordonné certaine abolition de ce qui a esté fait depuis la paix de Pontoife, de laquelle furent exceptées cinq cens personnes, lesquelles deuoient estre nommées dedans la feste de Sainet Iean Baptiste, dernierement passéc. Exceptez aussi ceux, qui par nostre Iustice aucient esté bannis depuis le temps dessussait. Eussions en autre vaulu, que ceux qui auoient esté esloignez de nostre ville de Paris, & des autres villes de nostre Royaume, ou qui de leurs volontez s'estoient absentez de leurs demeurances par suspection, demeurassent esloignez & absentez hors de nostre ville de Paris, & des autres villes ts) lieux, dont ils aucient esté estoignez, insques à deux ans. Sçaucir faisons que pour consideration de ce que dit est, of autres causes & considerations à ce nous Pp iij

mouuans, voulans estendre nostre liberalité, au fait de ladite Abolition, Auons 1415. voulu, ordonné, & octroyé, voulons, ordonnons, & octroyons de nostre pleine auctorité & puissance Royalle par ces presentes, que les cinq cens personnes esloi-

Abolition.

\* Pag. 250.

264.

gnées & bannies, soyent compris en ladite Abolition, & que d'icelle ils iouyssent & vsent, comme s'ils n'eussent aucunement esté exceptez de ladite Abolition. Les noms de Exceptez toutefois Helyon de Iacqueuille, & Robinet de Mailly, Cheuaceux qui fu liers, Maistre Ican de Troyes, Maistre Henry de Troyes, Ican Parent, ptez & non Simon Caboche, Denisot de Chaumont, Maistre Laurens Calor, Thomas le Goix, Iean le Goix, Guillaume le Goix, Colin de la Vallée, Iean Bouyn, Maistre Guillaume Barault, & sa femme, Iean Paumier, Maistre Felix du Bois, Maistre Iean Rapiout, Maistre Toussaint Barat, Guillaume Goute, Ican du Boilauron, Ican Errault, Ican Bourdon, dit Rousselet, Battelier, Guillaume Baillet, Dauid du Conseil, Antoine de Forest, Maistre Nicole du Quesnoy, Iacques de Sarcy, Iean Maille, Orfevre, Iean de Roüen, fils de la Trippiere du puis Nostre-Dame de Paris, Iean Maillart, Iean Tillart, Procureur en Chastelet, Iean de Saintyon, Boucher, Iean le Fort, Thomas le Sueur, Preuost de Sainct Denys, Iacques le Sueur, François Lorfeure, Chausseirer, Maliet Boileaue, Poissonnier, Iean de Poligny, die Chastelain, Colin le Mauuais, Iean Paste, Iean le Coq, Iean le Clerc, dit petit Preuost, Thomas Quillet, & Maistre Iacques Cadot, Lesquels pour consideration de plusieurs excés\* par eux commu, of perpetrez, au desplaisir de nous, de nostre tres-chere 253. 255. 257. 🕊 tres amée compagne la Reyne , & de nostre tres-cher 🖝 tres-amé fils le Duc de Guyenne , Dauphin de Viennois , nous ne voulons estre compris en icelle  ${\mathcal A}$  bo ${\mathcal A}$ lition. En tesmoin de ce nous auons fait mettre nostre Seel à ces presentes. Don-

né à Paris, le dernier iour d'Aoust, l'an de grace mille quatre cens et quinze. Mauregart.

Responses faites par le Duc de Bourgongne, aux Requestes des dessussations de Septembre, au mou de Septembre, l'an mille quatre cens & quinze.

Premier Article d'icelles Requestes contenant au premier poinct, que Monseigneur de Bourgongne se deporte des protestations qu'il sit, en faisant le serment de la paix, le penultiesme iour de Iuillet dernier passé. Respond mondit Seigneur de Bourgongne, Que pour complaire & obeyr au Roy, & à Monseigneur de Guyenne, & pour la grande affection qu'il a d'entretenir la paix , pour le bien du Roy , & du Royaume , il se deporte desdites protestations. Combien que son intention est de requerir 🤁 de supplier au Roy , & à mondit Seigneur de Guyenne , que les reseruez & exceptez en l'Abolition dernierement faite par le Roy (de laquelle il luy a enuoyé ses Lettres patentes par ses Ambassadeurs dessusdits) soyent compris en icelle, ou au moins iouyssent d'icelle.

Item. Au second poinct contenu audit Article desdites Requestes, contenant que des Lettres dudit serment fait par mondit Seigneur de Bourgongne, soit ostée la modification contenue en la fin d'icelles Lettres, qui se commence, Pourueu que semblable serment fassent, t)c. & que lesdites Lettres soyent pures & absoluës. Respond mondit Seigneur de Bourgongne, Qu'il veut, & consent lesdites Lettres estre pures & absoluës, au regard de ceux qui tiendront la paix. Et quant aux autres, si aucuns en y auoit, qui ne tinssent ladite paix, mondit Seigneur de Bourgongne, ne veut ne entend point, que sondit serment le lie, au regard d'iceux.

Item. Au tiers point contenu audit Article, contenant que semblable serment fassent les Officiers & principaux Conseillers de mondit Seigneur de Bourgongne, estans deuers luy. Respond mon-

dit Seigneur de Bourgongne, Qu'il luy plaist bien.

Item. A l'Article desdites Lettres contenant, que c'est l'intention du Roy, & de mondit Seigneur de Guyenne, que le Roy de Sicile soit compris en ladite paix, Grc. Et que pour quelque chose faite au temps passe, mondit Seigneur de Bourgongne, ne luy fasse aucun destourbier ou empeschement, & c. En luy offrant par le Roy, que s'il deult aucune chose dudit Roy de Sicile, que le Roy , & Monseigneur de Guyenne luy en feront faire raison. Respond mondit Seigneur de Bourgongne, Qu'il a bien cause de soy douloir dudit Roy de Sicile, pource que sans cause raisonnable il luy renuoya sa fille\*, &c. Et à la gran- \* Pag. 267. de charge de l'honneur de mondit Seigneur de Bourgongne, 🤁 de tout son lignage. Et que aussi le Roy de Sicile retient grande somme de deniers, que mondit Seigneur de Bourgongne luy auoit payé pour sadite fille, auec ioyaux, vaisselle, 🤁 autres choses. Et aussi se deult pour deux autres causes à declarer quand temps scra. Neantmoins mondit Seigneur de Bourgongne se deporte de faire aucune poursuite par voye de fait contre ledit Roy de Sicile, pourueu que le Roy, து Monseigneur de Guyenne luy fcront raison des choses dessu dites sommairement, 🟕 de plein , sans figure de iugement , dedans six mois , aprés qu'ils en seront requis par mondit Seigneur de Bourgongne. Autrement que mondit Seigneur dés lors en auant se puisse pouruoir de remede , selon ce que bon luy semblera.

Item. A l'autre Article desdites Requestes, contenant que le Roy & mondit Seigneur de Guyenne defendent à mondit Seigneur de Bourgongne, qu'il ne fasse aucun grief ou dommage au Duc de Bar pour cause de la deliurance des Ambassadeurs du Roy venans du sain& Concile, & pour la demolition du chastel de Saucy. Respond mondit Seigneur de Bourgongne, Que son intention n'est, & ne fut oneques, d'endommager le Duc de Bar, ny ne sèra au temps à venir, pour

occasion des choses des uldites.

Item. A l'autre Article desdites Requestes, contenant que mondit Seigneur de Bourgongne fasse mettre au deliure & hors de ses mains toutes les terres, rentes & reuenus du Comte de Marle, du Comte de Tonerre \* & de ses freres, du Seigneur de Roussay, du \* ?4.284. Seigneur de Gaucourt, & autres, & Respond mondit Seigneur de Bourgongne, Qu'il le fera volontiers, c'est à sçauoir les rentes, terres & reuenus qui ont esté par luy empeschez, pour cause des divisions & discords adue-

1415. \*P. 301. nus en ce Royaume, depuis la paix de Pontoise\*. Et de ce baillera ses Lettres Patentes à ceux à qui il appartiendra. Toutefois l'intention de mondit Seigneur de Bourgongne est, que le Roy & les autres Seigneurs le fassent pareillement à ceux qui ont sous eux leurs terres empeschées, selon la forme & teneur de l'Ordonnance du Roy sur ce faite.

Item. A l'Article d'icelles Requestes, contenant que mondit Seigneur de Bourgongne esloigne & mette hors de sa compagnée, & de ses terres & pays ceux qui par la reservation derniere sont deuëment bannis. Respond mondit Seigneur de Bourgongne, Qu'il les

esloignera de luy & de ses pays, estans en ce Royaume.

Item. A l'autre Article desdites Requestes, faisant mention des canons, & c. Respond mondit Seigneur de Bourgongne, Qu'il escrira volontiers par ses Lettres au Gouverneur d'Arras, qu'il baille & deliure aux gens du Roy tout ce qu'il trouvera desdits canons, & autres habillemens de guerre,

estans en ladite ville d'Arras , 🔁 ailleurs , à son pouuoir.

Item. A l'Article contenant que Monseigneur de Bourgongne fasse deliurer les prisonniers. Respond mondit Seigneur de Bourgongne, Qu'il le fera, pour obeyr au Roy, & à Monseigneur de Guyenne: iaçoit qu'il luy soit bien grief de deliurer Maistre Henry de Betisy, pour les causes qui ont esté dites & proposées à mondit Seigneur de Guyenne, & aussi est l'intention de Monseigneur de Bourgongne que le Vicomte de Murat\*, & autres, qui ont esté pris, soyent mis à pleine deliurance.

Item. A la premiere partie de l'Article contenant que Monseigneur de Bourgongne enuoye cinq cens hommes d'armes, & trois cens hommes de traict. Respond mondit Seigneur de Bourgongne, Qu'il en fera bonne & briefue diligence, & non pas sculement dudit nombre,

mais de plus grand, attendu la necessité qui est.

Item. A la seconde partie dudit Article, contenant que par le plaisir & licence dudit Monseigneur de Bourgongne, Monseigneur le Comte de Charolois son sils voise en l'armée que le Roy fait maintenant. Respond ledit Duc de Bourgongne, Qu'il mandera audit Monseigneur de Charolois, qu'il se mette sus à puissance, pour y aller le plus grandement accompagné qu'il pourra.

Item. À la tièrce partie dudit Article, contenant que pour auoir du nauire à l'Escluse, mondit Seigneur de Bourgongne vueille donner aide & confort. Respond mondit Seigneur de Bourgongne, Qu'il fera assembler le plus grandement qu'il pourra de nauire, pour estre prest au ser-

uice du Roy, & de ce escrira à sondit fils Monseigneur de Charolois.

Item. A l'Article desdites Requestes, contenant que mondit Seigneur de Bourgongne fasse vuider les gens d'armes estrangers, qui sont sur le pays. Respondmondit Seigneur de Bourgongne, Qu'il le fera.

Aides mises

Sur le Pays. Respond mondité seigneur de Bourgongne

Mespourestre consente que les Aides dernierement mises sur ce Royaume, pour

employées à resister à l'encontre des Anglois, ayent cours, & soyent leuez en ses

Anglois. terres & pays, és lieux & terres où on les a accoustumé leuer. Respond

mondit

Digitized by Google

mondit Seigneur de Bourgongne, Que son pays d'Artois, est pays de frontiere: Et comme il a entendu, desia les Anglois sont descendus à Calais pour dommager ses pays de par delà. Parquoy consideré que mondit Seigneur de Bourgongne a intention d'auoir gens d'armes par delà en grand nombre, pour defendre ses pays', & defendre l'entrée aus dits Anglois : Et pource aussi que sondit pays est moult foulé, tant pour les gens d'armes qui y furent l'année pas-Sée, comme pour reparations of gardes qu'il conuient faire és bonnes villes dudit pays. Supplie mondit Seigneur de Bourgongne au Roy , & à Monseigneur de Guyenne, qu'ils s'en veüillent deporter, & les laisser à mondit Seigneur de Bourgongne.

Item. A l'article contenant que mondit Seigneur de Bourgongne veuille mander par les Lettres patentes en les terres; & Seigneuries de Flandres & d'Artois, qu'il laisse cueillir & leuer par les Com-Dixiesme mis du Roy, vn subside equivalent à vn dixiesme, que le Clergé de accordé au Ryen forme France, & du Dauphiné a octroyé au Roy. Respond mondit Sei de substle par gneur de Bourgongne, Que ce n'appartient point à luy, consideré que c'est l'ellergé de faict d'Eglisc Toutesfois mondit Seigneur de Bourgongne, n'y boutera point du Dauphi-

d'empeschement.

Item, Au dernier article, contenant que mondit Seigneur de Bourgongne remedie sur ce que Iacqueuille \* a dessié de seu & de \* Pag. 256. fang les villes de Sens, de la Neufuille le Roy, de Brayne l'Arche- 302. uesque, & de Sain&t Iulien du Sault, &c. Respond mondit Seigneur de Bourgongne, Que de ce que Jacqueuille en a fait sans son sceu, il luy en a bien despleu. Parquoy il fera que ledit Jacqueuille escrira ausdites villes Lettres , par lesquelles il se deportera desdites deffiances.

Ce sont les Requestes & Supplications, que Monseigneur de Bourgongne fait humblement au Roy, & à son tres-redouté Seigneur Monseigneur de Guyenne, baillées par mondit Seigneur de Bourgongne au Seigneur de Moreüil, & à Maistre Iean de Vailly, President en Parlement.

Premierement. Qu'il plaise au Roy & à mondit Seigneur de Guyenne, octroyer Lettres à mondit Seigneur de Bourgongne, par leiquelles quarante cinq personnes, exceptées en l'abolition \* gene- \* Pag 302. rale dernierement faite, & enuoyée par le Roy à mondit Seigneur de Bourgongne., soient compris en ladite Abolition, nonobstant ladite exception. Et s'il ne plaisoit au Roy octroyer si ample Abolition, qu'il luy plaise d'estre content d'en excepter iusques à sept, qui furent nommez deuant Arras, lesquels luy ont esté nommez par les Ambassadeurs dudit Seigneur de Bourgongne, qui dernierement ont esté deuers luy, & mondit Seigneur de Guyenne.

Item. Que le Roy & mondit Seigneur de Guyenne fassent abolir, & mettre au neant tous procés qui sont meus tant en la Cour I. Iuuenal des Vrsins.

\* Pag.301. 304. \*Pag.288.

de Parlement, que autres, tant d'Eglise comme Seculiers, contre 1415. les Traitez de la paix d'Auxerre\*, de Pontoise\*, & de ce present dernier Traité\*, specialement du Sire de Sain& Brix, de la vefue Messire Guy d'Aigreuille, de Robinet le Vicomte, prisonnier de l'Archeuesque de Sens, de Messire Iean Macelier, dit Catat, Chappelain de l'Eglise de Laon, prisonnier és prisons de l'Euesque de Paris, & d'autres. Et que de ce, le Roy baille Lettres conuenables.

Item. Que le Roy, & mondit Seigneur de Guyenne, mettent à plaine deliurance tous prisonniers qui sont pris, ou empeschez, auec leurs biens, pour occasion des discords & debats aduenus depuis lesdits Traitez de paix d'Auxerre, & de Pontoise. Attendu que Abolition \* generale a esté faite sur ce par le Roy, de laquelle

ils doiuent ioüyr.

Copie des Lettres Patentes que Monseigneur de Bourgongne a baillé aux Ambassadeurs, du departement qu'il fait des protestations, dont dessus est faite mention.

Iean Duc de Bourgongne, Comte d'Artois, de Flandres, & de Bourgongne, A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut. Comme en faisant le serment que nous fismes le premier iour de Juillet, dernier pasé, sur le faict de la Paix ordonnée par Monseigneur le Roy en son Royaume, nous eussions protesté, Que nous faisions le serment, soubs esperance & confiance, que mondit Seigneur le Roy, & mon tres-redouté Seigneur & fils, Monseigneur le Duc de Guyenne, ayant le gouuernement de ce Royaume, nous passassent & accomplissent certaines Requestes que parauant leur auons fait par nos Ambassadeurs, à eux sur ce enuoyez: Tant pour auoir Lettres Royaux Patentes sur la reparation de nostre honneur, au regard d'autres Lettres Royaux, qui parauant auoient esté publiées alencontre de nous, & fur Lettres d'Abolition generale que demandions, comme d'autres nos Requestes, & que autrement ne voulions estre liez de nostredit lerment. Surquoy mondit Seigneur le Roy, & ausli mondit Seigneur de Guyenne, ont enuoyé par deuers nous Messire Thibault de Soissons Cheualier, Seigneur de Moreüil, & Maistre Iean de Vailly President en Parlement, leurs Ambassadeurs, qui nous ont requis que desdites Protestations nous nous voulussions deporter. Sçanoir faisons que pour obeyr à Monseigneur le Roy, & à mondit Seigneur de Guyenne. Et aussi pource que nous auons receu lesdites Lettres Royaux, sur la reparation de nostre honneur, & autres Lettres d'Abolition generale, conte-D. de Bour-nans aucune reservation, nous nous sommes deportez & deportons par ces presentes du tout en tout d'icelles Protestations, & icelles mettons au neant. Et neantmoins est nostre intention, de poursuiure par humble Requeste, par deuers Monseigneur le Roy, & mondit Seigneur de Guyenne, l'accomplissement de l'enterinement de nosdites Requestes, à eux faites de par nosdits Ambassadeurs,

Ican de Vailly pag. 248. 264. 300. President an Parlement, Amba∬adour vers le gongne.

en ce qui reste à enteriner (t) accomplir d'icelles Requestes. En tesmoin de ce, nous auons fait mettre nostre seel à ces presentes. Donné en nostre chastel d'Ar-1415. gilly, le vingt-quatriesme iour du mois de Septembre, l'an de grace mille quatre cens or quinze. Ainsi signé, par Monseigneur le Duc, en son grand Conseil. Bordes.

Responses faites par le Duc de Bourgongne, au mois de Septembre l'an mille quatre cens & quinze, à Messire Iean Pioche, à luy enuoyé de par le Roy auant les Ambassadeurs dessussations.

Premierement, A ce que le Roy & Monseigneur de Guyenne ont fait sçauoir par ledit Pioche audit Seigneur de Bourgongne leur bon estat, la descenduë des Anglois au Royaume, enuoyé les copies des Lettres\* du Roy d'Angleterre, & de la Response\* qui luy a esté \* faite, & aussi des nouuelles de par delà, mondit Seigneur de Bourgongne les en remercie tant humblement comme il peut.

Item. Quant à ce que ledit Pioche a dit de par le Roy, & mondit Seigneur de Guyenne, qu'il se tienne en ses pays: mondit Seigneur de Bourgongne en escrira bien à plain son intention au Roy, & à mondit

Seigneur de Guyenne.

Item. A ce que ledit Pioche a dit, que Monseigneur de Bourgongne, enuoye par delà cinq cens hommes d'armes, & trois cens hommes de traict. Respond mondit Seigneur de Bourgongne, Qu'il en sera bonne & briefue diligence, & non pas seulement dudit nombre,

mais de plus grand.

Item. A ce que ledit Pioche a dit, que mondit Seigneur de Bourgongne escriue à Monseigneur de Charolois, que toutes choses necessaires au faict de la guerre du Roy, contre ses aduersaires d'Angleterre, tant de nauire à l'Escluse, comme ailleurs és marches de Flandres, comme en poudres, canons, artillerie, & autres habillemens de guerre, fasse deliurer. Respond mondit Seigneur de Bourgongne, Qu'il en escrira audit Monseigneur de Charolois son sils, et luy mandera que il assemble et appreste le plus largement de nauire et artillerie qu'il pourra, pour estre prest au seruice du Roy.

Item. A ce que ledit Pioche a dit, que la dessiance de Iacqueuille contre ceux de Sens, & autres, luy desplaist. Respond mondit Seigneur de Bourgongne, Que ce que ledit Iacqueuille \* en a fait, a \* Pag. 250. esté fait sans son sceu, & luy en a despleu, quand il est venu à sa cognoissance, 256.302. esté fait sans son sceu, & luy en a despleu, quand il est venu à sa cognoissance, 256.302. esté fait sans son sceu, & luy en a despleu, quand il est venu à sa cognoissance, 256.302. esté fait sans son sceu, & luy en a despleu, quand il est venu à sa cognoissance, 256.302.

I. Iuuenal des Vrsins.

Qq ij

## 1415. Copie des Lettres que les Nobles de la Duché de Bourgongne escriuirent au Roy.

Nostre tres-cher, & souuerain Seigneur, Aprés tres-humble recommandation, plaise vous sçauoir qu'il est venu à nostre cognoissance, que par vos Lettres Patentes données à Paris le vingt-huictiesine iour d'Aoust dernier passé, vous auez signifié à vos Baillifs & Seneschaux, la descenduë du Roy d'Angleterre en vostre Royaume. En mandant à vos Baillifs & Seneschaux, & à leurs Lieutenans, qu'ils fissent de par vous commandemens, tant par cris & publications, en tous les lieux accoustumez à faire cris en leurs Bailliages & Seneschaussées, ressorts d'iceux, comme autrement, à tous les gens & Nobles, qui ont puissance de eux armer, demeurans és metes de leurs Iurisdictions & ressorts, qu'ils voisent toutes excusations cessans, en leurs personnes, le mieux accompagnez de gens d'armes qu'ils pourront, montez & armez suffisamment, par deuers nostre tres-redouté Seigneur Monseigneur de Guyenne, à Rouen, ou ailleurs, quelque part qu'il sera, le plustost & hastiuement qu'ils pourront. Et aussi auons entendu que de ceste matiere qui tant touche l'estat de vous, & de vostre Royaume, vous n'aucz rien mandé à nostre tres-redouté & naturel Scigneur, Monseigneur de Bourgongne. Excepté que depuis vn peu luy auez mandé par vn Cheualier, Que il vous enuoye cinq cens hommes d'armes, & trois cens hommes de traict, & luy mandez, Qu'il se tienne en ses pays, pource que la paix par vous faite & ordonnée, est encores bien nouuelle. Sur quoy, nostre tres-redouté & souuerain Seigneur, plaise vous sçauoir que du grief que vosdits aduersaires vous font, & ont entrepris de faire, il nous desplaist comme à ceux qui sommes vos tres-humbles & loyaux, feaux, & subiets. Mais nous nous donnons grande merueille, de ce qu'on a tant delayé de le signifier à nostre tres-redouté & naturel Seigneur, attendu que par plusieurs sous, & en vos grands affaires, il nous a toussours mené à vostre scruice, Et l'auons toussours veu autant Et plus soigneux de vos besongnes, que des siennes propres. Et aussi l'auons sceu 🤁 cogneu, sçauons 🤂 cognoissons auoir est, er estre tres-loyal enuers vous & vostre Seigneurie. Et d'autre part, il est assez notoire comme il est tenu à vous par lignage, hommage , arphi affinité , arphis comme il peut finer de tres - noble compagnée , comme de Nobles, Chenaliers, & Escuyers, of d'autres gons de traich of de guerre, tant de vostre Royaume, comme d'ailleurs. Dont vous pouuez estre tres-grandement Of loyaument seruy, of sans lesquels vostredit affaire pourroit tourner à grand danger, dommage, & desolation, ce que Dieu ne veüille. Et pource, nostre tres-redouté & souuerain Seigneur, que nous considerons le haut appareil qui est commencé alencontre de vous, par puissante compagnée. Et que nous auons en memoire que pour le temps de ses predecesseurs Ducs, Et aussi de nous, lcur coustume 😁 la nostre a esté tousiours de vous loyaument seruir , soubs ধ en la compagnée de nostredit Seigneur de Bourgongne, & de ses predecesseurs

Ducs, il nous seroit bien dur d'autrement faire, & de changer nostredite couftume, mesmement que nous sommes tous asseurez de la loyauté de nostredit naturel Seigneur, & aussi tenons nous, que aussi estes vous. Si vous supplions, nostre tres-redouté & souverain Seigneur, que il vous plaise aduiser et considerer au bien de honneur de vous, et de vostre Royaume, et aussi à l'honneur de nostredit naturel Seigneur, et de nous. Car il nous semble, & à plusieurs autres, que à venir à sin de ceste matiere, il est bien besoin que tous vos bons amis et subiets, mettent la main à la besongne, ainsi comme il et nous en sa compagnée auons intention de faire. Nostre tres-redouté & souverain Seigneur, nous prions au benoist Sainct Esprit, qu'il vous ait en sa saincte garde, & vous doint bonne vie & longue. Escrit à Argilly, le vingt-quatriesme iour de Septembre mille quatre cens et quinze, soubs les seaux de six de nous.

Vos tres-humbles seruiteurs, & obeissans subiets, les Nobles de la Duché de Bourgongne.

Ceux aussi de la Comté de Bourgongne, escriuirent sur ce pareillement au Roy, & tout en la forme & maniere, sans varier en rien du sens, ainsi qu'il s'ensuit.

Tres-haut & puissant Prince, & nostre tres-redouté Seigneur, Nous auons entendu que vostre aduersaire d'Angleterre, est descendu en vostre Royaume, t) que pour resister à son entreprise, vous faites tres-grands mandemens de vos subiets, sans auoir signifié ladite matiere, qui tant touche vostre honneur , à nostre tres-redouté & souuerain Seigneur , le Duc & Comte de Bourgongne. Excepté que depuis un peu luy aucz mandé, Qu'il vous enuoye cinq cens hommes d'armes, & trois cens hommes de traict, & luy mandez, qu'il se tienne en ses pays: pource que la paix par vous faite & ordonnée, est encores bien nouuelle. Surquoy tres-haut & tres-puissant Prince, & nostre tres-redouté Seigneur, plaise vous sçauoir, que du grief que vosdits aducrsaires vous font, or ont intention de faire, il nous deplaist, comme à ceux qui sont vos tres-humbles amis, & bienveuillans. Mais nous nous donnons grande merueille, de ce qu'on a tant dilayé de le faire sçauoir à nostre tres-redouté 🕲 souverain Seigneur : Attendu que par plusieurs fois, & en vos grands affaires, il nous a menez en vostre scruice, & l'auons tousiours trouuéautant ou plus soigneux de vos besongnes, que des siennes propres. Et aussi l'auons sceu & cogneu, sçauons & cognoissons auoir esté, & estre tres-loyal enuers vous & vostre Scigneurie. Et d'autre part, il est assez notoire, comme il est tenu à vous par lignage, hommage & affinité, & comme il peut finer de tres-grande compagnée de Nobles , Cheualiers , & Efcuyers , & autres gens de traict, & de guerre, tant de vostre Royaume, que d'ailleurs, dont vous pouuez estre tres-grandement & loyaument seruy. Et pource, tres-haut & puissant Prince, & nostre tres-redouté Seigneur, que nous considerons le haut appareil, qui est commencé alencontre de vous par puissante compagnée, & aussi la grande loyauté de nostre souuerain Scigneur, Nous, qui par contemplation de luy, aimons mieux vostre party, que celuy de vostre aduersaire d'Angleterre, vous supplions qu'il vous plaise aduiser & considerer au bien & honneur de vous, & de vostre Royaume, & aussi à l'honneur de nostredit souuerain Seigneur. Car il nous semble selon ce que nous auons ouy parler de ceste matiere, qu'il est bien besoin que tous vos bons amis & subicts, mettent la main à ladite besongne. Ainsi comme il a intention de faire, & nous aussi en sa compagnée, que vous pouuez mettre & tenir au nombre de vos bons amis & voisins. Tres-haut & puissant Prince, nostre tres-redouté Seigneur, nous prions au benoist fils de Dieu, qu'il vous ait en sa saincte garde, Et vous doint bonne vie & longue. Escrit à Argilly, le vingt-quatriesme iour de Septembre, l'an mille quatre cens & quinze, soubs les seaux de six de nous.

> Vos tres-humbles & bien-veüillans, *les Nobles* de la Comté de Bourgongne.

Garnison de Montiuil-

Durant le siege de Harsleur il y auoit à Montiuillier, & en autres places prés dudit lieu de Harfleur, plusieurs garnisons de Franmode les An- çois, qui porterent grand dommage aux Anglois, dont il y eut

glois qui as-foison de morts, & de pris.

Harfleur. \* Pag.295.

Le Roy d'Angleterre, aprés qu'il eut pris \* ladite ville de Harfleur, & qu'il fut dedans, il delibera de s'en retourner en Angleterre, & prendre son chemin vers Calais. Et laissa le Comte d'Orset en la place, accompagné de foison de gens de guerre, sans y laisser aucun bagage, lequel il ordonna estre mis és vaisseaux, & enuoyé en Angleterre, & ainsi fut fait. Et ledit Roy d'Angleterre se partit, accompagné de quelque quatre mille hommes d'armes, & bien de seize à dix-huict mille Archers, à pied, & autres combatans, & prit son des Anglois chemin vers Gournay, & vers Amiens, en faisant maux innumerables, de bouter feux, tuer gens, prendre enfans, & les emmener. Or quand les François sceurent leur partement, d'autre part ils assemblerent tant gens de guerre, que d'autres. Et mesmement on assembla grande quantité de Communes, tant de Paris que d'ailleurs, armez & embastonnez de haches, & maillets de plomb, qui auoient grande volonté de eux employer. Mais les gens de guerre les vilipendoient & mesprisoient, comme on fit aux batailles de Courteray, de la prise du Roy Ican à Poictiers, & de Turquie\*, es-Courteray
perduë soubs quelles par ce, comme on disoit, les François & Chrestiens furent
Philippes le desconfits. On ordonna le Mareschal Boucicaut, Messire Clignet de Brebant\*, & vn bastard de Bourbon, pour les cheuaucher. Ce qu'ils faisoient diligemment, & porterent grand dommage ausdits Anglois, & en tuerent plusieurs, & ne se ozoient eschapper. Et en passant par aucuns bois & forests, les gens de pied François en sirent mourir plusieurs, & ceux qu'on prenoit n'estoient pas mis à rançon, ou finance. De Calais, partirent enuiron trois cens compa-

gnons Anglois, qui venoient au deuant de leurs gens, lesquels fu-

Hostilitez en France. A

Bataille de Bel, 1302. Bataille de Poictiers . 1356. \*Pag. 124. \* Pag. 178. rent rencontrez par aucuns vaillantes gens de Picardie. Et là en y eut plusieurs morts & pris, & les autres qui demeurerent, furent contraints de eux retraire audit lieu de Calais.

Quand les Anglois virent qu'ils estoient si fort pressez, ils se te-Anglois fort noient iour & nuict serrez emmy les champs, & firent plusieurs leur retraite grandes offres, à ce qu'on les laissaft passer. Et mesmement offroient, du François. comme on dit, à delaisser ladite place de Harsleur, & la mettre és pur siequenmains du Roy, & rendre les prisonniers sans sinance, ou à faire paix ches. finale, & bailler ostages à tenir tout ce qu'ils promettoient. Les Seigneurs & Capitaines furent assemblez, pour sçauoir ce qu'on feroit. Et desia auoit-on enuoyé diligemment querir le Duc d'Or- Dinersité leans, le Duc de Brabant, le Comte de Neuers, & autres. Il y eut d'aduis sur les diuerses opinions & imaginations: Les vns disoient qu'on les lais- ragenses que sast passer sans combatre, & que à faire bataille estoit chose bien faisoient les Anglois de dangereuse: Car combien qu'on voulust dire que la compagnée paix, qui ne des Seigneurs fust grande & puissante, & gens bien armez & habil-furent toulez, & gentils-hommes qui ne daigneroient faire faute. Et que les piées à la Anglois estoient fort foulez, leurs harnois mal à poinct, & les ia-malli-heure: ques des Archers vsées & deschirées. Toutesfois, veu qu'ils estoient voir qu'on ne hors de leur pays, & en danger, ils se venderoient bien auant qu'ils doit iamais fussent desconsits, ou au moins qu'ils ne sissent leur deuoir. Et resultant leur deuoir. Et resultant leur deuoir. supposé que Dieu en donnast la victoire aux François, si ne seroit-commode ce pas sans grand dommage. Et si estoit la chose bien douteuse, & ment, veu l'é-sont souvent les euenemens des batailles en grand danger & peril. Batailles or-Et si vne fois les Archers Anglois, ioignoient aux hommes d'ar-dinairement mes François, qui estoient fort pesamment armez, & que iceux incertain. hommes d'armes fussent mis hors d'haleine, la desconfiture pourroit cheoir sur eux: Et qu'il ne falloit qu'aller assieger Harsseur, & que de leger on l'auroit. Et que si on deliberoit de combatre, qu'on employast les Communes, & qu'on s'en aidast. Et disoiton que le Connestable d'Albret, le Mareschal Boucicaut, & plusieurs autres anciens Cheualiers & Escuyers, qui auoient veu & frequenté les armes, estoient de ceste opinion. Les Ducs de Bourbon, Presomption d'Alençon, & autres, furent de contraire opinion, disans, que veu qui prouient les offres que faisoient les Anglois, qu'ils estoient ia à demy des - son ennemy confits, & qu'ils n'arresteroient point. Et qu'ils auoient assez de est grandepuissance sans les Communes, & ne les falloit ia appeller. En di-ment b. afmable, & sant, que ceux qui estoient de contraire opinion, auoient peur. A souvent danquoy fut bien respondu par les autres, lesquels monstrerent par ex-gerense. perience qu'ils n'estoient pas peureux. Finalement fut conclud, qu'on les combatroit. Et fut ordonné qu'il y auroit gens à cheual, qui frapperoient sur les Archers Anglois, pour leur rompre leur traict, c'est à sçauoir Messire Gauluer, Seigneur de la Ferté-Hubert en Soulongne, Messire Clignet de Brebant, & Messire Louys du Bois-bourdon, tous renommez d'estre vaillans, & lesquels de tout

Digitized by Google

gleterre anian combat.

Commencement de la Bataille.

Grandnombre de suez & prisonniers de la çois.

\* Pag.163. 238.277.292.

temps auoient frequenté les armes. Nobles arrivoient de toutes parts. Or quand le Roy d'Angleterre veid qu'il falloit combatre, & qu'il luy sembloit qu'il s'estoit mis en son deuoir, il parla bien & grandement à ses Princes, Cheualiers, & Escuyers, & gens de traict, & les animoit à se bien defendre, en leur donnant grand courage. me su gens Et delibera d'attendre les François, s'ils le vouloient assaillir: Il fut tant cheuauché par les François, que d'vn costé & d'autre ils s'entre-virent. Et vindrent en vn champ bien mol, car il auoit bien longuement pleu, & mirent pied à terre. Les François estoient pesamment armez, & estoient en la terre molle iusques au gros des iambes, ce qui leur estoit moult grand trauail: Car à grande peine pouuoient-ils rauoir leurs iambes, & se tirer de la terre. Et commencerent à marcher iusques à ce que le traict cheoit bien dru d'vn costé & d'autre. Et lors lesdits Seigneurs de cheual bien hardiment & vaillamment voulurent venir sur les Archers, lesquels commencerent à se adresser contre ceux de cheual, & leurs cheuaux, bien chaudement. Quand lesdits cheuaux se sentirent ferus des fleches, il ne fut oncques en la puissance des hommes d'armes de passer outre. Mais retournerent les cheuaux, & sembloit que ceux qui estoient dessus s'enfuissent, & aussi fut l'opinion & imagination d'aucuns, & leur en donnoit-on grande charge. Les François n'eurent guieres de dommage du traict des Anglois, car ils estoient fort armez. Ausli les François à l'approcher, ne nuisirent comme point aux Anglois. Mais quand se vint au ioindre, les François estoient comme ia hors de haleine, par le moyen dudit mauuais chemin qui y estoit. Et y eut de grandes vaillances d'armes, mesmement disoit-on que le Duc d'Alençon sit merueilles de son corps. Finalement les Archers d'Angleterre legerement armez frappoient & abbattoient les François à tas, & sembloit que ce fussent enclumes sur quoy ils frappassent. Il y en eut qui se retrahirent ou enfuirent. Et cheurent les Nobles François les vns sur les autres, plusieurs y furent estousfez, & les autres morts, ou pris. Aprés la desconfiture, il vint vn bruit, que le Duc de Bretagne grandement accompagné venoit, dont les François se rallierent, qui fut vn bien part des Fra- grand mal. Car la pluspart des Anglois tuerent leurs prisonniers. Et y furent morts les Ducs d'Alençon, de Bar, & son frere, le Duc de Brabant, les Comtes de Neuers, & de Marle, le Seigneur d'Albret \* Connestable de France, l'Archeuesque de Sens, & de Cheualiers & Escuyers, iusques au nombre de bien quatre mille. Il y eut de prisonniers bien quatorze mille, entre lesquels estoient les Ducs d'Orleans, & de Bourbon, les Comtes de Vendosme, & de Richemont, & le Mareschal Boucicaut. Et sur tous ceux qui se porterent bien vaillamment, & fort combatirent, & Anglois, & François, donnerent l'honneur au Duc d'Alençon, & estoit fort plaint d'vn costé & d'autre; car il s'y estoit si vaillamment porté, qu'on ne pour-

pourroit guieres mieux. Des Anglois y en eut aussi de morts: mais non mie à comparer: Entre les autres, y mourut le Duc d'Yorck. Plusieurs des prisonniers François s'en reuindrent, les vns fur leur foy, les autres pleigez par ceux qu'on menoit en Angleterre: Et si y auoit vn gentilhomme Baillif de Boulongne, qui y sit grand bien. Car aucuns des Anglois le cognoissoient estre preud'homme, dont à sa caution en deliurerent grande foison. Les seruiteurs Sanglante & des morts aprés la bataille, allerent voir les morts, pour cuider deplorable trouuer leurs maistres: Aucuns furent recognus, mais bien peu. des François à Plusieurs Eglises & Cimetieres y auoit à l'enuiron, où on enterra Azincourt vne partie desdits morts, & les autres és fossez parmy les champs. Prés Blangy, Et estoit grande pitié de voir les gens faisans deuil de ladite descon-villes de Hesfiture sur les François, & monstroit - on au doigt ceux qui s'en e- din & de stoient retournez, & suis de la bataille. En plusieurs lieux de ce Renty dans Royaume y auoit Dames & Damoiselles vesues, & pauures orphe-S. Paul en lins: Et s'esbahissoient plusieurs, que le Duc de Bourgongne, qui disoit, attriestoit assez prés des marches où la bataille auoit esté faite, n'y auoit men et à chaesté, ou enuoyé. Et disoit-on communément, qu'il ne faisoit sem-stiment vistblant d'en auoir courroux. Et se semoient plusieurs & diuerses pa-dot la funeste roles, & en disoit chacun ce qu'il pensoit, sans ce que de vray on nounelle est en sceust rien. A Paris mesmes y en eut, qui en parlerent à seur dinersement plaisir, en monstrant signe de ioye. En disant, Que les Armagnacs ris. estoient desconsits, ơ que le Duc de Bourgongne a ceste fois viendroit au dessus de ses besongnes. Dont les aucuns furent punis par Iustice. Les gens de bien disoient, Que c'estoit une punition diuine, & que Dieu vouloit abbatre l'orgueil de plusieurs\*.

Sur ceste matiere aucuns autres ont escrit, en la maniere qui 291.

s'enluit.

Aprés que le Roy d'Angleterre fut party de Harfleur, il prit son Autre Relachemin par deuers Fescamp, s'en alla droit à Arques, & ne trouua tion de la sufdite Baaucun empeschement. De là il s'en alla sur la riuiere de Somme, & taille. trouua empeschement de ponts brisez en aucuns lieux. Finalement il passa fans aucun destourbier, ny sans aucune defense, & alla droit vers Sain&t Paul en Artois. Nos gens, & tous nos Seigneurs de France estoient sur les champs. Et auoient laissé à Rouen le Roy, & Monseigneur de Guyenne, le Duc de Berry, le Roy de Sicile, & peu de gens auec eux. Or auoit esté faite l'Ordonnance à Rouen, pour liurer la bataille aux Anglois, en la maniere qui s'ensuit. Premierement, en l'auant-garde estoient ordonnez le Duc de Bourbon, le Mareschal Boucicaut, & Messire Guichard\* Dauphin. En la \* Pag. 240. Bataille le Duc d'Orleans Chef, le Duc d'Alençon\*, le Connestable, \* Pag. 236. & le Duc de Bretagne. Toutesfois il s'excusa, disant, qu'il n'y mettroit ia le pied si le Duc de Bourgongne son cousin n'y estoit. Ce que les au-Dinissonentres Seigneurs ne vouloient pas, mais le faisoient contremander tre les Seipar le Roy, & defendre qu'il ne vint, tant comme ils pouuoient. çois. I. Iuuenal des Vrsins.

Et auoit dit ledit Duc de Bretagne, Qu'il estoit bien besoin que le Duc de Bourgongne y fust. Car quand tous les subiets du Roy, & ses bien-veüillans & Alliez y seroient, on auroit assez à faire à desconfire ses ennems, qui Grandes for-estoient moult forts. Et est vray, que le Roy d'Angleterre descendit en France, accompagné de quatre mille hommes d'armes, de quad'Angletertre mille gros valets armez de cappelines berruyeres, haubergeons, grosses iaques, & grandes haches, & de trente mille Archers, qui auoient chacun haches, espées, & dagues. En l'arriere garde des François, estoient le Duc de Bar, le Comte de Neuers, le Comte pour la disso- de Charolois, & Messire Ferry frere du Duc de Lorraine. Et és aisfition de l'Ar-les, le Comte de Richemont, & Messire Tanneguy \* Preuost de Pameerrançoise lors du ris. Et ceux de cheual, pour rompre la bataille des Anglois, estoient combat, non Monseigneur l'Admiral, & le Seneschal de Haynaut. Et de toute icelle ordonnance rien ne se sit. Car le Duc de Bretagne demeura à \* Pag.262. Amiens, & les autres Seigneurs allerent outre vers ledit S. Paul, & par delà.

Le Dimanche vingtiesme iour d'Octobre, ils sirent sçauoir aux Iour delaba- Anglois qu'ils leur liureroient bataille le Samedy ensuiuant. Dont taille signissé par un He- le Roy d'Angleterre fut moult ioyeux, & donna au Heraut qui luy rant an Roy apporta la nouuelle, deux cens escus & vne robe. Nos gens & les

re, qui luy sie Anglois estoient prés les vns des autres.

Le Ieudy ensuiuant, vingt-quarriesme iour d'Octobre, nos gens delibererent de combatre le lendemain à la requeste des Anglois, lesquels auoient eu faute de viures par trois iours, & requeroient qu'on leur liurast bataille, ou viures, ou passage. Et ne firent les François de toutes leurs gens que deux batailles. En la premiere bataille voulurent estre tous les Seigneurs, afin que chacun eust autant d'honneur l'yn que l'autre, car autrement ils ne se pouuoient accorder. Et estoient par nombre en icelle premiere bataille cinq mille Cheualiers & Escuyers, lesquels ne firent oncques coup. Et en la Confusion des seconde trois mille, sans les gros valets, & les Archers & Arbales-France en triers: Quand les Anglois le sceurent, ils esseurent vne belle place & herbuë entre deux bois. Et au deuant d'eux vn peu loin, y auoit la ialousse des vn autre bois, auquel ils mirent grande embusche de leurs Archers. Et à l'vn des bois, qui leur estoit à costé, mirent grande embusche

Rang, où ils de leurs gens d'armes à cheual.

Quand se vint le lendemain au matin, qui fut le vingt-cinquiesfedonnele 25. me iour d'Octobre mille quatre cens & quinze, feste des benoists Octobre 1415. corps Saincts Crespin & Crespinien, adorez à Soissons. Nos gens s'approcherent des Anglois, & en leur chemin trouuerent terres labourables molles, pour la pluye qu'il auoit fait icelle semaine, pourquoy ils ne pouuoient pas bien aller auant. Et quand ils cuiderent trouuer quatre cens hommes de cheual, qu'ils auoient ordonnez le iour de deuant, pour rompre la bataille des Anglois, ils n'en trouuerent pas quarante. Mais quand se vint à l'approcher,

d'Angleter. un present en ioye de cette nounelle.

Anglois en necessité de vinres.

Digitized by Google

oncques les Archers & Arbalestriers de nos gens, n'y tirerent flesche ne vire: Ce fut aprés huict heures du matin. Et auoient nos gens le soleil en l'œil, lesquels pour mieux endurer & passer le traict Camp des François des Anglois, se baisserent, & enclinerent vers terre les testes. Quand mai placé en les Anglois les virent en tel estat, ils s'approcherent d'eux, tellement terres molles: que nos gens ne le sceurent oncques, iusques à tant qu'ils frappe- outre incomrent sur eux de bonnes haches. Et les Archers, qui estoient derrie-modez du sore en embusche, les assaillirent de traict par derriere. De plus, les ge. gens à cheual, que les Anglois auoient mis au bois dessus dit, saillirent dehors en flote, & vinrent par derriere sur la seconde bataille de nos gens, qui estoient prés des premiers, de deux lances. Et firent iceux Anglois à cheual, vn si grand & merueilleux cry, qu'ils espouuenterent tous nos gens; tellement que nos gens d'icelle seconde bataille s'enfuirent. Et tous ceux qui estoient en la premiere bataille, Seigneurs, & autres, furent desconfits, & tous morts ou pris. Et eut victoire en icelle iournée le Roy d'Angleterre. Laquelle besongne fut la plus honteuse, qui oncques aduint au Royaume de France.

De là s'en alla le Roy d'Angleterre à Calais, & emmena tous les LeR d'Anprisonniers, entre lesquels estoient des Seigneurs, le Duc d'Orleans, gleterre, ale Duc de Bourbon, le Comte d'Eu, le Comte de Vendosme, le toire, vad Comte de Richemont, & le Mareschal Boucicaut. Et leur donna à Calais. disner le Dimanche ensuiuant, & à chacun d'eux vne robbe de drap Presens qu'il de damas. Et leur dit qu'ils ne s'esmerueillassent pas, s'il auoit eu la victoire cipaux pricontre eux, de laquelle il ne s'attribuoit aucune gloire. Car c'estoit œuure de sonniers, & Dieu, qui leur estoit aduersaire pour leurs pechez\*: Et que c'estoit grande mer-les paroles ucille, que pieça ne leur estoit mescheu: Car il n'estoit mal, ne peché, à quoy ils rables qu'il ne se fussent abandonnez. Ils ne tenoient foy ne loyauté à creature du monde en leur dit. mariages, ne autrement. Ils commettoient sacrileges en desrobant & violant Eglises:Ils prenoient à force toutes manieres de gens, femmes de Religion, 🤁 autres. Ils defroboient tout le peuple, & le destruisoient sans raison. Et pource il neleur pouuoit bien venir. Et rapporta, comme on disoit, ces choses vn nommé Iean de Mó-Tromagon, valet de chambre du Roy, lequel auoit esté prisonnier, tagu Arche-& estoit venu querir sa rançon, qui se montoit à deux cens francs, nesque de sens du no-& l'auoit pleigé le Duc d'Orleans, comme on disoit. Le Preuost bre desmorts, de Paris ne fut pas à la iournée, pource qu'il y vint trop tard. Le pen regretté. Connestable, le Duc de Bar, & le Comte de Neuers y moururent, Anglois ne comme encore l'Archeuesque de Sens, qui fut peu plaint, pource faire de que ce n'estoit pas son office. Du Comte d'Alençon ne sçauoit-on Quartier au nouuelles: mais il fut depuis trouué mort. Le Comte de Charolois de Hely, estoit demeuré à Aire, par le conseil du Seigneur de Hely, lequel pag. 237, 255. mourut en la place, & ne le voulurent faire prisonnier les Anglois, parce qu'anpource que dernierement il auoit rompu sa prison en Angleterre. leur prison-On dit en outre, que quand le Duc de Brabant, frere du Duc de mier,il s'esseit Bourgongne, ouyt parler des preparatifs que le Roy faisoit, il en-fa for. I. Iuuenal des Vrsins.

Rrij

1415. uoya deuers luy vn sien notable Officier, & Baillif, lequel de par iceluy Duc de Brabant offrit au Roy, present le Conseil, de le venir seruir à tout quatorze cens Cheualiers & Escuyers, & six cens hommes de traict, sans ses amis et) alliez. Auquel fut dit, qu'on luy auoit pieça escrit, qu'il amenast certain nombre de gens, & ledit Baillif respondit, que sondit Seigneur n'en auoit eu aucunes nouuelles. Adonc luy fut dit, que si le Connestable (t) le Duc de Bourbon le mandoient; qu'il vint. Et ledit Baillif respondit, qu'il se doutoit qu'il ne vint pas, si le Roy mesme ne le mandoit. A quoy fut respondu, qu'on luy manderoit assez à temps. Et à tant s'en retourna ledit Baillif. Si aduint qu'on fit sçauoir la iournée audit Duc \*P.223.280. de Brabant \* bien tard, parquoy il n'eust peu auoir ses gens : Mais

luy-mesmes de grand courage y vint luy douziesme, & se trouua à la bataille. Si se fourra dedans, & là demeura mort auec son frerele

\*P.224.279. Comte de Neuers\*.

que venir

anx mains.

Deslors que le Roy d'Angleterre fut acertené de la bataille deuoir estre le Samedy dessus di iours precedens iceluy Samedy, il manda tous ses Capitaines, & ses gens par parties. Et leur-monstra, comme on dit, que de toute ancienneté ses predecesseurs auoient maintenu auoir droict au Royaume de France: Et que à bon & iuste titre il y estoit venu pour faire son pouvoir de le conquerre, & n'y estoit pas venu comme ennemy mortel; (ar il n'auoit pas consenty de bouter feux, ne rauir, violer, ne efforcer \*P.278.292. filles of femmes, comme on auoit fait à Soissons \*: mais tout doucement vouloit conquerir ce qui estoit sien, non pas le destruire du tout : Parquoy leur disoit, qu'il auoit vraye esperance en Dieu de gaigner la bataille, pource encor, que ses aduersaires estoient tous pleins de pechez, & ne craignoient point leur Createur: Et

leur commanda, que si aucuns auoient rancunes les vns contre les autres, qu'ils se missent en paix & concorde., & que tous se confessassent et reconciliassent aux Prestres, qui estoient en sa compagnée, ou autrement bien ne leur pourroit venir. En les enhortant d'estre bonnes gens à la iournée, & de faire bien leur deuoir. Et afin que chacun fust bon homme, il leur accorda promise par le que tous les prisonniers, que chacun d'eux pourroit prendre, seroient à eux fran-Roy d'Angle-chement, & auroit chacun d'eux de ses prisonniers tout le prosit, sans qu'il en genspour les eust aucune chose, s'ils n'estoient Ducs ou Comtes prisonniers. Et aucc ce il inciter à bien leur accorda, que tous ceux de sa compagnée qui n'estoient Nobles, il les anil exhorte de nobliroit, 🔁 leur en donneroit Lettres, & vouloit que dés lors ils ioüyssent de se confesser, telles franchises, comme les Nobles d'Angleterre. Et afin qu'on les cognust, il leur donna congé de porter un collier semé de lettres S. de son Ordre. Et de-Dien auant uant l'heure qu'ils entrerent en bataille, il les fit mettre à genoux les mains leuées au Ciel par grand espace. Et leur donna la benediction

> l'vn des Euesques de sa compagnée. Aprés celle iournée & desconfiture, pource qu'on se doutoit que le Duc de Bourgongne, qui estoit à Diion, quand il sçauroit la mort

> de ses freres, ne voulust venir deuers le Roy, accompagné de gens d'armes, dont il auoit grand nombre, on disoit communément qu'on auoit aduilé, afin qu'il ne vint point, qu'on luy feroit à sça-

uoir, Que le Roy luy donneroit par chacun an de pension quatre-vingts mille efcus. Son fils le Comte de Charolois, seroit Gouverneur de Picardie. Et il enuoyeroit quatre de ses meilleurs & plus prinez Chenaliers deuers le Roy, qui seroient courinucliement au Conseil du Roy, afin qu'on ne fist aucune chose contre l'honneur de luy Duc de Bourgongne. Et fut ordonné que Monseigneur de Guyenne luy escriroit Lettres de sa main', qu'il n'eust aucune desplaisance, s'il ne venoit deuers le Roy, susques à Noel, & que à Noel il viendroit. Grade crain-Mais on disoit, que ce n'estoit que pour luy rompre son coup de ses de Dac de gens d'armes, & pour le trauailler, & luy faire faire despenses. Et Bourgogne pource on fit publier de par le Roy par toutes les bonnes villes, & ladire desfaipremierement à Paris, en defendant que aucun du Sang Royal ne vint, te. ne entrast dedans Paris. Et disoit-on que ce failoient faire ceux qui gouuernoient la ville de Paris, se doutans que si le Duc de Bourgongne y venoit, qu'il n'y fist desplaisir. Et estoit chose publique parmy Paris, que lesdits Gouverneurs de la ville de Paris, auoient fait faire quatre mille haches bien trenchans, dont ils noircirent les fers, afin qu'on ne les apperceust si tost. Et les deuoit-on distribuer par plusieurs dixaines parmy Paris, à gens ordonnez à ce, lesquels, si le Duc de Bourgongne approchoit de Paris, deuoient tuer tous ceux qu'ils sçauroient estre ioyeux de sa venuë. Mais comme on dit, aucuns en aduiserent le Preuost de Paris, qui mit empeschement en la beson-gne. Et encores afin que ledit Duc de Bourgone ne vint si tost à effrois à Pa-Paris, il fut ordonné, comme on disoit, que le Duc de Guyenne, le 113,00 dans le Duc de Berry, & le Duc de Bretagne iroient à Meaux, le onzies me Roy. iour de Decembre ensuiuant, & là parleroient au Duc de Bourgongne, & le Roy viendroit à Paris Et comme dessus est dit \*, le trei- \*P.300.301. ziesme iour de Nouembre furent publiées les Lettres d'Abolition, comme le Roy remettoit tous cas perpetrez, en faueur du Duc de Bourgongne. Et que si aucuns à cause de ce estoient detenus prisonniers, ou en procés, tant en Cour d'Eglise qu'en Cour Laye, il vouloit qu'on les deliurast à pur & à plain, nonobstant les dessus nommez: Lesquelles sembloient à plusieurs estre bien captieuses, pource que les exceptez n'y estoient point nommez. Et que soubs ombre de ce, à tous ceux qui retourneroient, on pourroit dire, qu'ils seroient des exceptez. Et encores nonobstant ce, le Ieudy vingt & vniesme iour de Nouembre, on cria & publia de par le Roy par ses Lettres Patentes, qu'on ne laissast passer par nul passage aucuns Seigneurs, ne aucuns gens d'armes du Sang Royal, ne autres: Et qu'on rompist les ponts, & effondrast les bacs & grands bateaux Deputations au deuant de ceux qui voudroient venir deuers Paris, et autre part où le Roy des Estats seroit. Et tout ce, se faisoit, comme on disoit, pour empescher la ve-re vers sem nuë du Duc de Bourgongne deuers le Roy. Quand les Nobles, & autres estats d'Angleterre, sceurent la vi-pour luy con-

Ctoire que le Roy d'Angleterre auoit eu, ils enuoyerent deuers luy v stoire, & vne bien noble compagnée à Calais, & firent deuant luy vn bien l'exhorter de

notable propos. En remerciant & louant Dieu d'icelle victoire, & progrés.

en l'exhortant qu'il voulust continuer son entreprise, sans desister aucunement: Et ils luy offroient de par tout son Royaume toute

leur cheuance, & leurs corps, à y aider.

Le Samedy vingt-neufiesme iour dudit Nouembre, il entra en mer pour aller en Angleterre, & emmena auec luy tous ses plus gros prisonniers, & des autres il en mit aucuns à rançon, & leur dit des'approchér qu'ils luy apportassent leur rançon au champ du Lendi, le iour de en bref de la Sainct Iean d'Esté; & s'il n'y estoit, ils estoient quittes de leur

ne fut que rançon. trop effetiné. En ic En icelle semaine, le Roy estant à Rouen, & auec luy le Roy de funesteu pre- Sicile, le Duc de Berry, & le Duc de Bretagne, la garnison de Harsages cy des-fleur vint courir iusques à deux lieuës de Rouen, & emmenerent plus de cinq cens prisonniers: mais non pas loin, car ils turent tous res-

cous, & grand nombre d'Anglois tuez.

Or est-il vray, qu'il estoit commune renommée, que pour lors à la iournée de la bataille, à l'heure que les Anglois se combatoient auec nos gens, aucuns qui s'en aduiserent, allerent piller les sommiers du Roy d'Angleterre, & furent menez aucuns d'eux à Hesdin, & là furent trouuez plusieurs ioyaux, & autres choies de grande

Lan mille quatre cens & quinze, le treiziesme iour de Nouembre, furent publiées en Parlement Lettres touchant le faict de l'A-

\*P.300.301. bolition, de laquelle mention est faite cy-dessus \*.

Charles par la grace de Dieu Roy de France, A nos amez & feaux Conseillers, les gens qui tiendront nostre prochain Parlement, Salut, & dilection. Comme par certaines nos Lettres contenans l'Ordonnance de paix, nous ayons fait, donné & octroyé Abolition à tous, de quelque estat, Roy, portans auctorité, ou condition qu'ils soient, de tout ce qui a esté fait à nostre desplaisir, ample en fa- es contre nostre volonté, pour auoir aydé, seruy, de fauorisé nostre tres-cher & aimé cousin le Duc de Bourgongne, depuis le Traité de la paix faite à Pontoisc\*. Et depuis par nos autres Lettres, & pour les causes & considerations adressées aux contenuës en icelles, Nous, de nostre plus ample grace, plaine puissance, et auctotenir le pro- rité Royale, ayons ordonné, voulu, & octroyé ladite Abolition estre generale: Et que en icelle soient compris tous de quelque estat qu'ils soient, excepté quarante-cinq personnes nommées en icelles Lettres, qui estoient, & sont de ceux qui par nostre Iustice ont esté bannis pour la cause dessus dite. Et neantmoins ayons entendu que plusieurs Iuges tant seculiers comme d'Eglise, detiennent prisonniers, & en procés, pour la cause dessus dite, & les dependances, plusieurs qui sont compris en ladite Abolition, qui ne sont pas du nombre desdits quarante-cinq reservez. Nous qui voulons lesdites Ordonnances & Abolitions auoir, Gr sortir leur plain effect, vous mandons, Gr expressément enioignons, que tous ceux qui sont, ou seront detenus prisonniers, ou en procés, pour la cause dessus dite, of les dependances, par deuant aucuns Iuges seculiers, ou d'Eglise, dont il vous apperra, vous faites deliurer of mettre hors de prison & de procés, entant qu'il touche Nous & Iustice. En imposant sur ce silence à nostre Procureur,

chain Par-\* Pag. 301. 304.306.

Et contraignez à ce faire tous ceux qui pour ce seront à contraindre, par toutes voyes deuës & raisonnables. Si pour autre cause que pour celle dessus dite , aucuns d'eux n'estoient emprisonnez ,ou tcnus en procés, sans toutes fois aucunement toucher à ce qui touche nostre foy, ne aux procés qui en dependent. Ausquels procés nous ne voulons aucunement toucher, ne iceux empescher. En faisant icelles Ordonnances, & Abolition tenir garder selon leur forme & teneur. Mandons & commandons à tous nos Iusticiers, Officiers, & subiets, que à vous en ce faisant, obeissent & entendent diligemment. Donné à Roiien le septiesme iour de Nouembre, l'an de grace mille mille quatre cens of quinze, & de nostre Regne le trente-sixiesme. Ainsi signé, Par la relation du grand Conseil, duquel, \* Vous, l'Archeuesque \* C'est à dire de Bourges, le Chancelier de \* Guyenne, les Euesques de Lisseux, le Chance-& d'Eureux, les Maistres des Requestes, & autres du Conseil, e- de des stoient. Gontier. Seaux, p. 264 \* Pag. 285.

Copie de la Lettre Royale, qui defend que nul Seigneur du Sang Royal n'entre à Paris, & commande que on rompe les ponts.

Charles, & c. Au Preuost de Paris, ou à son Lieutenant, & au Preuost des Marchands, Escheuins, Bourgeois, & Habitans de nostredite ville, Salut. Comme par le commandement que nous auons dernierement fait, pour resister à nostre aduersaire d'Angleterre, qui estoit descendu en nostre Royaume à grand Ost. Et soubs couleur de nostredit mandement, plusieurs gens d'armes & de traict, se soient mis sus, lesquels ont seiourné & seiournent en grandes routes 🔂 compagnées en plusieurs parties de nostre Royaume , au grand grief, charge, & dommage de nostre peuple. Nous, pour releuer nostredit peuple d'icelles charges, 😙 dommages, considerans que nostredit aduersaire est retrait à Calais, (\*) que nous auons conuenablement pourueu aux frontieres d'iceluy nostre Royaume: Pourquoy il ne nous est pas besoin de present auoir autres gens que ceux qui sont ordonnez & establis esdites frontieres, par l'aduis & deliberation de nostre tres-cher of tres-amé fils le Duc de Guyenne , Dauphin de Viennois , 😢 de nostre grand Conseil, vous mandons, 🖝 expressément defendons, 🕭 à chacun de vous, sur toute l'obeissance que vous nous deuez, & sur tant que pouuez meffaire enuers nous, que par ladite ville de Paris, vous ne souffriez ne laissiez passer,\* ne entrer aucun de nostre Sang, ne autres, accompagnez de gens \* Cette ded'armes, quels qu'ils soient, ne à quelque occasion qu'ils se dient venir, si par nos fense qui se Lettres Patentes, seellées de nostre grand seel, subsequens en date de ces presentes, neral contre il ne vous appert, que nous les mandions venir par deucrs nous. Ausquels deno-les Princes stre Sanz, & autres, nous mandons & defendons sur les peines dessus dites, que stoit principaautrement que dit est, ils ne s'efforcent d'y entrer: Et auec ce faites rompre tous lement, que les ponts esquels n'y a garde suffisante, & retraire en lieux seurs tous les bacs, bat-de Bourgóteaux , & autres vaisseaux , estans sur les riuieres de vostre Preuosté : En telle gne enpartimanicre, que par le moyen d'iceux ponts & vaisseaux, aucuns desdits gens d'ar-culier.

mes ne puissent par lesdites rivieres passer, ne repasser contre nostre Ordonnance dessus dite. Scachans que si vous faites le contraire, nous vous ferons punir comme transgresseurs de nostre Ordonnance 🔁 commandement, 🖝 si griefuement que ce sera exemple à tous autres. Donné à Rouen le quinziesme iour de Nouembre, l'an de grace mille quatre cens & quinze, & de nostre Regne le trente-sixiesme. Ainsi signé, Par le Roy, à la relation de Monsei-

> gneur le Duc de Guyenne, Mailliere. Publiées en Chastelet le Ieudy vingt & vniesme iour de Nouembre l'an mille quatre cens & quinze.

> Quand le Duc de Bourgongne fut acertené de la desconfiture de la bataille dessus dite, & de la mort du Duc de Brabant, & du Comte de Neuers les freres, luy moult dolent & courroucé, enuoya tantost deuers le Roy d'Angleterre à Calais, son Heraut. Lequel porta au Roy d'Angleterre le gantelet du Duc de Bourgongne de par luy. Quand le Heraut fut deuant le Roy d'Angleterre à Calais, il luy dit de par le Duc de Bourgongne, Qu'il auoit tué ou fait tuer son frere le Duc de Brabant, le plus noble Escuyer du Royaume de France, lequel ne tenoit rien du Royaume de France, ne auoit en iceluy Royaume, sinon vne petite maison à Paris, dont il ne faisoit pas grand compte. Et pource il le deffioit de scu & de sang, & luy enuoyoit son gantelet, & luy promettoit que en quelque part qu'il le pourroit trouuer, il l'iroit querir à l'aide de ses Flamends, Brabançons, & Liegeois : Et quant estoit du Comte de Neuers, il estoit armé pour le Roy, & estoit homme du Roy, s'il s'estoit entremis de le combatre, & il y estoit mort, il ne luy en sçauoit point de mauuais gré. Le Roy d'Angleterre respondit: Ie ne receuray point le gantelet de si noble & puissant Prince comme est le Duc de Bourgonyne, car ie ne suis que peu de chose enuers luy. Et si i'ay eu victoire contre les Nobles du Royaume de France, ce n'a pas esté de ma

sponse du R prouesse, ne de ma force, ne de mon sens, mais a esté de la grace de Dieu. Et d'Angleter- quant est de la mort du Duc de Brabant, il m'en desplaist. Mais ie te promets, Bourg. qui ny moy, ny mes gens ne l'ont point fait mourir, ny le Comte de Neuers aussi: l'anoitennoyé Et pource ie te prie que tu luy rapportes son gantelet, 🤁 ie luy rescriray, comme s'il luy plaist estre à Boulongne au quinziesme iour de Ianuier, ie luy monstreray par les confessions des prisonniers que i'ay, & que aucuns de mes amis ont, que ceux de France les ont tué & meurtry. Parquoy le Heraut par conseil re-

prit le gantelet, & le rapporta au Duc de Bourgongne.

Venuë du à Troyes.

\* Pag.267.

303.313.

Le Ieudy vingt & vniesme iour de Nouembre, le Duc de Bour-D. deBourg. gongne entra en la ville de Troyes. Et auoit en sa compagnée moult grand gent, & grand charroy. Et disoit-on qu'il seroit à Meaux le onziesme iour de Decembre, & que à ce iour y seroient Monseigneur de Guyenne, & Monseigneur le Duc de Berry, pour traiter la paix du Roy Louys \* de Sicile, & du Duc de Bourgongne. Et toutesfois autres disoient, qu'il n'iroit plus auant, ne à Paris n'entreroit point: pource que plusieurs doutoient qu'il ne prit vengean-

ce d'aucuns desplaisirs, que ceux de la ville luy auoient fait.

Retour du Le Vendredy vingt-neufiesme iour de Decembre, le Roy re-Roy à Paris enpetitappa- tourna de Rouen, & arriua à Paris à petite compagnée, & entra par la porte de Sainct Honoré. Et estoient plusieurs bien mal contens, de ce qu'on auoit autressois fait plus grand honneur aux ennemis reil & estat du Royaume, c'est à dire, aux Anglois, quand ils estoient venus à anec bien Paris, qu'on n'auoit fait au Roy. Lequel, comme on disoit, auoit pamme acvestu la robbe, qu'on luy auoit veu porter continuellement plus de honorable, au deux ans, & le chapperon aussi, & auoit ses cheueux iusques aux grand mesces espaules. Car pour les Anglois, qui dernierement estoient entrez de plusseurs. à Paris, \* on auoit fait nettoyer les ruës, cesser Parlement, & les au- \* pag. 232. tres Cours, & aller tout homme au deuant. Et de tout ce, ne fut rien 236. 237. 265. sait à la venuë du Roy. Combien que autres disoient bien que pour la perte de ses gens il n'y falloit pas faire si grande solemnité. Le Duc de Berry, ce iour au vespre arriua à Paris par eauë, & Monseigneur de Guyenne le Samedy ensuiuant, iour de Sainct André. Ledit Roy Louys arriua aussi ce iour, & vint par eauë, car il estoit ma-

Depuis le retour du Roy, pource que le Duc de Bourgongne qui vint iusques à Prouins, & fit passer en aucuns lieux à ses gens la riuiere de Marne, tendoit fort à venir à Paris, & auoit moult grofse gent, grand train, & grand charroy. On disoit tout communément parmy Paris, que ceux qui gouuernoient pour lors la ville, comme les Preuost des Marchands, & Escheuins, auoient intention de taire mourir tous ceux de Paris, qui pourroient fauoriser le Duc de Bourgongne, s'il vouloit entrer dedans la ville. Et pour ce faire on disoit qu'ils auoient fait faire quatre mille haches, les fers vernissez, afin qu'on ne les cognust de nuict, & quatre mille iaques noires, & les auoient departy en plusieurs lieux de la ville, et auoient mis gros gens d'armes dedans la la ville, pour eux aider, comme on disoit, à exploiter leur mauuaise volonté. Et tant, que par plusieurs nuicts de la derniere semaine du mois de Nouembre, toute la ville estoit en doute, & en aguet, & ne dormoit pas chacun toute la nuict. Et le plus fort, fut le Mercredy au loir, quatriesme iour de Decembre, qu'on tenoit certainement que celle nuict ils deussent faire leur entreprise. Et tant, que les Reli-Esfroyable, gieux de Sainct Martin des Champs, comme il fut dit, les Bernar-mais fausse dins, & plusieurs autres Colleges de Paris, firent feux toute la nui & bliéepar Paen leurs maisons. Mais Dieu mercy il n'y eut nul mal. Et aussi ce ris. n'estoient que toutes bourdes controuuées qu'on semoit, pour cuider faire vne grande commotion, & tuer ceux qui lors estoient entour du Roy.

Le Mercredy aprés disner, tout le Conseil sut assemblé en l'Hostel de Bourbon, où Monseigneur de Guyenne estoit logé. Mais pource que mondit Seigneur de Guyenne disna trop tard, on nesit rien.

Le leudy ensuiuant on y retourna. Et là proposa le premier Pre-Robert sident, nommé Maistre Robert Mauger, sur le faict du gouvernemier Presiment de ce Royaume. Et monstra que le Roy n'auoit que trois dent haran
1. Iuvenal des Vrsins.

amis, puissans à le secourir contre la fureur de ses ennemis. C'est à 1415. sçauoir le Duc de Touraine son fils, qui estoit en Hainaut, le Duc gue au Con- de Bourgongne, & le Duc de Bretagne. Et furent publiez aucunes seil du Roy, Ordonnances qu'on auoit fait en Parlement sur le gouvernement stel de Bour- de ce Royaume. Et furent ordonnez tous les Officiers de la Cour du Roy à auoir gages, & de la Cour de la Reyne aussi, & de Monseigneur de Guyenne. Et que nuls ne mangeroient plus à la Cour, sinon le iour qu'ils seroient ordonnez à seruir.

Ce Ieudy aprés disner arriverent à Paris les Messagers du Duc de \*Pag. 237. Bourgongne, c'est à sçauoir Messire Regnier Pot\*, Choussac, & autres. Ils entrerent dedans Paris à grande disficulté, car il conuint en Deputez du auoir congé du Preuost, & furent audit Conseil: Lequel finy, ils firent la reuerence à Monseigneur de Guyenne. Et exposerent en-Paris, la tre autres choses, Qu'il pleust au Roy donner ses Lettres Patentes à ceux de Meaux pour laisser entrer le Duc de Bourgongne dedans la ville. Monseiguils prent, gneur de Guyenne respondit, Qu'ils n'auroient point de congé, & qu'il qu'ils eurent. n'y entreroit point, car il ne luy plaisoit pas : Et qu'il conuenoit qu'il renuoyast ses gens d'armes: Et qu'il n'entreroit point à Paris, sinon qu'il y vint comme subiet & obeyssant, & en l'estat de son Hostel tant seulement. Lors ledit Messire Regnier dit, que le Duc de Bourgongne sçauoit bien, qu'il y en auoit plusieurs entour le Roy, qui se doutoient de luy, qu'il ne leur sist perdre leurs Offices, & requist d'eux vengeance s'il venoit. Mais pour les appaiser & asseurer, il offroit de bailler bonnes Lettres, qu'il ne tendroit à aucunes de ces fins : Et si ces Lettres ne suffisoient, il offroit de bailler, & bailleroit son fils le Comte de

Charolois\* en ostage. Mais tout cela fut refusé. Et dit Monseigneur de III. depuis D. Guyenne, comme on disoit, Que au Duc de Bourgongne n'appartenoit de Bourg. furnomméle pas de bailler la seureté, mais à luy qui estoit Seigneur par dessus luy appartenoit Bon, p. 200. de bailler la seureté. Et ainsi se departirent.

Simonde

vers ledit

luy defendre

314.315.317. Le Vendredy ensuiuant, iour de Sainct Nicolas d'hyuer, furent enuoyez de par le Roy l'Eucsque de Chartres nouuel, Maistre Simon de Nanterre President en Parlement, Maistre Iean de Vailly, President, vn Maistre Guillaume le Clerc, & autres, vers le Duc de Bourgongne, pour luy faire defense de non venir plus auant, & commandement qu'il ren-Duc, pour uoyast ses gens d'armes, & y allerent.

Le Vendredy aprés disner, le Duc de Guyenne alla voir la Reydanantageà ne sa mere, qui estoit malade à S. Paul, & retourna au giste à l'Homain armée. stel de Bourbon, & le lendemain il accoucha malade.

Le Mardy dixiesme iour de Decembre, à cinq heures du matin, le partit le Roy Louys de Sicile de Paris, & s'en alla en son pays d'Aniou.

Ce Mardy au soir, fut pris en son hostel à la porte de Paris, Robin Copil pastissier, & fut dit qu'il estoit banny. Aucuns disent qu'il estoir nouuellement venu de l'Ost du Duc de Bourgongne, & qu'il auoit elerit à les amis, qu'on dist au Duc de Bourgongne qu'il s'aduançast de venir, & qu'ils estoient plus de quatre mille dedans Paris, qui luy

Digitized by Google

ouuriroient une porte. Pourquoy ledit patissier fut decapité és halles le Mercredy ensuiuant, & le corps porté de nuict au gibet.

La nuict dudit Mercredy, on prit de par le Roy grand nombre capité, pour de gens à Paris, & disoit-on qu'on les prenoit seulement pour les auoir donné garder, qu'ils ne fissent aucune commotion en la ville, contre ceux aduis audit Duc d'entrer qui ne vouloient pas que le Duc de Bourgongne y entrast.

Cette semaine, comme le Dimanche de deuant ledit Mardy, les Messagers du Roy qui estoient allez vers le Duc de Bourgongne, le trouuerent à Coulommiers en Brie. Et en l'exposition de leur legation, luy firent defense de par le Roy, & à tous ses Capitaines, qu'il ne vint plus auant. De laquelle parole ouye, il fut tant courroucé & indigné, que ce fut grande merueille: Et respondit, le obcyray en tant Response arque ie sçauray & verray que ce sera le bien, l'honneur, & le profit du Roy, de Duc aux or-Monseigneur de Guyenne, et) du Royaume. Et autre response ne sit, & dres que le Roy sur para le Roy sur enplus ne voulut parler ausdits Messagers, qui ainsi s'en retournerent. Moyoit, de ne Et vint loger le Duc de Bourgongne à Lagny sur Marne, & son venir plus aauant-garde cheuaucha iusques au Bourget. Lesdits Messagers du nant. Roy, firent defense à tous les Cheualiers & Capitaines dudit Duc de Bourgongne, qu'ils ne vinssent plus auant, sur peine d'estre reputez pour traistres. Adonc le Duc respondit, Qu'il ne falloit point vser de tel langage, & qu'ils estoient bons & loyaux, & auoient en tout temps seruy, & seruiroient, & estoient venus pour le bien du Roy, & pour le seruir bien & loyaument auec luy, & en sa compagnée. Et puis dit, Qu'il enuoyeroit deuers le Roy ses Messagers, pour faire response aux defenses qu'ils faisoient. Parquoy les Messagers du Roy incontinent se partirent de la Cour dudit Duc, en laquelle ils trouuerent peu de belle chere, & s'en retournerent à Paris ledit Mardy dixiesme iour de Decembre.

Le Mercredy au soir ensuitant, on prit parmy Paris grand nombre de nobles hommes, par especial ceux qu'on sçauoit qui pou- Plusieurs uoient fauoriser, ou auoient au temps passé aucunement fauorisé le partisans de Duc de Bourgongne. Pour laquelle prise, quand elle vint à la con- emprisonne. noissance des Messagers du Duc de Bourgongne, qui estoient ordonnez pour venir à Paris deuers le Roy, ils n'y ozerent pas bonnement venir. Et ceux du Conseil du Roy, qui sçauoient que lesdits Messagers deuoient venir, voyans qu'ils ne venoient point, enuoyerent par deuers le Duc de Bourgongne vn nommé Iean de Piecy, pour sçauoir à quoy il tenoit, que ses Messagers ne venoient à Paris. Et pource iceux Messagers, c'est à sçauoir le Prince d'Orenge, le Sire de Chalon, le Sire de Sain& George, Messire Iean de Luxembourg, le Sire de Vergy, Messire Regnier Pot, Monsei- Deputer du gneurd'Autry, Monseigneur de Thoulongeon, Maistre Eustache de Die de Laistre, Iacques Lambon, & Maistre Iean Choussac, tous Conseil-Bourg. entre lers, & Iean de Rosay Secretaire dudit Duc, partirent le Dimanche Sires de Chaquinziesme iour dudit mois, bien matin de Lagny, pour venir à lon, S. Geor-Paris, & enuoyerent deuant leurs gens, pour appareiller à disner en gy.

I. Iuucnal des Vrsins.

Digitized by Google

Sf ij

l'Hostel d'Artois, où le Duc de Bourgongne leur auoit commandé qu'ils se logeassent. Quand ils furent à la porte de Sainct Antoine, on ne les voulut laisser entrer : pource qu'ils dirent qu'ils s'en alloient loger en Artois, & que leurs maistres auoient bien quatre · cens cheuaux. Pourquoy iceux gens retournerent à Sainct Antoine des champs, & attendirent là leurs maistres, lesquels vinrent sur le disner, & n'entrerent point en la ville, sinon Messire Regnier Pot, & Choussac, lesquels vinrent parler au Duc de Berry, & ne peurent parler à Monseigneur de Guyenne, qui estoit malade. Lequel Messire Regnier retourna à Sain& Antoine, mais les autres s'en estoient retournez par deuers le Duc de Bourgongne, pource qu'on les auoit trop fait muser. Si s'en alla ledit Messire Regnier aprés, & les sit retourner le Mardy ensuiuant, dix-septiesme iour dudit mois, lesquels furent tous logez en la ruë de la Harpe, & exposerent leur legation le Mercredy ensuiuant aprés disner, deuant Monseigneur de Berry, & le Conseil. Et deuoient auoir le Mercredy ensuiuant response.

Trespas de du Roy, rag. 128.152.275.

Ce Mercredy au soir trespassa le Duc de Guyenne. Et le Ieudy Louys Duc matin, fut fait par toutes les Eglises de Paris solemnelle sonnerie Dausin, aagé pour le salut de son ame, que Dieu par sa grace veüille mettre en de vinge ans, sa gloire, & tous les trespassez aussi. Puis fut porté enterrer bien troisses me fils honorablement à Nostre-Dame de Paris le Dimanche ensuiuant.

On disoit communément que les Ambassadeurs du Duc de Bour-285 qui fut gongne, n'eurent aucune response: Mais leur dit-on, Qu'on enuoyeroit deuers le Duc faire la response. Et pource le Vendredy matin ensuiuant, ils cuiderent partir, & furent iusques à la porte de Sainct Antoine, & aucuns d'eux dehors. Mais le Preuost de Paris vint hastiuement aprés eux, qui leur dit, qu'ils retournassent tous, & que au plaisir de Dieu on auoit aduisé un bon appointement. Et pource, ceux qui estoient ia dehors, retournerent auec ceux qui estoient dedans, & s'en vinrent ensemble loger à la ruë de la Harpe, où ils auoient esté logez, & dont ils estoient partis au matin: Quand ils furent tous dedans la ville en la grande ruë Sainct Antoine, le Preuost de Paris mit la main sur eux de par le Roy: Et quand ils furent logez, on leur dit, Qu'ils estoient arrestez, pource que les gens du Duc de Bourgongne auoient rompu la paix, & qu'ils auoient pris d'essaut Brie Comte-Robert, qui estoit au Duc d'Orleans, & qu'on y auoit tué des gens de la ville. Toutesfois on y enuoya, & trouua-on que c'estoit bourde. Et pource le Dimanche ensuiuant au matin, iceux Ambassadeurs s'en allerent deuers leur Seigneur.

Ledit Dimanche aprés disner, fut apporté le Duc de Guyenne en Seruice funebre pour ledit l'Eglise de Nostre-Dame de Paris, & le soir, & le Lundy matin, fut fait son seruice solemnel.

> Le Vendredy d'après Noel, iour Sainct Iean, retourna à Paris Messire Regnier Pot, & autres, de par le Duc de Bourgongne. Et

requirent au Conseil du Roy, Que Madame de Guyenne \* leur fust deliurée & baillée, pour deliurer & enuoyer à son pere. Secondement, que son doüaire luy sust assigné. Tiercement, qu'elle eust la moitié des meubles de son \*P.152.161. mary. Au premier poinct leur sut respondu, qu'il plaisoit bien au Roy, Nouelles qu'elle allast deuers son pere. Quant au second, on ne luy en pouvoit rien faidu Duc de re de present, pource que le Roy n'estoit pas en point. Quant au tiers, le Roy Bourg. auoit bien affaire des meubles.

Le Dimanche ensuiuant, entra le Comte d'Armagnac à Paris, à Bernard II. Petite compagnée de ses gens, mais à grande compagnée de la vil-magnac gen-le. Et alla à Sainct Paul faire la reuerence au Roy, & à la Reyne, dre du D. de puis vint soupper à Neelle, chez Monseigneur de Berry, son Sire \*. Berry, p. 117. 170. reçoit Le Lundy ensuiuant, le Roy luy ceignit l'espée. Et cette semaine, plu-te pée ae sieurs de la compagnée du Duc de Bourgongne, qui auoient amis connessable. dedans Paris, enfans à l'eschole, & autres bien prochains, les firent \* Cest à dire aller hors de Paris, se doutans de diuision, & commotion de peu-son Seigneur ple; & aussi que le Duc de Bourgongne n'assiegeast Paris.

Le Vendredy deuant la Tiphaine\*, furent enuoyez derechef les \* Cest à dire Ambassadeurs dessus dits deuers le Duc de Bourgongne', pour luy l'Epiphafaire commandement qu'il s'en retournast & renuoyast ses gens, sur peine nie, ou iour de sla seste d'estre reputé pour traistre, of abandonné. Quand ils furent à Lagny, on des Roys.
les logea ensemble, & y furent plusieurs iours sans parler au Duc,
& ne pouuoient parler à personne, ne leurs gens aussi, car on les en

gardoit.

Le iour de la Tiphaine au soir, fut renduë à Lagny audit Duc de La Duchesse Bourgongne, Madame de Guyenne sa fille.

Le Vendredy ensuiuant, il renuoya à Paris l'Euesque de Chartres, de Bourg. & Maistre Iean de Vailly, qui estoient des Ambassadeurs du Roy, son pere, qui retient des Aretint Maistre Simon de Nanterre, Maistre Guillaume le Clerc, Deputez du & Messire Oliuier de Mauny. Aprés, il enuoya à Paris Maistre Eu-Roy. Stache de Laitre, & Messire Iean dit le borgne de Thoulongeon, Cheualier, lesquels furent logez à la Sereine en la ruë de la Harpe, & furent gardez afin que personne ne parlast à eux sans leurs gardes. Et leur sut dit, que de là ne partiroient, ne oüys ne seroient, ne response n'auroient, iusques à ce que les dessus dits que le Duc auoit retenu, sussent retournez à Paris.

Les prisonniers de la ville furent tous essargis, & leur fut com-

mandé qu'ils se tinssent en leurs maisons, sans en partir.

Le Lundy treiziesme iour de Ianuier, la Reyne vint à la Messe à Nostre-Dame de Paris. Et ce iour, tous lesdits prisonniers eslargis furent remprisonnez. Et de notables hommes, iusques au nombre de dix-huict, comme on disoit, furent mis hors du seruice du Roy, & de son Hostel.

Le Connestable, & le Conseil enuoyerent cette semaine grosses Le nouneau garnisons à Senlis, & à Sainct Denys, à Chasteau-Thierry, à Meaux, Connestable met Garnià Melun, à Corbeil, à Sainct Cloud, & en tous les lieux enuiron & son en diners S s ij 1415. prés du Duc de Bourgongne, pour faire serrer & tenir ses gens en-

endroits, au-semble, & leur defendre les viures, & le fourrage. tour de l'a-

Le Samedy ensuiuant, audit mois de Ianuier, fut publié parmy Paris l'abandonnement de tous gens d'armes, qui seroient trouuez sur les champs, qui ne seroient aux gages du Roy. Et disoit-on que c'estoit contre le Duc de Bourgongne & ses gens.

Le Mardy ensuiuant, quatorziesme iour dudit mois, le Roy vint Arriuée du D. de Bretag. loger au Palais. Et ce iour arriua à Paris le Duc de Bretagne, & descendit au Palais, où le Roy estoit, pour luy faire la reuerence. Et fut aprés logé en l'Hostel de Bourbon, & depuis en celuy d'Alençon.

> Le Vendredy dix-septiesme iour de Ianuier, retournerent de Lagny les Ambassadeurs du Roy dessus nommez, qu'on disoit que le

Duc de Bourgongne auoit retenu.

Et le Samedy ensuiuant, s'en allerent de Paris Maistre\* Eustache \* *Pag*.254. de Laitre, & le borgne de Thoulongeon, Ambassadeur dudit Duc, qu'on auoit retenu à Paris, iulques à ce que ceux du Roy fussent retournez.

Cette semaine les gens du Connestable allerent vers Compiegne, & destrousserent là Messire Martelet du Mesnil \* Cheualier, qui estoit audit Duc, & toutes ses gens en grand nombre. Et furent tous morts ou pris, fors Hector de Saueuse\* qui se sauua. Et disoiton, que les gens dudit Duc de Bourgongne auoient pris par force Tournant en Brie. Pour lesquelles deux besongnes, les choses n'en estoient pas en bons termes, ne aisées à appaiser. Toutesfois le Duc Louys Car- de Bretagne s'efforçoit, auec le Cardinal de Bar, de trouuer aucun

> Le Lundy vingtiesme iour de Ianuier, s'en allerent à Lagny les Ambassadeurs & le Maistre d'hostel dudit Duc de Bretagne. Quoy faire, on ne sçauoit. Et estoit iceluy Duc de Bretagne indigné de deux choses: L'vne, Qu'on le yauoit tenu le pessage au pont de Sainct Cloud, t) ne peut entrer à Paris sans Lettres du Roy. La seconde, de ce que le Vendredy dessus dit, on empescha le passage par deux sous à la porte de Sain Et Antoine à ses gens , par lesquels il enuoyoit au Duc de Bourgongne deux barils pleins de lamproyes, Et conuint que par deux fois il eust congé, auant qu'ils peussent

Le Samedy enfuiuant le Recteur & les Deputez de l'Vniuersité, firent la reuerence audit Duc de Bretagne. Et luy parlerent de re-Est salué par couurer Harsleur, & soustenir leurs Privileges. Quand ils eurent l'Yniversi- tout dit il les reprir de ce qu'ils pa parlaient au l'une parlaient de l'entre leurs l'Yniversitout dit, il les reprit de ce qu'ils ne parloient aucunement de la paix de ce Royaume, & de l'union des Seigneurs. Dont ils eurent grande honte. Car il leur dit, Que c'estoit à faire à eux de procurer ladite vnion des Seigneurs, Et leur pria que ainsi le voulussent faire.

Cette semaine arriverent à Paris ceux qu'on avoit envoyé en

dinal de Bar bon accord. s'entremet de paix.p.203.

Hainaut \* de par le Roy, Gaucourt, Philippes de Corbie, & autres. Et disoit-on, qu'ils n'auoient pas eu bonne response. Et disoit on, que quand ils arriverent par delà, ce iour y arriverent les Ambas- C'essoit par sadeurs du Duc de Bourgongne, le Sire de Sainct George, & autres. Duc de Tou-Et furent presens à la response qu'on sit à Gaucourt. Mais Gaucourt raine, quane fut pas present à la response qu'on sit au Sire de Sainct George, din Roy, qui dont les autres estoient mal-contens.

Le Mercredy vingt-neufiesme iour de Ianuier, ceux de l'Vniuer-anoit sponsé sité, qui autresfois auoient esté deuers le Duc de Bretagne, comme sul de Guildessus est dit, firent leur relation. Laquelle ouye, veu la bonne af-laume d. Bafection qu'iceluy Duc auoit à la paix, il fut mis en deliberation, de Hainaut. S'il seroit bon de l'aller remercier de la bonne affection qu'il auoit à la paix, & Hollande, de le prier & requerir, qu'il y voulust toussours tenir la main, & non partir ius- Frise, p. 178. ques à ce qu'il y eust aucun bon appointement. Et de ce furent d'accord la 179.185. & Nation de Picardie, la Faculté de Decret, & plusieurs Docteurs en lequelpar le Theologie, & grand nombre d'autres de diuerses Nations & Facul-sur Louys tez. Mais le Recteur ne voulut oncques conclurre sur ce, & se de-jon fiere departirent de leur congregation sans rien faire. Neantmoins ceux qui phin. estoient esleus pour aller deuers le Duc de Bretagne, retournerent aprés disner deuers le Recteur, pour l'induire à ce faire. Mais ils ne peurent. Et pource appellerent deux Bedeaux de l'Vniuersité auec eux. Et vinrent à l'Hostel d'Alençon deuers ledit Duc de Bretagne, & estoient bien quatre-vingts. Et firent proposer par le Ministre des Mathurins, qui proposa notablement, concluant à cette fin, qu'il ne s'en allast point, iusques à ce qu'il y eust aucun appointement mis en ce pourquoy il estoit venu, & qu'en ce il feroit grand bien & grand honneur à l'Uniuersté. Et vn qui fut là, qui se disoit Procureur de la Nation de France, du College de Nauarre, dit hautement, que ce que le Ministre auoit proposé, n'estoit pas de par l'Vniuersité, & qu'on n'auoit cure de la paix qu'ils demandoient. Car c'estoit la paix Cabochienne\*. Ce voyant le Duc \*Pag.257. de Bretagne fut moult esbahy, & leur dit, Vous n'estes pas d'accord, Dissension vous estes divisez, c'est mal fait : Mais neantmoins ie ne laisseray pas la chose parmy ceux ainsi. Ou ie parleray à vous une autre fois plus à plain de ceste matiere, ou ie de l'Univervous enuoyeray mes Messagers pour ceste cause. Et ainsi prit congé d'eux. Et pource que le Recteur & ses adherens, qui n'auoient pas esté d'accord de venir deuers ledit Duc de Bretagne, eurent desplaisance de ce que les autres y estoient venus, ils brasserent tant, tandis qu'ils estoient deuers le Duc, que quand ils furent deuant le Chastellet à leur retour de l'Hostel d'Alençon pour venir en la Cité, ils trouuerent Raimonnet de la Guerre, & bien quarante lances deuant le Chastellet, & le Preuost de Paris. Lequel Raimonnet, par le commandement dudit Preuost de Paris, prit ledit Ministre, & vn Do-Ateur en Decret, nommé Maistre Lyeuin, qui estoit de Flandres, bien solemnel Clerc, & les sit mettre en Chasteller. Duquel Preuost ledit Ministre appella, & protesta de releuer son appel en temps &

lieu. Toutesfois ils n'y furent guieres, & le sit-on à sçauoir audit Duc de Bretagne, lequel manda tantost au Preuost, que incontinent ils fussent mis hors, & ainsi fut fait.

Le Ieudy ensuiuant ledit Duc s'en alla hors de Paris, pour aller

en son pays, comme on disoit.

Et le Mardy de deuant, le Duc de Bourgongne partit de Lagny, & s'en alla à Nantoüillet. Et auoit perdu à Crecy en Brie bien quatre cens de ses hommes, que les autres auoient trouué à descouuert, tous despourueus de gardes, lesquels ne furent guieres plaints.

Cette semaine les gens du Duc de Lorraine, & les Sauoysiens donnerent assaut à Dampmartin, dont ils gagnerent la basse cour, & n'y demeurerent guieres, car ceux de dedans le chastel bouterent

aprés le feu en ladite basse cour.

Les Ambassadeurs de Monseigneur de Touraine requirent, que dudit Duc de toutes gens d'armes d'vn costé & d'autre vuidassent. Et pour cette cause le Duc de Bourgongne s'en alla en Artois, & ceux qui estoient Dauphin, venus au mandement du Roy s'en allerent en leur pays, & disoit-

pour faire re- on qu'on les enuoyoit en Guyenne.

Cette semaine Monseigneur de Berry demanda au Preuost de pari & d'au- Paris, ce qu'il auoit fait des prisonniers de Paris. Le Preuost de Paris respondit, qu'il les auoit deliuré, pource que par information il ne les auoit aucunement trouué chargez, parquoy on les deust tenir. Et le Duc de Berry, non content de leur deliurance, respondit, qu'il seroit une fois Preuost de Paris à son tour. Laquelle parole sit grande peur à beaucoup de

Ordonnance

Touraine

troupes de

tre. Ce qui

fait en aller

le Duc de Bourg. en

Artois.

Aucuns de Constance, se doutans que la Sentence de l'Euesque \*Pag. 267. de Paris \*, pieça donnée au deshonneur du Duc de Bourgongne, 284.292.293. pour laquelle iceluy Duc de Bourgongne appella en Cour de Rome, du temps du Pape Ican, lequel auoit commis la cause d'appellation à trois Cardinaux, à ce qu'elle ne fust cassée & dite nulle, auoient escrit à aucuns de l'Université, qu'ils fissent tant que l'Université s'adioignist auec l'Euesque de Paris, Et l'Inquisiteur de la foy. Mais ils ne peurent rien faire pour aucuns presens qui les pouuoient empescher. Et ceux de Paris, comme le College de Nauarre, & les adherens de Maistre Ican Iarson, & à l'Eucsque de Paris, firent tant que le Mercredy douzielme de ce mois, on fit commandement de par le Roy, à Plusseurs de plus de quarante notables hommes de l'Université, que ce iour ils vuidassent la ville, sur peine de perdre corps & biens. Et la semaine de deuant estoit apportée à Paris la copie de la Sentence donnée à Constance par iceux trois Cardinaux, en cassant ladite Sentence de l'Euesque

exilez.

Le Roy d'Angleterre faisoit en icelle saison plus grand mandement du Roy ment, que oncques-mais n'auoit fait. Et mandoit à ceux qu'il rea Angiet. la France. riez, & leur donneroit vingt-cinq escus pour mois: Et les faisoit certains qu'ils verroient verroient la plus haute, la greigneur, & la plus profitable conqueste qui oneques

fut faite en ce monde.

Cette semaine dudit Mercredy douziesme iour de Feurier, le Con-stable est nestable fut fait general Gouverneur des finances de ce Royaume, fait Gou-& general Capitaine de toutes les forteresses de ce Royaume, pour neral des simettre Capitaines & Garnisons par tout à son plaisir. Et mit en nances, & plusieurs lieux ses seruiteurs Capitaines és forteresses, & és frontie-Capitaine de toutes les res. Et sit Seneschal de Carcassonne vn Cheualier de son Hostel.

En ce temps, par l'ordonnance du Conseil furent mis en escrit auec plein & tous les mesnagers de Paris de tous estats, Clers, Lais, & Religieux, noir, p. 292.

& autres, & les personnes de chacun hostel.

Et aprés le Mercredy dix-neufiesme iour de Feurier, le Roy en-ment fait de uoya à l'Université Lettres, contenans, qu'ils ne s'esmerueillassent pas si on tous les maauoit mis hors de Paris plusicurs notables personnes de l'Université, & si on en tans de Pamettoit encores aucuns autres dehors : Car c'estoit pour le bien de la paix, & de ris. leurs personnes, & que ainsi feroit-on de plusieurs Lais de la ville de Paris. Et Lettre du R. autres Lettres contenans, que le Roy de sa volonté auoit tenu le temps passé té, lug declale Clergé en souffrance, de non payer aucuns subsides, ou tailles, mais de present, rant les caupour ses grandes affaires soustenir, il conuenoit, & vouloit que chacun payast, ses du bannissans rien espargner, & ne vouloit qu'aucun plaintif en allast deucrs luy pour cuns de teur cette cause: Et leur fut defendu, qu'ils ne sissent plus nulles Assemblées ne corps. congregations, & au Recteur present, qu'il ne sit aucune assemblée ou congre. Auern Luigation, sur peine d'encourir l'indignation du Roy.

Le premier iour de Mars, l'Empereur d'Allemagne vint & entra à des Ecclesia-Paris. Et furent au deuant de luy le Duc de Berry, Prelats, Nobles, sus present de & ceux de la ville en grand nombre. Et vint descendre au Palais où la necessité le Roy estoit, lequel vint au deuant de luy iusques au haut des de- vrgente de grez du beau Roy Philippes. Et là s'entraccollerent, & firent gran- defenses de de chere l'vn à l'autre. Il auoit en sa compagnée vn Prince, qu'on faire aucunes appelloit le grand Comte de Hongrie, le Comte Bertold des Vrsins, vn l'encontre, bien lage & prudent Seigneur, & autres Princes & Barons. Et lem- p-305bloit qu'il auoit grand desir de trouuer accord ou expedient entre Entrée Pales Roys de France & d'Angleterre. Il fut grandement & honora- ris de Sigif-mond essen blement receu, & souuent festoye par le Roy, & les Seigneurs: Et Empereur ses gens encores plus souvent. Et mesmement ledit Iean Iuuenal l'an 1410. des Vrsins Seigneur de Traignel, festoya ledit grand Comte de 140.6 124. Hongrie, le Comte Bertold, & tous les autres, excepté l'Empereur. ception que le Et fit venir des Dames & Damoiselles, des Menestriers, ieux, farses, Chantres, & autres esbatemens: Et combien qu'il eust accoustumé de festoyer tous Estrangers, toutesfois specialement il les voulut grandement festoyer, en faueur dudit Comte Bertold des Vr- est d'un messins, pource qu'ils estoient d'vn nom, & armes. Et du festoyement me nom & & reception, furent bien contens le Roy, l'Empereur, & les Sei-Bertold des

Ledit Empereur voulut sçauoir ce que c'estoit de la Cour de Par- Hongrie. I. Iuuenal des Vrsins.

seul.

lement: Et vn iour de plaidoirie il vint à la Cour, laquelle estoit bien fournie de Seigneurs, & estoient tous les sieges d'enhaut pleins, 1415. & pareillement les Aduocats bien vestus, & en beaux manteaux & Ledir Empe- chapperons fourrez. Et s'assit l'Empereur au dessus du premier President, où le Roy se asserroit, s'il y venoit, dont plusieurs n'e-Parlement, stoient pas bien contens. Et disoient, qu'il eust bien suffy, qu'il se où il prit mal fust assis du costé des Prelats, & au dessus d'eux. Il voulut voir plaipreindice de der vne cause qui estoit commencée touchant la Seneschaussée de l'honneur re- Beaucaire, ou de Carcassonne, en laquelle vn Cheualier pretendoit auoir droict, & vn nommé Maistre Guillaume Signer, qui estoit vn bien notable Clerc, & noble homme. Et entre les autres choses qu'on alleguoit contre ledit Signet, pour monstrer qu'il ne pouuoit auoir ledit Office, estoit qu'on luy imposoit, qu'il n'estoit point Cheualier, & que ledit Office estoit accoustumé d'estre baillé à Cheualiers, laquelle chose ledit Empereur entendoit. Et lors il appella ledit Maistre Autre entre- Guillaume Signet, lequel deuant luy s'agenouilla. Et tira l'Empe-sur l'authori- sit chausser ses esperons dorez. Et lors dit, la raison que vous alleguez té du Roy, cesse, car il est Cheualier. Et de cét exploit gens de bien furent esbahis,

Dieu Dieu de l'espée seulement, & non d'autre.

L'Empereur eut en volonté de voir des Dames & Damoiselles de Paris, & des Bourgeoiles, & de les festoyer. Et de faict, les sit semondre de venir disner au Louure, où il estoit logé. Et y en vint iusques à enuiron six vingts. Et auoit fait faire bien grand appareil selon la maniere & coustume de son pays, qui estoit de broiiets & potages forts d'espices. Et les fit seoir à table, & à chacune on bailla vn de ces cousteaux d'Allemagne qui valoient vn petit blanc, & le plus fort vin qu'on peut trouuer. Et y en eut peu qui mangeafsent pour la force des espices; De viandes furent elles seruies grandement, & largement menestriers y auoit. Et aprés disner dansoient, & celles qui sçauoient chanter chantoient aucunes chansons, & aprés prirent congé. Et au partir, donna à chacune vn anneau ou verge d'or, qui n'estoit pas de grand prix, mais dè peu de valeur.

comme on luy auoit souffert, veu que autres fois les Empereurs ont

fon Royau. voulu maintenir droict de Souueraineté au Royaume de France con-

me, & ne le tre raison. Car le Roy est Empereur en ce Royaume, & ne le tient que de

Aprés ces choses il parla au Roy, & à son Conseil, en disant qu'il s'employeroit volontiers à trouuer accord ou expedient, au faict de la guerre commencée. Et que pour cette cause, il auoit deliberé d'aller le plustoit qu'il pourroit en Angleterre, pour cette matiere. Et assez tost après prit congé du Roy, & des Seigneurs. Et fut deffrayé du tout, & si luy donna-on des dons, & aux principaux de ses gens. Et ouurit ledit Comte Bertold son opinion & imaginanation, & dit, qu'on fit trefues de quatre ou cinq ans, & cependant les enfans & amis de ceux qui estoient morts croistroient, & pourroit-on faire prouision de finances, Gr habillemens de guerre, ou trouuer paix, W traité final.

Ainsi s'en alla ledit Empereur en Angleterre, & ouurit aux Anglois aucunes manieres d'entendre à paix : Et pour ce faire, les An- Cér Empeglois estoient prests d'y entendre, & de faire aucunes trefues. Si le Angleterre, fit sçauoir au Roy & à son Conseil, mais on n'y voulut entendre. où il fait on-Et sembloit à aucuns que à l'aide des Ducs de Bourgongne & de uertures de Bretagne, & d'autres Princes du Royaume de France, que Harfleur deux Roys, se pourroit recouurer aisément. Le Comte d'Orset estoit demeuré à quoy les Anglois Harfleur auec grosse compagnée d'Anglois, tant d'hommes d'armes veulent bien quede gensde traict, & autres hommes de guerre Et à tout quatorze entendre, cens combatans hommes d'armes, & bien deux mille Archers, saillit de Harsteur, & tenoit les champs, & luy sembloit bien que les Roy, au grad François audit pays, n'estoient pas puissans de le combatre. Laquel-dommage le chose vint à la cognoissance du Comte d'Armagnac, lequel com- comme la me il luy sembloit pouuoit bien finer enuiron dix-huict cens com batans, tant hommes d'armes que gens de traict. Et delibera de combatre ledit Comte d'Orset, qui estoit prés d'vn lieu nommé Walmont. Et assembla ses gens, ausquels il parla moult grandement & honorablement, en leur donnant courage, & monstrant que combien que les Anglois fussent plus deux fois, que la multitude n'y fait rien, & n'y a que la bonne volonté de combatre : Que la querelle du Roy, & d'eux aussi estoit iuste & saincte, & deuoient auoir esperance en Dieu, qui leur aideroit : Surquoy luy & ses gens delibererent de combatre & d'approcher de leurs ennemis, & ainsi le firent. Quand ledit Comte d'Orset vid qu'ils l'approchoient, il fit mettre ses gens à pied en intention de combatre; & ainsi comme ils descendoient le Mareschal de Longny d'vn \* costé frappa sur eux, \* Pag. 24t. & d'autre costé le Comte d'Armagnac. Tellement que les Anglois se mirent en fuite, & és bois se retirerent, tous serrez, & en bonne ordonnance, & en y eut de morts & de pris. Lors il fut aduisé que lesdits Anglois ne pouuoient pas legerement passer, sinon par certain pas: Si fut ordonné que le Mareschal de Longny & ses gens garderoient ledit pas. Et le Connestable d'Armagnac trouueroit moyen d'auoir chemin pour entrer vers eux par ailleurs: Laquelle chose ledit de Longny ne fit pas: mais passa outre aprés les Anglois, cuidant les chasser & trouuer hors d'ordonnance: Mais la chose estoit bien autrement, car ils s'estoient mis en belle ordonnance, & serrez, parquoy ils receurent ledit de Longny tellement, qu'il y eut bien grand dommage de ses gens. Et si ce n'eust esté le Connestable qui y suruint, la besongne dudit Mareschal de Longny cust esté tres-mal appointée. Les Anglois prirent leur chemin au long par la riuiere de Seine, & s'en retournerent à Harsteur; de leurs gens y eut plusieurs morts & pris. Ledit Connestable faisoit bonne lustice. Et pource que plusieurs de la compagnée dudit Mareschal s'en estoient fuis de la besongne moult laschement & des-I. Iuuenal des Vrsins. Ttij

1415.

honnestement, il en sit plusieurs pendre, dont aucuns estoient de 1415. bonne maison.

A Paris se faisoient emprunts & tailles, tellement que plusieurs de la ville en estoient tres-mal contens & desplaisans, & en murmuroit-on fort.

## CCCCXVI.

'An mille quatre cens & seize, comme dessus a esté touché, 1416. plusieurs estoient mal-contens à Paris de la grande exaction Emprunts & taxusur Pa- des finances, & y en auoit plusieurs qui desiroient fort la venue du

ris, p.21.201.
206.225.239. Duc de Bourgongne.

Le iour de Pasques, le Roy estoit au Palais, où il auoit en sacomqui font de- pagnée le Roy de Sicile, le Duc de Berry, & plusieurs autres. Quand sirer à ancuns la venue ce vint au soir, ils s'en allerent souper : Or en l'Hostel du Duc de du Duc de Berry y auoit vn gentil-homme surnommé de Montigny, qui estoit la croyance en la grace du Duc de Berry, lequel auoit quelque accointance en gu'illes en de-l'Hostel du Seigneur de Traignel, où y auoit Cheualiers & Escuyers liereroit. de la Cour du Roy qui souppoient, & venoit à cheual le long de la ruë aux febues, & en passant au coin où auoit vn hostel, auquel pendoit pour enseigne la croix d'or, & y demeuroit vn Bourgeois nommé Colin du Pont, qui estoit assez riche homme, il vid par vne fenestre trois compagnons tous armez, desquels estoit ledit Colin du Pont, & yn surnommé Courtellier Changeur. Et s'en vint ledit de Montigny en l'Hostel dudit Seigneur de Traignel, & luy dit ce qu'il auoit veu. Alors il dit à ceux qui estoient de l'Hostel du Roy, Allez-vous en bien-tost vers le Roy, (t) vous armez; & sit armer ses gens, & auec ce se habilla: Il y eut tantost en la Cité grand bruit, lequel les dessus dits ouyrent, & apperceurent que aucunement leur faict estoit descouuert. Si s'enfuirent, mais aucuns d'iceux furent pris, & tantost examinez, & trouua-on qu'ils vouloient faire vne commotion. Et en estoient les principaux Maistre Nicole Grande tra- d'Orgemont, nommé le boiteux d'Orgemont, Chanoine de Paris, & hison contre Maistre en la Chambre des Comptes, Robert de Belloy drappier, paux du Co-feil du Roy, Belloy, qu'ils auoient intention de tuer le Roy de Sicile, le Duc de Berry, desconnerse, ceux qu'on soupçonnoit estre ou auoir esté du party du Duc d'Orleans. Or fut plica furent son procés fait, & luy mené aux halles, où il eut la teste couppée. seuerement Mais à la requeste dudit Seigneur de Traignel, le Roy ne voulut point qu'on prit ses biens meubles, ne immeubles, & les donna à d'Orgemot, la femme & aux enfans. Et au regard dudit d'Orgemont, pource pag. 34. 200. qu'il estoit Chanoine de Paris, & Diacre, il fut rendu au Chapitre Chancine de Paris, lesquels firent son procés. Et par Sentence il fut priué de Paris & M des Comptes tous ses Benefices, & condamné d'estre mené en vn tombereau par

la ville de Paris en aucuns carrefours, mitré, & mis à l'eschelle, & condamné en chartre & prison perpetuelle au pain & à l'eauë \*. Et fortriche Be-pource qu'on doutoit qu'il n'eust plusieurs amis à Paris, & aussi a nesseié, du uoit-il, on le mena en l'Euesché d'Orleans à Mehun sur Loire, en nombre desvne manuaise & dure prison, où il mourut. C'estoit l'vn des hom-ingé par le mes du Royaume de France d'Eglise sans Prelature, le mieux bene- Chapitre ficié, & bien garny de beaux meubles. On trouua en vn tas d'auoi- me, p.194. ne en son hostel seize mille vieils escus, & estimoit-on ses biens Ainsi que meubles bien de soixante à quatre-vingts mille escus: Le Roy eut Hugues Au-briot, p.14. tout. Car pour le cas priuilegié, les gens du Roy le condemnerent en cent mille francs: Et combien que les meubles suiuissent le corps prinilegié, en tout cas, & fut de crime de leze-Maiesté, & les deust auoir eu la comme en Iurisdiction Ecclesiastique: Toutesfois tout fut pris par les Officiers me de lesedu Roy, sans ce que oncques le Chapitre en eust aucune chose. Et Maiesté, Aau regard des autres qui furent trouuez coupables, les vns furent mende est punis corporellement, & leurs biens confisquez. Et aux autres on Roy. leur disoit qu'ils s'en allassent, sans prendre aucune chose de leurs biens. Confiscatios Et au regard de ceux qui s'estoient absentez de leur auctorité, leurs pour crimes de biens furent confisquez, & les personnes declarées bannies: Et pour-les e-Maiesté. ce qu'on veoit euidemment que la plus grande partie du peuple estoit enclin & affecté au Duc de Bourgongne, on fit oster les chaisnes des rues de la ville de Paris, & les armures & harnois au peuple, & leur fit-on commandement qu'ils portassent leurs harnois & ba-armes des Pastons au Louure. On fit aussi abbatre les Boucheries de Paris, & en risiens ostées fit-on de nouvelles en divers lieux. Et pource que les Bouchers a- d'mise an Louure, couoient vne Communauté, qui estoit cause de eux assembler, elle me en 1382. fut condamnée & abolie. Or toutes les rudesses & autres choses pag. 33.
Boucheries dessus dites, animoient plus le peuple à aimer le Duc de Bourgon-abbatnes. & gne, & desiroient sa venuë. Mais on n'en ozoit monstrer sem-Communaublant.

Le Roy trouua par conseil, que la maniere par laquelle il pour- 10, pag. 224. roit plus greuer les Anglois, estoit sur mer, pourueu qu'il eust puis- 235, ce qui fait danantasance pour ce faire: Pour cette cause il enuoya Ambassades en Es-gesonhaiter pagne, & aussi à Gennes, pour auoir gens & vaisseaux. De Gennes au peuple le Duc de vinrent mille Arbalestriers à pied, & estoient neuf Capitaines, dont Bourg. les Grimaldes estoient les principaux : Et auoit Messire Baptiste de Baptiste de Grimalde deux cens Arbalestriers soubs luy, lequel en son estandart Grimalde portoit, Respice sinem. Les autres huict Capitaines en auoient chacun Gennois, an cent. Et n'auoit chacun Capitaine que trois ou quatre cheuaux, & leurs Roy. gens à pied, armez de bonnes brigandines, salades, & arbalestres, Grand armebien garnies de viretons. Ils entrerent à Paris deux à deux en bel-ment nanal le ordonnance, & les faisoit beau voir. Et sit-on tellement que en Espagne grands nauires venoient tant d'Espagne que de Gennes. grands nauires venoient tant d'Espagne que de Gennes, & y auoit pour le sede grands vaisseaux nommez caraques. On les equippa, & garnit-on cours de Fra-de gens le mieux qu'on peut. Et vocuerent par la mer par accourre la de gens le mieux qu'on peut. Et voguerent par la mer par aucun Anglois.

té des Bou-

temps, & faisoient grand dommage aux Anglois: Et prirent à di-1416. uerses fois plusieurs vaisseaux, dont comme nuls n'estoient pris à

rançon, mais les iettoit- on dedans la mer.

En ce temps l'Empereur estoit encores en Angleterre, lequel reur continue s'employoit, & faisoit le mieux qu'il pouuoit, pour trouuer paix eninstamment tre les Roys; plusieurs fois il enuoya en France pour la matiere. su poursuites Il y eut plusieurs articles faits à diverses sois, & en diverses maniepour mojen- res & formes : finalement accord ou paix ne se peut trouuer. Et ner paix on conseilloit fort l'Empereur au Roy de France, qu'on sit tresues de tresues entre les deux Con- trois ou quatre ans. Et sembloit comme dit est, que les Anglois ronne, mais en eussent esté contens. Mais le Roy de ce ne fut pas conseillé, veu sans effett, le que de toutes parts venoient secours: Et si auoit-on esperance que Roy n'y von- le Duc de Bourgongne s'aduiseroit, & viendroit pour faire guerre lane entedre aux Anglois.

Après que les nauires dessus dits eurent esté par aucun temps sur mer, ils se retirerent vers Dieppe, & en autres diuers lieux. Les Anglois voyans & considerans qu'ils auoient grand dommage sur la mer, delibererent d'y resister, & sirent sinance de bons & grands vaisseaux, en intention de distraire & occuper les vaisseaux des François, & de leurs alliez. Et de faict, se mirent sur mer. Or estoient les François descendus de leurs vaisseaux à terre, & s'en vinrent en leurs marches. Les nouuelles vinrent que les Anglois estoient sur mer, & que les Ducs de Bedford & de Glocestre freres du Roy d'Anglererre, y estoient en personnes. Si fallut necessairement y pouruoir. Et enuoya-on deuers le Duc de Bourgongne, pour auoir gens à y aider: Mais il n'en voulut rien faire: Et estoit voix & Deffaire par commune renommée qu'il estoit allié aux Angloss. Le Roy auoit neuf grands vaisseaux esquels se mirent le Vicomte de Narbonne, les France, que Seigneurs de Montenay, & de Beaumanoir, le bastard de Bourbon, Le Due de & autres, accompagnez de bien peu de gens, veu la grandeur des Bourg hon-tonsement re- vaisseaux. Et y auoit vne partie des gens, qui estoient des Arbalestriers venus de Gennes: En cét estat ils cinglerent par mer, & trouuerent les Anglois en bel estat & ordonnance, & s'assemblerent & combatirent fort, & faisoient les Geneuois merueilles d'armes: Que si les nauires des François eussent esté bien garnis de gens, comme ils n'en estoient pas à moitié de ce qu'il falloit, les Anglois n'eussent point arresté d'estre dessaits: Mais en essect les François furent desconfits, & eurent deux de leurs vaisseaux qui perirent en lamer, & deux de pris. Or si les Anglois eurent l'honneur, toutesfois y eu-Berry, troi- rent-ils grande perte de gens. Les autres vaisseaux des François, & siesme fils du ceux qui estoient dedans, se retirerent à Brest en Bretagne.

fusadassister & Secon-

Rey Ican , &

Cette année, le quinziesme de Iuin, mourut le Duc de Berry on-Luxébourg cle du Roy, qui fut grand dommage pour le Royaume: Car il aon de Bohe- uoit esté en son temps vaillant Prince, & honorable. Et se deleme, aagé de doit fort en pierres precieuses. Festoyoit tres-volontiers les Estrangers, & leur donnoit du sien largement.

Aprés la mort de seu Monseigneur de Guyenne, fils aisné du Suinie de cel-Roy, & Dauphin, estoit le second fils Iean, qui auoit espousé la le de Iean fille du Comte de Hainaut. Lequel fut tenu & reputé Dauphin, & Dauphin 4. ainsi le nommoit-on. Et estoit en Hainaut, quand il sceut la mort dre du C. de de son frere Louys. Si delibera de s'en venir à Paris, & aussi le Roy Hainaut, p. l'auoit mandé. Et s'en vint à Compiegne, & en ladite ville luy prit 327.328. non vne maladie, dont il alla de vie à trespassement, qui fut bien grand sans soupçon dommage. Car le Comte de Hainaut estoit bien sage Seigneur, le-de poison.

Auquel sucquel auoit intention que par son bon moyen paix se trouueroit a- cede, en quauec le Duc de Bourgongne.

Apres la mort de Iean, fut Dauphin Charles, qui auoit epousé les 5 fils, né la fille du Roy de Sicile. Lequel Monseigneur le Dauphin, com-l'ani402 p. bien qu'il fust ieune d'aage, toutesfois il auoit bien bon sens & en-Roy VII du tendement. Et auoit son Chancelier, vn bien prudent & sage clerc, nom surnomnommé Maistre Robert\*le Masson.

Les gens du Duc de Bourgongne autour de Paris faisoient maux l'an 1413. ainnombrables: Ils prirent Beaumont, qui appartenoit au Duc mec Marie d'Aniou site d'Orleans: En la terre duquel Seigneur ils faisoient guerre mortelle, de Louys II. combien qu'il fust prisonnier des Anglois, qui estoit bien piteuse R. de Sicile. chose. Aucuns se voulurent entremettre d'y mettre paix : mais rien Masson Chane fut parfait. Car tousiours ledit Duc vouloit venir à Paris deuers celler du noule Roy, & Monseigneur le Dauphin; & que plusieurs notables mean Dauphin, lequel gens vuidassent, & que les Bouchers & autres, qui auoient fait les quoy que ieumaux dessussites, retournassent. Ce que iamais on n'eust accordé. ne, auoit bon

Au mois d'Aoust, le Roy d'Angleterre descendit à Toucques tendement. vers Honfleur en Normandie, auec bien trente mille combatans Le Duc de De laquelle place estoit Capitaine Messire Iean d'Angennes, qui bitionnele y auoit commis vn, qui s'appelloit Bonenfant, lequel rendit la Gounerneplace sans coup ferir bien laschement, & s'en vint: aussi eut il la ment, & deteste coupée à bonne cause, & raison, & vn sien compagnon aussi. sieurs d'au-

## CCCCXVII.

'A n mil quatre cens dix-sept, Il y auoit grandes guerres & terribles divisions par le Duc de Bourgongne, cuidant tousiours 1417. venir à sa fin, d'auoir le gouuernement du Royaume. Et ne luy portoient les Anglois aucun domage. Car aussi disoit-on publiquement, qu'il auoit alliance auec eux, à quoy y auoit bien grande apparence: D. de Bourg. Et auoit gens sur les champs, qui faisoient tous les maux qu'on pour-d'intelligence roit faire, comme pilleries, robberies, meurtres, & tirannies merueil-glois, pour leuses, violoient semmes & prenoient à force, entroient par force & ruinere parautrement dedans les Eglises, les pilloient & deroboient, & en aucu- en la Frannes mettoient le feu, & en icelles faisoient ords & detestables pechez. ce.

ricux, marié soiet chassez. \* P. 224.235. Descente du R. d'Anglet. en Normãd.

Aucune renommée estoit, que en l'Hostel de la Reyne se fai-Vains & ridicules habil- gneur de la Trimoüille, Giac, Bourrodon, & autres. Et quelque lemens, veste- guerre qu'il y eust, tempestes, & tribulations, les Dames & Damoi-mens super-seus, & cornes menoient grands & excessifs estats, & cornes merueilleuses, fures incom- hautes & larges. Et auoient de chascun costé, en lieu de bourlées, modes de fe-mes, nonobstant les guer- l'huis d'vne chambre, il falloit qu'elles se tournassent de costé, & res & miseres baissassent, où elles n'eussent peu passer. La chose desplaisoit fort à Dissolutions gens de bien. Et en furent aucuns mis hors, & Bourrodon pris, & scandaleuses pour aucunes choses qu'il confessa, il fut ietté en la riuiere, & noyé. qui se passoiet Et fut deliberé pour plusieurs causes, que la Reyne s'en iroit à Blois, mesmedela pour estre loin de la guerre, & y fut enuoyée. Reyne, ce

On exigeoit argent, où on le pouuoit trouuer à Paris, iusques à qui fait qu'- la prise des reliques de Sainct Denys. Et mesmement sut desgarà Blois, & nie la chasse de Sainct Louys, qui estoit toute couuerte d'or, & en un de ses do- fit-on des Moutons vallans vn escu la piece, iusques à trente milmestiques est la Factorie de la piece, iusques à trente milietté en l'eau le. Et selon ce qu'on disoit, cela ne porta aucun profit, ou bien

Roüen en

nes villes ∫e-

Onprend l'or petit. Le Duc de Bourgongne fit faire Lettres à plusieurs bonnes villes, & dela chas où il disoit, & mettoit ce que bon luy sembloit, pour icelles subfe S.Louys, uertir, & mettre hors de l'obeyssance du Roy, bien seditieuses. Et en des Moutos enuoya à Roüen, lesquelles furent receües par ceux de la ville, & d'un escu pie- leues. Et soudainement se mirent en l'obey sance du Duc de Bourprosunguera, gongne. Le Baillif, qui estoit Seigneur de bien, y cuida remedier: Mais ils le tuërent mauuaisement. Or tousiours le chastel se tint en l'obeyssance duRoy. La chose venüe à la connoissance de Monseigneur le Dauphin, il y alla incontinent, & entra dans le faueur du D. Chastel. La ville se reduisit, & furent pris les Principaux, lesquels de Bourg. eurent les testes trenchées. Et s'en retourna ledit Monseigneur le chastiee par le Dauphin. Dauphin à Paris. Les villes de Rheims, Chaalons, Troyes, & Auxerre, à grande ioye se mirent en l'obeyssance du Duc de Bourgongne, & prirent la croix de Sainct André\*, en disant, Viue Bourgongne. Apres la reddition d'icelles, par tout on prenoit les gens du Roy, qui au temps estoyent Officiers, & leur couppoit-on les testes, & se mettent en pilloit, & robboit-on leurs biens. Et pour faire tuer vn homme,

son obeyssan- il sustissoit de dire, Cestuy là est Armagnac\*. Aussi pareillement quand on pouuoit sçauoir ou trouuer quelques vns qu'on sçauoit tenir le 232.236.237. party du Duc de Bourgongne, ils estoient punis, & leurs biens \*\* Pag.239. pris.: C'estoit grande pitié à gens d'entendement, de voir les choses en l'estat qu'elles estoient. On se doutoit fort que à Paris il y en eust, qui auoyent grand desir que le Duc de Bourgongne y entrast. Et combien qu'il y eut assez matiere d'en prendre aucuns, & leur taire desplaisir de leurs personnes, & prendre de leurs biens: toutes-

> fois on ne le voulut pas faire. Et à ceux qu'on sçauoit euidemment cstre

> > Digitized by Google

estre trop extremes, on leur disoit gratieusement, qu'ils sen allassent, & au regard des biens, qu'ils en fissent à leur plaisir. Il y en eut plusieurs tant de Parlement, que de l'Université, & plusieurs notables Moderation bourgeois, & marchands, lesquels à grand regret s'en allerent. On dans Paris ordonna certains Capitaines à Paris, tant de guerre, que autres, sumeeurs de qui auoyent les gardes & gouuernement des portes. Les villes de Beauuais ausli, & de Senlis, se mirent en l'obeyssance du Duc de Bourgongne.

Le Comte d'Armagnac, Connestable de France, estant à Paris, le Seigneur de l'Isle-Adam enuoya vers luy, en luy escriuant que Plusieurs qui s'il luy vouloit bailler charge de gens d'armes, iusques à cent Che-s'offroient au ualiers, & Escuyers, qu'il les fineroit pour employer au seruice du service du Roy, pour Roy: Lequel Connestable luy manda qu'il auoit assez de gens. anoir esté re-Plusieurs Nobles aussi s'offroyent, lesquels il refusa, dont grand susez, prenmal en vint. Car ils se mirent en l'obeyssance du Duc de Bour- de Bourg.

Beaumont, qui auoit esté pris par les Bourguignons, sut recouuert par les gens du Roy, & y eut de ceux de dedans plusieurs morts, & pris. Le Seigneur de Viepont auoit charge de gens d'armes de droite blanpar le Duc de Bourgongne, & auoit le Gouvernement de Champa-che, Enseigne: Il estoit sur les champs auec certaine quantité de ses gens, & de France, rencontra des compagnons qui portoient la croix droite, lesquels il pag. 236. prit, & les voulut amener à Beaumont, cuidant qu'il fust encores en l'obeyssance du Duc de Bourgongne: Or il fut rencontré par ceux Gonnerneur qui estoient dedans, & les François qu'il auoit pris furent rescous. de Champa-Ledit Seigneur de Viepont y fut pris, puis mené à Paris, où il eut la gne pour le D. de Bourg. telte couppée.

En l'Isle de France, és forests de Hallate, de Senlis, & de Mont-pité. morency brigands se mirent sus, qui faisoient maux innombrables: Voleurs en Tous ceux qu'ils prenoient ils les tuoient, & specialement ceux qui campagne. portoient la croix droite: Mais aussi bien courroient-ils presques sur

tous autres.

Aucuns dilent que en ce temps arriua la bataille sur mer des François & Anglois, où estoit le bastard de Bourbon, dont dessus est faite mention, où les François par defaut de leurs vaisseaux mal equippez de gens furent desconfits: Et selon ce que disoient mesmes les Anglois, ce fut merueilles de la bataille & resistance des François, & des armes qu'ils firent: Le Roy y eut bien grand dom-

Le Roy d'Angleterre accompagné de bien cinquante mille combatans, comme on disoit, vint mettre le siege deuant Honnesseur en Normandie. Il ordonna ses gens & son artillerie, & y fut bien trois semaines: Ceux de dedans la place se defendirent fort. Et y out de vaillantes armes faites, de traict il y auoit assez, qui apporta specialement grand dommage aux Anglois. Le Roy d'Angleterre,

I. Iuuenal des Vrsins.

pris, & deca-

voyant que pour lors il ne les pourroit aisément auoir, il s'en par-1417. tit, & s'en vint deuant Caën, où estoit le Seigneur de Montenay, La reddition qui deuoit auoir en sa compagnée quatre cens combatans; & pour de Caën au qui acute auoit auoit auoit auoit payé & contenté; lequel n'en auoit pas deux causée par la cens. Après que le Roy d'Angleterre y eut esté par aucun temps, il foiblesse de la entra dedans. Du chastel de Toucques & de Caën s'en alla ledit cepar la fau- Roy, & vint passer par deuant Falaise, qui estoit bien garnie de gens reduGouner. de guerre, & alla deuant Argenten, de laquelle estoit Capitaine vn entretenoit le nommé Larconneur, lequel assez aisément la rendit. D'Argenten nombre suffi- il vint deuant la ville & chastel d'Alençon, dont estoit Capitaine le quoy ilestoit Galois d'Ache Cheualier, & n'y fut ledit Roy d'Angleterre que vn iour & vne nuict, qu'il ne la rendist. D'Alençon enuoya iceluy Prodigienses Roy d'Angleterre deuant Fresnoy, & plusieurs autres places, lesduditRoy en quelles se rendirent. Or auant qu'il partist dudit lieu d'Alençon le Normandie Duc de Bretagne vint deuers luy: Et disoit-on que ce Duc s'agenouilla, & qu'il fut assez longue piece à genoux deuant luy, auant resistance. Lascheté, & qu'il luy dist leuez-vous. Il y eut plusieurs parlemens entre eux : sinalement on disoit que ledit Duc traita pour son pays de Bretagne D. de Bretag. & auoit fait certains sermens bien grands, contre la loyauté qu'il anec lequelil deuoit au Roy son souuerain Seigneur. Le Roy d'Angleterre auoit traite aupre- en sa compagnée les Ducs de Clarence & de Glocestre ses freres, & sudice de la les Comtes de la Marche, d'Orset, Warwie, Arondel, Salbery, sidelisé dene à les Comtes de la Marche, d'Orset, Warwie, Arondel, Salbery, Suffole, Quent, & plusieurs autres Barons. Or quand il vid qu'il ne Son Sounerain Soitrouvoit aucune resistance, il enuoya mettre le siege deuant plusieurs gneur. places fortes, comme le Comte d'Orset deuant Cherbourg, Messire Henry Philizen grand Chambellan deuant Danfront, le Comte de Waruuic & le Seigneur de Tallebot deuant Bayeux, Constances, Carenten, & autres places: Et ne trouua resistance, sinon à Cherboug, où il y eut plusieurs beaux faicts d'armes, & seulement s'y tinrent trois mois. Ils ne trouuoient personne qui resistast, sinon aucuns de ceux du pays qui s'estoient retirez dedans les bois, dont estoit Capitaine vn qui se nommoit Mixtoudin, & tous ceux qui faifoient guerre le nommoient à luy: Ce fut la premiere resistance qu'ils trouuerent en Normandie.

En ce temps, és Dioceses de Charlons & de Troyes se leur vra foudre ou tonnerre, & merueilleuse tempeste de gresse. Et bien par Horribles ef-quatorze heures durant, furent tous les bleds, vignes, & autres fests du son-fruicts destruits, foudroyez, & battus mieux, & plus que de merre accomple fleaux, & si tua plusieurs personnes. Et en aucunes des person-le, quigaste nes qui furent tuées, il fut trouué que leurs os estoient tous comtour les biens minuez & des rompus, sans ce que la peau & la chair fussent aucunde la terre és

enuirons de nement entamez.

Troyes & La foudre cheut à Nostre-Dame de Essonne, se assit vers le Cru-Chaalons, pag. 146.165. cisix, en rompit les bras, les ietta à terre, & laissa le demeurant aussi 173.198. 202. noir que charbon: Et toutes les images qui auoient aucune representation de la passion de nostre Sauueur Iesus-Christ, sit tous noirs comme le Crucifix. Puis s'en alla laissant & demeurant vne puanteur si merueilleuse, que par aucun temps il n'y auoit personne qui peust demeurer en l'Eglise.

Le Duc de Bourgongne voyant que le pont de Beaumont luy seroit bien seant, vint deuant la place, & l'assiegea. Et par le moyen du Seigneur de Lisse-adam luy fut renduë, & venduë. De là il s'en alla à Beauuais, & mit de toutes parts garnisons autour de Paris, les-

quels faisoient tous les maux qu'ils pouuoient & sçauoient.

Le Roy delibera d'enuoyer vne Ambassade vers le Roy d'Angle Le R. d'Anterre: Et y fut l'Archeuesque de Rheims qui lors estoit, & plusieurs gleterre esnotables gens de diuers estats: Le Roy d'Angleterre les receut bien de à aucun graticusement, & y eut plusieurs matieres ouuertes d'auoir paix. accommode-Mais il voyoit les diuisions qui estoient, & luy sembloit bien qu'il l'espoir d'emauroit tout. Donc n'y firent rien lesdits Ambassadeurs, parquoy ils porter tout le s'en reuinrent à Paris: Ils sceurent par aucuns Normans qui estoient se dessie du D. ia auec le Roy d'Angleterre, les alliances & promesses qui estoient de Bourg. entre luy & le Duc de Bourgongne: Esquelles toutesfois il ne se quoyqu'etroifioit pas trop, & luy sembloit que son alliance n'estoit pas seure, auecluy; & veu les manieres qu'il tenoit contre le Roy son souverain Sei-ce à cause des gncur.

La ville de Pontoise se mit, rendit, & obeyt au Duc de Bour- 94'ilremarngne, de la quelle estoir Capitaine en accession. gongne, de la quelle estoit Capitaine vn gentilhomme nommé Mau-enuers son rigon, qui ne s'en doutoit point, ny n'en voyoit aucune apperce-naturel & leuance: Et soudainement prirent la croix de Sainct André, & boute-gitime Seirent hors les gens du Roy, & vinrent les gens du Duc de Bourgongne pour entrer dedans: Mais auant qu'on les laissast entrer ils iurerent & promirent, que aucuns desplaisirs ne dommages ne se- Pontoise roient faits aux habitans: Mais les conserueroient & garderoient s'estant lasen leurs personnes, corps, & biens meubles, & immeubles. Aprés du aux les promesses ainsi faites ils entrerent dedans, où manquans de pa-Bourguirole ils pillerent & deroberent vne partie des Bourgeois de la vil-léparenx cole, & mesmement des plus riches: Car en ce temps quiconque estoit tre leur foy riche il estoit reputé Armagnac\*, & pillé, derobé, ou tué.

Le Duc de Bourgongne auoit intention d'aller deuant Sain& Denys. On le sceut, & pource on enuoya dedans deux vaillans Cheualiers, l'vn nommé Messire Guillaume Bataille, & l'autre Mes-Estrange rasire Hector de Pere, bien accompagnez de gens de guerre. Quand gede la panle Duc le sceut il se deporta d'y aller, & s'en alla vers Sain& Ger- are France, main en Laye. Et le pont de Poissy, Meulant, Mante, & Vernon le Duc de se rendirent & mirent en son obeyssance. Et par tout les Nobles, Bourg & de & specialement les riches, estoient pillez, derobez, ou rançonnez, l'antre, en mesme temps & aucuns mis dehors.

Le Duc de Bourgongne vint deuant le pont de Sainct Cloud, d'Angl. ancar il sembloit à ses Capitaines qu'ils l'auroient facilement, & en-sernoithen-

I. Iuuenal des Vrsins.

Vu ij

lenrs.

uoya incontinent sommer celuy qui en auoit la garde, nommé A-1417. denet Trochelle, qu'il luy rendist la place. Lequel respondit, que comme de di- le Roy luy en auoit baillé la Capitainerie, & luy auoit fait faire le serment uersson aux qu'il ne la rendroit qu'à luy, ou à Monseigneur le Dauphin, et que autrement forces du Roy, il ne la bailleroit. Alors on sit approcher les canons & bombardes, pour luy laisserfaire plus & ietterent lesdits engins, & sit-on plusieurs essays par plusieurs librement & fois pour l'auoir, mais rien n'y profitoit: Les Capitaines de dedans progrésail- auoient bonne volonté de se defendre, car ils estoient garnis de bon traict, & portoient grand dommage aux gens du Duc de Bourgongne, & plusieurs en tuoient & nauroient: Finalement si vaillamment se porterent, que les Bourguignons à leur grande honte & confusion s'en allerent: dont aucuns s'en allerent mettre le feu en audit une bel- une maison, qui estoit audit Seigneur de Traignel, assis en un ville maison de lage nommé Rueil, qui estoit l'vn des plaisans lieux & delectables, plaisance à lage nommé Rueil, qui estoit l'vn des plaisans lieux & delectables, Rueil, qui qu'on peust trouuer: Et y auoit de moult belles fontaines, dont ils fue brustée & rompirent & despecerent les pierres moult belles: Et si y auoit vne destruite par les Bourgui- chappelle moult plaisante, qui fut toute arse.

sister aux Anglois la anciens de dangereux ennemis du Royanme, pag. 2.

Bonne garde à Paris.

I.Iuuenal estois parent de Ican de Neufchastel Sr de Montagu. \* Pourfui-

Au partir de Sainct Cloud, le Duc de Bourgongne s'en vint deuant Paris à Montrouge, Vaugirard, Meudon, Vanues, & en tout ce pays du costé des portes Sain& Iacques, de Sain& Michel, & Ce D. sifatal de Bourdelles, en faisant maux innombrables: Et monstroit euiminute tous- demment qu'il taschoit d'assieger Paris, où il cuidoit entrer par foriours d'entrer ce, ou par quelque trahison. Mais ceux mesmes qui auoient affeforce on in- ction pour luy estoient tres mal contens: Car il voyoit les Anglois relligence, faire conquestes en la Duché de Normandie, auquel il se deust epour y exer- stre employé à y resister, & en ce faire son deuoir: Et il faisoit geances, au guerre en effect au Roy, & destruisoit le pays, dont le Roy se pou-lieu de s'em-voir aider. Parquey on imagin in le le Control de la Control de uen de sem- uoit aider: Parquoy on imaginoit bien, & faisoit conclurre, qu'il tribuer à re- estoit allié des Anglois: Car en effect il leur aidoit tant comme ilpouuoit, ou au moins empeschoit que les gens du Roy ne s'employassent à defendre le Royaume contre les anciens ennemis. On mit gens tant de guerre, que autres, à la garde des portes, specialement à celles de Sainet Iacques & de Bourdelles, car les autres estoient fermées. A celle de Sain& Iacques estoient commis Messire Robert de Loire, Pelisson, Bourgeois, & Messire Baptiste de Grimalde auec les Geneuois, & tous les iours deux dixaines de Paris. Et de iour & de nuict y auoit gens de guerre, & des Arbalestriers, qui gisoient dedans le bouleuart, & defendit-on qu'on ne laissast sortir personne: Et à la porte Bourdelles y auoit des Gascons soubs vn Cheualier nommé Messire Daudonner, & des gens de Paris. Ceux de dehors faisoient escrire à aucuns de Paris plusieurs lettres, pour uant esseit co- cuider faire aucunes commotions & seditions. Mais ceux qui les lug qui par receuoient les apportoient au Conseil du Roy. Entre les autres, vn l'experience Cheualier nommé Messire Iean de Neuschastel, Seigneur de Monse rendoit ca- tagu; enuoya Lettres par vn Poursuiuant \* audit Seigneur de Trai-

gnel: Car ils estoient parens, & au temps passe bons amis, lesquelles estoient bien seditieuses, & furent monstrées au Conseil du pable de par-Roy, & n'en tint-on compte: Or vint ledit Seigneur de Traignel menir aux à la barriere parler audit Poursuiuant. Et luy demanda, s'il diroit au charges et de-Duc de Bourgongne ce qu'il luy diroit, lequel respondit que ouy. Et lors raut, puis de ledit Seigneur de Traignel luy dit, Dites à Monseigneur de Bourgongne Roy-d'Arque ce n'est pas honneur à luy, que ses gens ardent & bruskent les maisons, & que c'est petite vengeance, & qu'on a bouté le seu en ma maison de Rueil, & que si luy ou ses gens luy vouloient rien demander, on se trouueroit à la barriere. Lequel Poursuiuant, aprés ce qu'il eut dit au Duc de Bourgongne, il sit crier qu'on ne boutast aucuns seux. Peu d'escarmouches y auoit, car on auoit defendu que personne ne saillist. Toutesfois les Arbalestriers de Gennes sailloient aucunes fois à pied tous armez, auec leurs arbalestres & carquois garnis de viretons\*, lesquels s'em- \* Vireon vibuscherent és vignes & maisons, & tuoient des cheuaux & des gens reton est une du Duc de Bourgongne, & amenoient leurs bagues à Paris. Vne traisst d'arbafois aduint que les gens du Duc de Bourgongne delibererent de les balestes, lequel prendre, ou tuer, & mirent vne bien grosse embusche derriere les meen tour-Chartreux, & y en eut vne partie qui vinrent vers Nostre-Dame des nant, p. 104. champs, pour les cuider enclorre; lors se leua vne escarmouche, ce 333. qui fit que Messire Guichart de Loire monta à cheual, & auec luy enuiron trente à quarante lances, lesquels vinrent vers le chemin de Montrouge. Alors commencerent gens d'armes des villages à saillir, & l'embusche des Chartreux se mit entre eux & la ville. Ledit de Loire & ses gens, voyans qu'ils estoient comme enclos, frapperent par le milieu, & passerent outre, & s'en vinrent mettre à Nostre-Dame des champs, par la porte qui va aux Chartreux : Il y perdit vn homme d'armes, & fut suiuy iusques à ladite porte, où il y auoit des Geneuois, & y en eut de vingt à vingt-quatre de morts, & des Bourguignons aussi en demeura-il. Cela sit qu'il y eut à Paris vne grande alarme: Et vint le Comte d'Armagnac, & vne grande Escarmonpartie de ses gens tous armez iusques à la porte, les François s'e-16 Charstoient ia tous retirez en la ville, & fut tres-mal content de ce qu'on treux. estoit issu, veu les defenses qui auoient esté faites qu'on ne laissast sortir personne, & dit qu'il feroit coupper les testes à ceux par lesquels cela auoit esté fait: Mais il fut appaisé.

Les gens dudit Duc de Bourgongne mirent le siege à Oursai, vn chastel qui estoit de nouueau fait vers Marcoussis, dont estoit chef vn Sauoysien, nommé Messire Watelier Vast, qui auoit grande charge de gens: Cela vint à la cognoissance dudit Messire Daudonnet, qui estoit à la porte Bourdelles: Lequel assembla des gens, & en vn soir partit de Paris, si bien qu'au poinct du iour il vint frapper sur ceux qui tenoient ledit siege, lesquels ne s'en donnoient de garde, & ainsi fit leuer ledit siege, & plusieurs en tua, mesme en amena aucuns prisonniers à Paris, ausquels il fit bonne compa-

Vu iij

gnée, les renuoyant en payant legere finance.

Ceux de Prouins auoient vn Capitaine bien homme de bien, nommé Pierre de Chailly, qui auoit esté à Madame de Guyenne, fille du Duc de Bourgongne, lequel les gouuernoit le plus doucement qu'il pouuoit. Et au pays estoit vn Capitaine nommé Cablot de Duilly, Lorrain, qui auoit grande compagnée, & gens de toutes nations en sa compagnée : lequel ceux de la ville en vn matin mirent dedans, & luy ouurirent la porte: Mais premierement ils luy firent iurer & promettre, qu'il ne pilleroit ou desroberoit personne en la ville, & se gouuerneroit bien & doucement, sans faire desplaisir à personne; moyennant laquelle promesse luy & ses gens entrerent en ladite ville: & n'y peut ledit de Chailly remedier, mais luymesme fut pris, & l'enuoya-on dehors luy, ses seruiteurs, & cheuaux. Quand ledit Cablot y eut esté par aucun temps, il en pilla & desroba ainsi, & de tels que bon luy sembla, specialement de ceux Prouins pil- qui auoient argent, ou renommée d'estre riches. Et commença à pitaine Lor- courre le pays, piller, desrober, & mettre feux, selon ce qu'on a acrain contre sa coustumé de faire en Lorraine. Pour abreger luy & ses gens faisoient promesse & maux innombrables.

En la Brie, brigans se mirent sus, specialement parmy les bois, & s'y estoient assemblez bien de cinq à six cens vers le chasteau de Montagu. Le Baillif de Meaux se mit sus pour y remedier, & en fit pendre que tuer en la place bien quatre cens. Et ainsi le pays fort se depeuploit, les vns s'en alloient en pays lointains, où il n'y auoit point

leurs à cause de guerre, & les autres on les tuoit, ou mouroient de faim.

Vn Capitaine de gens d'armes estant au Comte d'Armagnac prit Beaumont sur les gens du Duc de Bourgongne. Lequel Duc delibera de mettre le siege à Corbeil, & luy sembloit qu'il l'auroit aisément. Mais depuis qu'il l'eut assiegé, secrettement le Seigneur de Barbasan\*, & Bertrand de la Tour entrerent dedans la ville du costé de delà: & y fut ledit Duc & son ost deuant: mais il apperceut bien qu'il perdoit ses peines, & s'en partit, & delaissa son siege : car il y perdoit de ses gens, tant par les saillies que faisoient ceux de dedans, comme aussi des canons, & traict, dont ils estoient bien garnis.

Le Duc s'en vint aprés vers Montlehery, & se rendirent ceux de

dedans par certaine composition, sans coup ferir.

Les villes de Troyes, & de Chartres se mirent en l'obeyssance du Duc de Bourgongne. Et y eut des Officiers du Roy & des gens riches reputez Armagnacs, pillez & desrobez, & aucuns executez. Les autres s'absentoient, & abandonnoient tout, dont plusieurs estoient moult gens de bien.

Comme dessus a esté dit, on enuoya la Reyne hors de Paris, pour estre plus seurement, & hors de la guerre, vers Blois & Tours, dont elle estoit tres-mal contente: car on luy osta aussi le gouuernement des finances, & luy diminua-on son estat, tant degens, que d'argent.

da guerra.

\* Pag. 149.

Plusienrs François se

retirent ail-

Digitized by Google

Quand le Duc de Bourgongne sceut qu'elle estoit ainsi indignée, il enuoya secretement vers elle luy parler de bouche. Et par l'issuë qu'on vid depuis, il y eut conclusion prise entre la Reyne & le Duc, qui anoit esté qu'elle s'en iroit en pelerinage à Marmoustief, & que là il viendroit relegnée à aussi: Or le deuxiesme iour de Nouembre, sans ce quon s'en don-Tours, & nast de garde, & sans grande quantité de ses gens soudainement il osséle manie. s'en vint à Marmoustier, & la trouua la Reyne, & s'entre-firent ment des sitres-bonne chere: Et quelques dissensions qu'il y eust eu au temps tranché son passé, touchant les desplaisirs que le Duc luy avoit faits, tout fut train, s'enpardonné, & fut la paix faite: Il y eut des gens de la Reyne pris, & trenoit secremis à finance comme ennemis. Et mesmement Maistre Guillaume le Duc de Toucheau son Chancelier, & Maistre Iean Picart son Secretaire. Et Bourg. & seitenlener se rendit la ville de Tours au Duc de Bourgongne, & y en eut de par luy. pris & pillez, & les autres mis dehors : bref il y fut fait comme aux Guillaume autres villes: De là il s'en alla à Ioigny, & emmena la Reyne auec Toucheau Chancelier,

Le Duc de Bourgongne auoit laissé gens dedans Montlehery. cart Secre-Messire Tanneguy du Chastel Preuost de Paris \* alla deuant, & re- beau Reyne couura la place, & la mit en l'obeyssance du Roy. Et sut par com- de France.

\* Pag. 159. position, que ceux de dedans s'en allerent sauues leurs vies.

Or pource que plusieurs saincts Peres auoient au temps passé donné & octroyé aux Roys de France Bulles, par lesquelles ils vouloient & declaroient excommuniez tous ceux qui feroient assemblées de gens Coux-là sont d'armes sans le congé & licence du Roy; & mesmement telles, & en la excommu-forme & maniere que faisoit le Duc de Bourgongne. Il sut aduisé le congé et lipar notables Clercs, & conclud, Que ledit Duc de Bourgongne, tous sece des Roys de France ses adherens, fauorisans, & complices, estoient excommuniez, & tels on les de- font assemuoit denoncer of publier; & ainsi fut fait.

Commedit est, le Duc de Bourgongne & ses adherens taschoient d'arma, aintoussours à trouuer maniere qu'il entrast dedans Paris. Il y eut vne ledit Duc. bande d'vn homme d'Eglise, & aucuns meschans mesnagers de Paris, qui entreprirent certain iour pour le faire entrer par la porte Bourdelles. Et hrent leur conspiration en une maison estant prés des murs és marches de ladite porte: Mesmes disent aucuns que vn serrurier de leur ligue auoit contrefait des cless, & si auoient limes, icies sourdes, & grosses Turquoises & instrumens pour legerement ouurir ladite porte. Et prirent iour & heure, pour ce faire: Ce qu'ils hrent sçauoir au Duc de Bourgongne, & l'vn d'eux mesmes estoit allé vers luy, & promit d'amener ou enuoyer gens au iour & heure: Et que luy-mesme s'approcheroit, ce qu'il n'oublia pas. Et enuoya au iour & heure, & s'approcha. Entre les autres Capitaines de guerre, il y enuoya Messire Hector de Saueuse \* vaillant Cheua- \* P. 275,236. lier. Or est vray qu'il y auoit en la ruë S. Iacques vn pelletier, qui en estoit consentant, lequel aduisa & considera le grandinconuenient qui s'en pouvoit ensuiure, parquoy il s'en vint le soir, dont

👉 Ican Pi -163.262.314.

1417. l'entreprise en la nuict se deuoit faire, vers ledit Messire Tanneguy du Chastel Preuost de Paris, en luy priant qu'il luy voulust faire partreprise d'i- donner ce qu'il auoit mespris, & il luy diroit vnegrande mauuaistié celuy Duc, d'une conspiration faite contre la ville. Lequel Preuost luy promit pour surpré-ce qu'il requeroit, & encores qu'il seroit remuneré: Lors il luy va dedesconnerse, clarer ce que dit est: Et que ceux qui le deuoient faire, s'il vouloit, co celuy qui enuiron les dix heurs au soir, il les trouueroit en ladite maison tous lée recompon- assemblez, laquelle estoit à Maistre Iacques Braulart, qui estoit Consé. pag.332. seiller du Roy en Parlement. Le Preuost ne dormit pas, & alla à ladite maison, & là les trouua, & furent tous pris & menez en Chasteller. Et au surplus on mit guet sur la porte, & y eut des Arbalestriers de Paris, qui auoient de bien fortes arbalestres. Les gens du Duc de Bourgongne vinrent, & des premiers vint Messire Hector de Saueuse & ses gens, lesquels furent bien seruis de traict, & y fut nauré ledit Messire Hector: si s'en retournerent. Et de ceux qui furent pris & mis en Chastellet, il y en eut plusieurs qui eurent les testes couppées: Et à celuy qui auoit reuelé la chose, fut tenu ce qu'on luy auoit promis, & luy donna-on largement argent : Mefme par Paris, pource qu'il auoit sauué la ville, on l'appelloit le Sau-

CeDuc,pour

Le Duc de Bourgongne és villes qui s'estoient mises en son ose mieux in- beyssance il sit cheoir les aydes, & ne payoit-on aucuns subsides, sinuer & fai- & crioit-on fort Viue Bourgongne. Et viuoient ses gens sur les champs reaestrer aus des biens de ceux des bonnes villes, qu'on appelloit Armagnacs, qui les, publie par estoient communément les plus riches, & mieux meublez. Ceux de tont abolition la ville & Cité de Rouen se reduissrent derechef en l'obeyssance du posts & substitute de Bourgongne, & pillerent & deroberent tous les Officiers du Roy sur le faict des Aydes, & aussi les Fermiers: Mesmes il y en eut de pris des plus riches de la ville, lesquels furent mis à finance, & payerent argent, & demeurerent: Aucuns autres furent iertez en la riuiere, ou tuez : C'estoit grande & excessiue pitié des villes où tels cas aduenoient.

Le Roy d'Angleterre en Normandie ne trouuoit aucune resistance, & en peu de temps conquesta presques toute la Duché d'Alençon, & eut Lisseux & Eureux. Il mit le siege deuant Falaise, Le R. d'An-dont estoit Capitaine Messire Olivier de Mauny, lequel estoit au glet. prend Falaise, dont chastel: En la ville estoit le Mareschal de la Fayette, lequel ne tint estoient Gon-guieres la place, & fut renduë au Roy d'Angleterre: Mais le chamerneurs O- stel ne fut pas si tost rendu. Car Messire Oliuier estoit vn vaillant Mauny, & Cheualier, & luy & ses gens fort se desendoient. Et y proceda le le Mareschal Roy d'Angleterre par ietter bombardes, & canons, & faire mines. te, & serend Or veu qu'il ne pouuoit plus guieres tenir, & qu'il sçauoit bien maistre de qu'il n'auroit aucun secours, il rendit la place par certaine compotonte la basse sition: Mesmement s'obligea ledit de Mauny de remettre la place en l'estat qu'elle estoit au temps que le Roy d'Angleterre y mit le sie-

p. 243. assic-

ge. Et de ce, fallut qu'il baillast bonne seureté. Ainsi le Roy d'Angleterre eut toute la basse Normandie en sa main, excepté le Mont Sain& Michel.

Le Duc de Bretagne s'en reuint vers le Roy d'Angleterre. Et di-Le Duc de soit-on qu'il s'estoit aucunement allié auec luy: Quoy qu'il en sust, des Anglois, il luy auoit promis de ne luy nuire point à la conqueste qu'il fai-pag. 338. soit. Plusieurs places se rendoient à ce Roy qui faisoit plusieurs promet de ne leur nuire en sieges: Aussi n'y auoit-il personne qui resistast, sinon vn qui se leurs conquenommoit le bastard Mixoudin, lequel faisoit plusieurs courses sur straite par les Anglois, & leur portoit de grands dommages. Il mit le siege au fruite par les Pont de l'Arche, & le prit. Et cependant France par ses gens mes-françois mes se destruisoit. Le Roy d'Angleterre vint deuant Dreux, où e-belles à leur stroit vn Capitaine nommé Messire Raimonnet de la Guerre, qui Prince natuauoit assez bonne compagnée de gens de guerre, & faisoit plusieurs strance de saillies, & fort se desendoit: C'estoit merucilles des belles & vail-strance de la Guerre re, & tous les Princes & gens de guerre de son Ost.

En ce temps, Martin fut esleu Pape à Rome.

Barbasan & Messire Tanneguy du Chastel, estoient vers Estam-gée par la Anglois. pes, lesquels mirent en l'obeyssance du Roy plusieurs places, les—Martin V. quelles s'estoient renduës en l'obejssance du Duc de Bourgongne. Romain estem Et vinrent deuant Cheureuse, où estoient de vaillantes gens de la l'antais. par part du Duc de Bourgongne, lesquels fort se desendoient: Lesdits Constance, Barbasan & Tanneguy enuoyerent à Paris querir des gens & de an lieu de l'artillerie: Aucuns y surent enuoyez ainsi qu'ils le requeroient. Fipo 203,288. nalement aprés que la ville eut esté battuë, elle sur assaille & prise & Gregoire d'assaut. Il y eut des assaillans qui se porterent vaillamment, & XII p 188. 192,199. deassaillans blessez: Au regard de ceux de dedans, peu y en eut de sirma l'Ordonnance du donnance, & s'en retournerent les gens du Roy à Paris.

dit Concile, A Senlis estoit vn Capitaine nommé le bastard de Thien, que on Quele Pape nommoit & reputoit vaillant homme, & aussi estoit-il. Luy & ses y icroit subgens faisoient beaucoup de maux autour de Paris, en plusieurs ma-lebreroit de nieres: Et pource il fut deliberé & conclud au Conseil du Roy, dix en dix ans. Le Schifque nonobstant l'occupation, & la grande peine & trauail qu'on me, qui auvit auoit de resister d'un costé aux Anglois, & d'autre part aux entre-duréso ans, prises du Duc de Bourgongne, & aux maux que ses gens faisoient, cessa, par cetqu'on mettroit le siege deuant Senlis. Or partirent pour cette cau-vnanime. se de Paris le Comte d'Armagnae Connestable de France, le Seigneur de Barbasan, & le Preuost de Paris. Le Roy alla à Creil, où pendant le siege il se tenoit! Le bastard de Thien faisoit des saillies & sorties, souvent à la perce de ses gens, & aucunes fois aussi Le Roy va faisoit du dommage aux assiegeans, Ceux de la ville ne demandoient se cient dur at que traité, & de se mettre en l'obcissance du Roy. Mais les gens de le suge de Sensisparse guerre estans auec ledir bastard estoient maistres. Toutesfois ma-troupes.

I. Iuuenal des Vrsins.

v ..

niere de traité fut ouuerte, & y entendit le Roy, & ceux qui estoient

auec luy, car on auoit trop affaire en plusieurs lieux. Pour conclu-1417. sion il y eut accord fait, que les gens de guerre sauues leurs vies & biens s'en iroient, de abolition seroit donnée à eux, de à ceux de la ville : Or pour entrerenir & accomplir ledit traité, ceux de la ville baillerent Ostages gens notables, c'est à sçauoir l'Abbé de Sainct Vincent, l'Aduocat du Roy, & six autres: Et soubs ombre de ladite promesse qu'auoient fait ceux de la ville, le siege se leua, & s'en reuint le Roy humainemet à Paris: Quand le bastard de Thien vid que le siege se leuoit, & muà mort qu'on cuidoit que au iour il deust rendre sa ville, il dit plainement que de foy du qu'il ne la rendroit point : Et que si on couppoit les testes aux Ostages , qu'il a-Gonnerneur noit aussi des prisonniers ausquels il les seroit coupper. Et ainsi aduint. Car de Senlis, qui anoitea les gens du Roy, veu qu'on leur auoit failly & manqué sur les propieulé de se messes que on leur auoit fait, firent coupper les testes aux Ostages, rendre. Bel excepté à l'Abbé de Sain& Vincent, & à l'Aduocat du Roy. Et pasemblable reillement le bastard de Thien sit bien mourir vingt prisonniers faist dans de qu'il auoit: Les autres aussi auoient plusieurs prisonniers, que sem-Comines de blablement ils firent mourir: Et parce c'estoit destruction des Frandu Lonure, çois les vns contre les autres, qui au lieu de ce eussent deu trouuer Cruels effetts maniere de resister coniointement aux anciens ennemis les Anglois. du guerres C'estoit grande pitié, car le pere contre le fils, & le frere contre le ciuiles, mes frere estoient bandez, faisans guerre les vns contre les autres en cetplus proches te maudite querelle, qu'on disoit de Bourgongne & Armagnacs. Les Reliparens, p. 236. gieux laissoient leurs habits de Religion, & prenoient harnois & Mandites cheuaux, & s'exerçoient aux armes, mesmes aucuns se faisoient Caquerelles & pitaines, & prenoient gens soubs eux, non seulement pour se gar-dissensions des der & defendre leurs personnes, & terres, mais faisoient & exergnons & çoient courles & raicts de guerre, principales Armagnacs, les autres. Et faisoit-on de toutes parts maux innombrables. çoient courses & fai&s de guerre, pilloient & deroboient comme

Le Roy d'Angleterre toussours conquestoit & prenoit places, struction du tant en la Duché de Normandie, que en la Comté du Maine, & ne Royaume, p. trouuoit aucune resistance, sinon d'aucuns gentils-hommes de bon-Religieux ne volonté. Entre les autres y auoit vn gentil Escuyer nommé Amqui cloistres, & broise de Lore, qui estoit dans le chastel de Courseries, & mettoit peine de trouuer & attraper les Anglois: Or en vne iournée il rencontra vn Capitaine Anglois, nommé Guillaume de Bours, & ses gens. Ils se rencontrerent & battirent tres-bien les vns les autres,

& demeura la victoire aux François.

Entre les autres villes qui se rendirent au Duc de Bourgongne, la Cité de Rouen en fut vne: Monseigneur le Dauphin Charles y alla, car le chasteau tenoit pour luy, où il y auoit de vaillantes gens, Dauphin,
pag. 335. reil y eut plusieurs grandes escarmouches entre ceux de la ville & du prend Roue chastel: Enfin aprés trois ou quatre iours, ils cognurent leur faute, furle D. de & y entra ledit Seigneur par traité, comme dit est, & y laissa pour p.336.344. garder la ville le Comte d'Aumalle, Pierre de Rochefort, & plu-

ruine & degnittās leurs faisans mestier de soldats anec

sous excés.

sieurs autres nobles Seigneurs, qui garderent la ville par sept ou hui& mois: Mais nonobstant ce, les habitans auoient tousiours le courage & lecœur enclin au party de Bourgongne, ce qu'à la fin ils monstrerent par effect, & fallut que les dits Seigneurs en partissent. Ils se disoient neantmoins tousiours au Roy, mais c'estoit soubs le

Duc de Bourgongne.

Audit an mille quatre cens & dix-sept, les Anglois en la Comté du Maine prirent plusieurs places, comme Beaumont le Vicomte, Balan, Tonnerre, Loue, Roussay, Nouans, Dan, & plusieurs autres: Il n'y auoit aucune resistance, sinon d'aucuns pauures compagnons, qui se tenoient és bois. Et en prenoient les Anglois, & Pont de les amenoient és forteresses, & les autres iettoient en la riuiere. Puis l'Archepris mit le Roy d'Angleterre le siege deuant le Pont de l'Arche, qui luy par les Angleterre le siège deuant le Pont de l'Arche, qui luy glois, & fut rendu ville & chastel. Outre ce il prit plusieurs places au des- quasi sone le sous, & au dessus de Roüen.

Enuiron ce temps le Bastard d'Alençon auec plusieurs autres, iusques au nombre de cinq à six cens cheuaux, se mit sur les champs: Il trouua vn Anglois nommé Haimon Hacquelet, accompagné de quatre-vingts Anglois ou enuiron, lequel quand il vid les François il descendit auec ses gens à pied le long d'une haye. Les François frapperent sur les Anglois, mais aux Anglois demeura le champ &

la victoire, & y eut des François tuez & pris.

Les François du pays du Mayne assemblerent gens, pour cuider faire leuer le siege que le Comte de Waruuic tenoit deuant Donfront; de laquelle entreprise estoit chef ledit Bastard d'Alençon; mais ils ne furent pas conseillez de frapper & donner sur eux: Au lieu de cela ils vinrent deuant Fresnay, qui leur fut rendu, aprés deuant Beaumont le Vicomte, mais ils s'en allerent sans rien faire: Ce iour mesme Ambroise de Lore & Pierre de Fontenay y mirent le siege; ils y furent huict sours, & leur fut renduë, & si recouurerent bien douze ou quinze forteresses.

## CCCCXVIII.

'An mille quatre cens & dix-huict, nostre saince Pere le Pape auoit bien ouy parler des grandes tribulations qui estoient au 1418. Royaume, tant par les divisions que les Seigneurs avoient les vns contre les autres, comme aussi par les Anglois. Et pour trouuer Le Cardinal par tout maniere de paix, il enuoya le Cardinal des Vrsins, & ce-des Vrsins luy de Sainct Marc en France. Lesquels residentes de Cardinal des Vrsins luy de Sainct Marc en France. Lesquels y vinrent, & furent receus France par grandement & honorablement en diuers lieux. Or fut ouverte ma-le nouneau tiere de paix, & articles faits & accordez d'vn costé & d'autre, le tremetteur iour du Sainct Sacrement, qui furent publiez à Paris le Samedy de la paix envingt-septiesme iour de May.

I. Iuuenal des Vrsins.

Xxij

1417.

Maine.

Dinerses eplus en plus du Gouver-

Orest à croire, que Dieu vouloit encores chastier ce Royaume: 1418. Car le Dimanche vingt-huictiesme iour dudit mois, les Bourguixastions, con- gnons entrerent à Paris: Et pour sçauoir la maniere, il est vray, cussions in- comme dessus a esté touché, que le Duc de Bourgongne auoit de deues, & au-eres violences grands fauteurs à Paris: La cause en vint de ce qu'on faisoit plusieurs comissimal & diuerses exactions indeues par maniere d'emprunts, & en autres à propos à Pa- manieres sur les Bourgeois, & specialement sur ceux qu'on sçauoit plusieurs mes- auoir dequoy, sans nul espargner: cela faisoit qu'il y auoit des enuies les vns sur les autres: Parquoy taschoient fort les amis de ceux qui estoient chassez dehors, de mettre leurs amis dedans la ville, & recherchoient pour cette cause le moyen de mettre le Duc de Bourgongne dedans. De plus il y auoit des gens de guerre, qui auec leurs valets & seruiteurs, faisoient des desplaisirs à aucuns Bourgeois de Paris, & à leurs seruiteurs: Specialement vn nommé Perrinet le Clerc, fils de Pierrre le Clerc l'aisné, demeurant sur le petit Pont, qui estoit vn bon marchand de fer, & de choses touchant le fer, riche homme, bon preud'homme, & bien renommé, lequel estoit Quartenier, & auoit la garde de la porte de Sain& Germaindes Prez: Le plus souuent il enuoyoit sondit sils asseoir le guet, lequel vne sois en s'en retournant fut vilenné, & iniurié, voire battu & frappé par aucuns seruiteurs de ceux qui estoient principaux du Conseil du Roy: De ce fut plainte faite au Preuost de Paris, & à son Lieutenant, afin que Iustice s'en fit Mais on n'en tint compte, dont ledit Perrinet fut mal content, en disant que une fois il s'en vengeroit. Et comme dit est, à Paris estoient plusieurs, qui secrettement tenoient le party du Duc de Bourgongne, mesmement des parens, amis & alliez du Seigneur Ensinle Di- de Lisse-adam. Or il y en eut qui sceurent que ledit Perriner le Clerc estoit mal-content; partant vint on parler à luy, pour sçala Bourgui- uoir & trouuer maniere, comment on pourroit mettre le Seigneur gnons serë- de Lisse-adam & ses gens dedans: Lequel dit, qu'il prendroit bien à dent maistres desceu, & subtilement sans qu'il y parust, les cless de la porte de Sainct Gerpar intelligen-main, que son pere auoit en sa garde : Et fit tant, qu'il induisit tous ceux ce & trabison de la Dixaine auec luy: Aussi-tost on enuoya vers le Seigneur de moyen d'en- Lisse-adam, qui auoit prés de luy en aucunes places deux Capitaiporte S. Ger- Wasse de Bare E-G-Veau de Bar: Enfin y eut iour pris au Dimanche vingt-huictiesme

Proz, p 340 iour de May, dont le Samedy de deuant, la paix auoit esté publiée: extréme mal- Et vinrent à ladite porte de Sainct Germain: Et firent aussi ledit beur, prone- Perrinet le Clerc & ses alliez grande diligence de venir à la porte, nant appare. laquelle ils ouurirent. Et entrerent lesdits Capitaines dedans, crians grande colera La paix, la paix, Bourgongne. Le peuple n'ozoit saillir hors de leurs maide Dieu sur sons, iusques à ce qu'ils vinrent és ruës de S. Denys & de S. Honoré, ti-

le peuple, prenans la croix de saince André, & crians Viue Bourgon-\*P.191.336 gne\*. Et assaillirent l'Hostel dudit Comte, lequel en habit dissimu-

rans vers l'Hostel du Comte d'Armagnac: Là de toutes parts sailloit

lé pour lors s'eschappa, & mussa en l'hostel d'vn maçon, qui depuis l'accusa: Si fut pris & mené au Palais. Aussi fut-on en l'Hostel du Chancelier de France, lequel on prit, & pareillement fut mené au Le Conne-Palais. Messire Tanneguy du Chastel ouyt le bruit, & s'en vint ha- 6 le Chanstiuement en l'Hostel de Monseigneur le Dauphin, lequel dormoit celier, p. 264. en son lict: Et ainsi que Dieu le voulut, le prit entre ses bras, l'en-menez priueloppa de sa robbe à releuer, & le porta à la bastille de Sain& An-Palais. toine. Là le fit habiller, & le mena iusques à Melun. Le Veau de Bar Charles Dauphin p. enuoya en l'Hostel du Seigneur de Traignel, luy faire dire qu'il se 335 sanné hasauuast : Et que nonobstant qu'il luy eust fait grand plaisir en la stinement à Chappelle en Tierache\*, en estant cause de luy sauuer la vie, qu'il de son litt, ne le sçauroit cette fois sauuer. Donc il s'en alla par la riuiere en encortone ennasselle iusques à Saince Victor, & de là à pied iusques à Corbeil, où dormy, par Tanneguy le Preuost de la ville luy aida de cheuaux : Il ne fut pas vn quart de du Chastel, lieue outre Corbeil, que le commun ne s'emeust: Et le lendemain pag. 262. on couppa la teste audit Preuost. De declarer les meurtres, pille-Beau de Bar ries, robberies, & tirannies qui se faisoient à Paris, ce seroit chose aduerii chatrop longue & piteuse à reciter. On prenoit gens : Les vns estoient i. Iuuenal de mis en prisons priuées en maisons, en intention de les garder pour se saucer auoir argent, les autres estoient menez au grand & petit Chastellet, promptemet, en resonnoisau Louure, au Temple, à Sainct Martin des champs, à Sainct Ma-Sance de ce gloire, & en autres lieux : Les autres mesmes cuidans estre asseurez qu'en 1414. il de mort, s'alloient mettre és prisons ordinaires. Et s'en allerent en esté cause de grand tumulte au College de Nauarre, & là pillerent & derobetent luy sanner la ce qu'ils trouuerent, excepté la Librairie, & en plusieurs autres lieux lequel Iune-& mailons, tant de Conseillers du Roy en Parlement, que gens nals enfuit à d'Eglise, & Marchands. Puiss'en allerent iusques en la ville de Sain & Corbeil, où Denys, & la pillerent, & deroberent, & y fit on maux innombra-ileuitagrand

Les nouvelles de ladite entrée furent enuoyées hastiuement au Nauarrepit-Duc de Bourgongne, qui estoit vers Troyes auec la Reyne, qui en lé. firent moult grande ioye. Et ceux de la ville mesmes en firent au-S. Denys cunes solemnitez.

Le Mercredy ensuiuant ladite entrée, le Seigneur de Barbasan & Bourg ad-Messire Tanneguy du Chastel vinrent à tout bien quatre cens hom-nerty anecla mes d'armes à la Bastille de S. Antoine, & entrerent par icelle au long Reyne de la rue Saince Antoine, & cuidoient bien leurs gens que tout sust Paris: pour leur, & qu'ils eussent récounert la ville: Mesmes ils vinrent insques laquelle nou-nelles révins dessa entroient és maisons pour piller & derober, que s'ils éussent ques s'ances publicée a entroient és maisons pour piller & derober, que s'ils éussent que s'es firent esté rout droit au Chastellet, sans entendre à pillerie, & deliuret les prisonniers, qui leur eussent aidé, on disoit que les Bourguignons s'en sussent fuis. Et prenoient aucuns dessa la croix droite\*. \* Pag. 337.

Mais quand le peuple apperceut qu'on entendoir à piller, ils se mirent & allicrent auec les Bourguignons, & rebouterent les autres

Xx iii

iusques à la Bastille. Il y en eut de morts d'vn costé & d'autre, specialement y fut tué vn vaillant homme Breton, nommé Alain, qui que reconquie auoit espousé la Dame de Lacy, lequel sit merueilles d'armes auant parla gens qu'il peust estre abbatu: Si s'en retournerent tous à Melun vers da Dauphin, Monseigneur le Dauphin.

de Moruil-lier & I. de

La Reyne & le Duc de Bourgongne, enuoyerent à Paris vn Adperdent leur uocat de Parlement, nommé Maistre Philippes de Moruillier, & vn proye, & sont Cheualier nommé Messire Iean de Neuschastel Seigneur de Montagu, contraints de dont plusieurs à Paris estoient bien ioyeux. Car on auoit esperance, qu'ils estoient venus pour mettre Iustice sus, & que meurtres, pilleries, & tobberies cesseroient: Mais la chose fut bien autrement: Neufchastel Car le douziesme de Iuin aucuns firent vne commotion à Paris: Et p. 340. depu- estoit vn des Capitaines, vn nommé Lambert. Et si estoient retournez à Paris des Bouchers, & autres du temps passé: Et estoit cedit

dudit Duc à Lambert vn Potier d'estain, demeurant en la Cité: Ils allerent aux prisons du Palais, & entrerent dedans: Et en icelles prirent le Com-

te d'Armagnac Connestable de France, Messire Henry de Marle Chancelier de France, & vn nommé Maurignon, qui estoit audit Comte. Ils les tirerent hors de la Conciergerie du Palais emmy la nestable & cour, & là les tuerent bien inhumainement, & trop horrible-

Chancelier ment, & les despouillerent tous nuds, excepté des chemises: tragez aprés

tirez bors de Mesme il y en eut qui ne furent pas contens de les voir morts & rie, & impi-tuez: mais leur ostoient cruellement des courroyes du dos, comtoyablement me s'ils les eussent voulu escorcher. De là ils s'en vinrent au grand mesme indi- Chastellet, au bout du pont des Changeurs, où y avoit grande gnement on- foison de prisonniers : les vns monterent en haut aux prisonniers,

pulaire dans

pieux, & espées, auec autres bastons pointus, les pointes contremont: Or ceux d'enhaut faisoient saillir lesdits prisonniers par les fenestres, sur iceux bastons trenchans & pointus, & les detrenchoient

les autres demeurerent en bas, tendans leurs bastons, iauelines, es-

inhumanitez encores depuis qu'ils estoient morts: De là ils s'en allerent au petit plus que bar- Chastellet, où estoient l'Euesque de Constances, l'Euesque de Sencémanec ton-lis, & plusieurs autres notables gens, tant d'Eglise que autres, leste licence po- quels pareillement furent tous tuez & detrenchez : Ledit Euesque de Constances auoit foison d'or sur luy, lequel il offroit, cuidant

pour ce eschapper: Mais rien n'y vallut, & perdit sa vie & son or. Semblablement firent-ils à Sain& Martin des champs, à Sain& Magloire, & au Louure. Bref, il y en eut bien de seize cens à deux milque, sçauoir le ainsi inhumainement meurtris & tuez: Par la ville mesmes en
de Coutantuoit-on beaucoup. Mais ce sut grande pitié des pauures Geneuois,
ces & de Sélis, mie hors
le action de service se le la contraction de la co le pesis Cha- ils estoient emmy les ruës, & là les tuoit-on. Quand ils eurent fait

stelet, puis les dits meurtres, on prit des charettes & des tombereaux, & mettoient les corps morts dedans, & les menoient ou faisoient mener aux champs. Mesme on en attachoit aucuns par les pieds à vne corde,

& les trainoit-on par la ville iusques hors des portes, & là on les laissoit: De cette sorte & en cette maniere y fut traisné vn notable Do-cteur en Theologie, Euesque de Senlis: Et quiconque auoit vn bon Benefice ou Office, il estoit tenu Armagnac, & mis à mort incontinent: eriers s'estend Et le faisoient faire mesme ceux qui vouloient auoir les Benefices, mesme sur ou Offices. Or ne tuoit-on pas seulement les hommes, mais les fem- & enfans, & mes & enfans: mesmes il y eut vne semme grosse qui sut tuée, & la semma voyoit-on bien bouger, ou remuer son enfant en son ventre, sur enceintes ne quoy aucuns inhumains disoient, Regardez ce petit chien qui se remuë: espargnées Que si aucune femme grosse se deliuroit de son enfant, à peine trou-que la auuoit-on femme qui l'ozast accompagner, ne aider, ainsi qu'il est accoustumé en tel cas de ce faire: Et quand la pauure petite creature estoit née, & hots du ventre de la mere, il la falloit secrettement Baptesme porter aux Fonds, ou baptiser par vne semme en l'hostel, ce qui est ap-resnié par aucuns Prepellé ondoyer. Mesmes il y auoit des Prestres, ou Curez si passionnez & stres furieux affectez à maudite inclination, que aucuns les refusoient de baptiser: or passionnez aux enfans Et aduenoit aussi aucunessois que par faute de secours & aide, la deceux qu'on femme seule se deliuroit, & baptisoit mesmes son enfant, & que anoit reputé estre Atmatous deux aprés mouroient: Or les morts qu'ils tenoient Armagnacs, gnacs, dont ils reputoient indignes de sepulture. Des cy-dessus tuez, ainsi que la corpsmorts dit est, la pluspart fut iettée aux champs, où là ils furent mangez mez indignes des chiens & oyseaux, mesmes aucuns leur faisoient auec leurs cou- de sepuleure; steaux, de leurs peaux, vne bande, pour monstrer qu'ils estoient impiesé hor-Armagnacs. Il y en eut plusieurs qui estoient prisonniers pour deb-stable. p. 232. tes, ou pour excés par eux faits, qui estoient bien ioyeux de cetre Diuerses veentrée, afin qu'ils fussent deliurez par ce moyen. Aussi y en eut-il geances exerqui par haine d'aucuns furent mis en prison comme Armagnacs, qui pretexte d'eestoient toutessois aidans & fauorisans le party du Duc de Bour-gnacs. gongne, lesquels furent tous tuez. Il n'y auoit consideration à Grandes pilpersonne quelconque. Plusieurs y eut des prisonniers desdits de leries & ran-Liste-adam, Chastelus, & Veau de Bar, des plus grands & riches, Diners Paylesquels furent sauuez en payans grosses sinances: Il n'y eut celuy sans enrichie desdits trois Capitaines, qui de pilleries, robberies, & rançons n'a-des despositions mendast de cent mille escus, & mieux : Mesmement le Seigneur de les d'autruy, Lisse-adam sit merueilles d'y prositer, & faire prositer ses gens, dont estat rustiplusieurs auoient esté bons laboureurs en l'Isle de France: Parquoy que, & s'onplusieurs s'armerent & se monterent des prosits qu'ils auoient eus en blians, s'estela ville de Paris, & contrefaisoient les gentils-hommes, & portoient tiensement leurs femmes estat de Damoiselles, & estoient les hommes & les au dessur de femmes vestus de belles robbes: Ainsi faisoit-on beaucoup de cho-condition, an les illusoires & derisoires, tant enuers Dieu que le monde.

La vigile de S. Iean les chaines \* furent remises par les ruës, ainsi dale de plu-

qu'elles souloient estre.

Ledit Cardinal des Vrsins en executant de tout son pouvoir ce remises par que le Pape luy auoit enchargé, alla en Ambassade vers les Anglois, 333.

\* Chaisnes

pour sçauoir s'ils vouloient entendre au faict de la paix : Lesquels il trouua bien hautains & orgueilleux, & se glorifioient en leurs conquestes, ioyeux des diuisions si grandes qui estoient en ce Royau-Le R. d'An- me : Or respondit & luy dit le Roy d'Angleterre, que le benoist Dieu glet.ne veut l'auoit inspiré, & donné volonté de venir en ce Royaume, pour chastier les subplus entendre iets, or pour en auoir la Seigneurie comme vray Roy: Et que toutes les causes flatant del'e- pour lesquelles un Royaume se deuoit transferer en autre main, ou personne, y spoir d'anoir regnoient, & s'y faisoient. Et que c'estoit le plaisir du benoist Dieu que en sa me à la fa- personne la translation se sit, & d'auoir possession du Royaume, & qu'il y auoit neur du dini- droict. Par ainsi ce Cardinal s'en retourna sans rien faire: Et s'en alsions qui y estoient, p. 255. la vers nostre sainct Pere le Pape qui l'auoit enuoyé, bien desplaisant de ce qu'il n'auoit peu rien faire.

à Paris.

pernicienx

La Reyne & le Duc de Bourgongne delibererent de venir à Paris. Par deuers elle & le Duc de Bourgongne auoit esté le Cardinal refuse de ve de Castres, pour cuider ouurir matiere de traité auec Monseigneur nir trouner le Dauphin: Lequel Cardinal aprés fut vers mondit Seigneur le Daula Reyne sa phin, pour ladite cause & matiere: Et luy dit que la Reyne auoit inense de pon-tention d'aller à Paris, & qu'elle luy mandoit & requeroit qu'il la vint accomnoir retour- pagner insques en ladite ville, & que par ce moyen la paix seroit faite. Lequel si remply lors Seigneur respondit, qu'il luy vouloit obeyr, & la seruir en toutes manieres, demeschan- ainsi que bon fils doit faire à sa mere : Mais d'entrer en une Cité où maux si merueilleux (t) tiranniques auoient esté faits, ce seroit trop à sa grande desplaisance, or non sans cause. Autre response n'y eut de faite.

Le quatorziesme iour de Iuillet la Reyne & le Duc de Bourgon-Entrée de la gne entrerent à Paris, à bien grande pompe, & si grande que à pei-Reyne & du ne pourroit-on plus, tant en littieres, que chariots, hacquenées, & D.deBourg. autres choses. Ils furent receus à grande ioye: Et sonnoient menestriers & trompettes. De ceux de la ville grande foison estoient ve-\* Pag. 6.71 fiftus de robbes perses ou bleuës : Et crioient les vns Noel\*, & les au-

En ce temps, les Seigneurs de Gamaches & de Bloqueaux ayans

tres Viue Bourgongne.

sceu, que le Duc de Bourgongne auoit eu paroles & collocution auec le Roy d'Angleterre, se doutans que de ce ne vint beaucoup d'inconuenient, ils delibererent d'auoir la ville de Compiegne, dont auoit la garde Messire Hector de Saucuse\*: Et trouuerent les vise qu'à se moyens d'y entrer, & d'en mettre hors ledit de Saueuse: Ce qu'ils venger de ceux qu'il te- firent & mirent à execution: Et aprés furent aduertis que combien noit su enne- qu'il y eust eu aucunes paroles entre le Roy d'Angleterre & le Duc mu dans le Royaume, de Bourgongne, ce n'estoit pas qu'il voulust faire preiudice à la pour ymieux Couronne de France: Mais vne maniere d'abstinence de guerre enparuenir, laif tre eux; Afin que ledit Duc plus aisément peust subjuguer ceux du rout prendre Royaume de France, qu'il tenoit ses ennemis, & les nommoit tels: aux Anglois: Et toutesfois tinrent-ils ladite ville.

Le Seigneur de Grauille estoit lors dans le Pont de l'Arche, souvengeance. uent assailly & comme assiegé des Anglois, & leur portoit le plus de dommage qu'il pouvoit, mais il voyoit bien que veu leur puis
1418.

sance, il n'y pouvoit longuement durer, qu'il ne fallust que la plapont de
ce se perdist, s'il n'auoit aide & secours: Pour laquelle cause, di- l'Arche rene
uerses sois il envoya à Paris devers le Roy, & le Duc de Bourgondu anx Augl.
manque de
gne, en les requerant qu'ils luy voulussent envoyer aide & secours:

Mais rien n'en sut fait, ne semblant de faire: Et pource sut conquel lodis D.
traint d'abandonner la place, & de se sauver le mieux qu'il peut:

ne voulut entendre, quelpar ainsi y entrerent les Anglois.

Monseigneur le Dauphin mit grosses garnisons à Meaux, & à que luy en sit le St de Gra-Melun, lesquels faisoient plusieurs courses, & des maux largement uille Gouner-

fur le pays.

Le vingt & vniesme iour d'Aoust le Roy, la Reyne, & le Duc de possible cosse Bourgongne cstans à Paris, il y eut vne grande commotion de peu place d'imple: Et disoit-on que Capeluche le Bourreau en estoit le Capitai-portance. ne, & tuerent plus de deux cens personnes, qu'ils nommoient Armagnaes, dont il y en auoit plusieurs gens de bien. Et par haines particulieres tuerent plusieurs des gens du Duc de Bourgongne, qui Furieuse & mesme demeuroient en son Hostel, soubs le gouvernement desdits dition renonde Lisse-adam, Chastelus, & Veau de Bar. Et plusieurs fois venoit nellée par les ledit Capeluche parler au Duc de Bourgongne, accompagné de Gois, Sainmeschantes gens, aussi hardimont que si c'eust esté un Seigneur: Et Cabochies, de ceux qui donnoient auctorité, confort, & aide, estoient les pag. 224.225. Gois, Saintyons, & Caboche: Et de ceux de l'Université des faux Ser-fanx & danmonneurs & Prescheurs. Entre les autres ils prirent vne Damoisel-gereux Prele de bien, & qui auoit bonne renommée, mais pource que aucuns dissoient qu'elle estoit Armagnacque, ils luy coupperent la teste, & la laisserent emmy la ruë: Puis s'en allerent à l'Hostel du Roy & de la Reyne, & prirent deux Cheualiers, Maistres d'Hostel du Roy, dont l'un estoit nommé Messire Hector de Chartres, Seigneur de Lyons en Beauuoisis, pere de Messire Regnault de Chartres Archeuesque de Rheims, & Messire Louys de Mançonnet, vieils & anciens Cheualiers, & preud'hommes, qu'ils menerent emmy les ruës, & là les Capeluche, tuerent tres-inhumainement. Quand ladite commotion fut cessée & principalchef appaisée, on donna à entendre à ceux qui auoient fait ladite com-decette of motion, que les Armagnees venoient par la porte de Saince Iacques, meute, deca-lesquels tous vnanimement y fuyrent: Et cependant sut pris ledit dicelny Duc, Capeluche Bourreau, qui beuuoit en la rappée és halles, & inconti-pource qu'il nent on luy couppa la teste: Et disoit-on qu'on luy auoit fait coup-starisé quec per, pource qu'il auoit touché au Duc de Bourgongne, lequel luy lny, & lny auoit baillé sa main, non cuidant qu'il fust Bourreau, parquoy dans la main comme dit est il luy sit coupper la teste. Et sut couppée la teste par complaià vn bon marchand de Paris, nommé Guillaume d'Auxerre drap-sance ne le pier, demeurant en la Cité, plus à vn notable Aduocat en Parle-pa, & ne ment, nommé Maistre Pierre la Gode, & à vn Maistre des Reque-sechant quel îtes de l'Hostel du Roy, qu'on nommoit Maistre Philippes de Cor-a. Υy I. Iuuenal des Vrsins.

Digitized by Google

Philippes de Corbie Requestes deseditienx.

La pluspart

bie, pource qu'on disoit qu'ils estoient Armagnacs. Plusieurs grandes inhumanitez & comme innombrables furent en ce temps faites en ladite ville & cité, dont aduint vne bien grande punition de Dieu, Maistredes & bien apparente. Car depuis le mois de Iuin iusques en Octobre, capité parles y eut si grande mortalité que merueilles: & non mie seulement à Paris; mais és villages d'enuiron, & à Senlis, tant qu'à peine le nombre en est croyable. Specialement moururent presques tous ces brigans, & autres gens de commune, & aucuns comme soudainement, fans contrition, confession, & repentance: Et sceut-on par aucunes Dames de l'Hostel-Dieu de Paris, où il en trespassa moult grand nombre qu'il y en eut bien sept à huict cens de morts, lesquels on exhortoit de se confesser, & repentir des maux qu'ils auoyent faits: Mais ils mort subite respondoyent que ia n'en requeroyent mercy à Dieu : car ils sçauoyent bien comme gens que Dieu ne leur pardonneroit point. Et quand on leur monstroit ou presdeseperez & choit la misericorde de Dieu, ils n'en tenoyent compte: Et moufans repen rurent comme gens tous desesperez : qui estoit grande pitié. Il y sance & sans eut vn notable homme de Senlis, qui fut present ausdits meurtres, se recognoi-stre, & puis s'en retourna à Senlis: mais vn iour quand il eut pensé à ce pounaus plus qu'il auoit fait, ou esté consentant de faire, soudainement il parespererenta tit de son hostel, criant par les rues, ie suis damné: puis se ietta en vn de Dien; qui puis la teste deuant, & ainsi se tua. Es villages vers les forests de est estroyable Bondis, & vers Montmorency, on en trouuoit plusieurs tous morts: exemple de la Instituction de la leurs ames estoyent en grand danger : C'estoit nine sur les moult grande pitié à Paris de voir tant de mesnages destruits de plusanguinaires. sieurs gens de bien, nobles, bourgeois, & marchands. Les femmes Plusieurs se & enfans mis hors de leurs maisons comme tous nuds, qui souloyent des guisent de paris de Paris transfissent, auoir grandes cheuances: Et ne sçauoyent comme partir de Paris. pour se s'an- Les vnes s'en alloyent en guise de vendengeresses, les autres comme mer de ces fu- femmes de villages: Et se soutiuoit & taschoit-on par toutes ma-Aucunsinso- nieres de trouuer maniere de saillir hors de la ville.

de tous ces brigands &

Monseigneur le Dauphin alla en Touraine, & passa par aupres moir ontragé une place nommée Azay: Ceux qui estoyent dedans estoyent Bourinriense le guignons, ou tenans le party du Duc de Bourgongne, qui com-Dauphin, mencerent à crier, Cest le demeurant des petits pastez de Paris, & disont griesure soient paroles iniurieuses à mondit Seigneur le Dauphin, & à ceux stiez teut sur de sa compagnée, lequel dit, qu'il falloit qu'il eust la place. Les gens de Ainsi furent guerre & leurs Capitaines descendirent, & aduiserent comment on dininement la pourroit auoir. On sceut que dedans n'estoient que brigans, auec punis les en-fans qui se vn gentil-homme qui en estoit Capitaine: donc moult soudainement fut ladite place assaillie bien chaudement, courageusement, du Prophete & tres-vaillamment. Aussi ceux de dedans sçachans & connoissans que s'ils estoient pris, ils seroient mis à mort, fort se defendoient de soudain deno pierres, & de traict. Mais nonobstant leurs defenses la place fut prise rez par dos d'assaut, & le Capitaine, & rous ceux qui estoient auec luy pris: on coupa la teste audit Capitaine, & si y en eut deux à trois cens de pendus.

Aucun temps après mondit Seigneur le Dauphin vint mettre le siege à Tours, où estoit vn gentil-homme nommé Charles Labbé, lequel tout son temps auoit seruy le Duc de Bourgongne: Aprés Charles que par aucun temps ladite place eut esté bion battue, & les appro- Ladoc rena Tours, pag. ches faites, il se rendit du party de Monseigneur le Dauphin, fit le 343 au Dauserment, & rendit la ville. Par ce moyen il eut vne bien belle & bon-phin, & se ne Chastellenie en la Comté de Poictou, nommée Monstreau-bou-paris. uin, & seruit depuis loyaument,

L'Euesque de Clermont \*; nommé Maistre Martin Gouge, le- \* P 201.285. quel estoit party de Paris en habit dissimulé: En s'en venant vers il est appellé les marches de la tiuiere de Loire, fur rencontré par aucuns des Chartres. gens du Seigneur de la Trimouille, qui le cognurent, le prirent, & le menerent à Suilly, où avoit intention ledit Seigneur de la Trimouille de ne le point deliurer qu'il ne payast vne grande sinance: Car durant les brouillis il auoit eu le gouvernement, & du temps de Monseigneur de Berry, auoit esté en essect tout ordonneur & distributeur de ses finances, & esté son executeur, où il auoit moult profité. Or estoit en la compagnée de Monseigneur le Dauphin vn Iean de Torvaillant Cheualier, nommé Messire Iean de Torsay, Seigneur de la say Senesichal Morte saincte-Eraye auprés Sainct Maixent, Maistre des Arbale-de Poictou, striers de France, qui auoit grande charge de gens de guerre, lequel Grand Maiestoit singulier amy dudit Euesque de Clermont, & s'entre-aimoient lestriers de comme freres. Et si estoient au plus prés de mondit Seigneur le France, pag. Dauphin Messire Tanneguy du Chastel, & le President de Prouen-240. ce, ausquels ledit Euesque auoit fait beaucoup de plaisirs, qui sup-Tanneguy plierent audit Seigneur, qu'il voulust aller deuant Sully à force de lean Loud'armes, pour r'auoir ledit Euclque de Clairmont: Surquoy delibe-uet President ra ledit Seigneur d'y aller, non seulement pour la cause dessus dite: de Prouenmais pour sçauoir si ledit Seigneur de la Trimouille tiendroit son par-considents ty seurement, ou non: Partant il vint iusquesà Gergeau, en intention feruiteurs du Dauphin. d'affieger Sully, s'il ne trouuoit obeyssance. Et auoit belle & gran- Le Due de de compagnée de gens de guerre: Quand ledit Seigneur de la Tri-Bretagne mouille vid qu'on l'approchoit, il enuoya vers mondit Seigneur le derechef de Dauphin, & deliura ledit Euesque de Clairmont: Et luy sit pleine paix p 316. obeyssance, & promit de le seruir loyaument, & ainsi sit il.

Le Duc de Bretagne vint à Paris parler à la Reyne, & au Duc de de vainoiré-Bourgongne, pout traiter de la paix. Et y eut articles faits, & com- ioii pffinces so meaccordez.

Le dix-septiesme iour de Septembre se fit grande ioye à Paris, se peut conpource qu'on tenoit communément qu'il y auoit paix : La plus gran-que que les de crainte qui y fust, c'estoit qu'on ne s'ozoit sier les uns aux autres : Et deux Pareys tousiours quelques paroles qu'il y eust, guerre inhumaine & mor-ne peunoiene telle se faisoit tant d'vn costé que d'autre: Il y auoit Gascons, & semance, et Bretons, specialement à Meaux, où estoit Messire Tanneguy du les uns aux Chastel, & à Melun où estoit le Seigneur de Barbasan, qui souvent autres.

I. Iuuenal des Vrsins.

ce de laquello

couroient, & nuls prisonniers ne prenoient à finance, mais tuoient & pendoient tous ceux qu'ils prenoient: Pareillement ainsi faisoiton d'eux.

Le Duc de Bretagne, cependant qu'il besongnoit pour la paix, fut cause de beaucoup de bien. Car il y eut trefues de trois semaines, durant lesquelles plusieurs prisonniers, & autres qui estoient mussez & cachez à Paris, se sauuerent & sortirent: Aussi plusieurs Dauphine, biens meubles, soubs ombre desdites trefues furent sauuez, & menez iusques sur la riuiere de Loire Ledit Duc tira hors de Paris pourparler de paix, & pe- Madame la Dauphine, & auec elle plusieurs Dames & Damoiselles, dans quelques & autres personnes. Par diuerses fois l'Euesque de Sainct Brieu, qui resues, se depuis sur Eucsque de Nantes, Chancelier dudit Duc, venoit à Paris anec plu- ris: Et à chacun voyage qu'il retournoit, toussours sauuoit ou emsieurs autres. menoit des gens, specialement femmes & petits enfans: Et sit moult

Saint Brieu grand plaisir à plusieurs personnes.

Quand le Roy d'Angleterre eut conquesté plusieurs villes, citez, & chasteaux en la Duché de Normandie, au dessus & au dessous de la cité de Rouen, il y mit le siege qu'il y tint longuement. Dedans estoient les gens du Duc de Bourgongne: Ceux de la ville enuoyerent vers Monseigneur le Dauphin pour auoir aide & secours, mais il apparoissoit bien que ce n'estoit que siction. Car ceux de dedans faisoient guerre mortelle à ceux dudit Seigneur: Le Dauphin toutesfois l'eust volontiers fait : Mais il auoit assez à faire à soy garder des Anglois d'vn costé, & de l'autre des gens du Duc de Bourgongne. Toutesfois il vint à sa cognoissance, que le Roy d'Angleterre auroit plus volontiers traité auec luy qu'auec ledit Duc de le R. d'Angl. Bourgongne, & y eut en suite Ambassadeurs enuoyez d'vn costé & qui prefere la d'autre. Monseigneur le Dauphin y enuoya vne bien notable Aml'Alliance du bassade, & y eut aucunes formes d'accord ouuertes & traitées: Mais celle du D. de sur toutes choses, le Roy d'Angleterre vouloit que ledit Seigneur promist de luy aider à conquester la Comté de Flandres, & puis LeDauphin la tenir sans hommage, ressort, ne souueraineté. Ausquelles Degenereusemët mandes, combien que ledit Seigneur fust ieune d'aage, il responne vent aban. dit, Que iamais ne se voudroit allier ny faire paix auec les anciens ennemis du Royaume de France, pour destruire son vassal: Et qu'il auoit toussours esperance que le Duc de Bourgongne se rauiseroit: Ainsi il n'y eut rien fait.

La guerre en Poictou aussi estoit tres-forte: Car le Seigneur de au R.d'Ang. Parthenay auoit de belles places & fortes: Et le Seigneur de Montqui stipuloit, beron tenoit le party du Duc de Bourgongne. Or le Seigneur de

toit d'enten- Montberon prit les ville & chastel de Montberon.

Le siege fut longuement deuant Rouen, ne iamais ne l'eussent eu pouruen qu'il l'assistat à la sinon par famine: Car il y auoit de vaillantes gens tenans le party du conqueste de Duc de Bourgongne: Mais la famine fut si merueilleuse & si grande, qu'ils furent contraints de se mettre en l'obeyssance du Roy d'Angleterre. Car d'vn costé & d'autre ils n'eurent aucun secours.

pourparler de dudit D. de Bretagne.

son vassal, (quoy que

Siege de

Le dix-neufiesme iour de Ianuier le Roy d'Angleterre entra à Rouen: Et disent aucuns qu'ils payerent deux cens mille escus. Les autres disent qu'il y entra à sa volonté, & qu'ils furent pillez & de-Ladiseite & robez bien piteusement : Il sit oster les chaisnes des rues, & les har-famine renois aux gens de la ville. Seulement entant que touchoit les gens Rouen de se d'Eglise, il voulut que ceux qui voudroient demeurer en la ville, rendre aux Anglois, qui cussent leurs Benefices comme ils auoient auparauant: Et les autres les pillent, & non, lesquels il donnoit à qui bon luy sembloit: Il eut de plus prennent en Mante & Vernon, qui se rendirent en son obeyssance: Peu de vernon. Nobles s'y mirent: Vn nommé Messire Guy le Bouteiller luy sit le Guy le Bou-

Il y auoit vne ieune Dame, fille du Seigneur de la Riuiere\*, vef-serment aux ue de feu Messire Guy Seigneur de la Rocheguyon, lequel mourut en la \*Pag. 69.90. bataille d'Agincourt: Elle auoit deux beaux fils & vne fille dudit 92.98.251. Seigneur: Laquelle estoit dedans le chastel de la Rocheguyon bien Guy sieur de garnie de biens meubles, autant que Dame de ce Royaume: Et si la Rocheauoit tant à cause d'elle que de ses enfans, plusieurs belles terres & guyon. Seigneuries: Deuers laquelle le Roy d'Angleterre enuoya luy faire resolution sçauoir, que si elle vouloit faire le serment pour elle & ses enfans, d'une Dame qui estoient ieunes, qu'il estoit content que ses meubles, terres, & quelle comme Seigneuries luy demeurassent, & à sessite enfans: Sinon il auroit la bonne Franplace, & tous ses biens. Laquelle meuë d'vn noble courage, aima ra de tout mieux perdre tout, & s'en aller desnuée de tous biens, & ses enfans, perdre. & que de se mettre, ny ses enfans és mains des anciens ennemis de ce s'appanurir, Royaume, & delaisser son souuerain Seigneur: Ainsi elle en partit fans, plustost & ses enfans desnuée de tous biens.

Les gens de Monseigneur le Dauphin reprirent Beaumont sur d'Angl qui Oise sur les gens du Duc de Bourgongne: On y enuoya le Bastard l'en requede Thien accompagné de gens de guerre, lequel fut rechassé, & y est à la side-cut la pluspart de ses gens mortes & pris lité denë à son eut la pluspart de ses gens morts & pris.

Les gens aussi dudit Seigneur prirent Soissons. C'estoit grande legitime Sei-

pitié de la fortune qu'auoit eu la pauure Cité de Soissons\*.

Vers le pays du Mayne y auoit forte & aspre guerre : Vn iour le Bastard d'Alençon partit de Fresnay le Vicomte, accompagné de cinq à six cens cheuaux, cuidant trouuer les Anglois, & aussi les trouua-il: Car sur les champs estoit vn Capitaine Anglois, nommé Haymon Hacquet, qui auoit enuiron quatre vingt cheuaux: Ils se rencontrerent si bien, que le Bastard d'Alençon fut desconsit, puis se retira, & y eut de ses gens morts & pris : La cause de cette desroute aduint parce qu'ils cheuaucherent en desaroy, & sans ordre, car les vns s'enfuirent de plain bout & d'abord, & ceux qui demeurerent n'auoient guieres veu du fai& de guerre.

Le Seigneur de Fontaines, & Messire Ambroise de Lore se ioigni-Ambroise rent ensemble, & assemblerent ce qu'ils peurent de gens. Et repri- de Lore rent Beaumont le Vicomte, & plusieurs autres places, qui auoient nalier.

\* Pag. 278.

1418.

esté occupées par les Anglois: Les dits Messeigneurs de Fontaines, & Lore portoient & faisoient de grands dommages aux Anglois: Or vn iour aduint que le Comte de la Marche d'Angleterre, accompagné de six à sept mille Anglois, estoit és marches de Fresnay le Vicomte, dont estoit Capitaine ledit de Lore: Et au pays du Maine sit maux innombrables de mettre seux, & prendre gens & bestail: Ne par les François ne luy sut porté aucun dommage, sinon que en s'en retournant en Normandie, vne partie de ses gens se logeaen vn village nommé Hayes: Sur lequel logis frappa ledit de Lore, accompagné de ses gens: Là y eut deux à trois cens Anglois morts, & plusieurs pris.

Escossois viennent 44 feruice du Dauphin contreles Anglois.

En ce temps vinrent deux Cheualiers d'Escosse, pour seruir Monseigneur le Dauphin. L'vn nommé Messire Thomas Quelsatry, & l'autre Messire Guillaume de Glas: Et trois à quatre cens combatans se mirent dedans Fresnay le Vicomte, dont estoit Capitaine ledit de Lore, qui firent grande resistance aux Anglois, & leur por-

terent dommage largement.

Les Anglois mirent le siege deuant Sainct Martin le gaillard: La chose vint à la connoissance du Seigneur de Gamaches, lequel assembla des gens le plus qu'il peut, & sit leuer ce siege aux Anglois,

qui y furent desconsits, & y en eut plusieurs morts & pris.

A Sées en Normandie, il y eut des Anglois logez; Or le sceut ledit Messire Ambroise de Lore, auquel on auoit rapporté qu'ils n'estoient que quatre-vingt: Mais le soir de deuant, il en estoit bien
suruenu huict-vingt: A vn point du iour il vint frapper sur eux,
descendit à pied, & les assaillit, lesquels vaillamment & longuement se desendirent: Ensin les dits Anglois furent desconsits; &
plusieurs morts, & pris. Entre les autres, vn Capitaine nommé
Thomas de Gournay: Puis s'en retourna ledit de Lore à toute sa
puissance à Fresnay. Assez tost apres partit ledit Seigneur de Lore,
cuidant trouuer les Anglois d'Alençon, lesquels il trouua prés d'vn
village nommé Mieuxe: Aussi tost ils se retirerent en vn village nommé les Nouës, fermé d'eauës, & de sossez, où les assaillit ledit de
Lore, & surent les Anglois desconsits, dont enuiron soixante resterent morts sur la place, & grand nombre de prisonniers.

En ce temps, se combattirent à outrance le Bastard d'Orenge, François, & Richard Hautely, Anglois: Lesquels sirent vn gage de bataille deuant ledit de Lore, que le vaincu deuoit payer seulement vn diamant: Or le François sut desconsit. Ce iour mesme, sirent armes à cheual Huet de Sainct Barthelemy, François, & Iuon, Anglois: Lequel Anglois sut frappé d'une lance parmy le visage, tant qu'elle passoit outre de deux pieds. Ce fait, les Anglois s'en retour-

nerent à Alençon.

Enuiron trois semaines apres, le Baillif d'Eureux, nomme Messire Gilbert de Hillefale, vint au pays du Maine: Ledit Seigneur de Lore le sit sçauoir au Seigneur de Beauuau, Gouuerneur d'Aniou, & du Maine: Lequel assembla gens, & sut ordonné ledit de Lore à frapper le premier par maniere d'auant-garde. Or estoient les Anglois à Vienne la Iunes: Et ainsi le sit, ils combatirent longuement sans ce que Beauuau ny ses gens vinssent: Les Anglois estoient quatre contre vn François: Pour conclusion ledit de Lore y sut pris: & plusieurs de ses gens morts & pris: Les autres vinrent depuis, mais ce sut trop tard: Et sallut que ledit de Lore rendist la place de Fresnay, qu'il auoit regagné sur les Anglois, & tenu an & demy. Et quelques tresues que sit le Roy d'Angleterre, tousiours il exceptoit Fresnay, pource qu'il auoit esté pris sur luy.

Les Anglois vers les marches de France mirent le siege à Montpillouet: Le Seigneur d'Aussemont le sceut, & assembla des gens, & frappa sur les assiegeans: Pour conclusion il y eut plusieurs An-

glois morts & pris, & fut le siege leué.

Audit an, les Anglois & ledit Messire Ambroise de Lore se Diners petits cherchoient les vns les autres, desirans se rencontrer: Or aduint que combaes & sur la riuiere de Sarte ils se rencontrerent: De part & d'autre ils se en diners mirent partie à pied, & partie à cheual: Ils combatirent fort; En lieux entre la sin les Anglois y furent desconsits, dont y eut plusieurs morts & François & Anglois, apris. Là sur fait Cheualier ledit Messire Ambroise, lequel grande-nec differents ment & vaillamment s'y porta.

Dedans le Mans estoit le Mareschal de Rieux & le Seigneur de Mailly, auec plusieurs Nobles du pays d'Aniou, & du Maine: Le Seigneur de Cornoüaille Anglois, accompagné de plusieurs Anglois, mit vne embusche prés de la Cité du Mans, & sit courir aucuns de ses gens iusques prés des barrieres: Le Mareschal saillit hors de la ville bien indiscretement, & outrepassa l'embusche: Aussi-tost les dits Anglois saillirent, & le prirent: Cela donna exemple aux autres François, les quels n'estoient pas encores bien experts en la guerre, de non saillir temerairement sur l'entreprise de ses ennemis.

Comme dessus a esté touché, l'entrée de Paris faite par les gens I. Iuuenal du Duc de Bourgongne, sut bien piteuse & cruelle, car plusieurs y qui possedoit demeurerent morts & tuez: Toutessois y en eut-il beaucoup de de bellatter-res en l'îlle sauuez de notables gens, tant du Parlement, du Chastelet, & de de France, l'Vniuersité, que des Bourgeois, qui trouuerent moyen de sortir de Chápagne, Paris, & abandonnerent tout Du depuis leurs semmes & ensans, & anoitonne par diuerses subtilitez trouuerent maniere d'aller aprés. Quelle pitié ensans, 258. entre autres estoit-ce dudit Messire fean Iuuenal des Vrsins Seigneur de pointit que Traignel, qui possedoit bien deux mille liures de rente & de reuenu, d'estre rednit auoit belles places & maisons en France, Brie, & Champagne, & son hos d'enfuir anecs fa famil-Hostel garny de meubles, qui pouuoient valoir de quinze à seize le et toutepermille escus en toutes choses: Ayant vne Dame de bien & d'hon-toutes sont la neur à semme, & onze enfans, sept sils & quatre silles, & trois gendres: premidence

Digitized by Google

1419.

espoux de

uenal des

d'auoir tout perdu, & sadite semme auec ses ensans mis nuds pieds. duine pour reuestus de pautures robbes, comme plusieurs autres: Et routessois nent, car ils tous vesquirent bien & honorablement: Or pour le faidt de la Iueurent tous stice souveraine du Royaume, on ordonna vn Parlement à Poiploys honora. ctiers, composé de Presidens & Conseillers; C'est à sçaucir de ceux blu. qui estoient sorrie de Paris des also also conseillers. de Parlement, & du Chastelet. Il sus ordonné pour commencement de Pa-ris transferé ment, & pour l'ouvenure de ce Parlement, que les causes des Grands Poictiers, Jours de Berry, d'Annergne, & de Poictou, fussent les premieres est composé de expedices: Et gardoit-on la forme, & maniere, & Stille qu'on garfroient sortis doit en la Cour de Parlement à Paris, pour lors qu'elle y estoit : Il d'icelle ville y avoit foison de causes desdits Grands Iours: Et se euocqua-on les capitale, tant couses cati afficient à Barie 11 capitale, tant du Parlemet Causes qui estoient à Paris, celles qui estoient des pays obeyssans à que du Cha-mondit Seigneur le Dauphin, & celles d'appel, lesquelles de noustelet: dont ueau on releuoit à la Chancellerie en Parlement, dont il y auoit se fait parles tres-grande quantité. Bref on y faisoit bonne & briefue expedicauses des tion: Là se retirerent plusieurs qui estoient partis de Paris: Et tous de Berry, par la grace de Dieu viuoient bien, & honorablement. Auuergne, & Poitou.

## M. CCCCXIX.

'An mille quatre cens & dix-neuf, Monseigneur le Dauphin s'appella & nomma Regent du Royaume de France. Les guerres & LeDauphin | s'intitule, & duissons estoient moult merueilleuses, & cognoissoient euidemprend qualité de Regent ment les parties qu'il falloit que tout se destruisit, & que le Royaudu Royau- me fust en la main des ennemis, ou qu'il y cust paix : Et à se faire, me de Fran- les parties se disposerent par aucun temps.

Le Seigneur de Parthenay, qui auoit toufiours tenu & tenoit le des gendres party du Duc de Bourgongne, se reduisit en l'obeyssance de Moncy-dessiu no- seigneur le Regent: Il y eut traité fait après que le siege eut esté demé de I. Iu- uant Parthenay, qui estoit tres-forte place, & reputée comesté second me imprenable: Car il y auoit trois paires de fossez, & deux paires de murs en la ville: Et si y auoit vn fost chasteau, garny do seiglepour dix ans, de sorte que par famine on ne l'eust point Vrsian, vef- eu: De plus, il y auoit dedans de vaillantes gens, dessoubs deux ne de Pictre vaillans Cheualiers, l'vn nommé Guichard \* de Peluoisin, & l'autre de Chailly, Messire Gilla. Au siege estoit pour Chef le Comte de Vertus frere du Philippes Messire Gilla. Au siege estoit pour Chef le Comte de Vertus frere du Philippes de la comme Lieu-Duc d'Orleans, qui estoit prisonnier en Angleterre, comme Lieu-Vertus, pag tenant du Roy, accompagné du Seigneur de Torsay Maistre des zede Char- Arbalestriers, & autres Capitaines & gens de guerre: Or pourles D. d'Ore ce que entre ceux de dedans y auoit plusieurs gentils hommes du leans prisone ce que entre ceux de dedans y auoit plusieurs gentils hommes du mier du An- pays de Poictou, qui auvient leurs maisons hors de la ville audit pays, glois, p. 352 il fut ordonné qu'on declareroit leurs terres confisquées, & qu'on nant general abbatroit les granges & maisons, dont il y en auost de moult belles:

Et fut ainsi procedé à l'execution, tellement qu'il y en eut plusieurs abbatuës. Cela en partie fut ce qui les meut à trouuer traité & moyen de l'Armie de se reduire en la grace de Monseigneur le Regent: Messire Gilles des- du Roy, & sus dit tous les iours sailloit dehors bien armé & monté, pour sça-du Regent uoir si personne ne vouloit rompre lances: Et souuent entrouuoit: Mais il ne fut oncques abbatu, au contraire il en abbatit aucuns. Et iamais ne prit finon le cheual, & yn marc d'argent de celuy qu'il abbatoit. Il y auoit vn Capitaine de brigands nommé Leucsque, qui se tenoit és bois, lequel auec ses gens portoit de grands dommages-à ceux de l'Ost, specialement en empeschant la venue des viures, mais souvent il perdoit de ses gens & compagnons, lesquels, quand

on les prenoit, on pendoit aux arbres.

Après la reduction dudit Seigneur de Parthenay, toute la Com- Aucuns té de Poictou, de Berry, & d'Aunis furent en l'obeyssance de Mon-pourparlers seigneur le Regent, lequel de tout son pouvoir ne demandoit que trou-de paix enuer moyens de paix : Auec lequel estoient le Duc d'Aniou, & le sideration & Comte de Vertus, lesquels de tout leur pouvoir travailloient à trou-contemplation uer paix, & grande peine y mettoient. Le mesme d'autre costé fai-tion borrible. foient la Reyne & le Duc de Bourgongne, cognoissans tous les & perte de grands dommages, & pertes irreparables qui estoient aduenues, & l'Estat. estoient à aduenir de plus en plus, à la destruction & desolation Grandes diffitotale de tout ce Royaume. Or pour paruenir à paix, il fut aduisé ponnoir parqu'il estoit expedient de faire bonnes & seures trefues, durant les-menir à la paquelles on peust converser les vns auec les autres seurement & a-cification se necessaire des miablement: Mais il y auoit des difficultez du temps: A ce subiet troubles, à furent enuoyez Ambassadeurs de par le Roy deuers Monseigneur le cause des Regent à Melun, & depuis à Orleans. Les Deputez de Monseigneur le ciproques. Regent demandoient trefues de trois ans: Et que cependant tous vnis pag. 355. & alliez ensemble ils pourroient faire & porter grand dommage d'armes, & aux Anglois, & les chasser du tout du Royaume de France: Ce que Trefues proceux du Roy ne vouloient accorder, & demandoient brief terme: tendant la Leur raison estoit, qu'il leur sembloit que par là plustost on pour-paix generaroit entendre à paix finale: Veu que au temps passé plusieurs autres le. fois on auoit assemblé, & esté d'accord : Le plus fort & difficile e-Stoit comment on trouveroit bonne seureté, que ce qui seroit ac-Bourg. accucordé seroit gardé & bien entretenu, veu les manieres de proceder se blasme du Duc de Bourgongne, de la part duquel auoient toussours esté d'anoir tousrompus les accords qui se faisoient: Toutesfois aprés plusieurs dif-premier insicultez faites d'vn costé & d'autre, le quatorziesme iour de May fracteur & violateur Trefues furent faites & accordées de trois mois seulement: Plus des Traitez. n'en voulut faire le Duc de Bourgongne. Car le Roy & luy auoient Trefues auec le Roy d'Angleterre iusques au quatorziesme iour de May inclus, qui estoit le iour que le Roy de France & le Roy d'Angleterre deuoient conuenir ensemble pour s'accorder, entre Mante & Pontoise, c'est à sçauoir à Meulant: Il estoit dit que, si audit iour I. Iuuenal des Vrsins.

le Regent n'y enuoyoit, & qu'il ne tint l'accord que son pere feroit, on pouuoit traiter auec les Anglois, par le moyen du mariage de Madame Catherine, Substance de les deux ensemble pourroient subiuguer & destruire Monseigneur le Regent: la Trefue Mais si le Roy, ledit Seigneur son fils, & le Duc de Bourgongne estoient d'acaccordée ficord, & deuenoient tous ensemble bien unis, alors of en ce cas on ne traitenalement pour trois mois entre le roit point auec les Anglois. Donc lesdites Trefues furent faites, seellées, Regent & le passées, accordées, & publiées en plusieurs lieux, & conseruateurs D. de Bourg. d'icelles baillez & ordonnez : Elles estoient tres-bien compilées &

dictées, combien que guieres elles ne durerent.

Or il fut deliberé & conclud par le Roy, accompagné du Duc de Bourgongne, qu'il estoit expedient d'essayer d'auoir accordance les Anglois, en leur laissant plusieurs terres & Seigneuries du Royaume, & alliance par mariage: D'autre part aussi cependant on essayeroit d'auoir paix auec Monseigneur le Regent. Il n'est aucun doute que si le D. de Bourgongne eust voulu se retirer d'auoir tout le gouvernement, & se disposer & les siens à resister aux ennemis anciens, & laisser le fils auec le pere & la mere, à faire aussi le mieux qu'ils pourroient, la dudit D. qui paix estoit bien aisée à faire: Mais il vouloit tout faire, & auoir entievouloit seul rement le gouvernement du Royaume, & des finances : Mesmes il sembloit par ses manieres de faire, comme aucuns disoient, qu'il se seil du Roy, voulust faire Roy. Et de faict, ils enuoyerent une Ambassade vers le Roy d'Angleterre à Rouen, sçauoir Messire René Pot, Raillart de Chauffour, & autres, pour auoir abstinence de guerre, ou trefue, auec les Anglois: Et estoit le moyen & mediateur pour le Roy & le Duc de Bourgongne, le Duc de Bretagne; & pour la partie des LeRoy d'An. Anglois, le Comte de Salbery: Là ils trouverent le Roy d'Angleglet. denenn terre fier & orgueilleux comme vn lyon, de sorte qu'ils s'en reuinfier & Super- rent sans rien faire. Depuis encores on y enuoya vne autre Ambasgrandes pro- sade, le Roy estant à Prouins; C'est à sçauoir Messire Regnier Pot, Messire Iean le Clerc, Guy le Gelimer, & autres à Mante & à Vernon, esquelles marches le Roy d'Angleterre estoit, lesquels selon leurs Instructions exhiberent Lettres Patentes, par lesquelles ils auoient

puissance d'exposer l'intention & volonté du Roy, & puissance d'accorder & pacifier pour paix finale entre les Roys, & de faire offres au Roy d'Angleterre: Offres exces- De faict ils offrirent le Traité qui fut fait à Bretigny au temps du Roy lean, aux Anglois prisonnier pour lors en Angleterre, auec les terres, Seigneuries, & places qu'il pour la indui- avoit conquesté en la Duché de Normandie : Et qu'il eust Madame Catherine de France en mariage, à certaines conditions qu'on declareroit en temps, & en Bretigny lez lieu; & que pour la convention mutuelle qui se denoit faire, le terme de la Tref-1360. durant ne servit prolongé. Ceux qui estoient ordonnez de la part des Anglois la captinité à communiquer auec les dessus dits Ambassadeurs, monstrerent semdu R. Ican, blant d'y vouloir entendre: Et firent aucunes protestations, que aanantageux, uant qu'ils entendissent à aucun Traité, on leur baillast de deliurast la O presudi- Duché de Guyenne, & la terre de Ponthieu, auec les appartenances & dependances: Et qu'aprés cela fait, ils traiteroient volontiers sur les residus du droict

d'empescher la paix.

L'ambition

Digitized by Google

de la Couronne de France: Et feroient tant de leur part qu'ils y auroient honneur, es qu'il ne tiendroit pas à eux qu'il n'y eust bonne paix es accord. Et si sommaire toutesfois protestoient, que par quelque chose qu'ils dissent, ou sissent, leur in-de demandes tention n'estoit pas de se preiudicier au droict & titre qu'ils pretendoient à la & propositios Couronne de France. Pareillement lesdits Ambassadeurs du Roy prote-allegnées de la part des Ansterent, que par chose qu'ils dissent ou offrissent, ils n'entendoient en rien pre-glois. iudicier au droict de la Couronne, & appartenances d'icelle, ny à delaisser les choses offertes, sinon la paix of concorde finale faite entre les deux Roys, & fermée. Or pource que par le Pouvoir des Ambassadeurs du Roy, ils n'auoient puissance & faculté que d'offrir; il fut aduisé que le Roy d'Angleterre enuoyeroit vers le Roy de France son cousin \* & ad - \*P.289.290. uersaire, ses solemnels Ambassadeurs: Il enuoya donc les Comtes de Waruuic, de Kent, & autres pour la matiere: Mais on ne peut conuenir de la prolongation du terme, que les conuentions se deuoient faire. Les Ambassadeurs vinrent à Prouins, où ils firent ouverture, que pour esperance d'auoir paix ferme entre les deux Roys, ils de-pour vne Enmandoient à la Reyne, & au Duc de Bourgongne, en mariage pour treueuë enle Roy d'Angleterre Madame Catherine, dont la Reyne les remertrela Reyne
cia: Puis ils traiterent du lieu de la convention de la forma de la formation de la cia: Puis ils traiterent du lieu de la convention, de la forme, & du d'Anglet. Atemps: Bref il fut dit que ce seroit à Meulant, le vingt-troissessine sin de traiter iour de May, où seroient les deux Roys: En suite ils confirmerent les Trefues ou abstinences de guerre qui estoient entre eux iusques Le Regent audit iour: Excepté contre les gens de Monseigneur le Regent, qu'ils mon compru, nommoient Armagnaes: Ledit Seigneur Regent desirant cependant se la prolonga reserver la liberté de servir le Roy son pere.

Le Vendredy lendemain de l'Ascension, Messire Tanneguy du tre les deux Chastel, le Seigneur de Montenay, & celuy de Treues en Aniou, nommé Maistre Robert le \* Masson Chancelier de mondit Seigneur \* Pag 335. le Regent, enuoyerent vers le Roy & le Duc de Bourgongne certains Herauts, qui leur porterent les Lettres des Trefues dessus dites, dont plusieurs auoient copies, pour les aller faire publier és villes & places qui luy obeyfloient: Mais ils trouuerent que la Reyne & le Duc de Bourgongne eltoient partis pour venir traiter auec les Anglois, & ne faisoient aucun semblant d'entendre à aucun traité auec Monseigneur le Regent, pour laquelle cause les dessus nommez estoient

Or vint le Samedy le Roy au giste au Bois de Vincennes. Le Dimanche auec toute sa compagnée il s'en vint à Pontoise: Le Lundy vinrentaudit lieu de Pontoise de par le Roy d'Angleterre, l'Archeuesque de Cantorbie, esseu de Excester, & le Comte de Waruuic, auec autres, pour traiter & aduiser du lieu de la conuention, & de la maniere, & du temps, & heure: Pour conclusion il fut ordonné, qu'il y auroit une tente au milieu d'un champ, où ils conuiendroient ensemble. Et offrirent les Anglois, que la où la tente seroit placée de la part du Roy Lieu chois, d'Angleterre, & ainsi telle qu'elle seroit, il la donneroit à la Reyne, ou que la messa donées, I. Iuuenal des Vrsins. Zzij

& Seuretez accordées, our ladite Entreucue. Reyne en fist mettre vne, qu'elle donnneroit au Roy d'Angleterre: Finalement il fut conclud que ce seroit la Reyne qui la feroit: Outre ce il fut requis par les Ambassadeurs Anglois, qu'ils fissent sermens de tenir & accomplir les seuretez & promesses, lesquelles auoient esté ordonnées estre faites: Et ainsi le firent. Pareillement le Roy enuoya le Comte de Sain&t Paul, Messire Regnier Pot, & plusieurs autres, lesquels firent semblables promesses qu'auoient fait ceux du Roy d'Angleterre à Pontoise: Et fut ordonné pour garder le champ de chacun costé, qu'il y auroit mille & cinq cens hommes armez: Et que entre les lices seroient de chacun costé soixante Nobles, & seize Conseillers. Et ainsi fut fait & accom-

Le Mardy ensuiuant, qui fut le trentiesme iour de May, le Roy deuint malade, c'est pourquoy il demeura à Pontoise. La Reyne & Madame Catherine en vne lictiere bien richement ordonnée, auec Dames & Damoiselles, & le Duc de Bourgongne en leur compagnée, arriuerent aux tentes auprès de Meulant, enuiron deux heures aprés midy: Il y auoit largement trompettes, & menestriers ioüans de leurs instrumens. Prés d'une heure auparauant estoit arriué en ses tentes le Roy d'Angleterre: Car combien qu'il ne deust auoir qu'vne tente au milieu du champ, où la convention se devoit faire, toutesfois de chacun costé il y auoit tentes pour se retirer. Vn peu aprés que la Reyne fut retirée en sa tente, vinrent le Comte de Waruuic, & autres Nobles d'Angleterre, viliter de par le Roy Ordreestably d'Angleterre la Reyne. Là il fut ordonné que la Reyne & le Roy & reglement d'Angleterre sortiroient de leurs tentes en mesme temps l'un comme l'autre, &

fait de part mesme sin que dessus.

& d'autre à marcheroient lentement insques au milieu du champ, où il y auoit un pal fiché, distant de leurs tentes & barrieres du champ, autant & e galement l'un comme l'autre, 🔁 que de chacune partie entreroient seulement soixante personnes Nobles of seize Conseillers, the qu'on les appelleroit singulierement par leurs noms. De la part de la Reyne furent esseus trente Cheualiers, & trente Escuyers, & seize Conseillers; C'est à sçauoir des Conseillers, le \*CostoitEu- Chancelier\*, Maistre Pierre de Moruillier premier President, Mai-Laite, p. 254. stre Ican Rapiot tiers President, Maistre Henry de Sauoisy Archeuesque de Sens, Maistre Iean de Mailly Doyen de Sainct Germain Moruillier l'Auxerrois, Iean le Clerc, Guyor Geuiller, Philippes de Rully, premier Pre- Huë de Dicy, Guillaume Cotin, Nicolas Sautercau, Iacques Brau-Guillaume lart, Guillaume le Breton, & autres, iusques à seize, & Secretaires, Barraut Se- Maistre Iean Ramel, Guillaume Barraut, & Rosay.

cretaire du

Enuiron les trois heures après midy la Reyne sortit hors destentes, laquelle auoit deuant elle les Conseillers deux à deux : Quand elle & le Roy d'Angleterre arriuerent au pal dessus dit, l'vn comme Isabeau Rey- l'autre, le Roy d'Angleterre prit la Reyne par la main, & la baisa, ne de France & aprés Madame Catherine: Pareillement les deux freres du Roy se void anec les baiserent, & en les baisant les freres baisserent les genouils Henry V. R. d'Anglet. iusques prés de terre : Ce fait, le Roy d'Angleterre prit la Reyne par la main, & ensemble par pareils pas vinrent en la tente, où ils se deuoient assembler: Là se assirent la Reyne, & le Roy, chacun en son siege, lesquels estoient ordonnez & parez, pareillement l'vn comme l'autre de drap d'or, ayans ciel dessus, distans prés de deux toises l'vn de l'autre: Tellement que aisement ils se pouvoient ouyr l'vn l'autre, quand ils parloient: Alors s'agenouilla le Comte de Waruuic, & commença à parler à la Reyne en François, en exposant en bref la cause de leur Assemblée: Sans ce que rien fut conclud, sinon laprolongation des trefues iusques à huict iours , & que chacun des parties se retireroit és villes, dont elles estoyent parties: Que le Roy & sa compagnée se tiendroit à Pontoise, & le Roy d'Angleterre à Mante : Et si l'une des parties ne vouloit entendre à Traitté, elle le feroit sçauoir à l'autre dedans lesdits huict iours, W) que encores les Trefues dureroient huict iours aprés. De plus il fut appointé que le Ieudy d'aprés, les parties comparoistroient en la forme & maniere qu'ils estoient, aux mesmes lieux, & places. Ils furent audit lieu depuis trois heures iusques à sept heures aprés midy. La chose concluë, le Roy Description d'Angleterre prit la Reyne par la main, & s'entrebaiserent derechef & disposition du lieu pour I'vn l'autre comme cy-deuant, puis s'en allerent en leurs tentes. Or ladiseAssem. estoit le lieu ordonné en la maniere qui s'ensuit. C'est à sçauoir, au-blée, qui se pres la porte de Meulan du costé de Pontoise, y auoit vn pré, du l'Entreueuë costé de la riuiere de Seine d'vne part, & de l'autre part, y auoit vn du Roy auec estang, au milieu estoit comme vn chemin public. Ce pré fut di-Richard II. uisé en trois parties: En la premiere vers la ville, estoyent les tentes 1396. p. 118. du Roy, de la Reyne, & du Duc de Bourgongne, en grande a- 119.122. bondance : d'autre costé aual la riuiere, estoyent les tentes du Roy d'Angleterre: En la tierce partie & moyenne, entre les tentes des Roys de France, & d'Angleterre, y auoit vn champ moyen clos, & fortifié de fossez, & palys, tellement fait qu'on n'y pouuoit entrer, que par trois lieux: Et à chacune entrée y auoit bonnes barrieres, lesquelles se gardoient chacune par cinquante hommes bien armez & habillez: Et la partie du Roy & de la Reyne, qui estoit droict regardant vers les Anglois, estoit enuironnée de pieux ioints comme vne ville fermée. Tellement que nul n'en pouvoit approcher de lance ne de trait: & alloient les pieux iusques à la riuiere de Seine. De plus au trauers de la riuiere en cét endroit & aspect estoient pieux, tellement que les bateaux n'eussent peu monter contremont: Et ne pouuoit l'vne partie, ny l'autre, approcher ensemble que par le milieu du champ. Aussi le lieu des Anglois estoit sosloyé, & pallissé: mais non si fortement. Or au milieu du champ, en la partie ayant regard aux barrieres, qui estoyent aux tentes tant du Roy de France, que d'Angleterre, par lesquelles entroient au champ la Reyne, & sa compagnée, & le Roy d'Angleterre, & les siens, estoit le pal ou pieu du haut seulement d'vn pied, où la Reyne, & le Roy d'Angleterre se rencontrerent, lequel pieu estoit distant de lix toiles de chacune tente: Et estoit dresse le pauillon commun,

Digitized by Google

Zz iij

où ils deuoient parler, que la Reyne auoit donnéau Roy d'Angleterre: Auquel pauillon, ou tente, estoyent attachez deux autres pauillons, à chacun bout vn, esquels separement la Reyne, & le Roy d'Angleterre le retiroient quand bon leur sembloit. Cris furent faits publiquement par les Mareschaux de chacune partie, sur peine de perdre la teste, qu'il ne fut dit ou proferé aucunes paroles iniurieuses les vns aux autres, ny que sous ombre de promesse de foy, ou debte, ou pour autre cause quelconque, on n'arrestast, ou emprisonnast personne: Qu'on ne iouast à ietter la pierre, ou luictast, bref qu'on ne fit chose, dont la compagnée se peut troubler : de plus qu'on n'entrast en aucune maniere au champ, sinon ceux qui servient ordonnez, ou y servient appellez. Contre laquelle defense il y eut Anglois pu vn Anglois, qui cuidant faire l'habile, passa par dessus la barriere, & entra au champ: Mais le Mareschal du Roy d'Angleterre le sit prendre, & ordonna qu'il fust pendu & estranglé, & ainsi fut-il fait sur le champ.

ny de mort pour auoir violé & en fraint l'ordre gne de∬us.

Par plusieurs iournées se rassemblerent les parties : Il y eut aucunes difficultez sur les offres autresfois faites par les Ambassadeurs du Roy: Lesquels disoient, qu'ils ne les auoient pas fait si amples que les Anglois dissoient. Il fut requis que le Roy d'Angleterre declarast ce qu'il demandoit & requeroit: Lequel de sa propre bouche le dit, & requit, & depuis le bailla par escrit. C'est à sçauoir, qu'on luy baillast es

Sans foy & pag.281.

Bretigny v- deliurast ce qui fut accordé par le Traitté de Bretigny auprés de Chartres, lequel ne siene on Traitté fut promis & iuré : Et auec ce toute la Duché de Normandie, tant ce de Chartres qu'il auoit conquesté, que tout le demeurant de ladite Duché, & ce en effet sans hommage , ressort & souueraineté , & à les tenir comme voisin seulement : Et il prendroit à semme Madame Catherine. Sur quoy il fut reparty de la part de la Reyne qu'on luy rendroit response. Sur laquelle response qu'on a anoir en-tre autres la luy deuoit faire, il y eut plusieurs difficultez: Car il y auoit plusieurs Normandie villes & Seigneuries contenues au Traitté de Bretigny, qu'ils n'eussent pas aisement peu bailler: parce que Monseigneur le Regent Dauphin les tenoit, & d'autres Seigneurs. Et pource qu'en ladite Cedule baillée par le Roy d'Angleterre, y auoit plusieurs obscuritez, & ambiguitez, la Reyne, & le Duc de Bourgongne enuoyerent Ambassadeurs vers le Roy d'Angleterre, pour auoir plus amplement son intention & declaration par escrit des ambiguit ez.

baine & di-

Cependant il fut aduisé par aucuns que encores valloit-il mieux saine & ai-sputée au Co- auoir Traitté aucc Monseigneur le Dauphin Regent, que accomplir & Jeil du Roy, octroyer ce que le Roy d'Angleterre demandoit & requeroit, ce mienz & su valloit qu'ils firent sçauoir aux gens dudit Seigneur: Pour cette cause, vinon devoit plu- rent à Pontoise Messire Tanneguy du Chastel, le Seigneur de Barsost traiter basan, & autres, pour traitter de la forme & maniere de paix: Lesphin, qu'a- quels y auoyent grande volonté, & disoient & affermoient que ausnec la Angl. si auoit Monseigneur le Regent Dauphin leur maistre, & tous ceux de son Conseil. Or nonobstant leur venue, il fut ordonné que la matiere seroit debatüe, à sçauoir, lequel valloit mieux, ou traiter à auoir paix auec les Anglois, es leur accorder ce qu'ils demandoient es requeroient, ou non. Pour ce faire furent ordonnez deux notables Clercs. L'vn Nicolas nommé Maistre Nicolas Raulin, & l'autre Maistre Jean Rapiot. Ettint Raulin son-Raulin, qu'il valoit mieux traiter auec les Anglois, & que le Roy donnast stient mat à largement de son domaine: Et soustint, que le Roy pouvoit alliener de son do-falloit plustost maine, of donner partie de son Royaume pour si grand bien, comme pour paix. s'accorder a-Ce fait, il monstra bien grandement & notablement, que accorder or à quelque auoir paix auec le Roy d'Angleterre estoit chose necessaire, veu la puissance des prix que ce Anglois, la non puissance pour resister du Roy, of du Duc de Bourgongne, et fust, au dela dinission entre le Roy & son sils , laquelle n'estoit pas taillée de sinir : Et qu'au-me & dinissi trement le Royaume estoit taillé de changer de Seigneur. Que aussi - bien le Dau- de la Couphin tendoit à s'accorder auec les Anglois: Et que si le Roy y auoit accord, le Dauphin plus volontiers feroit accord auec son pere : Et que la Cité de Paris, w autres du Royaume, voyans qu'ils n'auroient aucune esperance de secours, feroient comme \* Rouen. Et que supposé qu'on fust vny auec Monscigneur le \* Pag.357. Dauphin, 🕊 quil y eust bonne paix, ce seroit toutessois traiter auec le Roy d'Angleterre chose necessaire ; veu qu'autresfois les Anglois auoient tenu les mesmes places qu'ils demandoient, & estoient lors le Royaume & les subicts riches, en bonne paix & tranquillité, auec plusieurs autres raisons. Maistre lean Rapiot Ican Rapiot au contraire voulut monstrer, que selon le contenu de la President Cedule on ne deuoit ou pouvoit traiter avec les Anglois : Car c'estoit alienation maintient au apparente, ce que le Roy ne pouvoit ou devoit faire, & qu'il avoit iuré à son diciensement Sacre de non rien aliener: Outre qu'il n'estoit pas en disposition, veu sa maladie, par fortes de rien aliener, non mie d'auoir administration d'aucune chose; par plus forte rai- le Royne son, ny de faire alienation. Ne aussi auec le R. d'Angleterre de l'autre part : peut aliener Car non sculement il n'a aucun droict au Royaume de France, mais mesme en son Domaine, l'ayant celuy d'Angleterre, ny en chose qu'il se die auoir, veu le meurtre fait par son ainsi iuré à pere en la personne du Roy Richard \* 11. Et si quelque autre ayant droict au son Sacte, v. Royaume d'Angleterre l'auoit & possedoit quelque iour, on diroit que tout ce qui Ceremonial auroit esté fait seroit de nulle valeur & effect. Et si on pounoit traiter valable-François, p. ment, si faudroit-il auoir le consentement de ceux qui y auroient interest, comme Le Roy à des vassaux, & des detenteurs es possesseurs d'une partie des terres qu'on vou-cause de sa droit bailler: De plus, qu'il y a plusieurs terres, que les predecesseurs du Roy ont maladie non promis de non aliener, & mettre hors de la Couronne : Et que le Traité de gonuerner & Bretigny \* fust trouué nul, et qu'il ne se pouvoit soustenir, auec plusieurs manier luyautres raisons. Nonobstant lesquelles il fut conclud & deliberé, faires. qu'on deuoit entendre à traiter : Il y eut à ce subiet plusieurs allées Pag. 141. & venuës des vns vers les autres, & plusieurs Ambassades enuoyées: 289. Et voulut parler le Roy d'Angleterre à part au Duc de Bourgon- \* Cela se gne: Lequel y alla, & furent longuement ensemble, puis s'en re-prés parmy tourna: Et leur fit sçauoir le Roy d'Angleterre, qu'il estoit tres mal lu Obseruacontent, of qu'on monstroit euidemment qu'on ne le vouloit tenir qu'en paroles: Le R.d'An-Et qu'il scauoit qu'on vouloit traiter auec le Dauphin, & qu'il auoit bien sceu glet & 1. D. que les Ambassadeurs auoient esté, ou estoient à Pontoise; bref, qu'on luy fist de Bourg. finale response. Pour conclusion il fut aduisé, qu'on luy accorderoit ce qu'il Conference

traiter plus-

Dauphin, mais cette Paix est in-

demandoit: Mais aussi luy feroit-on plusieurs demandes, & requestes, tant au pendant long-regard des choses contenues au Traité de Bretigny, que autres. Ot de toutes temps; ce qui ces choses il n'y eut rien de parfait & accomply, & pource on s'en ne cause pas passe en bref. Et après il sut deliberé par le Conseil du Roy, de la depetits sonp. Reyne, & du Duc de Bourgongne, qu'on entendroit à paix auec Monduise de se duite & se- seigneur le Dauphin Regent. Pour laquelle sin il y eut Articles faits pat crette intelli- le conseil des deux parties, & sut iurée & promise, dont il y eut gence auec grande ioye faite à Paris, & tenoit-on la paix toute faite: Mais elle Finalement ne dura guieres: Car des seditieux s'esmeurent dereches à Paris, où du Roy pred l'on faisoit pilleries & robberies comme cy deuant: Mesme y teresolution de noit-on pour Armagnacs tous ceux presques qu'on disoit auoir fait

grande feste & ioye de ladite paix.

En ce temps les villes d'Auranches & Pontorson furent prises par les gens de Monseigneur le Regent sur les Anglois, dont leur Roy fut fort desplaisant: Et si estoit venu à sa cognoissance que aucupar les Fa- nes gens de guerre du Duc de Bourgongne estoient dedans les ville Etieux de Pa. & chastel de Gisors, dont le Roy d'Angleterre fut mal content, dicommencent sant que ce n'estoit pas signe qu'ils voulussent auoir paix : Pour ce subiet il de nouneaux fit assieger ledit chasteau de Gisors, & la ville : les Assiegez s'y detumultes po-pulaires, pag. fendoient vaillamment: mais iceux enfin voyans & considerans que 224.225.353. du Duc de Bourgongne ils n'auroient aucun secours, ny d'autres aussi, ils delibererent d'entendre à composition: Et moyennant certaine somme d'argent, qu'ils eurent du Roy d'Angleterre, ils rendirent la place, & s'en allerent.

Le vingt-huictiesme iour de Iuillet, que les iours estoient grands, par faute de bon guet, & bonne garde, les Anglois eschellerent Pontoise, & entrerent dedans en assez grande quantité. En la ville y auoit garnison soubs le Seigneur de Lisse-adam, lequel estoit dedans la ville: Quand il ouyt le bruit, il assembla de ses gens, & y alla, & cuida chasser les Anglois dehors: A quoy il mit peine & diligence, & de la personne fit de belles armes: Mais à la fin il ne peut resister, & pource trouua moyen de se sauuer, & s'en alla à bu Anglois, Lisse-adam. Ceux de la ville aussi, & les gens de guerre se porterent en ils font un vaillamment, & se sauua chacun le mieux qu'il peut: C'est chose à butin. p. 339. peine incroyable de la richesse que les Anglois trouuerent dedans la ville, qu'on disoit monter à deux millions, qui sont vingt tois cent mille escus: Et disent quelques-vns, que les Anglois y entre-\*\*D.de Cla-rent par le moyen d'aucuns de ceux de dedans.

Pontoile surpris par

rence frere

duit refusé

Le Duc de Clarence enuoya prier, qu'il eust sauf-conduit pour aller visiter les corps saincts de Sainct Denys: Ce qu'on luy refusa, dont il fut 280.338.qui tres-mal content: Il vsa de grandes menaces, par lesquelles on pouuoit sçauoir, que sa volonté & intention estoit de trouuer moyen d'auoir saintes de S. la ville de Sainte Denys. Pour cette cause on y enuoya vn vaillant Cheualier, nommé Messire Ponce de Chastillon, qui estoit Gascon, accom-Chastillon, pagné de gens de guerre. Toutesfois pource qu'il estoit prés de Bor-

Digitized by Google

Bordeaux, on s'en douta & dessia aucunement, & y en eut qui eurent soupçon sur luy, qu'il n'y sut pas bien seant: Parquoy on l'en Le Marestit venir, & y enuoya-on en la place le Seigneur de Chastelus, qu'on chal de Chadisoit Mareschal de France, & auec luy plusieurs gens, qui pille-stelus, 348. rent & deroberent tout le pays, & ceux de la ville mesmes; & si si-Desordres rent-ils les pauures Religieux, & en leurs chambres mettoient leurs bonteux & insames comfillettes, & en faisoient comme bordeaux publics.

Les gens de Monseigneur le Regent Dauphin & du Duc de Bourgon-crilegudans gne pilloient & deroboient tout le pays, & faisoient guerre les vns l'Abbaye de S.Denys. aux autres, sans nuire aucunement aux Anglois, ny leur faire guerre ou dommage aucun. Toutessois vn nommé Messire Iean Bigot remporte en le vingtiesme iour d'Aoust, estant sur les champs enuiron & provine renconche la ville de Mortaing, & pareillement les Anglois, ils se rencontrerent & combatirent les vns contre les autres bien asprement: Engesur les Anglois, les Anglois furent desconsits, dont il y eut plus de quatre cens de morts, & plusieurs pris: Et si eurent les François les biens & cheuaux desdits Anglois: Il su grande renommée de ladite desconsiture ainsi vaillamment saite.

On traitoit toussours la paix en effect d'entre Monseigneur le Re-Le Duc de Bourg. est gent Dauphin & le Duc de Bourgongne : Car s'il n'y eust eu que le cause que la pere & le fils, elle eust esté tantost faite, comme il estoit tout no-paix ne se toire: Or comme dit est, les Articles furent faits, iurez, & promis, nant pour se & ne falloit que conuention à estre ensemble pour parfaire la cho-interests la se, & auoir bon amour & vnion par ensemble. Pour ce faire fut diussion & mesintelligenesseu le lieu de Monstreau où faut Yonne, comme la place plus con-ceentre sepeuenable pour les parties: Et fut ordonné que le Duc de Bourgon-re ce le file, gne auroit le chasteau, qui est beau, grand, & bien fort, pour sa re-Roy & le traite, & y mettre ses gens; & que Monseigneur le Dauphin auroit Dauphin. pour sa demeure la ville: Outre cela, que sur le pont d'entre le chaprise d'une steau & la ville se feroient barrieres, & au milieu vne maniere d'vn Entreueuë parc bien fermant, où y auroit vne entrée du costé du chasteau, & entre le Dauaussi vne autre du costé de la ville; à chacune desquelles entrées y Duc, à Môauroit vn huis, qui se fermeroit & garderoit par leurs gens: Et ain-stereaufautsi fut conclud qu'il se feroit: De plus, il y eut iour assigné que les les conditions parties y deuoient estre: Il y eut là dessus beaucoup de diuers lan-arresteuregages, & paroles merueilleuses d'vn costé & d'autre: Et disoit-on anecl'ordre au Duc de Bourgongne, qu'il ne s'y deuoit fier, s'il n'estoit micux asseuré: destiné pour Car combien que d'un costé & d'autre chacun deust auoir douze personnes tel-ce suiet. Eles qu'ils estiroient : toutesfois il deuoit considerer que le Dauphin n'en pouvoit pareille Enauoir nuls, sinon de ceux qui auoient esté grandement endommagez par luy, et treueuës, p. ceux de Paris\*, & ses gens & seruiteurs, lesquels pourroient auoir volonté de \* Pag. 201. se venger de la mort de leurs amis, meurtris bien inhumainement, mesmement 225.350. ceux qui auoient esté seruiteurs du feu Duc d'Orleans\*. Il y auoit vn Iuif \* Pag. 189. en sa compagnée, nommé Maistre Mousque, lequel fort luy con-I. Iuuenal des Vrsins. **Aaa** 

Digitized by Google

1419. vuluif dif. scilloit qu'il n'y allast point, et que s'il y alloit, iamais h'en retourneroit: Aussi suade ce Duc faisoient plusieurs autres, qui luy conseilloient la mesme chose. Il y de s'achemi-en auoit d'autres aussi qui luy conseilloient qu'il y allast: Et il responconference, dit pleinement qu'il iroit, & qu'il devoit adventurer & bazarder sa personne luy predisant pour si grand bien comme pour paix, es que comme que ce sust qu'il vouloit puix: Et que son intention estoit, la paix faite, de prendre les gens de Mon eigneur Dinersit'z le Dauphin, lequel auoit de vaillans & sages Capitaines, es gens de guerre, es seils pour re- qu'il combatroit le Roy d'Angleterre. En disant que Hennosin de Flandres sondre si ce combatroit Henry de Lanclastre. De l'autre part aussi plusieurs faisoient grande difficulté de conseiller à Monseigneur le Dauphin qu'il y alnon, lequel last, craignans par là que sa personne & tout le Royaume, ne fast mis à l'adfinalement conclud de s'y uenture : Car par toutes les manieres que le Duc de Bourgongne tenoit, c'estoit Raisons d'un en effect son intention de vouloir vsurper ou occuper le Royaume; outre que en guecs, pour ses promesses foy aucune ne deuoit estre adioustée, n'y deuoit-on auoir sunce : destourner le Qu'on jçauoit les Alliances qu'il auoit auec le Roy d'Angleterre dés l'un mille Dauphin de quatre cens & seize: Et encores n'y auoit guieres auoient parlé eux-deux tous voir auec le- jeuls ensemble deuers Mante : Et quelque Armée qu'il eust faite, il n'auoit estoit accusé la Company des plaiser au Roy d'Angleterre, ny à ses gens, mais leur auoit donné de tendre à plusieurs faueurs ; & en effect leur auoit baillé , ou laissé prendre Pontoise : Et l'osurpation que au Duc d'Orleans mort, peu de temps auant qu'il le sist tuer en la maniere an Kojanme, de flus dite, il fit le serment \* Jur le Corps de nostre Seigneur sacré, d'estre son vray nerientenir & loyal parent, & promit d'estre son frere d'armes, portoit son Ordre, & luy qu'il promet-faisoit bonne chere, & disnerent ensemble, & ce nonobstant le sit tuer en la maniere dessus dite : Et depuis ladite mort il y anoit en plusieurs Traitez de paix toit, p.361. \* Pag.189. inrez (t) promis, mais oneque n'en auoit tenu aucun. Et mesmement le dernier 210.211. de l'an mille quatre cens \* ( dix-huich, qui esteit fait, conclud co promis: Et Grands resoubs ombre de ce, & qu'on avoit esperance que bonne paix sust faite, ses etns proches des perfidies & entrerent \* à Paris, où furent faits les meurtres des Gonnestable & Chancelier desloyantes de France \*, & autres dessus declarez Toutesfois Monseigneur le continuelles anair Duc.
\*ilfant 1417 Dauphin delibera & conclud nonobstant les choses dessus dites d'y \* Pag.347.

348 355.361. \* Pag.350. Or fut iournée prise au vingt-sixiesme iour d'Aoust d'estre à Conclusion de Monstereau: Et ordonna Monseigneur le Dauphin, que le chal'Entreueue stel dudit lieu fust baillé & deliure au Duc de Bourgongne, & mais le Duc à ses gens: Et fut ledit Seigneur & Regent precisement audit sour à manque, Monstereau, mais le Duc de Bourgongné non, lequel auoit fait rendez vous, partir le Roy, la Reyne, & Madame Catherine, & aller à Troyes que le 10. Se- où ils estoient: Après il vint audit chastel de Monstereau le dixiesprembre en- me iour de Septembre, d'où il sit sçauoir sa venue à Monseigneur La noms da le Dauphin: Aprés quoy chacun d'eux s'en vint accompagné de dix principaux de Seigneurs, au lieu où la convention se devoit faire: Mondit Sei-Dauphin & gneur le Dauphin auoit auec luy Messire Tanneguy du Chastel, les du Duc. Seigneurs de Barbasan & de Couuillon, le Vicomte de Narbonne, \*P. 133.339 Bataille \*, & autres insques audit nombre. Pareillement ledit Duc 196.234.323. de Bourgongne auoit le Seigneur de Sainct George\*, Thoulon-

geon\*, le Seigneur de Montagu \*, de Nouailles frere du Captal de Buch, qu'on tenoit Anglois, Gascon, & autres iusques audit nom- 1419. bre. Ils furent d'vn costé & d'autre visitez, & n'auoient pas plus l'vn \* Peg. 325. que l'autre de harnois, ou armures, c'est à sçauoir seulement haubergeons & espées: Quand ils furent entrez ils mirent garde aux deux huis, chacun de ses gens. Monseigneur le Dauphin à celuyqu'il entra du costé de la ville, & le Duc de Bourgongne à celuy qui estoit du costé du chastel: Puis quand tous furent entrez, on en dit & raconte diuersement de plusieurs manieres de paroles & de langages : Car ceux qui estoient affectez & attachez au Party du Duc de Bourgongne, disent que quand le Duc de Bourgongne vid Monseigneur le Dauphin, il s'agenoüilla, & luy fit la reuerence & honneur qui luy appartenoit, en disant, Monseigneur, ie suis venu à vostre Differentes mandement, vous sçauez la desolation de ce Royaume, Et de vostre Domaine l'assassinat à venir; Entendez à la reparation d'iceluy: Quant à moy ie suis prest & ap-commis en la parcillé d'y exposer le corps & les biens de moy, & de mes vassaux, subiets, & lean Duc de alliez, Et que lors Monseigneur le Dauphin osta son chapeau, le re-Bourgong. à mercia, & luy dit qu'il se leuast: Et qu'en se leuant il sit vn signe à Monstereau faut-Yone: ceux qui estoient auec luy: Et lors que Messire Tanneguy du Cha-comme aussi stel vint prés de luy, & le poussa par les espaules, luy disant passez du Seign. de Noailles: outre, en frappant d'vne hache sur sa teste, & que de cette sorte il suinant & le tua. Si y en cut vn autre nommé le Seigneur de Nouailles, qui selon qu'on efut aussi frappé à mort, tellement que au bout de trois iours il alla sépour vn de vie à trespassement. Mais d'autres disent bien autrement, c'est paris ou l'auà sçauoir que Monseigneur le Dauphin, quand ils furent arriuez au tre. parc, parla le premier, & dit au Duc de Bourgongne, Beau Cousin, vous sçauez que au Traité de la paix naguieres faite à Melun entre nous, nous fusmes d'accord que dedans un mois nous nous assemblerions en quelque lieu, pour traiter des besongnes de ce Royaume : Et pour trouuer manière de resister aux Anglou, anciens ennemis de ce Royaume: Ce que vous iurastes & promistes faire: Et fut esleu ce lieu, où nous sommes venus au iour diligemment, To vous y auons attendu quinze iours entiers: Pendant lequel temps nos gens les vostres font au peuple du mal beaucoup, & nos ennemis tousiours conquestent pays: Si vous prie, que nous aduisions ce qu'on pourra faire. Ie tiens la paix de par nous desia toute faite, ainsi que l'auons ia iuré & promis : C'est pourquoy trouuons moyen de resister aux Anglois. Alors le Duc respondit, qu'on ne pourroit rien aduiser ou faire sinon en la presence du Roy son pere, or qu'il falloit qu'il y vint. Surquoy ledit Seigneur tres-doucement luy dit, qu'il iroit par deuers Monseigneur son pere, quand bon luy sembleroit, & non mie à la volonté du Duc de Bourgongne : Et qu'on sçauoit bien que ce qu'ils feroient eux deux que le Roy en seroit content. Il y eut aucunes autres paroles en suite: Puis s'approcha ledit de Nouailles d'iceluy Duc, qui rougissoit, & lequel dit, Monseigneur, quiconque le veüille voir, vous viendrez à present à vostre pere, en luy cuidant mettre la main gauche sur luy, & de l'autre tira son espée comme à moitié: Mais I. Iuuenal des Vrsins.

lors ledit Messire Tanneguy prit Monseigneur le Dauphin entre \* Come l'an- ses bras\*, & le mit hors de l'huis de l'entrée du parc. Puis il y en eut née preceden- qui frapperent sur le Duc de Bourgongne, & sur ledit Seigneur de se, lors de la Nouailles, qui allerent tous deux de vie à trespassement: Ceux du surprise & surprise et chastel qui estoient au plus prés de l'huis du parc, oncques ne s'en de Paris par esmeurent, cuidans que ce fut Monseigneur le Dauphin qu'on eust tué. Là les Bourgui-gnos, p. 349. estoit Charles de Bourbon auec le Duc de Bourgongne, qui fut bien LeDauphin ioyeux de s'en venir auec Monseigneur le Dauphin: Mais que ledit est estimé in- Seigneur Dauphin en sceut rien, ne qu'il y eust entreprise de faire mocent de cet- ce meurtre, on dit que ia ne sera sceu, ny trouué que Messire Tanviolente & neguy du Chastel y mit oncques la main, lequel ne tascha que à Janguinaire, sauuer son maistre: De laquelle mort soudaine mondit Seigneur le mais qui së-ble apparem- Dauphin fut au contraire tres-deplaisant, ainsi que plusieurs aument fort tres gens tenans son party. Ceux toutesfois qui estoient extremes, estant plustost & passionnez pour le party d'Orleans, disoient que c'estoit punition diattribuée à uine, & plusieurs autres choses qui guieres ne valloient, & qu'il ne punition di faut ia reciter: Les autres donnoient blasme à ceux qui estoient auec uine, à canse le Duc de Bourgongne: Car il n'y eut oncques celuy qui se mit en sions de sang qui y fut tellement blessé qu'il en mourut. Ils estoient dix de son dot auoit esté costé, & ceux qui demeurerent des gens de Monseigneur le Daucausece Duc, phin n'estoient que quatre: car les autres se retirerent, & allerent qui sur d'ail-qui sur tres-aprés leur maistre, & Messire Tanneguy, qui l'emportoit. Or il sut maldefendu nouuelles, & courut vn bruit en la ville & au chastel mesmes que en ce rencon-tre par les c'estoit Monseigneur le Dauphin qui estoit mort: Pour cette cause siens qui l'ac- il monta à cheual, &se monstra à ses gens: Et furent pris par aucompagnoiët. cuns compagnons les Seigneurs de Sainct Georges, Thoulongeon, exemple re- & autres: Ceux qui estoient au chastel s'en allerent: Toutesfois vn met bien en nommé Philippes Iossequin, qui estoit au Duc de Bourgongne des plus paroles de no. prochains, s'en vint auec Monseigneur le Dauphin, par lequel on fre Seigneur, sceut plusieurs choses de la volonté qu'auoit le Duc de Bourgongne. Après le trespassement dudit Duc de Bourgongne arriué en la que frapperade glaine maniere dessussite, plusieurs qui estoient là venus de Paris s'en reperira par le tournerent: Et Monseigneur le Dauphin prit son chemin vers le Berry: Auparauant il escriuit à la ville de Paris les causes & manieres Mait. 26.52. comme le Duc de Bourgongne auoit esté tué, que nonobstant cela, on ne deuoit Le Dauphin pas laisser d'entendre à paix, et qu'il estoit prest de faire tout ce qu'il conviendroit le de Paris là-dessus. Mais ils n'en tinrent compte, & furent en plus grande ricomme cette gueur & opiniastreté que iamais, mesmes ils continuerent de faire en la ville les maux qu'ils auoient accoustumé de faire par le passé. puis s'ache- Or combien que, entant que touche la mort dudit Duc de Bourgongne, plusieurs ayent escrit en diuerses manieres, lesquels n'en Seditions re- sçauoient que par ouyr dire, & les presens mesmes n'en eussent bien nounellées à sceu deposer, car la chose fut trop soudainement faite: Toutes sois premier bruit il n'y eut oncques personne qui chargeast Monseigneur le Dauphin

qu'il en fut consentant, ny que auant l'entrée au parc y eut eu aucune deliberation à ce dessein, ny que aucuns de ceux qui entrerent de ce meurauec luy, eussent volonté de faire ce qui fut fait: Et pource qu'on 176,p.224. chargea fort Messire Tanneguy du Chastel, d'auoir fait le coup, il 225 353 368. s'en sit excuser deuers le Duc de Bourgongne, Philippes, en assir-Grandeinmant comme preud'homme Cheualier doit faire, que oncques ne le sit, circonstances ne fut consentant de faire : Et que s'il y auoit deux gentils-hommes qui le vou- & particulalussent maintenir, il estoit prest de s'en defendre, Et de les combatre l'un aprés lesquelles cetl'autre. Sur quoy il n'y eut personne qui respondit. Il est à noter te Tragedie que ceux qui entrerent au parc tant d'vn costé que d'autre auoient se passa, tant pareils harnois, c'est à sçauoir espeés & haubergeons: Et tous ceux rut prompt du costé du Duc de Bourgongne estoient vaillans Cheualiers, & Est- & inopiné. cuyers: Aussi bien estoient ceux du costé de Monseigneur le Dau-du Chastel phin: excepté son Chancelier, Maistre Robert le Maçon, & le Pre- offre publisident de Prouence, qui n'auoient piece de harnois: Et ledit Messire quement de Tanneguy, & autres excepté quatre, ne tendirent & penserent que ce qu'on luy à sauuer Monseigneur le Dauphin. Et ceux de Monseigneur de imputoitqu'il Bourgongne estoient dix qui deussent avoir revenelé le manoit esté. Bourgongne estoient dix, qui deussent auoir reuanché leur maistre, le principal ou vengé sa mort sur lesdits quatre: Lesquels quatre estoient Ba-autheur. taille, Messire Robert de Loire\*, le Vicomte de Narbonne, & Frot-\* Pag.340. tier, dont les trois premiers confessoient bien qu'ils auoient mis la main sur feu Monseigneur de Bourgongne: Et quand on leur demanda pourquoy ils auoient fait le coup; Ils respondirent qu'en leurs consciences ils virent que le Duc de Bourgongne approchoit de Monseigneur le Dauphin, 🤂 aussi le Seigneur de Nouailles, en tirant à moitié son espée, que lors Loire & Narbonne frappcrent, & que Bataille dit, Tu couppas le poing à mon maistre, & ic te coupperay le tien. Au regard du Seigneur de Nouailles, frere du Captal de Buch, Frottier le frappa & naura. Les aucuns disent que les trois dessus nommez auoient esté à feu Monseigneur d'Orleans, & qu'ils auoient ensemble precogité & deliberé de le tuer s'ils LeDauphin y voyoient leur aduantage, pource qu'il auoit fait mourir leur mai- de bien de sa Are. Quoy qu'il en soit, il est constant que du cas aduenu, ainsi que compagnée dit est, Monseigneur le Dauphin en fut tres desplaisant, & ceux qui sont marris estoient en sa compagnée gens de bien, cognoissans qu'il n'en pou-tragique, preuoit venir que tout mal. Il fut demandé à Frottier pourquoy il s'a-noyans les indressa plustost au Seigneur de Nouailles, que à vn des autres: Il res-qui en poupondit qu'il luy vit tirer l'espée, en disant Sainct Georges, qui estoit le cry uoient aduedes Anglois: Ledit de Nouailles estoit frere du Captal de Buch, An-tout le retarglois, ainsi que dit est, combien qu'il eut deux freres François, dement dela c'est à sçauoir, le Comte de Foix, & le Comte de Comminge. Ce-paix. luy qui a redigé par escrit ce que dit est au vray le mieux qu'il a peu, parla à vn des plus notables hommes du Conseil, qu'eut Mon-Teigneur de Bourgongne, Iean, en luy demandant, Comment son maistre alla à ladite Assemblée, qu'il ne fut mieux accompagné, 🔁 n'eut bien pourueu à euiter tout inconuenient. Il respondit en parlant pleinement, que Aaa iii

1'419. plusieurs de son Conseil le induisoient assez, à ce qu'il n'y allast point, mesmement qu'il y auoit un Iuif qui luy dit, (comme il vient d'estre recité) que quoy que ce fust, qu'il n'y allast point, & luy affermoit que s'il y alloit, qu'il y mourroit. En outre qu'il auoit auec luy un nom-Ledit Duc mé Philippes Iossequin, lequel il croyoit fort, qui le induisoit d'y alincité à cette ler : Et qu'vne Dame nommée la Dame de Giac, auec ledit Iossequin Entreueuë, parcillement luy donna principalement mouuement de ce faire: Et quand le par la Dame Duc eut ouy d'un costé & d'autre tout ce qu'on luy voulut dire, il conclud de Giac, pag qu'il iroit: Et ce d'un bien grand courage, & desir d'auoir paix : Parquoy il ne craignoit point d'exposer sa personne pour un si grand bien : Et qu'il disoit que quand Monseigneur le Dauphin & luy seroient d'accord, que Hennotin de Flandre oseroit bien combastre Henry de Lenclastre: Et auroit en sa compagnée ces deux vaillans Capitaines, le Seigneur de Barbasan, & Messire Tanneguy du Chastel, & les autres tenans le party dudit Monseigneur le Dauphin: Et que si on le tuoit en allant à ladite assemblée, qu'il se tiendroit pour martyr:

Et de fait y alla, & y fut tué en la maniere dessusdite. Aucuns autres disoient que veu aussi le meurtre qu'il sit en la personne du Duc d'Orleans\*,

& les meurtres faits à Paris, que c'estoit un iugement de Dieu.

Quand le nouveau Duc de Bourgongne, nommé Philippes, sceut Bonnouneau la mort de son pere, il fut moult dolent & desplaisant, & non sans cause: Et assembla son Conseil, pour sçauoir ce qu'il auoit à faire: plus estroite De plus il enuoya vers le Roy d'Angleterre, pour traiter de paix, Alliance que voire plus ample que son pere ne luy auoit offert: Et en cette espelu Angl.con- rance, furent faites Trefues entre le Duc de Bourgongne, au nom phin, pour du Roy dont il abusoit, & le Roy d'Angleterre; & se tinrent leurs gens comme tous d'un mesme party Anglois & Bourguignons, pour saire guermort de son re mortelle à Monseigneur le Dauphin, et) à ceux qui tenoient son party, Mostereau. pour & afin de se venger de ladite mort. Et estoient ou furent lesdites Trefues iusques à Pasques ensuiuant : Et en faisant lesdites Trefues, leur fut baillé par les gens dudit Duc de Bourgongne le Pont de Beaumont.

Les places de Dampmartin & de Tremblay furent delaissées par les François, & y entrerent les Anglois & Bourguignons.

Aprés le Duc de Bourgongne eut Crespy en Valois.

Et faisoient ainsi le pis qu'ils pouuoient és terres du Duc d'Orleans, qui estoit prisonnier en Angleterre, & ne pouuoit bonnement pouruoir à les defendre & garder.

Nonobstant les Trefues prises auec les Anglois, les viures e-Grande disette & cher- stoient si chers à Paris que le sextier de fourment valoitonze francs d'or, & y estoient les habitans en tres-grande necessité. Paris.

En ce temps Messire Robinet de Bracquemont, Admiral d'Espagne, se'mit sur la mer, lequel auoit d'assez grands nauires garnis de vaillantes gens de guerre sur la mer, entre autres y estoit le Baitard d'Alençon: Ils rencontrerent les Anglois, & combatirent les vns contre les autres assez asprement & longuement: Finalement les François & Espagnols eurent la victoire, & y moururent bien sept cens Anglois, outre plusieurs de pris, auec aucuns de leurs Defaitte vaisseaux qui furent amenez vers la Rochelle; specialement y sit gran-d'Anglois de occision d'Anglois le Bastard d'Alençon: Auquel pour cette causse se le Roy d'Angleterre manda, qu'il estoit bien esbahy pour quoy il prenoit plaisir à ainsi tuer ses gens, quand il les prenoit. Et il luy sit response, que c'estoit pour venger la mort de son frere\*: lequel anoit esté par eux occis.

Les Trefues, comme dit est, estoient entre les deux Roys, sans 312.315.

y comprendre \* Monseigneur le Regent, ny ses gens, lesquels fai- \*Pag.363.
soient le mieux qu'ils pounoient, de porter dommage aux Anglois & Bourguignons: Or en vne certaine iournée, le Comte de Willy sur enuoyé à Paris, pour sçauoir quel Traitté on vouloit faire, lequel estoit en grande compagnée de gens, & pompe d'habillemens tant de gens que de cheuaux: D'aduenture il y auoit des gens de Monseigneur le Dauphin sur les champs qui le rencontrerent, & prirent luy, ses gens, & ses cheuaux, & biens: La chose vint à la cognoissance du Roy d'Angleterre, qui en sur fort desplaisant, & tres-impatiemment le porta.

Le dixiesme iour de Feurier le Duc de Bretagne vonalloit, comme on disoit, par aucunes places de sa Duché: Et estoit commune renommée qu'il s'en alloit disner à Chantoceaux, & y voir la Comtesse de Ponthieure. Or en allant, le tencontrerent le Comte de Pointicure & son frere, le Seigneur d'Auaugout, lesquels le prirent, & le menerent à Coudray Salbart en Poictou: La commune renommée estoit, que la cause de cette prise estoit, pource qu'ils le reputoient tenant le party du Roy d'Angleterre \* : car il luy anoit fait hommage & ser- \* P.338.345. ment: Mais neantmoins depuis il auoit enuoyé vers Monseigneur le Iean V. Due Dauphin Regent, lequel fut aucunement content de luy: Les Bre-deBretagne, tons aussi-tost se mirent sus, & comme bons, vrays, & loyaux subiets, pag. 312. 317. abbatirent les places qu'on disoit appartenir audit Comte de Poin-355. arresté tieure: Mesme ils prirent & emprisonnerent le ieune frere dudit prisonier par Comte, lequel ils mirent en bien dure prison, combien qu'il n'en de Penthiesçauoit rien, & en estoit pur & innocent: Et combien qu'on veuil-ure son parët, le dire que la place de Chantoceaux estoit en Poictou, & non point doit à ce Duen Bretagne, les Bretons toutesfois y mirent le siege, & la prirent ché, mais & abbatirent.

Le Seigneur de Legle, qui estoit second fils de Pointieure, estoit contage & le lors en Limosin, où ils y auoient plusieurs belles terres & Seigneu-zele d'afferies: Auquel ladite prise d'iceluy Duc despleut fort, & trouva ma pubiers en son niere par certains moyens, que le Duc fust deliuré, & retourna en endroit. son pays: Neantmoins retint-on en Bretagne leurdit frere, tellement qu'il en deuint comme aueugle: Au reste des choses promifes par le Duc de Bretagne au Seigneur de Legle, rien, ou peu en tint-il, disant ce Duc que au temps des promesses il estoit prisonnier, cor que

Digitized by Google

toutes les promesses, qu'il auoit, fait deuoient estre reputées nulles. Et disoient 1419. en suite là dessus aucuns, qu'il estoit bien employé, veu qu'on l'auoit deliuré si legerement:

\* Pag.345.

En ce temps fut pris par ceux de la garnison de Dreux \* le cha-\*P.357.359. stel de Croisi, où estoit prisonnier Messire Ambroise \* de Lore, lequel y auoit esté detenu bien onze mois: Il s'en alla en aprés au pays du Maine, où il fut fait Capitaine de Saincte Susanne, qui estoit la

place la plus prochaine des frontieres des Anglois.

Esprit chaqui se rend maistre de tont le Lan-

guedoe.

Le feu Duc de Bourgongne auoit de par le Roy enuoyé au pays Le Gouner- de Languedoc le Prince d'Orenge: Mais quand Monseigneur le Languedoc Dauphin fut party de Monstereau où faut Yonne, & venu és marches donné par le de Berry, il enuoya prier le Comte de Foix, qu'il prit le Gouuerne-Dauphin au ment dudit pays de Languedoc, & qu'il luy en commettoit la garde. Foix, qui en Ce que ledit Comte fit volontiers, & se mit sus, & en chassa hors chasse le Pr. ledit Prince d'Orenge. Or ce Comte gouverna tellement ledit pays, artysande que Monseigneur le Dauphin n'en auoit rien, ou peu de profit; Bourg mais pource ledit Seigneur delibera d'y aller en personne, & de faict y ce Comte ne four de leuit seigneur dembera q y affet en personne, & de faict y s'en acquit- fut, & prit le Gouvernement pour luy-mesme, en l'ostant audit tant par bien, Comte de Foix: Il trouua neantmoins resistance en deux places, le Dauphin l'vne à Nismes, & l'autre au Pont Sainct Esprit. Il mit le siege deluy-mesme le uant Nismes, qui se defendit fort au commencement: Mais eux ment de cette cognoissans enfin qu'ils n'estoient pas assez puissans ny suffisans d'y Prouince. resister, ils voulurent traiter; & à ce subiet essayerent & tenterent Rebellions de plusieurs moyens, finalement ils se rendirent à la volonté de Mon-Nismes, & Commande Douphin Maisnour le grande rebellion qu'il re propue du Pont S. seigneur le Dauphin: Maispour la grande rebellion qu'il y trouua, vne grande partie des murs fut abbatuë: Et combien que durant le Dauphin, siege y en eut de morts & de pris, toutesfois on en prit encores des plus rebelles, qui furent executez & mis à mort. Le semblable fut fait au Pont Sain& Esprit: Et par ainsi tout le pays fut reduit en l'obeissance de Monseigneur le Dauphin.

#### CCCCXX. **M**.

'An mille quatre cens & vingt, le Duc Philippes de Bourgongne Philippes le Bon Dec 1420. par mauuais conseil, comme dessus a esté dit, delibera d'auoir Bon Due de Bourg s'allie paix auec le Roy d'Angleterre, ancien ennemy de la Couronne de anecles An- France, & du Royaume, bien merueilleuse & honteuse, & mesme glois anciens de nulle valeur, vtilité & profit pour luy. Et disoient aucuns, que ennemis de la celuy qui a escrit sur ces matieres, & dont on a extraict les choses 540 angrand dessus dites, & cy-après declarées, estoit Armagnac, lequel y a mis à preindice & son pouvoir la vraye verité: Presque tout son temps il avoit esté serl'Estat, leur uiteur du seu Duc de Bourgongne: Mais quand il eut veu que son mettant & fils vouloit mettre le Royaume & la Couronne és mains des dessus tre les mains dits, il delaissa le service commensal de sondit fils, & se retira en

son pays dont il estoit natif, sçauoir au Diocese de Chaalons, où là 1420. il a continué d'escrire le moins mal qu'il a peu, selon ce qu'on luy la capitale a rapporté. En effect, lesdits Roy d'Angleterre, & Duc de Bour-mesme du gongne firent paix ferme ensemble; Par laquelle ledit Duc luy uec toutes les bailla la ville de Paris, & bien seize Citez, car quasi tout estoit en autres bonnes l'obeissance d'iceluy Duc de Bourgongne. Lors il souuint à celuy pomuois. qui escriuoit, de ce qu'il a cy dessus escrit des visions veuës par bon-1. Inuenal nes creatures, recitées en la chambre de Maistre Eustache de Pauil-ila en & exly, des trois Soloils: Car en effect il y eut trois Roys en France, C'est à trait la Mesçauoir France, Angleterre, & Monseigneur le Dauphin: Et si portoit moires pour dresser de la portoit de des pour de la portoit & excitoit bien le Roy d'Angleterre le Roy de France, de vouloir presente Hioster à son seul fils le Royaume: De sorte que par là tout le pays de par stoire p.373. deça la riviere de Loire estoit tout noir & obscur: Car ils se mirent sons & Retous en l'obeissance des Anglois. Mais celuy de delà demeura pur melations re-& net en l'obeissance de Monseigneur le Dauphin. Or il est bien énoncées cyà considerer que ledit Seigneur ne fut oncques en volonté, que des sui 413 d'auoir paix, & estoit tout son desir que de l'auoir, aussi l'auoit-il p.251.252.318 iuré des le septiesme iour de luillet de l'année passée, & confirmé le dominent en dernier iour; mesme elle sur publiée à Paris\*: Et après ledit cas ad-France en mesme seps, uenu d'icelle mort, il escriuit à Paris au vray \* la maniere & occa- au lieu d'un sion de ce meurtre, en leur faisant sçauoir qu'il estoit content de seul. tenir le Traité & Accord: ce qu'ils ne voulurent faire. Au contrai- \* Pag. 372. re ledit Duc Philippes de Bourgongne & le Roy d'Angleterre firent Traite de paix, comme dit est: Puis ledit Roy d'Angleterre enuoya à Troyes Henry V. les Comtes de Kent, & de Waruuic, le Seigneur de Roberfort, & R. d'Angler. Maistre Iean Dole, pour traiter le mariage de luy auec Madame qui est decla-Catherine fille du Roy: Finalement l'accord fut fait, & le mariage par la perfidie accordé au vingt-troissesme iour de Mars, l'an mille quatre cens d'aucuns dix-neuf. Le vingtiesme iour de May entra & arriua ledit Roy gois Regent d'Angleterre à Troyes, armé & grandement accompagné: Là fut du Royaufait & parfait le Traité, que, aprés la mort du Roy, il deuoit auoir le ce, & pro-Royaume de France: Et que doresnauant il s'appelleroit Regent, & heritier de chainheri-France. Il y eut en outre plusieurs promesses faites, qu'il ne faut ia couronne, reciter pour l'iniquité & mauuaistié d'icelles: Et toutes gens d'en- Et espouse tendement doiuent le tout reputer de nulle valeur ou effect. Le deuxiesme iour de Iuin ledit. Roy d'Angleterre espousa ladi- de Troyes,

te Madame Catherine, & voulut que la solemnité se fit entiere- en presence ment selon la coustume de France: Ils allerent en la parroisse, c'est d'Henry de Sauoisy Arà scanoir à Sainct Ican de Troyes, où là les espousa Maistre Henry cheu.deSens, de Sanois, soy disant Archeuesque de Sens. Et au lieu de treize de-pag. 364. niers il mit sur le liure treize nobles. Et à l'offrande, auec le cier-sille du Roy. ge ils offrirent chacun trois nobles: De plus il donna à ladite Egli- La solemnité se de Sain de lean deux cens nobles: Et furent les souppes au vin faite selon les

faites en la maniere accoustumée, & le lict benit.

En suite on sit crier publiquement que tous sussent prests, ar-aconstumées de France. I. Iuuenal des Vrsins. Bbb

stablit dans

Son Arche-

nesché ledit

mez & habillez le lendemain, qui fut le troissesme iour de Iuin: Auquel iour partirent de Troyes les Roys de France, d'Angleterre, & d'Escosse, & le Duc de Bourgongne, auec plusieurs autres Ducs & Comtes: Ils vinrent à Heruy le Chastel, & à Sain& Florentin, lesquelles villes assez aisément se mirent en leur obeissance, c'est à sçauoir des Anglois, puis deuant Sens; mais auant qu'ils y arriuassent, ceux de la ville enuoyerent vers le Roy de France & le Roy d'Angleterre, leur dire qu'ils estoient prests de se mettre en leur obeissance, combien que les gens de guerre qui y estoient eussens je rena sent volontiers par aucun temps tenu: Toutesfois il fut accordé, glet qui y re- qu'ils s'en iroient sauces leurs vies & biens, & ainsi fut fait : Ainsi ils se mirent en l'obeissance l'onziesme iour de Iuin: Et y entrerent les Roys: Lors ledit Roy d'Angleterre appella ledit Maistre Henry de H.de Sauoi Sauoisy, & luy dit, Vous manez esponsé & baillé une femme, & ie vous rends la vostre, cest à sçauoir l'Archeuesché de Sens : Après il vint à Monstereau, où estoit le Seigneur de Guithery, qui fit semblant de la tenir, & y eut quelques armes faites: Mais quand il vid qu'on vouloit assortir les engins, n'ayant aucune esperance d'auoir secours, il rendit & bailla la place, puis s'en alla auec ses gens de guerre sauues leurs vics & biens.

Siege formé p.149.342.

fins va des

se signala.

De là s'en allerent lesdits Roys mettre le siege deuant Melun, par la Bour- où estoit dedans le Seigneur de Barbasan, auec plusieurs Cheualiers & guignons & Escuyers, qui auoient grande volonté de bien tenir: Or y sut le want Melun, siege clos & fermé: Du costé du Gastinois estoit le Roy d'Angleor generense. terre & ses freres, auec les Anglois en grande compagnée: Et du coment defen- sté de la Brie le Roy de France, & le Duc de Bourgongne: Les gens du par lest de dedans se disoient bons & loyaux François, & au Roy de France, & se preparerent le mieux qu'ils peurent pour se defendre, & mestier leur en estoit. Or auec ledit Seigneur de Barbasan estoient de vaillantes gens, tant du pays que d'autres : C'est à sçauoir Messire Nicole de Giresme, vn vaillant Cheualier de Rhodes, Messire Denys de Louys Iuue- Chailly, Arnault Guillon de Bourgongne, Louys Iuuenal des Vrsins, nal des Vr- fils du Seigneur de Traignel dont dessus est fait mention, Gilles fieradel'An d'Escheuiller Baillif de Chartres, & plusieurs autres vaillantes gens. Ce siege estoit bien à priser, là où il y auoit trois Roys, & tant de nombre des Princes, Ducs, Comtes, Barons & Nobles. Les Anglois & Bourgui-Melun, sù il gnons fortifioient leurs sieges de palis, pieux, & fossez par dehors: Ceux de dedans firent plusieurs saillies à leur aduantage, & porterent de grands dommages à leurs ennemis, aussi estoient-ils assez grosse & puissante compagnée, combien que de plain bout & d'abord ils n'en monstrerent pas le semblant, & estoit aduis à ceux de dehors, d'Anglet.re- qu'il n'y auoit comme personne : Quand le Roy d'Angleterre vid puté sage & comme ceux de dedans se maintenoient, lequel Roy on tenoit sage & vaillant en armes, il apperceut bien qu'il falloit dire que c'estoient vaillantes gens, & que aisément on ne les auroit pas. Si furent d'yn

costé & d'autre les bombardes, canons, & vulgaires assis & ordonnez, qui commencerent fort à ietter contre les murs, & dedans la ville: Les compagnons aussi de dedans d'autre costé tiroient pareillement de grand courage coups de canons, & d'arbalestres, & plusieurs en tuoient. Entre les autres y auoit vn compagnon, qu'on disoit estre Religienz de l'Ordre Sainct Augustin, tres-bon Arbalestrier, Vn Reliauquel on sit bailler vne tres-bonne & bien forte arbalestre: Et le vill. fait quand les Anglois ou Bourguignons venoient prés des fossez, & il merneilles les pouvoit apperseuoir, il ne failloit point à les tuer: Et dit-on siegeans, & que luy seulement tua bien soixante hommes d'armes, sans les au-en ine grand tres. Monseigneur le Dauphin Regent faisoit cependant grande dili-nombre. gence d'assembler gens pour faire leuer le siege des Anglois, & enuoya-on en toures les parties de son obeissance diuers Commissaires pour faire assembler gens, tant du plat pays, que autres. De faict, ils se mirent sus bien de quinze à seize mille hommes armez, aprés quoy il y eut Capitaines ordonnez pour les conduire : Ils auoient tres grand desir & volonté de se trouuer en besongne contre leurs Le Dauphin tente le seennemis, & vinrent iusques vers les marches de Yeure, & Chasteau- cours de cette regnart, d'où on trouua maniere d'enuoyer espies en l'Ost des An-place, mais glois, pour considerer le siege, & aduiser comme on y pourroit en-impossible, trer, & sur eux frapper: Mais ils rapporterent qu'ils estoient telle-cause des proment fortifiez, que impossible chose seroit d'y rien faire, qui peust digienx reprofiter: Et pource s'en retournerent sans rien faire. Il y audit gros-des ennemis. ses garnisons à Meaux, & autres lieux en Brie & Champagne qui faisoient forte guerre aux Anglois & Bourguignons, tant à ceux qui estoient audit siege, que autre part : Pareille chose faisoient ceux qui estoient dedans Yeure & Chasteau-regnart, & leur portoient de grands dommages, mesmes ne s'ozoient bonnement tant soit peu escarter les Anglois & les Bourguignons. D'vn costé & d'autre ils faisoient fort battre ladite ville de Melun degros engins, tellement que en plusieurs lieux les murs furent si battus, qu'ils estoient la ville tont rasez quasi iusques au haut des fossez; cela sit que plusieurs fois on abbatus des mit en deliberation si on les assailliroit, mais le Roy d'Angleterre coups de cajamais ne le conseilloit, veu les vaillances qu'il auoitrecognu à ceux de dedans, qui presques tous les jours sailloient & faisoient sorties, & comme gens de bien se maintenoient, & tres-vaillans estoient.

Or audit siege suruint vn grand Seigneur d'Allemagne, nommé le Duc Rouge de Bauiere, qui amena quantité de gens, bien ordonnez & habillez, lequel se mit du costé du Duc de Bourgongne, & aduisa la ville, aprés quoy, quand il eut bien consideré comme elle estoit batue, il s'emerueilloit fort de ce qu'on ne l'assailloit pas, & en parla au Duc de Bourgongne, lequel luy respondit, que autrersois il en auoit fait mention: mais que le Roy d'Angleterre n'en estoit pas d'opinion. Et le Duc Rouge respondit, qu'il luy en parleroit, de fait il luy en parla: Le Roy d'Angleterre l'ouyt bien patiemment & doucement, &

I. Iuuenal des Vrsins.

Bbb ij

1420.

apperceut son affection & volonté, & luy demonstra la choseestre bien perilleuse, & non sans doute: Mais puis qu'il y auoit son ima-Bauiere sur gination, il dit qu'ils preparassent leurs habillemens, de sissent diligence d'auoir eschelles à assaillir, & bourrées & fagots, pour remplir partie des fossez: Rouge, en- Et quand du costé dont il estoit on feroit faire l'assaut, de son costé il feroit son rairement a- deuoir. Dont ledit Duc Rouge fut bien ioyeux, lequel auoit intenwec les Bour- tion d'y faire merueilles, & auoir l'honneur de l'assaut : Ainsi lesliurer assaut, dits deux Ducs Rouge & de Bourgongne sirent diligence d'auoir d'où il fut vi- habillemens propres & necessaires pour assaillir. Or de toute cette nement re-pousé auec entreprise ledit Seigneur de Barbasan ne se donn dit de garde: Bien grande perce, est vray que ceux qui auoient la garde du costé de la ville, où estoit ce qui ayant le siege du Roy de France dessusdit, vn iour appelleurent qu'on faitrel'aduis du soit amas d'echelles, & autres choses, ce qu'ils vinrent dire audit Royd'Angl. Seigneur de Barbasan, lequel apperceut & vid leur maniere de failes siens, par re, & reconnut par les circonstances, que c'estoit pour assaillir la ialousse & e- ville de ce costé là seulement. Car il n'y auoit apparence du costé mulation, que de l'ost du Roy d'Angleterre, qu'ils fussent aucunement disposez à teur desastre, faire assaut: Pource il ordonna quarante ou cinquinte Arbalestriers or de ce que auec fortes arbalestres, & des meilleurs de la ville, d'estre sur les leur anoit pas murs du costé des Bourguignons, & des gens de guerre, tels que bon luy sembla, dont il auoit ordonné auec les gens de la ville vne partie, à ietter grosses pierres, cauës, & gresses bouillantes: Et l'autre partie des mieux armez, & plus vaillans à sortir par vne susse poterne, qui entroit de la ville deuers les fossez: De plus il desendit qu'on netirast ou entrast dedans les fossez iusques à ce qu'onjouyr sonner les trompettes estans dedans la ville. Enfin il aduint vi iour que du costé desdits Ducs de Bourgongne & Rouge, on commença à crier, A l'assaut, & trompettes à merueilles de sonner, puis ils vindrent tout \* C'est à dire baudement \* & alegrement sur le bord des fossez, itterent leurs eschelles dedans, & diligemment y descendirent pluseurs: Lors, quand il sembla audit Seigneur de Barbasan, que affez y en auoit, il ordonna aux Trompettes de la ville qu'ils sonnassent bien fost, ce qu'ils firent, & desia y en auoit qui montoient iusques aux murs: Mais ceux de dedans vaillamment se defendoient, & jettojent grosses pierres, & plusieurs de leurs ennemis cheoient dedans les fossez: Les autres descendoient tousiours esdits fossez, qui estoient moult soigneusement leruis de grosses arbalestres de trait: Puis soudainement les François saillirent par ladite poterne bien armez & habillez, pour combattre ceux qui estoient au fond des fossez: Alors quand les Bourguignons & Allemands virent la façon de faire de ceux de dedans, ils connurent bien leur folle entreprise, & firent sonner la retraite, sur quoy ils commençerent à se retirer, & à monter contre le mont desdits fossez; mais en remontant, les Arbalestriers de la ville les seruoient de virerons \* par le dos, qui entrerent iusques aux pennons \*, telaileros qu'on lement qu'els se retirerent a leur grande honte, ce qui ne se sit sans

gayement

ment.

&ioyeuse-

Digitized by Google

qu'il en demeurast dedans les fossez plusieurs morts & naurez: Ils requirent ensuite qu'on souffrist qu'il les tirassent dehors, ce qu'on cole & met leur octroya volontiers, & aussi le firent ils. Quand la chose vint aux cossez à la connoissance du Roy d'Angleterre, & de ceux de son siege, il d'un traist, dard, ou stene leur en desplut guieres, & disoient aucuns d'iceux, que ce auoit esté che, pour les une folle entreprise, & s'il en estoit mescheu, qu'il estoit bien employé. Le Roy faire, en ded'Angleterre de son costé dit, que supposé que leur intention ne sust pas droit, sans accomplie, toutes sois si auoit ce esté vaillamment sait & entrepris: Et que en balancer cà ne là, ainsi appellez par-

Cependant ils estoient de plus en plus en grande necessité de vi-ce qu'ils sont ures, car pour leurs cheuaux ils n'auoient rien pour leur donner, faits de pensinon qu'ils hachoient du feurre bien menu, qu'ils donnoient à leurs mes de gruë cheuaux: Et par vn long-temps ils en furent reduits à ne manger ou d'oye. que chair de cheual, nonobstant quoy tousiours vaillamment se glet. tensit defendoient, & tenoient bon, ny à aucun Traité ne vouloient en-que en fait tendre pour lors: Quand donc les Anglois & Bourguignons virent de guerre les & cognurent que par assaut on ne les auroit pas, ils firent miner en ne laissent diuers lieux, dequoy se doutoient bien ceux de dedans: Pour la-depouuoir quelle cause ils firent diligence d'escouter és caues, s'ils oirroyent rien, bles, bien & s'ils n'entendroient point que on frappast sur pierres, ou quel-qu'elles ne que bruit, ou son: En ces entrefaites deuers la Garde où estoit Louys pas tous-Junenal des Vrsins auec autres, il fut ouy en vne caue quelque appa-iours. rence que prés de là on besongnoit: Pour laquelle cause Louys des-Grandman-fus dit se arma tres-bien, & prit vne hache en son poing, en inten-sué de viures tion d'aller au lieu, où il luy sembloit, que l'ouuerture de la mine estoit ant pour hopreste à estre percée, pour y resister, afin que les ennemis n'y en-magne chetrassent point, & en y allant, il rencontra le Seigneut de Barbasan, "aux, leslequel luy demanda, Louys où vas tu? Qui luy respondit, pour la cause lu, & quels pour cedessussation des le lors le le Seigneur luy dit, Frere, tu ne sçan pas bien encores que reduits à ce que c'est que de mines, & d'y combattre, baille moy ta hache, & luy fit làdessus coupper le manche assez court, car les mines se tournent sou-entendre à uent en biaisant, & sont estroites, voila pourquoy de courts bastons aucun Traité y sont plus necessaires: Luy-mesme il y vint auec autres Cheualiers, & mis. Escuyers, lesquels apperceurent que les mines de leurs ennemis estoient prestes, pource on sit hastiuement saire manieres de barrieres, & autres habillemens, & instrumens pour resister à l'entrée: Et pour-Lu assegéas ce que ledit Seigneur vid la volonté dudit Louys, il voulut qu'il fut en viennene le premier à faire armes en ladite mine: Ceux de dedans mesmes en- aux mines, uoyerent querir manouuriers pour contreminer, lesquels auoient confusion, torches & lanternes, aussi auoient les autres: Quand ceux de dedans ayans esté eurent contreminé enuiron deux toises, ils leur sembla qu'ils e-nées. stoient prés des autres: Si furent faites barrieres bonnes & fortes, & les attacherent: pareillement les autres apperceurent qu'on contreminoit, & tant qu'ils se trouuerent & rencontrerent l'vn l'autre, lors les compagnons manouuriers se retirerent d'vn costé & d'au-

Digitized by Google

Bbb iii

Combats à

mines.

leur imitation, parledit de Bar-

LeR.d'An-

glet.loue & Le Prince

tre: Il y en auoit parmy les ennemis, qui auoient grand desir d'entrer les premiers, & se rencontrerent, il y eut aucuns coups frappez, mais non guieres: puis on se retira d'vn costé, & d'autre: Ceux de dedans mirent la chose en telle disposition, qu'on ne leur pouvoit nuire: Et pource qu'on disoit, qu'en mines se faisoient de vaillantes armes, ontrance, & on fit sçauoir que s'il y auoit personne qui voulust faire armes, qu'il y vint. mes exercez Dont ledit Louys requit audit Seigneur de Barbasan, qu'il luy donnast en ce temps-là congé d'en faire : Ce qui luy fut octroyé : mais qu'il trouuast partie, laquelle il trouua assez aisement, c'estoit d'vn bien gentil-homme Anglois d'Angleterre: Heure fut assignée, à laquelle ils comparurent, il y auoit torches & lumiere, & combatirent l'vn contre l'autre vne grosse demie heure, il n'y eut celuy des deux qui ne perdit de son sang, puis par ceux qui auoient les gardes ils furent separez, Cheualiers & se retirerent. Depuis ce temps il n'y auoit guieres d'heures au iour, faits à ce sie-gepar le Roy qu'il n'y eust en la mine des faits d'armes: Entre les autres Remond de d'Anglet. Lore, qui estoit vn vaillant Escuyer, entreprint armes de deux con-Bourg. &, 2 tre deux, & prit pour deuxiesme ledit Louys: Ils combatirent contre deux Anglois bien & vaillamment, & en eurent l'honneur: Là ne se pouuoit - on prendre l'vn l'autre : Car il y auoit vn gros cheuron au trauers de la mine de hauteur iusques à la poictrine: Et il estoit defendu que nul ne passast par dessus, ne par dessous.

Le Roy d'Angleterre, & le Duc de Bourgongne firent plusieurs fait grand Cheualiers, & de grands Seigneurs, lesquels vaillamment s'estoient cau du coura-portez au fait des armes, qui auoient esté faites en ladite mine: Et ge des assiegez fonnoient à ce suiet trompettes, & menestriers en leurs sieges, & mans plus, faisoient vne grande ioye: Le Seigneur de Barbasan dit aussi qu'il en font ensin con-traines de vouloit faire: & enuoya querir ledit Louys, & Gilles d'Escheuiller, parlementer. & les fit Cheualiers, & fit aussi sonner ce qu'il y auoit de trompettes, qui n'estoient pas à comparer en nombre à celles de l'ost des end'Orenge, nemis: Et pource sit sonner les cloches de la ville, dont les enneniteur du D. mis furent tous esbahis, & cuidoient qu'ils eussent esperance d'ade Bour. re- uoir aucun secours, mais aprés ils sceurent que c'estoit pour la cause fuse toute soit des suillances tant d'vn de saire ser- des suillances tant d'vn ment au R. costé, que d'autre, la chose seroit trop longue: Le Roy d'Angled'Angl. d'obferner le susdans los quels suls ausses en mais an mala sus la coste de seux de dedir Traité dans, lesquels s'ils cussent eu viures, iamais on ne les cust eu, ny ne de Troyes, se fussent rendus.

Le Prince d'Orenge vint au siege du Duc de Bourgongne, pour àl'Estat; & s'employer à son service, contre ceux qu'ils nommoient Armagnacs: me mieux se Quand le Roy d'Angleterre le sceut, il luy enuoya dire, qu'il sit le retirer: Pa- serment de garderle Traitté de Troyes dessus declaré: Lequel respondit, reille genero- qu'il estoit prest de servir le Duc de Bourgongne, mais, qu'il sit le serment de meten la Dame tre le Royaume és mains de l'ennemy ancien & capital du Royaume de France, de la Roche- iamais ne le faroit. Et pource assez soudainement il en partir, & s'en alla en son pays, se doutant aucunement que le Roy d'Angleterre

ne luy fist quelque desplaisir.

1420.

Ceux de dedans Melun estoient reduits à grandes detresses & extremitez de viures, & cuidoient toussours auoir secours, ou qu'il suruint és Osts qui estoient deuant eux aucune chose, ou diuisson par laquelle ils se deussent leuer: Ils auoient esté bien vn mois sans pain, & ne mangeoient seulement que chair de cheual, qui est vne chose peu ou point nourrissante: Et falloit que ceux qui en mangeoient allassent deux ou trois heures aprés à la selle, & comme en rien cette nourriture ne pouuoit arrester au corps d'yne personne. Ceschoses sçauoient bien leurs ennemis, car aucunes pauures personnes qui La assiegez. n'auoient plus que manger s'en allerent, specialement par la riuiere: endurent & Et si les assiegeans prenoient aucunessois és escarmouches des pri-sons serve sonniers, outre que ceux de dedans volontiers eussent trouué moyen pain, ne vide saillir, & en sortir s'ils eussent peu : mais le siege estoit si fort & mans que de chetellement fortisié contre la ville, qu'il estoit impossible qu'ils se mal. peussent sauuer, sinon par quelque traité, lequel sur ouuert, & parlementerent enfin. Or combien qu'il y eust diuerses manieres ouuertes, toutesfois ceux de dedans furent contraints de faire tel traité que leurs ennemis vouloient. Il fut donc ordonné & traité, qu'ils s'en troient sauces leurs vies, & sans estre mis à aucune rançon ou sinan-tulation, de ce. Dudit traité furent exceptez ceux qui auoient esté consentans laquelle les de la mort du feu Duc de Bourgongne lean: Et pour ostages fu-complices de rent baillez le Seigneur de Barbasan mesme, & douze desquels Iean Duc de qu'ils voudroient: Il y auoit aucuns Seigneurs de Bourgongne & Bourg. sont exceptez, p. de France, qui eussent volontiers sauué Messire Louys Iuuenal des Vr- 371. sins: Mais expressément les Anglois le demanderent en ostage. La Ostages ville fut ainsi rendue & liurée, laquelle fut trouvée bien desgarnie reddition de de viures, car il n'y auoit pas vne somme de feurre en lict, ne au-la ville. trement, d'autant que tout auoitesté donné aux cheuaux: Plusieurs se sauuerent, à aucuns on faisoit voye, les autres auoient amis & accointances du costé des Bourguignons, & les autres par donner argent. Or combien qu'ils s'attendoient de s'en aller simplement un baston en leur poing, toutesfois les Anglois & leurs alliez autrement le interpreterent : C'est à sçauoir qu'ils s'en iroient sauces leurs vies, non mie où ils voudroient, mais aux prisons du Roy à Paris: Et pource plusieurs chercherent & trouuerent moyen de se sauuer : Laquelle interpretation fut orde & deshonneste pour vn si vaillant Roy, qu'on di- C.R. d'Ansoit estre le Roy d'Angleterre: Et la pourroit-on comparer à la vo-glet. estimé si lonté d'un vray tyran, comme il pourra apparoir par ce qui sera dit genereux, excy-aprés, & fort desplaisoit à aucuns Anglois mesmes. Entre les au-moins en tres, de ceux qui estoient dedans ladite ville de Melun, y auoit trois manuais vaillants Escuyers, lesquels auoient seruy Monseigneur d'Orleans terprete, en en ses guerres, & ausquels aucuns du party du Duc de Bourgon-17 ran, aucuns gne auoient grande volonté de faire desplaisir, c'est à sçauoir Rai-la sussiles de la sus la s mond de Lore, le Bastard de Ducy, & le Bastard de Seine: Et leur pitulation.

384 vouloient imposer qu'ils s'estoient trouuez à la mort du Duc de Bourgongne, qui estoit chose fausse: Celastit qu'ils supplierent vn qui estoit assez prochain, & bien-aimé du Roy d'Angleterre, qu'il les voulust sauuer, lequel cuidant bien faire, & qu'ils s'en deussent aller librement quand bon leur sembleroit, les mit hors, & s'en allerent: Cela vint à la cognoissance du Duc de Bourgongne, qui enners vn de s'en plaignit au Roy d'Angleterre, lequel promptement sans autre sernitenrs.

nee crys de Nocl, p. 352.

Mannai se

procés luy sit coupper la teste, qui fut pitié, mais il estoit Anglois: Les ostages & aussi les autres qu'on peut apprehender, furent me-Les suffies nez en bateaux à Paris, les vns mis en la bastille de Sainct Antoioltages, a- ne, & les autres au Palais, Chastelet, le Temple, & en diuerses prisont retenus sons: Ce fut là la maniere abusiue comme ils s'on allerent saunes leurs prisonniers, vies, & sans les mettre à aucune sinance: Mais la maniere de sauuer leurs & resservez vies, sut d'en mettre plusieurs en basses sosses, specialement au Chachoes, du ils stelet, & là les laisser mourir de faim: Et quand ils demandoient à soyablement manger, & crioient à la faim, on leur bailloit du foin, & les appel-& inhumai-loit on chiens, qui estoit grand deshonneur au Roy d'Angleterre: nement trai- Plusieurs y en eut, specialement au Palais, qui s'eschapperent, & tre la teneur passerent la riuiere à nage: Et combien que d'eux on n'exigeoit apo intention paremment aucune finance: toutesfois le Roy d'Angleterre les dondit Accord. noit à prisonniers de son party qui les mettoient à finance, pour se \* Pag. 368. racquitter & racheter : Par exemple au Seigneur de Chastillon\*, qui Pothon de estoit prisonnier de guerre d'vn vaillant Escuyer, nommé Poton de Xaintrailles Saincte Treille, il donna, bailla, & deliura le Seigneur de Preaux, Mesou de Sain-&c-Treille. sire Nicolle Gemme, Arnault Guillon de Barbasan, & Messire Louys Iu-La Seignear uenal, lesquels payerent bien grosses sinances: Et toutessois ledit de Preaux. Seigneur de Chastillon estoit ia deliuré, & hors des mains dudit

Poton De plusieurs autres ainsi fut fait. deux Roys, Les Roys, ce faict, s'en vinrent à Paris le premier Dimanche de & Reynes l'Aduent, en grandes pompes : Et crioit-on Noel fort & haut à Pade France & ris, en demonstrant grand signe de ioye: Le lendemain les Reynes ris, receus a- y entrerent.

Grandes plaintes vinrent à Paris de ceux de Meaux au Roy d'Angleterre, en luy dilant, qu'ils faisoient guerre mértelle, es houtoient feux : Lequel respondit qu'il y pouruoyeroit, y mettroit le siege, es les auroit: R.d'Anglet. Et quant aux feux qu'on disoit qu'ils boutoient au plat pays, il respondit authorisant que ce n'estoit que vsance de guerre, & que guerre sans feu ne valoit rien, non

des maisens, plus que andouilles sans moustarde.

Le sixiesme iour de Decembre furent mandez les trois Estats à de lu guerre. Paris, & furent assemblez à Saince Paul en la basse salle: Là oùpro-\*11 ) auins posa Maistre Jean le Clere, qui prit pour son theme ces paroles, Aui disseremie e.9.19. Quia dita est vox lamontationis \* or planetus Syon. En suite il enarra & devox lamen-duisit les diverses guerres qui aupient esté, la mort du Due de Bourgongne, ơ tationis au-la paix faite à Troyes, aute les places conquestées en suite: En requerant aide Sien, &c. pour conduire le faist de la guerre : Il remonstra aussi que la monnoye estoit foible, foible & alterée, ce qui estoit au grand dommage de la chose publique: Ausquelles choses falloit prompte prouisson, & qu'ils y voulussent aduiser. Après quoy, Affemblée ceux qui estoient enuoyez comme par les trois Estats, se retirerent des trois E. à part: Puis par la bouche de l'un d'eux fut dit; Qu'ils estoient prests & stats en la appareillez de faire tout ce qu'il plairoit au Roy & à son Conseil d'ordonner: bisse salle de En consequence dequoy il fut ordonné, qu'on feroit une maniere d'em-13.20.247.04 prunt de ma cs d'argent, qu'on mettroit à la monnoye : et) ceux qui les met entrautres troient auroient la monnoye au prix que l'on diroit, & de ce qui valoit huict la reformafrancs le marc d'argent, & qui seroit mis en la monnoye, ils en auroient sept tion & meliefrancs, & non plus, qui estoit vne bien grosse taille. Ladite conclu- monnoye, sion fut executée, & sit-on l'impost des marcs d'argent, non mie p.45.75.86. seulementsur les Bourgeois & Marchands, mais sur les gens d'Eglise: Ety sur de-Ceux de l'Université firent une proposition devant le Roy d'Angle- & submention terre pour en estre exempts: Mais ils furent bien rebutez par ledit pour conti-Roy d'Angleterre, qui parla trop bien & hautement à eux: Ils cui- de la guerre. derent repliquer, mais à la fin ils se teurent & deporterent; car au-Marc d'artrement on en eust logé en prison. Alors aussi falloit-il dissimuler valeur de 8. par toutes personnes, & accorder ce qu'on demandoit, ou autre-francs.
Emprunt & mentassez legerement on les eust tenu pour Armagnacs. grief impost

Le vingt-troisiesme iour dudit mois de Decembre, deuant le sus-appellé des dit Roy d'Angleterre Henry, soy disant par vsurpation Regent du marcs d'argent, dequoy Royaume de France, sit faire le Duc de Bourgongne vne proposition personne n'e-par Maistre Nicolas Raulin\* Aduocat en la Cour de Parlement, son ze se plain-dre, sur peine Gonseiller: En disant & alleguant la mort du seu Duc de Bourgon-d'estre repuis gne son pere, & declaroit la maniere comme elle auoit esté faite\*, Armagnac, & dont le gneur le Regent Dauphin, seul & unique sils du Roy, telles que bon luy mesme, ny sembla: Et aussi contre les François qui l'auoient seruy, & seruoient, ne sone pas e portoient la croix \* droite blanche. Puis aprés parlerent Maistre exemprez. Pierre de Marigny soy disant Aduocat du Roy, & Maistre Iean Hac-\* Pag. 367. quenin Procureur du Roy, lesquels prirent de grandes conclusions: Et \* P.236.337. le iour mesme donnerent leur Sentence telle quelle, inique, & des faison-des Gens du Roy, & relier

Le Roy d'Angleterre aprés ces choses delibera de mettre le siege Sentance interponondeuant la Cité de Meaux, & le Marché d'icelle: En laquelle estoient insepononcée courre la
de vaillantes gens pour Monse gneur le Dauphin Regent le Royaume, Dauphin
comme Messire Louys Gas Baillis d'icelle ville, Guichard de Chise Regent, en
sens fay Capitaine, Perron de Luppe, le Bastard de Waurru, & Messire R. d'Anglet.
Philippes de Gamaches Abbé de Sainct Pharon de Meaux, & depuis à la sollicitatien du D. de
Abbé de Sainct Denys en France: Et de faict, ledit Roy d'Angle-Bourgogna.
terre enuoya former & clorre le siege deuant les places de la Cité La Ville &
d'iceluy Marché: Aussi-tost saillirent les compagnons de guerse de la ville, & vaillamment rechasserent les Anglois, dont y eut de Meaux,
aucuns de morts & plusieurs de pris: mais la grande puissance des
possibilistes
arraques par
ennemis qui y suruint les sit retirer: Or ceux de dedans se compor-les Bourgui-

I. Iuuenal des Vrsins.

~ ~ ~

terent si vaillamment qu'ils tinrent ladite Cité & ledit Marché sept 1420. mois durant: pendant la longueur duquel siege il y eutfoison d'An-Anglois, où glois & Bourguignons de morts, & qui y perirent tant par les coups nonobstant de traict & saillies frequentes des assiegez, que par les maladies qui suruinrent en leur camp: Entre les autres, vn iour que ceux de dede traict & saillies frequentes des assiegez, que par les maladies qui assiegez sou-dans tiroient leurs gros & vulgaires canons, il aduint que Messire stiennet vail- Iean de Cornouaille vaillant Cheualier Anglois, fut frappé & blessé dant 7. mois. d'vn coup de canon: Or assez prés de luy il auoit son seul fils & v-Vn Seigneur nique enfant, qui estoit vn bel Escuyer, & vaillant selon l'aage, Angl. blasme sur lequel vne fortune aduint, sçauoir que vn coup de canon tiré l'iniustice de de la ville, luy osta & enleua la teste iusques aux espaules tout net: la canse de Si ledit de Cornouaille en sut desplaisant ce ne sut pas merueilles, son party, de pretendre sas lequel considerant leur querelle estre damnée & destraisonnable, aucun droitt comme tout haut il disoit : Que en Angleterre fut seulement conclue la vouloir des- conqueste de Normandie, & que contre Dieu & raison on vouloit priuer Monseigneur le Dauphin du Royaume, qui luy deuoit appartenir: En suite de quoy Dauphin de se doutant s'il persistoit en cette malheureuse guerre, d'estre en danlegitime, sur- ger & peril de corps & d'ame, & de mort soudaine, il iura & proquoy prenant mit, que iamais contre les Chrestiens il ne porteroit les armes: De faict il s'en retourna en Angleterre, d'où oncques depuis il ne fit serment sortit. de n'aller ia-

Monseigneur le Dauphin Regent voyant ses gens assiegez par toumais en guerrecontreles tes manieres, recherchoit tous moyens de leur donner secours: De Chrestiens. laquelle chose vn vaillant Cheualier, noble, & de grande maison, LeDauphin nommé le Seigneur d'Auffemont\*, fut aduerty, lequel considerant essayedeiet- que dedans ladite Cité & le Marché n'y auoit pas gens suffisans, relister à la grande puissance des Anglois & Bourguignons, delibe-Meaux, mais ra, s'il pouuoit, d'y entrer & se ietter dedans: A ce subiet il assemn'en pent ve-bla ce qu'il peut de gens, & se mit en chemin: Et si bien vinrent parce que les luy & ses gens qu'enfin ils se trouverent proche du siege, à l'enennemis e- froit d'vne des portes: Lors vaillamment & hardiment ils frappeanantagense-rent sur les Anglois, lesquels tantost s'assemblerent pour leur resiment retran- ster: Or s'estoient les Anglois tellement fortissez entre eux & la leurs gardes. porte, qu'il n'estoit pas possible d'y entrer, ne à ceux de dedans de Les Fraçois sortir: cela sit que ledit Seigneur d'Auffemont se trouua auec ses gens, abandonnent enuironné de toutes parts des ennemis: Comme gens de grand cou-& delaissent rage ils se desendoient vaillamment, & plusieurs Anglois tuerent & Angl. man- naurerent; finalement ledit d'Auffemont fut pris, & aucuns de ses que de suffi gens, dont y eut aussi quelques-vns qui se sauuerent.

la mort \* du feu Comte d'Armagnac son maistre, souuent couroit par les champs, & tous ceux qu'il trouuoit vers les marches de Paris, \* Pug.350. fussent laboureurs ou autres, tres-inhumainement les traitoit, & en vn grand arbre vers la ville les pendoit, ou faisoit pendre, dont plusieurs François estoient tres-mal contens, & non sans cause: Or quand le Roy d'Angleterre sceut qu'il estoit pris, & aussi son Lieutenant, il les sit pendre audit arbre mesme; toutessois aucuns disent qu'il sit coupper la teste au Bastard, & la mettre au plus haut de l'arbre sur vne perche: Ainsi combien qu'il sust vaillant homme d'armes, & que aucuns disoient, que ce n'estoit pas bien Vn des assis

lant homme d'armes, & que aucuns disoient, que ce n'estoit pas bien prodes assiented honorablement fait à un si vaillant Roy, comme le Roy d'Angleterre, d'auoir gez ayant fait mourir un si vaillant homme d'armes, & gentil-homme, pour cause d'auoir sernan-si loyaument seruy son souverain Seigneur. On disoit aussi que ledit Bastard tez et diners sans cause et sans raison, auoit fait mourir et pendre plusieurs gens, tant pau-ses inhuma nitez, estant ures laboureurs que autres, partant que c'estoit une punition divine s'il estoit pu-pris, est trainty de pareille mort comme il faisoit mourir les autres.

Aprés que les Anglois furent entrez en la Ville, ils se bouterent souvenir de és moulins ioignans ladite ville prés du Marché: Mais en s'effor-ce pessage, çant de les gagner, comme ils firent enfin; ceux du Marché, d'vn me mesure coup de pierre (aucuns disoient que c'estoit d'vn coup de vuglaire) quevous autuerent le Comte de Ouercestre, lequel sut moult plaint de tous ses rèz mesuré les autres, yous serez

En ce mesme temps les Anglois & François se rencontrerent vn aussi vousiour en vn champ, ils estoient assez grande gent d'vn costé & d'au-suré: Parotre, & y sut fort & longuement combatu entre eux, tant deçà que les de N. Seidelà: Finalement les Anglois surent desconsits, & resterent tous Matthieu, S.
morts ou pris, excepté vn qui s'ensuit, pour euiter la mort, laquelle chose sur signifiée au Roy d'Angleterre, qui en sut moult desplaisant, & sit prendre celuy qui s'en estoit suy, le sit planter en Autre tiranterre, & tres-inhumainement tiranniser & mourir.

Aprés que les François de dedans ledit Marché assez longuement d'Angl sur eurent tenu, cognoissans & voyans enfin qu'ils n'auroient aucun von des siens. secours, & que viures leur failloient, ils furent contraints de se ren-Ensin ceux dre & mettre à la mercy & misericorde du Roy d'Angleterre, la vie du Marché sauue d'aucuns: Par ainsi les ennemis entrerent dedans: Les gens de guer-sez de se rente de la garnison y furent tous pris, dont aucuns furent mis à mort, dre presque à les autres enuoyez en diuerses prisons, tant en Angleterre que à la discretion Paris, où plusieurs piteusement finirent leurs iours: Les autres furent de du vainmis à excessiues finances: Et entant qu'il touchoit Messire Louys queur, qui en sait mourir Gas Cheualier Baillif de Meaux, & Maistre Iean de Rennes Aduo-plusieurs, encat en Cour Laye, bien notable homme, ils surent par eauë ame-tr'autres le nez à Paris, & aux Halles eurent les testes couppées publiquement. Meaux, & Meaux, &

C'estoit grande pitié des prisonniers, qui estoient en diverses desniaineurprisons à Paris: car on les laissoit mourir de faim és prisons où ils rienre à ceux estoient: Et l'un mort, les autres arrachoient auec les dents la chair constituépri-

I. Iuuenal des Vrsins.

Cee ij

l'ean.

d'auprés

stoient defen-

de leurs compagnons morts: Ils vouloient semblablement saire 1420. mourir Messire Philippes de Gamaches, pour lors Abbé, comme dit reduit par la est, de Sainct Pharon de Meaux, & depuis de Sainct Denis, noble rage de la homme, & qui vaillamment, & de son corps, s'estoit porté à la faim à man- defense d'icelle ville, lequel auoit son frere à Compiegne, Capiures de leurs taine pour Monseigneur le Regent: Auquel on sit sçauoir qu'on compagnons. ietteroit son frere en la riuiere, s'il ne rendoit la place de Compie-Guillaume gne, & qu'on le feroir mourir; lequel Seigneur de Gamaches nomde Gamaches, p. 358. mé Messire Guillaume, voyant & considerant que si on venoit de-Gounerneur de Com- uant luy, il faudroit, voulust ou non, aprés qu'il auroit tenu quelpiegne pour que temps, qu'il rendist la place, qui estoit mal garnie de viures le Regent, & de gens, pour euiter la mort de son frere, il rendit la place, & rëdcette ville aux Angl. la mit és mains des ennemis, puis s'en alla, tous ses biens saufs, expour sauner ceptez les habillemens & instrumens de guerre, seruans à la fortefrere (Abbé resse: Par ce moyen ledit Messire Philippes Abbé sut heureusement de S.Pharon deliuré: En la compagnée duquel y auoit trois Religieux de l'Abde Meaux, baye Sainct Denys, lesquels auoient aydé de tout leur pouuoir à S. Denys) defendre eux & ladite ville, ainsi qu'ils deuoient & pouuoient faire leur prison- selon raison: or ils furent pris, & l'Euesque de Beauuais, nommé nier, qu'ils menaçoient Maistre Pierre Cauchon, fils d'vn laboureur de vignes auprés de Rheims, faisoit diligence de les faire mourir, & les mettre cepenautrement de ietter en dant en bien fortes & dures prisons, & estroitement garder, & te-Pierre Co- nir, non considerant qu'ils n'auoient en rien failly: car la defense leur cho sils d'un estoit permise de droit naturel, ciuil, & canonique: Mais cet Eucsque disoit qu'ils estoient criminels de leze Maiesté, & qu'on les deuoit degrader. Ce Rheims, E- qu'il faisoit, afin de monstrer qu'il estoit bon & zelé Anglois; Or nesque de quand la chose vint à la connoissance de l'Abbé de Sainct Denys, Beauuais. furieux & il sit diligence de les auoir, & les requit, & reclama à ce suiet, enpassionné ze- sin aprés plusieurs delais, ils luy furent baillez & deliurez pour en Angl. inten- faire ce que bon luy sembleroit; Les ayant il les sit mener à Sainct te procés cri- Denys. minelcontre erois Reli-

\*Le Roy d'Angleterre, aprés ses conquestes faites, pour pouruoir gienz de S. aux necessitez du Royaume d'Angleterre, delibera de repasser la Denys, qui mer, & d'y retourner: de fait il y retourna. Auparauant il ordonna selon le droitt naturellemet & mit prouisions en France, tant pour la guerre, que autrement: permie, s'e- Et en Normandie vers l'Aniou & le Maine, laissa le Duc de Cla-

rence son frere.

dus dans Meaux le \*Monseigneur le Dauphin Regent auoit enuoyé derechef en Escosmienx qu'ils fe requerir ayde & secours contre les Anglois, lesquels delibererent mais ils fu- d'y venir: Et arrivererent en France vers la Rochelle les Comtes de rent vinemet Bouquan, & Victon, auec plusieurs de la nation d'Escosse, faisans reclamez par leur Abbé, à enuiron de quatre à cinq mille combatans, pour s'employer au serqui on les ren- uice du dit Monseigneur le Dauphin.

<sup>\*</sup> Le R. d'Anglet. fait un voyage en son pays aprés ausir donné ordre à ses affaires de France.

\* Nonneau sécours fort cossiderable d'Escossois, p. 358. en faueur du Dauphin, conduit entre autres par le Comte
Iean de Bouquam fils d'Archamband de Douglas, lequel l'année suinante suis fait Connestable.

1421.

#### M. CCCCXXI.

'An mille quatre cens vingt & vn, aprés aucun temps, le Duc de Clarence, frere du Roy d'Angleterre, accompagné des Comtes de Hontinton, de Sombresset, & de Kent\*, du Seigneur \* Pag. 338. de Ros, & de plusieurs grands Seigneurs, & Barons du Royaume d'Angleterre, & d'Archers, iusques au nombre de six à sept mille combatans, partit de Normandie, en intention d'aller vers Angers, & au pays d'Aniou; de fait ils y allerent, tant qu'ils arriuerent vers vne place nommée Baugé en vallée, en Aniou, & passerent quelques riuieres. Or la chose estant venuë à la connoissance des Seigneurs de France, & d'Escosse, c'est à sçauoir des Comtes de Bouquan, & de Victon, d'Escosse, du Bastard d'Alençon\*, des Seigneurs de la Fayette, \* P.347.375. Mareschal de France, Fontaines, Belloy, & de Croix, auec plusieurs Mareschal autres François, & Escossois, iusques au nombre de cinq à six mille pag. 344. combatans, ils se vindrent loger assez prés de Baugé en plusieurs villages, car tous ensemble n'eussent-ils peu loger: Surquoy les Anglois enuoyerent vers les Escossois sçauoir s'ils ne voudroient point prendre iournée à auoir bataille entre eux? ausquels les François, & Escossois respondirent qu'ils en estoient contens : Par ainsi d'vn costé & d'autre ils en furent également bien ioyeux, & esseurent place pour combatre, & fut iour assigné pour ce suiet.

Le Samedy sain & vigile de Pasques, ledit Mareschal de la Faiete, & aucuns Capitaines d'Escosse delibererent d'aller voir la place où ils pourroient combatre, mais en melme temps & ainsi qu'ils y aduisoient, il y eut de leurs gens qui vindrent dire, qu'ils auoient veu Escossois des Anglois, qui s'estoient assemblez pour venir combatre: lesquels, desse par les comme on sceut depuis, cuiderent surprendre les François & Escof-Anglois à sois, qui estoient descouuerts, & frapper sur leurs logis: Or cheuau-general vers cherent tant les dits Anglois, qu'ils furent apperceus: Aussi-tost on la marches d'Aniou les-fit diligence d'enuoyer par les logis assembler gens, les quels vin-quels anec la drent de toutes parts: En ces entrefaites les Anglois arriverent à vn François acpassage, auquel ils cuidoient aisement passer, où estoient logez six ceptent volonà sept vingt Archers Escossois, qui commencerent fort à tirer, & lon- & connienguement tindrent & empescherent le passage, tellement qu'ils n'y nent à ce sub-peurent passer: Toussoure François s'a samblaine de plus en la peurent passer: Tousiours François s'assembloient de plus en plus; de la place tellement que aisement ils se pouuoient assembler pour combatre : pour le choc: Sur quoy l'on dit que quand le Duc de Clarence apperceut que les François n'estoient guieres, & non encores bien serrez, il ordonna que luy, & les nobles d'Angleterre, qui faisoient enuiron mille à douze cens cottes d'armes, frapperoient les premiers, lesquels mirent leurs Archers aux aisles par maniere d'arriere-garde: Quand les François & Escossois virent l'ordonnance & maniere de

Ccc iij

leurs ennemis, ils ne firent que comme vne bataille à pied, fors aucuns qui se mirent à cheual: Puis s'assemblerent les vns contre les autres vaillamment & hardiment: Et se fourrerent les Archers d'Es-Le Duc de cosse dedans, & parmy les Anglois: Il y eut là de belles armes faites, frere du Roy d'Anglet. p. & en peu d'heure, d'vn costé & d'autre plusieurs bannieres & esten249.280 338
darts furentabbattus, puis redressez, mesmement des François & Es368. est deffait auecla cossois: Mais enfin les Anglois furent assez soudainement desconplusparede sits, & y moururent ledit Duc de Clarence, & le Comte de Kent; son armée, par les Fran- Quant au Seigneur de Ros, & Messire Emond de Beaufort, ils furent pris auec grande quantité d'autres: Des François il en mourut cossois, & enuiron vingt-cinq à trente seulement, & entre autres deux Chemesme yest me me yest per ualiers du Maine, l'vn nommé Messire Jean Eurouin, l'autre Messire Floques de Cottereau, & vn Escuyer nommé, Garin de Fontaines: En suite de cét aduantageux exploit, les François & Escossois auec gneurs Anglois, were leur proye retournerent en leurs logis: Le mesme firent les Anglois, quantité de qui estoient encores plus de quatre mille combatans, lesquels dés prisonniers qui y demeu- le point du iour se mirent en chemin, mais non mie par la droite voye, redoutans les François, & craignans d'estre poursuiuis par eux, Grande & puis s'en allerent vers le Mans, & passerent le Loir prés de la Fleche: barbare ingratifude des Et pour passer la riuiere de Sarte, ils prirent les croix blanches, se fei-Anglois gnans François, & assemblerent les bonnes gens du pays, qui les cette dessaite prenoient pour des gens du Dauphin, & leur firent faire vn pont panners de par où ils passerent, mais quand ils furent passez, ils rompirent lefans qui les dit pont, tuerent traistreusement les pauures gens, & les mirent auoient aidé cruellement à mort: Les François qui les suiuoient, apperceurent les ayans pris bien qu'ils ne les osoient attendre, & pource s'en retournerent. pour des Frã-Le Lundy lendemain de Pasques au matin, Messire Louys Boyau,

Le Lundy lendemain de Paiques au matin, Meinre Louys Boyau, çois, à cause vn Cheualier de Soulongne, sut par deuers Monseigneur le Daustrepau constrepau con-

champ fut à re qu'il luy auoit donné.

Fortes guerres & merueilleuses regnoient par tout, & en diuers Dame y en pays y auoit Capitaines, qui tenoient le party de Monseigneur le rendre gracus Dauphin Regent: Entre les autres, en Champagne & Picardie, y a-batailles, & uoit vn vaillant homme d'armes, hardy, sage, prudent, & subtil souverain en fait de guerre, nommé Estienne de Vignolles, dit la Hire, lequel faisoit plusieurs grandes diligences de greuer les Anglois, & Bour-

guignons, & souuent cheuauchoit & battoit la campagne à ce dessein: Or vn iour, luy, estant sur les champs, il sit rencontre du Comte de Vaudemont, qui estoit accompagné de plusieurs gens de guer-Vignolles re, sur lesquels soudain il frappa; ils se mirent aussi-tost en grande de la Hue, defense, mais à la fin la Hire eut la victoire, & y fut pris ledit Com- un des flieux des Anglois te auec plusieurs autres, & si il y en eut vne grande partie de tuez : foub Char-Qui voudroit escrire les vaillances, entreprises, & executions dudit les VII. la Hire, ce seroit longue chose.

Audit pays aussi de Champagne, il y auoit vn autrevaillant hommes d'armes, Escuyer, & noble du pays de Bretagne, nommé Pre- Pregent de gent de Coitiuy, qui estoit comme Lieutenant de Monseigneur le Coitiuy. Dauphin Regent, & auec luy estoit vn autre vaillant homme dudit pays mesme, nommé Bourgeois, lesquels greuoient fort les Anglois & Bourguignons, puis se retiroient en vne place nommée Montaguillon. Le Comte de Salbery vaillant Prince d'Angleterre de-Monteguillibera de les assieger: De fai& il y mit le siege, & assortit canons, lon. vuglaires, & autres habillemens & instrumens de guerre, pour auoir ladite place: Ceux de dedans non esbahys ny effrayez de tout cela, ayans bonne volonté & resolution de se defendre, souuent failloient sur leurs ennemis, & fort les greuoient, tant de traict que autrement, dont ils tuoient plusieurs: Bref, ils tinrent tellement & si bien, que le Comte delibera de les auoir, en minant les tours, & les faisant cheoir: Ceux de dedans s'en douterent, & contreminerent; il y eut esdites mines de beaux faicts d'armes faits: A la fin il y eut grande foison de ceux de dedans de morts, & malades, & si viures leur failloient; partant ils furent contraints de rendre la place. Il y eut composition faite, par laquelle ils se rendirent sauces leurs vies, mais pour prisonniers demeurerent: Et prisoit fort ledit Comte la vaillance de ceux de dedans.

Monseigneur le Dauphin Regent se mit sur les champs, lequel auoit en la compagnée le Duc d'Alençon, les Comtes de Bouccan, & de Victon, & plusieurs vaillantes gens: Ils vinrent iusques és marches vers le Perche, où y auoit en plusieurs garnisons Bourguignons, faisans guerre, entre les autres en vne place nommée Mont-mirail, laquelle fut assiegée, & y assortit-on des engins, par lesquels elle fut fort battuë, & vne partie des murs abbatus: Finalement ceux de dedans voyans que selon leur garnison qui n'estoit pas suffisante, ils n'eus-Diners prosent peu resister plus long-temps, & que la puissance dudit Regent grés et con estoit trop forte pour eux, ils rendirent la place à mondit Seigneur Dauphin en le Regent, & si luy firent serment de le bien & loyaument seruir. Des Beauce, & deux Capitaines qui estoient dedans, l'vn auoit nom Fourquet ailleurs, Pesas, & l'autre Iannequin, lesquels se tinrent de son party. De là se partit ledit Regent auec son armée, & sen vint vers Chartres, iusques à Gaillardon: que les gens du Duc de Bourgongne tenoient, & occupoient, & guerre y faisoient: Or en passant pays plusieurs

places se rendoient à son obeissance: Puis il enuoya iusques à Gaillardon les sommer qu'ils sissent obeissance, lesquels estans mal conseillez ne le voulurent faire: Pource le siege y fut mis, & les engins assortis, & fut enuironnée de toutes parts: Aprés quoy ils ietterent des coups de bombardes & canons, tellement que pour la plus grande partie les murs furent abbatus: Cela fait, huict iours aprés que le siege y eut esté mis, la ville sut assaillie bien asprement; ceux de dedans fort se defendoient: Finalement les François & Escossois y entrerent, qui y firent vne piteuse occision, & boucherie; car il y auoit vn Capitaine Breton de Monseigneur le Regent, nommé Charles de Montfort, qui auoit grande compagnée de gens de guerre soubs luy, lequel fut tué deuant la place, & pource, comme par vengeance ils tuerent tous ceux qui estoient dedans la ville, tant armez que non armez: Au dedans il y auoit vn compagnon nommé le Roufselet, qui estoit Baillif & Capitaine de la place, lequel se cuidant fauuer, & resister à la puissance qui y est oit, se ietta en vne tour, qu'il tenoit pour forte, laquelle par force fut prise, & ledit Rousselet aussi, auquel fut la teste tranchée; quoy fait, mondit Seigneur le Regent se retira vers les marches d'Aniou & de Touraine.

Le R.d'Anglet. repasse derechef en France.

Quand le Roy Henry d'Angleterre eut besongné en son pays, il s'en reuint en France, où luy fut rapporté comment Monseigneur le Regent auoit esté vers Chartres & iusques à Gaillardon; pour cette cause il s'en vint audit lieu de Chartres auec bien grande compagnée, qu'on estimoir se monter à quinze mille combatans: De là il partit, & s'en vint prés de Chasteaudun, où il y auoit bonne garnison de gens, prests & preparez de se defendre, & monstrans signe de vaillamment resister: Pource le Roy d'Angleterre passa outre, & s'en vint loger aux faux-bourgs d'Orleans, où les habitans de la ville nullement esbahis, luy firent guerre la plus aspre qu'ils peurent: Pource luy voyant que peu il y profiteroit, il partit de là, & prit son chemin vers Baugency.Or il se mit en son Ost vne merueilleuse pestilence de flux de ven-Grande morter, & trouuoit-on de ses soldats morts parmy les chemins, en diuers lieux; tellement qu'on dit qu'il en mourut bien de ladite maladie senserie dans trois à quatre mille; outre quoy dans les bois d'Orleans, par gens des villages, qui s'y estoient cachez & retirez, il y en eut foison de tuez. Quand Monseigneur le Regent secur ces nouuelles, il assembla ses gens qui estoient en diuerses garnisons, & d'vn vaillant courage il s'en vint à Vendosme, distant de douze à quinze lieuës de ses ennemis, qui n'estoit pas grande distance: De là se faisoient plusieurs & diuerses courses, tant d'vn costé que d'autre, & aucunes-Reddition de fois se rencontroient: Toutesfois les deux armées n'approcherent Dreux, pag. point l'vne de l'autre, ne il n'y eut aucun faict d'armes digne de die Roy, can- memoire: Puis partit le Roy d'Angleterre sans autre chose faire, & sée par l'abprit son chemin vers Dreux, où il y auoit ville & chasteau, dont e-Gousserneur, stoit Capitaine yn vaillant Cheualier, nomme Messire Maurignon,

se Roy.

Digitized by Google

lequel n'y estoit pas, ains estoit absent, comme aussi son Lieutenant: Par ainsi les compagnons voyans que autour d'eux il n'y auoit aucune place Françoise, & se doutans de n'auoir aucun secours, sans coup ferir ils entendirent laschement à composition, & s'en allerent auec leurs bagages, harnois, & cheuaux: Cela fait le Roy d'Angleterre s'en retourna à Paris, & se logea au Bou de Vincen- cet exploits na, qui est vn moult bel chastel, à vne lieuë de Paris.

Enuiron la Natiuité de Nostre-Dame, l'an mille quatre cens ving t au Bois de Vincennes, & vn, le Roy d'Angleterre delibera d'enuoyer Madame Catherine & enuoye sa sa femme, fille du Roy, en Angleterre, laquelle estoit grosse, & femme qui fut menée à Sainct Denys, bien grandement ornée & parée: De là en Angleterelle partit pour prendre son chemin vers la mer, & passa parmy plu-re, on elle acsieurs villes tant de France que de Normandie, où elle fut grande-concha d'un ment & honorablement receuë, & luy fit-on plusieurs dons & pre-Henry, desens grands & notables: Or pour l'accompagner estoient les Ducs puis VI. de de Bethfort, de Excestre, & autres grands Seigneurs, Dames, & quel fut ba-Damoiselles, entre les autres la Dame de Bauiere \* sœur du Duc prisé par le Cardinal d'Alençon, qui auoit esté mariée à feu Messire Pierre de Nauarre, d'Angleter-& depuis au Duc de Bauiere frere de la Reyne Isabeau: Quand el-re dit de Exle fut au riuage de la mer elle trouua trois grands vaisseaux, dont eester, p. 363. deux estoient garnis de gens de guerre grandement & notablement \* Catherine armez: l'autre toit grand à deux masts, & par dedans estoit tout II. Comre, & tendu de drap d'or, & paré bien grandement, auquel vaisseau elle saur de Ican entra auec vne partie des Princes & Seigneurs, & aussi des Dames lençon, sem-& Damoiselles qui la conduisirent, & l'autre partie s'en retourna me de Pierre en France: Assez aisément elle arriva en Angleterre, car il y avoit Mortain fils bon vent: Au port où elle aborda ia estoient arriuez plusieurs de Charles grands Seigneurs, Princes, Barons, Cheualiers, & Escuyers qui II R. de Nal'attendoient pour la receuoir, & aussi Dames & Damoiselles, auec 130. pnis en tous les instrumens de musique qu'on cust peu souhaiter: Et en secondes noppassant par les villages & pays d'Angleterre tout le peuple y affluoit, Duc de Ba-& faisoit-on ieux & esbatemens : A Londres quand elle y entra ils uiere. firent grande ioye, & y fut honorablement receuë en la forme & maniere qu'on auoit accoustumé de faire aux autres Reynes d'Angleterre: Enuiron le mois de Nouembre ladite Reyne accoucha d'vn fils, lequel fut tenu sur les Fonds par le Cardinal d'Angleterre, dit de Excestre, nommé Henry, & porta son nom, & fut baptisé auec bien grande solemnité.

1422.

#### CCCCXXII.

'An mille quatre cens vingt & deux, au commencement du mois d'Aoust, le Comte d'Aumale vaillant homme, & le Vi-\*Pag.373. comte \* de Narbonne firent vne armée au pays du Maine, d'où ils entrerent en Normandie: Ils estoient enuiron deux mille comba-

tans, & cheuaucherent par ledit pays, en cuidant loger à Bernay: Or auoient l'auant-garde Messire Iean de la Haye Baron de Cou-\*P.346.357. longes, & Messire Ambroise Seigneur de Lore \*, renommez d'estre

de vaillans courages & hardis entre les autres, lesquels trouuerent

que à Bernay estoient enuiron quatre à cinq cens Anglois, lesquels se mirent aux champs: Et les apperceurent les dits de Coulonges &

de Lore, & les suivirent le plus diligemment qu'ils peurent; en mesme temps ils enuoyerent en haste par deuers lesdits Seigneurs

d'Aumalle & de Narbonne, afin qu'ils se aduançassent, & passassent hastiuement outre ladite ville de Bernay, pour combatre lesdits Anglois, lesquels ainsi le firent. Cependant lesdits de Coulonges,

de Lore, & leurs gens suiuoient tousiours les Anglois à la piste &

de prés, en escarmouchant, iusques à ce que lesdits, d'Aumalle & Narbonne passerent & approcherent tant qu'ils virest les dits An-

glois en plain champ: Alors le Vicomte de Narbonne fit Cheua-

lier ledit Comte d'Aumalle. Et toussours les Anglois cheuauchoient & se tenoient serrez, cuidans se retirer sans rien perdre; finalement

les d'Aumalle & Narbonne tres-diligemment les chassoient, de

sorte qu'auant qu'ils fussent arrivez, les dits de Coulonges & de Lore frapperent sur iceux Anglois à cheual, les mirent en desaroy, &

Normadie. furent là tous desconfits, y en ayant eu partie de morts, & les au-

tres pris: Aprés cette victoire lesdits Seigneurs François s'en allerent

More d'Hé- auec leurs gens loger audit lieu de Bernay, où ils trouuerent plusieurs biens meubles appartenans ausdits Anglois, qu'ils firent em-

dans le cha- porter, puis le lendemain ils se mirent en chemin pour s'en retour-

ner audit pays du Maine.

d'Anglet. steau de

Deffaite d'Anglois à

Bernay en

à son aage de

Audit an, le Lundy dernier iour d'Aoust, Henry Roy d'Angle-40. ans, du terre alla de vie à trespassement au Bois de Vincennes prés de Paris: mal vulgai- Il mourut d'une maladie qu'on nomme de S. Fiacre, c'estoit un flux S. Fiacre: at. de ventre merueilleux, auec hemorrhoïdes. Il se disoit communéribnée à pu- ment qu'il auoit esté à l'Eglise & Chappelle de ce glorieux Sainct, Monseipource qu'il gneur Sainct Fiacre, & que son intention estoit de transporter ledit corps du lieu auoit dessein où il estoit en autre lieu: & estoit voix & commune renommée, que c'ed'enleuer la stoit en son pays d'Angleterre: Or en tels cas souuent, quant à Dieu, la vo-Saince, & en lonté est reputée pour le faict. A cette caule disoit-on que Dieu l'auoit osté transporter de ce monde, asin qu'il ne mist sa mauuaise volonté en execution. Ledit Roy en son pays. en son temps, au moins depuis qu'il estoit descendu en France

en \* 1415. auoit esté de haut & grand courage, vaillant en armes, prudent, sage, & grand Iusticier, qui sans acception des personnes, 1422. faisoit aussi bonne Iustice au petit que au grand, selon l'exigence Eloges de ce du cas: Il estoit craint & reueré de tous ses parens, subiets, & voisins: Ny oncques Prince ne fut plus sussissant pour conquester & La Anglois acquerir, & aussi garder ce qu'il auoit conquis, comme il estoit; ce & autrunaqu'il a bien monstré és conquestes que durant sa vie il a fait au tions n'ont ia-Royaume de France: Combien que la haute entreprise qu'il a fait, France qu'à a esté seulement à l'occasion des divisions qui estoient entre les Sei- la faueur des gneurs de France, toutes notoires: Comme on disoit il auoit gran-dinissons & guerraciniles de volonté de faire de plus grandes choses s'il eust vescu, mais Dieu qu'il y one en disposa bien autrement. Il n'auoit qu'enuiron quarante ans tronnéu. quand il alla de vie à trespassement : Son corps fut mis par pieces, Le corps du & bouilly en vne paesse, tellement que la chair se separa des os; defunts est l'eau qui en restoit fut iettée en vn cimetiere, & les os auec la chair dans une poafurent mis en vn coffre de plomb auec plusieurs especes d'espices, le, puis est de drogues odoriferantes, & choses sentans bon. Après cela ledit en suite concoffre fut mis en vn chariot couuert de drap noir, puis mené à S. duit à S. De-Denys: Au deuant du chariot, & aussi derrière il y auoit deux lam
nys en grande pompe fupes ardentes, qui durerent iusques à Sainct Denys, & deux cens cin-nebre, menée quante torches ardentes continuellement: Et faisoient le dueil le parle Duc de Duc de Bethfort son frere, & autres Princes d'Angleterre, vestus frere, y faide robbes & manteaux de noir: Au deuant vintent l'Abbé de S. Sant le grand Denys & les Religieux, en habits bien solemnels, iusques au lieu deiil. où on auoit accoustumé de tenir le \*Lendict, & allerent en cét estat \* Pag. 146. iusques à l'Eglise de Sain& Denys, où on auoit construit vne charpente de bois en quarré, laquelle estoit toute enuironnée de draps noirs ; là demeura le corps toute la nuict ; durant laquelle les Religieux dirent plusieurs Commendaces \* & offices des morts. Le len- \* Pag. 117. demain l'Euesque de Paris, du consentement exprés de l'Abbé, (car autrement ne l'eussent-ils pas souffert, veu leur exemption ) y vint Present fait celebrer la principale Messe de Requiem. Les executeurs du Testa-à l'Eglises. ment du defunct donnerent à l'Eglise vne chappelle vermeille se-Denys, qui mée de roses d'or, garnie de deux pieces de drap d'or moult riches, exempte de la pour parer l'Autel au dessus, & au dessous, auec vne Croix d'argent Inrisdiction pour parer i Autei au denus, & au denous, auce vine Cloix d'aigent de l'Enesque pesant quatre-vingts marcs d'argent; & outre ce à la charité des Re-de Paris, pag. ligieux cent escus. Or ceux qui conduisoient le corps y prirent leur 133-134. refection au disner: Aprés quoy le corps sur remis sur ledit chariot, puit conduit iusques à la mer, & de là transporté en Angle-d'Anglet.enterre, en vne Abbaye nommée Westmonstier : Par tout où il pas - terre dans soit tant en France, Normandie, que Angleterre, grands honneurs Vvestmonfunebres selon le cas luy furent faits: Dieu en ait l'ame, & de tous stier proche les autres trespassez aussi. Quand ce Duc de Bethfort eut conduit le-Londres, sedit corps en Angleterre, il retourna en France, & se porta & sit naire du Roys appeller Regent du Royaume de France pour son neueu Henry, qui n'a-de ce pays. I. Iuuenal des Vrsins. Ddd ij

uoit que vn an, & entreprit le gouvernement de tous les pays obeissans au Roy d'Angleterre.

66 Prince.

Audit an mille quatre cens vingt & deux, le vingtiesme iour Roy Charles d'Octobre, alla de vie à trespassement tres-noble & tres-Chrestien Prinméle Bien. ce Charles Roy de France sixiesme de ce nom, qui regna de quarante-deux aimé, Bié à quarante-trois ans: Durant lequel temps il fut moult troublé de aage de 54. maladie au cerueau, & auoit mestier de bien grande garde: Il tresani, dont il passa en l'Hostel de Sainct Paul à Paris, où il estoit né: En son regna 42.)0. temps il fut piteux, doux & benin à son peuple, seruant & aimant ment aprés le Dieu, & grand aumosnier: Or combien que on dist, que au temps deceds dudit R. d'Anglet passé on laissoit les Roys trois iours morts en leur lict, le visage descouuert, tou-Anecla cere- tesfois on ne le laissa que vn iour entier, & le voyoit on qui vouloit: monies qui se Il auoit le visage aucunement coloré, les yeux clos, & sembloit qu'il passerent à la conduite de dormist. Ledit iour aprés midy les Chanoines & gens d'Eglise du Son corps & Palais, vinrent à Sainct Paul, & en la presence du corps dirent Vigiles inhume & S. des morts, & le lendemain vne Messe, le plus solemnellement qu'ils Denys. Et peurent. Aprés il fut mis en vn coffre de plomb, garny de plusieurs choses odoriferantes, & y fut iusques au neufiesme iour de Nouembre: pendant lequel temps les colleges des Eglises de Paris, tant seculiers que reguliers, & ceux de l'Université, disoient sans cesse Messes tant hautes que basses, & autres prieres pour le salut de son ame. Le neusiesme iour il fut porté de son Hostel de Sain& Paul iusques à Nostre-Dame de Paris : En la compagnée estoient tous les gens d'Eglise de Paris, tant Mendians que autres, le College de Nauarre, & les autres Colleges de l'Université de Paris, auec peuple infiny faisans dueil, lamentations, & pleurs, & non sans cause: Ce iour il ne fut rien ouuert, ny merceries, ny autres marchandises, non plus qu'en vn iour de grande feste. C'estoit grande pitié d'ouyr les douloureuses complaintes du peuple. Ceux de l'Escurie le porterent : par dessus le corps y auoit vn poile ou dais noir, en forme de ciel quarré à pentes és quatre costez, que portoient à chacun des quatre coins sur vn baston les Escheuins de la ville de Paris. Autour, deuant & derriere y auoit deux cens torches, pesans de cinq à six liures chacune: Le Duc de Bethfort vestu d'vn manteau noir, auec vn chapperon à courte cornette l'accompagnoit. Helas! son fils, & ses parens ne pouuoient estre à l'accompagner, dequoy ils estoient legitimement excusez: Et vous, Duc de Bourgongne, qui en sa vie l'auez mis és mains de ses ennemis, vous auez sceu sa maladie telle qu'il n'en pouuoit eschapper, & sceustes bien sa mort, mesme delaya-on le conuoy funebre en intention que y fussiez; & encores eust-on plus attendu si l'eussiez mandé : & toutesfois vous n'y vinstes aucunement : par ainsi en sa vie & en sa mort vous l'abandonnastes : Ce que plusieurs gens entre leurs dents disoient, mesme aucuns assez hautement, tellement que on le pouuoit entendre. Par les Colleges de Paris, & en ladite Eglise de Nostre-Dame furent dites Vigiles

folemnelles, & y vinrent & furenten procession, comme aussi le lendemain à la Messe: Il y auoit bien en luminaire douze mille liures de cire, tant en torches qu'en cierges. Autour de la Chappelle y auoit du drap noir aux armes du Roy, & aussi tout autour de l'Eglise. De plus, sur la porte de l'Eglise estoient deux grandes bannieres aux armes du Roy. Aprés la Messe dite & le seruice fait, on prit le corps & le porta-on jusques à Sainct Ladre : Iusques auquel lieu le porterent ceux de l'Escurie, puis audit lieu d'autres prirent le corps & le porterent iusques à la croix prés du Lendict, nommée la croix aux siens. Or à le conuoyer estoit ledit Duc de Bethfort, comme dessus vestu, & à cheual: Plus, ceux que on disoit de la Cour de Parlement, de la Chambre des Comptes, les Escheuins de Paris, & la plus grande partie des gens d'Eglise d'icelle ville, auec foison de peuple: Iusques là, de l'Abbaye Sainct Denys vint l'Abbé & les Religieux, vestus de tres-beaux & riches vestemens, la pluspart semez de fleurs de lys, qui auoient & portoient vn poile en maniere de ciel, soustenu sur six lances, pour mettre sur le corps: A ladite croix y eut aucunes difficultez touchant l'Exemption de ceux de Sainct Denys, mais à la fin ils furent d'accord, & allerent iufques à l'Hostel-Dieu: Lors hui& Religieux prirent le corps, & le porterent iusques dedans le Chœur de l'Eglise, en chantant Libera me Domine, &c. C'estoit chose merueilleuse du luminaire, qui estoit depuis la porte Sainct Denys iusques à l'Eglise: Et y eut nouueau luminaire, qui montoit iusques à quatre mille liures de cire, L'Euesque & paremens faits comme à l'Eglise de Paris aux armes du Roy, & de Paris offibannieres mises: En suite surent dites Vigiles bien & solemnelle-nys anecla ment; le lendemain matin fut dite & celebrée la Messe, que chanta permission de de la permission de l'Abbé, l'Euesque de Paris, à laquelle Messe l'Abbé. l'Euesque de Chartres fit office de Diacre, & l'Abbé dudit lieu offi- Ledit Duc de Bethfort va ce de Soubsdiacre: Il n'y eut personne qui allast à l'offrande sinon seul à l'ofle Duc de Bethfort, qui faisoit le dueil: La Messe estant chantée frande. & acheuée, ceux de l'Escurie prirent le corps, lequel ils porterent \* Pag. 364. au lieu où il deuoit estre ensepulturé, sçauoir en la chappelle du charité faite feu Roy Charles cinquiesme son pere: Toussours le peuple se la- à l'Eglise, & mentoit & plaignoit de la petite compagnée qu'il y auoit, comme Religieux de S.Denys, dessus est dit : Il fut ensepulturé par l'Euesque de Paris : Quoy fait, qui le poile les François-Anglois commencerent à crier Viue le Roy Henry de Fran- de dessu le ce, & d'Angleterre, & crioient Nocl, comme si Dieu fust descendu du Roy sut deciel. Toutesfois plus y en auoit faisans dueil & lamentations que au-laisse dontres. Maistre Philippes \* de Ruilly, & Michel de Laillier executeurs le debat & la

du Testament du Roy mort, donnerent à l'Eglise de S. Denys presention de chasuble, tunique, dalmatique, & deux draps de soye de couleur plusieurs pour l'amoir. perse ou bleuë, semez de fleurs de lys d'or, & pour la charité des Aumosnege-Religieux cent francs, outre grande somme de deniers distribuez nerale à l'inaux pauures à tous venans : Or combien qu'il y eust eu grand debat defunti.

Ddd iii

HIST. DE CHARLES VI. R. DE FRANCE.

touchant le poile qui estoit sur le corps, disans plusieurs qu'il leur appartenoit, toutesfois le grand Maistre d'Hostel du Roy le prit, &

le bailla ausdits Religieux, comme à eux appartenant.

Quand le Roy Charles septiesme de ce nom son vray fils & heritier le sceur, il en fut moult courroucé & desplaisant, & non sans cause, VII. son seul si qu'à peine le pouuoit-on appaiser: C'estoit pitié des regrets qu'il füs, restant de faisoit, comme pareillement ceux de son sang: Il sit faire seruices, plusseurs, suc-prieres, & oraisons pour son pere le plus solemnellement qu'il peut: cede à la Con- Et dessors, comme il luy appartenoit bien, se nomma & porta Roy de France: Aussi l'estoit-il sans nulle doute.

Fin de l'Histoire du Roy CHARLES VI. Par Iean Iuuenal des Vrsins.



# AVTRES HISTOIRES ET IOVRNAVX

DV REGNE

### DV ROY CHARLES VI.

RECVEILLIS PAR DIVERS AVTHEVRS.

Pour seruir d'Esclaircissement & Supplement à cette Histoire

DE IEAN IVVENAL DES VRSINS.

# ZHULOPUJI UNANES

TOTAL CONTRACTOR STATES AND CONTRACTOR OF THE SECOND STATES AND CO



## EXTRAIT D'VN ABREGE'

### D'HISTOIRE CHRONOLOGIQVE,

NON ENCORE IMPRIME':

COMMENÇANT L'AN M. CCCC. & finissant l'an 1467. que mourut Philippe surnommé le Bon, Duc de Bourgongne; qui comprend le temps que regna ce Prince, au seruice duquel l'Autheur (dont on ne voit pas le nom) semble auoir esté attaché.



'An mille quatre cens furent à Rome les grands 1400. pardons, qu'on dit l'an de Iubilé\*.

En l'an mille quatre cens vn mourut Iean de 1401.

Montfort Duc de Bretagne, auquel succeda Iean
son fils, qui auoit espousé la fille du Roy de France.

Audit an s'en alla de France en Angleterre l'Empereur\* de Constantinople, & d'illec retour- \* Pag. 143. na en son pays.

Audit an fut ramenée d'Angleterre en France la fille de France, veufue\* du Roy Richard d'An-\* Pag. 143.145.

gleterre, par Messire Thomas de Persy, & par luy sut deliurée au Comte V. valeran de Sainet Pol, qui la ramena à Paris moult honorablement.

Au mesme an le Duc Philippes \* de Bourgongne sur enuoyé en Bretagne pour \* Pranço. faire saiss le ieune Duc Iean de Bretagne de la Duché, & pour empescher l'alliance que la veusue Duchesse de Bretagne vouloit auoir auec les Anglois.

Audit an le Duc Louys d'Orleans s'en alla prendre la possession de la Duché de Luxembourg \* du gré du Roy de Boheme, auquel cette Duché appartenoit.

Auditanse meut vn grand debatentre les \* Ducs d'Orleans, de Bourgon- \*P42.146.147. gne, Berry, & Bourbon.

Audit an fut esseu Empereur d'Allemagne Robert \* Duc de Bauiere, & en fut \*P.140.144; debouté le dit Roy de Bohesme.

Au mesme an sur vn grand debat \* en Angleterre entre le Roy Henry & ceux \* Pag. 1579, du pays de Galles, & eurent mortelle bataille dont ledit Roy suc victorieux.

\* Pag. 175.

1 4 0 4. Mor: de Phi-

lippes le Har-

dy Duc de Bourg p.158.

\* Pag.163.

L'an 1402 trespassa Messire Louys de Sancerre\* Connestable de France aprés \* Pag. 151.163. Messire Bertrand du Guesclin; après lequel Messire Louys, fut en son lieu mis Connestable Messire Charles d'Albret.

\* Pag.151.

Audit an le Duc Lowys d'Orleans escriuit \* au Roy Henry d'Angleterre Lettres pour faire armes, & le Roy Henry luy escriuit assez durement, puis luy repliqua le Duc & puis le Roy, tant qu'ils vinrent iusques à grands reproches l'vn con-

\* Pag. 157. Audit an le Comte V valeran de Sainët Pol\* enuoya deffier le Roy Henry d' Angleterre, pour cause du meurtre du seu Roy Richard.

Au mesme an firent vn voyage en Angleterre les trois freres de Bourbon Iac-

ques, Louys, & Iean, auec peu de profit.

Audit an Antoine de Bourgongne second fils du Duc Philippe espousa la fille seule du Comte V valeran de Saint Pol, & de la sœur du Roy Richard d'Angleterre.

En l'an 1403 l'Admiral de France eut bataille sur mer contre les Anglois, & obtint victoire sur eux.

\* Pag. 160. Audit an les seruiteurs de Messire Charles de Sauoisy \* Chambellan du Roy de France, sirent vn outrage contre aucuns Escoliers de l'Université de Paris en vne procession, dont ceux de l'Université sirent poursuite, & leur fut fait amende honorable.

\*Pag. 189.193. Audit an le Preuost de Paris sit prendre deux Clercs \* de l'Vniuersité de Paris, dont l'Vniuersité sit poursuite, & l'amenda le Preuost honorablement.

Au mesme an l'Admiral de Bretagne se mit sus, & arriua en Angleterre en vn lieu, & vne partie de ses compagnons en vn autre lieu, parquoy leur voyage tourna à grande confusion: En suite le Mareschal & le Maistre des Arbalestriers de France passerent aussi en Angleterre auec douze mille combatans, pour aider ceux de Galles \* contre le Roy Henry, & y sirent de grands dommages, puis s'en retournerent en France.

Audit an entra en Turquie vn Prince des Tartares, nommé le Tamerlan, auec deux cens mille combatans, & combatit le Basacq \* grand Turc, & le prit pri-

\* Pag. 161. Au mesme an fut par Traité donnée la Duché de Nemours \* au Roy Charles de Nauarre, & au lieu de cela il delaissa au Roy de France Cherbourg & la Comté d'Eureux.

Auditan trespassa la Duchesse de Bar sœur du Duc Philippe de Bourgongne, lequel Duc avoit espousé la seule fille de la Duchesse veusue de Brabant.

En l'an 1404, trespassa le Duc Philippe de Bourgongne pere du Duc Iean, qui luy succeda en ses terres & Seigneuries auec deux siens freres.

Audit an le Comte V valeran de Sainet Pol auec grande armée passa en l'Isle de

Wic, où ils ardirentaucuns villages, puiss'en retournerentauec peu d'exploid.
Audit an le Comte de Clermont & le Vicomte de Chastel-bon prirent en Gascongne aucunes places sur les Anglois, & Messire Charles d'Albret \* Connestable de France assiegea le Chastel de Corbasin ou Corbesin, qui depuis leur sut

rendu par Traité.

\* Pag. 197.

Au mesme an trespassa le Duc Aubert ou Albert \* de Bauiere Comte de Haynaut, Hollande & Zelande. Et en ce mesme temps trespassa aussi la Comtesse de Flandres Dame Marguerite veusue dudit Duc Philippes, à laquelle succeda le Duc Jean de Bourgongne aux Comtez de Flandres & d'Artois.

\*Pag.152.161. Audit an furent promeus les mariages \* de Louys Duc d'Aquitaine Dauphin de Vienne, & de Marguerise fille aisnée du Duc Iean de Bourgongne: Comme encor de Philippes fils du Duc Iean, & Dame Michelle fille du Roy de France.

\*Pag. 165. Audit au fut mise sus vne grande Taille \* par tout le Royaume de France, à laquelle ne voulut consentir pour ses pays le Duc Iean de Bourgongne.

1405. En l'an 1405. s'en alla le Duc Iean de Bourgongne faire son entrée, & prendre la saissne de sa Comté de Flandres.

1406.

Audit an, soubs ombre de mettre! Eglise en vnion, fut mis vn dixiesme sur \* PAG. 170. les Eglises \* par tout le Royaume de France.

Au mesme an sut la bataille de mer où le Comte de Sain& Pol sut desconsit par les Anglois: Et par aprés recommença la guerre des François & Anglois plus aspre qu'auparauant, & firent les vns sur les autres plusieurs entreprises.

Audit an le Duc Iean de Bourgongne fit retourner à Paris le Dauphin \* son \* Pag. 167. beau fils, que la Reyne & le Duc d'Orleans emmenoient vers Chartres, pour défaire le mariage de la fille de Bourgongne & du Dauphin; & lors furent remises les chaisnes és ruës de Paris, à l'instance dudit Duc de Bourgongne: En fuite dequoy s'entremonstrerent publiquement ennemis les Ducs d'Orleans & & de Bourgongne pour les deuises qu'ils faisoient porter à leur gens.

En l'an 1406. furent aux Parissens renduës leurs armures, qui du temps des

Maillets\*ou Maillotins leur auoient esté tolluës.

\* Pag.69. Audit an, en la ville de Compiegne furent traitez les mariages du Duc de Touraine fils du Roy de France d'vne part, & de lacqueline de Bauiere \* fille du \*Pag.178. Comte de Hainaut d'autre part : Comme encor de Charles fils aisné du Duc d'Orleans, aucc Dame Ysabel de France veufue du feu Roy Richard, filleule & cousine germaine dudit Charles, en laquelle conventions'entrepromirent l'vn à l'autre les Ducs d'Orleans & de Bourgongne d'estre bons amis dessors en

Audit an le Comte de Cleues prit en mariage Dame Marie fille du Duc Iean de Bourgongne, & le lendemain le Comte de Pentheure espousa vne autre fille d'iceluy Duc de Bourgongne.

Audit an il fut defendu par tout le Royaume de France que nul n'obeist plus

au Pape Benedict.

Au mesme an le Duc d'Orleans mena vne grosse armée en Aquitaine, & y \* Pag. 187. assiegea Blaye \* & quelques autres places, mais enfin il en retourna auec peu

Audit an le Duc Iean de Bourgongne assembla vne grosse armée pour mener deuant Calais, mais quand tout fut prest, le Roy sit icelle armée rompre, & cheur tout sur neant.

Audit an fut assemblé tout le Clergé de France & du Dauphiné , pour remedier au Schisme de l'Eglise, qui auoit ia duré plus de trente ans.

Audit an les Liegeois chasserent Iean de Bautere leur Euesque, & en sirent vn autre; sur quoy commença vne griefue guerre & mortelle.

Audit an trespassala Duchesse de Brabant, & fut Duc de Brabant Antoine second frere du Duc Iean de Bourgongne.

Audit an se meut vn debat entre les Liegeois & ceux d'V trecht, pource que ceux d'icelle ville ne voulurent faire serment au nouuel Euesque du Liege qu'ils

Audit an se soustrairent de l'obeissance du Pape Benedist tous coux de France & du Dauphiné, pource qu'il ne vouloit entendre de remettre l'Eglise en

En l'an 1407. fut fait Duc d'Aquitaine Louys Duc d'Orleans par l'octroy de son 1407. frere le Roy de France.

Audit an furent Treues accordées entre les Royaumes de France & d'Angle-

Le Prince de Galles auec grosse armée s'en alla guerroyer en Escosse.

Louys Duc d'Orleans seul frere du Roy de France, fut occis de nuict en la ville Mort de Louys de Paris par les gens du Duc Iean de Bourgongne de guet à pensé, dont grands assassiné dans Paris, pag. 189. maux & grandes divisions s'ensuivirent par tout le Royaume de France.

Grandes neiges furent auditan, & l'hyuer si grand, qu'il dura par l'espace de soixante & six iours continuels, & au desgel les eaux deuinrent si grandes que les glaces rompirent les ponts de Paris.

Ece ij

Les Roys de Sicile & le Duc de Berry vinrent à Amiens, & le Duc de Bourgongne y alla par deuers eux, pour regarder & aduiser ensemble comment on pourroit pacifier entre le Duc Iean & la veufue, & les trois fils du feu Duc d'Orleans, puis s'en alla le Duc Iean à Paris à main armée, où il fit proposer deuant le Roy pour son excusation les causes pour quoy il auoit fait occire ledit Duc d'Or-

Le Pape Benedict excommunia le Roy de France & tous ses subiets.

L'an 1408. l'Vniuersité de Paris sit faire vne Proposition deuant le Roy de 1408. France contre le Pape Benedict, tendant à fin de soustraction de l'obeissance d'iceluy Pape.

Le Roy de France enuoya le Berque\* de la Heuse Cheualier Normand en Gal-\* al. Borgne

les, pour guerroyer les Anglois.

Les Liegeois assiegerent Iean de Bauiere leur Eucsque, par eux deposé, dedans la ville d'Vtrecht.

Le Roy d'Espagne rua ius vint-deux Gallées des gens du Roy de Grenade.

Tous les Prelats de France & du Dauphiné s'assemblerent pour oster le Schisme de l'Eglise, & furent mittrez & eschassaudez les Ossiciers du Pape Benedict à Paris, & le Pape declaré Schismatique & Heretique.

La Duchesse d'Orleans \* veufue, & ses trois fils, firent proposer deuant le Royà Paris contre les faicts & Articles proposez par le Duc Iean de Bourgongne, touchant la mort du Duc d'Orleans, & prirent conclusions contre le dit Duc de Bourgongne, aprés quoy response leur sut faite par le Chancelier de France.

La bataille de Liege en laquelle le Duc Iean de Bourgongne & le Comte de Bataille de Liege, p.196. Haynaut desconsirent les Liegeois, & des executions qui y furent faites.

Le Conseil de France s'assembla pour appaiser les Ducs de Bourgongne & I Paix de Chartres entre d'Orleans, & fut la Paix faite & iurée à Chartres. Orleans &

La Reyne \* d'Espagne trespassa audit an. Bourgongne,

pag. 198. \* al. le Roy Le Concile se tint à Pise pour remettre l'Eglise en vnion.

Le mariage du Roy de Dannemarq & de la fille du Roy Henry d'Angleterre, fue pag.83.118. fait en icelle année.

L'an 1409. fut fait le mariage du Comte de Neuers auec la fille du Sire de 1409. Coussy, & sit guerre au Duc de Bourbon vn Sauoyen nommé Amé de Viry.

Deux champs de bataille furent faits à Paris deuant le Roy, lequel ne les \* Pag. 200. 🖟 fouffrit parfaire \*.

\* PAZ. 195.

L'Archeuesque de Rheims fut tué à Gennes, en allant au Concile de Pise.

Le Duc Antoine de Brabant espousa à Bruxelles la niepce du Roy de Bohesme, Duchesse de Luxembourg, & le fils aisné de Montegu Grand Maistre d'Hostel du Roy de France, espousa la fille du Seigneur *a' Albres* Connestable de France. Iean de Lusignan Roy de Cypre espousa Charlotte de Bourbon sœur du Comte de la Marche.

La veufue Duchesse \* d'Orleans trespassa en icelle année, & l'aisnée fille \* PAg.197. du Roy de France.

> Vn discord furmeu cette année entre le Duc de Bretagne & le Comte de Pentheure, qui fut remis à l'ordonnance du Roy de France & de son Conseil.

Boucicaut \* Mareschal de France Gouverneur de Gennes, fur debouté dudit \* Pag.199. Gouvernement.

\* Pag.101. La mort de Montaigu \* Grand Maistre d'Hostel de France, & la persecution de ses amis.

Louys Duc de Bauiere \* frere de la Reyne de France, espousa la fille du Roy de \* PAg.253. Nauarre.

Vn grand debat meu en icelle année entre le Roy de Pologne, & le Grand Maistre de Prusse.

L'an 1410. fut fait le mariage de l'aisné fils du Roy Louys de Sicile, & de Da-1410. moiselle Catherine \* fille du Duc Iean de Bourgongne; & le Duc Charles d'Orkans, \* PAg.167.

prit à mariage la fille du Comte d'Armagnac, niepce du Duc de Berry de par sa mere, sœur du Comte de Sauoye.

Le Pape trespassa, & fut esleu Pape + Iean X X I I I. de ce nom.

\* Pag.203.

Le Grand Maistre de Prusse vainquit en bataille quatre cens mille Sarrasins, mais ils se rallierent depuis & vainquirent les Chrestiens, & y fut occis ledit Grand Maistre & bien soixante mille Chrestiens, qui vendirent merueilleusement cher leur mort ausdits Sarrasins.

Le Duc de Berry s'allia auec le Duc d'Orleans, & plusieurs autres Princes &

Seigneurs pour guerroyer le Duc de Bourgongne.

Le Duc de Bourbon mourut cette année, & fut la Paix faite pour la seconde 2. Paix de Vincestre, fois du Duc de Bourgongne & du Duc d'Orleans à Vincestre delez Paris.

Ceux de l'Vniuersité de Paris & le Clergé se mirent ensemble, pour enten-

dre & pouruoir à l'vnion de la sain & Eglise.

Le Seigneur de Croy fut pris en allant deuers le Duc de Berry de par le Duc de

Bourgongne, qui le prit à grand desplaisir.

Alliances \* se firent de plusieurs des plus grands de France auec le Duc d'Or- \* Pag 209. leans contre le Duc de Bourgongne, & mirent sus vne grosse armée, & nommoit-on communément leurs gens de guerre Armagnacs.

L'an 1411. trespassa le Duc de Bar nommé Henry, & luy succeda Edouard son 1411.

fils, & ceux du party d'Orleans recommencerent la guerre.

Le Duc de Bourbon renonça aux Alliances qu'il auoit auec le Duc de Bour-

gongne, & s'allia aux enfans d'Orleans.

Les Bouchers de Paris s'esseuerent & se mirent sus, tendans à cette sin que le Duc d'Aquitaine ou de Guienne voulust prendre le Gouuernement du Royaume: Le Comte V valeran de Sainet Pol\* estoit alors Capitaine de Paris, & estoit \*P45.218.238. auec luy Iean de Luxembourg son neueu, ieune Bachelet.

Le Duc de Bourgongneaccompagné de Flamans, s'en alla assieger & prendre Han \* en Vermandois, que les Armagnacs auoient pris, & y faisoient \* Pag. 126.

Les Communes de Paris abbatirent huis & fenestres de l'Hostel de Neelle à

Paris, appartenant au Duc de Berry.

Les Flamans s'en retournerent en leur pays contre le gré de leur Seigneur.

Les Armagnacs prirent la Ville & le Pont de Sain& Clou lez Paris, dont aucuns des habitans d'icelle ville pillerent l'Hostel de Vincestre, \* puis abbatirent la \* Pag. 230, place: En suite les Bourguignons reprirent S. Clou, où fut pris Messire Maussart du Bois Cheualier Picard, que le Duc de Bourgongne fit decapiter à Paris. Sain & Denys Ville & Abbaye fut aussi pris par les Bourguignons, & furent tous pillez & dérobez, & l'Abbé & les Moines menez prisonniers à Paris.

Messire Iean de Croy fils du Seigneur de Croy prisonnier, prit d'amblée les enfans de Bourbon, & ne les renditiusques à ce qu'il eust reu son pere de prison, & les prit au chastel de Monceaux en Vimes, là où ils estoient auec leurs nour-

Le Comte Vvaleran de Sainct Pol fut enuoyé en Valois de par le Roy, & prit illec les villes & forteresses qui y estoient, appartenans au Duc d'Orleans. Le semblable fut fait en la Comté de Vertus, & en celle de Clermont en Beauuoisis, par autres Capitaines que le Roy y enuoya à l'instance du Duc de Bourgon-. gne: Et moult de notables gens, vns & autres, furent pris par les Bourguignons en diuers lieux, dont aucuns furent decapitez à Paris, & les autres passerent par finances; & furent faits tant de maux en diuers lieux à l'occasion de cette guerre, que c'est horreur du recorder.

L'an 1412. fut Louys Duc de Bausere frere de la Reyne de France, chassé hors 1412.

de Paris par les Parisiens, & ses gens destroussez.

La bataille de Saintt Remy-au-Plain fut en cette année, à laquelle fut fait Che-Bataille de S. ualier Iean de Luxembourg, & là furent les Armagnacs desconfits, lesquels tost Ecc iij

aprés enuoyerent pour auoir l'ayde du Roy d'Angleterre, soubs ombre de luy promettre grandes choses, & entre-tant se commettoient de grands maux dans tout le Royaume par les vns & par les autres: Aprés la ville de Veruins fut prise par les Armagnacs, pillée & derobée, puis fut recousse par le Bailly de Vermandois, & par les Communes du pays, & le Chastel de Gorgies pareillement: D'autre part la ville de Guisnes fut prise & pillée par les Picards, & le feu mis dedans; & le Roy s'en alla mettre le siege deuant Bourges en Berry, où la Paix fut faite derechef, & fut appellée la Paix de Bourges, laquelle fut confirmée à Auxerre moult solemnellement.

3. Paix de Bourges & d'Auxerre paz.144.245.

\* Pag.249.

1413.

La guerre recommença en Boulonnois entre les François & Anglois, & tost

aprés trespassa Henry de Lancastre \* Roy d'Angleterre.

La Comté de Ponthieu fut assignée à Iean Seigneur de Touraine second fils du Roy de France, mary de la fille du Comte de Haynaut.

L'an 1413. se mirent sus en armes les Communes de Paris, & firent enormes

maux en plusieurs manieres, specialement sur les Officiers Royaux. Le Roy Lancelot entra dedans Rheims à grosse puissance de gens d'armes.

La Paix de Pontoise, qui fut la quatriesme entre les Seigneurs de France, ne

A. Paix de Pontoise, pag dura non plus que les autres. 301.304.306.

Louys Duc de Bauterex frere de la Reyne de France, espousa la veufue de Messi-

118. \* Pag 393. re Pierre de Nauarre Cointe de Mortagne.

Vn grand debat fut à Paris des Ducs de Bretagne & d'Orleans, pour la pre-

seance à aller l'vn deuant l'autre.

Le Roy Louys de Sicile repudia & renuoya \* la fille du Duc de Bourgongne \* Pag.267. qu'il auoit fiancée à son fils, & furent faites grandes mutations au Royaume à cause de la division des Princes.

Les chaisnes des ruës de Paris furent ostées, & toutes les armures des Pa-

risiens.

Laguerre fut concluë par le Roy & le Duc d'Aquitaine son fils, contre le

Duc de Bourgongne.

L'an 1414. le Roy de France se mit sus pour destruire le Duc de Bourgongne, & furent prises les villes de Compiegne & de Soissons, & le siege mis deuant la

5. Paix d'Ar-125, pag.188.

Bataille d' A-

zincourt.

pag.313.

1414.

La Paix fut faite par le Duc de Brabant & la Comtesse de Haynaut, qui fut la cinquiesme Paix, & fut le siege leué de deuant Arras.

Sigismond Roy de Bohesme fut esseu Empereur d'Allemagne.

Le Roy Lancelot \* aduersaire du Roy Louys de Sicile mourut miserablement \* Pag.143 208. par saluxure, & ledit Roy Louys enuoya vers Naples le Mareschal de France.

Aprés que le Roy se furretiré du siege d'Arras, le Duc de Bourgongne s'en

alla en Bourgongneauec grosse puissance de gens d'armes.

Le Roy sit faire pour son frere le Duc d'Orleans de notables obseques dans

l'Eglise de Nostre-Dame de Paris moult solemnellement.

Le Chastel de Tonnerre fut destruit par les Bourguignons, & se sirent plusieurs courses & entreprises de François contre Bourguignons auant icelle Paix d'Arras, laquelle tost après sut confirmée à Paris, & publiée par tout le Royaume. Trois Portugais \* firent armes à Paris deuant le Roy contre trois François,

\* Pag. 186. où lesdits Portugais furent desconfits.

L'an 1415. trespassa à Yuoy le Comte Valeran de Sainet Pol. 1415.

Le Roy d'Angleterre sit ses apprests pour passer en France, & passa tantost aprés, & prit à son commencement la ville de Harfleur au pays de Caux. Le Roy de France mit sus vne grosse armée pour resister à iceux Anglois, & conclud de les faire combatre par son Connestable, & par ceux de son Sang: En conclusion dequoy la bataille se donna à Asincourt, où les François surent desconfits par les Anglois, puis s'en retournerent les Anglois à Calais, & de Calais en Angleterre.

Digitized by Google

Le Comte de la Marche Messire laiques de Bourbon\* mena vne grosse armée \* Pag. 246. en Italie, & sur receu pour le Roy de Naples à cause de sa femme, sœur du Roy Lancelos.

Le Duc Iean de Bourgongne retourna de Bourgongne pour rentrer dedans Paris, mais il n'y entra point, & s'en alla à Lagny sur Marne, là où il se tint longue-

ment.

Le Duc d'Aquitaine \* aisné fils du Roy de France trespassa en icelle année. \* Pag. 324.

L'Empereur vint cette année à Paris.

L'an 1416. l'Empereur \* s'en alla de France en Angleterre, comme aussi y alla le Comte Guillaume de Haynaut pour traiter l'appaisement de France & d'An- \* Pag. 331. gleterre.

Le Duc de Bourgongne & le Dauphin firent Alliances ensemble en la ville de Valenciennes, mais iceluy Dauphin \* trespassa en icelle année en la ville \* Pag.335.

de Compiegne.

Le Duc de Berry \* trespassa aussi cette mesme année, par ainsi retourne- \* PAG.334.

rent au domaine du Roy la Duché de Berry & la Comté de Poictou.

Lyhons au païs de Santers & le chastel de Beaumont furent pris & pillez par les Picards, qui prirent en suite la ville de Neelle en Vermandois.

Le Seigneur de la Trimouille espousa la Duchesse veufue de Berry.

Le Duc de Clarance fit leuer le siege de Harsleur que les François auoient assiegé.

L'Empereur, le Roy d'Angleterre, & le Duc de Bourgongne conuinrent ensemble à Calais, pour traiter de l'appaisement de France & d'Angleterre.

Ceux de Naples se rebellerent contre leur dit Roy lacques, & prirent sa fem-

me & luy firent guerre.

Le Comte d'Vrset \* Anglois Capitaine de Harsleur, sit vne course dans le \* pag 331. païs de Caux, en laquelle il sutrencontré & desconsit, mais il se recueilla, & desconsit les François.

L'Empereur fit celle année le Comte de Sauoye, Duc.

L'an 1417. trespassa à Bouchain le Comte Guillaume de Haynaut, & lors com- 1417. mença la guerre de Iean de Bauiere contre la fille dudit seu Guillaume.

Messire Louys de Borredon \* gentil Cheualier du party des François, sut noyé \* Pag. 336.

à Paris, & la Reyne de France fur exhortée de demeurer à Tours.

Le Bailly de Rouen fut occis par aucuns du commun de la Ville, & trespassale

Roy Louys de Sicile.

Les gens de la campagne firent lors en diuers lieux tous les maux du monde.

Remonnet \* de la Guerre fut destroussé par les Bourguignons: & fut prise Sain& \* PAG. 345.

Florentin. Ceux de Peronne firent dure guerre au païs du Duc de Bourgongne,
mais ce Duc se fortifia contre eux.

Le Roy d'Angleterre \* retourna en France auec grosse puissance, où il prit \* Pag. 335. plusieurs Villes & Chasteaux.

Le Pape Martin \* fut escu à Constances.

Le Seigneur de Canny \* fut en danger de sa vie, par soupçon d'auoir fauorisé le \* Pag. 190. Duc de Bourgongne, deuers lequel le Roy l'auoit enuoyé faire vn message: Lequel Duc de Bourgongne voulant venir à Paris prit plusieurs Villes & Chafteaux, esquels il mit de ses gens pour les luy garder, & passa par l'Isse-Adam la riuiere d'Oise; puis prit Beaumont & Ponthoise, & s'en alla sur le Mont-rouge \* \* Pag. 340. à tout son Ost, & iusques à l'arbre sec prés de Paris; puis alla prendre Mont-lehery, & de là s'en alla deuant Corbeil, puis à Chartres, & enuoya prendre la Reyneà Tours, du gré d'icelle.

Messire Leon de l'acqueuille suroccis à Chartres par Hector de Saueuses, auquel il avoit sait desplaisir.

Le Duc de Bourgongne s'en rerourna deuers Paris auec la Reyne \*, & la \* Pag. 343. mena par après à Troyes en Champagne.

*Iean de Bauiere* demenoit la guerre en Hollande contre sa niepce: Et le Roy d'Angleterre conqueroit Villes & Chasteaux en Normandie.

Messire lacques de Harecourt espousa la fille du Comte de Tancaruille, & Phi-

lippes de Saueuses fut destroussé en Beauuoisis.

\* PAS.345.

Le Comte d'Armagnac Connestable de France mit le siege deuant Senlu\*. Les gens & deputez du Roy de France & du Duc de Bourgongne conuin-

rent ensemble entre Monterau, & Bray-sur-Seine.

L'vnion fut mise en la saince Eglise; & ceux de Rouen se retournerent Bourguignons.

1418.

Au commencement de l'an 1418. le Duc de Bourgongne s'en alla auec l'Em-

pereur Sigismond iusques à Mont-Beliart.

Les Picards firent leuer le siege de Senlis, auquel le Roy estoit en personne : puis la Paix fut trouuée en France pour le Duc de Bourgongne par deux \* Pag.347. Cardinaux \*, mais le Comte d'Armagnac ne voulur soussirir que le Roy l'o-

Le Roy d'Angleterre conquit la pluspart des Villes & Citez de Normandie

sans contredit, pour la division qui lors estoit en France.

Messire lacques de Harecourt prit le Comte de Harecourt son cousin en son

chasteau d'Aumalle, lequel ne se doutoit point de luy.

Prise de Paris par les Bourguignons, pag.348.

Paris fut pris par les Picards & Bourguignons, & fut illec faite grande occifion de gens, & grandes inhumanitez commises. Plusieurs Villes se tournerent du party de Bourgongne aprés ladite prise de Paris. Iean Bertrand Capitaine de Sain& Denys, fut occis de lez Paris, dont les Parisiens furent tres-mal contens.

\* Pag. 347-353. \* Pag.352.

Le Roy d'Angleterre conquit le Pont-de-l'Arche \*; & la ville de Compiegne fut prise par le Sieur de Bosqueaux \* Dauphinois sur le Duc de Bourgongne.

Le Duc de Brabant eut en mariage Iacqueline ou Iacquette de Bauiere heritiere de Haynaut. En ce mesme temps il fut grand bruit d'vn fameux Brigand nommé*Tabary*.

Le Roy d'Angleterre assiegea puissamment la bonne ville de Rouen, & les Dauphinois prirent Lagny sur Marne, mais tost aprés elle sut reprise sur eux.

La seconde tuerie & massacre de Paris fut alors, & la ville de Soissons fut pri-

se par ledit Sieur de Bosqueaux sur le Duc de Bourgongne.

\* Pag 355

Le Dauphin assiegea la Cité de Tours\*, lors estoit venu en son aide le ieune Comte d'Armagnac.

Le Roy sit mettre sus vne grosse armée pour faire leuer le siege de Rouen; mais tout cheut à neant, & fut Rouen prise & conquise par le Roy d'Angleterre. Le chasteau de \* Coussi fut pris par les prisonniers de leans, & le Capitaine tué.

\* Pag.237. Et la guerre fut asprement maintenuë entre les Dauphinois & les Bourgui-

L'an 1419. Messire Iean de Luxembourg mena secours à son frere en la Comté de

Brienne, & Hector de Saueuse fut destrousse au retour d'illec.

Convention fut tenue des François & Anglois pour venir à paix; mais nonobstant cela la Paix fut faite du Dauphin auec le Duc de Bourgongne entre Melun & Corbeil, laquelle fut publice par tout le Royaume de France, à la tresgrande joye de tout le peuple : En suite le Roy d'Angleterre mal-content d'icelle Paix, trouua moyen de prendre Ponthoise\*, que le Duc de Bourgongne faisoit garder par le Seigneur de l'Isse-Adam.

\* Pag. 368.

\*Pag.357. Le Duc de Ciarance amegea & principor, 300 de Beauugisstout pille & brusse.

Mort de Iean Martin-le-Gaillard par les Anglois, & le pais de Beauugisstout pille & brusse.

Chasteau Gaillage & la Roche-Guion \*. Le Duc de Clarance assiegea & prit Gisors, & le siege sut mis deuant Sain&

Le Roy d'Angleterre conquit Chasteau-Gaillart & la Roche-Guion \*. Le Duc Iean de Bourgongne fut meurtry & tué à Montereau en la presence du Dauphin, nonobstant leur Paix faite un peu auparauant: En suite dequoy les Parisiens \* renouvellerent leurs sermens contre le Dauphin, & se ioignirent

tué à Montereau.p.371.

1419.

Paix de Me-

lun 🔥 Corbeil, p.361.362.

\* Pag. 372. 374.376.

Digitized by Google

auec le Duc Philippes de Boungongne, lequel Duc sit Trefues auec les Anglois, & en suite certains Traitez.

Messire Iean de Luxembourgs' en alla devant Roye en Vermandois pour la recouurer sur les Dauphinois, qui vn peu auparauant l'auoient prise: Puis les Anglois & les Bourguignons ensemble prirent Fontaines le Nagan sur les Dauphinois. En après ledit Duc Philippe de Bou gonene, en passant deuant Crespy en Laonnois, s'en alla à Troyes deuers le Roy de France, & auec luy les Ambassadeurs d'Angleterre.

Libaudieres en Champagne fut assaillie par Messire Iean de Luxembourg, & le bouleuart conquis, & tost après fut toute la place gagnée; auquel exploict iceluy Messire Iean fut si durement nauré d'vn coup de lance, qu'il en perdit vn œil tost

L'an 1420. le Roy d'Angleterre s'en alla à Trojes deuers le Roy de France pour conclurre son mariage \* auec sa fille, & pour faire la paix ensemble: En \* Pas.377. suite la ville de Sens sut asliegée, qui se rendit au Roy de France, puis Montereau

Le Dauphin assiegea le Pont Sainet Esprit \*. & le prit sur le Prince d'Orenges \* Pag.376.

Bourguignon, & aucunes autres places d'illec entour.

Le Pape ordonna la Croisade pour aller contre les Prageis: Et le ieune Roy Louys de Sicile s'en alla en Italie: Le Duc de Clarance fut ordonné Capitaine de Paris.

Le Comte de Vertus \* second frere du Duc d'Orleans trespassalors, & les Roys \* Pag., 60. de France & d'Angleterre entrerent \* à Paris tost aprés la reddition de Melun. \* Pag. 384.

Les Anglois furent destroussez à Montespiloy: Le Marque du Pont espousa la Mariage du fille de Lorrraine, & partant deuinrent en paix les Barroissens & Lorrains.

Le Roy d'Angleterre emmena en son pays Dame Catherine de France sa fem-uec la fille du me\*. Grand discordse meut lors entre le Duc de Brabant & sa femme, & s'en raine.

\*Pag.393. alla sa femme en Angleterre à refuge vers le Roy dudit pais.

Le Comte de Penteure prit prisonnier \* le Duc de Bretagne soubs ombre de Paix, \* Pag. 375.

dont mal luy aduint depuis.

Les Dauphinois reprirent la Ville-neufue sur les Anglois, & le Seigneur de Chastellon \* prit Chasteau-Thierry sur la Hire \*.

Le Dauphin \* fut appellé à la Table de marbre à Paris au Palais, & le Roy \* Pag. 385.

d'Angleterre fit arrester prisonnier à Paris le Sire de Lille-Adam.

La bataille de Baugé fut à donc, en laquelle fut occis le Duc de Clarance frere du Baugé, p. 389, Roy d'Angleterre, & grand nombre d'Anglois par les Dauphinois.

L'an 1421. les Dauphinois assiegerent Alençon, & le Duc d'Alençon neueu 1421.

du Duc de Bretagne espousa la seule fille & heritiere du Duc d'Orleans.

Depuis l'année 1415, iusques en cét an 1421, empirerent tousiours les monnoyes \* de plus en plus, tellement qu'vn escu d'or y valut vingt francs Royaux, \* Pag. 385. iaçoir ce que premierement ils ne furent forgez que pour vn franc Royal.

Mestire Lacques de Harecourt le tourna Dauphinois, & fit grands dommages au

païs d'Artois.

Le retour \* du Roy d'Angleterre en France, lequel sit leuer le siege de Char- \* Pag. 392.

tres que les Dauphinois auoient assiegé.

Le Seigneur Dauffemont entra dedans Sain& Riquier, & le Seigneur de Cohera fut en danger de sa vie en la ville d'Abbeuille: Le Duc de Bourgongne mit le siege deuant ladite place de Sain& Riquier, qu'il leua pour aller contre les Dauphinois qui venoient pour le combatre, lesquels il vainquit delez Mons en Vimeu.

Le Chastel de Dourier sur repris sur les Dauphinois par le Seigneur de la

place.

Le Roy d'Angleterre contraignit le Dauphin de s'essoigner, puis s'en alla mettre le siege deuant Meaux, & le Duc de Bourgongne remit Sain& Riquier

#### ABREGE' DE L'HIST. DV R. CHARLES VI. 410

en son obeissance: En suite dequoy les Bourguignons vinrent querir à l'Isle le Duc de Bourgongne, pour le mener à puissance en Bourgongne.

Messire l'acques de Harecourt sut par les Anglois rué ius en Vimeu.

\* Pag.385. \* Pag.386.

La Taille des marcs d'argent \* fut lors mise soubs titre de faire bonne monnoye. Le Seigneur d'Auffemont \* fut pris par les Anglois, cuidans entrer dedans Meaux, & tost après fut la Ville prise d'assaut par lesdits Anglois.

Mcssire lean de Luxembourg conquit les places du Quesnoy, de Lonroy & de Hericourt, & aucunes autres à l'entour, & mit le siege deuant Araines en Vi-

L'Empereur d'Allemagne assembla contre les Pragois vne grosse armée, & eurent ensemble plusieurs rencontres, mais ils ne conuinrent point à bataille.

1422.

L'an 1422. le Roy d'Angleterre eut en son obeissance le Marché de Meaux \* & \*Pag. 386.387 fit pendre le bailard de Vauorus, & aucuns autres furent executez: Plusieurs villes & forteresses se mirent en l'obeissance du Roy d'Angleterre aprés la reddition dudit Marché de Meaux: Et la Reyne d'Angleterre retourna en

\* Pag. 388.

Gamaches fur prise par les Anglois, & le siege mis deuant Sain& Walery: Comme aussi Compiegne \* fut renduë au Duc de Bethfort: Bref, tout le païs depuis Paris iusques à Boulongne, sauf la terre de Guise, & le Crotoy. D'ailleurs les Bourguignons prirent Sain & Disser en Partois, & desconfirent les Dauphinois qui les cuiderent faire leuer de leur siege: D'autre part le Dauphin mit en son obeissance la Charité sur Loire, & sit assieger la ville de Conne, laquelle se rendit à composition.

Grande assemblée se sit d'Anglois, de Bourguignons, & Picards, pour tenir

la iournée de \* Toyne, à laquelle n'ozerent comparoir les Dauphinois.

\* 41. Theroûenne.

Mort d'Hen-

Dame Michelle fille du Roy de France, & espouse du Duc Philippe de Bourgongne trespassa cette année; & aussi sit le Roy d'Angleterre Henry, & fut le Duc de Bethfort son frere constitué Regent de France. La corps d'iceluy Roy d'And'Angl. p. 394 gleterre fut reporté en Angleterre, & fut Henry son seul fils Roy d'Angleterre aprés le trespas de son pere.

En ce mesme an enuiron la sin d'Octobre trespassa de ce monde le Roy de Trespas du Roy France Charles V I. de ce nom, dit le Bien-aimé, lequel fut enterré à Sain& Charles VI. pag.396.

Denys.

Voyez la suite de cét Abregé Chronologique, aprés la fin de l'Histoire du Roy CHARLES VII. composée par Ican Chartier.



## 

# EXTRAICT D'VNE CHRONIQVE

qui commence l'an 1402. & finit l'an 1455.

Aucuns l'attribuent à Alain Chartier Secretaire du Roy: Et d'autres à Iacques \*le Bouuier, surnommé Berry, premier Heraut d'Armes de Charles \*al. Gilles le Bounier ou VII. lequel en outre a fait un Armorial, ou Traité des Herauts: Quoy Bonnier. qu'il en soit, ces deux Autheurs se trouuent si conformes, pour la pluspart, dans les diuers Manuscrits qui s'en voyent soubs leurs differents noms, qu'on peut facilement coniecturer, qu'il faut que l'un l'ait pris de l'autre; si ce n'est que tous deux ensemblement, & de commun concert y eussent trauaillé: Dans lequel doute il y a neantmoins plus d'apparence & vray-semblance de presumer plustost que le susmentionné Berry en est le seul & veritable Autheur, ainsi qu'on l'a recueilly d'on ancien & authentique Manuscrit, & mesme la teneur de la suiuante Preface se rapportant mieux à la qualité de Hetaut : dans laquelle il dit que dés son ieune aage il a esté meu de curiosité de voyager, & voir le monde. Voicy comme il commence.

### PROLOGVE DE L'AVTHEVR.

E Berry premier Heraut du Roy de France mon naturel & souuerain Seigneur, & Roy-d'Armes de son païs de Berry, honneur & reuerence. A tous ceux qui ce petit liure verront, plaise sçauoir que en l'honneur de nostre Sauueur Iesus-Christ, & de la glorieuse Vierge Marie; au seiziesme an de mon aage, qui fut en l'an mille quatre cens & deux; l'eus en volonté (ainsi comme Dieu & nature me conseillerent, & ordonnerent, & selon que en ieune aage vn chacun s'applique à faire chose & labeur, où son plaisir l'encline) de prendre ma delectation à voir & parcourir le monde, ainsi que ma complexion s'y trouuoit beaucoup encline: Et pource qu'en icelle année le tres-noble & tres-Chrestien Royaume de France, & la bonne Cité de Paris, estoient au plus haur honneur, auctorité, & renommée de tous les Royaumes Chrestiens, où abondoit le plus de Noblesse, d'honneur, de biens & richesses largement, tant en nombre de Princes, Prelats, Cheualiers, Clercs, Marchands, & Commun, que autre- Ce qui s'escrit ment; le formay & resolus dans ma pensée, que suiuant mon petit pouvoir, & ne peut iamais selon ce que ie pourrois comprendre en mon entendement, ie verrois les beaux de sout le mon-& hauts faits qui pourroient doresnauant aduenir en iceluy. Royaume, & me de à cause de trouuerois par tout où ie sçaurois les grandes assemblées, & importantes beson-la verité qui gnes d'iceluy, & d'autres: Et qu'aprés leur veuë le redigerois ou ferois mettre lours quelques en escrit, ainsi que le sçaurois comprendre pour le mieux, tant les biens que uns. les maux, lesquels i'y aurois peu remarquer. Si me fasse Dieu la grace, que ce L'Autheur de que i'escriray soit plaisant & agreable à ceux qui le liront, oyront, ou voudront n'entend que voit. Cartoutes choses qui s'escriuent, ne peuuent pas estre plaisantes à un chacun : Or diretout simtelles matieres ne peuvent iustement ny loyaument estre escrites, si ce n'est dans plement la vela pure & naisue verité, la quelle sans nulle saueur, & en ma conscience, i'ay in-ne passion, & tention d'escrire à mon pouvoir, sans donner louange à vn party plus qu'à l'au-sans fauoriser plus un party tre, sur les divissons qui cy-aprés sont aduenuës audit Royaume.

1402

ane l'autre.

fff ii

Des divisions & guerres qui cy-aprés ont esté au Royaume de France : Et aussi des choses aduenues és autres Royaumes où ie me suis trouné.

Nassjance du Roy Charles VÍI. pag. 152.

Mort du Con-

402. \* Pag.5.73.

Nl'an 1402. dessus dit nasquit Monseigneur Charles quatries me fils du Roy, le vingt-huicties me iour du mois de Feurier 1160000 Constitution de Roy, le vingt-huictiesme iour du mois de Feurier. Il fut en suite baptisé en l'Eglise de Sain & Paul à Paris, & tenu sur les fonds par Messire Charles Seigneur d'Albret, cousin germain du Roy Charles dit le Bien-aimé, sixiesme de ce nom: Lequel Monseigneur Charles fils du Roy, fut depuis successivement Roy de de France, après la mort de ses trois freres: Il eut beaucoup d'aduersitez & affaires en son viuant, principalement en son ieune aage, & puis aprés fut Roy paisible, & bien obey dans tout son Royaume, par le plaisir & vouloir de nostre Sauueur Iesus-Christ, à l'aide des nobles & vaillans Cheualiers, Escuyers, & gens de guerre, qui tres-loyaument le seruirent.

Audit an mille quatre cens & deux trespassa Messire Louys de Sancerre Connestanestable Louys ble de France, frere du Comte de Sancerre, du pais de Berry, qui en son temps fut Mareschalde France: Il estoit vn bien vaillant Cheualier, lequel sit plu-Charles d'Al- sieurs hautes besongnes sur les Anglois en diuerses parties de ce Royaume, tant place, pag. 163, auec Messire B. rtrand du Guesclin + son predecesseur, comme depuis luy estant Connestable: Ledit du Guesclin pour la renommée de sa vaillance sut enterré à Sain& Denys, au senestre costé du Roy Charles surnommé le Sage. Et ledit Con-

nestable de Sancerre fut aussi enterré à Sain& Denys.

Après le trespas dudit Connestable de Sancerre, par la deliberation du Roy Charles le Bien-aimé, des Princes de son Sang, & Seigneurs de son grand Conseil, fut esseu Messire Charles d'Albret Comte de Dreux, Seigneur de Sully & de Craon, pour estre Connestable de France: A ce subiet il fut mandé pour venir deuers le Roy, au iardin de l'Hostel de Sain& Paul à Paris, auquel lieu se rendirent en mesmetemps Louys Duc d'Orleans frere du Roy, Philippes Duc de Bourgong ne oncle du Roy, Monseigneur le Duc de Bourbon Louys aussi oncle du Roy, sçauoir frere de sa mere, auec plusieurs Prelats & Barons; comme encor Maistre Regnault de Corbie Chancelier de France : Là fut present ledit Messire Charles Seigneur d'Albret, auquel fut presentée l'espée, laquelle il refusa par plusieurs & diuerses fois: Mais enfin par le plaisir & commandement du Roy, & à la priere des Princes dessus dits, il suy fut ensoint de la prendre, & luy fut baillée publiquement auec grand mystere: Or luy ceignirent l'espée (aprés que le Roy la luy eut baillé de sa main) Monseigneur le Duc d'Orleans, & Monseigneur le Duc de Berry, & Messeigneurs les Ducs de Bourgongne, & de Bourbon, les vns à dextre & les autres à senestre: Et là prit de luy le serment de Connestable Maistre Regnaut de Corbie Chancelier de France.

1403.

L'an mille quatre cens & trois, partit ledit Seigneur d'Albret nouueau Connestable de France, par le commandement du Roy Charles le Bien-aimé sixiesme de ce nom, pour aller en Guyenne, afin d'y faire guerre aux Anglois: Il y mena auec luy moult noble compagnée, & estoient payez au nombre de mille & cinq Le Connessable cens Cheualiers & Escuyers, auec les gens de traict. Or mit iceluy Connessable ficuris p'aces en païs de Limosin, lequel il prit, auec plusieurs autres places tant audit païs de Guyëne sur les païs de Limosin, lequel il prit, auec plusieurs autres places tant audit païs de Limolin, que és pais de Gascongne, les vnes par force, les autres à composition, sans trouuer Anglois qui fissent aucune assemblée ou armée alencontre de luy, pour luy porter dommage: Car en ce temps les Anglois auoient grandes divisions les vns contre les autres au subiet de la mort du Roy Richard\*. Auec ledit Connestable estoient les Comtes de Tonnerre, de Brenne, & de Roussy, le Seigneur de Belleville, nommé Harpedenne\*, & le Seigneur de la Rochefoucaut, Messire Pierre de Villennes Gouverneur de la Rochelle, Messire Iean de Torsay Seneschal de Poitou, Messire Guillaume le Bouteiller\* Seneschal de Limosin,

\* Pag.141.

\* Pag. 148.

\* Pag.357.

les Seigneurs de Perusse, & de Pierre-Buffiere, Messire Iean de Grauille Seigneur de Montagu, le Sire de Mont-bason, Messire Regnier Pot, Messire Aubert Foucquault, & plusieurs autres grands Seigneurs, Cheualiers, & Escuyers: Aprés ce voyage, s'en retourna ledit Monseigneur le Connestable par deuers le Roy en sa bonne ville de Paris.

L'an mille quatre cens & quatre, fut le combat de sept François auec sept An- 1404. glois deuant la place de Montandré en Guyenne: Et furent les sept François Combai de seps Mcssire Guillaume du Chastel, Messire Arnault Guillaume de Barbazen, Messire Françoisco Guillaume Bataille, Mossire Clinet de Brebant, le Sire de Champagne, Archambaut glois à l'anande Villers, & Robert de Querois. Les sept Anglois furent Robert Descalles, Richard iage des pre-Hery, Fleury a' Angleterre, Thomas Salles ou Stilles, & trois autres gentils-hom-mi.rs, pag. 149. mes: Lesquels sept Anglois furent desconfits par les dessus dits François, le iour de Sain à Yues au mois de May: Et estoient tous les sept François seruiteurs de Monseigneur le Duc d'Orleans frere du Roy dessus dit : Or furent chefs de l'entreprise Messire Guillaume Bataille, & Messire Arnauld Guillaume de Barbazen: Lequel Duc d'Orleans, quandils furent à Paris, les festoya grandement pour la victoire qu'ils auoient eu alencontre desdits Anglois: Et à l'entrée de Paris furent vestus les dits François tous de blanc: Et furent les Iuges le Sire de Harpedenne, & le Sire de Duras.

L'an mille quatre cens & cinq yeur grand debat & dissension entre Monsei- 1405. gneur le Duc d'Orleans frere du Roy, & le Duc Philippes de Bourgongne son oncle: Lequel Monseigneur le Duc d'Orleans vouloir auoir le gouvernement du Dies de Orleans Royaume, disant qu'il estoit frere du Roy, & que à luy appartenoit le gouverne- & Bourgonment deuant son oncle ledit Duc Philippes de Bourgongne: Pource, & à cette gne, pag. 146. cause manderent chacun leurs amis & alliez, de venir à puissance d'armes: Et se trouuerent à cette assemblée des deux costez dix mille Cheualiers & Escuyers, tant du Royaume de France, que des païs voisins, mais à la bonne aide des Seigneurs du Sang du Roy, & d'autres preud'hommes, furent mis d'accord les deux parties: Et arresté, que tout le gouvernement du Royaume seroit fait, & tenu par les Seigneurs du Sang du Roy, & aussi de la Reyne, & demeureroit le gouvernement en ce poinct. Ainsi leur debat ne dura que quinze iours, à cause de la bonne diligence qui y fut mise par les preud'hommes. Aprés quoy s'en retournerent les gens d'armes tant d'une partie que d'autre, chacun en leur païs: Outre ce, en faisant ledit accord, ils firent le mariage \* du fils de Monseigneur le Duc \* Pag.178.179. d'Orleans nommé Charles, & de l'aisnée fille du Roy nommée Isabeau sa cousine germaine, laquelle auoit esté mariée au Roy Richard d'Angleterre: Et de plus fut fait le mariage de l'aisné fils du Roy, nommé Louys\*, Duc de Guyenne, 2- \* Pag. 152.161, uec la fille du Comte de Neuers fils du Duc Philippes de Bourgongne, nommée 402. Marguerite: Et le mariage du second fils du Roy nommé Iean, & de la fille vnique du Duc de Bauiere Comte de Hainaut. Et encor le mariage du Duc Iean de Bretagne auec la seconde fille du Roy nommée leanne: Lequel Duc estoit bien ieune, & l'alla querir en Bretagne le Duc Philippes de Bourgongne, par le consentement des Barons d'icelle Prouince, & le amena à Paris luy & ses freres, par deuers le Roy, pource que leur mere, sœur du Roy de Nauarre, s'estoit mariée \* au Roy Henry de Lancastre Roy d'Angleterre, contre la volonté des \*Pag.150.401. Barons de Bretagne: Et ainsi ledit Duc de Bourgongne amena iceluy Duc de Bretagne à Paris deuers le Roy: Or s'estoit fait ledit Henry nouvellement Roy \* Pag. 141.142.

d'Angleterre, par la mort du Roy Richard\*, lequel il auoit fait mourir. En ce temps, ou peu apres, mourut le Duc Philippes de Bourgongne, lequel Philippe de fut enterré à nostre Dame de Hauls ou Hal en Brabant, & son cœur fut porté aux Bourg. Chartreux de Dijon, qu'il fonda en son viuant : Et lors vint bien-tost après Fondation des son fils aisné Comte de Neuers, à Paris deuers le Roy, pour luy faire hom-Chattreux de mage de la Duché de Bourgongne; Et si fit-il: Or luy estant à Paris, par Ing Duc mauuais conseil se engendra la haine \* entre Monseigneur le Duc d'Orleans \*P45.148.

Fff iij

414

& luy, dont il est depuis aduenu beaucoup de maux en France.

Et en cét an, sut deliuré Cherebourg, que tenoit le Roy de Nauarre par appointement \* que on luy deuoit liurer certaines terres, en recompense de la Comté d'Eureux, & du pays de Constantin, où il disoit qu'il auoit droit.

En celuy an, Monseigneur le Duc d'Orleans fut en la Duché de Luxenleans tend à bourg, & y acquit & prit certaines places, comme la ville de Montmedy, Tuoy,
l'Empire, prg.
L'Aniuerste de Paris seformalisecontre
le Pape de la Lune, à Auignon \* pour luy estre en aide à l'encontre de l'Vle Pape.
L'Aniuerste de Paris; Laquelle Vniuersté vouloit deposer ledit l'ape; Et vouloient ceux de ladite Vniuersté, ce temps là, se messer de tout.

\* Pag.160.

\* Pag. 161.

En ce temps, vn Cheualier nommé Messire Charles de Sauoisi \*, par vn de ses pages, qui cheuauchoit vn cheual, en venant de le mener boire en la riuiere, le cheual esclabouta vn escolier, lequel auec les autres alloit en procession à Saincte Catherine, & tant que l'escolier frappa ledit page: Lors les gens dudit Cheualier saillirent de son Hostel embastonnez, poursuiuans lesdits escoliers iusques à Sain&e Catherine; mesme vn des gens dudit Cheualier tira vne flesche dedans l'Eglise iusques sur le grand Autel où vn Prestre chantoit Messe. Dont pour ce fait, l'Université sit telle poursuite à l'encontre dudit Cheualier, que la maison d'iceluy fut abbatuë, & de plus fut banny hors du Royaume de France, & excommunié: Il s'en alla deuers le Pape, lequel luy donna absolution, puis il arma quatre gallées, & s'en alla par mer faire la guerre aux Sarrasins, & là gaigna moult d'auoir: Ensuite il retourna, & fut faite sa paix, & resit son Hostel à Paris, tel comme il estoit auparauant; mais il ne fut pas paracheué. De plus il fit construire son Hostel ou Chastel de Signelay au pays d'Auxerrois, moult bel par des Sarrasins qu'il auoit amené d'outre mer, lequel Chasteau est situé à trois lieuës d'Auxerre.

L'an mille quatre cens & six, la Reyne Isabel de Bauiere, & Monseigneur le Duc d'Orleans, estoient allez à Melun voir la chasse des cerfs : Si ordonna la Reyne qu'on luy amenast Monseigneur le Dauphin, son fils, Duc de Guyenne, qui auoit la fille dudit Duc de Bourgongne, nommé Iean, pour femme; Et auoit baillé la charge ladite Reyne, de amener mondit Seigneur de Guyenne, & sa femme, au Duc Louys de Bauiere, son frere, & au grand Maistre d'Hostel de France, nommé Montagu. Or il arriua que aucuns seditieux de la ville de Paris, manderent audit Duc de Bourgongne, que icelle Reyne, & ledit Duc d'Orleans, auoient intention de s'en aller en Allemagne, & y emmener ledit fils. Lors partit d'Arras le Duc de Bourgon gne, sur ces nouuelles ouyes, & manda à tous ses amis qu'ils vinssent auec luy hastiuement en armes, luy aider à ce besoin: Il cheuaucha iour & nui&, cuidant estre à Paris auant le partement de mondit Seigneur le Dauphin, lequel estoit ia sorty & sa femme auec luy: Si sceut qu'il estoit party, & cheuaucha tant, qu'il les acconsuiuit & rategnit entre Paris, & Corbeil, prés d'un village nommé Iuuisi: Là y eut de grosses paroles entre luy, & le Duc de Bauiere, pource qu'iceluy Duc de Bauiere, ne vouloit qu'il ramenast mon-\*Pag.167.403. dit Seigneur le Dauphinà Paris: Mais le Duc de Bourgongne l'y ramena\*, voulust ou non: car ses gens venoient aprés luy, tous à la file: Si arriua à

Paris, & mit mondit Seigneur le Dauphin au chasteau du Louure: Et en passant par la ville de Paris, y eut grande quantité de peuple à regarder cette \*al. merueille nouvelle \*. Or de cette action aduint grand murmure, pour les disserentes partialitez qu'auoit le peuple de Paris enuers ces deux Princes. Ces nouvelles vindrent à la Reyne, & au Duc d'Orleans, en vne petite forteresse nommée Poully-le-fort, dont ladite Reyne sur fort courroucée, & non sans cause, car elle ne sçauoit où l'on vouloit mener sondit fils. Lors le Duc d'Orleans manda de toutes parts à tous les Princes & Seigneurs ses alliez, & amis, qu'ils

voulussent & vinssent le seruir à l'encontre de son cousin le Duc de Bourgongne, lequel auoit pris de fait le fils aisné du Roy, son neueu, par force & violence des mains de la Reyne sa mere, qui en auoit le gouuernement, & ne scauoit où il le vouloit mener: Incontinent sur ces nouuelles vindrent à son service le Duc de Lorraine, le Marquis du Pont, fils du Duc de Bar, le Comte d'Armagnac, le Sire de Beaumanoir, le Comte du Perche, le Vicomte de Chastelraut, frere du Comte de Harecourt, qui depuis fut Archeuesque de Rouen, le Comte de Clermont, fils aisné du Duc de Bourbon, & plusieurs autres grands Seigneurs, jusques au nombre de cinq à six mille Cheualiers, & Escuyers. D'autre part le Duc de Bourgongne en avoit bien autant; Entr'autres en sa compagnée estoient l'Euesque du Liege, le Comte de Cleues, le Comte de Sainet Paul, le Prince d'Orenge, le Sire de Vergy, Marcschal de Bourgongne, & plusieurs autres, lesquels estoient logez en l'Isle de France, & dedans la ville de Paris. Pour le Duc d'Orleans, il estoit campé auec ses gens, entre Melun, & le pont de Charenton: Et se tenoit ledit Duc ordinairement au Bois de Vincennes, où mesme il amena la Reyne. Par ainsi se mirent en armes ces deux puissances, pource qu'ils estoient logez si prés l'vn de l'autre, cuidans vn chacun d'eux de combatre: Mais le Duc de Bourgongne auoit Paris, & le peuple de la ville à son commandement, lesquels l'aymoient fort, pensans qu'il les deust tenir en paix, & les garder de payer aucunes maltostes, imposts, & exactions, & à ce suiet l'aimoient beaucoup, comme il apparoistra plus à plein cy-après. Or pour appaiser le debat de ces deux Pi ne s, trauailla grandement le grand Maistre d'Hostel de France, nommé Montagu, & à la fin les mit d'accord. Enfin vint la Reyne à Paris, comme aussi le Duc d'Orleans, à la dextre de sa litiere, & le Duc de Bourgongne, à la senestre: Et parurent en tres-grand estat eux, & leurs prochains Seigneurs, entre autres choses leurs cheuaux auoient riches harnois, & estoient ferrez d'argent. Quand à eux ils estoient habillez de fort riches & diuerses robbes, Comtes, Barons, Cheualiers, Escuyers, Dames, & Damoiselles, chacun le Reconcil acion micux, & le plus grandement que faire peurent, pour faire honneur à leurs leans de de Dames, ou Seigneurs: Et ainsi allerent accompagner icelle Reyne, iusques Bourg.p. 169. à nostre Dame de Paris, de là au Louure, où elle alla voir Monseigneur le Dauphin son fils.

Entre autres choses il fut ordonné en faisant leur paix, que le Duc d'Orleans iroit contre les Anglois en Guyenne, & le Duc de Bourgongne en Picardie à Calais, & feroient chacun leur deuoir: Et que pour auoir argent, afin de soustenir leur armée, seroit fait vne taille par le Royaume de France de deux cens mille vieils escus, & dont ils eurent chacun cent mille: Oralla le Duc d'Orleans en Guyenne, où il mit le siege deuant vne ville, nommée Bourg \*: & passe au pied d'icelle ville la riuiere de la Gironde; ce sut au \*Pag.180.187. mois d'Octobre: mais là il pleut tant, qu'il fallust qu'il leuast ce siege, tant pour la pluye & force des eaux, comme pour le secours qui leur venoit d'Angleterre, & de Bordeaux, tous les iours par la riuiere, & de la mer. Il est vray que pour lors les François ne se connoissoient guieres en fait de guerre. D'autre part le Duc de Bourgongne fut vers Saint Omer, cuidant aller deuant Calais: Et là il fit faire vne ville ou machine de bois allant sur rouës, Machine du fort grande, pour mener deuant icelle place, qui estoit vne merueilleuse chose à voir : Et la deuisa, & inuenta vn cheualier d'Auuergne, nommé le Sire Calais. de Mont-gauguier, laquelle estoit moult subtilement faite. Ledit Duc de Bourgongne auoit intention de prendre icelle ville de Calais par le moyen de cette ville de bois: Or quand le Roy, & son Conseil sceurent que Monseigneur d'Orleans s'estoit leué de deuant la ville de Bourg, ilenuoya par deuers le Duc de Bourgongne en Ambassade Messire Guichard Dauphin, l'Archeuesque de Bourges, & le Galois à' Aunoy, luy mander qu'il s'en retournaît, sans

aller plus auant: Ainsi le sit-il, aprés y auoir eu fort grand dommage, dont il en fut fort courroucé; car les choses cousterent fort, & de rien pe seruirent: Partant s'en retournerent ces deux Ducs à Paris, & firent en apparence grande chere ensemble tous les jours, mais le tout en dissimulation.

En celuy an, enuiron huich heures de nuich, batit Messire Iean de Grauille\*, Messire Geofroy le Maingre, dit Boucicault, la veille du jour de l'an, en la rue\* \*al. dela Vet- Sainct Merry à Paris. Pource que ledit Boucicaut auoit donné une buffe ou sousset audit Granille, par ialousie d'vne Damoiselle de l'Hostel de la Reyne, nommée Charlote la Cochete, dont ils estoient tous deux amoureux: Et luy promit ledit Graville, qu'il s'en vengeroit, auant qu'il fust vn an, ainsi le fit-il.

1407.

d'Orleans en ruë du Temple à Paris, PAG.189.403.

L'an mille quatre cens & sept, la veille de Sain& Clement, partit le Duc d'Orleans de son Hostel, prés de Saina Paul, enuiron huia heures de nuia, pour aller voir la Reyne, qui estoit accouchée d'vn fils, qui estoit trespassé: Et en s'en retournant prés de la Porte Barbette, deuant l'Hostel du Mares-Meurire du D. chal de Rieux, saillirent certaines gens embastonnez & armez, d'vne maison, dont estoit chef d'iceux, vn nommé Raoulet d'Actonuille, lesquels ferirent & frapperent sur iceluy Duc d'Orleans, le tuerent, & ietterent à terre de dessus sa mulle, & luy coupperent le poing, dont il tenoit l'arçon de sa selle: Quand il fut ainsi tombé à terre, vn sien seruiteur saillit sur luy, pour le cuidersauuer, lequel fut occis comme luy: aprés lequel assaissanfuirent lesdits malfaicteurs en l'Hostel à'Artou, & en suyant iettoient chaussetrappes aprés eux, afin qu'on ne les peut poursuiure. Le peuple de la ruë s'assembla, quand ils ouyrent le bruit, & leuerent ce Prince, & le porterent en vne maison, là où vindrent le Roy Louys de Sicile, auec les Ducs de Berry, & de Bourbon, lesquels furent tres-esbahis de voir le Duc d'Orleans ainsi meurtry: Puis s'en allerent en leurs maisons reposer cette nui &. Le lendemain au plus matin, fut apporté son corps aux Blancs-manteaux, en vn cercueil couuert de noir; Là où vinrent ses Oncles les Ducs de Berry, & de Bourbon, mesme son propre meurtrier qui estoit son cousin germain, sçauoir le Duc de Bourgongne, comme encores le Roy de Sicile, aussi son cousin germain: Lesquels Princes estoient vestus de noir, portans le dueil, auec plusieurs autres Seigneurs, parens, & seruiteurs dudit Prince mort, lequel en suite fut apporté en sepulture, & son corps mis en l'Eglise des Celestins à Paris, où il fut accompagné par grand nombre de Cheualiers & Escuyers, vestus de noir, portans chacun vne torche deuant le corps: aprés alloient les Princes dessussaires, & autres ses parens, puis grande multitude de peuple, tous faisans & demenans grand dueil. En après il fut ordonné par les Princes dessusdits, que pour sçauoir, qui auoit ainsi meurtry & tué leurdit parent, frere du Roy, on estiroit Commissaires, qui iroient en la maison, dont estoient faillis ceux qui l'auoient meurtry, & aussi pour examiner les voisins, & atteindre le cas, faire enquestes & informations, & sçauoir la verité: Pour ce faire, furent ordonnez Commissaires Maistre Pierre l'Orfeure, Conseiller & Chancelier du Duc d'Orleans trespassé, & Maistre Robert de Tuillieres, Conseiller du Roy. Or il arriua ainsi qu'ils vindrent en la vielle ruë du temple, au lieu où le delict auoitesté fait, qu'ils trouuerent par information coupable vn porteur d'eau, qui alloit & venoit audit Hostel, durant le temps que le cas avoit esté fait; lequel porteur d'eau se tenoit en l'Hostel d'Artois, où demeuroit le Duc de Bourgongne. Si estoit l'ordonnance telle, que en l'Hostel des Seigneurs de France, l'on ne pourroit prendre vn malfaicteur sans le congé du Seigneur, à qui estoit l'Hostel: Cela fit que ces Commissaires allerent par deuers le Duc de Bourgongne, pour auoir permission d'auoir ledit porteur d'eau, asin de scauoir la verité du cas: Si vindrent iceux Commissaires en l'Hostel de Neelle, où estoient au Conseil le Roy de Sicile, & les Ducs de Berry, & de Bourgongne: Là heurterent à l'huis ces Commissaires : Il leur fut demandé ce qu'ils deman-

doient; & ils respondirent, qu'ils vouloient auoir congé de prendre un homme qu'i estoit en l'Hostel du Duc de Bourgongne, lequel ouyt ces paroles, dont il fut fort esbahy & troublé, & changea aussi-tost de couleur: Le Roy Louys son cousin germains'en apperceut, & le tita à part, en luy disant; Beau Cousin, sçauez-vous rien de ce faict? dises-le moy, il le faut, car ausi bien l'homme de vostre maison sera pris : Lors se prit à pleurer le Duc de Bourgongne, & dit, qu'il estoit cause d'auoir fait tuer le Duc d'Orleans son cousin: Le Duc de Berry apperceut qu'ils pleuroient, & demanda ce qu'ils auoient, à quoy respondit le Roy Lonys, que son cousin le Duc de Le D. de Bour-Bourgongne auoit fait mourir son cousin le Duc d'Orleans: Lors Monseigneur de convertatoir Berry se prit à pleurer aussi, disant; le perds autourd'huy mes deux neueux : En di-fait e mmettre sant ces paroles, le Duc de Bourgongne partitsans dire Adieu: Or en descen-cemeurire. dant les degrez dudit Hostel, il rencontra le Duc de Bourbon Louys, qui venoit. au Conseil, lequel luy demanda où il alloit, & il luy dit, qu'il alloit faire de l'eau: Quand ledit Duc de Bourbon fut entré en la chambre, il trouua le Roy de Sicile, & le Duc de Berry pleurans: Lors luy dit le Duc de Berry, que le Duc de Bourgongne auoit fait mourir son neueu le Duc d'Orleans. Sur quoy le Duc de Bourbon luy dit; Pourquoy ne l'auez-vous retenu ? Il le faut aller dire au Roy, afin qu'il en soit ordonné comme raison le veut. Somonterent lesdits Roy Lours & Ducs à cheual, pour aller pardeuers le Roy: Mais en mesme temps le dit Duc de Bourgongne monta sur vn bon cheual, & partit de Paris fort hastiuement, de peur qu'il ne fust pris & arresté: Il vint au Pont Sainet Maissance, lequel l'ayant passé, il fit rompre aprés luy: Il alla ce mesme iour à Arras, bien qu'il y ait de Paris iusques là quarante deux lieues. Les dits Seigneurs surent deuers le Roy, auquel ils remonstrerent le cas, comme il l'auoit confessé: Incontinent les seruiteurs dudit Duc d'Orleans monterent à cheual, pour poursuiure ledit Duc de Bourgongne, mais ils trouuerent le susdit pont rompu, parquoy s'en retournerent sans rien faire: En suite il fut deliberé, que puis qu'il estoit eschappé, il seroit besoin que Monseigneur le Duc de Berry, qui estoit son oncle & son parrain, allast par deuers luy, afin-qu'il ne se fit Anglois. Étainsi fut fait, où il fit tant qu'il le rapaisa & détourna de faire guerre, & fut toute icelle saison d'hyuer en ses pays de Flandres & d'Artois.

Celuy an fut tres-grand hyuer de glaces \*, qui dura depuis le iour de Sain& \*Pag.190.403 Clementiusques à la veille de la Chandeleur, sans desgeler: Et furent toutes les riuieres glacées, & prises tellement, que au desgeler les glaces rompirent tous les ponts de Paris, & ceux des autres grosses riuieres du Royaume, ou la pluspart: Et firent tres-grand dommage, & emporterent les maisons du pais d'embas, qui estoient basties le long des riuieres; comme aussi tous les moulins : Et mesme il y eut plusieurs gens, femmes & enfans noyez, lesquels estoient esdites maisons & moulins.

L'anmille quatre cens & huict le Duc Guillaume de Bautere Seigneur & Com- 140 %. te de Hollande; & de Hainaut, manda au Duc de Bourgongne, qui auoit sa sœur à femme, que les Liegeois s'ostoient rebellez contre son frere sean de Bawiere, qui estoit leur Euesque, pource qu'il ne vouloir chanter Mosse: Si le prioit qu'il luy voulust venir aider, Ainsi le sit-il, & luy mena belle compagnée de Bourguignons, Picards, Flamends, Champenois, & François, iusques au nombre de six mille Cheualiers & Escuyers. En cette Armée estoient conducteurs des Bourguignons le Prince d'Orenge, nomme Messire Iran de Chalon, Messire Jean de Very Mareschal de Bourgongne, Monseigneur de S. George Cheualier, Monseigneur de Pagny, Monseigneur d'Autré\*, & autres. Des Picards le Sire de \*al. Rasse Croity, le Sire de Renty \*, & le Sire de \* Himbercourt. Des Seigneurs de Flandres les \*al. Hauber-, enfants de Guistelle, le Sire de Fauquembergue, Messire Roland de \* Duinquerque, le court & Heilly Sire de Rambures\*, & autres. De ceux de Champagne le Sire de Chasteaunilain, le que Sire de Dampierre, & autres. Des François Messire de Juichard Dauphin, le Comte de \*al. Rombonn Marne \*-, d'Escosse le Sire de Gaucourt, & genetalement toute la puissance & no- \*al. de Marre

418

\* al. Hofteruam

blesse de Hollande, Hainaut, Brabant, Namur, & Osteruent \*, qui seroit trop longue chose à escrire: Pour conclusion ils s'assemblerent, & entrerent dedans le païs des Liegeois, mettans feux par les maisons, & par les bleds qui estoient prests d'estre recueillis. Et conduisoit iceux boute-feux le Sire de Iumont, ce qu'ils faisoient pour faire retirer lesdits Liegeois, qui tenoient le siege deuant la \*al. Virecht villedu\* Traict, où ils auoient assiegé le dit Iean de Bauiere leur Eucsque. Or pour les feux & maux que faisoient les dit Seigneurs és pais de Liege, se partirent les-

\* al. Hasban, Hausselaing

Deffaire des Liegeois iufques au nom-bre de seize

dits Liegeois de leur siege, & tant approcherent desdits Seigneurs que bataille s'en ensuiuit, laquelle les Liegeois perdirent, & y furent desconsits: La maniere de l'ordonnance fut, que les gens des Ducs & les Liegeois en vn plain pais se trouuerent, qui s'appelle le païs de Hasbain \*, & ordonnerent leur bataille à Hastellain, & pied d'vne part & d'autre, reservé quatre cens lances que les Ducs ordonnerent estre à cheual, pour frapper sur la bataille par derriere, lesquels n'espargnoient ny leurs corps ny leurs cheuaux : Les Liegeois finalement furent desconfits, & y moururent seize mille hommes des leurs en la place. Les chefs d'iceux de cheual estoient le Sire de Crouy, le Sire de Rasse, Enguerrand de Bournonuille, & Robert le Roux. Incontinent arriva sur le champ ledit Euesque Iean de Bauiere & Antoine de Bourgongne Duc de Brabant, lesquels furent fort courroumille hommes, cez de ce qu'ils n'auoient esté assez à temps à la journée: En cette bataille il Pag. 196.404 mourut des Seigneurs Liegeois le Sire de Pernes & son fils, que les Liegeois auoient fait Euesque, en deboutant le dit Iean de Bauiere. Après ce fai à vinrent les Ducs en la Cité de Liege, & mirent leurs bannieres sur les portes de la Ville, & furent condamnez les Liegeois à obeyrà leur premier Euesque, & payer la somme de cent mille escus d'or : Et de plus, firent les dits Ducs coupper les testes à plusieurs grands Seigneurs, lesquels furent pris à la bataille, seruans iceux Liegeois.

\* Pag. 197.

En ce temps partirent le Roy, la Reyne, & leurs enfans de Paris \*. Et les estoient allez accompagner les Ducs de Berry, de Bretagne, & de Bourbon, auec plusieurs autres grands Seigneurs, lesquels les conduisirent iusques en la Cité de Tours. Le Duc de Bourgongne sceut ces nouvelles: Si pria au Duc Guillaume de Bauiere son beau frere, qu'il luy voulust aider à ramener le Roy & Monseigneur de Guyenne, qui auoit sa fille à femme, du pays où ils estoient, asin qu'ils vinssent à Paris. A la verité le Roy & les Seigneurs dessus dits, estoient partys de Paris, pource qu'ils auoient ouy dire comment lesdits Ducs auoient desconfit les Liegeois: Or pource qu'ils sçauoient que le peuple de Paris estoit fauorable & enclin audit Duc de Bourgongne, & craignoient la fureur du peuple, s'iladuenoit qu'iceluy Duc fust venu à la Ville; pour cette cause ils menerent le Roy à Tours. Ce Duc de Bauiere, qui estoit vn sage Seigneur, octroya au Duc de Bourgongne de venir auec luy, considerant le seruice qu'il luy auoitfait au pays de Liege, & conclud de venir à Paris, & luy tenir compagnée: Ils vinrent donc à Paris ensemble auec leur puissance. Or ce Duc Guillaume de Bauiere regarda que cette guerre n'estoit pas licite, ny cette diuision: Considerant qu'ils estoient tous d'vn mesme Sang, & que c'estoit la destruction du Royaume, & qu'il valoit mieux auoir la paix que la guerre : Aussi luy touchoit-il en deux manieres; l'vne, pource qu'il estoit cousin germain de la Reyne, & que par ainsi ses enfans estoient ses parens: L'autre, que le second enfant du Roy auoit sa fille vnique & heritiere pour femme: Si ambassada & negotia tant ledit Duc Guillaume d'vne partie & d'autre, qu'il fut conclud que les deux parties, c'està sçauoir le Roy, les Ducs de Berry, de Bretagne, d'Orleans, & de Bourbon, les Comtes d'Alençon, de Clermont, d'Albret, & plusieurs autres Chartres entre tenans la querelle de Monseigneur le Duc d'Orleans, seroient à Chartres en va certain jour dit & destiné: Expareillement y servient les Ducs de Bourgongne, Bourg. quine & de Brabant, le Comte de Neuers leur frere, le Comte de Sain& Paul, & le Prince d'Orenge, & plusieurs autres grands Seigneurs: Les deux parties tintent

Traité de ac-

leurs promesses, & vincent tous à Chartres, où il fut fait vn Traité entre les deux parties d'Orleans & de Bourgongne, & iurerent & promirent solemnellement deuant Nostre-Dame de Chartres, le Roy, la Reyne, & tous les Princes presens, de iamais ne porter noise ny debat l'un enuers l'autre, & d'estre bons & vrays parens & amis: Et fut le Duc Guillaume conservateur des deux parties pour icelle iournée, tenant en sa main sa banniere. Ainsi fut fait cet Accord, qui guieres ne dura, puis s'en retournerent le Roy, la Reyne, & leurs enfans à Paris.

En ce temps le Preuost de Paris, nommé Messire Guillaume de Tignonuille, sit pendre \* deux Clercs estudians, qui auoient tué vn homme de mauuais faict : & par hastiueté, asin que remede ne fust mis à leur faict, & qu'ils ne fussent refcous, il les sit pendre de nui à la clairté des torches au gibet de Paris : Pource l'Université pourchassa tant, qu'il fallut que au bout de trois ou quatre mois ils fussent dependus, mesme que le Preuost y sur en personne, les baisa en bouche, & les conuoya & conduisit luy ses gens, & sergens, depuis le gibet iusques au Monstier des Mathurins où ils furent enterrez : Ils furent donc amenez en vne biere sur vne charette; & estoit le Bourreau sur le cheual de deuant, vestu d'vn surplis comme vn Prestre. Ladite Vniuersité auoit grande puissance pour ce temps là à Paris, tellement que quandils mettoient la main en vne befongne, il falloit qu'ilsen vinssent à bout: & se vouloient messer du gouverne-

ment du Pape, du Roy, & de toutes autres choses.

L'an mille quatre cens & neuf, le Comte de Sauoye commença guerre contre le 1409. Duc Louys de Bourbon oncle du Roy, enses pays de Bresse & de Beauiolois, di- Guerre com-fant que ledit Duc estoit son homme, à cause de certaines places qu'il tenoit en mencie par le Bresse. Et sit passer ledit Comte de Sauoye la riuiere de la Saosne à plusieurs D. de Sauoye grands nombres de gens d'armes, & de traiét, dont estoit conducteur vn gentil-Bourbon. homme de son pays, nommé Amé de Viry: Le Duc Louys le sceut, lequel dressa page 202.404. vne armée pour luy resister: De plus, vinrent à son aide les Ducs de Bauiere frere de la Reyne, & de Bar, le Seigneur + d'Albret Connestable de France, le \* al. Sire Grand Maistre d'Hostel du Roy nommé Montagu, le Sire de Gaucourt, & plusieurs autres grands Seigneurs, iusques au nombre de trois mille combatans \*. Et fai- \*al. lances foit son auant-garde vn Capitaine d'Auuergne nommé Louys Bourdon, lequel reprit sur les gens du Comte de Sauoye deux villes, que les gens dudit Comte auoient pris sur iceluy Ducau pays de Beauiolois, dont l'vne se nomme Ance \*, & \*al. Aust l'autre Belleville. La riviere de la Saosne devint grosse aprés que les gens du Duc de Sauoye l'eurent repassée pour s'en retourner: Et eussent passé les gens du Duc de Bourbon après, si ce n'eust esté la grosseur de ladice riviere, qui estoit trop grande, pour pouuoir entrer au pays de Sauoye. Ils traiterent enfin & parlementerent tant d'vn costé que d'autre, si bien que paix se sit entre eux, à condition que le Comte de Clermont aisné fils du Duc de Bourbon, feroit au lieu de son perchommage de la terre qu'il tenoit au pays de Bresse, audit Comte de Sauoye, dont elle relevoit. Par ainsi s'en allerent les gens d'armes hors desdits pays.

En ce temps Messire Iean Boucicaut Mareschal de France, & Gouverneur de Guerre des Gennes, enuoyases Ambassadeurs deuers le Roy, à ce qu'il luy pleust luy en- François en Italie, dont en uoyer mille hommes d'armes, auec gens de traict, pour garder le pays des Ge- soit chef le neuois, auquel le Marquis de Montferrat, le Duc de Milan, & Francisque \* fai- Mareschal de Boucicaut, foient la guerre; promettant qu'il fouldoyeroit tres-bien iceux gens d'armes des pour les des gens d'armes des pour les deniers du pays des Geneuois. Or fut donné la charge de mener les dits gens d'ar
\*\*al. Facin Can

\*\*al. Facin Can mes à Charles a' Albret Connestable de France, lequel à la fin n'y alla point, mais bailla la charge au Stre de Gaucourt. Ils cheuaucherent par le Dauphiné, tant qu'ils vincent au pays de Piedmont, où le Prince \* dudit pays les receut, & leur donna \* al. le Prince passage: De là ils passerent par les terres du Marquis de Montferrat, & du Qua-Lonys ret\*, & enfin entrerent en la terre de Gennes. En cette compagnée estoient a- \* al. du Carrill ucc ledit de Gaucourt les enfans de Roye, le Sire de Blainnille, Messire Hues de

\*al.d' Amboise, de Bresse, on de Brosse \* al. Nully \* al.des Seignes de Seule, de Sanleu, d'Es-cule, ou d'Eftenelle \* al. Bolle \* al. Longny

Boesse\*, Monseigneur de Ionuelle, Messire Guy de Bar, le Sire des Barres, Messire Gadifer de la Salle, Messire Iean de Bonnay, Messire Robert de Milly \*, Messire Guillaume de Sauignes \*, Monseigneur de Soule \*, Messire Antoine Belle \*, Messire "al.des Seignes \*al.de Sauleu, Louys de Loingny \*, Enguerrand de Bournonuille, le Bastard de Bourbon, Louys Bourdon, & plusieurs autres Seigneurs & Capitaines: Et vint deuers eux ledit Mareschal Boucicaut, lequelles mena parle pays de Lombardie, droit en la Cité de Plaisance, laquelle il mit en l'obeïssance du Roy de France. Là il passa le sleuue du Pau qui est vne fort grosse riuiere, & alla à Pause, cuidant y faire leuer le \*al. Facin Can siege que Francisque\* & le Duc de Milan nommé Iean Marie, tenoient deuantson frere Comte de Pause nommé Philippes Marie: Mais quand ils sceurent la venuë dudit Boucicaut, ils leuerent leur siege: De là vint le mesme Boucicaut droit à Milan, & vint le Duc au deuant de luy, & luy sit hommage au nom du Roy de France, & entra dedans Milan auec toute sa puissance? Lequel Duc de Milan estoit frere de Valentine femme du Duc d'Orleans Louys trespassé, & mere du Duc Charles d'Orleans de present. Or iceluy Boucicaut faisoit crier en ladite ville de Milan en tous ses cris; De par ledit Boucicaut Mareschal de France, & Gouverneur de Gennes & de Milan. Cependant qu'il estoit occupé en cette conqueste, le Marquis de \*al.Facin Can Mont-ferrat & Franci sque \*, par le moyen d'aucuns Geneuois, qui estoient ban-

nis de Gennes, entrerent dedans la Cité, & y tuerent tous les François qu'ils

Le Marquis de Mont-ferrat met à mort tous les Fran-Gennes.

Rebellion des Milanois.

\* al. le Sire de Ionuelle

Le Roy de Na. & s'en retournerent en France. Ce fut grand dommage pour le Roy de la 'Harre vient à hommage au en iceluy pays plusieurs Villes, Isles, & Ports de mer iusques dedans les pays

mour.

trouverent en ladite Cité, auec vn Cheualier nommé Messire Choleton, lequel estoit Capitaine du Chasteau de Gennes. Quand Boucicaux sceut ces nouuelles il en fut fort troublé: Et si tost que ceux de Milan le sceurent, ils cuiderent tuer de nui tous les François chacun en leurs maisons. Si le sceurent les François, & incontinent s'assemblerent en vn corps, & toute la nuict cheuaucherent parmy la ville: Le lendemain en partit ledit Mareschal, & laissa la ville au gouuernement du Duc, en luy faisant faire serment qu'il la tiendroit & garderoit pour le Roy, & comme vray obeissant & parent du Roy: Mais aussi-tost que ce Mareschal fut party, ce Duc de Milan & ceux de la ville se rebellerent contre le Roy. Or y estoient demeurez aucuns François pour s'esbatre en icelle Ville, lesquels incontinent le Duc de Milan sit prendre & manger à ses chiens. Ledit Boucicautrepassa la riuiere du Pan en bateaux, & cheuaucha par les plaines de Lombardie tant qu'il vint iusques à vn chasteau du pays des Geneuois, que tenoit le Sire de la Fayette, nommé Gauy: Là il demeura auec son Ost par l'espace d'un mois, cuidant recouurer la Cité & le pays de Gennes: Cependant Francisque auoit mis le siege deuant vn chastel nommé Noues, où estoient plusieurs François en garnison, dont estoit Capitaine Messire Guillaume de Saui-\*al Desseignes gnes \*, du pays de Dauphiné: Si delibera Boucicaut d'aller faire leuer ce siege; &y fut en effect, il y eut de grandes armes faites, &y furent faits Cheualiers le Seigneur de Grimouille \* le Sire de Chaumont, & Hector Bastard de Bourbon. Pour conclusion ils ne peurent en faire leuer le siege à cause de certaines bastilles & \*al, Facin Can fossez que ledit Fracisque\* auoit fait faire. En suite dequoy ledit Boucicaut & Gaucourt à tout leur puissance s'en retournerent par les plaines de Lombardie iusques en Piedmont, dont le Prince les receut & soudoya, & prirent pour iceluy Prince lesdits François plusieurs places au pays du Marquis de Mont-ferrat, puis s'en partirent quand ledit Prince eut acheué sa guerre, & s'en retournerent en France. Nonobstant laquelle perte de Gennes, plusieurs forts chasteaux, comme Gauy,

Roy de la Du- de Turquie, Tartarie, Cypre, & Grece, qui tous se rebellerent comme Gennes. En ce temps arriua le Roy de Nauarre à Paris, où il fit hommage au Roy de Ia

quels estoient garnis de François, & bien auitaillez, mais les Capitaines qui estoient restez dedans, vendirent peu de temps aprés ces places aux Geneuois,

perte de Gennes: Car à l'occasion de cette Seigneurie de Gennes, le Roy tenoit

\*al. Porto-ve- Porte-Vendre \*, & certains autres demeurerent en l'obeyssance du Roy; les-

Duché de Nemours: Il fut festoyé grandement par le Roy, & les Seigneurs de France: Puis se allierent luy & le Duc de Bourgongne, & firent coupper la teste \* au \*P. 201.404. Grand Maistre d'Hostel de France nomme Montagu, pour avoir son thresor, & aussi le gouvernement de France, & en sit le jugement Messire Pierre des Essars Preuoît de Paris, lequel lors prit le gouvernement des finances du Royaume de France, du gré & congé du Roy de Nauarre, & du Duc de Bourgongne, & mit ses enfans, freres & parens en l'Hostel du Roy, en deboutant ceux qui y estoient de la part & du temps dudit Grand Maistre de Montagu.

L'an mille quatre cens & dix, aucuns des Conseillers & Officiers du Roy s'enfuirent de Paris, & vintent à Orleansoù estoit Monseigneur le Duc d'Orleans, se complaignans à luy de la mort du Grand Maistre, & comment ils s'en estoient suis de peur d'estre aussi tuez & mis à mort, adioustans que leurs maisons auoient esté pillées, & leurs biens & heritages, soubs pretexte d'estre mis en la main du Roy, vsurpez par les Bourguignons qui s'en aidoient, & en iouifsoient, pource que le Roy n'estoit pas bien sensible, ains estoit blessé de son entendement, & pource que les dessus dirs auoient esté seruiteurs de Monseigneur le Duc d'Orleans trespassé, le Roy de Nauarre, & le Duc de Bourgongne leur auoient fait donner tout ce destourbier, peril, dommage, interests, peur & honte : Outre ce ils disoient, que c'estoit contre le serment que le Duc de Bourgongne auoit fait à Chartres: Caril auoit promis que à nul qui eust tenu pour la querelle du Duc d'Orleans, ne feroit iamais mal ne destourbier. Si fut tres-courroucé Monseigneur le Duc d'Orleans quand il sceut & ouit ces nouuelles, & delibera de mander tous les Seigneurs de son alliance, qui vinrent deuant Paris à Vvincestre. Le Dued'Ot-Là estoient le Duc de Berry, le Duc d'Orleans, le Duc de Bourbon, le Comte leans mande d'Alençon, le Comte de Richemont, le Sire d'Albret Connestable de France, ceux de son le Comte d'Armagnac, & plusieurs autres, iusques au nombre de trois à quatre cestre. mille Cheualiers & Escuyers, en resolution de se venger des outrages & dommages receus par leurs amis & alliez, qui ainsi auoient esté chassez de la ville de Paris. Cependant le Duc de Bourgongne estant bien aduerty que les Seigneurs dessus dits faisoient cette armée seulement alencontre de luy, il vint à Paris, où il amena grosse puissance de ses pays de Bourgongne, Flandres, Artois, & d'autres ses alliez, iusques au nombre de quatre mille Cheualiers & Escuyers: En cette expedition estoient conducteurs des Bourguignons Messire Louys de Chalon Prince d'Orenge, Messire Iean de Vergy Mareschal de Bourgongne, le Seigneur de Sainet George, le Sire de Paigny, & plusieurs autres. Des Picards estoient conducteurs le Sire de Crouy, le Sire de Renti \*, le Sire de Aubercourt, & le Sire de Hely. \* al. Raon Des Flamends estoient chefs le Sire de Guistelle, le Sire de Robois \*, Messire Roland \* al. Roboos, de Duinquerque, le Sire de Boinetu, & Messire Danid de Rambures Maistre des Arba- ou Raoulbon lestriers. Or furent logées leurs troupes durant ce debat entre Senlis & Paris: Il n'y eut Dieu merci durant ce debat presque aucun homme mort, ny blessé, au moins si peu que neant. Le Duc de Brabant frere du Duc de Bourgongne vint à Paris: Iceluy estoit tres-agreable aux Ducs de Berry, d'Orleans, d'Alençon, & de Bourbon: Et fit tant ce Duc de Brabant que les deux parties demeurerent amis, mais guieres ne dura cét Accord, qui fut appellé par aucuns le Traité ou plustost la trahison de V vincestre\*, pource que les dits Seigneurs du party du Duc \*Pag. 207. 208. d'Orleans, se tenoient à V vincestre. En consequence dequoy s'en retournerent 405. lesdits Seigneurs chacun en leur pays.

L'an mille quatre cens & onze, s'en alla le Roy de Nauarre en son pays de Nauarre, & le Duc de Bourgongne en son pays d'Artois: Et demeurerent le Roy, Monseigneur le Duc de Guyenne, & Monseigneur de Ponthieu, qui e-Bouchers de Paris se ban-stoient ses deux enfans, en la ville de Paris, où le Duc de Bourgongne auoit dent contre le laissé pour y gouverner le Roy & la Reyne, vn Chevalier d'auprès Paris, D. d'Orleans, pour Messer de Roy & la Reyne, vn Chevalier d'auprès Paris, D. d'Orleans, de Forme de Roy & la Reyne de Proposition nommé Messire Pierre des Essars, lequel estoit Preuost de Paris : Iceluy Mes- descriantes, sire Pierre suscita plusieurs Bouchers, & gens de basse condition, pour estre Pag. 224.

Ggg iij

ses complices, aydans à tenir ceux de la ville de Paris dans son party. Or l'y auoit laissé le Duc de Bourgongne exprés, pour les tenir en crainte, specia-

422

\* al Rinet

\* al. Fondra-

lement ceux qui tenoient le party de Monseigneur le Duc d'Orleans. De fait ce Preuost fit prendre vn Cheualier nommé Messire Vinet \* d'Espineuse, & luy sit coupper la teste és halles de Paris, puis mener le corps au gibet. Lors estoit le Duc de Berry en son Hostel de Neelle à Paris, lequel eur grande peur & frayeur d'iceux bouchers, qui faisoient plusieurs cruautez à ceux qui tenoient le party de Monseigneur le Duc d'Orleans, en la ville de Paris; de quoy iceluy Seigneur d'Orleans fut fort mal content: partant il manda les Ducs

de Bourbon, & d'Alençon, les Comtes d'Armagnac, & de Richemont, auec le Connestable de France, Seigneur d'Albret, accompagnez de six à sept mille Cheualiers, & Escuyers. Or partit de Paris le Duc de Berry, pour la

peur qu'il auoit d'iceux bouchers, & alla demeurer à Melun. Alors l'armée du

Duc d'Orleans vint passer la riuiere de Seine à Fondizague\* prés de la ville de Port-Effondre Moret; ils cheuaucherent tant qu'ils vinrent aux pays de Valois, & de Sois-

fonnois, & en la terre de Coussy: de là il enuoya en la ville de Han en Vermandois son auant-garde, que conduisoit Messire Clinet de Brabant Admiral de Fran-

ce, les Sires de Beaurain & Bocquiaux, Messire Thomas \* de Lezis, & autres, iufques au nombre de mille combatans, pour garder la ville de Han, & faire

guerre au Duc de Bourgongne. Quand le Duc de Bourgongne sceut ces nouuelles, il enuoya son mandement par tous ses pays, & vint deuant la ville de Han mettre le siege. Il y amena de son pays de Flandre seize mille combatans,

lesquels à force de canons abbatirent la porte d'icelle ville, du costé de deuers Sain& Quentin en Vermandois, de quoy ceux qui estoient dedans ladite ville eurent grand peur: parquoy ils se retirerent de cette ville, & l'abandon-

nerent, puis s'en allerent en la ville de Chauny, où estoit Monseigneur le Duc d'Orleans, lequel fut fort courroucé de ces nouvelles. Aprés la prise de la dite ville, les Flamends la pillerent, & le lendemain au matin en partirent pour

s'en retourner en Flandres, dont ledit Duc fut grandement marry; dautant qu'il ne pouvoit apporter remede pour les entretenir, & faire demeurer dauantage à sonseruice: mais pour se mieux venger, il enuoya son Ambassade à

Calais par deuers les Anglois, afin qu'ils le voulussent secourir & ayder, ainsi qu'ils firent: Car le Comte d'Arondel, le Comte de Kent, & les Sires de Ros & de Gray vinrent à son ayde, & en sa compagnée; lesquels Anglois

estoient au nombre de trois cens Lances, & mille Archers. Le Duc d'Orleans sceut ces nouuelles, & partit du pays de Valois, & vint à Mont-didier pour fai-

re guerre és pays d'enuiron, qui fauorisoient le Duc de Bourgongne: là où estant, il eut conseil de venir deuant Paris, & sit faire à ce sujer vn pont à Verberie, où il passaluy & son armée, pource que Compiegne, le Pont S. Maissance,

& tous les autres passages de dessus la riuiere d'oise estoient en l'obeyssance & faueur du Duc de Bourgongne. Ainsi vint le Duc d'Orleans, & les Seigneurs

leans affiege & de son party, deuant Sainet Denys, où ils mirent le siege. Dedans cette ville prend Sainet Denys, pag. estoit le Prince d'Orenge nommé Messire Iean de Chalon, & en sa compagnée six cens Cheualiers, & Escuyers: mais pource que la place estoit soible, ledit

Prince la rendit à condition, que iamais luy, ne aucun de sa compagnée ne s'armeroient contre ledit Duc d'Orleans. Donc partit d'icelle ville luy & ses gens, &

s'en retourna en Bourgongne. En suite le Duc d'Orleans se mit dedans Sain& Denys, & posa son auant-garde à Mont-martre, à la Villette, Sainct Ladre, & à la Chappelle Saint Denys. Là y eut de grandes escarmouches tant d'vn costé que d'autre. Cependant estoient dedans Paris le Roy, Monseigneur de Guyenne

son fils aisne, & Messire Pierre des Essars Preuost de Paris, qui auoit la garde & charge d'icelle Cité. En ce mesme temps, le Sire de Gaucourt à la faueur de la nuict prit par escalade le Pont de Sainet Cloud, qu'il artaqua du costé de la

riuiere, aprés quoy incontinent se vintent loger au village dudit Sain& Cloud,

Le Duc d'Or-

partie de ceux de l'auant-garde du Duc d'Orleans, lesquels estoient ou la plus grande partie Bretons, de la compagnée du Comte de Richemont. Cependant vint à Paris le Duc de Bourgongne, qui passa la riuiere de Seine au Pont de Meulant, luy & son armée : auec luy estoient le Comte de Neuers son frere, & le Comte de Sain& Paul nommé V valeran de Luxembourg, qui estoit par luy fait Connestable de France, en demettant le Sire d'Albret, qui auoit esté fait Connestable dés il y auoit dix ans. De plus il auoit auec luy les Anglois dessus distriction de Flandres, Bourgongne, Picardie, & d'ailleurs. Tost après il partit de nuict de Paris accompagné des Anglois, Comtes de Neuers, & de Mortaing frere du Roy de Nauarre, du Duc de Bauiere frere de la Reyne de France, lequel estoit pour l'heure allié dudit Duc de Bourgongne. Si vint au point du iour luy & sa compagnée au village du Pont de Sain & Le Duc de Bourg. dessais de Bourg. dessais de Bourg. dessais dessais de Bourg. dessais de Bourg. Cloud, où il assaillit les gens du Duc d'Orleans, & les desconsit, dont y eut les gens du D. de tuez enuiron de neuf cens à mille, qui estoient la pluspart Bretons, & là d'Orleans au Ponts. Cloud. furent pris entre autres le Sire de Combour, Messite Guillaume Bataille, & Mes-pag. 233. 405. sire Maussart du Bois, auquel le Duc de Bourgongne sit coupper la teste à Paris. Quand le Duc d'Orleans ouyt dire que ses gens se combatoient, il partit haitiuement de Sainct Denys, pour les cuider secourir par le pont qu'il tenoit, mais il ne peut venir assez à temps : car ils estoient dessa desconfits, & lors abandonnerent le pont : c'est pourquoy le Duc d'Orleans s'en retourna à S. Denys, & le Duc de Bourgongne auec ses prisonniers & sa proye s'en reuint à Paris. La nuist ensuiuante, le Duc d'Orleans sit faire vn pont sur la riuiere de Seine, où il passa cette nuict, vis à vis & au droit de Sainct Denys, luy & son armée, & cheuaucherent tant qu'ils virent iusques à Chasteaudun: par ainsi fut leur entreprise rompue. Lors le Duc de Bourgongne partit de Pa-Le Duc de ris, & emmena le Roy, & Monseigneur de Guyenne son als aisné, deuant le Bourg. emme-chasteau d'Estampes, où il mit le siege, & le prit. Dedans estoit Capitaine, Roy deuant vn nommé Messire Louys Bourdon, lequel se rendit prisonnier, & sutmené en Estampes. Flandre sans estre mis à mort. Le Duc de Bourgongne enuoya par aprés son auant-garde en Beausse, en vn village appelle le Puiset. Les chefs d'icelle estoient lacques Comte de la Marche, & Messire lean le Maingre dit Boucicault Mareschal de France, le Sire de Hambie, & plusieurs autres, iusques au nombre de deux mille Cheualiers, & Escuyers. A ces nouuelles partirent d'Orleans le sire de Barbasan & le Sire de Gaucoure, lesquels vinrent au point du jour auec quatre cens Lances, & frapperent sur le logis dudit Comte de la Marche, lequel ils prirent, & fut mené en la grosse Tour de Bourges, où il demeura longuement. Le Sire de Hambie, & plusieurs autres de l'auant-garde du Duc de Bourgongne, quand ils sceurent cette desconsiture, se retirerent, & vinrent à Estampes, où estoient le Roy & le Duc de Bourgongne: ainsi fut pour cette saison son armée rompue, & s'en retournerent le Roy & iceluy Duc à Paris. Du depuis, mais long temps après fut deliuré ledit Messire Louys Bourdon. Si prit congéle Comte d'Arondel, & les autres Seigneurs d'Angleterre, & s'en retournerent

L'an mil quatre cens & douze, fur le Sire d'Albrer Connestable de France, enuoyé de par les Ducs de Berry & d'Orleans, en Ambassade deuers le Le Connesta-Roy Henry d'Angleterre, où il fit tant, que ce Roy luy bailla son second fils ble d'Albret Thomas Duc de Clarence, & son frere le Duc d'Iorck, auec Messire Iean de deuren Angle. Cornouaille, accompagnez de huice cens Langes, & de quatre mille Archers, tette. pour secourir & aider les Ducs de Berry & d'Orleans; Ils descendirent en Normandie en la Haugue de Sainte Vast, au mois de Iuin.

En ce temps fut logé à Linieres en Berry, dont le Seigneur de la ville tenoit le party du Duc de Bourgongne, le Sire de Hely, qui estoit resté aucc grande puissance de gens audit pays, Capitaine pour iceluy Duc de Bourgongne : Ce que sçachant le Duc de Bourbon, il partit de Bourges, & vint au point

424

du iour frapper sur ce Seigneur de Hely, lequel il detroussa, & luy sir perdre beaucoup de ses gens, sans qu'il y fur pris, dautant qu'il se retira de bon-

ne heure dans le chaîteau.

\* al. Haurias de Soignac

En cette saison, partit le Roy de Paris auec Monseigneur de Guyenne son aisné fils, les Ducs de Bourgongne, Bausere, Bar, Lorraine, & plusieurs autres grands Seigneurs, & Comtes de ce Royaume, pour venir mettre le siege deuant Bourges: Auparauant ils vinrent assieger Dun-le-Roy, que tenoit vn Cheualier Gascon pour le Duc de Berry, nomme Messire Aurias de Souignac\*, lequel rendit la ville, son corps & ses biens saufs. De la se partit l'Ost, & vincent mettre le siege deuant vne des portes de la ville de Bourges, où ils furent par l'espace de cinq ou six semaines: Puis se leuerent, & allerent mettre le siege deuant vne autre porte, sçauoir de Solonge, nommée la porte S. Priué, où ils demeurerent long temps. Là vint Louys Roy de Sicile, qui amena à l'aide du Roy, & de ceux qui tenoient le siege, six cens hommes d'armes. Ledit Roy de Sicile estoit pour lors allié du Duc de Bourgongne nommé lean. Si sceut le Duc de Guyenne aisné fils du Roy de France, que les Anglois venoient auec grande puissance, pour secourir les Ducs de Berry & de Bourbon, qui estoient dedans Bourges. Le Sire d'Albret conduisoit iceux Anglois, qui ia estoient au pays du Perche: Or pource que la mortalité estoit en ce siege, & aussi que ledit Duc de Guyenne voioit, que par vne bataille se pouuoit perdre le Royaume, pource trouua-il maniere de faire paix entre eux, & à cette fin s'entreparlerent deuant la Cité, en pleins champs, les Ducs de Berry & de Bourgongne, qui estoient l'oncle, & le neueu. Si conclurent de venir aux Roches prés de la Charité sur Loire, pour parlet ensemble: en suite ils conuinrentaudit lieu des Roches, & prirent journée d'aller à Auxerre par deuers le Roy, qui là deuoit se trouuer; mais pour aucun doute ils n'y vincent point : c'est qu'ils descouurirent, que par complot fait ils deuoient estre tuez en icelle ville d'Auxerre. Si cheuaucherent les Anglois tant qu'ils repasserent la riuiere de Loire, & vintent pour loger à Beaulieu prés de la ville de Loches, lequel ils bruslerent, sçauoir l'Abbaye & la ville, mesme en emmenerent l'Abbé prisonnier, & destruisirent Buzençois. Ils firent ces excés & dommages du depit qu'ils eutent de ladite Paix faite entre les Ducs d'Orleans Berry, & Bourgongne: Et pour estre payez de leurs gages, ils emmenerent le Comte d'Angoulesme frere du Duc d'Orleans, prisonnier en Angleterre, comme ostage de la somme de cens mille escus d'or.

En ce temps, le Comte de Sain& Paul, qui estoit Connestable de Frande S. Paul du co, pour la partie des Bourguignons, fut à Sainet Remy-du-plein es parties de gongne, def. Narmandie, & du Perche., là où il desconfit le Sire de Gauceurs, & le Sire de Charpaigne\*, qui faisoione erois ou quavre cens combarans, qui furent desconfits par les Archers, qu'iceluy Comre de Sainet Paul auoir. Les susdits Angloisse pag.240.242. retirerent à Bordeaux.

En ce temps, fut arresté prisonnier dans Paris vn Cheualier nommé Mesfire Lourdin de Saligny, Capitaine & Chambellan du Duc de Bourgonzne. & le sir menericeluy Duc en Flandres: Pource que vn Cheuslier du Gastinois, nomme le Sire de l'acquenille, luy mit sus & l'accusa qu'il vouloitener son maistre le Duc de Bourgongne, par la suggestion & conseil de la femme du feu grand Maistre d'Hostel de France, nommé Montague, laquelle ledit lacquemille disoit audit Duc, que ledit Méssire Leurdin entretenoit : ce que faisoit Incqueville pour paruemir à gouverner ce Duc, en la place & ainsi que faisoit ledit Messire Lourdin.

En ce temps; denoient venir lesdits Ducs de Berry, d'Orleans, & Bourbon, auec aurres Seigneurs de leur alliance, à Annerse pour ordonner & conclure du gouvernement du Royaume. Or il y eur vn Conscil secret, où choient de Duc de Bourgongne, le Sire de Lacqueuille, & Messire Pierre des Essars Preuost

uost de Paris, lesquels conclurent en iceluy Conseil, que si les dits Seigneurs vonoient audit lieu d'Auxerre on les y feroit tous mourir: Mais ledit Messire Pierre des Effars ne voulut oncques en son cœur consentir vn si grand mal estre fait, disant & pensant à part soy, que ce seroit grand outrage & cruauté si aprés auoir fait mourir le Duc d'Orleans le pere, on faisoit aussi mourir en suite le fils, & tant d'autres Ducs & Comtes, qui deuoient venir en cette solemnelle Assemblée pour y conclurre vn Traité \* : De sorte que le dit Messire Pierre des Essars sit \*Pag. 144.145. sçauoir secrettement aus dits Seigneurs cette mortelle & funeste entreprise, les-406. quels par ainsi ne vinrent point à Auxerre. Mais depuis en la saison d'hyuer vinrent lesdits Seigneurs en la ville de Melun deuers Monseigneur le Duc de Guyenne aisné fils du Roy, lequel auoit pris le gouvernement du Royaume, quileur fit grande chere, & les receut grandement; mesme retint iceluy Duc de Guyenne pour ses Officiers deux des seruiteurs de Monseigneur le Duc d'Orleans, lesquels il voulut auoir pour le seruir, dont l'vn estoit Cheualier, nommé Messire lacques de la Riviere, Sieur d'Aunel prés Chartres; & l'autre estoit Escuyer nommé le Petit Mesnil, des environs de Dreux: Et sur sait l'vn son Chambellan, & l'autre vn de ses Valets trenchans, lesquels n'y demeurorent guieres; car on les fit mourir, pource qu'ils auoient tenu le party d'Orleans,

c'estoient de bien nobles gens.

Lan mille quatre cens treize, au mois de May, par le commandement du 1413. Duc de Bourgongne, se mirent sus vn tas de Bouchers & Escorcheurs de bestes, Sedition & esqui firent Capitaine vn de leur compagnée nommé Simonnet Caboche, puis ils Bouchers de susciterent & esmeurent tout le commun de Paris, & prirent pour leur Capitai-Paris ne general le Sire de l'acqueuille, & pour luy seruir de conseil vn Mire \* nommé \* C'est à dire Medecin on Maistre Iean de Troyes, auec plusieurs autres gens de basse condition: En suite ils Chirurgien. partirent de l'Hostel de ville, & vintent en la suë Sain& Antoine en grande compagnée de peuple, armé & embastonné, iusques deuant l'Hostel où demeuroit Monseigneur de Guyenne: Auquel Hostel estoit pour lors le Duc de Bourgongne. Là en cette mesme ruë, lesdits de Iacqueuille & Maistre Iean de Trojes, demanderent qu'on leur baillast la pluspart des Officiers & seruiteurs du Duc de Guyenne, sinon ils tailleroient tout en pieces: A la fin il les leur conuint & fallut bailler, ainsi qu'ils les auoient par escrit en vn roolle: Quoy fait, ils les prirent & menerent prisonniers en l'Hostel d'Artois: Ce Duc de Bourgongne estoit luy-mesme present à les conduire & mener; & mesme en sa presence fut pris le Duc Edouard de Bar, auec plusieurs autres, Nobles, Cheualiers, & Escuyers, & notables gens de Conseil. Quand le Duc de Guyenne vid que c'estoit force, que ses gens & officiers fussent pris, il sit promettre au Duc de Bourgongne par grandserment, sur vne croix de fin or qui là fur apportée, presente Madame de Guyenne fille d'iceluy Duc de Bourgongne, auec plusieurs autres, que les dits prisonniers qui là estoient, n'auroient nul mal, mais les rennoyeroit anec leur maistre Monseigneur de Guyenne, quand le peuple seroit appaisé: Et pource les fit mener en sa maison. Ce iour deuers le soir fut pris Messire Pierre des Essars, qui estoit dedans la Bastille, & luy promit le Duc de Bourgongne qu'il n'auroit nul mal: Sur cette asseurance & consiance il rendit la Bastille où il estoit; mais aussisost il fut pris & menéen la grosse tour nommée le Chastean-de-Bois, au droict & vis à vis de l'Hostel de Neelle, de l'autre part de la riuiere. Incontinent qu'il fur forty de la Bastille le Sire de la Trimonille, & vn Capitaine nommé Enguerrand de Bournonuille, entrerent dedansicelle Bastille, où ils prirent & pillerent tous les biens, gens & cheuaux dudit des Essars. Peu de temps aprés ils prirent Louis Dac de Bauiere frere de la Reyne, lequel ils menerent prisonnier en vne grosse tour sur la riuiere au droit du Louure. A prés ils firent publier parmy la ville de Paris, que le des des Essars anoit pris quantité d'Offices & Capitaineries, dont il anoit tiré de grands profits; ce qui estoit contre les Statuts Royaux, & que ledit des Effars anoit affoibly & appetisé la monnoje du Roy de deux deniers sur piece, ce qui pouttoir monter pour son pro-

Du fieur des Estats & aueres, qui eurent les testes couppées à Pa-

Eis , pag. 256.

Grādes cruau-1ez , pag.254.

\* al. Bourgon-

fit à trois ou quatre cens mille escus, qu'il auoit emblez & dérobez sur le Roy & son peuple. Or toutes ces choses ils faisoient courir & publier contre luy, afin de le mettre en la male grace du peuple, & en suite le faire plus librement mouvir, ce que principalement conseilloit & mettoit en la teste du Duc de Bourgongne le Sire de l'acqueuille, qui par ialousie desiroit d'auoir en sa place le gouuernement du Royaume & des finances, auec autres ses complices, pour auoir les Offices de ceux que ledit des Essars auoit mis & esseué en estats & dignitez, tant de ses parens, commoautres: Finalement, aprés ces accusations ils suy firent coupper la teste; & aussi la firent-ils coupper à Messire Iacques de la Riviere depuis qu'il fut mort; car il mourut en la prison, & disent aucuns, qu'il se tua luy-mesme par desconfort & desespoir; autres disent, qu'on le tua d'vne hache, pource qu'on ne luy sçauoit que mettre sus pour le faire mourir en public, dequoy ne sçait-on nulle autre choseau vray, sinon Dieu, car il estoit resté seul en sa prison: Là il fut prisestant vestu d'une robbe noire fouriée de martres, auec un tissu dont il estoit ceint & serré, qui estoit ferré d'or, & estoit chaussé & attaché: Il fut apporté en cét esquipage tout mort de sa prison jusques aux degrez du Palais: Puis furent attachez à vne charette luy & le Petit Me/nil, & furent traisnez par la Cour du Palais iusques à S. Barthelemy, là où ils furent mis dedans ladite charette & menez és Halles de l'aris, ainsi voyoit le vif le mortaupres de luy: En suite ils furent mis hors d'icelle charette, d'où ledit Cheualier trespassé fur apporté sur vn eschaffaut, où on luy couppa la teste tout mort dessa qu'il estoit; puis yfut mené ledit Petit Mesnil sur ce mesme eschaffaut, où il eut aussi la teste couppée. Les fusmentionnez Bouchers par le commandement des dessus dits prirent les Dames & Damoiselles de l'Hostel de la Reyne, & de Madame de Guyenne, à qui on fit de grandes peurs. Iceux Bouchers, & autres de leur societé firent en outre beaucoup de maux, déroberent & tuerent quantité de gens, sans aucun esgard de Iustice; puis mirent sus tailles & emprunts sur Officiers & gens d'Eglise, & sur toutes autres manieres de gens, lesquelles tailles il estoit impossible de pouuoir payer; dequoy les notables de Paris furent tres-mal contens. En fin vn iour le premier President du Parlement nommé Maistre Henry de Marle, & Messi-\*Pag. 260. 261. re Iean Iuuenal \* Aduocat du Roy audit Parlement, lesquels estoient grandement enlignagez, & apparentez, & aussi fortauctorisez en icelle ville de Paris, eux & leurs amis se mirent sus auec grande suite de peuple, & vinrent en l'Hostel de Saint Paul où se tenoient le Roy & Monseigneur de Guyenne son fils aisné: Là ils remonstrerent au Roy, & à son fils, que le Duc d'Orkans auoit grande quantité de gens d'armes sur les champs, comme aussi les autres Seigneurs de son alliance, lesquels se tenoient à Vernon sur Seine, d'où ils sommoient chaque iour le Duc de Bourgongne & ceux de son party de faire paix, & estoient tresmal contens des maux qu'exerçoient ceux qui gouuernoient la ville de Paris enuers les seruiteurs du Roy & de Monseigneur d'Orleans, & aussi enuers plusieurs autres personnes, Marchands & Bourgeois d'icelle Ville: Comme encor de la mort du Seigneur de la Riusere, de Messire Pierre des Essars, & autres, lesquels ils audient fait mourir contre tout droit & raison, & encores vouloient-ils continuersemblables meurtres: Ce qu'ils remonstrerent presens le Roy, Monseigneur de Guyenne, & l'Vniuersité de Paris. Lors Monseigneur de Guyenne fort courroucé & dolent qu'il estoit de ses seruiteurs, qui ainsi auoient esté pris, & estoient en grand peril de mort, monta incontinent à cheual auec le peuple, & estoient auec luy les Ducs de Berry, & de Bourbon\*, en suite il fut mettre hors de prison les Ducs de Bar & de Bauiere, auec tous les autres prisonniers, Dames &

Damoiselles. Le Duc de Bourgongne cuida desmouvoir & dissuader mondit Seigneur de Guyenne de ce faire: maisil n'en voulut rien faire pour luy. Alors des Bonchers auec leurs complices estoient assemblez en l'Hostel de la ville en Greue, lesquels quand ils virent que ledit Duc de Guyenne estoit le plus fort, s'enfuirent & semirent chacun où il peut trouuer seureté: Incontinent après ils

se retirerent tout à fait hors de la ville & Cité de Paris, puis se refugierent assez Les Bouchers tost aprés és pays du Duc de Bourgongne, & les nomma-on les Barmes, & les Ca-font contraints baches. Bienpeu de temps aprés Monseigneur de Guyenne manda à Monsei- paris, & se tre gneur d'Orleans & ses alliez, de venir par deuers luy à Paris: Pource out peur sugier vers la ledit Duc de Bourgongne que le Duc d'Orleans quand il seroit venu, ne de-108. 265. mandast iustice de la mort de son pere qu'il auoit fait mourir. Or pource que ce Duc de Bourgongnenes en pouvoit aller aisément hors de Paris, il sit tant enuers vn Cheualier qui gouvernoit le Roy, nommé Messite Charles de Sauvissi \*, \* al. Saucisse qu'il conseilla au Roy qu'il allast à la chasse; ce qu'il faisoit à dessein que iceluy Duc de Bourgongne peustfaillir plus librement de la ville auec le Roy; & ainsi fut fait. Il s'en alla donc à Bondis chasser: Or cuidoit mesme, & se promettoit iceluy Duc de Bourgongne de mener le Roy en Picardie auec luy, mais ceux de Paris conuoyerent & escotterent le Roy, si forts, qu'il n'eut pas la puissance de l'emmener; ainsi s'en alla, & le condustit Enguerrand de Bournonuille, qui estoit Capitaine de la garde du corps de mondit Seigneur de Guyenne: Si mit ce Duc de Bourgongne garnisons à Compiegne, & à Soissons.

Et en ce temps vinrent à Paris les Ducs d'Orleans, Bourbon, & Alençon, auec les autres Seigneurs de leurs alliances, lesquels demeurerent tout l'hyuer à Paris. Lors s'allia le Roy Lonis de Sicile & Duc d'Aniou auec le Duc d'Orleans & les autres Seigneurs sus nommez, & pource renuoya la \* sille du Duc de Bour-\*Pag.267 408 gongne, la quelle estoit enconuenancée & promise au sils aisné dudit Roy de Sicile; parainsi sut rompuë leur alliance, dont le Duc de Bourgongne sut trescourroucé & mal-content: En suite le Roy sit espouser à Monseigneur le Comte de Ponthieu nommé Charles, son cinquiesme sils, la sille du Roy de Sicile, nommée Marie d'Anion, la quelle il priten mariage \*.

L'an mille quatre cens & quatorze, partit le Roy de Paris au mois d'Auril, a- 1414. ue: Monseigneur de Guyenne son aisné fils, les Ducs d'Orleans. Bourbon, Berry \*, d'Alençon, & de Bar, & les Comtes de la Marche, de Richemont, \* Iuuenal die d'Armagnac, Vendosme, le Connestable de France Seigneur d'Albret, Messi-1918, 911 il re Amé de Sauenses Seigneur de Commercy, & plusieurs autres grands Seigneurs, que le Roy le Cheualiers, & Escuyers. En leur compagnée estoient enuiron six à sept mille laissa Paris. hommes d'armes, auec lesquels ils mirent le siege deuant Compiegne, que le Duc de Bourgongne tenoit, laquelle Ville ils prirent par composition: Dedans icelle estoient en garnison Messire Huë de Lannoy \*, & le Seigneur de Soret, qui \* al. Herné de laisserent la ville, & s'en allerent leurs corps & leurs biens saufs. Ce siege fut conduit par le Duc de Bar, le Comte d'Armagnac, & le Sire d'Albret Conne-Compiegne, stable de France. Puis alla le Royen personne auec toute sa puissance mettre rendan Roy le siege deuant Soissons, laquelle ville à la fin fut prise d'assaut: Elle estoit de fen-par composiduë par Enguerrand de Bournonnille, & vn Cheualier de Touraine, nommé Messire Pierre de Menon, lesquels, pource qu'ils auoient tenu la ville contre le Roy, & en especial ledit Enguerrand, pource qu'vn de ses Archers y auoit tué en vne escarmouche d'vn traict le Bastard de Bourbon par la gorge, la ville sur pillée, & vne partie des Eglises, dont ce fut grand dommage. Vn Cheualier des assisgez fut entre autres enuoyé à Paris, qui fut pris en ladite ville, & fut decapité és Halles, il s'appelloit Messire Guionnes \* du Plessu; & furent decapitez à Soissons \*al. Guines lesdits Enguerrand & Messire Pierre de Menou, pour le choses dessus dites. Le Roy partit de Soisson & s'en alla à Luon, là ou vint par deuers luy le Comte de Neuers frere du Duc de Bourgongne, lequel sie serment au Roy, de non s'armer contre luy, & de n'aider ni conforter son frere. Le Roy partit de là, & s'en alla à s. Quentin en Vermandois, là où le Roy eur nouvelles que les Bourguignons venoient à Arras, pour secourir leur Seigneur. Sur cét aduis partirent les Ducs de Bar, Bourbon, & d'Alençon, le Comte d'Armagnac, & le Connestable de France, lesquels chasserent les Bourguignons depuis la Chapelle en Tierache iusques à Nostre-Dame de Haus ou Hal en Brabant, & y fut pris vn Cheualier de Bourgongne Hhh ij

nommé Messire Guy de Bar, auec plusieurs autres Bourguignons: Aprés quoy toute cette puissance, qui venoit de Bourgongne se retira à Arras, deuant laquelle ville aussi-tost fut mis le siege, après aussi que Bapaumes en Artois eut esté \*al. Comuste, pris: Mais à la fin la Paix \* fut faite par le moyen de la Duchesse \* de Hollande fœur du Duc de Bourgongne, & s'en retourna le Roy à Paris.

pag.185. \* Pag.188.

P.288.406.

En ce temps fut ordonné le Concile à Constance, & ceda le Pape Iean +, qui fut mis en prison en vn fort chasteau dedans le Lac de Constance, par le commandement de l'Empereur, & des Clercs de la Chrestienté.

LeComte d'Aspag. 188.

En ce temps, le Comte d'Armagnac prit le chasteau de Murat par composimagnac prend tion, & plusieurs autres places, qui estoient au Vicomte de Murat, mesme il prit le chasteau de ledit Vicomte, à condition que ses serviteurs & gens peussent s'en aller des places qu'ils Murat & au- tenoient, leurs vies sauces: Si le mit en prison d'où en fin il eschappa, & s'en alla deuers le Duc de Bourgongne en ses pays: Ainsi fut-il destruit par ce Comte pource qu'il luy auoit fait guerre, & tenu le party d'iceluy Duc contre luy.

> Celuy an vinrent à Paris, soubs sauf-conduit, le Duc d'Yorck, l'Archeuesque de Vincestre, & le Comte d'Orset oncles du Roy Henry: d'Angleterre, le Sire de Cornouaille, & autres Cheualiers Anglois, & gens de Conseil, pour demander & auoir en mariage pour ledit Roy d'Angleterre, Madame Catherine fille du Roy: Lesquels Ambassadeurs furent grandement festoyez par le Roy en son chasteau du Louure, & aussi par Monseigneur de Berry en son Hostel de Neelle: Or fut donnée response à iceux Ambassadeurs, que l'on ne pouvoit entendre à cette matiere pour le present, & ainsi s'en retournerent. Et pource qu'ils sçauoient bien que l'intention de leur Roy estoit de venir descendre auec grande armée en Normandie, ils requirent qu'on les menast monter sur mer à Harsleur, pour de là aller en Angleterre: Mais le principal poince estoit, pour regarder exactement la ville, & considerer soigneusement comment elle estoit fortisiée.

1415. Le R. d'Angl. pred Harfleur, pag.291 195. d'où il se met en chemin d'aller à Calais, pag.310. \* al. Quitry

L'an mille quatre cens & quinze, le Roy d'Angleterre descendit à la bouche de Seine, & à la fosse de Loire, deuant la ville de Harsteur, & vint mettre le siege deuant icelle ville; dedans laquelle se mirent le Sire d'Estouteuille, le Chastellain de Beauuau, le Sire de Hacqueuille, & Messire Lionnet de Bracquement, qui auoient en leur compagnée cent Cheualiers & Esouyers: Puis y vinrent par renfort le Sire de Gancourt, le Sire de Guitry \*, & autres, lesquels se ietterent dedans: Dont les Seigneurs qui estoient dedans cette ville, auec le peuple, furent tres-réiouys, & garderent & defendirent grandement & tintent longuement icelle ville. Or estoit à Caudebec Messire Iean Boucicaut durant ce siege, lequel estoit Mareschal de France, & auoit bien auec luy enuiron mille & cinq cens hommes d'armes; d'autre part le Sire d'Albret Connestable de France, à tout mille & cinq cens hommes d'armes estoit à Honnesseur, lesquels se tenoient là, & és places d'enuiron, pour porter le plus de dommage aux Anglois qu'ils pourroient: Mais le Roy d'Angleterre estoit venu si bien accompagné, & si pourueu de trait, de bombardes, de toute artillerie, & de viures, outre qu'il en venoit tous les iours d'Angleterre par mer tres-largement, que pour chercher viures ne falloit ia que les Anglois allassent hors de leur siege; de sorte qu'à la fin il fallut que ceux qui tenoient Harfleur, rendissent cette place au Roy d'Angleterre, à condition que si le Roy d'Angleterre n'estoit combatu & desfait auant qu'il fut à Calais, ceux qui auoient tenu Harsteur contre luy se rendroient ses prisonniers. Si laissa le Roy d'Angleterre son oncle le Comte d'Orset dedans Harsleur, & partit pour aller droit à Calais. Quand le Connestable de France le sceut, il le sit sçauoir au Roy, & par tout le Royaume, sçauoir, que ledit Roy d'Angleterre s'en alloit à Calau. Pource l'on fit sçauoir à tous les Seigneurs de France, & du Royaume, que chacun qui aimoit honneur vint en Picardie pour combatre les Anglou. Cependant lesdits Connestable & Mareschal de France allerent au deuant d'eux à Abbeuille, pour les garder & empecher de passer la riuiere de somme, ce qu'ils sirent; car ils les tinrent bien quinze iours, auant qu'ils peussent passer ladite

riuiere: mais à la fin ils trouuerent vn passage entre Corbie & Peronne, par où Le Connessa. ils passerent, ce qui arriua par la faute d'aucuns François, qui estoient logez sur ble & le Mille passage, cuidans que les Anglois eussent passé la riuiere plus haut; lesquels cautlus em-François s'enfuirent dés la minui & : & en fuyant, par les villages où ils passerent peschent pensemoient & faisoient courir le bruit, que les Anglois estoient ia passez; ainsi en fi- temps lepassage rent-ils fuir tous ceux qui estoient logez autour du passage. Or quand il fut iour de la Somme, vinrent aucuns Anglois sur le bord de la riuiere, du costé où ils estoient logez, pag. 311. lesquels cherchoient à manger, pource qu'ils ne trouuoient que manger, sinon à grande peino: Si se bouterent en vn moulin, où eux estans ils apperceurent de l'autre part de la riuiere qu'il n'y auoit aucuns François: Si s'enhardirent de passer outre par dessus la chaussée du moulin, & trouuerent vn village au bout d'icelle chaussée, où ils rencontrerent grande foison de chair cuite, bouillie & rostie, auec pain & vin, que les François auoient laissé, sur la haste qu'ils eurent de partir. Si se chargetent lesdits Anglois de ces viures, combien qu'ils fussent à pied, & s'en allerent deuers leurs Capitaines, ausquels ils raconterent ce qu'ils auoient veu: Si partirent incontinent iceux Capitaines, & l'allerent dire au Roy d'Angleterre; lequel aussi-tost qu'il le sceut, sit ordonner ses batailles, & enuoya gens pour sçauoir quels passages il y auoit, & aussi s'il n'y auoit aucuns François de l'autre costé de la riniere, lesquels trouverent & luy rapporterent, qu'il n'y anoit rien: Desorte que sur le champ iceluy Roy d'Angleterre auec toute sa puissance passa cerre riviere. Quand le Connestable, les Ducs de Bourbon, & de Bar, & le Comte de Neuers, qui ia estoient arriuez à Corbie, le sceurent, ils furent fort courroucez & marris de ces nouvelles, & conclurent qu'ils demanderoient & signifieroient bataille au Roy d'Angleterre pour le Ieudy ensuiuant, en un lieu nommé Aubigny en Arrois: Si y enuoyerent seurs Herauts, ausquels le Roy d'Angleterre fit de grands dons, & accepta volontiers & promit de venir au champ & combatre ce sour la sans nulle faute, dont il ne fit rien, & se comporta tout au contraire, car il s'en alla passer en vn lieu qui s'appelle Beaugnesne, afin que le plustost qu'il pourroit, il peust se rendre & estre à Calais. Quand les Seigneurs de France sceurent ces nouvelles, ils cheuaucherent au déuant de luy pour luy coupper chemin; mesme enuoyerent les dits Seigneurs de France deuers le Roy qui cstoit à Rouen, afin qu'il voulust venir pour se trouver à la bataille. Mais le Duc de Berry son oncle n'y voulut consentir, ains fut tres-courroucé de ce qu'ils auoient offert & accepté le combat, & pource ne voulut que le Roy y allast, car il faisoit tres-grand doute du succés de la bataille, pource qu'il s'estoit trouué aurrefoisencelle de Poictiers \* où son pere le Roy Iean sut pris en l'an 1356. & di- \* Pag. 310. soit qu'il valoit mieux perdre la bataille seule, que le Roy & la bataille tout ensemble: Pource ne voulut-il consentir que le Roy y allast; lequel Roy y fust volontiers. alle, car il estoit hardy Cheualier, fort, & puissant. Alors le Connestable & lesdits Seigneurs, qui tous les iours croissoient en nombre de gens, vinrent au deuant des Anglois sur le passage d'une riuiere, en un village nommé Blangi, & les cuiderent combatre ce Ieudy là, mais les Anglois demanderent Trefues iusques au lendemain, lesquelles leur furent baillées: Ledit lendemain au matin le Roy d'Angleterre ordonna ses batailles: Iustement en ce temps-là arriverent les Ducs d'Orleans & de Brabant, dequoy toute la compagnée des François fut tres-resiouye, iaçoit qu'ils vinrent quasi tous seuls. Toute cette matinée arriverent plusieurs Barons, Cheualiers, & Escuyers à l'ayde & secours des François detoutes parts: Lors enuoyerent les Seigneurs de France Messire Guichard Dauphin, le Sire de Trasse \*, le Sire de Hely, auec quel- \*al. Trass., on ques autres parler au Roy d'Angleterrre: Quels offres le Roy d'Angleterre leur fit nul ne le sçait, sinon le Duc d'Orleans, car tous les autres moururent au combat, & luy-mesme si tost qu'il arriua en la bataille fut pris. Or fut ainsi que enuiron sur les onzes heures du Vendredy vingt cinquiesme iour du mois d'Octobre, marcherent les Anglois en ordonnance, iettans

Hhh iij

430

çoiles, p.314.

\* al.Hacque-

\*al.Clignet, Clinet , ou Hede Charlus, & d'Hoftel de France,

Deffaite des

Catalogue des grands cris, lesquels vinrent s'assembler sur le corps de bataille, & sur les aisles des Seigneurs de France. A l'Aisse dextre, estoit le Comte de Richemont, qui auoit sous luy le Vicomte de Belliere, & le Sire de Combourc: Il auoit à son aisse six cens hommes d'armes; L'Aisle senestre estoit conduire par le Comte de Vendosme, grand Maistre d'Hostel du Roy, auec lequel estoient le Baron d'Iury, le Sire de Bacqueuille\*, le Sire d'Aument, le Sire de la Roche-guyon, & tous les Chambellans, Escuiers d'Escurie, Eschançons, Pannetiers, & autres Officiers du Roy: Il avoit en son aisse pareillement six cens hommes d'armes. A l'Anam-garde, estoient le sire d'Albret, Connestable de France, & Bouchault. Mareschal, qui auoient en leur compagnée trois mille hommes d'armes, ou+ tre quoy y estoit le Duc de Bourbon, qui auoit douze cens hommes d'armes: En+ cor y estoit le Duc d'Orleans, qui avoit en sa compagnée six cens hommes d'armes, que gouvernoit & commandoit le Sire de Gaules pour luy. En la Bataille estoit le Duc Edouard de Bar, qui avoit en sa compagnée six cens hommes d'armes: Le Comte de Neuers y citoit aussi, qui auoit en sa compagnée douze cens hommes d'armes: De plus le Comte d'Eu, qui auoit en sa compagnée trois cens hommes d'armes: Outre ce y estoit Messire Robers de Bar, Comst d'Au-\*al de Marle malle \*, qui auoit en sa compagnée quatre cens hommes d'armes: Et y estoient le Comte de Vaudemont, frere du Duc de Lorraine, auec trois cens hommes d'armes, le Comte de Roussy, & de Braine, auec deux cens hommes d'armes: Iean Monseigneur de Bar, frere du Duc de Bar, auec deux cens hommes d'armes, & le Duc de Brabant, frere du Duc de Bourgongne, lequel y amena peu de gens: mais tous les Barons de Hainaut, qui là furent, se mirent sous sa Banniere. En cette Compagnée des François, estoient bien dix mille hommes d'armes, dont la pluspart estoient Cheualiers & Escuyers. Le Gonnestable auoir ordonné certain nombre de gens à cheual, pour frapper sur les Anglois, mais ils s'y porterent peu vaillamment, & firent petit effet. D'iceux estoient chefs Messire Geofroy Boucicaut, le Sire de Graville, le Sire de la Trimouille, Messire Hequinet \* de Brebant, Messire Iean d'Angennes, Messire Aleaume de Champenaus \*, Mesfire Robert de Chaalus \*, & Pichon \* de la Tour, ces deux derniers y moururent: \*al. de Gripen- tous les autres ne firent pas si bien leur deuoir: car ils fuyrent honteusement, &c oncques ne frapperent coup sur les Anglois. Le Roy d'Angleterre auoit en sa RobertdeCha. compagnée, auec ceux de son sang & lignage, mille & cinq cens Cheualiers & Escuyers, auec enuiron seize à dix-huit mille Archers: Il trouua les François en petite ordonnance & petit nombre, car les vns s'en alloient chauffer, dont parle de les autres s'en alloient se pourmenans, ou faisans repaistre leurs cheuaux, no Vaurin en son croyans pas que les Anglois eussent assez d'hardiesse de les venir combatre: Mais Robert fut pe- pource que les Anglois les virent ainsi en ce desarroy, ils les vintent sierement grand Maistre mage pour le Royaume, qui seigna long temps. L'amoururent presque tous les Seigneurs dessussites, reservez les Ducs d'Orleans, & de Boutbon, & les Com-\*al. Ponchon tes d'Eu, de Vendosme, & de Richemont, auec le Mareschal Boutscant, lesquels demeurerent prisonniers du Roy d'Angleterre, & furent en suite menez & conduits en Angleterre. De la part dudit Roy d'Angleterre, y mourut le Duc d'Iorck, son oncle, auec bien trois ou quatre cens Anglois: Il mourut en tout au champ enuiron quatre mille, que Cheualiers, que Escuyers des François, outre cinq ou six cens autres gens de guerre. Le Roy estoit à les Angloisen Rouen, où il apprit ces tristes nouvelles, & secut que mesme le Dus de Bretafanglante iont- gue ne s'estoit pas trouué à la besongne, bien qu'à ce suiet exprés il eut renie d'Azin- ceu du Roy pour le pour met de l'action de l'Azinceu du Roy, pour le payement de ses gens d'armes, la somme de cent mille pag. 313. 406. francs : & de surcroist luy auoit donné le Roy la ville & cité de Saints - Malo, afin qu'il fust plus soigneux de le venir seruir : Et furent principalement cause de luy faire anoir ladite place de Sainet Malo, vn Cheualier nommé Mostire Bertrand de Montauban, qui estoit du pays de Bretagne, & l'Enesque de Glermont, nommé Maistre Martin Gouge, qui estoient eux deux pour Monseigneur le Duc de Guyenne, gouverneurs de tour le Royaume: Encor fur il donné audit Duc de Bretagne par leur conseil vn cheual \* de fin or, esmaillé de blanc \* al. cheualet lequel auoit la selle, la bride, & le harnois tout couuert de pierreries, qui valloit cinquante mille escus.

En ce temps, enuoya le Roy deuers le Comte d'Armagnac, Messire Enguerrand de Marcongnet, & Maistre Guillaume de Champeaux, en Ambassade, en luy faisant sçauoir, que pour la puissance, prudence, & vaillance qu'el auoit, le Roy vou-loit qu'il sust son Connestable, & qu'il luy pleust receuoir l'espée, & accepter ledit Of-sice: ce qu'il sit, & tost après vint à Paris auec grande compagnée de gens d'armes, pour resister, & mener guerre, comme Connestable, aux Anglois qui

tenoient Harfleur.

En cette année le Duc de Bourgongne dressa vne grande armée, aueclaquelle il vint en la ville de Troyes en Champagne. Il estoit fort courroucé de la mort de ses deux freres, que les Anglois auoient tué en la bataille susdite: Et pource que le Roy s'esmerueilloit, pour quoy il faisoit si grosse armée, il luy enuoya de Rouen Messire Regnaud d'Angennes, & Maistre Iean de Malestroit Euesque de Sainet Brieu, pour luy faire sçauoir de par le Roy, que s'il vouloit aller sur les Anglois, le Roy estoit content de luy bailler le gouuernement de Picardie: Mais il respondit aux Ambassadeurs, qu'il vouloit parler au Roy, & à Monseigneur de Guyenne son fils, lequel auoit espousé sa fille: Dont le Roy & Monseigneur de Guyenne ne furent pas contens, pource qu'il venoit à main armée deuers Paris. Et manderent le Roy, & son aisné fils par Lettres aux bonnes villes & passages d'entour Paris, que nul ne luy fist ouverture, nonobstant quoy ceux de Lagny le mirent dedans leur ville, & là fut sa personne auec son armée en Brie & en France depuis la Sain& Martin d'hyuer iusques à Caresme-prenant.

Enuiron Noel, alla de vie à trespas Monseigneur de Guyenne, qui fut enter- Mort du Due ré à Nostre-Dame de Paris, deuant le maistre autel au costé dextre. Et demeu- de Guyenne rerent le Comte d'Armagnac, & Messire Tanneguy du Chastel Prevost de Paris pour pag.324.407. la garde d'icelle ville: Puis fut fait Capitaine d'icelle le fils du Roy, nommé Charles Comte de Ponthieu: Lors fur enuoyé Ambassade deuers le Comte de Hainaut, à ce qu'il voulust faire venir Monseigneur le Dauphin Iean son gendre à Paris, pour aider à gouverner le Royaume, & possession de la Seigneurie, comme aisné fils du Roy, & on le receuroit fort benignement \* & volontiers, pourueu que le \* al. humble. Duc de Bourgongne ne fust en sa compagnée, d'autant qu'il tendoit toussours à auoir ment

le gouvernement du Royaume.

L'an mille quatre cens & seize vint l'Empereur Sigismond à Paris, où le receut & festoya grandement le Duc de Berry, qui estoit son oncle : De là s'en alla en L'Empereur Angleterre le dit Empereur pour cuider trouuer quelque bon appointement de Sigismond paix entre le Roy de France & le Roy d'Angleterre.

En ce temps mourut le Duc Iean de Berry, en l'aage de septante six ans \*, le-Angleterre a-quel fut enterré en la chappelle de son Palais à Bourges, laquelle chappelle il sit laume de Bafaire de son viuant: Iceluy Duc fut vn noble Prince, large, & sage, abandonné viere, à dessein & familier à tout le monde, specialement aux pauures gens, & estrangers.

Encetemps le Comte d'Armagnac Connestable de France, Messire Louys deux Roys, de Loigny Mareschal de France, & le Vicomte de Narbonne, combatirent le Com-pag. 329. 407. te d'Orset, oncle du Roy d'Angleterre à Vallemont au pays de Caux, mais à la fin vinges & dix ledit Comte d'Orsetse sauua, & se mit en vn iardin luy & ses gens, lèquel iar-ans din estoit fermé de pieus : Il y mourut bien neantmoins enuiron quatre cens Anglois dés le commencement de la besongne; puis ce Comte d'Orset & ses gens s'en allerent la nui de par derriere le dit iardin. Quand les François eurent apperceu leur fuite au matin, lesquels toute cette nuict auoient veillé deuant eux, ils monterent à cheual, & les poursuiuirent à la file sans s'attendre l'vn l'autre, de peur que les dits Anglois ne ratrapassent la ville, aprés quoy les Fran-

432

çois atteignirent les Anglois sur le riuage de la mer prés de Harfleur. Si descendit le Mareschal de Loigny à pied, & les Anglois l'attendirent en belle ordonnance; de sorte qu'il y eut deux cens François de morts par leur folle temerité. Le Connestable venoit aprés en grande ordonnance, mais quand lesdits Anglois l'apperceurent ils se retirerent hastiuement en icelle ville de Harsteur: Ledit Mareschal se sauua, qui rencontra le Connestable, lequel fut fort courroucé dudit outrage & desarroy, auquel les François s'estoient mis par leur faute.

En ce temps le Duc Guillaume de Bautere passa en Angleterre, auec l'Empereur dessus nommé, qui estoit son parent, pour cuider faire paix: Si y furent en grand peril, pour les nouvelles que le Roy d'Angleterre eut de Vallemont: Et ne profiterent en rien par deuers iceluy Roy d'Angleterre. En ce mesme temps l'Archeuesque de Rheims, nommé Regnaud de Chartres fut à Calais, pour trouuer quelque appointement de paix, mais il n'y aduança rien: Le Duc de Bourgongne alla aussi par deuers le mesme Roy d'Angleterre, pour saire alliance auec ce Roy, dautant qu'il voyoit que le dit Duc Guillaume de Bauiere Comte de Hainaut son frere en loy, ne luy vouloit bailler le gouuernement de Monseigneur le Dauphin, & se doutoit qu'il ne voulust tenir le party du Duc d'Orleans alen-

\* al. Harfleur \* al. de Gen-

En ce temps les François furent desconfits à l'emboucheure de la Seine deuant Honnesteur \*; ils estoient dedans neuf caraques de Geneuois \*. Or estoient chefs d'iceux François le Vicomte de Narbonne, le Sire de Montenay, le Sire de Beauuau, & le Bastard de Bourbon: Etestoient chefs des Anglois le Duc de Bethfort, & le Duc de Glocestre freres du Roy d'Angleterre: Iceux Anglois y gagnerent deux caraques, & en perit deux autres; les cinq restantes s'en allerent en Bretagne, & se sauuerent dedans trois des chefs des François: Il fut pris en vne d'icelles caraques le Bastard de Bourbon. Et eurent grand blasme de cette perte \*al. Bouligny Picques de la Haye General de France, & Maistre Regnier de Baullegny \*, qui estoient commis à payer les gens d'armes, & auitailler cette armée nauale, cat elle n'estoit pas chargée de gens d'armes à moitié: Mesme il restoit encores, quand les Anglois vinrent, grande quantité de gens d'armes sur la terre demeurez par defaut de les soudoyer, & de payement, & pource fut ainsi perduë cette armée, qui fut vn grand dommage.

En icelle année, au temps de Caresme, mourut le Dauphin Iean en la ville de Con piegne, qui fut vn tres-grand dommage pour le Royaume de France: car il

estoit sage, & bien allié és Allemagnes à cause de sa femme.

Au mesme an, dans le mois d'Aoust, mourut aussi le Roy de Sicile en la ville

d'Angers, lequel fut enterré en la grande Eglise dudit lieu.

1417.

L'an mille quarre cens & dix-sept, Monseigneur le Dauphin Charles, qui auparauant estoit nommé Comte de Ponthieu, partit de Paris & vint en la ville d'Angers, pour assister aux obseques du pere de sa femme, ledit Roy de Sicile, lequel estoit trespassé vn peu deuant. Or luy estant à Angers il eut nouvelle que ceux de la Cité de Rouen s'estoient rebellez, & auoient mis le siège deuant le chasteau de ladite Cité, mesme tué le Baillif, nommé Raoul de Gaucourt, en icelle ville, où estoit dedans le chasteau Capitaine Messire Iean de Bourban Seigneur de Preaux: Lesquelles nouvelles sceuës, partit d'Angers mondit Seigneur le Dauphin, & vinten la Cité de Chartres. L'aileut nouvelles que le Sire de Chastelus, Messire Guy de Bar, le Comte de Ioigny, & plusieurs autres grands Seigueurs du pays de Bourgongne, auec grand nombre degens d'armes, estoient venus mettre le siege deuant le chasteau de Sainet Florentin: Si enuoya mondit Seigneur le Dauphin Messire Guy \* de Torsay Maistre des Arbalestriers de France, & Seneschal de Poictou, le Sire de Gaules Mareschal du Duc d'Orleans, Messire Guillaume Bataille, Guillaume d'Auaugour, auec plusieurs autres, accompagnez de sept à huict cens hommes d'armes, & de mille Arbalestriers, lesquels vincent à Sainet Florenin, & trouverent que les Bourgeois de ladite

\* al. Ican de Torfay

ville auoient mis dedans & receu les Bourguignons: En ce rencontre ils tirerent leurs gens dehors du chasteau, & en mesme temps se retira toute la puissance des Bourguignons dedans la ville, parquoy on ne les peut combatte ny auoir. Pour conclusion il y fut laissé vn homme agreable aux deux parties, sçauoir vn nommé Pierre le Verat dedans le chasteau. Or quand ceux de Rouen viront la puissance, que mondit Seigneur le Dauphin auoit amené deuant ladite Cité, ils se mirent enson obeissance, & s'excuserent en disant, que pour les grandes extorsions & rançonnemens que leur audient fait les gens d'armes du Roy, qui estoient és garnisons au pays de Caux, ils s'estoient rebellez, dont estoit principalement cause un nommé Iean Raoulet, Capitaine tenant le party du Roy, pour les pilleries & voleries qu'il faisoit sur le peuple. Le Roy leur pardonna, puis leur fut baillé pour Capitaine & Gouverneur de la ville & chasteau le Comte d'Aumale, avec plusieurs autres grands Seigneurs du pays de Normandie.

Lors mondit Seigneur le Dauphin ouyt nouvelles que le Roy d'Angleterre estoit descendu à Touque\*, & auoient dessa mis les Anglois le siège de - \*al.à la Hogue uant le chasteau de Touque, lequel chasteau leur fut rendu tres-meschainment & laschement, car il estoit l'vn des plus forts chasteaux du pays de Nor-

Pareillement mondit Seigneur le Dauphin eut nouuelles, que le Duc de Bourgongne venoit auec grande puissance deuant Paris: Si eut conseil mondit Seigneur le Dauphin, sçauoir s'il demeureroit à Rouen pour resister au Roy d' Angleterre, ou s'il iroit garder Paris contre le Duc de Bourgongne: Il fut deliberé & re-folu, que pour le mieux il s'en iroit à Paris, & ainsi le fit-il. Tost après que Monseigneur le Dauphin fut entré à Paris, le Duc de Bourgongne vint deuant, qui se logea à Vanues, & au Bourg la Reyne, du costé deuers Montlehery, auec grande quantité de gens d'armes & de traia, & y fut trois semaines sans en partir. En ce temps estoient en la ville de Paris le Comte d'Armagnac, le Vicomte de Narbonne, Tanneguy du Chastel Prevost de Paris, le Sire de Harpaion\*, \* al.d'Arpaion le Sire de Seuerac, Raymonnet de la Guerre, & grand compagnée de gens d'armes, qui faisoient tous les iours de fortes sorties, & grandes escarmouches les vns sur les autres. De là partit le Duc de Bourgongne, qui alla mettre le siege deuant Montlehery, qu'il prit à composition: Puis s'en alla du costé du Ga-Le Duc de Bourg prend stinou mettre le siege deuant une ville nommée le Puiset: Aprésil assiegea Cor- Mont-le-hery beil aussi du costé deuers le Gastinois; dedans icelle ville estoient le Sire de à composition, Barbazan, & Bertrand de la Tour fils du Seigneur de la Tour-d'Auuergne, accompagnez de belle compagnée de gens d'armes, lesquels se comporterent fort sagement à la garde d'icelle ville, tellement que ledit Duc de Bourgongne fut enfin contraint de leuer le siege de deuant cette ville, aprés quoy il s'en alla à Chartres, qui s'estoit rebellé contre le Roy; là où fut tué le Sire de lacquewille par vn Capitaine nommé Hector de Saueuses, & tiré à ce dessein hors du Monstier de nostre Dame de Chartres.

En cette saison le Roy d'Angleterre prit d'assaut la ville de Caen sur le Six Prise de Caen, re de Montenay, puis mit le siege deuant Falaise, où estoit dedans vn cheualier & Falaise par de Bretagne nommé Messire Olivier de Mauny, & à la fin la prit : En suite il terre. prit aussi Sainet Lau, Bayeux, & plusieurs autres villes & chasteaux.

En icelle année le fecond iour de Nouembre, arriva le Duc de Bourgongne à l'Abbaye de Marmonstier près de Tours, lequel Duc estoit venu en grande haste iour & nuict de Chartres: à cette effet il trouua dedans ce Monstier la Reyne, laquelle l'auoit mandé, & l'y attendoit, pource qu'elle s'en vouloit aller auec luy, au suier du desplaisir qu'elle disoit que le Comte d'Armagnas & autres Officiers du Roy, & de Monseigneur le Dauphin, luy auoient fait. Or y fut pris par les gens de ce Duc le Chancelier de la Reyne nommé Maistre Guillaume Tauceau \*, dedans ladite Eglise, & Maistre Iean le Picart son Secre - \*al. Thorona taire, qui furent mis à fort grande sinance, pour leur rançon, laquelle ils

payerent à la fin pour se redimer. La Reyne sut tres-contente & consentente qu'ils fussent pris, pource qu'ils auoient decelé ses tresors, comme elle disoit, lesquels le Comte d'Armagnac, le President de Prouence nommé Messire Iean Lounet, & autres, auoient pris en certains Monstiers, où lesdits tresors estoient cachez. En suite par le vouloir de ceux de la Cité de Tours fut baillée obeyssance audit Duc de Bourgongne de ladite ville de Tours, en laquelle il mit en garnison vn Capitaine Breton nommé Charles Labbé, le chasteau tint bon vn iour seulement pour le Roy, que tenoit & en estoit Capitaine Messire Iean de Viuonne Seigneur de Mortemair, lequel estant dedans ce chasteau, le rendit honteusement, de quoy il fut grandement blasmé. Le Duc de Bourgongne laissa grosse garnison dans Tours, à Rochecorbon, au Bou, à Cor-Le D. de Bour- mery, à Precigny, & à Assay-sur-Indre: puis il emmena ladite Reyne à Charires. Peu gongne em-mene la Reyne de temps après il partit de Chartres, & prit son chemin droit à loigny, & emmenaicelle Reyneauec luy, comme aussi Madame Catherine fille du Roy, & de cette Reyne. Le Comte d'Armagnac sceut son partement, & le poursui-

uitauec quinze cens lances iusques audit lieu de loigny, mais il ne peut passer

à Chartres, P45.343.

> outre à cause de la riuiere d'Yonne qui estoit grosse; par ainsi s'en retourna sans luy pouuoir porter dommage.

Incontinent le Preuost de Paris, nommé Tanneguy du Chastel, & ceux de la Cité de Paris allerent mettre le siege deuant Mont-le-hery, qui fut repris à composition sur les Bourguignons. Tost aprés le Comte d'Armagnac & autres Seigneurs tenans le party du Roy, mirent le siege deuant la Cité de Senlis, qui tenoit pour le Duc de Bourgongne. Or y estoit chef des gens d'armes de la ville le Bastard de Thien; ceux d'icelle ville entrerent en composition de rendre la ville, dequoy ils baillerent Ostages, mais le iour qu'ils la deuoient rendre vinrent nouuelles à ceux de ladite ville qu'il leur venoit du secours : Et pource que ce iour là ils nerendirent pas la ville comme ils auoient promis, furent couppées les testes à leurs ostages; & ainsi leuerent ce siege, & s'en vinrent le Roy & son Ostà Paris, d'où peu aprés partitle Preuost de Paris, nom-Prise de Che- me Tanneguy du Chastel, qui s'en alla à Cheureuse, laquelle ville il prit, & la pilurcule, p. 345 lerent ses gens d'armes, mais ils ne peurent prendre le chasteau, puis ils s'en retournerent à Paris.

Estettion du P. Martin V.

En ce temps fut fait Pape, Martin V. qui estoit du lignage de ceux des Colomnes de Rome, & du propre nom; ce fut à Constance en Allemagne, & aussi fut fait audit lieu & reduit à estre simple Cardinal celuy qui auparauant estoit appellé le Pape Iean XXIII. lequel s'en alla à Florence, où il mourut peu de temps après: Etilà esseut sa sepulture, & y sit mettre & escrire la sin de ses iours; lequel tombeau est tout de fin or.

En celuy an fit conqueste du Languedoc le Prince d'Orenge, pour le Duc de Bourgongne : Si partit de Bourgongne ledit Prince à grande compagnée de gens d'armes, & vint passer par le pays de Lionnois, & pritson chemin par le pays de Viennois, le long du Rhosne, & descendit insques au Pont S. Esprit, qu'il prit du gré de ceux de la ville. Cependant Messire Regnand de Chartres Archeuesque de Rheims, & Messire Iean de Leuis Seigneur de la Roche & de Vauuert, sirent leur assemblée pour Monseigneur le Dauphin, des gentils-hommes d'Auuergne & de Vinarez, pour resister alencontre d'iceluy Prince d'Orenge: Mais auant qu'ils fussent prests, & tous assemblez, ce Prince eut conquis presque tout le pays de Languedoc, ou la pluspart. Il vint deuant la Tour du Pont de la Villeneufue lez Auignon, & deuant le chasteau de Beaucaire, laquelle tour & chasteau il ne peut auoir; car ils tinrent fort courageusement & honorablement pour mondit Seigneur le Dauphin. Mais les villes & citez de tout le pays se mirent en l'obeissance dudit Prince pour le Duc de Bourgongne.

al, Charles

L'an mille quatre cens & dix-huick, au mois de May, Messire Iean \*de Villiers Seigneur de Lisse-edam, entra dedans Paris aucc trois cens combatans

en vn point du iour, & ce en faueur du Duc de Bourgongne: Vne porte luy fut ouverte par vn nommé Perrinet le Clerc vendeur de fer, qui demeuroit sur le Pesis pont prés du pesis Chastelles, lequel le Clerc auoit emblé & surpris les clefs de ladite porte à son pere, par où il les sitentrer. En suite ledit Sire de Liste-adam paruint jusques au milieu de la ville, auant qu'aucun en sceust rien; & en che- à Paris par le uauchant parmy la ville crioient les Bourguignons & gens dudit Sire de Liste-moyen d'un moyen d'un des de la ville de la ville de la ville moyen d'un de la ville de l adam, La paix, la paix bonnes gens, la paix, & Viue Bourgongne: Aussi-tost Marchand de ceux qui tenoient le party du Duc de Bourgongne, qui estoient des habitans trodu t le sieur de la ville, prenojent la croix de Sainet André blanche qu'ils portoient, & les de Lisse-Adam fuiuoient: de sorte que plus ils alloient auant dedans la ville, plus ils crois-Bourg.p.348, soient en nombre, tant que ceux qui tenoient le party du Dauphin, du Duc 350.408. d'Orleans, & de tous les autres Seigneurs du party du Roy, s'enfuyoient ou se mussoient & cachoient par tout où ils pouuoient. Si ouyrent Monseigneur le Dauphin, le Preuost de Paris, & autres gens de sa maison, ces nouuelles, parquoy hastiuement ils se retirerent dedans la Bastille Sainte Antoine. Lois iceluy Seigneur de Liste-adam vint en l'Hostel de Saints Paul, où estoit le Roy : Or plusieurs Officiers qui estoient reuenus auec le Sire de Liste-adam, lesquels auoient autrefois esté Officiers & seruiteurs du Roy, pendant le temps que le Duc de Bourgongne l'auoir gouverné, donnerent cognoissance au Roy de ce fai&, puis le firent monter à cheual, & le menerent parmy la ville de Paris; car à cette heure là il n'estoit pas bien sensible, & ainsi eurent tout le commun du peuple pour eux. En suite ils prirent en leurs maisons les Seigneurs & Bourgeois qui demeuroient en la ville, specialement ceux qui aimoient le Roy, son fils, & Monseigneur d'Orleans, & en pillerent & tuerent beaucoup, c'est à sçauoir le Comte d'Armagnac Connestable, Maistre Henry de Marle Chancelier de France, le Comte de Grand-pré, & plusieurs autres, Prelats, Barons, Cheualiers, & Escuyers, Bourgeois, & Marchands, qu'ils pillerent & tuerent parmy les prisons de Paris, où ils les auoient mis neuf iours auant qu'ils en fissent le meurtre; & continuerent encor depuis les mesmes massacres, le Duc de Bourgongne estant à Paris. Or estoient conducteurs de cette si cruelle besongne, & d'vn tel meffait ledit Sire de Liste-adam, Messire Iean de Luxembourg, Messire Charles de Lens, Messire Claude de Chastelus, & Messire Guy de Bar, lesquels les faisoient meurtrir dedans les prisons, ou bien saillir par les fenestres, & par dessus les murs, par le Bourreau de Paris, & vn tas de Porte-fais & de brigands des villages d'enuiron Paris: Et en furent bien noyez & tuez de la sorte insques au nombre de trois mille: Car si vn homme estoit hay de parole ou du ieu, ou qu'on luy deust argent, son ennemy le faisoit tuer en ce temps, soubs ombre d'estre de la partie du Roy, & du Comte d'Armagnac. Incontinent qu'ils furent entrez dedans ladite ville de Paris, Monseigneur le Dauphin partit de la Bastille & s'en alla à Melun, où il manda tous ses gens d'armes, au moins de ceux qu'il peut trouuerautour de luy : Si vinrent par deuers luy Messire Pierre de Rieux \* Mareschal de France, le Sire de Barbazan, & plusieurs val. de Rain autres Capitaines, qui retournerent à Paris, & entrerent par ladite Bastille, cuidans recouurer la ville; puis furent les gens de mondit Seigneur le Dauphin tout le long de la grande ruë Sain& Antoine, iusques à la Porte Baudoyer\*, \*al. Baudais lors ils se disperserent par les maisons, cuidans les piller; & à cette occasion man- Ceux du parin querent de recouurer la ville: Pource s'en retourna mondit Seigneur le Dau-recouurers phin à Melun, & de là à Bourges : la femme de Monseigneur le Dauphin, fille presque Paris, du Roy de Sicile, se mit & cacha pendant ce temps en l'Hostel de Bourbon, ayant Pas. 350. grand peur des maux qui se faisoient parmy icelle ville. Mondit Seigneur le Dauphin laissa sens d'armes à Meaux, Melun, Coucy, Guise, & en plusieurs aurres lieux, & fortes places. Et fut fait Messire Tanneguy du Chastel Capitaine & Lieutenant de par Monseigneur le Dauphin de tous les pays de France, Champagne, Brie, & de outre la riviere de Seine.

Iii ij

En ce temps enuoya mondit Seigneur le Dauphin Commission au Comte de Foix, pour le gouvernement du pays du Languedoc, que tenoit pour le Duc de Bourgongne le Prince d'Orenge; ce qu'accepta iceluy Comte de Foix, lequel incontinent dressa vne armée, & assembla gens d'armes. De plus, il sitscauoir à ses bonsamis, qui demeuroient parmy les bonnes villes du pays de Languedoc, qu'il vouloit entreprendre leur Gouvernement, & qu'il sceust leur vo-Ionté là dessus, & qu'ils luy aidassent à ce besoin. Il entra donc dedans ledit pays de Languedoc auec grande puissance de gens d'armes; mesmement plusieurs de ceux qui estoient audit pays, & seruoient à ce Prince d'Orenge, dont ils prenoient gages, se mirent & rangerent du costé dudit Comte, qui chassa ledit Prince iusques à la Cité de Nismes, où il laissa garnison, & au Pont Sainot Esprit, & de là se retira en Bourgongne, en son pays. En ce temps le Vicomte de Loumeigne en Languedoc, Lieutenant pour son pere le Comte d'Armagnac, incontinent qu'il sceut les nouvelles de la mort de son pere, & de la venue du Prince d'Orenge, desempara ledit pays de Languedoc, reserué le chasteau de Pesenas, & celuy de Cabrieres, qui estoient deux fortes places, & la ville de Busel que tint vn Cheualier de Berry, nommé Messire Iean de Bonnay, lesquelles trois places tintent tousiours pour mondit Seigneur le Dauphin.

Auant que le Sire de Liste-adamentrast à Paris, Messire Tanneguy du Chastel auoit quatre cens hommes d'armes pour la garde d'icelle ville, toutes sois l'argent faillit pour les soudoyer: Si sut tenu vn Conseil des Grands de Paris, riches Bourgeois, & Marchands, à ce que l'on siste un prest d'un payement d'un mois, pour soudoyer les dits gens d'armes; mais il sut respondu, qu'ils n'en seroient rien: Parainsi partirent les dits gens d'armes de Paris, qui allerent viure dans le pays de Brie; & à cette occasion, ledit Sire de Liste-adam prit hardiesse d'en-

trer dedans Paris.

En ce temps, vint mondit Seigneur le Dauphin mettre le siege deuant Sully sieges de Sully sur Loire, pource que le Sire de la Trimouette auoit pris l'Euesque de Clermont, dui s'estoit eschappé de Paris, lequel Euesque sur deliuré, & ainsi sut leué le siege de Sully. De là vint mondit Seigneur le Dauphin à Tours, que tenoit le Duc de Bourgongne, & y mit le siege. Or en estoit Capitaine, & tenoit icelle ville vn Breton, nommé Charles Labbé, ayant dedans plusieurs gens d'armes. A ce siege estoient auec mondit Seigneur le Dauphin le Comte de Vertus, le Sire de Laigle, Messire Pierre de Rieux Mareschal de France, Monseigneur de Barbasan, Messire Iean de Torsay Maistre des Arbalestriers de France, & Messire Iean des Croix.

En cette saison le Duc de Bourgongne emmena le Roy, & la Reyne, & Ma-

dame leur fille Catherine à Troyes en Champagne.

En ce temps, le Duc de Bretagne vint à Paris par deuers le Duc de Bourgongne, qui estoit fort son amy, enuers lequel il sittant, qu'il deliura Madame la Dauphine, laquelle il amena par deuers son mary à Saumur.

Monseigneur le Dauphin prit la ville de Tours, dont le Gouverneur & Capitaine se retira en Bretagne, auec ses gens, & ceux de ladite ville demeurerent en leurs hostels, sans rien perdre. De là s'en alla ledit Sire de Barbazan prendre Montbron en Poisson. D'ailleurs le susnommé Comte de Foix chassa tout

à fait le susdit Prince d'Orenge hors du Languedoc.

En ce temps vn Escuyer de Gascongne, nommé Pierre de Xaintrailles, tenoit la ville & chasteau de Coucy pour le Roy, & Monseigneur d'Orleans. Il auoit en sa compagnée cent Lances pour la garde de la place, & pour faire guerre és pays d'enuiron, contraires & rebelles au Roy: Cedit Capitaine su trahy par vne chambriere qu'il auoit, qui estoit natifue du pays, laquelle s'ac
Prise de Coucy cointa d'vn prisonnier, qui estoit en la grosse tour du chasteau de Coucy, lepar la trahison quel elle connoissoit, pource qu'ils estoient d'vn mesme pays, & d'vne mesbriero, p. 408 me ville. Or promit ledit prisonnier d'espouser cette chambriere, si elle le pousoit

ietter & mettre dehors: Pour à quoy paruenir, en vn soir après que le Capiraine son maistre se fut couché, ladite chambriere prit les cless au cheuet de son lict, & vint ouurir la porte de la grosse tour, pour en mettre dehors seulément ledit prisonnier, mais auec luy sailliment & vindrent beaucoup d'autres, qui allerent coupper la gorge audit Capitaine, puis tuerent tous ses seruiteurs qui estoient leans: par ainsi ils deuinrent seigneurs, & se renditent maistres dudir chasteau de Coucy, & d'icelle grosse tour. Incontinent iceux prisonniers, qui auoient de la sorte conquesté ladite grosse tour & place par les moyens dessuidits, enuoyerent deuers Messire Iean de Luxembourg, qui tenoit leur party, luy demander secours, lequel estoit lors au pays de Vermandois. Lesdirs prisonniers gagnerent bien en argent monnoyé, tant dedans ladite tour, que en la chambre du Capitaine, de son argent, & des gentils-hommes de sa La France de compagnée, iusques à la valeur de cent mille escus d'or. Quand se vint au tout temps fore matin, les gens d'armes apperceurent, que la place estoit perduë: Si mon - pecunieuse, n'e-terent tous à cheual, & se retirerent à Montagu, & à Guise: Et firent deux Ca-res. pitaines de deux Gentils-hommes, l'vn nommé Estienne de Vignolles, dit la Hire, & l'autre Poton de Xaintrailles: Lesquels Capitaines executerent du depuis de grands faits d'armes, & memorables exploits par tout le Royaume de France, tant que la guerre y a duré contre les Anglois, comme plus à plein se pourra voir en suite.

Peu de temps après, partirent de deuant la porte dudit lieu de Concy, Memorable lesdits la Hire & Poton de Xaintrailles, lesquels vinrent auec leurs gens d'ar-desfaire. mes iusques pres de Soissons, là où ils desconfirent le Sire de Longueual, qui auoit quatre cens hommes d'armes en sa compagnée, & les François n'estoient que quarante Lances, lesquels n'espargnoient ny leurs corps, ny leurs cheuaux : c'estoient pour la pluspart des Gascons, qui sont bons cheuaucheurs, &

hardis.

En iceluy an lesdits Poton & la Hire partirent de Guise, & de Montagu en Laonnois, près de nostre Dame de Liesse, lesquels rencontrerent Hettor de Sauenses, sur lequel ils frapperent, le destrousserent & desconsirent, lequel auoit en sa compagnée mille combatans, qui furent dessaits dans le beau & plein pays de Boulenois. Les François & Gascons estoient montez sur bons & forts cheuaux vistes & faciles à la main, & pource abbatoient & faisoient tomber tous ceux qu'ils trouuoient à eux contraires. Or doit l'on sçauoir, que le mestier des armes se doit apprendre: Car quand les Anglois vinrent & entrerent en France, les François ne sçauoient presque rien de la guerre, ou du moins pas tant qu'ils firent depuis : mais par longuement apprendre ils sont deuenus maistres à leurs despens, & à la fin ont desfait les Anglois, qu'ils ont chassé hors de France.

L'an mille quatre cens dix neuf, les Anglois prirent la ville de Pontoise, 1419. dont estoit Capitaine le Sire de Liste-adam, laquelle ils eurent par escalade, Prises de Pon-& y estoit à la prendre en personne le Duc de Clarence frere du Roy d'An-par les Angl.

gleterre.

Peu de temps après, s'assemblerent Monseigneur le Dauphin, & le Duc 408. de Bourgongne, auec tres-grande peine & disficulté, pource qu'aucuns des Conseillers du Duc de Bourgongne estoient d'aduis, & luy conseilloient de mettre le Roy de France auec la Reyne en la main du Roy d'Angleterre, & qu'il se alliast auec luy: Les autres estoient d'opinion, qu'il s'alliast auec Monseigneur le Dauphin, & luy remit en ses mains le Roy son pere, & la Royne sa mere, lesquels estoient à Troyes, & sa sœur Madame Catherine. Toutefois par le conseil de Madame de Giac, & du Seigneur de Giac son fils, de Philippes Iossequin, & de Messire Iean de Tholongeon Mareschal de Bourgongne, vint ledit Duc de Bourgongne, de Pontoise, où il estoitallé pour parlementer auec le Roy d'Angleterre, à Corbeil, là où fut prise iournée de venir à la fontaine du Pi-Iii iij

4g 357.368.

fort prés de Melun

vinrent à ladite fontaine, où ils parlerent & prirent iournée pour se trouuer à Montereau, à vn certain iour qui estoit dit, afin d'y traiter plus amplement par

ensemble des besongnes du Royaume.

Celuy an, assiegea le Roy d'Angleterre la ville de Rouen, en la saison nouuelle. Il demeura par l'espace de six à sept mois deuant cette ville, dans laquelle se gouvernerent fort bien les habitans, tant gens d'armes, que commun, tellement qu'il y en eut, qui mangerent des rats, auant que de se vouloir rendre. Iceux gens d'armes furent grandement deceus: car ils cuidoient, pource qu'ils tenoient le party du Duc de Bourgongne, qu'il les deust secourir, dont toutesfois il ne fit rien. Dailleurs Monseigneur le Dauphin ne les pouvoit secourir, pource qu'il avoit assez à faire de tenir ses gens d'armes és garnisons, contre le Duc de Bourgongne & ses gens; outre que les Anglois tenoient tous les passages de dessus la seine, depuis Paris iusques en bas. Aussi ceux d'icelle ville auoient fait vne grosse faute : car ils auoient mis dehors leur Capitaine & gouuerneur, qui estoit dans le chasteau dudit Rouen, nommé le Comte d'Aumale, & aussi grande partie des grands Seigneurs de Normandie, lesquels furent mis hors de ladite Cité, en faueur du Duc de Bourgongne, & chasserent ainsi dehors les dessusdits, pour y placer en leur lieu vn pauure Cheualier, nommé Messire Guy le Bonteiller \*: Parquoy cette noble Cité, & le peuple qui dedans estoit, fut petitement soustenuë, confortée, & aidée: Et ainsi fut-elle perduë, & conquise par le Roy d'Angleterre.

\* Pag.357.

Peu aprés s'assemblerent mondit Seigneur le Dauphin, & ledit Duc de Bourgongne à Montereau, où faut Yonne, à vn Dimanche; Auparauant par la deliberation du Conseil il fut ordonné, que mondit Seigneur le Dauphin laisseroit le chasteau dudit Montereau, & le bailleroit à iceluy Duc de Bourgongne, pour la seureté de sa personne, & il bailleroit au lieu cependant a mondit Seigneur le Dauphin, pour asseurance les chasteau & ville de Moret: & que ladite ville de Montereau serviroit à mondit Seigneur le Dauphin, tandis qu'il y demeureroit, auec le pontléuis de dessus le bout du pont deuers ladite ville, afin que si aucun debat sourdoit entre aucuns des gens desdites parties, que l'un ne peust nuire à l'autre : Et sur le pont, à t'aduantage d'un chacun desdites parties, seroit fait un parquet de bois, où entreroient de chacun costé auec lesdits Seigneurs, dix personnes notables: Ainsi fut il conclud & ordonné par lesdits Seigneurs & leur Conseil, & ainsi fut-il fait. Neantmoins quand ils furent tous dedans, ainsi que conclud auoit esté par la deliberation dessussite, ils eurent debat entre eux, & là fut tué le Duc de Bourgongne: L'effroy fut grand en suite, & y eut vne partie des Seigneurs qui estoient auec luy de pris, aucuns autres s'enfuyrent & eschapperent. Les vns s'en allerent à Bray sur Seine, les autres à Troyes, & les autres se retirerent dedans le chasteau dudit Montereau, où tost après ils furent assiegez, puis rendirent ledit chasteau, & s'en allerent, leurs corps & biens saufs. La Dame de Giac, son fils, & Philippe Iossequin, quand ils virent cette hideuse besongne, aimerent mieux demeurer auec mondit Seigneur le Dauphin, se doutans que s'ils se fussent retirez auec les gens du Duc de Bourgongne leur Seigneur & maistre, on ne les eutoccis, pource qu'ils auoient fort conseillé audit Duc cette entreueuë, & l'auoient requis sur tous de faire paix & alliance auec mondit Seigneur le Dauphin, en rompant l'opinion de ceux qui conseilloient que ledit Duc s'alliast plustost des Anglois: Lesquels Dame de Giac, son fils, & ledit Philippes, estoient toutesfois innocens du fait, & n'eussent iamais consenty à la mort de leurdit maistre, ains y furent les premiers deceus. Or quand le fils du Duc de Bourgongne sceut la mort de son pere, & aussi ceux de Paris, qui tenoient les Offices du Royaume, de peur qu'ils ne les perdissent, & d'ailleurs regardans & craignans la fureur de mondit Seigneur le Dauphin, ils vinrent par deuers luy, & conseillerent à ce seune Duc, qu'il s'alliast au Roy

Ican Duc de Bourg. tué à Montereas . pag.371.408,

d'Angleterre, ce qu'il fit : Car il luy mit entre les mains, le Roy Charles, la Reyne, & leur fille, sœur de mondit Seigneur le Dauphin, laquelle ledit Roy d'Angleterre prit à femme; & en outre bailla, & reduifiten l'obeiffance de ce Prince estranger Para, & toutes les autres Citez, Villes, Chasteaux, & Ports, qui estoient nuëment au Roy és pays de France, Champagne, Brie, Vermandois, & Bourgongne, dont il y auoit seize Citez, lesquelles Citez & pays, son pere le Duc de Bourgongne avoit oftées des mains du Roy & de son fils aisné, durant les divisions cy-devant dites, soubsombre de faire entendre au peuple qu'il les tiendroit francs de payer aucunes impositions, gabelles, & tels autres subsides; & à cette occasion & dans cette esperance se tournerent de son costé. Si sur par ce moyen leurdite alliance faite, & en consequence d'icelle surent saites à Troyes espouse les nopces d'iceluy Roy d'Angleterre auec la fille de France. de France de Fra

En ce temps Monseigneur le Dauphin fut en Languedoc, lequel reduisit ce Troyes, p. 377. pays en son obeissance, & en mit dehors le Comte de Foix, lequel estoit Gouuerneur dudit pays de par luy, mais il ne vouloit bailler ou faire bailler nuls deniers d'iceluy pays audit Monseigneur le Dauphin. Si y alla accomgagné du Comte d'Armagnac, & de plusieurs autres grands Seigneurs du Royaume, & aussi des Escossois qui estoient nouuellement venus en France: Par ainsi il desappointa ledit Comte de Foix: Puis il s'en vint par le long du pays de Languedoc, & mit le siege deuant Nismes, & le Pont Sainct Esprit, que tenoient certains gens d'armes qui estoient au Prince d'Orenge, lequel auoit esté en l'an mille quatre cens & dix-sept Gouverneur dudit pays de Languedoc pour le Duc de Bourgongne. Si prit mondit Seigneur le Dauphin ces deux villes, où furent tuez & pendus \* partie des gens d'armes qui les tenoient pour ledit Prince: Puis \* al. perdus s'en retourna mondit Seigneur le Dauphin en ses pays de Berry, & de Touraine, laissant le gouvernement dudit Languedoc à Messire Charles de Bourbon Comte de Clermont, qui assiegea & prit la Cité de Besiers, que tenoient les gens du Comte de Foix.

L'an mille quatre cens & vingt, partit le Roy d'Angleterre de la ville de Trojes, & le Duc de Bourgongne auec luy, lesquels emmenerent auec eux le Roy d'Escosse, qui estoit lors prisonnier du Roy d'Angleterre, en intention que les Escossois qui estoient auec Monseigneur le Dauphin s'en retournassent auec leur Roy, ou au moins qu'ils ne s'armassent point contre luy Roy d'Angleterre; Mais lesdits Escossois n'y voulurent entendre ny rien faire pour leur Roy prisonnier, ains servirent tousiours Monseigneur le Dauphin auec grand effect, comme il apparoistra cy-aprés.

Le Roy d'Angleterre & le Duc de Bourgongne vinrent mettre le siege deuant la Cité de Sens, laquelle ils prirent sur vn Cheualier, nommé le Sire de Quitry, qui en auoit le gouvernement pour mondit Seigneur le Dauphin.

De là ils vintent deuant Moret, qu'ils prirent, & n'y trouuerent personne: Vn Escuyer nommé Denys de Chailly, qui estoit du pays, en estoit Capitaine, lequel la laissa & s'en vint à Melun, dont il fut fort blasmé: car s'il eust tant soit peu tenu, la ville de Melun eust eu le temps d'estre mieux aduitaillée qu'elle

Puis ils vinrent mettre le siege deuant Monstereau, où estoit le dit Sire de Quitry: Etàla fin ils prirent cette place, & s'en alla luy & ses gens son corps & ses biens faufs.

De la vinrent lesdits Anglois & Bourguignons deuant Melun, du costé de la Forest de Bieure \*. Le Duc de Bourgongne se logea du costé de Brie, sur le \*al. Biere Mont Sainet Pere: Dedans cette ville estoit le Sire de Barbasan, lequel estoit accompagné de plusieurs Capitaines & gens de guerre: Luy & eux se gouuernerent si genereusement & honorablement à la garde de ladite ville, que l'on ne pourroit mieux. A l'aide des Anglois-vint le Duc Rouge \* de Bauiere, qui auoit \* al. Roger espousé lasœur du Roy d'Angleterre: Il enuoya d'abord dessier Monseigneur

le Dauphin, lequel estoit son parent, de par la Reyne sa mere. En mesme temps vint à l'aide du Duc de Bourgongne le Prince d'Orenge, lequel s'en retourna durant le siege : pource que le Roy d'Angleterre vouloit qu'il luy sit bommage & serment: Et pource que ledit Prince se disoit n'estre pas homme du Roy de France, dont ledit Roy d'Angleterre se faisoit appeller Roy indeuement en plusieurs manieres, disoit ledit Prince, qu'il n'estoit pas homme du Roy de France, & moins encor du Roy d'Angleterre: Et deuant les yeux d'iceluy Roy il s'en alla en son pays pour cette cause. Or enfin il conuint & fallut qu'ils eussent ladite ville de Melun, qui leur fut rendue par composition, pource que ceux dudit Melun n'auoient plus dequoy manger: La condition fut telle, que tous ceux qui auoient esté consentans de la mort du Duc de Bourgongne Iean trespasse, seroient pris & reseruez du Traitié d'icelle ville : Qui fut vne merueilleuse chose, cauteleusement ainsi faite par les Anglois & Bourguignons, & simplement & innocemment acceptée par ceux de dedans la ville, qui neantmoins se rendirent, se croyant vn chacun hors du soupçon de la participation à la mort du Duc de Bourgongne: Si en prirent toutesfois & reserverent lesdits Anglois & Bourguignons ceux qu'ils voulurent, mesmement ledit Sieur de Barbazan, & autres Capitaines, Bourgeois, & habitans d'icelle ville, qu'ils menerentà Paris, mesme condamnerent ceux de cette ville, à payer une grosse somme de deniers au Roy d'Angleterre, & à refaire à leurs despens la muraille dudit lieu. Pource \*al. Amenion Emenyon de Loyer \*, le Bastard de Bar \*, & le Bastard de Senetaire, oyans ces nouuelles, sçauoir, que nul Traitté n'estoit tenu & obserué, ny à ceux de la ville, ny audit Barbasan mesme, ny à aucun autre desdits Capitaines & gens d'armes, ils trouuerent maniere de s'eschapper d'icelle ville, par le moyen d'vn Escuyer Gascon parent d'aucun d'eux, lequel estoit mignon & familier du Roy d'Angleterre: Si sceut ledit Roy d'Angleterre, que iceluy auoit sauué iceux Capitaines, & pource incontinent il luy fit coupper la teste.

de Lau \* al. Le B4fard Dinoy . ou*de Moy* 

. Cette mesme année, iceluy Roy d'Angleterre mit le siege deuant Meaux dont estoit gouverneur principal le Bastard de Vaurus\*, qui estoit de dans auec reit ou Ausnon plusieurs Capitaines: Pendant lequel siege pensa entrer dedans ladite ville le \*al. Seigneur Sire d'Offemont \* grandement accompagné de gens d'armes, mais en cuidant d'Aussemont entrer dedans, pour secourir & sauuer ceux d'icelle ville, il fut pris des Anglois; quelques vns de ses gens y entrerent, les autres s'en retournerent par le chemin qu'ils estoient venus. Quand ceux de ladite ville virent cette besongne, & Meaux par les qu'aucun autre secours ne pouuoient auoir, ils se diuiserententre eux: Parquoy Anglois, pag. la place se mit à composition, qui fut telle, que tous les Capitaines, qui estoient dedans la place, s'en irosent en seurete, reserué le Bastard de Vaurus, & son Lieute-

nant, lesquels deux le Roy d'Angleterre fit pendre à vn arbre, au dessus de la

ville de Meaux, sur le grand chemin de Paris. De là s'en alla ledit Roy en son pays d'Angleterre, où il emmena sa femme, laquelle y accoucha d'vn fils, qui fut nommé Henry.

Et en ce temps, le Comte de Penthieure prit le Duc de Bretagne: Et le Dauphin

commença à porter le tiltre de Regent.

L'an mille quatre cens vingt & vn, le Duc de Clarence, & plusieurs autres 1421. grands Seigneurs d'Angleterre partirent de Normandie, & vinrent au pays d'Anion, où ils presenterent bataille deuant Angers: De là ils s'allerent loger à Beaufort en Vallée. Si s'assemblerent les François & Escossois en vn village nommé Baugé en Vallée: Les Anglois prirent en allant au fourrage quatre Escossous, lesquels ils menerent deuers ledit Duc de Clarence frere du Roy d'Angleterre, lequel Duc estoit chef de leur armée: Il leur demanda des nouwelles en langage Anglois: & ils luy raconterent que les Comte de Boncquam, \*al.de Deruel- &c de Vuicton, & le Stre d'Eruelle \*, du pays d'Escosse, auec grand nombre d'Escossois, estoient logez à Baugé: Et qu'en outre des François y estoient le Vicomte de Narbonne, le Maroschal de la Fayette, le Sire de Fontaines, & au-

tres Seigneurs François. Incontinent ces nouuelles ouyes, se leua de table ledir Duc de Clarence, en disant, Allons leur courre sus, ils sont nostres, & qu'il ne vienne auec nous que les hommes d'armes. Si cheuaucherent tant ce Duc de Clarence & ses gens d'armes, qu'ils vintent en vn lieu que l'on dit le petit Baugé, où ils trouverent vn Cheualier, nommé Messire Iean des Croix: Si monterent luy & ses gens au clocher de l'Eglise dudit lieu, où ils se desendirent auec des pierres, & mirent leurs cheuaux dedans ladite Eglise, dont ils sermerent les portes auec des huches & coffres. Cependant les François & Escossois, qui estoient au grand Baugé, le sceurent, & se mirent en ordonnance. Quand les Anglois virent qu'ils tardoient trop à prendre ceux dudit Monstier, ils quitterent ceux-cy pour aller combatre les autres, lesquels ils trouuerent Bataille de Baugé gagnée en belle ordonnance. Iceluy Duc de Clarence vint à la teste de son corps de bataille ayant vn chappeau de fer en teste, & par dessus vn chappeau d'or orné sois ce Escotde pierreries, fortriche: Lequel Duc fut le premier tué, comme aussi le Com- lois /ur les Anglois, pag. te de Kent, qui estoit vaillant Cheualier, parcillement le Sire de Grey, le Sire 329.409. de Roos, & plusieurs autres grands Seigneurs, & gens d'armes Anglois, iusques au nombre de quatorze à quinze cens, qui furent tuez & moururent sur la place: De plus y furent pris les Comtes de Hontinton\*, & de Sommerset\*, & son \*al. Aunting. frere Messire Thomas de Beaufort, auec pluseurs autres. Ceux qui peurent es-\*al. sombresses chapper s'en resuyrent à Beaufort, où ils trouverent les Archers, qui furent fort esbahis de ces nouuelles: Si en partirent au poinct du jour, en bonne ordonnance, & allerent passer la riuiere du Loir, près de la Fleche, & à ce suiet firent vn pont de charretes attachées les vnes aux autres auec des huis par dessus qu'ils auoient pris par les villages des enuirons, & ainsi passerent ladite riuiere. Les Comtes de Bouquan, de Vvicton, & les autres Seigneurs François cuidoient que lesdits Anglois deussent passer la riuiere du Loir vers le Lude, mais iceux Anglois s'en allerent droit au Mans, pour gagner le passage de la Sarte: pour à quoy reussir ils vserent de stratageme; car les premiers venus ayans faussement pris des croix blanches, ils vinrent au pont du Mans, dont les planches estoient desia abbatuës, où ils crierent que l'on leur refist hastiuement ledit pont, dautant que les Seigneurs de France venoient au Mans: ces bonnes gens les creurent à la bonne foy, pensans qu'ils vinssent au deuant des Anglois, qui s'enfuyoient, partantils leur refirent promptement le pont, par où en suite passerent diligemment ces suyars, qui auec grande ingratitude & inhumanité, après estre passez, tuerent bien cent personnes de ces pauures gens, qui auoient tant pris de peine à leur refaire ledit pont. Les Françou qui sont sages après le fait, securent peu après que lesdits Anglois estoient passezicelle riuiere du Loir, dont ils furent bien courroucez, & cheuaucherent droit au Mans, pour cuider encor leur gagner le deuant, mais ils estoient dessa arriuez en Normandie. Cette Bataille fut donnée la veille de Pasques. Monseigneur le Danphin estoit lors à Poitiers, lequel, le Lundy ensuiuant, sceut ces bonnes nouuelles, dont il fut fort ioyeux.

L'an mille quatre cens vingt & deux, partit hastiuement Monseigneur le 1422. Dauphin de Poissers, & vint à Tours, là où il fit le Comte de Bouquam d'Escosse, Connestable de France: Puis alla mondit Seigneur le Dauphin au Mans. Et les François prirent le chasteau de Montmirel, & la ville de Gaillardon sur les Bourguignons, qui estoient alliez aux Anglois: Aprés cette prise, s'en retourna mon-

dit Seigneur le Dauphin à Amboise sur la Loire. En ce temps, vint le Roy d'Angleterre de delà la mer, quand il sceut la mort & LeR. d'Angl. desfaire de son frere, & de ceux de son Royaume, & estant grandement accomprend Dreux;
pagné il vint mettre le siege deuant Dreux aviil prie à composition sint a sint pagné il vint mettre le siege deuant Dreux, qu'il prit à composition sur le Sire de Stissac\*, puis s'en vint à Vendosme, & de là à Baugency. Les gens de mondit \*al d'Estissac Seigneur le Dauphin furent iusques au gué du Loir, pour resister alencontre des Anglois, qui estoient beaucoup forts, mais le Roy d'Angleterre ne les osa combatre, pource qu'ils estoient en place aduantageuse, & estoient aui=

morts estendus sans estre enterrez.

taillez de la ville de Vendosme, cependant qu'iceux Anglois mouroient de faim: Cela fit que ce Roy d'Angleterre partit dudit pays auec son Ost, & vint le long de la riuiere de Loire: Ses gens mouroient de faim, dautant qu'ils ne mangeoient que les herbes qu'ils trouuoient dedans les iardins. Si vint deuant vn chasteau en Beausse, qu'on appelle Rougemont, lequel il prit, puis mit le seu dedans, & fit pendre le Capitaine qui y estoit, lequel estoit Geneuois, & nommé le Mar-\*al. du Carett qui du Guaret \*, & aussi sit pendre tous ses gens. De là il prit son chemin par la Beausse, pour tirer droit à Ville-neufue le Roy sur Yonne, où il mit le siege, & la prit; mais en allant il perdit bien tant de famine que de mortalité, quatre mille Anglois, lesquels on trouuoit par les chemins où ils estoient passez, tous

En ce temps, vn Seigneur de Forests, nommé le Sire de Rochebaron, lequel tenoit le party du Duc de Bourgongne, amena au pays de Velay le Sire de Sal-\*al. Salenoue uonne \*, du pays de Sauoye, lequel avoit en sa compagnée hui& cens hommes d'armes, Sauoysiens & Lombards. Les pays d'Auuergne, de L'imosin, Geuodan, Forests, Velay, Vinarets, & des environs, en furent fort troublez: Parquoy s'assemblerent les Seigneurs desdits pays auec le Comte de Perdriac, lequel ils firent leur chef, Messire Imbert de Grolee Baillif de Lion, le Sire de Beau-chastel, & celuy de la Fayette, bien accompagnez de gens d'armes. Ledit de Rochebaron mit les gens d'armes qu'il auoit amenez, en plusieurs places qu'il auoit esdits pays. Or il arriva que Messire Bernard d'Armagnac Comte de Perdriac, qui là fut fait Cheualier, & toute la compagnée dessus dite partirent de la Cité du Puy, & se mirent aux champs, là où ils cuidoient trouver leurs ennemis, lesquels quand ils les apperceurent venir, se retirerent tous en vne petite ville sermée, nommée Seruerette. Quand iceluy Comte les y vid, il fut conseillé de leur presenter bataille deuant ladite ville: Et eux estans là, vn Arbalestrier de leur compagnée se mit en vn moulin prés de ladite ville, cuidant y trouuer aucune chose: Si s'aduisa d'y mettre le seu; ce qu'il sit, & soudain le seu de ce moulin saillit & gagna dedans ladite ville, tellement que les Bourguignons qui estoient dedans icelle, n'en peurent fuir assez à temps: Si bien qu'vne partie Bourguignons brussez à Ser- d'eux, & de leurs cheuaux y furent tous ars & brussez; pour les autres qui se pouuoient sauuer, ils se venoient rendre audit Comte, & aux autres Seigneurs, pour auoir leurs vies sauues. Et quand lesdits Seigneurs de Rochebaron & de Salenoue virent cette fortune, & leurs gens ainsi brussez, morts, ou pris, ils monterent incontinent sur bons cheuaux coursiers, & s'enfuirent par les montagnes droit à Rochebaron, & de là en Bourgongne. Lors ledit Comte & les autres Seigneurs dessus dits prirent le chasteau de Rochebaron, & toutes les autres places, dont il auoit assez, car il estoit grand Seigneur en ce pays-là, & ain-

\* al. Torfy

si fut il destruit.

uerette.

Celuy an fut assiegé Cosne par les gens de Monseigneur le Dauphin, de laquelle entreprise furent chefs le Vicomte de Narbonne & le Sire de Torsay \* Maistre des Arbalestriers de France. Or prirent ceux d'icelle ville iour de se rendre, & baillerent pour ce subiet Ostages pour ouurir leurs portes dedans vn certain iour, au cas qu'ils ne sussent point secourus; mais ils le furent auant le temps promis par les Anglois & Bourguignons; & à cét effect partit de Paris le Roy d'Angleterre pour y venir, mais estant en chemin, en la ville de Corbeil il accoucha malade de la maladie, dite de Sainet Fiacre, dont il mourut peu aprés. Le Duc de Bethfort ne laissa de venir audit Cosne, auec toute la puissance des Anglois, & le Duc de Bourgongne pareillement auec toute sa puissance. Et pource qu'ils estoient trop forts, les François leur rendirent leurs Ostages. Quand les Ducs de Bethfort & de Bourgongne virent que les François ne les vouloient pas combatre, ils cheuaucherent contremont la riuiere de Loire, pour vouloir passer icelle riuiere, & entrer és pays de Berry. Les gens de Monseigneur le Dauphin le sceurent, qui estoient tous lo-

gez autour de Sancerre, lesquels cheuaucherent aussi contremont la mesme riuiere, ainsi que lesdits Anglois & Bourguignons, afin de leur garder & empescher le passage. Or auoient les François & Escossois deliberé, que si lesdits Anglois & Bourguignons s'efforçoient de passer, de les combatte sur le passage. Les chefs des François estoient lors le Comte de Bouquam d'Escosse, Connestable de France, fils du Duc d'Albanie, le Comte de Vuicton, le Comte du Glas \*, Messire Tanneguy du Chastel Preuost de Paris, le Vicomte de Narbonne, \*al. de Donle Mareschal de la Fayette, le Sire de la Tour-d'Anuergne, le Sire de Torsay, & glars, p. 358. plusieurs autres grands Seigneurs d'Auuergne, de Berry, & Bourbonnous.

Cependant les Anglois qui estoient logez à vne lieuë prés de l'Ost des François, eurent nouuelles que leur Roy estoit mort au Bois de Vincennes: Et pour plusieurs causes oyans ces nouuelles, partirent lesdits Anglois & Bourguignons, & s'en allerent chacun en leurs pays. Pareillement l'Ost des François se retira

en Berry & Auuergne.

En celuy an, au mois d'Octobre mourut le Roy de France, qui fut porté en- Mort des Roys terrer à Sainct Denys.

En ce temps vinrent les Anglois deuant la Cité de Basas en Guyenne: Si parpag. 394.396. tirent le Sire d'Orual, le Vicomte de Narbonne, & tous les autres grands Seigneurs 410. de la Duché de Guyenne, pour secourir ladite Cité; mais quand les Anglois sceurent leur venue ils leuerent leur siege, & prirent place: Or estoit toute la puissance des Bordelois deuant icelle Cité. Si estoient les deux parties fortes, & pour ce firent Traité, que cette Cité se rendroit dedans trou mois ensuiuans, à ceux qui deuant s'y trouneroient les plus forts: Et ainsi se departirent les François & Anglois, qui s'en retournerent chacun en leur pays. Quand ce vint au bout desdits trois mois, icelle Cité sut contrainte de deuenir Angloise, pource que

les François ne vinrent point à ladite iournée.

En celuy an arriua la besongne de Sainct Riquier en Pontieu, où le Duc de Bourgongne fut en personne, & qui se passa de cette sorte. Vn Escuyer nommé Guyon Albert, tenant le party de Monseigneur le Dauphin, prit ladite ville de Sainct Riquier, pour de là faire guerre au pays de Picardie, qui estoit en l'obeissance du Duc de Bourgongne: sur quoy tost aprés ledit Duc sit son mandement, & vint mettre le siege deuant icelle place de Saint Riquier. Sile sceurent les Capitaines de Monseigneur le Dauphin estans és garnisons de Soissons, Beauuoisin, & Vimeu, lesquels se ioignirent ensemble pour venir donner sur ledit siege: Or en venant, la Hire estant logé en vn village, il arriua que luy estant couché, la cheminée tomba sur saiambe, dont il resta toute sa vie boiteux, qui fur vn grand dommage: Car il fut iusques à la mort vn des plus vaillans Escuyers qui en son temps suivist la guerre; toutes fois pout son mal ne laisserent lesdits Capitaines de parfaire leur chemin: Et vinrent iusques à la Blanche-taque sur la riuiere de Somme, au dessoubs d'Abbeuille, là où on peut passer la riuiere à pied & à cheual, quand la mer est retirée. Le Duc de Bourgongne sceut que les gens de Monseigneur le Dauphin venoient pour luy faire leuer ce siege: cela sit qu'il cheuaucha toute la nuict auec son Armée, & passa la riuiere à Abbenille, puis se mirent & cacherent luy & ses gens en vn bois nommé le Quesnoy, pour estre au deuant de ceux qui venoient à dessein de faire leuer le siege. Adoncques passa l'Auant-garde des gens de Monseigneur le Dauphin, que conduisoit Poton de Xaintraille vn Escuyer Gascon: La bataille suiuoit, qui estoit conduite par vn Capitaine nommé Iean Raoulet, auec le Sire de Moy, des Mares, de Cambresy: Orainsi que ladite Auant-garde estoit dedans la fiuiere pour passer, la puissance dudit Duc saillit du bois, & ferit dessus la Bataille: là yauoit quatre Cheualiers vestus des cottes d'armes d'iceluy Duc de Bourgongne, dont l'vn fur tué sur la place, nommé le Sire de Brimeu: Bref, tellement s'y comporterent les gens de mondit Seigneur le Dauphin, que les Bourguignons prirent la fuite, & tournerent le dos pour se sauuer. Ce Duc mesme & plusieurs autres des siens Kkk ij

### 444 HIST. CHRON. DV R. CHARLES VI.

prirent leur chemin droit à Abbenille: D'ailleurs, le Seigneur de Hornes du pays de Flandres, & plusieurs autres prirent leur route droit à Amiens, sans passer la riuiere. La pluspart des gens de Monseigneur le Dauphin chasserent & suivirent les fuyards iusques aux portes d'Abbeuille, là où fut pris Messire Gilles de Gamaches de la main dudit Duc de Bourgongne. Adonc s'espandirent & disperserent par les champs les gens de Monseigneur le Dauphin pour chercher leurs ennemis: mais alors ledit Seigneur de Hornes, pource qu'il vid qu'il n'estoit point poursuiuy, retourna sur le champ. Quand les gens de Monseigneur le Dauphin virent qu'ils venoient vers eux, les vns de deçà, les autres de delà, de la Bataille des Bourguignons & Picards, ils tirerent tous au passage de la Blanche-taque, où quand ils eurent passé la riviere ils se rallierent & remirent ensemble; puis s'en allerent en ordre de bataille droit à Noyelle, où estoit Messire lacques de Harcourt qui les attendoit auec belle compagnée de gens d'armes, cuidant que le Duc de Bourgongne tint encores son siege. Le lendemain le dit Messire lacques vint presenter la bataille deuant Abbeuille, où estoit ledit Duc, puis ils parlementerent ensemble, en maniere que les prisonniers d'un costé & d'autre, qui auoient esté pris à cette besongne & desroute seroient deliurez, & aussi que Guyon Albert & tous ses gens, laisservient la ville de Sain& Riquier, & s'en viendroient leurs corps, biens, cheuaux, & harnois saufs, &c.

La suite est à la fin de l'Histoire de CHARLES VII. escrite par Ican Chartier, comme contenant la vie de ce Prince.



MEMOIRES DE PIERRE DE FENIN, Escuyer & Panetier de Charles VI. Roy de France.

Contenans l'Histoire de ce Prince, depuis l'an 1407.
iusques à l'an 1422.

Recueillis par GERARD DE TIEVLAINE, Sieur de Graincour lez Duisans.

Lettres de concession de l'Ordre des Cheualiers de la Genette en France, données par le Roy CHARLES VI. audit Pierre de Fenin, à Paris, le 18. Feurier 1411.

Cét Ordre fut institué enuiron l'an 730 par CHARLES MARTEL Prince des François, aprés sa memorable victoire sur les Sarrazins, prés de la ville de Tours: Il est demeuré en consideration, & s'est maintenu iusques au Regne du Roy S. LOVYS; maintenant il est du tout esteint, & ne s'en voit plus rien que dans les Liures.

HARLES par la grace de Dieu Roy de France, à tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut: sçauoir faisons, que pour les bons rapports & tesmoignages que faits nous ont esté de la noble generation, dont nostre bien-amé Pierre de Fenin est issu & procedé: Nous à iceluy auons données octroyé, donnons & octroyons de grace especiale par ces presentes, que do-resnauant il puisse, & luy loist porter le collier de nostre ordre de la cosse de Genette, par tous lieux, places, festes, & compagnées, qu'il luy plaira & bon semblera. Donné à Paris, en l'Hostel de Sainct Paul, le dix-huistiesme de Feurier, l'an de grace mille quatre cens & onze, de nostre Regne le vingt-quatriesme. Soubscrit PAR LE ROY. Plus bas signé, LOMBARD. Et seellées en simple queuë de cire iaune.

Kkk iij

# MEMOIRES DE PIERRE DE FENIN. Escuyer & Panetier de CHARLES VI. Roy de France.

ERITE' est qu'entre le Duc Louys d'Orleans, frere au Roy Charles, & 1407. le Duc Iean de Bourgongne, son cousin germain, y eur par plusieurs fois Hainedes Dues grandes enuies & maltalens entre eux deux ensemble, dont y eut grosses Asd'Orleans & Bourgongne. semblées de chacune partie, pour paix trouuer, & pource receurent le corps de nostre Seigneur ensemble, pour plus grande siance auoir l'vn à l'autre: mais comme il fut depuis apparent, la paix n'y estoit mie: car par la connoissance du Duc Iean de Bourgongne, il fit tuer ledit Duc d'Orleans.

Duc d'Orleans Aprés que ledit Duc d'Orleans fut mort, il y eut grand desconfort des gens tué à Paris le 21. de Nouem de son Hostel, qui menoient si grand dueil, que c'estoit pitié de les voir; car bre en 1407. ledit Duc d'Orleans estoit horriblement nauré en la teste & au visage, & si pag.189.403. auoit vn poing couppé: auec luy y eut vn sien valet de chambre de tué, en cui-

Dueil des ser- dant sauuer iceluy Duc. En cet estat ledit Duc fut emporté par ses gens, les-

grands Seigneurs de son lignageà tenir la main au drap, & à faire le dueil au gongne, qui auoit fair faire cerre besongne, & y faisoit le dueil par semblant, & n'en sçauoit-on encor la verité. Or au temps qu'on portoit ledit Duc engrand murmure de ceux qui là estoient, & de tels y en eut qui bien se doutoient de ce qui en estoit, mais rien n'en dirent pour le present. Après l'enterrement dudit Duc, les Seigneurs qui là estoient, prirent conclusion d'estre

Aubent de Bar. quels ne sçauoient qui mescroire, fors qu'aucuns pensoient, que ce eut fait le bançon sieur Seigneur de Canni, pource que ledit Duc luy auoit soustrait & pris sa semme: de Canni & de & pour cette cause haïssoit-on le Sire de Canni de mortelle haine : mais on sceut Varenne soup. hien cost aprés la verité du fait. & que le Seigneur de Canni p'y avoit augune bien tost après la verité du fait, & que le Seigneur de Canns n'y auoit aucune Puis trouné non coupable. Le lendemain quand ce vint à porter le Duc en terre, il y avoit moult de Enterrement du Due d'Or- corps. Il fut enterré aux Celestins. Entre les autres y estoit le Duc Jean de Bourleans. Feinte du Duc terrer, le sang du corps coula parmy le cercueil à la veue d'eux tous, dont y eut de Bourgongne. le lendemain au conseil tous ensemble pour cette besongne. Quand ce vint au lendemain que les Seigneurs furent assemblez, le Duc Conseil tenu en l'Hostel de de Berry, oncle d'iceluy Duc trespassé, y estoit auec le Duc de Bourbon, & Neelle. plusieurs autres. Le Duc Iean de Bourgongne monta à cheual pour aller au conseil auec les autres, accompagné du Comte V valeran de Sainct Paul. Quand ledit Duc vint pour entrer dedans le Conseil, le Duc de Berry & les autres luy enuoyerent dire, qu'il se deportast d'entrer en la chambre du Conseil quant à present: & quand le Duc sean ouyt ce, il fut tout esbahy & courroucé: & Valeran de Lu- alors il demanda audit Comte Vvaleran de S. Paul, Beau cousin de S. Paul, que xembourg vous semble-il de nostre fait, & qu'auons nous à faire sur cette besongne? Alors le Comte V valeran luy respondit, Monseigneur vous auez à vous retirer en vostre Ho-Paul. stel, puisqu'il ne plaist à nos Seigneurs que soyez au Conseil: & adonc dit le Duc Iean, Beau Cousin retournez auec nous; & le Comte luy respondit, Pardonnez moy, ie Entrée de la chambre du Conseil refusie iray deuers nos Seigneurs au Conseil. En tant que ces paroles duroient, le Duc de Bourgongne. Berry vint à l'huis de l'Hostel, & dit au Duc Iean, Beau neueu deportez vous d'entrer au Conseil, il ne plaist mie bien à chacun que y soyez : à quoy le Duc Iean respondit, Monsieur ie m'en deporte bien, & afin qu'on ne mescroye aucun coupable de la Lequel confesse mort du Duc d'Orleans, ie declare que v'ay fait faire ce qui a esté fait, & non autre. A ces paroles fut le Duc de Berry fort emerueillé: & ledit Duc Iean tourna son cheual, & s'en alla, puis tout incontinent il changea de cheualà son Hostel,

& partit de Paris à petite compagnie, & s'en alla tout d'une tire en Flandre Puis s'enfuir. sans s'arrester en nulle place, sinon quand il luy fallut repaistre, & ce bien en haste : ses gens le suivirent au mieux qu'ils peurent en grande doute, de peur qu'ils ne fussent arrestez: ainsi partit ce Duc tean de Paris, laissant la Seigneurie de France en grande pensée. Adonc Messire Clugnet de Brabant Admiral Est peursuiny. de France, monta à cheual à tout ses gens, & suivit le Duc pour le cuider Longue gelde, prendre, mais le Duc estoit desia bien loing: & ainsi ledit Messire Clagnes re- & grand hytourna tantost après à Paris. Cette mort sut l'année du grand hyuer, & dura 403.417. la gelée soixante & six iours tout d'vn tenant.

De ceux qui mirent ledit Duc d'Orleans à mort par le commandement du Meuririers dis-Duc Iean de Bourgongne furent Paules d'Autonuille, & Guillaume Courte-heuse aucc leans. plusieurs autres, que ie ne sçais nommer: mais ces deux furent les principaux, lesquels depuis en auant eurent toutes leurs vies grandes rentes dudit Duc Sont recompon-Iean pour cette cause. Au reste ce Duc Iean fut fort blasmé, de ce qu'il auoit set. fait le dueil sur le corps, & tenu de sa propre main vn coing du drap mortuaire,

& toutesfois reconnu depuis le fait de sa bouche.

Quand ce Duc Iean fut arrivé en son pays de Flandre, & que ses gens furent Assemblée du rassemblez, il manda ses Barons pour auoir conseil sur ce qu'il auroir à faire: Là D. de Bourg. y eut plusieurs conclusions prises par iceluy Duc & son conseil, afin de resisterà tous ceux qui pour la mort du Duc d'Orleans luy voudroient demener guerre.

Tantostaprés la mort du Duc d'Orleans fut prise vne journée pour la tenuë Qui se troune d'vn Parlement dans Amiens, où tous les Seigneurs de France, au moins les nus à Amiens, principaux, furent assemblez, entre les autres y estoit le Duc Iean, lequel fit peindre dessus l'huis de son Hostel deux Lances, dont l'vne avoit fer de guerre, & l'autre fer de roquet, ou rebouché, & disoit-on qu'il l'auoitainsi fait, en signissant, que qui voudroit auec luy paix ou guerre qu'il choisist, & luy signistast, dequoy on parla en mainte maniere. Il y eut à Amiens de grands conseils tenus par les Seigneurs de France, mais on ne descouurit rien de chose qu'on y sit: fors que ledit Duc Iean s'apperceuoit bien que la plus grande partie des Seigneurs de France le hayssoient convertement, nonobstant que pour lors ils n'en fissent semblant.

Le Duc d'Orleans avoit trois fils de Valentine fille du Duc Galeace de Milan, Enfant du D. sa femme & cousine germaine; dont le premier auoit nom Charles, qui estoit Prince de haut entendement, & fut nommé Duc d'Orleans après la mort de son pere: Le second, estoit nommé Philippe Comte de Vertus: & le troissesme, nommé Iean Comte d'Angoulesme. Ils auoient tous trois bien manieres de Princes, & cstoient fort courroucez de la mort de leur pere ; depuis ils eurent assez de peine pour la cuider venger, & porter dommage au Duc Iean: Mesme ce Duc Charles & le Comte d'Angoulesme son frere furent depuis fort empeschez & affli- Rebellion des

gez de prison, comme il sera cy-aprés declaré. L'an mille quatre cens & huict les Liegeois se rebellerent contre leur Euesque, nommé lean de Bauiere, frere du Duc Guillaume de Hollande, & de la fem-qui est puissans me du Duc Iean de Bourgongne; parquoy cet Euesque estoit fort puissant d'a- a amu. mis, & nonobstant qu'il fust Eucsqueil se vouloit marier : mais la plus grande rier partie de ceux de Liege ne le voulurent sousser, pourceil y eut dissension en-oft à co subiet tre les deux parties, tant que l'Euesque sut chasse, & en son lieu sut creé & Thierry sils de constitué le fils du Comte de Perunez, qui les soustenoit. Quand Jean de Bautere Henry Comte se vid en ce danger, & qu'il auoit ia perdu la plus grande partie de ses bonnes Ledit Euesque villes & forteresses, il s'alla retirer à V trecht, qui estoit de son party, & enuoya se retire à Madeuers le Duc Guillaume de Hollande son frere, & deuers le Duc Jean de Bourgon-Vtrecht. gne son serourge ou beau-frere, les priant piteusement qu'ils le voulussent se-Guillaume de courir, en leur declarant qu'il en auoit grand besoin; car les Liegeois l'auoient Bauiere Comte assiegé dans ladite ville d'Vtrecht. Quand le Duc Guillaume & le Duc Iean vi- Hollande, Zerent la complainte de Iean de Bauiere, ils assemblerent tres-grande puissance lande, &c. de tous leurs pays: & manda le Duc Iean les Seigneurs de Bourgongne, de Flan-est assessé.

Liegeois con-

Onvient à son fecours.

Nombre des combasans.

Conducteurs de l'armie.

Siege laiffe. Les deux Ar-

Ordonnances faites.

Defronte & deffaite des Liegeois. Le nombre des tuez de leur costé. Iacques de

Retraite des Princes.

dre, d'Artois, & de Picardie, & autres gens dont ils pouuoit finer, par especial Gentils-hommes. Et le Duc Guillaume manda Hollandois, Zelandois, Haynuiers, & autres ses bons amis. Quand les deux Ducs eurent leurs puissances iointes ensemble, ils eurent fort noble compagnie & belle Chevalerie, qu'on nombroit iusques à douze mille combatans, tous gens de fait. Alors ils commencerent à cheuaucher vers Cambresis, & de là vers le pays de Liege, lequel ils gasterent fort. Robert le Roux, & le Seigneur de Iumont estoient les conducteurs de l'Ost, pource qu'ils estoient du pays, & qu'ils sçauoient bien lesquels estoient contre Iean de Bausere. Le Comte de Perunez, & les Liegeois qui auoient assiegé Iean de Bauiere dedans la ville de Trest, ouyrent nouvelles que les deux Ducs estoient entrez auec grande puissance dedans leur pays de Liege, gastans tout. Adonc se leuerent & laisserent leur siege, pour venir combatte ces deux Ducs. Enfin tant s'approcherent les deux Osts, qu'ils arriuemées voisines. rent assez prés l'vn de l'autre, prés la ville de Tongre. Là y eut grandes ordonnances faites par les deux Ducs : & disposa le Duc Iean ses gens à cheual, pour frapper sur les Liegeois par derriere. Le Seigneur de Croy, le Seigneur de Capitaines de Helly, le Seigneur de Raisé, le Seigneur de Pont, & Enguerrand de Bournonuille la Canalerie. furent les cinq Capitaines pour conduire ceux de cheual, qu'ils conduisirent Archers con- bien vaillamment. Ce iour conduisoit le Seigneur de Miraument les Archers de Miraumot. au Duc Iean, & vaillamments'y gouverna. Si y avoit en la compagnie des cinq Hommes d'ar- Capitaines susdits bien douze cens hommes d'armes de bonne estoffe: & fut vne chose qui fort greua les Liegeois. Ainsi ordonna le Duc Iean de Bourgongne ses batailles, & le Duc Guillaume de Hollande son serourge ou beau frere. D'autre costé le Comte de Perunez, & les Liegeois firent grandes ordonnances: Ils auoient de petits canons sur charrois en grande quantité, qui fort greuerent les gens des deux Ducs à l'assembler. Après toutes ses ordonnances fai-Combat donné, tes, les deux Osts s'assemblerent en bataille, en vn camp nommé Hasbain, qui est assez prés de Tongre. La y eut grand combat d'vn costé & d'autre, & s'y comporterent les Liegeois d'abord fort roidement: mais enfin ils furent tous desconfits, & y en eut quantité de tuez, leurs morts furent estimez se monter bien à vingt-huict mille sur le camp, & en s'enfuyans, sans ceux qui furent prisonniers. L'à fut pris ledit Comte de Peruuez, & son fils. A cette iournée Comité de Per- se porta le Duc Jean de sa personne grandement, comme aussi Messire Jacques de Course-iambe, qui portoit la banniere du Duc Iean, s'y monstra vaillant Che-Courte iambe ualier, & tres-bien s'y comporta. En cette bataille y eut de tuez des gens du sieur de Sainet Duc Iean, & de ceux du Duc Guillaume enuiron deux à trois cens & non plus. Il y mourut entre autres vn Cheualier de grand renom, nommé Messire Florimond de Brimeu, qui estoit proche la banniere du Duc Jean, qui en fut fort courroucé. Aprés que ces deux Princes eurentainsiemporté vne si grande victoire, ils assemblerent leurs gens, & regracierent Dieu de l'honneur qu'il leur Ledit Comte de avoit fait recevoir: Après ils firent coupper la teste audit Comte de Perunez, & Peruuez deca- en firent present à lean de Bauiere, qui arriua vers eux assez tost aprés la ba-Remerciement taille; car il n'y estoit pas, lors qu'elle se donna. Il les remercia sort de l'hondel Eussigne à neur qu'ils luy auoient fait, & du secours qu'il luy auoient donné: Ils luy siser grand chere & grand honneur, puis s'en allerent rafraischir. Le lende-

villes renduës main toutes les bonnes villes du pais se mirent à l'obeyssance des deux Princes, on suite de cet-comme aussi se sousmirent à lean de Bauiere: Ils les receurent à mercy, exceptez aucuns qui auoient fait ou commencé la rebellion, lesquels furent iusticiez, & suppliciez tant hommes que semmes, entre autres le Damoiseau de Rochefort. Après toutes ces choses ainsi faites, Iean de Baniere sut bien obey par tout son Destruction du Eucsché, & depuis de son viuant ils n'entreprirent & ne firent rien qui luy fut

Pays du Liege. contraire. Le pays de Liege fut alors fort gasté par les gens des deux Princes, qui emporterent grand auoir & butin d'iceluy pays. Or quand les deux Princes eurent ainsi accomply leur volonté, ils se retirerent à grande joye cha-

cun en son pays. Pour cette besongne deuint le Duc Jean tres-redouté pen- Le Duc de dant long-temps: mesme ceux qui contre luy auoient proposé de le greuer, doute a un subjut de la more du Duc d'Orlenne su subjet de la greuer, doute a un subjet de la greuer de la more du Duc d'Orlenne su subjet de la greuer de la more du Duc d'Orlenne su subjet de la greuer de la more du Duc d'Orlenne su subjet de la greuer de la more du Duc d'Orlenne su subjet de la greuer de la more du Duc d'Orlenne su subjet de la greuer de la more du Duc d'Orlenne su subjet de la greuer de la more du Duc d'Orlenne su subjet de la greuer de la more du Duc d'Orlenne su subjet de la greuer de la more du Duc d'Orlenne su subjet de la greuer de la more du Duc d'Orlenne su subjet de la more de l au subjet de la mort du Duc d'Orleans, furent tous accoisez, & par grand chacun en suitemps après n'oserent saire aucun semblant d'aller attaquer ce Duc: mais à la sin tedecti ad da les choses en deuinrent en si deplorable estat, que le Royaume de France en fut long temps en voye de destruction, comme il se pourra voir par la suite.

Après que le D. Iean de Bourgongne eut ainsi acheue son entreprise au Liege, il se passa bien deux ans qu'on parloit peu de la mort du Duc d'Orleans: mais Seigneurs pratoutesfois le Duc Charles son fils machina tant qu'il attira à son party plusieurs D. d'Orleans, Seigneurs de France, qui luy promirent de l'ayder à venger la mort de son Assemblée. pere; & en estoit le Duc de Berry, le Comte de Clairmont, & le Comte d'Armagnac, qui firent à ce suiet grandes assemblées par delà Paris vers Montlehery. Le Duc Jean d'ailleurs auoit quantité de gens vers S. Denys en France: & furent Gens du D. de les gens du Duc Antoine de Brabant son frere logez audit lieu de Saint Denys Bourgongne à en cette mesme saison, auec les gens du Comte Vvaleran de Saint Paul, qui estoit pour lors à Paris, lequelles manda pour les voir: Ils s'assemblerent donc & allerent pour passer par le milieu de S. Denys, où les Brabançons estoient logez; mais par quelque contention & dispute qu'ils eurent ensemble, les Debat entre Brabançons voulurent liurer bataille aux gens dudit Comte Vvaleran, qui soldais. estoient conduits par le Seigneur de Tian, & furent sur le poinct de s'entrechoquer: mais le Duc Antoine, qui avoit espousé la fille dudit Comte Vvaleran, en ouyt nouuelles à Paris, & y vint en grand haste. Quand il fut venu, il sit retirer ses gens, lesquels il blasma fort de ce qu'ils en auoient tant fait : Pacific. Quant aux gens d'iceluy Comte, ils s'en allerent à Paris pour s'y monstrer, puis ils s'en reuinrent à leurs logis, dans les villages du plat pays.

En ce temps les gens du Duc Charles d'Orleans, & du Comte d'Armagnac Partifans du estoient logez par delà Paris: Alors on commença fort à parler des gens de ce: D. d'Orleans. Comte d'Armagnac, pource qu'ils estoient habillez d'escharpes blanches, cari Escharpes blanches on auoit encor peu veu aux pays de France & de Picardie, de telles eschar-ches. pes, & pour le nom des gens dudit Comte d'Armagnac, furent depuis ce temps- surnom d'Atlà tous gens tenans party contre le Duc Iean de Bourgongne, appellez Arma-magnacs. gnacs, nonobstant que le Roy fut contraire au Duc Iean aucuné fois, & qu'auco ledit Duc d'Orleans y eut d'autres Seigneurs, plus grands sans comparaison que le Comte d'Armagnat; si ne les nommoit-on pourtant en commun langa-Bernard Comte d'Armagnat. ge, fors les Armagnacs, dont ils estoient fort courroucez; mais ils ne peurent oncques auoir autre, & pendant tout le temps de la guerre n'eurent autre nom. Ainsi parplusieurs fois y eut grandes assemblées autour de Paris, tant des gens du Duc lean de Bourgongne, que du Duc Charles d'Orleans.: & tousiours depuis commença la chose à s'enfler entre lesdits deux Ducs, se retirant ledit Duc: Iean auec ses alliez en son pays de Flandre & d'Artois. Peu auparauant Messi-Grand Maistre de France dere lean de Montagu grand Maistre d'Hostel du Roy eut la teste couppée à Pa-capité. ris; ce sur par le conseil du Duc Iean : Si discit-on qu'il avoit de frobé le Roy de Section 1

grand tresor. Il auoit fait faite le Chastean de Marcoucy près Mons-le-hery.

L'an mil quatre cens dix, la guerre recommença fortientre le Duc Charles

d'Orleans & le Duc Jean de Bourgongne: Or avoit ledit Duc Charles grande quantité des Seigneurs de France de son party, qui luy auoient promis de l'aider à destruire le Duc Jeun, & venger la mort de son pere Il mit garnison en Garnison à la ville de Han sur Somme, sur les marches du Duc Iean; où estoit Capitaine Han. Messire Manessier Quieret, & aush en plusieurs autres places. Après envoya Manasses. dessier, ce Duc Iean; & pareillement le dessierent plusieurs autres grands Sei- Due de Bourgi gneurs: Et entre les autres le dessia vn Cheualier de Picardie, nommé Messi-dessia. re Mauffart du Bos dont le Duc Ipan fut plus mal content que de tous les au-Mauffandu

tres, car ce Messire Maussirs of the fond from the service of the grande haines Quand le Duc Jean seguilles affemblées que le Duc d'Orleans

un camp.

Flamans en cambez à Matquion.

Han affiege pru . & brusté par les Boutguignons.

Neelle de-

Flamens.

Bien receu. gens bien troissemaines. Or l'arrivoit souvent entre Paris & Saint Denys de Escarmonches.

Vraleran de S. Pour lors estoit Capitaine de Paris le Comte Vvaleran de Saints Paul, qui fut Paul Capuaine fait Connestable de France.

Le D. de Bour. faisoit contre luy, & que par tout il cherchoitalliez pour luy faire guerre, alors gongne dresse il assembla ses gens par tous ses pays, & sit belle assemblée de gentils-hommes, auec lesquels il fit venir grande puissance des Communes de Flandres, & le tout assembla vers la ville d'Arras, d'où il tira droit au village de Marquion prés Camgrand nombre, bray; là il se logea auec ses Flamens, qui estoient sans nombre, car ils auoient tant de tentes, qu'il sembloit que ce fust vne bonne & grande ville quand ils estoient logez: Auec ce ils auoient plusieurs habillemens & instrumens de guerre: Ils alloient tous à pied, quoy que fort chargez de harnois, & si auoient quantité de charroy, parquoy ils faisoient moult de mal par tout où ils passoient. Ainsi ce Duc lean assembla bien trente mille combatans, & s'en alla de là à Han sur Somme, deuant laquelle place il mit le siege de fort prés tout autour, où il sit planter de grands canons pour ietter contre les murs de la ville. Là y eut de grandes escarmouches faites: mais en fin les gens d'armes qui estoient dedans la ville, s'en allerent par delà l'eau, & abandonnerent ainsi cette place. Quand les gens du Duc Iean le sceurent ils assaillirent la ville, & entrerent dedans. Là firent les Flamens grand pillage, & mirent le feu par tout. Après que Han eut esté ainsi desolé, le Duc tira vers Neelle, laquelle place fut destruite au pas-Royerenan.
Siege de Mont- incontinent en son obeissance: De làil s'en alla loger deuant Mondidier en grandidier.

de ordonnance: il auoit à sa suite pluseure accional. sage: Puis ils'en alla loger deuant Roye en Vermandois, laquelle place se mit Ribaudequins cun deux petits canons, qu'on nommoit Ribaudequins, dont il sit clorre son ost d'vn lez, ou bordure tout alentour. Quand le Duc Iean eut esté bien dix iours logé deuant Mondidier, & qu'il s'efforçoit en suite de passer outre vers Paris, lors les Flamens commencerent à s'impatienter, & se four mouvoir pour Esmotion des retourneren leur pays, tant qu'il ne fut en la puissance du Duc de les retenir; car ils deslogerent en grand desordre de nuich, mesme il y eur quantité de leurs tentes brussées, comme aussi de leur autre bagage. De ce retour sut le Duc tres-irrité, mais les Flamens ne voulurent rien faire pour luy, ains retournerent en leur pays contre le gré d'iceluy Duc, & alloient plus en vn iour qu'ils n'estoient venus en deux, faisans grand desordre par où ils passoient, gens sans pi-Leur insolence. tié, n'espargnans ny gentil ny vilain; & aussi quand les Picards les trouuoient à leur dessous, ils leur faisoient assez de peine. Aprés que les Flamens se fu-Resour du Duc rent retirez en leur pays, & que le Duc lean fut retourné à Arras, il manda deBourgogne par tout ses gens, & sit vne belle assemblée de gentils-hommes; puis s'en alla droit vers Roye en Vermandois, de là à Breteuil, puis à Beaunais, & Gisors. Il auoit en sa compagnie le Comte d'Arondel d'Angleterre, à tout environ quatre Thomas Côte à cinq cens Anglois combatans: De là il s'en alla à Pontoise, où il y eut vn traistro d'Arondel à la qui voulut meurtris, & essaya de tuer ce Duc Jean pendant qu'il estoit en cette ville, où il seiourna bien quinze iours : Or entra ce traistre en sa chambre, Traisre des mais il sut apperceu, & eut la teste couppée dans la dite ville de Pontoise. Quand le Duc lean out ainsi seiourné à Pontoise, il en partit vne aprés-disnée, & s'en alla passer à Meulant : Il cheuaucha toute nuich à tout son ost, & le tendemain sans I.D. à Paris, s'arrester ils en vint à Paris au giste, où il se logea auec tous ses gens. Pour lors estoir le Duc d'Orleans logé dans Saint Denys & à Saint Cloud auec grande puissance, parquoy le Duc lean ne sit logis & ne s'arresta entre Pomoise & Paris. Quand il fur venu à Paris le Roy & le Dauphin luy firent grande ioye, & bonne chere, ainsi que plusieurs autres grands Seigneurs: Il se rafraischit luy & ses

> En ce temps par vne nuict de Sainct Martin d'hyuer, le Duc Iean sortit de Paris aucc grande puissance, & s'en alla toute nui & à Saint Cloud, où il arriua enuiron au poinct du iour : Il mit aulli-tost ses gens en ordonnance, & enuoyà

grandes escarmouches entre les gens du Duc lean & ceux du Duc d'Orleans.

Digitized by Google

Enguerran de Bournonuille & de ses autres Capitaines à tout leurs gens pour assaillir la ville de Saint Cloud, lesquels tant firent, qu'elle sur prise par sorce:

Il y eut grande perte des gens du Duc d'Otleans; qui se retirerent en la sorte
Cloud, p. 423. resse du Pont, & au Monstier de la ville, maisil y eur grandassaut donné audit Monstier par les gens du Comte d'Arondel, ceux qui estoient de dans se de-, Tour assaille, fendirent bien, & toutes sois rien ne leur value, earil conumt qu'ils se rendissent à la volonté des Anglois. L'a fut pris Messire Maussart du Bas: par les Anglois; Maussart du auec plusieurs autres. Quandle Duc Iean out ainti bosongné à Saint Cloud, il Bos. fe retira au gisto à Paris, & ses gens auec luye, co and access à le Mar

Tandis que l'assaut duroit au Pont de Saint Clend, le Duc d'Orleans vint pour secourir ses gens, mais la riviere de Seine estoit entre deux 3 & il ne pouvoit passer à cause des gens du Ducisean, lequelaprés cet exploit renue, comme dit est, à Paris: Puis le Duc d'Orleans & ses gens passerent tous au Pont S. Cloud, d'Orleans, & s'en allerent de nuict en tirant vers le pays de Berry. Con talle pourme.

I Tantost après ce Duc Iean sir coupper la teste audit Mossifer Manssart du Bos, Prisonnier dequi ne peur estre sauvé pour aucunes prieres do ses amis, à cause de la grande capité. haine que ce Duc auoit alencontre de luyis de rous le sant que le

Vn peu auparauant le Seigneur de Croy, qui estoit au Duc sean, avoit esté sieur de Croy pris par les gens du Duc d'Orleans, mais Messire sean de Croy son fils s'en alla pris, puis delin uré. vers le Chasteau de Moncheau en Normandie, où il pric les deux enfans du Comes d'En, qui furent enuoyez à Renty, parquoy il fut depuis traité que le Seigneur de Croy seroit deliuré, à condition que les enfans d'Eu seroiene mis en li-544 1. berté.

Après ce Enguerran de Bournonuille & le Seigneur de Ront s'en allerent me- Prise du Sienr ner guerre vers Estampes, mais le dit Seigneur de Ront fut pris par Bourdon, puis de Ront ment mené en la ville d'Estampes, où les gens du Duc Iean mirent le siège, & sirent & deliure. tant qu'ils r'eurent le dit Seigneur de Ront, & Bourdon demeura leur prisonniers ainsi fut la forteresse d'Estampes mise en l'obeissance du Duc Iean, lequel d'ailleurs laissa quantité de ses gens en la frontiere par delà Paris vers Bonneual, puis 4:Bourgogne. s'en retourna en ses pays de Flandre & Artois. Alors ceux qui gouuernoient le Roy & le Duc de Guyenne Dauphin, estoient du party du Duc Iean: Partant le Duc d'Orleans avoit le Roy & le Duc de Guyenne contre luy, & fallut qu'il se retirast vers Orleans & Bourges: Mais le Duc de Berry & le Duc de Bourbon demeurerent tousiours du party dudit Duc d'Orleans contre le Duc de Bourgongne.

L'an mille quatre cens & onze, le Roy & le Duc de Bourgongne firent leur 1411. mandement pour aller vers Bourges, & assemblerent à ce subiet bien cent mil- 6 du Duc. le hommes de bonne estosse tous vers Melun, puis tirerent tout droit à Montereau où faut Yonne, de là à Sens en Bourgongne, puis à la Charité sur Loire. Il y eut de grandes Ordonnances faites, & fut le Seigneur de Croy declaré Capitaine de l'Auant - garde, accompagné d'*Enquerrand de Bournonuille*, & plusieurs autres grands Seigneurs. En la compagnie du Roy estoit le Duc de Guyenne Dauphin, le Duc Iean de Bourgongne, le Duc de Lorraine, & depuis y suruint aussi le Roy Louys de Sicile, auec plusieurs autres. Après que le Roy eut fait ses ordonnances à la Charité, il s'en alla deuant la ville de Dun-le-Roy, où il mit le sie-assisse de sur la constant la ville de Dun-le-Roy, où il mit le sie-assisse de sur la constant la ville de Dun-le-Roy, où il mit le sie-assisse de sur la constant la ville de Dun-le-Roy, où il mit le sie-assisse de sur la ville de Dun-le-Roy, où il mit le sie-assisse de sur la ville de Dun-le-Roy, où il mit le sie-assisse de sur la ville de Dun-le-Roy, où il mit le sie-assisse de sur la ville de Dun-le-Roy, où il mit le sie-assisse de sur la ville de Dun-le-Roy, où il mit le sie-assisse de sur la ville de Dun-le-Roy, où il mit le sie-assisse de sur la ville de sur l ge tout autour: Ensin cette ville sut renduë au Roy, à condition qu'ils s'en iroient du. saufs leurs corps & biens.

De là le Roy s'en alla deuers Bourges pour y mettre le siege: En la compa- siege de Boutgnie du Roy il fut fait grand nombre de Cheualiers lors de l'entreprise de ce ges. siege, & y eut de grands assauts faits & soustenus par ceux de dedans contro ceux de dehors, car les assiegez tres-bien se desendirent; mais nonobstant, tout le siege fut fermé par vn lez ou tranchée, & non plus. Dedans Bourges estoit le Duc de Berry oncle du Roy & du Duc de Bourgongne, auec le Duc de Bourbon, & aussi y pounoient aller, venir & entrer librement tous autres

Lll ij

quand il leur plaisoit : car le siege ny fut oncques fermé, fors par vn seul lez ou fosse, & par vn seul costé de la ville. Pendant que le siege fut deuant Boursaillies repens-ges du costé de la Charité, ceux de dedans saillirent dehors au nombre d'enuiron quatre à cinq cens, & donnerent sur l'Auant-garde du Roy; surquoy y eut grande baraille, mais les Armagnacs furent enfin rechassez dedans, après y auoir laissé plusieurs des leurs tuez, par especial des Anglois qui y estoiene en garnison. Cette besongne arriua vn Dimanche droit à l'heure de None. Aprés ceux de dedans commencerent si fort à setter canons, qu'il fallut que les gens du Roy se retirassent en arriere: aussi y auoit-il souuent grands asfauts & furieuses attaques données d'vn costé & d'autre, mais l'auant-garde du Roy estoit si forte, que ceux de la ville ne les pouuoient greuer. En vne course entre autres, que le Ducde Lorraine & le Seigneur de Helly firent, il y eut grande perte faite par ceux de la ville, & y fur pris le neueu de Bernardon de Fere gaillard homme d'armes, & plusieurs autres auec luy. Ce iour Iean de Humiere chassa si auant qu'il ne peut retourner, & fut emmené prisonnier dans la Le lieu du siege ville. Quand le Roy Charles eut esté long-temps deuant Bourges, il eut conseil ch angé. d'aller par delà pour les affamer, & de laisser garnison vers la Charité, pour détourner les viures. Quand ceux de la ville le virent déloger, ils cuiderent que font sa lies, & le Roy s'enfuit & saillirent après; mais ceux de l'auant-garde du Roy estans en embusche frapperent sur eux, & en prirent & tuerent quantité, par especial gens de village à qui on fit assez de poine. Le Roy & ses gens cheuaucherent tant qu'ils vinrent par delà la ville, & y remirent le siege. Pendant ce temps le pays de Berry sut sort gasté par les gens du Roy & du Duc de Bourgongne.

Les afficgez font chargez.

Pourparler de Paix entre les ment de ceux de la ville auec les gens du Roy & du Duc, & appointement Princes .

iurés à Au-

Là y eut grandes connoissances faites par plusieurs Seigneurs, & pardonna Paix faite & le Duc d'Orleans la mort de son pere au Duc Iean, suiuant certaines conditions zene, p. 425. dites entre eux, de quoy on fit en suite mutuellement les sermens dans su-Retour du Roy. xerre, où furent les Ducs d'Orleans & de Berry. Aprés cela le Roy retourna à Paris, & chacun en son pays: & cuidoit-on lors veritablement auoir paix à tousiours, dont le monde estoitioyeux; car il leur sembloit qu'ils estoient bien eschappez, veu le mauuais commencement qui y auoit esté: mais nonobstant quelque paix ou accord qu'il y eut, on vit bien en bref aprés qu'elle n'estoit ferme, comme il se pourra apperceuoir dans la suite. Enuiron le temps que le Royalla pour assieger Bourges, le Comte Vvaleran

Enfin le Roy ayant esté grand espace de temps par delà Bourges il y eut parle-

fait; puis parlerent ensemble le Duc de Berry & son neueu le Duc de Bourgongne.

I . Connestable au pays d'Alencon 4nec forces,

plain , p. 424.

faits.

Chenaliers.

de Sainet Paul Connestable de France fut enuoyé au Comte d'Alençon pour le reduire en l'obeissance du Roy: Il yalla grandement accompagné de Picards & siege de Sainet autres gens, & mit fort le pays en son obeissance. Or il y auoit vne place nommée Saint Remy au plein, laquelle ne voulut obeir audit Comte, lequel partant y mit le siege tout au tour, mais tant y fut que le Seigneur de Gaucour Orleanou def- vint auec puissance pour combatre ce Comte: Lors le Comte V valeran ordonna ses gens en bataille, tellement qu'il gagna la journée à l'aide de ses gens qui estoient tres-vaillans. Auec le Comte Vvaleran estoit Iean de Luxembourg son neueu, lequel fut fait ce iour-là Cheualier, & s'y portavaillemment, nonobstant qu'il fut ieune d'aage. Aussi y fut fait Cheualier Raulequin fils du Vidame d'Amiens, & plusieurs autres semblablement auec eux. L'aestoit le Borgne de la Heuse homme de grand renom & fort sage en guerre, par qui le dit Comte Vvaleran se gouvernoit en partie pour le fait de la guerre. Après que ce Comte eut gagné la place de Sainct Remy au plein, & pris quantité de prisonniers, il en fut tres-ioyeux, & remercia nostre Seigneur de la victoire qu'il luy auoit enuoyé. Plusieurs autres places au pays d'Alençon se reduisirent en son obeissance, aprés quoy il s'en alla en son pays, puis par deuers le Roy & le Duc de Bourgongne, qui grande ioye luy firent. Il auoit entre autres prisonniers le

Seigneur de Gaucour, lequel il enuoya en Artois en sa ville de Sainti Paul tenir prison, mais enfin il fut mis à rançon, & deliuré en payant finance. Peu auant ce temps le Comte V valeran avoit tenu siege devant le chasteau de Coucy en Laon-Chasteau de nois, qui fut par long-temps assiegé, car ceux de dedans le defendirent bien: Coucy assiegé, mais le Comte Vvaleran s'aduisa de faire miner par dessoubs la tour vn nommé Maistre Oudan, tellement que quand se vint à mettre le seu en la mine, la tour fut toute enclinée & renduë penchante, comme il se peut voir encor: Tant sut le Comte Vvaleran devant Coucy qu'il luy fut rendu, & y mit ses gens dedans pour le garder, puis s'en alla deuers le Roy.

Après que la paix du Duc Iean de Bourgongne & du Duc Charles d'Orleans eut esté confirmée à Auxerre, comme il vient d'estre dit, il se passa enuiron deux ans que la chose s'entretint de la sorte pacifiquement: lors ne parloit-on d'aucune guerre, mais par enuie que chacun auoit de gouverner le Royaume, la chose Secours mandié se remit dedans le trouble plus fort qu'auparauant. Le Duc Charles d'Orleans en Angletette, auoitenuoyé querir aide en Angleterre, & pour finance payer il enuoya le Comte & ostages dond'Angoulesme son frere se tenir pour ostage en Angleterre, auec autres gentils-subies. hommes de son hostel, lesquels y demeurerent depuis long-temps pour l'occasion de la guerre, qui empescha qu'ils ne peurent estre si tost deliurez & rachetez.

L'an mille quatre cens & treize, le Duc Iean de Bourgongne estoit à Paris, où y auoit plusieurs autres grands Seigneurs du Sang Royal, qui tous auoient Duc de Bourg. enuie sur ce Duc, & contendoient à le chasser du gouvernement du Royau- à Paris. me, & quelque semblant qu'ils luy monstrassent, si le hayssoient-ils au fonds du Enuié des Seicœur, comme il fur depuis apparent: De cela s'apperceuoit bien ce Duc Iean gneurs. en plusieurs manieres, à quoy il resistoit le plus qu'il pouuoit : car il auoit gran- Aime & sup? de partie du commun de Paris à son commandement, specialement les Bou-porté du comchers, par lesquels il fit prendre le Duc de Bar, & Messire Iacques de la Riviere, mun. lesquels furent detenus prisonniers pendant long-temps. Or de cette prise fut gneurs, entre le Duc de Guyenne Dauphin grandement courroucé enuers ce Duc, qui estoit autres d'Edouard Duc de son beau-pere, & luy dit qu'il s'en repentiroit. Il sut lors fait à Paris de mer-Bar, p. 425, 426. ueilleuses besongnes; car ceux qui tenoient le party du Duc Iean portoient Menace du petits chapperons tous d'une liurée: Entre autres il y auoit un Boucher nommé Liurée des parties chapperons tous d'une liurée es parties chapperons tous d'une liurée des parties chapperons tous d'une liurée des parties chapperons tous d'une liurée des parties de la comme de la com Caboche, qui auec vn qu'on appelloit Deniset de Chaumont conduisoient ainsi le issans du D. de commun peuple, pour la bende de ce Duc Iean soustenir. Par telles choses & Bourg. qui prennent petits plusieurs autres, se renouuella la guerre entre le Roy Charles & les Seigneurs chaperons. de France contre le Duc *lean*, lesquels Princes ne cesserent oncques de faire tant qu'ils eussent tourné le Roy & son filsile Duc de Guyenne contre ce Duc Iean. Le Duc de Bar futlors deliuré de prison par le pourchas de Bonne sa sœur Comtesse de Sainct Paul, & par ses autres bons amis; mais le frere du seigneur de la Riviere mourut en prison, & luy mit-on sus qu'il s'estoit tué d'un pot, pource qu'on le detenoit prisonnier, & de ce on parla en mainte maniere. Aprés tous ces appointemens & éuenemens le Duc Iean se retira en ses pays, laissant aucuns Seigneurs de son hostel par deuers le Duc de Guyenne son beau fils, dont du Dauphin Messire Iean de Croy fut l'vn, mais il fut pris & mené prisonnier à Mont-le-hery, pris. où il fut detenu long-temps.

Encetemps le Roy Charles, le Duc d'Orleans, le Duc de Bourbon, le Com-Grande Ligue te de Richemont, & Messire Charles d'Albret Connestable, auec plusieurs autres Bourg du Duc grands Seigneurs, promirent tous ensemble de destruire le Duc Jean de Bour- d'Orleans, de gongne, & le chasser de ses pays. Or après que ces Seigneurs dessus dits eurent Bourbon, Arpris telle conclusion contre ce Duc, il en ouve nouvelles, dont il fut fort do- tus de Bretag. lent, pource que le Roy estoit contre luy, & le Duc de Guyenne Dauphin, chemont, & plus que tous les autres: mais nonobstant il se reconforta de tout, & assembla autres, ses gens pour aller vers Paris, sçauoir s'il pourroit rompre ces alliances. Il se fioit beaucoup au commun de Paris, qui luy manderent qu'il vint en asseurance, & qu'ils le mettroient dedans leur ville.

Lll iij

Preuost de Paris decapité, pag. 426.

Enuiron le temps que le Duc de Bar fut pris, Messire Pierre des Essars estoit Preuost de Paris, qui auoit comme tout gouverné auprés d'iceluy Duc Iean, & auoit grandement tenu son party, mais il se retourna comme on sit entendre à ce Duc, qui à ce subiet le sit prendre, puis luy sit coupper la teste dans Paris,

dont plusieurs gens furent fort esmerueillez.

Le D, de Bourgongne à S. Denys.

Vn fils prison-

son pere.

Quand le Duc Iean eut assemblé ses gens pour venir à Paris, il auoir tresbelle compagnie, & cheuaucha droit vers Paris, puis se logea dedans la ville de Saint Denys en France, où là seiourna grand piece de temps. Pendant que ce Duc estoit logé à Sainct Denys, le Seigneur de Croy envoya seize ou vingt hommes d'armes bien montez à Mont-le-hery où son fils estoit prisonnier, qui firent tant par aucun moyen, que Messire Iean de Croy qui estoit prisonnier mer deliure par le moyen de dans le chasteau, vint pour ouyr Messe en la ville, aussi-tost ils le sirent monter sur vn bon coursier, puis s'en allerent droit à Sainct Denys, sans qu'il fust possible à ceux du chasteau de le rescourre : Ainsi reuint Messire Iean de Croy vers le Duc de Bourgongne, & vers le Seigneur de Croy son pere, qui grande chere luy firent, & à ceux qui l'auoient ainsi sauué & ramené.

> Durant aussi le temps que le Duc Iean seiourna à Sainet Denys, il enuoya Enguerran de Bournonuille par vn matin bien accompagné vers Paris, Tequel s'adressa à la porte du Marché aux cheu aux, cuidant que ceux de la ville le deussent mettre dedans, mais ils ne peurent; car ils furent de trop prés visitez. Il y eur lors dedans Paris grand effroy, car pour vray il y auoit grande partie du commun de Paris pour le Duc Iean. Quand iceluy Enquerran de Bournonuille apperceut qu'il avoit failly à entrer, il retourna à Saint Denys devers le Duc Iean.

> Assez tost après ce Duc partit de Sainet Denys bien accompagné, y laissant garnison de ses gens, & pour Capitaine Messire Huë de Lannoy, accompagné de Hector de Saueuse, & Philippe de Saueuse son frere, auec plusieurs autres gentils-

hommes; aussi y demeura Lionnel de Maldeghen vaillant homme de guerre, & Estats tonus à subtil. Enguerran de Bournonuille & Lamon de Lannoy furent enuoyez en la ville Arras par le D. de Soissons: Par cette maniere le Duc Iean garnit les frontieres de Beauuoisis,

caril y auoit plusieurs bonnes villes & forteresses tenans son party. Depuis ce Duc se retira en son pays d'Artois, où il manda & conuoqua tous les Seigneurs doses pays à Arras: Là y eut grands conseils tenus par luy & ses Barons: Il wenusen enne\_ estoit en grand doute de pouvoir soustenir ce faix, à cause que le Roy s'estoit

ainsi tourné contre luy, dequoy plus luy greuoit que de tous les autres à qui il auoit affaire: Mais enfin il prit conclusion d'attendre en son pays toutes aduentures, faisant partout garnir ses bonnes villes & forteresses pour se defen-

dre contretous venans, & outre ce il se garnit fort de gens; car il manda tous les Seigneurs de Bourgongne qui vinrent à grande puissance à son secours.

L'an mille quatre cens & quatorzele Roy Charles fit ses mandemens par tou-

1414. & des Princes,

de Bourg. qui

Se troune em perplexisé, à cause que le Royestois de-

du Roy tes les parties du Royaume, & assembla bien quatre-vingts mille hommes, parmy lesquels estoient plusieurs grands Seigneurs, car le Duc de Guyenne son fils aisnéy estoit, le Duc Charles d'Orleans, le Duc de Bar, le Duc de Bourbon, & plusieurs autres grands Princes, qui promirent au Roy de destruire le Duc siege de Com. Jean de Bourgongne, & le chasser de ses Seigneuries. Quand le Roy eutassemblé Piegne, p. 427. ses gens il cheuaucha droit vers la ville de Compiegne, qui estoit fort garnie des gens dudit Duc Iean, & là mit le siege tout autour, mais il y eut de grandes escarmouches auant qu'il peust estre bien formé; car ceux de la ville sirent beaucoup de peine aux gens du Roy, dont ils prenoient souvent des prisonniers, qu'ils menoient dedans la ville, par les sorties de Hettor de Saueuse & de Philippe son frere, qui estoient tres-vaillans en faict de guerre: Et aussi Messire Huë de Lannoy qui en estoit Capitaine, s'y gouverna hautement; & si y estoit le bon Lionnel de Maldeghen, qui estoit homme bien renommé en toutes besongnes où il se trouuoit: Auec eux y auoit foison d'autres gentils-hommes de grande entreprise, qui bien vaillamment s'y gouuernerent. Le Roy qui tenoit

Digitized by Google

son siege deuant, auoit en sa compagnie de vaillans hommes d'armes, qui bien recherchoientles occasions d'y acquerir de l'honneur, & entre autres y estoit Hector de Bourbon frere bastard du Duc de Bourbon, qui estoit tenu pour le plus vaillant entre tous les autres, lequel manda à ceux de la ville qu'il les iroit vissiter le tour de May au matin. Quand ce Bastard eutainsimandé à ceux de la ville, ils se preparerent alencontre pour le receuoir: Or quand se vintauditiour de May, ledit Bastard qui estoit accompagné de puissantes gens, vint vers vne porte de Compiegne: Luy & ses gens auoient chacun vn chappeau de seuillages, vulgairement dit de May sur leur teste armée: Là y eut grand chocq d'vn costé & d'autre; mesme y eut ledit Bastard de Bourbon son cheual tué soubs luy, car ceux de la ville se desendirent tres-vaillamment, & y eut plusieurs blessez des deux costez: mais nonobstant toute la defense que ceux de la ville firent, le Bastard & ses gens les presserent si viuement, qu'enfin les gens du Duc Iean rendirent la ville au Roy, à condition qu'ils s'en troient saufs leurs corps & leurs biens, ce que rendu. le Roy leur accorda, & l'ayant ainsi mis en son obeissance il la garnit de ses gens, puisils'en alla à Soissons, où Enguerran de Bournonuille estoit, & là mit le siege de Soissons, tout autour, mais il y trouua grande defense par ledit Enguerran, & ses gens. pag. 417. Tandis que le Roy estoit à ce siege le susdit Bastard de Bourbon fut nausé à Mort du Bamort en allant considerer les fossez: Il fut fort plaint de ses gens, par especial stard de Bourdu Duc de Bourbon son frere, qui grandement l'aimoit pour la vaillance qui estoit en luy. Cette mort nuisit depuis à Enguerran de Bournonuille, qui fut bien courroucé quand il sceut la mort de ce Bastard. Enfin le Roy ayant esté long espace de temps deuant Soissons, sut conseillé de la faire assaillir, parce qu'il descouurit qu'il y auoit dissension entre les gens du Duc Iean & ceux de la ville; car Enguerran & ses gens auoient voulusortir de la ville, mais le commun en fut mal-content, pource qu'ils les laissoient de la sorte en grand danger, sans leur aider à faire quelque bon Traité, & pource se tournerent la plus grande partie contre ledit Bournonuille: Outre ce il y auoit aussi grand debat entre les gens d'iceluy Enguerran & les gens de Lamon de Lannoy, partant ils se trouuoient tres-mal d'accord dedans la ville, & peu s'entre-aimoient l'vn l'autre. Partelles dissensions fut depuis la ville, & eux-mesmes en voye de perdition: Car les gens du Roy assaillirent tout autour, & dura l'assaut longuement: mais enfin elle fut prise & emportée d'assaut par les gens du Roy, qui vaillamment s'y porterent. Là fut pris Enguerran de Bournonuille & Lamon de Lannoy, auec tous leurs gens; comme encor Messire Pierre de Menau qui estoit du pays, auquel depuis le Conseil du Roysit coupper la teste. A la prise de cette ville y eut grand desordre commis; car les Eglises furent pillées, & quantité de semmes violées par force, tant gentilles femmes que autres, dequoy la ville fur du depuis pendant long-temps en grande destruction. Aprés ces choses ainsi faites Enguerran de Bournonuille eut aussi la teste couppée, & ne peut estre sauué pour aucune priere, combien qu'il y auoit plusieurs des gens du Roy qui en furent courroucez; mais le Duc de Bourbon, qui estoit fort en colere de la mort de son frere bastard, fut l'vn de ceux qui plus de mal luy sir.

Quand le Roy eutainsi acheué à Soissons, il en partit pour venir vers la ville Le Roy à Pede Peronne. Il logea en la ville, où il fut assez long temps: tous ses gens estoient ronne. logez au pays d'autour Peronne. Depuis il fut conseillé d'entrer dans le pays du Duc lean de Bourgongne, & y tout prendre par force; & mettre à destru- Bapaume as-Aion ses pays. Lors le Roy cheuaucha vers la ville de Bapaume, laquelle estoit si ge se rend au fort garnie des gens du Duc lean. Il mit le siege autour de cette ville, & tant Roy. y fur qu'elle luy fut enfin rendue: ceux qui estoient dedans en partirent suifs leurs corps & leurs biens. Assez tost après que le Roy eut mis Bapaunie en son d' beissance, & qu'il l'eut garny de ses gens, il en partit pour aller deuant Arras assiegé ras mettre le siege. Cette ville estoit garnie de bons gens d'armes & gens par le Roy. de traid, dont estoit Capitaine Messire Iean de Luxembourg, qui estoit Che-

ualier de grand renom & preux aux armes, lequel auoit bien de bonne estof-

Thibaut de Neufchastel seur de Montagu, Guillau-

fe mille hommes d'armes, sans les gens de traict & ceux de la ville qui moult estoient puissans. Au dessous dudit Messire Iean de Luxembourg estoient plu-

\* al. milleurs

sieurs Capitaines, & entre autres le Seigneur de Noyelle, nommé le Blanc Cheualier; & de Bourgongne y estoit le Seigneur de Montagu, le Seigneur de Champ-Chamdiuers, diuers, le Seigneur de Tolongeon, & plusieurs autres grands Seigneurs. Ainsi Toulongeon. Messire Iean de Luxembourg estoit accompagné de vaillans & sages hommes d'armes, qui bien le conseillerent, ce qui parut bien à la fin. De ceux de la ville estoit Capitaine le Seigneur de Beaufort à la barbe, qui estoit homme de haute entreprise, lequel les retint bien en son obeissance & commandement, tant que le siege dura. Aussi estoit la ville & la Cité garnie de gens qui estoient fort vaillans, & peu craignoient d'estre attaquez, sinon par trahison. Aussi quandils sceurent la verité qu'on les venoit assieger, ils mirent le feu dans leurs faux-bourgs, tant de Baudimont que Alieur \*: mesme ils abbatirent plusieurs Eglises qu'ils destruisirent, afin que leurs ennemis no s'y logeassent si à leur aise: Et de plus tint tousiours bon le chasteau de Belle-motte, qui estoit vn grand confort & soulagement à ceux de la ville d'Arras: car quand ils vouloient enuoyer quelque message vers le Duc Iean, ils l'enuoyoient par ledit chasteau pour aller plus seurement. Donc aprés que le Roy eut conquis Bapaume, il s'achemina vers Arras. Il auoit lors en sa compagnie bien cent mille hommes, entre lesquels estoient plusieurs hauts Princes; car le Duc de Guyenne y estoit, le Duc Charles d'Orleans, le Duc de Bar, le Duc de Bourbon, Messire Charles d'Albret Connestable de France, le Comte de Richemont, le Comte d'Armagnac, le Comte d'Alençon, & plusieurs autres, qui tous tendoient à destruire le Duc Iean. Or tant cheuaucha le Roy, qu'il arriua assez prés d'Arras. Dés le lendemain ses gens commencerent à approcher la ville: & logea le Roy à la Maison du Temple. Au commencement du siege dés le premier iour il y eut sieres escarmouches & attaques des gens du Roy contre ceux de la ville, en quoy gagnerent ceux de la ville quantité de prisonniers & de cheuaux : mais nonobstant le siege ne fut mie si tost assis, ains au bout seulement de quinze jours il fut fermé. Le Duc de Bourbon se logea au faux-bourg de Baudimont, & le Duc de Bar estoit logé au faux-bourg vers Belle-motte. Ceux de la ville faisoient souvent grandes saillies, par especial à la Barette d'Auenne, & à la porte Saint Michel vers Belle-motte, & souvent amenoient prisonniers en la ville. Les gens du Roy tenoient pour ce temps le chasteau d'Auenne-le Comte & celuy de Villers-castel, d'où ils greuoient fort le pays, & le tenoient en grande sub-Fauxbourge de iction, mesme ils allerent courre iusques à Sainet Paul, le Comte Fvaleran y Sainct Paul en estoit, qui encores se disoit Connestable de France. Ils luy brusserent ses faux bourgs; mais les gens dudit Comte Vvaleran saillirent hors icelle ville de S. Paul, & rechasserent les gens du Roy, dont ils tuërent vn, de quoy ce Comte sit semblant d'estre courroucé. Vne autre fois les gens du Roy allerent iusques aux portes de Hedin, & y causerent grand esfroy; mais ils perdirent beaucoup de leurs gens, auant qu'ils reuinssent à leur siege. Ainsi coururent les gens du Roypar tout le pais d'Arrois, parquoy il fut fort destruit de tous costez. Cependant ceux qui estoient au siege s'esforçoient sort de prendre la ville, deuant laquelle souuent ils ierroient grands engins, dont les portes & murailles furent fort endommagées. Les gens du Roy passerent par vn Dimanche aprés disner la riviere du Marais Sainet Michel, par vne petite planche, puis vinrentassez prés de la poterne vers ledit Marais: Quand ceux de la ville les apperceurent, ils saillirent alencontre d'eux: Là y eut grand combat donné, mais enfin les gens du Roy furent desconfits, & y eur de morts & noyez grande quantité, & de pris & emmenez en la ville. A cette besongne se conduisit vaillamment Percheual le Grand: le lendemain le Duc de Bourbon enuoya requerir qu'on laissaft enterrer ceux qui estoient noyez, dequoy Messire Iean

Digitized by Google

de Luxembourg fut content, moyennant qu'els auroient les corps de ceux de la ville & les hurner, dont il fut ainsi ordonné. La Comte d'Eu fut fut Cheualier en Charles d'Arune mine à combatre contre le Seigneur de Montagn, & estoit la mine dessoubs tois Comie les murs de la Cité, proche de Baudimons. Deuant Arras le Roy fut occupé d'Eu. fix semaines, enuiron le mois d'Aoust : Peu il y gagna, sins y perdit Messire Amé de Sarbruce d'un coup de canon qui le frappa en la teste. En toutes les sorries que ceux de la ville firencils perdirent peu de leurs gens, & n'y furent pris des gens de renom que Bangon de la Benuriere, & le Bastard de Beille. Le Duc sean auoit ordonné grande puissance de gens pour secourir ceux de la ville d'Arres, dont estoit conducteur le Seigneur de Croy, & cuidoient frapper sur le logis de Baudiment. Quand ledit Seigneur de Crey eut tout assemblé vers Betune, pour estre rendu au poinct du jour dans Arres, il sit aduancer ses coureurs deuant, & en fut Atis de Brimeu auec lacques de Brimeu son frere: mais ils furent pris des gens du Roy, & menez au camp de ce siege, parquoy cette entreprise sut rompue. Depuis iceluy Iacques de Brimeu eschappa, & entra dans Arras, dont le peuple fut bien ioyeux. Quand le Roy eut ainsi esté deuant Arras grand espace de Paix d'Atras temps, la Duchesse de Hollande (qui estoit sœur du Duc Iean) alla deuers le mojonnée par Roy, & fit tant que ce Duc Iean obtint enfin la paix du Roy; car le Comte de Hainaut, Pontieu qui estoit second fils du Roy, auoit espousé la fille du Duc Guillaume de 198. 428. Hollande & de ladite Duchesse, laquelle par ainsi se trouuoit niece du Duc Iean de Bourgongne, sçauoir fille de sa sœur. Quand cette Duchesse eut fait ce traité du Duc Iean auec le Roy, ceux de la ville d'Arras en furent bien joyeux: Car le Roy deslogea aussi-tost aprés qu'il eut receu l'obeissance d'icelle ville, & que ses bannieres eurent esté mises sur ses portes. Or combien que la paix eustainsiesté traitée, si se deslogeale Roy & ses gens en grande confusion, & s'en allerent & desbanderent plus en vn iour qu'ils n'estoient venus en deux : Le

Roy neseiourna guieres tant qu'il fust paruenu iusques à Paris. Quandle Duc Iean se vidainsi deliuré de ses ennemis il en fut bien ioyeux; & tantost manda par tout ses gens, & assembla grande puissance de toutes lean en Bourparts, puis s'en alla au Duché de Bourgongne, & passa par Messeres sur Meuse où gongue. le Duc de Neuers son frere luy sit grand feste, & moult s'entre coniouyrent Philippe de l'vn frere à l'autre: Depuis le Duc Iean s'en alla en Bourgongne, où il seiour-Bourg. Due na long-temps sans retourner en Flandre: L'à luy firent les Seigneurs de Bourgongne grande ioye & recueil, car ils l'aimoient fort. Le Duc Iean estant en Bourgongne, & la paix ainsi faite deuant Arras, si restoit-il tousiours grande enuie entre le Duc Charles a'Orleans, ses alliez, & le Duc Iean de Bourgongne. De faict, Messire \* Ienes de Pou qui s'en alloit en Bourgongne deuers le Duc \*al.Iean Iean à tout trois cens compagnons, sut rué ius par les gens du Duc d'Orleans, & retenu prisonnier luy & ses compagnons. La Paix d'Arras que dessus estant Serment pour faite de la sorte, & le temps estant venu qu'il conuenoit faire les sermens de l'entretien de la bien entretenir, Monsieur de Guyenne Dauphin sit tout le premier son ser-la Pair d'Arras ment, presens plusieurs grands Seigneurs qui là estoient; entre autres ladite Dauphin. Duchesse de Hollande: Lors le Duc de Guyenne dit à Monsseur d'Orleans: Bean Cousin, il vous convient iurer la Paix comme nous avons fait. Alors s'advança le Duc d'Orleans, & s'enclina bien bas, disant : Monsieur, ie ne suis point tenu de iurer ny de faire serment, car ie suis icy venu pour seruir Monsieur le Roy & Refusé, puis vom. Et Monseigneur de Guyenne luy dit; Il le vous connient faire, nous vous en D. d'Orleans. prions. Et le Duc d'Orleans dit encore vne fois; Monsieur, ie n'ay point rompu la paix, & ne dois faire serment, plaise vous estre consent. Encor après luy en requit le Duc de Guyenne: Adonc le Duc d'Orleans par grand courroux luy dit: Monsieur, ie n'ay point rompu la Paix, ne ceux de mon costé, faites venir celuy qui l'a rompue, present vous, car ie ne l'ay point rompue. Là y eut l'Archeuesque de Renaud de Rheims qui dit; Monsieur d'Orleans, faites le serment d'entretenir la paix. Ainsi le chenesque de sit-il enfin, quoy que contre sa volonté: car il luy sembloit bien que le Duc Rheims,

Mmm

Iean estoit celuy quiseul auoit rompu la paix, laquelle auoit esté faire en la ville d'Auxerre. Après que le Duc d'Orleans eut finalement fait ce serment; fort àc ontre-cœur, Monsieur de Guyenne sit appeller le Duc de Bourbon, lequel cuidoit faire replique & excuse de paroles, comme auoit fait le Duc d'Orleans, mais le Duc de Guyenne luy couppa court, en disant: Beau Cousin, ie vous prie n'en parlez plus: Adonc fit le Duc de Bourbon serment de tenir la Paix. Après duy le fit aussi le Duc de Bar, auec plusieurs autres grands Seigneurs. A tant on appella l'Archeuesque de Sens, lequel estoit frere de Montagu: Et quand il vint deuant Monsieur de Guyenne, on luy dit, qu'il falloit qu'il iurast la paix: Lors il s'enclina, & dit à Monsieur de Guyenne: Monsieur, souvienne-vous du serment que vous sistes, & nous tous au partir de Paru, present la Reyne. Et adonc luy dit Monsieur de Guyenne: N'en parlez plus, nous voulons que la Paix tienne, & que vous la iuriez. Sur quoy cet Archeuesque repliqua: Monsieur, ie le feray puis que c'est vostre plaisir. Et n'y en eut plus qui fissent refus de iurer la Paix que ces trois. Mais quelque Paix qu'ils eussent iuré ensemble, si y auoit-il peu d'amour, comme il se peur bien descouurir peu aprés: carles gens du Duc Iean qui auoient fait la guerre, ne s'ozoient trouuer és bonnes villes du Roy. Et fut Hector de Saueuse pris en allant en pelerinage à Leance, & mené prisonnier à ctor de Saucu- Paris, où il fut en grand danger de sa vie: mais la Duchesse de Hollande luy ayda Nostre Dame beaucoup, pour l'amour de ce qu'il appartenoit à son frere le Duc Iean de des Liesses, de- Bourgongne: Et aussi Philippe de Saueuse frere dudit Hector, prit le Seigneur de Chaule & Vvitasse a' Aine, lesquels auoient beaucoup de leurs amis auprès du Comtesse de Roy, qui employerent grande peine à la deliurance dudit Hector, afin de deliurer les deux dessusdits qu'iceluy Philippe tenoit prisonniers: Par ainsi eschap-Continuation pa Hector de Saueuse de Paris. Par telles choses, & plusieurs autres, se renou-

Tout ce temps durant il y auoit dans le Royaume de France doubles Officiers en mesme ciers; car chacune partie contendoit les faire à sa poste: Le Comte Vvaleran de Saint Paul estoit Connestable de France par la volonté du Duc Iean de Bourgongne, & le Seigneur de Dampierre Admiral. Les autres auoient fait Messire Charles d'Albret Connestable, & Clunet de Brabant Admiral: Ainsi estoit pour sierr de Dam- lors manié le Royaume de France, pour cette malheureuse guerre du Duc Iean de Bourgongne, auec le Duc Charles d'Orleans.

Cette mesme année enuiron la Sain& Remy, le Comte Vvaleran de Sain& Paul (qui encor se disoit Connestable de France) assembla quatre à cinq cens combatans, & s'en alla à Ligny en Barrois, qui estoit à luy. Quand il fut là venu, le Duc Antoine de Brabant (qui auoit espousé en premieres nopces la fille d'iceluy Comte) luy bailla le gouvernement du Duché de Luxembourg, qui estoit à luy de par sa seconde femme. Or ce Comte, aprés qu'il eut seiourné cinq semaines audit lieu de Ligny, & fait voyage deuers le Duc de Bar son beau frere à Bar-le-Duc, s'en alla audit Duché de Luxembourg, où il fut bien obeï, & luy deliura-on la forteresse. Aprés il s'en alla en plusieurs autres bonnes villes, par tout on le mettoit & receuoit dedans, suiuant le commandement dudit Duc Intoine de Brabant. Après il s'en alla à Danuillers, où il se-Siege de Neu- iourna grande piece, puis il alla mettre le siege deuant vne forteresse nomuille sur Meu- mée Neunille, qui estoit sur la riuiere de Meuse, & faisoit des courses dans la se, dont l'Eglise fut forti- Duché de Luxembourg: Cette forteresse appartenoit au Seigneur d'Orchimont. sée alenconire Quand ledit Comte V valeran eut entrepris le siege devant cette place de Neuwille, il y demeura long-temps, & auoit fait asseoir grands engins deuant le chasteau pour ietter dedans, puis il sit saire fossez autour du Monstier quiestoit deuant ledit chasteau, & sit saire des guerites autour dudit Monstier, puis il le pourueut bien de viures, & laissa de ses gens dedans pour garder que ceux du chasteau n'en peussent saillir, dont il sit Capitaine vn gentil-hom-

Tacques de Montagu Archeuesque de Sens.

Prise de He-

Continuation uella la guerre & l'enuie entre les Seigneurs de France & le Duc Iean, parquoy Bourgongne. le Royaume de France sur depuis reduit en grande perdition.

Doubles Offitemps dans le Royaume.

Iacques de Chastillon

Comte de S. Paul Gounerne: r d. Luzembourg.

du chasteau.

me du pays, qu'on nommoit Le grand V vantier Disque. Après que ce Comte eut ainsi pourueu à ce Monstier de Naveille, il s'en alla à Danuillers, & d. là à luny \*, où il fur grande espace de l'hyuer. Cependant ses gens qu'il auoit \*al. Inoie. ou laissé audit Monstier de Neuerlle, y firent tant que le chasteau se rendir, dont suoy. le Seigneur promit en suite qu'il me leun fervet plus de guerre: partant les gens que ledit Comre auoir laissé au Monstier de Neuville, s'en allerent à luny par deuers luy. En svite ce Comte demeura à supy tout le Caresme, & là tenoit ses gens auec luy. Or enuiron quinze iours après Pasques il luy prit une ma-ladie, dont il mourut. Il sut enterré dans la grande Eglise de l'uny, combien Compe Vualequ'il eut ordonné qu'on le portast en l'Abbaye de Cercamp, situé dans le Comté de rande S. Paul. Sainet Paul, mais on n'en fit rien pour l'heure, parce que le pays & les chemins estoient perilleux, & de plus il n'auoit pour lors auec luy aucun de ses prochains amis; car il estoit desiamort quand la Comtesse sa femme y arriva; laquelle en sit grand dueil, lors qu'elle en sceut la vorité: car ce Comte a Dueil de la uoit fort desiré de la voir auant sa sin derniere. Après la mort d'iceluy Com-Comiesse sa te, ses gens furent grandement troublez, & s'en allerent, les vns en leur pays, semue. les autres auec ladite Comtesse à Ligny en Barrois. Ainsi mourut le Comte Vueleran de Saincet Paul hors de son pays, dont ce fut grand dommage; car il estoit Prince de grand entendement, & qui moult estoit estoit suge. Après sa mort le Duc Brabant Comte Antoine de Brabant releua le Comté de Saint Paul & celuy de Ligny auec tou- de S Paul & tes les autres terres du defunct Comte V valeran, pour Philippes son fils moins-de Ligny. né; car ce Duc Anteine auoit espousé la fille d'iceluy Comte Vvaleran, dont il auoit deux fils, Iean, & Philippes, le puisné toussours nommé Comte de S. Paul, tant que son frere vesquit.

Pour ce temps le Duc Jean de Bourgongne se tenoit en son pays de Bourgongne; car alors on parloit peu de guerre en France, fors que chacun scauoit bien qu'il n'y auoit mie ferme amour entre le Duc Iean de Boargongne, & le Duc Charles d'Orleans.

L'an 1415. le Roy Henry d'Angleterre, qui bien sçauoit le discord qui estoit 1415. entre les Seigneurs de France, & qui toussours contendoit de conquerir ce Royaume, fit son mandement en Angleterre, & assembla grande puissan- Henry V. Roy ce d'Anglois, puis il monta sur mer & s'en vint descendre deuant Harsteur, d'Anglet. con où il mit le siege par mer & par terre. Ladite ville de Harstrur estoit garnie ire la France. de bons gens d'armes, qui bien la tinrent: mais le Roy Henry y fut si Ion : préd Harsseur. guement, qu'il fallut que les François luy rendissent la ville, parce qu'ils page 428. n'attendoient plus de secours. Ce fut là le commencement de sa conqueste en Normandie. Or tandis que ledit Roy Henry tenoit siege deuant Harsteur, les Seigneurs de France firent grandes assemblées pour y resister, & se mit Messire Charles d'Albret, qui estoit Connestable, sur les champs, à tout grande puis- se se. sance auec le Mareschal Bouciquand, le Seigneur de Dampierre, qui estoit Ad- Ieanle Mainmiral de France, & plusieurs autres grands Princes, à scauoir le Duc d'or-gredie Boucileans, le Duc de Bar, le Duc de Bourbon, le Duc de Neuers, le Comte de Beau. caut. mont: Lesquels Seigneurs dessussites auoientassemblé toute seur puissance pour combatre ce Roy d'Angleterre. Après la conqueste faite de Harsteur, ioelay Roy Henry partit à cont sa puissance pour aller à Celau: à cette sin il dheuancha droit en tirant versila Nuttrandie. En chemin faisant deuant la ville d'Es il y eur grande escarmouche des François & Anglois, en laquelle rencontre mourut Lanceles Pere, qui estoit Bourbonnoir, vaillant homme d'armes, & bien renommé, aussi tua-il l'Anglois qui l'auoit nauré à mort. De'la ce Roy Henry pour suivité la soute en venant vers Abbeuille : plusieurs cuidoient qu'il vouluc'aller passerià la Blanque-paque, mais il n'en sir rien; car il cica vers le Bonsde Renig, & affaitlit Bille pour audir passage par là : mais oette place sut bien "ha & grandement desendui par le Seigneur de V vancour qui en estoit Sire, auec fes deux fils, qui estoient Cheualiers de haut courage & bien renommez, los Mmm ij

Miraumont.

\* Iuuenal dit pag. 314. que ceste Bataille

Octobre , feste

S. Crespin.

quels outre ce, estoient bien pourueus de bonnes gens & instrumens de guerre. Après que ce Roy vid qu'il ne pouuoit passer par ledit Pont-de Remy, il tira vers Araine, de là vers Amiens, & passa par deuant la ville sans rien perdre: puis s'en alla loger à Bonne. La puissance du Roy Charles poursuivoir tousiours ce Roy Henry, tant qu'il n'y avoit souvent que de cinq à six lieues entre les

deux armées, de sorte que de iour en iour ils les crovoient combatre, mais ils n'auoient mie place à plaisir, aussi attendoient-ils le Duc de Bretagne, qui

venoit à l'aide des François auec plusieurs gens. Ledit Roy Henry s'en alla passer la riviere de Somme à Esclusier, prenant logement au tour de Meraumont, pour de là gagner Calais, puis il se logea à Forceville, Acheu, & dans les villages

d'autour. D'autre partles François tirerent au deuant vers Saint Paul. Après le Roy Henry se logea à Bonniere-lescaillon. Le Mercredy iour de Toussaincts, son Auant-garde estoit logée à Fernenc, & occuperent icelle nuict sept ou

huict villages: Le Ieudy ensuiuant le Roy Henry délogea de Bonniere, passa par Feruenc, de là il cheuaucha iusques à Blangi en Ternou, & passa outre pour aller loger à Maisoncelle, là où il se logea & y rassemblatous ses gens. Ce pro-

pre iour les Seigneurs de France vintent loger à Ruisseaunille, Azincourt, & en plusieurs autres villages des enuirons, puis ils se mirent aux champs, & se logerent assez prés de l'Ost du Roy Henry, tellement qu'il n'y avoit qu'enui-

ron quatre trailes d'arc entre les deux armées, & passerent ainsi cette nuict sans se rien faire l'un à l'autre. Quand se vint le Vendredy \* au matin, les Seigneurs de France se mirent en grande ordonnance, & firent vne Auantgarde, où ils mirent la plus grande partie de leur Noblesse & Seigneurie,

& la fleur de leur gens: aussi composerent-ils vne Baraille fort puissante & vne Arriere-garde. En verité les François estoient sans comparaison beaucoup plus forcs en nombre que les Anglois, & y auoit parmy eux bien plus noble compagnie. Le Roy Henry se mit parcillement en ordonnance, & disposa vne a-

uant-garde auec vne grosse bataille, & mit tous les Archers deuant, tenant chacun d'iceux vnc arme aiguisée à deux bours deuant luy, appuyée & soustenuë en terre. Co iour il y eut grand pourparler entre les deux armées, & redoutoit fort iceluy R. Henry cette iournée, mais ils ne peutentestre d'accord,

parquoy fallut qu'il se missent en bataille. Là vint le Seigneur de Helly, qui long temps auoit esté prisonnier en Angleterre, & cuidoit bien pour lors que les François deussent remporter l'aduantage en icelle journée; mais il en arriua rout autrement: car quand se vint au choq les Anglois auoient plusieurs Ar-

chers, qui commencerent fortà tirer contre les François, lesquels estoient excessivement armez, parquoy furent-ils fort travaillez avant qu'ils peussent approcher les Anglois: Là y eut grande bataille d'vn costé & d'autre, les Anglois

furent fort recognez d'abord, mais l'auant-garde des François se mit en grande desroute, ce qui commença par petits pelotons; puis aussi la bataille s'ouurit & diuisa, dans laquelle aussi-tost les Angloisentrerent, où ils frapperent

& ruerent fans mercy: De plus, la Bataille des François, & l'Arriere-garde. d'iceux ne s'assemblerent point. Ainsi se mirent tous à fuir, cartous les Princes s'estoient mis en l'Auant-garde, & auoient laissé leurs gens derriere, par-

quoy il n'y cut point d'entretenement ny d'ordre parmy leurs gens. Là y eut grande mortalité & tuerie des François, qui y furent tous desconsits, & y:en la Iournée dite mourut bien sur la place trois à quatre mille, sans ceux qui furent prisonniers,

d'Azincourt. dont il y eut grand nombre. Pendant que la bataille des François & Anglois duroit, & que les Anglois auoient ia prosque gagné le dessus, Isambent à Azincaurt & Robert de Bournonuille accompagnez d'aucuns gens d'armes de petit estat alle-

rent frapper sur le bagage des Anglois, & y firent grand effroy : Pource les An-Bagage des An- glois cuiderent que ce fussent François qui vinssent sur eux pour leur mal faire : Adoc dans cette extremité ils se sentirent obligez de tuer plusieurs qu'ils auoient dossa fair prisonniers, dont les deux dessus-directurent depuis grandement blas-

Deffaite des

pag. 430.

in man

Digitized by Google

mez, & aussi en furent-ils punis par le Duc Jean de Bourgongne. En cette Iourneé qui fut entre Massoncelle & Azincour au Comté de S. Paul (& l'appelle-on vulgairement la Bataille à'Azincour) y mourut quantité du noble Sang de France, le Mareschal de Bouciquaud, le Seigneur de Dampierre qui estoit Admiral de France, le Duc de Bar, le Comte de Marle, & le Comte de Beaumont qui estoit Robert de Bar auecluy, y furent pris ou tuez, & si y mourut le Duc Antoine de Brabans, & Comie de Marle Duc de Neuers son frere, lesquels estoient freres du Duc Iean de Bourgongne, & plusieurs autres grands Seigneurs. Le Duc d'Orleans, le Duc de Bourbon, le Comte de Richemont, le Comte d'Eu y furent tous prisonniers, & menez en Angleterre, auec quantité d'autres grands Seigneurs. Ainsi & par cette maniere fut perduë cette Bataille pour la France, dont ce fut grand dueil pour le Royaume: car de toutes les Prouinces de la Couronne la fleur de Noblesse y demeura, dont plusieurs maux sont depuis aduenus. Et encor la dissension qui continuoit entre ledit Duc Jean de Bourgongne & les Seigneurs du Sang Royal, acheua de gaster tout. En iceluy iour le Duc de Bretagne estoit à Amiens, qui venoit à l'aide des François à tout grande puissance de gens, mais ce fut trop tard. Après cette Iournée le Roy Henry alla reloger à Maisoncelle, où il auoit gisté le iour de deuant. Le lendemain au matin il en deslogea, & alla passer tout au milieu des morts, qui augient esté tuez en ce combat; là il s'arresta grand espace de temps, & tirerent ses gens encor des prisonniers hors du nombre des morts, qu'ils emmenerent auec eux. Des gens du Roy Henry y moururent enuiron de quatre à cinq cens seulement; & si y fut le Duc d'Yorc na-Anglois suez. uré à mort, lequel estoit oncle du Roy. De plus, estoient les Anglois fort trou Edouard Due d'Yorc blesse à blez de ce qu'on leur avoit osté leurs cheuaux; car il y en avoit quantité de na mort. urez, & rendus inutiles, qui s'en allerent à grande peine iusques à Calais, là où on leur sit grande ioye & grand recueil. Aprés que ledit Roy Hemy se sur pendant quelque temps rafraischy auec ses gens dans la ville de Calais, il s'en retourna en Angleterre, où il fut hautement festoyé, & luy fit-on grande réuerence par tout iceluy Royaume. Les Ducs d'Orleans & de Bourbon. vserent depuis ce temps la plus grande partie de leur vie en Angleterre, auec le Comte d'Eu, & le Comte d'Angoulesme frere dudit Duc d'Orleans. Après cette douloureuse lournée, & que toutes les deux parties se fussent retirées, Louys de Cymetiere fait Luxembourg qui estoit Eucsque de Terouane, sit faire en la place où la Bataille pour enterrer auoit esté donnée, plusieurs charniers, où il sit assembler tous les morts d'vn co-les morts au su d'autre, & là les sit enterrer, puis il benit la place, & la sit enclorre de fortes hayes tout autour, pour la garantir du bestail. Lors que cette Bataille se donna le Duc Iean estoit en Bourgongne, lequel se monstra grandement courroucé de la perte des François, quandelle luy eut esté rapportée, par especial de ses freres le Duc Ansoine de Brabant & le Duc de Neuers. Tantost après il s'en alla en ses pays de Flandre & d'Artois, là où il prit le gouvernement de ses deux neueux de Brabant...

En cette mesmesaison le Duc de Guyenne fils aisné du Roy, mourut à Paris, Mort de Louys lequel avoit espousé la fille aisnée d'iceluy Duc Iean de Bourgongne, dont ce Dauphin. fut grand dommage pour le Royaumo, car il auoit grand desir detenir le peuple en paix. Alors ne resta plus des fils du Roy que le Comse de Pantieu, qui siuoit espousé la fille du Duc Guillaume de Hollande, & le Duc de Touraine qui cstoit maisné fils du Roy: भारत पुरेश र

Assez tostaprés le Roy Henry d'Angletorre repassalamer, & vint à Calais, le Pourparler en-Dug lean de Bourgongne l'alla trouver peu après auec passeport pour sa seu- re le R. d'Anrete: Ils s'affemblerent vers Calais, & parterent eux-deux enfemble grand ef- D. de Bourg. pace fans qu'il y eufhaucuns de leurs gens qui les petissent ouyr, ny seawir ce qu'ils dissionent. De se on parla depuissen mainte maniere, mais peu de gens seurent bien la verité de ce qu'ils auoient pourparlé. Aprésie Roy Hemy s'en retourna en Angleterre, & le Duc vamentos pays: notificado de la muso all Mmm iij

Après que le Duc de Guyenne fut mort, le Comte de Ponthieu autre fils du Roy Charles, qui auoit espousé la fille du Duc Guillaume de Hollande, niece dudit Duc Iean de Bourgongne, deuint Dauphin, & le prochain heritier de la Couronne, aprés la mort du Roy Charles son pere : pource le Duc Guillaume son beau-pere le sit approcher du Roy Charles, afin d'auoir le gouvernement du Royaume de France: mais il ne se passa guiere de temps après que ce Dauphin mourut aussi à Compiegne, où il estoit, par ainsi il n'y eut plus des fils du Roy Charles que Charles Duc de Touraine, qui estoit tout le maisné, & qui à son tour de-Charles VII. uint Dauphin, en attendant la succession de la Couronnne de France.

Dauphin. Charles Dau-

Mort de Ican

Le Duc Guillaume de Hollande mourut tost après en cette mesme saison, & Mort du Comte de Hainaut. dissoient maintes gens qu'il auoit esté empoisonné auec son beau-fils le Danphin, parce qu'ils estoient si fort alliez au Duc Iean de Bourgongne.

Après toutes ses besongnes ainsi faites, le Duc Iean de Bourgongne assembla en peu d'espace de temps grande compagnie de ses gens, auec lesquels il vint vers Paris, cuidant trouuer moyen de gouuerner le Roy Charles, & le

Dauphin, & s'en alla à Lagny sur Marne, où il fut long temps.

Gouverneurs du nouneau Daughin eltrangers. Arnaud Guillen sieur de Barbazan.

Ranages dans

La Picardie

Alors gouvernoient le Roy & le Dauphin le Comte d'Armagnac, le Seigneur de Barbasan, & Tanneguy du Chastel, qui reuenoient de la guerre, & tous gens qui estoient estrangers pour la plus grande partie, lesquels pource ne vouloient point que le dit Duc Iean fut bien d'accord auec le Roy, & auec le Dauphin, pource qu'ils sçauoient bien que si le Duc Ican y estoit, il leur osteroit le gouuernement qu'ils auoient dans le Royaume.

Quand le Duc Iean cut assez esté à Lagny, & qu'il vid bien qu'il ne pouuoit aller deuers le Roy pour le present, il partit & retourna en Artou. Alors il y auoit à foison gens qui couroient les champs, où ils se tinrent longuement: parquoy le pays sut sort greué, & mis en grande destruction de tous costez, par especial les pays de Picardie, & Santerre: & en estoient entre autres Capitaines Messire Gastelain Bast, Iean de Guigny, le Bastard de Tian, Charles t'Abbé, Iean du Clau, Mathieu Després, outre plusieurs autres qu'il y auoit, qui estoient gens sans pitié, lesquels rançonnoient par tout où ils alloient, sans

espargner gentil ne vilain; on les appelloit en plusieurs lieux les V vaudrois, en autres les estrangers. Ces gens prirent la ville & le chasteau d'Anencour, qu'ils pillerent, puis y mirent le feu, le mesme sirent-ils de Neuf-chastel sur Enne\*.

\* 21. Aifne Gens leuez, par Thomas de

Estrangers

chargez.

En ce temps le Baillif de Vermandou, & Raymonnet de la Guerre assemblerent Harfi Bailly de pour ruer sur les estrangers, mais les estrangers les desconfirent, tuerent grand Vermandois. nombre de leurs gens, & en prirent de prisonniers. En cet estat regnerent & se gouvernerent les Capitaines dessusdits pendant longue espace de temps: puis ils allerent dans le pays de Boulonnou, où ils le preparerent de faire ainsiqu'ils faifoient ailleurs; mais les compagnons du pays s'assemblerent, & en tuerent grande quantité qu'ils destrousserent & despouillerent: Là fut tué Laurent Rose Lieutenant de Iean du Clau. Quand ils virent qu'on les guerroyoit ainfi dans le Boulonnou, ils se retirerent arriere, & prirent vn gentil-homme du pays, nom-Gentil-hommo mé Gadifer de Collebant, qui auoit aidé à destrousser de leurs gens, comme ils disoient, lequel sur pendu à vn arbre, du commandement du Bastard de Tjan. Il fur plaint de maintes gens; car il estoit vaillant homme d'armés, & de haute entreprise.

pendu.

112

Tout ce temps il y auoit plusieurs Capitaines de Picardie, qui estoient au Duc Iean, & auoient plusieurs gens sur les champs, ainsi comme les autres, c'est à sçauoir le Seigneur de Fosseux, Hector de Saueuse, Philippes son frere, Mes-Gre Maurice Mauroy de Saintt Leger, Massire Iennet de Pois, Louys de Vourgnie, or autres, dont le pays estoit fort travaillé: & dura cette destruction dépuis la bataille d'Azincour, inseques à tant que le Duc Jeun sen alla camper détiant Paris au village de Montronge. com matome en com

En cette mesme saison Messie Marstelet du Mesnil x & Ferry de Mailly assem-

Digitized by Google

blerent enuiron deux à trois cens compagnons, auec lesquels ils s'en allerent loger au pays de Santers; mais les gens du Roy Charles vintent les surprendre par vne nuict, & les ruerent ius. Ils y prirent lesdits Messire Martelet du Mesnil, & Ferry de Mailly, qu'ils einmenerent à Compiegne: là où fut iceluy Messire Martelet iustitié au dehors de Compiegne: quant à Ferry de Mailly il eschappa par le pourchas de ses amis : il y eut plusieurs de leurs gens suppliciez.

Les gens du Duc Iean passoient souvent à la Blanque-taque, & fort incom- La Normanmodoient cette contrée vers la Normandie, d'où ils amenoient souuent grand die pillée. nombre de bestail dans le pays d'Artou, & ailleurs. Or en vne course que Iean de Fosseux fit, il alla iusques deuant Aumale, & se logea en la ville, d'où il sit depuis assaillir le chasteau qui fut bien defendu par ceux qui estoient dedans: depuis le feu se prit en la ville qui en fut toute brussée & destruite. En la compagnie dudit Iean de Fosseux estoit Dauiet de Pois, Louys de Vvargnie, & plusieurs autres gentils-hommes. De là Iean de Fosseux & ses gens allerent loger à Hornay, puis ils se retirerent en Artois par la Blanque-taque, auec vn grand butin de bestail, que ses gens emmenerent auec eux: Ainsi & par cette maniere fut le pays de Vimeu & de Santers occupé pendant long temps par les gens Garnison du du Duc Iean. Alors y auoit en la ville de Peronne, grande garnison des gens Roy dans Pedu Roy, que le Comte d'Armagnac y auoit mis, qui faisoient assez de peine ronne. aux gens du Duc Iean: aussi le chasteau de Muin incommodoir fort les villes d'Amiens & Corbie.

L'an 1417. enuiron le mois de Iuin, le Duc Iean de Bourgongne sit son mandement par tous ses pays, tant de Bourgongne, Flandre, Artois, comme d'ailleurs, & assembla fort noble compagnie de Cheualiers & Escuyers, tous lesquels il fit mettre ensemble vers Arras, puis les fit tirer vers Amiens, où ils passerent la riuiere de Some. Adonc le Seigneur de Fosseux fut ordonné Capitaine de l'auant-garde d'iceluy Duc Iean, en laquelle qualité estant accompa-Beauuais rengné de plusieurs notables Seigneurs, il s'achemina vers Beauvais auec ses gens: du au Duc de Auec luy entre autres estoit vn Aduocat d'Amiens, nommé Maistre Robert le Bourg. Ionné, lequel prescha si bien le commun de Beauuais, & tant sit qu'ils furent contens de tenir le party du Duc Iean, & receurent ce Seigneur de Fosseux en leur ville auec ses gens. Là y eut force biens de pris à ceux qui tenoient le party des Armagnacs, par les gens d'iceluy Seigneur de Foseux.

Le Duc Iean suivit assez tost après ses gens, & se rendit à Beauvais à tout sa puissance: là il seiourna bien quinze iours, aprés lesquels il enuoya vne partic de ses gens à Cambeli \*-le Hauberger, puis Hector & Philippes de Saueuse al- \* al. Chambly lerent à Liste-adam, lesquels par aucun moyen firent tant que le Seigneur de Ican de Vil-Liste-adam liura passage au Duc Iean, & outre ce promit de le seruir, & d'ef-liers sieur de fet le seruit depuis toute sa vie: Alors donc passa l'auant-garde du Duc Iean gagné au party par Liste-adam, laquelle s'en alla en suite loger à Beaumont sur Oise, dont ils as-du Duc de siegerent le chasteau. Le Duc Iean cependant se logea au dehors de Cambeli-Bourg. le Hauberger en ses tentes : il auoit moult noble compagnie auec luy, puis il fit asseoir ses engins pour ietter dans ledit chasteau de Beaumont, dont fut iceluy chasteau fort endommagé par ces engins, & tant qu'enfin ceux du chasteau Chasteau de se rendirent à la volonté du Duc Iean. Il y eut onze des assiegez qui eurent les nonné par les restes couppées les autres surres surres furenzant de la couppée de la coup telles couppées, les autres furent mis prisonniers, sinon aucuns des plus grands Bourguignos. qui s'en allerent par composition de sinance. Le Duc Jean regarnit ce chasteau Reddition de de Beaumont, & y laissa de ses gens, puis s'en alla mettre le siege deuant Fontoise. Pontoise audit Alors estoit l'auant-garde du D. Iean logée en l'Abbaye de Maubuisson: Ce Duc fit Duc. faire vn pont de bateaux sur l'oise pour secourir son auant-garde, si elle en auoit besoin. Là il tint son siege tant que cette ville luy fut rendue, à condition que les gens d'armes, qui estoient dedans, s'en iroient saufs leurs corps & leurs biens. Aprés qu'icelle ville de Pontoise fut rendue à ce Duc Iean, le Seigneur de Listeadam, qui auoit liuré passage audit Duc par sa ville de Liste-adam, luy sit ser-

ment de tenir son party, & par ainsi demeura de par luy Capitaine de Pontoise. En aprés ce Duc cheuaucha en tirant vers Meulant: Il faisoit cheuaucher ses gens en grande ordonnance, pour le doute de ses ennemis; il s'en alla donc passer à Meulant, ses gens coururent fort dans le pays: Et alla Hettor de Saueuse deuant vne forteresse nommée Haine, qui appartenoit à l'Abbé de Fescamp, lequel Abbé estoit dedans icelle forteresse, & sit donner du vin audit Hector, à Iean de Fosseux, & à leurs gens, puis par l'asseurance d'vn nomme Lonys de Sainet-Saulien, qui estoit parent de cet Abbe, Hetter & Iean de Fosseux luy promirent de ne faire aucun mal dedans ce chasteau. Sur laquelle foy & parole ils furent receus dedans: mais nonobstant toutes les promesses dessus dites, ce chasteau fut depuis pillé, & y priton de grandes cheuances, dont on a depuis parlé en mainte maniere contre ceux qui en furent cause, dequoy en fut Hector fort blasmé, pource qu'il les auoit asseurez du contraire. De ce ne sceut rien lean de Fosseux, ains en fut fort courroucé: plusieurs gens dirent que cela s'estoit fait par le conseil de Raulet le Preuost, lequel estoit conseiller dudit Hector, auec ce qu'il eut grande partie du butin pour sa part. Ainsi fut cette année le plat pays grandement greué par les gens du Duc Iean de Bourgongne, lequel en suite s'aduança tant Due de Bourg. qu'il se vint loger sur le Mont-rouge au dessus de Clamart, à vne grande lieue de Paris; là il fit tendre ses tentes, & fut grand temps, dans l'esperance que ceux de Paris le missent dans leur ville. Lors estoient le Roy Charles & le Dauphin dedans Paris, auec le Comte d'Armagnac, & plusieurs autres grands Seigneurs. Les gens d'iceluy Duc Iean couroient de jour en jour deuant Paris, tuoient ceux qu'ils trouuoient, & prenoient tous les biens qu'ils pouuoient auoir; parquoy ceux de Paris n'osoient sortir & paroistre, sinon en grand danger de leurs vies. Vn iour aduint que le Seigneur de Fosseux sit grande assemblée de gens d'armes & de trait, & alla courir deuant Paris, où y eut grande escarmouche, & furent Fauxbourg de les fauxbourgs de Sainet Marcel pris par force; il y demeura plusieurs de ceux de Paris morts sur la place, outre quoy on amena deux prisonniers, lesquels on sauua à grande peine : Ils furent menez deuant le Duc Iean pour sçauoir des nouuelles, car il croyoit pour vray que ceux de Paris se mettroient en dissension pour l'introduire dans la ville; mais ceux qui tenoient son party ne peurent oncques voir leur pointe à propos, pour faire reussir leur entreprise en ce temps là, car ils estoient fort guettez & obseruez par la garnison de dedans, & parce leur fallut attendre l'occasion à vne autre fois. Lors estoit Messire Iean de Luxembourg logé dans la ville de Sainet Cloud, où il demeura tant que le Due lean fut logé sur ledit Mont-rouge. Il greua fort la tour du Pont auec ses canons: mais autre chose n'y peut faire, pour la force de l'eau qui estoit entre deux. Quand ce Duc eut ainsi esté bien trois semaines logé deuant Paris, & qu'il vid qu'il auoit failly sur son dessein, il deslogea, & alla camper en la ville de Mont-le-hery, là où il fut tant que le chasteau luy fut rendu, comme aussi Marcoucy, & plusieurs autres forteresses du païs qui se mirent en son obeissance. Après que ce Duc eut reduit en son obeissance Mont-le-hery, il s'en alla deuant la ville de Corbeil, là où il fut bien yn mois entier à le bloquer seulement: Il auoit de grands engins iettans dedans la ville, & contre les portes & murailles: mais nonobstant ceux qui estoient dedans se desendirent si bien, que ce Due n'y entra point: Aussi ceux de cette ville auoient viures assez, & gens à leur plaisir, ce que fort les confortoit; car ils pouuoient entrer à leur plaisir par vn endroit. Deuant icelle place de Corbeil sut frappé d'vn coup de vireton, ou traict à la iambe Mauroy de Sainet Leger, ce fut à vn assaut qu'il faisoit à vne barriere; il en clocha depuis toute sa vie. Après que le Duc Iean eut esté campé, ainsi que dit a esté cy-dessus, deuant Corbeil, il deslogea, & s'en alla en tirant vers la ville de Chartres, tant il cheuaucha qu'il y vint, & se logea dedans la ville, car ils luy firent ouuerture, & à tous ses

gens auec luy. Ce Duc auoit de ses gens en plusieurs lieux, qui pensoient à

Mont-rouge.

Ie Duc de Bourg, arrive à Chartres.

Digitized by Google

ses besongnes & affaires: Il en enuova deuers la Reyne de France qui estoit pour lors à Tours en Touraine, là où il enuoya grand foison de ses gens vers elle, entre-autres y allerent le Seigneur de Fosseux, & Hector de Saueuse bien accompagnez, lesquels tant cheuaucherent qu'ils arrivorent vers elle, & firent tant qu'elle fut contente de venir par deuers ce Duc, lequel à cesubiet alla en personne à Vendosme, d'où il l'emmena à Charres, auec Dame Caterine en sa compagnie, sa fille & du Roy Charles: Il y eut on suite plusieurs gens de ses Ossiciers deposez, & d'autres ariestez prisonniers: Ainsi se mit cette Reyne de France soubs le gouvernement du Duc Iran de Bourgongne, delaissant & abandonnant en certo sorte le Roy son Seigneur, & son fils le Duc de Touraine D'où il enuoye Dauphin: Or de là en auant ladite Reyne entreprit le gouvernement du séabelle fille Royaume, c'est à sçauoir, qu'en l'obeissance qu'on rendoit audit Duc Iean, d'Estienne D. on le faisoit au nom d'elle; mesme bailloit-on Remissions, & distribuoit-on de Bauiere, Mandemens, & telles autres choses de sa part & en son nom, comme ayant Charles VI. le Gouvernement du Royaume, combien que le Roy son mary fust lors encor Roy de France, en vie & son fils le Dauphin : ce qui semblair à plusieure after chase de la quelle viuren vie, & son fils le Dauphin; ce qui sembloit à plusieurs estre chose assez pe le Gouver. hors de raison & bien hardie: mais ainsi en aduint-il pour le temps de confu-nement, p. 434. sion & desordre qui regnoit pour lors. Pendant que le Duc Iean estoit à Chartres (où il fut bien six semaines) ses gens estoient logez és villages d'autour, dont fut le pays fort chargé. Or il aduint par vn Dimanche que Raymonnet de la Guerre suruint pour frapper sur vn logement des gens du Duc Iean, mais il fut apperceu, & furent les gens dudit Raymonnet chassez, mesme il y en eut quantité de pris & despouillez. Assez tost après iceluy Hector de Sanense, accompagné d'aucuns de ses prochains parens, & auec ce d'une partie de ses gens les plus affidez, vint en la ville de Chartres, où à cause de certaines paroles qui auoient esté entre Messire Elien de Iacqueuille & luy, present le Duc Jean, fut ledit lacqueuille pris depuis dedans l'Eglise mesme de Nostre-Dame de Chartres, par iceluy Hector, & ses gens: Or revenoit lors ledit Iacqueuille de l'Hostel du Duc Iean, qui estoit derriere l'Eglise, & prestement ledit Hetter le sit prendre par ses gens, en luy disant aucunes paroles, & leste porter hors l'Eglise, d'où il fut ietté des degrez à val; ledit lacquenille se vouloit bien excuser, mais il n'y peut estre receu, & ne futoncques escouté: Il fut là tres-lai- Helion de Iacdement & vilainement battu, tant qu'il en mourut peu de temps après. En queuille blesse cette execution estoit entre-autres vn nommé Iean de Vaux, lequel Iacqueuille auoit destroussé autrefois, qui grand mal luy sit. Incontinent Hestor & ses gens partirent de la ville, & s'en allerent à leur logis en vn village: Quant à I acqueuille, qui encor parloit bien, il se fit porter deuant le Duc Iean, & là luy fit de grandes plaintes, en luy disant : Mon tres-redouté Seigneur, c'est pour vostre seruice que se suis ainsi meuriry, auec plusieurs autres paroles: dequoy ce Duc fut tres courroucé contre Hector, & ceux qui avoient fait ce coup, & luy en sceut tres-mauuais gré, tant que de son viuant il ne luy voulut iamais pardonner, combien que depuis il le seruit toussours en ses besongnes & affaires: Et sur l'heure que le dit I acque ville luy eut fait ainsi sa plainte, ce Duc monta aussi-tost à cheual, & en personne sit chercher par toute la ville pour trouuer ledit Hestar & ses gens: mais ils estoient dessa dehors, & fit le Duc prendre aucuns de ses chevaux, auec autres habillemens: mais il fut enfin appaisé par Messire Iean de Luxembourg, & le Seigneur de Fosseux, en consideration des grandes affaires que ce Duc avoit alors sur les bras. Tost après ce Duc Iean eut nouvelles de Paris, par lesquelles on luy donnoit à entendre qu'il entreroit dedans la ville, pource il partit de Chartres auec toute sa puissance, & cheuaucha vers Paris, puis il enuoya Hecter de Saueuse & Philippe son frere à tout leurs gens, lesquels passerent deuant Bris petit chasteau, qui appartenoit à Messire Danid de Bri- Le D. de Bourmeu de par sa femme, & l'auoient pris les gens du Roy, mais Hector le reprit sur gongne se eux, y faisant tuer de ceux de dedans à foison: puis il cheuaucha en tirant Paris.

vers Paris, où le Duc Iean se rendit en grande ordonnance droit au dessus Sainst Marcel, là où il se mit en bataille, y demeurant depuis le poinst du iour iusques à l'heure de None: Hector & Philippe de Sanense entrerent dedans Sainst Marcel, où ce Duc se logea, s'attendant tousiours d'entrer dedans Paris, & a-uec ce s'approcha de la porte; mais il en sur rebouté arrière par force. Assez tost après ceux de Paris saillirent hors de la ville au nombre d'enuiron trois à quarissens sur luy. tre cens, & assaillirent les gens de Hettor, là y eut grand assaut d'un costé & d'autre, mais toutes sois surent ceux de Paris rechassez dedans la ville. Quand le Duc Jean sceut que les partysans qu'il auoit dans Paris, auoient sailly à seur dessein, & qu'ils ne le pouvoient mettre dedans, il contremanda ses gens qui estoient dedans Saints Marcel, puis commença à se retirer deuers Mont-le-hery, où il se logea en icelle nuice: Ledit Hettor de Sanense auoit esté blessé à la porte de Paris d'un vireton ce mesme iour.

Gamisons posées ausour de Paris,

Le lendemain que le Duc Iean eut esté deuant Paris, comme il vient d'estre dit, & qu'il vid qu'il ne pouuoiten rien reussir pour le present, lors il prit conclusion d'asseoir ses gens en garnison tout autour de Paris: A ce subier il enuoya le Seigneur de Fosseux, Hettor de Saueuse, Messire Iean de Luxembourg, & tous ses Picards en leur pays, où Messire Iean de Luxembourg occupa les frontieres vers Mondidier, & au deuant de Compiegne: Le Seigneur de Liste-4dam demeura à Pontoise, Meulent, & sur les frontieres vers Paris: Et Hestor de Saneuse s'en alla à Beannau, où le commun fut mal-content de luy, & y eut grand debat entre eux, tant qu'enfin Hector fut mis hors d'icelle ville. Philippe de Saneuse son frere s'en alla à Gournay en Normandie, où il y fut long-temps. Pendant que Hettor de Saueuse & Philippe son frere estoient en garnison à Beannais, Philippe alla vn iour courre deuant le chasteau de Bresle, où il auoit esté plusieurs fois, les gens du Roy s'y estoient bien garnis de gens : de sorte que quand Philippe passa par deuant, comme il auoit accoustumé, ceux de dedans saillirent dehors à puissance, & tant firent que les gens de Philippe furent mis en desroute, dont y eut de pris à foison, & si y sut tué vn nommé Robin Toulet, qui estoit tres-vaillant homme de guerre, & fut Philippe chassé & poursuiuy iusques auprés de Beannais auec vne partie de ses gens : Ainsi fut le pays fort trauaillé vers Paris & en Beauuaisis, pour la guerre qui lors estoit. D'autre costé le Duc Iean s'en alla à tout ses Bourguignons vers la Bourgongne, & mena la Reyne à Troyes en Champagne, puis il s'en alla en son pays de Bourgongne, où il demeura tant que Paris fut pris par ses gens. Alors les Picards menoient forte guerre de tous costez contre les gens du Roy.

Senlis affiegé par le Roy.

Le Bastard de Tian estoit dans Senlis en garnison : Quand le Comte d'Armagnac sceut que le Duc Iean s'en estoit allé en Bourgongne, il amena le Roy Charles deuant Senlis. L'à mit le siege tout autour, & y fut long-temps à tout grande puissance de gens: Auec luy estoit le Duc de Touraine Dauphin, fils d'iceluy Roy Charles, plus n'y en auoit. Ceux de dedans se desendoient fort bien & grandement; & Messire Iean de Luxembourg & le Seigneur de Fosseux assemblerent tous les Picards qu'ils peurent, pour aller faire leuer ce siege: Et de fai&, allerent à cette intention iusques à Pontoise, mais pour cette fois ils n'eurent mie conseil de passer outre, ains se retirerent en leur pays. Enuiron quinze iours aprés ils se rassemblerent à tout leur puissance, & retournerent à Pontoife; de là ils cheuaucherent vers Senlis, & approcherent tant qu'ils se mirent en bataille deuant les gens du Roy: Ce iour il y eut de grands assauts, & y eut de gens morts & pris d'vn costé & d'autre grand foison. Ce iour aussi menoit le Seigneur de Miraumoni les Archers Picards, lequel s'y gouuerna fort vaillamment, & bien les tint en ordonnance: Aussi Hector de Saueuse y sit de grandes vaillances auec Philippes son frere, le Seigneur de Liste-adam, & plusieurs autres. Ainsi tint Messire Iean de Luxembourg & le Seigneur de Fosseux ce iour bataille contre le Roy Charles, sans s'assembler ensemble; ce qui leur fut reputé à grande

Archers condus s par le sieur de Miraumont,

vaillance toute leur vie, tant que le Roy auec ses gens s'en alla dudit siege de Guillaume Senlis: Les assiegeans auoient Ostages de ceux de la ville qui se vouloient ren- Manchelier, dre auant que le secours leur vint, lesquels Ostages eurent à ce subiet impitoya-Baudart de Voingle, Guilblement les testes couppées: Par ainsi fut deliurée de la sorte cette ville du sie-laume Lescage du Roy, qui retourna à Paris: Et les Picards renforcerent leurs garnisons lot, Iean de Beaufort Adtant à Senlis, comme ailleurs. En cette iournée y auoit vn Capitaine de Bri-nocat du Roy, gands nommé Tabary, lequel auoit foison de gens de pied, qui furent presque Ostages de tous tuez, dont on faisoit grande risée, pource que c'estoient gens de pauure sez. estat: Etestoit ledit Tabary Bourguignon. Le Duc Iean fur fort ioyeux quand ilsceut les nouuelles de ses gens, qui si bien s'estoient comportez, & leur en

sceut tres-moult bon gré.

Après ces choses faites, le Seigneur de Liste-adam (qui se tenoit à Pontoise) 1418. auoit grandes accointances en la ville de Paris, auec ceux qui tenoient le party Surprise de Padu Duc Iean, & souvent en avoit des nouvelles, car il y en avoit plusieurs qui rispar les Bourcontendoient à ce que ce Duc eust le gouvernement du Royaume, & enfin si- guignons, rent tant qu'ils en attirerent d'autres à leur cabale en grande quantité: Aprés pag. 435. quoy ils manderent au Seigneur de Lisse-adam qu'il vint par deuers eux, & qu'ils le mettroient dedans. A cette nouvelle ce Seigneur de Liste-adam assembla tout ce qu'il peut ramasser de gens, tant qu'il se trouua auoir enuiron sept à huict cens combatans en sa compagnie, auec lesquels il vint droit à Paris au iour precis qui estoit dit, & y arriua vers le poin & du iour: Il trouua ceux qui le deuoient mettre dedans tous prests & disposez à la porte qui auoit esté designée pour cette execution: Ainsi Liste-adam entra dedans Paris, bien qu'en grand doute & crainte, qui n'estoit mie merueille, car il y auoit bien en garnison dedans Paris trois mille combatans des gens du Roy & du Comte d'Armagnac, sans ceux de la Ville, Lors iceluy Seigneur de Liste-adam cheuaucha à tout ses gens en tirant vers la grande ruë Sainet Antoine, où il commença à crier Viue Bourgongne, ain-Cry des Boursi que firent ceux de Paris auec luy, qui auoient esté de l'intelligence de le faire guiguons. entrer dedans. Tost aprés s'esseua vn grand bruit dans Paris, & n'y eut plus d'entretenement ny ordre en aucun des gens d'armes, sinon que chacun ne pensa plus qu'à se sauuer au mieux qu'il pourroit. Dans ce trouble & effroy plusieurs se retiroient vers la Bastille Sainet Antoine, où le Duc de Touraine fut prompte-Le Dauphin ment mené par Tanneguy du Chastel: Ainsi se sauvoient aucuns en se ren-sauvé. dant en ladite Bastille Saint Antoine: mais yn vaillant homme d'armes nomme Daniet de Gouy leur sit assez d'empeschement, en renuersant à terre plusieurs de ceux qui s'enfuyoient. Le Comte d'Armagnac, Raymonnet de la Guerre, Emprisonne-& le Chancelier furent pris, comme aussi Messire Hector de Chartre, auec plus nestable, de sieurs autres grands Seigneurs: Il y en en eut bien en tout quatre cens de pris, de Henry de sans aucuns de ceux de la ville qu'on prit aprés que cette premiere confusion eut celier. esté vn peu appaisée. Le Seigneur de Liste-adam & autres grands Seigneurs allerent par deuers le Roy, lequel ne s'estoit bougé de son Hostel, & là luy parlerent, luy firent grande reuerence, & auec ce ne l'empescherent en rien, ne aucun de ceux qui le servoient : car le Roy effoit du tont content & des Bourguignons, & des Armagnacs, & peu luy chaloit, & lug estoit somme indifferent, comment tout allast. Chacun qui de luy audit cognoissance, pouvoit bien sçavoir l'estat pitoyable & lamentable où il se trouvoit pour lors.

Il y eut à Paris pour ce temps de grands desordres commis, car on prenoit sans mercy tous les biens de ceux qui s'en estoient suys; mesmes les habitans de Paris en vloient ainsi, & futent pour la plus grande partie tournez en vn instant du party du Duc Iean 1.86 pour la pluspart s'entre-accusoient les vns les autres, pour s'entre-piller impunément. Aussi-tost que les nouuelles coururent & s'espandirent par le pays, que Paris estoit du party du Duc Iean, tous ses gens s'y rendirent promptement! & aussi plusieurs Armagnacs abandonnerent diuerses forterelles des enuitons, qu'ils tenoient, & entra & se seuna grande quantité

Nnn ij

d'iceux ded ans la Bastille Sainet Antoine. Ce sur par vn Dimanche que Paris sut ainsi surpris, enuiron l'issuë du mois d'Auril, l'an mille quatre cens & dix-

Le Mercredy ensuivant les gens du Duc de Touraine Dauphin, fils du Roy Charles, qui s'estoient retirez dedans la Bastille, comme il vient d'estre dit, Sortie de ceux auec aucuns autres qui s'y estoient rendus d'autres garnisons, firent vne saillie, de la Bastille, en laquelle ils cuidoient reprendre la ville; car tant firent qu'ils regagnerent la rue Saint Antoine iusques à l'Hostel du Louure. Ils estoient bien quinze cens combatans de bonne estosse; lors il y eut grande assemblée de ceux de la ville auec ledit Seigneur de Liste-adam & les autres gens du Duc Iean, qui là estoient, & prit & porta le sus dit de Liste-adam la Banniere du Roy, puis estant bien accompagné il alla contre les gens du Dauphin. Là y eut grande bataille donnée d'vn costé & d'autre, & s'y comporterent ceux de Paris fort vaillamment auec iceluy Seigneur de Liste-adam, & tant firent qu'en peu de temps il les rechasserent iusques à la Bastille: ce qui ne se passa point sans qu'il en demeurast de morts sur la place bien trois à quatre cens, sans les blessez, dont il y eut grande quantité. Après cette iournée les gens du Dauphin furent reduits en bien simple estat; mais nonobstant ils tenoient encor la Bastille. Au contraire, les gens du Duc Iean & ceux de Paris, demenoient grande ioye; car gens nouueaux leur suruenoient de iour en iour à leursecours, entre-autres y vinrent Hector de Saueuse, & Philippe son frere à tout grande puissance, lesquels on logea dans l'Hostel des Tournelles deuant & proche de la Bastille, pour faire frontiere & tenir ferme contre ceux de dedans, lesquels quand ils virent qu'il venoit de la forte de plus en plus si grande puissance contre eux, & qu'ils ne pouuoient plus esperer de rentrer en la ville, ils commencerent à parlementer, tant que leur Traité futfait, à condition qu'ils s'en iroient saufs leurs corps & leurs biens. Par ainsi rendirent-ils la Bastille au Seigneur de Liste-adam, & s'en allerent deuers le Dauphin à Melun, où il estoit. Les gens dudit Seigneur de Liste-adam firent grand butin dans Paris, dont ils deuinrent riches excessiuement: Assez tost aprés arriua Iean de Luxembourg à Paris, auec le Seigneur de Fosseux, à tout grand foison de gens de guerre.

Compiegne & Peronne rendus aux

Hector de Saueuse & Philippe son frere s'en allerent à tout leurs gens à Compiegne, où ils porterent vn Mandement du Roy qu'on leur fit ouverture: A quoy ceux de Compiegne obeïrent; partant entrerent les dessus dits en icelle ville, & pareil-Bourguignos. lement au Pont Saincte Maixence, à Creil, à Coiss, & en plusieurs autres forteresses du pays. Ainsi furent plusieurs bonnes villes & forteresses mises és mains du Duc Iean en consequence d'icelle prise de Paris, mesme la ville de Peronne, qui se renditau Comte Philippe de Charolois fils d'iceluy Duc, lequel y enuoya ses gens. Or il y eut grand debat en icelle ville de Peronne entre vn des Gouuerneurs ou Capitaines dudit Comte de Charolois nommé Chantemele, & Hector de Saueuse, tant que le dit Hector chercha le dit Chantemele pour le tuer, dont il fut depuis fort hay d'iceluy Comte de Charolois pendant long-temps. Pendant que le changement estoit nouveau dans Paris, comme il a esté veu cy-deuant, il y arriuoit fouuent grands defordres en icelle ville, car les habitans s'y accufoient presque tous les vns les autres; par especial aucuns meschans du commun s'en messoient, qui pilloient soubs diuers pretextes, sans mercy, ceux qu'ils disoient auoir tenu le party du Comte d'Armagnac, & lors qu'on hayssoit à Paris aucun homme, il ne falloit que dire, Il a esté Armagnac, & tout presentement & à l'heure mesme il estoit tué sur le carreau. Entre autres il y auoit vn Bourreau nommé Capeluche, qui toussours auoit tenu le party du Duc Iean, lequel estoit tresmauuais homme, & tuoit hommes & femmes, sans commandement de Iustice par les ruës de Paris, tant par hayne, comme pour auoir le leur; mais en fin le Duc lean luy fit coupper le col, ou hasterel. De tels desaroys y eut à Paris en quantité, pour ce temps qui estoit tres-piteux, & tout à sait deplorable.

Saccagemens dans Paris, où le nom d'Armagnac eft odieux.

Capeluche

Le Duc Iean tesmoigna grande ioye quand il sceut la prise de Paris, du Ioye du Duc de Comte d'Armagnac, & encor des autres bonnes villes & forteresses, qui s'e-Bourg. pour la froient mises en son obeissance, dont il seeut bon gré au Seigneur de Liste-adam, siens, de Paris, & à ceux qui auoient tramé & si bien conduit cette affaire à son aduantage. Tost où si vient. aprés il fit assemblée de ses gens, & tant cheuaucha qu'il vint assez prés du *Pont* de Charenton. Ceux du pays par tout où il passoit venoient en grande ordonnance au deuant de luy, & luy porterent grande reuerence, & pareillement les autres Seigneurs qui estoient desia dans Paris: Il les remercia tous assez, & leur promit faire de grands biens. Ainsi cheuaucha ce Duc, tant qu'il entra dedans Paris fort noblement accompagné, & en belle ordonnance. Ceux de Paris des Parisiens à crioient tous à vne voix, Viue le bon Duc de Bourgongne, & crioient Noël de cat-l'emrée du D. refour à autre iusques à son Hostel d'Artois où il se logea, y estant conuoyé en de Bourg. fort noble compagnie. Après que ce Duc fut arriue à Paris, comme il vient d'estre dit, il y eut grands & importans conseils de tenus, & grandes ordonnances faites, comme aussi nouveaux Officiers nommez & establis; car le Duc-Iean alla vers le Roy Charles, en luy faisant grande reuerence, & le Roy semblablement luy sit paroistre grande chere: Puis ce Duc sit publier par la ville, Placard publié de la part de qu'il vouloit la paix, & le bien du Royaume, & contendoit à chasser hors les ennemis ce Duc. & estrangers, qui mal auoient gounerné le Roy & le Dauphin, c'est à sçauoir le Comte d'Armagnac, & ses gens, & que le Royaume estoit gouuerné par Estrangers, qui estoit chose irraisonnable. Dequoy ceux de Paris furent fort esmeus & enflammez, aprés qu'ils curent entendu ces resolutions de la part du Duc Iean, & n'estoit mie fils de bonne heure né, qui ne disoit mal de ces Estrangers, comme depuis Qui fait re-il apparut. De plus, ce Duc sit tous nouveaux Officiers dans le Royaume, de nouvellement ses gens & affidez: entre-autres il declara le Seigneur de Liste-adam Mareschal d'Officien. de France, Messire Ienet de Pois Admiral, Messire Robinet de Mailly Panerier. Et sit pareillement des Gouverneurs de Paris: Maistre Enstache de Laistre sut sait Chancelier, Maistre Philippe de Moruillier premier President: Bref, il aduança tous ses gens aux Offices de France; car le bon Roy Charles estoit content de tout ce que ce Duc vouloit faire, & n'y apportoit aucun contredit. Assez tost aprés le commun de Paris sit esmotion, & s'amassa grande assemblée de menuës gens qui allerent aux prisons, où ils tuerent tous les prisonniers qui auoient esté arrestez lors de ladite prise de Paris. La fut tué le Comte d'Armagnac, Raymon-Massacre des net de la Guerre, le Chancelier, & plusieurs autres grands Seigneurs. De plus, y Connestable fut tué Messire Hector de Chartres; & encor y furent massacrez plusieurs Bourguignons qui y estoient detenus pour debat, ou pour debtes : car ils n'espargnerent aucun homme, que tout ne fust mis à mort. Après ils allerent au Petit Chastellet, où y auoit nombre de prisonniers, qui bien s'apperceurent qu'il n'y Petit Chastelet auoit point de remede en leur vie, partant ils monterent à mont, où ils resolu-assailly. & de-rent de se desendre bien & vaillamment le plus qu'ils pourroient: Ils crioient tout haut Viue le Dauphin, & blesserent assez du menu peuple : mais enfin ils furent pris par force, & les faisoient saillir à val, & d'autres les receuoient sur leurs piques & bastons, & les marteloient & meurtrissoient, sans en avoir aucune pitié ny mercy. Ainsi tuerent ceux de Paris tous les prisonniers, dont le Duc Iean se monstra forten colere, & leur en sceut mauuais gré; car il auoit grande enuie d'auoir par le moyen de ce Comte d'Armagnac toutes les forteresses que ses gens tenoient, & pour ce en fut mal-content. Le dit Comte d'Ar-Corps morts magnac, Roymonnet de la Guerre, & le Chancelier furent laissez pendant trois iours inhumainedans la Cour du Palais, eux trois ensemble liez par les bras tous nuds, là où les mem. voyoit qui vouloit en tel & si piteux estat: ce Comte auoit vne iambe rompuë; & si auoit-il esté tranché d'vn cousteau parmy le corps, en guise d'vne bende depuis les espaules iusques en bas, là les traisnoient les petits enfans de Paris de place à autre, qui éstoit chose bien oftrange à voir, & de considerer tels Seigneurs estre reduits en cet estat. Le commun de Paris fut par plusieurs fois, & Nnn iij

470

à diuerses reprises esmeu, & neles pouuoit-on appaiser, iusques à temps que le Duc Iean s'en corrouça contre aucuns des plus grands, aufquels il dit, qu'il leur feroit coupper les testes, s'ils faisoient plus ainsi, & pource s'appailerent.

Surprise de Compiegne Dauphin,

Hestor de Saueuse laissa dans Compiegne le Seigneur de Creuecœur en garnison, auec plusieurs autres de ses gens auec luy, mais par le moyen de Messire Carados des Quennes (lequel auoit fait serment de ne se point armer contre le Duc Iean) cette ville de Compiegne fut reprise, à quoy seruit & s'employa fort le Seigneur de Bosour les gens du queaux : ce fut par vn matin qu'elle fut surprise par la porte de Pierrefont; car les gens du Dauphin auoient dedans bons moyens & amis, comme il fut bien apparent. Là fut pris ledit Seigneur de Creuecœur, & le Seigneur de Chieure (qui auoit espousé la sœur de Hector) Robinet Auger, auec plusieurs autres: & y mourut vn nommé Boutry qui estoit à Hector de Saueuse. Les Dauphinois s'en estans ainsi rendus les maistres y pillerent ceux qui auoient tenu le party du Duc Iean: parquoy la ville fut fort endommagée, & outre ce y fut laissée grosse garnison, pour faire frontiere & resistance au pays d'autour. Les dits Seigneurs de Crenecaur & de Chieure furent menez prisonniers à Pierre-font, là où les retint le Seigneur de Bosqueaux. Or il y auoit vn des freres du Seigneur de Chieure, qui long-temps l'auoit seruy, & estoit son parent, lequel cuida trouuer moyen de liurer ledit chasteau de Pserre-font aux Bourguignons, afin de deliurer son frere: mais il fut apperceu & descouuert par aucuns, & luy fit le Seigneur de Bosqueaux coupper le col. Cette conspiration sit empirer les affaires desdits Seigneurs de Crenecœur & de Chieure, mais enfin ils furent deliurez à force de sinance. Hector de Saueuse mit grande peine à rauoir la ville de Compiegne, & se tint à ce suiet long-temps au chasteau de Moncifort auec grande compagnée, leur faisant forte guerre, mais il n'en peut venirà bout, pour les grandes affaires qu'on auoit és autres lieux.

Retour du Roy & Angleterre en France,

En la mesme année que Paris eut esté surpris ainsi que dessus, le R. Henry d'Angleterre repassa la merà tout grande puissance, & descendit à Harsteur, laquelle ville il auoit conquis l'an mille quatre cens quinze; tost aprés il commença à conquerir dans le pays à force villes & forteresses : car elles se rendoient à luy sans faire grande resistance, parce qu'elles ne voyoient esperance en aucun secours, à cause de la dissension qui estoit entre les Seigneurs de France; car entreautres Prouinces, dans le Duché de Normandie, œux qui deuoient dessendre les bonnes villes & forteresses contre les Anglois, estoient ou du party du Dauphin, ou du Duc Iean, & auoient mesme guerre les vns contre les autres, parquoy chacune partie auoità se garder de deux costez: par telles choses sut le Duché de Normandie conquis en peu de temps. Ce Roy Henry vint deuant le Pont-de l'arche par delà l'eau de la Seine vers Quennoy. Dedans cette place estoit le Seigneur de Graville auec quantité de ses gens: Lors on sit grande assemblée des gens d'armes du pays, pour resister contre le dit Roy Henry, afin qu'il Où il prend le ne passast audit Pont-de l'Arche, mais nonobstant il y passa la Seine, & se rendit ce Pent audit Roy: qui fut vn grand desconfort & des-auantage à tout le pays, car c'estoit une des clefs de la riuiere de Seine. Messite I acques de Harecour conoix pour lors prisonnier le Comte de Harecour, à qui il estoit prochain parent, lequels'estoit retiré de Harecour pour les Anglois, en son chasteau d'Aumale: Là vint ledit Messire lacques de Harecour vers luy, ce Comte d'abord luy sit grande chere comme à son parent, & le receut dedans son chasteau auec tons ses gens, ne sçachant & ne se doutant de ce qu'il vouloit faire; incontinent il mit la main sur luy, en disant, Monsieur de vous fais prisonnier du Roy: A ces paroles le Comte deuint bien elbahy, & courrouce, & dit, Beau confin que voulez vous faire? à quoy Messire l'acques respondit, Monssent ne vom en desplaise, i'ay ainsi charge du Roy de vous mener vers luy. Là yout plusieurs autres paroles & reparties, aprés lesquelles ledit Messire l'acques le sit prendre par aucuns de ses gens, puis aprés le mena au Crotey, où il le detint long-temps prisonmer, & en plusieurs autres

Le Comte de Harcourt arresté prison-Bier.

Pont de l'Ar-

places. De plus il mit garnison de par luy à Aumale, & outre ce il prit tous les biens d'iceluy Comre à son profit. Aucuns dirent là-dessus que tout cela s'estoit fait du consentement du Comte a' Aumale fils de ce Comse de Harecour : car il ne fit point de pourchas ny d'instance pour rauoir son pere, qui fut de la sorte retenu prisonnier depuis ee remps iusques à la mort dudit Messire Lacques : 111 3

Après que ce Roy Henry eutainsi reduiren son obeissance le Pent-de l'Arche, il s'en alla deuers Rouen, & se logea au mont de Sainete Catherine. Dedans Rouen siege & prise y auoit grosse garnison des gens du Duc Jean de Bourgongne; car s'y estoient de Rouen pas mis Messire Guy le Bouteiller, vn de ses principaux Capitaines, le Bastard de Tidos, pag. 437. le Seigneur de Toulongeon, Messire André des Roches, Lung y d'Arly, Gerard Bastard de Brimen, & plusieurs autres de bonne estosse, tant qu'ils faisoient bien douze à quinze cens combatans, qui fort bien s'y gouvernerent. Le Roy Henry y mit le siege tout autour, & y fut bien l'espace de neuf à dix mois. L'ày eut quantiré d'escarmonches faites par ceux de la ville sur les Anglois, ausquels ils porterent grand dommage, ayans tousiours bonne esperance que le Duc Iean les secourcroit, comme il leur auoit promis: mais il n'en fit rien; car il auoit d'autres grandes affaires plus pressantes pour la guerre qu'il auoit contre le Dauphin, partant il fallot enfin que ceux de Rouen se rendissent au Roy Henry d'Angleterre; à condition que les gens d'armes s'en iroient sauves leurs vies seulement, sans rien emporter de leurs biens. Ils furent forcez à vne si dure capitulation, parce qu'ils n'auoient plus aucuns viures; car ils mangerent leurs cheuaux, & les pauures gens Grande famide la ville estoient reduits par famine à manger chiens, chats, rats, souris, & ne & morrali-telles autres choses; qui estoit chose piteuse à voir: & en mourut bien dedans les fossez & par la ville de faim dix à douze mille, qu'on sceut de certain. Outre ce il fallut par la composition que ce R. Henry eut vne partie des plus notables Bourgeois de Rouen à sa volonté. Apres que Rouen se fut ainsi rendu aux Anglois, plusieurs autres villes se rendirent en suite à eux és marches de Normandie. Quant à la garnison qui estoit sortie de Rouen, elle se retira deuers le Duc Iean. Le fusdit Messire Guy le Bouteiller qui estoit vn des Capitaines ou Gouverneurs de Rouen tant que le siege y dura, se rendit alors du party du Roy Henry, & luy sit serment de le servir loyaument, laquelle chose il sit, à cause de quoy le Roy Henry luy fit de grands dons, & luy donna la Reche-guyon auec autres Seigneuries notables. Est à noter qu'aucuns des Bourgeois notables de la ville de Rouen se fierent à ce Guy le Bouteiller, depuis que ledit Roy Henry eut pris leur ville, & luy dirent, que s'il leur vouloit aider, ils remettroient Rouen en la main du Roy Charles, à quoy ledit Guy fit semblant de vouloir entendre, mais il le redit au Roy Henry, & pource y eut plusieurs d'iceux notables Bourgeois de Rouen, qui eurent les testes couppées, de quoy ledit Guy fut fort blasmé pour cette cause, & trahison. Or pendant que le Roy Henry tenoit son siege deuant Rouen, Messire Iacques de Harecour & le Seigneur de Moreust firent vne assemblée tres-grande pour aller courre sur les Anglois, & vinrent iusques à trois lieuës prés d'eux: Ledit Roy leur enuoya au deuant le Seigneur de Cornuaille bien accompagné, lequel rencontra les dessusdits, & sit tant, qu'il les mit en grand des-arroy. Là fut pris ledit Seigneur de Moreuil & plusieurs autres auec luy: quant à Messire 1 acques de Harecour il se sauua parle moyen d'vn bon cheual. En cette mesme saison Philippe de Sauense, qui estoità Gournay en Normandie, à tout deux à trois cens combatans, sit par plusieurs fois grand dommage aux gens du R. Henry, dont il emmena des prisonniers dedans ladite ville de Gournay, en si grand nombre, qu'ensin ces prifonniers Anglois deuinrent maistres eux mesmes du chasteau de Gournay, qu'ils tinrent pendant vn iour, mais le Bon de Saueuse, qui pour lors y estoit pour Philippes son frere, fit tant par belles paroles, que ces gens luy rendirent le chasteau, dont il y en eut depuis qui en eurent mauuais marché. Le Roy Charles de France & le Duc Iean de Bourgongne furent long-temps à Beauuau, & 2uoient fort grande puissance de gens sur le pays d'autour, en esperance de

faire leuer le siege de Rouën, mais par le discord qui estoit entre iceluy Duc Iean, & le Duc de Touraine Dauphin, rien ne s'en fit, car ces deux Princes s'entremenoient force guerre l'vn contre l'autre. Apres que le Roy d'Angleterre eut pris la ville de Rouen, fait faire le serment à ceux de la ville, & mis nouveaux Officiers de par luy, il enuoya ses gens au pays vers Gournay, & vers le Comté d'Eu, où tout serendit à luy sans coup ferir; mesme se rendiels villed'Eu, le chasteau de Noncheau, le Neufchastel, Deincour, Gournay, & plusieurs autres bonnes villes & forteresses: depuis quoy se tint en la ville d'Eu vn Cheualier Anglois nommé Messire Philippe Lys, qui faisoit sorte guerre dans le pays de Vimen. Le Roy Henry conquit cette année presque tout le Duché de Normandie zout à son aise; carrres-peu y avoit de gens qui le desendissent, mesmement il y eut plasieurs Normans qui serendirent Anglou, & firent le sermans à ce Roy Henry. Lionnel de Bournonuille: & Daniet de Gouy se tenoient alors en garnison dans Gisors, d'où ils monoient forte guerre aux Anglois. Or aduint que les gens du Roy Henty chans logez à Cailly-fontaine au nombre d'enuiron quatre à cinquens, dont il y auoit la plus grande partie d'Irlandous, iceluy Lionniel & Daniet de Gouy vinrent frapper de nuict sur eux en icelle ville, où ils mirent le feu, puis les assaillirent chaudement, & les ruerent ius & desconfirent entierement; aprés lequel exploit ils s'en retournerent à Gisors en leur garnison. Ainsi souuent faisoit ce Linnel grand dommage aux Anglois, & auec luy Domiot de Gouy qui estoit fort vaillant, & aussi faisoit le Seigneur de Liste-adam.

Assez tost après y eut grand parlement entre ce Roy Henry d'Anglèserre & Pourparler de le Roy Charles, qui se tenoit pour lors auec le Duc Jean de Bourgongne à Pontoideux Roys & se : Pour conclusion, le Roy Henry vint deuers Meulant, là où il sit tendre ses tentes, & pareillement on y tendit celles du Roy Charles. Là se trouua ledit Duc Iean, auec le Conseil du Roy Charles, par plusieurs fois qui parlementerentauec le Roy Henry, lequel vouloit auoir Caterine fille du Roy Charles en mariage; outre quoy il pretendoit auoir le Duché de Narmandie. Le Conseilse tintlonguement sur ces demandes, mais ensin rien ne s'en sit; car ledit Roy Henry vouloir auoir trop grand aduantage sur le Royaume, ce que le Duc Iean ne voulut accorder e aussi avoit-il tousiours volonté de traiter avec le Duc de Touraine Dauphin, parquoy se separa ceparlement sansy rien conclure, & se re-

tira le Roy Charles à Sainct Denys en France, & la Reyne auec luy.

Le Duc Iean auoit grande volonté d'auoir paix auec le Dauphin, pour ce y auoit Ambassadeurs entre les parties qui traitoient, & en estoit la Dame de Giac, lesquels arresterent par ensemble que ces deux Princes seroient contens de venir & se voir ensemble, pour eux-mesmes trouuer les meilleurs moyens & expediens de Paix. Alors donc le Duc Iean (qui estoit à Pontoise) partit à noble compagnie pour venir deuers le Dauphin qui estoit à Melan. Ladite Dame de Giac qui s'en entremettoit fort, alla auec le Duc Iean iusques à Corbeil, à vne lieuë enuiron de Melun, du costé de la Brie vers Meaux. Le Dauphin de son costé vint à tout sa puissance; le Duc Iean alla pareillement à tout ses gens, & n'approcherent point ces deux puissances plus prés de demie lieuë l'vne de l'autre: Làs'assemblerent les Ambassadeurs des deux costez, & tant sitent que la Paix sut Poiilly le sont traitée entre ces deux Princes durable à tousiours, & intale Dauphin de la tenir, aussi sirent tous les grands Seigneurs auec luy. Il y euten outre de fort granphin & lo aum nrent tous les grands Seigneurs auecluy. Il y euten outre de fort granduc, pag. 438, des promesses faites entre les deux parties, & permirent les deux Princes chacun aux Seigneurs de son costé, d'aller servir sans auenne reproche contre celuy par qui la Paix seroit rempue : c'est à sçauoir, Que si le Dauphin la rompoit qu'il permettoit à ses gens a'aller servir le Duc Iean, ou celuy qui tiendroit son party, & ainsi sit reciproquement le Duc Iean. Dequoy on sit force belles Lettres scellées des Seaux des deux parties: Aprés ils s'entre-promitent de mettre toute peine & s'employer à chasser le Roy Henry d'Angleterre hors de France, & assembler à cette fin touse leur puissance. Ainsi fut la Paix faite entre le Duc de Touraine Dau-

Pair faite à entre le Dau-

le Duc sans

fruia.

phin, & le Duc Iean de Bourgongne. Chacun creut lors à la bonne foy que ce feroit chose durable, mais depuis on vid bien le contraire, comme cy-aprés sera declaré. Tost après que la Paix fut ainsi faite entre le Dauphin & le Duc de Bourgongne, leurs gens s'assemblerent pendant quelque temps, qui menerent forte guerre aux Anglois sur les marches de Normandie. Alors le Seigneur de Listeadam perdit la ville de Pontoise, qu'il auoiten garde, laquelle les Anglois surprise de rent par vn matin, qui fut vn malheur grandement prejudiciable aux affaires de Pontoile par les Anglois, France, car c'estoit vne ville fort notable, bien garnie de viures, & fournie d'au-pag.437. tres biens. Les Anglois en ce temps mirent siege deuant S. Marsin le Gaillard, de-dans laquelle place estoit Rigaui\* de Fontaine: mais le Sire de Gamache qui estoit au \*al. Regnand Dauphin, vaillant Cheualier de son corps, assembla quantité de gens, auec lesquels il alla faire leuer ce siege; auquel exploict il y eut des Anglois tuez à foison, les autres se retirerent dedans le Monstier de la ville; & leur Chef estoit vn Cheualier Anglois nommé Messire Philippe Lis, qui estoit fort vaillant personnage. Après que Pontoise eut esté, comme dessus, surpris par les Anglois, le Roy Charles, la Reyne, & Dame Caterine leur fille s'en allerent à Troye en Champagne, là où les mena le Duc Iean de Bourgongne, pour les mettre arriere de la guerre. Le Seigneur de Lisse-adam se mit en garnison dans Beauwais à tout plu-sieurs gens, après qu'il eut ainsi perdu Pontoise: Là il s'opposoit & tenoit frontiere contre les Anglois, afin d'empescher leurs courses, & leur portoit les plus grands dommages qu'il pouvoit. Messire lacques de Harrecour d'autre part se tenoit à Crotoy, & à Noyelle sur la mer, & Hestor de Saueuse au Pont-de-Remy, auecle Seigneur de V vancour & Louys son fils, là où ils faisoient guerre aux Anglois d'En & de Moncheau, & souvent s'assembloient auec ledit Messire lacques. pour endommager les Anglois.

L'an mille quatre cens & dix-neuf fut la Paix faite entre le Duc de Touteine Dauphin, & le Duc Iean de Bourgongne en la maniere qu'il vient d'estre dit, dequoy tout le pauure peuple de France demenoit grande ioye: A la faueur de laquelle Paix, les gentils-hommes des deux partys faisoient coniointement forte guerre aux Anglois, & bien croyoit-on lors en France estre en grande vnion & concorde; mais en bref aprés il y suruint plus grande tribulation que iamais: car le Duc Iean fut tué, comme il se pourra cy-après voir. Le Dauphin estoit pour lors à Montereau-où-faut-Yonne, là où il auoit assemblé toute la plus grande partie de sa puissance. Or il estoit gouverné en ce temps par les Sei-Le Dauphin gneurs de Barbasan, Tanneguy du Chastel, le Vicomte de Narbonne, le Seigneur par qui gou-de Gitery, & plusieurs autres qui point n'estoient du Royaume de France, & "erné. neantmoins manioient & conduisoient toutes ses affaires. Il y eut partie d'iceux qui tramerent & machinerent la trahison de mettre à mort le Dut Iean, & tant sirent contre le D. de que le Dauphin fut content de le mander, & qu'il fust mis à mort. De faict, il chargea Bourgongne. Tanneguy du Chastel d'aller deuers luy, qui estoit lors à Bray-sur-Seine, à deux lieuës prés de Montereau, à tout grande puissance de gens d'armes, & de traict. Quand la chose eutesté ainsi pourparlée, les Gouverneurs du Dauphin ordonnerent que le Duc Iean seroit logé dans le chasteau de Montereau, & que le Dauphin seroit cependant logé dedans la ville. Or ils firent sur le pout plusieurs barrieres entre la ville & le chasteau; puis Messire Tanneguy s'en alla vers le Duc Iean à Bray-sur-Seine, là où il le trouua, luy disant: Que le Dauphin se recommandoit à luy, & le prioit qu'il voulust aller devers luy à Montereau, pour conclure des affaires de France, & plusseurs autres choses. Ce Duc fit à Tannegun grande chere & grande revorence, comme encor à ceux qui estoient auec luy, luy disant; Qu'il iroit vers Monsieur le Dauphin. Lors ce Duc se hasta de disner, puis il monta à cheual auec tous ses gens, & moult faisoit à Tanneguy grand honneur. Es bien, luy dit-il, nous allons vers Monsseur le Dauphin à vostre siance, pensant qu'il veuille bien entretenir la paix qui a esté faite entre luy & nous, laquelle nous voulons bien tenir, & le servir tout à sa volonté. A quoy Tanneguy respondit : Mon tres-redousé Seigneur n'ayez

doute de rien, car Monsieur est bien content de vous; & se veut desormais gouverner selon vous, & outre ce, vous auez auprés de luy bons amis qui bien vous aiment: Ainsi s'en alla le Duc Iean à sa mort en la compagnie dudit Tanneguy du Chastel, lequel le trahit, & cheuauchoit en grande ordonnance iusques auprés de Montereau, & là il rangeases gens en bataille. Or il y auoit quelques gens du Duc Iean dedans le chasteau, pour auiser & disposer le logis, entre lesquels il y eut vn valet de chambre qui bien se douta de la trahison; parquoy il retourna promptement de-Aduertissemet uers le Ducson maistre, pour luy dire: Mon tres-redouté Seigneur, auisez vostre

de la conspira- estat, sans faute vous serez trahy, & pour Dieu veuillez y penser. Adonc le Duc donné, dont il Iean dit à Tanneguy; Nous nous fions à vostre parole, pour Dieu auisez bien que nesient conte. soyez seur de ce que vous nous auez dit, qu'il soit verité, car vous feriez mal de nous trahir. Et Tanneguy luy respondit : Mon tres - redouté Seigneur, l'aymerou mieux estre mort, qu'eusse fait trabison à vous, ny à autre, n'ayez aucune doute, car ie vous certifie que Monsieur ne vous veut aucun mal. A quoy ce Duc respondit : Nous irons donc à la fiance de Dieu & de vous. Puis en ces entrefaites il cheuaucha iusques au chasteau, où il entra par la porte de derriere, laissant grande partie de ses gens en baraille hors du chasteau. Auec le Duc descendirent moult de grands Seigneurs: Il s'en alla reposer en vne chambre dedans le chasteau: cependant Tanneguy alla deuers le Dauphin, & deuers ceux qui estoient auecluy, leur apprenant la venuë d'iceluy Duc. Là y eut grand consistoire & conseil de ceux qui conduisoient la trahison. Tantost après on enuoya vers le Duc asin qu'il vint voir le Dauphin. Quand le Duc ouvr qu'il le mandoit, il partit pour merleDauphin aller deuers luy; & y allerent cinq ou six grands Seigneurs seulement auec luy,

pag.438.

amecle Duc.

86 (154 July

Montereau, plus on n'y laissa passer du chasteau. Or quand ce Duc vint pour entrer sur le pont, il trouua qu'il y auoit vne barriere à l'entrée du pont, où y auoit bonne garde. Lors ce Duc passa pour aller vers le Dauphin, qui estoit en vn petit détour, lequel il vint saluer fort humblement: Sur quoy presentement & prestement ceux qui estoient ordonnez pour le mettre à mort estoient là tous prests, qui frapperent sur luy. Quand il vid qu'il estoit trahy, il cuida tirer-son espée pour se defendre; mais rien ne luy valut, car il fut tantost abbatu, & mis à mort, dont ce fut pitié pour le Royaume : car par sa mort aduinrent depuis Archambaud plusieurs maux en France. Auec luy fur tué le Seigneur de Noaille frete du Comde Foix suur te de Foix, lequel se coucha sur suy pour le cuider sauuer. Après ce que le Duc Iean eut ainsi esté mis à mort, ceux qui là estoient le ietterent du haut du pont à val : mais depuis par l'admonestement & l'ordre du Dauphin il fut enterré dans le cymetiere à tout son pourpoint & ses houseaux, là où il demeura de la sorte cant que la ville sut conquise par les gens du Roy Heary d'Angleterre. Auec le dit Duc Iean estoient venus le Seigneur de Nouville, le Soi-Guillaume de gneur de Sainct George, & Mossire Charles de Lens, lesquels furent pris, auec Vienne sieur d'autres en quantité. Ce Duc Iean ayantesté tué, ainsi qu'il vient d'estre dit, 6 Charles de ses gens en seurent aussi-tost les nouvelles. Là y eut grand dueil fait en plu-Recour Cha- sieurs lieux, & n'est celuy qui peust bien penser le grand desconfort qu'il y aseisen de Lens uoit parmy ses gens. D'autre part les gens du Dauphin saillirent en grande puissance sur eux, & furent promptement mis en grand desatoy; car il n'y auoit plus d'entretenement ny ordre gardé entre-eux, depuis qu'ils securent la mort de leur Seigneur. Or s'en alloit chacan d'iceux le mieux qu'il pouvoir sans ordonnance. Les gens du Dauphin les chasserent & poursuiuirent, car ils estoient tous auisez de leur fait, dont ils prirent plusieurs, qu'ils tuerent auant qu'ils eussent peu regagner Bray-sur-Seine; les autres se sauverent le mieux qu'ils peurent. Cette douloureuse mort fut cause de faire recommencer la guerre de plus belle & plus fort qu'auparauant : & chacun ne songea plus qu'à se garnir contre sa partie. Pendant tout cela, le Roy Henry d'Angleterre conquestoit tousiours fort sur les deux parties : par ainsi il y auoit trois partys pour lors en France, qui tous contendoient à conquerir & démembrer le 000

Royaume, dequoy le menu peuple estoit excessivement travaillé.

Après la mort d'iceluy Duc Iean, Philippes son fils releus routes les Sei- Philippenongneuries du Duc son pere, & denint par sinsi Duc de Bourgongne: Il sur rean Duc de fort courroucé du meurtre de son pere, & de la trahison qu'on luy auois fait. de Flandre, de Ce Duc Philippe auoit espousé Michelle fille du Roy Charles de France, & d'Artois. sœur du Dauphin, laquelle estoit Dame de haut honneur, humble, courtoise, belle, & bien aimée de tous les Seigneurs qui conversoient à la Cour d'iceluy Duc; & en outre du papure commun. Or quand ce Duc Philippe eut saisi tous les tenemens & Seigneuries du Duc Iean son pere, il manda tous ses Barons pour auoir conseil, comment il se pourroit venger du Dauphin. Lors on luy conseilla qu'il prit alliance avec le Roy d'Angleterre, & qu'il luy fit ausir à femme Caterine fille du Roy Charles, & seur du Dauphin, laquelle ledis Roy Henry auoit grand desir d'esponser : & que mieux que par là il ne se pounoir venger du Dauphin : sar par se moyen il seroit chassé de France, sans iamais posseder La Couronne. Ce Due Philippe ayant pris cette conclusion, il enuoya deuers le S'allie auecle
Roy d'Angler. Roy d'Angleterre, & tant y eut d'Ambassadeurs entre les deux parties, qu'en-contre le Daufin Alliance fut faite entre iceluy Roy Honry & ledit Duc Philippe. Le Duc Phin. promit de liurer au Roy Henry Caterine fille du Roy Charles, & le Roy Henry promit de la prendre à femme, & faire Reyne d'Angleterre. Outre ce promit que le Roy Charles iouyroit tout son vivant du Royaume de France: De plus, promit ce Roy Henry de liurer au Duc Philippe les traistres qui aucient tué son pere, si aucuns eschesient en ses mains. Plusieurs autres promesses y eur, & sermens saits par les deux parties, afin d'entretenir bonne & ferme paix à toussours entre eux. Outre ce, ils s'entre-promirent de chasser le Dauphin hors le Royaume, auec ses alliez, sans iamais pouvoir posseder aucune Seigneurie en France.

Le Comte Philippe de Sainet Paul, fils du Duc Anteine de Brabane & neueu du Duc Iean, estoir pour cotemps-là à Paris, où il estoit Lieutenant du Roy, & gouvernoit la ville de Paris : car ledit Duc Iean l'y avoit laissé après la prise d'icelle ville de Paris, pour la gouverner, & s'y conduisit par bon conseil, combien qu'il fur ieune d'aage, n'ayant qu'enuiron quatorze ans, & là demeura tant

que le Royalla à Melun.

Au susdit Traisté qui fut fait & arresté entre ledit R. Heury & le Duc Philippe, Conditions & il fut ordonné entre autres choses que le Roy Henry seroit droit heritier du Royan-Articles du me de France luy & ses hoirs après la mort du Roy Charles de France, & que ia- R. d'Anglet, mais Charles Dauphin n'en sourrois, ny ceux qui de luy viendroient, & qu'il n'estoit & Duc de digne de tenir Royaume, pour le manuais cas qu'il avoit fait sur le Duc Ican de Bourgon. Bourg. gne, dont point ne se pounoit excuser, combien qu'il fut ieune quand le cas aduint : confideré auce ce qu'il estoit gounerné par gens estrangers, combien qu'ils eussent en de leurs amu tuez au saccagement & carnege de Paris, parquoy il ne leur chaloit quel des-bonneur le Dauphin encourust, pourneu qu'ils fussent vengez du Duc Iean. Or le Dauphin essaya depuis beaucoup de s'excuser sur sa ieunesse, & pour ceux qui le gonnernoient, disant que ce n'auoit point esté de son consentement, & que autant en out-il fait, de Roy Charles son pere pour ce temps-là: mais cela ne peut estre receu à excuse: & pour ce dura la guerre long-temps depuis, comme il se pourra voir cy-aprés: mesme pour plus grande apparence le Dauphiu mit hors d'auec luy ceux qui luy chassez d'auausient baillé le conseil de mettre à mort le Duc lean, qui s'en allerent hors le Royau-présle Daume pour quelque temps.

Après toutes ces Alliances faites entre le Roy Henry d'Angleterre & le Duc Philippes de Bourgongne, ils auiserent de conquerir force villes & forteresses sur les gens du Dauphin: & commença ce Duc Philippes à faire grands Mandemens par tous ses pays, & tout sit assembler proche Peronne. Quand ce Duc Philippe eut ainsi fait grande assemblée de gens, ils en bailla la conduite à lean de Luxembeurg, qui s'en vint loger en ladite ville de Peranne, & les gens tout autour, de là il tira droit à Liben en Santers, la où il se logea en la ville, &

Ooo ij

tous ses gens auec luy: Auec ce Messire Iean y auoit d'autres bons Capitaines,

Surprise de Royc Sur les Bourguignós.

Autoine seur entre autres y estoit le Vidame d'Amiens, le Seigneur de Croi, Hector de Saucuse, de Croy, Da-uid de Brimeu le Seigneur de Humbercour Mareschal du Duc Philippe, & d'autres en quantité. feur de Hum Là fut prise conclusion par iceluy Messire Iean, & ceux qui estoient auec luy bercourt. d'aller mettre le siege deuant vn chasteau nommé Muin, situé à deux lieuës de Corbie, lequel causoit assez de mal aux villes d'Amiens & Corbie, & au pays d'entour. Mais en vne nuict dont il deuoit le lendemain partir, Messire Carados des Quennes & Charles de Flauy prirent la ville de Royeen Vermandou, qui auoit esté donnée au Duc Philippe lors de son mariage auec la fille du Roy Charles, & entrerent dedans bien trois cens combatans. Lors estoit Gouverneur de Roye, vn nommé Percheual le Grand, lequel eschappa de la ville, & vint vers Messire Iean à Lihon, où il estoit quand il ouït nouvelles de ladite prise de Roye. Tantost aprés il sit sonner les trompettes, puis monta à cheual auec tous ses gens, & cheuaucha vers icelle ville en grande ordonnance, & prestement mit coureurs sus pour aller deuant, lesquels trouuerent encores les eschelles dressées aux murs de Roye, par où les Dauphinois estoient montez. L'à y eut grandes escarmouches d'abord, & gagna-on sur eux les faux-bourgs qui estoient clos de bonnes murailles, puis incontinent on y mit le siege. Le Seigneur de Liste-adam Mareschal de France & Hestor de Saueuse se logerent dedans les faux-bourgs du costé de Compiegne, & le Seigneur de Croi à vn lieu assez prés; auec luy estoit le Seigneur de Longueual, qui pour lors seruoit le Duc Philippe, qu'il seruit long-temps après. Quant à Messire Iean de Luxembourg il fut logé à vne lieue prés de Roye en tirant vers Noyon: Les Flamends encor outre à vne ville nommée Chempien. Ainsi fut la ville de Roye assiegée tout autour, & si estoit le siege droit au temps de Noel, bien vingt-quatre iours auant qu'ils se voulussent rendre. Souuent y auoit grandes escarmouches faites par ceux de dehors contre ceux dedans; mais enfin ils se rendirent à condition qu'ils s'en troient saufs leurs corps & leurs biens, de quoy Messire lean fut content, & de ce leur bailla sauf conduit pour s'en aller à Compiegne: & sut He-Etor de Saucuse ordonné pour les conduire, & Messire Carados & Charles de Flauy ordonnerent leurs affaires pour s'en aller, & partirent par vn Samedy bien matin. Enuiron vne heure après que les Dauphinois furent partis de Roye, & que les gens de Messire Iean estoient dedans la ville, le Comte de Hontston & Cornnaille vinrent deuant Roye, où ils venoient pour aider à iceluy Messire Iean de Luxembourg; mais quand ils aprirent que les Dauphinois en estoient partis, & qu'ils ne pouuoient estre qu'à vne lieue loing, ils commencerent bien fort à courir aprés. Ils estoient bien mille combatans: Or tant cheuaucha ce Comte de Hontiton & Cornuaille, qu'ils atteignirent les Dauphinois à trois lieuës prés de Compiegne, & frapperent sur eux fortement, aussi les Dauphinois ne s'en donnoient de garde, parquoy ils furent bien-tost mis en des-arroy, & furent tous ruez ius, pris ou morts; peu s'en estans eschappez. Quand Messire Carados vid cet accident, il se rendit à Hetter de Saueuse: mais Cornuaille luy 0sta, & frappa Hector sur le bracelet de fer de sa main à tout son gantelet, dont Hedor fut tres-mal content, mais il n'en peut auoir autre raison pour l'heure, sinon qu'il luy dit, Cornuaille, vous scauez bien que ne les pouuez mettre à finance, & qu'ils ont sauf-conduit de vostre Capitaine? Auec les Anglois monterent à cheual plusieurs des gens de Messire Iean de Luxembourg, quand ils virent qu'on alloit frapper sur les Dauphinois: Or ce fur vne chose qui fort les greua; car leurs cheuaux estoientseiournez & auoient reposé, pour ce ils les suiuirent plus rudement que les Anglois, entre aurres y alla le Bastard de Croi, Anbelet de Folleuille, le Baillif de Fonquesolle, & des gens du Seigneur de Longueual, 2uec plusieurs autres! Pour cette cause se courrouça Messire Iean de Luxembourg tres-fort, d'autant qu'ils estoient soubs luy, & qu'il auoit baillé sauf-conduit aux Dauphinois, & vouloit que le Seigneur de croi luy baillast son fro-

re bastard, & le Seigneur de Longueual le bastard de Dinion frere de sa femme, mais ils n'en voulurent rien faire, & parce les eut Messire Iean en grande haine long-temps aprés, dont il auint depuis grandes tribulations, comme cyaprès sera veu. En suite de cette desconfiture ainsi faite contre la foy donnée, les Anglois se logerent à deux lieuës prés de Roye à tout leurs prisonniers : vray est qu'iceluy Iean de Luxembourg alla vers le Comte de Hontston, à qui il donna vn cheual, puis le pria qu'il sit bonne compagnie & fauorable trastement à Messire Carados & aux autres prisonniers: car pour vray ledit Messire Iean estoit fort outré de ce qu'ils auoient esté pris de la sorte, nonobstant son sauf-conduit, combien qu'aucuns voulurent dire qu'il le squoit bien; mais il n'en estoit rien: car il estoit Seigneur qui bien vouloit tenir ce qu'il promettoit. Après qu'iceluy Iean de Luxembourg eut esté deuers le Comte de Hontiton, & qu'ils eurent fait I'vn à l'autre grande chere, il se retira en son logis, d'où le lendemain il partit, & s'achemina à tout vne partie de ses gens vere la Fere-sur Oise, en sa compagnie estoit Hettor de Saueuse. Quand Messire Iean arriua à la Fere, il assit garnison par toutes ses forteresses, & mit Hettor de Saueuse à Nouvien-le-comte, & les autres en toutes les autres places pour tenir frontiere contre la ville de Crespy en Laonnois, où estoit la Hire, & Poton de Saintraille à tout grand nombre vignoles, die de gens: là ils se tinrent insques au Caresme, que le Duc Philippes vint à tout la line de Cressa puissance, & mit le siege tout autour d'icelle place de Crespy. Les autres py. gens du Duc *Philippe* après la reddition de *Royes*'en allerent chacun où il vou-lut en son hostel, ou ailleurs, iusques après la Chandeleur, que le Duc *Phi*tippe resit grand Mandement pour aller à Troyes en Champagne. Quand il eut assemblé tous ses gens, il s'achemina vers la ville de Sainet Quentin en Vermandois, & se logea dedans la place. Auec luy estoit le Comte de V varuic, le Comte de Quin, & le Seigneur de Ros, qui estoient Ambassadeurs du Roy Henry d'Angleterre d'Angleterre, lesquels alloient en la compagnie de ce Duc Philippe à Troyes amprés du Duc en Champagne deuers le Roy Charles de France, pour demander Caterine fille de Bourg. du Roy Charles, pour ledit Roy Henry, lequel la vouloit auoir à femme; & l'eut enfin, comme il se pourra cy-aprés voir. Or allerent iceux Ambassadeurs tousiours auec le Duc Philippe iusques à Troyes. Quand ce Duc dessogea de Saintt Quentin, il s'en alla loger à Crecy sur Seine: Messire Iean de Luxembourg conduisoit son Auant-garde, qui s'alla loger à lieuë & demie de Crespy. Il y cut là grande escarmouche faite, tant que le Bastard de Haynaut sut fort blessé par les Damphinou, mais nonobstant il n'en mourur point : bien se comporta en iceluy iour ledit Messire Iean vaillamment, & Philippe de Saueuse Siege & prise auec luy. Le Duc en suite deslogea de Crecy, & alla camper près de Crespy en de Crespyper Laonnou, où il mit le siege tout autour, à quoy il employa bien vingt iours de les Bourguitemps, auant qu'ils voulussent se rendre; car ils estoient bien huict cens combatans dedans: mais enfin ils se rendirent à condition, qu'ils s'en iroient saufs leurs corps & biens, sinon aucuns qui estoient des pays du Duc, lesquels deuoient demeurer prisonniers. Ainsi ce Duc reduisiten son obeissance Crespy en Laonnois au commencement de sa premiere armée, & ceux qui estoient dedans s'en allerent. Ce Duc en suite sit desmolir la fortification de Crespy, laquelle ceux de Laon abbatirent: puis le Duc s'en alla à Laon, de là droit à Rheims, en suite à Chaalons, puis à Troyes en Champagne. Vn accident arriva lors, c'est que comme entre Troyes & Chaalons s'aduançoit Iean de Luxembourg, ayant auec luy Messire \* Robinet de Mailly, qui estoit grand Panetier de France, & qu'ils pas - \* al. Robert foient par le milieu d'vn village où il y auoit amas de grandes eaux, & où y auoit des fosses profondes couvertes de bourbe, ledit Robinet de Mailly fon-Grand Panedit & tomba dedans vne grande fosse à tout son cheual, là où il fut noyé, & tier de France. tout embourbé, tant qu'on ne le peut rescoure ny sauuer, & y demeura bien trois heures dedans avant qu'on le peust rauoir.

Vn peu deuant ce temps la Hire tenoit le chasteau de Coucy, qui estoit Ooo iij

Surprise de

tres-fort: Il auoit pris grand foison de prisonniers, gentils-hommes & autres, lesquels il auoit reserrez dedans ledit chasteau. Or le Seigneur de Mancour, Lionnel de Bournouville, & plusieurs autres auiserent le poinct que la Hire estoit allé courre, & paraucun moyen firent qu'ils surprirent ce chasteau, & s'en rendirent maistres. Après ils manderent Messire Iean de Luxembourg pour luy re-Coucy, p. 436. mettre ce chasteau, mais il y en eutaucuns qui ne furent bien contens de le mettre dedans, s'il ne leur promettoit de leur laisser le gain du butin qu'ils y auoient fait. A cette fin le Seigneur de Maucour alla le premier au deuant dudit Messire Iean, luy disant: Monsieur, les compagnons ne sont mie contens de vous mettre dedans, que ne promettiez de leur laisser ce qu'ils ont gagné. Quand Messire Iean ouyt ce propos, il se courrouça grandement, respondant audit de Mau-cour: Traistre me voulez-vous trahir? Alors il le sit prendre par ses gens, & s'il cust ou vn Bourreau present, il luy cust fait couper la teste, pour le grand couroux qu'il avoit. Tost aprés iceluy Lionnel de Bournonuille fit tout ouvrir, & Messire Iean entra dedans, & eut ainsi l'obeissance du chasteau de Concy; de puis fut ledit de Mancour deliuré.

. Iceluy Messire Iean de Luxembourg avoit espousé Ieanne de Betune fille du Vicomte de Meanx, laquelle en premieres nopces avoit espousé le Comte de Marle, dont elle auoit vne fille, qui estoit Comtesse de Marle, & vne de Messire Iean de Luxembourg, qui pour ce auoit le gouvernement de plusieurs grandes Seigneu-

Quand le Duc de Bourgongne fut arrivé à Trojes & les Ambassadeurs du Roy d'Angleterre auec luy, il alla deuers le Roy Charles son beau-pere, & deuers

ries, villes & forteresses, dont il sit long-temps bonne garde.

la Reyne, & firent tant qu'ils furent contens que le Roy Henry eut Catherine Mariage accordéenire la leur fille en mariage, & fut cette affaire traitée & du tout accordée par le Roy fille de France

Charles & son Conseil: Puis les susdits Ambassadeurs s'en retournerent vers glet. pag.439. leur Roy Henry, pour le querir: afin qu'il vint se marier à Troyes: Il demeura cependant vers icelle Dame Catherine vn des Cheualiers dudit Roy Henry, nommé Messire Louys de Robertsart. Le Duc Philippe demeura vne partie du Caresme à Trojes: & depuis tant que le Roy Henry y vint. Or pendantsonseiour il enuoya Messire Iean de Luxembourg courre deuant une forteresse à six lieues de Troyes, nommée Alibaudiere, qui faisoit assez de peine au pays de Champa-Chasteau d'A-gne. Quand Messire Iean y vint, il posavne embusche à vn quart de lieuë prés, libaudiere pru gne. par les Bour puis il enuoya Hector de Saneuse & Ferry de Mailly à tout quatre-vingts combatans courre deuant le chasteau: Là y eut grande escarmouche; car ceux du cœur vaillant, frappa de l'esperon pour recongner les Dauphinois dedans, & vint chasser si auprés de la barriere, que son cheual commença à desroyer & deuenir comme estourdy, tant qu'il fallut que Messire Iean cheut dessous son cheual, sur quoy il y eut grande huée faite; car les Dauphinois insultoient fort sur iceluy Messire Iean, & s'il n'eut eu lors prompt secours, il eut esté pris, mais ses gens le releuerent hastinement, & luy remirent sa lance en sa main, qu'il auoit perduë en tombant: aprés quoy il marcha encor plus auant vaillamment, & auec peu de gens rechassa les Dauphineu dedans, puis ietta sa lance dedans les fossez du bouleuart aprés eux & à leur trousse: aprés quoy les assiegez s'enfermerent tout. Puis ledit Messire Iean manda ses gens qui estoient posez en embusche, & de la grande colere qu'il auoit, il sit assaillir le bouleuart, sans auoir aucune armure sur soy pour vn assaut, & y sittant, que ce bouleuart fut emporté d'assaut, puis il y sit mettre le seu, dont ce boule-

> uart fut tout espris, tant qu'on n'y pouvoit plus durer : fort genereusement se comporta Messire Ivan de Luxembourg en cette iournée, & y sit tres-vaillamment de sa personne. Quand ceux du chasteau le reconnurent & experimenterent si vaillant, ils voulurent sçauoir son nom, & onuoyerent le requerir de

guignons à leur grande

faire armes contre luy: Il manda qu'il en estoit content: puis quand ils sceurent son nom, ils n'en voulurent rien faire. Après ledit Messire Iean de Luxembourg s'en retourna à Troyes deuers le Duc Philippe, & mit ses gens aux yillages des enuirons de ladite ville. Enuiron quinze iours aprés, le Duc Philippe renuoya Messire lean de Luxembourg, le Seigneur de Croi, le Seigneur de Liste-Adam Mareschal de France, Hector de Saueuse, aueciplusieurs autres Seigneurs, pour remettre le siege deuant icelle place d'Alibandiere. Ils y allerent bien à tout douze cens combatans de bonne estosse, & menerent plusieurs engins & instrumens de guerre, pour abatre les murailles. Or quand ce vint pour remettre ce siege, Messire Iean, qui autressois auoit emporté le susdit bouleuart, comme il vient d'estre dit, alla pour le faire assaillir derechef, les Dauphinois l'auoient refait plus fort que deuant: là y eut grand assaut; carles Dauphinois le deffendoient fortement. Messire Iean de Luxembourg y estoiten personne; qui fort assailloit auec les autres, & Hestor de Saneuse combatoit cependant sur vne eschelle fort vaillamment: cét assaut dura bien deux heures. Il y eut plusieurs des gens de Messire Iean de blessez en cet assaut, mesme de la personne il fut nauré au visage, dont il perdit vn œil: Là encor furnauré Henry de Caufour gentil-homme de Bourgongne, dont il mourut depuis, ce fut en combatant sur vne eschelle: plusieurs autres il y eut de mis à mort. On emmena ledit Messire Iean de Luxembourg en vn chasteau pour le guarir, & de là à Troje. Puis le Comte de Conuersan fere dudit Messire Iean vint en sa place à Alibaudiere, & commanda à ce siege tant qu'il dura & que le chasteau sut rendu. Deuant cette place d'Alibandiere le Seigneur de Beauneir eut vn œil creué. Ledit Comte de Conuersan sit asseoir de grands engins deuant Alibaudiere, dont il fut fort abbatu en peu d'espace, tant qu'après vne capitulation, qui auoit esté entre les Dauphinois & Bourguignons, il y eut vn grand assaut donné autour de la ville, mesme il entra bien quatre-vingts hommes dedans les trins, mais enfin ils furent chassez dehors par force: cet assaut dura bien six heures, lequel il fallut abandonner pour la nuict qui suruint. Là y eut quantité de gens naurez de part & d'autre: Enfin au quatriesme iour ceux du chasteau se rendirent, saufs leur corps: mesme il y euraucuns gentils-hommes qui eurent leurs cheuaux, puis ils s'en allerent à Monne. En suite cette forteresse sur arse & toute desolée, puis les gens du Duc Philippe s'en allerent à Troje, & logerent au tour de la ville & dedans, où les ramena ledit Comte de Conuersan. Affez tost après le Duc Philippe enuoya le Seigneur de Lisle-Adam Mareschal de France, le Seigneur de Croy, & Messire Mauroy de Sainet Leger à tout bien mille combatans au pays vers Toucy, & vers le Comté de Tonnere. Quand ils vinrent à six lieues prés Toucy, ils sirent faire des oschelles de guerre, puis s'en allerent tout d'une tire de nuict pour assaillir cette place de Toucy. Ils arriuerent deuant icelle ville enuiron le soleil leuant. Or quand le Seigneur de Lisle-Adam fut arrivé deuant, il y fit des Chenaliers, entre lesquels le Seigneur de Croy, Messire Baudart de Novelle, & Messire Lionnel de Bournonnil- La ville de le furent faits Chenaliers, puis on assaillit cette ville, dedans laquelle n'y auoit Toucy assaillie, man bien que les bons habitans d'ordinaire auec deux ou trois gentils-hommes seule- desendué. ment, parquoy le commun fut bien esbahy: mais nonobstant cela ils se rafermirent, & bien se dessendirent, aussi lesdites eschelles estoient trop courtes, parquoy on s'en revira pour le present, & on se logea autour de la ville, puis on sit faire des eschelles plus longues, & des marceaux de fer pour les raffaillir de nouveau, puis au troisicime iour ony liura encorvn grandassaur; mais ils se dessendirent encor mieux qu'ils n'auoient fait au premier, tant qu'ils tuctent vn gentil-homme nomme Auger de Saints V vandrille, vaillant homme de guerre, lequel demeura mort dans les fossez, sans qu'il fut au possible des Bourguignens de le rapporter, auec ce ils en naurerent assez d'autres: de plus il \* C'estoient fut tue vn Capitaine des Brigans \* nomme Tubary, qui anoit autresfois mont geni de guerre

armez debri- guerre aux Anglois, dont il auoit destruit plusieurs. Quand les gens du Duc gandines, qui Philippe virent que ces bons hommes se dessendoient si bien, & qu'ils con-estoit une espece d'armures de sidererent qu'ils ne les pourroient auoir d'assaut, ils se retirerent en leur logis, ferfaites à la- où tost après leur vint nouuelles que leurs ennemis les venoient combatre. Lors le Seigneur de Lisk-Adam monta à cheual à tout les Picards qu'il auoit auecluy, & alla au deuant d'eux pour les trouuer sur les champs: les Dauphinou, qui auoient leurs espies, en ouirent les nouvelles, & pource qu'ils n'estoient assez puissans pour attendre lesdits Picards, ils se retirerent en vne forte Eglise nommée Estang-Saintt Germain, à deux lieues pres d'Ansoire, là où les alla ledit Seigneur de Liste-adam assieger, auec ses Picards, & y tint le siege dix-huict iours; & tant sit, que ceux qui estoient dedans icelle Eglise de Saint Germain se rendirent à sa volonté, à condition qu'ils s'en iroient par payer sinance: puis 2prés ce Monstier fut abbatu, c'est à sçauoir la fortification qui estoit autour. De là le Seigneur de Liste-adam & les Picards se retirerent à Troje deuers le Duc Philippe, & là trouuerent le Roy Henry d'Angleterre auec toute sa puissance, qui y estoit venu pour se marier.

L'an mille quatre cens & vingt, enuiron la Pentecoste, le Roy Henry d'An-

1420.

gleterre arriua à Troye en Champagne à tout bien douze mille combatans de bonne estosse; son frere Thomas Duc de Clarence estoit auec luy, auec plusieurs autres grands Seigneurs: de plus y estoit le Ronge Duc en sa compagnie, Arriuse du R. lequel estoit d'Allemagne, & auoit espousé sa sœur. Quand ce Roy Henry ar-Arriue au R. d'Angleterre riua à Troye, là auoitesté dessa pourparlé de son mariage auec Caterine fille du à Troyes, où il Roy Charles de France: desorte qu'il la siança au grand Monstier \* de Troye, où Jair ses pan-failles & ac- y auoit grande assemblée de peuple; entre-autres y estoit la Reyne de Francomplie son ma- ce. Dix iours après ce mariage se parsit, & l'espousa ce Roy Henry. Cette Cariage auec Ca terine fille du Roy Charles, & sœur du Dauphin, estoit moult belle Dame, humble, & de noble atour. Là y eut de grandes noblesses, pompes, & ceremo-\*Ce fui dans nies faites à ces nopces, & bien haute feste à son mariage: Aussi y eut-il Iean, p48. 377. grandes accointances entre ledit Roy Henry & le Duc Philippe de Bourgongne. Outre ce, furla Paix du tout confirmée entre le Roy Charles & le Roy Henry d'Angleterre, & pareillement auec le Duc Philippe de Bourgongne. Or comme cy-deuant a esté dit, par les promesses qui furent là faites, ledit Roy Henry devoit posseder le Royaume de France, & en estre l'herseier, luy & ses Conditions ap-hoirs après la mort du Roy Charles de France, sans que samais nul vinant du costé posées au Trai- d'iceluy Roy Charles y peust venir, s'il ne issoit du Roy Henry & de Carcrine siltéentre France le du Roy Charles. Ce qui sembloit bien estrange à aucuns du Royaume de 6 Angleterre. France, mais ils ne pouvoient auoir ny faire autre chose pour le prosent.

Enuiron douze iours aprés que ce Roy Henry eut espousé Caterine fille du Roy Charles, & que toutes les susdites festes furent passées, le Roy Henry se mit en chemin pour aller vers Sens en Bourgongne: Il mena auecluy le Roy Charles, le Duc Philippe de Bourgongne, & aussi la Reyne sa semme. Il s'en siege de Sens, vint donc iusques à Sens où il mit le siege tout autour, & leur sit signifier qu'ils rendissent la ville au Roy Charles: mais ils n'en vouturent rien faire. Dedans estoit de la part du Dauphin le Seigneur de Bontonuilliers, à tout enuiron trois cens combatans. L'à fut le Roy Charles, le Roy Henry, & le Duc de Bourgongne septiours auant qu'ils voulussent parlementer : mais quand ils virent qu'il y auoit si grande puissance : & qu'ils n'auroient aucun secours ; ils voulurent trouver leur Traité; partant le Roy Henry chuoya Cormaille parler à eux : Quand ledit Cornuaille (qui bien apperceut qu'ils estoient en danger) fut venu assez prés de la porte pour parler à eux, il vint à luy vn gentil-homme qui auoit grande barbe, maisquand Cornuaille le vid, il luy dit, qu'il ne parleroit point à luy s'il n'anoit sa barbe mieux faite, & que ce n'estoit point la guise & constame des Anglois. Cela fit, qu'auffi-tost iceluy alla faire sa barbe, puis reuint vers ledit Commaille: & là parlerent tant que le Traité fut fait, à condition que ceux de la ville s'en

iroient sans leurs corps & biens, cest à sçauoir les gens d'armes, & que ceux de La ville demeureroient en l'obeyssance du Roy Charles; ainsi en fut-il fait. Le Roy Charles eut de la sorte l'obeissance d'icelle ville, & entra dedans auec luy le R. Henry, auec le Duc Philippe, & là seiournerent huict ionrs. Pendant que les deux Roys estoient logez dans cotte ville, il y suruint vn grand debat des Anglou auec les gens du Duc Philippe, mesmes furent les gens d'iceluy Duc rechassez iusques à soldais Bour-son Hostel. Par plusieurs autres sois les Anglois prirent debat auec les gens du guignons et mesme Duc, daurant que les Anglois estoient les plus forts; ce qui desplaisoit Anglois, que d'un mesfort aux Picards: mais enfin le Roy Henry fit defendre à ses gens qu'ils n'en fissent me party. plus, & ne les attaquassent dauantage. Aprés que le Roy Charles, le Roy Henry, & le Duc Philippe eurent ainsi sciourné à Sens, ils en deslogerent & s'en alle- siege de Monrent vers Montereau où-faut-Tonne, là où ils mirent le siege tout autour. A Sens, tereau. en ce temps mourut Maistre Eustache de Laistre qui estoit Chancelier de France.

Quand le Dauphin & son Conseil sceurent les Alliances qui estoient faires entre le Roy Henry & le Duc Philippe, & auec ce qu'ils virent qu'ils auoient le Roy Charles verseux, & pour eux, ils furent ainsi que tout esbahis, & bien s'apperceurent qu'ils ne pouvoient fors que garder leurs places, pour ce mirent-ils grande peine à les garder, par especial celles qui estoient tenables, & tres-fort les

pourueurent de gens de mise.

Lors que le Roy Charles, le Roy Henry, & le Duc Philippe eurent misle siegeautour de Montereau, comme dit est, ils y furent bien quinze iours: Ils estoient logez droit sur les fossez de la ville. Or aduint que le jour S. Iean Baptiste les Anglou & Bourguignons commencerent à l'assaillir, lesquels tant firent qu'elle fut emportée d'assaut, & y furent pris onze gentils-hommes, & si y en eut enuiron autant de morts, sans ceux qui se noyerent en taschans de se retirer, & sauuer dedans le chasteau. Quand cette ville eut esté prise de la sorte; les gens du Duc Philippe s'en allerent droit à la tombe où le Duc Iean de Bourgongne estoit enterré, sçauoir dans le Cymetiere de la ville 4 Ils y allumerent Pieté de Soldes cierges tout autour, puis mirent vn drap de Monstier mortuaire sur icelle beaudu D. Ican tombe : aprés on manda des Prestres pour dire Vigiles là auprés : Puis aprés que de Bourg. sué tombe: apres on manda des recutes pour une vigites la aupres. Luis apres que le Montereau, touteut esté appaisé dans icelle ville, & que les Dauphinois furent retirez de- dont le corps dans le chasteau, les Anglois se logerent deuant leur pont, & par toute cet-fut deserré. te ville. Alors on deterra le corps dudit Duc Iean, lequel estoit enterré à tout porié aux Chartreux de son pourpoint & ses houseaux, & moult estoit encorentier, & peu endommagé Diion, de pourriture, & si y auoit six à sept mois qu'il y estoit mis, dequoy plusieurs gens surent sott émerueillez; car pour vray il estoit encor presque tout entier. Là y eut grand dueil fait par les gens du Duc Iean, quand ils virent leur Seigneur defunct, & y fut leur dueil tout renouuellé. Aussi-tost il fut mis dans vn cercueil de plomb; puis fut porté à Duon en Bourgongne, où il fut enterré: Mais on luy sit auparauant vn seruice solemnel dedans l'Eglise de Montereau, où le Duc Philippe son fils se trouuz fort notablement accompagné, ainsi qu'on peut voir, & moult fut le dueil d'iceluy Duc Philippe renouuellé, quand il vid la biere du Duc Iean son pere. Après toutes ces besongnes, le Roy Henry sit sommer le Seigneur de Guitery, qui estoit Capitaine du chasteau de Montereau, qu'il le rendist, ou qu'il feroit mourir ses gens qui auoient esté pris en la ville: Mesme ce Roy enuoya les onze gentils-hommes que ses gens auoient pris prisonniers, lors que la ville fut emportée, parler au Seigneur de Guitery sur le bord des fossez du chasteau, mais ils estoient cependant bien tenus: & là pireusement firent requeste audit Seigneur de Gustery leur Capitaine, à ce qu'il voulust rendre le chasteau, pour estre cause de leur sanner les vies, luy remonstrans, que bien l'auoient seruy, & aussi qu'ils voyoient bien que longuement ils ne pouuoient durer & tenir contre telle puissance. Mais pour toute requeste qu'ils firent, ledit Seigneur de Guitery n'en voulut rien faire. Quand ces prisonniers oüyrent la response, ils en surent bien esbahis, & virent bien qu'ils estoient morts. Aucuns

Crnanté du R. d'Angl. qui fait mourir des prisonniers de guerre.

requirent là dessus de voir auparauant leurs femmes, & amis qui la estoient, sur quoy on les leur sut querir. Là y eut de piteux regrets au prendre congé, puis on les ramiena. Le lendemain le Roy Henry fit dresser un gibet deuant ce chasteau, là où il les sit pendre tous l'vn aprés l'autre, dont fut iceluy Seigneur de Guitery fort blasmé: car il laissa pendre ses gens pour ce subiet, & si il ne laissa de rendre cerre forteresse au bout de quinze iours seulement aprés, & s'en alla sauf son sorps & ses biens. On vouloit accuser ce Seigneur de Guitery qu'il auoit esté consentant de la mort du Duc Iean; & de ce le vouloit combatte vn gentil-homme nomme Guillaume de Biere, mais enfin rien n'enfut, & s'en alla ledit Seigneur de Guitery auec ses gens, & rendit ainsi ce chasteau de Montereau au Roy Henry, lequel y laissa de ses gens en garnison. Deuant cette place futtué Messire Buter de Croy frere Bastard du Seigneur de Croy, qui estoit vn vaillant Cheualier, lequel fut frappé d'vn coup de vireton parmy le col·lors de la prife. Aussi ledit Roy Henry pendant de siege sit prendre vn sien valet de pied, pource qu'il auoit tué vn de ses Cheualiers, par aucun debat arriué de nuictentre eux, lequel valet de pied fut pendu auec les susdits Danphenois.

Après que le Roy Henry eutainsi eu l'obeissance de Montereau, & qu'il l'eut garny de ses gens, il prit sa route vers Melun, & se logea à deux lieues prés de cette ville : le Duc Philippe se campa à pareille distance, dans vne forteresse nommée Blandy. Le lendemain lesdits Roy & Duc, allerent à grande compagnie considerer icelle ville, & comment ils assoyeroient leur siege: Aprés qu'ils eurent bien aduisé pendant deux iours, ce qu'ils auoient à faire, ils délogerent, & alla le Ducauec le Comte de Hontinton loger devant la ville, du costé deucrs Meaux en Brie. Quant au Roy Henry ils'en alla à Corbiil passer la seine, puis il vint planter son siege de l'autre costé; par ainsi fut mis le siege tout autour de Melun. Dés le premir iour que le Duc Philippe eur posé son siege, les Dauphingis saillirent sur son camp, & gagneront l'Estendart d'vn Capitaine nommé lean de Guigny, lequel ils emporterent dedans la ville, mais ils furent affez tost recongnez dedans. Environ huictiours après que ce Duc eut affis son siege deuant icelle ville, ses gens assaillirent vn bouleuart qui estoit de son costé; & tant firent qu'ils le prirent d'assaut: mais il y eut beaucoup de ses gens blessez & tuez pour le garder, tant que le siege dura, entre autres y mourut vn vaillant homme d'armes nomme simar de Vianne; aussi y sut-il tué vn Capitaine des Anglois nommé Messire Philippe Lys, dont le Duc fut tresmarry, d'autant qu'il l'aymoit beaucoup, pour la prudence qui estoit en luy. Le Roy Henry fit enclore fon oft tout autour de grands & larges fossez, & n'y auoir que quatre entrées, où y auoir bonnes barrieres, qu'on gardoit la nui &, parquoy l'on ne pouuoitsurprendre ce camp. Ce siege fut puissamment formé, & y fut le Roy Charles grand espace de temps deuant sur la fin : partant il y auoit grande puissance, car l'armée du Roy Charles y estoit auec celles du Roy Henry & du Duc Philippe. Ce siege dura dix-huict semaines entieres. Auec ledic Roy Henry estoit la Reyne sa femme, qui estoit logée dedans ses tentes. Il y avoit devant Melun quantité de grands engins & instrumens de guerre, par-Mine, & con- quoy cette ville fut fort battuë. Or auoit ce Roy Henry fait faire vne mine dessous les fossez de Melun, qui passoit insques aux murs de la ville: mais les Iean de Horne affiegez s'en apperceurent, & contreminerent alencontre, tant qu'elle fut fieur de Bassigny, Robert percée. Il y eut en suite de grands assauts donnez dedans par plusieurs sois,
fieur de Mam- & y combatit mesme le Roy Henry & le Duc Philippe, eux-deux ensemble & coniointement contre deux Dauphinois: Plusieurs Cheualiers furent faits aux Amaud Guil- combats donnez dedans icelle mine, entre autres y furent faits Cheualiers Messire len sieur de Barbazan, de lean de Horne, le Seigneur de Mammés, auec plusieurs autres. D'autre part, de-PierredeBour- dans Melun y auoit de bien vaillantes gens, desquels estoit le principal Capibon sieur de presu Capitai- taine le Seigneur de Barbazan, vn tres-vaillant Cheualier, qui tres-bien s'y nes de la ville, gouverna. Auec luy estoit Messire Pierre de Bourbon, ausquels le Dauphin &

Siege de Me-

son Conseil aucient iure & promis de les secourir, sils en aucient mestier & besain; pource tiprent-ils tant que vintes leur durerent; se mangerent leurs cheuaux par force de famine, comme aussi des chiens. Aprés que ce siege eut duré dix-huic semaines, comme divest ; les viures faillirent en la ville, par ce fallut-il que Barbazan la rendist au Roy Henry, & se mit en sa volonté, auec tous los autresassiegez, lesquels surent menez prisonniers à Paris, ledit Barbazan fut mis dans la Bastille Sainct Antoine; où il fut long-temps prisonnier, & luy vouloir-on bailler charge qu'il scanoit quelque chose de la trabison qui auoit esté fatte au Duc lean: mais enfin il en fut trouvé non coupable, & pour ce fut seulement derenu prisonnier sans estremis à mort; depuis il sur mené par les Anglois au Chasteau-Gaillart. Pendant qu'icelle ville de Melun fut en traité, il y out vn.gentil-homme du Roy Henry nomme Bertrand de Camont , lequel sauua vn prisonnierhors de la ville, aprés la desense faite par ce Roy, qui pour cette cause luy sit trancher la teste, nonobstant qu'il l'aimast bien: mais il vouloit que ses commandemens fussent tenus, & ne peut estre sauué pour aucune priere des Seigneurs. En cette mesme semaine le Seigneur de Liste-adam estoit reuenu de Sens en Bourgongne, où il auoit tenu garnison, & vint denant Melun devers le Duc Philippe, puis il alla devers le Roy Henry pour auctine affaire qu'il avoit : Il estoit alors Mareschal de France. Or quand il vint vers ce Roy Henry, il auoit lors vestu vne robbe de blanc gris: Aprés que ce Roy l'eut salué, & parle à luy, il luy demanda; Liste-adam, est-ce là la robbe de Ma- Le sieur de Lisreschal de France? Et le Seigneur de Liste-adam respondit, Tres cher Seigneur, se le-adam dis-L'ay fait pour venir depuis Sens insques icy. Et en parlant il regardoit ce Roy gracié par le Henry lors afus dans la chaire: Adonc ledit Roy luy dit; Comment ofez-vous ainsi regarder un Prince au visage? Et le Seignour de Liste-adam ropartie: Tres-redouté Seigneur, c'est, la guise de France, & si aucun n'ofe regarder seluy à qui il parle, on le tient pour maquals bomme, & traistre, & pour Dieu ne vous on desplaise. A quoy ledit Roy respondit, ce n'est pas nostre guise. Depuis monstra bien ce Roy qu'il ne l'aymost point : car il le sit arrester prisonnier à Paris, & mettre en prison, en intention que iamais il n'en sortiroit: ce qui ne se sit du viuant d'iceluy. Roy Henry, lequel outre ce l'auroit fait moutir, si ce n'eust esté la priere du Duc Philippe de Bourgongne, lequel le requit fort, specialement qu'il ne mourust point. Deuant Melun il suruint vne contention entre Messire Hue de Lannoy, & vn Huisier d'armes nommé grand Iean, & dit Messire Hnë aucunes paroles audic grand Iean, dont il dit qu'il se plaindroit au Duc Philippe. Et vne autre fois, present iceluy Messire Hue de Lannoy, ledit grand Jean se plaignit au Duc de l'iniure que Huë luy auoit dit: Sur quoy Huë qui estoit armé, & auoit ses gantolets mis en ses mains, present iceluy Duc Philippe, s'avança en disant; Tu es un tresmanuais garçon, & en ce disant frappa grand Iean de son gantelet parmy le visage, estant à genoux deuant le Duc. Dequoy fut le Duc Philippe tres-mal content, & en sceut fort mauuais gré à Huë de Lannoy, qui en fut aussi fort blasmé de toutes gens: mais enfin le Duc luy pardonna, à la priere des Seigneurs de son Hostel, qui l'en requirent plusieurs fois: Sur quoy ce Duc protesta, que si iamais tel ontrage estoit fait en presence de sa personne, il puniroit ceux qui le feroient. Durant encor ce siege Atis de Brimen, qui estoit principal gouverneur du Duc Philippe, mourut à Paris de maladie qui luy prit au camp, dont ce Duc fut grandement marry, car il estoit sage, courtois, & aimé de toutes gens.

Après toutes ces choses ainsi faites, & que Melun fut reduit en l'obeissance du Roy Henry d'Angleterre, il la fit bien garnir de gens, & de viures, & en general de tout ce qu'il y fallur: puis il s'en vint à Paris, où il amena le Roy Charles de France auec luy, comme aussi le Duc de Bourgongne. Quand ils furent arrivez à Paris, il y eur de grands appointemens faits, & s'y fit renouveller ce Roy tom les sermens des Seigneurs de France: Outre ce fut-il ap-Roys & du pointé & resolu que samais le Dauphin ne possederoit rien du Royaume de France, & Duca Paris.

Ppp ij

### MEMOIRES DE PIERRE DE FENIN, 484

d'Officiers.

le sit-on appeller à la Table de Marbre; mais il n'auoit garde d'y venir. Lors Dauphin apfut fait à Paris quantité de nouueaux Offices, tous de par ce Roy Henry, comble de Marbre. me ayant le gouuernement du Royaume: mesme de là en auant on commen-Renouuellemes ça à deposer petit à petit les gens du Duc Philippe des Offices de France; entre autres le Seigneur de Humbercour qui estoit Baillif d'Amiens, fut deposé, comme auffi le Seigneur de Lisse-adam & plusieurs autres: & fit le Roy Henry Baillif d'Amiens vn: Aduocat nommé Maistre Robert le Ionne, lequel fut vn rude Iusticier tant que le Roy Henry vesquit; car tres-opiniastrement & auec passion soustenoit la querelle des Anglois, & le Roy Heary pour ce l'aimoit grandement, aussi faisoient les autres Seigneurs d'Angleterre qui demeuroient rin alta ello e en France.

en ses pays.

Resour du Duc Après des appointemens faits à Paris, le Duc Philippe retourna en Flandre & Arsois vers la Duchesse Michelle sa femme, & là se tint grand espace de temps. Messire Ican de Luxembourg s'en alla à Besureuoir, & fournitses forteresses pour cenir frontiere vere le Comté de Guise en Terrasse.

Enuiron vn mois après ledit Roy Henry assit diverses garnisons tout sur la

de Glocestre Gonnernaur de

Henry en An-

Naissance de Flenry VI. depuis R.d' Angleterre.

fieurs, pour l'aversion des Anglois.

riviere de Seine, puis il mit de ses gens dedans la Bastille Saint Antoine, & à Pa-Hunfred Duc ris laissa son oncle le Duc de Clocestre, pour entretenir & gouverner les habitans d'icelle ville: d'autre part il enuoya le Duc de Clarence son frere en la basse Normandie, pour y mener guerre; puis il se mit en chemin pour aller vers Calais: de Paris il vint à Amiens, la Reyne sa femme auec luy. Il fut fort sestoyé en icelle ville d'Amiens par le susdit Maistre Robert le Ionne, lequel il auoit fait Baillif de cette ville, puis il deslogea d'Amiens, & s'en alla au giste à Dourlens, & de là à S. Paul, puis il tira droit chemin à Calais, & de là passa en Retour du Roy Angleterre, où il fut hautement festoyé, & la Reyne sa semme auec luy: pour lors estoit ladite Reyne Catherine enceinte, laquelle enfanta assez-tost aprés vn fils qui eut nom Henry, comme son pere. Quand iceluy Roy Henry passa à Amiens & à Sainet Paul, le Roy d'Escosse estoit auec luy, qui estoit lors son prisonnier. Après que ce Roy Henry fut repassé en Angleterre, & qu'il eut mis dans le pays de France en plusieurs lieux ses gens, qui menoient forte guerre aux Dauphinois, il y eut plusieurs Seigneurs de France, qui furent courroucez de l'alliance que le Duc Philippe de Bourgongne auoit pris si estroite auec ledit R. Henry d'Angleterre: mesme il y en eut plusieurs qui auparauant auoient Philippe delaife par plu nerent contre luy: entre lesquels Messire lacques de Harecour, fut l'vn des principaux, qui se tourna de la sorte, & deplus attira plusieurs Seigneurs auec luy, dans la resolution de mener guerre contre ce Duc Philippe; combien qu'auparauant il auoit esté de son conseil, & bien son amy: mais parce que le Roy Henry detenoit les terres du Comté de Tancarville, qui appartenoient à la femme dudit Messire Jacques, & qu'il ne luy voulut rendre, il se rangea ainsi du parry du Dauphin, outre qu'il se fioit fort au chasteau de Crotor, dont il estoit Capitaine. Auec Iacques de Harecour se tournerent aussi le Seigneur de Rambure, Messire Louys Bournel, Louys de Vvancour, Robert de Saucuse, les enfans de Herselaine, auec quantité d'autres, de Vimen, de Ponthien, & d'ailleurs; lesquels faisoient forte guerre aux Anglois par mer & par terre, comme encor aux gens du Duc Philippe de Bourgongne.

1421. Thomas Due de Clarence Regent en France.

Le Roy d'Angleterre avoit laissé en France le Duc de Clarence son frere, qui estoit vn beau Prince, & auec ce estoit renommé d'estre vaillant. Il estoit Lieutenant dudit Roy son frere pour la guerre, & auoittres-noble compagnie d'Anglois à sa suite, auec lesquels il estoit allé en la basse Normandie, en tirant vers Bauge. Or aduint que les Dauphinois sceurent sa venuë, pource ils s'assemblerent le plus qu'ils se peurent trouver ensemble, pour resister à l'encontre d'iceux Anglois: ce Duc de Clarence sceut l'assemblée des Dauphinois pareillement. Or il y auoit vue riuiere entre les deux armées qui estoit fort dange-

reuse à passer, laquelle ce Duc s'esforça de passer, & en esset la passa des premiers à tout enuiron trois à quatre cens hommes des plus lestes de ses troupes, dont le reste ne peut si-rost passer, que les Dauphinois, qui voyans bien leur pointe, & qu'il y faisoit bon pour eux) vinrent frapper sur les Anglois: Là y cut rude bataille d'yn costé & d'autre, mais les Dasphinois estoient sans comparaison plus que les Anglois: Finalement le meschef tourna sur iceluy Duc qui fut tué sur la place, & auec luy le Comte de Quin, le Seigneur de Ros Mareschal d'Angleterre, & plusieurs autres grands Seigneurs: de plus y fut pris le Comte de Hontiton. Grande perte y firent les Anglois deleurs Ca- Baugé où les pitaines, mais enfin les Dauphinois furent soultenus par les Anglois, qui y re- Anglois surent gangnerent le corps dudit Duc de Clarence, & des autres Seigneurs de leur dessais par les François, pag. Ros Mareschal d'Angleterre, & plusieurs autres grands Seigneurs: de plus y party morts en ce combat, dont ils firent grand dueil, pour la perte de leurs 441. Seigneurs qui là auoient esté tuez; car la fleur de la Seigneurie & Noblesse d'Angleterre y demeura cette iournée. Quand nouvelles eurent esté apportées au Roy Henry d'Angleterre de son frere, qui ainsi auoit esté tué par les Dauphinois auec plusieurs autres Princes, il en fut grandement attristé, & publia derechef en Angleterre grand mandement de gens, pour repasser en France, où il retourna enuiron la Sain& Iean Baptiste de l'an mille quatre cens vingt & vn, à tout grande puissance, & vint descendre à Calais: de Retour du Roj là il cheuaucha à Monsrent, puis à Saintt Riquier. Lors estoit le chasteau de la d'Anglet. en Fietre és mains des Dauphinois, & l'auoit Messire lacques de Harecour garny de France. ses gens, dont estoit Capitaine de par luy le Bastard de Belloy, sequel se rendit au Roy Henry, & y fut mis Nicarse de Bouflers de par le Duc Philippe de Bourgongne. Après ce Roy s'achemina à Abbenille, de là à Rouen, puis à Vernon, au pays du Perche, & alloit en intention de combatre le Dauphin, lequel auoit nombre de gens vers Chartres, mais il ne s'approcha point.

Le Seigneur de Liste-adam fut en cetemps arresté prisonnier à Paris : ce sut Emprisonnele Duc d'Excestre qui le sit prendre de par le Roy d'Angleterre, dont le commun ment du sieur de Lisse adam, de Paris fut fort esmeu, & s'assemblerent bien mille où douze cens pour le d'esmotion recourre; mais ledit Duc d'Excestre auoit enuiron six-vingts combatans, aues des Parissens lesquels il vint frapper sur eux, en leur commandant de par le Roy Henry qu'ils pour le sanuor. se retirassent, & leur promettant qu'on feroit instice audit Seigneur de Liste-adam. Il y en eut en cette occasion plusieurs de blessez : mais enfin le Seigneur de Listeadam fut mené prisonnier en la Bastille Sainet Antoine, là où il fut detenutant que le Roy Henry vesquit. Ce Duc d'Excestre se gouverna bien adroitement en cette besongne dedans Paris contre le commun. Aucuns disoient là dessus, qu'iceluy Seigneur de Liste-adam avoit parlé contre l'honneur du Roy Henry, lequel pour ce l'auoit pris en grande haine, & auoit intention de le faire ou laisser mourir en prison,

Quand ce Roy Henry passa par Abbenille, le Seigneur de Cohen y sut commis & laissé Capitaine. Or assez-tost après que ledit Roy fut arriué vers Vermon, & qu'il passa outre pour aller combatre le Dauphin, il le sit sçauoir au Duc Philippe de Bourgongne, lequel assembla ce qu'il pouuoit auoir de gens, & cheuaucha droit à Amiens, de là à Beannais: en aprés il se logea dans vn grand village nommé Magny, puis en personne il alla promptement vers le R. Henry, dans l'esperance d'vne bataille: mais quand il fut arriué les nouuelles leur vinrent, que le Dauphin & ses gens s'estoient retirez devers Tours. Quand le Roy Henry eut nouvelles qu'il ne seroit point combatu, il sit retirer le Duc Philippe pour garder ses pays, lequel Duc s'en alla à Beannais: de là il fut droit loget à Crossy, où estant il ouit nouuelle que le Seigneur d'Offemont, & Poton de Saintraille auoient pris la ville de Sainte Riquier, par le conseil de Messire lacques prise de Sainte de Harecour, & qu'ils luy gastoient tout son pays. En ce voyage le Vidame d'A-Riquier, miens eut vne iambe rompuë d'vn cheual, qui le ietta à bas, en chassant après 148.443. vn renard, duquel accident il fut depuis si long-temps incommodé, qu'il ne

se pouvoit armer. Aprés que le Duc fut venu loger à Croiss, commadit est, & qu'il sceut les nouvelles que Saint Riquier estoir pris ; il assembla fon conseil, pour sçauoir comment il pourroit faire là-dessus: lors sa conclusion sur, qu'il enuoyeroit lean de Luxembaurg au pays, pour sçauoir s'il pourroitrien trouuer sur ses ennemis: Cependant ledit Duc s'en alla à Amiens, pour y requerie les habitans, qu'ils luy fissent aide d'Arbalestriers, afin d'asseger Suinet Requier? puis il s'aduança tant, qu'il vint loger à Conci; d'autre part lean de Luxembourg alla passer à Piquigni, d'où il s'en vint loger à Dommars en Ponthieu, distant de deux à trois lieuës de Sainet Riquier. Après que Messire Iean eur loge là vne nuict, il s'alla mettre en embusche en vn village, au dessus de Sainthe Riquier, à tout bien cinq cens-combatans: puis il enuoya ses coureurs deuant icelle ville, pour en obliger à sortir les Dauphinois, mais ils nesaillirent point. Quand Ican de Luxembourg vit cela, il se retira à Dommart, & le lendemain à Aussy deuers le Duc de Bourgongne, lequel manda Archers & Arbalestriers par tou-Pont de Remy tes les bonnes villes qu'il tenoit, & les mena auec luy deuant le Pont-de Remy, lequel Lours de V vancour avoit mis és mains de Mossire Jacques de Harecour, qui y auoit mis garnison, laquelle greuoit fort les villes d'Amiens & d'Abbeuilk. Quand ce Duc fut arrivé deuant le Pont-de Remy, ils se logea d'abord dans

Dauphinois.

rement du

chaume,

Siege de Sainct Riquier.

Dauphinois guignons.

la ville, & ses gens se logerent deuant ledit pont. Adonc ceux de l'isse dudit Pont-de Remy tirerent deux ou trois susées sur les maisons de la ville, qui \*Elteule, ou estoient conuertes d'esteule \*, & s'y prit le feu assez-tost, parquoy la ville fut tuyau debled, toute arse & desolée. Deuant iceluy Pont-de Remy le Duc demeura cinq ou appellé vulgai- six jours; puis coux d'Amiens y vinrent à tout cinq ou six grand bareaux chargez, de plusieurs Arbalestriers. Quand ceux de ladite Islesceurent leur venuë, ils s'enfuyrent, & abandonnerent cette the auec le chasteau, d'où ils emporterent les biens, qui estoient dedans, sur quoy prestement on passa l'eau pat le moyen d'vn bateau, & entra-on dedans, où l'on prit ce qu'on y trouua, puis aprés on mit le feu par tout: aussi sit le Duc desoler l'Isle & le chasteau d'Eauspur, & de Morenil, dont la ruine fut faite tout en vn jour. Après cet exploit, le Duc Philippe vint loger à Abbeuille à tout ses gens, où il demeura trois iours, puis il alla mertre le siege devant Saint Riquier, & se logea premierement devant le chasteau de la Fietre, que les Dauphinous avoient brusse, lors que ce Duc passa pour aller au susdit Pont-de Remy, & l'auoit Nicaise de Bonflers rendu aux Dauphinois, auquel on l'auoit baillé en garde, quand le Roy Henry passa audit Sainct Riquier; deuant laquelle ville le Duc employatout le mois d'Aoust, & n'y estoit le siege posé que par deux endroits, parquoy les Dauphinois en sailloient quand il leur plaisoit : vray est, que dans cette place estoient le Seigneur d'Offement, Poton de Saintraille, & plusieurs autres vaillans hommes d'armes & de guerre, qui faisoient bien six cens combatans. Or pendant que le siege fut deuant ladite place du Pont-de Reniy, il y eut attinées ou Lettres de desty faires de six Dauphinois contre six Bourguignons, pour rompre chacun trois lances l'vn contre l'autre: & fut le jour pris de les fournir au dessus de Saint Riquier, là où alla Iean de Luxembourg à tout six cens hommes d'armes, tous gens d'élite: Le Seigneur d'Offemont vint semblablement au deuant à tout ses gens au dessus dudit Seinet Riquier deuers le Pont-de Remy. Ils s'entre-auoient baillé sauf-conduit l'vn à l'autre pour eux & leurs gens. Quand Iean de Luxembourg & le Seigneur d'Offemons se furent assemblez, ils s'entrefirent grande reuerence, l'vn à l'autre, & après firent armer ceux qui deuoient faire leurs armes. De la partie dudit Iean de Luxembourg estoient Messire Lionnel de Bournonuille, le Bastard de Roubais, Henriet l'Alleman, un nommé de Combat de fix Rocour, & deux autres auec eux. Or lors qu'ils futent prests à employer leurs arcontre six Bour. mes l'vn contre l'autre, ledit de Rosour eut son cheual tué soubs luy, d'vn coup porté par vn Dauphinvis: pareil accident aduint au susdit Henriet l'Alleman, dont iceluy Messire Iean furmal content, & cuidoit que les Damphineu tuassent leuts

cheuaux, de fair aduisé, & à dessein premedité. Là yeur de beaux coups portez, & quantité de lances rompues de chacun costé, sans qu'il y eut aucun homme blessé de pareny d'autre: & parce que le vespre soruint, il y en eut de chacune partie deux qui ne peurent s'acquiter de ce qu'ils auoient entrepris-Après cela lean de Luxembouse s'en alla au l'ont-de Remy deuers le Duc Philippe, & le Seigneur d'Offemont retourna dedans Sainct Riquier, de laquelle place les Dauphinous faifoient de frequentes sorties suriles gens d'iceluy Duc, dont ils prenoient plusieurs prisonniers, qu'ils menoient dedans leur ville : entre autres y fut pris Messire \* Edmond de Bambarc, lequel fut tenu it long-temps pri- \*al. Aimard de Bouber, ou sonnier, qu'il mourut en prison, & si y fut pris Messire lean de Crenecœur, auec Bonbart. plusieurs autres. Vn peu auant que lecht siege sut sormé deuant Sainst Riquier, les Dauphineus allerent courir au nombre d'enuiron trois cens combatans iusques à la riviere de Canche, & assaillirent le Monstier de Conchi sur Canche, où les gens de cette ville s'estoient retirez, & tant firenticeux Dauphinois, qu'ils Eglise de Conmirent le feu à ce Monstier, où ils brusserent pluseurs d'icelle ville, & les au-chy brusses. tres emmenerent prisonniers à Saint Riquier. Alors encor estoit le chasteau de Dourier plein de Dauphinois, qui estoient commandez par Poton de Saintraille, & faisoient assez de peine aux enuirons de Montreuil, & vers Hedin. Aprés que le Duc Philippe eur esté occupé environ un mois devant la ville de Sainct Riquier, & qu'il vid que les assiegez n'aujoient aucune volonté de se rendre, & auec ce qu'ils n'estoient bloquez que de deux costez, & pouvoient de jour en iour receuois secours des gens de largues de Haresour, il ouït nouvelles, que par le soin dudit Iacques de Hareceur les Dauphinois s'assembloient pour le venir combatre. Or ayant sceu veritablement que ses ennemis venoient pour luy faire leuer son siege: il prit conseil de ses Barons, comment il pourroit faire là-dessus, la conclusion fur d'aller au deuant d'eux outre la riuiere de Somme. Adonc il enuoya Philippe de Saueuse, & le Seigneur de Creuecœur à tout, deux cens combatans, pour charger sur les Dauphinois: à ce suiet ils allerent passer à Abbenille, où ils arriverent environ à jour failly, ils y sejourne rentiusques au poinct du iour qu'ils monterent à cheual, & cheuaucherent en tisant vers Araine. Quand ils furent à deux lieuës outre Abbenille, il commençoit à estre vn peu soleil leuant: lors Philippe de Saueuse enuoya vne douzaine de coureurs au deuant, lesquels estoient conduits par le Begue de Gronchés. A peine ces coureurs se furent-ils aduancez l'espace d'enuiron trois ou quatre traicts d'arc, qu'ils apperceurem les Dauphinois, qui venoyent en grande ordonnance, pour gagner la Blanque-taque. Adonc ces coureurs se retirerent deuers leurs Capitaines, maisauparauant ils prirent deux Archers Dauphinois, desquels on apprit au vray qu'ils alloient combatre le Duc Philippe. Sur quoy Philippe de Saueuse, & ledit Seigneur de Crenecœur envoyerent hastivement ces deux Archers vers le Duc Philippe, auquel ils firent sçauoir, que ses ennemis le venoient combatre, & qu'il se hastast de passer Abbenille, pour estre au deuant d'eux. Quand ce Duc entendit les nouvelles, que ses cheuaucheurs luy rapportoient, sçauoir qu'il deslogeast promptement d'Abbeuille, & se mist aux champs à tout sa puissance, parce que les Dauphinois cheuauchoient fort, pour passer à la Blanque-taque, & que toussours les talonnoit de prés Philippes de Saueuse auec le Seigneur de Crenecœur, tant que les Dauphinois estoient la assez prés de la Blanque-taque, où ils cheuauchoient pour passer l'eau, en allant vers Noyelle sur la mer : ledit Duc en grande ordonnance les poursuiuit tant que les deux Batailles pouvoient s'entre-voir l'une l'autre. Alors que les Dauphinou apperceurent la Bataille du Duc Philippe, ils retournerent aux plains champs, puis vinrent brusquement pour le combatre; & à ce subiet se mirent en bataille. Le Duc Philippe se hastoit fort de les atteindre; & tant s'aduança qu'ils se trouverent à deux traits d'arç l'vn prés de l'autre: Là y eut grandes ordonnances faites de chacun costé, & Lo D. Philippe de Bourg. y fut ledit Duc Philippe fait Chenalier par Messire Iean de Luxembourg : puis fair Chenalier.

### MEMOIRES DÉ PIERRE DE FENIN, 488.-

le mesme Duc Philippe sit Cheualier Philippe de Saueuse, & plusieurs autres.

Aussi y en eut-il de faits de la part des Dauphinois, qui sirent Chévaliers Rigant de Fontaines, Messire Gilles de Gamaches, & autres. Après ecs choses ainsi faites, ce Duc ordonna enuiron deux cens combatans sur vne aisle, pour frappersur les Dauphinois par vn costé, & les menoit Messire Mauroy de Sainot Leger, & le Bastard de Coucy. Tost aprés les deux Batailles s'assemblerent tous à cheual l'vne contre l'autre, & vinrent les Dauphinois charger rudement sur les gens du Duc Philippe: Là y eut frequente rupture de lances à l'assembler, & fiere attaque d'vn costé & d'autre. Le Duc se comporta vaillamment de sa personne enicelle iournée, tellement que par le dire des Dauphinois il n'y en cut aucun de sa compagnie qui plus les greuast, qu'il sit de sa propre main. Iean de Luxembourg s'y conduisit aussi genereusement, mais il fut porté à bas de son cheual, & emmené prisonnier par aucuns des Dauphinois, bien la longueur d'un traid d'arbalestre, monté sur un petit cheual, & depuis il fut rescous parses gens: Il auoit receu vn coup d'espée au trauers le nés, dont il eut le visage fort desfait & desiguré; neantmoins depuis qu'il eutesté deliuré, il rallia plusieurs de ses gens. Quand se vint au choq des deux barailles, il y eut bien les deux parts des gens du Duc qui tournerent le dos, & se mirent à fuir vers Abbenille: mesme il y auoit iusques à des Cheualiers & Escuyers de Picardie, Flandre, & Arrois, qui d'ailleurs estoient reputez d'estre assez vaillans, lesquels toutefois faillirent en ce iour, dont ils furent depuisfort blasmez par leur Prince, qui estoit present en la place. Ils s'en voulurent excuser, à cause que celuy qui portoit la banniere de leur Duc s'enfuyoit, & qu'aussi le Roy de Flandre-Heraud leur certifioit, que pour vray le Duc Philippe estoit pris ou mort, parquoy ils en estoient tous esbahis & consternez. Est vray que ladite Banniere du Duc estoit par prompritude demeurée en la main d'vn valet qui la portoit, parce que la chose auoit esté si precipitée & hastée, qu'on n'auoit eu le temps de la bailler & confier à aucun gentil-homme de seruice. Or ledit valet la laissa cheoir à terre, pour la peur qu'il auoit qu'elle ne fust perduë; & depuis elle fut ramassée & recueillie par vn gentil-homme nommé Iean de Rosimbos, lequel la porta long espace de temps, & se rallierent autour d'icelle Banniere plusieurs gentils-hommes: mais nonobstant cela, ils s'enfuirent comme il vient d'estre dit, iusques à Abbeuille, où ils cuiderent entrer & se mettre à sauueté, mais ceux d'icelle ville ne les voulurent admettre ny receuoir, bien qu'en leur compagnie fust le Seigneur de Cohen qui en estoit Capitaine & Gouverneur, lequel les pria assez qu'ils les receussent dedans, mais ils n'en voulurent rien faire: Sur quoy on pouvoit supposer que si le Duc eust perdu cette Iournée, ils se fussent rendus Dauphinois. Quand ceux qui s'enfuyoient ainsi virent que ceux d'Abbeuille leur refusoient les portes, ils s'en allerent droit à Piquigny, où ils passerent la Somme. Du depuis le Duc leur sceut tres-mauuais gre de cette fuite, quand il l'apprit; comme aussi Iean de Luxembourg, & plusieurs autres Seigneurs, & par long-temps aprés on les surnommoit par risée les Cheualiers de Piquigny. Pour ce qui est dudit Seigneur de Cohen, il estoit tres-vaillant homme de guerre, & fut excusé en cette besongne, sur ce Le sieur de Cohen blessé, qu'il auoit esté blessé dedans Abbeuille, en faisant le sourd-guet à cheual de nuie, accompagné de huiet ou dix hommes, sur lesquels se ruerent quatre compagnons au coin d'vne ruë, lesquels frapperent sur ledit sieur de Cohen & ses gens, lequel de Cohen sut griefuement blessé en ce rencontre, & outre ce y fur rué vn homme de conseil nommé Maistre Iean de Queux, lequel estoit

monté sur vn fort cheual, qui depuis qu'il eut eu vn coup à la teste, courut à toute bride, à tout son homme dessus luy, tant qu'il rencontra vne chaisne de fer tenduë, où par la grande roideur de sa course il abbatit le soustien ou pillier du milieu où cette chaisne tenoit, ce qui sit cheoir ledit Maistre Iean, duquel coup il mourut depuis. Ceux qui auoient fait cette noire action

Vaillance du die Duc.

Sa Banniere

estoient

estoient des habitans de la ville, qui s'enfuirent aussi-tost par le moyen de leurs amis hors d'Abbeuelle, & s'en allerent à refuge au Grotoy, vers Messire Iacques de Harecour; mais quelque temps aprés ils furent enfin attrappez & suppliciez. Ledit de Cohen après ce fascheux rencontre s'en retourna en son hostel: pour lors on ne peut sçauoir ny descouurir au vray d'où cét assassinar prouenoit, car la ville se trouuoit fort diuisée & partagée par les menées de Lacques de Harecour, lequel y en auoit rencontré & attiré plusieurs à son party. Après que le Duc & les Dauphinois eurent long-temps combatu par ensemble, il y eut forte messée d'vn costé & d'autre. Auec iceluy Duc estoient domeurez seulement enuiron cinq cens combatans, lesquels firent merueilles, tant qu'ils mirent les Dauphinois en desroute, lesquels commencerent à se retirer vers S. V valery, qui estoit de leur party; les gens du Duc les presserent fort vertement, & en tuerent sur la place bien sept à huict vingts, sans ceux qui furent pris, au nombre d'enuiron quatre-vingts. Là entre-autres moururent Messire Charles de Sainet-Saulien, le Baron d'iury, Gallehaut de Harsy, auec plusieurs Pierred'Arautres gentils-hommes de marque. Messire Rigaut de Fontaine y demeura pri-d'Iury. sonnier, comme aussi le Seigneur de Conflans, Gilles de Gamaches, Louys Bournel, Poton de Saintraille, le Marquis de Serre, & plusieurs autres, iusques au nombre dessus dit : Danid de Brimen \* fit lesdits Marquis de Serre, & Louys Bournel \* al. Bonnen prisonniers desa main. Ce iour le Duc s'y monstra tres-vaillant, chassant auec le Seigneur de Longueual ses ennemis si auant, qu'vn long-temps aprés la desconfiture on ne sçauoit où il estoit, ny ce qu'il estoit deuenu, dequoy ses gens estoient en grand soucy: mais il reuintenfin vers sonestendart, aprés auoir pris de sa main deux hommes d'armes, lesquels depuis il relascha sans leur faire payer rançon. Tout estant acheué, on raconta au Duc comment ses gens s'en estoient suys du combat, ainsi qu'il a esté recité cy-dessus, & qu'ils l'auoient laschement abandonné, dont il fut tres - mal content; & leur en sceut si mauuais gré, que fort long-temps aprés il n'en pouuoit ouyr parler. Ce Duc rentra en suite dans Abbeuille à tout ce qu'il avoit de gens auec luy, & y fit emmener ses prisonniers, ceux d'icelle ville luy firent grande & ioyeuse reception; là il sciourna quatre iours. La susdite Iournée arriua soumée de vn Samedy dernier d'Aoust. Ce Duc partit après d'Abbeuille pour aller à Hef- Monsen Vidin, & passa par deuant S. Riquier: lots Iean de Luxembourg se faisoit porter en vne litiere ou brancart, pource qu'il auoit esté blessé en icelle Iournée, ainsi qu'il a esté dit : le mesme faisoit le Seigneur de Humbercour pour semblable cause. En ce combat le Duc perdit des siens le Seigneur de Viennille son Mareschal, auec le Seigneur de Mailly gens de nom, & d'autres enuiron sept ou huict seulement. Le Duc arriva donc à Hesdin, de là il vint à Lisse en Flandre, où il laissa ses prisonniers dedans le chasteau de cette ville; puis s'en alla à Gand gogne retourpar deuers la Duchesse Michelle sa femme, laquelle luy sit grande feste & re-ne à Gand. ception. Assez tost après il fut arresté vn accord & Traité entre ce Duc & le Seigneur d'Offemont, portant Que ledit d'Offemont rendroit la ville Sanct Ri- S. Riquier luy quier, auec aucuns prisonniers qu'il auoit, & qu'aussi le Duc feroit deliurer le Sei-est rendu. gneur de Conflans, Gilles de Gamaches, Poton de Saintraille, & Louys Bournel. Aprés cela ledit Seigneur d'Offemons s'en alla à Pierrefons, qui pour lors estoit en sa main.

En ce temps le chasteau de Dourier, qui estoit en la main de Poton de Sain-Comme aussi le traille, sut rendu à Messire Iean Blondel qui en estoit Seigneur. Et ne reste-chasteau de rent de forteresses tenans party contraire au Duc, que Crotoy, & Noyelle sur la Dourier. mer, lesquelles estoient possedées par Iacques de Harecour, qui faisoit de là forte guerre au Roy Henry, & au Duc Philippe.

On mit le Seigneur de Cohen dans Ruë en garnison, & le Borgne de Fossenx à Les pays de Sainet Riquier, d'où ils s'opposoient à Iacques de Harecour; parquoy le pays de mensore mole-Pontien estoit fort greué tant d'une partie que de l'autre: y ayant outre cela sez & sra-

Digitized by Google

uaillez de gons quantité de forteresses en Vimen tenans le party du Dauphin, auquel ledit 1acde guerre. ques de Harecour les auoitattirées: entre-autres la ville de Gamache, le chasteau de Rambure, Lauroy, les deux chasteaux d'Araine, & plusieurs autres.

I 4 2 2.
Siege & prife
de Meaux par
les Anglois,
pag. 440.

L'an mille quatre cens vingt & deux, le Roy Henry d'Angleterre tenoit siege deuant le ville de Meanx en Brie, deuant laquelle il y auoit grande puissance d'Anglois, & autres gens de guerre de France. Dedans Meaux estoient Capitaines pour le Dauphin le Bastard de Vauru, & Pierron de Lupe, lesquels estoient hommes de guerre, & auoient bonnes gens auec eux, qui bien & vaillamment desendirent la ville. Tandis que le susdit Roy estoit deuers Meaux, ceux de la ville crioient plusieurs vilennies aux Anglois, entre-autres il y en eut qui pousserent vn asne iusques sur les murs de la ville, où ils le faisoient braire à force de coups qu'ils luy donnoient; puis ils crioient aux Anglois, Que c'essoit Henry leur Roy, & qu'ils le vinssent rescoure. De telles choses, & autres, se courouça fort iceluy Roy Henry contre eux, & leur en sceut mauuais gré, comme depuis il apparut: car il fallut que ceux qui auoient fait cette action luy fussent liurez, lesquels ce Roy sit pendre sans nul mercy. Pierre de Luxembourg Comte de Conuersan estoit pour ce temps prisonnier de dans Meaux: Il auoit esté pris en allant du siege de Melun à Brienne, ville qui luy appartenoit; mais il fut tant traité par ledit Roy, qu'il fut finalement deliuré. Quand ce Roy eut demeuré bien cinq mois deuant la ville & Marché de Meaux, ceux de la ville tomberent en dissension les vns contre les autres, & pour ce subiet perdirent leur ville, que ledit Roy gagna, & se logea en suite luy & la plus grande partie de ses gens en icelle; parquoy ledit Marché fut fort approché & assiegé de tous costez par les Anglois. Après que ce Roy eur gagné icelle ville, comme dit est, il emporta de suite vne Isle, qui est assez prés du Marché, où il posa plusieurs de ses gens, & encor y sit asseoir quantité de grosses bombardes, dont les murailles d'iceluy Marché furent toutes rasées : de sorte qu'il ne restoit plus à ceux de dedans qu'vn petit deuant pour se desendre contre les Anglois, mais leur Roy le sit assaillir; l'assaut en dura bien sept ou huist heures continuellement, car les Dauphinois se defendirent tres-vaillamment, & tant combatirent, qu'ils n'auoient plus aucunes lances dedans ce Marché, sinon tres peu, manque dequoy ils se servoient de hastiers de fer à faute de lances, & firent tant que pour cette fois ils chasserent lesdits Anglois hors de leurs fossez. Par plusieurs autres fois ce Roy sit recommencer grandes escarmouches contre les Dauphinois qui restoient dedans ledit Marché; & tant le fit approcher & attaquer, qu'il estoit enfin en sa liberté de les prendre d'assaut, s'il eust voulu mais il ne le sit pas, asin de les auoir mieux à sa volonté, & aussi pour en tirer plus grand profit. Ledit Roy employa en tout onze mois deuant Meaux, & au onziesme ceux du Marché (qui se voyoient en danger d'estre emportez d'assaut, comme il vient d'estre dit) requirent de traiter auec luy: finalement il fallut qu'ils se rendissent à la volonté de ce Roy, sans aucune grace ny composition, combien qu'ils auoient encor des viures dedans ce Marché bien pour trois mois. Après que ceux du Marché de Meaux se furent ainsi rendus à la volonté dudit Roy, il fit prendre le Bastard de Vauru qui estoit l'vn des principaux Capitaines, puis le fit pendre au dehors de Meaux à vn arbre, qu'on nomma depuis l'arbre de Vauru; c'estoit parce que ledit Bastard y auoit fait pendre plusieurs pauures Labourours. Aprés que ce Roy eut fait pendre ledit Bastard, il luy sit estoquer & pousser son estendart contre sa poitrine; ce qu'il fit pour la haine qu'il auoit contre luy, à cause des susdites vilaines paroles, que luy & ses gens auoient proferé à son deshonneur, & au mespris de ses gens. Auec ledit Bastard fut aussi pendu son frere, qui estoit grand Seigneur, mais il n'auoit mie si grande renommée comme ce Bastard, on le nommoit Denys de Vauru. Plusieurs autres y eut de pris, c'est à sçauoir Pierron de Luppe, auec ses gens, & quantité de ceux de Vauru, mais aucuns eschapperent en payant rançon. Tous les Bourgeois, & autres qui effoient dedans le Bourgeoit de Marché, furent contraints de bailler tout ce qu'ils auoient vaillant, sans en Meaux mal rien retenir : car ceux qui faisoient le contraire, estoient traftez fort grieuement; & tout cela toutnoit au profit du Roy Henry. Ce ne fut pas tout, aprés que ces Bourgeoiseurent ainsi perdutous leurs biens, on en contraignit plusieurs de racheter leurs maisons: par relles exactions ce Roy tira & amassa grandes finances. Or tout le mal que ceux du Marché de Meaux eurent, leur prouint par la prise de l'Isse cy-deuant dite; & pour ce auoit ée Roysproposé de la faire desoler, quand il eut gaigné le Marché. Deuant cette ville de Meaux le fils du Seigneur de Commaille eut la teste emportée d'un coup de canon: Il estoit cousin germain du Roy Henry, qui en fut fort fasché: Et pour cette cause iura ledit de Cornuaille, qu'il ne porteroit plus les armes en France. Pendant que le siege estoit deuant Meaux le Seigneur d'Offement, qui ténoit le party du Dauplus, alla à tout environ cinquante hommes d'armes, & fit effort pour entrer dedans la ville: de faict il vint insques aux fossez, où les Danphineis l'attendoient à une poterne, il y eut mesme la plus grande partie de ses gens qui entrerent dedans, lesquels en personne il chassoit deuant. Iuy, car il estoit vaillant Cheualier: mais le guet du Roy Henry poursuiuit ledit Seigneur d'Offement si rudement qu'il le prit, auec quatre ou six de ses gens quand & luy, les autres entrerent, comme dit est cy-deuant. Par cette prisé il fallut que co Seigneur d'Offemont rendist plusieurs forteresses qu'il tenoit pour le Dauphin, sçauoir Offement, Pierrefons, Merlan, & autres: Et outre ce, il iura & promit audit Roy Henry, qu'il ne s'armeroit plus contre luy & ses alliez, par ainsi on le laissa aller. Quand le Roy Henry eut reduit la ville & le Marché de Meaux à son obeissance, comme dessus est declaré, il le garnit fort de viures & gens, puis s'en alla à Pari, où il mena Caterine sa femme. Par la reddition de Meaux il y eut plusieurs bonnes villes & forts du pays de France qui se rendirent à luy, entre-autres la ville de Compiegne, Gournay sur Aronde, Cressonsac, Mortemer, & plusieurs autres: car tous ceux qui dedans icelles places estoient pour le Dauphin, s'en allerent outre la riuiere de Loire, & le Roy Henry fit par tout mettre deses gensen leurs places.

Cette mesme année Iean de Luxembourg sit grande assemblée de gens vers Encre, puis tout à coup il enuoya le Vidame d'Amiens, & le Seigneur de Sauense à tout leurs gens prendre place, & se camper deuant Quennoy auprès Arai- Le Quesnoy nes : le lendemain il les suivit en personne à tout quantité de gens & instru-asses prin. mens de guerre, & mit le siege tout autour du chasteau de Quennoy, lequel il contraignit enfin dese rendre à sa volonté, excepté le Capitaine de cette place, qu'on nommoit Vvaleran de Saints Germain, qui fit de bonne heure son Traitté particulier à l'insceu de ses compagnons, & s'en alla sauf son corps & aucune partie de ses biens: quant aux autres ils furent enuoyez à Maistre Robert le Ionne, qui pour lors estoit Baillif d'Amiens, lequel les sit iusticier, entre lesquels fut excecuté vn gentil-homme nommé Lienard de Piquigny, lequelestoit parent du Vidame d'Amiens: mais ce Vidame le haissoit, pource qu'il luy auoit fourragé ses terres, & pour cette cause ne luy voulut aider, ny s'employer à le sauuer. Après que ledit Iean de Luxembourg eut eu l'obeissance du chasteau de Quennoy, il sit mettre le seu dedans, dont ce chasteau sut tout embrase & desole. Puis il s'en alla deuant Loursy, qu'il mit en son pouuoir: de Lauroy rendn. là il fut mettre le siege deuant les forteresses d'Araines, qu'il assiegea tout au-Forteresses tour: ceux qui estoient dedans pour le Dauphin mirent le feu dedans la ville, siegles. afin qu'il ne s'y logeast si à son aise, mais pour ce il ne laissa de s'y poster, & y demeura la plus grande partie du Caresme: & tant y fut-il, que lesdites forteresses luy furent enfin renduës, lesquelles il sit tout ruiner & abatre. Les Dauphinois qui estoient dedans s'en allerent à Compiegne vers le Seigneur de Gamaches, qui en estoit encor Capitaine; car pour ce temps-là la ville de Meaux

Qqqij

dant qu'iceluy tean de Luxembourg tonoit siege deuant les susdites forteres-

:492 n estait encor manique aux Anglois; mais le siege seulement y contintioit. Pen-

repont.

les d'Araines, le Seignout de Camaches; & Poton de Saintraille firent grande alsemblée vers Gongregne pour ruseber den faire leues le siege à ce suice ils se mirent en campagno, prenans lestr route vors : Montaidier; puis ils vindrent à Prise de Pier- Pierrepont, dont ils emporterent d'abord la ville, qui estoit close de pieux & fossez: aprés ils cuiderent prendre aussi le chasteau, mais il fut bien dessendu

par les gens du Vidame d'Ament, qui estoient dedans. Alors ledit Italide Lui xembourg appir partie de las generacuers Montdatter, qui luy firent scauoir, que les susdits de Gamaches & Parque le verroient attaquer en son siege d'Arnines s lesquelles nouvelles ouvestil leun enpoys au deuant Hue de Lannby! & le Sei-

gnenr de Saveus à cout enuiron six cens combatans de bonne estoffe, pour les comparte: outre ce furentibien en leur compagnie fix ou sept vingts Anglois; que Malire Rapid de Barentler successir. Quand les dessusdits furent rous ensemble, icelus Messire les enviors au loing, puis il s'en retourne à son siege :

cependant Messire Hue cheusucha droit à Cauriy, où il se logea, puis le lendemain de grand matin il tita wers Morent, où il passa l'eau : de là stchematcha vers Pierregent, en approchant de laquelle place il apprit pat nouvielles certail

nes, que les Dauphingu estoient desia dedans, lesquels en ayans eu le vent; s'assemblerent pour se mettre aux champs, mettans auparauant le feu par toute cette ville, puis ils s'allerent ranger su bataille au dessus de ladite ville do Pierrepont; du coste de Montdidier. Alors les Bourguignons & Anglous soints en ?

semble outre-passerent aussi tost icelle ville, so poursuinirent rudement les Dauphipois, tant qu'il y en cut aucuns Ac ruez ius): entre autres y mourut vn homme d'armes nomme Brunte de Gamaches, qui estoit fortrenommé, & tenoit

le party du Dauphin. Quand les susdits Bourguignous & Angloù eurent passé outre, ils se rangerent aussi en bataille contre iceux Dauphinois: Or en ce rencontre il y cut plusieurs Chevalters, faits for le champ par ledit Hue de Lannoy,

\*Guillebert de Qui entre autres fit Chenaliers, le Regne de Lannoy , lacques de Brimen, Antoi-Lannoy seur me de Rubempré, & plusieurs autres auccieux. La furent ces deux Barailles cam-de Vvilerual. pées à l'opposite l'une de l'autre l'espace bien de deux heures, sans venir au choq: puis les Dauphineis commencerent à se retirer tout doucement, en ti-

rant & filant vers Compiegne, tout à tret & sans aucun desordre. Quand lesdits Bourguignons & Anglois appercentent que les Dauphinois s'en alloient ainsi, ils envoyerent le Seigneur de Sauense après, pour les poursuiure, à tout enuiron quatre-vingss combatans, qui les suivirent en grande ordonnance bien deux lieues; mais ils n'y peurent rien gagner, car les Duphinois auoiene mis derriere eux leurs meilleurs soldats, pour faire leur arriere-garde, & les sou-

stenir. En cette besongne il y eur trois ou quatre Anglois seulement de tuez, lors dudit passage d'icelle ville: de plus y mourur le Breton d'Ailly, qui par longtemps ne s'estoir armé: bref de tous les deux costez y demeuterent environ

sept ou huict hommes au plus somais les Dauphineis y gagnerent un estendart des Anglois. Après cette besongne les Bourguignons & Anglois se tetirerent à Araines vers Iean de Luxembourg, & les Dauphenou s'en allerent à Compiegne,

comme dit est.

Après que le Roy Henry d'Angleterre eut mis Meaux en son obeissance, toutes les forteresses tenans le party du Dauphin depuis Paris iusques à Crosoy se rendirent à luy, comme pour fruidt de cette conqueste: entre autres les villes Nombre de vil- de Gamaches, Sainte Vulery, Rambures & plusieurs autres; parquoy il ne deineules rendues au 12 que Crotoy, où l'acques de Haresour se tenoit, & encot Noyelle sur la mer. Ot R. d'Anglet. toussours faisoit iceluy Messire Jacques forte guerre au Anglois & Bourguignons par mer & par terre. Les Anglois d'autre part faisoient forte guerreen Champagne, au pays du Perche, & vers la riuiere de Loire. D'autre costé s'estoient retirez les Dauphinois à Guife en Tierache, & en plusieurs autres forteres-

les d'autoun , & là menoiene guerro de tous coltes: les autres le tenoiene à Monteguillen, nà Monte, & en autres placet du die pays de Chimpagne, Acelup Roy, Hèney le tenoie aloks à Morie, ou l'atracha sort les habitans à son obeill lance se allestion, pardo qu'il y faissit obsensuenastement la inflice, & la tend dre dauëment à un chaquit dequisais et que le panure peuple l'annoingrandement sur rous autres.

Los Duc. Philippe altait capendant en loui pays de Bourgengne, où it se tint long semps, sans ratourner an Flandre my en correis. Ou pomulo tamps qu'il y estoit, la Duchesse Mishelle sa fémaite mouture Gandre estoit vene Danne sont Trespu de la honnorable, tres-aimée de toures gens grande de perits; elle ellegie sille du Roost Duchesse de Gand hirent bien marris de Bourg, non sans de France, & sont du Danphini Canin de Gand hirent bien marris de sans soupen de sa mort, & en bailloit-on grande charge & blasme à ancuns des gouverneurs poison.

du dit Duc Philippe, comme aussi la premiere Dumoiselle de la Duchesse nommée ourse, qui avoir espoulé sans comme de la Vinstaille, sur sonpeonnée & accus see de luy avoir avancé ses invers, mais monobhant on men seeur oncquês la ventre. La Duc Philippe monstra grande duvil du decods de sadire Duchesse Mishelle, & tesmoigna d'en astre bien attinsé.

En cette melme saison, il yeur à Gand une femme, qui donna à encendre impossive qu'elle obsit fœur aisnée du Duc Philippe, de sorte que par aucune condescent ne semme. dance on luy sit grand honneur, laquelle chose sirent semblablement plusieurs des Seigneurs du pays, cuidans qu'elle dit verité, mesme un luy sit de grands dons: elle se faisoit servir hautement, mais ense un sceut bien qu'elle abusoit le monde: se voyant descouverte elle s'en alla si bien; qu'en ne seeur point

depuis ce qu'elle choir deuemie, & la verisé de sa cromperie.

En ce messite temps on enniron les Dauphinen firent grande assemblée de gens; & mirent le siege deuant la ville de Comme sur Laire. Or tant y surent siege de Comilis, qu'il fallet que les gens de cette ville pinisent iour de se rendre en l'où ne. beilsance du Dauphin. le iour sut prisau din-huistiesme d'Aoust; à condicion qu'ils bisurraient bataille au Duc Philippe de Bourgangue s'il y alleit autour dessus dissipation, où s'il n'y alleit; ils rendraient le pille aux gens du Dauphin. Quand les gens dudie Duc eutent ainsi pris iour de rendre cette ville, ils le sitent aussi-tost souvoir au Duc, lequel sit incontinent publier par tout ses Mandomens, pour se trous uer precisément au iour dessus dit contre le Dauphin, mesme il y manda les Picards, & tous autres qui le voudroient seruir : Aussi enuoya-t'il deuers te Roy Henry, asin qu'il luy enuoyast de ses gens à son secours; ce Roy luy enuoya le Duc de Bethfort son frere à tout bien trois mille combatans; auec luy lean Duc de estoit aussi le Comte de Vvaruic.

Le Duc Philippe attendit quelque temps iceluy Duc de Bethfort, & les Picards, à vne bonne ville nommée Vezelay; puis, quand tous ses gens furenc afsemblez, il se trouuz avoir fort belle compagnie, iusques au nombre de douze mille combatans, tous gens de faict. En suite il cheuaucha en tirant vers Conne, tant qu'il y arriva au jour qui estoit dir. Il avoit là intention de combatre le Dauphin & sa puissance, s'il y fust venu: mais il n'y parut point; parquoy Conne demeura en l'obeissance du Duc Philippe, comme elle estoir auparauant. En ce voyage lean de Luxembourg conduisoit! Auant-garde du Duc-Philippe, auec laquelle il alla courre insques à la Charité sur Loire, qui en ce temps estoit tenu par les gens du Dauphin; en quoy se gouverna iceluy Messire less fort genereusement. Après que la journée eut esté passée que Conne se deuoit rendre, & que le Duc Philippe secust au vray, que le Dauphin ne le combatroit point, il commença à se retirer en allant vers Troye en Champagne. Quant au Duc de Bethfort il prit sa route deuers Sens en Bourgongne en tirant vers Paris, puis il alla au Bois de Vic-saine \*, où le Roy. Henry son frere estoit \*al. Vincennet tres-malade. Le Due Philippe estant arrivé à Troyes, il y seiourna enuiron huict iours, puis il passa outre en tirant vers Paris auec ses gens. Or en venant à

Qqq iij

Brie-comte-Robert, il luy fut dit pour nouuelles certaines, que le Roy Henry se monroit: Après qu'il en eut bien sœu la verité, il enuoya Hue de Lannor vers luy; Il ostoit lors Maistre des Arbalestriers de France. Quand Hue de Dannoy fut venu vers ce Roy Henry, il le trouva tres-accablé de maladie, aussi-tost il se recommanda fort au Duc Philippe, & le pria par ledit Hue de Lannoy, qu'ilentretinst bien & obseruast religieusement les sermens & alliances qu'il auoit auec les Anglois: pareillement ce Roy pria son frere ledit Duc de Bethfort, & les autres Seigneurs de son Conseil, qu'ils fussent loyaux enuers ledes Duc Philippe; ce qu'il leur recommanda grandement à diuerses sois, iusques au dernier souspir de sa vie. Aprés qu'il eut ainsi parlé à Hue de Lannoy, il ne tarda plus guieres à trespasser de ce siecle. Or quand ce vint enuiron vne heure deuant sa mort, il demanda à ses medecins ce qu'it leur sembloit de son faict, & qu'il leur prioit qu'ils en dissent verité: Lors ils luy dirent, Tres-cher Sire, pour Dien pensez au salus de vostre ame, il ne se peut faire que viuiez encor deux heures par cours de nature. Adonc il commanda à son Confesseur, qu'il recitast deuant luy les sept Pseaumes Penitentiaux: quand se vint au Verset Benigne fac Domine &c. où il y a au dernier Muri Hierusalem, & qu'il ouyt nommer Hierusalem, il sit cesser son Confesseur, puis il dit, que par son ame il auoit proposé de une fois conquerir Ierusalem: & faire reedisser, si Dien luy eut laisé la vie. Quand il cut dit cela pat occasion en passant, on paracheua les sept Pseaumes; vne heure aprés quoy, il rendit l'ame, dont plusieurs gens furent attristez, regrettant fort vne telle Trespar d'Hen- perte; car c'estoit vn Prince de haut entendement, qui vouloit grandement garder la iustice: parquoy le pauure peuple l'aimoit sur tous autres: de plus il estoit tres-enclin & soigneux de conseruer le menu peuple, & le proteger contre les violences insuportables & grandes extorsions, que la pluspart des gentils-hommes leur faisoient lors souffrir en France, Picardie, & par tout le Royaume: par especial il ne vouloit plus soussirir qu'iceux nobles les contraique ce fut vn Lundy dernier gnissent de prendre le soin & gouvernement de leurs cheuaux, chiens, & oiseaux: laquelle tyrannie & violence ils exerçoient impunément en ce temps, aussi-bien sur le Clergé, que sur le menu peuple, & auoient accoustumé d'ainsi en vser en toute licence: c'estoit chose bien raisonnable & louable à ce Roy Henry d'y vouloir remedier, ce qui luy fit acquerir la bonne grace & les vœux du Clergé, ainsi que du pauure peuple. Aprés qu'il fut trespassé, il y eut grand dueil fait par ses gens, specialement par le Duc de Bes hfort son frere, deuers lequel vint le Duc Philippe de Bourgongne, pour le reconforter, & aussi pour conclure ensemblement sur les affaires de France. Quand ces deux Ducs eurent parlé ensemble, le Duc *Philippe* s'en retourna à *Paris*, où il s'arresta enuiron quinze iours, puis il s'en alla en ses pays de Flandre & d'Artois. Le corps Henry VI. Roy du seu Roy Henry sut emmené en Angleterre, & auec s'y en alla Caterine sa vefue, de laquelle il auoit eu vn fils nommé Henry comme luy, lequel par la mort de son pere releua & recueillit la succession du Royaume d'Angleterre: son aage estoit d'enuiron quinze mois seulement quand sondit pere trespassa, qui fut au mois d'Aoust. Pour lors viuoit encor le Roy Charles, parquoy le susdit petit Henry ne fut point encor declaré heritier du Royaume de France; car il auoit ainsi esté promis & stipulé au Traitté de mariage d'icelle Caserine fille dudit Roy Charles, agreé & passé du consentement du Duc Philippe de Bourgongne, sçauoir Que le Roy Charles iouyroit sa vie durant du Royaume, &

ry V. Roy d'Angleterre dans le chasteau de Vic-saine le 29. d' Aoust, pag. 443. Iuuenal dit dudit mois, 248.394.

en autre lieu cy-deuant a esté declaré. Dinersestribu- Depuis l'an mille quatre cens & quinze, que la bataille d'Azincourt se donlations, & per-tes dans le Roy-na, il y eut en France de grandes tribulations, & pertes pour le subiet des aume pour les Monnoyes & Couronnes, qui ayans au commencement esté forgées pour dixfrequent re-baussement de huich sols seulement, commencerent insensiblement à monter à dix-neuf, & changement de à vingt sols, depuis tousiours en montant petit à petit iusques à neuf francs,

qu'après sa mort seulement le Roy Henry en seroit heritier luy & ses hoirs, comme

auant que cette excessive valeur fut reglée. Pareillement toute autre mon-la valeur des noye monta au prorata, chacune à sa quantité. Il courroit lors une monnoye Couronnes, qu'on nommoit Fleurettes ou Fleurettes, qui valloit dix-huict deniers, mais en-Fiourettes. fin elles furent remises à deux deniers; puis on les dessendit tout à fait, tellement qu'elles n'eurent plus de cours: pource il y out plusieurs riches Mar-Perie des Marchands de Seichands qui y perdirent grandement. Aussi du temps qu'icelles monnoyes a-gneurs à consse uoient cours pour si grand prix, cela estoit sort au presudice des Seigneurs; de dits sur-car les Censiers qui leur deuoient argent, vendoient vn septier de bled dix eessis. ou douze francs, & pouuoient ainsi payer vne grande cense par le moyen & la vente de huict ou dix septiers de bled seulement, dequoy plusieurs Seigneurs & pauures gentils-hommes receurent de grands dommages & pertes. Cette tribulation dura depuis l'an 1415, jusques à l'an 1421, que les choses se remirent à vn plus iuste poinct, touchant les monnoyes: car vn escu fut remis à vingt-quatre sols. Puis on fit des Blancs doubles de la valeur de hui& L'Escumis à deniers, & toute autre monnoye fut à l'equipolent remise, chacune à saiu-14. soli. ste valeur & quantité. Or en icelle année que les Monnoyes furent de la sor-Monnoye des te remises à seur regle & legitime valeur, cela fit naistre quantité de procés Blancs dou-& de grandes dissensions entre plusieurs habitans du Royaume, à cause des Grands procés marchez qui avoient esté faits dés le temps de la susdite foible monnoye, qui au subies des pour ce temps courroit, c'est à sçauoir l'escu à vingt-quatre sols, & les blancs de Monpour huict deniers, comme il vient d'estre dit: en quoy il y auoit grande de-noyes que desceuance, tromperie, & confusion pour les acheteurs.

Tost aprés ledit Roy Henry sit forger une petite monnoye, qu'on nommoit Doubles, qui valloient trois mailles, en commun langage on les appelloit Ni-Niques. quets. Il ne courroit autre monnoye pour lors; & quand aucun en auoit pour cent Florins, c'estoit la charge d'vn homme : c'estoit vne bonne monnoye pour son prix, si ce n'eut esté le grand empeschement & l'incommodité qu'elle faisoit à porter. Outre ce, on fit forger des Blancs doubles englez en commun. Englez. Ainsi par plusieurs fois la France ressentit pendant ces miserables temps de guerre de grands changemens dans le fai& des monnoyes, dont le peuple estoit tres-mal content & incommodé: mais on n'en pouvoit avoir d'autres. Mesme il fut ordonné par le conseil de ce Roy Henry, que toutes gens qui auoient vaissel- vaisselle prise les d'argent, les bailleroient chacun à sa portion pour prix raisonnable, afin d'en forger pour en fabri-Monnoge. Or en prit-on en plusieurs lieux à ceux qui en auoient, sans leur payer Monnoye. ce que la vaisselle pouuoit valoir: laquelle iniustice pratiqua speciallement Maistre Robert le Ionne, qui pour lors estoit Baillif d'Amiens, où il estoit fort miens hay, haï pour cela & autres choses iniques, qu'il faisoit sous la faueur & protection dudit Roy Henry, qui fort l'aymoit, & eut encor ledit Robert grand gouvernement & credit de par ceux, qui aprés ce Roy vinrent en authorité soubs Henry VI. son fils: dequoy plusieurs Seigneurs de Picardie, & du Bailliage d'Amiens luy porterent grande enuie; mais nonobstant il soustint bien tousiours passionnement le party des Anglois, tant qu'il peut estre obei.

Deux mois après que le susdit Roy Henry d'Angleterre sut mort, le Roy Tressau de Charles VI. en Charles de France trespassa aussi de ce siecle, lequel sut enterré à Saint Denys son Hostel de en France, aprés auoir regné l'espace de quarante deux ans. Il sut sort aimé S. Paul le 21, Octobre, p. 443, de son peuple toute sa vie, & pour ce le nommoit-on ordinairement Charles Iuuenal disp. le bien-aimé: mais il fut la plus grande partie de son regne trauaillé d'une fas- 396. que cette cheuse maladie, qui grandement luy nuisoit; car par fois il vouloit frapper mort arriva le sur tous ceux qui se trouuoient auec luy. Il commença dese ressentir de cette pitoyable maladie en la ville du Mans, tost après son retour de Flandre, où il estoit allé à main armée, pour reduire & reprimer les Flamands, qui pour lors se vouloient rebeller; verité est que ce triste accident luy commença de la sorte: Comme il oyoit la Messe, vn de ses serviteurs luy vint bailler des Heures, L'origine de la sur quoy incontinent qu'il eut regardé dedans pour les reciter, il se leua, Roy.

### 496 MEM. DE P. DE FENIN, DV R. CHARLES VI.

deuenant & paroissant ainsi comme tout troublé & hors de sens, puis il saillit soudain en furie de son oratoire, & commença à battre tous ceux qu'il rencontroit, mesme il frappa son propre frere le Duc d'orleans, & plusieurs autres qui là estoient presens; sur quoy aussi-tost on le prit & arresta, puis on le mena en sa chambre. Or depuis cette malheureuse iournée il n'eut en toute sa vie gueres de bien, ny ne porta presque point de santé, combien qu'il vesquit encor long-temps du depuis, languissant en ce deplorable estat, & falloit incessamment qu'on prit bien garde à luy. Après qu'il fut tombé dans l'estat que dit est, il y eut d'estranges gouvernemens au Royaume de France: car il y auoit plusieurs Seigneurs deson lignage, qui tous contendoient chacun d'auoir la plus grande administration des affaires auprés de ce Roy malade: pour cette cause se meut l'enuie entre eux, dont la destruction du Royaume arriva, comme cy-deuant a estéraconté. Cela fit, que lors que ce Roy Charles mourut, il laissa son Royaume fort troublé: car gens de tous estranges pays y auoient la puissance & le maniement de tout. Premierement les Anglos en auoient conquis grande parrie, & de iour en iour conquestoient le surplus. Outre ce, le D. Philippe estoit de leur party, auec plusieurs autres grands Seigneurs ses alliez, qui tous s'efforçoient d'vsurper le Royaume pour le nouueau Roy Henry d'Angleterre: car ils firent que ce petit Prince fils d'Henry V. & de Caterine de France, fille d'iceluy R. Charles, faisit & s'appropria le Royaume aussi-tost aprés la mort du Roy son ayeul maternel; & pour marque de son authorité ils luy sirent prendre en son seel les Armes de France qu'il portoit en vn escusson, & les Armes d'Angleterre en vn autre. Pareillement en toutes les Monnoyes qu'il faisoit forger en ce temps-là, on y mettoit deux escussons ioints par ensemble, des Armes dessus dites: & sit ce Roy Henry desendre que les Couronnes qui auoient esté forgées du temps dudit Roy Charles le Bien-aimé n'eussent plus de cours, comme semblablement toutes les autres Monnoyes fabriquées du vinant dudit Roy, ordonnant que chacun les portast aux forges: Mais nonobstant que par plusieurs fois il eustainsiesté defendu, & qu'auec obligation Royale on n'ozoit plus se seruir de la Monnoye cy-deuant dite, soubs grosses peines, si ne laissoit-on de s'onseruir & d'en vser entout plein de lieux. Ce pretendu Roy Henry sit encor forger & donner cours à vne nouvelle Monnoye d'or, qu'on nommoit Saluts, qui valoit vingt-deux sols parisis chacun Salut, elle estoit bonne pour son prix. De plus, il sit fondre & mettre en vsage des Blancs de huiet deniers. Ainsi ne couroit pour lors; par tout où ce Roy Henry estoit obey, dans le Royaume de France. autre Monnoye Royale sinon celle qu'il auoit fait faire.

Bien que cét Autheur paroisse assez desinteressé, & peu passionné dans la suite de son Histoire ou Memoires, si est-ce toutefois qu'il se peut iuger en quelques endroits or passages, qu'il panche un peu du costé des Bourguignons, or encline à leur party: Aussi se peut il coniecturer par son stile, or de quelques termes of mots dont il use, qu'il estoit Picard de nation, Prouince alors suiette, pour la plus grande partie, à la Maison de Bourgongne.

EXTRAICT

# EXTRAICT D'VNE CHRONIQUE, OV PLVSTOST IOVRNAL,

D'vn Bourgeois de Paris, ou Prestre, comme i'estime, qui a escrit les choses aduenuës en ladite ville, depuis l'an 1409. iusques en 1449.

C'est le mesme Tiltre mis au deuant d'vn Exemplaire escrit tout de la main de Mre CL. DVPVY Conseiller du Roy en sa Cour de Parlement, Personnage de haute vertu, & d'vne illustre recommandation \*, qui a aussi luy-mesme auec soin & curiosité faict \*son Eloge so l'Extrait susdit. Communiqué par M<sup>sre</sup> IAC. DVPVY Conseiller passe de President de Thou, sur la side du Roy en ses Conseils, & Prieur de S. Sauueur, son F.

Liure 109. en

Il est de plus à observer que ce IOVRNAL de plusieurs choses memorables arri-deceda. uées durant une partie des Regnes des Roys CHARLES VI. & VII. pere & fils, seruant de Memoires particuliers pour leur Histoire, est attribué par aucuns à un Curé de Paris & Docteur en Theologie : qu'on peut reconnoistre & remarquer en plusieurs endroits, d'un esprit fort passionné, & fauorisant en toutes rencontres auec quelque excés le party des Bourguignons: Au contraire, il se monstre furieux ennemy de ceux qu'on appelloit Orleannois, ou Armagnacs. Outre ce, il parle fort hardiment, & reprend aues mesme liberté : De sorte qu'on pourroit bien intituler cet Escrit du nom de Chronique Scandaleuse, donné à vne autre semblable du Roy Louxs XI. cy-deuant imprimée.

## Land of the property of the Journal du Regne du Roy CHARLES VI

A La reception de Charles VI. à Paris le dix-soptiosme Mars mille quatre cens huist, par tout où il passoit on crioit tres-ioyeusement Noël; & iettoit-on violettes & sleurs sur luy, & au soir soupoient les gens emmy les rues par tres-ioyeuse chere, frent seux tout par tout, & bassinojent de bassins sout parmy Paris. Le semblable sut sait au retour du samp d'Arras le treiziesme d'Aoust 1414.

d'Aoult 1414.

Le dix-huictielme Iulier ensuivant, sur la nouvelle de l'estection du Pape
Alexandre V. on sit moult noble feste à Paris, comme quand le Roy y arrriua, & par rous les Monstiers on sonnoit moult fort, & toute nuice aussi. L'Vniuersi-

té de l'aris faisoit aussi Processions au deceds des Papes: mais l'une & l'autre coustume est perdue.

Le septielme d'Octobre mille quatre-cons neuf, fut pris Ican de Montagu grand Maistre d'Hostel du Roy, & mis au petit-Chastelet; & le dix-septiesme

1410.

dudit mois fut mené és Halles en vne charette, vestu de sa liurée, d'vne houpelande de blanc & de rouge, chaperon de mesme, vne chausse rouge & l'autre blanche, des esperons dorez, les mains liées, deux trompettes deuant luy, & luy fut couppée la teste: Aprés sut porté le corps au gibet de Paris, & pendu au plus haut en chemise à tout ses chausses & esperons dorez, dont la rumeur dura à aucuns des Seigneurs de Paris, comme Berry, Bourbon, Alençon, & plusieurs autres. Depuis en 1412. le vingt-septies me Septembre il sut dependu de nuit, & porté à Marcoussis aux Celestins, lesquels il auoit sondez.

Mille quatre cens dix, vn peu auant la Toussaints, le Ministre des Mathurins preschant deuant le Roy, dit qu'il y auoit des traistres en ce Royaume: le Cardinal de Barqui estoit present, le desmentit & nomma vilain chien, dont

il fut moult hay de l'Vniuersité & du commun.

Le Duc de Berry, & ceux de son party portoient vne Bande, dont ils furent appellez les Bandez, ou ceux de la Bande.

1411. L'an 1411. Compagnons de village, qu'on nommoit Brigans, s'assemblerent & firentdu malassez.

Ceux de Paris prirent chaperons pers, & la croix S. Andrieu, & au milieu de la croix vn escu à la fleur de lys, & en moins de quinze iours y auoit audit Paris cent milliers qu'hommes, qu'enfans signez deuant & derriere de ladite

croix, & nul n'estoit dudit lieu qui ne l'auost.

Oudit an le dixiesme Nouembre, à Paris sut saire Procession generale à N. Dame, & là deuant tout le peuple surent maudits & excommuniez tous les Armignacs, & tous leurs aidans & confortans, & surent nommez par nom tous les grands Seigneurs de la maldite Bande, c'est à sçauoir le Duc de Berry, le Duc de Bourbon, le Comte d'Alençon, le Comte d'Armagnac Connestable, l'Archeuesque de Sens, &c. & surent excommuniez de la bouche du Sain& Pere, tellement qu'ils ne pouvoient estre absous par Prestre nul, ne Prelat, que dudit Sain& Pere, & en l'article de la mort. Et deux ou trois sois devuant avoit esté saire à Paris telle Procession, & tel excommuniement sur la fausse Bande.

En May mille quatre cens douze, comme le Roy se mit sur les champs 1412. contre les Bandez, & alla assieger Bourges, où estoit le vieil Duc de Berry, les Parisiens ordonnerent les plus pireuses Processions, qui oneques eussent esté veues d'aage d'homme, & furent faites par l'espace de trois semaines, à sçauoir le 30. dudit May parceux du Palais, suiuis de bientrente mille personnes tous nuds pieds; le dernier dudit mois, & le premier Iuin par les Parroisses, les Prestres portans chacun vn cierge en la main, tous pieds nuds, bien deux cens petits enfans deuant aussi tous pieds nuds, & chacun portant cierge ou chandelle en sa main; tous les Paroissiens qui auoient puissance, une torche en leur main, tous pieds nuds femmes & hommes: le deuxiesme dudit Iuin, iour du Sainct Sacrement, comme on a accoustumé : le troisiesme à Saincte Geneuiesue par toutes les Parroisses & Ordies, tous nuds pieds, portans comme dessus, en compagnie de plus de cinquante deux mille personnes; & y eut plus de quatre mille torches allumées: le quatriesme, par l'Université à Sainde Catherine du Val, tous, tant grands que petits, nuds pieds, portans chacun vn cierge alumé en main: le cinquielme par ceux de Sainct Denys en France, tous pieds nuds; alencontre desquels alla la Parroisse Sainct Huitace pour le corps de Sainct Huitace, qui estoit en I'vne des challes apportées par les dits de Sainct Denys, & allerent au Palais: le sixielme, par ceux de Sainct Martin des Champs à Sainct Germain des Prez, auec eux plusieurs Parroisses de la ville & du village; tous nuds pieds, auec luminaire, comme denant, & par autres Parroisses & Eglises ailleurs: les sept & huictiesme par les Parroissens autour de leurs Patroilles : le neulielme, par plusieurs Parroilliens rous nuds pieds zuec grand reliquaite & lliminaire à Boulongne la petite : le dixielme,

Procession generale tous nuds pieds, & y vinrent plusieurs Parroisses des villages d'entour Paris, & de moult loin, comme de plus de quatre lieuës, aussi tous nuds pieds, chacun ayant cierge ou chandelle en sa main: les onze & douziesme autour des Parroisses: le treiziesme par ceux de S. Maur des Fossez, pieds nuds à Nostre-Dame: le quatorziesme, par ceux de Paris à Sain Antoine des Champs: le quinziesme autour des Parroisses: le seiziesme par les Parroisses aux Martyrs & à Montmartre: le dix-septiesme, par les Parroisses de Sain Paul & Sain Hustace, tous nuds pieds, à Sain Denys en France. Ceux de Meaux vinrent audit Sain Denys, & ceux de Pontoise & de Gonnesse, & de par delà, à Paris en procession: le dix-hui ciesme, par le Chastelet: le dix-neusiesme, aux Parroisses: le vingtiesme, par aucunes Parroisses à Nostre-Dame de Boulongne la petite, en la maniere que deuant. Et tant comme on sit ces Processions, il ne sit iour qu'il ne pleust tres-fort, que les trois premiers iours.

En l'ost du Roy deuant Bourges, estoient plus de cinquante mille hommes

à cheual.

Vers la fin de Iuillet, le Duc de Guyenne fils aisné du Roy fait paix auec les Bandez, par le moyen & instigation des faux traistres priuez, qui estoient en-

tour le Roy.

Les Communes des villes qui s'estoient esseuées contre les Armignacs, surent contraintes de desloger à grand haste de deuant le chasteau de Dreux, qu'ils auoient assiegé, & venir à Paris: & ce par la trahison d'vn faux Cheualier, qui estoit Maistre gouverneur desdites Communes, lequel prit grand argent desdites Armignacs pour faire laisser l'assaut.

L'Université fit tant par grande diligence & grand sens, qu'ils eurent tous ceux par escrit qui estoient de la maudite & fausse trahison, (dont la greigneur partie de tous les grands Seigneurs estoient, tant gentils que vilains) tendans à la destruction du Royaume, & especialement de la bonne ville de Paris, & des bons habitans, & le sit sçauoir au Duc de Bourgongne & au Preuost des

Marchands, qui firent tantost armer la bonne ville.

La semaine de deuant l'Ascension, qui sut en May mille quatre cens treize, le commun de Paris s'arma, & alla en l'Hostel de Sainst Paul où estoit le frere de la Reyne, Guillaume Duc de Bauiere, rompirent l'huis de sa chambre, & le prirent auec treize ou quatorze Dames, ou Damoiselles, qui bien sçauoient la trahison, & surent tous menez au Louure pesse messe.

Le dernier dudit May, le pont de la Planche Mibray fut nommé par le Roy le pont de Nostre-Dame, & frappa le Roy d'vne hie ou morceau de bois sur le

premier pieu.

Au mesme mois la ville prit chaperons blancs, mesme le Roy & les Princes,

& auant la fin du moistous en auoient, tant hommes que semmes.

Pierre des Essars, qui fut executé és Halles le premier Iuillet, auoit assez Offices pour six ou pour huich fils de Comtes ou de Bannerets, car il estoit Preuost de Paris, grand Bouteiller, Maistre des eauës & forests, grand General, Capitaine de Paris, de Cherbourg & de Montargis, grand Fauconnier, & plusieurs autres Offices.

Le quatriesme Aoust, ceux de l'Vniuersité vinrent pardeuers le Roy, & comme si le Diable les eust conseillez, proposerent tout le contraire de ce qu'ils auoient deuant conseillé par plusieurs sois: Car leur premiere demande sous ceux qui contrediroient leurs demandes touchant la paix, sussent abandonnez corps & biens. Assez autres demandes sirent-ils, mais ne proposerent point pour la paix de ceux, qui auoient gardé à leur pouvoir la ville, & auoient fait emprisonner les dits prisonniers pour leur demerite, & qui estoient hays de tous les Bandez iusques à la mort. Iceux hays estoient Maistre Iean de Troyes

1413.

Iuré de la ville, Concierge du Palais, & deux de ses fils: Iean le Gouais & ses deux fils bouchers: Denisot Caboche boucher, & Capitaine du pont de Charenton: & Denisot de Sain&-Yon boucher, & Capitaine de S. Cloud; qui furent presens à la susdite proposition, laquelle leur sembla moult dure chose. Et s'en vinrent tantost en l'Hostel de la ville, & là assemblerent gens, & leur monstrerent comment la paix qui estoit traitée, n'estoit point à l'honneur du Roy, ne du Duc de Bourgongne, ny au profit de la bonne ville, ne des habitans. Mais ia pour ce le menu commun, qui ia estoit assemblé en armes, & moult desiroient la paix, ne voulurent receuoir leurs paroles, mais commencerent tous à vne voix à crier, La paix, la paix. Et peu aprés surent abandonnez les corps & biens desdits de Troyes, & autres susnommez, lesquels se sauuerent le mieux qu'ils peurent, leurs maisons pillées & desnuées de tous biens, & leurs biens mis en la main du Roy. Et presque tous les Officiers du Roy, que le Duc de Bourgongne auoit ordonné, furent ostez & deposez.

Le neufuiesme dudit mois fut fait Sire Henry de Marle Chancelier de France, & deposé Maistre Huytace de Lestre, qui l'auoit esté enuiron deux mois, & auoit esté fait par les susdits Bouchers, lesquels auoient deposé Messire Arnaud de Corbie, qui bien auoit maintenu l'Office plus de trente ans.

La troissesme semaine dudit Aoust, furent commencez Hucquez de drap violet, par ceux qui gouuernoient, où y auoit foison de feuilles d'argent, & en escrit d'argent, le droit chemin; & auant la fin du mois en auoit à Paris sans nombre, & specialement ceux de la Bande les portoient.

Le dix-septiesme Feurier, fut crié le Duc de Bourgongne à trompettes parmy les carrefours de Paris, & banny, comme faux traistre meurtrier, luy & tous les siens, & abandonnez corps & biens, sans pitié & sans mercy.

Enuiron le mois de Mars audit an , commença à Paris vne maladie populaire, qu'on nommoit le Lac ou le Horion, qui dura trois semaines ou plus, & plus de cent mille personnes en furent attaintes, mais nul n'en mouroit.

En Auril mille quatre cens quatorze, fur crié parmy Paris, que chacun por-1414. tast la Bande, ce qui fut fait.

> Le troissesme Aoust, fut commencée par les Bandez vne confrairie de S. Laurent aux Blancs-manteaux, & disoient, que c'estoit la confrairie des vrais & bons Catholiques enuers Dieu & leur droict Seigneur; & n'osoit homme ne femme estre au Monstier, ne à leur feste, s'il n'auoit la Bande, & aucuns furent en tres-grand danger de leur bien, pource qu'ils n'en auoient point.

> Le treissesme Septembre, vn ieune homme osta la Bande à l'image de S. Huitace, qu'on luy auoit baillée, & la deschira en depit de ceux qui luy auoient baillée; tantost sur pris sust tort ou droict, luy sut le poing couppé sur le Pont Allais, & banny à tousiours-mais.

> Entre la Sain& Remy & Noel, furent bannis toutes les femmes de ceux qui deuant auoient esté bannis, sans mercy, & les fit-on accompagner de Sergens tres-cruels, au pays du Duc d'Orleans, tout au contraire du pays, où leurs amis & maris estoient; & toutes sont vituperées d'estre menées à orleans, où les enuoyoit-on le plus.

Le vingt-vniesme de Feurier, champ de bataille fut prisentre trois Cheualiers de Portugal & trois Cheualiers François à Sain& Ouin; mais en vn moment les Portugalois furent desconfits : les François de Gascongne auoient gnaulx
\*al.Maurigon nom, François de Gringnos\*, la Roque, & Morigon\*.

Le vingtiesme Octobre mille quatre cens quinze, la bataille d'Azincourt 1415. fut donnée, où demeurerent sur la place bien trois mille esperons dorez, entre autres de la part des François, & plusieurs Baillifs de France, qui auoient amené les communes de leurs Bailliages.

Le Duc Louys de Guyenne aisné fils du Roy mourut à Paris le dix-huictiesme Decembre, fut porté du Louure sur les espaules de quatre hommes, &

\* al. Gri-

Digitized by Google

n'y auoit que six hommes à cheual deuant; après les quatre Mendians & les autres Colleges; après sur vn grand cheual luy & son page sur vn autre sur le Cheualier du Guet; après grand piece le Preuost de Paris: après le corps sur le Duc de Berry, le Comte d'Eu, & vn autre. En ce poince sur porté à Nostre-Dame de Paris, & là enterré le lendemain.

Le premier iour de Mars, l'Empereur Sigismond entra à Paris par la porte Sain à Iacques, & sut logé au Louure. Le dixiesme dudit mois, il donna à disner aux Damoiselles & Bourgeoises en l'Hostel de Bourbon, & à chacune vn iouël: il sut à Paris enuiron trois semaines, & puis passa en Angleterre.

Aucuns des Bourgeois de Paris entreprirent de prendre ceux qui tenoient Paris en subietion, & deuoient ce faire le iour de Pasques, qui sur le dixneus-uiesme Auril ensuiuant: ce qui sut sceu par les Bandez, qui les emprisonnement, & sirent executer à mort, les iours ensuiuans. Vn nommé Dorgemont, Doyen de Tours & Chanoine de Paris, l'vn desdits prisonniers, sut mené en vn rumberel (vne Chronique adiouste qu'il estoit mitré) aux Halles, & assista à l'execution des autres, & aprés sut ramené dans ledit tumberel en prison au chastel de Sain& Antoine, & enuiron quatre iours aprés sut presché au paruis Nostre-Dame, & condamné en chartre perpetuelle au pain & à l'eau.

Le septiesme May mille quatre cens seize, sur crié parmy Paris, que nul ne sut si hardy de faire assemblée à corps ne à nopces, n'en quelque maniere, sans le congé du Preuost de Paris. En ce temps y auoit, quand on faisoit nopces, certains Commissaires & Sergens aux despens de l'espouse, pour gar-

der qu'homme ne murmurast de rien.

Le huictiesme furent ostées les chaisnes de ser qui estoient à Paris, & portées à la porte Saince Antoine. Le neufuiesme furent ostées les armeures aux bouchers. Et le onziesme sut crié, sur peine d'estre reputé pour traistre, que tout homme, prestre, clerc, ou lay portast ou enuoyast toutes ses armeures, quelles qu'elles sussent, ou espées, ou badelaires, ou hachetz, ou autres, audit chastel de Saince Antoine. Le quinziesme sut abbatuë la grande boucherie, (qui est deuant le grand Chastelet: mais elle sut resaite en Nouembre mille quatre cens dix-huice;) les bouchers de laquelle allerent vendre leurs chairs sur le pont Nostre-Dame, moult esbabis pour les franchises qu'ils a-uoient en ladite boucherie, lesquelles leur surent toutes ostées.

Le vingt-deuxielme furent criées dessenses d'auoir aux senestres sur les ruës cossre, ne pots, ne hottes, ne costes en iardin, ne bouteilles à vin-aigre, &

de se baigner à la riuiere, sur peine de la vie.

La premiere semaine de Septembre sut crié, que nul Sergent à cheual demeurait hors de la ville de Paris, sur peine de perdre son Office. Item, que les estaux de boucherie seroient baillez au prousit du Royau plus offrant, & que les bouchers n'y auroient plus de franchise.

Le vingt-neufuiesme May mille quatre cens dix-sept, futerié entre autres choses, qu'on ne marchandast qu'à sols & à liures: & que les petits Moutons d'or se prendroient pour seize sols parisis, qui n'en valloient pas plus de onze

sols parisis.

En Feurier mille quatre cens dix-huict, ils semettoient pour vingt sols parisis. En Iuin mille quatre cens dix-neuf, ils surent criez à vingt-quatre sols parisis. Le septiesme Ianuier mille quatre cens vingt-six, à douze sols parisis, qui deuant valloient quinze sols (dit l'Autheur) & ce d'autant qu'ils estoient aux armes de France. En Aoust mille quatre cens vingt-sept ils surent du tout descriez.

A l'issue d'Aoust, le Duc de Bourgongne s'estant esmeu pour venir à Paris, par tout où il passoit faisoit crier de par le Roy & le Dauphin, & de par luy, qu'on n'y payast nuls subsides, dont les Gouverneurs de Paris prinrent si grande hayne contre luy, qu'ils faisoient faire Processions, & prescher qu'ils sçauoient

1416.

1417.

1418.

bien de vray, qu'il vouloit estre Roy de France, & que par luy & par son conseil estoient les Anglois en Normandie. Et par toutes les ruës de Paris a-

uoit espies, qui leurs propres voisins faisoient prendre & emprisonner.

A l'entrée de Septembre, les Bourguignons s'estans approchez de Paris, venoient fourrer & courir iusques aux forbourgs, ou faux-bourgs, prenoient & emmenoient en leur ost tous ceux qu'ils trouvoient: & s'ils estoient de quelque renom, ils estoient mis à grande rançon: & s'ils eschappoient par aucune auanture, & venoient à Paris, on leur mettoit sus qu'ils s'estoient fait prendre de leur bon gré, & les mettoit-on en prison.

Il parle au mesme endroit d'vn Garde des coffres du Roy.

En Octobre fut faite vne grosse taille de sel : car peu sut de gens de renom à qui on n'en enuoyast deux septiers ou trois; aux gros vn muid ou demimuid; & si le conuenoit payer tantost, ensemble le porteur; ou auoir sergens en garnison, ou estre mis en prison: & coustoit le septier quatre liures de dixhuict sols six deniers piece.

Le quatriesme Samedy de Caresme le Recteur de l'Université sut mis en prison, auec dix ou douze Maistres, pource qu'il auoit remonstré au Conseil, que ce luy sembloit bon qu'on sit seste & solemnité à Paris, comme on sit par toute la Chrestienté, pour la creation du Pape Martin, qui tant auoit cou-

sté à faire.

Elle fut faite le quatorziesme Auril ensuiuant, qu'on comptoit mille quatre cens dix-huict, par les Eglises à Paris & és enuirons, tres-simplement.

Anciennement les gens de l'Hostel du Roy, au commencement de May, alloient au bois de Boulongne, pour apporter du May pour l'Hostel du Roy.

Aucuns gens d'armes du Roy furent pleins de si grande cruauté & tyrannie, qu'ils rostirent hommes & enfans, quand ils ne pouuoient payer rançon; & quand on s'en plaignoit au Connestable ou au Preuost, leur response estoit, s'ils n'y fussent pas allez; si ce fussent les Bourguignons, vous n'en parlissiez pas.

L'Autheur en vn autre endroit dit, que quand on se plaignoit aux Seigneurs des tyrannies & exactions des gens de guerre du Roy Charles VII. ils disoient, il faut qu'ils viuent où que soit, si ce sussent les Anglois, vous n'en parlassiez

pas, vous auez trop de bien.

Le vingt-neufuiesme May les Bourguignons entrerent de nuic dedans Paris introduits par ceux de leur party, crians, Nostre-Dame, la paix, Viue le Roy & le Dauphin, & la paix. L'Autheur dit, que les Bandez auoient proposé de prendre & de tuer sans mercy, par toutes les ruës de Paris, ceux qui n'estoient de leur bande, & noyer les semmes; & qu'à cette sin ils auoient enleué les toilles des marchands par force & sans rien payer, disans, que c'estoit pour faire des tentes & pauillons pour le Roy: mais c'estoit pour faire des sacs, pour noyer les dites semmes. Outre ce ils proposerent, qu'auant que les Bourguignons vinssent à Paris, ny que la paix se sist, ils rendroient la ville au Roy d'Angleterre, & tous ceux qui pas ne deuoient mourir, deuoient auoir vn escu noir à vne croix rouge, & en sirent faire plus de seize mille, qui depuis furent trouuez en leurs maisons. Auant qu'il sur iour il y auoit à Paris plus de deux cens mille semmes ou hommes de tous estats, mesme des Moines, principallement Mendians, sans les enfans, portans la croix Sain& Andri, ou de croie ou d'autre matiere.

On mettoit aussi à sus aux Bandez, qu'ils auoient fait faire vne monnoye de plomb en tres-grande foison, qu'ils deuoient distribuer aux Dizeniers de Paris selon qu'ils auoient de gens en leurs dizaines, qui estoient de la Bande; & n'en deuoit auoir nul autre qu'eux: & ceux qui n'en n'eussent point eu, de-uoient tous estre mis à l'espée, & les semmes & enfans noyez. Estoit ladite monnoye vn peu plus grande qu'vn blanc: en la pile y auoit vn escu à deux

Liepards l'vn sur l'autre, & vne estoille sur l'escu; en la croix à vn des coins vne estoille, & à chacun bout de la croix vne couronne.

Le neufuiesme Iuin on sit en la Paroisse Sain& Huitace la confrairie de S. Andry, & chacun qui s'y mettoit, auoit vn chapeau de roses vermeilles, & tant s'en mit, que les Maistre de ladite Confrairie disoient auoir fait saire plus de soixante douzaines de chapeaux: mais auant qu'il sut douze heures, les chapeaux furent faillis, & estoit le Monstier tout plein de monde; mais peu y auoit, hommes, prestres, ne autre, qui n'eust sur sa teste chapeau de roses vermeilles.

Ledit vingt-neufuiesme May furent morts par l'espée, dans Paris emmy les ruës, sans aucuns qui furent tuez és maisons, cinq cens vingt-deux hommes, & plusieurs pris & mis és prisons du Palais & autres de la ville: & depuis à sçauoir le douziesme Iuin lesdits prisonniers & plusieurs autres, iusques au nombre de quinze cens dix-huist, que hommes que semmes, surent tuez par le peuple, & entre autres le Connestable de France, Comte d'Armagnac, Henry de Marle Chancelier, quatre Euesques, dont l'vn estoit l'Euesque de Constances sils du Chancelier, & deux Presidens du Parlement, & vn Capitaine nommé Remonnet de la Guerre. Les corps du Connestable, du Chancelier, Euesque de Constances, Remonnet de la Guerre, & aucuns autres furent enterrez à Sainst Martin des Champs, en la cour de derriere en vn grand sumier. Aprés la reduction de la ville en May mille quatre cens trente-sept, les os surent ostez de là, & enterrez en l'Eglise dudit Sainst Martin. Le Connestable sutmis dans le Chœur à dextre du grand Autel.

Le vingtiesme dudit Iuin, vn Sergent condamné à mort recognut à sa fin, que huict ou neuf iours auant l'arriuée des Bourguignons à Paris, il auoit eu commission de faire tuer tout le quartier des halles, hommes, femmes & enfans, tels qu'il eut voulu: & qu'autres, aucuns desquels il nomma, auoient esté commis és autres quartiers de Paris, pour faire le semblable; ce qui devoir estre fair la semaine que les dits Bourguignons entrerent.

uoit estre fait la semaine que lesdits Bourguignons entrerent.

Vn autre recognut aussi à sa fin tant de trahisons contre le Roy & le Royaume, que luy & ceux de la Bande auoient machinées, & qu'ils auoient alliance aux Anglois, que fort seroit à croire.

La vigile Sain& Iean furent remises les chaines au bout des ruës.

Le troissesse Iuillet fut faite procession: toutes les Eglises s'assemblerent à Nostre-Dame, de là vindrent à Sain& Ieanen Greue, & là prindrent le corps de nostre Seigneur, que les Iuis bouillirent, & le porterent à Sain& Martin des Champs.

En iceluy temps Soissons se rendit aux Bourguignons, & sur faite iustice d'aucuns gros Bourgeois de la ville qui estoient Armagnacs, & reconnurent à la mort, que dans quatre iours ensuiuans, ils auoient en pensée de tuer tous ceux qui estoient partisans du Duc de Bourgongne, & noyer les semmes & ensans.

Le vingt & vniesme Aoust le peuple de Paris derechef s'esmeut, pource que tout y estoit trop cher, & qu'on ne gagnoit rien, pour les Armagnacs qui estoient autour de Paris; & tuerent tous ceux qu'ils peurent à sçauoir estre de la Bande, & comme enragez coururent au grand Chastelet, slequel ils eschelerent & descouurirent, & mirent à l'espée tous ceux de dedans, dont la plus grande partie sut laissée sur les carreaux.

Ils firent le semblable au petit Chastelet: de là ils allerent au chasteau de Sain Antoine, qu'ils assaillirent à force, & ne peurent estre appaisez par le Duc de Bourgongne, qui y alla pour cet esset en grand haste, accompagné de plusieurs Seigneurs & gens d'armes, & sur contraint de leur liurer tous les prisonniers dudit chasteau, pour estre menez au Chastelet, disans que ceux qu'on mettoit audit chasteau estoient tousiours deliurez par argene, &

les boutoit-on hors par les champs, & faisoient aprés plus de maux que deuant; & promirent ceux du peuple de leur part, que nul mal ne feroient aus dits prisonniers, qui pouuoient estre enuiron vingt, entre lesquels y auoit cinq Cheualiers tous grands Seigneurs. Et quand ils furent prés du Chastelet, ils trouuerent si grand nombre de peuple, qu'oncques ils ne les peurent sauuer qu'ils ne fussent tous martirez de plus de cent playes; dont le Duc de Bourgongne sut moult troublé, mais autre chose n'en oza faire.

En ce temps-là rien ne pouvoit venir à Paris qui ne fut rançonné deux fois plus qu'il ne valloit, & toutes nuics guet, feux & lanternes emmy les ruës, garde des portes, faire gens d'armes, ne rien gagner, & tout cher outre rai-

son, de quoy le peuple se sentoit trop greué.

Après ce ils allerent en l'Hostel de Bourbon, où ils mirent à mort aucuns prisonniers: ils trouuerent en vne chambre vne queuë pleine de chaussestrapes, & vne grand Banniere comme Estendart, où y auoit vn Dragon siguré, iettant par la gueule seu & saim. Si surent plus meus en ire que deuant, & la porterent tout parmy Paris les espées nuës, crians, Veez cy la Banniere que le Roy d'Angleterre auoit ennoyée aux saux Armignacs, en signissance de la mort dont ils nous deuoient saire mourir. Après la porterent au Duc de Bourgongne: & quand il l'eut veuë, sut mise à terre & soulée aux pieds, & mise en pieces, qu'ils mirent au bout de leurs espées & de leurs haches. Celle mesme nuict ils tuerent aucuns Armignacs, qu'ils mirent tous nuds sur les carreaux.

Le lendemain aucunes femmes furent tuées & mises sur les carreaux, sans couverture que de leur chemise; & à ce estoit plus enclin le Bourreau que nul autre, lequel tua vne semme grosse, qui n'auoit aucune coulpe: pour raison dequoy, luy & deux de ses complices surent decolez quelques iours a-

prés.

Vers la fin dudit Aoust, la Commune de Paris alla deuant Mont-le-hery, & y sut enuiron dix ou douze iours, faisans le mieux qu'ils pouvoient, & eus-sent gagné le chastel, se n'eussent esté aucuns gentils-hommes qui les menoient, lesquels voyans que la commune besongnoit si bien, parlementerent aux Armignacs, qui ne pouvoient longuement tenir, & prirent grand argent d'iceux, par ainsi qu'ils feroient leuer le siege. Et ainsi sirent-ils, faisans entendre aux bonnes gens qu'il venoit vn tres-grand secours aux assiegez, & que qui se pourroit sauver, si se fauvast, que plus ne seroient là; & se partirent. Combien que qui eust laissé faire les Communes, il n'y eust demeuré Armignac en France, en moins de deux mois. Et pour ce les haïoient les gentils-hommes, qui ne vouloient que la guerre, & ne la vouloient mettre à sin : car bien sçauoient tous combien de rançon ils deuoient payer, se pris estoient.

L'Autheur die que le Duc de Bourgongne estoit le plus long homme en toutes ses besongnes, qu'on peust trouver : car il ne se mouvoit d'vne cité, quand il y estoit, non plus que si paix sust par tout, si le peuple par force de

plaintes ne l'esmouuoit.

En Septembre audit an, fut faite à Sain& Maur des fossez vne paix telle quelle, & sur pardonné aux Armignaes les maux qu'ils auoient saits, & si e-stoit tout prouué contre eux, qu'ils estoient consentans de la venuë du Roy d'Angleterre, & qu'ils auoient eu grands deniers de luy: Isem, de l'empoisonnement des deux aisnez fils du Roy, & du Duc de Hollande, & de bouter hors la Reyne de son Royaume: mais il conuint mettre tout ce à niant, ou sinon ils eussent destruit tout le Royaume, & liuré aux Anglois le Dauphin qu'ils aupient deuers eux.

Ledit mois, estoit à Paris & autour la mortalité si tres-cruelle, qu'il en trespassa en ladite ville, en moins de cinq semaines, plus de cinquante mille personnes, & tant qu'on enterroit quatre, ou six, ou huist chefs d'hostel à

. ...

vne Messe à note; & conuenoir marchander aux Prestres, pour combien ils la chanteroient, & bien souuent en faloit payer seize ou dix-huict sols pariss, & d'vne Messe basse quatre sols parisis. Les Cordonniers de Paris, le sour de leur Confrairie conterent les morts de leur mestier, & trouuerent qu'ils estoient trespassez bien dix-huict cens, tant Maistres que Varlets, en deux mois. Ceux de l'Hostel-Dieu, & les Fossoyeurs des Eglises affermoient qu'entre la Natiuité Nostre-Dame & la Conception, auoient enterré plus de cent mille personnes, presque tous enfans & ieunes gens.

En Nouembre le Roy sit crier à trompes, qu'il pardonnoit à tout homme, fust Armignac ou autre, quelque chose qu'il eust messait, sinon à trois, le President de Prouence, Mre Robert le Maçon Chancelier du Dauphin, &

Remond Raguier.

En Feurier fut fait Preuost de Paris Gilles de Clamecy, natif de ladite ville, ce qu'on n'auoit oncques-mais veu d'aage d'homme lors viuant, que de la nation de Paris on eust fait Preuost.

Audit mois de Feurier, le marc d'argent valoit dix francs, & en Mars en-

fuiuant quatorze francs.

Sur la fin dudit mois de Mars, pour la grande cherté du bled, fut crié, que nul Moulnier ne prist point de la moulture qu'argent: & l'année ensuiuante, pour obuier au larrecins des Moulniers, fur ordonné qu'ils receuroient le bled par poids, & rendroient la farine aussi par poids.

Le onziesme Iuillet mille quatre cens dix-neuf, la Paix sut faite par l'en- 1419. tremise du Duc de Bourgongne, entre le Roy & le Dauphin, & les Anglois, en vn lieu dit le Poncel, entre Melun & Corbeil, & fut iurée de part & d'au-

tre. Elle fut confirmée le dix-neufiesme dudit mois.

Peu aprés le meurtre du Duc Iean de Bourgongne, pour la grande cherté & faute de bois, fut ordonné le Bois de Vincennes à estre coupé. Et en l'an mille quatre cens trente-vn, y eut grande disette & cherté de bois à Paris, qui fur cause que le Regent abandonna le bois des Bruieres aux bonnes gens;

ce qui secourut vn peu Paris.

Oncques à Pape, ne à Emperiere, ne à Roy, ne à Duc, on ne fit autant de service aprés leur trespassement, n'aussi solemnel en vne cité, comme on sit à Paris pour ledit Duc de Bourgongne: car à Nostre-Dame sut sait le iour Sain& Michel, & y auoit trois mille liures de cire en cierges & torches, & là eut vn moult piteux sermon, que sit le Recteur de l'Université Maistre Iean Larcher. Et aprés ce le firent toutes les Parroisses & Confrairies de Paris l'une aprés l'autre, & par tout faisoit-on la presentation de grands cierges & torches. Estoient les Monstiers encourtinez de noires sarges, & chantoit-on le Subuenite des morts, & Vigiles à neuf Pseaumes & neuf Leçons, & par tous lesdits Monstiers estoient aprés mis \* \* \* \* du bon Duc tres-\* Defautles passé, & du Sire de Nouaille, qui fut mort auec luy.

Pendant la grande cherté qui fut en cette année, le plus de pauures gens ble. ne mangeoient que pain de noix. Et à Pasques sut si grande disette de chair, que ce iour le plus de gens de Paris ne mangerent que du lard, qui en pouuoit auoir. Auoient pauures Prestres mal-temps, qu'on ne seur donnoit que

deux sols parisis pour leurs Messes.

Pour les grands maux & cruautez que commettoient continuellement les Armignacs, il conuint qu'on traitast auec le R. Henry V. d'Angleterre, ancien ennemy de France, maugré qu'on en eust, & luy fut baillée Catherine fille de France, qu'il espousa à Troyes le deuxiesme Iuin mille quatre cens vingt.

Allant audit Troyes pour voir le Roy, il passa le neusiesme May pardeuant la porte Sain& Martin de Paris, & portoit-on deuant luy vn heaume couronné d'une couronne d'or, pour recognoissance, & portoit en sa deuise vne queuë de Renard de broderie. A Charenton luy fut presenté quatre cha-

\* al.36.

riotées de moult bon vin de par ceux de Paris, dont il ne tint pas grand com-

pte par semblant.

En ce temps, vn escu d'or de dix-huist sols valoit quatre francs ou plus, & vn bon Noble d'Angleterre huist francs: mais le douziesme Auril mille quatre cens vingt & vn sut crié à Roüen, que l'escu ne vaudroit que trente \* sols tournois, & le Noble soixante sols tournois. Et le septiesme Ianuier 1426. furent les escus d'or, qu'on prenoit pour vingt-trois sols (dit l'Autheur) criez à dix-huist sols; & ce (dit-il) pource qu'ils estoient aux armes de France. En Aoust mille quatre cens vingt-sept ils surent du tout descriez.

Les Roys de France & d'Angleterre entrerent à Paris le premier Decembre à grande Noblesse: car depuis la porte Sain& Denys iusques à Nostre-Dame les ruës estoient encourtinées & parées moult noblement, & la plus grande partie des gens de Paris qui auoient puissance, surent vestus de rouge couleur. Fut fait en la ruë de la Kalende deuant le Palais, vn moult piteux mystere de la passion Nostre Sauueur au vif, selon qu'elle est sigurée autour du Chœur de Nostre-Dame, & duroient les eschassants enuiron cent pas de long. Ils furent receus à tres-grande ioye; car ils encontroient par toutes les ruës processions de Prestres reuestus de chappes & de surplis, chantans Te Deum laudamu, ou Benedictus qui venit.

Le lendemain les Reynes entrerent par la porte Sain& Antoine, & furent les ruës tenduës.

Vers la fin de Decembre la cherté augmenta, le septier de bon bled valoit trente-deux francs & plus, celuy d'orge vingt-sept & vingt-huit francs, vn pain de seize onces à tout la paille huict blancs, la pinte de vin moyen seize deniers parisis au moins, qu'on auoit eu meilleur le temps precedent, ou aussi bon pour deux deniers parisis. Aprés la S. Martin 1421, elle coustoit quatre sols parisis. Et à Pasques ensuiuant, vn bon bœuf coustoit deux cens francs ou plus, vn bon veel douze francs, la fleche de lard hui& ou dix francs, vn pourcel seize ou vingt francs, vn petit fromage tout blanc six sols parisis; & toute viande au prix. Iour & nuict crioient hommes, femmes, petits enfans par Paris: Helas! ie meurs de faim, & l'autre de froid. Et sur le doux temps ils mangeoient par grande saueur les pommes & prunelles vuidées emmy les ruës pour les porcs Sain& Antoine, par ceux qui en hyuer auoient fait leur burrage ou despenses desdites pommes & prunelles : mangeoient aussi des trongnons de choux, & des herbettes des champs sans pain & sel, & sans cuire. Et quand le tueur de chiens en auoit tué, les pauures gens le suivoient aux champs, pour auoir la chair ou les tripes, pour les manger.

Aucuns des bons habitans de Paris acheterent trois ou quatre maisons, dont ils firent hospitaux pour les pauures ensans qui mouroient de saim, & auoient potage, bon seu, & bien couchez. En moins de trois mois auoit en chacun hospital bien quarante licts, ou plus que les bonnes gens auoient donnez.

Le vingt-neusiesme Iuin mille quatre cens vingt & vn, à la porte S. Honnoré, sur veuë sous le pont en l'eau vne source comme de sang, vn peu moins

rouge, dequoy les gens qui y alloient furent moult esbahis.

En ce temps estoit vne grosse murmure à Paris, pour le cry & rabais de la Monnoye: car tous les gros, ceux du Palais & du Chastellet se faisoient payer en sorte monnoye, & tout le Domaine du Roy comme sermiers d'imposts & subsides; & ne prenoient le Gros que pour quatre deniers parisis suiuant ledit cry, & le mettoient en toutes choses aux pauures gens pour seize deniers parisis, comme il valoit auant ledit cry. Si se courrouça le commun, pour lequel appaiser les Gouverneurs sirent crier, que le terme des maisons premier venant, se payeroit en douze Gros pour vn franc, qui estoit à seize deniers parisis chacun Gros, comme on auoit accoustumé: & cependant on y remedieroit le mieux qu'on pourroit. Et que la derniere semaine d'Aoust

1421.

chacun qui tenoit maison à louage, ou qui deuoit cens ou rente, allast par deuers son hoste, censier ou rentier, pour sçauoir en quelle monnoye il se voudroient faire payer aprés la Sain& Remy: Et ouyeleur response, seroit receu à renoncer audit louage, cens, ou rente. Dont le peuple se contenta.

Le troissesme Novembre ensuivant, sur crié à deux deniers, dont le peuple fut fort oppressé & greué: car pour vn franc il luy comuenoit payer huict francs : de maniere que plusieurs renoncerent en ce tempsà leurs propreshe-

ritages pour la rente.

Le vingt - troissesme May mille quatre cons vingt & deux les Gros furent 1422. descriez, & enioint de les porter aux Changeurs pour ce ordonnez; à raison dequoy y eut grand murmure de peuple, qui y perdoit moult, pource que le meilleur ne leur valoit qu'vn denier ou vn tournois. Et fut fait ledit descry pour Gros tres-mauuais, que le Dauphin ou les Armignacs faisoient faire en fon nom, & les enuoyoient à Paris, & autres villes non tenans leur party.

L'Autheur blasme fort le President de Moruillier, comme grand tyran, tres cruel & rigoureux au fai& de la Police. Il fut desappointé de toutes Offices Royales en Ianuier mille quatre cens trente-deux, & fut ordonné en

son lieu comme Commis, Maistre Robert Piedefer.

Le cinquiesme Decembre nasquit en Angleterre Henry, surnommé depuis VI. fils du Roy d'Angleterre & de la fille de France. On en fit feux de ioyes, & sonna-on par tout Paris le vingt-deuxiesme du mesme mois.

Après la Tiphaine on fit crier, qu'vne petite monnoye nommée Noirets,

qui ne valoit qu'vne Poicteuine, vaudroit vne Maille-tournoise.

Le vingt-neufiesme May mille quatre cens vingt-deux, ladite Reyne d'Angleterre vint à Paris, & portoit-on deuant sa litiere deux manteaux d'hermines, dont le peuple ne sçauoit que penser, sinon que c'estoit signe qu'elle e-

, stoit Reyne de France & d'Angleterre.

Le darrain iour d'Aoust trespassa le Roy d'Angleterre au Bois de Vincennes, & fut audit lieu tout mort pour l'ordonner, comme à tel Prince affiert, iusques au quatorziesme Septembre. Ce iour aprés disner, sut porté à Sain& Denys en France, sans entrer à Paris. Le lendemain sut fait son Seruice audit Sain& Denys, & tousiours y auoit cent torches ardans en chemin, comme aux Eglises. De Sain& Denys sut porté à Pontoise, & de là à Rouen.

Le Roy Charles VI. trespassa à Paris en l'Hostel de Sain& Paul le vingt & vniesme Octobre, il fur, comme il estoit decedé, dedans son lict le visage descouuert deux ou trois iours, la croix auprés de son lict, & belluminaire, & là le voyoit chacun qui vouloit. Il fut ordonné audit Hostel, & mit-on tant pour l'ordonner, comme pour attendre aucuns des Seigneurs du Sang de France, pour l'accompagner à mettre en terre, iusques au jour Sainct Martin ensuiuant; (à teliour & à telle heure il estoit entré à Paris au retour de son Sacre) mais oncques n'y alla nul du Sang de France. L'Autheur dit que ce Roy eur plus noble compagnie à son Sacre, qu'à son enterrement, tout au rebours de Charles V. son pere, qui eut aussi noble compagnie ou plus à son enterrement, qu'à son Sacre: car il sut porté enterrer par Ducs, & Comtes, & non d'autres gens; & y auoit plus de Prelats, Cheualiers & Escuyers de renom, qu'il n'y auoit à accompagner Charles VI. à ses darains iours de toutes gens : ne nul Seigneur y fur, que le Duc de Betfort frere du Roy Henry V. d'Angleterre, & les seruiteurs du feu Roy. Le menu commun de Patis crioit auec grands & parfonds souspirs, quand on le portoit, Ha tres-cher Prince, samais n'aurons si bon temps, tamais ne te verrons: Maldite soit la mort, tamais n'aurons que guerre, puis que tu nous as laisez: Tuvas en repos, nous demourons en toute tribulation & douleur, &c. L'Euesque de Parisattendit le corps à l'entrée dudit Hostel, pour luy donner de l'eau benoiste, au partir dudit lieu: & tous les autres entrerent dedans, c'est à sçauoir tous les Mendians, l'Vniuersité en son estat, tous les Col-Sffij

leges, le Parlement, le Chastelet, & le commun: & quand tout fut assemble, sur apporté le corps hors l'Hostel, & sur porté tout en la maniere qu'on porce le corps Nostre Seigneur à la feste Sain& Sauueur; & vn drap d'or sur luy, porté à quatre perches ou à six; & le portoient les seruiteurs sur leurs espaules, qui estoient bien trente ou plus. Il estoit haut comme vne toise, largement couché enuers en vn list, le visage descouuert, ou sa ressemblance couronnée d'or, tenant en vne de ses mains vn Sceptre Royal, & en l'autre vne maniere de main faisant la benediction de deux doigts, qui estoient dorez, & si longs qu'ils aduenoient à la couronne. Tout deuant alloient les Mendians, l'Université, après les Eglises, après Nostre-Dame, & le Palais après (cest la Saincte Chappelle) lesquels chantoient, & non autres: Item, là auoit sept crosses que d'Euesques que d'Abbez. Estoient les Prestres & Clercs tous d'yn rang: les Seigneurs du Palais, le Chancelier, le Preuost, & les autres, de l'autre rang. Deuant y auoit deux cens cinquante torches, que les pauures seruiteurs portoient, tous vestus de noir. Vn peu deuant y auoit dix-hui& crieurs de corps: Item, y auoit trente-quatre croix de Religions, & d'autres. Aprés le corps alloit tout seul le Duc de Betfort, qui seul faisoit le dueil. A Nostre-Dame y auoit deux cens cinquante torches allumées; là furent dites Vigiles, & le lendemain bien matin la Messe: après icelle fut porté comme deuant à Sainct Denys, & le service fait il sut enterré prés son pere & sa mere. Il y alla de Paris plus de dix-huict mille personnes, & fur faite à tous vne donnée de hui& doubles, valans lors deux deniers tournois la piece; n'y ayant pour lors plus grande monnoye, ne plus petite, si ce n'estoit or; & on donna à disner à tous venans: Et quand il fut enterré & couvert, & que l'Eucsque de Paris qui auoit fait l'Office, eut dit les Commendaces des trespassez, vn Heraut cria hautement que chacun priast pour son ame, & que Dieu vousist sauuer & garder le Duc Henry de Lanclastre Roy de France & d'Angleterre, & en faisant ce cry, tous les seruiteurs du feu Roy tournerent sans dessus dessous leurs masses, verges, & espées, comme ceux qui plus n'estoient Officiers. Le Duc de Betfort au reuenir sit porter l'espèe du Roy de France deuant luy, comme Regent, dont le peuple murmura fort.

## Iournal du Regne du Roy CHARLES VII.

Co qui suit appartient au Regne de le vin-aigre & le verjus geloient dans les celiers, & pendoient les Charles VII. glaçons és voutes des caues: la riuiere de Seine, qui grande estoit, fut toute prise, les puits gelerent, & les coqs & gelines eurent les crestes gelées iufques à la teste: dura celle aspre gelée dix-sept iours.

En Feurier firent ferment tous ceux de Paris, Bourgeois, menagiers, chartiers, bergiers, vachers, porchers des Abbayes, les chambrieres, & les Moines mesmes, d'estre bons & loyaux au Duc de Betsort Regent, de luy obeïr en tout & par tout, & de nuire de tout leur pouvoir à Charles qui se disoit Roy

de France, & à tous ses alliez & complices.

Vers la fin de Iuillet mille quatre cens vingt-trois, fut ordonné par l'Euefque de Paris, que nulle femme ne seroit au Chœur du Monstier, quand on feroit le diuin Office, & que nul homme bigame ou sans couronne ne toucheroit aux reliques, ny à quelque chose qui sut sacrée ou beniste, ny ne seruiroit le Prestre à l'Autel: mais ce ne dura guieres.

En Feurier venoient à Paris les loups toutes les nuicts, & en prenoit-on telle fois trois ou quatre, qu'on portoit par les quartiers pendus par les pieds de

derriere, & donnoit-on de l'argent grand foison.

En ce temps toutes gens qui avoient maisons, y renonçoient, puis qu'elles estoient chargées de rentes; car nuls des censiers ne vouloient faire grace à leurs debteurs, tant estoit la foy petite, & par celle defaute de foy on eust trouvé à Paris de maisons vuides & croisées saines & entieres plus de vingtquatres milliers, où nully ne habitoit.

Ou mesme temps estoit la Reyne de France Izabel demourante à Parisen l'Hostel de Sain& Paul; mais elle estoit si pauurement gouuernée, qu'elle n'auoit tous les iours que hui d'séptiers de vin tout au plus, pour elle & sontinel. (L'Autheur parlant de la venuë & arriuée du Cardinal de Vincestre à Paris, dit qu'il auoit plus grand tinel auec luy, que le Regent de France son neueu.) Ne le plus de ceux de Paris qui leur eust demandé, où est la Reyne, ils n'en eussent seu parler: tant en tenoit-on peu de compte, qu'en peine en chaloit il au peuple, pource qu'on disoit qu'elle estoit cause des grands maux &

douleurs, qui pour lors estoient sur terre.

Le hui ctiesme Septembre 1424, le Duc de Betsort vint à Paris, qui sut paré par tout où il devoit passer, & les ruës nettoyées. Ceux de la ville allerent au deuant de luy vestus de vermeil, & vne partie des Processions surent insques outre la Chappelle Sain& Denys, & quand ils l'encontrerent, ils chanterent hautement Te Deum laudamus, & autres louanges à Dieu. Deuant le Chastelet auoit vn moult belmystere du vieil & nouuel Testament, que les enfans de Paris firent, & fut fait sans parler, comme si ce fussent images enleuées contre vn mur. Aprés il alla à Nostre-Dame, où les processions qui n'auoient pas esté aux champs, & les chanoines de ladite Eglise le receurent moult honnorablement, chantans hymnes & louanges, & iouoit- on des orgues & des trompes, & sonnoient toutes les cloches. Auec ledit Duc de Betfort estoit sa femme sœur du Duc de Bourgongne nommée Anne: elle estoit bienaimée du peuple de Paris, & trespassa audit Paris en l'Hostel de Bourbonle treiziesme Nouembre mille quatre cens trente-deux, aagée seulement de vingt-huict ans; & fut enterrée aux Celestins, & son cœuraux Augustins. Elle alloit tousiours aprés son mary quelque part qu'il allast. Le soir on fit par tout Paris feux & tres-grande ioye.

Celle année y eut si grande vinée, que la fustaille fut si chere, qu'on vendoit deux ou trois queuës vuides vne queuë de vin, & mirent plusieurs leurs vins en caues qu'ils firent enfoncer: & fut le vin à si grand marché auant la fin des vendanges, qu'on auoit la pinte pour vn double, dont les trois ne valloient

qu'vn blanc, & pour vn denier enuers la Sain& Remy.

Cette année fut faite la dance Macabre aux Innocens.

Enuiron la Sain& Iean mille quatre cens vingt-six, furent les eaux fort 1426. grandes par toute la France, & la riuiere de Seine creut demesurément: pour ce fut faite Procession generale moult solemnelle & piteuse; les Parroissesallerent à Nostre-Dame, & porterent la chasse de la Vierge Marie, c'est à sçauoir par le Pont qui est derriere l'Hostel Dieu (auiourd'huy petit pont) puis par la ruë premiere d'entre le petit Chastellet; de là allerent par dessus le pont-neuf (c'est le pont Sain& Michel:) car il fut baillé à habiter mille trois cens nonante cinq, comme dit Io. Gall. en ses Decis. Parlam. & aprés par le grand pont, (pont au change) & reuinrent par le pont Nostre-Dame en la grande Eglise, & là chanterent vne Messe de la Vierge Marie moult deuotement, & fit-on vn moult piteux fermon.

En celle année fut faite vne Ordonnance de par le Preuost de Paris, & de par les Seigneurs du Parlement, que nul Sergent à cheual ou à verge, s'il n'estoit marié, ou s'il ne se marioit, n'officieroit plus: & fut le terme d'eux marier depuis la Toussaints iusques à Quasimodo, ou aprés, sans passer l'As-

En Iuin mille quatre cens vingt-sept, la riuiere de Seine fut si tres-gran- 1427. Sff iij

1428.

de, qu'elle alla iusques au sixiesme degré de la croix de la Greue, & l'isle Nostre-Dame sur toute couverte, & on eust bien mené batteaux aux ormeteaux qui sont sur la riviere devers Sain& Paul, & les maisons d'entour en estoient pleines iusques au premier estage: ce qui n'estoit trop grand'inervéille; car depuis la my-Auril iusques au neusuiesme dudit Iuin ne sina de pleuvoir, & tousiours iusques à celuy iour faisoit tres-grand froid, comme à l'entrée de Mars, & n'eust point trouvéaudit iour vne vigne en sleur: mais nonobstant ce celle année sur moult largement frui & bon, & sit aussi bel Aoust qu'il sit onques; car les bleds furent bons & abondamment.

L'Autheur dit que le Regent enrichissoit toussours son pays d'aucune chose de ce Royaume, & si n'y rapportoit rien qu'vne taille, quand il reuenoit.

L'Autheur raconte vne plaisante fable, qu'il tient neantmoins pour histoire, de l'origine & premiere venuë en la ville de Paris des coureurs & imposteurs, appellez communément Egyptiens, en aucuns lieux Boëmiens: laquelle est aussi recitée par Munster en sa Cosmographie, qui monstre qu'auparauant cette maniere de gens n'estoit point cognuë en France. Il dit qu'ils estoient cent ou six vingts hommes, semmes & enfans, lesquels on ne laissa point entrer dedans Paris, mais par iustice surent logez à la Chappelle Sain Denys, où infinies personnes de Paris alloient pour les voir.

Le dix-septiesme Aoust douze d'iceux vindrent en la ville, qui compterent merueilles. Aucunes des semmes regardoient és mains des gens, & disoient ce que aduenu leur estoit, ou à aduenir, & mirent contentions en plusieurs mariages; car elles disoient, Ta semme v'a fait coup: ou à la semme, Ton mary i'a fait coupe: & qui pis estoit, en parlant aux creatures, par art magique, ou par habileté vuidoient les bourses d'argent, & mettoient l'argent en leur bourses, comme on disoit. La nouuelle en vint à l'Euesque de Paris, lequel y alla, & mena auec luy vn frere mineur, lequel sit là vne belle predication, en excommuniant tous ceux & celles qui ce faisoient, & qui auoient creu & monstré leurs mains, & conuint qu'ils s'en allassent.

Enuiron la my-Septembre courut vne tres-mauuaise maladie, qu'on appelloit la Dance, iusques à la my-Nouembre ou plus, & n'estoit nul ne nulle qui

aucunement ne s'en sentist dedans ledit temps.

Le vingt & vniesme Iuin mille quatre cens vingt-hui&, sur la plus somptueuse seste au Palais à Paris qu'homme eust oncques veu. Toute personne de quelque estat qu'elle sus, estoit receuë à disner selon son estat: car le Regent, & sa femme, & les Cheualiers surent seruis en lieu & de viande selon leur estat. Le Clergé premierement, aprés Docteurs de toutes sciences, le Parlement, aprés le Preuost de Paris, & ceux du Chastelet, aprés le Preuost des Marchands & les Escheuins & Bourgeois & Marchands ensemble, & aprés le commun de tous estats; & surent bien à celuy disner que vns que autres plus de huich milliers seans à table, & on y beut de vin bien quarante muids.

En ce temps pour la cherté de vin, plusieurs se mirent à brasser ceruoise, & auant la Toussaints en eut bien à Paris trente brasseurs, & sien amenoit-on tous les iours en charretes de Sain& Denys & d'ailleurs: on la crioit parmy Paris, comme on a accoustumé de crier le vin, & n'estoit celle de Paris qu'à deux doubles, & celle de Sain& Denys à trois doubles: & estoit le Quatries-me de ceruoise à Paris à six mille six cens francs, & celuy du vin n'estoit mie à la troissesme partie. L'Autheur dit qu'en l'an mille quatre cens trentre-quatre, auquel le vin sut fort cher, on ne pouvoit siner de ceruoise qui vaussist, pour les subsides qui surent dessus mis: car il ne se vendoit ceruoise qui ne payast sept blancs par semaine, sans le Quatriesme & l'imposition: & qu'en mille quatre cens quarante sept auant la my-May estoit le vin à Paris si cher, que le peuple ne beuvoit que ceruoise, ou bochet, ou biere, ou cidre, ou peré ou telles manieres de bruvaiges.

En Aoust furent faites plusieurs ordonnances pour le faid des rentes.

En Auril mille quatre cens vingt-neuf vint à Paris vn Cordelier nommé Fr. Richard homme de tres-grande prudence, & deuot, qu'on disoit estre venu depuis peu de Ierusalem, lequel prescha aux Innocens par huist jours consecutifs; commençoit environ cinq heures du matin, & duroit jusques entre dix & onze, & y auoit tousiours quelques cinq ou six mille personnes. Estoit monté quand il preschoit sur vn haut escharfaur, qui estoit prés de toise & demie de haut. Il fit aussi vn sermon à Boulongne-la-perite, au reuenir duquel furent les gens de Paris tellement tournez en deuotion, qu'en moins de trois ou quatre heures on eust veu plus de cent seux, en quoy les hommes ardoient tables & tabliers, cartes, billes, billars, boules & semblables choses: & les semmes les atours de leurs testes, comme bourreaux, trusse, pieces de cuir ou de baleine, qu'elles mettoient en leurs chapperons pour estre plus roides au rebras d'auant. Les Damoiselles laisserent leurs cornes & leurs queuës, & grand foison de leurs pompes. La grand Chronique en l'an mille quatre cens dix-sept, dit que les Dames & Damoiselles de la Cour menoient grands & excessifs estats & cornes merueilleusement hautes & larges, & auoient de chacun costé en lieu de bourlets, ce sembloit, deux grands oreilliers si larges, que quand elles vouloient passer l'huis d'vn chambre, il falloit qu'elles se tournassent de costé & baissassent, ou elles n'eussent peu passer. Fit aussi ardre ledit Fr. Richard plusieurs Madagoires, ce sont Mandragores: autourd'huy le vulgaire les appelle Mandegloires, que maintes sottes gens gardoient en lieux de repos, & auoient si grande foy en celle ordure, qu'ils croyoient fermement que tant comme ils l'auoient (mais qu'il fust bien nettement en beaux drapeaux de soye ou de lin enuelopé) iamais iour de leur vie ne seroient pauures. Il ditau departir que l'an ensuivant, on verroit les plus grandes merueilles, qu'on eust oncques veuës, & que son Maistre Fr. Vincent le tesmoignoit selon l'Apocalypse, & l'escriture de Sain& Paul, & aussi le tesmoignoit Fr. Bernard vn des bons prescheurs du monde, qui en celuy temps estoit en predication delà les Alpes en Italie, où il auoit plus conuerty de peuple à deuotion, que tous les prescheurs, qui depuis deux cens ans deuant y avoient presché. Le Dimanche deuant son partement sut dit parmy Paris, qu'il deuoit prescher au lieu ou bien-prés où Sain& Denys auoit esté decolé: si y alla plus de six mille personnes de Paris, & partit la plus grande partie le Samedy au soir à grands tourbes pour auoir meilleure place le lendemain, & coucherent aux champs: mais son fait sur empesché; comment ce sut, à tant m'en tais: dont les bonnes gens furent moult troublez. Plus ne prescha pour celle saison à Paris: & luy conuint partir. Peu aprés il se mit auec les Armignacs, cheuauchant auec eux, & faisoit tourner les villes & Citez par son langage: de quoy ceux de Paris aduertis, le maudissoient de Dieu & de ses Sainets, & recommencerent en dépit de luy tous les ieux qu'il avoir dessendu, & laisserent vn meriau d'estain où estoit empraint le nom de I e s v s, & prindrent rretous la croix Sain& Andry.

Ou mesme temps s'esseua la Pucelle vers la riviere de Loire.

On disoit qu'elle avoit dit à vn Capitaine Anglois, qu'il se departist du siege deuant Orleans auec sa compagnie, ou mal leur viendroit & honte à tous,
lequel la dissame moult de langage, l'appellant ribaude & mauuaise; & elle luy
dit que maugré eux tous ils partiroient bien bres; mais il ne le verroit ià, &
si seroient grande partie de ses gens tuez : ce qui advint; ear il se noya le iour
deuant que l'occision sur faite, & depuis sur pesché. Il sur despecé par quartiers, bouilly & embausmé, & apporté à Paris, & aprés sur emporté en son
pays pour enterrer. En vn autre endroit il descrit plus particulierement cette
façon de saite des Anglois : car il dit qu'ils despeçoient les corps par pieces,
les faisoient cuire en vne chaudiere tant & largement, que les os laissoient la

Digitized by Google

chair, puis ils nettoyoient les os, les embausmoient & mettoient en vn coffre pour porter en Angleterre, & faisoient enfouyr les tripes, chairs & eauë où le corps auoit bouilly, en terre saince. Nos François en faisoient de mesmes

és voyages d'outre-mer. Voyez Guillaume de Nangis.

Le sixiesme Iuin nasquirent à Auberuilliers deux enfans monstrueux, s'entretenans par le ventre; ils auoient deux testes, deux cols, quatre bras & quatre iambes, mais n'auoient qu'vn ventre & vn nombril. Ils furent baptisez, & vesquirent aprés le baptesme vne heure. Leur pere se nommoit Iean Discret, la mere Gillette, laquelle en deliura saine & sauue.

En la mesme semaine sur né en la Chanuerrerie derriere S. Iean vn veel

qui auoit deux testes, hui& pieds, & deux queuës.

La semaine ensuivante, fut né vers S. Huistace vn pourcelet, qui auoit deux

testes, mais il n'auoit que quatre pieds.

Le dixiesme Iuillet le Duc de Bourgongne vint à Paris, & n'y demeura que cinq iours, pendant lesquels y eut moult grand conseil, & fut fair Procession generale, & vn moult bel Sermon à Nostre-Dame. Au Palais fut publiée la Chartre ou Lettre, comment les Armignacs traiterent iadis la paix en la main du Legat du Pape, & tout estoit pardonné d'vn costé & d'autre: firent le Dauphin & le Duc de Bourgongne de grands sermens, & receurent le precieux Corps de nostre Seigneur ensemble, auec le nombre des Cheualiers de nom d'vn lez & d'autre, qui en ladite Lettre ou Chartre mirent leurs fings & feaux. Et aprés comme le Duc de Bourgongne voulant & desirant la paix du Royaume, & accomplir sa promesse, se submit à aller en quelque lieu, que le Dauphin & son Conseil voudroient ordonner, & suiuant ce, comparut luy dixiesme en la place ordonnée; & estant à genoux deuant le Dauphin, fut traistreusement meurtry. Après la conclusion de la Lettre grand murmure commença, & tel auoit grande alliance aux Armignacs, qui les prit en tres-grande haine: le Duc de Bethfort Regent sit saire silence, & le Duc de Bourgongne se plaignit de la paix ainsi enfrainte, & de la mort de son pere. Et adoncques on fit leuer les mains au peuple, que tous seroient bons & loyaux au Regent, & au Duc de Bourgongne. Et lesdits Seigneurs leur promirent par leurs foys, garder la bonne ville de Paris.

En Aoust ou Septembre les Armignacs firent escrire Lettres seellées du seel du Comte d'Alençon, qui disoient: A vous Preuost de Paris, & Preuost des Marchands, & Escheuins, les nommans par leurs noms, & leur mandoient des saluts par bel langage largement, pour cuider esmouuoir le peuple l'vn contre l'autre, & contre eux. Mais on apperceut bien leur malice, & leur sut

mandé que plus ne iettassent leur papier, & n'en tint-on compte.

Le huictiesme Septembre, iour de la Natiuité Nostre-Dame, les Armignacs donnerent vn cruel assaux murs de Paris, entre les portes Saince Honoré & S. Denys, enuiron heure de grande Messe, entre onze & douze, & dura bien insques à quatre heures aprés disner: la Pucelle sut blessée en la iambe d'vn traice d'arbaleste, & celuy qui portoit son Estendart sut nauré à mort entre les deux yeux. En eux en allant ils bouterent le seu en la granche des Mathurins emprés les Porcherons, & mirent dedans ledit seu de leurs gens, qui morts estoient à l'assaut, grande soison, comme faisoient les Payens à Rome iadis. Et maudissoient moult leur Pucelle, qui leur auoit promis que sans nulle saute ils gagneroient à celuy assaut la ville de Paris par sorce, & qu'elle y seroit celle nuict, & eux tous.

Le Regent enuiron trois ou quatre iours aprés vint à Paris, & enuoya de ses gens à Sainct Denys, d'où les Armignacs estoient partys: ledit Regent & les Parisiens eurent à grande indignation ceux de Sainct Denys, pource que si tost s'estoient rendus aux Armignacs sans coup ferir, & en furent condam-

nez en grosses amendes.

.

Lc

Digitized by Google

Le dernier iour dudit Septembre, vint à Paris le Duc de Bourgongne à moult belle compagnie, & tant grande qu'il conuint qu'on les logeast és maisons des mesnagiers, & en maisons vuides, dont moult auoit à Paris, & auec porcs & vaches couchoient leurs cheuaux. Il auoit deuant luy dix Herauts, tous vestus de cottes d'armes du Seigneur à qui chacun estoit, & autant de trompettes. En celle pompe ou vaine gloire alla à Saincte Auoye faire ses oblations, & de là à Saince Paul.

Les iours ensuiuans furent tenus plusieurs conseils, tant qu'ensin à la Requeste de l'Uniuersité, du Parlement, & de la Bourgeoisse de Paris fut ordonné, que le Duc de Bethfort seroit Gouverneur de Normandie, & le Duc de Bourgongne Regent de France: Ainsi fut fait. Mais moult laissoit enuis le Duc de Bethfort la Regence, si faisoit sa femme, & les Anglois ne furent plus amis de ceux de Paris.

Le dix-septiesme Octobre le Duc de Bourgongne partit de Paris, aprés auoir fait crier comme vne maniere d'appaifer gens simples, que si on voyoit que les Armagnacs venoient assaillir Paris, qu'on soy defendist le mieux qu'on

Le dixiesme Ianuier furent executez aux halles dix larrons & brigans. Le onziesme estoit vn tres-bel ieune fils d'enuiron vingt-quatre ans, lequel sut despouillé, & prest pour bander, pour le decoller; quand vne ieune fille desdites Halles le vint hardiment demander; & tant sit par son bon pourchas, qu'il fur remené au Chasteler, & depuis furent espousez ensemble.

Pour la defaute d'huile on mangeoit du beurre en celuy Caresme, comme en charnage.

Aucuns des Grands de Paris, comme de Parlement & du Chastellet, Marchands, & gens de mestier, firent conjuration de mettre les Armignaes dans la ville, & deuoient estre signez de certains signes, quand les Armignacs y entreroient; & qui n'auoit ce signe estoit en peril de mort. Frere Pierre Dallée Carme, qui estoit porteur & rapporteur des lettres d'vn lez & d'autre, fut pris, & moult en accusa par gehenne qu'on luy sir. La semaine de la passion on en prit plus de cent cinquante, & la vigile de Pasques flouries on en decapita six aux Halles, aucuns furent noyez, aucuns moururent par force de gehennes, aucuns finerent par cheuance, aucuns s'enfouyrent.

L'Autheur remarque, qu'oncques depuis que le Comte de Salcebry futtué deuant Orleans, ne furent les Anglois en place, & allerent toussours depuis ce iour en declinant. Il ne veut pas dire, depuis la venuë de la Pucelle, comme diroit vn François: mais il dit en vn autre endroit, que ce fut punition diuine, de ce que pendant le siege d'Orleans le Comte de Salcebry sit piller l'Eglise de Nostre-Dame de Clery, & mourut tost aprés d'vn coup de canon. Et pour les pilleries & sacrileges depuis commis és Eglises de Lusarche, Chelles S. Bautour, Sain& Maur des fossez, & autres lieux.

Celle année y auoit foison de roses blanches au iour de Pasques souries,

qui furent le huictiesme Auril, tant estoit l'année hastiue.

Le vingt-sixiesme dudit mois mille quatre cens trente, les Gouverneurs de Paris firent faire feux de ioye, faisans entendre au peuple que c'estoit pour l'arriuée du ieune Roy Henry d'Angleterre à Boulongne, auec grand foison de souldoyers, dont il n'estoit rien, & si n'auoient du Duc Bourgongne aucunes nouuelles. Et neantmoins il n'estoit semaine qu'on ne l'attendist depuis Ianuier. Et disoient les Gouverneurs, & faisoient dire de iour en iout qu'il venoit, & amenoit auec luy vn Legat du Pape pour faire la paix entre les Roys, & neantmoins n'estoit de luy nulle nouvelle. Et amuserent les Parisiens par ces attifices iusques au quatorziesme Auril mil quatre cens trentequatre, qu'il vint à Paris. Or cela se faisoit pour repaistre les Parissens d'vne vaine esperance de secours, lesquels estoient comme au desespoir de ce

1431.

qu'ils ne gagnoient rien, & voyoient bien, quelque chose que dissent les dits Gouverneurs, qu'aucun Seigneur ne faisoit nul semblant de secours, ne d'aucun traité; & aussi estoient estonnez de ce que les Armignacs avoient le meil-

leur par tout où ils venoient.

Le troissesse Septembre, iour de Dimanche, furent preschées au Paruis Nostre-Dame deux semmes, dont la plus aagée se nommoit Peronne, & estoit de la basse Bretagne, & disoit que Dame Icanne qui s'armoit auec les Armignacs estoit bonne, & que ce qu'elle faisoit estoit bien fait, & selon Dieu. Elle recognut auoir deux fois receu le Corps nostre Seigneur en vn iour. Iuroit & assermoit que Dieu s'apparoissoit souuent à elle en humanité, & corporellement, & parloit à elle comme amy fait à autre; & que la darraine sois qu'elle l'auoit veu, il estoit long vestu de robbe blanche, & d'vne hucque vermeille par dessous; desquels propos elle ne se voulut oncques reuoquer. Parquoy cedit iour de Dimanche elle sut iugée à estre arse, & le sut, & mourut en ce propos. L'autre semme sut deliurée pour celle heure. Elles auoient esté prises à Corbeil demy an deuant, & amenées à Paris.

Le quatorziesme iour d'Auril audit an, pour la grande cherté de tous viures, & pour les mauuaises gagnes qui pour lors à Paris estoient, sut nombré que par eauë ou par terre, se partit bien douze cens personnes, sans les en-

fans, pource qu'ils n'auoient dequoy viure, & perissoient de faim.

Le trentiesme May mille quatre cens trente & vn, Ieanne la Pucelle fut brussée à Rouen. Fut fait vn preschement elle estant en vn eschassaut, vestuë en habit d'homme, par lequel luy furent declarez par le menu deuant tout le peuple, les grands maux qu'elle auoit commis, & les fausses erreurs qu'elle auoit euës contre la foy, dequoy elle ne s'effroya point; ains respondit hardiment aux articles qu'on luy proposa: nonobstant que les Clercs de l'Université de Paris qui là estoient, humblement la priassent qu'elle se repentist & reuoquast de son erreur, & que tout luy seroit pardonné; ou sinon elle seroit deuant tout le peuple arse, & son ame damnée, luy monstrans l'ordonnance & la place où le feu deuoit estre fait. Quand elle vid que c'estoit à certes, elle cria mercy, & soy reuoqua de bouche, & fut vestuë en habit de semme. Mais aussi tost elle recommença son erreur comme deuant, demandant son habit d'homme. Et tantost elle sut de tous jugée à mourir, & liée à vne attache qui estoit sur l'eschassaut, qui estoit fait de plastre. Le seu y sut mis, dont elle fut bien-tost estoussée, & sa robe toute arse. Puis fut le seu tiré arriere, & elle fut veuë & considerée de tout le peuple present, & recognuë qu'elle estoit femme, pour oster toutes les doutes dudit peuple assistant. Puis quand ils l'eurent assez & à leur gré veuë toute morte, le Bourel remit le feu, dont elle fut toute consommée & reduite en cendre, laquelle fut toute iettée en la riuiere, pour les sorceleries qui s'en fussent peu ensuiure. Depuis maintes personnes, qui estoient abusez d'elle, creurent fermement que par sa saincteté elle se fust eschappée du seu, & qu'on eust arse vne autre, cuidans que ce fust elle-mesme. En l'an mille quatre cens quarante, le Parlement & l'Vniuersité sirent venir à Paris vne semme suiuant les gens de guerre, que plusieurs croyoient estre Ieanne la Pucelle; & pour cette cause auoit esté à Orleans tres-honorablement receue; laquelle femme fut monstrée au peuple au Palais sur la Pierre de Marbre en la grande cour, & là sut preschée, & toute sa vie & tout son estat, & recognut qu'elle n'estoit pas pucelle, & qu'elle auoit esté mariée. Assez auoit là, & ailleurs, qui disoient que ladite Icanne la Pucelle estoit Martyre, & pour son droit Seigneur: Autres disoient que non, & que mal auoit fait qui tant l'auoit gardée.

Le iour Sain& Martin le bouillant quatriesme Iuillet, sut faite Procession generale à Sain& Martin des Champs, & prescha vn Iacopin Maistre en Theologie, & Inquisiteur de la Foy, lequel prononça derechef tous les fai&s

& erreurs de ladite Pucelle, & sa sin. Dit aussi qu'elles estoient quatre, dont les trois auoient esté prises, à sçauoir cette Pucelle, Peronne, & sa compagne, & vne nommée Catherine de la Rochelle, laquelle est auec les Armignacs; & dit, que qu'and on sacre le Corps nostre Seigneur elle voir merueilles. Lesquelles quatre semmes, F. Richard le Cordelier auoit ains gounernées, car il estoit leur beau-pere; & bailla le iour de Noël à largurau à la Pucelle trois sois le Corps nostre Seigneur, & à Peronne deux sois, par leur tesmoignage & confession, & d'aucuns qui presens surent; dont il estoit moult à reprendre.

En Aoust ensuiuant, en vne destaite des Armignacs deuant Beautais, sur prisentre autres vn meschant nommé Guillaume le Berger, qui saisoit les gens idolatres en luy, & cheuauchoit de costé, & monstroit par sois ses mains, pieds, & costé, qui estoient tachez de sang, comme S. François.

Henry VI. Roy d'Angleterre entra dans Paris par la porte Sain& Denys, le deuxiesme Decembre: A l'entrée de la ville par dedans, estoient le Preuost des Marchands, & les Escheuins, tous vestus de vermeil, chacun vn chapel on sa teste; & comme le Roy entra, ils luy mirent vn grand ciel d'azur semé de fleurs de lys d'or sur la teste, & le porterent sur luy les quatre Escheuins, en la forme & maniere qu'on fait à nostre Seigneur à la Fette-Dieu; & plus, car chacun crioit Noel par où il passoit. (Il semble que cét Autheur trouue ce ciel vne chose nouuelle.) Deuant luy auoit les neuf Preux & les neuf Preuës, & aprés foison de Cheualiers & Escuyers; & entre autres Guillaume le Berger, qui estoit lié de cordes comme vn larron. Item, aprés deuant le Roy auoit quatre Euesques, celuy de Paris, le Chancelier, de Noyon, & vn d'Angleterre: & aprés estoit le Cardinal de Vincestre. Item, encore deuant le Roy y auoit vingt-cinq Herauts & vingt-cinq Trompettes. Il regarda moult les trois Sereines du Ponceau Sain& Denys, au milieu desquelles y auoit vn lys iettant vin & laich; & là beuuoit qui vouloit. Dessus auoit vn petit bois, dans lequel estoient des Sauuages faisans esbatemens en plusieurs manieres, & iouans des escus moult ioyeusement. Deuant la Trinité y auoit sur eschassauts le Mystere depuis la Conception Nostre-Dame, iusques à ce que Ioseph la mena en Egypte, pour crainte du Roy Herode; & duroient lesdits eschaffauts depuis vn peu par delà Sain& Sauueur, iusques au bout de la ruë Dernetal, où est la fontaine de la Reyne. De là vint à la porte Sain& Denys, où on fit la decollation dudit Sain&: & à l'entrée de ladite porte les Drapiers prinrent le ciel, & le porterent iusques aux Innocens, où fut faite vne chasse d'vn cerf tout vif. Et là prirent les Espiciers le ciel, iusques deuant le Chastelet, où auoit encontre ledit Chastelet à venir de front, le Lict de Iustice. Là auoir vn enfant de la grandeur & aage du Roy, vestu en estat Royal, housse vermeille, & chapperon fourré, deux couronnes tres-riches pendans sur sa teste. A son costé dextre estoit tout le Sang de France, comme Aniou, Berry, Bourgongne, &c. & vn peu loing d'eux les Clercs, & après les Bourgeois. A senestre estoient tous les grands Seigneurs d'Angleterre, qui tous faisoient maniere de donner conseil au Roy, & chacun auoit vestu sa cotte de ses armes; & estoient de bonnes gens qui ce faisoient. Là prinrent les Changeurs le ciel, & le porterent iusques au Palais, où le Roy baisa les reliques. Les Orséures printent le ciel, & le porterent par les ruës de la Calende & de la vieille Iurie, iusques deuant Sain& Denys de la Chartre. L'à prinrent le ciel les Merciers, qui le porterent iusques à l'Hostel d'Aniou, (il tenoit depuis le coin de la Coutellerie iusques à la Verrerie, le long de la ruë de &c.) où les Peletiers le printent, & le porterent iusques deuant Sain& Anroine le Petit. Aprés le prirent les Bouchers, qui le porterent iusques à l'Hostel des Tournelles. Quand ils furent deuant l'Hostel de Sain& Paul, la Reyne de France Isabel estoit aux fenestres, auec elle Dames & Damoiselles; le Roy qui estoit sils de sa sille, estant à l'endroit d'elle, osta son chaperon & la salua, & elle s'enclina vers luy moult humblement, & se tourna d'autre part plorant. Là printent les Sergens d'armes le ciel, car c'est leur droict, & sur baillé au Prieur de Saincte Catherine, dont ils sont les fondeurs.

Le seiziesme dudit mois iour de Dimanche vint le Roy Henry du Palais Royal à Nostre-Dame: bien matin à pied accompagné des processions de la ville, qui tous moult chantoient melodiensement. En ladite Eglise auoit vn escharfaut, auquel on montoit à grands degrez larges, tout peint & couvert d'azur, & semé de sleurs de lys: par là monta le Roy & sa compagnie, & descendit dans le Chœur, où il fut sacré de la main du Cardinal de Vincestre. Aprés il alla au Palais, & disna en la grande Salle à la table de marbre, & tout le remenant parmy la Salle çà & la; car il n'y auoit nulle ordonnance, pource que le commun de Paris y estoit entré dés le matin, & si grande presse y eur, que l'Vniuersité, ne le Parlement, ne le Preuost des marchands ne Escheuins n'ozoient plus entreprendre de monter à mont, dautant qu'ils en auoient esté reboutez arriere par le commun deux ou trois fois si sierement, qu'ils trebucherent l'vn sur l'autre bien quatre-vingt ou cent à vne fois: toutesfois enfin après que le peuple fut escoulé, ils monterent; mais tout estoit si plein en la Salle, qu'à peine trouuerent-ils où ils peussent s'asseoir : neantmoins s'assirent-ils aux tables, qui pour eux estoient ordonnées, mais ce sur auec Sauetiers, Moustardiers, Aides à maçons, & telle sorte de gens, qu'on cuida faire leuer; mais quand on en faisoit leuer vn ou deux, il s'en asseoit six ou sept d'autre costé. Ils furent si mal seruis que personne ne s'en louoit; car le plus de la viande, especialement pour le commun, estoit cuite dés le Ieudy deuant, qui moult sembloit estrange chose aux François: car les Anglois estoient chefs de la besongne, & ne leur chaloit quel honneur il y eust, mais qu'ils en fussent deliurez: mesme les malades de l'Hostel-Dieu disoient qu'oncques si pauure ne si nud relief de tout bien ils ne virent.

Le lendemain du Sacre on sit vne petite iouste; mais pour certain maintesfois on a veu à Paris enfans de bourgeois, que quand ils se marioient, les Orseures, Orbateurs, & autres gens de ioyeux mestiers en amendoient plus, qu'ils ne sirent du Sacre du Roy & de ses ioustes, & de tous les Anglois.

Le vingt & vniesme dudit mois iour Sain& Thomas sut dite vne Messe solemnelle en la grande Salle du Palais, le Roy estant en estat Royal, & tout le Parlement en estat, c'est à sçauoir à chapperons sourrez & manteaux. Aprés la Messe luy sirent plusieurs demandes, lesquelles il leur o&roya: & aussi sirent certains sermens.

Le Roy fut à Paris iusques au lendemain de Noel, qu'il en partit sans faire aucuns biens, à quoy on s'attendoir, comme deliurer prisonniers, & faire cheoir maletotes; & neantmoins ne sit-on oncques à Paris autant d'honneur à Roy, comme on luy sit, voire, veu le peu de peuple, les males-gangnes, le cœur d'hyuer, & la grande cherté de viures & de bois.

En Ianuier il gela si asprement, que la glace auoit plus de deux pieds d'espois, & bien y apparoit: car on alloit par dessus, on y charpentoit pieux, pour mettre au deuant des moulins, asin qu'au dégel la glace ne les endommageast, & on y leuoit engins pour frapper les dits pieux; mais oncques ne s'en demenit.

Le vingtiesme Feurier oudit an arriua le Cardinal de Saincte Croix Legat du Pape pour faire paix entre les deux Rois, lequel en sit tres-grandement son deuoir, de maniere que tous deux luy promirent se soubmettre du tout à ce qui ordonné en seroit au grand Concile, qui deuoit estre celle année à Basse. Au partir de Paris il alla par deuers les autres Seigneurs Chrestiens.

Le douziesme Auril ensuiuant les Armignacs prindrent la ville de Chartres par le moyen d'vn marchand d'Orleans, lequel ayant promis leur liurer &

fournir dix ou douze charrettes de sel, dont ils auoient grande faute, vint ledit iour de bon matin à toutes les charrettes, en chacune desquelles y auoit deux grandes queuës, & en chacune queuë deux hommes bien armez, & outre prés chacune charrette y auoit deux hommes d'armes, habillez en chartiers. (Cesar de Naples Capitaine Imperial cuida par pareille ruse surprendre Turin mille cinq cens quarante-deux. Voyez Lang. liu. 9. Perigueux futainsi pris par le Sieur de Lengoisranis.) La porte de la ville estant ouuerte, ayans mis deux ou trois charrettes dedans, ils en arresterent vne sur le pont-leuis, & tuerent le limonier, & par ce moyen fut le pontarresté. Lors issirent ceux qui estoient dans les queuës à tout grosses haches, & tuerent les portiers; & tantost les gens de guerre qu'ils avoient mis celle nui en embusche és villages d'entour accoururent & entrerent en la ville, de laquelle ils se rendirent maistres.

Le vingt-neufuiesme Iuin mille quatre cens trente-deux, vers Laigny & Meaux il gresla si terriblement, qu'il fut trouvé gresse qui auoit seize pouces

Enuiron Octobre oudit an fut fait à Auxerre vn Concile pour traiter de la paix des deux Roys, ou plusieurs Seigneurs de toutes les deux parties furent, & aussi de par le Duc de Bourgongne. Ils reuindrent enuiron la my-Nouembre, sans auoir rien fait que despendre largement: mais on sit entendre au peuple que tres-bien besongné auoient: & quand le peuple sceut la verité, si commença à murmurer moult fort contre les deputez.

Sur la fin de Mars fut fait vn Concile à Corbeil, où estoient le Cardinal de Saince Croix, l'Euesque de Paris, & plusieurs autres Euesques, Seigneurs,

& grands Clercs d'vne part & d'autre.

En Iuin ensuiuant mille quatre cens trente-trois fut fait derechef vn Con- 1433. seil au mesme lieu, mais l'Euesque de Teroüanne Chancelier du Roy d'Angleterre en France, ne voulut passer le traité qui deuant auoit esté accordé par Tedit Cardinal & par l'Archeuesque de Rheims Chancelier du Roy Charles VII. & autres Seigneurs, dont chacun se departit, comme par maltalent, & s'en alla ledit Cardinal au Concile de Basse. Ledit Archeuesque de Rheims monstroit à sa maniere qu'il fut moult courroucé de ce que la chose ainsi alloit.

En ladite année mille quatre cens trente-trois grande mortalité fut de bosse & epidemie, que puis celle de l'an mille trois cens quarante-hui& ne fut veue si grande, & commença dés le mois de Mars, & dura iusques à bien

prés de l'an mille quatre cens trente-quatre.

Le deuxiesme Aoust mille quatre cens-trente quatre se troublerent en la 1434. Normandie les Anglois enuers aucunes communes, & en mirent bien à l'espée douze cens prés S. Sauueur d'Yue: & quand on disoit à Paris que c'estoit pitié, aucuns disoient que bien l'auoient deseruy. Aucuns Anglois disoient que c'auoit esté à bonne cause, & que les vilains vouloient destourber les gentils-hommes à faire leur volonté.

Le septiesme Octobre sur les deux heures aprés midy s'esseua le plus terrible vent, qu'on eust point veu depuis cinquante ans, & dura iusques entre dix & onze de nuick. En ce peu de temps il fit cheoir à Paris maisons & cheminées sans nombre, & aux champs abbatit infinis noyers & autres arbres, & dedans le bois de Vincennes plus de trois cens soixante des plus gros qui y fussent, les racines contre-mont. Prés la maison de l'Autheur il sit cheoir vne vieille salle, dont il ietta trois grosses pierres detaille pesantes comme vn caque d'eau ou de vin, plus de quatorze pieds loing: outre ce, il leua tout en l'air vne poutre de ladite salle longue de quatre toises, & fut assise cinq ou six toises loing de là sur les murs d'yn iardin, chacun bout portant sur l'yn des murs, sans aucunement iceux greuer, comme si vingt hommes l'eussent assise le plus doucement que faire se peut.

Ttt iij

Le dernier Decembre oudit an la gelée commença forte à merueilles, & dura vn quart d'an neuf iours moins sans point dégeler, & si neigea bien quarante iours sans cesser ou de iour ou de nuist. Il sut commandé de par le Roy qu'on l'ostast hors des ruës, & sut abandonnée la place de Greue pour l'y porter à tombereaux: mais on n'en sçauoit tant oster, que le lendemain n'en eust comme deuant, & conuint la mettre à val les ruës en grands tas comme meules de soin. La gelée recommença en la sin de Mars, & ne sut iour qu'il ne gelast iusques à Pasques, qui surent le dix-septies me Auril: les vignes qui estoient en valées, les marais, & les bourdelais des treilles des iardins surent tous gelez: moururent aussi tous les siguiers, lauriers grands & petits, la plus grande partie des cerisiers, & le bel pin de Sain Victor, qui estoit le plus bel qu'on sceust en France; les amandiers ne slourirent point que peu, ou neant. On trouuoit en celle année bien-tard és cours ombrageuses dessous siens de grands glaçons, & surent trouuez en vn arbre creux par compte sait sept-vingts oi-seaux & plus morts de froid.

Le quatorziesme Auril ensuiuant vint à Paris le Duc de Bourgongne à moult noble compagnie de Seigneurs & de Dames, & amena auec luy sa semme fille du Roy d'Arragon, & vn bel fils issu de leur mariage, trois beaux ieunes iouuenceaux, qui n'estoient pas de mariage, & vne belle pucellé, dont le plus vieil n'auoit pas plus de dix ans. Il auoit en sa compagnie trois chariots cou-uerts de drap d'or, & vne litiere pour son fils de mariage, car les autres che-uauchoient tres-bien: pour sa gouuernance de luy & ses gens auoit bien cent chariots, & quelques vingt charretes (ie pense qu'il faut six-vingts) qui sont onze vingts, tous chargez d'armeures, artillerie, chair salée, possion salé, fromages, vin de Bourgongne, & toute autre proueance pour temps de guerre ou de paix: chacun chariot auoit tous les iours quarante sols parisis, & les

charretes deux francs.

Il sit sa Pasque à Paris, & tint court planiere à tous venans. Le lendemain qui estoit le dix-huistiesme l'Vniuersité proposa deuant suy sur le faist de la

paix.

1435.

Le vingtiesme les Damoiselles & Bourgeoises de Paris allerent prier moult piteusement à la Duchesse, qu'elle eust la paix du Royaume pourrecommandée, laquelle leur sit response moult douce & benigne en disant, Mes bonnes amies, c'est vne des choses de ce monde, dont i'ay plus grand desir, & dont ie prie plus Monseigneur & iour & nuist, pour le tres-grand besoin que ie voy qu'il en est, & pour certain ie sçay bien que Monseigneur en a tres-grande volonté d'y exposer corps & cheuance. Si l'en remercierent moult, prindrent congé, & se departirent. Le vingt & vniesme se departit de Paris le Duc & sa femme, pour se trouuer à Arras au Conseil.

En Septembre mille quatre cens trente-cinq la ville de Sain& Denys en

France fut demantelée par les Anglois, & faite ville champestre.

La Reyne Isabel veusue du Roy Charles V I. trespassa en l'Hostel de S. Paul le vingt-quatriesme dudit Septembre, sut trois iours que chacun la voyoit qui vouloit, & aprés sut ordonné comme il appartenoit, & gardée iusques au 13. Octobre, qu'elle sut apportée à Nostre-Dame à quatre heures aprés disner, y ayans quatorze sonneurs deuant le corps, & cent torches: n'y auoit compagnie de semme d'estat que la Dame de Bauiere, & quelques Damoiselles aprés le corps, qui estoit en haut leué sur les espaules de seize hommes vestus de noir. Sa representation estoit moult bien saite, & tenoit vn sceptre royal en la main dextre. Furent dites ses vigiles, & sur Prelat l'Abbé de Ste Geneuiesue; & s'y trouuerent toutes les Processions de Paris. Le lendemain aprés la Messe sur mise sur la riuiere en vn batel, pour estre portée enterrer à Sain& Denys; car on ne l'osa porter par terre, pour les Armignacs, dont tous les villages d'entour Paris estoient pleins.

L'Autheur parlant du brussement des bleds & autres grains, pilleries & ranconnemens faits par les Anglois sur la fin du Caresme és enuirons de Pontoise, dit que toute cette malesice & diabolique guerre soustenoient & maintenoient trois Eucsques, c'est à sçauoir le Chancelier du Roy Anglois en France homme tres-cruel, qui estoit Eucsque de Terouënne; l'Eucsque de Beauuais, qui auparauant estoit Eucsque de Lisieux; & l'Eucsque de Paris: & pour certain par leur fureur sans pitié on faisoit à secret & en appert moult mourir de peuple par noyer ou autrement, sans ceux qui mouroient par bataille.

Les Gouverneurs firent faire en celuy Caresme le serment sur peine de damnation de l'ame, sans espargner Prestre ne Religieux, qu'ils seroient bons & loyaux au Roy d'Angleterre, & qui ne le vouloit faire perdoit ses biens & estoit banny, ou auoit pis: sirent aussi porter à chacun la croix rouge sur peine de la vie, & de perdre le sien; & tous les Gouverneurs portoient vne

grande bande blanche toute pleine de croisettes rouges.

Les François rentrerent en la ville de Paris le Vendredy d'aprés Pasques le huictiesme Auril mille quatre cens trente-six conduits par le Comte de Richemont Connestable de France, le Bastard d'Orleans, le Sieur de Lisse-adam & autres, & furent introduits par les gardes de la porte Sain& Iacques, & entra le premier ledit Sieur de Lisse-adam par vne grande eschelle qu'on luy auala, & mit la banniere de France dessus ladite porte, criant Ville-gagnée: la porte fut rompuë à force pour donner entrée aux autres. Comme le peuple ensceut la nouvelle, si print tantost la croix blanche droite, ou la croix S. Andry. Vn bon Bourgeois nommé Michel de Lalier (il fut fait peu aprés Preuost des Marchands) & autres plusieurs qui estoient cause de ladite entrée, firent armer le peuple, & allerent droit à la porte Sain& Denys, où ils se trouuerent quelques trois ou quatre mille hommes de la ville ou des villages, qui tant auoient grande haine aux Anglois & aux Gouuerneurs: lesquels aussi de leur costé assemblerent leurs Anglois, & sirent trois batailles; en l'vne le Sieur de Huillebit Anglois; en l'autre le Chancelier & le Preuost; & en l'autre Iean Larcher Lieutenant du Preuost. Ledit Preuost fut enuoyé au quartiers des Halles, lequel ils craignoient moult: le Chancelier alla par la grande ruë Sain& Denys, & Larcher par la ruë Sain& Martin, & n'auoit celuy qui n'eust bien en sa compagnie deux ou trois cens hommes tous armez ou Archers, crians, Sainet George, Sainet George, traistres François vom tom morts. Ainsi allerent à la porte Sain& Denys, où le peuple estoit assemblé, lequel leur ietta quatre ou cinq canons, dequoy ils furent moult esbahis, & au plustost qu'ils peurent s'enfouirent tous vers la porte Sain& Antoine, & se bouterent dedans la forteresse. Tantost aprés vindrent parmy Paris les Seigneurs François aussi doucement comme si toute leur vie ne se fussent point meus hors de Paris, qui estoit vn bien grand miracle: & disoit le Connestable en entrant dans la ville aux habitans, Mes bons amis, le bon Roy Charles vous remercie cent mille fois, & moy de par luy, de ce que si doucement vous luy auez rendu sa maistresse Cité de son Royaume, & s'aucun a mesprins par deuers Monsieur le Roy, soit absent ou autrement, il luy est tout pardonné: & tantost sans descendre sit crier à son de trompe, que nul ne fust si hardy sur peine d'estre pendu de soy loger en hostel de bourgeois, ne de mesnager, outre sa volonté, ne de reproucher, ne de faire quelque desplaisir, ou piller personne de quelque estat, non s'il n'estoit Anglois & souldoyer. Tous les Anglois qui furent trouuez, furent mis à rançon & pillez, & aussi plusieurs mesnagers & bourgeois, qui s'estoient retirez auec le Chancelier dans la porte Sain& Antoine: mais oncques personne de quelque estar & langue qu'il fust, ne tant cust mal fait contre le Roy, n'en fut tué.

L'Autheur parlant en cet endroit de l'oppression que les Gouverneurs An-

1436

. 5. 5. 2. 3

glois faisoient aux Parisiens, dit que nulle personne n'osoit issir hors de Paris sans congé, ne rien porter sans passeport tant sut peu de chose, & disoit-on, Vous allez en tel lieu, reuenez à telle heure, ou ne reuenez plus: & nul n'osoit aller sur les murs sur peine de la hart. Et qu'il estoit mort adonc en France plus de septante six mille Anglois.

Le lendemain, iour de Samedy, vint tant de biens à Paris, qu'on auoit le bled pour vingt sols parisis, qui le Mercredy deuant coustoit quarante huict ou cinquante sols parisis. Et sut le vieux Marché de deuant la Magdeleine ouuert pour vendre le bled, qui plus de dix-huict ou vingt ans auoit esté fer-

mé. Et tous viures raualerent au cas pareil.

Ceux qui tenoient la Bastille composerent par finance, qu'ils s'en iroient sains & sauues par sauf-conduit, & vuiderent la place le douziesme dudit Auril.

Le Vendredy ensuiuant \*\* iour dudit mois, pour la grace que Dieu auoit faite à la ville de Paris, sut faite la plus solemnelle Procession, qui sut faite passé auoit cent ans: Car toute l'Vniuersité petits & grands, allerent à Sain-te Catherine du Val des Escoliers, chacun vn cierge ardant en sa main, estans plus de quatre mille, sans autres personnes que Prestres ou Escoliers, & oncques cierge ne desteignit depuis les lieux dont ils partirent, insques à ladite Eglise, ce qu'on tenoit à droit miracle, car il faisoit vn temps plunieux & venteux.

Le Dimanche ensuivant sut saite Procession generale, en laquelle surent portées les Chasses de Sain&te Geneviesue & Sain&te Marceau. Après ce sit-on Prevost des Marchands, Eschevins, & Prevost de Paris nouveaux. L'Autheur dit, que l'Offertoire de la Messe du jour de la reduction de la ville, comme se sus droite Prophetie, admonestoit assez d'en faire tous les ans louange à nostre Seigneur: car il dit, Erit vobis hac dies memorialis, alleluya, de diem sessionem celebrabitis solemnem Domino in progenies vestras, legisimum, sempiternum diem, alleluya, alleluya.

Au mesme temps sut sait à Paris vn emprunt tres-grand, & especialement sut tres-grief sur ceux qu'on cuidoit qu'ils aimassent mieux les Anglois que les François; toutessois surent peu de mesnagers qui n'en payassent peu ou

grand.

1437.

En la fin de Iuin mille quatre cens trente-sept, on sut vingt-deux iours sans dire Messe ny autre service en l'Eglise des Innocens, ny enterrer corps au cimetiere d'icelle: cela vint de ce que vne caimande ayant assené vn peu de sa quenotiille vn caimand au visage, elle luy sit vne tres-petite esgratigneure, dont vn bien peu de sang issit; ils en surent tous deux vingt-deux iours en prison, pendant lesquels oncques l'Euesque de Paris ne voulut reconcilier l'Eglise, s'il n'auoit certaine somme. Or les deux pauvres gens n'auoient pas tant vaillant en toutes choses, comme ladite somme.

Le vingt-neusiesme Nouembre oudit an sur crié à son de trompe que le Parlement du R. Charles, qui depuis sa departie de Paris auoit esté tenu à Poitiers, & sa Chambre des Comptes à Bourges, se tiendroient desormais au Palais royal à Paris en la forme accoustumée, & commenceroient le premier Decembre, ce qui sur fait: & surent rappellez aucuns Bourgeois par douceur, qu'on auoit mis hors aprés l'expussion des Anglois, pource que moult leur estoient sauorables pour leurs Offices, ou autres causes, & leur sut tout pardonné tresdoucement sans reproche, ne sans mal-mettre eux ne leurs biens.

En Septembre mille quatre cens trente-huict, les Gouuerneurs de Paris pour le Roy Charles, firent à Paris la plus estrange Taille, qui oncques-mais eust esté faite. Car nul n'en fut excepté, de quelque estat qu'il fust, Euesque, Abbé, Prieur, Moines, Nonnains, Prestre beneficié, ou sans Benefice, Sergens, Clercs des Parroisses, n'autres quelconques. Et sut premierement faite

Digitized by Google

fur les gens d'Eglise, & après sur les gros Marchands, & payoient l'vn quatre mille francs, l'autre trois mille, deux mille, huict cens, six cens, chacun selon ses moyens. Autres moins riches payoient cent francs, soixante, cinquante, quarante, & le moindre vings francs. Les petits estoient au des sous de vingt francs, & ne payoient moins de dix. Des plus petits nul ne passoit cent sols, ne moins de quarante sols pariss. Après cette douloureuse Taille, en sirent vneautre tres-deshonneste: car ils prirent aux Eglises les ioyaux d'argent, comme encensiers, plats, burettes, &c. & la greigneur partie de tout l'argent monnoyé des Confreries.

En Octobre ensuiuant, sut le chastel de Montereau rendu aux François par composition, & sut accordé que les Anglois s'en iroient sauues leurs vies, comme estrangiers conquerans terres; cat ils n'estoient pas venus en France de leur auctorité. Et tous ceux de la langue Françoise se rendirent à la volonté du Roy; & la plus grande partie d'iceux François reniez surent pendus, les autres allerent en longs pelerinages la corde au col. De laquelle composition ceux de Paris se tinrent bien mal-contens, parce qu'on auoit ainsi deliuré les Anglois; & ne sirent pour la reddition du chastel ioye ne seux,

comme ils auoient fait pour la prise de la ville par assaur.

Le Roy Charles VII. vint à Paris le douziesme Nouembre, & à l'entrée de la Bastide Sain& Denys, par où il entra tout armé, & le Dauphin aagó d'enuiron dix ans armé de mesme, les Bourgeois luy mirent vn ciel sur lateste, & ainsi le porterent iusques à la porte aux Peintres dedans la ville. Tout fut tendu à ciel depuis ladite porte aux Peintres iusques à Nostre-Dame de Paris, sinon le grand Pont. Quand il sut deuant l'Hostel-Dieu, on serma les portes de ladite Eglise de Nostre-Dame, & vint l'Euesque de Paris, & apporta vn Liure, sur lequel le Roy iura comme Roy, qu'il tiendroit loyaument & bonnement tout ce que bon Roy faire deuoit. Après furent les portes ouvertes, & entra dedans l'Eglise, & logea au Palais pour celle nuict, en laquelle fit-on moult grande ioye, comme de bassiner, faire feux emmy les ruës, dancer, manger & boire, & sonner instrumens. Il partit de Paris le troissesse Decembre, sans ce que nul bien il sit à la ville pour lors, & sembloit qu'il n'y fust venu seulement que pour la voir. Il alla en Berry, où il se tint presque toussours, ne tenant compte de l'Isse de France, ny de Paris. Il retourna à Paris le neusiesme Septembre mille quatre cens trenteneuf.

Le vingt-cinquiesme dudit Nouembre, sut fait vn mont solemnel Seruice à Saince Martin des Champs pour le seu Comte d'Armignac, qui auoit esté tué dix-neuf ans deuant, & y eut bien dix-sept cens cierges allumez, & de torches à la valuë: mais on n'y sit point de donnée, dont on s'esbahit moult. Ce Seruice sit faire le Comte de Perdriel ou de la Marche, maisné sils dudit Comte; & y sut le Roy, & Charles d'Aniou, & tous ceux de Nostre-Dame, & des Colleges de Paris, tous reuestus, & disna le Roy audit Sain Martin. Aprés le Seruice dit, surent portez les os dudit Comte à Nostre-Dame des Champs, accompagné de grand luminaire & de gens vestus de noir, & là surent laissez insques au vingt-septiesme dudit mois, auquel iour ils surent emportez en Armignac.

En ladite année mille quatre cens trente-huid, en Automne, la mortalité fut si grande, especialement à Paris, qu'il se mourut bien à l'Hostel-Dieu cinq mille personnes, & parmy la cité plus de quarante-cinq mille, & principalement des plus sorts & ieunes. Entre autres mourut l'Euesque de Paris, nommé Sire Iacques, homme tres-pompeux, convoiteux, & plus mondain que son estat ne requeroit. Et au mesme temps venoient les loups dans Paris par la rinière, & mangeoient les chiens, & aucunes-sois des ensans.

In celuy temps, y auoit si cher temps à Rouen de bled, & autres viures,
Vuu

qu'on trouuoit tous les iours emmy les ruës les petits enfans morts, que les chiens ou les porcs mangeoient, & tout par la cruauté de l'Archeuesque, homme plein de sang, & de Messire Simon Morhier, qui auoit esté Preuost de Paris, qui esseué leur auoit tant de males-tostes que nul ne pouvoit viure en ladite cité de Rouen s'il n'estoit à eux, ou s'il n'estoit moult riche parauant.

1439.

Enuiron la fin de Iuin mille quatre cens trente-neuf, quelques compagnies de gens de guerre, conduits par le Comte de Perdriel, pour leur mauuaise vie, pilleries, meurtres, & ranconnemens, furent nommez les Escorcheurs, lesquels aussi-tost qu'ils arrivoient en quelque lieu, contraignoient soy ranconner à eux à grande finance, ou ils degastoient tous les bleds, qui encores estoient tous verds, gastoient les vignes, coupoient les arbres chargez de fruicts, abatoient les maisons couvertes de tuiles. Depuis ce nom fut communiqué aux autres gens de guerre; mesmement à ceux du Dauphin ( qui fut depuis Roy Louys XI.) lors qu'il fit la guerre au Roy Charles VII. son pere. Desquels parlant l'Autheur en autre endroit, dit, que ces Escorcheurs rencontrans quelqu'vn, s'il estoit de leur party il n'estoit que desrobé de tout ce qu'il auoit: & s'il estoit d'autre party, ils le desroboient & tuoient, ou le mettoient en prison, dont iamais il n'issoit, tant estoit tiré, gehenné, & misà grande rançon que iamais ne la pouuoit payer; & par celle cause mouroit en leurs prisons. Item, ils mangeoient chairs, œufs, fromage & laict en Karesme, comme en autre temps. Il dit plus bas, que les soldats du Roy ostoient les enfans nouveaux, aussi-tost qu'ils estoient nez, de leurs meres, & les eussent plustost laissé mourir sans baptesme, que iamais pere & mere les eussent eus sans grande rançon. Item, ils prenoient les petits enfans qu'ils trouuoient parmy les chemins aux villages, ou ailleurs, & les enfermoient en huches, & là mouroient de faim, ou autre mes-aise, qui ne les rançonnoit de grande rançon. Item, quand vn preud'homme auoit vne ieune femme, & ils le pouuoient prendre, & il ne pouuoit payer la rançon qu'on luy demandoit, ils le tirannoient & tourmentoient moult griéuement; & les aucuns mettoient en grandes huches, & puis prenoient leurs femmes, & les mettoient par force sur le couuercle de la huche où le bon-homme estoit, & crioient: Vilain, en dépit de toy ta femme sera violée cy-endroit, & ainsi le faisoient. Et quand ils auoient fait leur male-œuure, ils laissoient le pauure perir là dedans, s'il ne payoit la rançon qu'ils demandoient. Et en mille quatre cens quaranre-trois, donna le Dauphin à ses gens de guerre sur chacune vache qu'ils prendroient, vn demy escu, & sur chacun cheual vn escu. Et qui vouloit vendanger, il conuenoit qu'il rançonnast sa vigne à grande rançon.

Le vingt-quatriesme Aoust fut pris en la riuiere de Seine deuant les Bernardins, un poisson qui auoit entre queue & teste sept pieds & demy de Roy

largement.

En celuy temps furent les loups si enragez de manger chair humaine, que sur la fin de Septembre ils estranglerent & mangerent quatorze personnes que grands que petits, entre Montmartre & la porte Sain& Antoine. Et s'ils trouuoient vn troupeau de bestes, ils assailloient le Berger & laissoient les bestes. Et le seiziesme Decembre oudit an, ils vinrent soudainement, & estranglerent quatre semmes mesnageres; & peu de iours aprés ils en assolerent dix-sept entour Paris, dont onze moururent de leurs morsures.

Sur la fin de ladite année, s'esmeut discord & guerre entre le Roy & le Dauphin son fils, mais ils furent accordez, & fut la paix criée parmy Paris.

Le vingt-huictiesme Iuillet mille quatre cens quarante, par le Traité sur conuenu, que toutes les places que le Duc de Bourbon, qui auoit esté à l'aide du Dauphin, auoit prises durant ladite guerre, seroient renduës au Roy.

Les gens de guerre du Roy estoient si grands larrons, & faisoient tant de tyrannies au pauure peuple, que les Roys estrangers disoient aux Marchands François allans en leurs pays, que le Roy de France estoit le droit ourme aux larrons de Chrestienté.

Le 14. Ianuier oudit an, entra Charles Duc d'Orleans à Paris, venant d'Angleterre où il auoit esté prisonnier par l'espace de vingt-cinq ans, & plus. A sa departie les Parisiens luy donnerent de beaux dons; & encores conuint-il faire vne taille pour luy aider, dont le Clergé paya la moitié, pource qu'il promit par la foy de son corps, de faire paix entre les Roys de France & d'Angleterre. Il retourna à Paris le quinziesme Octobre mille quatre cens quarante-vn, pour prendre vne bechée sur la pauure ville, & puis s'en alla en son

pays, sans nul bien faire pour la paix, ne pour autre chose.

L'Autheur dit que Maistre Denys de Moulins Patriarche d'Antioche, Archeuesque de Thoulouze, Euesque de Paris, & du grand Conseil du Roy Charles V I I. estoit tres-peu piteux à quelque personne, s'il ne receuoit argent ou don équipolent, & disoit-on qu'il auoit plus de cinquante procés en Parlement; car de luy n'auoit-on rien sans procés. Il, ou ses supposts inuenterent vne pratique bien estrange, pour tirer argent; c'est qu'ils faisoient citér les hoirs de tous ceux qu'ils sçauoient estre trespassez, & y eust-il dix ou douze ans, pour rendre compte de leurs Testamens, & posé qu'ils les eussent bien accomplis, & le prouuassent, si he pouvoient-ils cheuir, s'ils tantost n'apportoient les dits Testamens, quelque long temps qu'il y eust: Et encores qu'ils les apportassent, si leur coustoit-il argent par la subtile cautele dudit Euesque, ou de ses gens.

Sur la fin de May mille quatre cens quarante & vn, premierement on sit à Paris de tres-grands Emprunts à tous ceux de Parlement, de Chastelet, & de toutes les Cours de Pratique, sur peine de tous perdre leurs biens; & le conuenoir payer ou estre mis en prison, & auoir Sergens en son hostel en garnison, qui tout gastoient, & faisoient tres-outrageuse despense. Après ce luy Prest furent assis à tres-grosse taille, dont nul du péuple n'eschappa; & tres-greuement surent assis : car qui n'auoir payé deuant que vingt sols, il payoit quatre liures, celuy de quarante sols à dix francs, & . & si n'en auoit point de mercy : Car qui estoit resusant, ses biens estoient vendus emmy la

ruë, & son corps en prison.

Peu de jours aprés vint le Roy à Paris luy & son fils, & manda l'Vniversité, leur demandant aide d'argent pour payer ses gens qu'i estoient deuant
Pontoise. Aprés parla aux Bourgeois, qu'il auoit si tres-grieuement taillez
n'auoit encores pas vn mois; & leur démanda, que comment que et sust l'alle luy sissent des confrairies de Paris, & dissient les saux Conseillers, que trop
y auoit Confrairies de Paris, & dissient les saux Conseillers, que trop
y auoit Confrairies à Paris de la moitié par tent par leur grande maii auissié, que la plus grande partie d'itelles surent appeticées de la moitié ou
plus: Car à la plus grande partie où on dissie trois ou quatre Messes, deux à
note, & deux basses, on ne chanta qu'vne basse, se où il y auoit vingt on trend
te cierges, que trois ou quatre pointes, sans torches, ne sans honneur Dieur

Le dix neufesme Seprembre oudit an , Pontoile sur prise par soite d'as-saut sur les Anglois des les lieurs des le quattiesme Itin. Des gens d'armes emmenerent une partie des prisonners à Paris, accomplét deux à deux de tres sorts chauchnes, tout ainsi epimme on mene chiens à la chair se, saus chaperous tous muds testes, vestus d'un paume haillon, sans chausses ne souliers la plus grande part. Tous ceux qui ne se positionet rangoment surent menez en Greue ners le port-au-soin, liez pieds d'insins, de novez voyant tout le peuple. Les autres surent mis en diuetses hostellers de la ville, esquelles logeoient les dits gens d'armes.

Vuu ij

441.

+ + > 1

Le cinquiosme May mille quatre cens quarante-deux, sur les neuf heures de nuict commença la plus grande pluye, qu'oncques-mais d'aage d'homme eust esté veuë, & dura insques auriour si tres-abondamment, qu'és plus larges places de Paris elle alloit és Monstiers, & dedans les celliers par dessus le seuil des huis hauts, & leuoit les queuës de vin insques au plancher. Le iout precedent surent veus entre Ville-Iuisue & Pareil plus de quatre cens corbeaux, qui s'entre-battirent de bocs, ongles, & aisles si tres-fort, que si-gent oncques gens en bataille mortelle; & en la place espandirent soison de leur sang, faisans horribles cris & estroyables.

re, mise par l'Eucsque de Paris en vne maisonnette toute neufue dedans le cimetiere des Innocens, & sur sait vn bel Sermon deuant elle, & deuant

moult grand foison de peuple.

443. En mille quarre cens quarante-trois furent desendues toutes Predications des deuant la my-Aoust iusques à la Conception Nostre-Dame en Decembre.

L'Autheur dit, qu'en ce temps les Gouverneurs & Seigneurs de France, pe s'amusoient qu'à souer aux dez, ou chasser au bois, ou danser, & ne fai-soient mais comme on souloit, ne soustes ne tornois, ne nuls faicts d'armes, pour peur des horjons; brief, estoient tous devenus comme semmes: car ils n'estoient hardis que sur les panures Laboureurs, & sur les Marchands, qui estoient sans nulles armes.

Le vingt-deuxiesme Feurier oudit an 1443. sut crié à Paris, que nul ne prist plus quelque monnoye que ce sust, ne de Bourgongne, ne d'Angleterre, ne de Flandres, ne de quelque autre pays, que celle qui auroit vn chappelet autour de la croix ou de la pile, dequoy le peuple sut sort greué, & ce luy sut vne des grandes tailles qui auoit esté saire, passé auoit grand temps: car il n'yauoit pour celuy temps que celle monnoye désendue, & luy conuenoit la pouvelle acheter.

Le quinzielme May mille quatre cons quarante quatre pour la bonne esperance, qu'on auoit de paix entre les Rois de France & Angleterre, fut faite Procession à Paris, en laquelle l'Eucsque de Paris, celuy de Beauuris, & deux Abbez porterent le corps de nostre Seigneur, depuis S. Ican en Greue sur leurs espaules: de là allerent aux Billetes querre le Sainct Ganiuet, & de là furent portez auce, la Saincte Croix & autres Reliques sans nombre à Saincte Caterine du Val des Escoliers, y ayant deuant plus decinq cens torches allumées, & de peuple bien neuf ou dix milles personnes, sans ceux de l'Eglise. Aprés les reliques auoit tout le mystere du Iuis, qui estoit lié en une charrete, en laquelle y auoit espinés, comme ce on le mena ardoit. Après venoient la Iustice, sa femme & ses enfans parmy les ruës auoit deux eschassaute de tres piteux mysteres, & surent les ruës parez comme à la Sainct Sauueur.

Le poisselme, him fissent criesiles Trefues dientre les dits Roys pour vingta deux mois, à commencer dus prémiers du dit luin possible la mer du vingta sixiesmes delles surent renouncliées pour yn anglà compter du premier Aurit mille quatre cens quarante cinq.

Fut grand debat pour la beneisson du Landy, qui sur fair celle année dedans la ville de Sain de Denys, & n'auoir esté puis l'an mille quarte centringt sex, entre l'Eucsque de Paris & l'Abbé dudie Sain de Denys, lequet disoir la villa estre à soy de san droit, & qu'à duy appartendir la beneisson l'Eucsque dispir que passé trois consans l'aubient faire ses déuanciers Eucsques, & qu'il la sarpis. Quand, l'Abbé vid cepy, suy su faire dessonses sur grosse peine de saire la dire bennissant, & l'Eucsque ide: Paris alla en un autre costé du Marché, & site faire la béneisson par un Maistre en Theologie nommé Maistre lean de Loliue Parisien.

i ar∀

Le douziesme Iuillet ensurant sut fait procession generale, & reporté le corps de Sainct Cloud en la ville dudit Sainct, dont il auoit etté apporté pour les guerres, bien auoit seize ans, & auoit esté celuy temps en garde à Sainct Symphorien derrière Sainct Denys de la Chartre en vne chasse: le vindrent querre les bonnes gens des villages d'entour Sainct Cloud en Procession.

Le quatriesme Septembre à Paris cosserent les sermons insques au treiziesme Mars, qui sut le Dimanche devant Rames palmar. La cause sut pource qu'on sit vne grosse taille, où on vouloit afferuir tous les supposts de l'Vniuersité: si alla le Recteur pour dessendre & garder les libertez & franchises de ladite Vniuersité, parler aux Esleus, l'vn desquels mit la main sur le Recteur:

parquoy les sermons cesserent.

En celuy temps sut apporté à Paris le Girconcis de nostre Seigneur, & ceux qui l'apporterent, dissient que le Roy, le Dauphin & Charles d'Anjou auoient impetré Lettres du Pape Eugene, que tous ceux qui prendroient vne Lettre qu'ils bailleroient, seroient absous de peine & de coulpe à l'heure de la mort: laquelle Lettre coustoit tres-cher, car les riches en payoient quarante sols parisis, les moyens trente deux ou vingt sols, & les pauures à la valuë: & taxoient ces Lettres à journée d'vn ouusier deux sols pour journée, le riche à vingt ou à trente journées, le moins riche à moins! & dissient que l'Euesque de Paris leur auoit octroyé de ce faire en sa Diocese; parquoy le peuple prit par deuotion plus de cinq cens de ses Lettres: & quand ils eurent emporté la Saince Relique, l'Euesque de Paris sit commandement par toutes les Parroisses de Paris, que tous ceux qui suoient pris les dites Lettres, les luy portassent sur peuple de Paris, que tous ceux qui suoient pris les dites Lettres, les luy portassent server. Autres questeurs de Pardons vincent à Paris ausmes me peurent depuis les retires. Autres questeurs de Pardons vincent à Paris ausmes me peurent depuis les retires. Autres questeurs de Pardons vincent à Paris ausmes me peurent depuis les retires. Autres questeurs de Pardons vincent à Paris ausmes me peurent depuis les retires.

Le deuxiesme Aoust mille quatre cens quarante cinq sur fait une Procession generalle à Paris, pour la reception du Cloud & de la Couronne, à Nostre-Dame des champs, où le dit iour ils surent apportées de Bourges, par le pourchas de l'Abbé de Sainst Denys en France, d'où ils audient esté emportez, au temps que les Anglois gouvernoient le Royaumd, à telle sin qu'ils ne les emportassent en leur pays. Le sendemain surent portez à Sainst Magloire par très-honorables Processions, & là surent celle iournée.

Le troisielme dudit mois l'Abbé de Saince Denys & tout le Contient reuestus de chapes de drap d'or ou de soye, & auec eux toutes les Parroisses de Paris à Bamieres & Croix, & tres-grand soison de peupléauec grand nombre de torches allerent audit Saince Magloise, où sut dite vine Messe, après laquelle ils emportement les dites Reliques, & Foront convoyez insques hors la ville par l'Abbé dudit S. Magloire vestu & orné comme Eursque, & tout son Content repession de chapes.

En celuy temps fur fait Chancelier de France le frere à l'Archidiacre de Paris & Archeuesque de Rheims) pous deux enfants de seu Me Hacques Iounennel.

En celle année fur la plus terrible maladie de la verole depuis la my houst insques après la Saince Andry, qu'on eust obseques veuë, especialement sur perintent au la plus de l'amiliers, et moult en mourut. Pluseurs hommes & semmes en suitent aussi arraintes.

Vintrà Paris vn ieune Cordelier de la nation de Troyes; nominé lean Crete aagé de vingt se vn an ou environ; lequéblistenu pour vn désinéilleurs Prelècheurs qui ont que entre elle à Paris depuil écnt ans sé viayement on ne vid ont que plus entre plus dépuil le vidit le vidit de la vidit de la courte vient faillier de remain à son propos al sentité déprément qu'il sécurit pour le vient Testament & le nouvell se route de le partie de la par

Vuu iij

En l'an mille quatre cens quarante-six vint d'Espagne vn ieune homme 1446. qui n'auoit que vingt ans, lequel sçauoit tous les sept arts liberaux, par le tesmoignage de tous les Clercs de l'Vniuersité de Paris; il estoit maistre en arts & en medecine, Docteur en Theologie, en loix, & en decret; parloit Latin trop subtil, Grec, Hebreu, Chaldaique, Arabique & tous autres langages. Il disputa au College de Nauarre auec plus de cinquante des plus parfaits Clercs de l'Université, & plus de trois mille autres Clercs, & respondit si bien à toutes les questions qu'on luy a faites, que c'est une droite merueille à croire qui ne l'auroit veu: Isem, il estoit Cheualier en armes & en fait de guerre, nul plus appert, & iouoitmerueilleusement bien d'une espée à deux mains; car quand il voyoit son ennemy, il ne failloit point à saillir sur luy vingt ou vingt-quatre pas en vn saut. Plus il sçauoit iouër de tous instrumens, chanter & deschanter mieux que nul autre, peindre & enluminer mieux qu'homme qu'on sceust à Paris ny ailleurs, & vrayement si vn homme pouvoit viure cent ans sans boire, manger & dormir, il ne sçauroit apprendre ce que ledie ieune homme sçait.

Sur la fin de May oudit an fut crié parmy Paris, que les ribaudes ne porteroient plus de ceintures d'argent, ne colets renuersez, ne pennes de gris en leurs robes, ne de menu ver, & qu'ils allassent demourer és lieux ordon-

nez, comme elles estoient au temps passé.

En ladite année enuiron le mois de Decembre fut decolé Maistre Pierre Mariete, pour les contens & diuisions qu'il auoit mis entre le Dauphin & le

Duc de Bourgongne, par sa grande mauuaistié & desloyauté.

1448.

Sur la fin d'Auril mille quatre cens quarante-huist vint à Paris vne Damoifelle, qu'on disoit estre amie du Roy, & bien y apparoissoit; car elle menoit
aussi grand estat, comme vne Duchesse ou Comtesse, & alloit & venoit bien
souvent auec la Reyne, sans ce qu'elle eust point honte de son peché, dont
la Reyne auoit moult de douleur en son cœur : le Roy luy donna le chastel
de Beauté, qui estoit le plus bel & ioly, & le mieux assis, qui sur en toute
l'Isse de Françe. Elle se faisoit nommer la belle Agnes, elle deceda le neusiesme Feurier mille quatre cens quarante neus. Or pource que le peuple de Paris ne luy sit telle reuerence, comme son grand orgueil demandoir, elle ne
le peut celer, & dit au departir que ce n'estoient que vilains, & que si elle
eust cuidé qu'on ne luy eut fait plus grand honneur, elle n'y eut ja entré, ne
mis le pied.

Messire Guillaume Charetier Euesque de Paris, sut sacré & beny à Saince Victor lez Paris le vingt-deuxiesme Juillet, & le quartiesme Aoust partit du-dit lieu sur vn cheual blanc, alla à Saince Geneuiesue, & de là sur porté à Nostre-Dame de Paris, où il sut recen fort honnorablement.

Celle année il commanda à fester les festes de Sain de Geneuie sue & Sain de

Catherine, comme le jour du Dimanche.

7 13 7

En ladite année mille quatre cens quarante-buict à la Toussaines; la Seine sur si petite, qu'on venoit de la place Maubert à Nostre-Dame de Paris, & de deuant les Augustins insques au Post Sains Michel en quatre ou cinq endroits; on pouvoit aller au Palais par la porte de derrière, à l'aide de quatre petites pierres, sans mouiller les pieds.

Sur la fin de Mars audit an furent prins aucuns caimands & caimandes qui furent convaincus d'avoir emblé petits enfans, & à l'yn auoir creué les yeux, à autres coupé les iambes, aux autres les pieds. On pendit yn homme & ync femme (il est marqué au liure en marge, que ce fut la premiere semme qui ayr esté penduë à Paris, dont soit memoire) & disoit-on que les dits caimands & caimandes auoient fait entre cux ync Roy & ync Reyne.

vnes Lettres, que le Pape Nicolas estoit paisiblement demouré en la Papali-

Digitized by Google

té du bon gré de Felix Duc de Sauoye, lequel fut ordonné Cardinal & Legat: pour lesquelles nouuelles on sit grande ioye à Paris, & seux parmy les ruës, comme à la Sainct Iean: fut faite aussi vn autre iour Procession generale à Sain& Victor, & y eut bien dix-mille personnes, & ne fit-on rien à Paris ce iour-là ne plus qu'au Dimanche.

#### Euesques de Paris nommez & mentionnez au susdit Iournal.

M Essire Ican Courtecuisse Maistre en Theologie, esseu le 27. Decembre 1420. Il ne fut tout cét an aucunement possesseur de son Euesché, & alla demeurer à S. Germain des Prez, ne se tenant pas bien asseuré en son Hostel à Paris, d'autant qu'il n'estoit en la grace du Roy d'Angleterre.

Iean de Vienne fait Eucsque de Paris le 9. Octobre 1423, au lieu de \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

lequel fut fait Archeuesque de Rouen,

Messire Nicole Frallon esseu par le Chapitre, & receu le 28. Decembre 1426. mais il en

fut debouté, pource qu'ainsi plaisoit aux Gouverneurs.

Messire Iacques \*\* \* grand Tresorier de Rheims, sut fait Euesque de Paris, & consirmé nonobstant l'essection dudit Frallon, & sit sa feste le premier Iuin 1427. Il mourut de peste le 2. Nouembre 1438. depuis lequel iour fut la ville sans Eucsque, iusques au 21. Feurier oudit an, qu'on fit Messire Denys de Moulins Archeuesque de Thoulouze: Il tint l'vn & l'autre Benefice, & estoit du grand Conseil du Roy Charles VII, sut receu le 9. Octobre 1440. & trespassa le 15 Septembre 1447.

Messire Guillaume Charetier Chanoine de Nostre-Dame de Paris, fut esseu aprés ledit de

Moulins le 6. Decembre oudit an.

#### Preuosts de Paris.

Pierre des Essars en l'an 1409. & dés auparauant, le 5. May 1408. sut fait Preuost de Paris, par la destitution de Messire Guillaume de Tignonuille, Il sut deposé l'an 1410 & en son lieu fut ordonné Messire Bruneau de S. Cler, à la suscitation des Bandez. Depuis il tint leur party, & fut remis. Fut decapité à Paris aux Halles le premier Iuillet 1413.

Le Borgne de la Heuse, lequel estant allé en Picardie, fut changé le 4 Aoust 1413. fut re-

mis peu de iours aprés.

Tanneguy du Chastel Breton fut fait Preuost de Paris pour l'absence dudit de la Heuse, & fut deposé incontinent après le retour d'iceluy. Depuis il fut remis, par la destitution dudit de la Heusele 25. Septembre audit an 1413.

André Marchant Preuost de Paris, fut deposé par les Bandez le 23. Octobre 1414.

Le susdit Tanneguy du Chastel sut fait Preuost par la destitution dudit Marchant, & ne le fut que deux iours,

Ledit Marchant fut remis en la Preuosté, & derechef deposé le 19. Feurier ensuiuant.

Ledit du Chastel remis pour la troisiesme fois.

Messire Guy de Bar, dit se Veau de Bar, ie ne sçay s'il succeda immediatement à Tanneguy du Chastel, lequel s'enfuit de Paris quand les Bourguignons y entrerent, qui fut le 29. May 1418.mais ie trouue qu'il fut deposé de la Preuosté en Septembre ensuiuant.

Iacques Lamben Escuyer fait Preuost de Paris par la destitution dudit de Bar.

Ledit de Bar remisen Nouembre oudit an 1418. fut deposé derechef en Feurier ensuiuant.

Gilles de Clamecy natif de Paris, fait Preuost, au lieu dudit de Bar.

Sire Iean de la Vallée Cheualier sieur de Vvalestin, fut ordonné Garde de la Iustice de la Preuosté de Paris en Mars 1420.

Pierre dit le Barrat , ها. Vvarrat , fur institué Preuost de Paris au commencement d'Aoust

1421. fut deposé en Ianuier ou Feurier ensuiuant.

\* \* \* \* \* \* de Champluisant, qui auoit esté Bailly de Vermandois, sut fait Preuost de Paris, par la destitution dudit de Barrat, ou V varrat, fut deposé en Decembre 1442

Me Simon Morhier Cheualier, fut esseu Preuost de Paris, au lieu dudit de Champluisant. Ledit Gilles de Clamecy Cheualier, fut fait Garde ou Commis de la Preuosté, la premieresemaine de Iuin 1432, pour l'absence du Preuost (qui n'est point nommé) & iusques à

Messire Philippe de Sernant Cheualier, seigneur dudit lieu, & de la Mote, sut fait Preuost de Parissincontinent aprés la reduction de la ville, en Auril 1437, aprés Pasques,

Ambrois de Lore Baron de Iuile Preuost, il deceda en May 1446.

#### 128 IOVRN. DES REGNES DES R. CHARLES VI. ET VII.

Iean de Touteuille Chenalier, fut ordonné Preuost par le deceds dudit de Lore le septiesme Aoust oudit an.

## Preuosts des Marchands & Escheuins de la ville de Paris.

Pierre Gentian Preuost des Marchands: Il s'enfuit de Paris auec les Bandez ou Armignacs, sur la fin de Feurier 1412

Andriet Despernon, mis au lieu dudit Gentian.

Ledit Gentian remis par les Bandez sur la fin de Septembre, ou au commencement d'Octobre 1413.

Perrin Oger Changeur, & Guillaume Cirasse Charpentier, faits Escheuins par lesdits Bandez, le 4. Aoust precedent.

Lesdits Oger & Cirasse, & Iean Marcel furont deposez le 17. Auril 1415.

Pietre de Grand-ruë, Andriet Despernon, & Iean de Louviers ordonnez Escheuins par le Duc de Guyenne fils aisné du Roy Charles VI. au lieu desdits Oger, Cirasse, & Marcel. Philippe de Breban Premost des Marchands, Jean du Pré Espicier, Estienne de Bonpré Pelletier, Regnaut Pidoye Changeur, & Guillaume Dausserre Drapier Escheuins, furent faits lesso. Octobre ondit an 1415. par les Bandez (dit l'Autheur) sans Mandement du Roy, ne du Duc de Guyenne Regent, & sans le sceu des Bourgeois de Paris, dont furent moult esbahisles Preuost des Marchands & Escheuins qu'on deposa.

Ledit de Breban fut demis de la Preuosté le 8. ou 9. Septembre 1417. Dausserre fut decapi-

té en Iuin 1418, par les Bourguignons.

Estienne de Bonpuismis Preuost des Marchands au lieu dudit de Breban, & ne le sur que

cinq iours; car il fut deposé le 12. dudit Septembre 1417.

Guillaume Cirasse faiseur de cofres & de bancs sut fait Preuost des Marchands, au lieu dudit de Bonpuis, fut deposé par les Bourguignons en Iuin 1418, ie croy que c'est le mesme qui auoit esté Escheuin l'an 1413.

Sire Noël Marchant mis au lieu dudit Cirasse.

Me Hugues le Coq institué Preuost des Marchands le 26. Decembre 1420.

Guillaume Sanguin Preuost des Marchands, Imbert des Champs Mercier & Tapissier, Colin de Neufuille Poissonnier, Ican de Dampierre Mercier, & Remon Marc Drapier Escheuins furent faits la premiere semaine de Iuillet 1429, au lieu d'autres, qui furent changez.

Ledit Sanguin en fut mis hors le 23. Iuillet 1452. Et vn peu deuant on auoit changé deux

desdits Escheuins,

. Mc Hugues Rappiot \* \* \* \* \* en Parlement, fut fait Preuost des Marchands au lieu dudit Sanguin. Il fut deposé en Iuillet 1434. & on changea aussi deux Escheuins, lesquels l'Autheur ne nomme point, ny ceux qui furent mis en leur lieu.

Michel de Lalier Preuost des Marchands, Colinet de Neufuille, Iean de Grand-ruë, Iean de Belloy, & Piere de Langres Escheuins, tous quatre natifs de Paris, furent faits incontinent après la reduction de la ville, en Auril 1437. après Pasques.

#### Monnoyes, outre celles mentionnées en l'Extraict cy-dessus.

Saluts d'or valoient 22. sols parisis de bonne monnoye.

Charles VII. en May 1437. les fit crier à vingt sols parisis, & peu auparauant ils valoient vingt-quatre fols parisis.

Dourdere, piece d'or non fin, valant seize sols parisis, depuis sut criée à quatorze sols parisis.

Blancs de Bourgongne, appellez Lubres.

Plaque, monnoye de Bourgongne, valant douze deniers parisis.

FIN.

DIVERS



## DIVERS TRAICTEZ,

CONTRACTS, TESTAMENS,
ET AVTRES ACTES ET OBSERVATIONS
SERVANS D'ILLUSTRATION
A L'HISTOIR E

DV ROY CHARLES VI.

# 

HATOTOLLE T



## DIVERS TRAICTEZ,

CONTRACTS, TESTAMENS,

ET AVTRES ACTES ET OBSERVATIONS,

SERVANS D'ILLVSTRATION à l'Histoire du Roy CHARLES VI.

Tout au commencement de l'Histoire de Iunenat des Vrsins, pag. 1. où il est parlé de la mort du R. Charles V. dit le Sage, en 1380.

### EXTRAICT DES MEMORIAVX DE LA CHAMBRE DES COMPTES.



OMINICA, terria die Decembres, anno Domini 1368. 👉 prima die Aduentiu Domini, quasi citò post mediam noctem, illa hora qua cantabatur in Ecclesia Parifiensi & aliu Ecclesiu illud Inuitatorium, Ecce Naissance du venit Rex occurramus obuiam Saluatori nostro, Roy Charles natus fuit primogenitus Domini nostri Regu Caroli Moderni, cum maximo gandio totius ciuttatis Parisiensis: & die Mercury sexta Decembris post, videlices in festo beati Nicolai , in Ecclesia beati Pauli Apostoli inxta Paris. hora tertia qua Spiritus sanctus descendit super Apostolos, baptisatus fuit dictus pri-

mogenitus, & tenuit eum supra fontes Dominus Momorenciaci Dominus Carolus propriis manibus, asistente ibi Comite de Dompnomartino Domino Carolo, Dominis Cardinali Beluacensi baptisante , Archiepiscopo Senonensi , Domina Regina Ebroicensi prasentibus, unà cum magno numero Episcoporum & Abbatum, & cum maxima multitudine plebis acclamante cum gaudio magno Noë, Noë, & qui vidit testimonium perhibuit.

Sabbatho die 13. Marty 1371. hora post mediam noctem quast per duas horas ante diem natus fuit secundo genitus Domini nostri Regis Caroli in domo sancti Pauli pro- Naissance de pe Parisius, & Luna 15. die Marty post, baptisatus fuit in Ecclesia pradicta sancti Pan-Lonys Duc ls, hora 12. & tenuit eum supra fontes Dominus Ludonicus Comes Stampensis. Et d'Orleans, Nota, quod pradictus Comes non tenuit cum supra fontes per se nec pro se, sed nomi-

ne & pro Domino Duce Andegania anunculo dicti Domini pueri, ex eo quòd haberet nomen ipsius, quod habet dictus Comes : & baptisauit eum Dominus Archiepiscopus Remensis Dominus Iohannes de Credonio, & duodecim Episcopi induti pontificaliter in mittris, & cappis, & crocis: & sic est nomen eius Dominus Ludovicus de Francia, & tenuit cum ed supra fontes Dominus Constabularius Francia Deminus Bertrandus de Guesclin, qui post baptismum ipsius Domini Ludouici, supra fontes ei nudo tradidit eidem ensem nudum, dicendo sic gallice, Monseigneut, icivous donne cette espée, & la mets en vostre main, & prie Dieu qu'il vous doint autol & si bon cœur, que vous soyez encor aussi preux, & aussi bon Cheualier, comme fut oncques Roy de France qui portast espée. Amen, Amen, Amen.

1380. Mort du Roy Charles V.

Connestable

du Guesclin.

Dominus Rex Francie Carolus quintus diem suum clausit extremum in domo sua vocata gallice Beaute, supra Maternam iuxta nemus Vicenarum, Dominica, decima senta de septembres auno 13804 qui tomus et 17. annes su legni hora indesim (a)latum in Ecclesia sancti Antony prope Parisius, & ibi stetit, & requieuit à dicta die Luna Pfque ad diem Luna Fquenten 2f. diem dicfi montes Aprembel , Qua de post prandium dictum corpus conditum & ornatum more regali solito fuit delatum cum magnis solemnitate & processionibus in Ecclosiam Parisiensem son the resuprams ve moris est; & ibi vigilits & orationibus, Missis & alus exequits celebratis, illud corpus die Martis sequentis post meridiem suit portatum & delatum cum solemnitate qua decuit, al Ecclesiam santi Dionysej in Francia, Di dem derpus post celebrationem Vigilia. rum, orationum, Missarum & aliarum absequiarum, ibidem solemniter celebratarum, die Mercurij sequentis est inhumatum; tulus anime parcar Deus & lequiescat in pace. Amen. Quibus seriose sicperactis, Dominus Ludouicus filius Regis Francorum Dux Andegauensis & Turonensis ac Comes Cenomanensis, propter subatatem Dominorum Regis Caroli & Ludouici filiorum diffi Damini Caroli, defuncti adepen fuit d'Aniou Re-gent en Fran- possessionem regiminis eius dem Regni. Et postmodum dia Lune prima Octobris 1380. cc. idem Dominus Regens existens in palatio regali Paris. suam possessionem continuando volens, & desiderans procedere super facto Regni boni regiminis legitime someinio pro-codendo, creauit & publicauit Cancellarium ex deliberatione sui magni Consily Domi-Miles de Dor- num Milonem de Dormanno Episcopum Beluacensem, qui in prasentia Gonsily pra-mans Chance-lier fait sermet stitit eadem die in manibus dicti Domini Regentis solitum turamentum. Et die Martis audit Regent. immediate sequenti Dominus Ludouicus Regens pradictus certis ductus causis & rationibus, matura plurium fui Consily super bot prahabita vtilitate, honoreque & securitate Regis & Regni circa hoc per spsum prapensatis, voluit, deliberauit & ordinauit quod dietus Dominus Rex Carolus non agiatus pro agiato teneretur, & quod tanquam Le Roy decla- Rex agratus sacraretur, & ipso sacrato quod Regnum ex parte ipsius & pro ipso regeresur, & omnia has agendo fierens & agerement. Qua omnia & singula ipsa die dictus Dominus Dux Andegauensis prasens in Parlamento publicari, ratificari, concordari & auctorisari voluit, & pracepit : & sic actum fuit, prasentibus ibi & conuocatis Dominabus Regina Blancha, & Ducissa Aure lianensi, Dominis Ducibus Bituricensi, Burgundia, & Borbonensi, Comitibus Sarepontis, Dompnimartini, Marchia, & de Brena, vnà cum pluribus aliis Baronibus, militibus, & nobilibus; necnon Archiepiscopis Remensi, Senonensi, Rothomagensi & Turonensi; Episcopis Parisiensi, Nouiomensi, Beluacensi, Laudunensi, Lingonensi, Andegauensi, Agennenst, & Meldensi; vnà cum pluribus aliis Pralatis & personis Ecclesiasticis; necnon gentibus Parlamenti President. . & aliis gentibus Composorum, Consiliariis, & Thefaurariis super domanio Francia; Prapolito Parisiensi, Prapolito Mercatorum & Scabinis villa Parisiensis: vnà cum pluribus aliis personis Adnocatis & Procuratoribus, Clericis & Burgensibus, & aliis personis notabilibus propter pramissa ibidem congregatis & euocatis. Et deinde die sequenti fuit ordinatum quod dictus Dominus Carolus Rex sic agiatus sacraretur Dominica 20. die mensis Octobris supradicti. Factum & scriptum in Camera Comp. sexta die dicti men-

> fis Octobris anno 1380. supradicto. Postmodum verò dicta dies prorogata fuis vique ad diem Dominicam, qua fuit quartus dies Novembris 1380. sapedicto, qua die fuit cum

d'Anion Re-

IC MAISHT.

Et faeré.

Digitized by Google

magna solemnitate consecratus & coronatus in ciuitate Remensi, prout est sieri consue-) stodon

Page 3. ligne 12. qu'on deuoit mener le Roy à Rheims pour estre sacré, &c.

Le Roy Charles VI declaré Maieur à l'asge de douze ans, pour estre Lecré & couronné, & le Royaume gouverné en son par le con 2 2. Octobre. seil & aduis de ses Oncles, l'an mille trois cens quatre-vingt, le deuxiefme Octobre. Doday to write on Anighor, our to porca countly door

Eiour fusent assemblez en Parloment Monsieur Louys Regent le Royaume Duc d'Anjourse de Toutaine & Comte du Mayne y Messieurs les Ducs de Berry, & de Boutgongne freresigermains dudit Minsieur le Regent, le Duc de Bourbon, tous oncles du Roy nostre Sire qui est à present Madame la Reyne Blanche, Madame la Ducheffe d'Orleans; le Comte d'Eu, Mcsire Charles d'Arrois son frere, la Comte de Tancamilla pla Comte de Harcoust; le Comte de Sangerre, le Comte de Brene, Mussire Charles de Nauarre ailné fils du Roy de Nauarre; les Archouesques de Rouen, de Rheims & de Sens, les Eucsques de Laon, de Beautais, d'Agen, de Paris, de Langres, de Bayeux, de Theronome, d'Eureux, de Meaux, & de Chartres, auec plusieurs autres Prelats & Batons; & en la presence desdits Seigneurs, Pret lats & Barons, fut dit & exposé par la bouche de Messire Ioan Desmarests. Que combien que le Roy postre Sire qui est à present sut mineur d'ans par la constume de France, & ne fat que de l'aage de douze ans, neantmoins pour le bien de la chofe publique, & pour le hon gouvernement du Réganine, & pour mourrir bonne paix & vision entre le Roy nostre Sire & ses Oncles dessus nommez, ledit Monsieur le Regent a voulu & consenty que le Ray nostre Sire ; qui est à present, soit sacré & couronné à Rheims en la manière acconfiumée. & ce faict qu'il ait le gouvernement & admini Le Roy Char-fration du Royaume, & que ledit Royaume soit gouverné en son nom par le canseil & ronné à l'angu aduis de sessit Oneles Mésseigneurs, en tans que chacun touche, de pource de à seest de douzeans. fin ledit Monfreur le Regent la aagé & pour tel reputé.

Page 3. ligne 3. le principal qui auoit conseillé à mettre Aides sus, c'estoit le Car-

dinal d'Amiens , &C.

Ex Roberto Gaguino de Francorum gestis in Carolo sexto.

RAT Cardinalis \* quidam Romanus, Ambianensis appellatus, qui autor fue- 1380.
rat augendi census & tributi: & seure aliquando Carolum, dum adhuc viueret. \* Vocabatur pater, tractauerat; quam rem tunc recordatus Carolus, ad Sauosium qui propè astabat, Ioannes de Grangia, alias Ecce iam, inquir, Sauosi, de hoc sacerdote liberi crimus: que verbo territus Am- de Bucca-mabianensis confestim per Duacum Auenionem se recepit, exportato ingenti thesauro quem chiu, & crat Præses Curiz sibi ex publico contraxerat. Illud siquidem non unquam compertum est inter Francos plus Iuuaminum damni in Rempublicam inuebi dum Sacerdotis consilio res agitur, quam cum prudens ali- Patilis 1370. quis ex saculi nobilitate rebus gerendis praficitur : ille enim nescio qua insatiabili ambitione omnia sibi vendicat e hic populi misertus & communitatis detrimentum, suum esse ratus, Reipublica, vt potest, bene consulit. Ille fastum & pompam ex dignitate me- Obiit 14. Apritiens, eò audacius divittas congerit, quò minus vitionem timet Ecclesiastica libertate lis 1402. protectus: hic autem opes suas cum Republica consunctas esse non ignarus, ex publico incommodo privatum quoque auguratur : nam qui res suas ex Reipublica statu considerat, illas sine hac nequaquam stare posse intelligit.

X x x iij

#### Traduction dudit Extraict de Robert Gaguin.

VELQUE Cardinal estoit nommé d'Amiens, qui cause auoit esté de croistre les Tailles & tributs, & aucunéfois cruellement auoit traité Charles VI. son percestant encore viuant, dont maintenant Charles memoratif commença à dire à Sauoisy qui pres de là estoit: Sauoisy, à cette heure serons deliurez de ce Prestre; de laquelle parole le Cardinat espouventé, hastivement par Douay se retira en Auignon, où il emporta grands deniers qu'il auoir amassé du bien du public. Certes, entre les François aucunefois a esté experimenté, plus de dommagé eftre porté à la chose publique, quand les choses sont gouvernées par le confeil d'vn Prestre, que quand aucun homme prudent, de la Noblesse du siecle est éstably au gouvernement des choses : car le Prestre par ie ne sçay quelle insatiable ambition approprie & attrait tout à soy: mais l'autre ayant du peuple compassion, & pensant que le commun dommage est le sien, selon son pouvoir pourvoit bien au prosit de la chose publique. Le Profire de dignité recueillant pompe & honneur mondain, de tant plus hardiment amaffe les richestes, comme moins craint vengeance & punition, sous la protection de la liberté Ecclesiastique : mais l'autre sçachant ses richesses estre coniointes auec la chose publique, du dommage public il prophetise & preuoit le particulier : car qui son estat considere par celuy de la chose publique, bien entand que sans elle ne peut en seureré demourer.

Page 8. ligne 26. Messire Robert de Beaumanoir: Ce Seigneur estoit sorty d'vne des premieres Maisons de Bretagne, & acquit la reputation de vaillant & gentil Cheualier, comme escrit des Vesins pendant toutes ces guerres. Il estoit sils puisné de Iean de Beaumanoir Mareschal de Bretagne, & de Tiphaine de Chemillé: c'est luy qui appella en presence du Duc de Bretagne son Prince à Nantes Pierre Tournemine, frere du Seigneur de la Hunaudaye, en combat singulier, comme il est plus amplement traité sous l'an 1386. & eut auantage sur luy. Le mesme de Beaumanoir sut vn des Ministres & plus assidez partysans d'Olinier de Clisson Connestable de France son parent, contre le Duc de Bretagne Iean IV. Il mourut le seizies me Iuillet 1407. sans hoits, & eut pour heritiers les enfans de sa sœur Ieanne de Beaumanoir, semme de Charles de Dinan Baron de Montasilan. La Maison de Beaumanoir est en lustre auiourd'huy au pays du Maine, où sont establies les branches des Marquis de Lauardin & Vicomre de la Chapelle.

Lauardin & Vicomte de la Chapelle.

Pag. 11. lig. 7. S'ils n'aussent en Pape vn Romain, & mesmement celuy qu'ils appelloient Vrbain &c.

Littera Cardinalium tredecim, fuper Electione violenta Vrbani VI.
in Papam, missa ad vniuersos fideles.

Prenestini Cardinalis titulo Sancti Stephani in Celio monte, Bertandus titulo Sancta Ceciliæ Romæ Basilicæ duodecim Apostolorum, Hugo titulo Sanctorum quatuor Coronatorum, Guido titulo Sancta Crucis in Ierusalem, Ioannes titulo Sancti Marcelli, Petrus titulo Sancti Laurentij in Lucia, Gerrardus titulo Sancti Clementis Presbyteri P. Sancti Eustachij, Guillelmus Sancti Angeli, Petrus Beatæ Mariæ in via lata, Petrus Sanctæ Mariæ in Cosmedin Diaconus, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, facientes vitra duas partes Cardinalium omnium in vrbe existentium, tempore obitus sanctæ memoriæ domini Gregory Papa X I. & eo tempore quo sui successoris debuit in eadem vrbe electio celebrari Anagniæ pro nunc, quem locum ad infra scripta omnia peragenda tanquam idoneum elegimus, prout nobis suit licitum

existentium, absentibus Reuerendissimis in Christo Patribus dominis Petro Episcopo Portuensi, Francisco titulo Sanctæ Sabinæ, Simone tit. Ioannis & Pauli Presbyteris, lacobo tit. Sancti Georgij ad velum amenum Diacono, eadem miseratione eiusdem San&z Romanz Ecclesiz Cardinalibus, tamen pronostra parte ve vellent hic conuenire vnà nobiscum litteratoriè requisitis, Apostolica sede vacante, Salutem, & in Domino vinculum charitatis. Exigit sancta & Catholica sidei puritas, exigit & Catholici & Christiani populi denotio salutaris, exigit totius Ecclesiastici status clara professio & Salus animarum Christi sidelium singulorum, vt ea qua dissmulata in side maculam, subuersionem in Christicola populo, status Ecclesiastici eneruationem, ac enidentia animarum inciderent pericula, notificentur, omnibus annuntientur in populis, & iuxta doctrinam Euangelicam super tecta pradicentur, ne in discretum silentium in errorem derelinquat qui poterant erudire, & hi ad quos ex officio pertinet subiaceant reprehensioni Dei per Prophetam dicentem, Prophetæ tui viderunt tibi falsa, & stulta, nec aperiebant iniquitatem tuam, vt te ad poenitentiam prouocarent. Cum igitur nuper Apostolica sede vacante per obitum sancta & pia recordationis domini Gregorij Papæ X I. qui de mense Martij proxime praterito in wrbe Roma diem suum clausit extremum, Nos pro electione futuri Summi Pontificis, ve iuris & moris est celebranda in Conclaus in Apcstolico Palatio, in quo idem sancta memoria dominus Gregorius obierat deputato, vnà cum prefetis dominis absentibus conuenissemus, Officiales vrbis cum magna multitudine populi pro magna parte armati, etiam ad campanarum pulsationem factam propter hoc, congregati hostili more totum ab extra & ab intus circumdantes, fere Palatium & implentes, & terrori tam vehementi minas Ecclesia superaddentes, quod nisi eligeremus, & sine mora Romanum vel Italicum, statim incideremur in frusta, etiam congruo spatio temporis in quo saltem de persona deliberare possemus, penitus nobis subtracto; centra voluntatem & propositum nostrum ad eligendum Italicum, subito, & ex abrupto per violentiam & metum mortis cogerunt innitos, propter quad ad enitandum mortis dumtaxat periculum, qued in rumere populi tam furentis nobis proculdubio imminebat aliter non facturi, ut etiam tunc palam inter nos diximus Bartholomzum tunc Barensem Archiepiscopum in Papam duximus eligendum, existimantes ipsum cui tam nefaria intrusio sicuti & pene toti Clero & populo nota, etiam talis esse conscientia, quod eam nullatenus acceptaret, ac ipse proprie salutis immemor, omni pura conscientia procul pulsa, ambitionis vel inaudita ardore succensus, prasentatione electionis huiusmodi ab illis qui tunc ex nobis in wrbe remanserant, etiam per Officialium & populi dinersas minas & suas importunas requisitiones extorta, contra Canonum sanctiones, & in maximum scandalum Cleri & populi Christiani, ac extra perniciem, electioni huiusmodi licet nulla & innalida ipso iure consensit, necnon metu ac ipsius metus causa adhuc proculdubio perdurantibus, in wrbe ipsa intronizatus & coronatus, de facto se Papam & Apostolicum nominauit, qui à sanctis Patribus ex iure communi apostatizatus, anathematizatus Antichristus, & totius Christianitatis illusor potius & merito destructor nominatur; nempe cum ista sua tam nefaria intrusio in Papatu iam fic sic divulgata per orbem veluti tam notoria, quod iam alicubi celari non potest, cum eo tempore facta fuerit quo maior adest in vrbe populi multitudo, videlicet tempore Paschali, quod errores quamplurimum pullulare incipiunt, & Christi sidelium Christianorum illaqueari conscientia, ipseque diutius expectatus, ac in secreto charitatiue admonitus, immemor salutis propria, secum in pracipitium cupiens trahere Clerum & populum universum ad cor redire non curet, sed inanem & transitoriam mundi gloriam saluti proprie & cunctorum Christi sidelium anteponens, animo obstinato satagit totam Christianitatem scandalizando ipsum Papatum tyrannice occupare qui per ostium non intrauit. Nos non valentes pramissa saluis conscientiis, amplius sub disimulatione transire, ad vestram & omnium Christi sidelium notitiam pramissa omnia, licet ipsa tam sibi quam pene toti Clero & populo existant notoria, deducentes ipsum anathematicum intrusum in Papatu, nulla electione canonica pracedente, totius Christianitatis inuasorem, qui caput ipsius Christianitatis inuadere non formidat destructoremque, qui vt sub sua occupatione tyrannica efficere satagit vt fere Sacramenta deficiant, & ne Christicola populus vero Pastore carens, per abrupta ducatur, indemnis, publicamus, & etiam denunciamus. Vos & vestrum singulos nihilominus solemniter & publice serie prasentium exhortantes, & obsecrantes per viscera misericordia Iesu Christi, ve de catero eidem scelesto viro qui Dei Ecclesiam & sponsam non erubuit inuadere, velitis aliqualiter adbærere, neceius factis, mandatis, monitis atque dictis, qua omni sunt falsa simulatione imbuta, aliqualiter obedire, cum iam eundem per nostras Patentes Litteras exhortati & obsecrati fuerimus, & per prasentes exhortamur & obsecramus solemniter & publice, per eadem viscera, vt de fine cogitans, ad quem iam ipsum trahit plenitudo dierum, ad Deum, & puram conscientiam dirigat aciem mentis sua , ipsamque Beati Petri Sedem sanctissimam , quam sine canonico titulo occupat, liberam & vacantem, omnino dimittat, insignia deponat Papalia, & ab administratione spiritualium & temporalium Papatus & ratione Ecclesia abstincat indilate, & aliter Deo & Ecclesia sua sancta Catholica per fructus vera pænitentia satisfacere studeat iuxta posse. Quod si fecerit, gratiam Dei, gloriam mundi, & laudes Cleri & populi vniuersi, ac caterarum pænarum per iura communia sibi impositarum, & imponendarum, remissionem cum misericordiosa indulgentia misericorditer obtinebit; aliter indignationem Dei omnipotentis & beatisimorum Petri & Pauli Apostolorum, Sanctorumque omnium non immerito incursurus, nosque divinum & humanum consilium & auxilium, cum Christi sponsa & omnium Christianorum communis iuris per ipsum proculdubio violetur, inuocabimus, aliisque vtemur remediis per canonicas sanctiones concessu, ab inde in antea nullam spem de misericordia habiturus. Datum Anagnia rectoratus prouinciarum Campania & Maritinia, quem locum propter probitatem & fidelitatem constantissimam magnifici viri Gaytani Comitis fundorum & dictarum Provinciarum Rectoris, & singularem deuotionem quam ad Romanam Ecclesiam, sidem Catholicam, & ad nos gerere comprobatur, tanquam magis securum & idoneum nobis, vt supra ad præmissa omnia peragenda duximus eligendum. Anno à Natiuitate Domini millesimo trecentesimo septuagesimo octavo, die nona Augusti primæ Indict. sub nostris propriis sigillis pendentibus, dicta Sede Apostolica vacante.

Littera eorumdem Cardinalium ad Reges, & Principes, super dicta electione Bartholomai in Papam Vrbanum VI. per impressionem.

'N 1 v. Miscratione, &c. vt suprà. Vrget nos Christi charitas, vrget nos zelus fidei , vrget nos Petri nauicula , quam continuis concussam fluctibus cernimus procelloso in aquore Nauta pyratico circumdante, vrget Arca fæderis Domini qua nouorum Philisth.corum impetu I sraëlitarum erepta de manibus prophanis Sacerdotibus peccato populi in ministerium tempore est relicta, vrgent nos vasa sacra que ab Ierusalem ad Babylonem portata sunt, quibus temerariam manum iniecit Princeps Babylonius, Balthasar sicut, vt eis ad vsus proprios potiatur: vrget Domini inconsutilis tunica, qua iam sorte non uni traditur, immo hac partienda si foret pro Ministris Satana exhibetur: vrget pudica sponsa Christi calamitas, qui vim quam patitur agrè ferentes, nos omnes iam de tarditate arguens impellit ad debitum, ne ob defectum obsequij bonorum pateat incursibus & infelicibus manibus attrectanda linquatur: vrget vltra hac omnia singularis illa affectio quam vos erga orthodoxa observationem sidei habere cognouimus, vi ea que his temporibus nouissime lapsis in vacatione Romana Ecclesia occurrerunt, Screnitati Regia nota siant, ne forte vulgaris opinio, qua veritatis ignara errorem sape parturit, vos in hac parte traberet ad illa forsan opinanda qua nec veritatem sapiunt, nec fidei Catholica se coaptant. Non enim reuccamus in dubium quin sicut veritatis magister, & rerum omnium providus dispensator, vos pra aliis voluit Regale conscendere solium, Regnique Sceptrum tenere, sic dum lamentabilem casum ipsius Ecclesia sponsa sua, matrisque vestra, & sidelium omnium per prasentis Scriptura paginam, quam pro rei gesta mendico testimonio mittendam decernimus, senseritis, quà certe vestra compassione monebuntur, mens excitabitur, Regia auferetur \* oppositio, & gementi matri non deerit tam probati fily prasidium, immo sub communis \* al. opinio Capitis illius protegetur. Nulla igitur vos obumbrata veritatis seducat fallerata opinio, nulla scriptura prater hanc vertos reddat, nulla Nunciorum multiplicata congeries latteis suis, fitte tamen compositis sermonibus, Regias sic aures demulceat, quin sedenti arido super sarculo, & ad nil aliud pra lamentosis luctibus iam vacanti subueniat rapra matri oculus fily hoc cernentis, ne raptoris ipsius satietur taliter inglunies quin fily baculo atteratur. Igitur matris huius vernaculi qui vim quam patitur vnà cum ipsa patimur, nec immerito incessanter vsque ad hoc tempus distulimus in hac re procedere ad actus debitos, metu insto nusquam à nobis absente. Sed ne tam slagitiosi sceleris occultatio mentes fidelium forsan faceret titubare : Christi cuius res agitur timore anteposito, hominum vos terroribus procul pulsis, volentes potius vbi necessitas hoc exiget, in manibus hominum incidere, quam derelinquere legem Domini Dei nostri, ad publicationem processimus infra scriptam.

#### Littera dictorum Cardinalium ad Vniuersitatem Parisiensem.

ISERATIONE diuina Collegium fanca Romanz Ecclesiz Cardi-L nalium, dilectis filiis Rectori, Magistris, Doctoribus, & Scholaribus Vniuersitatis Parisiensis, Salutem: & post Litterarum gloriosa certamina zternæ fælicitatis brauium adipilci. *Scripfisse nos vobis recolimus per dilettum filium* loannem de Ginguicurte, in sacra Theologia Bacchalaureo, ea qua per insanum populum miserabilis vrbis Roma, eiusque Officiales perfidos dira tyrannide, ausuque sacrilego belluarum sauientium more, dum post obitum felicis recordationis domini Gregorij Papæ vndecimi, adfuturi Electores Pontificis curaremus, tam in personas nostras quam bona, enormi actuum multiplicatione infeliciter patrata sunt, vt per ipsorum effranatam malitiam aliquis in Sede Apostolica intruderetur, prout rei exitus lucide demonstrauit. Hac itaque occasione habet Petri Sedes sessorem Apostaticum vnice Domini tunice inuasorem, satorem erroneorum dogmatum, & veritatis totius contemptorem. Hunc certè non tradidit canonica Electio, hunc Spiritus Domini non vocauit, hunc non stabiliuit consensus, hunc truculenta rabies, & saua timoris incussio in Apostolica Sede intrusit. Ne igitur intrusus ipse, qui & datus in sensum reprobum terreni fustus appetitor factus, & propria salutis contemptor per suam obstinatam malitiam & obstinationem iniquam fideles aliquos super negotio faceret dubitare, ad publicationem quandam processimus, sicut per dilectum filium Petrum de Corbeia Secretarium Regium prasentium portitorem informabimini plenius, cuius relatibus sidem petimus adhiberi. Datum Anagniæ duodecimo Kalend. Septembres anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo octavo. Apostolica Sede vacante.

1378.

Page 12. ligne 20. Or aduint que le Pape Vrbain V I. escriuit une Lettre à l'Vniuersité de Paris bien gracieuse, en les exhortant qu'ils luy voulussent obeir, &c.

## Bulla missa per Vrbanum Sextum intrusum, ad Vniuersitatem Parisiensem.

RBANVS Episcopus seruus seruorum Dei, dilectis filiis Rectori, Magistris, Doctoribus, Scholaribus, ac Vniuersitati studentium Parisiis, Salutem, & Apostolicam benedictionem. Inter, immo supra cateras studentium Vniuersitates in quibus scientiarum gemma resplendet, vestra Parisiensis velut quod-Eloge del'Vdam sydus radiat, & pulsis procul ignorantia ac erroris tenebris, doctrina sua lumine pari par Vrcircumlucet. Ex ipsa nempe seu ex quodam purissimo fonte semper sani verique dogma-bain VI.

tis riuuli profluxerunt, qui per innumeros alueos pronius decurrentes falfarum opinionum limum astruxerunt, vnius quidem fontis claritatem nulla vnquam quantumlibet impetuosa vis plunie turbidanit. Vobis itaque, filij dilectissimi, qui ex bac limpidissimo fonte dulcissimas litterarum aquas auido haustu elicitis congaudemus. Nobis & sancta Romana congratulamur Ecclesia, cui talia ligna fructus producentia dulcissimos, secus decursus aquarum in tam ingenuo viridario summus Parens rerum plantauit; quidni gaudeamus, vt exultet spiritus noster quando intra felicia castra Parisiensis study tot doctissimos ac magnanimos verstatis & orthodoxa sidei pugilles intuemur. Sauiat Hareticorum pravitas quantum potest, evacuet contra tam munitissima castra pharetras suas turba schismatica. Nam sunt milites alumni nostri ad resistendum promptissimi, veritatis, & sidei thorace muniti, habentes probatissima spicula, quibus hosfium pracordia penetrentur. Habent & faces ardentissimas charitatis, quibus illorum machine confundantur. Habent & scaturientis fontis undas quibus corum facule protinus extinguantur, vt nec illud pratereamus, cuius sola recordatione plurimum consolamur, quodque nuper cum ingenti gaudio side dignorum relatione percepimus, quemadmodum nos aduersus corumdem Hæreticorum atque Schismaticorum assertionem subdolam contra nosimpudice loquentium, nonnullas sanctas, veras, ac saluberrimas, & quales professionem vestram decet, in nostrum, immo memorata sidei fauorem, & veritatis defensionem sententias publice tenuistis, & eas contra quoscumque contrarium profitentes defensastis: pro quibus V niuersitatem vestram meritis in Domino laudibus prosequentes deuotionem vestram requirimus, & exhortamur attentius, ac per aspersionem pretiosissimi sanguinis Iesu Christi, cuius in hac parte res agitur obsecramus quantum causam institiamque nostram toti mundo notoriam, quam dicti Pseudo-christiani veri satellites Antichristi obnubilare, ac schisma perniciosissimum in Dei Ecclesia suscitare moliuntur, suscipere immo iam susceptam velitis defensare tanquam legitimi certatores, & ne inconsutilis veri Iosephi tunica lanietur, sub diuina potentia dextra vos murum inexpugnabilem opponatis, hostiumque multitudinem nullatenus formidetis, sub signis militantes victricibus veritatis, qua licet quandoque talium putantium fuscatis argumentorum coloribus impugnetur, vinci tamen non potest, & illorum multitudine nequit conculcari. Nihil enim fælicius quam pro veritate bellare, nulli clariores triumphi, nulla pinguiora spolia reportaturi, quam qua veritas defensa pollicetur. Eia ergo Athletæ magnanimi, ac veritatis & orthodoxæ fidei deuotissimi defensores, contra illorum impugnatores & hostes felicius insurgatis, vt proinde, prater aterna mercedis pramia, humanarumque laudum praconia, nostram & Apostolica Sedis benedictionem, & gratiam, ac exauditionem in vestris petitionibus tanquam bene meriti reportetis. Datum Romæ apud Sanctam Mariam in trans-Tyberim, vndecimo Kalend. Decembres, Pontificatus nostri anno primo. Subscriptio: Dilectis filiis nostris Rectori, Magistris, Doctoribus, Scholaribus, ac Vniuersitati studij Parisiensis. Sie signatum, Curiæ.

Prafatas quatuor epistelas exscribi curanit ex MS. Gemeticensi, die 28. Inny 1652. & communicanit Domnus F. Lucas Dacherius Benedictinus Congregationis S. Mauri in Gallia. Memoire de quelques Pièces qui se trouuent & péquent recouurer dans vn MS. conserué en l'Abbaye de Junieges sur Seine en Normandie, lesquelles font à l'intelligence & explication du Schifme, dont l'Eglise sur affligée pendant cinquante années, qu'il dura, & occupa tout le Regne du Roy Charles VI. causant beaucoup d'affaires & d'extrémes diuisions en France, dont l'Histoire de ce temps-là est frequemment remplie : on n'en rapporte icy que le Catalogue pour espargner la grosseur du present Volume. Ce Recueil est diuisé en quatre Tomes: voicy les titres des Chapitres inserez dans le premier.

ECLARATIO Comitis Flandrensis, in gratiam Vrbani VI. 13. Assertio 12. Cardinalium Vltramont. contra electionem Vrbani VI.

16. Assertiones Doctorum Parisiensium contra eamdem.

18. Allegationes Petri de Barreira Cardinalis Episcopi Eduens. pro electione Clementis VII. ad Regem Francorum Carolum VI.

19. Allegationes Legati R. Franc. ad Comitem Flandr. contra electionem VIbani VI.

24. Prognosticationes contra Karolum VI. Regem Franc.

31. Condomensis Episcopi epistola, 🕊 tractatus Regi Franc. anno 1393. oblatus, ad vnitatem restituendam in Ecclesia, 🤁 tollendum Schisma, in 15. partes distinctus, valde diffusus est.

33. Epistola V niuersitatis Parisiensis de eadem re , ad Cardinales.

50 Epistola sermone Gallico, de impenso ad Vniuersitatem Parisiensem labore, pro tollendo Schismate.

56. Epistola Karoli VI.Regis Francia, ad Cardinales, post mortem Bonifa– cij IX. anno 1404. vt electionem differrent.

59. Raimondi Bernard Consiliary Regis Franc. Oratio ad Casarem, ad probandum ius Clementis VII. contra Vibanum VI.

61. Petri Abbatis propositiones Regi Arragon. facta, vt eum ad viam cessionis amplectendam inclinaret, in causa Benedicti XIII. Papa Schismatici.

3. Consilium de modo procedendi ad electionem noui Pontificis, vbi contendentes In 2. Tomo. cesserint.

6. Edictum Caroli Regis de collationibus Beneficiorum per Ordinarios faciendis tempore Schismatis, gallice an. 1398.

30. Aliud Edictum eiusdem de eadem re anno \* 1389.

\* al. 1399.

2. Memoire baillé à Monsieur Adrien Corlin pour le faict des liber- In 3, Tome. tez de l'Eglife Gallicane, quant à la disposition & reseruation des Benefices. Ce traité est ample.

8. Edictum Regis Caroli VI. quo vetitum reddi pontificiis collectoribus pecunias pro vacationibus Beneficiorum.

12. Decretum Pralatorum Paris. factum circa collationem beneficiorum an. 1406.

Yyy ij .

#### 540 ANNOTATIONS SVR L'HISTOIRE

17. Edictum Karoli Regis an. 1406. modum imponens exactionibus (\*) annatis (\*) impositis Ecclesiis Regni per Papam.

18. Literæ eiusdem an. 1418. super Beneficia per Ordinarios conferenda : Item, prohibetur pecunias efferri extra Regnum, sub colore Annatarum.

In 4. Tomo. 2 Tractatus ostendens quod Papa non habet potestatem supra Principes aut alios, quantum ad temporalia.

Partie des Pieces que dessus ont esté mises au long dans le Recueil des Prennes des Libertez de l'Eglise Gallicane, t'imprimées & augmentées de beaucoup l'an 1651.

Voicy vne Table Chronologique servant à comprendre d'abord l'Histoire pitoyable de ce fameux, mais deplorable Schisme, en voyant par icelle la suite des divers Pape esleus en pareil temps, concurrens à mesme primauté, & s'entre-nommans Antipapes, par les diverses factions des Cardinaux, contraires les vns aux autres, entre lesquels cette furieuse division esclatta durant tant d'années, que l'Eglise en sut toute partagée, tant aux chefs qu'aux membres, & malheureusement scandalizée chez les insideles.

#### GREGOIRE XI. François.

Le Siege fut en Auignon 74. L'an 7. de son Pontificat 1375. il laissa Auignon, & retourna à Rome, & aprés sa mort, qui fut l'an 1378. le Schisme commença.

#### ROMAN I.

VRBAIN VI. appellé Bartolomaus Butillus Pragnanus Neapolitain, Archeuesque de Barry, creé 1378. mort 1389.

BONIFACE IX. appellé Petrus de Thomacellis Neapolitain, creé 1389. mort 1404.

INNOCENT VII. appellé Cosmatus Melioratus Sulmonensis, creé 16. Kalendar. Nouemb. 1404. mort 1406, 8. Id. Nouemb.,

\*GREGOIRE XII. appellé Angelus de Corrario Venitien, creé 1406. mort 1417.

#### AVENIONENSES.

CLEMENT VII. appellé Robertus, issu des Comtes de Genene, creé l'an 1378. mort 1394.

\*Benoist XII. ou XIII. appellé Petrus de Luna, Espagnol crée 1394. morti424. Il estoit homme docte, & fut deposé à Pise 1409.

\* Il y ent grandes contentions entre ces deux, fçanoir GREGOIRE XII. feant à Rome, & BENOIST XII. on XIII. appellé Pierre de la Lune, feant à Anignon.

Sentence l'an 1409, au premier Concile de Pise contre ces deux, sçauoir Gregoire XII. & Beneditt XIII. & sur esleu par le Concile, Alexandre V. l'an 1410, appellé Petrus de Candia, qui mourut peu aprés: & le Concile esleut Iean XXIII. appellé Balthasar de Cossa, qui transfera le Concile de Pise à Constance 1415, où il sut deposé. Gregoire XII. ceda volontairement, & le Concile esleut l'an 1416. Marein V.

Le susdit Schisme sut en l'Eglise durant 50. ans, sçauoir depuis 1378. iusques à 1428. L'an 1409, se tint le Concile de Pise, transseré à Constance l'an 1415. & l'an 1424, sut tenu le Concile de Siene.

Page 13. ligne 19. Le Roy sit benir l'Orislamme par l'Abbé de Sainet Denys, & la bailla à Pierre de Villers & c. & page 25. lig. 15. idem.

Extraict d'une grosse Histoire Latine MS. de la vie de Charles VI. estant en la Bibliotheque de Monsseur de Thou, dont l'Autheur a esté contemporain, qui represente les mesmes rencontres que Jean Iuuenal des Vrsins, auec des circonstances plus amples, fol. 20.

OLVTO consilio, Rex pradecessorum suorum morem seruans, mense Augusti, 18. 🔾 die , ad Ecclesiam Beati Dionysij Francia peculiaris Patroni , accessit , cum auunculo atque regni proceribus , sequentíque luce , vexillum gloriosissimum , Martyris , quod Auristamma dicitur, in signum expeditionis proxima accepit per hunc modum. Circa horam namque diei tertiam, venerabilis Abbas, & conuentus Ecclefia, capis fericis induti, iuxtà sancti Clementis Capellam Regem aliquantulum expectauerunt pede fixo, quem cum eminus ab aula descendentem conspexissent, individua Trinitati altisonis vocibus decantando, eum ad Ecclesiam cum solemni processione perduxerunt : Cum autem ad altare benedictorum accessisset, oratione peracta, Regale epitogium exuit, & in obsequium corum prompta animi deuotione, crinibus resolutis, zona pariterque discin-Aus, se multum obtulit reuerenter. Accedens inde ad criptam sapefatorum sanctorum, sacrosancta pignora in scrinius electrinis contenta, in vlnis suscipiens, cum Abbatis auxilio, mera cordis alacritate, super eorundem altare detulit, cum corpore etiam beatifsimi Ludouici, ac postmodum, de eminentiore loco, in altaris facie collocauit. Abbas autem in pontificalibus existens Missam conuentualem celebrauit, interque Missa solemnia collationem faciens, & Martyrum reliquias sapientissime recommandans, ut erat in sacris litteris eruditus, & in sacra pagina excellentisimus professor, deuotionem Regis, fidelitatem militum, multis laudibus extollens, notabiliter commendanit. Hu ergo ritè perattis, cum rex de manibus eius videlicet vexillum suscepisset, illud Petro de Villaribus domus Regiæ Magistro, non iuueni, atate prima florente, sed vire emerita militia, & sidei non dubia, cum pacifico osculo tradidit deserendum: is iam exacta atain miles erat, sed vegetum ingenium in viuido pectore vigebat, virebatque, integris sensibus, atque ideo bonam virium suarum consummationem in proximo adesse existimans, illud, percepta priùs Eucharistia, deuotissime suscepit: & sic repositis sacrosanctis reliquius, & seruitio peracto, ad nemora Vicenarum rediit.

Et pour rapporter en mesme lieu ce qui est mentionné ailleurs de l'oriflamme. Page 37. ligne 34. Le Roy bailla l'Orislambe à Guy de la Trimoüille,

&c. La mesme Histoire Latine que dessus, pag. 31. b.

Secunda die Augusti, Rex ad santtum Dionysium more pradecessorum Regum venit, Auristammam suscepturus, vel, vt lucidius loguar, vexillum Beati Dionysii Francia pecularis Patroni: quod tamen perattis mysteriis modo & forma aliàs perhibitis, penes se retinuit, donec illud Guidoni ditto de la Trimouille, obtentu Domini Ducis Burgundia, credidit deferendum, tandem tamen \* \* \* deplicandum.

Page 16. ligne 23. la Reyne Ieanne de Sicile, &c. adopta Louys Duc d'Aniou, & en sit son heritier, &c. Et page 22. ligne 10. le Pape Clement VII. Fordonna & declara estre Roy de Sicile & de Naples, & le couronna en Roy, &c.

Extraict de l'Innentaire des Titres du Tresor des Chartes, gardé à la Saintle Chapelle de Paris, fait par Mres Pi. Dupuy, & The. Godessoy viuans Conseillers du Roy en ses Conseils, & Historiographes de France, en suite de la Commission expresse du Roy Louys XIII qui leur sut adressée pour ce subiet, en datte du 21. May 1615. Auquel trauail ils ont vacqué pendant plusieurs années de suite, auec incroyable peine & grande assiduité, & s'en sont à la sin dignement acquittez.

Dans la Layette de Louys Duc d'Aniou & Comte du Maine, depuis Roy de

Sicile, frere du Roy Charles V. dit le Sage, numero 4.

Lettres de *Ieanne* Reyne de Ierusalem & de Sicile, Dame du Duché de Lapouille, Princesse de Capoue, Comtesse de Prouence, Folquaquier, & Piedmont; Par laquelle, se voyant sans enfant masse, & trauersée par Barthelemy de Bar inuaseur du Sain& Siege, declaré Antechrist, & priuée du Yyy iij

#### Annotations svr l'Histoire

542

faict de ses Estats, les ayant donné à Charles de la Paix, autrement de Duraz son subiet; elle adopte pour son sils naturel, & legitime Louys Duc d'Anion frere du Roy de France, & après luy ses enfans, ordine genitura sernato, pour succeder en son lieu au Royaume de Sicile & autres Terres, citra Faram aux Comtez de Prouence, Forcalquier, & Piedmont, & à toutes ses autres Terres; & ce pour le bien de l'Eglise diuisée par Schisme: Ce Don sait du consentement du Pape Clement VII. qui estoit en Auignon pendant le Schisme, & après la permission qu'il auroit baillé à ladite Reyne de faire ladite disposition, laquelle est inserée dans les dites Lettres de Don. Ceux qui acceptoient pour ledit Duc Louys estoient sean Euesque d'Agen, George de Marlio Chambellan, & Pierre de Murlio ses Ambassadeurs enuoyez pour cét effect. Fait au Chassel de l'Oeuf prés Naples 1380. suin seellé.

Voicy le Testament de ladite Ieanne I. Reyne de Sicile, en son Chasteau proche de Naples l'an 1380. le vingt-neusiesme Iuin, en faueur de Louys I. Duc d'Aniou.

OHANNA Dei gratia Hierusalem, & Siciliæ Regina, Ducatus Apuliæ, & Principatûs Capuæ, Prouinciæ, & Folcarquerij, ac Pedimontis Comitissa, &c. Sane prafatum Dominum Ludouicum Ducem Andegauensem in nostrum legitimum filium adoptauimus, recepimus, admisimus, instituimus, & ordinauimus: adoptamus, recipimus, admittimus, instituimus, & esiam ordinamus per prasentes : Statuentes & ordinantes quod ipse Dominus Ludouicus noster legitimus filius omnibus & singulis privilegiis, libertatibus, iuribus, immunitatibus, iustitiis, dominationibus, nobilitatibus, dignitatibus, honoribus, praeminentiis & prarogatiuis gaudeat & vtatur, quibus fily legitimi adoptiui vii & gaudere possunt & debent quomodocumque & qualitercumque, tam de iure communi quam de quocumque iure alio speciali. Quem dictum legitimum filium vberibus maternis & intimis prosequi cupientes affectibus, quem inter nostra pracordia prarogatina dilectionis interna meritò debemus amplecti, ex causis superius designatis & aliis , viilitatem , defensionem & tranquillitatem Romana Ecclesia pralibata , nostri Status Regy Regni, Terrarum & subditorum nostrorum pacifici manutentionem ac protectionem & alias Rempubl. concernentibus, quas in nostro recta considerationis examine veras, euidentes, necessarias atque iustas scimus, habemus, tenemus & reputamus, ipsum eumdem Dominum Ludouicum Ducem legitimum filium nostrum adoptiuum, licet absentem, tanquam prasentem, petentem & requirentem per Procuratores, & Nuntios supradictos Procuratorio nomine, & pro parte ipsius Domini Ludouici legitimi silij nostri , de auctoritatéque & beneplacito prafati Domini nostri Papa Clementis , & vigore suarum Litterarum prascriptarum, nostraque Reginalis plenitudine potestatis, etiam do consilio & consensu pradictis, deliberationéque diligenti, provida & matura, cum personis supradictis & aliu multis sidelibus nostris prehabita & premissa, pro euidenti & communi villitate Regni, Terrarum, Vassallorum & subditorum nostrorum, ac prouisione suprascriptorum, ex nostra certa scientia, libero proposito, prauisa & certiorate, non inducta per aliquem vel aliquos fraude, deceptione, dolo, circumuentione, vi vel metu, sed de mera, libera ac spontanea voluntate, ac proprio motu, nostris illisque melioribus, modo & forma, quibus tam de iure quam consuetadine ac alias, possamus & valemus in futurum Regem Sicilia haredem & successorem nostrum ( post obitum tamen nostrum) & eo desiciente, Ludouicum ipsius Domini Ludouici nostri legitimi silij natum, & eodem Ludouico nato sublato de medio, quemcumque alium legitimum silium & naturalem dicti Domini Ludouici Ducis legitimi filij nostri, inter eos ordine geniture servato, in Regno, Terris, locis, & Dominiis citra Farum, ac in Comitatibus Pronincia, Potsarquery & Pedimontis, necnon in omnibus & fingulis Terris, locis & Dominius corundem ad nos & antecessores nostros pertinentibus & spectantibus,

pertineréque & spectare debentibus, & valentibus quomodocumque & qualitercumque, senore prasentium nominamus, pronunciamus, declaramus, facimus, instituimus & ordinamus, ac pro futuro Rege successore & herede nostro post decessum nostrum in Regno, Comitatibus, Terris, locis & Dominius nostris omnibus & singulis suprascriptis; ordinamus, habemus, tractamus, tenemus & reputamus: habebimus, tenebimus, tractabimus & reputabimus, & ac si noster esset legitimus filius, naturalis haberi, teneri omnibus vassallis subditisque nostris & quibuscumque aliis personis cuiuscunque status seu conditionis existant, tractari ac reputari volumus & mandamus. Et ampliùs prasentium tenore fatemur, attestamur, & ad notitiam vniuersorum deducimus, quod prafatus Sanctissimus in Christo Pater & Dominus noster Dominus Clemens Papa VII. clausulam de successione Regni Sicilia loquentem in Infeudatione facta clara memoria domino Carolo I. ipsius Regni Regi, qua cauetur quod nullus in dicto Regno succedere possit, nosi sit de descendentibus à dicto domino Carolo (omnibus aliis in dicta Infeudatione contentis in sua firmitate manentibus) de nostro pleno assensu pariter & consensu , expresse per suas Apostolicas Litteras superius descriptas reuocauit ,& viribus vacuauit; ipsamque dicta Clausula reuocationem, & eiusdem iurium vacuationem factas, fic & prout in ipsis Apostolicis Litteris continetur, ex nunc etiam quantum in nobis est approbamus, ratificamus, & ratas & gratas habemus, ipsisque assentimus, eisdem prastantes nostrum beneplacitum, voluntatem pariter, & consensum, vt ex causis superius expressatis pradicta omnia & singula post nostrum obitum, vii pradictum est, suum plenum sortiantur effectum. Dantes nihilominus, & etiam transferentes tenore prasentium in eumdem dominum Ludouicum legitimum filium nostrum, & eius posteros, ac prædictos suos Procuratores, & Nuncios prasentes recipientes & stipulantes nomine dicts domini Ludouici, & pro ipso ac suis posteris ex nunc in casu obitus nostri pradicti Regnum, Comitatus, Terras, loca & dominia pradicta, ac omnia & singula Iura competentia quomodolibet in Regno , Comitatibus , Terris , locis ,& domniiu antefatis in super declaramus, ordinamus, & volumus, de auctoritate & beneplacito prafati domins nostri Papa, acetiam nostra Reginali auctoritate, ad eundem D. Ludouicum nostrum legitimum filium, seu Ludouicum eiusdem domini Ludouici filij nostri natum, ac eorum posteros, Regnum, Terras, loca, & dominia citrà Farum Comitatus Prouincia, Forcalqueriique, & Pedimontis, Terras, loca, & dominia eorumdem ad nos, & pradecessores nostros quomodocumque pertinentia & spectantia, & pertinere ac spectare valentia & debentia spectare, & persinere debere, post obitum tamen nostrum, &c. Da-tum & actum in Castro nostro Oui propè Neapolim, anno à Nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo, Indictione tertia, die penultima mensis Iunij, Pontificatûs Sanctissimi domini nostri Papæ prædicti anno secundo, præsentibus viris magnificis Iacobo Magno, Regni nostri Siciliæ Camerario Minerbini, & Antonio Casertano Comitibus, necnon Ludouico de Constantio Milite Neapolitano, locumtenente eiusdem Magni Camerarij, Consiliariis, & Magistro Angelucio de Furno de Rauello, Secretario, sidelibus nostris dilectis testibus ad præmissa vocatis, speialiter & rogatis.

Bulle de confirmation dudit Don, faite par le Pape Clement V 11. de tout ce qu'auoit donné ladite Reyne, tant pour la Sicile qui est tenuë en sief de l'Egli-se: ce qu'il fait auctoritate Apostolica, que pour la Prouence, Forcalquier, & le Piedmont reputez monnans de l'Empire: l'Empire estant lors vacquant, & ce en vertutant de la superiorité qu'il a sur l'Empire, qu'an ex potestate, qu'à eodem vacante Imperio, Imperatori succedit, & dans ladite consistent la disposition d'icelle Reyne cy-dessus y est au long inserée. Auinion. 11. Kal. August. an. 2. sub plumbo.

Dans la mesme Layette de Louys Duc d'Aniou. num. 5.

Lemens Episcopus seruus seruorum Dei, carissimo filio Ludouico

Duci Andegauensi, Salutem & Apostolicam benedictionem, &c. Quare pro parte tua nobis suit humiliter supplicatum, vi cum Regnum & Terra citrà Farum pradicta iure directs Dominij ad prasatam Romanam Ecclesiam spectare noscantur, di-

Etique Comitatus Prouincia, Folcarquery & Pedimontis ab Imperio teneantur in feudum, ipsumque Imperium vacet ad prasens , nominationi , pronuntiationi , declarationi , fa-Etioni, institutioni, ordinationibus, translationi & donationi pradictu, ac omnibus & fingulus alius in eodem Instrumento contentus, quoad Regnum & Terram, auctoritate Apostolica, & quoad Comitatus Provincia, Folcarquery & Pedimontis, pradicta tam ex superioritate quam ad ipsum Imperium habere dignoscimur, quam ex potestate qua codem vacante Imperio, Imperatori succedimus, ac etiam cadem auctoritate Apostolica robur confirmationis adiicere cum suppletione defectuum, si qui forsan interuenerint in pramisis de benignitate Apostolica dignaremur. Nos itaque, qui adoptationem pradictam per alias nostras Litteras confirmauimus, huiusmodi supplicationibus inclinati, nominationem, pronuntiationem, declarationem, institutionem, ordinationes, translationem & donationem pradictas, ac omnia & singula alia in pradicto Instrumento contenta, eas quomodo libet concernentia, rata & grata habentes, illa, quoad Regnum auctoritate Apostolica, ac Comitatus predicta, ex superioritate & potestate predictis, necnon illius plenitudine potestatis, quam Christus Rex Regum & Dominus Dominantium nobis licet immeritis, in personam Beati Petri concessit, de fratrum nostrorum consilio & assensu, ex certa scientia consirmamus, & prasentis scripti patrocinio communimus, supplentes quemcunque defectum: si quis forsan interuenerit in eisdem, &c. Acta fuerunt hæc in Castro Oui prope Neapolim, in quo dicta Domina Regina inhabitabat, anno à Natiuitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo, Indictione tertia, die penultima Mensis Iunij, Pontificatus Sanctissimi Domini nostri Papæ prædicti anno secundo: Præsentibus magnifico & honorabilibus viris, Antonio de Larat, Comite Casertano, Ludouico de Constantio, Milite Neapolitano, magni Camerarij prædicti Regni Siciliæ locum tenente, Consiliariis & Magistro Angelucio de Furno de Rauello, Reginali Secretario, testibus ad præmissa vocatis, specialiter & rogatis.

En consequence desquelles Lettres d'adoption & de don voicy vne deduction du droit de Charles VIII. aux Royaumes de Naples, Sicile, & Arragon: mis par escrit en l'an 1491. du commandement dudit Roy, & redigé de l'ordonnance de la Chambre des Comptes à Paris; par Leonard Baronnat Maistre en icelle Chambre.

C'est le Cas contenant la Genealogie, & les Moyens cy-aprés declarez, par lesquels appert du bon droit que le Tres-chrestien Roy de France Charles

VIII. de ce nom a au Royaume de Sicile.

Pour l'elucidation & claire cognoissance du droit dessusdit qu'a le Roy nostre Sire audit Royaume de Sicile, est à presupposer & sçauoir que l'Empereur Frederic, qui tenoit le Royaume de Sicile de l'Eglise Romaine sut priué d'iceluy Royaume par le Pape Innocent IV. au Concile de Lyon, & reuint ledit Royaume és mains de ladite Eglise Romaine, & declara le dit Pape Innocent qu'il vouloit pouruoir dudit Royaume par le Conseil des Cardinaux, ainsi qu'il est textuellement d'Aniou frere contenu au chapitre ad Apostolica, &c. de Iudiciu, &c. in Sexto. Aprés la priuation du Roy Sainct dessusdite, le Pape Vrhain VV. enuoia Messagers à Monseigneur Charles, Com-Louys, innestry te d'Anjou & de Prouence, fils & frere de Roys de France, à ce que sous certaines pactions il voulsist accepter & receuoir ledit Royaume de Sicile; & a-Sicile par le Pape Clement prés le trespas dudit Pape Vrbain, le Pape Clement IV. en accomplissant ce que IV pour luy & auoit esté commencé par ledit Vrbain, donna & bailla ledit Royaume de Si-ses hoirs masses cile, auec le Domaine, la Seigneurie & les appartenances d'iceluy à perpeen defaut d'i- tuel heritage audit Monseigneur Charles, Comte d'Anjou, & à ses hoirs masceux, pour l'un les & femelles en ligne directe: & s'ils mouroient sans hoirs, voulut le Pape dessussition que un des enfans du Roy de France succedast & eust ledit Royaume de Sicile soubs le cens annuel de huict mille onces d'or & certaines pa-&ions; & deslors fut ledit Monseigneur Charles receu en foy & hommage dudit Royaume par ledit Pape Clement: & fut ce fait à Perouse, au mois de Mars, le premier an du Pontificat d'iceluy Pape, lequel & semblablement

Charles I. Cote France.

seize Cardinaux se soubscrirent dedans les Lettres desdits don & infeodation, dont parle Iean André au chapitre ad Apostolica &c. dessus allegué. Ledit Royaume de Sicile, aprés ladite privation dudit Frederic, fut occupé par Conrad son fils, & aussi par Manfrede Prince de Tarente son autre fils, auquel plusieurs Prelats adhererent, & donnerent faueur; pour laquelle cause ledit Pape Ckment IV. par Sentence prononcée en son Palais de Viterbe, deposa onze Euesques qui auoient adheré audit Manfrede, & esté à son couronnement, ainsi que le met Guillelmus Durand. in Speculo, Titulo de accusationibus, §. depanieur autem quis. Finalement aucun temps aprés, ledit Monseigneur Charles d'Anjou vainquit & occit ledit Manfrede, ainsi que recite ledit Iean André au lieu dessusdit, & par ce ledit Charles sut vray Roy, & paisible dudit Royaume de

Ledit Charles Premier Roy de Sicile eut vn fils appellé Charles Second de ce nom, lequel comme vray Roy succeda à sondit pere audit Royaume de Sicile, & espousa Marie fille du Roy de Hongrie, de laquelle il eux six fils, dont l'aisné sut Roy de Hongrie; le second nommé Louys de Marseille sut frere Mineur, & Archeuesque de Thoulouze; l'autre nommé Philippes fut Prince de Tarente; & l'autre nommé Robert, qui après sondit pere fut comme successeur vray Roy dudit Royaume de Sicile. Ledit Roy Robert vray Roy & Seigneur dudit Royaume de Sicile eut vn fils nommé Charles Duc de Calabre, qui de sa femme eut deux filles, c'est à sçauoir Ieanne & Marie, & deceda auant ledit Roy Robert son pere, delaissant sesdites deux filles Jeanne & Marie. Le Pape Clement VI. vnique & paisible souuerain Euesque enuoya deux Cardinaux 2uec ladite Jeanne audit Royaume de Sicile, commandant à tous les habitans d'iceluy Royaume qu'ils eussent & tinssent ladite Reyne Jeanne, comme leur vraye Dame & Reyne: ce qu'ils firent; & lors ladite Reyne leanne donna ou vendit audit Pape Clement la Cité d'Auignon, laquelle depuis ce temps est demeurée à l'Eglise de Rome. Et depuis ladite Reyne ainsi receue paisible audir Royaume de Sicile espousa, après la mort de son premier mary André, Louys Prince de Tarente, lequel au nom de sadite semme regna, & sur vray Roy: & eux deux comme vrays regnans donnerent de grands Priuileges en Prouence. Ledit Louys trespassa, & sut ladite Reyne Ieanne mariée en tierces nopces auec lacques fils du Roy de Maiorque, lequel certain temps aprés deceda, & fut icelle Reyne mariée aucc Monseigneur Othon de Brunsuuig Allemand, qui la dessendit en sondit Royaume, tant parauant, que depuis le trespas d'elle, contre Charles de Duras autrement dit de la Paz, dont sera parlé cy-aprés. Et ainsi par ce que dit est appert clairement & est notoire par tout le monde que ladite Reyne leanne aesté vraye Reyne & Dame dudir Royaume de Sicile, à cause de Charles d'Anjou, premier de ce nom, pere de Charles d'Anjou, le second, qui fur pere du Roy Robert, ay eul d'icelle Reyne seanne, tant au moyen du Testament dudit Roy Robert auctorisé par l'Eglise, que par l'auctorité & ordonnance du Pape Clement VI. dont cy-dessus a esté parle: & fut ladite Ieannetenuë & reputee pour Reyne & Dame audit Royau. me de Sicile, en Prouence, Piedmont, & en autres Seigneuries. Or il aduint que Charles de Duras dict de la Paz ou de la Paix, persecuta icelle Reyne, iusques à l'enclorre & l'assieger en la Cité de Naples. Et adonc icelle Reyne voyant qu'elle n'auoit point d'enfans, & estoit issue de la Maison d'Anjon, & que ledit Charles de Duras la persecutoir, resoluant en son entendement que Monseigneur Louys Duc d'Anjou, frere du Roy de France Charles V. & ayeul du Roy René: estoit de mesme Maison; du congé & licence dudit Pape Ckment VI. ou VII. elle adopta ledit Monseigneur Louys Duc d'Anjou en son Adoption de fils, & le fit son heritier valuersel, & luy donna toutes ses Seigneuries, en le Louys I. Due faisant dessors Duc de Calabre, & manda par ses Lettres patentes à tous ses d'Anien. subiets, tant audit Royaume de Sicile, que en Prouence, & ses autres Sei-

gneuries, que aprés son trespas ils luy obeissent, comme à son vray fils adoptif heritier & donataire, & le tinssent pour leur vray Seigneur: & ce leur manda semblablement ledit Pape Clement V 1 1. lequel approuua & confirma les choses dessus par ses Bulles patentes, données en Auignon l'an mille trois cens quatre-vingt & deux, soubscrites dudit Pape & de dix-sept Cardinaux,

1382. comme par icelles Bulles peut plus à pleih apparoir.

> Après ladite Adoption & Institution, & don dudit Duché de Calabre, confirmation, & autres choses dessusdites ainsi faites, ledit Monseigneur Louys Duc d'Anjou, aduerty que ledit Charles de Duras auoit affiegé ladite Reyne Jeanne, se prepara & mit en armes, du consentement & congé dudit Pape Chment VII. pour aller secourir & dessendre ladite Reyne, & y mena grande multitude de gentils-hommes & grands Seigneurs, entre lesquels estoit de noble memoire le Comte de Sauoye, appelle le Comte verd, ayeul du Pape Felix. Mais auant que ledit Monseigneur Louys d'Anjou & son armée fussent arriuez audit Royaume de Sicile, ledit Charles de Duras prit ladite Reyne

Ieanne, l'emprisonna, & puis la fit estrangler: & ce est veritable.

Ledit Monseigneur Louys d'Anjou arriué audit Royaume de Sicile conquit maintes Citez, Seigneuries & Villes, & fut receu & tenu comme vray Roy de Sicile par plusieurs Nobles d'iceluy Royaume, & en conquerant, ainsi que le plaisir de Dieu fut, il trespassa, delaissez deux fils, c'est à sçauoir Lowys I I. de ce nom, & Charles appellé Prince de Tarente. Ledit Louys 11. pere du Roy Louys II. Roy René, & comme heritier & successeur de sondit seu pere, entra audit Royaume au douziesme an de son aage, de l'autorité du Sain& Siege Apostolique, & consentement dudit Pape Clement, & eut l'obeissance presque de tout ledit Royaume, qu'il tint par long temps, excepté la Cité de Cayete: & à la parfin le Roy Ican d'Arragon donna en mariage sa fille Yoland audit Roy Louys, comme vray Roy de Sicile, laquelle Yoland fut nommée & appellée Reyne de Sicile: & d'elle eut ledit Roy Louys trois fils, c'est à sçauoir Louys III. de ce nom, René & Charles, & deux filles, c'est à sçauoir Marie, qui fut mariée auec le Roy de France Charles VII. & Yoland. Ledit Roy Louys II. de ce nom, aprés la mort dudit Charles de Duras, fut persecuté audit Royaume de Sicile par Lancelot, fils d'iceluy Charles, lequel Lancelot estoit intrus en certaine partie d'iceluy Royaume, & contre son ennemie intrusion se desfendit ledit Roy Louys par long-temps comme vray Roy de Sicile. Ledit Louys 11. d'Anjou fut par le Pape Clement VII. & par le Pape Benedict autrement dit de Luna, approuué & confirmé Roy de Sicile, ensemble l'adoption, institution & donaison dessus distriction de la Reyne Ieanne, dudit Louys d'Anjou, pere d'iceluy Louys 11. de ce nom, comme peut à plein apparoir par les Bulles sur ce faites. En aprés ledit Roy Louys 11. pere du Roy René d'Anjou, fur à Pise, où se tenoit le sain& Concile, auquel fut esseu en Pape Alexandre V. & par ledit Concile fut ledit Roy Louys constitué gouverneur & dessenseur de l'Eglise, & en approuuant l'institution, filiation & donaison de ladite Reyne Jeanne, furiceluy Roy Louys declaré par ledit Concile vray Roy de Sicile, & de nouveau investy & infeodé d'iceluy Royaume; comme appert par Bulles datées de l'an mille quatre cens & neuf, soubscrites dudit Pape Alexandre V. & de treize Cardinaux de chacun College, tant Italiens que François.

Semblablement le Pape Iean XXIII. eut & approuua ledit Roy Louys II. pour vray Roy de Sicile, & tel le declara à Boulongne, & comme vray Roy luy donna la Rose, & iccluy Roy comme Gonfanonnier & deffenseur de l'Eglise, accompagna & mena ledit Pape Iean, sous l'obeissance duquel estoit ledit Royaume de Sicile. En haine de ce, le Roy Lancelot aduersaire dudit Roy Louys, chassa de Rome ledit Pape Iean; lequel au grand & sain& Concile de Constance approuua toutes les choses dessus dites en faueur dudit Roy Louys,

& le tint pour vray Roy de Sicile; & fut par Sigismond Roy de Hongrie re-

de Sicile.

1409.

ceu comme son compagnon Roy, & firent de grandes alliances ensemble par le moyen de Messire. Guillaume de Senete, vaillant Cheualier, & Docteur en Loix, & Chancelier de Prouence. Et ainsi qu'il pleut à Dieu, ledit Roy Louys fina ses derniers iours à Angers, delaissez trois fils, c'est à sçauoir Louys, René, & Charles; lequel Louys aisné fut audit Royaume de Sicile en l'aage de douze ans, & eut partie dudit Royaume contre la Reyne Ieannelle, sœur dudit seu Lancelot, laquelle occupoit iceluy Royaume. Le Pape Martin V. de ce nom, voyant les grandes guerres & esclandres qui auoient esté audit Royaume de Sicile entre les Roys Louys 11. & Lancelot, & qui pourroient encores estre, deuëment certifié du bon droict que le Roy Louys III. frere dudit Roy René, auoit en iceluy Royaume, fit certaine Ordonnance & Declaration, à ce que sans preiudice du droict acquis audit Roy Louys III. & à ses successeurs, ladite Ieannelle tiendroit ledit Royaume de Sicile sa vie durant, & manda qu'elle fust couronnée, & que aprés son trespas ledit Rey Louys fust vray Roy dudit Royaume de Sicile. Ledit Pape Martin aprés l'Ordonnance dessus dite ainsi par luy faite, voulant declarer son intention touchant ledit Royaume, & le droict que y auoit ledit Roy Louys III. declara que son intention n'estoit point d'auoir baillé ledit Royaume, & le droi& que y auoit ledit Roy Louys à ladite Jeannelle, sinon sa vie durant tant seulement; en ordonnant & decernant, du conseil & assentement de Messeigneurs les Cardinaux, que aprés le trespas d'elle, ledit Royaume de Sicile & la possession d'iceluy, auec la Terre decà le Fare, reuint franchement & entierement audit Roy Louys III. & à ses heritiers, posé qu'ils n'eussent acquis autre droiet que celuy. qu'ils y ausient; & qu'il n'entendoit aucunement defroger aux octroys & infeodations faites d'iceluy Royaume au Roy Louys Premier, & au Roy Louys Second: mais vouloit que lesdits octroys & infeodations des à present, comme dés lors, demeurassent en leur force & vertu; & que ledit Royaume, après le trespas de ladite Reyne, paruint audit Roy Louys III. & à ses heritiers nez & à naistre, en les inuestissant en la personne de Maistre Nicolle Perrigaule, Procureur dudit Roy Louys 111. Et en outre, ordonna ledit Pape, du conseil & assentement desdits Cardinaux, que si ledit Roy Louys III. decedoit sans hoirs de son corps, que Monseigneur René d'Aniou son frere, & ses heritiers; & eux defaillans, Monseigneur Charles d'Aniou frere dudit Roy Louys III. luy succedassem; en declarant derechef les Donaisons, Infeodations, & Inuestitures dessus dites, estre de valeur perpetuelle, nonobstant quelconques donations, declarations, & autres choses quelconques faites tant par ledit Pape Martin, ou autres, à ladite Reyne Jeannelle; & lesquelles iceluy Pape reuoqua & declara de nulle valeur, & pour non faites. Ce fut donné & fait à Florence l'an mille quatre cens dix-neuf, auec la soubscription de la main 1419. propre dudit Pape Martin, & de treize Cardinaux.

Reste de voir quel droid Alfonse soy disant Roy d'Arragon, pretendoit Pretensions audit Royaume de Sicile, & à quel tiltre il l'occupoit. Premierement, il d'Alphonse est à sçauoir que ledit Alfonse pretendoit seul, & se fondoit auoir droict au-Roya dir Royaume de Sicile, sous couleur d'une feinte & nulle donaison qu'il di-Sicile, se disoit luy auoir esté faire par ladite Ieannelle, laquelle auoit occupé, & occu-Ieanne II. poit par voye de faict ledit Royaume de Sicile, après le trespas de feu Lanceles son frere, lequel semblablement l'auoit occupé comme dit est, dont s'estoient ensuiuis maux innumerables, pour les guerres continuelles qui y auoient esté faites par les Roys Louys I. 11. & 111. Pour à quoy obuier, & aux guerres & aux maux qui se fussent ensuiuis, ledit Pape Martin voulut que ladite Ieannelle tint ledit Royaume de Sicile sa vie durant seulement. Ledit Alfonse pour cuider fonder ledit droict par luy pretendu dudit Royaume de Sicile, disoit que ladite Dame Ieannelle sentant ledit Roy Louys III. venir par mer à grande armée & puissance audit Royaume de Sicile, &

Zzz ij

au nom dudit Roy la Cité de Naples estre assiegée par le Capitaine appellé Sforce: Elle aduertie que ledit Alfonse estoit auec certaines gallées, estans on Fisc nommée Trinacrie, requit ledit Alfonse qu'il luy aydast contre ledir Rey

Louys, & qu'elle luy donneroit le dis Royaume, & tout ce qu'elle ancis aprés sa mort. Et de faict, ledit Alfonse disoit qu'elle luy en auoit sait aucune donaison sous certaines conditions & manieres non obseruées: Et sur icelle donnison ledic Alfonse fondoit le droist par luy pretendu audit Royaume de Sicile. Or n'auoit ladite leannelle aucun droict en iceluy Royaume au temps de ladite donaidroittau Roy. for, parquoy elle ne pouvoit donner ce qu'elle n'auoit. En outre pole, non

Louys II I. Ducd'A 1104 adobié infi fin heritier au Royaume de Sicile.

Laquellen'a-

aume de Na-

HOIT AUCUM

toutes sois confessé, que ladire leannelle eust peu faire aucune dousison dudir Royaume de Sicile audit Atfonse, si ne pomioit-il soubs ombre de ce pretendre aucun droist audit Royanne de Sicile, parce que si tost qu'il sur en ladite Cité de Naples, en commettant vice d'ingraritude, il machina contre ladite Reyne leanuelle de la prendre & faire prisonniere, & l'amener au Royaume d'Arragon; laquelle conspiration sut descouuerte, & convint à ladite Reyne s'enfuir en la Cité d'Auerse, pour illec estre en seureté: Et lors ledit Alfouse s'enfuit au Chasteau neuf, & prit prisonnier le grand Seneschal de ladue Reyne, laquelle manda à son aide ledit Capitaine Sforce, qui entra en ladice Cité de Naples, dont il chassa les Catalans, & en prit aucuns prisonniers, en recompense desquels fur deliuré le grand Seneschal, & renuové à ladite Reyne; laquelle voyant l'ingratitude dudit Alfonse, & qu'il avoit merité d'estre priué du droict, s'aucun pouvoit auoir audit Royaume de Sicile, foubs ombre de ladite donaison, manda les Barons & Nobles dudie Royaume de Sicile, & de leur consentement elle revoqua & adnulla de toute sa pleine puissance la donaison & affiliation, s'aucune auoit faire audit Alfonsemblablement ledit Pape Martin, en infeodant & receuant ledit Roy Lours III. en foy & hommage dudir Royaume de Sicile, cassa & adnulla tout ce que par ladite Icannelle auoit esté fait en faueur dudit Alfonse. Adonc voyant ladite *Jeannelle* qu'elle avoit esté deceuë par ledit Alfonse, reduisant à sa memoire, que ledit Roy Louys I I I. qui estoit allé de la Cité de Naples à enéparis Rey. Rome vets le Pape, estoit descendu de la Maison d'Aniou, dont elle auoit me leanne II euë sa naissance, & le bon droict qu'il auoit audit Royaume de Sicile; & que luy, son pere, & son ayeul auoient esté par tres-long-temps à defendre leur droist : elle, du consentement des Nobles, Barons, & Comtes du die Royaume, mesmement des plus grands & de la plus saine partie d'iceluy Royaume, & aussi du consentement dudit Pape Martin, aprés l'infeodation par iceluy Pape audit Roy Louys III. dudit Royaume de Sicile, l'affilia, prit & receut en son fils; & prirent ensemble elle & ledit Roy Louys I I I. confederations, alliances, conventions & affiliations; & lors ledit Alfonse sen alla dudit Royaume de Sicile, toutesfois il laissa gardes és Chasteaux Neof, & de l'Ocuf. Tantost après ledit Roy Lonys entra en la Cite d'Auerse, où ladite Jeanvelle estoit, & se tint auec elle par cinq ans; & tousours fut de tous & chacuns dudit Royaume nommé & appellé Roy de Sicile; & à la parfin accompagna ladite Reyne en la Cité de Naples, & aprés fut au Duché de Calabre: illec estant il fut marié du vouloir de ladite Reyne Jeannelle, laquelle le fit Lieutenant general & Gounerneur dudit Rojaume, & par Lettres Patentes manda qu'on luy obeist comme à son vray successeur. Certain temps après il trespassa, vivant ladite Reyne leannelle, laquelle acertenée de la declaration des-René D.d'An- sus dite d'iceluy Pape Martin, & de l'infeodation qu'il auoit faite dudit Royauiou adopté de me de Sicile audit Roy Louys III. & à ses successeurs, considerant que le-Ieanne II. son dir Monseigneur René d'Aniou Duc de Bar, qui estoit frere immediat dudit Royaumes de Roy Louys III. & fils dudie Roy Louys II. & du Sang Royal de France, Naples & si- estoit le vray heririer & successeur dudit Roy Lonys III. son frere; & que les habitans dudit Royaume de Sicile destroient auoir ledit René en leur Roy

Digitized by Google

& Seigneur. Elle sit son Testament, par lequel elle institus iceluy Roy René son herigier & successeur, cant audit Royaume de Sicile, que en tous ses autres pays, & Seigneuries; lequel Tostament fut fait à Naples au chasteau de Capoud, le Mardy second jour de Feurier mille quatre cens trente-cinq, & 1435. à ce furent presens vingt-quatre Tesmoins, & deux Comtes, & Messire Marsin Bossé Docteur en Lois, trois Chevaliers dudit Royaume de Sicile, Messire Vital de Cabans, plusieurs Chevaliers, & Docteurs, & Maistres d'Hostel de ladice Reyne, & plusiours Capitaines & Bourgeois. Aprés que ladite Reyne Jeannelle fut trespassée, les Comtes, Nobles, & les Citez de Naples, & de Laigle, & plusieurs autres enuoyerent Ambassade solomnelle en France & Bourgongne par deuers ledir René, à ce qu'il s'en vint audit Royaumo de Sicile; car ils le voulgiens: auoir en leur vray Roy. Et aprés plusieurs allées & venuës, ils emmenerent andit Royaume de Sicile iceluy Roy Renés lequel envoya Ambassade au Pape Engene auant sa suspension, pour l'infeodation dudit Royaume où il en seroit besoin, laquelle infeadation obtint ledie Roy René, & luy en fur octroyó Bullo. Depuis icoluy Roy René venant dudit Royaume de Sicile, fur à Florence où estoit ledit Pape Bugene, qui René d'Anion l'inuestir d'iceluy Royaume de Sicile : & de ladire Inuestirure & Inscoda-feodé du Roy. tion luy bailla ses Bulles: Et ce fait, enuova ledit Roy René audit Royau-aume de Naples me, dont il eust esté paisible, sen cussent etté la malice, tirannie, les guer-Eugene. res, tribulations, & inuations dustit Alfonse, lequel sans cause inuada ledit Royaume de Sicile, & brussa grande partie de la Cité de Naples, & sit mettre le feu par tout où il peut, & mit à saquemain ce qu'il peut : & sans titre par sa fureur inuada, occupa, & tirannisa le bon & inste droict dudit Roy René; & qui pis estoit, cherche toutes les voyes obliques qu'il peut, pour cuider trouver aucun titre alors, afin que soubs ombre d'iceluy il continuast ses inuasions & tirannies. Toutesfois après que le Roy René sur party pour s'en venir dudie Royaume de Sicile, ledit Alfonso fit tant, que par moyens exquis il eut infeodation d'iceluy Royaume. Et ne suffisoit pas audit Alfonse Droit de Rede vouloir par inuation & tirannie vsurper ledit Royaume de Sicile, qui ap-Roy de Sicile partenoit audit René: mais aussi auec ce il vsurpa & inuada à l'espée; & par ve-au Royaume nin, contre toute raison diuine & humaine le Royaume d'Arragon, qui semblablement appartenoit à iuste titre hereditaire audit Roy René; & n'y auoit, ne y eut oneques rien le dit Alfonse. Et, qu'il soit vray, fait à noter & telle est la reelle verité, que Madame Yoland, mere dudit Roy René, estoit fille du Roy Iean a' Arragan, & ledit Alfonse, vsurpateur dudit Royaume, estoit fils de la sœur dudit Roy Iean d'Arragon: parquoy, aprés le trespas d'iceluy Roy Ican, ledit Royaume d'Arragon appartenoit à ladite Dame Toland, comme sa fille & vraye heritiere: & après le trespas d'elle il appartint semblablement audit Roy René comme son fils & heritier en ligne directe, & non pas audit Alfonse vsurpateur, qui n'estoit que en ligne collateralle, & n'y pouuoit succeder: tant qu'il y eust eu heritier en ligne directe. Et comme ainsi soit que ledit Alfonse, vsurpateur du Royaume d'Arragon, n'eust rien audit Royaume de Sicile deça le Far, ainsi que cy-dessus a esté deduir, iceluy vsurpateur ce monstrer est à sçauoir, & telle est la verité, que l'Isle de Sicile outre & de delà le fat. là ledit Far, vulgairement appellée Trinacrie, appartient à l'Eglise Romaine; & pource que du temps du Pape Boniface VIII. & du Roy de Sicile Charles d'Anion, le Roy Pierre d'Arragon vint en ladite Isle de Sicile appellée Trinacrie, & de fait l'occupa : ledit Pape Boniface & le Roy Charles enuoyerent leurs armées contre Frederic, qui après la mort dudit Roy Pierre son pere, par continuation de vice decenoir ladite Isle de Sicile: & estoit Monseigneut Robers Duc de Calabre fils dudit Roy, & le conducteur de l'armée de sondit pere, & du Pape. Et estans les armées dessusdites l'une deuant l'autre, futentre les-

Zzz iij

dits Roy Charles & son fils Robere, d'une part, & ledit Frederic d'autre, fait Traité, qui fut envoyé par notables Messagers audit Pape Bonsface, par lequel Traité fut mariée Dame Alunor, fille dudit Roy Charles, auec ledit Fréderio, lequel ne deuoit jouyr, sinon seulement sa vie durant, de ladire Isle de Sicile appellée Trinacrie, & fut appellée la Petite Sicile, afin que le nom & tiltre dudir Roy de Sicile ne fur enerué, & que d'icelle Isle seroit fait hommage audit Roy de Sicile Charles, sous l'Eglise Romaine, & que ledit Frederic, sa vie durant, seroit appellé Roy de la petite Sicile, laquelle aprés son trespas reuiendroit audit Roy Charles & à ses successeurs, comme ces choses & autres apposées audit Traité peuvent plus à plein apparoir par Lettres d'iceluy Traité, suré & scelle par le Roy Charles, Robert son fils, & par ledit Frederic, faites & passées au Chasteau de Naples, l'an de l'Incarnation 1002. le dix-neusiesme sour d'Aoust. Et ainsi par ce que dit est, appert clairement, que le dit Alfonse vsurpateur n'auoit aucun droit audit Royaume de Sicile, ne en ladite Isloappellée Trinacrie & petite Sicile, ne deçà ne delà le Far; mais appartenoit le tout audit Roy René, comme dit est. Ledit Roy René eut vn fils appellé Iean, qui fur Duc de Calabre, vaillant & sage, lequel espousa la sille du Duc de Bourbon, desquels & de mariage issie vn fils appelle Nicolas. Ledit Roy Alfonse, en la fin de ses jours, voyant qu'il n'auoir point d'hoirs legitimes, faisant scrupule de conscience, de ce qu'il avoit ainsi occupé, sans droict ne tilete, ledit Royaume de Sicile, & que iceluy Royaume appartenoit instement audit Roy René, enuoya vers luy notable Ambassade, à ce qu'il luy enuoyast ledit Iean Duc de Calabre son fils; car il l'adopteroit & feroit son heritier, & luy bailleroit & deliureroit ledit Royaume de Sicile. Ledit Roy René se doutant de l'inconuenient dudit Ican Duc de Calabre son fils vnique, & qu'il fust empoisonné, differa de l'envoyer audit Roy Alfonse, lequelaprés ledit refus laissa ledit Royaume de Sicileà son bastard nommé Fernand, qui iusques cy a vsurpé ledit Royaume, & occupé, sans ce qu'il y cust aucun droi &. Le dit Duc Iean de Calabre, en conquerant par armes le Royaume d'Arragon, mourut vers Barcelonne, viuant ledit Roy René son pere, lequel Iean laissa sondit fils Nicolas, qui fut fiancé auec Madame Anne de France, fille aisnée du Roy de France Louys XI. pere dudit Roy Charles VIII. & trespassa ledit Nicolas auant qu'il cust espousé ladire Dame Anne, furuiuant ledit Roy René son ayeul, lequel adopta en son fils Charles d'Aniou son neueu, Comte du Mayne, fils de son feu frere Charles d'Aniou, fils puisné dudit Roy Louys de Sicile II. du nom, & institua ledit Roy René sondit neueu Charles son heritier vniuersel, & luy donna ledit Royaume de Sicile, ladite Comté de Prouence & ses autres pays, & Seigneuries, comme plus à plein peut apparoir par Lettres d'affiliation, adoption, institution, & donation dudit Roy René. Ledit Charles d'Aniou, aprés le trespas dudit Roy Re-Charles d'An- né son oncle, fut paisible possesseur de ladite Comté & pays de Prouence, & fut d'vn chacun appelle Roy de Sicile, & pour tel tenu & reputé. Iceluy Char-Testament de les de Sicile Roy trespassa sans hoirs de son corps, & voyant que ses prede-Charles III. cesseurs Roys & Reyne de Sicile estoient venus de la Maison d'Aniou, dont sieile, insti- il estoit semblablement issu, comme deduit a esté cy-dessus; & que luy & tuant les Roys ses predecesseurs estoient semblablement descendus du tres-noble Sang Charles VIII, Royal de France; mesmement ledit Louys d'Aniou premier de ce nom, son son fils ses he. grand ayeul, qui estoit fils du Roy Iean, & frere du Roy Charles V. Pour cette cause, & en remuneration des grands biens & honneurs que iceluy Roy de Sicile Charles & sessition predecesseurs auoient eus de la Couronne de France; & que la Reyne Marie femme du Roy Charles VII. pere & mere dudit Roy Louys, estoit sœur dudit Roy René, & tante d'iceluy Roy de Sicile Charles; Iceluy Charles institua, & fit son heritier vniuersel ledit Roy Longs X I. &

Monsieur le Dauphin, fils vnique d'iceluy Roy Louys de France, & à present Roy de France, & leur donna ledit Royaume de Sicile, ladite Comté

Testament de René Roy de Sicile, inftituant son heritier audit

Royaume.

de Prouence, ensemble tous ses autres Royaumes, pays, & Seigneuries, comme plus à plein peut apparoir par les Lettres d'institution & donation

sur ce faites, & autentiquement passées.

Ensuit l'Inuentaire sommaire de plusieurs Bulles, Lettres & enseignemens concernans ledit Royaume de Sicile, pour verifier le bon droit cy-dessus deduit, que le Roy nostre Seigneur a en iceluy Royaume; lequel Inuentaire a esté fait par Maistre Lienard Barronnas Conseiller dudit Seigneur, & Maistre de ses Comptes, par l'ordonnance dudit Seigneur, & de Messieurs de ses seigneur Comptes, le vingt-septiesme iour de lanuier, mille quatre cens quatre - vingt 1491. onze, au chastel & portail d'Angers : lesquelles Lettres ledit Baronnat, par l'ordonnance dessussitée, a apporté en la Chambre des Comptes, & en son Tresor à Paris.

Piemierement: Lettre de la Reyne Ieanne adressant aux Princes, Marquis, Barons, Cheualiers, Nobles, Vniuersitez, & Communautez du Royaume Adoption par de Sicile, leur signifiant comme elle a adoptéen fils, & institué aprés elle he-ne I. de Louys ritier & successeur du Royaume de Sicile, de l'authorité & licence du Pape I. Duc d'An-Clement V I I. Monseigneur Louys d'Aniou dessus dir premier de ce nom, en 104. leur mandant de luy faire hommage, & obeir à luy après elle, & tenir pour Roy & Seigneur, &c. Donné au chastel de l'Oeuf, l'an de la Natiuité nostre Seigneur mille trois cens quatre-vingt, le penultiesme de Iuin, & scellées du grand seel de ladite Dame, & par deux Notaires Apostoliques.

Autre Lettre de ladite Dame donnée au Chastel de l'Oeuf, l'ande la Natiuité nostre Seigneur mille trois cens quatre-vingt, le penultiesme iour de Iuin, signée par deux Notaires comme dessus, par lesquelles elle approuue les dons & concessions qu'elle a faits dudit Royaume à Monseigneur Louys d'Aniou; & supplée tous dessauts qui pourroient estre esdites Lettres...

Lettre de ladite Dame donnée soubs son Seel, & soubs la soubscription de deux Notaires Apostoliques au Chastel de l'Oeuf, l'an mille trois cens quatre-vingt, penultiesme iour de Iuin; par laquelle elle a adopté en son fils legitime ledit Seigneur Louys d'Aniou. En ladite Lettre est inscrée la teneur d'vne Bulle dudit Pape Clement, donnée en Auignon le iour des Calendes de Feurier, l'an second de son Pontificar, par laquelle il donne licence & au-&orité à ladite Dame de adopter en fils ledit Seigneur d'Aniou.

Item, Lettre de ladite Dame, par laquelle elle instituë aprés elle son heritier & successeur audit Royaume ledit Monsieur Louys d'Aniou. Donnée au Chastel de l'Oeuf, l'an de la Natiuité nostre Seigneur mille trois cens quatre-vingt, le penultiesme iour de Iuin. En ladite Lettre est inserée vne Bulle dudit Pape, par laquelle il donne licence à ladite Dame de instituer ledit

Seigneur Roy heritier & successeur dudit Royaume.

Lettre de ladite Dame, par laquelle elle ratifie les adoption & institution de Roy & heritier dessussaire, & consent que incontinent que ledit Seigneur Louys sera audit Royaume de Sicile, il s'en fasse couronner Roy. Donnée à Naples, l'an de la Natiuité nostre Seigneur mille trois cens quatre - vingt & vn, le quatriesme iour de Iuin, soubs son seel, & soubscrite d'vn Notaire Apostolique.

Lettre de ladite Dame, par laquelle elle mande aux Princes & Vassaux du Royaume faire hommage d'iceluy audit Seigneur Louys. Donnée au chasteau de l'Oeuf, l'an mille trois cens quatre-vingt, le penultiesme iour de Iuin-

Autre Lettre de ladite Dame donnée le penultiesme iour de Iuin dessusdit audit chasteau de l'Oeuf, par laquelle elle fait donation du Duché de Calabre audit Seigneur. Donnée sous le seel de ladite Dame, & soubscrite de deux Notaires, en l'an mille trois cens quatre-vingt.

Procuration de ladite Dame Reyne leanne, par laquelle elle donne puissance au Comte de Caserte de passer certains pacts & conuentions faites entre

1381.

elle & ledit Seigneur Louys, touchant le Royaume; donnée à Naples au chastel de l'Oeuf l'an mille trois cens quatre-vingt & vn, le vingt-huictiesme

iour de May.

1382.

Transcrit d'une Lettre de ladite Dame, par laquelle elle promet, qu'incontinent que ledit Seigneur sera deuers elle, elle fera publier l'adoption, institution, & donation qu'elle luy a fait dudit Royaume, & l'en fera couronner Roy. Ledit Instrument donné en Auignon, l'an mille trois cens quatre-vingt & deux.

Lettre de ladite Dame, par laquelle elle proroge le terme de la venuë dudit Seigneur deuers elle iusques à certain temps. Donné au chastel de

l'Oeuf l'an mille trois cens quatre-vingt & vn.

Lettre de la Reyne Ieanne donnée au chasteau de l'Oeuf, l'an de la Natiuité mille trois cens quatre-vingt, le penultiesme Iuin. Par laquelle elle mande aux Princes & vassaux du Royaume de Sicile, qu'ils fassent le serment de feauté audit Monseigneur Louys d'Aniou.

Vn Instrument du serment de feauté fait au Roy Louys II. par plusieurs Seigneurs du Royaume de Sicile, foubscrits audit Serment. Donné à Naples le quatorziesme iour de Iuillet, dixiesme Indiction, mille trois cens qua-

tre vingt-sept.

Lettre des Gouverneurs, & de plusieurs Nobles du Royaume de Sicile, du serment de seauté fait par eux au Roy de Sicile: Donnée à Sain&

Nicolas du Part l'an mille trois cens quatre - vingt & quatre.

Lettre de Procuration de ladite Dame Reyne Ieanne, donnée au chastel de l'Oeuf, par laquelle elle constituë Procureur Sire-Angelus du Font, pour se transporter deuers ledit Seigneur Duc d'Aniou, afin de ratisser les promesses faites par la Reyne aux Commissaires enuoyez par elle audit Seigneur, en l'an mille trois cens quatre - vingt, le huictiesme Iuillet.

Transcrit de Lettre de Procuration, par laquelle ladite Reyne *Jeanne* constitué son Procureur le Comte de Caserte, pour ratisser & approuver certains pacts, conuentions, promesses, & obligations faites & passées entre Messeigneurs George de Marle, & autres Ambassadeurs dudit Seigneur, touchant le Royaume de Sicile: Données à Naples l'an mille trois cens quatrevingt & vn, soubscripte de deux Notaires Apostoliques.

Transcrit d'vne Lettre de ladite Reyne *Jeanne*, par laquelle elle nomme, tient, & declare ledit Seigneur Louys Roy, & successeur audit Royaume; & mande à tous & chacuns Ducs, Comtes, Princes, &c. d'iceluy, de faire hommage audit Seigneur Louys, &c. Donné au chasteau de l'Oeuf, l'an mil-

le trois cens quatre - vingt.

Item, Bulle du Pape Clement VII. par laquelle il confirme l'Adoption que ladite Reyne leanne a fait dudit Seigneur pour le Royaume de Sicile, &c. Donnée en Auignon le douziesme iour des Calendes d'Aoust, le deuxiesme de son Pontificat.

Item, Autre Bulle dudit Pape Clement, par laquelle il confirme audit Scigneur la Donation que ladite Reyne *Jeanne* luy a fait du Duché de Calabre: Donnée en Auignon le dixiesme iour des Calendes d'Aoust, & le deuxiesme de son Pontificat.

Item, Autre Bulle dudit Pape Clement VII. par laquelle il fait inuestiture & Donation de nouueau audit Seigneur, dudit Royaume de Sicile: Donnée en Auignon le cinquiesme iout des Calendes de Iuin, l'an de l'Incarnation nostre Seigneur mille trois cens quatre-vingt & cinq, & du Le Pape donne Pontificat du Pape l'an septiesme, passée en la presence, & du consentelicence d'ado-ment de quinze Cardinaux, qui ont soubscript leur consentement en ladite pier, & confir-me l'Adoption, Bulle.

Vne autre Bulle dudit Pape Clement VII. par laquelle il fait donation du Royaume

Confirmation par le Pape.

Digitized by Google

Royaume de Sicile à Monseigneur d'Aniou, ayeul du Roy qui est à present: Et est datrée ladite Bulle en Auignon de l'an de l'Incarnation nostre Seigneur, mille trois cens quatre-vingt & deux, & du Pontificat quatriesme: & en ladite Lettre est inserée vne Lettre dudit Monseigneur d'Aniou, contenant l'hommage qu'il fait dudit Royaume. Ladite Bulle passée en la presence de quatorze Cardinaux, qui ont soubscrit leur consentement de ladite donation.

1382.

Certains Chapitres sur les Alliances & Ligues à faire entre le Roy Louys, iadis sils du Roy de France, d'vne part, & Messire Hugues Iuge d'Arborée, d'autre part, contre le Roy d'Arragon, & ses Alliez.

Autre Bulle du Pape Clement, comme il donne licence à ladite Dame, que nonobstant certaine Constitution faite par le Pape Clement IV. & qu'elle ait niepces, & neueux, elle puisse nommer, declarer, & instituer son heritier & successeur audit Royaume ledit Monseigneur Louys d'Aniou: Donnée en

Auignon les Calendes de Feurier, an second de son Pontificat.

Lettre par laquelle vingt-quatre Barons, Cheualiers, & Capitaines, dont les seaux sont apposez en ladite Lettre, ont declaré que le Duc Otton de Brunsuig, qui estoit prisonnier & enferré au chasteau de Muë, du commandement de Charles de Duras, & depuis eslargy par le grand Connestable du Royaume de Sicile, auquel eslargissement il passa les metes, & sur pris par autres; estoit quitte de sa premiere prison: & en cas de debat estoient prests d'en desendre la question pour luy, en l'an mille trois cens quatre-vingt quatre.

Bulle du Pape Martin V. par laquelle il declare, instituë, & ordonne, que aprés le trespas de la Reyne Ieanne, ledit Royaume soit & appartienne au Roy Louys III. & à ses heritiers aprés luy, & par laquelle aussi il fait infeodation dudit Royaume audit Roy Louys III. Donnée à Florence l'an mille

quatre cens dix-neuf, & du Pontificat dudit Pape l'an troissessme.

Autre Lettre dudit Pape Clement, donnée en Auignon l'an de son Pontificat quatriesme, par laquelle il donne dilation audit Roy Louys I. de payer le cens de huist mille onces d'or, deubs par luy à l'Eglise chacun an, iusques à ce qu'il aura recouuré le Royaume paisiblement.

Bulle d'iceluy Pape Clement, par laquelle il confirme l'institution en heri- Confirmation tier dudit Seigneur Louys audit Royaume, faite par ladite Dame: Donnée par le Pape, en Auignon l'onziesme iour des Calendes d'Aoust, an second de son Pontificat.

Bulle du mesme Pape Clement dessus dite, par laquelle il consisme les conuentions & pacts entreuenus entre ladite Dame Reyne, & ledit Seigneur Louys pour le faict dudit Royaume: Donnée en Auignon le douziesme iour des Calendes de Iuillet, & de son Pontisicat l'an troissesme.

Lettre du Pape Clement dessus dit, donnée en Auignon l'an troisiesme de son Pontificat, par laquelle il auctorise l'Ordonnance & permission que ladite Dame Reyne a faite, de faire couronner ledit Seigneur Roy Louys I. quand il sera deuers elle au Royaume.

Bulle d'iceluy Pape Clement donnée en Auignon, l'an de son Pontificat septiesme, par laquelle il dispense auec le Roy Louys II. d'aller personnelle-

ment audit Royaume, iusques à ce qu'il ait quatorze ans.

Autre Bulle dudit Pape, par laquelle il remet & quitte audit Roy Louys I. cinquante mille marcs d'esterlins, en laquelle il estoit tenu à l'Eglise: Don-

née en Auignon, l'an de son Pontificat quatriesme.

Bulle dudit Pape Clement de l'an septiesme de son Pontificat, donnée en Auignon, par laquelle il donne terme au Roy Lonys fils dudit Seigneur, de non payer le cens de huict mille onces d'or par an à l'Eglise, iusques au termo de trois ans, aprés ce qu'il aura tant acquis audit Royaume, qu'il en soit nouueau Roy.

1419.

Aaaa

Autre Bulle d'iceluy Pape Clement donnée en Auignon, l'an de son Pontificat 7. par laquelle il donne le bail & gouuernement du Royaume de Sicile à la Reyne Marie, pource que le Roy Louys son fils estoit moindre d'ans.

Bulle dudit Pape donnée en Auignon, l'an troissesse de son Pontificat, par laquelle il confirme la prorogation du terme que ladite Dame a donné au Roy Louys I. d'aller audit Royaume.

Bulle dudit Pape Chement donnée en Auignon, par laquelle il donne au-Corité audit Roy Louys I. de relaxer au regard dudit Royaume les peines corporelles qu'ils ont commises.

Autre Bulle du Pape Clement donnée en Auignon, l'an de son Pontificat septiesme, par laquelle il dispense audit Roy Lowys II. d'aller en personne au-

die Royaume, iusques à ce qu'il air l'aage de dix-huictans.

Bulle par laquelle ledit Pape Clement VII. donne licence à Dame Ieanne Reyne dudit Royaume de Sicile, de adopter en fils ledit Seigneur Louys d'Aniou 1. de ce nom : Donnée en Auignon les Calendes de Feurier, an second de son Pontificat,

Bulle du Pape Alexandre donnée à Pise l'an de son Pontisicat premier, pour

citer & évoquer par devant luy Messire Lancelot de Duras.

Bulle dudit Pape Alexandre donnée audit lieu de Pise, l'an de l'Incarnation 1409. nostre Seigneur mille quatre cens neuf, par laquelle il fait Infeodation & Inuestiture dudit Royaume au Roy Lonys II.

Deux procés ou Bulles par le Pape lean XXIII. donnez à Sainct Pierre de Rome; l'vn le troisiesme des Ides d'Aoust, l'an de son Pontisseat second, par lequel il cite Messire Lancelot à se voir declarer priué du Royaume, &c. L'autre donné aussi à Rome, par lequel il declare priué dudit Royaume ledit Messire Lancelot & ses heritiers, iusques à la quatriesme lignée, & aussi le declare excommunié.

Bulle dudit Pape *Iean* donnée à Sain& Pierre de Rome, l'an de son Pontificat quatriesme, par laquelle il declare, que pour la donation qu'il a faite à Messire Lancelot dudit Royaume, il n'entend prejudicier à la donation faite d'iceluy Royaume au Roy Louys 11.

Bulle du Pape Nicolas de la publication de la Sentence donnée contre Messire Iacques, sils du Roy d'Arragon, detenant le Royaume de Sicile: de

son Pontificat l'an quatriesme.

Bulle dudit Pape Nicolas, comment iour fut assigné à donner trois Sentences contre ledit Jacques fils du Roy d'Arragon, s'il ne delaissoit ledit Royau-

me de Sicile: l'an quatriesme de son Pontificat.

Bulle du Pape Chement, par laquelle il fait & institue Longs Duc d'Aniou Roy du nouveau Royaume, appellé le Royaume d'Andrie, composé de toutes les terres qu'il tenoit en Italie, autres que celles du Royaume de Sicile; & n'y fait de rescruations, fors de Rome, & de son patrimoine; duquel Royaume il fait ledit Louys Roy, & le luy donne pour luy & ses hoirs par la maniere, & sous les conditions contenuës en ladite Bulle.

Bulle dudit Pape Eugene, par laquelle il octroye au Roy d'Arragon, qu'il puisse prendre & faire leuer des Tailles audit Royaume de Sicile, outre les

Tailles ordinaires, nonobstant son serment.

Vne autre Bulle, par laquelle le mesme Pape Engene octroye au Roy d'ArauxRoys d'Ar ragon l'Inuestiture du Royaume de Sicile pour ses enfans nez ou à naistre de Pape Eugene, ligne transuersale, en defaut de ses heritiers masses en droite ligne.

Relaxation & quittance de cinquante mille esterlins d'argent, en quoy le Roy Louys estoit tenu au Pape, & à l'Eglise, comme il estoit contenu en l'In-

feodation du Royaume.

Inveftiture

Vne Lettre du Pape Nicolas, par laquelle le Pape inhibe & defend aux Barons, Communautez du Royaume de Mallorque, qu'ils n'obeissent à Iac-

Digitized by Google

ques & Alfonse d'Arragon au Royaume de l'Isle de Sicile, donnée apud Prisem veterem quinto Idui Augusti, Pontificatûs anno quarto.

Item, Vne Inhibition faite par le Legat du Pape contre Alfonse fils de Pier-

re Roy d'Arragon, pour raison du Royaume de Sicile.

Item, Vne autre Lettre, par laquelle les Orateurs dudit seu René Roy de Sicile, se sont transportez par deuers le Pape Pie II. pour le droit que auoit ledit René audit Royaume de Sicile, dattée du quatrielme iout de l'anuier mille quatre cens soixante.

Item, Le Tostament de la Reyne Ieannelle fait à Naples, au chasteau de Adoption de Capoue, le second iour de Feurier mille quatre cens trente-cinq, par lequel Louys III. Testament ladite Leannelle, en ensuiuant l'Ordonnance & Declaration du Pa- la Reyne Icanpe Martin, adopta Louys I I I. d'Aniou en son fils, & le fit son heritier vni-ne II. 1435. uersel tant audit Royaume de Sicile, que en ses autres pays, terres & Seigneuries.

Item, Le Testament dudit René Roy de Sicile, fait à Aix le vingt & deuxiesme iour de Iuillet, l'an mille quatre cens quatte-vingt; par lequel Testa- 1400. ment iceluy Roy René fait & institue son heritier yniuersel en tous ses Royau-René Roy de mes, Duchez, Comtez, Vicomtez, Baronnies, Dignitez, & Seigneuries, son Sicil. neueu charles d'Aniou Duc de Calabre, & Comte du Maine, tant de successions comme d'acquests faits par luy & ses predecesseurs.

Item, Le Testament dudit Roy de Sicile Charles d'Aniou, fait à Marseille le dixielme iour de Decembre l'an mille trois cens quatre-vingt & vn, par lequel Testament le Roy de Sicile Charles institua son vniuersel heritier, & pour le tout en ses Royaumes, Comtez, Vicomtez, Baronnies & autres pays, & Seigneuries, le Roy Louys X 1. Roy de France son cousin germain, & aprés son trespas Monsieur Charles lors Dauphin, & à present Roy de France, & aprés eux leurs successeurs descendans de la Couronne de France.

Item, Le Codicille dudit Roy de Sicile Charles, fait audit lieu de Marfeille l'onziesme iour dudit mois de Decembre audit an quatre - vingt-vn, par lequel il ratifie l'Institution dessus dite par luy faite d'iceluy seu Roy Louys X 1. & dudit Roy Charles V 1 1 1. de France son fils, à present regnant, & de leurs successeurs descendans de la Couronne de France, en ses heritiers vniuerfaux.

Cy finit le cas tel qu'il est, du droict que le Roy peut instement quereller, & demander au Royaume de Sicile.

Instruction dressée en Luin 1516. pour le mesme suiet que dessus , sçauoir le droict de France sur la Sicile, & l'Arragon.

XTRAICT des Inflructions baillées au Sieur de Boissy Comte de Cara-1516.
uas\*, Conseiller & Chambelan du Roy, grand Maistre de France: A \*al. Camas l'Eucsque de Paris, & Maistre *lacques Olinier*, President à Paris, Ambassadeurs pour le Roy, pour capituler, accorder & conclure aueo les Sieuts de Chienres, le Chancelier de Flandres, & autres Ambassadeurs du Roy Catholique, sur tous les differents estans entre lesdits Princes. A Noyon en Iuin, mille cinq çens seize.

Et pour entendre le droit que le Roy a audit Royaume de Naples; est à Sicile & Nasçauoir que l'Empereur Frideric, qui tenoit en sief iceluy Royaume de l'Eglise de Rome, sut priué d'iceluy par sanocene s.V. au Concile de Lyon, & le remit en l'Eglise, insques à ce qu'il auroit pourueu d'iceluy par le consess des Cardinaux, à quelque bon personnage, ainsi qu'il escrit In C. ad Apostolica de re Iudici,&c. Et depuis le Pape Vrbain IV. inuestit dudit Royaume Charles Comte d'Aniou & de Prouence fils & frere du Roy de France, sur certains pasts?

Aprés le decés d'iceluy Vrhain, Clement IV. paracheua ce qu' Vrhain auoit commencé, & infeuda derechef iceluy Royaume audit Comte Charles perpetuellement pour luy & ses hoirs qui descendroient d'iceluy en droicte ligne de loyal mariage, tant masses que femelles: & au defaut d'iceux voulut que l'vn des enfans de France y succedast, ainsi qu'il appert par l'Inuestiture donnée à Perouse, quarto Kalend. Marty, Pontificatus spsius Clementis anno primo. De laquelle fait mention Iean André In nouella in d.c. ad Apostolica &c. nonobstant lesquelles Privations & Infeodations Manfred & Conrard enfans d'iceluy Frideric s'efforçoient indeuëment d'occuper iceluy Royaume, y ayans quelques Prelats en iceluy Royaume qui leur fauorisoient & tenoient la main. A cette cause ledit Pape Clement, estant à Viterbe deposa iceux Prelats, ainsi que dit le Speculateur In titulo de accusatione secundo loco, deponitur autem quis. Et depuis ledit Charles d'Aniou deffit auprés de Naples ledit Manfred, & par ainsi fut vray Sieur & possesseur d'iceluy Royaume. Ledit Charles 1. Roy de Sicile & de Naples alla de vie à trespas, delaissant son fils qui succeda à iceluy Royaume, & fut tenu & reputé vray Sieur & possesseur d'iceluy, lequel prit à semme Marie fille du Roy de Hongrie, de laquelle il eur plusieurs enfans : le premier nommé Charles fut Roy de Hongrie: le second fut frere mineur Euesque de Thoulouse, qui pour lors n'estoit Archeuesché, & est escrit in Catalogo San-Etorum. Le tiers fut Robert qui succeda au Royaume de Sicile & de Naples: & l'autre fut Prince de Tarente. De Robert Roy de Sicile & de Naples descendit Charles qui fut Duc de Calabre, lequel eut deux filles, c'est à sçauoir Ieanne & Marie, & mourut auant son pere, suruiuantes les deux silles: Marie fut mariée (viuant ledit Robers Roy de Sicile & de Naples son ayeul) à Louys de Duras. Et d'iceluy est descendu en loyal mariage Charles pere de Ladislaus, & Ieanne I I. Ieanne sœur de ladite Marie & fille primogenite d'iceluy Charles Duc de Calabre, fut mariée auec André fils du Roy de Hongrie son cousin, & l'institua ledit Robert par son Testament son heritier vniuersel, de l'au-&orité de l'Eglise: par ainsi fut icelle Ieanne Reyne de Sicile & de Naples. Et aprés le decés d'iceluy Andreas, auquel ladite Ieanne suruesquit, le pere d'iceluy Andreas Roy de Hongrie entra au Royaume de Sicile & de Naples, & en chassa icelle Ieanne, laquelle eut recours au Pape Clement V. qui pour lors estoit en Auignon, lequel Pape enuoya deux Cardinaux en la compagnée d'icelle Ieanne audit Royaume, pour remonstrer qu'icelle Ieanne estoit leur vraye Dame, & que pour telle l'eussent à tenir & recognoistre: ce qu'ils firent, & bailla icelle Ieanne dés lors à iceluy Pape Clement la Cité de Auignon, laquelle l'Eglise a depuis retenuë. Si se remaria icelle Ieanne, & prit en mariage son cousin Louys Prince de Tarente, lequel à cause de sa femme sur Roy d'iceluy Royaume de Sicile & de Naples. Aprés la mort d'iceluy Louys, icelle Ieanne prit à mary Iacques fils du Roy de Maillorque, appellé l'Infant. Après le decés d'iceluy Iacques ladite Ieanne eut à mary Messire Othon de Gason de Brunsuig Allemand, lequel survesquit sa femme: laquelle Ieanne, ainsi qu'il appert parce que dessus, fut Reyne de Sicile & de Naples, sans aucun doute, tant par le Testament de son pere consirmé par l'auctorité de l'Eglise, que par la declaration faite depuis du Pape Clement V. ainsi que ditest cydessus. Toutesfois durant son Regne Charles de Duras, sils de sa sœur qui estoit son vassal, commettant felonnie, & venant directement contre son serment, donna plusieurs afflictions à icelle Ieanne, & la poursuiuit de sorte qu'il la tenoit close & enfermée dedans la ville de Naples. A cette cause icelle Ieanne considerant qu'elle n'auoit aucuns enfans, de plus l'ingratitude & felonnie de son neueu, & qu'elle estoit extraite de la maison d'Aniou, appella Louys Duc d'Aniou, frere du Roy Charles V. & iceluy adopta en fils, le faisant Duc de Calabre, & l'instituant son heritier vniuersel: & neantmoins luy donna par donation entre vifs iceluy Royaume; le tout par auctorité, consentement, &

approbation, & confirmation du Pape Clement VII. de ce nom, ainsi qu'il appert par les Bulles données en Auignon l'an mille trois cens quatre-vingt- Adoption apdeux, soubscrites d'iceluy Pape & de dix-sept Cardinaux. Et ainsi que iceluy pronnée par le-Louys se preparoit pour aller mettre hors de captiuité ladite Ieanne, qui estoit ment VII. enclose en la ville de Naples par iceluy Charles son neueu; ledit Charles prit cet- l'an 1382. te Ieanne, & la fit estrangler. Peu aprés arriua audit Royaume îceluy Louys, où il fur receu par plusieurs Citez, Villes, & nobles gens du païs, du consentement, & auctorité d'iceluy Pape Clement VII. mais peu aprés il mourut delaissant deux fils, c'est à scauoir Louys 11. & Charles Prince de Tarente: lequel Louys fils primogenit & successeur dudit Royaume alla en iceluy Royaume en l'aage de douze ans, & ce du consentement & auctorité dudit Pape Clement VII. & eut l'obeissance & sidelité de tout le Royaume, fors de la Cité de Gaiete. Par vn long-temps il tint iceluy Royaume pacifiquement: finalement il prit à femme Tolande fille vnique de Iean Roy d'Arragon, de laquelle il eut plusieurs enfans, c'est à sçauoir Louys, René, Charles, Marie Reyne de France, femme du Roy Charles VII. & Yolande. Et fut tenu iceluy Lours comme vray Roy de Sicile, & inuesty tant par les Papes Clement & Benedict, que depuis au Concile de Pise par le Pape Alexandre V. & fut crée Confalonnier & Deffenseur de l'Eglise, & fut approuué vray Roy, & inuesty de nouueau, en approuuant l'Adoption & Institution d'icelle Reyne Jeanne, ainsi qu'ilappert par les Bulles datées à Pise mille quatre cens neuf, soubscrites d'iceluy Pape Alexandre, & de treize Cardinaux, tant Italiens que François. Toutesfois iceluy Royaume estoit sous l'obeissance dudit Pape Alexandre, co tout cequi fut faitrespectiuementautemps des Schismes par les Papes & pais qui estoient de leur obeissance, fut ratifié & approuué par le Concile de Constance, & depuis par le Pape Iean XXIII. fur tenu & approuué vray Roy d'iceluy Royaume, & comme tel bailla la Rose, & accompagna iceluy Pape comme Confalonnier & Vassal de l'Eglise. Finalement pour tel fut-il tenu, cense & reputé par le Concile de Constance: si seroit du depuis iceluy Louys I I. Roy de Sicile & de Naples allé de vie à trespas, delaissant plusieurs enfans, c'est à sçauoir Lonys, René & Charles: lequel Louys primogenit & successeur audit Royaume y alla & eut vne partie du Royaume : & l'autre partie Ieannete ou Ieannelle fille de Charles de Duras, & sœur de Ladislais. Depuis le Pape Martin, qui fuit electus in concordia au Concile de Constance, preuoyant deuoir auenir guerre audit Royaume entre iceux Louys & Iannette, par le conseil des Cardinaux, ordonna que iceluy Louys III. après le decés d'icelle Ieannette auroit entierement ledit Royaume; & dés lors le crea, institua, & ordonna Roy, sans preiudice de ses Infeodations, & autres droicts qu'il y pretendoir, lesquels demeuroient en leur force & vigueur. Et outre ce, qu'icelle Ieannette au preiudice d'iceux Decret & Ordonnance ne pourroit en nulle maniere autrement dispofer d'iceluy Royaume, lequel il vouloit & ordonnoit totalement reuenir audit Louys III. & à ses enfans; & en defaut d'eux, à iceux René & Charles ses freres successivement, ainsi que plus amplement appert par les Bulles données à Florence secundo Nonas Decembris anno 1419. cum subscriptione Martini V. Inuestiture de & tredecim Cardinalium manu propria. Or iaçoit que le droict du Roy soit tout l'an 1419. clair & euident, tant par le droict qu'ont eu audit Royaume par cy-deuant ceux de la Maison d'Aniou, comme est dit cy-dessus, & par la succession & transport que la Maison de France a eu de ceux de ladite Maison d'Aniou, que par les Inuestitures & possession qu'en ont eus seus de bonne memoire les Roys Charles VIII. & Louys XII. de sorte qu'il ne seroit besoin d'en disputer. Neantmoins quand les Ambassadeurs du Roy Catholique voudroient entrer en dispute, on leur pourra remonstrer ledit Droict par les Faicts, Genealogies, Inuestitures, & raisons contenues cy-dessus, & autres que les Ambassadeurs du Roy par leur prudence & discretion verront estre requis & ne-Aaaa iij

cessaire pour paruenir à l'intention dudit Sieur, & selon qu'ils verront & connoistront que les autres entendront & affermiront les matieres, & seront sournis de pieces; car selon les propos qu'ils tiendront, il sera besoin de deduire le droict du Premier Charles, que fut inuesty par le Pape Vrhain; ou commencer à Louys, qui eut le droict de Ieanne heritiere de Robert, ou à celuy qui eut le droict de Teannelle, & l'inuestiture du Pape Martin. Et si ledit Roy Catholique vouloit prendre sur ce droi& au Royaume de Naples, par le droi& pretendu par Alphens Roy d'Arragon: finalement se pourra resuter le droict qu'iceluy Alphons pretendoit, par le moyen de ladite Ieannelle, tant par la reuocation causée sur ingratitude, que par la Bulle du Pape Martin V. Aussi quand ledit Alphons y auroit eu droidt, il en auroit disposé au profit de Ferrand son fils, auquel droict auoient succedé les enfans dudit Ferrand, lesquels en auoient disposé au profit du feu Roy Louys XII. que Dieu absolue, & de ses successeurs à la Couronne: & derechef n'y pourroit aucune chose pretendre ledit Roy Catholique. Car encores que les enfans dudit Ferrand n'en eussent disposé au profit dudit feu Roy Louys XII. & de la Couronne; neantmoins encores n'y

Cellion Aux Roys de France par le Roy Fcderic.

*Que le Roy* Louys XII.

auroit rien ledit Roy Catholique: car il y a encor des enfans descendus dudit Ferrand. Et si ledit Roy Catholique vouloit fonder son droict sur les pactes & conuenances faites entre feux de bonne memoire le Roy Louys X I I. dernier decedé, & le Roy d'Arragon, tant moyennant le mariage de Madame Germaine de Foix, que auparauant: Serarespondu & remonstré qu'il ne le pouuoit faire au presudice de son successeur à la Couronne, consideré la teneur du Ten'a pen ceder stament & Declaration depuis fait par Charles d'Aniou, Comte du Mayne, ses Droids au Roy de Naples & Comte de Prouence, dernier masse de la maison d'Aniou, en Naples, au pre- tous les dits biens, lequel fit son heritier vniuersel le Roy Louys XI. & après indice de ses leurs le Roy Cherles VIII fon fils & successivement leurs successivement le successivement le leurs successivement le successiveme udice de les successeurs à la luy le Roy Charles VIII. son fils, & successiuement leurs successeurs à la Cou-Couronne de ronne de France, ainsi qu'il appert tant par son Testament que examen à futur sur ce fait. Et sic ista bona subtacerent restitutioni, & in preiudicium institutorum forent data: & le feu Roy Louys XII. n'en pouvoit disposer au profit dudit feu Roy d'Arragon, & au preiudice de son successeur à la Couronne : mais quand mesme il seroit trouué qu'icelles Conuenances seroient bonnes, & deuroient sortir leur effer, à tout le moins la moitié seroit & appartiendroit au Roy, en ensuivant lesdites Convenances. Que si les Ambassadeurs dudit Roy Catholique vouloient entrer en dispute sur le droict pretendu par la Couronne de France, par le moyen de ladite institution faite par Charles d'Aniou, & debatre les Testamens, tant d'iceluy Charles, que de René son oncle, il leur sera respondu, que c'est alleguer le fait d'vn tiers, & qu'iceluy tiers (qui est à dire le Pape) & le Roy sont bien d'accord: & d'autre part, dispositiones Testamentarie habent locum in dicto Regno Neapolitano, quod illud Regnum iure scripto regitur. Or lesdits Testamens n'ont point esté impugnez par ceux qui y auoient interest. Qui plus est, la maison de France Titulo pro harede a prescrit ledit Royaume; car elle l'a possedé realiter aut civiliter, par plus de vingt ans, à comptet du temps que le Roy Charles yalla: De plus pour la corroboration du droict de la maison de France, ils ont les inuestitures faites, tant ausdits feux Roys Charles VIII. que Lowys XII. & en outre ils ont le transport fait par les en-Charles VIII. fans de Ferrand audit feu Roy Louis: ex quibus omnibus constat clarissime du droit & Louys XII. du Roy, ioint les autres raisons à plein deduites cy-dessus, & que lesdits Amcy-dessus, disposa de ses biens au profit de la maison de France.

Inueftitures

Arragon,

bassadeurs sçauront tres-bien aduiser. Secundo il pretend le Royaume d'Arragon, les Comtez de Cerdagne & de Rouffillon, Catalongne, Maillorque & Minorque, ley competer & appartenir par le moyen de Toland seule fille & heritiere de Iean Roy d'Arragon, mere du Roy René, qui sit son heritier Charks d'Aniou, dernier masse de la maison d'Aniou, lequel, comme a esté dit

ARMY les Observations sur les Memoires de Philippes de Comines, contenans l'Histoire des Roys Louys XI. & Charles VIII. de l'Imprimerie Royale en 1649. in fol. Liure 7. pages 492. 493. & suiuantes, est inseré vn discours servant encor à la instification susdite, intitulé, Droiet des Roys de France au Royaume de Sicile, & és Comtez de Prouence, de Forcalquier, & Terres adiacentes: Tiré du Tresor des Chartes de la ville d'Aix, l'an 1484. & pru sur vne ancienne copie escrite en ce temps-là. Suit pour plus grande intelligence de ce que dessus eette Table Genealogique.

# Table Genealogique des Roys de Naples & Sicile, de la Maison de France.

#### Premiere Branche des Comtes d'Aniou.

Le Royaume de Sieile deça le Far, c'est le Royaume de Naples: & le Royaume de Sieile, delà le Far, c'est l'Iste de Sicile, autrement nommé le Royaume de Trinacrie.

í. CHARLES I. Comte d'Aniou, frere du Roy S. Lovys, couronné Roy de Naples & de Sicile , l'an 1266. 🌯 2. CHARLES II. Roy de Sicile, l'an 1285. b 3. Robert Royde Sicile, l'an 1309. 3. IBAN Due de Duras. CHARLES, Duc de Calabre, decedé 4. Lovys Comte de Grauine. l'an 1328. 5. IEANNEI. Reyne de Sicile, l'an CHARLES III. dit de la Paix, Roy de Sicile, l'an 1380. 6. LEANNE II. Reyne de Sicile l'an 1414. 6. LADISLAVS, OU LANCELOT, Roy Elle mourut l'an 1435. d de Sicile, l'an 1386.

## Annotations sur la Table que dessus.

a Il fut innesty & recen à foy & bommage dudit Royaume par le Pape Clement IV. b L'an 1302, il connint anec Frideric d'Arragon, Roy de l'Isle de Sicile, que ledit Royaume lny reniendroit aprés le deceds dudit Frideric.

c Ce fut elle qui donna ou vendst le 9. Inin 1348, au Pape Clement VI. la ville d'Anignon : & adopta & institua son heritier an Royaume de Sicile Louys I. Duc d'Anion, frere du Roy Charles V. ce qu'elle sit du consentement du Pape Clement VII. en l'an 1382.

d C'est celle qu'on appelle leannelle, qui adopta Alphonse Roy d'Arragon son heritier au Royaume de Sicile: mais depuis elle renoqua ladite Adoption, à canse de l'ingratitude d'iceluy Alphonic. Et adopta Louys III. Duc d'Anion: lequel estant desede sans enfans, Par son Testament en l'an 1435, elle institua son beritier audit Royanme René d'Aniou, Duc de Bar, frere dudit

Seconde

#### Seconde Branche des Ducs d'Aniou.

Lovys I. Duc d'Aniou, frere du Roy CHARLES V. fut adopté & institué heritier au Royaume de Sicile, en l'an 1382, par IEANNE I. Reyne de Sicile.

2. Lovys II. Roy de Sicile, l'an 1385.4

3. RENE' Roy de Sicile, 3. CHARLES, Comte du . Lovys III. Royde Sicile, l'an 1434. Maine. l'an 1417. b

4. CHARLES IV. Roy de Sicile l'an 1480. d

## Annotations sur ladite Genealogie.

L'an 1409, il fut confirmé Roy de Sicile par le Pape Alexandre V. & encores depuis par le Pape Ican XXIII.

L'an 1419. le Pape Martin V. ordonna qu'il seroit Roy de Sicile aprés le deceds de la Reyne

Icanne II. & icelle le sit reconnoistre pour tel.

Ladite Reyne Icanne II. l'institua son berisier au Royaume de Sicile, après le deceds de son frere Louys I II. par le Testament qu'elle sit à Naples l'au 1435. & en fut innesty par le Pape Eugene. Puis en l'an 1480, il institua son heritier audit Royaume son neuen Charles IV. Roy de Sicile, fils de son frere Charles, Comte du Maine.

d Il institua son heritier an Royaume de Sicile le Roy Louys XI. & ses successeurs Roys de

Page 21. ligne derniere. Ladite Marguerite fut mariée au Duc de Bourgongne Philippe le Hardy &c. Et page 40. sur la fin. Le Comte de Flandres trespassa, duquel Philippe le Hardy auoit espousé la fille & heritiere &c. Parmy les preuues des Memoires de Flandre recueillies par le R. P. Galland Prestre de l'Oratoire, & données au public l'an 1648, in fol. pag. 168. & suivantes, se peut voir au long le Traité entre le Roy Charles V I. & Philippe le Hardy Duc de Bourgongne, & sa femme, touchant Lille, Douay, & Orchies, le 23. I anuier 1386. par lequel à deffaut de mastes le Roy a droiet de rentrer en la possession & iouyssance desdites villes & leurs Chastelenies: Lesquelles par Lettres patentes du Roy Charles V. en date du 25. Auril 1369. auoient esté delaissées à Louys Comte de Flandre, en consideration du mariage dudit Philippe le Hardy Duc de Bourgongne son frere, auec Marguerite de Flandre; mais à condition aussi de reversion à la Couronne, à deffaut de masles: suivant quoy le Roy Lonys XI. & après luy ses successeurs, eutiuste & legitime droict de reprendre en l'an 1476. les dites Seigneuries ainsi quittées par ses predecesseurs, lesquelles luy reuindrent par la mort de Charles dernier Duc de Bourgongne tué deuant Nancy, le 5. Ianuier veille des Roys de cette mesme année, ce Duc n'ayant laissé d'enfans qu'vne sille nommée Marie de Bourgongne, mariée en 1477. au Duc Maximilian d'Austriche esseu depuis I. de ce nom Empereur, pere de Philippe I. Archiduc d'Austriche.

Page 34. lig. 9. & 26. Messire Ican des Mares, qui estoit un bien notable homme, Conseiller & Aduocat du Roy en Parlement, & fut mené aux halles, où il eut la teste coupée, à la grande desplaisance de plusieurs gens de bien. Voicy ce qui se trou-

ue dans la Chambre des Comptes concernant ledit Iean des Mares.

Ex

## Ex secundo Registro Chartarum Cameræ Computorum, incip. 1362.

AGISTER Ichannes de Marcsiis Consiliarius & Aduocatus Domini Regis in Curia Parlamenti , gratia sibi facta per Dominum Regem de nobilitatione sua & Guillemeta vxoris sua, cum omni posteritate ipsorum de legitimo matrimonio procuranda per Lit. Reg. dat. mense Martio 1365.

Magister Guillelmus de Marcsiis frater dicti Magistri Iohannis, & Gileta eins

vxor, & eorum liberi nobilitati per Lit. Regis datas, vt suprà. fol. 14.

Dominus Iohannes de Maresiis Doctor Legum: Donum sibi factum per Dominum Regem de quadam piscaria fossatorum factorum in quodam iardino dicti Domini Iohannis, pro fortificatione Suburbij de Cronceys prope & iuxta ciuitatem Trecensem.

per Lit. Reg. dat. Rothomagi mense Augusto 1369. fol. 73.

Dominus Iohannes de Maresiis miles Consiliarius Regis. Amortisatio sex arpentorum prati à Domino Rege in Franco Allodio mouentium in loco Mayance nuncupato, situatorum in iustitia & prepositura Pruuinensi, sub existimatione decem librarum annui redditus, vel circiter. Qua prata dictus miles dedit & eleemosinauit Religiosis, Abbati & Conuentui de Ioyaco prope Pruvinum, pro augmentatione fundationis vnius Missa ibi per eundem militem perpetuò fundata, &C. per Lit. Regis dat. mense Decembri

1377. fol. VIII. xx 1. verso.

Page 44. lig. 29. Le Roy Louys de Sicile enuoya vers sa femme, fille du Comte de Blois, &c. c'estoit Marie fille de Sainët Charles de Chastillon, dit de Blois, Duc de Bretagne, de par Ieanne de Bretagne sa femme, laquelle espousa Louys de France Duc d'Aniou & de Touraine, Comte du Mayne, second fils de Charles V. Roy de France, lequel Louys fut aussi depuis Roy de Hierusalem, & de Sicile, Comte de Prouence, Forcalquier, & Piedmont, par le don que luy en sit leanne I. Reyne de Naples. Ce mesme Louys auoit esté accordé dés l'an 1351. auec Ieanne d'Arragon deuxiesme fille de Pierre Roy d'Arragon, mais ledit Charles de Chastillon destourna ce mariage, pendant que le Roy Iean estoit prisonnier en Angleterre, & luy donna par dispense du Pape sadite fille puisnée Marie, auec vingt-cinq mille liures de rente; pour l'assiete desquelles il luy transporta les Seigneuries de Guyse, Mayene, & Chailly, & autres. Cette Princesse estoit fort genereuse, & de grande entreprise; elle obtint 1385. du Pape Clement V I I. le Bail & gouvernement du Royaume de Sicile pendant la minorité de Louys II. son fils aisné, auquel elle acquit d'ailleurs la Principauté de Tarente, cedant en recompense d'icelle à Iean de France Duc de Berry, les Comtez d'Estampes & de Gien sur Loire, auec les Chastellenies de Dourdan & d'Aubigny sur Nyeure, qui luy auoient esté données par Louys Comte d'Estampes; & encore la Seigneurie de Lunel en Languedoc: Eschange qui fut confirmé par le Roy Charles V I. au mois d'Aoust de ladite année 1385, estant auec son Armée en Flandre. La mesme Reyne sit aussi condamner par Arrest en l'amende de cent mille liures Pierre de Craon Seigneur de la Ferté-Bernard & de Sablé, d'autant qu'il auoit retenu les deniers Froissare vol. qu'elle enuoyoit par luy au Roy Louys I. son mary. Elle eut encor vn autre 4.ch.67.6.70. grand procés à cause de la Comté de Roucy, que son mary auoit achetée d'Ysabeau qui en estoit Comtesse, femme de Louys de Namur: Mais enfin cette Comté fut adjugée par retraict à Simon de Roucy Comte de Braine, en rendant les deniers payez. Cependant ledit Pape Clement V 11. enuoya Pierre de Turey Cardinal vers le Roy Charles V 1. pour luy annoncer la desolation du Royaume de Sicile, & comment la femme de defunt Charles de Duras s'ef-Hift. Latine de Charles VI. forçoit de le conquerir par armes : Dequoy ladite Reyne Marie de Bretagne escrite à la aduertie, alla trouuer iceluy Roy Charles VI. & luy demanda aide & conseil main. & Frois. en cette affaire. Le Roy fut d'aduis qu'elle se transportast en Auignon pour chap. 152.

y faire couronner son filsaisné Louys; & auant son depart il le crea solemnellement Cheualier, auec Charles son frere, appellé depuis Comte du Maine: Ce qui se sit en grande pompe & magnificence le premier May mille trois cens octante-neuf, dedans l'Eglise de Sainct Denys, où Ferry Cassinel lors Euesque d'Auxerre celebra la Messe, en presence du Roy de France; de ladite Reyne Marie, des Ducs de Bourgongne, Touraine, & Bourbon, Pierre de Nauarre, Henry de Bar, Renaut de Trye, Renaut de Nantouillet; de la Comtesse de Sainct Paulsœur du Roy d'Angleterre, des Dames de Coucy, Beausault, Bry, la Riviere, Bretueil, Hosseville, la Cholletiere, & autres. De là cette Reyne Marie prit le chemin d'Auignon, où elle se rendit auec sesdits deux fils: Et y fut l'aisné d'iceux couronné Roy de Sicile par iceluy Pape Clement VII. auquel il iura d'estre sidele tant qu'il viuroit. Bref, cette Reyne durant le temps de sa viduité sut non seulement vn exemple de continence, & bonne vie: mais aussi, comme escrit l'Autheur de l'Histoire Latine de Charles VI. Elle surpassa toutes les Dames & Princesses d'authorité souueraine en circonspection, & industrie au maniement des affaires; car elle vsa si prudemment des reuenus de la Prouence, Aniou, & du Maine l'espace de vingt-deux années, qu'elle conduisit tousiours la guerre de Naples pour son fils aisné, & l'entretint en estat Royal à ses propres despens: Outre quoy, ceux de son Conseil plus secret ont asseuré qu'elle assembla encor plus de deux cens mille escus d'or en ses tresors, lesquels, estant proche de la mort, elle reuela à sondit fils : Et comme luy estonné de cette grande somme, luy eut demandé doucement; pourquoy elle ne l'auoit pas au temps passé secouru plus largement en ses necessitez? Elle luy en rendit notablement la cause, disant : Qu'elle craignoit tousiours qu'il ne fust pris prisonnier; & asin de ne rechercher point cà & là sa rançon, elle auoit retenu par deuers elle ce tresor. Elle moutut à Angers le douziesme Nouembre 1404. & fut inhumée en l'Eglise de Sain& Maurice, deuant le grand Autel.

D'elle se voit dans la Layette de Louys Duc d'Aniou, gardée au Tresor des Chartes de France, numero 6. vne piece portant ce titre, Lettres par lesquelles Marie Reyne de Ierusalem & de Sicile, &c. ayant le Bail & Garde de Louys II. Roy de Sicile, & de Charles ses ensans, reconnoist que de grande somme de vaisselle d'or & d'argent que son desunt mary auoit auant qu'il entreprit son voyage d'Italie pour le faict de sa conqueste, dit en presence du Roy, que sondit mary en auoit rendu partie, mais qu'il en restoit encore à rendre la somme de quatre-vingt quatorze marcs, deux onces, & onze esterlins d'or, & mille septante-cinq marcs, sept onces estrelins d'argent; és parties qui sont specifiées es édites Lettres, qu'elle promet restituer au Roy à sa volonté, le seizies su serve.

Mars 1384. seellé.

Quant à ce qui regarde ledit Sainct Charles de Chastillon, mary d'icelle Reyne Marie: voicy vn Extraict de la Chambre des Comptes, qui le concerne, trouué dans vn Compte de Maistre Iean Luissier Receueur general des Aydes, ordonnées pour la prouision & defense du Royaume, pendant les années

1371. & 1372. fol. 100. où est porté ce qui s'ensuir.

A Frere Raoul de Querquignou Chapelain Commensal de nostre Sainct Pere le Pape, de l'Ordre des Freres Mineurs, par Mandement du Roy donné au Bois de Vincennes, le dernier Iuin mille trois cens septante-vn, faisant mention comme nostre Sainct Pere le Pape, ait n'aguieres à certains Prelats commis par ses Lettres, certaine inquisition estre faite de la vie & miracles de seu Monsieur Charles de Blois iadis Duc de Bretagné, laquelle inquisition ne pouvoit estre faite sans grands frais & mises \* contribuer: A donné mille francs d'or, lesquels il veut estre baillez audit Frere Raoul, commis à administrer les Tesmoins, & Procureur de ladite negoce, tant en Cour de Rome comme ailleurs. Cy mille francs, par vertu dudit Mandement, & Reconnoissance dudit Frere Raoul. Donné le quatorziesme Iuillet mille trois cens septante-vn. L'Enqueste faite pour la Canonization de ce Prince, est en l'Abbaye

1371.

1384.

\* al. missions

de Cluny. André du Chesne Geographe du Roy, parmy les Preuues du Liu. V. de l'Histoire de la Maison de Chastillon sur Marne, imprimée à Paris 1621. pag. 126. sur la fin, dit qu'elle luy a esté communiquée par le sieur Ménard Lieutenant en la Preuosté d'Angers, & en rapporte plusieurs Extraits.

Page 59. lig. 19. Carrouget le sit adsonner en presence du Roy, en cas de gage de bataille, &c. Le duel de sean de Carrouges Cheualier contre sacques le Gru Escuyer, est celebre pour auoir esté permis par la Cour de Parlement, laquelle donna Arrest le neusiesme Feurier mille trois cens nonante-six au prosit dudit de Carrouges contenant la taxe à suy faite de six mille liures sur les biens de sacques le Gru, lequel auoit esté vaincu au combat par ce Cheualier, pour raison de l'adultere commis par ledit le Gru à la femme dudit de Carrouges.

Pag. 61. lig. 6. Le Cardinal de Luxembourg, &c. C'est Sain & Pierre de Luxembourg enterré aux Celestins d'Auignon; dont cecy se trouue en la Chambre des Comptes de Paris. A Monseigneur Pierre Cardinal de Luxembourg, deux mille liures que le Roy luy a donnez, pour luy aider à supporter les grands frais & missions, qu'il luy conuiendra de faire pour aller & entrer honorablement en Cour de Rome, où il a propos d'aller faire sa demeure & residence. Par Mandement dudit Seigneur du vingt-quatriesme Auril 1386.

Seigneur du vingt-quatriesme Auril 1386. Extraict du Compte de Iean Chanteprime Receueur general des Aydes, pour la guerre, depuis le premier Feurier 1385. iusques au dernier Iuillet 1386. fol. vii xx xiij. Il y a un Liure particulier de la vie de ce Sainst, imprimé diuerses fais

Page 69. lig. 17. le Seigneur de la Riviere. Bureau Seigneur de la Riviere premier Chambellan des Roys Charles V. & Charles VI. qui espousa Marguerite Dame d'Auneau prés Chartres. Il mourut le seiziesme Aoust mille quatre cens, & sur enterré en l'Eglise Sainct Denys, aux pieds de Charles V. suivant l'Ordonnance du mesme Roy, qui pour consideration des tres-grands & notables services receus de luy, & pour la singuliere affection qu'il luy portoit, ordonna ainsi de son viuant; & le Roy Charles VI. le consirma, & aussi les Ducs de Berry, de Bourgongne, d'Orleans, & de Bourbon.

Mesme page, lig. 26. Le Roy sit voir & visiter les Ordonnances anciennes, &c. Ordonnance de Charles V I. saite à Vernon, en Feurier mille trois cens quatre-vingt-huist, en presence du Roy, des Ducs de Touraine, & de Bourbon, & auec eux le Conseil; c'est à sçauoir M. de Clisson Connestable, les Euesques de Noyon, & d'Auxerre, M. de Coucy, le Vicomte de Melun, M. Enguerran Deudin, Guillaume des Bordes, M. de Nouyant, & M. de Cheureuse.

Premierement Monseigneur de Bourbon Chambrier de France, Monseigneur d'Alebret Grand Chambellan, Monseigneur de Clisson Connestable, M. de Coucy Bouteiller, de Reneual Panetier, Louys de Giac Eschançon, le Chastellain de Beauuais Quen, d'Iury Chenalier Trenchant, de Cousant Grand Maistre d'Hostel, Louys de Sancerre Mareschal de France, Mouton de Blainuille Mareschal de France, de Ialigny Maistre des Arbalestriers, des Bordes pour l'Oriflambe, Ican de Vienne Admiral, Chambellan, M. de la Riulere Premier, & autres plusieurs Maistres d'Hostel, Monseigneur de Cousent Grand Maistre a' Hostel, Messire Philippe des Estars qui continuellement demeurera à la Cour, & aura la charge principale de l'Hostel, & aura à respondre au Roy du fait & de la charge de tous les Officiers de l'Hostel, Messire Arnoul de Piseux, &c. Et seruiront deux des Maistres à Hostel par mois auec ledit Messire Philippe &c. Maistres des Requestes, Laics & Clercs, desquels il y aura à la Cour vn Clerc & vn Lait servant pat mois, & aura le Lait trente sols par iour, & le Chre vingt quatre sols pour toutes choses. Secretaires, Notaires, Cheualiers d'honneur, Messire Emard de Poictiers, Mahieu de Montmorency, &c. & seruiront deux à la fois par mois, mangeans en salle &c. Messire Enguerrand de Lagny Mai-Bbbb ij

1 386.

1386.

1388.

1 1 8 8

stre Fauconier, Maistre Renaud Furon Physicien. Escuyers d'honneur, deux à court serviront par mois. Huisiers d'armes, que ils ayent leurs harnois & lances, & gerront deuant le Roy, & ne seront que deux à court par mois. Sergens d'armes auront lances & harnois, & gerront deuant le Roy, serviront par mois & auront comme les Huisiers d'armes. Panetiers. Sauuage de Ieucourt Premier, Gassot de Bouconvillier &c. Valets Trenchans. Renaut d'Argennes Premier &c. Eschançons. Ansel de Lisse Premier &c. Clers d'Eschançonnerse, Sommeliers d'Eschançonnerse, Barilliers, Gardes huches, Aide d'Eschançonnerse, Escuyers de Cuisine, Potagers, Escuyers du corps, premier Mareschal, Palefrenier, le Pouruoyeur de l'Hoissel, le Roy des Ribaux.

Page 70. ligne 24. Ledit Maistre Iean Iuuenal des Vrsins institué audit Office de Garde de la Preuosté des Marchands de Paris, trouua que les affaires, droists, & priuileges de la ville, auoient esté delaissez, & delibera de trouuer les moyens de les remettre sus. L'Autheur, Euesque de Laon, au Discours de l'Office de Chancelier de France, qui commence, Ha, Ha, Ha, nessio loqui, quia puer ego sum, qu'il adresse à son frere, le Baron de Traignel, Chancelier

de France.

Nous auons eu vn Pere, dont Dieu ayt l'ame, qui estoit vn tres-mauuais dissimulateur, & si ne auoit comme point de attrempance, ou patience, quand il voyoit vne chose, qui estoit contre le Roy, & le bien public, & au preiudice d'iceux, supposé qu'il n'y eut peu ou sceu mettre remede: & quand on l'aduertissoit en disant, qu'il y auoit grand dommage pour luy, & ses enfans, & qu'il valloit mieux, qu'il laissast passer le temps, tel comme il estoit, il respondoit qu'il le faudroit refondre, & que sa complexion & condition estoit telle, & que il n'anoit point de donte, que luy & ses enfans n'eussent assez, en alleguant ce vers du Pseaume, Iunior fui, etenim senui, & non vidi iustum derelictum, nec semen eius quarens panem. Et en verité c'estoit vn vaillant courage de homme, & qui eut de grands assauts, & patiemment les portoit. Son pere Pierre Iuuenal des Vrsins le laissa ieune estudiant à Orleans, & s'en alla aprés que les guerres furent faillies, à Naples vers la Reyne de Naples, pour sçauoir s'il pourroit recouurer des terres de Iuuenal des Vrsins son ayeul, & en porta les lettres & titres qu'il auoit deça. Et au pays auoit guerre, & y fut quatre ans au seruice de ladite Dame en armes, & depuis y eut accords. Et fut en vn voyage dessus & contre les Sarrasins, & là mourur. Or demeura nostredit Seigneur, & Pere, ieune, qui fut Licentié, puis aprés s'en vint à Paris. Ie luy ay ouy dire, que s'il eust sceu ville au monde, où il eust peu apprendre plus de bien & de honneur que à Paris, il y fust allé. Et fut par aucun temps en droict Canon, & fortestudioit: & pource qu'il estoit bien enlignagé, & auoit du sien de par sa mere, Monseigneur de Nouiant, qui estoit grand Maistre d'Hostel du Roy, desira de l'auoir pour sa niece, qui de present est Madame nostre mere. Et combien qu'il eust volonté d'estre homme d'Eglise, toutesfois il se maria. Lors le Preuost de Paris auoit la garde de la Preuosté des Marchands : car depuis les Mailles il n'y en auoit point eu. Et auoit ledir Preuost de Paris trop à faire à gouuerner les deux: pource fut aduisé qu'on y commettroit quelque homme de bien, qui auroit la garde de la Freuosté des Marchands. Et fut esseu par le Conseil nostredit feu pere, lequel mit les choses en tres-noble police.

Page 72. ligne derniere. Le Cardinal de Thury, Pierre Cardinal de Turey du titre de Saincte Susanne, Euesque de Maillezais sut en grande estime pour sa prudence auprés de l'Antipape Clement VII. qui le declara son Legat au Royaume de Naples, ayanteu depuis le mesme employ sous Alexandre V. en France, au suiet de la leuée des Decimes. Ciacconio & autres marquent son

deceds sous l'an 1412.

Page 73. ligne 7. Le Roy voulut aller à S. Denys, audit lieu estoit venuë la Reyne de Sicile, & y amena ses deux fils, lesquels le Roy à grande solemnité sit Cheualiers, &C.

P/alme 36, 25.

1388.

Les Ceremonies qu furent obseruées en l'ordre de cette Cheualeric donnée par le Roy Charles VI. à Louys & Charles, Princes de la maison d'Aniou ses cousins, sont descrites dans un ancien MS. dont voicy la teneur.

E bruit de cette ceremonie fut porté de toutes parts en Allemagne & Angleterre, afin d'y conuier tous les courages genereux de se rendre au remier iour de May, qu'elle estoit assignée en l'Abbaye de Sain& Denys; auquel iour, qui fut vn Samedy, le Soleil estant sur le declin de sa iournée, le Roy se rendit en ladite Abbaye: peu aprés Louys Roy de Sicile sortant de Paris, accompagné d'une grande suite de Princes, Seigneurs & Barons, auec Charles son frere, ieunes Princes & de tres-grande esperance, qui ne paroissoient pas toutesfois en leur estat ordinaire, parce qu'ils deuoient garder l'ordre au milieu des Cheualiers, & y monter par les marches du Nouitiat. Ils estoient donc vestus d'une longue toque batant sur les talons, qui estoit de grisete brune; n'ayans sur eux ny sur leurs cheuaux aucune chose d'or, mais sur la croupe de leurs cheuaux l'on auoit mis vne piece de pareil drap plié & attaché de leur selle, afin de representer l'vsage des Cheualiers errans: & en cét estat arriuez à Sain& Denys ils se retirerent en secret preparé pour s'y baigner; puis sur l'entrée de la nuict allerent se presenter au Roy, qui leur sit accueil, & delà dans l'Eglise en l'estat qui suit: car ayans quitté l'habit cydessus, ils furent reuestus de ceux qui appartenoient à leur Cheualerie nouuelle. Ils se couurirent d'vne double robe de velours cramoisy doublée de menu vair, l'vne dessous l'autre, ronde & batant iusques aux pieds, l'autre en forme d'une chape Imperiale trainant sur la terre. En cet habit, & sans auoir de chaperons, ils furent conduits à l'Eglise auec grande compagnée, qui marchoit deuant, ou les suiuoient. Les Ducs de Bourgongne & de Tours accostoient le dit Roy Louys: & aprés auoir fait leurs prieres aux tombeaux des Martyrs, ils se retirerent au mesme ordre, pour souper à la table du Roy; la Reyne mere, les Ducs de Bourgongne & de Tours, auec le Roy d'Armenie, tenans la droite du Roy; Louys Roy de Sicile & Charles son frere à la gauche. Les tables estans leuées, le Roy se retirant, les Cheualiers nouueaux retournerent au mesme estat que dessus dans l'Eglise, pour y passer la nuict en oraison, suiuant la coustume: mais parce que leur aage ne pouvoit porter cette fatigue, aprés y auoir prié quelque peu, furent conduits à la chambre, afin d'y reposer. Le jour paroissant, les directeurs des Princes les rendirent derechef & en mesme estat dans l'Eglise, pour y entendre la Messe, qui fut celebrée par l'Euesque d'Auxerre, assisté de Religieux. Le Roy de sa part aussi s'y rendit, n'ayant pas vne suite si grande; mais deux de ses Gardes du corps, tenoient deuant luy chacun vne espée par la pointe, & sans fourreau, sur le haut & les gardes desquelles pendoient des esperons d'or. Le Roy couuert de son Epitoge, marchoit en suite suiuy des ieunes Princes, & aprés auoir attendu les Princesses, & Dames quelque temps, & la Messe solemnellement chantée, l'Eucsque officiant presenta les Cheualiers futurs au Roy; & eux de genoux, luy demanderent la grace de Cheualerie, prestant à cette fin le serment entre ses mains. Ils furent donc receus à mesme temps, & accolez d'vn Baudrier militaire, & leurs esperons d'or attachez par M. de Chauuigny, commandé de ce faire: Puis receuans du Prelat sa benediction, ils furent reconduits au disner du Roy. Le surplus de la Ceremonie, qui dura long-temps, se passant en festins, tournois, & ballets, que nous obmettons. Ils auoient esté menez aprés la mort de Louys Duc d'Aniou leur pere, par la Reyne Marie sa vefue, à la Cour du Roy Charles V 1. pour les faire Cheualiers, suivant la coustume.

Page 74. ligne 16. Le Duc de Berry prit à femme la fille du Comte de Bologne, &c. 1389.

Bbb iij

, , ,

Ieanne II. Comtesse d'Auuergne & de Bologne, fille vnique de Iean II.

Comte d'Auuergne, & d'Eleonor de Comminges.

Froissart en son Histoire fait mention de ce mariage, dont ne sortit aucune lignée, non plus que de la seconde alliance qu'elle prit auec Georges Sire de la Tremoille, Baron de Sully & de Craon, Grand Chambellan de

1389.

Page 74. ligne 19. La Duchesse d'Athenes, &c. Ieanne d'Eu fille de Raoul Comte d'Eu & de Guines, Connestable de France, & de Ieanne de Mello, auparauant vefue de Gaucher Duc d'Athenes, aussi Connestable de France Page 76. ligne 37. Et à la Messe couronna le Pape en Roy de Sicile Louys, & C.

Extrait d'vn Registre de la Chambre des Comptes, en parchemin, couuert de bazanne verte, qui porte en escrit sur le dos xme Armoire, cotté xiij " xvij. contenant plusseurs copies de Titres, & Actes concernans les Seigneuries & affaires de la Maison Ducale d'Aniou; communiqué par M. de Vion S' d'Herouual Auditeur des Comptes, page 12. verf.

Cy ensuit l'Ordonnance & Mystere du Sacre & Coronation du Roy Loys II. de Sicile, Duc d'Aniou & Comte de Prouence, faite à Auignon par nostre Sainct Pere le Pape Clement VII. le iour de Toussaints 1389. presens le Roy de France, le Duc de Touraine son frere, & plusieurs de leur sang &

REMIEREMENT ou Palais d'Auignon, en la Chappelle du Pape dehors le Cueur, droit à l'entrée dudit Cueur à la part destre, fut fait vn grand eschaufaut bien haut, où l'en montoit à huict degrez, ouquel auoit vn petit lict & courtines. Et en celuy eschaufaut droit atouchant du Cueur de la Chapelle, fut assife la Reyne Marie de Sicile mere dudit Roy Loys, & ledit Roy Loys emprés elle, lequel, en signe de purté & innocence, fut vestu de blanc d'vne cote longue à boutons deuant & derriere iusques au pys, & par dessus auoit vn mantel fendu deuant, & vn latz en maniere de vn Hospitalier, & estoient ladite core & mantel de samit \* blanc, comme dit est, fourré d'hermine.

\* *al.* Samy qui est une espe-ce de drap de demy∫ye,

Et quand le Pape fut venu en ladite Chapelle, & assis deuant l'Autel en vne charre reuestu en Pontificat, ledit Roy Loys descendit dudit eschaufaut où il estoit, & le menoit & tenoit l'Archeuesque d'Arle, Chambellan du Pape, & deuant & aprés alloient plusieurs Seigneurs, Comtes & Cheualiers: & venant vn petit prés du Pape il se agenoilla, & aprés se leua, & vint bien prés, & s'agenoilla autresfois, & baila les pieds du Pape, & puis les mains: & aprés le Pape se leua & embrassa ledit Roy Loys, & le Roy Loys luy, & ainsi le Pape le baisa en la bouche, & puis le print par la main destre & le mena à l'Autel, & le Cardinal de Sain& Marcal, ou Martial Diacre, Prieur des Cardinaux, estoit à la senestre du Pape.

Ledit Roy Loys mit les deux mains sur l'Autel, & tenant ainsi les deux mains sur l'Autel leut l'hommage que les Roys de Sicile sont à l'Eglise, qui

oft encerre forme & paroles.

Ego Ludouicus Dei gratia Rex Sicilia, plenum ligium homagium vassalagium faciens Ecclesia Romana, pro regno Sicilia & tota terra qua est citra Farum vsque ad confinia revrarum ipsius Ecclesia, excepta cinitate Beneuentata cum toto territorio & ommibin districtions & persinentin suis, secundum antiquos fines territorij & persinentiarum & districtus cinitatu etas dem, per Romanum Pontisicem distinctas, velimposterum distinguendas, ab hac hora inantea sidelis ero & obediens Beato Petro, & Domino meo Clementi VII. suisque successoribus canonicè intrantibus, Sanctaque Apostolica Romana Ecclesia non ero in consilio aut consensu, vel facto, quo vitam perdant vel membrum, aut capiantur mala captione. Consilium quod mihi credituri sunt per se aut per nuncios suos, sue per litteras ad eorum damnum me sciente non pendam. Et si sciero sieri, vel procurari, siue tractari aliquid quod sit in eorum detrimentum, illud pro posse impediam, & si impedire non possim, illud eis significare curabo. Papatum Romanum & Regalia Sancti Petri, tam in regno Sicilia & terra pradicti, quam alibi existentia adiutor eu ero ad retinendum & defendendum ac recuperandum, & recuperata manutenendum contra omnem hominem. V niuersas & singulas conditiones contentas in prasenti instrumento, seu literis super ipsorum regni & terra concessione confectis, & ominia & singula qua tontinentur in eodem Instrumento, seu Literis plenarie adimplebo & inuiolabiliter observabo, nec vllo vnquam tempore veniam contra illa. Sic me Deus adiuuet, & hac sancta Dei Euangelia.

Et iceluy hommage leu, iura & mit les deux mains sur vn liure, & puis le Pape le baisa en la bouche. Après le Pape se agenouilla deuant l'Autel, & le-dit Roy Loys se agenouilla aussi au costé destre, auec les Diacres Cardinaux, & surent commencées les Litanies par le Soudiacre du Pape en cette manie-

re. Kyrie eleison &c.

Et tou siours le Roy de France present & les dessussities Seigneurs de son sang & lignage. Et où il dit: Vt hunc famulum tuum in Regem eligere digneris: & les deux autres vers après, Vt eum benedicere & sublimare digneris; Vt eum ad Regni fastigium perducere digneris. le Pape mesme les dit.

Et accomplies ainsi lesdites Litanies, le Cardinal d'Aigrefeuil premier Pre-

stre Cardinal dit ce qui s'ensuit.

Pater noster. Et ne nos, &c. Sed libera, &c. Saluum fac seruum tuum. Deus meus sperantem in te. Esto ei Domine turris fortitudinis. A facie inimici. Nihil prosiciat inimicus in eo. Et silius iniquitatis, &c. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus ad te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus.

Pratende quasumus Domine famulo tuo Ludonico Regi nostro dexteram calestis auxily, ve te toto corde perquirat, & qua digne postulat assequi mereatur. Alia Orațio,

Actiones nostras quasumus Domine, &c.

Item, Après fut ledit Roy Loys mené en vne Chappelle ou Reuestiaire du Pape, & le Roy de France, & tous les Seigneurs dessussites le connoierent: & là fut le Cardinal d'Ostie reuestu, & plusieus Prelatsentour luy, deuant vn Autel qui estoit paré tres-richement.

Là le Chambellan du Pape leua le mantel du col dudit Roy Loys, lequel

mantel est audit Chambellan de son droict.

Aprés fut mis ledit Roy Loys deuant ledit Cardinal, & estant en pieds luy fut deboutonnée sadite cotte deuant & derriere, & toutes ses espaules descouuertes, & en celuy estat ledit Cardinal d'Ossie, à qui appartient de son Ossice sacrer Pape, Empereur, & Roy de Sicile, & non autres: premierement enoint les mains audit Roy Loys, & puis le pis, & derriere aussi, & les espaules aprés, disant les Oraisons qui s'ensuiuent.

Domine Deus Omnipotens, cuius est omnis potestas & dignitas, te supplici deuotione atque humillima prece deposcimus, vt huic famulo tuo Ludouico Regi nostro prosperum Regia dignitatu concedas esfectum, vt in tua dispositione constituto ad defendendum Ecclesiam tuam sanctam nihil ei prasentia officiant, sutura nihil obsistant, sed inspirante Spiritus sancti dono populum sabditum aquo institua libramine regere valeat, & in omnibus operibus suis te semper timeat, tibique ingiter placere contendat. Per Dominum, &c. Alia Oratio.

Deus Dei filius IESVS CHRISTVS Dominus noster, qui à Patre oleo exultationis vnctus est pra participibus suis, ipse per prasentem sacri vnguinis infusionem Spiritus Paracliti super caput tuum infundat benedictionem, candémque vsque ad interiora cordis tui penetrare faciat, quatenus hoc visibili & tractabili dono inuisibilia participare, & temporali regno iustis miserationibus executo aternaliter ei conregnare merearis. Qui solus sine peccato viuit & glorisicatur cum Deo Patre, &c.

Et ce fait, fut torché ou essuyé de pain, c'est à sçauoir de la mie par les E-

uesques qui estoient presens, là où il auoit esté enoint.

Ce fait fut boutonnée & remise ladite cote blanche en son estat, & sut ledit Roy Loys ramené au Pape qui l'attendoit en son siege solemnel deuant l'Autel, & tousiours l'accompagnoient le Roy de France & les Seigneurs dessufdits. Et quand ledit Roy Loys sut deuant le Pape, il s'enclina deuant luy: & de là sut mené en sondit eschausaut, & le Pape alla à sa chaere.

Oudit eschaufaut sur ledit Roy Loss depouillé de cette cotte blanche, & sur vestu de tunique & dalmatique, comme Soudiacre & Diacre, & chaussé de ce mesme, tretout à sleur de lys aux armes de Sicile, c'est à sçauoir les lambeaux seulement: & par dessus auoit vne estole tres-riche, dont il estoit ceint parmy les reins, & par dessus les espaules venoit ladite estole, & pendoit en bas à deux costez, en la maniere des Empereurs.

Et ainsi ledit Roy Loys vestu & appareillé, furent oudit eschaufaut le Duc de Touraine, le Duc de Bourbon, Messire Henry de Bar, & Messire Pierre de

Nauarre, auquels furent baillées les choses qui s'ensuiuent.

Primò: audit Messire Henry l'espée à tout son sourrel, audit Messire Pierre de Navarre la pomme d'or à vne petite croix dessus, audit Monsieur de Bourbon le Sceptre, qui estoit à vne petite double sleur de lys, & audit Monsieur de Touraine la Couronne en ses deux mains. Et ainsi par ordre descendirent de l'eschaufaut, & se mirent à venir deuers le Pape, & le Roy aprés eux. Et le Pape, tantost qu'ils entrerent en la Chappelle, & les vid venir, il se leua de sadite chaere, & vint à l'Autel pour commencer la Messe & dire le Confiteor. Et toutessois il attendit ledit Roy Logs venir, auant qu'il commençast: & quand le Confiteor sut dit, le Pape vint à l'Autel, sur lequel le Duc de Touraine & autres Seigneurs dessussités mirent & poserent l'espée, pomme, Sceptre & Couronne dessussités à la part destre, & à la part senestre sust le Tiaire dont les Papes sont couronnez, lequel Tiaire pour solemnité de ladite Coronation & presence du Roy de France sut sur le ledit Autel.

Après le Kyrie eleison de la Messe & l'Hymne Angelique dit, le Pape dit l'O-

raison qui s'ensuit.

Deus omnium Regnorum protector, da serue tuo Ludouico Regi nostro triumphum virtutis tua scienter extollere, vt qui tua constitutione est Rex, tuo semper munere sit petens. Per Dominum, &CC.

Ainsi aprés l'Epistre dite & l'encens fait au Pape & deuant l'Autel, par l'Euesque des Cardinaux comme il est de coustume, tous les Cardinaux vindrent faire la reuerence au Pape, & tantost que le Prieur des Cardinaux eut fait la reuerence & baisé premier le Pape, ledit Roy Loys baisa aprés; & ce fait s'en vint & sur mené en son eschaussaut, & le Pape alla en sa chaere, & le Roy de France en la sienne.

Ainsi continuée la Messe iusques à alleluya, le Pape lors se partit de sa chaere & vint deuant l'Autel, où il fust assis en son Siege, & le Roy de

France estant auprés de luy.

A celle heure le Duc de Touraine, & autres Seigneurs dessus dits, vindrent au Roy en sondit eschaussaut le querir, & l'amenerent & accompagnerent deuant le Pape, où il sust à genoux: & primò sut prinse sur l'Autel par vn Diacre Cardinal, & baillée au Pape l'espée à tout le sourreau, & le Pape la tira hors du sourreau & la tint en sa main, & la baillant au Roy ditce qui s'ensuit.

Accipe gladium de sacro altari sumptum per manus nostras licet indignas, virtute tamen & auctoritate Sanctorum Apostolorum consecratas regaliter tibi concessum, nostraque benedictionis officio, & defensione Sancta Dei Ecclesia diuinitus ordinatum, ad vindictam



malefactorum, laudem verò bonorum; & memento de quo Psalmista prophetauit, dicens: Accingere gladio tuo super semur tuum potentissime, vi in hoc, per eundem, vim aquitatis exerceas, molem iniquitatis potenter destruas, & sanctam Dei Ecclesiam eiusque
sideles propugnes & protegas, nec minus sub side falsos, quam Christiani nominis hostes execres & dispergas, viduas & pupillos clementer adiunes & desendas, desolata
restaures, restaurata conserues, viciscaris iniusta, consirmes bene disposita, quatenus
hac agendo virtutum triumpho, gloria, iustitiaque cultor egregius cum mandi Saluatore, cuius typum geris in nomine, sine sine regnare mercaris, qui cum Deo Patre, &c.

Après le Pape le fit leuer sur pied, & luy ceignit le fourreau, & fit mettre l'espée dedans, & virer après & brandir par trois sois, & puis l'estoya & mit au fourel, & dit le Pape ce qui s'ensuit en luy ceignant ladite espée.

Accingere gladio super semur tuum potentissime, & attende qued Sancti non in gladio, sed per sidem vicerunt Regna.

Et ce fait, se agenouilla derechef deuant le Pape, & le Pape luy bailla le

Sceptre en la main destre, & en la senestre la pomme d'or.

Aprés les choses dessussitées, par ledit Roy de France sut prise la Couronne sur l'Autel & baillée au Pape, lequel la mit audit Roy Logs sur la teste, & dit ces Oraisons.

Accipe signum gloria diadema Regni, In nomine Patris, & Filij, & Spiritus san-Eti, Amen; vt spreto antiquo hoste, spretisque contagiis vitiorum omnium, sic iustitiam, misericordiam, & iudicium diligas, & ita misericorditer ac iuste & piè viuas, vt ab ipso D. N. I. C. in consortio sanctorum aterni coronam Regni accipias. Qui cum Patre, &c.

Prospice quasumus omnipotens Deus serenis obtutibus hunc gloriosum famulum tuum Ludouicum Regem nostrum; vt sicut benedixisti Abraham, Isaac, & Iacob, sic illi largiaris benedictiones spiritualis gratia, eumque plenitudine tua potentia irrigare atque perfundere digneris, vt tribuas ei de rore cali & de pinquedine terra abundantiam frumenti, vini, & olei, & omnium frugum opulentiam, & ex largitate dimini muneris longaua tempora, vt illo regnante sit sanitas corporis in patria, pax inuiolata in Regno, & dignitas gloriosa regalis palaty maximo splendore Regia potestatis oculis hominum luce clarissima coruscare, atque splendescere quasi splendidisimi fulgoris maximo perfusa lumine videatur. Tribue ei omnipotens Deus, vt sit fortissimus protector patria & consolator Ecclesiarum, atque cænobiorum santtorum maxima pietate regalis munificentia, atque vt sit fortissimus Rex, sitque inimicis suis satis terribilis maxima fortitudine Regalis potentia, optimatibus quoque, atque precelsis proceribus ac sidelibus sui regni sit munificus, & amabilis, & pius, & ab omnibus timeatur, atque diligatur, & post gloriosa tempora atque felicia vita prasentis gaudia in perpetua beatitudine habitare mereatur. Per Dominum, &CC.

Benedic Domine quasumus hunc Regem nostrum Ludouicum quem ad salutem populi nobis à te credimus esse concessum, fac annis esse multiplicem, salubri corporis robore vigentem, ad senectutem optatam peruenire felicem, sit nobis siducia obtinere gratiam populo quam Aaron in tabernaculo, Helisaus in sluvio, Ezechias in lecto, Zacharias vetulus impetranit in templo: sit nobis regendi auctoritas, qualem Iosue suscepit in castru, Gedeon sumpsit in praliu, Petrus accepit in claue, Paulus est vius in dogmate, & ita Pastorum cura tuum prosiciat in ouile, sicut Isaac profecit in fruge & Iacob dilatatus est in grege. Quod ipsi prastare digneris, qui viuis & gloriaris Deus per omnia sacula saculorum, &c.

Deus Pater aterna gloria sit adiutor tuus, & protector & omnipotens benedicat tibi, preces tuas in cunctis exaudiat, vitam tuam longitudine dierum adimpleat, thronum regni tui iugiter sirmet, & gentem populumque tuum in aternum conseruet, & inimicos tuos confusione induat, & super te sanctificatio Christi sloreat, ve qui tibi in terris regnum & ipse in calis conferat pramium. Per Dominum, &c.

Ce fait & lors que le Roy eut la Couronne en teste, il baisa le Pape en la bouche, & tous les Diacres Cardinaux qui estoient enuiron le Pape, & aprés par deux Diacres Cardinaux fut mené à tous les Cardinaux en leurs sieges fai-

Digitized by Google

re la reuerence, & les baisa tous l'vn aprés l'autre en la bouche.

Après par lesdits deux Cardinaux Diacres sut ramené deuers le Pape, lequel & le Roy de France, & ledit Roy Loys entre eux deux surent sur pied

par vne petite espace.

Et lors que l'Allelnia se commença, sut mené ledit Roy Loys à sondit eschafaut par lesdits Seigneurs Royaux de France & le Chambellan du Pape, la Couronne en la teste, auec le Sceptre & la Pomme en ses mains, & l'espée se portoit deuant luy par ledit Messire Henry de Bar.

Auquel eschafaut il fut receu par la Reyne qui le baisa, & puis se seit en

sa chaere, & les Seigneurs dessusdits retournerent en leurs lieux.

L'Euangile dit, venant l'heure de l'offrande, les dits Seigneurs Royaux reuindrent à l'eschafaut pour mener le Royà offrir, & Monsieur Messire Charles, frere dudit Roy Loys, porta l'offrande, qui sut d'vn bien-riche Reliquiere, lequel est du Pape à tousiours-mais pour estre sur l'Autel, en memoire de ladite Coronation.

A laquelle heure le Roy ne portoit point le Sceptre ne la Pomme d'or ne l'espée, mais luy estoient portez par lesdits Seigneurs Royaux, excepté qu'il auoit tousiours la Couronne sur la teste, & ainsi offrit ledit Reliquiere: & aprés il print son Sceptre & sa pomme & vint à son eschafaut, & là demoura insques à tant que le Pape ot laué ses mains, & luy donna à lauer le Roy de France.

Secreta Missa. Suscipe Domine preces & hostias Ecclesia tua pro salute famuli tui Ludouici Regis nostri supplicantis, & in protettione sidelium populorum antiqua brachij tui operare miracula, vt superatis pacis inimicis, securè tibi seruiat Christiana libertas.

Per Dominum nostrum, &c.

Aprés fut ramené deuant l'Autel par lesdits Seigneurs Royaux ledit Roy Loys, & là fut mis entre les Diacres Cardinaux, & là fut en pied sans sa Couronne en teste, ne sans ses autres ordres dessussités, mais les tenoient auprés l'Autel en pied les Sieurs dessussités chacun par ordre, comme dit est, & là demoura en cét estat iusques à l'Agnus Dei, que le Pape s'en alla en sa chaere, comme est de coustume, & ledit Roy demoura à l'Autel entre les Diacres Cardinaux, iusques à temps que nostre Sain& Pere ot receu nostre Seigneur, & aprés communié les Diacre & Soudiacre Cardinaux. Post-communion.

Omnipotens sempiterne Deus, pratende famulo tuo Ludouico Regi nostro arma calestia, vt pax Ecclesia nulla turbetur tempestate bellorum. Per Dominum, &c.

Après ce le Diacre Cardinal vint prendre le corps de nostre Seigneur sur l'Autel & le bailla au Soudiacre, comme est de coustume à porter au Pape, & deux Diacres Cardinaux menerent le Roy deuant le Pape, & à celle heure le Pape communia de sa main, & puis après sut mené le Roy à l'Autel par lesdits Diacres Cardinaux prendre & receuoir le Sang de nostre Seigneur.

Ce fait luy furent retournez sa Couronne en la teste, & le Sceptre & Pomme dessussitions en ses mains, & sur mené deuant le Pape qui estoit en sa chaere après ledit Roy de France, & là demoura iusques dite la Messe, puis sut mené en son eschassaut, & là luy sur mis vn mantel ouvert deuant, sermé sur les espaules, ausdites armes de Sicile, & ainsi demoura là, iusques à ce que le Pape sur deuestu.

Puis fut ramené deuant le Pape, & le Pape & le Roy de France se leuerent contre luy, & luy donna le Pape la Benediction, & au saillir de la Chapelle ledit Roy Loys alloit en sondit estat deuant, & le Pape alloit après, &

le Roy de France aprés.

Ainsi fut ledit Roy Loys mené en vne chambre & deuestu de sesdits habits, & aprés vestu en habit Royal de veluau vermeil, surcot, & mantel, & le Roy de France pareillement

Ainsi vindrent à disner le Pape, le Roy de France, & ledit Roy Loys. Le

Pape fut seul à sa table, comme est de coustume, & les Roysglessussitiffus furent tous seuls à vne autre table, & le Roy de France premier, & le Roy Loys aprés: lequel Roy Loys audit disner sut seruy par ceux qui s'ensuiuent: De l'anetier par le Sire Delebres, d'Eschançon par le Comte de Geneue, de Trenchant deuant luy par le Sire de Coucy, & de Maistre Queux par le Despot de Romanie Messire Henry de Bretagne. Et tous sirent & porterent tres-grand honneur audit Roy Loys, lequel en toutes choses à la Messe & au disner ot si belles manieres & contenances, que merueilles.

Autres Benedictions sur le partement du Roy afin d'entrer en mer à Mar-seille, pour aller à Naples en sa conqueste dudit Royaume: lesquelles Benedictions furent saites par le Cardinal de Thurin, Legat de nostre Sain & Pere

le Pape, le 20. Iuillet 1390. Et premierement.

La Benediction de la Galée dudit Roy, & tout le nauire de sa compagnie. Adiatorium nostrum, &c. Oremus. Propitiare Domine supplicationibus nostris, & benedic † nauem istam dextera tua sancta, & omnes qui in ea vehentur, sient dignatus es benedicere Arcam Noë ambulantem in diluuio, Abraam, Isaac, & Iacob: porrige eis dexteram tuam sicut porrexisti Beato Petro ambulanti super mare, & miste sanctum Angelum tuum de calis, qui liberet & custodiat eam semper à periculis vni-uersis, cum omnibus qui in ea erunt, & in ea famulos tuos repulsis aduersitatibus portu semper cursuque tranquillo tuearis, transactisque ritéque perfectis negotiis omnibus iterato tempore ad propria cum omnium gandio reuocare digneris. Per Dominum, &c. Et aspergat totam cum aqua benedicta.

Benedictio armorum & vexilli bellici. Adintorium, &c. Otemus. Signaculum & benedictio Dei omnipotentis Patris, & Filij, & Spiritus sancti sit super hac arma, & super induentem ea, quibus ad tuendam institiam induatur: rozamus te Domine Dem,

ve illum protegas & defendas. Qui viuis & regnas, &c.

Dem omnipotens, in cuius manu victoria plena confiftit, quique etiam Dauid ad expugnandum rebellem Goliam vires mirabiles tribuifti, clementiam tuam humili preca deposcimus, vt hac arma, 82C.

Page 79. ligne 39. Pierre de la Capreuse: Pierre de Cheureuse Cheualier, issu d'une noble & ancienne famille de Cheualerie, qui prend son nom de la peti-

te ville de Cheureuse située en la Vicomté de Paris.

Page 84, lig. 25. Le Roy voulant aucunement appanager son fres

Pago 84. lig. 25. Le Roy voulant aucunement appanager son frere Lonys, luy bailla la Duché d'Orleans, &c. & page 89. ligne 20. En ce temps le Roy bailla à Monseigneur d'Orleans Pierrefons & la Ferté-Milon.

1390.

1391.

1392.

Lettres du Roy Charles V. par lesquelles il ordonne que son second fils Louys, Appennages.

& les autres fils qui luy pourront naistre, auront chacun en Appennage 1374.

douze mille liures tournois de Terre, auec tiltre de Comte, & quarante mil
le francs en deniers; Sa fille aisnée Marie cent mille francs en mariage, &

les autres filles chacune soixante mille francs, & non plus. Au Chastel de

Melun l'an mille trois cens septante quatre, au mois d'Octobre.

HARLES par la grace de Dieu Roy de France, A tous presens & à venir; Les Roys estans en bonne santé, doiuent nourrir & accroîstre amour, & tranquillité entre leurs enfans, oster d'entre eux toute matiere de diussion & de contens, & ordonner de leurs Partages & Appennages en telle maniere, qu'ils n'ayent occasion d'auoir questions ou debats ensemble. Et pour ce, asin que nos enfans soient en bon accord & vnion, & s'entr'ayment parsaitement, si comme ils doiuent, sans auoir dissensions aucunes à cause de nostre succession, ou autrement, aprés nostre decez; Nous voulons & ordonnous que comme nostre tres-cher & aisné sils Charles doye estre Roy de France aprés nous, & succe-

Digitized by Google

#### ANNOTATIONS SVR L'HISTOIRE

der en nostra Royaume, & en nos Domaines, Droicts, Noblesses, & Seigneuries Royaux, comme nostre droit, vray, & loyal heritier, nostre tres-cher & aime fils Louys aye pour tout droict de Partage ou Appennage à luy appartenant en nos Terres & Seigneuries, pour raison de nostre deuant dite succession, ou autrement, selon les vieils Vsages, Observances, & Coustumes de nostre Royaume, douze mille liures de Terre au tournois, auec titre de Comté, & quarante mille francs en deniers, pour luy mettre en estat. Item, Voulons & ordonnons que Marie nostre fille soit contente de cent mille francs, que nous luy auons ordonné donner en mariage, auec tels estoremens & garnisons, comme il appartient à fille de Roy de France, pour tout droict de Partage ou Appennage, qu'elle pourroit demander en nos Terres & Seigneuries deuant dites. Item, Que Ysabel nostre fille ait pour tout droict de Partage ou Appennage, comme dessus est dit, soixante mille francs, & tels garnisons & estoremens comme il appartient à fille de Roy. Item, Ordonnons que s'il aduenoit par le plaisir de Dieu que nous eussions autres enfans, chacun des fils ait pour tout droict de Partage ou Appennage comme dessus, douze mille liures de Terre au Tournois, auec titre de Comté, & quarante mille francs en deniers, pour les mettre en estat: Et chacune des filles soixante mille francs pour son mariage, auec tels garnisons & estoremens comme il appartient à fille de Roy: Lesquelles nous mandons, voulons, & ordonnons estre assises, & les garnifons & eftoremens qu'ils doiuent auoir, baillez & deliurez, & les fommes de deniers payez par nostredit fils à Longs, Marie, & Ysabel, & autres nos enfans, s'il plaisoit à Dieu à les nous donner. C'est à sçauoir aux fils, si tost qu'ils seront aagez, & aux filles quand elles seront mariées, sans refus, delay, contredit, fraude, ou malice quelconque. Toutesfois est-il nostre entente, que si nous auions baillé autres Terres pour Parrage ou Appennage à nostredit fils Louys, ou autre fils, si nous les auions, ou assises les Terres, ou baillé les estoremens, ou payé les sommes de deniers dessus dites; tout ce que fait en aura esté par nous, tienne lieu pleinement à nostredit aisné fils, & en demeure quitte & deliuré, tout ainsi si comme il mesmes l'auoit fait. Et par les Partages, Appennages, & Mariages dessus declarez & ordonnez, voulons que nosdits enfans nez & à naistre soient contens, sans ce que ils puissent reclamer aucun droict, ne demander autre chose en nos Terres & Seigneuries, ou conquests faits ou à faire, à nostre aisné fils dessus dit. Item, Si par aduenture en nostre presente Ordonnance auoit aucun defaut en forme, ou en substance, selon les Vsages, Coustumes, & Observances de nostre Royaume: Nous, de nostre certaine science, pleine puissance, & auctorité Royale suppleons iceux defauts entierement; & voulons, decernons, & ordonnons qu'elle vaille, tienne, & ait son plein essect, tout ainsi comme si les solemnitez à ce necessaires & conuenables y eussent esté gardées de point en point, nonobstant quelconques Coustumes, Vsages, Stiles, & Observances à ce contraires: Et que ce soit chose ferme & estable à toussours, nous auons fait mettre nostre Seel à ces presentes Lettres. Donné en nostre Chastel de Melun, au mois d'Octobre, l'an de l'Incarnation nostre Seigneur mille trois cens soixante & quatorze, & de nostre Regne le onziesme. Ainsi signé, Par le Roy en son Conseil, P. Blanchet. Die Veneru septima February, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quinto, Originalis Littera Regis Carta superiùs exarata, allata fuit in hanc Cameram Compotorum Regis per Magistrum Droconem Bude, The saurarium, & Custodem Cartarum Regiarum, & per Magistros dictorum Compotorum ordinata fuit hic registrari, cum quo quidem Originali reddito Prafato Magistro Droconi Budé repositura loco suo in Thesauro dictarum Cartarum, Collatio fit anno & die pradictis per nos. Signe Badouilier, & Bourlier.

Parmy les Memoires de Iean du Tillet Greffier du Parlement, des Appennages des Puisnez, se void l'Inuentaire qui suit.

Lettres du Roy Charles VI. par lesquelles il donne en Appennage à son frere Louys, & à ses Descendans masses le Duché de Touraine, & les Comtez de Valois, & de Beaumont sur Oyse. A Lisse en Flandre l'an 1386, au mois de Nouembre.

Lettres du mesme Roy, par lesquelles il donne en Appennage à sondit frere Duc de Touraine, & aux hoirs masses qui descendront de luy en loyal mariage, pour & au lieu dudit Duché de Touraine, le Duché d'Orleans: Sauf & reserué audit Roy Charles, & à ses successeurs Roys de France, la foy & hommage lige, les Souueraineté, Ressort, & autres Droicts Royaux. A Paris l'an 1392, le 4. Iuin.

Lettres dudit Roy, par lesquelles il donne en accroissement d'Appennage le Comté d'Engoulesme à son frere Louys Duc d'Orleans, Comte de Valois, & de Beaumont, & à ses hoirs. A Paris l'an 1394, le 6. Octobre. Ledit Roy Charles se reserue audit Comté d'Engoulesme les Ressort, Souueraineté, & hommage lige, auec tous autres Droicts Royaux, qui ne peuuent, & ne doiuent estre mis hors de la Couronne de France.

Lettre du Roy Charles VI. par laquelle il donne en accroissement d'Appennage à son frere Louys Duc d'Orleans, le Droict qui luy pouvoit appartenir à Soissons, & en autres Seigneuries, l'an mille quatre cens quatre, le vingtdeuxiesme de May.

Retranchement d'Appennage de Louys Duc d'Orleans, fait par Charles VI. 1407. son frere après la mort d'iceluy, 1407. Nouembre.

#### Extraits divers concernans les Appennages.

Et premierement d'une Table de l'Inuentaire des Registres des Ordonnance du Parlement.

Don à Lonys Duc d'Orleans, fils & frere des Roys Charles V. & V 1. de Chasteau-thierry pour le tenir en Pairie, à la charge du retour à la Couronne, lors que sa lignée directe faudra. Appennage, fol. 15. b.

Accroissement d'Appennage audit Duc d'Orleans de la Baronnie de Coucy, du Comté de Soissons, &c. fol. 17. a.

Extrait d'vn memoire du Greffier du Tillet, touchant les Appennages des enfans de rance; mis par escrit enuiron l'an 1565. c'est autre chose que ce qui est imprimé

Le Roy Charles V. ordonna à Louys de France, son second fils, douze mille liures tournois pour vne sois, pour dresser son estat: & que s'il auoit autres puisnez chacun en eut autant; depuis le Roy Charles VI. son frere luy bailla les Duché d'Orleans, Comtez de Valois & Beaumont sur Oise, & depuis encor luy donna autres suppleemens, qui furent reuoquez aprés la mort de ce Duc, comme excessifs.

Le mesme du Tillet en vn autre endroit.

Les Lettres d'Appennage de Louys de France, auquel Charles VI. son frere bailla les Duché de Touraine, Comtez de Valois & Beaumont sur Oise, portant ces mots, pour luy, ses hoirs masses, & descendans desdits masses: données à Liste en Flandre mille trois cens quatre vingt six, au Registre cotté F, fol. 1386.

172. Or ces mots & les masses descendans des masses ne sont inutiles; car autrement les masses descendans des femelles n'estimeroient estre exclus.

Extrait d'un Traité des Appennages des puisnez de France, mis par escrit depuis l'an mille six cens dix-neuf, par le Procureur General du Roy, en la Chambre des Comptes.

L'Appennage des fils puisnez de France sutreglé par l'ordonnance de Charles V. de l'an mille trois cens septante quatre, au mois d'Octobre, estant au Registre de la Chambre, cotté D. fol. 203. à sçauoir douze mille liures de Ccc iij

Digitized by Google

rentes en Terres pour chacun, auec quarante mille liures pour leur equipage. Nous trouuons par ledit Registre D. fol. 87. que ledit Charles venant à la Couronne en l'an mille trois cens soixante & six, retrancha l'Appennage de Philippe Duc d'Orleans, son oncle, comme trop grand & immense: & sur ce fut passée une Transaction entre ledit Roy & iceluy Duc d'Orleans, & la condition y fut apposée, que les femelles ne succederoient au Duché à Orleans: bien pourroit ce Duc engager sondit Appennage pour assignat & doüaire & pour sa rançon: mais sans doute soit pour douaire constitué par l'Appennage, soit pour dot pour ses filles, le Roy lors regnant ou ses successeurs pourront tousiours rentrer en leur domaine aliené, ou pour mieux dire engagé, en indemnisant les douairieres, ou les heritiers des filles pour leur dot.

Page 85. ligne 31. Vn fils Bastard auois &c. Ican Bastard de Foix I'vn des fils naturels de Gaston III. surnommé Phæbus Comte de Foix. Les titres de cette maison raportent qu'il fut affectionné auec tant de passion par son pere, qu'il le voulut instituer son heritier au Comté de Foix, & offrit cent mille francs au Roy Charles VI. pour luy permettre, mais le Roy ny voulut apporter consentement au preiudice des legitimes heritiers, dont le principal fut Mathieu

de Foix Vicomte de Castelbon.

Page 88. ligne 27. Messire Piere de Craon. Pierre de Craon Seigneur de la Ferré - Benard & deSablé, fils de Guillaume surnommé le Grand, Vicomte de Chasteaudun. Voyez André du Chesne, en son Histoire de la maison de

Chastillon liure 9. chap. 14. page 593.

Le Connefta-

Page 89. ligne 11. Craon qui auost blessé le Connestable, fut appellé à Ban, &c. ble de Clisson, Au Tresor des Chartes a esté autressois collationnée vne Sentence du Preuost blessé par le de Paris, estant en la Layette cottee creaung Dominion de Sieur de Craon, qui auoit outragé Messire Olivier Fan 1102. qui sert pour monstrer la grande dignité & consideration de cét Office, & de plus ledit de Craon & ses complices sont condamnez à banissement & confiscation de biens. A tous cenx qui ces presentes Lettres verront, Iehan Seignent de Folenille, Chenalier, Conseiller du Roy nostre Sire, & Garde de la Prenosté de Paris, Salut. Sçauoir faisons que aprés la demande ou requeste à nous auiourd'huy, & autresfois faite en Iugement ou Chastelet de Paris, par le Procureur du Roy nostredit Seigneur oudit Chastelet, pour & au nom delit Seigneur, à l'encontre de Messire Pierre de Craon, Messire Bonabes de Tusse, Mesfire Ichan de Champcheurier Cheualier, Guillaume de Tusse, Pierre de Treffo, Ichan de Hubuies, Poncelet le Maire, & Adam d'Ancluz Escuyers: Ichan Gosser, Iacquet Gonssum, Hennequin Queux dudit Messire Pierre, Ichan son antoussier, & Macé Coquin tous ses seruiteurs & familiers: Disant que iaçoit ce que la personne de noble & puissant Seigneur Monseigneur Olimier Seigneur de Clichon & de Belleuille, Connestable de France, fut & soit à cause de son Office de Connestable & autrement personne si privilegiée, noble & notable, que aucun noble dece Royaume, ne autre sous dissimulation n'en puit pretendre ignorance: & par ce ayt esté & soit en la singuliere protection & saucegarde du Roy nostredit Seigneur; duquel à cause & pour le moyen de sondit Office il represente la personne, comme son Lieutenant ou fait de la guerre: neantmoins le jour du Sain& Sacrement dernierement passé, à heure obscure & sur la nuict d'aguet, & entreprinse, empensez, sans dessiances precedens, ainsi comme ledit Monseigneur le Connestable venoit de la Chambre & Hostel du Roy, appellé l'Hostel de Sainet Pol, & luy estant encores és metes, circuite & fins d'iceluy Hostel Royal, ledit Messire Pierre de Craon & ses complices cy-dessus nommez, garnis d'armures inuasibles, c'est à sçauoir hausbergeons d'acier & de ser, capelines, espées & dagues, par maniere de hostilité & de assemblée damnable auoient batu, villené, & nauré cruellement à sang & à playes ledit Monseigneur le Connestable en plusieurs parties Ledit de Craon de son corps. Et pource que ces choses auoient esté & estoient faites par le-pour auoir bat dit de Craon, sesdits complices fauteurs & mal-faicteurs damnablement, & en Connestable commettant crime de leze Maiesté, port d'armes & assemblées damnables, en de Clisson, atmoins hontrant & vilipendant la puissance Royale, en enfraignant temeraire de lese - Maiement ladite sauuegarde, & au tres-grand deshonneur, blasme & vitupere de sté. ce Royaume, de la chose publique, & dudit Monseigneur le Connestable & son Office. Si comme iceluy Procureur du Roy disoit: Il, ces choses considerées, lesquelles il auoit trouvé estre vrayes par bonne information precedente & autrement, par certaines confessions faites sur ledit cas paraucuns qui nagueres auoient & ont esté executez, comme coupables dudit crime. Auroit fait appeller & adiourner aux Droicts du Roy nostre Sire oudit Chastelet ledit Messire Pierre, ses complices & malfaicteurs dessus nommez, comme coupables desdits crimes: & contre eux auoit tant procedé, qu'il auoit obtenu contre eux trois defauts au Greffe dudit Chastelet: & iceux obtenus, auoit iceux fait appeller par quatre quatorzaines és lieux & places accoustumez à faire appeaux & euocations en cas de Bannissement en la ville & Preuosté de Paris: A toutes lesquelles euocations & appeaux iceux malfaiceurs, ne aucuns d'eux n'estoient venus ne comparus, mais auoient estétenus & reputez de nous pour contumax & defaillans. Concluant & requerant iceluy Procureur du Roy, pour & au nom dudit Seigneur à l'encontre des dessus nommez, afin que par vertu desdits defauts, & des vsage & stile de ce Royaume de France, & mesmement de la Cour dudit Chastelet, dont l'en vsoit en tel cas: Ledit Messire Pierre de Craon, Messire Bonabes de Tusse, Messire Iehan de Champcheurier, Guillaume de Tusse, Pierre de Tresso, Iehan de Hubines, Poncelet le Maire, Adam d'Aucluz, Iehan Gosser, Iacquet Gossum, Hennequin Queux dudit Messire Pierre, Ichan son antousier, & Macé Coquin, & chacun d'eux fussent par nostre Sentence & Ingement bannis à toussours dudit Royaume de France, & leurs biens confisquez au Roy nostredit Seigneur: disant iceluy Procureur du Roy, que ainsi le deuions dire, faire & prononcer, & nous en requeroit droict. Et nous, ouye ladite requeste, & eue consideration à la matiere suiete, & à l'vsage & stile dudit Chastelet dependant desdits dessauts & euocations suffisamment aleguez en cette partie par ledit Procureur du Roy. Et tout consideré ce qui faisoit à considerer, adioustée en cette partie les solemnitez en tel cas accoustumées, les dessus nommez malfaicteurs & chacun d'eux, aprés ce que d'abondant, nous iceux & chacun d'eux eusmes fait appeller à haute voix par Iehan du Bois ancien Sergent à verge & Audiancier du Roy nostre Sire audit Chastelet: & que ceux ainsi appellez, comme ditest, ne autres pour eux ne vindrent ne compareurent, mais eussent & furent de nous reputez & tenus pour defaillans. Bannismes & bannissons à tousiours perpetuellement du Royaume de France, & configuons leurs biens enuers ledit Seigneur, comme pour crime de leze Maiesté par nostre Sentence, Iugement & à droit: Son Bannisseen faisant commandement de par le Roy nostre Sireà tous ses subiets & bien-iours du Royveillans, que en quelque lieu & place que eux ou aucuns d'eux pourront trou- aume, auec uer prendre ou apprehender, hors lieu Sainct, les dessus nommez malfai deurs, confiscation de biens. les aucuns ou aucun d'eux, ils, iceluy ou ceux prennent & amenent prisonniers audit Chastelet ou ailleurs, és prisons du Roy nostre Sire, les plus prochaines qu'ils pourront trouuer. Et en outre par icelle mesme Sentence & Iugement filmes & faisons inhibitions & desfenses à tous, que les dits malfaicteurs, ne aucun d'eux ne retraitent ou reçoiuent, ne iamais à nul iour, durant ledit Ban, leur prestent, ou donnent ne fassent prester, ou donner par eux ne par autres conseil, confort ne ayde en quelque maniere que ce soit, sur peine de la hart. En tesmoin de ce nous auons faite mettre à ces presentes le Seel de la Preuosté de Paris. Ce fut fait en Iugement audit Chastelet le Lundy 26. iour d'Aoust

26. Aoust, l'an de grace mille trois cens quatre-vingt douze. Signé, Fresnes. Et sur le reply,

Triplicata. Et seellé en cire verte sur double queuë.

Après le susdit excès ainsi fait de guet-à-pens à Paris par Pierre de Craon, à Olivier de Clisson Connestable de France; iceluy de Craon se retira en Bretagne. Pour raison dequoy le Roy Charles V I. s'y achemina l'an mille trois cens nonante-trois, pour y faire la guerre au Duc qui protegeoit ce meur-1393. trier, à cause de l'inimitié qu'il auoit conceue contre ledit Connestable: Mais au partir du Mans, le Roy fut surpris d'une maladie qui troubla son sens, & partant ne peut effectuer son entreprise. Voicy vne Inscription qui se lit au dessous d'vn Tableau d'iceluy de Clisson, Magnitudine animi seruire Regi, quam Regulo dignior, adoptivo Domino quam naturali acceptior, implacabili odio Ducis Aremorica periisset, nisi Carolus V I. eum ad insaniam vsque deperiisset.

Il se void toutesfois (nonobstant la grande amitié que luy portoit le Roy son Maistre) que par Arrest du Parlement donné en l'an mille trôis cens nonante-vn, le Roy y assistant, ledit Olivier de Clisson Connestable de France fut banny du Royaume à perpetuité, & à cent mille marcs d'argent, pour extorsions faites en sa charge de Connestable, dont il fut priué pour lors. On disoit qu'il s'estoit enrichy de dix-sept cens mille francs au seruice du Roy.

Ledit Olivier Seigneur de Clisson fut Comte de Porhoët: Il receut l'espée

de Connestable après que Guy V. du nom Seigneur de la Tremoile, & Enguerrand de Coucy l'eurent refusée : Ilauoit esté compagnon d'armes du genereux Bertrand du Guesclin, & bien qu'il fust comme luy remply de generosité, toutes fois les Ducs de Berry & de Bourgongne oncles du Roy, qui gouuernoient l'Estat ne l'ayans agreable, le sirent desapointer de sa charge: il 1407. mourut l'an 1407. Philippe d'Artou Comte d'Eu fut pourueu de l'Office de Connestable l'an mille trois cens nonante-deux, pendant la disgrace d'iceluy de Clisson. Et après sa mort, en mille trois cens nonante-sept, en fut pourueu Louys de Sancerre, qui decedal'an mille quatre cens deux, & eut la sepulture de son corps à Saince Denys en France; auquel succeda en la mesme charge Charles Sire d'Albret, tué à la Bataille d'Azincourt mille quatre cens quinze.

> Page 95. lig. 20. La Duchesse d'Orleans nommée Blanche l'Ancienne, alla de vie à trespassement, &c. Elle estoit veufue de Philippe Duc d'Orleans & de Touraine, Comte de Valois, &c. fils & frere des Roys Philippe VI. dit de Valois, & Iean 11. lequel Duc mourut l'an mille trois cens nonante-vn, & est enterré aux Celestins de Paris en la Chapelle d'Orleans : Quant à cette Princesse sa femme, elle mourut le septiesme Feurier mille trois cens nonante deux, auant Pasques, estant aagée de soixante-quatre ans, & fut enterrée à Sain& Denys, auprès de Marie de France sa sœur aisnée. Le Roy sut present à son feruice funebre.

Page 100. lig. 3. 6 dit audit Iuuenal, Allez-vous en monamy, & vous mes 1393. bons Bourgeois. Sis'en retournerent, &c.

#### L'Autheur Iean Iuuenal des Vrsins au Discours de l'Office de Chancelier de France.

Il resistoit à la volonté des Princes, qui lors estoient, qui vouloient faire beaucoup de choses, veuë la maladie du Roy. Et depuis en y eut vn entre les autres, qui voulut auoir vne grosse somme de l'argent du Roy, comme de trente mil-\* PAG. 91. le escus\*, ou plus: Et s'adressa au Seigneur de la Riviere. Madame nostre mere estoit niepce du Seigneur de Nouiant: Et dessors commencerent les bons gouuernemens & police du Roy & Royaume à decliner. Et Dieu sçait les haines & malueillances que ledit Seigneur, & autres, conceuoient contre nostredit seu pere, disans, que à luy ne à ceux de Paris, ne appartenois point à faire

Digitized by Google

ce qu'ils faissient, & delibererent de destruire nostredit seu Seigneur & pere: Car le Roy nonobstant sa maladie, & parauant auoit tres-grande siance en luy, & ceux de Paris: Et tres-volontiers les oyoit & veoit: Et s'il eust voulu voler auec le vent qui ventoit, il eust eu & fait ce qu'il eust voulu. Et luy disoit-on, & faisoit-on dire par ses amis, que il dissimulast, & il auroit des profits largement, mais iamais ne l'eust fait. Et pour ce induisirent bien de trente à quarante tesmoins, de deposer faux contre luy, pour le faire mourir. Et sut information faite par deux Commissaires du Chastelet, & les cas baillez par declaration à Maistre Iean Andriguet Aduocat en Parlement, à proposer contre luy: Car les Aduocats du Roy tant de Parlement que de Chastelet, ne s'en voulurent charger, sçachans que les choses estoient fausses & controuuées, & fut affirmé audit Andriguet, que les cas estoient prouuez par Information. Or vn soir, les deux Commissaires allerent soupper à l'Eschiquier en la Cité, & mirent leur Information sur le bout de la table, laquelle cheut à terre: Et y eut vn chien qui l'emporta en la ruelle du list de la chambre où ils estoient. Aprés soupper ils s'en allerent, & cuidoit chacun desdits Commissaires, que son compagnon l'eust. Le seigneur de l'hostel se coucha: Sa femme en entrant en la ruelle du lict trouua ladite Information à ses pieds, & la bailla à son mary, lequel demanda de la chandelle, & vid dedans, que c'estoit contre nostredit pere: & se leua, & prit vne torche, & s'en vinten l'Hostel de la ville, & le sit esueiller, & luy baillà ladite Information, & la leut, & fut bien esbahy: toutes sois confortauit cor sum: car c'estoit chose fausse & controuuée. Et le matin, voicy vn Huissier d'armes qui vient, & l'adiourne à comparoir en personne, au Bois de Vincenne, où le Roy estoit, à dix heures; lequel y alla accompagné de bien deux cens Bourgeois de Paris: Et proposa Andriguet. Or nostre pere qui sçauoit ce qu'on deuoit dire contre luy, respondit sur le champ: ce qu'on cuida empescher, mais le Roy le voulut ouyr. Quand il eut proposé ses desenses, le Roy mesmes seleua, & dit, Que son Preuost des Marchands estoit preud'homme. Et l'en enuoya: Toutesfois le grand Seigneur\*, que il ne faut ia nommer, & ses Al-\*c'estoit Philiez, auoient deliberé de le faire mourir le lendemain au Halles.

Page 102. ligne 5. Maistre Nicole de Clemangis Docteur celebre de la Faculté de Bourg. de Theologie de la Maison de Nauarre à Paris, natif de Chaalons, & Archi-1393. diacre de Bayeux, qui composavn Traité De l'estat de l'Eglise, de son temps, & fut Secretaire de l'Antipape Benoist X I I I.

Page 105. ligne 3. Et leur dit, Vous estes tel, & tel; Puis bien doucement leur pardonna.

## Ledit Autheur, au mesme Discours de l'Office de Chancelier de France.

Et en aduint que les faux-tesmoings furent à confesse au Penitentier de Paris, qui ne les voulut absoudre, & les enuoya à l'Euesque, lequel les enuoya au Legat du Pape, qui estoit à Paris, qui leur bailla certaine penitence, & entre les autres, que le iour du Vendredy sain & ils sussent nuds, seulement enueloppez d'vn drap, & luy vinssent crier mercy. Et ledit iour il les trouua à l'entrée de l'Hostel de la Ville, & luy prierent à genoüils, que il leur voulust pardonner le-dit eux; & leur demanda leurs noms, & qui ils estoient. Mais ils respondirent que par leur penitence ils n'estoient point tenus de se nommer. Lors il dit, qu'il scanoit bien leurs noms; & aussi faisoit-il: caril les auoit sceu par l'Information qui luy sut portée, & les nomma, & leur pardonna. Il eut plusieurs fois autres assauts, & le voulut-on plusieurs fois desappointer: mais sa preud'hommie & loyauté le faisoient mettre hors des perils.

En la mesme page 105. ligne 16. Maistres Pierre Dailly, & Gilles des Champs qui estoient deux solemnels Docteurs en Theologie. Ce qui suit se trouue du premier en la Chambre des Comptes.

12**94** 

Dddd

#### 578 ANNOTATIONS SVR L'HISTOIRE

A Maistre Pierre d'Ailly Docteur en Theologie & Aumosnier du Roy, cinq francs d'or à luy ordonnez & taxez par chacun iour qu'il vaqueroit, allant, demeurant, & retournant du voyage où le Roy l'enuoyoit lors vers nostre Sain& Pere le Pape & le College des Cardinaux, pour certaines grosses besongnes que ledit Seigneur auoit lors moult à cœur, par Lettres du Roy du treiziesme May mille trois cens octante-trois. Extraict du Compte de Macé Heron Receueur gene-

ral des Aydes pour le faict de la guerre, 1388.

Quant à Gilles des Champs il estoit natif de Rouen; Il fut Confesseur du Roy Charles V I. & creé Cardinal par le Pape Iean XXIII. Il fut aussi Euesque de Coustance en Normandie, & mourut l'an mille quatre cens dix-huict, le quinziesme de Mars.

1383.

1394.

Page 106. ligne 4. Messire Raymond de Turaine. C'est ce Raymond Comte de Beaufort, Vicomte de Turene, fils du Vicomte Guillaume II. & d'Alienor de Histoire de la Cominge, lequel est si celebre en l'Histoire, aprés la mort de Charles de Duras mil-Maison de Tu-le trois cens nonante. Il fit la guerre à Louys II. d'Aniou Roy de Naples, Comrene par Chri-te de Prouence, & à Charles Prince de Tarente, & à Clement VII. Antipape pag. 67. 69. 6 1394. depuis il fut absous durant le Schisme par Benoist XIII. 1397. Il eut pour fille vnique de Marie d'Auuergne sa femme, Antoinette Comtesse de Beaufort, Vicomtesse de Turene, semme de Iean le Meingre dit Boucicaut, Mareschal de

> Page 107. ligne 15. Simon de Cramault Patriarche d'Alexandrie. Ce Prelat natif de Poitou, paruint à la faueur de son frere Pierre de Cramault, aux premieres dignitez de l'Eglise de France: Car il fut Chancelier de *Iean* de France Duc de Berry, Eucsque d'Agen, de Beziers, de Poictiers, d'Auignon, & de Carcassonne, & enuoyé Ambassadeur en Auignon vers le Pape, ayant assisté au Concile de Constance: Enfin il fut Archeuesque & Duc de Rheims, Cardinal du Sain& Siege, & mourut l'an mille quatre cens vingt-six: Le lieu de sa sepulture est en l'Eglise Cathedrale de Sain& Pierre à Poi&iers.

> Page 114. ligne 8. Le Comte Roland, comme Procureur du Roy d'Angleterre, ef-

pousa Madame Isabeau &c.

Traité de mariage de Richard II. Roy d'Angleterre anec Isabel fil-Roy Charles VI.

1395.

Tractatus Matrimonij Regis Anglia, & Dominæ Jsabellis Franciæ, Datum 9. Martij 1395.

DOVARD de Vveruuicke Comte de Rutelande & de Corke & Admiral d'Angleterre, Thomas Comte de Notingham Mareschal d'Angleterre Seigneur de Monbray & de Segrane, & Vvillan Lestrop Chambellan du Roy nostre Sire & Seigneur de Man, faisons sçauoir à tous: Que pour consideration & en esperance que les tres-grandes & comme innumerables esclandres, maux, inconueniens, dommage & effusion de sang humain, qui, ainsi comme il est notionné, sontaduenus és temps passez, à cause & par les descors, debats, dissentions & guerres d'entre nostredit Seigneur le Roy & ses predecesseurs d'une part, & le tres-haut & tres-puissant Prince son cousin de France & ses antecesseurs d'autre part, cessent: & que mieux plus brief & conuenablement puissent lesdites parties de & sur ce venu à vne bonne conclusion, paix & accord estre & durer és temps aduenir longuement entre eux & leurs successeurs, lien d'affinité & de lignage, & y estre nourries ensemble, leurs Royaume, terres & Seigneuries, & subiets, amitié, conuersation & vnité, forcloses diuisions, haines & mautalens. A esté procedé à traitter & pourparler du present mariage accordé, & qui au plaisir de Dieu & de Saince Eglisese fera & sera solennisé entre & de nostredit Seigneur le Roy, & la tres-haute & noble Princesse Dame Isabelle aisnée fille à sondit cousin de France: & pour ces causes & considerations, & les autres tres-grands, bons appaisemens & profits, qui par ce moyen sont à l'aide de Dieu disposées, non seulement ausdites parties & à leurs Royaumes, terres, Seigneuries & subgiez, mais aussi à toute Chrestienté, au bien & vnion de l'Eglise vniuerselle, & à la confusion des mescreans & aduersans de la foy Catholique, ont par & entre nous Comtes & Chambellan deuant dits, pour & au nom de nostredit Sire le Roy, & par vertu de la puissance par luy à nous attribuée & octroyée en cette partie par ces Lettres contenanscette somme:

Richardus Dei gratia Rex Angliz & Franciz, & Dominus Hiberniz, omnibus Christi sidelibus, ad quos præsentes litteræ peruenerint, salutem, & sidem indubiam præfentibus adhibebunt. *Plasmator hominum ipse Deus matrimo*nij, pia, bona consideratione prospiciens, primo domino legem dedit, qua & eius frueretur bonis, & speciem continuaret in posteris, adiutory sibi dati legitima gaudens coniunctione sub sincera dilectionis ac anima & corporis vnitate : ex cuius legalis coniun-Etionis fædere plerumque prouenit Deo grata sobolis procreatio, linealis successio, consanguineorum hinc & inde laudabilis alligantia, amoris soliditas in dilectis, & discordatibus via pacis. Hac dum interna considerationis oculo renouamus appetentes pradicta profitua nobis & nostræ Reipublicæ, pro cuius tempore diuinis nutibus euenire, diuulgante fama, celebri & credibilium personarum crebra relatione nostris auribus inculcante, quanta in procacissima nobis Domina Isabella primogenita D. Caroli charissimi consanguinei nostri Francia refloreat generosa nobilitas, vigeat & morum honestas, licet sub annis adhuc teneris fuerit constituta, ipsam ad laudem Dei & pradictorum bonorum explesionem, summa mediante gratià peroptamus habere coniugem diuini & humani Domus pariter & consortem: hinc est quod de fidelitate, prudentia & circumspectione carissmorum consanguineorum nostrorum Edouardi Comitis Rotelandi, Thomæ Comitis Mareschalli & Notinghamia, ac Willa Lestrop Cambellary nostri & corum cuiuslibet plenariè confidentes, ad contrahenda sponsalia per verba de futuro, seu matrimonium per verba de prasenti cum pradicta Domina, quocunque modo conuenientiùs & ordinations de iure fieri poterit, & in eodem iure sponsalium, & in sponsam seu matrimony, ve in vxorem nomine nostro consentiendi, ac verba sponsaliorum seu matrimonij de prasenti per ipsam vice mutua proserendi, & consensum in nos per ipsam prabendum recipiendi & acceptandi, necnon ad tractandum cum Procuratoribus, parentibus, & amicis eiusdem Domina de dote, dotalitio, donatione propter nuptias, ac eius in hac parte constituendu, & corum singulorum qualitate & quantitate, ac etiam de terminis, locis , & modis solutionum & satisfactionum de eisdem , ac etiam quanto tempore expensis parentum & amicorum debeat sustentari, necnon ad quem locum pradicta Domina , & quando , ac cuius expensis , & sub qua forma , per parentes & amicos debeat transmitti, conueniendi & concordandi, & ea qua sic tractata, conuenta, & concordata fuerunt, quatenus ad nos attinet omnimoda securitate honesta & legitima nomine nostro sirmandum, similémque securitatem nomine nostro petendi, stipulandi, & recipiendi, iurandíque in animam nostram, quod contractum huiusmodi ratum habebimus , nec potestatem prasentem eis datam reuocabimus aliquid , vel faciemus , aut procurabimus, per quod contractum huiusmodi, seu eius debita consummatio in casu, quo per dictos procuratores, seu eorum aliquem, sic vt pramittitur, contrahi contigerit quomodolibet poterit impediri : ac etiam ad petendum securitatem debitam & sufficientem d parentibus & amicis dicta Domina Isabella, quòd ipsa à contractu huiusmodi nullatenus variabit : cateraque omnia & singula faciendi , exercendi & expediendi qua inpramissis, & circa necessaria fuerint vel opportuna, & quod qualitas huiusmodi negoty & natura exigunt & requirunt, & qua nos faciemus, seu facere possemus, si personaliter ibi presentes essemus, etiam si mandatum exigant quantumcunque speciale pradictos Edouardum, Thomam, & Willam, ac quemlibet eorumdem per se & insolidum nostros veros, legitimos, & indubitatos procuratores, negotiorum gestores, & nuntios speciales, organumque vocis nostra in pramisis & corum singulis facimus, ordinamus, creamus & constituimus per prasentes, promittentes in verboregio nos gratum & ratum perpetuis temporibus habituros quidquid per procuratores nostros pradictos, vel ipsorum Dddd ij

aliquem, actum, gestum, seu procuratum suerit in pramisis & singulis pramissorum, ipsosque procuratores & nuntios nostros, & eorum quemlibet ab omni onere satisdandi expresse tenore prasentium relevamus. In quorum omnium & singulorum testimonium, atque sidem pleniorem, has nostras patentes sieri secimus, & sigilli nostri magni appensione muniri. Datum apud manerium nostrum de Chilt nomine Langeley, 30. die Decembris, anno Domini 1395. & Regni nostri 19. D'vne part. Et par & entre les nobles & puissans Princes, les Ducs de Berry, de Bourgongne, d'Orleans, & de Bourbon oncles & frere à son cousin de France dessussits, D'autre part, pour & au nom d'iceluy, & par l'authorité & pouvoir par luy à eux donné & attribué en cette partie par ses lettres, dont la teneur ensuit.

Carolus Dei gratia Francorum Rex, Vniuersis præsentes litteras inspecturis salutem. Inter protoplaustos per matrimonij fædus à summo rerum omnium conditore primauis temporibus ordinatum, nedum generis humani propagatio legitima successerit in mundo, verum etiam inter Reges & populos hostis antiqui versutiam, interdum ad inuicem dissidentes, discordia in concordiam, guerraque & dissentiones in pacis amænitatem de facili fuerant sapissime commutata. Nos igitur attendentes quod serenissimus Princeps carissimus consanguineus noster Ricardus Rex Anglia, prout nobis nuper per solemnes suos Ambaxiatores, procuratores & nuntios insinuere voluerit cum carissima filia nostra primogenita Isabellis Francia, licet nondum annos pubertatis attingat, efficitur coniugali vinculo sociari, super quo iam inter ipsos dicti consanguinei nostri Ambaxiatores & procuratores ex una parte, & nos &certos à nobis Deputatos ex altera, certi tractatus & modi prolocuti, certaque capitula in scriptis redacta fuere, sperantes in illo per quem omnia bona succedant per negotia huiusmodi, si fine prospero concludatur salutem, pacem, & prosperitatem virisque populis, nobis & consanguineo nostro subditis, bonumque maximum toti Christianitati futuris temporibus prouenire; & ob hoc cupientes, quantum in nobis est, effectuosas in iis operum efficacias impendere, porissime cum ad nostram de prasenti notitiam deuenerint, ipsum consanguineum nostrum suos denuo solemnes Ambaxiatores, Procuratores & nuntios ad nostram pro continuatione processus huiusmodi & ipsius negoty complemento prasentiam destinare. Notum facimus quod de Carissimo patruo & Germano nostris Ioanne Bituricensium, Philippo Burgundia, Ludouico Aurelianensium, & Ludouico Borbonum Ducibus, integrè, plenè, ac etiam firmissimè meritò confidentes, ve eorum mediante consilio, qui dicta primogenita nostra tam propinqui nexu sanguinis coniuncti sunt, tractatus ipse fauente Domino valeat felici conclusione sirmari: ipsos patruos & Germanum nostros, ac tres vel duos ipsorum insolidum nostros veros & indubitatos Procuratores, negotiorum gestores, & nuntios speciales facimus, constituimus, ac etiam ordinamus per prasentes, eisque & tribus aut duobus ipsorum damus, attribuimus, & concedimus plenam & liberam potestatem, & mandatum speciale tractandi nomine nostro pro dicta primogenità nostra sponsalia per verba de futuro, vel matrimonis per verba de prasenti cum dictis Nuntiis & Procuratoribus dicti consanguinei nostri, nomine ipsius & pro ipso, prout commodius, firmins & connenientius de inre sieri poterit, & per verosque Procuratores supradictos, ac inter eos concordatum fuerit & conuentum, verba sponsatiorum de futuro seu matrimonij de presenti per ipso Procuratores & Nuntios dicti confanguinei nostri nomine ipsias proferri , petendi & consensum in ipsamfiliam nostram per eos dicti consanguinei nostri nomine, prabendum, accipiendum, & recipiendum cum ipsisque procuratoribus & nuntiis eiusdem consanguinei nostri, de dote, dotalitio, donatione propter nuptias, nec non de arris & cateris in hac parte constituendis, eorumque qualitate & quantitate; ac etiam de terminis, locis, & modis, solutioni, & satisfactioni de iisdem, & quanto tempore prafata filia nostra nobiscum manebit; ac vbi, & quando cuiusque expensis, & sub qua forma transmitti debebit conueniendi & tractandi, tractata etiam & concordata super in inter ipsos patruos & germanum nostros, & ares vel duos apforum ex una parte, & dictos procuratores & nuntios dicti consanguinei nostri ex altera; quatenus nos tangit omni securitate legitima & honesta nomine nostro sirmandi, similemque securitatem ab eisdem procuratoribus & nuntiis prafati consanguinei nostri petendi, stipulandi, & recipiendi ab ipsisque procuratoribus & nuntiu, quod idem consanguineus noster à dicto contractu, si Deo promittente ipsum sirmari contigerit, nullatenus douiabit, securitatem petendi, cateraque omnia & singula faciendi, gerendi, & exercendi qua in pramisis, & certa pramissa, necessaria fuerunt, seu quomodolibet opportuna, & qua tanti negotij qualitas exiget, ac etiam quod nos faceremus, & facere possemus si prasentes personaliter essemus, etiam si mandatum magis speciale exigerent, promittentes in verbo Regis nos ratum gratum & firmum perpetuo habituros quodcumque per dictos Patruos & Germanum nostros, & tres vel duos ipsorum insolidum, Acta, gesta, concordata, promissa, sirmata, & promissa fuerunt in premisis & quolibet premissorum, ac contra ea seu eorum aliqua non venire, nec in ess variare, quodque dicta filia nostra huiusmodi contractum si ipsum concludi contigerit, ratum & gratum habebit, dum ad annos deuenerit pubertatis ipsosque procuratores nostros, nec potestatem eis per nos per prasentes attributam nullo unquam tempore reuo-catam. Volumus insuper quod dicti Patrui & Germanus nostri, de personis, de genere nostro, & de consiliariis nostris quales quantoque numero sibi placuerint, ac quoties voluerint Vecum euocent qui dictis negotiis eisdem asistant, & ea faciant qua sibi duxerint iniungenda. Quibus mandamus vt eis in his pareant tanquam nobis. In quorum testimonium nostrum presentibus Litteris fecimus apponi sigillum. Datum Parisiis die decima nona Octobris, anno Domini millesimo trecentesimo nonagesi-

mo quinto, & Regni nostri decimo sexto.

D'autre part ont esté faites & contractées siançailles & espousailles de nostredit Seigneur le Roy & de madite Dame Isabelle aisnée fille à sondit cousin de France: & à cette cause Nous dits Comtes, & Chambellan pour & au nom de nostredit Seigneur le Roy, & par vertu de nostre pouuoir dessus transcrit, auons accordé, promis, enconuenancé, & iuré: accordons, promettons, enconuenançons, & iurons, que nostredit Seigneur le Roy prendra ladite Madame Isabelle à semme & espouse par loyal mariage, & dés maintenant nous, pour & au nom de nostredit Seigneur le Roy, & par vertu dudit pouuoir, l'espouserons par paroles de present, & parmy ce lesdits Ducs dessus nommez, pour & au nom de sondit cousin de France, & de ladite Madame Isabelle leur niepce, ont accordé & promis, accordent & promettent que ladite Dame I/abelle prendra à mary & espoux nostre Seigneur le Roy auant dit, & dés maintenant l'espousera par paroles de present en la personne de nous auant dits Comte & Chambellan: & sur ce ont esté obtenuës dispensations suffisantes d'vn costé & d'autre. Item, que sondit cousin de France, à l'enuie & pour contemplation dudit mariage, & pour ladite Madame Isabelle sa fille, & les enfans qui istront & seront procreez d'iceluy mariage & les descendans d'eux, baillera & payera à nostredit Seigneur le Roy où à son certain mandement la somme de sept cens mille francs d'or, en la valeur qui ont cours en France de present & selon le marc d'or par cette somme, c'est à sçauoir troiscens mille francs à l'annuel & solennisation dudit mariage, & cent mille francs à lasin de l'an après icelle solennisation: & ainsi des lors en auant cent mille francs d'an en an iusques à plein payement d'iceux huict \* mille francs, lesquels son- \* al, sept cens dit cousin de France donne & octroye à sadite fille, pour & en lieu de tous partages, apariages, successions de pere & de mere, & autres droicts quelconques qu'elle, ses enfans, & les descendans d'eux, leurs hoirs successeurs, & ayans cause, pourroient demander, reclamer, & auoir en meubles, ou heritages, au Royaume de France, ou autre part. Pourueu toutes voyes que ce ne porte aucun preiudice à nostredit Seigneur le Roy, ne à ses hoirs, successeurs, ne ayans cause. Quant au droict & querelle que nostredit Seigneur le Roy maintient à present & sondit cousin de France au contraire, pour luy, ses hoirs, & successeurs, & ayans cause: & parmy ce que dés si rost qu'elle sera aagée de douze ans accomplis, elle de l'authorité de nostredit Seigneur le Roy, renoncera à tous lesdits partages, apariages, successions, & autres droicts quelconques pour elle,

Dddd iij

### ANNOTATIONS SVR L'HISTOIRE

582

sessions, descendans, hoirs, successeurs, & ayans cause, & à ce l'authorisera sansaucun contredit, refus ou delay, nostredit Seigneur le Roy par la meilleure & plus seure maniere que faire se pourra, & Nousdits Comtes & Chambellan auons promis & enconuenancié, promettons & enconuenançons dés maintenant és noms que dessus que nostredit Seigneur le Royauthorisera la dite Madame Isabelle, dés si-tost qu'elle sem oudit aage de douze ans, & si-tost qu'il en sera requis pour faire ladite renonciation, & la luy sera faire par les meilleures & plus saines forme & maniere que faire se pourra; pourueu toutes fois que ce ne porte aucun preiudice à nostredit Seigneur le Roy, ne à ses hoirs, successeurs, ne ayans cause: que ne au droict & querelle que nostredit Seigneur le Roy maintient à present & sondit cousin au contraire pour luy, ses hoirs, successeurs, & ayans cause: & reservé aussi à ladite Dame Isabelle que si au temps aduenir la Duché de Bauiere, ou autres terres assisses hors le Royaume de France, du costé & ligne de la tres-noble & tres-haute Princesse Madame sa mere luy escheoient par la succession des parens de sadite mere, elle y puisse succeder, non contrestant la renonciation dessussation, les dits Ducs accordent, octroyent, consentent, promettent, & enconuenancent és noms que dessus, & semblablement Nousdits Comtes & Chambellan és noms dessusdits accordons, octroyons, consentons, promettons, & enconuenançons, que si aprés la solennisation dudit mariage, nostredit Seigneur le Roy alloit de vie à trespassement sans enfans procreez d'iceluy mariage, & que ladite Madame Isabelle le suruesquit, elle estant sous aage & aagiée de douze ans accomplis, la somme de cinq cens mille francs, ou ce qui auroit esté payé de la somme de huict cens mille francs, outre la somme de trois cens mille francs, sera rendu & restitué à ladite Dame Isabelle: Et s'il aduenoit qu'elle trespassast sans enfans procreez dudit mariage, & que nostredit Seigneur le Roy la suruesquit, ils seroient tenus à rendre & restituer à sondit cousin de France, ou à celuy qui pour le temps seroit son hoir & successeur, ou à leur certain mandement la somme de quatre cens mille francs, ou ce qui seroit lors payé de la deuat dite some de hui& cens mille francs, outre la somme de quatre cens mille francs ; & pour ces restitutions faites és cas , & par la maniere que dit est, nostredit Seigneur le Roy se obligera & Nous dits Cointes & Chambellan és noms que dessus, en auons dés maintenant obligez nostredit Seigneur le Roy, ses hoirs, successeurs, & ayans cause, & tous ses biens, meubles, & immeubles presens & aduenir. Item, s'il aduenoit que ladite Madame Isabelle trespassast auant nostredit Seigneur le Roy, & que de ce mariage demeurassent filles sans aucun masse, & après ce nostredit Seigneur le Royeut enfans masses d'une autre Dame, considerant que aucune restitution n'est ordonnée estre faite de la somme dessusdite aux filles, si elles y estoient, se à l'hoit masse deuoit appartenir l'hoirie du Royaume d'Angleterre; & en ce cas nostredit Seigneur le Roy seroit & sera tenu de approuuer & pouruoir, approuuera & pouruoira icelles filles honorablement selon leurs estats, & si comme il appartient à filles de Roy. Item, pour oster toutes questions & debats qui pourroient soudre ou temps aduenir, les enfans masses & femelles qui seront procreez oudit mariage, ne ceux qui descenderont d'eux, ne pourront iamais auoir, demander, ne reclamer aucun droit de succession, ne autre quelconque ou Royaume de France, ne en la dignité royale, supposé que le cas aduint que eux ou aucun d'euxfussent ou fust les plus prochains ou prochain en degré de lignage; & dés maintenant Nousdits Comtes & Chambellan és noms que dessus auons promis, & promettons que le Roy nostredit Seigneur promettra & s'obligera pour luy ses hoirs successeurs, & ayans cause, lesquels nous auons és noms que dessus obligez & astraints à ce que n'en feront iamais aucune action ne demande: pourueu toutesfois que ce ne porte aucun preiudice à nostredit Seigneur le Roy, ne à ses hoirs, successeurs, ne ayans cause. Quant au droict & querelle que nostredit Seigneur le Roy maintient

à present, & sondit cousin de France au contraire pour luy, ses hoirs, successeurs ayans cause. Item, Que si tost que ledit mariage sera solemnisé, ladite Madame Isabelle aura acquis son douaire ou annuité de vingt mille Nobles d'Angleterre de reuenu par an, dont elle ioiiyra paisiblement, pour en faire sa volonté & plaisir; & lequel dojiaire & annuité luy sera assis bon & suffisant à le prendre par sa main, aussi franchement & grandement que le prit & eut oncques Reyne d'Angleterre. Et si ledit nostre Roy alloit de vie à trespassement, ladite Dame Isabelle survivante, estant aagée de douze ans, elle auroit & prendroit, aura & prendra sondit doüaire ou annuité, & en iouyroit & iouyra paisiblement toutesa vie durant, tant comme elle setendroit & tendra de remarier, supposé qu'elle s'en vinsse domeurer en France, & qu'il y eust guerre, que Dieu ne veuille, contre nostredit Seigneur le Roy & son cousin, ou leurs fuccesseurs. Item, Les Ducs de Berry, de Bourgongne, d'Orleans, & de Bourbon susnommez, se sont faits & font forts au nom & pour leur Seigneur, que ladite Dame Isabelle sa fille venue à l'aage de douze ans accomplis, consentira ledit mariage: Ets'il aduenoit qu'elle le contredissit, sondit cousin de France ne pourroit en ce casaucune chose demander ne rauoir de la susdite somme de huict mille francs, mais seroit tenu de la prepayer si elle ne l'estoit, & demourroit audit cas entierement au profit de nostredit Seigneur le Roy. Et semblablement si de la partie de nostredit Seigneur le Roy demouroit que ledit mariage ne fust parfait & consommé, Nous Comtes & Chambellan susdits auons voulu, accordé, & consenty, & octroyé, voulons, consentons, accordons, & o-Aroyons que nostredit Seigneur le Roy sera, & soit tenu de rendre & restituer, & de faict rendra & restituera à sondit cousin de France, ou à celuy qui pour le temps sera son hoir & successeur autres huict cens mille francs, lesquelles sommes ont esté estimées & ordonnées esdits cas, pour les dommages, interests, frais & despens desdites parties. Item, Que nostredit Seigneur le Roy & les prochains Seigneurs de sa Couronne, & de son lignage, seront tenus & s'obligeront expressément dés maintenant, & nostredit Seigneur le Roy le fera par eux faire & promettre, & eux en obliger, donner & bailler leurs Lettres en forme conuenable & suffisante. Que si nostredit Seigneur le Roy trespassoit auant la confommation dudit mariage, ladite Isabel franche & desliée de tous liens & empeschemens de mariage, & autres obligations quelconques, seroit & sera, ensemble tous ses ioyaux, meubles, & biens rendus & restituez à sondit pere, ou à son hoir ou successeur qui pour le temps seroit. Et semblablement s'il aduenoit que nostredit Seigneur le Roy mourust aprés la consommation dudit mariage, ladite Madame I fabel, s'il luy plaisoit, s'en pourroit reuenir & retourner en France franchement, & apporter tous ses ioyaux, meubles, & biens, sans qu'elle fust, ou peust estre detenue, liée, ne obligée, ne que aucun empeschement luy fust mis en sa personne, ne en sesdits biens. Item, Que sondit cousin de France sera renu de vestir, enioeler, & faire mener, accompagner à ses frais & despens ladite Dame Isabel sa fille honorablement selon son estat, iusques à Calais, où elle sera receuë par nostre Seigneur le R oy susdir, ainsi qu'il appartient. Toutes lesquelles conuenances, promesses, traitez, accords, octroys, poinces, articles, & autres choses dessus touchées, & chacunes d'icelles, les Ducs de Berry, de Bourgongne, d'Orleans, & de Bourbon susdits, pour & au nom de leur Seigneur, & par vertu de leur puissance dessus encorporée, ont & Nous Comtes & Chambellan susdits, & par vertu de nostre pouvoir dessus escrit, auons par nos & leurs Foys & seremens sur ce baillez les vnsaux autres, fait, voulu, consenty, accordé, passé, octroyé, promis & enconuenancié; & par la teneur de ces presentes les dits Ducs de Bourgongne és noms que dessus, les font, veulent, consentent & accordent, passent, octroyent, promettent & enconuenancent: & aussi Nous Comtes & Chambellan dessus escrits, au nom que dessus les faisons, voulons, consentons & accordons, passons, octroyons, promettons

& enconuenançons, & qu'elles soient & seront faites, enterinées & accomplies, ayent & sortissent, auront & sortiront plein & entier essed de poind en poinct, sans enfraindre, & sans qu'il soit ou puist estre fait, dit, allegué, ou venu par quelconque cause, couleur, ou occasion que ce soit, taisiblement, expressément, ou autrement, comme qu'il soit, ou au contraire, ores, ne au temps aucun. Et que nostredit Seigneur le Roy & sondit cousin de France, entant qu'il touche & peut regarder chacun d'eux, les ratifieront, approuueront, loeront, gréeront & confermeront, & les feront, promettront, enconuenanceront & iureront en parole de Roy, & par leurs foy & loyautez pour eux, leurs hoirs, fuccesseurs & ayans cause, & les feront faire, tenir, enteriner, & accomplir entierement & à plein, & en obligeront eux, leurs hoirs, successeurs & ayans cause, ensemble leurs biens meubles & immeubles presens & aduenir quelconques ils soient, & quelque part qu'ils soient situez & assis; lesquels les Ducs de Berry, de Bourgongne, d'Orleans, & de Bourbon dessusdits, ont és noms deuant dits, & Nousdits Comtes & Chambellan és noms que dessus, auons obligé & obligeons, hypotecquons, obligent & hypothequent pour toutes ces choses & chacunes d'icelles, estre faites, enterinées & accomplies pleinement, sans enfraindre, & en donneront & bailleront nostre dit Seigneur le Roy & sondit cousin de France leurs Lettres seellées de leurs Seaux, auec Instrumens publics, qui se mettront en la meilleure & plus seure forme & maniere que faire se pourra, toutes & quantes fois que requis en seront. En tesmoing de ce, Nous Comtes de Rutheland & de Notinghan, & Chambellan dessusdir, auons fait mettre nos Seaux à ces Lettres. Données & faites à Paris le neufiesme iour de Mars l'an de grace 1395. seellé de trois Seaux.

Page 115. ligne 14. En cette année le Mareschal de Boucicaut eut le Gounernement de Gennes pour le Roy. Page 127. sur la sin, Les Geneuois enuoyerent à Paris, & se soussimirent de tous pointes à la Seigneurie du Roy. Et page 153. ligne 4. Le Mareschal Boucicaut qui estoit à Gennes, appaisa plusieurs divisions qui estoient entre

eux, &c.

Extraict d'vn Acte de deliurance de plusieurs Titres concernans les droicts du Roy François I. aux Royaumes de Naples & Sicile, au Duché de Milan, au Comté d'Ast, & à la Seigneurie de Gennes, mis és mains des Deputez de l'Empereur Charles V. à Bayonne l'an mille cinq cens trente, le trente-vniesme May.

reur Charles V. à Bayonne l'an mille cinq cens trente, le trente-vniesme May. Vne Procuration de Antoine Adorne Duc de Gennes, faite en la presence,

& du consentement des dix-huict Anciens, & autres Officiers de Gennes, pour faire le serment de sidelité aux Ambassadeurs du Roy, selon la forme contenuë en l'Article inseré en ladite Procuration, dattée de l'an mille trois cens quatre-vingtseize, le quatriesme iour de Nouembre: Auec autre Instrument contenant le Serment que par les Procureurs de Gennes nommez en ladite Procura-

tion a esté fait aux Ambassadeurs du Roy, datté desdits iour & an.

Vn autre Instrument, par lequel ledit Duc de Gennes en la presence desdits Anciens, Officiers, & grand nombre de peuple, confesse tenir la Seigneurie de Gennes au nom de precaire du Roy, & neantmoins en baille la possession reelle aux Ambassadeurs dudit Seigneur Roy, par le bail du Sceptre de ladite Seigneurie, des cless des portes, & sont les Armes du Roy mises & apposées en ladite Ville d'vn costé, & les Armes de l'Empereur de l'autre. Et sut mis l'vn desdits Ambassadeurs en la place & siege Ducal, dont se leua ledit Duc, datté du vingt-septiesme de Nouembre 1396.

Autre Instrument, contenant la reduction de la Ville & Seigneurie de Gennes à l'obeissance du Roy, soubs les Conuenances à plein contenues audit Instrument, datté du vingt-cinquiesme iour de Iuin mille quatre cens cinquante-huict.

Vne Lettre de ratification de Louys Sforce Duc de Milan, de l'Acceptation & Traité faits par son Ambassadeur sur l'Infeudation faite audit Duc, ses femme

Gennes.

1396

femme, & enfans par le Roy Louys Onziesme des Villes & Seigneuries de Gennes & Sauonne, dattées du vingt-cinquiesme iour de Ianuier mille quatre cens soixante-quatre. Fait à Angoulesmele septiesme de May mille cinq cens trente. Ainsi signé François, & de son Secretaire, Breton.

464.

Extraict d'un Discours du Droict du Roy Henry II. aux Seigneuries & Estats de Nice, Sauoye, Piedmont, Bresse, Gennes, Pise, & Lucques, fait par le Gressier du Tillet enuiron l'an mille cinq censcinquante-huèct.

VANT aux Seigneuries de Gennes & Sauonne, il est certain que par Traité fait à la requeste des Geneuois auec le Roy Charles VI. l'an mille trois cens nonante-six, la Seigneurie de Gennes sur reduite à l'obeissance dudit Roy & de ses successeurs Roys de France. Le sieur Antoine Adorne Duc de Gennes, sur fait Gouverneur d'icelle Seigneurie pour le dit Roy. Et au mesme an en Decembre, Monsseur Louys Duc d'Orleans frere d'iceluy Roy Charles VI. par le Contract de son mariage auec Valensine devenu Comte d'Ast ou de l'Astisane, transporta pour le prix de trois cens mille francs d'or audit Roy les ville & chassel de Sauonne, & autres droicts & lieux qu'il tenoit au pays & Seigneurie de Gennes, pour les voir auec icelle.

Par autres Traitez faits par lesdits Geneuois auec le Roy Charles VII. és années mille quatre cens cinquante-sept, & mille quatre cens cinquante-huict, ladite Seigneurie de Gennes & la ville de Sauenne surent reduites en l'obeiffance dudit Roy Charles VII. & de ses successeurs Roys de France. Et en Decembre mille quatre cens soixante, l'Ambassadeur de Sauenne ayant pouvoir

& charge speciale, sit setment de sidelité audit Roy.

Le Roy Louys X 1. l'an mille quatre cens soixante-quatre, par Traité fait auec François Sforce Duc, & Blanche Marce Duchesse de Milan sa semme, leur infeoda & les inuestit desdites Seigneuries de Gennes & Sauonne. Aussi ils luy

en firent les foy, & hommage, en ayans en la possession & jouyssance.

Après que le Roy Lonys XII. sur venu à la Couronne, & eut recouuert son Estat de Milan, vsurpé par les Sforces, il reprit les dites Seigneuries de Gennes & Sauonne: Aussi les eut pour quelque temps le seu Roy François, qui les quitta par les Traitez rigoureux faits auec l'Empereur depuis la Iournée de Pauie s Mais cela ne peut faire aucun preiudice audit Roy Henry, lequel pretend droist aus dites Seigneuries de Gennes & Sauonne, à cause du Duché de Milan, à luy appartenant de par la Reyne Claude sa mere, decedée auant ladite Iournée de Pauie. Partant la succession est escheuë audit Roy Henry, qui n'en a peu estre priué par la disposition & quirtance dudit Roy son pere.

La Seigneurie de Florence l'an mille quatre cens cinq, acquit les Ville & Estat de Pise de Messire Gabriel Marie Vicomte, fils du seu Duc de Milan Iean Galeas Vicomte: & pour le droict pretendu par ledit Roy Charles VI. en ladite Ville & Estat de Pise, ladite Seigneurie de Florence par Traité accordatenir lesdite Ville & Estat de Pise dudit Roy, au deuoir d'un Coursier ren-

dable par chacun an en ladite ville de Gennes.

Extraict d'un Recueil des Droicts du mesme Roy Henry II. au Duché de Milan, & à la Seigneurie de Gennes, & c. par le Chancelier Oliuier.

V regard de la Seigneurie de Gennes, ce n'est point sief de l'Empire, & dont il soit besoin obtenir inuestiture de l'Empereur: car c'est vne Seigneurie, dont les habitans estoient libres, iusques à ce que se retrouuans affoiblis & espussez par les guerres continuelles qu'ils auoient euës contre les Eeee

Digitized by Google

Pift.

Venitiens l'espace de quatre-vingts ans ; ils vindrent à se donner à Philippes Marse Viscomte, Duc de Milan, & à ses successeurs. Lequel Duc lors estoit tenu pour le plus riche, & le plus puissant en armes, & le plus aduisé Prince de toute l'Italie, qui les receut en sa main, & Seigneurie, & dont il a jouy iusques à sa mort: & consequemment après sa mort Charles, fils de Louys Duc d'Orleans, qui estoit le plus proche en degré de consanguinité dudit Philippe, & depuis le Roy Louys XII. fils dudit Charles se sont dits & portez Seigneurs de Gennes, & Ducs de Milan. En ont lesdits feu Roy Louys XII. & le feu Roy iouy iusques à ce que par force ils ont esté spoliez: & si faut noter que ledit Duc Philippes ayant esté fait Seigneur dudit Gennes par la maniere deuant dite, afin de se faire plus fort, se mit sous l'hommage de France, & fit la foy & serment de fidelité au Roy Louys XI. en l'an mille quatre cens soixante & dix-sept, tant de ladite Seigneurie de Gennes, que de Sauonne.

Outre le droit dessus dit pretendu par le Roy en ladite Seigneurie de Gennes, il se trouue que dés l'an trois cens quatre-vingts treize Charles Flisco, Scigneur de Gennes, par ses Lettres patentes voulut & consentit, que Charles VI. Roy de France, & ses successeurs Roys audit Royaume sussent & demeurassent à iamais Seigneurs naturels de sa ville, cité & territoire de Gennes: & enuiron trois ans aprés, l'an trois cens quatre-vingts seize, le quatriesme Nouembre Anthoine Adorne, Duc de Gennes, en la presence, & du consentement des dix-huict anciens & autres Officiers de Gennes, sit le serment de sidelité aux Ambassadeurs du Roy: & le vingtiesme Nouembre suiuant audit an, en la presence desdits Anciens & Officiers, & grand nombre de peuple, ledit Adorne confessa tenir ladite Seigneurie de Gennes au nom precaire du Roy; en bailla la possession reele aux Officiers dudit Seigneur, par le bail du Sceptre de ladite Seigneurie, & des cless des portes: & fut mis l'vn desdits Ambassadeurs en la place & Siege Ducal, duquel ledit Adorne se leua.

Il se trouue par semblable, que dés l'an mille quatre cens cinquante & sept, les habitans de Gennes s'estoient misen l'obeissance du Roy Charles VII. qui eut ladite subiction & obeissance pour agreable, & en bailla ses Lettres d'agréement. Et l'an mille quatre cens cinquante-hui&, lesdits habitans firent au Roy l'hommage & serment de fidelité, auquel an fut aussi passe vn Traité entre le Roy & sesdits subiets de Gennes, touchant plusieurs Articles

accordez entre eux.

Acte de Prise de possession de la Seigneurie de Gennes par les Ambassadeurs de Charles VI. Roy de France, l'an 1396. le 4. Nouembre.

N nomine Domini Amen. Cum in pattis initis & sirmatis inter spettabilem & magnificum militem Dominum Franciscum Dominum Cassenatici & Vignayci Cambellanum Regium, & honorabilem virum Arnoldum Bouchery Thesaurarium guerrarum, Ambaxiatores, & Procuratores generales, ac Nuntios speciales Serenissimi Principis & Domini Domini Karoli Dei gratia Francorum Regis, Domini Ciuitatu Ianux & districtus, ex vna parte: & illustrem & magnificum Dominum Anthoniotum Adurnum Ianuensem Ducem & populi defensorem, ac Consilium Ancianorum, & Officia Provisionis & Pacis Civitatis, & communis Ianux, ex parte altera. De quibus pactis constat publico Instrumento recepto & abbreuiato per nos Antonium de Credentia Notarium publicum & Cancellariun communis Ianux, & Symonem Symus ettam Notarium publicum, sub anno & indictione prasentibus, & die quarta presentis mensis Novembrus, inter cetera contineatur, quod dictus magnificus Dominus Dux, Consilium Ancianorum, & Officia provisionis & Pacis constituerint se precario nomine posidere pro prafato Serenisimo Principe & Domino Domino Karolo Deigra-

tia Francorum Rege, & successoribus suis in Regno Cinitatem Ianuz, territorium, pertinentias & districtum, & omnia iura in prafatum serenissimum Regem transluta, prout plenius in dicto Instrumento apparet, & pradicti spectabilis & magnificus miles Domi-nus Franciscus Dominus Cassenatici & Vignayci Cambellanus Regius, ac honorabilis vir Arnoldus Boucherij Thesaurarius guerrarum, Ambaxiatores, & Procuratores generales & Nuncij speciales prafati serenissimi Regis, iuxta formam Litterarum Regiarum sigillo Regio in cauda duplici cera crocea more Cancellaria Francia sigillatarum, datarum Parisius, die quarta Octobris, anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo sexto, & Regni ipsius Domini Regis anno decimo septimo. Requisierint & voluerint sibi tradi nomine Regio possessionem corporalem , vel quasi prafata Ciuitatis , territorij , pertinentiarum & districtus, & iurium. Ecce qued prafatus illustris & magnificus Dominus Dominus Antoniotus Dux & populi defensor, Consilium & Officia, nomina, quorum sunt bac, Laurentius Marocelus, Prior, Antonius de Paulo, Nicolaus de Predis, Obertus Scarzaficus, Nicolaus de Pastino de Banaro, Ioannes Todiscus de Monzano, Antonius de Fontanegio, Not. Leo Faxanus, Barthomus Falamonica, Petrus Stocus, Dexeomus Bustarenus, Antonius de Baletari, Ioannes Bonnus de Pulcifera, Matheus de Nigro, Bernabos Dentutus, Ludouicus Panzanus, Manfredus de Gropallo, & Matheus de Carlo: & nomina Officialium Officij octo provisionis, qui omnes interfuerunt sunt hac, D. Georgius Honestus Legum Doctor, Dominus Seguramus de Nigro Iuris veriusque Doctor, Lucianus Pauicius, Dominicus Larcharius, DD. Luchi, Opecinus de Cazana, Manuel de Giusulphis, Thomas Cathaneus, & Petrus de Parsio: nomina verò Officialium dutti Officij otto pacis, qui etiam interfuerunt, sunt hac, Antonius Bercharius Prior, D. Antonius Iustinianus Miles, Ioannes de Trani, Stephanus Cataneus, Manuel de Voloio, Dominicus de Auria, Damianus Adurnus, & Lucianus Spila quondam Cepriani existentes in Sala magna noua Palatij Ducalis , in prasentia populi Cinitatis Ianux ibi connocati sono campana & voce praconum, de mandato pradictorum Domini Ducis & Consilij, & in dicto Palatio congregati in innumerabili multitudine, volentes dicta requisitioni annuere tanquam iusta, & facere qua tenentur & debent in obsernationem dictorum pactorum, tradiderunt corporalem possessionem, seu quasi dictorum Cinitatis, territorij, pertinentiarum & districtus, & iurium prafatis spectabili D. Francisco, & Arnoldo nomine & vice dicti serenisimi Domini Regis, D. Ianux, & successorum suorum in Regno, iis modo & forma, Videlicet quia prafatus magnificus Dominus Dux habens in propriis manibus sceptrum regiminis dicta ciuitatis, in signum vera traditionis dicta possessionis, vel quasi in prasentia, consilio, voluntate, & consensu dictorum Consily, & Officiorum, & in prasentia dicti populi, ipsum sceptrum posuit in manibus dictorum Dominorum Procuratorum Regiorum, nomine Regio pradieto, & illud eis tradidit, & subsequenter acceptis clauibus portarum dieta ciuitatis, illas eisdem tradidit, & in manibus ipsorum posuit, in signum vera possessionis & traditionis ipsius possessionis, seu quasi & apponi & erigi fecit supra turrim Palaty commanu Ianux,& ad Cancella ipsim Palaty vexilla ordinata secundum formam dictorum pactorum, in quibus sunt ab uno latere plena arma prafati Domini Regis Francia, & arma Imperij ab alio. Et qui magnificus D. Dux recedens de solito loco Ducali, in quo sedebat, dictos Dominos Procuratores Regios prasentes, & stipulantes nomine prafati serenissimi Regis & successorum suorum in Regno, posuit ad sedendum in spso loca Ducali, & de pradictis omnibus prafati Domini Ambaxiatores & Procuratores Regij, nomine prefeti serenisimi Regis Domini lanuz & successorum suorum in Regno : ac dicti magnificus Dominus Antoniotus olim Dux, consilium Ancianorum, & Officia pradicta nomine communis Ianux mandauerunt & rogauerunt confici debere publicum Instrumentum & Instrumenta vnius & eiusdem tenoris per nos Ioannem Sicardi Apostolica & Imperiali auctoricate Notarium, Secretarium Regium, & illustris Domini Ducis Aurelianensis, Simonem Symus Beluacensis diæcesis Notarium Imperialem, & Antonium de Credentia Notarium, & Communis Ianux Cancellarium. Actum Ianua, in aula magna noua Palatij communis Ianux, anno Dominicx Na-E cec ij

tiuitatis 1396. indictione quarta, secundum cursum Ianua, die Lunæ vicesima septima mensis Nouembris, paulo post tertias, præsentibus spectabili milite Domino Ioanne, Domino de Fontanis, Cambellano Regio, Gubernatore Astensi: egregiis viris Domino Karolo, Marchione de Carrecto, & Domino Stephano, Marchione Malaspina de Barcio: egregiis militibus Dominis Sifredo de Arciis, Octhone de Rusthonibus, & Ludonico de la Pulla: egregiis legum Dominis Bartholomas de Scardabonibus de Viterbio, Vicario Domini Gubernatoris Astensis, & Dominico de Imperialibus, Domino Magistro Nicolao Angeli Physico Dominico de Prementorio, Antonio Rege Conrado Mazimo Notario & Communis Ianna Cancellario, Opecino Rotario, & Ioanne Palido ciuibus Ast. & pluribus aliis testibus ad præmissa vocatis, specialiter & rogatis. Ego Ioannes Sicardi de Sigoerio V apinc. diæc. publicus Apostolica & Imperiali auctoritate Notarius, ac serenissimi Domini nostri Domini Francorum Regis, & illustris Principis Domini Ducis Aurelianensis Secretarius, pramisis omnibus, una cum super nominatis testibus, & Simone Symus, ac Antonio de Credentia Notario, publicis infrascriptis prasens interfui, & per dictos Dominos Ambaxiatores, & Procuratores Regios, ac Dominum Anconiocum, olim Ducem, Consilium, & Officia superdictum, una cum antedictis Notariis requisitus Instrumentum recepi, quod in meo prothocolo abbreuiaui; & aliis arduis regiis negotiis occupatus dictum prasens Instrumentum per sidelem Sub-Stitutum meum iuratum scribi , & in hanc publicam formam redigi feci , factaque diligenti collatione hic manu propria me subscrips , & signum meum apposus consuctum in sestimonium emnium pramissorum. Ego Simon Symus Clericus Beluacer s. diæces. auctoritate Imperials Notarius publicus, pramisis omnibus & singulis, vnà cum testibus & Magistris Ioanne Sicardi Notario suprà, & Antonio de Credencia Notario infrafaripeis, prasens interfui, & per supradictos dominos Ambaniatores, & Procuratores Regies, ac deminum Antoniorum Adurnum elim Ducem, Consilium & Officia, vnà cum antè dicti Notarii requisitus, Instrumentum recepi, quod in meo Prothocolo abreuiaui. Et facta diligenti collatione de prasenti Instrumento, hic manu propria me subscripsi, & signum meum apposui consucrum, in sidem & restimonium omnium pramissorum. Ego Antonius de Credencia quendam Conradi publicus Imperiali auctoritate Notarius, & communis Ianux Cancellarius superscriptus, omnibus & singulis pramissu interfui, & und cum pradictii Ioanne Sicardi, & Simone Symus Notariis prasens prascriptum Instrumentum composui: I ded me subscripsi & publicaus cum signo & nomine meis in Instrumentis apponi solitis, ad oberiorem roborationis plenitudinem emnium pramissorum. Extractum ex Thesauro Chartarum Regis, & collatio fa-&a cum Literis originalibus, per me Custodem ac Thesaurarium dictarum Charcarum, anno Domini millesimo quingentesimo vicesimo nono, die vndecima mensis Octobris. Signé, I. Budé. Collatio præsentis Copiæ tria folia pergameni scripta, isto non comprehenso continentis iterum facta fuit ordinationi Cameræ Compotorum cum originali domino nostro Regi, de speciali eius mandato & iussu misso, loco cuius retenta fuit cadem copia que per presatam Cameram, Procuretore ipsius Domini in eadem Camera requirente, ordinata fuit, valere & sortiri effectum tamquam originale: Di-Eta Collatio facta per nos Ioannem Budé, eiusdem domini Consiliarium, suarumque Chartarum Thesaurarium, & Petrum Cheualier eiusdem domini Notarium, & Secretarium, nec non eiusdem Cameræ Grapharium subscriptos, die quarta Aprilis, anno Domini millesimo quingentesimo vicesimo nono, ante Palcha. Signé, P. Chenalier, & I. Budé.

Nicolas Camuzat Chanoine de l'Eglise de Troyes, dans ses Memoires ou Meslanges Historiques qu'il a donné au public l'an mille six cens dix-neuf, & fait imprimer en icelle ville in 8°. pages 2.3.5.14. & 16. a inseré au long les Actes suiuans.

Lettres des Florentins recherchans l'alliance & protestion du Roy Charles VI. du premier Decembre mille trois cens nonante-six.

1396.

Autres Lettres des Florentins sur le Traité de l'alliance & protection à eux accordée par ledit Roy Charles VI. le trentiesme Decembre mille trois cens

Traité du transport fait par les Geneuois de la ville & Seigneurie de Gennes au mesme Charles VI. & à ses successeurs, le onziesme Decembre mille trois cens nonante-six.

Ratification d'iceluy Traité de Gennes à Paris, de mesme date.

Instruction donnée aux Commissaires enuoyez par le Roy, pour prendre possession de ladite ville & Seigneuries de Gennes.

Inuentaire des Titres qui se trouuent au Tresor des Chartes du Roy, touchant la Cession & Transport du Domaine & Souueraineté de la Cité de Gennes, du Territoire, & des appartenances, à Charles VI. & Charles VII. Roys de France, & à leurs successeurs, par les Ducs, & le Conseil de ladite Cité, és années mille trois cens nonante-six & mille quatre cens cinquante huict.

1. A CTE par lequel ceux de Gennes par Antonios Adorne Duc de Gennes, & les Nobles dudit Estat se donnent au Roy de France, & traitent auec les Ambassadeurs du dit Seigneur Roy, sçauoir Pierre Euesque de Meaux, François Seigneur de Chassenage, & de Vignay, & Pierre Beauble. Ils declarent le Roy pour leur Seigneur. Qu'il sura à Gennes vn Gouverneur de delà les monts, c'est à dire yn François. Que la Commune de Gennes fera serment de fidelité au Roy, & à ses successeurs. Le Roy de sapart accepte ladite Donation: Promet de les defendre: Et de ne les point contraindre pendant le Schisme de l'Eglise, de changer leur opinion. Sauf le Droid qu'a l'Empereur sur Gennes, & ce qui en depend, or. mille trois cens nonante-fix. Signé. fix Originaux, & cinq Copies collationnées, qui contiennent les Ratifications necessaires, & les Procés verbaux de la Translation.

2. L'Acte par lequel Louys XI. donne à François Sforce Vicomte Duc de Milan, & à Blanche-Marie sa femme, tante dudit Seigneur Roy, & à leurs enfans les Villes de Gennes & Sauenne, & ce qui en depend, pour les tenir en fief de luy: Ce qui fut accepté par les Ambassadeurs dudit Duc, fondez de Procuration inscrée ausdites Lettres, mille quatre cens soixante-trois, seellée & signée.

3. Ratification faite par ledit Duc de Milan du Traité de Paix & Alliance faite entre le Roy de France & luy, en Octobre mille quatre cens soixantevn; & y adjouste quelques Articles, que ledit Duc ne pourra traiter auec le Sieur Philippes fils du Duc de Sauoye, & autres qui furent accordez à Noyon en presence de Isan Sieur de Montauban Admiral de France, Anthoine du Loin \* Seneschal de Guyenne, Charles de Meleun Baron de Laudis, Io. de Mon- \* al. Lion tespedon Sieur de Bazoges Bailly de Rouen, Georges Hauart Seigneur de la Rosiere, Maistre des Requestes. Fait à Milan, mille quatre cens soixante quatre. Copie.

4. Ratification faire par ledit Duc de Milan du Fief de Gennes cy-dessus,

Numero deux, 1464. Copie.

Quatre pareilles Ratifications de ladite Blanche, de mesme datte, seellées. 5. Sermens de fidelité faits par ceux de Riparia Orientis, audit Duc de Mi-

lan, en suite de la Donation cy-dessus, Numero 2. 1465. Signé.

6. Confirmation du Fief de Gennes tel que dessus, Num. 2. faite par le Roy, en faueur de Galeas Marie Sforce, Vicomte Duc de Milan, fils desdits François Sforce & de ladite Blanche, le vingt-cinquiesme Mars mille quatre cens soixante-sept.

7. Lettres patentes du Roy, par lesquelles il loue & approuue l'Eslection Ecce iij

Digitized by Google

faite par ladite Blanche Duchesse de Milan de la personne de son fils Galeas, pour tenir Gennes & Sauonne, & ce qui en depend, voulant qu'il en iouysse suivant le Don cy-dessus fait à ses pere & mere, mille quatre cens soixante-

sept. Scellé.

8. Traité nouveau d'Alliance & renouvellement d'autres plus anciens entre le Roy, & ledit Duc Galeas de Milan, qui contient auffi vne nouvelle Infeudation de Gennes & de Sauonne, mille quatre cens septante-trois. Signé, & vne Copie. Par ce Traité ledit Galeas est obligé d'assister le Roy contre le Duc de Sauoye, contre lequel il fait guerre.

9. Pouvoir donné par le Roy Louys X 1. à Iean Tiercelin son Chambellan, de se trouver à Lyon pour traiter le renouvellement des Alliances auec le

Duc de Milan 1475. Seellé.

10. Plainte de ceux d'Auignon touchant vne Exaction nouvelle faite par les Genois de tout ce qui se tiroit d'Aiguemortes & s'apportoit à Gennes, 1312. Existente Domino Ciustatis Auinion. Illustrissimo Roberto Dei gratia Ierusalem & Sicilia Rege, & Prouincia, & Forcalquery Comite, Sellée sub plumbo, &

fignée.

II. Trois pieces attachées ensemble, la premiere est un Pouvoir donné par Gassus de Dronsiaco Chevalier, Comes Terrieus, Mareschal du Royaume de Sicile, & Lieutenant à Gennes pour Robers Roy de Ierusalem & de Sicile, du confentement du Conseil des douze Sages de Gennes: à Nicolas de Flisco & autres, pour supplier le Roy de France de vouloir oster quelque Imposition qui se leue en son Royaume sur les Marchandises de ceux de Gennes, mille trois cens trente trois, seellé & signé. Les deux autres sont Pouvoirs de ceux de Gennes à mesmes sin, des ans mille trois cens trente-six, & mille trois cens trente-sept. Seellez.

12. Copies collationnées desdites trois Procurations.

13. Accord entre le Roy & ceux de Gennes, touchant les marques & autres Articles pour le faict de la Marchandise, mille trois cens trente-huict. Signé.

14. Instruction baillée par le Roy à Aleaume Boissel Maistre des Requestes, enuoyé de sa part en Auignon pour le saict du Traité entre ceux de Gennes, touchant le voyage d'outre-mer, mille trois cens septante-vn, seellée, &

vne Copie collationnée.

- 15. Traité des Nobles de la ville de Gennes auec le Roy Charles VI. Le Roy aydera de Gens de guerre les dits Nobles pour les rendre Maistres de ladite Seigneurie de Gennes. Qu'il sera esseu vn d'entre eux pour estre Chef au nom du Roy, pour faire & ordonner ce qui sera pour la defense de la Ville. Que le Roy maintiendra les Nobles enuers & contre tous : eux promettent de le recognoistre, & ses successeurs pour leur Seigneur Souuerain, & en recognoissance de ce luy bailleront quatre mille Florins d'or tous les ans. Que les Proclamations qui se feront à Gennes se feront au nom du Roy, mille trois cens nonante-deux. Signé & seellé.
- 16. Trois Lettres de consentement de Bornazelle de Grimoldis, de Charles de Flisco, & d'vn autre Noble de Gennes, veu le miserable estat de leur Ville. Que le Roy de France & ses successeurs soient Seigneurs naturels de Gennes, & de ce qui en depend, 1393. Seellées.

17. Articles & responses de teux de Gennes au Roy, sur ce que le Roy les auoit priez de ne point assister le Roy d'Arragon contre l'Eglise: sans datte.

18. Acte par lequel Charles Marquis de Carreto confesse auoir en depost les Chasteaux y denommez, de la part de ceux de Gennes, qu'il remettra à ceux qui auront pouvoir du Roy, lors qu'il verra la Ratification du Traité cy-dessus, Numero 1. 28. Octobre mille trois cens nonante-six. Signé, & Copie signée.



19. Copie collationnée, de l'Acte de Serment de fidelité, fait par les Sindics de Gennes aux Ambassadeurs du Roy, quatriesme Nouembre mille trois cens nonante-six.

20. Coppie collationnée de la procuration passée par le Duc & Anciens

de Gennes, pour le serment de fidelité cy-dessus 1396. 4. Nouembre.

21. Acte de la prise de possession de la Ville & Seigneurie de Gennes faite par les Ambassadeurs du Roy en presence du Duc Adorno, & les Anciens de ladite Seigneurie. Ledit Duc ayant en sa main le Sceptre de Duc le mit en presence du peuple entre les mains des Ambassadeurs du Roy, & leur bailla en mesme temps les cless des portes, & sut mis au dessus de la Tour du Palais, & autres lieux de Gennes vn Estandart, où d'vn costé estoient les armes pleines du Roy, & de l'autre celles de l'Empire: & puis ledit Duc se retirant du Siege Ducal y sit seoir les dits Ambassadeurs, 1396. copie collationnée. Ces Ambassadeurs estoient François Seigneur de Chassenage dit Cassenatici & Vignayci, Cheualier, Chambellan du Roy, & honorable homme Arnoul Boucher Tresorier des guerres.

22. Acte par lequel lesdits Ambassadeurs seans dans le Siege Ducal nomment Antoine Adorne cy-deuant Duc de Gennes, pour estre Lieutenant pour le Roy & Gouverneur de Gennes, ce qu'accepta ledit Adorno, qui presta en suite serment de bien & sidelement servir le Roy, en Novembre 1396. Signé.

23. Serment fait par les nobles de Gennes entre les mains dudit Adorne Gouuerneur pour le Roy à Gennes, de servir ledit Seigneur Roy, & de luy estre fideles, & entretenir les Traitez cy-dessus, 27. Novembre 1396. Signé.

24. Ratification faite par le Roy du Traité cy-dessus nuo. 1.11. Decem-

bre 1396. seellée, & copie collationnée à l'Original.

25. Lettres par lesquelles le Roy, pour recompenser son frere le Duc d'Orleans des terres qu'il auoit en sa main dependans de la Seigneurie de Gennes, & de la ville & chastel de Sauonne, luy promet bailler la somme de trois cens mille francs d'or, à vne sois payer, 1396. Sellées, & copie.

26. Lettre par laquelle ledit Louys, Duc d'Orleans, Comte do Valois & de Beaumont, cede au Roy ce qu'il tenoit sur la Seigneurie de Gennes, & la

Ville de Sauonne: 24. Decembre 1396. Seellée, double & copiée.

27. Ace de foy & hommage de ceux de Sanonne au Roy, en vertu des

Traictez cy-deuant 1460. Seelé, & copie.

- 28. Deux Lettres, l'vne du Duc François Sforce, l'autre de Blanche sa femme, par lesquelles, en ratifiant & approuuant le don à eux fait, par le Roy, cydessus nuo. 2. ils declarent par Acte y inseré, que le Roy a trouué bon, que bien qu'ils n'ayent reserué aucune Ligue par leur traité, qu'ils n'ont iamais entendu rien contracter contre la Ligue d'Italie, en laquelle ils sont compris 1464. Seellées.
- 29. Deux Lettres des mesmes personnes par lesquelles ils ratissent la Ligue faite entre le Roy & eux, & y adioustent qu'il ne sera permis au Duc de Milan de faire alliance auec *Philippes*, sils du Duc de Sauoye, ne se messer des affaires dudit Duc de Sauoye, sans le consentement du Roy 1464. Seellé.

30 Deux Procurations données du Duc & Duchesse Blanche, & Conrad de Fogliano, pour prendre possession de Sauonne 1464. Signées & selles.

31. Acte de la concession de la ville de Sauonne, & chasteaux qui en dependent, faite par le Roy ausdits Duc & Duchesse de Milan 1464, Signé.

32. Deux Lettres desdits Duc & Duchesse, ratissans ladite concession

de Sauonne, 1464. Mars. Seellées & copie.

33. Lettres par lesquelles le Roy Charles VII. accepte & a agreable le don que ceux de Gennes luy ont fait de la ville & Seigneurie de Gennes, & declare qu'il a eu & receu d'eux le serment de fidelité, tel que subiets & vassaux doiuent faire: dans laquelle Lettre est inseré le pouvoir tant de Pierre de Cam-

592

pefregoso, Duc de Gennes, que de toute la ville, pour l'effet que dessus 1458.

Sellée & copie.

34. Ratification faite par le Roy du Traité fait auec ceux de Gennes, par lequel appert que Iean Duc de Calabre & de Loraine, aisné fils du Roy de Sicile, Gouuerneur & Lieutenant pour le Roy à Gennes, fon Procureur en cette partie d'une part, & ledit Duc de Campefregose & ceux de Gennes d'autre. Ledit de Campefregose promet de remettre & restituer au Roy ladite ville de Gennes & les Chasteaux. Ledit Duc de Calabre promet audit nom de son pere bailler à iceluy Duc de Gennes la terre & chasteau de Persujio. Le Roy pardonne à ceux de Gennes le crime de leze Maiesté qu'ils auoient encouru par leur rebellion. Le reste des Articles est du tout à l'aduantage des Fregoses, 1498. Seellée.

35. Ratification faite par le Roy Charles VII. de tout ce qu'auoient traité & atresté ses Ambassadeurs auec ceux de Gennes, qui s'estoient remis en son obeissance, & l'auoient recogneu pour leur Souuerain Seigneur : les Articles & responses sont contenues ausdites Lettres de Ratification, 1458.

Seellée, & Copie.

36. Hommage fait au Roy pour les Seigneuries de Gennes & de Sauonne

par le Duc de Milan 1476. Signé, & Copie.

37. Acte de Serment de fidelité de ceux de Gennes au Duc de Milan leur Seigneur: Il contient une grande quantité de noms de ceux de ladite Ville, qui inverent & promirent fidelité à ce Duc, mille quatre cens quatrevingt huist. Signé.

38. Promesse faite au Roy par Io. Antoine Marie Pallauicin, que Sacramoro & Fratelle de Viscomti ses neueux luy rendront les Tertes de Castellayo & Ga-

lera, mille cinquens & cinq, scellee & signée.

39. Declaration de Galeas de Sainte-Seuerin Cheualier, Conseiller du Roy, & grand Escuyer de France, qu'il ne pretend rien à la Rocque d'Alcese de Voquere, ne és autres Terres qui furent au feu Comte Pierre d'Aluernie, 1506.

feellée & fignée.

40. Conventions faites entre Iean Louys de Flisco Chevalier, Estienne de Vinaldis, Anthoine Spinola, Laurent Lomelin, & Iean Iacques de Auria, tous Nobles de Gennes, se faisans forts de toute la Noblesse dudit pays: & le Roy d'autre : Ils promettent rendre au Roy ce qu'il auta employé à l'entretenement de quatre mille Suisses, & autres quatre mille hommes de pied, & au cas qu'ils y manquem, promettent payer au Roy cent mille ducats de bon or, & autres choses, 1107. Signées.

41. Traité fait entre le Roy, & Antoniet & Hieresme Adorny Geneuois, pour le récouurement de Gennes, que lesdits Adorny promettent faire pour le Roy, aux conditions portées par ledit Traité, fait à Blois le quatriesme Auril mille cinq cens treize, figné du Roy, & des Agents desdits Adorny, sçauoir Otto-

bon Spinola, que le Roy appelle son bon & fidel seruiteur.

42. Response de ceux de Gennes donnée aux Ambassadeurs du Roy de France, qui auoit prié ceux de Gennes d'affister l'Eglise, le Pape, & le Roy de Sicile oncle du Roy, contre le Roy d'Arragon, dont ils s'excusent, mais

promettent de n'assisser ne l'vn ne l'autre, sellée; sans datte.

Dans un Liure à part cotté A.

Acte de serment de fidelité de ceux de Gennes, & des habitans des lieux qui en dependent, fait au Roy entre les mains de lean le Meingre dit Boucicaut, Mareschal de France, Gouverneur & Lieutenant general pour le Roy à Gennes, mille quatre cens vn, & mille quatre cens deux. Signé. Les Spinoles en faisant leur Serment declarent, ne comprendre en leur Serment les Chasteaux & Terres qu'ils tiennent, qui ne dependent point du Roy ny de Gennes en fief.

Pareil Acte de Serment de fidelité de ceux de Sauonne fait au Roy entre Liure cotté B. les mains de Pierre Seigneur de Villa veteri Chambellan du Roy, Deputé

à cét esse par Messire Iean le Meingre dit Boucicaut; & promettent au cas que ceux de Gennes se rebellent contre le Roy, de ne les point suiure, ains demeurer en leur fidelité. L'on leur promet qu'il ne leur sera imposé aucunes charges, que les anciennes, anno 1402.

Ce Liure contient les conseils & deliberations tenuës és années mille trois Dans cens nonante-cinq & mille trois cens nonante-six à Gennes, pour traiter auec le Roy de la Seigneurie de Gennes; où il se void que le Duc, & les principaux de la Republique eurent pouuoir de traiter auec le Roy, & luy bailler ledit Estat de Gennes.

A&e de la Translation de la Seigneurie de Gennes, mis en François mille trois cens nonante-six, supra Numero 1. Acte de la garde des Chasteaux baillez en depost au Marquis de Ferret, 1396. supra Numero 18.

Page 116. ligne 15. Amaury de Seuerac, vaillant Cheualier. Ce Seigneur qui est loue pour sa valeur par l'Historien des Vrsins, fut depuis Mareschal de France, & donna des preuues de son courage aux guerres contre les Anglois. Les Seigneurs d'Arpaion ou Rouergue ont depuis esté heritiers de ses biens, à cause de Ieanne de Seucrac sa cousine.

Page 120. ligne 28. Et fut offerte par plusieurs & diuerses fois au Roy d'Angleterre, la chaire à dextre : Ce qu'il ne voulut accepter, & tant plus luy offroit-on, tant plus la refusoit: Et finalement se assit à senestre, & le Roy en la dextre. Cecy se trouue confirmé en la Chronique manuscrite Latine, qui commence l'an mille trois cens quatre-vingt, & finit l'an mille quatre cens quinze; laquelle a esté faite du commandement de Guy de Monceaux & Philippes de Villette Abbez de Sain& Denys: és Chroniques de France manuscriptes, continuées iusques en l'an mille quatre cens cinquante-huict, & celles imprimées à Paris l'an mille quatre cens septante-six, mille quatre cens nonante-trois, & mille cinq cens quatorze, qui sont extraites des Chroniques de l'Abbaye de S. Denys.

Ainsi le iour suiuant, au mesme lieu, lors qu'ils mangerent ensemble, le Roy d'Angleterre fut assis au dessous, & nostre Roy au dessus, assez loing l'vn de l'autre. Froissart Historien du pays de Hainaut, Tresorier & Chanoine de Cimay, & de Liste, lequel viuoit du temps de nos Roys Iean, Charles V. & Charles VI. au quatriesme volume de son Histoire, chapitre 78. & Iean de Vuaurin Chevalier, du pays d'Artois, qui viuoit du temps de Iean, Philippes le Bon, & Charles derniers Ducs de Bourgongne, au quatriesme volume de ses Chroniques d'Angleterre manuscrites, liu. 3. chap. 19. Quand se vint le Samedy tour Saint Simon, Saint Iude, sur le point d'onze heures, le Roy d'Angleterre, ses oncles, & tous les hommes d'honneur d'Angleterre, qui auec le Roy pasé la mer anoient, vindrent deuers le Roy de France en sa tente, & la furent recueillis solemnellement du Roy, de son frere, de ses Oncles, & des Seigneurs, & là furent les tables ordonnées, & se seirent les deux Roys tant seulement à une table, LE ROY DE FRANCE AV DESSVS, ET LE ROY D'ANGLETERRE AV DESSOVS, assez loin s'un de l'autre.

De mesme, l'an mille quatre cens vingt, Henry V. Roy d'Angleterre entra à Paris à main gauche de nostre Roy, & si baisa les Reliques le dernier. Enquerrand de Monstrelet Preuost de la Cité de Cambray, qui viuoit du temps des Roys Charles VII. & Louys XI. au premier volume de sa Chronique chapitre 232. & Iean de Vuaurin au cinquiesme volume de ses Chroniques d'Angleterre manuscrites, liu. 2. chap. 6. Et cheuauchoient les deux Roys moult noblement de front l'un d'emprés l'autre, LE ROY DE FRANCE AV DEX-TRE COSTE; & aprés eux estoient les Ducs de Clarence, & de Bethfort freres du Roy a'Angleterre. Et à l'autre costé de la ruë à la main senestre, cheuauchoit Philippes le Bon Duc de Bourgongne, & aprés luy estoient les Chenaliers & Escuyers de son Hostel, & les autres Princes & Chenaliers suinoient les deux Roys assez prés : Et ausi cheuauchant parmy lesdites ruës, rencontrerent les gens d'Eglise à pied en procession, arrestez par les carrefours où ils deuoient passer : & adonc fut presenté aux deux Roys

à baiser les sainctes Reliques que portoient iceux gens d'Eglise, & premier au Roy de France, lequel se resourna deuers le Roy d'Angleserre, en luy faisant signe qu'il baisast le premier, & le Roy d'Angleterre en mettant la main à son chapperon, faisant reucrence au Roy de France, luy dist qu'il baisast; & ce faisant, BAISA LE ROYDE FRANCE, ET APRES LVY LE ROY D'ANGLETERRE. Et fut celle maniere tenue par eux tout le long de la ville susques à l'Eglise Nostre-Dame, en laquelle les deux Roys & les Princes dessus dits entrerent, & firent leur Oraison.

Page 130. ligne 23. Et fut baillé à Messire Pierre de Nauarre la Comté de

Mortain, &c.

Donation de la Comté de Mortaing à Monseur Pierre de Nauarre.

7. HARLES &c. raison naturelle nous enseigne & demonstre que ceux qui loyalement & diligemment se employent à nous faire agreables seruices, pouruoions de deuë & condigne remuneration, & si nous auons LaDonation de accoustumé nous rendre assez liberaux enuers tous ceux qui ont mis & metla Chastellenie tent diligence de nous faire plaisir, combien que aucuns ne soient mie prode Mortaing créez de haute ligne, par plus forte raison sommes tenus monstrer plus seur Pierre de grande liberalité à ceux de nostre sang & lignage, qui se sont efforcez & efforcent continuellement seruir, & y ont exposé leurs personnes de iour & de grandes Anna- nuict, en soustenant pour ce continuels labeurs & trauaux, & en mettant toules soubs l'an te leur intention & solicitude à nous complaire. Et pource sçauoir faisons à née 1397. de-puis erigée en tous presents & à venir, que qui auons sceu par moult long-temps & sçauons Comté parcet- par experience les grands, notables, profitables, & tres-agreables services & to Patonie l'an plaisits que nous a faits, tant du temps de nostre enfance, viuant seu nostre tres-cher Seigneur & pere, que Dieu absolue, comme tousiours depuis sans aucune cessation, nostre tres-cher & tres-amé cousin germain Pierre, fils du Roy de Nauarre, & pource voulons, comme raison est, & comme nature nous admoneste, le remunerer de sessites seruices, & luy pouruoir par telle maniere que ou temps à venir il puisse auoir & tenir son estat honorablement, ainsi comme à luy appartient, qui nous attint si prés de lignage, euë sur ce grande & meure deliberation auec nos tres-chers & tres-amez oncles & frere les Ducs de Berry, de Bourgongne, d'Orleans, & de Bourbon, lesquels en nous recitant lesdits services & plaisits que nous a faits & fait chacun sour nostredit cousin, le nous ont tres-specialement & tres-cordialement recommandé, en faueur d'iceluy nostre cousin, & pour luy auons erigé & erigeons les Chastel, Ville, & Chastellenie de Mortaing, assis en nostre Baillage de Constantin auec leurs apartenances en Comté, & voulons & auons ordonné & decerné, ordonnons & decernons par ces presentes, que doresnauant lesdits Chastel, Ville, & Chastellenie, & leurs apartenances soient dites, reputées & appellées Comté, & icelle Comté auec sessions apartenances insques à trois mille liures tournois de terre, reuenant à present, qui par nos gens & Officiers seront estimées & assisses en bonnes & convenables assetes au plus prés desdits Chastel & Ville de Mortaing que faire le pourra bonnement & auec telle Iustice & Seigneurie, comme ausdits Chastel & Chastellenie appartient d'ancienneté, auons donné & octroyé, donnons & octroyons de nostre certaine science & grace especiale, & de nostre pleine puissance & auctorité Royale audit Pierre de Nawarre, notire cousin germain, pour luy, ses hoirs & successeurs, à vne seule foy & hommage, & en noblesse de Comté par telle maniere que il & sessits hoirs & successeurs soient, puissent, & doiuent estre appellez Comtes de Mortaing, & jouyr & vser de tels droicts, prerogatiues, préeminences, & libertez & franchises, comme à Comtes apartient, & en jouyssent & vsent perpetuellement, comme de leur propre chose, à toussours perpetuellement: & afin que plustost ladite assiete desdits trois mille liures de terre soit faite, nous

mandons dés maintenant par ces presentes à nos amez & seaux gens de nos Comptes à Paris, que à la faire & faire faire par nos Iusticiers, Officiers, tels comme ils aduiseront, ils entendent & fassent entendre diligemment,& icelle faite les luy baillent & deliurent à nostredit cousin, sans autre mandement attendre, pour en iouyr luy & sesdits hoirs & successeurs, comme desfus est dit: Mandons à nos amez & feaux gens de nostre Parlement, & qui riendront nostre Eschequier de Normandie, à nosdits gens des Comptes, au Bailly de Constantin & à tous autres Iusticiers & Ossiciers presens & à venir, ou à leurs Lieutenans, & à chacun d'eux si comme à luy appartiendra, que nos presentes lettres fassent publier és Chambres de nos Parlemens, Eschequier & Comptes dessussaires, & par tout ailleurs où il sera besoin, & dont de par nostredit coufin seront requis: Mandons semblablement & commettons audit Bailly de Constantin ou à son Lieutenant, que nostredit cousin ou son Procureur pour luy mette en saisine & possession de ladite Comté de Mortaine & de fesdites apartenances, & tous les dessus des dessus les hoirs & successeurs, fassent, souffrent, & laissent iouyr & vser paisiblement de nos presens don, & octroy, sans les empescher ne souffrir empescher à l'encontre, en quelque maniere que ce soit, nonobstant que les dits Chastel & Chastellenie de Mortaing & leurs apartenances ayent esté & fussent parauant cetuy octroy appliquées, mises, & tenuës à nostre Domaine, quelconques Ordonnances & Edicts par nos predecesseurs, & par nous autrefois faits & faites, & par nous nagueres recitées, de non aliener ne donner aucune chose de nostredit Domaine: autres dons par nous autresfois faits à nostredit cousin & quelconques autres mandemens, ordonnances & dessences à ce contraires, & que ce foit ferme chofe & stable à tousiours , nous auons fait mettre à ces Lettres nostre seel, sauf en autre chose nostre droict; & à l'autruy en toutes. Donné à Paris le dernier iour de May, 1401.

Page 131. ligne 25. Et fut Mesire Hutin d'Omont ordonné à porter l'Oristambe, page 240. ligne 5. le Roy s'en alla à Saint Denys, & prit l'Oriflambe & la bailla à un vaillant Cheualier nommé Messire Hutin Seigneur d'Aumont, lequelreceut le corps de nostre Seigneur Iesus-Christ, & sit les Sermens qu'on doit faire. pag. 274. ligno 20. Le Seigneur d'Aumont bien vaillant Chenalier, & qui auoit eu la charge deporter l'Oriflambe, alla de vie à trespassement. & page 275. lig. 31. Et pource que le Seigneur d'Aumont qui auoit accoustumé de porter l'Orislambe, estoit mort, le Roy avoit assemblé son Conseil, pour sçavoir à qui on la bastleroit : car on avoit de tout temps accoustumé la bailler à un Cheualier loyal, preud homme & vaillant. Et par election fut esseu Guillaume Martel, Seigneur de Bacqueuille, &c. Ce Hutin d'Aumont mentionné cy dessus, fut pere de lacques d'Aumont, pere de lean d'Aumont, qui fut pere de Fierre d'Aumont pere de Iean d'Aumont, Mareschal de France, celuy duquel la valeur & sidelité enuers les Roys Henry III. & Henry le Grand seront à iamais recommandables. Voicy ce que . l'Historien Latin de Charles V I. cité cy-dessus en dit, Peratta solemnitate Paschatu: Rex morem genitorum observans, quando quid arduum aggredi cupiebant, ab Ecclesia Beatz Mariz Parisiensis, ad venerabile Monasterium Beati Dionysij, peculiaru Francie Patroni, die Sancti Ioannis ante Portam Latinam, & cum suo primogenito domino Duce Guyennia, & Baronum multitudine deuotissime accessit, & inter Missarum solemnia gloriosissimo Martyri supplicauit, vt prosperum iter suum faceret, ad gloriam regni & honorem: in signum celeris profectionis, vexillum gloriosi Martyris, quod Auristamma dicitur, ab annu multis exactis, ab anno Domini . . . benedictum, necdum exactis praliis deplicatum, ab eius altari statuerat sumere, quod quamuis strenuo & emerito militi Domino de Osmonte, nuper deferendum tradidisset, necdum adhuc solito prastito iuramento ab eo illud exegit cum obseruantiis scribendis. Cum enim ab oratorio suo ad Cornu altaris pradicti accessisset, ante ipsum, iuxta altare, stetit, pontificalib. indutus, Monasterij venerabilis Abbas, qui luculen-

1397.

1412



fernir.

ter & profunde onera & honores authoritatis Regia narrans, ipsum Regem monuit, Estendariaira. Ut, pastorum more, ipsos gloriosos Martyres semper deuotissime inuocaret pro victoria ché au col, en obtinenda: Vexilliferum etiam Regium multipliciter commendauit, qui prius percenecessité de s'en pro Eucharistiz Sacramento, inter Regem & Abbatem flexis genibus, & sine caputio mansit, donec verbis finem secit: & cum publice super corpus Christi iurassot, quod illud vsque ad mortem sideliter custodiret: Mox, illud Rex de manu Abbatis recipiens, cum pacis osculo, ad collum eius suspendit, priscorum ceremonias observans. Sic vexillum ferre dignum duxit, donec vrgente belli necessitate, hasta aurea applicasset : vique tunc corpus confectum senio sirmius consisteret, resistendo insignes milites in armis quoque strenuos, Dominum scilices de Sancto Claro, & Iacobum dictum de Montcheurel adiunxit. Ce texte est inseré tout au long, à cause de l'esclaircissement qu'il apporte aux solemnitez obmises par des Vrsins.

1414. Louange du St d'Aumont.

Lonango do Bacqueuille,

Le mesme Historien s'estend beaucoup dauantage, ad an. 1414. Quamplures atate graues, summa tamen ingenuitatis viros, vis agritudinis absumpsit, inter quos Dominum de Osmonte mibi semper reuerendum suspicio & pro curialitatibus, mihi sapius concessis, dum in castris Regits, sub sicca palea, vel herbis virentibus lectus erat, censeo nominandum, militem viique consulti pectoris, in armis strenuum, quem & propter emeritam fidem Rex statuerat in expeditionibus bellicu vexillum suum deferre, quod Auristamma, vel Vexillum Sancti Dionysij vocatur. Tam spectabilis viri mortem, Regy decuriones & aulici, vrbanis eius moribus & armorum exercitatione, à nouem lustris imbuti, multis diebus planxerunt : & quamuis plures ex eu similes potuissent reperiri, Rex tamen Guillelmum Martelli Dominum de Bacqueuille, Cambellanum suum, virum facundia clarum, strenuum in agendis, & ex strenuis proauis Ducatûs Normania ducentem originem, tanta authoritate dignum duxit honorandum, &cc. Inde oratione peractà in Ecclesia Beate Maria Parisiensis, biduo non exacto, more progenitorum suorum ad dedicatum à Christo Monasterium Beati Dionysij Francia peculiaris Patroni , die Paschatis Floridi , cum loci venerabilis Abbas Philippus Missam conventualem ad altare Domini Martyris celebrandam suscepisset, Rex suum militem vexillo Regio taliter insigniuit. Ante secretas collectas, dictus Abbas, collationem faciens, priusquam dicti militis insigne genus, magnitudinem, aptitudinem & prudentiam in agendis multipliciter commendasset, &c. addens quod speciali deuotione, gloriosi Martyris Beati Dionysij suffragium imploraret, cuius vexillum nunc poscebat, sermonis sinem faciens, & post Corporis Christi consecrationem vsque ad Agnus Dei perueniens, illud Regitenendum obsulit, Bedeciciones consustas intelli-

vrgeret, deplicatum defendere: inclytos milites & robustos, filium suum primogenitum,

Pendu au col. & Dominum Ioannem de Betas Dominum sancti Clari, consodales & coadiutores elegit, & illud quasi pretiosissimum monile à collo vsque ad pectus dependens detulit multis feriis successiuis ante Regem, donec Sylvanectum peruenisset. Par ce que Vsage de l'Ori- dessus se peut voir, que iusques à Charles VI. cet Estendart a esté en vsage: foubs Charles V I I. & les suivans il a cessé; & depuis ne s'en void point

gibiliter proferendo, militem dictum flexis genibus, & sine caputio, iurare fecit super fanctissimum Corpus Christi, quod illud vsque ad mortem sideliter custodiret, &c. Abbas sacratissima Communione percepta, & ministerium consummans, sibi cœleste sumendum tradidit viaticum Corpus Christi. Miles autem circumspectus, attendens se sexagenarium atate, & quod eius vigor corporeus iam incipiebat tabescere, pra nimia senectute, sine difficultate maxima non posse vexillum Regium, si necessitae

Page 134. ligne 34. Et fut la Comté de Perigort donnée au Duc d'Orleans, frere du Roy, par Appennage à luy & à ses hoirs mastes, &c.

## Accroissement de l'Appennage du Duc d'Orleans, 🕳 frere du Roy Charles V I.

7 HARLES &c. Sçauoir faisons à tous presens & àvenir, que nous ayans 1404? en nostre memoire la prochaineré de lignage, en quoy nostre tres-cher & tres-amé frere Loys \* Duc d'Orleans nous apartient, qui est seul nostre fre- \*11 fut eruellore & n'en auons aucuns autres, & les grands, notables, profitables, continuels, ment mentrey & agreables services & plaisirs que nostredit frere nous a faits de tout temps "Paris, en de son enfance iusques à ores, esquels il continue tousiours tres-fermement enuers nous, & que nous esperons que encor fasse ou temps à venir à nous, à nostre tres-chere & tres amée compagne la Reyne, à nostre tres-cher & tres amé aisné fils le Duc de Guyenne, Dauphin de Vienne, & à nos autres enfans, & confiderant que ainsi comme il nous a par plusieurs fois exposé, attendu que il est nostre seul frere, comme dit est, les terres & Seigneuries que nous luy auons baillé pour son Appennage iusques à present ne doiuent mie soufire, considerez les appennages autressois baillez par nos predecesseurs à autres de pareil estat de nostre frere dessusdit : & pource voulant sur ce pouruoir à iceluy nostredit frere, auquel & à vouloir & desirer son honneur, bien, accroissement, droict de nature nous astraint, & luy accroistre sondit Appennage de autres terres & Seigneuries dont il doit estre content, & dont il peut auoir & tenir tel estat comme à luy appartient, à iceluy nostre frere en accroissement de sondit Appennage, & pour l'accomplissement d'iceluy auons donné, cedé, octroyé, & transporté, donnons, cedons, octroyons & transportons de nostre certaine science & grace speciale par ces presentes, pour luy & ses hoirs masles, descendans de son corps en loyal mariage, & pour les hoirs masles descendans d'iceux hoirs masses en loyal mariage, & par directe ligne, les Ville, Chastellenie, & Terre de Chastillon sur Marne, les Chastel, Ville, Chastellenie & terre de Montargis, les Chastel, Chastellenie de Courtenay, & la Ville, Chastel, & Chastellenie & terre de Crecy en Brie, auec tous & toutes les maisons, manoirs, hostels, fours, moulins, granches, colombiers & autres edifices, terres, vignes, prez, pasturages, champs, forests, bois, garennes, pescheries, estangs, rivieres, & autres possessions & heritages, hommes de corps, vassaux, hommes, hommages, fiefs, arriere-fiefs, cens & rentes, reuenus, émolumens, profits, seruitudes, deuoirs, Iurisdictions & Iustices hautes, moyennes & basses, meres & mixtes, imperes collations & presentations de benefices & droicts de Patronage d'Eglise, se aucuns en y a, droicts, vsages, libertez, franchises, & autres appartenances quelconque desdits Chasteaux, Villes, Chastellenies, & terres de Chastillon, de Montargio, de Coursenay, & de Creey, en quelque lieu qu'elles soient nommées & appellées, à les tenir & à en jouyr & vser par nostredit frere, sesdits hoirs masles, & lesdits hoirs masles de ses hoirs masses dessusdits procreez en loyal mariage & descendans de nostredit frere en directe ligne, à toussours perpetuellement de nous, de nos successeurs Roys & de la Couronne de France, en partie & à vne seule foy & hommage lige sous nostre souveraineté & ressort, en telles & semblables libertez, noblesses, prerogatives, franchises, comme il tient sa Duché d'orleans, & les autres Terres & Seigneuries que nous luy auons baillées pour sondit Appennage, saufs & reservez à nous, à nosdits successeurs, & à ladite Couronne de France les gardes des Eglises Carhedraux, les Eglises qui sont de fondation Royale, & en la garde de nous & de nos predecesseurs d'ancienneté, & autres Eglises priuilegues, qu'elles ne puissent estre mises hors de la Couronne de France, si aucune en y a, les terres desdites Eglises, & nos autres droicts Royaux: Et aussi que s'il aduenoir, que la ligne directe masculi-

Ffff iij

Đ

ne de nostredit frere defaillist au temps aduenir, lesdites Villes, Chasteaux, Chastellenie & terres de Chastillon sur Marne, de Montargis, de Courtenay, & de Crecy, auec toutes les appartenances & dependances d'icelles, reuiendront & retourneront de plein droict à nous & à nosdits mecesseurs Roys, & à ladite Couronne de France, & auec ce que nos Baillifs accoustumez tiendront leurs sieges & Iurisdictions és lieux exempts situez esdites terres; & aussi sauf & reserué à nostredite compagne la Reyne son doüaire qu'elle a par nous o-Etroyé esdite Ville, Chastel, & Chastellenie, & appartenance de Crecy en Brie, esquels elle ne pourra estre empeschée par vertu de cette presente donation par nostredit frere, ne autres quelconques: Si donnons en mandement à nos amez & feaux gens tenans, & qui tiendront nostre Parlement, & les gens de nos Comptes, & Tresoriers à Paris, & à tous nos autres Iusticiers & Officiers, presens & aduenir, ou à leurs Lieutenans, & à chacun d'eux si comme à luy appartiendra, que nostredit frere, ou ses Procureurs pour luy, mettent ou fassent mettre tantost & sans delay en possession & saisine desdites Ville, Chastellenie, Terre, Seigneurie & appartenance de Chastillon sur Marne & desdits Chasteaux & Ville, Chasteaux, Chastellenies & terre de Courtenay; & aprés le decés de nostredite compagne, mettent aussi ou fassent mettre nostredit frere, ou sesdits hoirs masses, ou les hoirs masses de ses hoirs masses dessusdits en possession & saisine desdits Chastel, Ville, Chastellenie, Terre, & Seigneurie de Crecy en Brie, & des appartenances & appendances d'icelle, par vertu deces presentes, sans autres Lettres auoir ny demander pour ce faire; & par les vassaux & subiets d'icelles terres luy fassent faire & prester les foy, hommages, sermens, obeissances, & autres deuoirs en quoy ils luy seront & pourront estre tenus à cette cause, ausquels nous mandons qu'ils les luy fassent; desquels en les luy faisant, nous dés maintenant pour lors, les auons quittez & deschargez, & quittons & deschargeons, & chacun d'eux tant comme à luy peut appartenir: & d'icelles Villes, Chasteaux, Chastellenies & Seigneuries, & de toutes leurs appartenances & appendances, fassent, souffrent & laissent nostredit frere & sesdits hoirs masses, & les hoirs masses de ses hoirs masses dessusdits, descendans en directe ligne & par loyal mariage de nostredit frere, & leurs Procureurs & Officiers jouyr & vser paisiblement & à tousjours, par la maniere dessus exprimée, sans les y troubler ne empescher, ne faire ou souffrir estre troublez ne empeschez en aucune maniere contre la teneur de ces presentes, nonobstant que les dites Villes, Chasteaux, Chastellenies, Terres & Seigneuries ayent esté, & soient du Domaine de ladite Couronne de France, d'ancienneté nos Ordonnances par nous faites de non donner ny aliener aucune chose dudit Domaine, duquel nous en faueur de nostredit frere, & pour cause desidites dontion, cession & transport estans les villes, Chasteaux, Chastellenies, Terres & Seigneuries dessusdites, & nonobstant aussi quelconques autres dons ou graces par nous autres fois faits ou faites à nostredit frere, lesquels & lesquelles nous voulons auoir pour exprimées en ces presentes, & quelconquesautres Ordonnances, Mandemens, & defenses contraires: parmy lesquelles donation, cession, & transport d'icelles Villes, Chasteaux, Cha-Aftellenies, Terres & Seigneuries dessus exprimées, nostredit frere en nostre presence, & de nos tres-chers & tres-amez oncles les Ducs de Berry & de Bourbon, de plusieurs autres de nostre Sang, & de plusieurs Nobles personnes de nostre Conseil, se est tenu pour content de toute sa part & portion qu'il pouvoit demander à nous & à nos hoirs & successeurs, & qui peuvent& pouuoient competer & appartenir à luy, & à ses hoirs & successeurs pour droi& de succession & de hoirie, d'appennage, & pour autre raison quelconque, & en a quitté nous, & nos hoirs & successeurs, pour luy & les siens à tousiours, & a promis par sa foy à nous baillée par sa dextre main, & iuré en nostre presence, & des dessussaires aux sainces Euangiles de Dieu, & sur la remem-

brance de la vraye Croix par luy touchée, que iamais pour cause de sondit appennage, ne autrement ne nous demandera, prendra, ne receura, ne pourchasfera couuertement, ne en appert, que nous luy donnions à vie à heritage ne autrement aucunes terres, tentes & reuenus de nostredit Domaine, ne autres qui nous viennent par succession, eschoites, confiscations, forfaitures, ou mains-mortes, ou par autre maniere quelle qu'elle foit: mais aydera à tout fon pouuoir à garder & tenir ferme nostre Ordonnance par nous dernierement faite sur la conservation de nostre Domaine, selon la forme de nos Lettres sur ce faites, & se opposera & contredira à son pouvoir à tous ceux qui voudroient, & pour chasseroient les enfraindre en quelque maniere que ce fust : & que ce soit ferme chose & stable à toussours, nous auons fait mettre à ces Lettres nostre seel, sauf en autres choses nostre droict, & l'autruy en toutes. Donné à Paris le cinquiesme iour de Iuin , l'an de grace mille quatre cens quatre, & de nostre Regne

le vingt-quatriefme.

Page 139. ligne 7. Le Sainct Suaire où nostre benoist Sauneur I E s V s-Christ fus ensepulsuré. C'est le Sainet Suaire de Les v s-Christ qui repose en l'Abbaye de Cadonin au Diocese de Sarlas. Lequel comme les titres de ce Monastere font foy, tomba entre les mains des Infideles, puis fut deposé en vne Eglise de la ville de Hierusalem, où il demeura insques à l'an mille de nostre Seigneur, qu'il fut transporté en celle d'Antioche, au suiet du Caliphe de Babylone qui faisoit vne cruelle guerre en lerusalem. Ce tresor sut conserué en Antioche iusques en l'an mille nonante-huict, que les François s'estans rendus maistres de la Terre-Saincte & de Ierusalem, le celebre Aymar Eucsque du Puy en Velay, Legat Apostolique de l'armée Chrestienne le recouurit : Et en mourant au pays de Leuant, le laissa entre les mains d'un pieux Prestre de sa suite, natif de Perigord, qui l'apporta en son pays l'an mille quinze, auec l'histoire du mesme S. Suaire; & l'ayant caché dans vne Eglise où le seu se prit par hazard, y consomma tour, à l'exception du coffre où reposoit cette Relique. Les Religieux de l'Abbaye de Cadoiin voisins accoururent à ce miracle, & l'enleuerent des flames, & le mirent dans leur Monastere; où la deuotion s'augmentant, le concours s'y fit de toutes les parts de la France, de l'Italie, de l'Angleterre, & d'Espagne, iusques en l'an mille trois cens nonante-deux, que les Anglois s'efforcerent de l'emporter en Angleterre : à bien qu'il fut transporté à Tolose, où par permission du Pape l'Archeuesque le porca solemnellement par la ville, accompagné de neuf Eucsques. Et depuis l'ordre de Cisteaux ayant sur ce intenté procés deuant le Pape & le Roy, ils furent contraints de consentir qu'il demeurast en leur possession: & neantmoins il leur fut emporté l'an mille quatre cens cinquante-six, & rapporté à Cadouin. Le Roy Sain& Louys l'auoit en singuliere recommandation, l'estant allé visiter l'an mille deux cens soixanteneuf. Charles VI. estantremis de sa seconde maladie mille trois cens nonanteneuf, procura qu'il fust porté à Paris pour le reuerer, & Louys XI. ne peut le voir qu'en pleurant, ayant donné des biens à Cadonyn en cette consideration.

Page 142. ligne 32. Pource que l'année d'aprés il y ausis Pardon general à Rome, & que le Royaume estoit bien appauury, & que si en permettoit d'aller à Rome, que ce seroit grande énacuation de pecune, veu qu'à Rome ils tenoient l'Amipape Boniface IX. pour Pape, il fut defendu par cry public, qu'on n'y allast point, &c.

Ordonnance du Roy Charles VI. sur la defense du Pelerinage de Rome.

HARLES, &c. A tous ceux, &c. Sçauoir faisons, que pource qu'il est 1400. venu à nostre cognoissance que plusieurs personnes, tant gens d'Eglise, & Nobles, comme Bourgeois, & autres hommes & femmes de tous estats se

qui siegeoit Pape en Auignon.

appareillent d'aller en pelerinage à Rome, & que dessa y sont allez plusieurs. soubs ombre de ce que en cét an, qui est commence à la feste de la Natiuné nostre Seigneur dernier passé, aucuns dient que ceux qui y vont acquierent & que fut faste, ont le grand Pardon ou la grande Indulgence pieça octroyée par aucuns Sainces d'antant que la France sui. Peres, à ceux qui de cent ans en cent ans, & depuis de cinquante ans en cin-Benoit XIII. voyage accroist moult: car comme l'on nous a rapporté, tant de nos Subiets de nostre Royaume s'appareillent à y aller, outre ceux qui dessa se sont mis en chemin, que s'il aduenoit que nos ennemis entrassent forts en nostre Royaume, du mouvement & entreprise desquels nous surviennent chacun iour moult de nouvelles, il pourroit estre que tant par faute de gens comme de sinance, laquelle se despendroit & seroit portée en tres-grande quantité hors de nostredit Royaume par ceux qui iroient audit voyage, se pourroient ensuiure tels inconueniens, que Diou ne veuille, qui ne seroient mie bien aisement reparez: Nous considerans la grande necessité qui est de present, de pouruoir à la seureté de nostredit Royaume, & de nos Subiets, & que le Schisme qui est en l'Eglise de Dieu, & ledit lieu de Rome, & moult grande partie du chemin iusques là, sont soubs l'obeissance de celuy qui se dit Pape audit lieu de Rome, lequel se pourroit moult enrichir des finances que nosdits Subiets porteroient par delà, parquoy il pourroit estre plus dur à consentir & condescendre à la voye prise & esleuë pour plustost venir à l'vnion de nostre mere Saincte Eglise, & aussi autres choses qui à ce nous meuuent, euë sur ce meure deliberation en nostre Conseil, auons ordonné & ordonnons par ces presentes, que il soit defendu à tous nos Subiets, & de nostre Dauphiné, de quelque estat & condition qu'ils soient, sur tres-grande peine à nous à appliquer, ausquels nous desendons par ces presentes, que ils n'aillent point audit voyage: & que ceux qui sont en chemin s'en retournent si tost qu'ils orront nouvelles de nostre presente Ordonnance, laquelle nous voulons & ordonnons estre publiée par tous les lieux notables de nostredit Royaume: Et si aprés ladite publication aucun est trouué allant audit voyage, ou qu'il ne s'en retourne si tost que nostredite Ordonnance sera venuë à sa cognoissance, nous voulons & ordonnons qu'il soit puny de ladite desobeissance; c'est à sçauoir les gens d'Eglise, par prise & detention de leur temporel en nostre main, & les autres par prise & detention de leurs personnes, iusques à ce que autrement en ayons ordonné: Si donnons en mandement au Preuost de Parisou à son Lieutenant, que nostre presente Ordonnance fasse crier & publier diligemment en nostre ville de Paris, & és lieux notables de sa Preuosté; & que ceux qu'il trouuera qui iront alencontre, punisse ou sasse punir par la maniere dessus dite, si que à ce soit exemple aux autres. En tesmoin de ce nous auons fait mettre, &c. 1400.

> Page 148. ligne 17. Pour lorsil y auoit guerre entre le Duc de Lorraine, & ceux de Metz, & les mit le Duc d'Orleans en bon accord &c. Le R. P. Vigner Prestre de l'Oratoire, page 169. 170. 172. de ses Preuues des genealogies des Maisons d'Alsace, Lorraine; &c. qu'il a données au public l'an 1649. in fol. a inseré au long vn Traité & Accord entre Raoul de Coucy, Euesque de Metz, & Charles, Duc de Lorraine, l'an 1395, le 4. Mars. Plus vne Alliance & Confederation entre Raoul de Coucy Euesque de Metz, Charles Duc de Lorraine, Robert Duc de Bar, & Edonard de Bar Marquis de Pont, le 2. Iuillet 1408. Item, vne Alliance entre Raoul de Coucy Euclque de Metz, Ferry Euclque de Strasbourg & Administrateur de l'Euesché de Basse, & Charles Duc de Lorraine & Mar-

Page 152. ligne 28. Le mariage pourparlé du Dauphin Louys, & de la fille du Comte de Neuers fut accordé & conclu &c. page 160. derniere ligne, Louys Duc de Guyenne espousa Marguerite sille du Duc Ican de Bourgongne, &c. Et page 200. ligne 13. En ce mois fut le mariage consommé du Dauphin & de la fille du Duc de

Bourgongne; & celuy du Comte de Charrolois fils dudit Duc, & de la fille du Roy. Voicy les Contracts de cette double alliance par mariages, entre les enfans du Roy Charles VI. & du Duc Iean de Bourgongne.

Traité de mariage de Monsieur Louys de France, Duc de Guyenne, auec Madame Marguerite de Bourgongne: à Paris, le 5. May 1403.

HARLES &C. Scanoir faisons à tous presens & à venir que, Nous ayans en 1403. nostre memoire & continuelle consideration, la grande & vraye amour c'est la piece en quoy nostre tres-cher & tres-amé oncle Phelippe Duc de Bourgongne a de cotée s. dans tout temps perseueré envers nous, depuis qu'il a pleu à Dieu que nous vins- du Tilles, sions en ce monde iusques à ores, en laquelle il perseuere tousiours de plus en plus, & en laquelle les ont ensuiny & ensuinent nostre tres - chere & tres-2mée tante la Duchesse de Bourgongne sa compagne, nostre tres-cher & tresamé cousin Iean leur aisné fils, Comte de Neuers, & nostre tres-chere & tresamée cousine la Comtesse sa femme: & considerans que nosdits oncle & tante ont, tiennent & possedent, & sont disposez auoir, tenir & posseder, tant eux, comme nostredit cousin & cousine, & leurs autres enfans, plusieurs grandes Seigneuries, tant en nostre Royaume comme dehors & prés des metes d'iceluy, & que combien que de present nous attiennent si prés de lignage, comme dessus est dit: toutesfois par succession de temps les lignages se essoignent & font diuisez, & departies les Seigneuries en diuerses personnes, parts & portions. Pourquoy nous voulansà nostre pouuoir pouruoir à la continuation & fermeté d'amour entre nostre posterité & celle de nos oncle & tante dessussities, esperans en nostre Seigneur que ce sera pour le temps aduenir, le bien, prosit, & seureté de nostre Royaume & de nos subiets, eussions pieça traité & accordé auec nosdits oncle & tante les Duc & Duchesse de Bourgongne, & mosdits cousin & confine les Comte & Comtesse de Neuers, le mariage de seu nostre aisné fils Charles Duc de Guyenne & Dauphin de Vienne, & de nostre tres - chere & tres-amée cousine Marguerise de Bourgongne, fille de nosdits cousin & cousine les Comte & Comresse de Neuers: Mais comme il a pleu à Dieu, nostredit sils est allé de vie à trespassement auant la consommation d'iceluy mariage, & sans ce que le traité sur ce fait ayt sorty aucun effet : & pour ce nous perseuerans en la volonté dessusdite, & considerans les grands biens qui pourront venir & viendront au plaisir de Dieu à nosdits Royaume & subiets, par la continuation de l'affinité entre nostredite posterité & celle de iceux nos oncle & tante. Auons traité & accordé au nom de la Benoiste Trinité, à la louange de Dieu & au plaisir de nostre mere Sainste Eglise, presente à ce & consentant nostre tres-chere & tres-amée compagne la Reyne, laquelle nous auons anctorisé quant à ce auec nostredit oncle le Duc de Bourgongne, & nosdits cousin & cousine les Comte & Comtesse de Neuers pource presens auec nous, & nous mercians de la volonté que à ce auons, iceluy nostre oncle soy faisant fort en cette partie de nostredite tame sa compagne, mariage de nostre tres-cher & tres-amé fils aisné Lonys, Duc de Guyenne & Dauphin de Vienne, auec nostredite cousine Marquerite, fille des Comte & Comtesse dessudits: & auons promis & promettons nous & nostredite compagne, donner & donnons par mariage nostredit ausné fils Lauys, Duc de Guyenne & Dauphin de Vienne, à nostredire cousine Marquerise, solle de nosdies cousin & cousine, & promettons que il la prendra en semme & en espouse, & l'espousera en face de Saincte Eglise, eue sur ce la dispensation dessusdite, à laquelle Marguerite, nostre cousine, & à l'œuure dudit mariage nostredit oncle, ou nom que dessas, & nosdits cousin & cousine de Neuers ont

promis donner, & donnent des maintenant les Chasteaux, Chastellenies de Isles, de Villemort, & de Chaource, assis en nostre Comté de Champagne, qui sont de l'heritage de nostredite tante la Duchesse, auec toutes les terres, appartenances, & dependances quelconques appartenans ausdits Chasteaux & Chastellenies, lesquelles peuuent valoir par chacun an trois milles liures de terre, ou enuiron: lesquels Chasteaux, Chastellenies & terres appartenans seront baillez à nostredit aisné fils & à nostredite cousine Marguerite de Bourgongne, ou à ceux qui de par eux sont commis à ce tantost après la solemnisation dudit mariage d'entre eux, & incontinent que chacun d'eux endroit soy sera aagé: & auec ce a promis nostredit oncle au nom de luy & de nostredite tante, de laquelle il se fait fort (comme dessus) donner, & donne & promet és noms que dessus bailler & deliurer à nostredit aisné sils, & à nostredite cousine Marguerite de Bourgongne à l'œuure du mariage dessusdit, la somme de deux cens mille francs, qui seront employez en acquerir & achepter terres, lesquelles auec lesdits trois Chasteaux & Chastellenies & leurs appartenances, seront heritages aux enfans, qui au plaisir de Dieu istront dudit mariage. Et s'il aduenoit, que Dieu ne veuille, que d'iceluy mariage ne ississent aucuns enfans, lesdites terres ainsi acheptées desdits deux cens mille francs, auec les trois Chasteaux & Chastellenies dessusdites, seront & demeureront à nostredite cousine Marquerite de Bourgongne, pour elle & ses hoirs & ayans cause, du costé & ligne de nos oncle & tante dessusdits &c. Donné l'an 403.

Traité de mariage de Madame Michelle de France auec Monsieur Philippes de Bourgongne. à Paris le 5. May 1403.

Cette Piece est la dixiesme en

HARLES &c. Combien que ce iourd'huy ayons accordé le mariage de nostre tres-cher & tres-amé aisné fils Louys, Duc de Guyenne & Daurang dans l'Innoitre tres-cher & tres-aine anno me 2007,
nentaire de du phin de Vienne, & de nostre tres-chere & tres-amée consine Marguerise de Tillet, du Roy Bourgongne, fille de nos tres-chers & tres-amez cousin & cousine les Comte & Comtesse de Neuers: encor nous desirans pour les causes dessus des plus en plus fortifier & vnir l'amour & affinité de nostredite posterité auec celle de nosdits oncle & tante, auons traité & accordé au nom de la Benoiste Trinité & à la louange de Dieu, & au plaisir de nostre mere Saincte Eglise, presente & consentante à ce nostre tres-chere & tres-amée compagne la Reyne, laquelle nous auons auctorisée & auctorisons quant à faire & accorder ce qui s'ensuit, auec nostredit oncle le Duc de Bourgongne, & nosdits cousin & cousine les Comtes & Comtesse de Neuers pour ce presens auec nous, & nous mercians de la volonté que ence auons, iceluy nostredit oncle soy faifant fort en cette partie de nostredite tante sa compagne, mariage de nostre tres-chere & tres-amée fille Michelle, auec nostre tres - cher & tres-amé cousin Philippes de Bourgongne, aisné fils desdits Comte & Comtesse de Neuers. Mariage de nostre tres-cher & tres-aimé fils Charles de France, & de l'vne de nos tres-cheres & tres-amées cousines fille de nosdits cousin & cousine les Comte & Comtesse de Neuers, laquelle nous & nostredite compagne d'une part, & nosdits oncle & tante, & nosdits cousin & cousine d'autre part, aduiserons, & dont au plaisir de Dieu serons d'accord ensemble, & auons promis & promettons nous & nostredite compagne, par nous à ce auctorisée, comme dit est, donner & donnons par mariage nostredit fils Charles à nostredite cousine, fille de nosdits cousin & cousine de Neuers qui ainsi sera aduisé, & promettons que ledit Charles nostre fils prendra ladite fille de nosdits cousin & cousine, qui ainsi sera aduisée, comme dit est, en semme & en espouse, & donnons à nostredit cousin Philippes de Bourgongne nostredite fille Michelle, & promettons que elle le prendra en mary & en espoux, & l'espousera en face

de Saincte Eglise, euë sur ce dispensation suffisante: & pareillement nostredit oncle & nosdits cousin & cousine de Neuers nous ont promis par leur foy à nous baillée de leurs mains en la nostre, & mesmement nostredit oncle ou nom de luy & de nostre tres-chere & tres-amée tance sa compagne, & soy faisant fort d'elle en cette partie donner & donnent par mariage nostredite cousine, fille de nosdits cousin & cousine de Neuers, qui ainsi sera aduisé, comme dessus est dit à nostredit sils Charles, & que elle le prendra en mary & en espoux : & nostredit cousin Philippes de Bourgongne à nostredite fille Michelle, & que il la prendra en femme & en espouse, & l'espousera en face de Saince Eglise, eue sur ce dispensation dessusdite: & quant à ordonner des dot & dotalice & autres prouisions appartenans au fait dudit mariage, nous & nostredite compagne, pour la partie de nous & de nostredit fils, & nosdits oncle & tante, cousin & cousine pour la leur, & de nostre cousine, en ordonnerons & deputerons, chacun pour sa partie, certaines personnes, qui aduiseront sur ce, afin que nous ensemble y puissions pouruoir, ainsi qu'il appartiendra: & tout ce qui sera aduisé & ordonné sur ce, comme dit est, nous & nostredite compagne à ce authorisée de par nous, comme dessus est exprimé, accomplitons de nostre part sans aucun dessaut, & en baillerons nos Lettres, & aussi en baillera nostredite compagne les siennes: à laquelle derechef, si mestier est, nous donnons auctorité de ce faire; & pareillement ont promis nosdits oncle, cousin & cousine qu'ils en bailleront les leurs, & auec ce a promis nostredit oncle faire bailler par nostredite tante, laquelle il auctorisera quant à ce les siennes, toutes en forme deuë & conuenable au los des Conseils des parties : toutes lesquelles choses & chacune d'icelles nous & nostredite compagne auctorisée comme dessus, auons promis & promettons en bonne foy & parole de Roy tenir, entretenir & accomplir de poinct en poinct, & non venir ny faire venir encontre en quelque maniere que ce soit, & que ce soit vne ferme chose & stable, &c. Donné à &c. le cinquiesme May mille quatre cens trois.

Page 162. ligne 23. Et ennoya le Prince de Galles en France deuers le Roy, pour auoir argent, & du harnois & aide de gens, dont le Roy fiut content & Nicolas Camusat Chanoine de l'Eglise de Troyes, page 20. & II. de ses Messanges Historiques imprimez à Troyes 1619. a donné au long le Traité d'Alliance faite entre le Roy Charles VI. & Obbin ou Owin Prince de Galles, l'an mille quatre cens quatre, en Latin.

Mesme page ligne 28. page 164. ligne 39. page 175. ligne 7. & 28. page 235. ligne 10. & page 246. le Comte de la Marche, &c. c'estoit Iacques de Bourbon II. du nom, Comte de la Marche, puis Roy de Sicile de par Ieanne II. sa seconde semme. Il auoit espouséen premieres nopces Beatrix de Nauarre, quatriesme sille de Charles II. ou III. Roy de Nauarre & Duc de Nemours, & d'Eleonor de Castille, en suite de leur contract de mariage passé à Paris le 15. Aoust 1405.

Page 170. ligne 1. Si aduint que le dernier iour de Decembre, qui estoit le dernier iour de l'an, &c. Par là se void que le dernier Decembre estoit dés lors compté pour dernier de l'année: Mais il ya eu du depuisinterruption de cette Regle & Supputation; chasque nouuelle année n'ayant encor esté pendant longue suite de temps, estimée commencer qu'à Pasques, insques à ce que le Reglement en suit ordonné & arresté tout à fait, ainsi qu'il suit.

Ggg ij

Aduertissement sur l'execution de l'Edict, par lequel l'Année doit dore [nauant commencer le premier fanuier.

V mois de Ianuier mil cinq cens soixante-trois, le Roy Charles IX. sit vne Ordonnance pour le bien & reglement de la Iustice & Police de son Royaume, le dernier Article de laquelle est en ces mots: Voulons & ordonnons qu'en tous Actes, Registres, Instrumens, Contracts, Ordonnances, Edicts, Lettres tant Patentes que Missiues, & toute escriture priuée, l'année commence doresnauant & soit comptée au premier iour de ce mois de lanuier. Cette Ordonnance fut verifiée à Paris en Parlement le dix-neufiesme Decembre mille cinq cens soixantequatre, sauf toutesfois le dernier Article dessus dit, & quelques autres, sur lesquels la Cour se reserva faire plus amples & iteratives Remonstrances au

Roy de viue voix, afin d'en ordonner selon son bon plaisir.

Le premier iour de Ianuier ensuiuant cette verification, le Roy en sa Cour, & en sa grande Chancellerie commença de compter mille cinq cens soixantecinq selon son Edic: Ce que Monsseur le Chancelier de l'Hospital fit obseruer à Thoulouse où le Roy se trouua, & autres lieux où sa Maiesté passa lors, faisant son grand voyage, & à Moulins & és enuirons où il s'arresta : tellement qu'és lieux où l'Edict fut obserué l'année mille cinq cens soixante-trois, ne dura que \* \* \* \* \* mois \* \* \* \* iours, sçauoir depuis le \* \* \* \* qui fut le iour de Pasques, iusques au dernier iour de Decembre ensuiuant : toutesfois au Parlement & Chancellerie de Paris, & en tous les Actes se faisans au ressort dudit Parlement de Paris où le Roy n'auoit point passé, on retenoit encore l'ancienne computation, nonobstant l'Edict, & n'y commença-on de compter mille cinq cens soixante-cinq que le vingt-deuxiesme Auril ensuiuant, qui fut le iour de Pasques.

le compte de l'Ediction an auant le Parle-

Le premier iour de Ianuier ensuiuant on commença en la Chancellerie de Le premier four de l'andier en l'était : toutes fois au Parle-le Chancelle-Paris de compter mille cinq cens soixante-six, selon l'Edict : toutes sois au Parlement de Paris on comptair encor mille cinq cens soixante-cinq, selon l'ancienne coustume, & ne commença-on de compter mille cinq cens soixante-six audit Parlement de Paris que le quatorziesme Auril ensuiuant, qui fut le iour de Pasques: tellement que l'année mille cinq cens soixante-six ne dura en la perite Chancellerie que huict mois neuf iours, depuis le vingt-deuxiesme Auril inclus, iusques au dernier Decembre aussi inclus. Le premier iour de Ianuier ensuiuant on commença de compter au Parlement de Paris, mille cinq cens soixante-sept, selon l'Edia; & par ce moyen l'année mille cinq cens soixante-six ne dura que hui& mois & dix-sept iours, sçauoir depuis le quatorziesme Auril inclus, iusques au dernier Decembre aussi inclus.

> Page 178. ligne 14. Le Duc de Lorraine qui auoit fait plusieurs exceds au preiudice du Roy & de ses Subiets. Page 185. ligne 27. Le Duc de Lorraine de tout ce qu'il pouvoit avoir fait, se mit au sugement du Roy & de sa Cour, &c. Page 247. ligne 29. Le Duc de Lorraine pria au Roy bien humblement qu'il luy voulust pardonner, &c. L'Arrest du Parlement de Paris, donné & rendu à la requeste du Procureur general du Roy, contre Charles 1. Duc de Lorraine, & autres complices & accusez, le premier iour d'Aoust mille quatre cens douze, auec vne Commission de la Cour du mesme iour, pour l'entiere execution dudit Arrest, & les Remarques qu'en a fait lean Iuuenal des Vrsins, le tout tiré du Gresse Criminel de ladite Cour, a esté imprimé à Paris l'an mille six cens trente-quatre, in octano. Le R. Pere Vigner Prestre de l'Oratoire, dans ses Prenues des Tables Gentalogiques des Maisons d'Alsace, Lorraine, &c. imprimées à Paris 1649. in fol. page 173. a inseré la Remission octroyée par le Roy Charles VI. audit Charles 1. Duc de Lorraine, à Paris au mois de Decembre mille trois cens

nonante-sept. Extraict de la Chambre des Comptes de Paris, Registre 153. num. 18. Et page 174. a mis au long vne autre Remission pour le mesme Charles Duc de Lorraine, & pour plusieurs autres nommez és Lettres que le sus lies Roy Charles VI. leur octroya à Paris l'an mille quatre cens douze, au mois de Feurier. Tiré de la Chambre des Comptes de Paris, Registre 187. num. 23. Voicy vn Arrest contre ce mesme Duc, à cause de plusieurs pilleries & meurtres, l'an 1410. le dix-septies mesme.

1410.

17. May.

A conseiller le desaut obtenu ceans pour le Procureur du Roy contre le Duc de Lorraine, qui ceans auoitesté adiourné à comparoir en personne sur plusieurs rebellions, inobesissances, contempts de Iustice, & des Arrests de ceans, pilleries, meurtres, larrecins, & plusieurs autres crimes & malesices saits contre le Roy nostre Sire & sa Souueraineté, dont est ledit Duc Vassal & homme lige, & contre les habitans de la ville de Neuschassel, qui sont Subiets du Roy, & de sa Comté de Champagne en Ressort & Souueraineté, comme appert par tres grosses Informations sur ce faites, & saites notoires, & autrement deuëment tout veu & consideré. A esté aduisé & conseillé, quant au Desaut, sera adiourné ledit Duc, & sera procedé contre luy à autre Desaut selon le stile de ceans en cas crimineux: Et quant à la Prouision des Prisonniers seroit procedé de faist contre le Duc, en mettant & tenant ses terres tenuës soubs le Roy en la main du Roy, ou autrement, si bon sembloit au Roy, & aux Seigneurs de son Sang, ausquels en seroit parlé, iusques à ce que les Bourgeois de Neuschassel que tenoit ledit Duc prisonniers, il auroit deliurez.

Suit la substance de l'Arrest mentionné cy-dessus, de la Cour de Parlement 1412. de Paris, l'an mille quatre cens douze le premier d'Aoust: Contre iceluy Char-1. a' Aoust. les 1. Duc de Lorraine, & ses complices, sur la Requeste du Procureur general

du Roy, & des Deputez de la ville de Neufchastel sur Meuse.

## Sommaire des choses plus notables contenuës en cét Arrest.

1. CHARLES I. Duc de Loraine & ses complices ont esté adiournez en vertu des Lettres du Roy, à comparoir en personne, en la Cour de Parement de Paris, l'an mille quatre cens dix, le deuxiesme May, à cause de plusieurs crimes & delicts par eux commis & perpetrez: pour respondre aux fins & conclusions du Procureur general du Roy, & autres qui se voudroient rendre parties.

2. Ledit Duc & ses complices appellez par plusieurs fois à l'huis de la Cour

de Parlement, & à la Table de marbre, & mis en defauts.

3. Le Procureur general du Roy representa, que le vassal lige qui vient contre son serment, & vse de rebellion contre le Roy & le bien de son Estat, doit perdre son Fief, comme Criminel de leze Masesté, sans esperance d'y iamais retourner.

4. Que si vn tel vassal ayant commis notoirement & publiquement le crime de leze Maiesté, est adiourné à sa personne pour venir respondre, & ne comparoist, l'on peut proceder contre luy, sans autre adiournement ne prolixité

de procés, & executer par voye de faict.

5. Que l'on ne doit iamais pardonner aux vassaux liges, qui commettent le crime de leze Maiesté, & par plusieurs fois en ont esté repris: car tels ne se-ront tousiours que nuire, & n'y a esperance que iamais ils fassent bien.

6. Que la ville de Neufchastel sur Meuse est située & assise au Royaume de France, au Comté de Champagne, du sief & ressort du dit Comté, au Bailliage de Chaumont, sous la Chastellenie d'Andelot audit Bailliage.

7. Comme pareillement en sont les Villes & Chastellenies de Chastenoy, Fronard, Monifort, & Grand.

Gggg iij

8. Et que esdites Villes & Chastellenies il y a prés de quatre cens Villages, Hameaux, Chasteaux, & Fiess, qui sont la plus grande partie du Duché de Lorraine.

9. Que la plus grande partie du Duché de Lorraine est au Royaume de France, & tenuë du Roy à foy & hommage & en ressort, & l'autre partie est

en Allemagne.

10. Tout ainsi comme l'on dit du Duché de Bar, dont grande partie est

tenuë du Roy, & l'autre partie est d'Allemagne.

Vassal est tenurde mettre en la main du Roy ses Chasteaux & Villes fermées, toutes & quantes fois qu'il en est requis par luy, ou ses Officiers. Et d'iceux Chasteaux & Villes en faire ouverture & plainiere obeissance au Roy, pour y entrer luy ou ses Officiers, ainsi que bon leur semble, à grande ou à petite force, quand requis en est.

12. Et s'il fait le contraire, le Roy peut appliquer à son Domaine lesdits

Chasteaux & Villes, & en debouter du tout le Vassal.

13. Que ledit Duc Charles estoit Homme lige & Vassal du Roy, à cause desdites Villes & Chastellenies de Neufchastel, Chastenoy, Frouart, Montfort, & Grand, & luy en auoit fait Foy & Hommage lige, comme il pouuoit apparoir parses Lettres de Reprise.

14. Que Mathieu 11. Duc de Lorraine recogneut en l'an mille deux cens vingt, tenir à Foy & Hommage ladite Ville & Chastellenie de Neufchastel de Blanche Comtesse de Champagne, & de Thiebaut Comte de Champagne son

fils.

15. Que ledit Thiebaut Comte de Champagne confirma en l'an mille deux cens trente - vn comme Seigneur Feodal, aux Bourgeois & Habitans dudit Neufchastel les Privileges qui leur avoient esté octroyez par ledit Duc Mathieu, pour l'eslection de leur Maire, & Treizes, & la Iurisdiction d'iceux sur lesdits Bourgeois.

16. Ce qui auroit aussi esté confirmé par les Roys de France, depuis que le

Comté de Champagne leur est escheu.

17. Et particulierement par le Roy Charles V I. en l'an 139 0.

18. Que en l'an mille deux cens cinquante-six Ferry 11. Duc de Lorraine octroya aux Habitans dudit Neufchassel; Que si luy ou ses hoirs estoient resusans de mettre en la main du Comte de Champagne ladite Ville & Chastel de Neufchassel, que les dits Habitans les peussent bailler & rendre audit Comte, ou à ses hoirs.

Ican I. Duc de Lorraine,

19. Des violences & excés commis par Iean I. Duc de Lorraine sur la ville de Neufihastel en l'an mille trois cens octante-neuf, & comme il denia le deuoir au Roy son Souuerain Seigneur.

20. Que le Roy Charles VI. par deliberation de son Conseil, sit prendre &

mettre en sa main ladite ville de Neufchastel.

21. Et aussi adiourner ledit Duc Iean à comparoir en son Parlement à Paris, à certain iour, pour respondre à son Procureur general, & autres qui se vou-

droient faire parties contre le Duc Iean.

22. Que par Arrest de ladite Cour de Parlement, parties ouyes, ladite ville de Neufchastel sut declarée estre des Fiefs du Roy, à cause du Comté de Champagne, & des Ressorts du Bailliage de Chaumont, soubs le Siege & Assis d'Andelot, audit Bailliage. Et des grands Iours de Troyes, de semblable condition que les autres Fiefs de Champagne.

23. Que ladite ville de Neufchastel fut mise en la main du Roy.

Charles I. Duc de Lorraine fut condamné de reparer les nouvelletez faites audit Nenfchastel par feu son pere le Duc Jean I.



25. Et par le mesme Arrest il fut defendu audit Duc Charles, sur peine de mille marcs d'argent, de ne messaire aux Habitans dudit Neufchastel en corps ne en biens.

26. Et fut cét Arrest executé par Commission de ladite Cour, pour faire reparer lesdites nouuellerez, & entreprises.

27. Que en suite dudit Arrest, les Habitans dudit Neufchastel ont ressorty

pardeuant le Bailly de Chaumont, & aux grands Iours de Trojes.

28. Et que vn Seigneur Souuerain se peut prendre au Seigneur Souuerain de ceux qui ont fait des dommages dans ses pays, si aprés en auoir esté requis, il

est negligent de contraindre ses Subiets de reparer le tout.

29. Des violences & excés de Charles I. Duc de Lorraine, & de ses Officiers & Subiets, sur plusieurs villages du Royaume de France, depuis l'an mille trois cens octante-neuf, à sçauoir à Meuse, Taillancourt sur Meuse, Landeuille, Mellincourt, Amenty, Perney sur Meuse, Vaudencourt, Bourbonne, Tranuilliers, Guigneuille, Sionne, Rinel, Mandreual, Verricourt, & à Flebemont, de leurs rebellions à Iustice, & mespris de la personne du Roy.

30. Defenses de la part du Roy Charles VI. à Charles I. Duc de Lorraine, à peine de deux cens marcs d'or, de ne meffaire à Colart du Fos Cheualier, sub-

ier du Roy.

31. Que le Chastelet est Fief de Chastenoy, subiet du Roy en Foy & Homma-

ge, & Reifort.

32. Traité en l'an mille quatre cens six, de la part du Roy Charles VI. auec Charles 1. Duc de Lorraine, pour reparation des crimes & excés que dessus, & autres, au mespris du Roy; par lequel ledit Duc promit de comparoissire en personme pardeuant le Roy, dedans le iour de Noël prochain venant, sur peine d'estre atteint & conuaincu des cas dont il estoit chargé, & condamné és peines que par ce il deuroit encourir: Pour ouyr les causes pourquoy sa Maiesté estoit indignée contre luy, & s'excuser & exposer ses raisons, si aucunes en auoit : & ensist se soubsmettre du tout pour cela à la volonté & ordonnance du Roy, de la Reyne, & de leur Conseil. Et ayder à faire prendre & punir aucuns de ses Nobles, & autres, qui auoient commis lesdits crimes. Pour l'accomplissement dequoy il s'obligea de mettre és mains des Commis du Roy lesdites Villes & Chastellenies de Neufchastel & Chastenoy, auec les Forteresses de Chastellet, Remonuille, & de Tuillieres, & lesquelles y furent reellement mises.

33. Des Violences & excés de Charles I. Duc de Lorraine sur les Habitans de Neufchastel, à cause qu'ils auoient eu recours à la Souueraineré & Proteation du Roy Charles VI. & de ses rebellions à la Iustice du Roy, & mespris de

sa personne.

34. Lettres du Roy Charles VI. au Bailly de Chaumont, à ce qu'il adiourne à certain iour en Parlement Charles 1. Duc de Lorraine, pour respondre à son Procureur general, & à tous autres qui parties se voudroient faire contre ledit Charles.

35. Et à ce qu'il mette les Terres & possessions du mesme Duc en la main

dudit Seigneur.

36. Le Bailly de Chaumont se transporte à Nancy, où en vertu des Lettres Le Bailly de que dessus, du Roy Charles VI. il adiourne Charles I. Duc de Lorraine, à com-transporte à paroir en personne en la Cour de Parlement de Paris le deuxiesme May mille Nancy pour quatre cens dix, pour respondre au Procureur general du Roy, & à tous autres adiourner Charles I.Due qui se voudront rendre parties contre luy.

37. Et prend & met verbalement en la main du Roy toutes les Terres & pos-comparoie en

sessions que le dit Duc auoit au Royaume de France.

38. Et auec ce adiourne par cry solemnel, fait pardeuant la porte dudit Neuf-ment de Paris, chaftel, plusieurs des Nobles & Officiers dudit Duc ses complices, à comparoir audit Parlement en personne audit second iour de May, sur peine de Bannissemet.

de Lorraine, à perfinne en la

Digitized by Google

39. Que en cas notoire de Crime de leze-Maiesté, il ne faut qu'vn Defaut pour obtenir Arrest; voire mesmes, qu'il ne faut point d'Adiournement, ne autre Procés verbal: & qu'il sussit de tenir l'Arrest pour prononcé, & faut aller promptement à l'execution.

Conclutions du Procureur general du Roy.

40. Conclusions du Procureur general du Roy contre Charles I. Duc de Lorraine; A ce qu'il soit condamné enuers le Roy, en mille marcs d'argent d'une part, & mille marcs d'or d'autre part, pour les peines par luy encouruës.

41. Que la ville & les habitans de Neufchastel soient exempts à tousiours de la Iurisdiction & subjetion dudit Duc & de ses successeurs Ducs de Lorraine.

42. Qu'il soit dit qu'il a perdu toutes les autres Seigneuries, & siefs, qu'il tient du Roy.

43. Qu'il soit declaré que ledit Duc & ses complices ont commis crime de leze Maiesté & felonnie, & auoir forfais leurs corps & leurs biens, meubles, & heritages.

44. Et soient leurs corps executez, selon le cas, si on les peut apprehender; ou à tout le moins soient bannis du Royaume, comme faux & traistres enuers

le Roy & la Couronne de France.

45. Le Duc de Lorraine & ses complices adiournez en vertu des Lettres du Roy, à comparoir en personne à la Cour de Parlement de Paris, le 1. Aoust l'an 1410, sur peine de bannissement du Royaume & de confiscation de tous leurs biens, pour respondre aux conclusions du Procureur general du Roy, & autres leurs parties aduerses.

46. Deux autres Lettres du Roy pour adiourner à mesme sin ledit Duc & ses complices.

47. Quatre defauts donnez par Arrest de la Cour de Parlement de Paris

contre ledit Duc de Lorraine & ses complices.

Arrest de la 48. Arrest de la Cour de Parlement de Paris l'an 1412. le 1. Aoust, par le-Cour de Parle- quel Charles 1. Duc de Lorraine & sescomplices sont declarez convaincus des contro Charles crimes & delicts, dont ils estoient accusez. I. Duc de Lor-

49. Les habitans de Neufchaffel sont exemptez à perpetuité de la Jurisdiction & subjection dudit Duc & de ses successeurs Ducs de Lorraine, & declarez subiets immediatement du Roy.

- 50. Le mesme Duc condamné à l'Amende de mille marcs d'argent & de mille marcs d'or, pour sa desobeissance enuers le Roy.

51. A recompenser les particuliers insques à la somme de quarante mille liures tournois, pour les dedommager de leurs perces, dont le Procureur general du Roy sera creu par serment, aprés deue information.

52. Les Fiefs dudit Duc & de ses complices tenus mediatement ou immediatement du Roy, declarez confisquez au profit du Roy.

53. Ledit Duc & ses complices bannis du Royaume de France.

54. Et le reste de leurs biens aussi configué au Roy.

Commission pour executer l'Arrest.

raine, & ses

complices.

55. Commission du Roy Charles VI. du mesme iour que l'Arrêst cy-dessus au Duc de Bar, & au premier des Prefidens de la Cour de Parlement de Paris sur ce requis, pour auec eux appellez aucuns Conseillers & Officiers du Roy ou autres, ainsi qu'ils le trouveront expediant, mettre à execution ledit Arrest à main forte, s'il en est besoin: & mesme de publier le bannissement hors du Royaume contre ledit Duc Charles & ses complices en la forme accoustumée, à haute voix & à son de trompettes, & les punir ou faire punir, s'ils sont trouuez au Royaume, comme estans bannis d'iceluy.

1412. Crime de leze-Maiché

Par ce que dessus se voit qu'en ladite année 1412. iceluy Charles 1. Duc de Lorraine fut condamné, comme Criminel de leze Maiesté, & d'auoir forfaict corps & biens, par Arrest de la Cour de Parlement de Paris, en tant que ledit Duc estoit subiet du Roy, à cause de Neufchastel sur Meuse & autres Seigneuries, encor que le Duohé de Lorraine ne fut de la Souueraineté du Royau-

Digitized by Google

me : il vint à Paris, à la seurcté du Duc de Bourgongne, lequel le deuoit presenter au Roy, auquel il demanda pardon bien humblement, auec promesse de le seruir auec fidelité; ce qu'il luy octroya, en luy pardonnant pour cét effet les bannissemens & confiscations, dont il luy sit bailler Lettres de remission. Ce faict est amplement rapporté par Iean Invenal des Vrsius, Archeuesque de Rheims, en son Histoire escrite cy-deuant du Roy Charles V I. l'an 1412. pages 146. 247.

Page 179. premiere ligne. Isabeau, la fille du Ray, laquella avoit esté mariée au Roy Richard II. d'Angleterre, fut coniointe par mariage anec Charles, fils du Duc d'Orleans, &c. Et page 200. derniere ligne. Isabeau de France, semme du Duc

d'Orleans, alla de vie à trespassement, & mourut en enfantant, &cc.

## Traité de mariage de Madame Isabel de France, auec Charles Comte d'Angoulesme.

HARLES &c. Scauoir faisons à tous presens & à venir, que nous auons en nostre memoire les grands, bons, notables & profitables services & plassirs, que nostre tres-cher & tres-aimé frere le Duc d'Orleans nous a faits ou temps passé, & s'efforce nous faire chacun jour à son pouvoir: & considerans que combien qu'il nous appartienne de si prés de lignage, comme nostre frere; toutesfois parce que par succession de temps les lignages s'esloignent, & se divisent les Seigneuries en plusieurs parties, pour quoy nous desirans l'amour de nous & de luy & de nos successeurs & des siens continuer & perseuerer és temps à venir: ouye & entendue par nous la supplication & requeste à nous faite par nostredit frere, qu'il nous pleust donner & octroyer parmariage nostre tres-chere & tres-amée sille Isabel de France, Reyne d'Angleterre, à nostre tres-cher & tres-amé neueu Charles d'Angoulesme \*, aisné fils de 11 dementa 15. nostre frere dessussit : & attendans les grands biens, qui au plaisir de Dieu au prisonier se anguire à nous à nos suscessions et à nostre Pour en du die me en disposerre. se pourront ensuitre à nous, à nos successeurs & à nostre Royaume, dudit ma-ayant esté fait riage, & mesmement pour le grand & servent amour que nous avons à no-prisonnes à la firedit frere, nous sommes condescendus & condescendons au nom de la be-zincourt l'an noiste Trinité, à la louange de Dieu, & au plaisir de nostre mere Sainste E-1415. 6 fut glise, à la requeste de nostredit frere: & auons donné & accordé, donnons & lous XII, accordons par mariage nostredite fille Isabel à nostredit neueu Charles, aisné fils de nostredit frere. Et pareillement nostredit frere en nous merciant du bon vouloir que en ce auons enuers luy, a donné & accordé par mariage nostredit neueu Charles, son aisné fils à nostredite fille Isabel: & auons promis, & promettons à nostredit frere, & pareillement il nous a promis que au plaisir de Dieu nostredit neueu & nostredite fille espouseront l'vn l'autre, & sera ledit mariage parfaict & solemnise en face de Saince Eglise, eue sur ce dispensation suffisante de nostre Sain& Pere le Pape, à laquelle Isabel nostre fille & à fut ramenée en l'œuure dudit mariage auons donné & donnons de nostre certaine science par France l'an ces presentes la somme de trois cens mille francs, qui encor restoient à payer, d'Aoust. p.145. à cause du mariage \* pieça fai& & accordé de nostredite fille auec seu Richard \* Le Traité de iadis Roy d'Angleterre, si ledit mariage eut esté consommé; laquelle somme se mariage en de trois cens mille francs nous auons promis & promettons payer si tost & par 1395. est cy-destelle maniere que nostredit frere & nostredit neueu en deuront estre contens : & aura nostredite fille tous ses ioyaux & meubles qui luy furent baillez & restituez, quand elle s'en retourna d'Angleterre: & auec ce auons cedé, delaissé & transporte, cedons, delaissons & transportons à nostredit frere à l'œuure de mariage destusdit tous les droicts, actions, quereles, & demandes, que nous auons & pouuons auoir, & qui nous competent & peuuent competer, À l'encontre de Henry de Lencastre, Comte de Darbi, & plusieurs autres Sieurs

d'Angleterre, & toutes autres personnes quelles qu'elles soient, à cause dudit mariage de nostredite fille & dudit feu Richard, iadis Roy d'Angleterre. Desquels trois cens mille francs nostredit frere sera tenu, & nous a accordé & promis employer les deux cens mille francs en Terres & Seigneuries en nostre Royaume, & le plustost que faire se pourra: lesquelles terres seront & demeureront heritages de nostredite fille dessusdite: & en outre nous a accordé & promis nostredit frere qu'il baillera & assoira pour doüaire à nostredite fille, les Ville, Chastel, & Chastellenie, Terre & Seigneurie de Crecy en Brie, & toutes les appartenances & appendances d'icelles, lesquelles nous luy auons Mi du Tiller. données de nouvel en accroissement de son Appennage: & avec ce autres six mille liures de terre bien & deuëment assises, desquelles Ville, Chastel, Chastellenie, appartenances & appendances de Crecy en Brie: & desdites autres six mille liures de terre bien & deuëment assises, comme dit est, nostre-dite sille vsera & iouyra, comme de douaire, aprés la mort de nostredit neueu, au cas que ledit mariage consommé il iroit de vie à trespassement auant elle. Toutes lesquelles choses dessus dites, & chacune d'icelles nous promettons en bonne foy, & en parole de Roy, auoir & tenir fermes, stables & agreables à tousiours, & que nous ne viendrons, ne ferons venir aucunement au contraire. Et pareillement nostredit frere nous a baillé ses Lettres sur le mariage dessus dit, & de ce qu'il est tenu faire à cause d'iceluy: & que ce soit ferme chose & stable à tousiours, nous auons fait mettre à ces Lettres nostre Seel, sauf en autres choses nostre droit, & l'autruy en toutes. Donné, &c. l'an 1404.

Grande Assemblée tenné à Paris en pre-sence du Roy, pour trouner les moyens d'appaiser le Schilme qui

36, Piece de l'Inuëraire de

Pages 180.181. & suivantes, il est parlé de la connocation, ouverture, & tenue d'une celebre Assemblée du Clergé au subiet du Schisme qui estoit lors en l'Eglise. Dans la Bibliotheque des Reuerends Peres Minimes de Sain & François de Paule de la Place Royale, se trouue vn Liure manuscrit in fol. couuert de veau fauue, Recueilly par le feu R. P. Robert Regnauld Religieux & Bibliothequaire de ladite Maison, & communiqué par le R. P. Hilarion de Coste Religieux du mesme Ordre: oftois en l'Egli- lequel volume a pour titre Schisme arrivé en l'Eglise l'an 1378. & qui dura insques se, 1406. en l'an 1428. Contenant diverses Harangues & Propositions faites par plusieurs Docteurs en Theologie & en Droict Canon, & par Maistre Iean Iuuenal des Vrsins Aduocat du Roy, touchant les moyens qu'il y auoit d'accorder le Schisme qui estoit en l'Eglise, faites en presence du Roy Charles VI. & des Grands du Royaume, de plusieurs Prelars, & Deputez des Vniuersitez de France, l'an mille quatre cens six.

539. 6 540.

Poyez pag. 134. Instruction pour l'Assemblée faite à Paris l'an 1406. touchant le Schisme, G pour seruir d'introduction à une plus claire intelligence de cette Affaire.

PRES la mort du Pape Gregoire XI. François, arriuée le septiesme Mars

mille trois cens septante-huich, il yeut grand trouble, pour l'Essection d'vn Pape nouueau: Les Chroniques de Saince Victor & autres Histoires, portent que le Peuple Romain sit grande violence aux Cardinaux dans le Conclaue mesme, & les força à faire Essection d'vn qui sust Romain, ou Italien. Theodore de Niem qui estoit lors à Rome, dit le contraire, & asseure que les suffra-Gregoire XI. ges furent libres: Quoy qu'il en soit, le successeur dudit Gregoire XI. fut Barthelemy de Prignham natif de Naples, fils d'vn Pizan & d'vne Neapolitaine, qui estoit lors Archeuesque de Bary, & qui se fit nommer Vrbain VI. & sut esseu le Vendredy 2. iour d'Auril mille trois cens septante-hui&. Il vsa de tant de seuerité & de fierté à la naissance de son Pontificat, que les Cardinaux dessa mescontens de la violence de son Eslection, ou plustost intrusion, & de nouueau irritez de son procedé trop austere, se retirerent à Fundi au Royaume de Naples, & tindrent

Digitized by Google

vn nouueau Conclaue, auquel Robert de Geneue fils d'Amedée Comte de Geneue, Archeuesque de Cambray, & Cardinal du Titre des douze Apostres, sut esleu Pape le vingtiesme Septembre mille trois cens septante-hui&, lequel se sit

nommer Clement VII. & donna origine au Schisme.

Aussi-tost quasi toute la Chrestienté se partagea & diuisa, l'Empereur prit le party d'Vrbain VI. & auec luy la Hongrie, la Boheme, la Pologne, la Lombardie, la Flandre, la Bretagne, le Dannemark, la Noruegue, la Suede, la Prusse, la Frise, & quelques autres Provinces: La France prit le party dudit Clement VII. comme aussi l'Espagne, l'Escosse, Naples, & quelques autres Villes & Estats: voila donc le Schisme tout formé, pendant lequel iceluy Vrbain passa fon Pontificat de onze ans & plus, exerçant son authorité & faisant ses fon & ions fur ceux de son obeissance, procedant par censures, anathemes, & autres moyens contre Clement VII. & ses adherents: Et ledit Clement respectivement exerçant sa puissance Pastorale sur ceux de sa reconnoissance, & procedant aussi contre iceluy Vrbain (que l'on nommoit Turbain par derisson) & contre ceux de sa faction. Vibain regnaenuiron onzeans, & iusques au quinziesme d'Octobre de l'an 1389, qu'il mourut à Rome.

Aprés le deceds duquel, le deuxiesme Nouembre suiuant fut mis à son Sie-Boniface IX. ge & en sa place par les Cardinaux Vrbanistes, Pierre de Thomacellis Neapolitain, Pa Prestre Cardinal du Titre de Sain& Anastase, qui se sit appeller Bonsface IX. & regna presque douze ans, durant lequel temps le Schisme continua tousiours, auec procedures & censures respectiues des deux Papes contre ceux de lá fa-

ction contraire.

Durant ce double Pontificat, Clement VII. ayans presidé quinze ans, & plus, mourut aussi à Auignon le seiziesine Septembre mille trois cens nonante-qua- Benoist en Betre, & fut esseu en sa place par les Cardinaux Clementins le vingt-huictiesme du nedia XIII. mesine mois l'ierre natif d'Arragon ou de Catalongne, Euesque de Oxome, au- 1394. quel Gregoire XI. auoit donné le chapeau, & estoit nommé & dit le Cardinal de la Lune: Et après sa promotion se sit appeller Benosst ou Benedist X I I I. Voila donc le Schisme continué.

Si tost que ce Benoist fur esseu, il sollicita par Lettres & enuoya des Cardinaux Legats vers ceux de sa faction, & nommément en France, pour s'en conseruer l'amirié & la protection : mais après plusieurs allées & venuës il eut moins de satisfaction de France qu'il n'esperoit; car la response du Roy sut, qu'il falloit que les deux Papes cedussent tous deux leur Pontificat, & qu'il fut procedé à nounelle Election. En continuant ce dessein, & pour remedier au Schisme l'an 1399, se sit! Assemblée de Francfort; mais sans grand estet. Cela fut cause que le Roy Charles VI. & l'Empereur Vencestas resolutent de se voir, & eurent vne conference ensemble à Reims, dont le resultat sut, Que l'un & l'autre Pape se demettroit, & séroit procedé à nouvelle Election : en execution de quoy les susdits deux Papes, à l'instance du Roy & de l'Empereur furent sommez par l'Euesque de Cambray, de se demettre de leur Pontificat pour le bien public, & consentir à nouvelle Election: mais comme cela traisnoit de longue, & que rien ne s'effectuoit touchant les depositions volontaires que l'on demandoir, il fut conclu au conseil du Roy, que l'on ne recognoistroit plus ancun des deux Papes, insques à ce qu'il y eut nounelle Election faite, & que l'on ennoyeroit solliciter les autres Roys & Princes Chrestiens d'embrasser le mesme accord. Dans cette conion êture d'affaires, ledit Pape Boniface IX. se sentant pressé par les Legats de Benoist XIII. de ceder au Papat, comme Benoist luy mesme offroit de faire de sa part, pour le bien & vnion de l'Eglise, & de se remettre à vne nouuelle eslection, il se picqua si fort qu'il en mourut le premier Octobre 1404. & eut pour successeur, le 17. du mesme mois, Innocent VII. Il se nommoit Innocent VII. Colmart de Peruse, estoit natif de Sulme en l'Abbruzzo, & de Docteur en droict Pape.

Canon, auoit esté fait Archeuesque de Bolongne, puis Cardinal du titre de 1404. Hhhh ij

Digitized by Google

Mort . 1406.

Ste Croix, & enfin creé Pape. Il y eut de grands troubles à Rome durant son siege, tant pour le Spirituel que pour le Temporel; & vescut & mourut iceluy Innocent dans ces tempestes & orages, le 6. Nouembre 1406. ayant pour successeur Angelo Corario, Venitien, Cardinal Prestre du titre de Saince Marc, qui fut esseu le iour de Sain& André de la mesme année 1406. & fut nommé Gre-Gregoire XII. Sur la fin du siege du susdit Innocent VII. le Roy lassé de ces desordres sit publier à Paris la capitale de son Royaume vne Assemblée composée des plus grands & doctes hommes de son Estat, où il voulut que les droicts de l'vn & de l'autre des Papes fussent debatus & discutez. Cette Assemblée fut tenuë au commencement du mois de Decembre 1406. & au commencement du Pontificat de Gregoire XII. dont la nouvelle de l'essection n'estoit pas vraysemblablement paruenue encor alors iusques en France. En cette Assemblée furent ouys les plus sçauans personnages de la France, & y sut la question pleinement agitée de part & d'autre pour & contre. La resolution sut (comme tapporte Iean Iuuenal des Vrsins, page 184.) Qu'il estoit necessaire d'auoir & tenir vn Concile general, pour reformer l'Eglise tant au chef qu'aux membres, & fut fait substraction à Pierre de Lune, dit Benoist, en l'Eglise de France, laquelle fut lors reduite à ses anciennes libertez & franchises, & y fut arresté entre autres choses, Que les Ordinaires donneroient les Benefices qui estoient en leurs collations : & qu'aux Electifs on pouruoyrost par eslections & confirmations sclonle droict ancien escrit. C'est de cette fameuse & memorable Assemblée que dependent les pieces suiuantes, dont les titres sont icy seulement mis pour cause de briefueté. Ledit Iunenal a fort particularisé toute cette Histoire, dont le Pere nommé Iean Iuuenal comme luy, auoit esté present à cette sameuse Assemblée en qualité d'Aduocat general du Roy, où il remarqua soigneusement tout ce qui s'y passa. Voicy donc les principalles Pieces contenuës au recueil susmentionné, seruant d'instruction pour ladite Assemblée faire à Paris l'an 1406.

La premiere Proposition faite au Conseil du Roy de France, presens les Prelats, Chapitres, & Estudes du Royaume sur la matiere de l'Eglise par Maistre Pierre Aboues Cordelier, & Maistre en Theologie, natif de Paris, au mois

de Nouembre 1406.

Sequentur Proposita per Magistrum Ioannem Parui, ex parte Vniuersitatis coram Delphino prasente, quia Rex erat insirmus, & coram Rege Ludouico, Domino Duce de Borbonio, Comite de Alenconio, Domino Petro de Nauarre, & aliu quamplurimis Dominis, &c.

Paroles du Chancelier de France.

Sequitur Propositio Patriarche Alexandrini faeta in Concilio Principum & Dominorum Pralatorum die Sabbati primo Aduentus in materia Ecclesia, anno Domini 1406.

Ensuit la Proposition faite par Maistre Guillaume Fillace, Doyen de Rheims, pour la partie du Pape impugnatiue de la Requeste de l'Uniuersité de Paris: prasente Rege, & prasentibus Ducibus Bituria, Borbonia, Domino Petro de Na-

Die Sabbathi quarta mensis Decembris, etiam Rege Prasidente, cum aliis Ducibus & Pralatis, Archiepiscopus Turonensis pro parte Papa proposuit ea qua sequuntur &c.

Le 11. iour de Decembre, en la presence du Roy qui presidoir au Conseil, pour la partie du Pape, Maistre Pierre Dailly Euesque de Cambray proposa.

Palinodie ou Retractation dudit Maistre Guillaume Fillace Doyen de Rheims. Le Lundy 6. Decembre le Roy president au Conseil, l'Abbé du Mont S. Michel proposa.

Sequentur Proposita per Magistrum Petrum Plaoüt, exparte V niversitatis Parissensis coram Delphino prasidente, ac coram Pralatis Francia & aliis. Die 15. mensis Decemb. Ensuit au lendemain la fin de la Proposition dudit Maistre Pierre Plaoût.

Die Martis 7. mensis Decembris, etiam Rege prasidente in Concilio, proposuit replicando Decanus Remensis.

Die 8. mensis Decembris, etiam Rege prasidente pro parte V niuersitatis Parisiensis, Dominus Patriarcha proposuit replicando.

Le Lundy 17. du mois de Decembre, pour la partie du Pape, le Dauphin

president au Conseil, l'Archeuesque de Tours repliqua.

Sequitur vltima Propositio ex parte V niuersitatis per Magistrum Ioannem Parui, ou Petit, facta ante festum Nativitatis Domini, coram Delphino Prasidente, & Concilio Pralatorum huius Regni.

Le Lundy 20. Decembre proposa au Conseil des Prelats Maistre Iean Ion-

uencel, ou Iouuenel Aduocat du Roy en Parlement.

Copia Littera missa Domino Duci Bituria per Dominos Cardinales. Superscriptio erat, Excellentissimo & magnifico Principi Domino Ioanni, Regis Francorum filio, Bituria, & Aluernorum Duci, Comite Pictauensi.

Sequitur copia Bulla missa V niuersitati Parisiensi per Dominum Gregorium vltimo electum in R oma, &c. Superscriptio erat, Dilectis siliis V niuersitati Study Parisiens.

Sequitur Litterarum copia Domini Cardinalis Acquilegiensis\*, superscriptio erat \* d'Aquilée. talis, Venerabilibus & egregiis Viris, Rectori, Magistris, Doctoribus, Baccalaureis, & aliis Studentibus Sacra V niuersitatis Parisiensis.

Sequitur copia Litterarum Domini Cardinalis Leodiensis\*, superscriptio erat ta-\*du Liege. lis, Venerabilibus & egregiis Viris, Rectori, & Vniuersitati Study Parisiensis, amicis sincerè dilectis &c.

Sequitur copia Litterarum Domini Cardinalis de Thurcyo \*, superscriptio etat ta-\*de Thury. lis: Venerabilibus & egregiis Viris Rectori, & Vniuerstati Study Paristensis, Sociis & fratribus nostris charistimis.

Sequitur Instrumentum quod fecerunt Domini Cardinales in Roma, antequam intra- Acedes Carrent Conclaue pro electione summi Pontificis Gregorij.

Extraict d'vnancien Liure MS. de Charles VI. communiqué par M. Dupuy.

Acte des Cardinaux auant
qu'entrer au
Conclaue de
Rome, auquel
fut esleu le Pape Gregoire
XII

Extraict de la premiere Proposition faite au Conseil du Roy de France, presens pe Grogoiro les Prelats, Chapitres, & Estudes du Royaume sur la matiere de l'Eglise, XII. par Maistre Pierre Aboues, Cordelier & Maistre en Theologie, natif de Paris, & faite au mois de Nouembre l'an mille quatre cens six.

N cas que le Pape par ses volontez hastiues & desordonnées escandaliles Prelats ne puissent courir alencontre, & soy constamment opposer, & qu'ils pour l'Vniuerant en experience de soy essent en des presents de soy essent en de son essent en de ne ayent auctorité de soy assembler à conseil pour y pouuoir obuier, dicter, & sentencier, & faire determinations, qui pourroit ces choses nier? Quand plusieurs fois ou temps passé se sont assemblez les Prelats pour conseiller des faicts du Pape & soustenir leur sentence: Ne s'assemblerent pas iadis tous les Prelats d'Italie au mandement de l'Empereur Othe 1. de ce nom, encontre Iean le Pape XII. qui non pas à cause du Schisme, mais pour sa vie des-honneste escandalisoit Sain&e Eglise, & le priuerent de son Office? De plusieurs autres assemblées faites particulierement soubs d'autres Roys en leurs Royaumes, mesme pour cas touchans la foy, sont toutes pleines les histoires. Ainsi le fit-on du Roy Clouis, qui en ce Royaume de France n'auoit point plus d'au-Aorité que a le Roy qui est auiourd'huy, qui les Prelats de ce Royaume sit assembler à Orleans, & fut par son commandement Sain& Melaine, Euesque de Rennes, president en ce conseil·là, où furent faits plusieurs decrets & autres bonnes Ordonnances, que on tient encores en France en Saincte Eglise, & d'autres telles assemblées trouueroit-on assez de exemples, qui voudroit lire les histoires.

Hhhh iij

Extraict de la Proposition de Maistre Ican Parui de la part de l'Université, coram Delphino, quia Rex erat infirmus, & coram Rege Ludo-uito, Domino Duce de Borbonio, Comite de Alençonio, Domino Petro de Nauarre, & aliis.

2. Proposition pour l'Vniuersité.

PIERRE de la Lune, qui est maintenant Benedic, auoit presché & approuué la voye de cession ou temps qu'il estoit Legat en France, a dit qu'il aimeroit mieux, si le cas estoit en luy, se faire pauure Cordelier, que tenir l'Eglise en

Schifme.

Ét quand se vint à l'essection qu'on voulut faire d'vn Cardinal, ce Cardinal dit lors, se suis trop fragile, par adventure que ie ne me pourrois pas descendre à ceder, ie ne me veux point mettre en doute: & lors respondit Benedic, Cela n'est rien, si le cas estoit à venir en moy, i'y renoncerois aussi-tost, comme ie me depouillerois de ma chape. Après fut parlé entre les Cardinaux d'essire le Prieur de la grand Chartreuse, & lors commença à dire, Ces gens solitaires sont aucunessois aheurtez & trop afsichez en leur opinion, & trop scrupuleux; & vous ne sçauez comment il apreu-ue cette voye de cession. Les Cardinaux esseurent ledit Benedic, sans obtemperer aux Lettres du Roy, qui leur auoit escrit qu'ils retardassent. Benedic esseu les Cardinaux escriuirent au Roy des Excuses d'auoir passé outre, le prians de

vouloir proceder à l'union, & enuoyer aucuns de son sang & autres grands.

Le Roy assembla son Conseil, où fut conclud la voye de la cession, & furent enuoyez en Auignon les Ducs de Berry & de Bourgongne, & Monsieur d'Orleans. L'Uniuersité y enuoya à cet estet, sean Petit y estoit, Ces Ducs io. parlerent en secret. Benedic parla de la voye de conuention fort obscurement. Les Ducs & l'Université ne la trouverent bonne, & lors aprés luy offrirent la voye de cession, voire en cas que l'Intrus de Rome voudra ceder, ce qu'il refusa. Il en sit autant aux Cardinaux: les Ducs & Cardinaux ensemble en surent refusez; lors luy fut demandé, Iean Petit present, Si l'Eglise estoit assemblée & l'en n'y peut trouuer voye que la voye de cession, cederez-vous?il ne respondit rien: & dit, que la voye de conuention estoit bonne: & quand on luy demanda où il conusendroit pour traiter auec son aduersaire, il respondit, que ce seroit sur les terres de France. Il sçauoit bien qu'il estoit impossible d'y amener l'Intrus, & que les arbitres iugeroient quel droict auroient les contendans, sans auoir pouuoir d'essire vn tiers. Les Ducs voyans ce, passerent les ponts d'Auignon, vindrent à Villeneufue. Le pont d'Auignon la nuict mesme sur brussé, afin qu'ils n'eussent plus la commodité de venir vers luy: il excommunia ceux qui ce auoient fait, s'ils ne luy disoient, ou à son Penitencier. Les Ducs nonobstant passerent le Rhofne auec peril, retournerent en Auignon, assemblerent les Cardinaux aux Cordeliers, où fut conclud que la convention ne valoit rien, qu'il n'executoit ses promesses, & fut conclud que les Cardinaux & Ducs iroient deuers le Pape pour le requerir de la voye de cession, ce qu'il refusatrois sois chacun. Fut aduisé que les Cardinaux feroient vne cedule, par laquelle ils demanderoient unanimiter viam cessionis, le Pape sçachant leur manda sub pæna status qu'ils n'eussent à la signer; nonobstant ce ils signerent.

Benedic fut fort presse pour la voye de cession, le Cardinal de Florence parla, & dist: Pere Sain&, nous vous en requerons, pourueez à vostre Eglise, veüillez accepter celle sain&te voye, lequel respondit lors: Absit vt tantum inconveniens accidat temporibus nostris, mallemus enim mori. & disoit à plusieurs, qu'il cuideroit pecher mortellement s'il acceptoit cette voye; & dit au Preuost de Paris qui est cy present, qu'il aimeroit mieux estre escorché que de condescendre en cette voye. Lors les Ducs ne pouvans faire autre chose assemblerent le peuple d'Auignon, & sirent proposer & prescher comment le Roy & les Cardinaux entendoient proceder à

l'Vnion par la voye de cession: puis retournerent en France, & le Roy enuoya Ambassadeurs en plusieurs lieux, en Castille. Le Roy de Castille enuoya vers Benedic aux mesmes sins que le Roy, & ne gagnarien. Benedic craignant que ses affaires n'allassent bien en France, enuoya le Procureur de M. de Bourgongne, qui estoit en Cour de Rome, deuers le Roy, lequel rapporta qu'il vouloit accepter la voye de cession: on renuoya par deuers luy pour sçauoir s'il estoit vray, il le desaduoua. Le Roy enuoya vers le Roy d'Arragon l'Abbé du Mont, où Benedic impugna la cession, & fit dire que ledit Abbé n'auoit charge du Roy; l'on luy monstra le contraire. Le Roy d'Arragon dit, qu'il auoit la voye de cession à cueur, mais qu'il ne l'auoit peu persuader à Benedic. Après ce le Roy assembla son Conseil, & fut, nonobstant les assertions faites en la fausse Epistre de Tholose, conclud que l'on n'obeyroit plus à Benedic, & luy fit-on soubstraction, qui n'eut son effect, parce que la restitution effectum impediuit, vel saltem prorogauit. Ladite soustraction ainsi faite, le Roy & l'Vniuersité enuoyerent en plusieurs Royaumes, & firent les autres Roys soubstraction. Les Cardinaux auant de la faire enuoyerent quatre Cardinaux vers luy, pour le sommer d'entendre à la voye de cession; il demanda trois iours: Il respondit qu'il aimeroit mieux mourir. Et lors les Cardinaux luy firent soubstraction.

Benedic estonné se voyant abandonné, escriuit au Roy, promettant ceder, altero scilices intruso cedente mortuo vel eiecto, voire conditionnellement. 1º si cederet vt dicebat. 2º sur condition qu'il celebreroit Concile general de son obeisfance dans l'an tiers. 3° qu'il approuueroit les Promotions faites durant la soubstraction. 4° qu'il tiendroit l'Eglise de France en ses Libertez: & ainsi fut, & non autrement. Les Roys de France, Angleterre, & Castille enuoyerent vne autrefois le sommer d'accepter ladite voye, & la sit impugner par vn Aduocat d'Auignon, nommé Boniface, & pour ce faict le fit Cardinal. Aprés sans le sceu des Cardinaux il a enuoyé vers l'Antipape, & ses Ambassadeurs luy sirent reuerence comme à Pape, traiterent secretement, là où les Ambassadeurs Anglois ne pouuoient auoir accés audit Intrus. Ils colluderent, & puis l'Intrus mourut. Benedic n'a cedé comme il avoit promis: ses Ambassadeurs estoient à Rome lors que le dit Barthelemy Intrus mourur, & lors que les Anticardinaux leur demanderent s'ils auoient puissance de ceder : ils dirent que non. Ils leur dirent qu'vne partie allast vers Benedic pour ce faict, qu'ils attendroient d'essire qu'ils fussent de retour. L'Euesque de Sainct Pons & l'Euesque de Ride Ambassadeurs dirent, que pour neant ils feroient ce voyage, qu'ils n'en feroient rien, que la voye n'estoit iuridique, & sic Anticardinales elegerunt Intrusum. Monsieur-de Berry & l'Université envoyerent à Rome, & avant l'arrivée des Ambassadeurs l'Estection estoit faite: l'Intrus respondit à ces Ambassadeurs qu'il assembleroit son Conseil à la Toussainces, ce qu'il sit, mais sit deliberer son Conseil par chambres, l'vne ne sçauoit la deliberation de l'autre: mais estoit faite relation au Vicechancelier, qui faisoit relation à l'Intrus. L'on dit qu'ils estoient de l'opinion de la cession.

Voila ce dit *Parui* le premier iour. le iour fuiuant il continua.

Ie veis que Monsieur de Bourgongne estant en Auignon, toucha comment Benedic, lors qu'il estoit Legat en France, estoit venu vers luy à Constans pour luy parler de la matiere de l'Eglise, & luy donna iour à parler à luy aux Tournelles à Paris, & au parler sut present Monseigneur d'Arras son Chancelier, a-fin qu'il interpretast le Latin de Benedic; & là luy avoit dit Benedic, Qu'ils fussent sommez, & s'ils ne procedoient qu'on leur sist soubstraction: & pour ce vne fois il luy demanda au Palais d'Auignon: Pere Sainet, vous souvient-il pas de ce que vous me distes à Paris aux Tournelles. Benedic dit: Laissons, laissons vous estes trop sages; & puis Bourgongne le dist à Berry comment il luy avoit dit, & qu'il allast encore devers luy, & qu'il luy en parlast. Benedic luy dist, Que quant à de Bourgongne il n'en voudroit rien dire contre luy, mais si l'Euesque d'Arras le disoit, qu'il men-

3. Proposition

soit par sa gorge. & Berry le rapporta à Bourgongne, lequel dit à Berry, que sauf l'honneur de Papalité, c'estoit-il qui mentoit par sa gorge. Benedic sit prescher publiquement en Allemagne, que le Roy de France ne pourchassoit l'Union de l'Eglise, sinon asin qu'il eust Pape vnique du Pays de France, & que par ce moyen il peust vsurper l'Empire.

Monsieur d'Orleans promit les quatre conditions, vt supra.

Et s'en sit fort Monsieur d'Orleans, & ainsi les prescha Monseigneur de Cambray publiquement, & ainsi fut restitué & non autrement, & promit à en bailler Bulles, mais elles sont pleines d'ambages.

Pour le second poinct, pour le Concile, il n'en a rien fait.

La troissesme n'en a rien fait, au contraire, les Eucsques, Prelats, Abbez ont eu nouvelle prouisson, & a reputé nulles telles prouissons: & falloit qu'ils se despotillassent in puris & nudis, & qu'ils compensassent de fructibus medit temporis. Les vns à deux mille, les autres à trois: & quand ils cuidoient auoir tout fait enuers le Tresorier ou vers le Chambellan, on leur demandoits'ils estoient reconciliez à nostre sain & Pere, de schissmate contracto propter substractionem.

A la quatriesme condition il a plus chargé l'Eglise de France qu'elle ne sur oncques, il prendles procurations sans visiter, les despoüilles des morts, il a vou-lu vsurper les vacances inordinément. Il parle des moyens de Benedic pour auoir l'argent. Il enuoye des absolutions de peine & de coulpe par Iacobus & Carmois,

qui remenent le peuple à l'estat d'innocence, & ce pour argent.

Benedic a enuoyé pardeça le Cardinal de Challanc, l'en croioit qu'il apportoit la cession, mais ne sit. Le Roy de Castille a trauaillé fort à cét affaire: il a enuoyé ses Ambassadeurs à Rome & à Benedic, & offrirent à Benedic viam cessionis, recusauit: obtulerunt viam Concily generalu, non plus. Concluent qu'il ne faut obeirny à l'vn ny à l'autre, on pouruoira à l'Eglise par Consaux, Prouinciaux, & autrement.

Or parle le Chancelier de France ainsi.

Nosseigneurs, Monseigneur de Guyenne & les autres, pource que le Roy ne peut estre present icy, ont oüy ce que l'Vniuersite a fait proposer, & me sont aussi dire, que l'autre sois à la requeste d'aucuns Presats & aussi de l'Vniuersité, le Roy vous auoit mandé pour auoir vostre conseil & aduis, par laquelle maniere il sera bon proceder en la matiere de l'Eglise, comme le proposant a aucunement touché, & pource vous estes mandez: si aduisez comment nous pourrons auoir paix & vnion en Saincte Eglise: Voirest que autresois sut appointé à la soubstraction qu'il y auroit aucuns deputez de l'vne partie, & de l'autre, qui debateront & ouuriront la matiere, ainsi conuient ilainsi faire de present: si aduisez qui seroient bons pour ce faire, & le dictes aux gens du Pape, s'il en a nul en cette ville, & nos Seigneurs sont tous aprestez, & leur faites à sçauoir quand vous y aurez aduisé: vous y aduiserez, vous y penserez. Encor me sont dire que vous aduisez plusieurs qui soient bien suffisans pour cette besongne, & les baillez pardeuers moy quand ils seront esseus.

Sequitur Propositio Patriarchæ Alexandrini facta in Consilio Principum,

Dominorum Prælatorum, die Sabbati primo Aduentûs,

in materia Ecclesiæ, an. 1406.

L'Advis de celuy-cy estoit que l'on ne deuoit obeïr ny à l'vn ny à l'autre des contendans. Dit que l'estat Papal est ordonné pour conseruer l'vnion de Saince Eglise de Dieu. Le Roy est souverain en son Royaume pour conseruer la paix & vnion entre ses subiets: ainsi Dieu ayant racheté l'homme ordonna la soy & les sacremens, & les ministres pour les dispenser, & voulut qu'il y en eut vn qui omnium esset superior. Ainsi il appert que le Pape n'est ordonné sinon pour la conservation de l'vnité de Saince Eglise: Mais tu me diras

Digitized by Google

diras ainsi des Seigneurs temporels par semblable, ie te respons qu'il ya grande difference: car le Pape ne les Prelats de l'Eglise ne sont pas Seigneurs des biens de l'Eglise, ils n'en sont que dispensateurs & procureurs, c. Fraternitat-& donar. Mais les Seigneurs temporels sont vrays Seigneurs.

Il y a trente ans que ce Schisme dure. Ceux qui parlent pour le Pape disent que nous ne pouvons iuger cette cause, que sommes incompetens, mais mal: car en ce cas le Pape peut estre blasmé par chacun, comme la glose du decret

in c. sicut xevj. di. 23. q. v. de liguribus. & aux incomueniens ie trouue ce remede qu'on pourra appeller au Conseil general c. in sidei fauorem de Hereticis. hoc

tenent Io. & Card.

Dit, l'ay esté au Conseil des Papes, des Roys, des Ducs & Princes, & especialement de Monsieur de Berry qui cy est, & ay esté son Chancelier par l'espace de dix ans. L'on me demande, comment se gouvernera l'Eglise en cas de soubstraction, qui dispensera, à qui appellera-l'en? mais quelle provision y sit-on en la substraction derniere: pour lors nous susmes bien assemblez, pour les dispenses, les Ordinaires en ioindront à ceux qu'ils dispenseront de retourner au souverain, quand on y aura pourueu. Quant aux appellations on tiendra les Consaux Provinciaux comme ils doivent estre tenus de droict commun, & là sera-l'en les appellations, les Archeuesques appelleront aux Primats: n'auons nous pas l'Archeuesque de Bourges Primat, l'Archeuesque de Vienne & Lyon sur le Rosne Primats? & seroit vn grand bien, veu que ce seroit chose plus convenable que les causes demeurassent en ce Royaume, que qu'elles allassent en aucunes parties. Pour la dispensation la chose iroit mieux si on en faisoit moins. V. Hostiens. in c.omnis veriusque sexus de pe. & Re. & inc. dudum, &c. Les Euefques & les Archeuesques les seroient mieux sur les lieux.

Le Chancelier dit à ceux qui doiuent debattre pour le Pape: Que vous soyez. Lundy aumatin tous prests; le squels demanderent vn mois: l'en appointa qu'ils

mauroient que iusques à Mercredy prochain ensuiuant.

Ensuit la Proposition faite par Maistre Guillaume Fillace Doyen de Rheims, pour la partie du Pape, impugnatiue de la Requeste de l'Université de Paris, præsente Rege, & præsentibus Ducibus Bituriæ, Borboniæ, Domino Petro de Nauarre.

L s'excuse déss'entrée, que ce qu'il en fait c'est par commandement du Roy, x. Proposition & qu'il, ne dirarien que par les memoires des Deputez du Pape, non par ma-pour le Pape. niere d'assertion, opinion, ou determination, mais portant seulement les dits memoires. Ne ditrien pour faueur que luy ait sait le Pape, ny obligation qu'il luy aye: car oncques, dit-il, il neme sit bien, & aussi ie ne l'en ay pas empressé:

& comme vous sçauez, il ne donne pas volontiers sans demander.

Ie trouue bien que les Roys de France ont expellé de la Papauté qui la vsurpoit sans droict, mais point de debouter ceux qui y ont droict; ils chassent bien
les Heretiques, mais ils ne prennent cognoissance de la cause de l'heresie. Ie ne
trouue pas que toutes les Nations ensemble peussent condamner le Pape, comment donc par vn Conseil qui est en petit nombre au regard de toute l'Essisse.
Que Benedic est de la noble lignée de la Lune, que estant Cardinal, il sit son
possible de faire l'Union en l'Essis, il ramena toute l'Espagne à l'obeissance de
Clement VII. il vint en France pour cela. Il divise son discours en trois poinces,
1º Des faicts auant la substraction. 2º Des faicts durant la substraction. 3º Des
faicts de la restitution, du temps d'aprés, & du temps de maintenant.

Après le decès de Clemeni, les Cardinaux traiterent de l'Eslection, le Roy leur escriuit, où ils n'eurent esgard; ils esleurent Benedic, & sut fait vn acte auant l'Eslection, par lequel ils iurerent que celuy qui servit esseu procederoit à l'Vnion de l'Eglise sans fraude, voire insques à ceder, en cas qu'il servit veu vtil aux Cardinaux.

Digitized by Google

Mais après son essettion il enuoya deuers le Roy cestuy qui est à present Cardinal de Sainet Ange, & l'Euesque d'Auignon, pour aduiser au faict de l'Union par Connention, & que le Roy luy enuoyast quelques-uns de son Sang. Le Conseil s'assembla à Paris, où fur resolu que la voye de Connention n'estoit suffisante, & que la Cession des deux contendans estoit la meilleure, & le Roy enuoya Ambassade en Auignon, ve supra. où il fut debatu de la voye la meilleure pro contra, il dit que Benedie ne refusa pas la voye de eession, mais qu'il ne la vouloit

faire si promptement, & falloit scauoir comment.

Les Ducs de retour en France strent leur relation, le Roy assembla son Conseil pour sçauoir quid agendum esset, & ne sut rien lors determiné. 3° Et quelques
temps après le Conseil sut assemblé dereches, & sut aduisé que si l'on luy faisoit
substraction, que les autres Roys & Princes en seroient autant, qu'il seroit contraint d'accepter la voye de ressan, & ainsi sut concluë la substraction: & accordé que le Roy enuoyeroit vers l'Intrus de Rome, pour le sommer de ceder; & en cas
de resus, requerir les Princes de se soubstraire. La soubstraction donc sut saite à
Benedic, publiée & executée insques sur les ponts d'Auignon. Voila pour le premier poinct auant la soubstraction. Pour le temps d'après, & durant icelle,
le Roy enuoya Ambassades solemnelles aux Princes pour faire comme luy, le
Roy de Castille, & le Roy Louys de Provence, & les Cardinaux sirent comme le
Roy, nul autre, ainsi cette obeissance sut divisée. Le Roy enuoya des Ambassadeurs aux Princes de l'Intrus, qu'ils voulussent pour suire la cesson, & en cas de
resus, qu'ils sissent soubstraction; nul n'en voulut rien faire.

Le Royenuoya à l'Intrus, qui refusa la cession, se sentant fort de la diuisson de

l'obeissance de l'autre.

Le Royenuoya à Benedic, lequel pour complaire accepta la voye de cession, aprés quoy le Roy Louys estant en Prouence, & les Cardinaux, sans en aduertir la Roy, se restituerent audit Benedie. Ce fait, le Roy assembla quartement son Conseil, & fut mis en deliberation: Si la restitution se deuoit saire. Elle y sut arrestée par scrutins, & fut conclue simplement soubs condition, & iura le Roy, en foy de Roy, de non la reuoquer. Il dist beaucoup de causes de cette restitution. 1. l'Intrus auoit refusé la cession. 2. l'Intrus s'en tenoit fort. 3. pource que partie de certe obeissance ne suivoit pas le Roy. 4. la division en ceux qui avoient suiuy le Roy. 5. les Cardinaux en prient le Roy. 6. le Royaume en estoit d'opinion. L'Uniuersité sit restitution pleniere, enuoyant ses Ambassadeurs & ses roolles, prenant graces de luy. Il recognoist qu'il y eut aprés la restitution arrestée quelques conditions qui furent aduisées cinq iours après, Monsieur d'Orleans s'en chargea, ve supra, en la Harangue de Parni. Il fut en Auignon, à son retour le Roy fut fort content. Le Pape assembla ses Cardinaux en la presence du Roy Louys, pour mettre ordre à l'Vnion, conclud qu'il seroit enuoyé vers l'Intrus à Rome, pour le prier qu'ils convinssent ensemble, en vne ville qui s'appelle Lontoise, de l'obeissance de l'Intrus; & là en cas de debat, qu'ils nommeroient gens pour les iuger, mesme insques à cession. Les Enesques de Sain& Pons, de Lerida, & vn Abbé, & le Procureur des Freres Mineurs en Courde Rome, y furent enuoyez: & eurent response par l'Intrus, Qu'il ne mettroit pas in manibus hominum ce que Dieu luy aucit donné. Deux heures après auoir dit cela il mourut, & ces Ambassadeurs furent mis en prison, & n'en sortirent qu'à rançon. Eux fortis pour sui uent les Cardinaux d'attendre: Ils leur demandent s'ils ont puissance de ceder, & qu'ils cesseront d'essire; ils dirent que non, & qu'elle n'estoit pas iuridique: quinze iours aprés ils esseurent. L'Esseu les renuoya rudement, & qu'ils ne deuoient rien esperer, les remit à son Conseil à la Tous-

Après ce Benedic enuoya vers le Roy, le supplia de luy enuoyer deux ou trois de son Sang, pour le conduire vers les parties d'Italie, pour traiter commodement l'affaire. Monsieur de Bourbon sut ordonné pour y aller, & sit com-

mandement qu'on leur deliurast six vingt mille francs, & manda le Roy à son Gouverneur de Gennes, qu'illes receust à Gennes; & pour ce que Monsieur de Bourbon retarda, le Pape auança à Gennes & s'en reuint en son obeissance contre la riuiere de Gennes.

Il parle au long de la voye de cession & conuention, quelle est la meilleure. Après la restitution il offroit toutes choses possibles pour venir à la paix.

Il parle de nostre inconstance, & dit, quand Barthelemy fut esseu au commencement du Schisme, qui occupa le Siege de Rome, le Roy & le Royaume luy obeit, aprés le laissassemes & obeismes au Pape, après à Benedic comme à vray Pape, aprés luy auons fait soubstraction, aprés luy auons fait restitution, aprés luy voulons faire à prosent soubstraction.

Que Benedic est prest d'assembler le Concile de son obeissance, qu'il a indict à la Pentecoste prochaine, est prest d'accepter la voye qui sera esseuë par le Con-

cile, en a baillé Bulles qui sont veritables.

Il conclud donc qu'il faut demenrer en l'vnion, & qu'on ne doit faire soubstraction,

Or parle le Patriarche de l'Université vn mot : Vous sçauez que quand le Roy e accoustumé à faire ouurir une matiere si grande comme la presente en son Conseil,

il faut parler plus d'une fois.

Le Chancelier de France respond à ceux du Pape: Il semble à vos paroles que wans vanhez encor parler sur cette matiere, voulez plus rien dire? Le Doyen de Rheims respond pour la partie du Pape: Nous voulons encor respondre aux raisons de l'Vniuersisé, s'il vous plaist donnez-nous à demain. Le Chancelier respond, A demain soit. Et partant sin de la Proposition premiere du Doyen de Rheims, pour la partie du Pape. 3. Decembris.

Die Sabbati 4. Decembris, etiam Rege prasidente cum aliis Ducibus &c. pro parte

Papa proposuit ea qua sequuntur.

Allez quand vous pourrez. dit le Chancelier de France.

Parle des Schismes qui ont esté terminez par le Concile en l'Eglise, il est a Proposition pour le Pape: luy finit. Le Chancelier dit, Il semble que vous vouliez encor par-pour le Pape. ler, voulez-vous plus rien dire de pardelà de dire ce qu'ils voudront : nous auons ounerte la matiere: l'Archeuesque de Tours, Nons attendons à tels Ge. le Manuscrit a

Le 11. Decembre, en la presence du Roy president au Conseil pour, la partie du Pape, proposa Maistre Pierre Dailly, Eucsque de Cambray, ce quis en-pour le Pape.

Il s'estend fort au long à prouuer que le Concile general de cette obeissance soit assemblé.

Il dit qu'il s'estonne que l'on a osé appeller le Pape Heressarque: à cèla le Patriarche se leua & dit qu'il l'a peu faire, en ayant des authoritez. Sur cela il y eut quelques altercations, & puis il continua. Il s'offense fort des mauuais propos qu'on tient du Pape. Que la promesse de Monsseur d'Orleans ne l'oblige point. Tient pour maxime que Concile general n'a point d'efficace, s'il ne prend du Pape auctorité. Quand l'en traita de l'erreur de Iean XXII. de vissione beata, de Roy qui estoit au bois de Vincennes enuoya à la faculté de Theologie, non mie par deuers l'Vniuersité; & la Faculté luy enuoya 26. Maistres, & l'appointement qu'ils firens il l'executa, & manda lors audit Iean XXII. qu'il se reuoquast, ou qu'il le feroit ardre. Selon l'appointement du Roy dernierement donné, il sur dit que sept de par delà parleroient & puis sept deçà. Le Chancelier, Le Roy le veut ainst, & à demain soit. Or se leue le Doyen de Rheims & commença ainsi, Lacutus sum in lingua mea &c. Sire, i'ay parle de ma langue sandaleuse de seulement, puis qu'il vous desplaist faites de moy ce qu'il vous plaira; i'ay par- ce Doyenn'est lé d'aucunes choses despourueuement, ie ne le dis mie pour moy excuser, en ce Linre, thais ie le dis pour impetter pour vostre elemence. Sire, ie suis vn pauure

homme, qui ay esté nourry aux champs, & suis si rude de ma nature. Ie n'49 pas demeuré avec les Roys, ne auce les Seigneurs, par quoy ie sçache la mai niere de parler en leur presence. Si i'ay parlé simplement i'en suismoule desplaisant. L'histoire mettray encor plus pleinement que ie ne le dis: les Docteurs veullent dire que ce fust du consentement du Roy, aucuns que ce fust du conseil & à la requeste des Basons de France. Sire, ie sçay bien que vofire Seigneurie n'est mie comme aux autres: l'Empereur tient son Imperance du Pape, mais vostre Royaume est par hetitage: ie sçay bien que vous n'oocupez pas tant seulement le lieu de put homme, mais estes une parrie moyenne entre espirituel & temporel : vous estes l'vn de Regibus vinétis : vostre Royaume n'est pas comme les autres, il est héreditaire, ne vous ne le tenez d'aucun: vous estes Empereur en vostre Royaume: en terre vous ne cognoissez nul souverain in temporalitus: Et pour ce, sire, ie supplie vostre clemence de me pardonner, & ie seroie au temps aduenir plus aduise, s'il plaist à Dieu. Ego magis fidelis Maiestati Regia, s'il vous plant auoir mercy de moy.

Le Chancelier de France, Monseigneur le Doyen, le Roy a ouy ce que vous auez dit: l'autre iour quand vous parlastes, Monseigneur de Berry fut present; Lundy l'en en ordonnera. Et ainsi fin de la proposition de Monsieur l'Enesque de Cambray, & de l'excusation du Doyen de Rheims, en laquelle s'est reuoqué d'aucunes

chofes dites en la proposition premiete.

4. Proposssion

Le Lundy quatorziesme du mois de Decembre, le Roy president au Coneur l'Univer- seil, proposa l'Abbé du mont Sain& Michel ce qui s'enstit.

Il est licite de resister au Pape pour procurer vnion pl.

Le Pape ne peut immuer les Concilés generaux, ains les doit garder, & y est astraint.

Ne peut immuer les Statuts de ses predecesseurs.

Ne peut dispenser contre le consentement de l'Eglise.

Dit que la collation des Benefices de droict commun appartient aux Ordinaires, aux Prélais, aux Cofleges, & aux Chapittes.

Parle fort des Elections, & les approuve.

Dieu a dit Paste ones meas, non tuas.

Parle fore contre les exactions de Cour de Rome, rien du faict de la soubstraction.

Le Chancelier de France: Il semble que vous voulez encor parler pour cesse partie. Le Patritiche: Vons squez que le Doyen de Rheims & Monsseur de Tours our grandement impugné la requeste de ma mere l'Vniuersité, & pour ce il faut respondre 2 leurs raisons; & aust vons scanez que le Roy n'a acconstant d'expedier si grosses besongnes, quand elles escheent en son Conseil, iusques à ce qu'elles soient bien dobatues & arquées de l'une partie & de l'autre. Nous respondrons à leurs raisons de faitt & de droith, nous sommes tous prests à demain, s'il wous plaist. Le Chancelier ! Or sois donc à demain à neuf heures. Et sic finis propositionis Domini Abbasis montis Sancisi Michaelis, 6. die mensis Decembris, Rege prasidente in Concido.

\* Chanoine de Nostre-Dame de Pa-

Sequentur proposita per Magistrum Petrum \* Placatex parte Vutuerstatis Paris. coram Delphino prasidente & aliis, die 17. Decembris.

L'on ne peut dire qu'vn homme humain soit Seigneur du corps mystique

de cette Egino. 5. Proposition pour l'Vniuer-sité.

Le Pape peut errer, peut pecher, l'Eglissest si pleine de charité qu'elle ne peut pecher.

C'est grande detraction, dire de l'esvis-Chaist, que de luy faire homme humain égaf & pareif. Cette Eglise est regulée prudemment, elle a à deuiser l'ordre des choses, les ministres sont les serviteurs de Sion, le Pape est Seigneur des ministres, & les peut corriger, s'ils ne font leur deuoir; la Papalité n'est pour autre chose.

Ie distingue au Siege Romain, sedes in se est, va diocese, comme celuy de

Paris: sed ut Episcopus Romanus, il preside à l'Eghise universelle, & illa Sedes Apostolica non posest errare. Le premier principe est que nous gardions vnion & vnité en lieu de paix, & ainsi nous serons conioints au Siege Apostolique, posé que nous ne soions point conioints au seant en iceluy.

Le Chancelier parle; Il ennuje à Nosseigneurs, Maistre Pierre, auez vons gueres \*Il effois Lieà dire? Plaout \*: le m'auray pas si tost fait, s'il vous plaise ie finiray demain. Le sois. Chancelier: Or sist dons à demain le demeurant : & ainsi finit Plaout pour lopre-

mier iour, & suiuit le lendemain sa proposition.

Ie ne sçay comment l'en ose dire que le Royne puisse assembler son Conscil, & sur mariere de foy, de Schisme, & Heresie, & comment l'extirperail, s'il ne la cognoist : il appelle ceux qui sçauent comment l'en doit gouuerner l'Eglise, les Prelats & Estudes; fait disputer sur cette matiere, il ne fait que ce qu'il est tenu faire, & ce faisant il honnore grandement la puissance spirituelle.

Le Roy a le titre d'authorité expresse, qui luy donne puissance de ce salre: car il peut dire que auttoritate vinnersales Ecclesia sibiest commissa potestas. Bo.

niface l'en a pric autresfois, le Roy des Romains, & autres.

Quant à moy ie tiens que la puissance Papale est souveraine, mais elle est ministeriale la puissance du Roy est authoritative & potestariue, & considere que de la dignité, noblesse & sublimité de l'Eglise nul men est Seigneur, fors I gov s-CHRIST notire Sabueur, qui en est le chef & le fondement.

Après cela fe leux *Cambray* pour la partie du Pape, & dit qu'il auoit charge de faire deux requestes: l'une, & puisque l'en auoit leu la lettre de soubstraction, qu'il supplioit qu'on leur la lettre de restitution: l'autré, qu'ils soient commis pour soustenir cette partie de par le Roy, & quant est de moy i'en ay en commandement. l'ay entendu qu'il fut hier congregation de l'Université, pour proceder encontre moy, & fut deputé Maistre Iean Petit pour parler contre mon estat: mes compagnons deputez pour cette partie n'osesont plus parler, ils ont delibéré de moy pourfuiure, ie vous prie que vous leur deffendiez, qu'ils ne procedent encontre moy, sinon deuant le Roy: & en cas qu'ils voudroient proceder ailleurs, ie fais protestation d'appeller.

Or se leue Maistre Iean Petit, pour l'Université, & dit qu'il estoit vray de l'Assemblée de l'Université, pource que son honneur avoit esté touché: & qu'il la falloit iustifier, & pria de l'ouyren faiustification: & a dit, Voire, Monsteur de Cambray, qu'il en soit cognu denant le Roy, l'V niversité ne demande pas aurre chose. Cambray respond, Se ainsi est, ten suu content. Or parla le Doyen de Rheims & dit, 3'ils demandent andiance par delà, que nous l'ayons aussi, c'est raison. Le Patriarche dit, Monseigneur, le Doyen Maistre Pierre veut dire vir mot. Plaout dit, z'ay oubliay deux mors. L'Eucsque de Cambray dit ainsi, Si vous voulez que nous y respondions, nous en sommes tous prests; ils ont fait moult de petitions, nous sommes prests d'en respondre. Le Chancelier de France dit, Messeigneurs iront deuers la Reyne, & ferons tant s'ils peuvent, que le Dauphin ne partira d'icy encor demain ne Sa-medy, vous aurez demain pour la partie du Pape, & l'Université Samedy, & la Procureur du Roy parlera Lundy; & puis sin. cy finit l'action dudit Plaeut pout l'V-

Die Martis 17. Decembris, etiam Rege prafidente in Concilio, réplicando Decanus

\* Remensis proposuit ea qua sequuntur.

Dit que le Roy ne peut juger du fait dont est question, que les puissances Seculieres & Ecclesaltiques font separées & distinguées: que le faid dont est pour le Pape, question est Ecclesiastique: faut que le Pape preside: il n'ya pasicy la 24. partie de l'Eglise, il n'y a icy environ que 35. Eucsques. Die que le Pape est superieur aux Conciles generaux. Que le Pape peut disposer des Eucschez, nonobstant les Conciles generaux. Il parfe des abus des Elections. Il y eut for la fin de cette harangue quelques differents entre le Doyen & le Patriarche, surquoy se Liii iii

leua l'Archeuesque de Rheims & dit, Il a plen à nostre Seigneur que ie sois Archeuesque de Rheims, oyez deux mots, l'ay pitié des Prelats de ma province, que vous les tenez si longuement: ils sont sur mes espaules, ils n'osent parler, ie m'en plainspour ce que l'ay ià esté cy longuement. Ceux de Paris n'en font compte, ie supplie à mes freres subsets & amis qu'il suffise de ce qui est fait, & que nous soions assemblez, à conclure: l'en touche le Pape, l'en touche le Roy, l'en parle de la foy, il voulsist mieux en parler à l'Escole; ie pense qu'il pourroit soufsire, s'il plaisoit au Roy: il n'est si manuaise conclusion où l'en ne trouuast assez à arguer: & ainsi finit la replique de Guillaume Filtase Doyen de Rheims.

6. Proposition

Die 8. mensis Decembris, etiam Rege prasidente, pro parte V niversitatis Parisiensia pour l'Voiner- Patriarcha Dominus proposuit replicando ea qua sequenter.

Il respond à Monsieur de Tours, & au Doyen de Rheims Fillace: il respond à ce qu'il a dit que le Royne peut iuger ce fait, estant Ecclesiastique, sire, dit, il, il sçait mieux qu'il ne dit, appelle-t'il cette compagnie de Chastelet, ou Parlement? Sirc, vous auez plus a' Euesques & Archenesques que n'ont les Roys de Castille, Arragon, Navarre & Angleterre; vous en auez 110. en France & Dauphiné.

Dit que Iean XXII. se reuoqua à la poursuite du Roy, & qu'il en a la Bul-

le de reuocation.

Dit que le Roy a fait vn serment à sa coronation, que en faich de l'Eglise

il y procedera par le conseil de ses Prelats.

Il respond à ce qu'on luy auoit obiecté, si l'en fait soubstraction, pous sommes sans chef, Ieh. qui glosa le decret, tient que c'est heresse de dire que, le Pape mort, l'Eglise demeure sans chef : ce ne seroit mie bien dire, les vs-CHRIST en est le vray chef qui ne faut point.

Monsieur de Tours commence ainsi : Qu'il plaise au Roy que ceux de cette partie ayent audience: ils ont eu par delà six audiences, & nous n'en auons eu que deux par

deçà, ainsi finit la replique du Patriarche.

Le Lundy 17. Decembre, pour la partie du Pape, le Dauphin president

au Conseil, repliqua l'Archeuesque de Tours ce qui suit.

Il est pour le Pape, & dit qu'il est de necessité à salut que nous recognoissions vn chef au siege Apostolique: il est de necessité de salur que nous recognoissions le Pape qui y preside.

Dir qu'en ne peur rien faire en cecy, qu'en Concile general.

Il est vray que Benedic iura auant le Conclaue de ceder, celuy de Rome en a fait de mesme, & n'en veut rien faire: & i'ay entendu qu'il s'en est fait absoudre par son Confesseur, & pourroit l'en dire que nostre Sain& Pere. puis qu'il est fait Pape, il n'est mie comme Cardinal, ouquel estat de Cardinal il fit le serment.

7. Proposition

5. Proposition

pour le Pape.

Seguitur viltima propositio ex parte V niversitatis per Magistrum Ioannem Parui, our l'Vniner-facta ante festum nativitatis Domini, coram Delphino prasidente, & Concilio Pralato-

Non videtur sanè dictum dicere Concilia generalia non posse ligare Papam.

Parle comment le Pape estoit pertinace en son opiniastreté de ne vouloit ceder, qu'il aimeroit mieux brusser en sa chambre, ainsi qu'il respondit à Monsieur d'Orleans.

Tint Maistre Iean le Gay Maistre à Paris, pource qu'il auoit parlé de la voye

de cession, il le tint deux ans en prison.

Il respond à ce que l'en disoit que la restitution sut faite purement & simplement, & que la cedule fut faire cinq iours après. Il dit que auant que la restirution fust seellée, les quatre conditions surent preschées en l'Eglise Nostre-Dame; & s'il est vray ou non, ie m'en rapporte au Chancelier.

Certe action acheuée le Chancelier de France dit: Landy parlera l'Advocat du Rey. & puis fin des Propositions. Et ainsi fin de la derniere Proposition de Majstre Iean Peter Maistre en Theologie, faite le Samedy prochainement deuant la Natiuité Noître Seigneur. Pour conclusion des Propositions de l'Vniuersité en cette matiere.

Du Lundy vingtiesme du mois de Decembre mille quatre cens six, proposa au conseil des Prelats Maistre Iean Ioniventel Aduocat du Roy en Parlement,

ce qui s'ensuit; & commença ainsi:

Tres-haut & tres puissant Prince, il a pleu au Roy, qui Dieu gard, de moy ordonner à parler d'aucunes choses touchant la Maiesté Royale; & pource que je suis insuffisant à parler en si haute matiere, ie vous supplie que vous me supportez & que vous interpretez mes dicts à tout le meilleur sens que vous pourrez i & s'il aduenoit que le deuiasse, le m'en soubmets à la correction & discipline de nostre mere saince Eglise, & de vous Sire, & de ma mere l'Université, & proteste premicrement que le n'entends rien dire au grief du Siege de Rome, ne d'aucuns des Prelats, ne diminuet la Iurisdiction de l'Eglise pour augmenter la Iurisdi-Etion seculiere: en cas que ie ferois le contraire, ie suis tout prest de le reparer. Et pour encommencer à parler en ma matiere, le prens les paroles du Pfalmiste: Viribier agite, confortetur cor vistrum qui speratu in Domine. Pfalm. 31. & veut ainsi dire en François, Soyez viriles & puissans, & prenez bon confort en vous, car Dieu vous enuoyera secours puis que esperance vous auez en luy: Aussi nati sumus de saince Eglise, tenons le chemin de verité, pour Dieu que chacun y aduise; l'Eglise a esté mauuaisement gouvernée, nous sommes icy pour y remedier, faisons tant que bien en vienne. Viriliter agite, &c. ce que ie veux diren'est que par maniere de conclusion, venant ex pramisis, ne soyons mie endurcis en cét estat; mais amendons nous, & requerons humblement à Dieu qu'il y veuille pour voir : car comme dit le Pfalmiste, non est oblitus clamarem pauperum. Et pource prions à lesus-Christ qu'il veuille tollir l'Eclipse, qui est mainrenant en sain de Eglise, il semble que le Soleil se beigne qui se fait eclipser, & pource prions à Dieu qu'il veuille donner à Benedie voulenté de ceder. Car s'il cust voulu ceder, cet eclipse de Schisme ne fust mie aduenu. Et pour entrer en ma matiere, le mettray aucunes suppositions: Et premier le suppose vne chose de fai& notoire, & deux choses de droi&. Secondement ie feray aucunes Requestes à Messieurs les Prelats. Et tiercement le mettray cinq considerations par maniere de requeste ciuile & de Prouisson. Quartement ie respodray à aucuns argumens qui touchent la Maiesté Royale. La premiere supposition, que à la Requeste de l'Université, qui est uneancienne Dame, le Roy & son Conseil ont esté requis d'assembler le Conseil pour remedier au fai & de l'vnion de sain-& Eglise. La seconde supposition est, il est bien au Roy, & à vous sire qui le representez, d'assembler le Conseil & les Prelats pour luy donner conseil comment il est à proceder pour acquerir vnion en saince Eglise, & le peut faire; voire encore posé qu'il n'en fust ia requis, autrement il encourt peché, & ce ie monstreray par raison morale, diuine, & par exemple auant que la Foy fust cogneuë, & austi aprés la Resurrection du Seigneur, &c. Est à regarder que Dieu le Pere, & toute la Trinité ordonnerent deux Puissances non suiettes à l'vn ne à l'autre: à gouverner l'entendement c'est la puissance Papale : l'autre la puissance Royale à gouverner la sensualité: & à ce que l'entendement enfuiue le corps & la fenfualité, bailla au Pape ministère non mie ordinaire ou auctoritatiue puissance : mais à la puissance Royale il bailla sur le corps pleniere puissance: par cestes deux puissances doit estre tout le monde gouperné. Duo sunt quippe quibus mundus bic principaliter regitur, auctoritat sacra Poutisisum & Regalis potestas. C. Duo sunt. 96. di. Omnis enim anima subsecta est Regi. unda Apostolus ad Rom. Regi serui subditi estore. & Phil. 8. Ethic. Omnes volentes inrelligere indigent exterioribus, sed non minus se impediant illi qui habent regem corpora, babent potestatem principaliter supra corpora, sed accessione super intellectum, super beresi, aduerse, possunt corpora congregare, quorum corporum est regnum eu comms sum. Nuls fors les Princes ne peuvent assembler, sinon le Pape, & encor en

Conseil general, si doit auoir le bras seculier, & trouue-l'en que le Pape a esté aucunefois blasmé 96. di. Duo sunt. & ce n'est mie de nouvel. Nous trouuons que Constantin assembla le Conseil general autrefois, & ainsi il appartient au Roy d'assembler. Mais ie le fonderay par autre raison. Primo, nous trouuons que les Roys assemblent le Peuple, & nui autre; & si autre le faisoit, Talis congregatio posset annumerari inter collegia illicita. Dire que autre le puisse faire n'est mie raisonnable, especialement en matiere de foy, si ce n'estoit vn Pape vnique, encor doit-il auoir auec luy aucun Prince. Et la raison si est, car autrement il ne le pourroit faire segurement. Nisolaus P. veut blasmer l'Empereur de ce qu'il estoit au Conseil, mais il exceptoit le Conseil où l'en traite de la foy, c. vbi nam legist. 96. D. vbi nam legist. Imperatores antecessores vestros Sinodalib. interfuisse conuentib. nisi forsitan in quibus de side tractatum est, quibus verbis est, &c. Toutesfois qu'il est question du fai& du Pape, les Roys possunt interesse, c. vij. te quidem 96. dist. Ce n'est mie chose dont l'on se doye merueiller. Nous trouuons que primum Concilium Nicanum, où il y eut trois cens dix-huict Euesques, ou fut Ariana persidia Infamia condemnata, fut celebré sub Constantino Imp. c. canonem 15. d. Nous trouvons aussi que secunda Synodus, qua fuit centum & quinquaginta Patrum, vbi fuit condemnatus Macedonius, qui negabat Sanctum Spiritum Deum esse, fuit celebrata Constantinopoli sub Theodosio seniore. Vt ost. in c. allegato. Les Roys ont assemblé leurs consaux & leurs appartiennent, par raison en leur heritage assembler leurs consaux, & especialement en matiere de foy. N'auons nous mie que Papa Gelasius se purgea deuant le Roy de France, & Sixtus P. pareillement, les histoires en sont toutes manifestes. Le Roy specialement qui est Vnctus, peut tres-bien assembler les Prelats de son Royaume pour se conseiller auec eux, qu'est à faire en la matiere de ce present Schisme: & trop mieux, ce sembleroit, le peut faire que ne feroit vn Primat, ou vn simple Prelat, ou Chapitre. Le Roy en ce faisant pourroit estre appellé celuy Gallus, de quo parle Sainct Ierosme, qui dit que le Coq est messager de lumière. Il y a eu dessa deux assemblées faites en France sur le fai& de l'Eglise; l'vne que fit le Roy Charles, que Dieu absolue, quand ce Royaume se destourna à l'obeissance de Clement. L'autre à la soubstraction qui fut faite dernierement à Benedic, & ceste-cy est la tierce qui nous donnera, si Dieu plaist, maintenant la paix. L'autre raison, pourquoy il appartient au Roy de ce faire, Car les Roys ont fait constitution, que nul ne blasphemast Dieu, les Roys ont fait constitutions pour garder la foy; & ainsi cestes constitutions pour garder lafoy, & ainsi cestes constitutions il doit tenir & garder les autres qui sont venus après, que nul ne ozast heretiquer : en après nous veons que l'Eglise n'a point de fai&, s'il y a vn heretique, ou aussi vn autre, il sera baillé à punir à la Iustice Laye: & ainsi partant il est tout clair, que le Roypeut assembler Conseil. Mais ie tiens en outre, que quand l'Eglise a mestier de voye de faict, elle a eu recours aux Seigneurs, aux Princes: Ie me recorde du chap. Adrianus 63. d. où il fut ordonné, que le Roy se feroit present & necessaire electioni Papa. Et ainsi puis que ie trouve que le Roy eut la puissance d'eslire le Pape, posé qu'il y renonceast aprés, ie dy qu'il n'y a point renoncé. Quand aucune chose est acquise vne fois à la Couronne par iuste titre, il ne l'est mie au Roy de ceder ou renoncer à tel droict. Pourquoy la raison est, car telle concession ou octroy n'estoit mie faite comme à Charles ou à Pepin, mais comme au Roy de France; & pource l'en pourra dire que celuy qui ceda ou renonça au droict d'eslire le Pape, ne renonça qu'à son droict personnel, & à ce que on y appartenoir comme au droict du Pape qui voudroirsucceder, &c. Encor y a-til autre raison, toutes fois qu'il y a esclandre en vn Gouvernement, il ne faut mie garder les Loix ciuiles en son titre, mais faut pouruoir à oster l'inconuenient. Qua enim de nous emergunt, nous indigent auxilio, quand aucuns droicts ont esté faits pour bonne sin, tendent ad noxam, il

les faut ofter c. pia. de excep. c. non def. de consang. & affin. & pource disons nous, que quand privileges tendent à trop grande lesion d'autruy, qu'ils doiuent estre adnullez, c. dilecti de decimis, & aussi posé encore que les droites le dessendissent, en ce cas le Roy peut assembler ses Prelats & les assembler en vn conseil & aussi parce qu'ils sont communement les vassaux; & ainsi ils sont doublement liez à luy obeyr. Autre raison, Qui spirity ducuntur non sunt sub lege. Ceux qui ont receu cette influence se peuvent aider de leurs membres, & sut saide par le sain& Esprit, & de ce que nous auons esté en schisme si longuement est tresmal fait; car se nous cussions esté diligens, &c. Aucuns comme le Doyen de Rheims ont voulu dire que le Pape est souverain in temporalibus & spiritualibus. Il a tres-mal dit, & s'il ne s'en fust revoqué, le prensisse conclusion contraire contre luy: Car si, comme dit Hostiense & les autres Docteurs au chap. Vergen. de hareticis, le Pape n'a rien sur le Roy in temporalibus, & le deeret qu'il allegue n'a fair rien pour luy, gl. c. al. Nich. L'on met moult souvent les loix qui sont arroguées, &c. afin que l'on argumente de la raison d'icelles, & y prenoient les autres exemples: cars il aduient, &r. l'en les punira si fort & tellement que les autres y deuront estre espouventez. Is viens à present au second poinct de mamatiere, & auant que le commence, encore diray-ie vne autre chose pour fonder la puissance Royale. Auant que Iesus-Christ nostre Sauueur sut descenduin terris toutes les executions des Tostamons apartonoient aux Roys & aux Princes. Les Docteurs au chap, de tug, nos de Testament. n'y osent toucher ou dire: mais prennent pour eux ce qui faich à leur propos, & laissent au demeurant l'autre, & encor yeons nous qu'il y a prenention, & dient aucuns Clercs que les Roys sont executeurs du Testament de lesus-Christ, & là y prennent leur fondement. Et à ce que dit le Doyen de Rheims que le Pape a puissance espirituelle & temporelle, ie dis qu'il n'a nulle puissance sur le Roy in temporalibus. & le chap. Alud qu'il a allegué est contre la solution : en appert en la Glose. Et ce que en sut fait ne fut mie fait par la puissance du Pape. Mais est vray que le Roy qui ce sit se démit parce qu'il n'auoit nuls enfans, & entra en Religion. Je viens maintenant au second poinct, auquel l'ay à faire aucunes Requestes à Messeigneurs les Prelats; la premiere est, Mossieurs qui estes cy-appellez de par le Roy à ce Conseil, vous estes appellez afin que vous donniez au Roy bon conseil sur la chose publique, & sur le bien de l'Eglise, & pource le Procureur du Roy & moy vous Supplions que vous estudiez & digeriez bien cette matiere, & nous deliurerons bien tout, & que chacun requiere à Dieu qu'il nous veuille donner bonnes opinions; car nous veons que chacun iour opinions se muent, & aduient plusieurs fois que qui eust autrement aduisé & delegemment consideré que l'en eust esté d'autre opinion, & cust-l'en autrement conclud. Aduisez bien, vous sçauez que l'en donne sa Sentence sur les aduisemens & opinions faites au Conseil, & de là vient la conclusion de tout le fai&. A ce propos il y a vne coustume que i approuue au pays de Poictou: car quand ils veulent iuger vne chose, ils la iugent premierement paraduis, & puis quinze iours aprés quand ils ont bien consideré, ils la iugent par Sentence; & pour ce il me semble qu'il seroit bon, que quand vn chacun aura dit son opinion, que l'on demande encor iterato s'ils se veulent point muer de leur opinion, & peut-estre qu'il y en aura qui s'en reuiendront à autre opinion; & sur ce vous aduiserez, &c. le viens après au tiers poince, où i'ay à mettre aucunes considerations : la premiere si est ceste, iusques à ce que nous ayons vn Pape vnique, que l'en fasse prouision sur le faict des Benefices. Raison pourquoy, car les pauures sont trop greuez de les aller querir si loing; & ainsi ces expeditions qui se donnent ne sont mie bien raisonnables aux Benefices vacans, cela donne occasion de moult grands maux, & les reservations que l'en fait chacun iour sont encor contre raison : car les Princes qui ont fondé les Benefices les deussent donner, se le Pape estoit vnique à Rome se feroit ce fort qu'il peust tout faire: mais les vns dient se l'en reduit la Kkkk

disposition des Benefices aux Ordinaires & Patrons, les Vniversitez & Eltudes seroient perduës & abaissées; il ya moult de pauures Clercs qui font moute loing de leurs Eursques, qui n'auroient point cognoissance d'eux, & ains ils ne leur pouruoidient point. le respons que l'en y adusseroit si bon moyen que tout sera bien fait. Messeigneurs; vous estes sages, aduisez que les Eues ques ne soient mie frastrez de leurs droictures ordinaires, & austique l'en n'y fasse mie telle diminucion au Siege Apostolique; qu'il n'y puisse auoit dequey soultenir son gouvernement. Le viens aprés; que l'que le hôse que le disé l'en doit auoir grand regard aux Benefices electifs; nous trouvons que l'Eslection de l'Euclque Romain souloit appartenir aux Clercs & aux Lais. c. Adrianis 63. dinde Elections audio lieu encre les Apostres de IES VIS CHRIST, & weidt fors \* al. sounerain super Mathiam : & sont les aurres Euesques ses freres imais west sufetaint, & dia lent ageuns que te vient pour l'authorité du S. Pere. Les autres disent que \*C'est à dire disent que le Siege Apostolique, scauoir la Cephasité \* fut prémièrement est

Pierre.

Constantin ordonna que l'Euesque Romain sur suserain sur les autres! Les autres le Siege de S. Jerusalem, & paris en Antiocho, & puis à Rome: & s'il pouvoit saif è que la Ceshalité. & le Siege Apostolique peut estre remis & reduit en son premier heu en Terufalem, ie croy que ce serois bien. Le Pape s'il estoit encor waktue, A doir-il vierde l'authorité de Cephas i mais ce mellimit en fruit rant les Enections, cell malinfé soine le doit mie faire, soudre bonneiration : cat le Pattent d'vi ne Eglife le doir mieukellite pour le commun confentement de ceux qui eo e moissont in lumisdiction du lieu, la Seigneurie temporelle, les meeurs des Mil nistres de l'Eglise. Vn que le Pape emoyra, sera endot trois ans amesis qu'il Edgnoisse l'habitude des choses. Le dis chéorquiriement, que s'autune personne est deuement esseue, confirmée & confactée par ceux à qui il appare tient, que o'est forte chose au Pape de sompre vn vel mariage & vne telle conionation car par chily a, comme nous disons de mariage charmet, mariage espirituel contracté entre icelle personne & l'Eglise: se un nomme le mine charnellement, le Pape ne peut diffoluer ne rompretel mariage ; qui a qui a peut Dent contamnis homo hon separat; especialement quand couple charnelle est ensuité Comment donc destruira-il la eloction fuite de le veux après parlet de deuk choses, où il est bien mestier qu'il y soit pourpeu par de present conseil. Le reuve que l'Euesque de Nantes en Bretagno, M. Bersurd du Peren, qui a elle esteu, confirmé, & confacré, & iouy & vse paisiblement par quatre uns, & pour co que ce futfait durant la substraction, Monficur Benedic luy & oste son Enefché, & on a fair prouision à vnautre : & luy a baille Thiguier, là où il frentendoit mie vn mot du langage du pays. Or voyez comment il y a bien pourueu des Prescheurs, & le repuroit par ses Bulies indigne à l'Euesché de Nantes, pour ce qu'il se estoir consenty à la substraction; ie m'en croy, ie les ay veues : ce est tout manifestement contre la substraction, & redonde en injure du Roy, du Clergé & de tout ce Royaume pareillement, ie dis de l'Archeuesque de Thoulouze, ou M. Benedic a mis Ranat, & en est venu vn tel esclandre, que enuiron le dixiesme iour de Nouembre dernier passé, sit faire à Thoulouze M. Benedic vne congregation, & la fit publier, & excommunier ceux qui aideroient & tenoient la partie de Monseigneur Vital, qui est cy présent Archeuesque de Thoulouze. Cela redonde euidemment en iniure de la Maiesté Royalle, & cft vray que en telle congregation y eut aucuns des Officiers Royaux tellement compressez, qu'il y en cut qui en murmurerent; & pour ce, Messièurs, pouruoiez y, ie vous supplie. Il y a moult d'autres cas, ie m'en passe, si M. Benedic y aduitoit bien, il ne tiendroit mie fon opinion firoide. Le Confail a cubons morifs de foustraire, quand il ne vouloit accepter cession, sil cut voulu ceder, nous ne ferions mie maintenanten tel abisme & schisme, comme nous formes. Aduite for Monfieur Benedic, & ne confidere mie les Princes de 😺 zemonde, nyne se alicurte mie tant qu'il veüille derournerla chose publique. L'a

tierce consideration est au regard des charges, de quoy ma mere l'Université fit autrefois complainte en Parlement auec le Procureur du Roy, & ne requirent elle & le Procureur du Roy que ce qui fut appointé par vous, par maniere d'Arrest ou provision perperuelle, consideré que ce Royaume a assez d'autres charges & de guerres: & pour Dieu mertez y remede; il n'appartient point à l'Eglise de Rome de prendre les vacances de l'Eglise de Paris, &c. Pourquoy, car elle est assez bien dotée & fondée. Isem, l'Eglise de Rome n'a nulle necessité, & si elle auoit aucun besoin, elle pourroit faire aucun subside caritatif, c. cum Apostolus c. conquerente de censibus. le peuple en seroit trop moins greué; ils veullent auoir procurations sine visitando. Les Apostres de IESVS-CHRIST ne leuoient point de procurations, s'ils ne visitoient. Le Roy a trop bien pouuoir de remedier en cettes choses, & luy compette d'y pouruoir; car les biens temporels & les hommes luy sont subiets. Or dire que le Pape puisse prendre les biens temporels & les personnes de quoy le Roy se doit aider, il ne se peut mie soustenir: quand nostre Seigneur & ses Apostres alloient par le pays, bcules habebant, & là reponebant ce que l'en leur offroit; ils n'exigeoient rien: & ainsi le conclus comme deuant, que ce qui a esté sur ce par maniere de prouisson, fur appointé par maniere d'Arrest perpetuel. Les droists de l'Eglise viennent & sont venus des Roys & des Princes temporels; Constantin en dota l'Eglise de Rome; le Roy de France a doté Sain& Denys, & en l'Ordre de Cluny tant d'Abbayes: donc les Roys & les Princes ont bien interest &c. Le Doyen de Rheims a voulu dire que le Pape a peu prescrire & les iurisdictions & les exactions: ie respons que les Papes qui ont esté n'ont point ce fait ne leué animo prascribendi, alia ratio; car ils ne l'ont peu faire de puissance ordonnée. Item, car ce est contre la loy divine, ait Propheta, maledi-Etus qui transgreditur terminos vicini sui &c. & ce qui luy a esté baillé & toleré, ce a esté sans preiudice: Factum no. inc. bona de Elect. alia ratio: carle Roy a ce souvent interrompu, & ce qui a esté baillé à vn a esté baillé aucunesfois à deux ans sans prejudice, ou à trois ans: & pource, Messieurs, je vous supplie que diligemment vous y aduisiez; ie ne dis mie que en cas qui voudroit ceder, s'il demandoit au Roy vn subside, que l'enne l'y deust octroyer: mais que l'en ostast vn grand monceau de ces maraus qui y sont, il y a tant de happelopins qu'il ne luy en vient point la moitié, ils tribouillent, ils gastent, ils dependent, ils excommunient, ils perdent tout; l'autrefois aux Sennes\* de \*C'est à dire le Paris ils estoient encontre la porte de l'Eglise bien 309, excommuniez. Ie viens Ieudy Sainct après à la quarte consideration: quand il y a vn procès deuant Monsseur le Pre-la Cene de nouost de Paris ou deuant vn autre ordinaire, soit de benefice, &c. maintenant fre Seigneur. l'en le fera sortir en Cour de Rome, sans garder les moyens, l'en deust de l'Euesque appeller à l'Archeuesque, item puis au Primat : I tem, y a encor inconuenient; car le Pape aduoquera en Cour de Rome vne cause de simple querele, & deut demourer deuant l'Ordinaire, & sera tué en chemin. Et pource pour l'amour de Dieu, nous vous supplions que vous y aduissez, & que vous pouruoiez que les Consaux provinciaux se fassent, & que vous fassiez tant que les Ordinaires se jouyssent de leur jurisdiction. La quinte consideration que ie mets par maniere de provision, est que ce conseil ainsi assemblé soufit pour le conseil de France. Le Roy qui est vray Catholique doit estre conseillé par les Prelats de son Royaume: & ainsi donc il les peut assembler, & presider en son conseil, & peut auec l'Université determiner és choses qui sont à la conservation de la chose publique de son Royaume, le croy bien que les grandes choses peuvent bien estre remises au Conseil general du Roy de France, qui est Empereur en son Royaume: & ainsi ie conclus que le Roy & les Prelats cy-presens auec les Vniuersitez suffisent à prendre conseil en cette. Pour present, pour respondre à l'argument qu'ils font pour la partie du Pape, ie presupose ce que M. Pierre Plaons, & aussi à ce qu'ils disent

Digitized by Google

Kkkk ij

que le conseil ne le peut lier, & respons que nous ne sommes point icy pour le iuger, mais sommes cy-assemblez pour conseiller le Roy qu'est à faire en cette matiere, veu les termes en quoy nous sommes. Et si l'en me dir, Vous donnez vne grande sentence contre le Pape & vn dur iugement diffinitis?ie respons que nous ne traitons mie sa cause, mais la nostre. Si l'Eglise Sainct \* al. S. Eusta. \* Y tasse minabatur rusnam n'y faudroit mie pouruoir. Aprés Mr de Cambray dit que le Roy est consideré auec le Pape, à quoy demandoit le Pape consideration auec le Roy, n'estoient elles mie assez considerées par auant, ie croy qu'il n'y pensoit nul bien, c'est tres-mauuaise presomption contre luy. Mais supposons que le Roy soit ainsi consideré auec le Pape, comme ils disent, le Roy ne peut faire consideration à la personne du Pape qui soit preiudiciable au Siege Apostolique, c. intellectu de iureiurando; & sont nulles telles considerations & de nulle value. Le Doyen de Rheims a dit que ce Schisme est vne maladie où il ne faut toucher, par exemple d'aucunes maladies hereditaires, qui selon les Medecins, empirent, quand l'en y met cure. Quant est de moy il me semble que c'est tres-mal dit, il n'est si grande maladie où &c. Il dit que le Pape peut prendre tout, il me semble qu'il dit follement. Or se leue le Doyen & dit ainsi, l'ay dit que les Princes prennent pour leurs guerres, & disois que le Pape auoit droit aussi de prendre quando necessitas imminebat sibi. Il me soussit, respondit Iouneneel. Amen.

Le Chancelier de France, Beaux Seigneurs, cette matiere pourquoy vous auez sy estez assemblez & mandez est grandement ouverte: Messeigneurs me sont direque les Prelats & non autres soient demain ceans, & que nul ne departe insques à ce que t'en ait conclu, & ne vienne nul fors ceux qui sont mandez. Et ainsi fin de la proposition de Maistre Iean Iouveneel Aduocat du Roy, & par consequent de tout le Conseil.

Page 184. ligne 8. Et monstra la puisance du Roy de France, qui est le bras dextre de l'Eglise, & qu'il luy loist & doit assembler les personnes Ecclessastiques de son Royaume, touchant le faict de l'Eglise, pour auoir conseil, & en iceluy presider comme chef, quand il en est requi , & sans aucune requeste de personne , si bon luy sembloit; & en iceluy conclure, & faire executer ce qui seroit conclu & aduisé en iceluy Conseil. L'Autheur Iean Immenal, Archeuesque de Rheims, en la Remonstrance au Roy Charles VII. sur les desordres de la France, qui commence, Verba mea auribus percipe Domine. Au regard de vous, mon Souuerain Stigneur, vous n'estes pas simplement personne laye, mais Prelat Ecclesiastique, le premier en vostre Royaume, qui soit après le Pape, le bras dextre de l'Eglise. & quelques feuillets aprés: Entant qu'il touche la loy ou ordonnance par vous faite, touchant l'Eglise, que on appelle Pragmatique Sanction, sur le fait des esse-Aions, collations de Benefices, Iurisdictions, & les exactions de finances, pour occasion d'auoir Archeueschez, Abbayes, Dignitez, & Benefices, laquelle est iuste & saince, si elle estoit bien gardée & obseruée : c'est consentir que les Statuts, Ordonnances, Constitutions, & Loix des Sain&s Conciles generaux, des Saincts Peres & de vos predecesseurs soient gardez & obseruez. Et combien que ce soient les Decrets du Concile de Basse, toutessois ceux qui estoient à Basse ne les ont pas fait de nouveau, ce sont les anciens qu'ilsont ordonné estre gardez & obseruez: & si aucune chose y a esté muée, ce a esté plus pour les adoucir, que autrement; & ce qui par eux fut fait, fut ratifié & esmologué par nostre S. Pere Eugene. Et si dit-on que nostre Sain& Pere Nicolas, qui auiourd'huy est, a dir pleinement qu'il ne luy en chaut : & tour ce qu'il fait faire ces diligences de la muër ou changer, ce sont aucuns Cardinaux & autres de Cour de Rome, qui n'ont regard qu'à leur singulier profit, pour mener les grands estats & bombans desplaisans à Dieu & au monde. Et n'estes pas le premier Roy qui a fait telles choses: car qui bien void l'Histoire de Philippe le conquerrant, il ordonna le mesme: si sit Saint Louys, qui est Saint &

cananizé. Et faut dire qu'il sit tres-hien:-vostre pero de autres les ontapprouué. Et encores. le suis Presar, quay qu'indigne, & ne voudrois pas dire chose qui fut au deshonneur de nostre S. Pere i de toutes les personnes Ecclesiastiques, que il n'y ait abus, il en y a largement. Encomme chef & la premiere personne Ecclesiastique, appellez vos Prelars, & seux de vostre sang, & vous y pouuez pouruoir. Et pource que à Chartres guguns en voulurent faire doute, ie me leuay & dis, que l'an mille trois cens quatre-vingt & dix-hui&, la matiere fut hautement traictée, & conclud que vous pouuez presider au Conseil de vostre Eglise de France, & par leur aduis & de ceux de vostre sang & Conseil conclure au faict des libertez & franchises de vostre Eglise, & en faire Loy, Ordonnance, & Pragmanque Sanction, & icelle faire garder & obseruer par toutes voyes deuës & raisonnables. Et pareillement l'an mille quatre cens & six, où il y auoit encor de deux cens à douze vingts Archeuesques, Euesques, que Abbez, & Chapitres, ou Procureurs pour eux, & de vostre sang, Roys, Ducs, Comtes, Barons, & encores de deux à trois cens notables Clercs. Et y eut ordonné plusieurs Clercs a debatre la matiere: & entre autres y estoit Maistre Estienne Fillastre, Doyen de Rheims, bien notable Clerc, qui allegua le chapitre alius, & voulut maintenir le contraire de ce que dit est. Mais Monsieur mon pere, dont Dieu ait l'ame, par l'Ordonnance du Roy luy respondit, & monstra clairement, que il auoit tott. Et ledit Doyen connoissant sa faute se reuoqua, & prit son theme, Locusus sum in lingua mea, notum fac mihi, Domine, finem meum. Et le deduit bien grandement, comme il le sçauoit bien faire: & finallement fut la conclusion telle, comme dessus est dir, & fut faire substraction à Benedict: & y eur aduis & Ordonnances faites, qui furent gardées & executées: & ne fut oncques qu'il n'y eust des abus en l'Eglise, & plus de Cour de Rome que de ailleurs.

Page 189. vers la fin. Raoulet accompagné de dix ou douze compagnons bailla au Duc d'Orleans plusieurs coups, luy fendit la reste, luy couppa le poing, le sua, & mourus &c. & page 416. ligne 11. L'an 1407. la veille Saint Clement, &c. saillirent certaines gens embastonnez d'une maison, lesquelles serirent sur le Duc d'Orleans, & le tuerent. Perceual de Cagny, Escuyer de Iean Duc d'Alençon, en son Histoire des Comtes d'Alençon, escrite à la main, attribué ouvertement la mort de ce Duc à Iean Duc de Bourgongne, son cousin germain. Car voicy comme il en parle briefuement. En celuy an 1407. le 12. iour du mois de Nouembre, Iean Duc de Bourgongne conduit d'esperit diabolique, remply de faussét & trabison, par manuaise pensée longuement gardée en son cueur, sit par nuit gueter par manuais traistres affectez à ce faire, le Duc d'Orleans seul frere du Roy: & environ l'heure de neuf heures de nuit, en s'en reuenant de souper, sut assailly, battu, & nauré si tres-cruellement, que pitcuse those estoit à voir à tous ceux qui en tel estat le virent: & sut lessié tout mort en la place, laquelle mort a esté cause de toutes les guerres & meschiefs venus en ce Royaume depuis icelle. Voyez Enguerrand de Monstrelet au premier volume

de ses Chroniques.

Page 190. ligne 7. Il fut enterré aux Celestins en une belle Chappelle qu'il auoit fait faire, &c. Et page 416. vers le milieu, Lors ledit Prince mort sut apporté en sepulture, & son corps mu en l'Eglise des Celestins à Paris. Dés l'an mille quatre cens trois le dix-neusiesme iour d'Octobre il auoit sait & signé son Testament, par lequel il leguoit tant aux pauures, qu'à diverses Maisons de Religion plus de vingt mille liures tournois, & à toutes les Eglises de Paris & d'Orleans chacune un Calice d'argent: In quibus Ecclessis tot pracepit centenas Missas celebrari pro se, quot moriens atats haberet annos. Mais il n'y eut point d'Ordre, auquel il tesmoignast lors une plus grande affection qu'à celuy des Peres Celestins. Car non seulement il nomma entre les executeurs de son dit Testament Frere Pierre Pocquet, le l'ere Provincial & les Prieurs des Celestins de Paris & de Marcoussis; mais aussi leur donna de grands biens & seuenus pour leur entretien, & Kkk iij

fonda nommément en leur Conuent de Paris vne Chappelle appellée la Chapelle des Ducs d'Orleans, en laquelle il fut inhumé, luy, Valentine de Milan sa femme, Charles Duc d'Orleans leur premier sils, pere du Roy Louys XII. & Philippe. Comte de Vertus leur second sils, qui vesquit en celibat. Ce qui s'apprend de ces vers Latins escrits en vn petit Tableau contre les chaires de ladite Chappelle, en sorme d'Epitaphe.

\* Voyez la naissance de ce Duc d'Orless, cy dessus page 531, Regali fulgens titulo breuis hæc Ludouicum Aurelianensem contegit vrna Ducem, Cuius erat genitor\* quintus rex Carolus, huius Celestinorum gloria prima loci. Regia sic soboles, frater quoque Regius, omni Terrigena praerat nobilitate Duci. Proh dolor! ingenti quidam liuore refertus Expetiit tanti Principis interitum. Vnde reluctando posthachuc vsque rubenti Gallia ca sorum sanguine tota madet. Mille quadringentis annis, septemque, silenti Clementis nocte sic ruit exanimis, Vt spes nulla foret vitæ: cui lucida donet Viuere Cunctipotens nunc super astra poli, Claraque cum Christo viuat Val. Mediolana, Qua fuerat tanto femina digna viro. Virtutum Comes horum genitura Philippus Gaudeat admixtus catibus Angelicis. Bis septingentis & quadraginta peractis, Annis sex pariter, hos capit iste locus. Sic patre progenies fruitur, sic nupta marito, Laude nec indigni perpetua recoli.

Il y en a aussi d'autres grauez en vne table de marbre, prés de la porte de la mesme Chappelle, lesquels enseignent la mesme chose: Mais d'autres les ont ia fait imprimer ailleurs. Voicy le Testament tout entier de ce Prince.

Teltament de Messire Louys fils de France, Duc d'Orleans, frere du Roy Charles VI. deuxiesme fils de Charles V. dit le Sage, l'an mille quatre cens trois, le dix-neufielme Octobre; tiré d'vn Registre fort gros du Parlement, escrit en parchemin, couvert de basan, e ne verte sur bois, fol 233. iusques à 242, qui a pour titre sol 7. Testamenta seu Ordinationes vitimarum voluntatum decedentium Curia Parlamenti submissa, ab anno Domini 1400. per Magistrum Nicolaum de Baya Greffarium Parlamenti pradicti Registrata, necnon Commis-Siones Commissariorum ad Competa dictorum Testamenterum audiendum ordinatorum. Communique par Mt de Vyon Se d'Herounal Auditeur des Comptes. Le mesme Testament se trouve encot dans vn Liure MS. de Testamens, cotte 81. qu'a Monsieur Dupuy: & 3 deplus esté imprimé dans l'Histoire du Monastere des Celestins de Paris du Rewerend Pere Louys Beurrier Celestin, imprimer l'an 1634, page 292. & Suiuantes. we Egillation and People's deeper

N Nomine Domini; Amen. Ic Louys fils de Roy de France, indigne Dac d'Orleans, Comte de Valois, de Blois, & de Beaumont i Confiderant qu'il n'est chose en ce monde plus certaine que la more, ny plus incertaine que l'heure d'icelle: car selon la Saintee Estriture, omnia que de terra fant sh terram convextentur, & mors omnia soluit; & au Sain& Euangile, Estote parati & vigilate, quia noscitis diem neque horam , Gignoruns quid parindra ses fusura dies i cat selon Monsieur Saince Hierosme, sanenes quidem sepe moriuntur, senes antenidia viuere non possunt. En ensuivant les œuures de nos anciens Peres, tant du vieil Testament comme du nouvel , lesquels ; selon Monsieur & Paul l'Apostre; fe reputoient en ce mortel mande, estrangers & pelerins desirans le vray pais, qui est en Paradis: Quia non habemus his centratem manensem, sed futuram inquirimus. O quam gloriosa dicta sunt de te Civitas Dei! O quam salix illa Civitas sin qua ingu folomnitas, & gaam incunda curia que cura prorfue neftea, net langor hiv, severans nec frans, nec terror hostium: sed una vox letantium, & unus ardor cordium, letatus quippe sum in hu que dicta sunt mihi , in domum Domini ibimut. Et afin que ic puisse aller & perpetuellement habiter en icelle Sain de Cité & maison de Dieu 4 ie prie tres-humblement à mon Benoist Createur & Sauueur, que par sa tresgrande & saincte misericorde & charité, & par les merites de sa saincte mort & benoiste passion, il luy plaise auoir pirié & mercy de moy pauure pecheur, & me pardonner mes defauts & pechez; disant auec le S. Prophete: Reminifcere miserationum tuarum Domine, & misericordiarum tuarum qua à saculo sunt : delicta inventutis mese & ignorantias meas ne memineris: secundum misericordiam tham memento mei tu, propter bonitatem tuam Domine: miserereque mei Deus secundum magnam misericordiam tuam, & secundum multitudinem miserationum tuarum dele iniquitatem meam. Ne reminiscaris Domine delicta mea vel parentum megrum, neque vindi-Etam sumas de peccatis meis. Parcemihi Domine, parce populo tuo, quia nos propriosami guine tuo redemisti, ne irascaris nobis in eternum. Domine non secundum peccata qua fect ego, neque secundum iniquitates meas retribuas mihi. Domine ne memineris iniquitatum mearum antiquarum, citò anticipent me misericordia tua, quia pauper sactus sum nimis. Adiuna me Deus, salutaris meus, & propter gloriam nominis tui Domine, Libera me, & propitius esto peccatis meis propter nomen tuum. En prenant l'aide de Dieu auec ledit S. Prophete, disant: Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiunandum me festina. Ie le supplie tres-humblement que par sa saincte benigne clemence & misericorde, il luy plaise me donner (selon Monsieur S. Iacques) bon & vray esprit & sain&e sapience, & luy plaise diriger, garder, & sandisser mon cœur, mon corps, mon ame, mes sens, voyes, consaux, paroles, & œuures, en m'octroyant sa grace en cette mortelle vie, & sa benoiste gloire en l'autre, & sens & puissance de faire & accomplir à ma vie ce petit Testament, àl'honneur & gloire de la benoiste & Ste Trinité, le Pere, le Fils, & le S. Esprit, de la bonoiste Vierge Marie, des benoists Saincts, neuf Ordres des Anges, des sainots Patriarches, Prophetes, Apostres, Euangelistes, Disciples, Martyrs, Docteurs, Confesseurs, benoistes saincles Vierges, & Martyres, & de toute la benoiste Cour & Compagnie de Paradis, à l'honneur & aux titres desquels, à l'ayde de Dieu, seront faites & ordonnées les Chappelles, Messes, & Fondations qui cy-après seront declarées, selon les ordres & estats d'iceux, à l'augmentation de nostre Mere sain de Eglise, du sain & divin Service, au salut de mon ame, de ma compagne & femme, de mes parens, enfans, & amis: Et prie à tous humblement, qu'ils me veuillent auoir pour recommandé en leurs prieres, oraisons, & biens-faicts: Lequel Testament ie fais, veux, & ordonne estre fait & accomply par la forme & maniere qui s'ensuit.

Premierement, le rends & recommande mon ame presentement, & quand elle partira du corps, au Pere, au Fils, & au Sainct Esprit, vn Dieu & Trinité en trois personnes, lequel ie croy fermement, auec les douze articles de la foy comme la sain de Eglise l'ordonne: Et après me recommande à la bénoîste Vierge Marie, à Monsieur Sainct Michel l'Ange, à rous les benoists Sainces & Sainctes dessus dits , & à toute la benoiste Cour & Compagnie de Paradis, aufquals ie prie & requiers tres-humblement, qu'ils veuillent auoir pitié & mercy

de moy, & m'ayder enuers Dieu mon benoist Createur.

Item, Considerant ce que dit Sainct Augustin, Non dimittitur peccatum niss restituatur ablatum: Ie veux & ordonne que tous les torts saits qui viendront à cognoissance, esquels ie seray tenu, soient reparez & satisfaits à plain, et a

Jisem, le veux & ordonne que toutes les debtes que je pourray deuoir au jour. de mon trespas, soient payées insques au dernier denier, & que mes executeurs s'en informent le mieux & le plus diligemment qu'ils pourront: En faisant erier solemnellement par toutes les villes, lieux, & païs esquels i'auray habité & demeuré; que si il y a aucun à qui ie sois en aucune chose tenu, qu'ils se tirent pardeuers mesdits executeurs, & ils le payeront & contenteront; & soit prié par mesdits executeurs bien humblement à tous ceux ausquels ie seray trouué estre tenu, qu'ils me veuillent pardonner, si en mon viuant ie n'ay fait mon deuoir enuers eux.

Item, Etafin que du fai& du Schisme qui longuement a duré, & est encores regnant en la saince Eglise, ie ne puisse estre repris d'obstination, qui est vn vice moult reprouué par la saincte Escriture: si comme dit Sainct Bernard: Qui imperium dedit ne peccaremus, statuit ut confiteremur, excluditur itaque à regno Dei non omnis qui peccat, sed post peccatum qui labitur in obstinationem & contemptum, peccare quippe humanum est, sed diabolicum est perseuerare. En ensuivant la Declaration de mon tres-cher & tres-redouté Seigneur & pere le Roy Charles le Quint, dont Dieu aytl'ame, & de l'Eglise Gallicane, & militant au fai& dudit Schisme de l'Eglise, i'aye tenu Pape Clement, & après le Pape Benedict, selon qu'a fait Monseigneur le Roymon frere, & ladite Eglise Gallicane; toutesfois considerant la discretion de mondit Seigneur & pere, qui est notoire par toute la Chrestienté; ie me rapporte dés maintenant, pour lors, à tout ce qui ensera declaré & determiné par l'Eglise Catholique.

" C'eft à dire,

Item, Ie veux & ordonne que tantost aprés que ie seray enhuilé\*, mes gens aprés auoir re- & serviteurs, qui pour lors seront auec moy, couurent tout mon lict par dessus me Onction. de cendres & de poudre, afin que i'aye de fai& deuant mes yeux & en mon entendement la parole de la saincle Escriture, disant: Quia cinii sum, & in cinerem renertar.

Item .

Item, Ie veux & ordonne mon corps aprés mon decés estre porté tout entieraux Religieux Celestins de Paris, & ordonne qu'en l'habit desdits Religieux ie sois enterré deuant l'autel de la Chappelle que i'y ay fait faire & fonder; & qu'en quelque lieu que ie sois hors Paris, on m'y apporte ou amene en vn chariot counert de drap noir, auec vne grande Croix blanche; & si c'est à Paris, sans chariot: & que si c'est en pays auquel il y ait desdits Religieux Celestins, que deux d'iceux accompagnent mon corps continuellement au chemin, & qu'ils dient le plus continuellement qu'ils pourront les Vigiles des Morts emprés mondit corps. Et qui ne pourroit auoir desdits Religieux Celestins, qu'on prenne deux Religieux Mendians, ou autres pour ce s'aire.

Item, le veux & ordonne qu'audit habit ie sois mis sur vne claye, à la pure terre, sans aucune chose mettre sur ladite claye, & au milieu du Chœur de l'Eglise desdits Religieux Celestins, ayant mon visage & mes mains descouuerts: Toutessois si mon corps ne se pouvoit garder sans trop puyr, il en soit faite seulement representation. Et veux & ordonne que sur moy ou sur madite representation ne soit point saite, ny mise aucune Chappelle pour mettre cierges de cire, mais que seulement autour de moy ayt aux quatre coins quatre grands pains de cire, & au milieu d'vn chacun vne cheuille &vn grand cierge, lequel soit pesant d'autant de liures de cire, comme l'auray alors d'ans, d'aage, & autour de l'Eglise les cierges, & torches, & escussons de mes Armes, comme il est accoustumé en tel cas, & aussi mesdites Armes autour de moy asserble par mes les executeurs.

Item, Considerant le dict du Prophete, Ego sum vermis & non homo, opprobrium hominum & abiectio plebis: Ie veux & ordonne que la remembrance de mon visage & de mes mains soit faite sur ma Tombe en guise de mort, & soit madite remembrance vestuë de l'habit desdits Religieux Celestins, ayans desfous la teste au lieu d'oreiller vne rude pierre en guise & maniere d'vne roche, & aux pieds au lieu de lyons ou d'autres bestes vne autre rude roche, semée ou couuerte de mes armes: Et veux & ordonne que madite Tombe ou sepulture ne soit que de trois doigts de haut sur terre, & soit saite icelle Tombe de marbre noir esleuée, & d'albastre blanc és lieux qu'il appartient, & que ie tienne en mes deux mains vn Liure, auquel soit escrit le Pseaume: Quicumque vult saluus effe, &c. toutau long: apres, In manus tuas Domine commendo spiritum meum, & cette Oraison: Omnipotens sempiterne Deus, qui dedisti famulis tuis in confessione vera sides aterna Trinitatu gloriam agnoscere, & in potentia Maiestatu adorare unitatem, que sumus, vt eiusdem sidei sirmitate ab omnibus semper muniamur aduersis. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum, &c. & autour de madite Tombe soit escrit le Pater noster, l'Aue Maria, & le Credo grand & petit, en lettres d'or: Et dessous ladite roche de mes Armes, soit escrit mon Nom & Tiltres, & le jour de mon trespas, comme il est accoustumé en tel cas.

Item, Et au cas qu'au service de Dieu contre les mescreans de la Foy, ou pour la desense de ce Royaume, & de la chose publique, mon corps seroit occis, & que pour bonne diligence qu'on en sist, on ne le peust avoir ny recouvrer, neantmoins soit saite madite Tombe & Representation en madite Chappelle, en la forme & maniere dessus dite: & soit escrit sur madite Tombe au vray ce que mondit corps sera devenu.

sources mes - aifez, qui ne peuvent rien gaigner; à pauvres femmes grosses; accouchées, & autres pauvres pauvres gens honteux de demander, selon la discression de mes executeurs; & qui autres cinq cens francs soient donnez à autres pauvres gens en donnée commune.

Item, Veux & ordone querost aprés mo trespas, & le plus bres que faire se pour ra; mes executeurs fassent dire & celebrer pour le salut & remede de mon ame, à L111

Paris & à Orleans, autant de cent de Messes comme i auray alors d'ans & d'aage.

Item, le prie & requiers à mes Gens, Officiers, & Seruiteurs, qu'en ensuiuant
le bon exemple des gens de seu mon tres-redouté Seigneur & pere, dont Dieu
ayt l'ame, que le plus brief qu'ils pourront aprés mon trespas, pour l'amour de
moy, ils se vestent de gris brun, ou d'vn brun tané, & qu'ils le portent autant
de temps comme ceux de mon lignage porteront le noir, & en ce ils me monstreront signe de grand amour, & qu'ils ayent mon ame pour recommandée:
Car Dieu sçait que ie les ayme en ame & en corps, en honneur, & en cheuance: & s'il plaist à Dieu auoir mercy de moy, ie pense à faire mon deuoir de

prier Dieu pour eux en l'autre siecle.

Item, le laisse & ordonne cent liures parisis de rente amortie ausdits Religieux Celestins de Paris, ou deux mille francs pour icelles acheter auec tout amortissement, que ie, ou mesdits executeurs seront tenus de leur faire auoir, à mes propresfraiz & despens: Et outre leur donne & laisse ma grande Croix d'or, & le fust de la vraye Croix d'icelle, laquelle ie leur ay baillée & deliurée, & si veux qu'ils ayent la meilleure de mes Chappelles grandes, garnie de chasuble, tunique, dalmatique, chappes, parement d'autel, & toutes les autres choses qui appartiennent & seruent à icelle, auec deux mille francs d'or pour vne fois, pour accroistre leur Dortoir qui est trop petit, & faire des aisances nouuelles, pource que celles qui y sont corrompent ledit Dortoir, & grande partie dudit lieu: & pour faire vne maison en lieu si conuenable & par si bon aduis qu'elle puisse seruir d'Infirmerie, & que ie m'y puisse loger quand i auray ma deuotion d'aller audit lieu. Aussi seront tenus par la fondation & dons dessus dits tous les iours aprés la grand' Messe du iour, celuy qui aura dit ladite grand' Messe, accompagné du Diacre & Sous-diacre, au iour de feste qu'il y a Diacre & Sous-diacre, ou du Clerc de l'autel s'ils n'y sont, de venir dire graces sur ma Tombe, & aprés lesdites graces, De profundu & Inclina pour moy, & Fidelium pour toutes 2mes; & soit ledit Prestre enson Aube, Estolle, & Fanon esquels il aura dit la Messe, & celuy ou ceux qui luy auront aydé à dire la Messe, soient en l'estat auquel ils auront esté à ladite Messe. Et si prie ausdits Religieux qui ne seront pas Prestres, que toutes les fois qu'ils receuront le precieux Corps de nostre Seigneur Iesus-Christ, que l'Office fait ils viennent dire leurs graces sur madite Tombe. Ie charge aussi lesdits Religieux de soustenir & maintenir perpetuellement parmy ladite rente madite Chappelle, les Calice, Messel, & Ornemens d'icelle en bon & suffisant estat; & qu'il y ait à toutes les Messes qui se diront pour moy deux cierges, chacun d'vne liure ou enuiron de cire iaune, & deuxautres cierges de cire blanche chacun de trois liures, en deux grands chandeliers de cuiure armoyez de mes Armes, que i'y ay fait faire & mettre, qui arderont dés la consecration du dit precieux Corps de nostre Seigneur Iesus-Christ, iusqu'à ce que la perception sera faite: & vne torche commune pour allumer à l'esseuation dudit precieux Corps de nostre Seigneur Iesus-Christ.

Item, Veux & ordonne que soixante-quatre liures parisis de rente amortie, soient baillées & assisse au Chapitre de Sain&e Croix d'Orleans, qui est ma principale ville, ou vingt francs pour liure pour vne sois; pour icelles acheter auec tout amortissement que ie, ou mesdits executeurs, seront tenus de luy faire auoir à mes propres fraiz & despens. Et autant & pareillement au Chapitre de l'Eglise Collegiale de S. Aignan de madite ville d'Orleans, dont ie suis Abbé; à condition que chacun d'iceux Chapitres sera tenus de faire dire chacun iour pour moy, ma compagne, & pour mes parens, heritiers & amis, vne Messe coppetée par trente coups, en l'honneur des trente deniers que N.S. Iesus-Christ sut vendu, & par trois petites intervalles. Et sera sait à Sain&e Croix au plus prés qu'on pourra du poin&t du iour, & à vn Autel qui sera fait, ordonné, & pein&t à mes Armes, au plus prés qu'on pourra du grand huys par lequel on entre de la Nesau Chœur de ladite Eglise. Et à S. Aignan à ladite houre & à l'autel

derriere le grand aungle par quatre des meilleurs Chappelains où Vicaires, ou Officiers desdites Eglises, qui à ce faite soront elleus chaon an & à chal que fois que le Chapitra general fora: Evantonpiceux Chappelainsainfi offend pour chacune Messe, se pour prier Dieu postrumous, deux sols parisis, à condit tion qu'ils le loublinguemnt à payer chiq lois parisseme profit de la Fabrique de ladice Eglise, pour chacune Messe quissers delaissée su estro dire. Et sa par maladic ou autrement, ile estoient aucunement empesched, qu'on y politique d'aurres. Que si aucunes Messes estoient laissées, qu'au plustest elles soient recognices, & le residu desdites soixante quatre liures patists de rentel au feront ordonnées en chacune dus dites deux Eglises, sera par le Maistre della Fal brique, ou le Mautre des Anniversaires, à qui la chose sera commise, conserty au soustenement des Mossels, Calices, & Ornemens desdités Chappelles, qui seront maintenus en bon & suffisant oftat, auec deux cierges de cire schacun d'une liure ou engironpelant, en chacune Eglise, qui ardront à dire lesdites Messes, & une torche de trois ou quatre liures, qui ardra à l'esseuation du precieux Corps de nostre Seigneur Iesus-Christ, auec deux autres cierges chacun de trois ou quatre liures de cire blancho pesant, qui setont mis esdites E1 glises deuant le grand autel en deux grands chandeliers de cuiure faits à mes despens, & portans mes Armes, & qui ardront à toutes les Messes qui y seront dites, des l'esleuation dudit benoist Corps de N. S. Iesus-Christ, iusques à l'a perception d'iceluy. Et si parauant lesdits cierges estoient fondez par austres ausdits grands aurels, ils seront mis ausdites Messes, ainsi par moy fondées; & és reparations & Fabriques desdites Eglises, dont on rendra compte comme des autres rentes desdites Eglises. Et en seront faites Lettres, tant & telles qu'il sera adussé. Et y aura sur ledit autel de Saince Croix vne Image d'vn Crucifix, ou d'un Dieu de Pitié en la remembrance de la Passion de nostre Seigneur, & soit fait de peinture avec mes Armes peintes autour: Et sur l'autel de Sain& Aignan les Images de Nostre-Dame, de Sain& Aignan, & de Sain& Victor, peints & ordonnez comme dit est, de Sainste Croix.

Item, le veux & ordonne que soixante-quatre liures parisis de rente amorties, soient baillées, & assisse au Chapitre de Nostre-Dame de Chartres, ou vingt francs pour chacune liure, pour icelle achepter auec tout amortissement, ve supra, à condition qu'ils seront tenus de faire dire chacun iour vne Messe coppetée de quinze coups, par chacune de trois sois qu'elle sera coppetée, en l'honneur des quinze ioyes de Nostre-Dame, & à trois petites inter-ualles, au plus prés qu'on pourra du poince du iour, à vn autel qui sera fondé de Nostre-Dame, & qui sera fait & ordonné, & peint à mes Armes, au plus prés qu'on pourra du grand huis du Chœur de ladite Eglise, & tout par la forme, manière, & charges que dessus. Et aura dessus ledit autel vne Image de Nostre-Dame de peinture, & autour mes Armes.

Item, Ie veux & ordonne que cent & dix liures parisis de rente amorsie soient baillées & assissaux Marguilliers de Sain & Eustache de Paris, ou vingt francs pour chacune liure, pour icelle acheter auectout amortissement, vi /u-pra, les obligeant de faire dire chacun iour au plus prés qu'on pourra de Prime du iour, deux Messes en ma Chappelle, que i'ay vouluy estre faite & sondée en ladite Eglise, en l'honneur de Monsieur Sain & Michel, & des neus benoists Ordres des Anges, dont la premiere Messe d'icelles sera dite du temps, auec vne Colle de des Anges, & copperée par neus coups, en l'honneur des dits benoists Ordres d'Anges, au plus prés qu'on pourra de Prime: & l'autre sera dite des morts, par quatre bonnes personnes & Prestres, Religieux mendians estudians à Paris, les deux, freres Prescheurs, & les autres, deux Augustins, & tout par la forme maniere & charges de ma fondation & Chappelle de Sain & Paul cy-dessous declarée pour moy, ma Compagne, heritiers, & autres amis.

LIII ij

Them; le veux & pridonne que cent & dix hures parfis de l'Ente amortie loient baillées & assics aux Marguilliers de l'Eglise S. Paul à Paris, en laquelle i'ay pris le S. Sacrement de Baptelme, ou vingt francs pour chacune liure pour icelles achepter auec tout amornisement, ve saprà, a condition qu'ils seront tenus de faire dire chacun iour deux Messes pour mondit Seigneur le Roy, à qui ie suis frere, pour moy, pour nos femmes, parens, enfans, & amis, en vne Chappelle & Autel, que pour ce i'y ay fait faire & peindre auec mes armes, comme aussi les Verrieres du Baptesme de nostre Seigneur Iesus-Christ prés les fonds de ladite Eglife, en l'honneur & au titre de Monsieur Sain& Ican Baptisto, & de tous les bendists Sainces Patriarehes & Prophetes, & sera la premiere d'icelles Messes dicte du temps, auec vne Collecte du dit Monsieur S. Ican Baptiste, & copperce chacun jour par treize coups en l'honneur des treize Apostres, au plus prés qu'on pourra de Prime du jour, & l'autre Messe sera dite des morts, excepté les Dimandhes & festes de neuf leçons, qu'elle sera dite du jour ou du Sainct, ou à la deuotion du celebrant, & tousiours commemoration des morts, par quatre bonnes personnes, Prestres, Religieux, Mendians, & estudians à Paris : les deux Freres Mineurs & les autres deux de Nostre-Dame des Carmes, qui seront augmentez au nombre des Escoliers desdits lieux, si estre peut, par semaines les vns aprés les autres, & s'ils ne se peuvent augmenter audir nombre, les dits Marguilliers les essiront chacun an, la semaine de la feste Monsieur S. Denys, le mieux qu'ils pourront en leur conscience, & par lé conseil de deux ou trois des plus suffisans bourgeois Paroissiens de ladite Eglise, & le Chancelier ou Recteur de l'Vninersité, & du Prieur ou Gardien desdits Religieux, pource qu'ils doiuent cognoistre les bons Estudians de ladite Vniuersité: & seront payez pour chacune Messe, & pour prier Dieu pour nous, deux sols parisis, moirié à la communauté du Convent, dont seront lesdits Religieux, & moitié à ceux qui diront lesdites Messes, à condition qu'ils se sousmettront à payer cinq sols parisis pour chacune Messe qu'ils laisseront à dire, pour tourner à l'vtilité de la Fabrique de ladite Eglise: & s'il venoit aucun empeschement par maladie ou autrement à ceux qui seront esseus a dire lesdites Messes, qu'au plustost on y pouruoie d'autres: & que si par aduenture aucune Messe estoit de la issée, qu'elle soit aussecost recouurée, & le residu desdits cent & dix liures parisis de rente, lesdits Marguilliers convertiront au soustenement des Messel, Calice & Ornemens de ladite Chapelle, qu'ils maintiendront en bon & suffisant estat, au luminaire de deux cierges chacun d'une liure de cire, qui ardront à dire lesdites Messes, d'une torche de trois ou quatre liures de cire, qui ardra à l'esseuation dudit precieux Corps de Iesus-Christ, & de deux autres cierges, chacun de trois ou quatre liures de cire blanche, qui seront mis en deux grands chandeliers de cuiure faits à mes armes & despens, qui ardront à toutes les Messes qui seront dites au grand Autel, depuis l'esseuation dudit precieux Corps de Nostre Seigneur Icsus-Christ, iusques à la perception d'iceluy, & és reparations & Fabrique de ladite Eglise, dont ils rendront compte selon qu'il est accoustumé à faire desautres rentes de ladite Eglise: & de ladite fondation seront faites trois paires de Lettres, dont mes executeurs & heritiers auront les vnes, les autres auront les dits Marguilliers, & les autres seront gardées auec les Lettres de l'Universiré de Paris, au \* Chancelier & Recteur, de laquelle qui pout le temps seront, & aux seruiteurs de mesdits heritiers. Ie prie que trois ou quatre fois par chacun an auenu \* ils s'en donnent garde, afin que madite fondation & deuotion soit bien accomplie, & que defaut n'y ayt, lequel s'il y estoit trouvé ils fassent amender.

# al. du

\* al, avenir

Item, ie veux & ordonne que les Religieux de Nostre-Dame de Nogent les Coucy soient tenus de dire chacun iour vne Messe, enuiron l'heure de Prime, en ma Chappelle de mon Chastel de Coucy, & vn grand Obitconuen-

sucl en leur Eglise à tousiours-mais, en tel iour que ie trespasseray de ce sieele, ou au plus prés que bounement faire se pourra, & si seront tenus de soustenir deux cierges de cire blanche chacun pesant trois liures, qui seront mis deuant le grand Autel de leur Eglise en deux grands Chandeliers de cuiure, faits à mes armes pareillement, comme dessus est dit: & pour ce faire veux & ordonne qu'ils ayent cent liures de rente amorties, ou deux mille francs pour une sois, & en seront faites Lettres telles qu'il appartiendra.

Item, Considerant les tres-grandes graces & biens que Dieu m'a faits & fait de iour en iour, sans ma desserte, les tres-grands perils dont il m'a gardé : les grandes terres, possessions & seigneuries qu'il m'a baillées à gouverner, dont ie n'estois mie digne, les tres-grands reuenus & deniers que i'en ay eus & recens ; tant à cause de mon domaine, comme autrement, dont l'ay peu abuser en plusieurs manieres indiscretement: & si n'ont pas lesdits reuenus & deniers esté mis ny employez si bien ny en telles œuures qu'ils deufsent, pour en faire aucune satisfaction à Dieu, & à ceux dont ils sont venus, & pour on estre dictes Messes & faites Oraisons, prieres & biensfaits perpetuellement pour Monsieur le Roy, pour moy, nos parens, Compagnes, enfans, amis, & tous ceux dont lesdits revenus & deniers sont venus & issus: attendu qu'outre la Chappelle & Messe que i'ay fondée au Monastere de Clugny ma Chappelle, & Messe des Celestins de Paris, est fondée en l'honneur & au titre de la benoiste Saincte Trinité, & que i'ay cy-dessus ordonné quatre Chappelles, & six Messes quotidiennes estre fondées. La premiere Chappelle & Messe à Saincte Croix d'Orleans, en l'honneur & au titre du benoilt Crucifix & de la Croix. La seconde Chappelle & Messe à Nostre-Dame de Chartres, en l'honneur & au titre de Nostre Dame. La tierce Chappelle & deux Messes, en l'Eglise Sain& Eustache à Paris, en l'honneur & au titre de Monsieur S. Michel & des Benoists Saines, neuf Ordres des Anges: & la quatriesme Chappelle & deux Messes en l'Eglise de Sainct Paul à Paris, en l'honneur & au titre de Monsieur Sain& Ican Baptiste & de tous les Sain&s Patriarches & Prophezes. Icveux & ordonne expressement les fondations qui s'ensuiuent estre faites & accomplies par la forme & maniere cy-après declarées.

Premierement, Ic veux & ordonne treize Chappelles & treize Messes quotidiennes, & treize Obits perpetuels estre faits & fondez en l'honneur de la sain & Trinité, le Pere, le Fils, & le S. Esprit, de la Benoiste V. Marie, au nombre & en l'honneur des treize SS. Apostres, en l'honneur des quatre Sainsts Euangelistes, & des SS. Disciples de N. S. Iesus-Christ, des Sain&s Martyrs, des Sain&s Docteurs, des Sainces Confesseurs, des Benoistes Sainces Vierges & Martyres, & de tous les Benoists Sainces & Sainces de Paradis, selon la forme & titres, qui cy-aprés seront declarez: c'està sçauoir, que ie veux & ordonne cent liures parisis de rente amorties estre baillées & assises aux Religieux Celestins de la Saince Trinité lez Mante, ou deux mille francs pour vne fois auec tout amortissement, que ie, ou mesdits executeurs seront tenus de leur faire auoir, à mes propres fraiz & despens, tant pour l'augmentation de l'Office Divin, & afin qu'ils puissent estre plus grand nombre de Religieux à seruir Dieu audit lieu, comme pour la fondation d'vn Obit perpetuel d'vne Chappelle en l'honneur & titre du S. Esprit, que ie veux & ordonne estre sondée & peinte du jour de Pentecoste, & mes Armes autour à l'autel qui est derriere le grand autel ou chef de leur Eglise, & d'vne Messe quotidienne qui y sera perpetuellement dite, du temps, ou à la devotion du celebrant: Et si seront tenus les dits Religieux de soustenir en bon & suffisant estat les Calice, Messel, & Ornemens qui leur seront pour ce baillez, & deux cierges de cire chacun d'yne liure ou enuiron qui ardront à ladite Messe, & d'vne torche de trois ou quatre liures de cire, qui s'allumera à l'esseuation dudit precieux Corps de nostre Seigneur Iesus-Christ, & de deux autres cierges chacun de trois ou quatre liures de cire blan-Llll iij

che, qui seront misen deux grands chandeliers de cuiuse, faits à mes thrines & despens, qui ardront deuant le grand autel des l'esseuation insques à la

perception d'iceluy.

de Nostre-Dame d'Ambert, en l'honneur & titre de monsieur Sainet Michel; pource que le iour de sa feste l'an mille quatre cens & trois, i'ay assis la premiere pierre en l'Eglise & Chappelle que ie fais faire audit lieu; pour lequel out urage faire, i'ay voulu, veux, & ordonne leur estre baillez & deliurez pour vne fois deux mille escus d'or, ou la valeur: & aussi au titre de Sainet Pierre; Sainet Paul, & Sainet André Apostres, & auec ce aux Religieux dudit lieu. L'ordonne auoir & leur estre baillées & assisses cent liures parisis de renteamortie, ou deux mille francs pour vne sois, pour icelles acheter auec tout amortissement, vi supra, tant pour l'augmentation du service Divin; & asin qu'audit lieu puissent estre & viure plus grand nombre de Religieux qu'il n'y a de present, pour mieux servir Dieu, comme pour vn Obit & vne Messe quotidienne & perpetuelle, par les formes, manieres, charges & conditions qui au prochain precedent article sont contenuës.

Item, pareillement la tierce Chappelle, Messe quotidienne & Obit seront fondez comme dessus en l'Eglise des Celestins du Val de Sain de Croix en ma forest de l'Aigle, au titre & en l'honneur de Sain de Iacques le grand, & S. Philippe Apostres, de cent liures parisis de rente amortie, & cinq cens francs pour vne fois, pour estre converties és edifices, liures & autres necessitez dud tlieu, pource qu'il est pauvrement edissé, ou pour icelles cent liures de rente acheter deux milles francs pour vne sois, auec tout amortissement, we supra,

& par la forme & charges que dessus.

comme dessus, en l'Eglise des Celestins de Nostre-Dame de Sens, au titre & en l'honneur de Sainct Simon & Sainct Iude freres & Apostres, de cent liures parisis de rente amortie, & cinq cens francs pour vne fois, pource que le lieu est petitement edissé, ou pour icelles cent liures de rente, acheter deux mille francs pour vne fois, auec tout amortissement, ve sapra, & tout par la

forme & maniere & charges que dessus.

Item, la cinquiesme Chappelle sera celle que ray fait faire au tenant de l'E-glise des Religieux Celestins de Monsieur Sainct Pierre l'Apostre, du Mont de Chastres lez ma ville de Pierre-Fons, en l'honneur & au titre de Sainct Iacques & Sainct Iean l'Euangeliste freres & Apostres; & veux & ordonne que pour vn Obit perpetuel & vne Messe quotidienne & perpetuelle pour les causes, considerations, charges & forme dessuscites, elle soit sondée de cent liures parisis de rente amorties, sur lesquelles cent liures de rente ils ont eu la terre de Fuyse\*, pour ce qu'elle a esté prisée, laquelle ie leur dois amortir tant de Monsieur le Roy, comme de tous autres.

\* al, Cuile,

Item, la sixiesme Chappelle sera celle que i'ay fait saire en l'Eglise des Religieux Celestins de Sain& Pierre d'Auignon, en l'honneur & au titre de S. Thomas & Sain& Mathias Apostres, & pour la tres-grande & singuliere de-uotion & afsection que i'ay au benoist Corps de sain& memoire le Cardinal de Luxembourg, qui repose au Monastere dudit lieu, duquel lignage ie suis, & aussi pour la grande deuotion que i'ay à l'Ordre desdits Religieux, & aussi parce que mes beaux Oncles de Berry & de Bourgongne & moy auons assis la premiere pierre en l'Eglise dudit lieu. Ie veux estre principal fondateur de ladite Eglise & Monastere: & veux & ordonne qu'outre le Prieuré de Loudun que ie leur ay fait auoir, il ayent quatre mille francs d'or pour vne sois, pour estre mis & couvertis en deux cens liures parisis de rente, auec tout amortissement, ve supra, pour la vie & sustentation d'vn Convent de douze Religieux dudit Ordro, qui perpetuellement prieront Dieu audit lieu, pour messits tres-chers & tres-

redoutez Seigneurs Pere & Dame, le Roy Charles le Quint, & la Reyne Ieanne de Bourbon, pour Monsieur le Roy duquel ie suis frere, pour moy, nos femmes, enfans, parens & amis; & outre leur Office canonique, qui est bien prolix, ie les charge seulement d'vn Obit perpetuel, & d'vne Messe quotidienne qu'ils diront chacun iour en madite Chappelle, excepté le Samedy, qu'elle sera dite de Nostre Dame à note & conventuellement, au grand Autel ou à l'Autel de derriere, par la forme & maniere que les Religieux Celestins de Paris la dient pour les Notaires de Monsieur: & aussi que tous les jours aprés la grand' Messe du iour, celuy qui aura dit ladite Messe accompagné du Diacre & du Sousdiacre, au iour de feste, ou du Clerc de l'Autel, s'il n'est feste, sera tenu de venir dire en la Sacristie dudit lieu tost après l'Euangile de Monsieur Sain& Iean, pour nous tous dessus des despouillant, ma vie durant, Veni Creator Spiritus, auec vne commemoration du Sain& Esprit, & Pratende, ou Deus qui charitatu: & aprés mon decés, De profundu, Pater noster, Aue Maria & Fidelium: & si prie tous les Religieux dudit lieu, qui ne seront Prestres, que toutes les fois qu'ils receuront le precieux Corps de nostre Seigneur Iesus-Christ, que l'Office fait, ils aillent dire leurs graces en ladite Sacristie, & ma vie durant vne commemoration du Sain& Esprit, & Deus qui charitatu, & aprés mon decés De profundu & Fidelium; & si seront tenus de soustenir le Calice, Messel, & Ornemens de madire Chappelle & le luminaire, tout par la forme & maniere qu'és articles dessus est contenu, & ne veux point qu'és quatre mille francs dessus soient compris & entendus les deux mille francs que ie leur ay baillez pour faire faire & edisser madite Chappelle.

Item, la septiesme Chappelle, Messe quotidienne & Obit, seront fondez comme dessus en l'Eglise des Celestins de Nostre Dame de Ternes, au titre & en l'honneur de Sain& Barthelemy & Sain& Mathieu Apostres, de cent liures parisis de rente amortie, ou de deux milles francs pour vne sois auec tout amortissement, vt supra, & aux charges, manieres & conditions pareilles qu'en

l'article de la premiere est dit.

Item, la huistiesme Chappelle, Messe quotidienne & Obit seront fondez comme dessus en l'Eglise des Celestins de Nostre Dame de Coulombiers, au Diocese de Vienne, en l'honneur & au titre des quatre Sainsts Euangelistes, & de tous les Sainsts Disciples de Nostre Seigneur Iesus-Christ, de cent liures parisis de rente amortie, ou deux mille francs auec tout amortissement, ve supra, par la forme, manière & charges que dessus.

comme dessus, aux Celestins de Sainct Martial de Gentilly lez Auignon, en l'honneur & au titre de S. Denys, S. Estienne, S. Laurent, S. Vincent, S. Georges, S. Sebastien, S. Maurice, S. Christophle, S. Menier \*, & tous les au-\*al, Memer tres Saincts Martyrs, de cent liures parisis de rente, ou de deux mille francs pour vne fois, auec tout amortissement, vr supra, & tout par la forme, maniere, & charges que dessus est declaré.

treize ordonnez cy-dessous\*, seront fondez: c'est à sçauoir, la dixiesme aux \*al. dessus Celestins de Sain& Antoine d'Amiens, en l'honneur & au titre de S. Gregoire, S. Ambroise, S. Augustin, S. Ierosme, S. Bernard, & de tous les autres Sain&s Docteurs de nostre Mere Sain&e Eglise: la onziesme aux Celestins de Nostre Dame de Metz, en l'honneur & au titre de S. Martin, S. Nico-las, S. Charlemagne, S. Louys, S. Pierre Celestin, S. Benoist, S. Antoine, & de tous les Sain&s Confesseurs. La douziesme aux Celestins de Ville-neus-ue lez Soissons, en l'honneur & au titre de Sain&e Anne Mere de Nostre Dame, de la benoiste Sain&e Magdeleine, Sain&e Catherine, Sain&e Agnes, Sain&e Vrsule, & de toutes les autres Sain&es Vierges & Martyres, & autour & enuiron seront peintes mes armes & les armes de seux mes cousins Messire

Henry de Bar, & le Seigneur de Coucy. Et la treiziesme Messe aux Chartreux de Bourg-fontaine en ma Comté de Valois, au titre & en l'honneur de tous les benoists Sain&s & Sain&es de Paradis. Et outre, ie veux & ordonne douze Religieux perpetuels estre fondez en l'honneur du nombre & reuerence des douze Articles de la foy, ésdits lieux & Monasteres des Celestins d'Amiens & de Ville-neufue: c'est à sçauoir, que six desdits Religieux seront fondez perpetuellement de l'Ordre desdits Celestins, & mis & appliquez à la fondation du Monastere des Celestins de Monsieur Sain& Antoine d'Amiens, & les autres six seront fondez & appliquez à la fondation du Monastere des Celestins de Villeneufue lez Soissons, desquels deux lieux ie veux estre second Fondateur: & pour la fondation, vie & sustentation d'iceux six Religieux, & augmentation desdits Monasteres; ie leur ordonne & veux qu'ils leur soient baillez & assis à chacun d'iceux deux lieux deux cens liures parisis de rente, par an amortie, ou quatre mille francs d'or pour vne fois, pour icelles acheter auec tout amortissement, vi supra: & outre pour aider à parfaire leurs edifices, chaires de leurs Eglises, & aussi pour liures & autres necessitez. Ie leur donne pour vne fois à chacun d'iceux deux lieux deux mille francs, & les charge seulement, outre leur Office canonique d'vn Obit perpetuel, & de ladite Messe quotidienne & perpetuelle, qui sera par eux dite à l'autel de derriere le grand autel de leursdites Eglises, en l'honneur & au titre dessus dit: & si seront chargez au surplus de liurer & soustenir cierges, torches, & autres choses par la forme & maniere dessus dite, és autres articles precedens.

ne audit lieu de Nostre-Dame de Mets, l'autre audit lieu de Bourg-fontaine, & pour la fondation d'vn Obit paran, & de ladite Messe quotidienne & perpetuelle, que les Religieux desdits lieux diront à l'autel de derrière le grand autel de leurs Eglises, pour moy & les autres dessus dits: Et en special, quant audit lieu de Villeneuue lez Soissons, pour feux mes beaux Cousins Messire Henry de Bar, & le Seigneur de Coucy, leurs semmes, enfans & amis. l'ordonne à chacun desdits deux Conuents & Eglises, cy-deuant nommées, cent liures parisis de rente amortie paran, leur estre baillez & deliurez; ou pour chacune liure pour vne sois, pour icelle achepter, vingt francs, auec tout amortissement, vi supra. Et seront chargez selon & par la forme & maniere des autres cy-de-

Item, le veux & ordonne, que si aucune desdites treize Chappelles & treize Messes ne se pouvoient pour quelque cause sonder & dire ausdits autels desdits lieux qui sont derriere les grands autels d'iceux, qu'elles soient sondées & dites és Sacristies, ou autres plus propices lieux desdites Eglises que faire se pourra bonnement, par l'ordonnance de mes executeurs.

Item, Pour la tres-grande & singuliere deuotion que i'ay à l'Hostel-Dieu de Paris, & aux saindes œuures de misericorde qui y sont faites aux Pauures, membres de N. S. Iesus-Christ, & pour iceux aider à viure & soustenir: Ie veux & ordonne que cent liures parisis de rente amortie, ou deux mille francs pour vne fois, ve supra, y soient baillées ou assises; & les charge que chacun iour, enuiron huich heures, le Maistre, ou l'vn des Freres dudit lieu dise vne Messe à l'autel Saince Louys, qui est assis entre les malades; lequel ie veux qu'il soit bien ordonné & peint à mes Armes, & qu'en icelle Messe qui sera sonnée à vne moyenne cloche, qui y sera mise à mes fraiz & despens, soit dit Inclina; & qu'aussi-tost que le Saince Sacrement sera sonné & leué, que chacun des malades & autres personnes dudit Hostel-Dieu qui faire le pourra, à ladite heure, ou à vne autre dudit iour, dise vn Pater nosser des mais: & si seront tenus de perpetueltement soustenir en bon & suffisant estat les Messel, Calice, & Ornemens qui leur seront baillez pour dire les dites Messes, & deux cierges

cierges de cire de chacun vne liure, qui ardront ausdites Messes, & vne torche de trois ou quatre liures, qui s'allumera à l'esseuation du précieux Corps de N. Seigneur Iesus-Christ, & de deux autres cierges de cire blanche chacun de trois ou quatre liures, qui seront mis en deux grands chandeliers de cuiure ou de laton, qui ardront devant le grand autel dudit lieu, & ardront dés l'esseuation iusques à la perception d'iceluy. Et veux que certain pardon soit impetré du Pape, ou de l'Euesque de Paris, pour tous ceux qui diront & oyront ladite Messe, & pour tous ceux qui diront ledit Pater noster, & Aue Maria: & si fouftiendront vne lampe, qui ardra continuellement deuant ledit autel. Et ie prie le Doyen de Paris, & les Chanoines qui les gouverneront pour le temps, qu'ils prennent garde trois ou quatre fois l'an que ladite fondation soit bien gardée, & de ce seront faites Lettres que le Chapitre, & mes executeurs & heritiers

Item, Ieveux & ordonne vn Obit perpetuel grand & folemnel, estre fait chacun an', le jour de mon trespas, où le premier jour aprés, ainsi que bonnement faire se pourra, és Eglises Nostre-Dame de Paris, des Religieux de monsseur Sain & Denys en France, de Clugny, & des Chartreux lez Paris. Et veux & ordonne qu'en chacun desdits lieux soient faits deux grands chandeliers de cuiure, à mes Armes, pour mettre deux cierges de trois ou quatre lipros de cire blanche, qui ardront à toutes les Messes qui seront dites esdites Eglises, aux grands autels d'icelles, & pour la fondation desdits Obits & cierges: leveux que chacun desdits lieux ait pour vne fois vne somme d'argent;

qui fera regardée & aduitée par mes executeurs.

Item, le veux & ordonne vn Obit perpetuel, grand & solemnel, estre fait comme dessus, és Eglises de Sain& Croix, & de Sain& Aignan d'Orleans, de Nostre-Dame de Chartres, de Sain& Saqueur de Blois dont le suis Patron, des Religieux de Saince Iean és Vignes lez Soissons, & des Religieux de la Cour-Dieu en mes Forests d'Orleans, & du petit Cisteaux assez prés de Blois, de l'Or+ dre de Cisteaux; & qu'esdits lieux de l'Ordre de Cisteaux, de Sain&Sauueur, & de Sain& Iean és Vignes, soient faits en chacun deux grands chandeliers de cuiure à mes Armes, pour mettre deux cierges chacun de trois ou quatre liures de cire blanche, comme dessus: & ordonne que pour ce chacun lieu aix pour vne fois vne somme d'argent, qui sera regardée & aduisée par mesdits executeurs, & ne fais point mention des chandeliers & cierges pour les Eglifes de Sain&e Croix, Sain& Aignan, & Chartres, pource qu'ils y sont dessus

Item, Ie veux & ordonne vn Monastere de treize Religieux; c'est à sçauoir le Prieur, & douze Freres, dudit Ordre des Celestins, ausquels i'ay vne singuliere deuotion & affection, estre fondé, edifié, & renté de huice cens liures parifis amorties, en l'honneur & au titre de la benoiste saincte Trinité, de la benoiste Vierge Marie, de Monsieur S' Michel, Sain& Ican Baptiste, Sain& Ican l'Euangeliste, & des treize benoists Apostres, monsieur Sain& Louys dont ie por 2 te le nom, & de monsseur Sain& Ioseph, & de tous les benoists Sain&s & Sain-&es de Paradis, en ma ville d'Orleans, sur la riuiere de Loire, assez prés de la Tour neufue, ou en autre plus conuenable, propice & profitable lieu pour ladite Religion, que bonnement faire se pourra, tant en ladite ville d'Orleans, comme en la ville de Blois ou enuiron, & soit fait bien & prositablement, à la forme & maniere du Monastere des Celestins de Paris: & charge seulement lesdits Religieux dudit lieu, outre leur Office canonique qu'ils disent bien prolixement, d'vn Obit solemnel & perpetuel au iour de mon trespas, ou au premicrautre iour ensuiuant que bonnement faire se pourra, & d'vne Chappelle & Messe quotidienne en l'honneur & au titre de Nostre-Dame, qui perpetuellement sera dite & celebrée à l'autel de derriere le grand autel; auquel autel & Chappelle, sera fait & peint l'Image de Nostre-Dame & des deux Ma-

Digitized by Google

ries ses sœurs, de leurs benoists enfans, & de monsieur Saince Ioseph, & autour mes Armes; laquelle Messe sera dite de Nostre-Dame à note, & Conuentuelle tous les Samedys par la forme & maniere que les Religieux Celestins de Paris la disent: Et si seront chargez de soustenir quatre cierges & vne torche, & les Ornemens de ladite Chappelle par la forme & maniere qu'il est declaré és sondations des Messes & Chappelles dessus dites. Et veux & ordonne qu'en ladite sondation & ediscation soient mis & employez trente mille francs d'or, auec tout amortissement, vi supra. Et veux & ordonne que les dits Religieux', pour eux & leurs maisons qu'ils auront par ladite sondation, ayent tel & semblable vsage en mes Forests d'Orleans & de Blois, pour maisonner & ardoir, & leurs autres necessitez, qu'ont les Religieux Celestins de Nostre-Dame d'Ambert en la garde de Neufuille, & qu'ils en puissent perpetuellement en icelles Forests vser par la forme & maniere qu'en vsent à present les dits Religieux Celestins d'Ambert en ladite garde.

Isem, Ieveux & ordonne, qu'aux Maistres & Gouverneurs du College de l'Aue Maria, sue de Hubant, lez l'Eglise & Monastere de Saince Geneuie sue de Paris, soient baillez cinquante liures parisis de rente amortie, ou mille francs d'or pour vne fois, vi supra, pour la fondation de six Escoliers, qui sont adioustez & appliquez audit College & Escoliers d'iceluy, dont chacun d'iceux six Escoliers aura trois sols parisis pour bourse, par chacune semaine, & seront iceux Escoliers tenus de prier Dieu pour moy, par la forme & maniere que sont les autres Escoliers dudit College pour leur Fondateur; lesquelles bourses desdits six Escoliers, seront perpetuellement données par mon Chancelier, & le Chancelier de mes successeurs, & en seront faites Lettres telles qu'il ap-

partiendra.

Item, Ieveux & ordonne, qu'aux pauures Eglises desolées de mes pais, tant Mendians comme autres, soient baillez & distribuez par mesdits executeurs,

selon leur bon aduis & discretion, pour vne fois quatre mille francs.

Isem, le veux & ordonne qu'audit Hostel-Dieu de Paris, & en chacune E-glise en laquelle i'ay ordonné estre sondée & dit vne Messe quotidienne, ou fondé Freres, qu'il y ait vn Messel, vn Calice, vne Croix, vne Paix d'argent doré, deux plats, deux chandeliers, deux burettes, vne boiste, tout d'argent, & deux chandeliers de cuiure pour les iours feriaux, trois chasubles de drap de Damas blanc, rouge, & noir, à deux petits Escussons de mes Armes, garnies d'estolles, fanons, aubes, parées, paremens d'autel, nappes, corporaux, & courtines, & toutes autres choses appartenans à vne Chappelle bien complette: & qu'au canon dessous le Memento dudit Messel, soient escrits ces mots: Et specialement de Monsieur Lauys de France Duc d'Orleans, qui a fondé ceans une Messe quotidienne.

Item, Ie veux & ordonne, qu'à l'Eglise de Clugny dessus dite, en laquelle i'ay fondé vne Messe quotidienne & perpetuelle, audit Hostel-Dieu, en ma Chappelle des Celestins de Paris, & en tous les lieux & Eglises esquels i'ay fondé & ordonné Messes quotidiennes, qu'il y soit fait vne Chappelle grande & entiere de chasuble, tunique, dalmatique, trois chappes, draps d'autel, & autres choses qui y appartiennent, de draps de Damas, ou autres bons & sussissant quotidien de la Chappelle de Monsseur le Roy; & que la parte soit faite à huist quarrez, & au pommel de chacunsoient les quatre Euangelistes, & les quatre Docteurs si estre y peuuent, & au pied vn Crucisix, ou vn Dieu de pité, auec mes Armes, & escrits ces mots: Priez Dieu pour Monsseur Louys Duc d'Orleans, qui a donné en cette Eglise de S. N. ce calice d'or: & soit fait de bonne façon, pour dire les grandes Messes chacun iour esdites Eglises Cathedrales, & dudit lieu de Clugny: & en madite Chappelle & autres Eglises aux Dimanches & aux Festes, & veux & ordonne qu'ils soient perpetuellement gar-

dez eldies lieux, fans este vendus ou alienez.

Item, le veux & ordonne qu'vne fois, du moins la premiere semaine de chacun mois, perpetuellement toutés les Messes que ray sondées és lieux dessus dits, spient dites & calebrées en chacun d'iceux lieux des Saintes, en l'homneur & au titre desquels les dites Chappelles sont sondées, & aux autels qui sont deussez és articles d'icelles sondations.

trem, le veux & ordonne qu'en la ville en laquelle il plaira à Dieu faire son commandement de moy, soient baillez cinquante stants à chacun Connent des Ordres Mendians qui seront en ladité ville; c'est à sçauoir la moisié en un calice à mes Armes, pour celebrer chacun iour la Messe audit Conuent, & y soient escrit ces mots: Priez Dieu pour Monsseur Louys Duc d'Orleans, qui a donné ceans ce calice: & l'autre moitié en deniers, pour faire en chacun desdits Conuents une Vigile, & la Messe le lendemain pour moy. Et aussi que tous les Freres desdits Conuents qui seront Prestres diront une Messe, & les non Pressers les sept Pseaumes & les Litanies.

Item, l'ordonne aux quatre Ordres Mendians de Paris & d'Orleans huice cens liures parisis; c'est à sçauoir, à chacun lieu cent liures parisis, dont les cent francs seront connectis en deux calices, paix, burettes & ornemens faits à mes Armes, & escrits comme dessus. Et les autres vingt-cinq francs en denniers, à condition qu'ils seront tenus, pareillement comme dit est cy-douant, aux mesmes charges cottées en l'article prochain precedent, de saire pour moy.

autres que les laisse à toutes les Parroisses, & Eglises des Religieux autres que les dits quatre Ordres Mendians, de Paris & d'Orleans, & à tous les Hospitaux & autres Eglises de Paris & d'Orleans, dedans & dehors, esquelles on dit chacun iour Messe, à chacune Eglise, lien ou Hospital vn calice d'argent doré, de deux marcs & demy, faits à mes Armes: & si prie qu'essites calices on die Messe le plus souvent qu'on pourra, esquels soient escrits ces moss? Priez Dien pour Monsieur Louys Duc d'Orleans, qui a donné en cette Eglisse de S. N. ce calice: & qu'en chacun lieu & Eglise soient dites Vigiles & Messes pour moy, & qu'en chacun d'iceux lieux Prestre Religieux, & non Religieux die une Messes, & non Prestre les sept Pseaumes & Litanies.

Item, le veux & ordonne qu'en ma Chappelle des Celestins de Paris, en laquelle i'ay esseu ma sepulture, soient faites deux belles colomnes de cuiure ou de lattonauec deux Anges dessus, gatus & estossez pour pendre les custodes, auec les dits deux grands chandeliers de cuiure que i'y ay fait saire, sur les quels seront mis deux cierges de cire blanche, pour y ardoir dés l'esseuation insques à la sin des Messes qu'on y dira pour moy; & que par bonne ordonnance soit sait vn bel & bon petit ciboire, & vne coupe toute d'argent doré, qui y soient mis & assis, pour y estre & reposer le benoist & precieux Corps de nostre Seigneur Iesus-Christ; & qu'vne belle Lampe d'argent faite à mes Armes y soit mise & assis, pour y ardoir continuellement: & qu'en l'Eglise des des Religieux soit fait vn bel chandelier, pendant en telle maniere que douze petites Lampes y puissent estre & soient mises, & vn cierge au misieu, en l'honneur des treize Apostres, pour enluminer l'Eglise aux Matines, & ardoir aux Messes Vespres des grandes Festes doubles.

Liem, le veux & ordonne qu'aux Religieux Celestins d'Auignon, d'Amiens, & de Villeneus de lez Soissons, donc ie me suis fair second Fondateur, ausdits Celestins de Paris, & de Saince Croix en ma forest de l'Aigle & d'Orleans, ou de Blois, soient faires en chacun d'iceux lieux trois Chappelles entieres, de chasubles, tuniques, dalmatiques, chappes, & draps d'autel, aubés, amirs, courtines, & autres choses qui y appartiennent, de draps de Damas, ou autres bons & sufssians, blancs, rouges, & noirs, à orstais de mes Armes.

esquels seront sondées les Messes dessur dites soient impetrez pour tous ceux Mmmm ij

qui diront les dites Messes, pour ceux qui les oyront, & pour tous ceux quiprie-

ront Dieu pour Monsieur le Roy & pour moy.

Isam, le veux & ordonne que toutes les Messes & fondations dessus dites, soient tres-bien escrites & enregistrées és Martyrologes des Eglises esquelles elles seront faites, & qu'elles soient leuës quatre fois l'an; c'est à sçauoir les semaines de Pasques, de Sain& Iean, de Sain& Remy, & de Noël, és Chapitres & éslieux à ce faire propices; & qu'en Tableaux de cuiure dorez, ou autres, soient en bref escrites lesdites Fondations & Pardons, & mis & assis esdites Eglises esquelles seront faites lesdites Fondations és lieux plus propices & plus conuenables que faire se pourra.

Item, Ieveux & ordonne, que si tost que mon Seruice sera fait, que mesdits executeurs aduisent les plus clairs Domaines de mes conquestes, & que les reuenus & deniers qui viendront d'iceux, soient par eux, ou leurs commis receus; & que par iceux ou leursdits commis les rentes & fondations dessus dites, qui ne seront acquises, faites ou accomplies, & les restes d'icelles soient payées chacun an, iusques à ce qu'elles soient baillées, assifes & accomplies,

comme dessus est dit & ordonné.

Item, Ic veux & ordonne que mesdits executeurs fassent la meilleure & la plus grande diligence que bonnement faire pourront, d'ayder, acquerir, & achepter les rentes pour lesdites fondations qui ne seront au temps de mon trespas parfaites. Et si on mettoit trop longuement à les trouuer, ie veux & ordonne qu'ils baillent ausdits Religieux & personnes des lieux desdites sondations, qui ne seront parfaites, au prix de deux mille francs d'or pour cent liures parisis de rente, sans y comprendre les amortizations de Monsieur le Roy, en tant qu'il luy pourra toucher. Et si veux des maintenant pour lors, que tout ce que d'icelles fondations sera assis en mes terres & Seigneuries, soit & demeure amorty perpetuellement, & sans aucune finance en tirer, en tant comme à moy, mes heritiers, & ayans cause, pourra appartenir ou toucher, soit pour raison des acquisitions ou autrement, comme dit est.

Item, Recognoissant la bonté que l'ay trouvée en Valentine ma femme & compagne, fille de Iean Galeas Duc de Milan, Comte de Pauie & de Vertus: le luy ordonne fon douaire, au cas que ie trespasse auant elle, en la forme qu'il est contenu és Lettres faites du mariage de moy & d'elle, à prendre en mes terres de Champagne, ou de Brie, & de mes autres terres, auec

le chastel, ville & chastelenie de Chasteau-Thierry.

Item, Quand il plaira à Dieu faire son commandement de moy, dés maintenant pour lors, ie benis mes trois enfans Charles, Philippes, & Iean, que Dieu m'a donnez, & tous les autres qu'il luy plaira à moy donner auant mon trespas, de la benediction dont Abraham benit Isaac, & Isaac benit son fils Iacob, & Iacob benit les douze Patriarches ses enfans: Priant tres-humblement Dieu, que de sa benigne grace il leur donne force & puissance de se tellement contenir en son sainct service & tremeur en ce mortel monde, que ce soit au saucement de leurs ames, & aprés leur trespas à l'honneur de leurs

amis, & au bon exemple du peuple, & de leurs successeurs.

Item, l'ordonne que mesdits enfans, & ceux qu'il plaira à Dieu à moy donner, non aagez, soient & demeurent au gouvernement, bail & tutelle de madite femme & compagne leur mere: Toutesfois si elle se remarioit, i'ordonne que lesdits bail & gouvernement de mesdits enfans luy soit osté, & soient mis mesdits enfans sous le gouvernement de Monsieur le Roy, en la compagnie de Monsieur le Dauphin mon Neueu. Et ordonne qu'ils soient accompagnez de deux ou trois anciens Cheualiers, preud'hommes & vaillants, qui ayent grauité en eux, auec bonne discretion, pour leur monstrer & enseigner leurs defauts, ainsi qu'il appartient, & soient pris les dits Cheualiers & mis en leur compagnie par l'ordonnance de Mr le Roy, & par l'aduis de mesdits executeurs.

: Item, Des biens temporels de ce mortel monde, que mon benoift Createur m'a prestez, i'ordonne le partage de mesdits ensans Charles, Philippes, & Iean,

par la forme & maniere qui s'ensuit.

C'est à scauoir, Audit Charles mon aisné fils la Duché d'Orleans, les Comtez de Vallois, de Blois, de Dunois, & de Beaumont, la Seigneurie, terre, & Baronnie de Coucy, le Chastel & Chastellenie de Chauny sur Oyse, Faillouel & Coudren, la Comté d'Ast, & autres terres que l'ay & puis auoir au pays de Lombardie, & d'outre les Monts, la Duché de Luxembourg, auecles apparteces d'icelles, en Noblesse & en profit.

Item, le veux & ordonne, que Philippe mon second fils ait la Comté de Vertus, qui me vient du costé de madite femme & compagne, la Comté de Portien, les Chasteaux & Chastellenies de Chasteau-Thierry, & de Gandelus, la Vidamie de Chaalons, le chastel & Chastellenie de la Fere, auec & toutes mes terres de Champagne & de Brye, excepté le chastel & Chastellenie de

Brie-Comte-Robert, & la Ferté Alaiz, en Noblesses & profits.

Item, Ie veux & ordonne, que Iean montiers fils ait les Comtez d'Angoulesme & de Perigort, la Comté de Dreux, la Ferté-Bernard, la Forte-maison lez Chartres, le chastel & Chastellenie de Brie-Comre-Robert, & la Ferté Alaiz, ma terre & Seigneurie de Sain& Sauueur Lendelin, auec toutes mes terres, rentes, & reuenus quelsconques que i'ay au pays de Normandie, & la ren-

te que ie prens sur le Tresor de Monsseur le Roy à Paris.

Item, le veux & ordonne, qu'après la recommandation faite de mon ame, de mon execution, de madite femme & compagne, & de mesdits enfans à Monsieur le Roy, à Madame la Reyne, à Monsseur le Dauphin mon Nepueu, s'il est en aage qu'on le doiue faire; à mes beaux Oncles de Berry, de Bourgongne, & de Bourbon, mesdits executeurs entendent à faire & à expedier les choses dessus dites, le mieux & le plus diligemment qu'ils pourront. En suppliant humblement mondit Seigneur, que pour l'amour de Dieu, & augmentation de son sain& Seruice, pour l'amour & en faueur de moy. Et afin que luy, ses enfans & amis soient accompagnez & participans des bien-faics, Messes, & fondations dessus dites, il luy plaise amortir & faire accomplir celles qui neseroient parfaites & amorties au iour de montrespas : caraprés iceluy sera cognuë

la bonne volonté, & amour qu'ils auront eu à moy.

Item, le veux & ordonne que mesdits executeurs soient payez en conscience, & leurs commis & deputez, selon ce qu'ils vaqueront, laboureront, & trauailleront au faict de madite execution; & que des menues mises & despens, en soit creu parserment, & que de tout soit rendu compte en Parlement, auquel ie sousmets tout le fai& de madite execution. Et pour tout ce que desfus est dit, faire, enteriner, accomplir&mettre à fin & execution deuë: le fais, nomme, deuise, & eslismes Executeurs mondit Seigneur le Roy, le Chancelier de France, le premier President du Parlement, qui seront pour le temps, Reuerends Peres en Dieu Maistre Philippes de Moulins Eucsque de Noyon, Messire Pierre Beauble Eucsque d'Vsez mon beau cousin, Messire Charles d'Albres Connestable de France, Maistre Pserre l'Orfeure mon Chancelier, & celuy qui le sera pour le temps, Frere Pierre Pocquet, en son propre & priué nom, soit Prouincial ou non, de l'Ordre des Celestins, le Prouincial dudit Ordre qui sera pour le temps de mon decés, Frere sacques le Brien Prieur du Mont de Chastre, le Prieur des Celestins de Paris qui pour le temps sera\*, \*Le Pere Guil-Frere Pierre Guerront, Frere Guy d'Erny, Procureur desdits Religieux, & celuy laume du Fou. qui sera Procureur desdits Religieux pour lors; Maistre Guillaume Cousinot, Maistre Nicole le Dur, Messire lean de Bueil, Messire Philippes de Maisseres, Messiro Saquet de Blaru, Messire Guillaume de Bracquemont, Messire Philippes de Fleurigny, Messire Iean de Roussay, Messire Guillaume de Laire Cheualier, Iean le Flament, Maistre Hugues de Guingault, Iean Tapperel: Ausquels en-Mmmm iij

semble, on aux haict, sept; on six d'eux pour le tout, dont deux seront desdits Religieux Celestins, pour ce que ce present Testament touche grandement leur Ordre, ie donne plein pouvoir, authorité, & mandement special de ce mien Testament, & toutes les choses en iceluy contenuës & escrites, enteriner & accomplir, mettre à fin & execution deue selon sa forme & teneur; & d'interpreter, declarer & ordonner tout ce qui y sera trouué obseur, ou moins suffisamment declaré ou ordonné. Et si aucuns de mesdits executeurs trespassoient auant l'accomplissement de mondit Testament: le veux & ordonne que les autres audit nombre, puissent essire autres bonnes & suffisantes personnes pour mes executeurs, qui ayent autant pouvoir & authorité comme auoient lesdits defunts en leur viuant, és mains desquels mes executeurs, ou huict, sept ou six d'eux, comme dessus, pour le tout; le mets & transporte dés maintenant, pour lors, tout l'or & l'argent monnoyé que i auray au iour demon trespas; & toute ma vaisselle tant d'or comme d'argent, tous mes ioyaux & meubles d'hostel, & autres quelconques, & tous mes conquests que l'auray audit iour de mon trespas, en quelque lieu qu'ils soient, pour faire & accomplir ce present mien Testament, & toutes les choses dedans contenues, si auant & en telle maniere, que nuls de mes heritiers, ou ayans cause, ne puissent iouyr, ny vser, ou aucune chose auoir, receuoir, ou posseder, iusques à ce que mondit Testament, & toutes les choses dedans contenues seront faites, parfaites, & entierement accomplies; nonobstant que d'iceux conquests i'aye aucunement ordonné cy-dessus en partage de mesdits enfans. En suppliant & priant à Monsieur le Roy qu'il veuille prendre à cœur mondit Testament. & le faid de mon execution, & mesdits executeurs mettre & tenir en sa sauue-garde & protection. Et que si tost que le seray allé de vie à trespas, si mestier est, & qu'il en soit requis par mesdits executeurs, il fasse mertre toutes les choses dessus dites en sa main, en baillant & deliurant icelles par sadite main à mes executeurs, pour mondit Testament enteriner & accomplir. Et au cas que mesdits heritiers, ou aucons d'eux, ou ayans cause, voudroient ancunement aller au contraire des choses dessus dites, ou d'aucunes d'ieclles; dés maintenant pour lors, il \* les priue de toute la succession qui leur pourroit venir & escheoir de par moy. En sousmettant derechef mondit Testament & toutes les choses dessus dites à la Iurisdiction de mondit Seigneur le Roy, & de sa Cour de Parlement, & du Chastellet de Paris, & de chacune d'icelles: Et veux que ce present Testament vaille & tienne par droi& de Testament ou de Codicile, & par la meilleure forme & maniere que valoir il pourra & deura. En tesmoin de laquelle chose; le Louys, fils de Roy de France. Duc d'Orleans dessus dit, ayant la crainte de Dieu deuant moy, en bonne prosperité de corps, ayant mon entendement tel que Dieu m'a presté, aussi bon qu'oncques i'ay eu, de ma propre volonté, mouuement & science, ay fait & fais ce present Testament ou ordonnance de dernière volonté, par la forme & maniere dessus dite: Et y ay mis & escrit de ma propre main mon nom & seing manuel, & fair mettre le seel de mes Armes, & les seings manuels de Maistre Macé Heron, & Aubert de Crecy mes Secretaires, l'an de grace mille quatre cens trois le dix-neufiesme iour d'Octobre: Priant & requerant la benoiste saincte Trinité, le Pere, le Fils, & le Sainct Esprit, la benoiste Vierge Marie, toutes les Hierarchies des benoifts Sain&s Anges & Archanges, les Sain&s Patriarches & Prophetes, les benoifts Sain&s Apostres, Euangelistes, & Disciples, les benoists Sainces Martyrs, les benoists Sainces Docteurs & Confesseurs, les benoistes sainctes Vierges & Martyres, & toute la benoiste Cour de Paradis, qu'ils veuillent prendre & accepter en gré les choses dessus dites, & exaucer ma petite devotion & oraison: Per Christum Dominum nostrum, Amen. Signé, Louys, & plus bas M. \* Heron & A. de Crecy, & seellé de cire rouge en lacs de soyeverte

\* al, Cheron

& rouge.

1403.

\* al, ic

Page 191. ligne 4. Le Docteur Iean Petit s'efforça de instifier le meurtre du Duc d'Orleans, Greconclud qu'el aueit esté licite de le tuer comme vn tyran, &c. Page 267. ligne 23. La Proposition de Iean Petit sur condamnée, &c. Pages 293. & 294. se voit l'aduis de Iean Gerson touchant icelle question. Dans la Bibliotheque des Reuerends Peres Minimes de la Place Royale se peuvent voir trois Volumes manuscrits, reliez en veau rouge, in fol. qui contiennent les Allegations, Relations, & Conclusions de plusieurs Maistres & Bacheliers en Theologie touchant la matiere de foy, & Question des neuf Propositions mises en auant par Iean Petit, responduës par Iean de Gerson Chancelier de l'Eglise de Paris: au Concile de Constance 1419. Dans ce Recueil sont comprises ; les raisons de part & d'autre. De plus, parmy les Memoires manuscrits de Monsieur Dupuy, sont deux volumes, l'vn cotté 565. insitulé Concilium Parissense, an. 1413. contra Propositionem Io. Parui, quilibet tyrannus, &c. l'autre marqué 566. qui a pour titre Allegationes Theologorum Parisens. contra Affertiones Io. Parui, collecta à M. Io. Gerson Theel. in Concilio Constantiensi, 1415.

Page 193, sur la fin, & precedemment page 189, ligne 15. fut ordonné que les

deux Gleres qui evoient esté pendus, servient dependus & mis en terre saintte, &c. Et page 419. ligne 14. Et les conuoya luy & ses gens, & Sergens depuir le gibes insques an Monstier des Mathurins au ils furententerrez. Ces deux Clercs ou Escoliers s'appelloient Leger du Moussel, & Olivier Bourgeon. Et furent inhumez en vn coin du Cloistre des Mathurins de Paris, où l'on voit encor maintenant leur sepulture, sur laquelle ils sont representez en façon de pendus enseuelis, auec cet Epitaphe à l'enrour. Hic subsus iacens Leodegarius du Moussel de Normania, & Oliverius Bourgeois de Britannia oriundi, Elerici Scholares, quondam ducti ad iustitiam secularem, vbi obierunt : Restitute banorifice, & bic sepulti anno Domini M. CCCCVIII. die XVI. mensis May. Respicias nostrum Epitaphium, ut ores pro nobis Deum. Et contre la muraille pend vne lame de cuiure, en laquelle est grauée la cause pour laquelle ils furent restituez, & la peine que le Preuost de Paris encourut pour les auoir fait executer, en ces termes: Cy-dessous gisent Leger du Moussel & Olivier Bourgeois iadis Clercs Escoliers, estudians en l'Vniversité de Paru , executez à la Iustice du Roy nostre Sire, par le Prenost de Paris l'an M. CCCCVII. le XXVI. iour d'Octobre, pour certains cas à eux imposez; lesquels à la poursuitte de l'V niuersité furent restituez & amenez au Paruis de Nostre-Dame, & rendus à l'Euesque de Paris comme Clercs; & au Recteur, & aux Deputez de l'Vniuersité, comme Supposts d'icelle, à tres-grande solemnité. Et de là en ce lieu-cy furent amenez pour estre mis en sepulture, l'an M. CCCCVIII. le XVIII. iour de May. Et furent lesdits Preuosts & son Lieutenant desmis de leurs Offices, à ladite poursuite; comme plus à plain appert par Lettres Patentes & Instrumens sur ce cas. Priez Dieu qu'il leur pardonne

leurs pechez, Amen. Page 197. ligne 20. Le quatriesme Decembre 1408. mourut de deüil la Duchesse d'Orleans fille du Duc de Milan, & de la fille du Roy Ican, &c. Le Contract de mariage de Louys Duc de Touraine, depuis Duc d'Orleans, frere du Roy Charles VI. auec Valentine fille de Iean Galeas Vicomte, Seigneur & depuis Duc de Milan, se passa à Paris le vingt-septiesme Ianuier mille trois cens octantesix: dans lequel Contract iceluy Iean Galeas se qualifie Vicaire Imperial de Milan. Le Contract se fit en presence du Roy, & des Ducs de Berry, & de Bourgongne. Ledit Duc de Touraine receut benefice d'aage du Roy son frere, pour pouvoir validement contracter. Ce Contract de mariage se sit de la permission du Pape: La ville d'Ast & les appartenances furent données en dot à Valentine: Là sont énoncées les appartenances de la Iurisdiction d'Ast, Capitanat, Domaines, & Fiess d'icelle Ville, & releuans de son Euesque, domaine de ses Citoyens & Bourgeois, domaine du Ducde Milan en Piedmont: Fiefs de Piedmont, & ceux d'Ast non recognus par les Vassaux. Ce qui est du Piedmont, & d'Ast estimé à trente mille Florins Ducats de reuenu annuel. Fut stipulé, que

s'il n'y auoit enfans issus dudit mariage, lesdites Terres & siefs de Piedmont & d'Ast seroient renduës à iceluy Iean Galeas, & aux siens. Est promis, Que le Comté d'Ast & les Terres de Piedmontne releueront du Duché de Milan. Ladite Valentine aura en dot quatre cens cinquante mille Florins Ducats; icelle Valentine & ses enfans issus dudit mariage succederont audit Iean Galeas en toutes ses Seigneuries presentes & futures; au cas qu'iceluy Iean Galeas ne delaisse de soy aucuns descendans masses legitimes: Valentine sera joyalice & habillée selon son estat, & sera conduite & amenéé en France iusques au Pont de Masson aux despens de son pere: Son douaire: Du Comté de Vereus: Ratification du Contract que dessus pat Isan Galeas. Il y eut Bulle du Pape Clement VII. qui confirme iceluy Contract de mariage, donnée à Auignon l'an mille trois cens octante-neuf, au mois de May. Les Lettres d'erection de la ville & territoire de Milan en titre de Duché par l'Empereur Vencessaus en faueur de Iran Galeas, & de ses hoirs, & successeurs, surent données à Prague l'onziesme May mille trois cens nonante-cinq. Les Lettres de confirmation de ce que dessus par le mesme Empereur Vencessaus, & dierection de la ville & terrisoire de Panie en titre de Comté, furent passées à Prague l'an mille trois cens nonante-six, le treiziesme Octobre.

Page 198, ligno 151 où il est parlé de la Conference de Chartres, pour reconcilier les Ducs d'Orleans & de Bourgongne, & pacifier par ce moyen les troubles & guerres ciules qui estoient lors en France. Enguerrand de Monstrelet au premier volume de ses Chroniques, chapitre 49, rapporte commo l'an 1408. Iean Duc de Bourgongne, & Comre de Flandre, d'Artois, & de Bourgongne, demanda pardon à genoux au Roy Charles VI. en l'Eglise de Chartres, pour auoir fait tuer Louys Duc d'Orleans frere dudit Roy Charles. Et les Roys de Sicile & de Nauarre, & le Duc de Berry intercederent pour luy aussi à genoux:

Le Samedy ensuivant, ledit Duc de Bourgongne se partit de Gallardon pour

Voicy les proprestermes de cét Autheur.

aller deuers le Roy, accompagné de six cens hommes d'armes. Et quand il vint assez près de Chartres, il enuoyatous ses gens d'armes en ladite ville, exde Bourgongne cepté cent cheuaucheurs qu'il retint en sa compagnée, selon le Traité fait par va à Chartres, auant, & entra à Chartres enuiron deux heures deuant midy, cheuauchant vers l'Eglise insques au Cloistre des Chanoines, auquel il se logea. Or est ainsi que ledit Duc d'Orleans, & le Comte de Vertus son frere, accompagnez tant seulement de cinquante cheuaucheurs, selon le contenu du Traité dessus dit, entrerent en l'Eglise Nostre Dame de Chartres auec le Roy leur oncle, la Reyne, le Duc d'Aquitaine leur fils, & plusieurs autres Princes: En laquelle Eglise, pour icelles besongnes accomplir, fut fait vn solier d'aisselées. Et là estoit le Roy assis emprés le Crucifix, & entour luy estoient assistant la Reyne, le Dauphin & sa femme, fille du Duc de Bourgongne, les Roys de Cecile & de Nauarre, les Ducs de Berry, de Bourbon, le Cardinal de Bar, le Marquis du Pont son frere, l'Archeuesque de Sens, l'Euesque dudit lieu de Chartres, & aucuns autres Comtes & Prelats estoient derriere le Roy, auec lesdits d'Orleans. A l'entrée de l'Eglise estoient ordonnez de par le Roy plusieurs hommes d'armes, estans comme en bataille. Et fut fait le dit solier, pourtant que le peuple là venant ne trauaillast point lesdits Seigneurs, & aussi asin qu'on ne peust voir apertement ce qu'on deuoit là besongner. Tantost aprés ledit Duc de Bourgongne venant deuers le Roy prestement, tous se leuerent à l'encontre de luy les Seigneurs deuant dits, reserué le Roy, la Reyne, & le Dauphin: Incontinent ledit Duc, & le Seigneur d'Ollehaing son Aduocat approchant le Roy, s'agenouillerent: Et là par ledit d'Ollehaing furent dites au Roy les paroles qui s'ensuiuent: Sire, voicy Monseigneur le Duc de Bourgongne vostre serviteur & cousin, venu par demers vous, pource qu'on luy a dit que vous estiez indigné sur luy, pour le faitt qu'il a commis, & fait faire en la personne de Monseigneur d'Orleans

Le Duc Ican

Paroles dites an Roy pour ledis Due.

vostre frere, pour le bien de vostre Royaume, & de vostre personne, comme il est prest de vous dire, & faire veritablement scauoir, quand il vous plaira: Et pourtant mondit Seigneur vous prie sant & si humblement, comme il peut, qu'il vous plaise à oster vostre ire, & indignation de vostre cueur, & le tenir en vostre bonne grace. Après ces choses dites par ledit Seigneur de d'Ollehaing, iceluy Duc de Bourgongne dit de sa bouche au Roy : Sire, de ce se vous prie. Et prestement après ces Paroles d'iceparoles le Duc de Berry dit au Duc de Bourgongne, ainçois que le Roy luy res- luy Duc messons. ponditoncques mot, qu'il se partit un peu arriere. Et ainsi il fit. Derechef ledit Duc de Berry s'agenoüilla deuant la Reyne, & luy dit en brief aucunes paroles en bas: Et prestement iceluy son fils le Dauphin, & les autres deux Roys de Cecille, & de Nauarre, & le Duc de Berry s'agenouillerent deuant le Roy, en disant : Sire, Nous vous prions qu'il vous plaise à passer la priere & requeste de vostre cousin le Duc de Bourgongne. Ausquels le Roy respondit : Nous le voulons & ac- Et la response cordons pour l'amour de vous. Adoncques ledit Duc de Bourgongne approcha le du Roy à ce Roy, lequel luy dit: Beau cousin, Nous vous accordons vostre Requeste, & vous

pardonnons tout.

Page 201. ligne 6. Le septiesme Octobre sur pris Ican de Montagu grand Maistre d'Hostel du Roy, &c. lequel le dix-septiesme dudit mois fut condamné à estre decapité aux Halles de Paris, &c. Et page 421. ligne 2. Et sirent coupper la teste au grand Maistre-d'Hostel de France, nommé Montagu, &c. Ce grand Maistre appellé Iean, Seigneur de Montagu & de Marcoussis, Vidame de Laonnois, fils de Messire Gerard de Montagu, & de Dame Biette de Calinel, dont les corpssont inhumez en l'Eglise de Sain & Croix de la Bretonnerie à Paris, ne souffrit pas lors seulement le supplice de la mort : car il se trouue que pour plus grande honte & ignominie, son chef fut en outre mis sur vne lance au lieu des Halles, son corps pendu par les aisselles au plus haut estage de Montfaucon, & toutes ses terres & Seigneuries confiquées, & données à Guillaume Duc de Bauieres frere de la Reyne: Mais depuis les Religieux Celestins de Marcoussis, qu'il auoit fondez vers l'an M. CCCCIIII. & fait dedier leur Eglise par Iean de Montagu son frere, Archeuesque de Sens, le dix-septiesme iour d'Auril l'an M. CCCIX. poursuiuirent & solliciterent tellement son innocence, auec l'acqueline de la Grange sa veufue, Iean de Montagu susdit Archeuesque de Sens, & Gerard de Montagupour lors Eucsque de Paris, ses freres, qu'enfin il fut trouué & recognu auoir esté tres-iniustement \* & sans cause mis à mort, la confiscation de \* Pag. 246.1.7 son bien declarée nulle, ses terres & Seigneuries renduës aux heritiers, ses parens & amis restituez en grace: & mesme Charles de Montagu son fils remis en l'honneur & Office de Chambellan du Duc d'Aquitaine, duquel il auoit esté priué: Bref, sa teste & son corps furent despendus par ordonnance de Iustice, & honorablement enterrez en l'Église des Celestins de Marcoussis, sous vn riche & notable sepulchre.

Page 204. ligne 13. Du sainct Siege de Rome, & de toutes Nations, & Royaumes Chrestiens, vous estes tenu & appelle Roy Tres - Chrestien. L'Autheur I. Iunenal en la Remonstrance au Roy Charles VII. sur les desordres de la France, qui commence, Verba mea auribus percipe Domine. Vous auez le plus hauttitre en la Foy & Chrestienté qui soit: Et autre ne le doit porter & auoir que vous, c'est à sçauoir, le Bras dextre de l'Eglise, & Roy Tres-Chrestien. Et Emanuel Roy de Portugal en la Lettre au Roy Louys XII. donnée à Almerim le premier d'Octobre mille cinq cens dix, qui commence: Christianisimo, ac Potentisimo Principi, Ludouico Dei gratia Francorum Regi, &c. Meminerit Maicstas vostra, se Christianissimum vbique gentium, sicut nomine, ita & re ipsa verissimè iudicare, qua gloria huc vique tam à vestris maioribus, quam à vestra Celsitudine conscruata, &c. Le reste de cette Lettre a esté representée à la fin de l'Histoire du Roy Louys XII. de Cloude de Seyssel, mise en lumiere par M. Godefroy M. P. l'an 1615. in 40. page 362. Page 207. ligne 27. Et de toutes parts n'éstoit que pilleries, robberies, & destru-

1409.

Digitized by Google

tion de peuple, qui estoit chose tres-pitoyable, &c. & estoit toute la guerre contre les pauures gens du plat pays, &c. Extraict d'vn Registre des Memoriaux de la Chambre des Comptes. Sit memoria quod hoc anno 1410. à sesse memoriaux de la Champtembris, vsque ad sestembris mensis servembris, vsque ad sestembris martini hyemalis, ob gentium armorum in Villa, Vicecomitatu, & Prapositura Parisiensi, ab viraque parte Sequana continue exeuntium, ibi congregatarum multitudinem, tanta suit clades, & pestilentia, si sic dict sai est, earumque aduentu, & inaudito viuendi modo sic territi sucrunt ruricola, vi omnes peniè laribus suis expulsi, bonis omnibus ibi reliétis, vix cum eorum vxoribus, & liberis ausugerent, partim nemorum abdita quarentes, & partim ad vibes & castra sugientes; quamobrem non solum vindemia vsque ad priùs dictum sestum B. Martini dilata suerunt, imò & blada vi plurimum ibi tunc secari caperunt, quod hactenus extiterat inuisum. Ex Registro Memorialium Cam. Comp. signato G. fol. 139. veu & extraict en 1652.

\*les bleds

1410.

Page 214. penultiesme ligne, Du Roy de France qui est le plus grand Roy des Chrestiens. Les Roys de France sont les premiers & plus grands Roys de la Chrestienté, voire du monde: Et comme à tels, leur appartient la prééminence d'honneur, & preseance sur les autres Roys. Voicy diuerses authoritez & passages pour servir de Preuves instifications à cette Proposition, recueillies par T.

Godefroy M.P.l'an 1614.

Thomas Campeggio Eucsque de Feltro, en la Marque Treuisane, au Patriarchat d'Aquilée, Tratt. de auttor. sacror. Concilior. cap. 16. Omnium consensur receptum est, Christianissimum Regem primum esse inter Reges, & primum ei deberi locum post Imperatorem. Et ideo si Romanorum Regi data solum sit Imperij successio, apertissimum est Regem Christianissimum prius nominandum, einsque Oratores praferendos Oratoribus Regis Romanorum. Et ita in Concilio Tridentino, dum illic essem, die 29. Ianuary, anno 1546. prius recitata fuerunt Littera sacri Concilij mittenda Christianissimo Regi, quam alia ad Romanorum Regem.

Balde grand Iurisconsulte Italien, qui viuoit l'an mille trois cens nonante, in Commentar. ad lib. de scud. tit. de prohibita seudi alienat. per Frideric. circa sin. Quero, verum sicut debet in iuramento sidelitatis excipi Imperator, ita debeat excipi Rex, puta Dominus Rex Francorum, qui super omnes Reges est? Respondeo sic, cum sit Dominus iurantis, & cius cui iuratur, & quod ad suos subditos, ipse sit in Regno suo tanquam quidam corporalis Deus. Le mesme Balde, consilior. 3. parte, cons. petita venia, 218. Super omnes Reges Christianorum, Rex Frannorum obtinet

coronam-libertatis & gloriæ.

Froissare au quatriesme volume de son Histoire, chapitre 52. Le Pape Bonisace IX. & ses Cardinaux, soustenoient & maintenoient que le Roy de France estoit le Souuerain Roy de toute Chrestienté, par lequel sainte Eglise denoit estre enluminée, plus que par nul autre. Et au chapitre 67. Le Roy Charles, comme Roy de France, & Chef de tous les Roys Chrestiens de ce monde, y vouloit adresser & pour-ueoir.

Michel Suriano Ambassadeur de la Republique de Venise, en Espagne deuers le Roy Philippes I I. & depuis en France deuers le Roy Charles I X. en sa Relation de France, faite l'an mille cinq cens soixante & deux: Il Regno di Francia, per vniuersale consenso del mondo, su sempre riputato il principale Regno de Christiani. Per che su sempre libero sin dal suo principio, & non ha mai riconosciuto altra superiorità da altri, che da Dio. Oltra di questo, è Regno più antico d'ogni altro, che sia in essere al presente. Fu anco il primo ad accettare la fede Christiana nel tempo del Re Clodouco, d'onde meritamente ha nome di figliuolo primogenito della santa Chiesa. A questa prerogatiua s'aggionge un altra, che crescendo sempre quel Regno di sorza, & di sortuna, su il primo che per li meriti del Re Carlo, (Il quale per la grandezza delle cose satte si chiamò Magno:) su honorato del grado & dignità dell' Imperio, (Il quale durò nella posterità sua longo tempo,) & del nome & del titulo di Christianissimo, che dura nelli Rè di Francia, sin hora. Per tutti questi rispetti, il Re

di Francia, ha hauuto sempre fin a questi tempi per vniuersal consenso del mondo, il primo luogo di dignità fra tutti li Re Christiani senza contrasto. Et se bene il Re di Spagna pensa di hauere adesso ragione di contendere; però non è alcuno de suoi Regni, che ne per splendore di nobiltà, ne per sama di antichità, ne per gloria di titoli, si possa comparare col Regno di Francia.

Giouanbatista Adriani Historiographe de Cosme premier & François grands Ducs de Toscane, au dix-septiesme liure de l'Histoire de son temps: Per li ordini antichi, il Christianissimo dopo l'Imperadore ha sempre tenuto per tutto il luogo piu degno, come Re di piu antico Reame di Christianisà, e come molto nelle memorie antiche bene merito della Chiesa Cattolica, e che perciò ha molti pri-

.uilegi.

Et Matthieu Paris Historiographe de Henry III. Roy d'Angleterre, qui viuoit du temps du Roy Sainet Louys, in Histor. Anglor. anno 1257. Rex Franco-rum Regum censeiur dignissimus. Le mesme Matthicu Paris, lors qu'il parle du banquet au vieil Temple à Paris, auquel se trouverent le Roy Sainet Louys, Henry III. Roy d'Angleterre, & Thichaut II. Roy de Nauarre. Anno Domini 1254. in maiori Regia Templi comederunt sic ordinati. Dominus Rex Francorum, qui terrestrium Rex Regum est, in medio sedebat: & Dominus Rex Angliz à dextris: & Dominus Rex Nauarræ à sinistris. Et cùm niteretur Dominus Rex Francorum aliter ordinare, vi videlicet Dominus Rex Anglorum, in-medio & eminentiori loco sederet: Ait Dominus Rex Anglia, Non, Domine mi Rex, decentius sedetis modò, scilicet in medio, & dignius: Dominus enim meus es & eris, & superest causa.

D'où vient que les Papes Leon X. & Paul III. nomment en leurs Bulles l'Empereur, & le Roy de France, premier & auant que de faire mention des autres Roys. Leon X. en sa Bulle de Rome, du mois de Mars mille cinq cens seize, confirmatiue du dernier Concile de Latran: Charissimus in Christo silius noster, Maximilianus in Imperatorem electus, Iulij Papa II. pradecessoris nostri, nostro werò tempore, clarissima memoria Ludouicus Francorum, & cæteri R eges, & Principes Christiani, summo cum omnium gaudio, Lateranensi Concilio in Spiritu Sancto legisime congregato adhaserunt. Le mesme en la Bulle 1te & vos, de Rome, au mois de May mille cinq cens dix-sept: Nec minus continuis Principum Christianorum, Maximiliani, in Imperatorem electi, & Francisci Christianissimi Francorum, ac Caroli Catholici Hispaniarum, &c. Regum illustrium. Et Paul III. en ses Bulles de Rome de l'an mille cinq cens quarante-deux, & quarante-trois, pour l'indiction & suspension du Concile de Trente: Charissimos in Christo filios nostros, Carolum Romanorum Imperatorem semper Augustum, & Christianissimum Regem Franciscum, duo przcipua Christiani nominis sirmamenta, atque subsidia, nec non exteros Reges, Duces, Principes rogantes, atque obsecrantes, ipsimet ad sacri Concily celebrationem veniant. Et cela, non seulement à cause que le Royaume de France est le plus ancien de tous les Royaumes qui soient, & celuy qui a receu la Foy Chrestienne plustost qu'aucun autre, & mieux merité de la Chrestienté: mais aussi d'autant que les Roys sont de toute ancienneté en possession de preceder, & auoir la prerogative d'honneur sur tous autres Roys Chrestiens. Et telle possession doit servir de titre & droi & legitime.

Marxarius Auditeur de la Rote à Gennes, & depuis à Boulongne, & à Florence, cons. 25 num. 33. Conclusio est iuridica & indubia, pracedentiam Oratorum Florentinorum, cuius origo hominum memoriam excesserit, iure constituti loco habendam esse. Nouissime legitur, apud Historicos Venetos iudicium Veneti Senatus, in controuversia inter Henrici Gallia, & Philippi Hispania Regum Oratores, fundatum potissime, quòd omnium memoria semper observatum, vt Gallus Orator Hispanum apud Principem publice præcederet. Les Auditeurs de la Rote à Boulongne, post vicesimum quintum Consilium Marzarij: Si non tantum Oratores Reipublica Florentinæ ante Principatum suorum Ducum, sed etiam post vique ad tempora hodierna,

Nnnn ij

Digitized by Google

semper altiorem locum illis Ferraria tenuerunt, meritò in hac sua possessione molestari non debent. Satis superque satis est Duci Respublica Florentina, quòd in sua quasi

posessione, non vi, clàm, nec precariò, etiam à multis annis, & citrà sit.

Antoine de Queta Conseiller & Ambassadeur au Concile de Trente, de Ferdinand Roy des Romains, depuis Empereur, cons. 1. num. 12. Cum de Pracedentius personarum agitur, maxime est inspicienda Practica, & consuetudo in hu solita observari. Et pour ce dit le mesme Queta d. cons. 1. num. 8. & 13. Rex Francia non potest contendere cum Imperatore de Pracedentia, quia sufficit sic esse consuetum sieri, ve Imperator primus post Pontisicem, etiam Regi Francia praponatur.

Vuamessus premier Interprete en Droist canon en l'Vniuersité de Louuain en Brabant, responsor. de jure Pontificio, tom. 1. cons. 10. & Pierre Enriquez Iuris-consulte Espagnol, Conseiller au Royaume de Naples, de Philippe II. Roy d'Espagne, cons. 71. num 2. Antiqua consuetudo & observatio in omnibus, & potissimum in dubio retinenda & servanda est, in constituendo & servando ordine vel paritate graduum inter homines, ita ve priorem locum deserre debeat, is qui antea deserre

Solebat.

Elbertus Leoninus premier Interprete du Droiet Romain à Louuain, & depuis Chancelier du Duché de Gueldres, cons. 1. num. 8.9. & 20. In Aula Vaticana, Cæsarea, Francorum, & Hispanorum Regum, inconcuste, longana consuetudine, atque vsu obtentum, semperque post hominum memoriam observatum dicitur, Rempublicam Florentinam, eiusque Oratores, Ferrariensibus ac Mutinensibus Ducibus & Oratoribus antecessisse: qua antiquissimi temporis vetustas & consuetudo, magnarum est virium, & constituti ac privilegy loco habetur, & intentionem Florentini Principis fundat in petitorio & possessione, perinde ac si possidente Republica Florentina, nominatim Pontisices, Imperatores, & Reges, lege & privilegio constituissent, vi Florentina Respublica, eiusque Principes & Oratores Ferrarienses, & Mutinenses Duces pracederent. Nam, vi Baldus notat, Consuetado assignat loca sedendi & standi, & non debet inverti, seu, vi ipse ait, praposterari. Adeo, quòd superior possit agere vigore consuetadinis de pracedentia honoris attione iniuriarum, aut officium Iudicis implorare, aliaque similia remedia proponere, si inferior non cedat.

Castillo de Bouadilla Procureur general en la Chancellerie, & Cour Souueraine pour la Iustice à Vailladolid, lib. 2. de la Politica, cap. 10. num. 49. & lib. 3. cap. 2. num. 23. En los assientos y precedencias, deue se guardar la costumbre,

que puede mucho.

Éursatus Iurisconsulte de Mantolie, cons. 343. num. 74. Ex vnico actu antecedendi, quis constituitur possessor. & num. 75. & 76. Pro quasi possessor, in materia pra-

cedentia semper est pronuntiandum.

Peregrinus Iurisconsulte de Padotie, cons. 3. num. 1.2. & 3. lib. 2. Aduerto quòd in quastione Pracedentia, qua sape occurrit inter Principes, Principum Oratores, Pra-latos, Inferiores, & V niversitates, in primis exploranda est consuetudo praterita, eaque observanda. Et in istis, consuetudo per observantiam, & vsum annorum decem prascribitur, & inducitur. Et visimon extaret consuetudo prascripta, per vnum, vel ad plus per duos actus acquireretur possessio & status possessionis, pro vt in Iurisdictionalibus & invibus incorporalibus senitutum, decimandi, & his similibus.

Portius premier Interprete en Droict canon à Padoüe, & depuis premier Interprete du Droict Romain à Rome, cons. 164. num. 48. Singularis congregationis potiorem causam probat huius amplissima Sedis vius in viridi observantia existens, in processionibus ipsis pralationis locum Canonicorum Regularium congregationi assignans, quo quidem iure quasi possessionis, Canonicos huiusmodi repellere, à

iuris & Canonum ratione, prorfus alsenum censeri debet.

Pancirolus Interprete du Droict Romain à Padoue, cons. 162. num. 15. 16. & 17. Im pracedendi, spatio triginta annorum contra quemlibet prescribitur: Nec obstat, quod liber homo prascribi non possit, quia hic non prascribitur libertas, vet in totum amittatur, veletiam diminuatur.

Decianus autre Interprete du Droist Romain aussi à Padouë, respons. volum. 5. resp. 84. num. 30. Si quis ius habuit pracedendi, illud ius amisit, si quem patiatur pracedere pluries. & num. 27. Possessio pracedentia potest dici acquisita per unicum actum.

Et Menochius Interprete du Droi & canon, ou du Droi & Romain, en diuerses Vniuersitez d'Italie, durant trente-sept années, & depuis President en la Cour des Aydes & Reuenus extraordinaires du Duché de Milan, cons. 257. num. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 54. 55. & 56. & cons. 784. num. 1. Is indicandus est maior & dignior, atque ita cateris anteponendus, qui pro veteri more, & consuetudine ita habitus est: Et verè hæc est omnium penè sententia. Le mesme, cons. 51. num. 40. 41. 42. 49. 50. & 51. conf. 126. num. 3. 4. & 5. & conf. 902. num. 76.77.&78. Ille qui est in quasi possessione pracedends & sedendi in loco superiore, potest manu etiam armata resistere illi, qui vult eum amouere. Et hac quidem quasi possessio, acquiritur vnico actu possessorio. Audio Serenissimum Dominium V enetorum, aliquando declarasse, observandam fuisse consuetudinem praeminentia sedendi & ambulandi inter Regis Christianissimi & Regis Catholici Legatos: ac etiam inter Legatos Ferrariz & Florentiz, quo sane prudentissimo iudicio factum est, ve nemo corum conqueri potuerit, cum id placuerit Dominio Serenissimo, quod olim illis placuit. Etsuivant cette maxime, l'Archeuesque de Treues donne sa voix en l'essection du Roy des Romains, auparauant l'Archeuesque de Colongne; pource que les Archeuesques de Treues l'ontainsi fait de tout temps. L'Empereur Charles IV. en la Bulle d'or, ou Ordonnance touchant l'eslection du Roy des Romains, faite à Nuremberg l'an mille trois cens cinquante-six : Archiepiscopus Moguntinensis, Primò quidem interrogabit à Treuirense Archiepiscopo, cai primam vocem competere declaramus, sicut inuenimus hactenus competiisse. Secundo à Coloniense Archiepiscopo. Tertiò à Rege Bohemiz. Quarto à Comite Palatino Rheni. Quinto à Duce Saxonix. Sexto à Marchione Brandeburgensi, &c. Et n'est à considerer ce que quelques-vns veulent dire, que les Roys doiuent preceder, qui possedent plus grande estenduë de pays, ou qui ont plus grand nombre de Subiets: car la preéminence d'vn Roy deuant vn autre Roy, ne se considere & conserue que par l'antiquité du Royaume, & par les merites, & par la possession de preceder, & non par l'estenduë de pays, ou par le nombre de Subiets. Decianus resp. 19. num. 207. 208. & 209. vol. 3. & resp. 58. num. 4. vol. 5. Portius, cons. 167. num. 51. 52. & 53. & Menochius, conf. 51. num. 55. & 56. & conf. 257. num. 59. Amplitudo iurisdictionis non arguit maiorem dignitatem : Nam si nunc Rex aliquis crearetur, qui ampliorem haberet iurisclictionem, quam Rex Gallix, sequeretur quod ex hoc solo, iste nouns Rex deberet praferri Regi Gallia : Quod est absurdum; Nam nouns ille Rex non praferretur Regi Gallix: quia Rex Gallix longo tempore transacto creatus, pracederet nouum Regem, ratione temporis; Nam qui pracedit tempore, pracedit etiam in honoribus & dignitatibus aliis posterioribus. Et ista qualitas temporis, in praferendis dignitatibus, vincit omnes alias qualitates. Maioritas iurisdi-Etionis solum arguit praeminentiam in ipso actu iurisdictionis, non autem in ommibus.

Adriani, au dixseptiesme liure de l'Histoire de sontemps: Haueua piu volte il Re Cattolico satto instanza al Pontesice, di essere dichiarato piu degno del Christianissimo, & ora in queste disgrazie de Franzesi, ne faceua lo ssorzo maggiore, allegando i suoi la molta potenza, il numero de Regni, e la straordinaria grandezza, si nultimo la protezione, che teneva della Chiesa, la quale senza quel sostegno si vedeua mal volta: ma questo era contro alli ordini antichi, per li quali il Christianissimo dopo l'Imperadore, ha sempre tenuto per tutto il luogo piu degno, come Re di piu antico Reame di Christianità, e come molto nelle memorie antiche bene merito della Chiesa Cattolica, e che perciò ha molti privilegi. E gia alcun tempo innanzi, ne haneua fatto forza con la Signoria di Vinegia, ma quel buon Senato, lasciato ogni rispetto, mantenne il luogo suo all' Ambasciador Franzese; onde il Re Cattolico sde-

gnando, ne hauca richiamato lo Ambasciadore, e molto tempo stette poi à rimandar-

Cauitellius Gentilhomme Cremonnois, in Annalib. Cremonens. anno Domini 1564. Orta controuersia inter Legatos Regum Hispaniz & Galliz Roma penes summum Pontificem, cum alter alterum vellet pracedere in pompu & aliu, quibus contingeres ibi adesse, Summus Pontifex declarauit debere pracedere Legatum Regis Gallix, sub fundamento, ve creditur, quod predecessores Regis Gallix statum Romana Ecclesie, ac Religionis Christiana valde auxerint, & pro eo conservando & ampliando multa bella obierint, & praclara facinora egerint aduersus insideles & alios, qui ipsum opprimere voluerint, & Galliæ Regnum sit antiquius Regno Hispaniæ, & Galli priùs Hispanis fidem Christi receperint, quamuis Rex Hispaniæ plura habeat Regna, & sit potentior Rege Gallorum. Et ob id per Hispanos concepto odio in Summum Pontificem ac Gallos, renocatus fuit Legatus Hispanus cum aliu Ministru. Et de fai&, combien que le Royaume de Pologne, compris la Lithuanie, Liuonie, Prusse, Podolie, & autres Prouinces, contienne du moins quatre fois autant de pays, que ce que la Maison d'Austriche possede à present en Hongrie, si est-ce que pour cela les Roys de Polongne ne laissent de ceder aux Roys de Hongrie, selon que d'ancienneté il s'est tousiours obserué. Et fut assis l'Ambassadeur de Hongrie au Concile de Trente, au dessus de celuy de Polongne. Catalogus Legatorum, Patrum, Oratorum, & Theologorum, qui ad Concilium Tridentinum conuenerunt, ibi: Oratores quorum nomina hic describuntur iuxta eorum loca, qua in eadem sacrosancta Synodo habuerunt. Oratores Ecclesiastici sedebant à manu dextra Legatorum, videlicet Archiepiscopus Pragensis, Orator Cæsareus, Episcopus Quinque-Ecclesiensis, Orator Casarens pro Regno Hungariz, Episcopus Premisiliensis, Orator Serenissimi Regis. Poloniæ. De mesme en est-il entre les Ducs, & Princes: car ceux-là precedent qui sont en possession de preceder, & non les nouueaux, desquels les Duchez & Principautez ont plus d'estenduë, ou plus de subiets. Scotus Iurisconsulte de la ville de Plaisance en Italie, responsor. tom. 1: lib. 6. resp. 28. num. 120. Impery latitudo, nullius est ponderis, quò ad pralationem inter pares dignitate, cum impar tempus est, eius adepta. num. 124. Non à latiore ditione, maior Principi conciliatur auctoritas. & num. 162. Non à dominatione paritur auctoritas, sed à titulo dignitatis nomine suo denotata, nec inspicitur subiectarum civitatum copia, seu latitudo ditionis.

Cephalus Interprete du Droict à Pauie au Duché de Milan, cons. 615. num. 122. & 123. Qualitas illa, quod vnus Dux plures sub imperio suo habeat ciuitates,

quam alius Dux, nihil operatur, subsistente prioritate temporis.

Decianus responsor. volum. 3. resp. 19. num. 207. Non numerus subditorum, sed

dignitates sunt attendenda.

Barthelemy de Chasseneus Aduocat du Roy au Bailliage d'Autun, puis Conseiller au Parlement de Paris, & enfin President au Parlement de Prouence, in Catalogo gloriæ Mundi, 12. parte, consid. 58. Ducem Mediolani plures aly Duces pracedere debent, ratione antiquitatis, etsi Dux Mediolani multos Comitatus nunc teneat, & Archiepiscopus Mediolanensis habeat octodecim Episcopos Suffraganeos, quorum decem sunt in ipso Ducatu.

Choppin ancien & celebre Aduocat au Parlement de Paris, de Domanio, lib. 3. tit. 7. num. 12. Maior ampliorque patritialis Comitatus, non pracedit vetustiorem alterum re tenuiorem, finibusue angustiorem. Finium enim amplitudo non efficit digniorem Comitatum, nec eò illustrior Pontificatus altero existimatur, quod locupletior,

vel diæceseos spatiis latior.

Et Bernhard Zieritz Conseiller de l'Electeur de Brandebourg, de Principum interipsos Dignitatis prærogatiua: Cosmus Florentinorum Dux, sola potentia, aut territorij & Ducatus amplitudine, dignitatis prarogatinam nequaquam obtinuit contra Ducem Ferrariz, sed potius actuum' possessorum obseruantia : Qua factum est, vi inde decidendi rationem Imperator Ferdinandus arripiens, Florentinos Legatos in iure possessorio confirmatet: Vera enim & realis possessio, actibus sessionis roborata, fortior est prasumptiua quasi possessione, qua potentia respectu conciliatur. Il en est aussi de mesme des Republiques, ou l'on ne considere pas leur puissance, & le nombre de Subiets qu'elles ont, mais leur antiquité, & leur ancienne possession de preceder. Bodin de Republica, lib. 1. cap. 9. Dignitatis prarogatina antiquioribus Rebuspublicis deberi videtur, tametsi opibus ac potentia inferiores sint : V t quidem videmus inter Heluctiorum ciuitates, Tigurinos\* dignitate cateris priores \* Zurich vn esse, quoties conuentus habentur: Horum enim Legatus quasi Princeps, Legatos Regum des Canions des Suisses. ac Rerumpublicarum admittit ac dimittit, sententiasque in comitio rogat, ciuitates etiam ad conuentus vocare consueuit, tametsi Bernates opibus, & Impery sinibus, potentiores habeantur. Et Simler lib. 2. de Republ. Heluctior. ibi: Conuocandi & consulendi Senatus summa auctoritas, more maiorum est penes Tigurinum pagum, qui veteri prinilegio primum locum & ordinem inter omnes pagos tenet. Et quelque peu aprés: Consident Legati in Senatu iuxta pagorum ordinem & numerum, ita vt primum locum teneat Tigurini pagi Legatus, editiore subscilio mense asidens, proximum locum Bernas habet, post hunc Lucernas, & deinceps reliqui iuxta pagorum ordinem. Et derechef: Prafectus Badensis sententius ex ordine rogat, primus sententiam dicit Tigurini pagi Legatus, & post hunc reliqui, singuli suo loco, & ordine. Et encores entre les villes cecy s'obserue: car bien que petites, & de peu d'estenduë, & non ayans beaucoup de peuple, elles ont la preéminence, & gardent leur rang par dessus les plus puissantes. Comme en Espagne, les villes de Burgos & de Leon, par dessus celles de Tolede, de Grenade, de Seuille, & autres. Garibay lib. 14. d'el Compendio historial d'Espanna, cap. 23. & Iean de Mariana, de l'Ordre des Icsuites, en l'Histoire d'Espagne, composée en Latin, & depuis en Langue Espagnolle, & imprimée à Tolede, & à Madrid, és années 1595. & 1598. lib. 16. cap. 15. En el anno de mil y trezientos, y quarenta y nueue, publicaronse Cortes, para la villa de Alcala de Henares. Entre las Ciudades, que se iuntaron en estas Cortes, los Procuradores de la Ciudad de Toledo aleganan, que denian tener el primer lugar, y voto. Los de Burgos, si bien la causa era dudosa: como estauan en possession, resistian valientemente, y pretendian ser en ella amparados. Alegauan en fauor de Toledo, la grandezza de la Ciudad, su antiquedad, su noblezza, la santidad de su famosissima Telesia, la magestad, y autoridad de su Arçobispo, que tiene primacia sobre todos los Prelados de Espanna , y los hechos valerosos de sus antepassados : Demas que en tiempo de los Godos, era la cabeça del Reyno, y silla de los Reyes, y modernamente se le diera titulo de Imperial. Los de Burgos, se defendian con la preeminencia que tenian en Castilla, en que posseyan el primer lugar de tiempo muy antiguo. Dezian, que contra esta possession, no era de importancia alegar actos ya oluidados, y desusados, y que si la competencia se lleuaua por via de honra, de donde se dio principio para restaurar la Fê, y abiuar las esperanças de echar los Moros de Espanna? Por esto con mucha razon, era Burgos la silla y domicilio de los primeros Reyes de Castilla. No era iusto quitalles en la paz aquel lugar, que ellos en la guerra ganaron, con mucha sangre que sus antepassados derramaron. Demas, que sin sufficiente causa, no se le podian derogar los prinilegios, que los Reyes passados le concedieran. Los grandes en esta competentia estauan divididos, segun que tenian el parentesco y amistades en alguna de las dos Ciudades. Nombradamente fauorecia à Toledo, Don Iuan Manuel, y à Burgos Don Iuan Nunnez de Lara. Los unos no querian conceder ventaia à los otros. Despues que se vuo bien debatido esta causa, se acordo, y tomo por medio, que Burgos tuuiesse el primer assiento, y el primer voto. Y que a los Procuradores de Toledo, se les diesse un lugar apartado de los demas, enfrente del Rey, y que Toledo fuisse nombrado primero por el Rey, desta manera. To hablo por Toledo, y hara lo que le mandare, hable Burgos. Lo qual hasta nuestros tiempos continuadamente se ha vsado y guardado. Diez y ocho Ciudades, y Villas, son las que suelen tener voto en las Cortes, Burgos, Soria, Segouia, Auila, y Vailladolid. Estas en Castilla la vieia. Del Reyno de Leon, es la primera la Ciudad de Leon, despues Salaman-

ca, Zamora, y Toro. De Castilla la nueva, Toledo, Cuenca, Guadalaiara, Madrid: Del Andaluzia, y de los Contestanos, Seuilla, Granada, Cordoua, Murcia, Iaen. Entre todas estas Ciudades, Burgos, Leon, Granada, Seuilla, Cordoua, Murcia, Iaen, y Toledo, por ser cabeças de Reynos tienen sennalados sus assientos, y sus lugares para votar, conforme al orden que estan referidas. Antoine de Herrera grand Historiographe des Indes, & Historiographe de Castille, en la segunda parte de la Historia general, lib. 14. cap. 19. En el anno 1584. en la Iglesia del Monesterio de San Geronimo de Madrid, tenia el Rey aiuntadas Cortes de los Procuradores del Reyno, llamados entre otras cosas, para iurar al Principe hijo solo varon al presente, y successor de su Magestad, y de la Reyna Donna Anna, siendo su Alteza de edad de seys annos. Y en entrando las personas Reales en las cortinas, los Grandes se sentaron sin orden de presidencia en su lugar, que estaua al lado de las cortinas. Y los Perlados se fueron à sentar en el banco, que estaua a la parte del Euangelio, frontero del delos Grandes. Y los Sennores de titulo, y Canalleros que auian de iurar, se sentaron sin orden ni precedencia entresi, en los bancos de la vna parte y de la otra, mas abaxo algo desuiados del de los Perlados, y del de los Grandes, y en los otros bancos, defuiado de los Sennores de titulo, y Caualleros, se sentaron los Procuradores de las Ciudades y Villas destos Reynos, que tienen votoen Corres, Presidiendo los de las Ciudades de Burgos, Leon, Granada, Seuilla, Cordoua, Murcia, y Iaen, que son los que como cabeças de Reynos, tienen lugares fennallados en la forma y presidencia de sus asientos, que aquinan nombrados. Y los demas, en los lugares, que auiendo echado suertes entresi, para asentarse aquel dia, y por aquella vez, les ania cabido, excetos los Procuradores de la Ciudad de Toledo, que se sentaron al fin de los bancos, frontero del altar en vn banquillo pequeno, que en igual de los otros. bancos, para ellos estana puesto, como se asienta en las Cortes. Et cap. 20. Los Procuradores de las Ciudades de Burgos, y Toledo, pretendiendo los wnos iurar y hazer pleyto omenage , primero que los otros , su Magestad los mandoparar, y dixo, Toledo iurara quando yo mandare, iure Burgos. Y los dichos Procuradores de Toledo, pidieron por testimonio el mandamiento de su Megestad, y los de Burgos pidieron a si mismo se le diesse por fè, como conseruando su derecho y possession, iurauan primero. Y auiendo mandado el Rey, que se les diesse à los vnos, y à los otros, los dichos Procuradores primero, luego los otros fueron à iurar por su orden, que son Burgos, Leon, Granada, Seuilla, Cordoua, Murcia, y Iaen, en la orden que aqui van dichos, y los demas en la orden que para aquel dia les cupo por suerte iurar. Los Mayordomos cada uno por si hizieron por la orden y forma que los demas, el mismo iuramento y pleyto omenage. Subieron luego Don Garcia de Ayala Manrique, Regidor de la Ciudad de Toledo, y Albaro de Madrid, Iurado y Procurador de Cortes d'ella, y hizieron el iuramento y pleyto omenage.

Garsias de Reesende, en la Descripcion de la Entrada del Rey Dom Manoël em Castella. Ehindo todos à pee pera casa do Arcebispo, na crasta da see vieram os Precuradores & Regedores de Toledo, beijar ha mano a el Rey nosso Senhor & aa Raynha. Ecnam lhas beijaram com os outros Precuradores, porque os da ciidade de Burgos os precediam & auiam de Beijar dante delles: & por esta causa hosizeram depois per

fi soos.

Ambrosso de Morales Historiographe de Philippes II. Roy d'Espagne, lib. 15. de la Coronica de España, cap. 17. El anno ochocientos y ochenta y quatro, Don Diego Porcellos Conde de Castilla, poblo por mandado del Rey Don Alonso el Magno la Ciudad de Burgos, que siempre desde ay adelante sue, como agora tambien es, la cabeça de todo el Reyno de Castilla. Et le Roy Alphonse en son Ordonnance de Leon, era 1387. pet. 5. y 52. inserée dans le Recueil des Ordonnances d'Espagne, intitulé La Recopilacion de las Leyes de Espanna, auctorisé & confirmé par le Roy Philippes II. à Madrid l'an 1567. lib. 4. tit. de las Prouisiones que se dan contra derecho, Ley XI. Mandamos que en las Cartas que emanaren de nos y de la nuestra Chancilleria, o de los nuestros Alcaldes, que fueren a las Ciudades, Villas, y luga-

y lugares de nuestros Reynos, y Sennorios, que se ponga primero Leon, que Toledo: pero que en las Cartas que fueren a Toledo, y à las villas y lugares que son

de la Notaria de Toledo, que se ponga primero Toledo, que Leon.

Et aux Conciles, lors que l'ordre de priorité ou posteriorité est gardé entre les Nations, celle des Nations est preferée, & opine la premiere, qui a plustost receu la Foy Chrestienne, & non celle qui tient plus de pays. Aneas Syluiu, depuis Pape Pie II. de gest. Basil. Concilij lib. 2. Ego nequaquam timebo Nationum seruare ordinem, qui Constantiæ fuit seruatus, nec mihi inuidiam timeo, quia nec prepolitis gratiam, nec postpositis inturiam faciam. Ordinem namque istum, neque Nobilitas, neque Maioritas, sed tempus peperit: quia vt quæque Natio verbum Dei prius suscepit, sic prior habetur. Ex Natione Italica, recepti sunt Episcopi Guillelmus Vercellensis, Georgius Augustensis, &c. Ex Natione Gallica, quæ & ipsa secunda est, cuiusque in Ecclesiam Dei permaxima extant beneficia, nominati sunt ex Archipontificali dignitate Ioannes Tarantasiensis, &c. Ex Natione Germanica, (qua oinnium est amplissima; pource qu'elle comprend la Boheme, Polongne, Hongrie, Dannemarc, Suede, & autres Royaumes, & prouinces) recepti sunt ex Episcopali praeminentia Fredericus Basiliensis, &c. Ex Natione Hispanica (qua & ipfa vastissimos habet, ac pernobiles campos, quatuor Christianis Regibus, & vno infidels regnata) hi sunt ad electionem magni Pastoris accersiti Pontifices octo, &c. Quiest le mesme ordre que garde Alphonse Ciaccon Espagnol, de l'Ordre des Freres Prescheurs, & Penirencier Apostolique, lib. de gest. Summorum Pontificum & Cardinalium, in Martino III. (qui dictus V. Pontifex) p.870. & 871. In Concilio Constantiensi anno Domini 1417. Electores sex suere Nationis Italica, sex Nationis Gallica, Archiepiscopus Bituricensis, Archiepiscopus Turonensis, Episcopus Gebennensis, &c. sex Nationes Germanica, & sex Nationis Hispanica, Episcopus Conchensis, Episcopus Pacensis, Archidiaconus Barcinonensis, &c. à quibus Martinus V. Romanus Pontifex est creatus. Et derechef, in Amadeo de Sabaudia, (qui Felix V. vulgò dictus.) pag. 911. & 912. In Concilio Basiliensi anno Domini 1439. Octo Nationis Italica, octo Nationis Gallica, Archiepiscopus Tarantasiensis, Episcopus Gebennensis, Episcopus Massiliensis,&c. octo Nationis Germanica, & octo Nationis Hispana, elegerunt Papam Felicem V. vulgo dictum.

N'est non plus à receuoir, ce qu'on mer en auant, que les Roys qui commandent à vne plus grande estenduë de pays, & où y a multitude de peuple, ont plus de peine, & profitent à plus de personnes. Et que c'est la moindre recompense qui leur soit deuë, que d'auoir la prerogatiue d'honneur par dessus ceux, quin'ont vn si grand peuple à gouverner. D'autant que les Roys de France, prennent autant de peine & n'ont moins de soin à gouverner leurs Subiets, que s'ils estoient maistres d'un plus grand pays. Outre ce, que quand diuers Royaumes & pays se rencontrent soubs la domination d'vn seul, il ne peut estre que les vns estans esloignez de la presence de leur Prince, n'en sentent beaucoup d'incommodité, & de dommage. Et telle estoit l'opinion de Louys Roy de Hongrie & de Polongne, issu de la Maison de France, & venu de pere à sils de Charles 1. Roy de Sicile & de Naples, frere du Roy Sainet Lonys, lors qu'il disoit, que Sicuti duobus gregibus non expedit vnum pastorem habere, ita dua Respublica vix rulla ratione, sine alterius incommodo administrari possunt. Sarnicius, Annal. Polonor. lib. 7. Et encores des Arragonnois, quand on leur parloit d'unit Arragon auec Castille. Surita Historiographe du Royaume d'Arragon, lib. 3. de la Historia del Rey Don Hernando el Catholico, cap. 3. Quanto a la vinion de los Reynos, confessauan los Aragoneses, que assi como para la gloria de la Corona de Arragon, parecio ser muy conviniente, que estos Reynos se iuntassen con Castilla, por la paz general, que de alli resultana, tambien todo lo que mas se augmentasse, y suesse estendiendo este Sennorio, pensauan que podria ser à los subditos de mayor graueza, y sugecion: porque de grande Imperio, y muy estendido, no se puede esperar, sino absencia del Principe, de donde nacen infinitos dannos : y por causa della mayores inconuenientes.

0000

## 358 ANNOTATIONS SVR L'HISTOIRE

Ioint qu'ilne s'ensuit pas, qu'vn Roy doiue acquerir la Preseance sur d'autres Roys, pource qu'il prend plus de peine à gouverner ses Subiets, (a) ou bien pource qu'il profite (b) à plusieurs. (a) Menochius, cons. 902. num. 61. Tertiò accedit, quòd Senatoris munus, sine controuersia est longè maioris laboris, quàm illud-Consiliary, sicuti notissimum est. Porrò ille qui maiores sustinet labores, dignior est illo, qui minores obit. Est ergo dicendum Senatorem praferri Consiliario. Respondetur uno verbo, argumentum istud procedere cateris paribus: secus verò quando aliquando extat causa & qualitas, qua reddit digniorem eum, qui minus laboris sustinet. Alioqui sequeretur absurdum, quòd Cardinalis esset Episcopo postponendus, ob id quòd maiores obit labores Episcopus ipso Cardinali. Scotus, responsor. tom. 1. lib. 6. resp. 28. num. 134. Maioris laboris qualitatem, non animaduertit Lex inter agendum de Principe Principi praferendo, sed inter agendum de praferendo Officialium altero alteri : Cum ergo restricte consideretur hac qualitas, & in certo genere personarum, ne consideranda quidem est, vbi tempore pares sunt Duces. Huc accedit, quòd apud Imperatores agitur non de maiore, sed de prolixiore labore, seque de longiore ac diuturniore. (b) Scotus responsor. tom. 1. lib. 6. resp. 28. num. 134. Hec qualities, vt Dux potenzior alteri praferatur, ideò quia pluribus prodest, non est à legibus animaduersa, neque

valet, vbi subest imparitas temporis.

Moins encores fert de dire, que les Roys qui ont plus de reuenus, doiuent estre censez & reputez auoir vne Dignité plus illustre & éminente, que ceux qui n'ont pas tant de reuenus: Car tel Roy fera plus auec cent mille escus de reuenu, qu'vn autre auec deux cens mille; soit pource qu'il n'a tant de debtes & de charges, ou que ses Subiets luy sont plus affectionnez à le seruir à moindres fraiz, ou que ses finances sont mieux administrées, ou pour quelconque cause que cela aduienne: Auec ce que les richesses n'adjoustent rien à la dignité d'vn Roy, ou d'vn Royaume, ains est vne qualité du tout separée de la Dignité. Chassanée in Catalog. glor. Mundi, par. 12. cons. 58. Etsi Ducatus Mediolani maior sit in redditu, quam alius Ducatus, tamen Ducem Mediolanensem plures aly Duces pracedere debent, ratione antiquitati. Et encores vn peu aprés: Quamuis Ducatus Britanniz & Normanniæ, quasi in centuplo excedant redditum Ducatus Burgundiæ, tamen Ducatus Burgundiæ dignior & excellentior indicatur. Et in connocatione trium Statuum Francia, semper Burgundiones & Hedui sunt primi post Parisienses, qui reprasentant principalem ciuitatem totius Gallia. Bossius Aduocat fiscal de François Sforse dernier Duc de Milan, & depuis Senateur à Milan du temps de l'Empereur Charles Quint, in Tract. de Principe, num. 314. Lanfranchin in Tract. V trum praferendus sit Doctor, an Miles? num. 54. & 55. & Cephalus cons. 615. num. 136. & 137. Divitiarum qualitas non respicit dignitatem, nec illam auget, sed est qualitas à dignitate separata, ideò non tollit prarogatiuam temporis. Zieritz, de Principum inter ipsos Dignitatis prærogativa: Cosmus Florentinorum Dux, vberiorum opum copius, dignitatus prarogatiuam nequaquam obtinuit contra Ducem Ferraria, sed potius actuum possessorium observantia. Scotus, responsor. tom. 1. lib. 6. resp. 28. num. 146. 148. & 149. Dignitatum, caterarumque rerum cuiusque generis comparationes, incunda sunt inspecta ipsarum substantia, non autem accidentibus. Atqui divitias, accidens esse non dubitatur: Si perpenderentur divitia, qua perpetuo motu agitantur, nunc augmentum, nunc diminutionem sentientes, sequeretur ip-Sam quoque dignitatem, ex equo augmentum diminutionemue sentire, pro augmento diminutioneue divitiarum : Quod adeò absurdum salsumque est, ve nihil suprà : Cùm enim divitia sint accidens, viique sicut accidens quodlibet adesse abesseque possunt, citra subiecta rei corruptionem.

Page 219. ligne 3. au lieu de Vicestre, &c. Page 230. sur la sin: Et allerent à Vicestre une moult belle Maison, richement & notablement edisiée, & peinte, qui estoit au Duc de Berry, & y bouterent le seu, & sur fut arse, si bien qu'il ne demeura que les parou, &c. Et page 421. ligne 45. Pource que les dits Seigneurs du party du Duc d'Orleans se tenoient à Vicestre. C'est le chasteau que vulgairement on appelle

Bicestre ou Vuincestre, au dessus du village de Gentilly. Et pour entendre d'oil vient ce nom, faut sçauoir que deuant l'an mille trois cens, on le nommoit la Grange au Queux : Car les Chartreux de Paris ont Lettres de noble & puissante Dame Ieanne de Chastillon Comtesse d'Alençon, de Blois, & de Chartres, femme iadis de Monsieur Pierre Comte d'Alençon, troissesme fils du Roy S. Louys, & fille vnique de Iean de Chastillon, Comte desdites Comtez de Blois & de Chartres, par lesquelles elle fonde quatorze Celles pour quatorze Religieux de leur Conuent, passées en la Maison de l'Eucsque de Paris à la Grange au Queux, au dessus du village de Gentilly, l'an de grace mille deux cens nonante au mois de Mats. Depuis, ladite Maison ou Chasteau vint en la possession de Iean Euesque de Vuincestre en Angleterre: sur qui le Roy Philippes le Bel la faisit l'an mille deux cens nonante-quatre, auec plusieurs autres terres, maisons, rentes, & vignes qu'il auoit és villages d'Arcueil, & de Vitry prés Paris; & en fit don à Messire Hugues de Bouille seigneur de Milly, son Chambellan, au cas qu'elles luy deussent demeurer, comme il appert par ses Lettres données à Creuecœur, en ces termes: Philippus Dei gratia Francorum Rex, universis prasentes Litteras inspecturis, salutem. Cum nos Domum, qua vocatur Granchia au Quez super Gentiliacum, cum pertinentiu & garnisionibus intus existensibus, necnon terras, domos, redditus, & vineas, & alias possessiones, quos & quas, Wintoniensis Episcopus apud Vitriacum & Arcolium prope Parisius tenere solebat, ad manum nostram ex causa poni fecerimus: Nos considerantes grata seruitia, qua dilectus & fidelis miles & Cambellanus noster Hugo de Bouilla nobis exhibet incessanter; dictas domos, terras, possessiones, & redditus, cum suis pertinentiis uniuersis eidem Hugoni ad vitam suam tantummodo, si tamen res pradictas penes nos debere remanere contingat, duximus concedendas. In cuius rei testimonium prasentibus Litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum apud Crepicordium Sabbate ante festum Nativitatis beata Maria Virginis, anno Domini M. CCXCIV. Mais par autres Lettres de l'an mille trois cens & vn, le mesme Roy donna main-leuée des susdites maisons & terres audit Euesque de Vuincestre, & voulut qu'elles luy fussent renduës, pour en iouyr par luy comme il auoit fait deuant: sauf toutesfois son droice en la restitution & possession d'icelles. Carvoicy ce qu'il en rescriuit au donataire, estant en la ville d'Amiens. Philippus Dei gratia Francorum Rex, dilecto & fidels Hugoni de Bouilla, domino Milisaci, Militi & Cambellano nostro, salutem & dilectionem. Placet nobis & consentimus, qued vos Ioanni Wintoniensi Episcopo, possessiones & bona quacumque, qua ad ipsum quomodelibet spectare asseruerit, & qua possederit, vel habetis ex causa quacumque, restituatis & reddatis. Saluo tamen in restitutione pradicta, & in possessionibus & bonis pradictis, in omnibus iure nostro. Actum Ambianis in vigilia festi Natiuitatis Beati Ioannis Baprista, anno Domini millesimo trecentesimo primo. Parquoy faut estimer que cette Maison, entr'autres dite la Grange au Queux, fut depuis nommée la Maison de Vuincestre, & par corruption du populaire Bisestre, à cause que l'Euesque de Vuincestre la possedoit, & y faisoit sa demeure ordinaire : comme dans Paris pour exemple, l'Hostel qu'on appelloit iadis de Missericorde, a perdu ce premier nom, & pris celuy des Dues de Guyse, qui l'habitent encor maintenant. Le susdit chasteau de Biscstre a esté acheué de desmolir és années 1632. & 1633. & est aujourd'huy conuerty en vn Hospital, destiné pour le refuge des Soldats estropiez, ayant à cette fin esté magnifiquement rebasty & construit tout à neuf par la pieré du Roy Louys X I I I. & confacré à Dieu soubs le nom de la Commanderie de Saint Louys, le iour & feste de Sain & Louys le vingt-cinquiesme Aoust 1634.

Page 243. sur la fin, & page 423. ligne 46. Le Roy Henry bailla son second fils Thomas Duc de Clerence, & son frere le Duc d'York accompagnez de huist cens lances, & quatre mille Archers, pour secourir les Ducs de Berry & d'Orleans; & descendirent en Normandie, en la Hangue de S. Vuast, &c. Ce qui manque en cét en-O000 ij droit peut estre supplée de l'Histoire d'Alençon, escrite par Perceual de Cagny qui viuoit lors. Car il recite que Monseigneur d'Alençon son Maistre, qui en tout le fai& de Monsieur d'Orleans fut plus feruent, & en prit plus peines & trauaux à ses despens, que nul des autres Seigneurs, alla iusques à Fougieres au deuant du Duc de Clerence, & le recueillit tres-grandement, & tant que il en fut trescontent, & ceux de sa compagnie. De là il l'amena par le pays du Maine, & en venant droit à Cilly-le-Guillaume, bouterent des feux, prirent des prisonniers, & firent moult d'autres maux: Ils prirent le chasteau de Cilly-le-Guillaume d'assaut. Audit lieu le Duc d'Alençon eut nouuelles, & sceut certainement que le Traité & appointement estoit fait en la ville d'Auxerre par le Roy, entre les Ducs d'Orleans & de Bourgongne. Le Duc d'Alençon prit congé du Duc de Clerence, & s'en vint en son chastel d'Alençon: Ledit Duc de Clerence prit son chemin droit au Mans, & ardit les fauxbourgs qui estoient moult beaux & notables, & d'ilecques droit à Vendosme, & auprés de Blois. Et faisoit bien sçauoir & cognoistre le chemin par où il estoit passé, en boutant les feux en moult de lieux.

Cy-dessuspago 605.

Page 246. ligne 36. La terre de Neufchastel \* en Lorraine, & bien trois cens villes que villages à clocher, sont tenuës en soy & hommage du Roy. La ville & Chastellenie de Neufchastel en Lorraine, est d'ancienneté tenuë soubs la Souueraineté des Roys de France: Et ce, à cause du Comté de Champagne, comme il appert de l'acte de recognoissance qu'en fit l'an mille deux cens vingt Matthies 11. Duc de Lorraine. Lequel Acte est tel qu'il s'ensuit. Ego Matthæus Dux Lotharingia & Marchio. Notum facio vninersis prasentibus & futuris, quod Nouumcastrum in Lotharingia, quod de allodio meo erat, & totam Castellaniam eiusdem Castri, cum omnibus appenditiis qua de allodio meo erant, retepi in seodum & homagium de charissima Domina mea Blancha Comitissa Trecensi, & de charissimo Domino meo Theobaldo Comite Campaniz nato eius, in augmentum feodi quod de ipsis tenebam, & eis iuraui bona side, & sine malo ingenio, quod quandocumque, & quotiescumque fuero requisitus ab ipsis, vel ex parte ipsorum, tradam eis, vel eorum mandato dictum Castrum, Forteritiam videlicet & Burgum, vt ibi ponant de suis gentibus ad voluntatem suam : Ipsi autem infra quadraginta dies ,postquàm de essonio vel de guerra sua liberati erunt, tenentur mihi reddere per iuramentum suum Castrum illud ita munitum, & in eo puncto in quo eis traditum fuerit bona fide. Praterea faciam milites & homines universos de dicto Castro, & de tota Castellania iurare super Sanctos, quòd si ego, quod absit, Castrum illud nollem tradere Comitissa, vel Comiti, vel ipsorum mandato, ipsi milites & homines Castrum illud eis vel eorum mandato traderent, & ipsos bona side invarent tanquam dominos suos. Hac eadem inramenta, & eastern conventiones tenentur facere & observare ad invicem haredes pradictorum Comitissa & Comitis, qui erunt Comites Campaniæ, & haredes mei, qui Nouumcastrum tenebunt. Que vt nota permaneant, & firma teneantur, Litteris annotata, sigilli mei munimine roboraui. Actum anno ab Incarnatione Domini millesimo ducentesimo vigesimo, mense Iulio, tertio Calend. Augusti.

Page 251. premiere ligne, & page 425. ligne 35. Là fut pris le Duc Edoüard de Bar. Nicolas Vigner en son Histoire de Luxembourg, imprimée l'an 1617. in 8° page 249. remarque qu'Edoüard Comte de Bar, qui deceda l'an 1336. laissa de Marie de Bourgongne son espouse, sœur de la Reyne Ieanne semme du Roy Philippe de Valois, Henry IV. du nom Comte de Bar, lequel prit en mariage Toland de Flandres Dame de Mont-Cassel, & autres grandes Seigneuries; & d'elle eut Edoüard & Robert de Bar ses sils, qui succederent l'vn à l'autre. Car Edoüard mourut sans enfans l'an mille trois cens cinquante-vn: parquoy Robert luy succeda, lequel sa mere sit nourrir en France; & en sa faueur le Roy Iean erigea Bar en Duché, & luy sit espouser Marie de France sa sille l'an mille trois cens soixante. D'eux vinrent Henry aisné mort deuant son pere, au retour du voyage contre les Turcs, où sut donnée la Bataille de Nicopolis,

l'an mille trois cens nonante cinq, ayant espousé Marie fille & heritiere d'Enguerrand Seigneur de Coucy: & Edoüard Marquis du Pont, lequel aprés la mort de Robert son pere, aduenuë l'an mille quatre cens onze, se miten posses fion de la Duché de Bar & de la Chastellenie de Cassel. Encor que ledit Henry son frere eust laissé de sa femme vn fils vnique appellé Robert, à qui deuoit escheoir ladite Duché plustost qu'à son oncle, comme representant l'aisné de la Maison. Et de là ledit Edoüard, duquel parle icy l'Autheur, porta tousiours depuis le titre de Duc de Bar, & donna seulement à son neueu quelque partie de la Chastellenie de Cassel, sçauoir est Varneston, Bourbourg, & autres terres.

Page 255. ligne 5. Fullut qu'il baillast partie de ce qu'on luy demandoit, &c. L'Autheur Iean Iuuenal, au Discours de l'Office de Chancelier de France: Et le sit-on Aduocat du Roy: Auquel Office, & pour acquitter sa loyauté, & faire le deu de son Office, il eut beaucoup à souffrir: Et du temps de ceux que on appelloit Cabochiens sut mis à Paris en prison, & luy sit-on trop de extorsions. Sed

viriliter agebat, & confortabatur cor eius, sustinendo iura domini.

Page 258. ligne 15. Nous auons onze enfans. & page 359. tout à la fin: Ayant Dame de bien & d'honneur à femme, & onze enfans, sept fils, quatre filles, & trois gendres, &c. Ces onze enfans sont representez en vn tableau en l'Eglise Nostre-Dame de Paris, en la Chappelle dite des Vrsins: A sçauoir Iean Iuuenal des Vrsins, né à Paris l'an mille trois cens quatre-vingt-huict; lequel fut l'an mille quatre censseize Conseiller, & Maistre des Requestes de l'Hostel de Charles Dauphin, depuis septiesme du nom Roy de France: & l'an mille quatre cens vingt - neuf & trente son Aduocat au Parlement de Paris transferé à Poictiers. Depuis, en l'an mille quatre cens trente-deux, Euesque de Beauuais: aprés, en l'an mille quatre cens quarante-cinq Euesque de Laon: & finalement, dés l'an mille quatre cens quarante-neuf, iusques en l'an mille quatre cens soixante & treize, Archeuesque de Rheims. Celuy qui sacra le Roy Louys X 1. & duquel l'Histoire du Roy Charles V 1. est à present mise en lumiere. Isabeau Iunenal des Vrsins qui fut coniointe par mariage auec Nicole Brulars Conseiller du Roy. Louys Iunenal des Vrsins Cheualier, Chambellan du Roy, & Baillif de Troyes. Jeanne Inuenal des Vrsins coniointe par mariage auec Pierre de Chailly Escuyer, & depuis à Guichard Seigneur de Peluoisin, Cheualier. Eude Iunenal des Vrsins qui fut coniointe par mariage à Denys des Marez Escuyer, Seigneur de Doue. Denys Iuuenal des Vrsins Escuyer, Eschançon de Louys Dauphin de Vienne, & Duc de Guyenne. Marie Iunenal des Vrsins Religieuse à Poissy. Guillaume Iuuenal des Vrsins, né à Paris l'an mille quatre cens, Cheualier, Seigneur & Baron de Traignel, lequel fur Conseiller du Roy Charles VII. au Parlement de Paris transferé à Poictiers; depuis Cheualier au voyage de son Sacre, & Capitaine de gens d'armes, puis Lieutenant du Dauphin, & aprés Baillif de Sens; & finalement son Chancelier de France dés l'an mille quatre cens quarantecinq, iusques en l'an mille quatre cens soixante & vn, qu'il fut desappointé par le Roy Louys X1. puis remis audit Estat par le mesme Louys en l'an mille quatre cens soixante & cinq. Et est celuy qui se trouua aux Entrées solemnelles de Rouen, & de Bordeaux, és années mille quatre cens quarante-neuf, & cinquante-vn; & encores aux Estats tenus à Tours l'an mille quatre cens soixante & hui&. Et deceda l'an mille quatre cens soixante & douze. Pierre Iunenal des Vrsins Escuyer. Michel Innenal des Vrsins Seigneur de la Chappelle Gaultier en Brie, & Baillif de Troyes, pere de Iean, qui fut pere de François Baron de Traignel, pere de Crestophie Marquis de Traignel, duquel sut sils François aussi de suite Marquis de Traignel, Cheualier des Ordres, & dernier des masses des Vrsins, decedé en mil six cens cinquante, qui n'a eu qu'vne seule fille nommée Charlotte, decedée en ieunesse. Et lacques Innenal des Vrsins, l'an mille quatre cens quarante & trois, President en la Chambre des Comptes à Paris, l'an mille quatre cens quarante quatre Archeuesque de Rheims, & l'an

1413.

1413

Oooo iii

mille quatre cens quarante neuf Patriarche d'Antioche& Euesque de Poi-

Et page 426, ligne 31. Mesire Ican Iuuenel Aduocat du Roy audit Parlement, lequel estoit grandement enlignagié. Extraict des Annotations de André du Chesne Geographe du Roy, sur les Oeuures de Maistre Alain Chartier, imprimées à Paris l'an 1617. in 4°, sur l'Histoire du Roy Charles VII. estimée par aucuns appartenir audit Alain Chartier, page 819. Lodit Iean Iuuenel estoit fils de Noble homme Monseigneur Iean Iuuenel des Vrsins Cheualier, Seigneur & Baron de Treynel, & de Dame Michelle de Vitry sa femme; & eut entre autres pour freres, Messire Guillaume Innenel des Vrsins Cheualier, Seigneur dudit Treynel, Conseiller du Roy, & Baillif de Sens; Maistre lacques luuenel des Vrsins Archidiacre en l'Eglise de Paris, Aduocat & Conseiller du Roy en sa Cour de Parlement, & Michel Iunenel des Vrsins Escuyer. Lesquels tous coniointement auec la dite Dame Michelle de Vitry leur mere, obtinrent le Vendredy quatorziesme jour de Iuin l'an mille quatre cens quarante-trois, du Chapitre de Nostre-Dame de Paris, la Chappelle Monsieur Sainet Remy fondée en ladite Eglise, & le costé dextre ioignant du mur en icelle Chappelle, pour sepulturer & enterrer lesdits feu Seigneur de Traynel leur pere, & ladite Dame, leurs enfans & heritiers, & ceux qui d'oresnauant descendroient de ceux d'entre eux qui estoient & seroient mariez, & de leurs posteritez & lignées, qui toutesfois y voudroient estre sepulturez & enterrez : Ensemble permission de faire au ioignant dudit mur une voute en façon de sepulture, & dessus une representation sur une tombe esteuée, où servient mises & apposées les representations en images dudit feu Seigneur & de ladite Dame, & de faire peindre à leur plaisir ledit costé du mur, & faire changer les voirrieres d'iceluy, se bon leur sembloit. Et pour ces choses faire, ladite Dame & ses enfans baillerent, cederent, & transporterent à toussours audit Chapitre, la moitié par indiuis d'vn moulin & ses appartenances, nommé le Moulin des Chambres Maistre Hugues, assis sur la riuiere de Seine à Parisprés la ruë de la Tannerie, à l'opposite du derriere de l'Hostel dudit seu Seigneur de Treynel, & quelques autres biens mentionnez és lettres, qui de ce furent passées les iour & an que dessus, deuant Pierre Choart & Iean Franchou Clercs Notaires du Roy au Chastellet de Paris, soubs le seel dudit Chastellet y mis & apposé par Ambrois, Seigneur de Lore, Baron d'Iury, Cheualier, Conseiller, Chambellan du Roy, & Garde de la Preuosté de Paris: auquel temps Messire Iean Iunenel des Vrsins, duquel parle icy Alain Chartier, n'estoit ia plus Aduocat du Roy au Parlement de Paris, ains Eucsque & Comte de Beauuais, Pair de France: & fut mesme encore depuis Archeuesque de Rheims.

Page 264. ligne 13. Et fut esleu Chancelter de France Maistre Henry de Marle premier President du Parlement. La forme de cette essection, ensemble le serment que fait le Chancelier de France au Roy, se trouuent és Registres de la Cour, dont voicy la teneur. Du Mardy 8. Aoust 1413. Ce iour toute la Cour alla à S. Paul, pour eslire vn Chancelier, au lieu de Messire Eustache de Laistre, qui avoit esté par environ vn mois Chancelier, au lieu de Mre Arnaud de Corbie: A esté tenuë cette forme à ladite essection. Le Roy nostre Sire entra après sa Messe finie en sa Chambre de Conseil, entre neuf & dix heures. Suruinrent Messeigneurs les Ducs de Berry, & de Bourgongne: & iceux venus, par le commandement du Roy se departirent, & allerent hors de la Chambre tous, hors le Roy, lesdirs Ducs, & moy N. de Baye Greffier de cette Cour, & l'vn des Secretaires du Roy, qui fut appellé: Et me furent baillez le Messel & la vraye Croix richement enuaissellée, pour faire iurer au scrutine ceux qui essiroient. Et les huis clos, furent appellez par Messire Antoine de Craon, qui gardoit l'huys, premierement le dessus dit Messire Arnaud de Corbie n'aguieres Chancelier, lequel, & tous les autres Seigneurs qui suruinrent, c'est à sçauoir le grand Maistre de Rhodes, l'Archeuesque de Bourges, l'Euesque de Beauuais, & autres

Barons, Cheualiers, & Conseillers, tant de Parlement que des Comptes, iusques au nombre de nonante ou enuiron, ie fis iurer par le commandement du Roy, moy estant à ses pieds, vn chacun successiuement appellé selon son ordre par ledit de Craon, par la maniere qui s'ensuit, les dits sain ets Euangiles, & Croix touchées: Vous iurez aux sainces Euangiles, & sur la vraye Croix, qui icy sont, que bien & loyaument conseillerez le Roy nostre Sire, au cas present de cette eslection, & nommerez à vostre loyal pounoir, sans faueur desordonnée, & sans haine, bonne personne & conuenable, pour exercer l'Office de Chancelier. Et ledit scrutine commencé, & fair pour la sixiesme partie, ou environ, survinrent Messeigneurs le Dauphin, le Duc de Bar, & Messire Lowys Duc en Bauiere frere de la Reyne, qui furent audit scrutine faire: Et tous les de ssus dits estans dehors, appellez, scrutinez, & ouys l'vn après l'autre, firent les dits Ducs successiuement pareil serment, & nommerent chacun tel que bon leur sembla: Et aprés tous aussi nomma le Roy, & donna sa voix à celuy qu'il voulut. Et tellement que tout par moy enregistré, & aussi par ledit Secretaire, & les voix comptées, sut trouvé que Messire Henry de Marle premier President de ceans, auoittrop plus de voix, que nul. Si me commanda le Roy, que les huys dudit Conseil ouuerts, & tous ceux qui voudroient entrer, entrez, ie publiasse ledit scrutine. Si le publiay, en disant tout haut: 11 plaist au Roy nostre Sire, que ce scrutine par luy fait, soit publié, auquel Messire Henry de Marle dessus dit a eu quarante-quatre voix. Maistre Simon de Nanterre President au Parlement, vingt. Maistre Ican de Saux Chancelier de Bourgongne, six. Et ledit Messire Arnaud de Corbie dix-huict. Vray est, dis-ie, que s'il peut encores exercer ledit Office, mesdits Seigneurs les estisans, se fussent arrestez à luy, plus qu'à nul autre; toutes fois nonobstant sa foiblesse, encores s'y arrestent lesdits dix-huitt. Ce fait, conclud le Roy, & s'arresta audit de Marle, & le chargea dudit Office: Ledit de Marle respondit, qu'il estoit peu suffisant pour ledit Office, & mieux le cognoissoient autres, que soy-mesme. Et combien qu'aucuns grands hommes au temps iadis, eussent refusé Offices publics, les autres les eussent receus: Comme Ieremie, qui les refusa pour vacquer à contemplation; & Isaie les receut, pour labourer au bien public, Luy, qui auoit toussours labouré en son temps au fai& de Iustice, & qui auoit bonne volonté de bien & loyaument seruir le Roy, acceptoit ledit Office: En suppliant audit Seigneur, qu'il luy pleust l'auoir pour recommandé, & le benignement supporter à ce commencement. Si le sit approcher le Roy, & fit le serment qui s'ensuit, & lequel ie leus tout haut audit premier President, en cette maniere: Sire, vous surez au Roy nostre Sire, Que vous le seruirez bien & loyaument , à l'honneur , & au prosit de luy , & de son Royaume , enners tous, & contre tous: Que vous luy garderez son Patrimoine, & le profit de la chose publique de son Royaume, à vostre pouvoir : Que vous ne servirez à autre Maiftre, ou Seigneur qu'à luy: Ne robbes, ne pensions, ou prosit de quelconque Seigneur, ou Dame que ce soit, ne prendrez doresnauant, sans congé ou licence du Roy; & que de luy vom n'impetrerez par vom , on ferez impetrer par autres, licence sur ce. Et si d'ancuns Seigneurs ou Dames auez eu au temps passé, ou auez presentement robbes, ou pensions, vous y renoncerez du tout; & aussi que vous ne prendrez quelconques dons corrompables : Et ainsi le iurez - vous , par ces saincts Euangiles de Dieu , que vous touchez. Lequel Messire Henry de Marle respondit : Linsi le sures-ie, mon tresredouté Seigneur. Et ce faict, se leua le Roy, & les autres Seigneurs, & se partirent du Conseil.

Page 284. ligne 14. En ce temps se tint le Concile de Constance qui sut monte concile de notable, où estorent désemblez som les plus celebres Clercs de la Chrestienté, &c. Voi-Cosance 1416, cy vn Acte notable de la Preseance qui est deuë aux Roys de France sur ceux d'Espagne, & autres de la Chrestienté: car l'an mille quatre cens seize durant la tenuë de ce Concile sean Gerson Chancelier de l'Eglise de Paris, & Ambas-sadeur du Roy Charles VI. en iceluy, y sut assis le premier à main droite, au lieu le plus honorable entre tous les Ambassadeurs des Roys: Ayant au dessous

de luy Raymond Folch Comte de Cardonne Ambassadeur d'Alphonse V. Roy d'Arragon: Et les Ambassadeurs de Henry V. Roy d'Angleterre, furent assis à main gauche: Et au dessous d'eux, ceux de lacques & leanne II. Roy & Reyne de Ierusalem, & de Sicile. Et quant aux Ambassadeurs de Iean 11. Roy de Castille, & Leon, ils furent assis au lieu où s'estoient premierement placez lesdits Ambassadeurs de Ierusalem & Sicile: Cela prouué par le suiuant Extraict des Actes dudit Concile de Constance, Sessione XXII. Sacrosancta Synodus Constantiensis, considerans quòd ad suam & suorum ad hoc Deputatorum instantiam, Oratores charissimorum Ecclesia siliorum Iacobi & Iohannæ Regu & Regina Hierusalem & Sicilia illustrium, requisiti fuerunt vt quoniam expectantur Oratores charisimi Ecclesia fily Regus Castella, & Legionis illustris, huc ad Synodum venturi, ad persiciendum cum ipsa Synodo Ecclesia unionem, placeret eisdem Oratoribus dictorum Regis & Regina, dimittere locum, quem in loco sessionis nunc tenent, tanquam qui eisdem Oratoribus dicti Regis Castella venientibus debebitur, & durante prasenti Concilio, vadant ad partem sinistram, immediate post Ambasiatores etiam charissimi filij Regis Angliz illustris. Ideo eadem Synodus, decernit & statuit quod ob hoc sine veniant, siue non veniant dicti Oratores Regis Castella, non praiudisetur eidem Regi & Regina, & corum Regnis, nec dictis Oratoribus suis corum nomine, aut aliis quibuscumque, quò ad locum, & honorem, qui sibi in hac Synodo debentur, tam in sessionibus quam en processionibus, & in aliis quibuscumque, &c. Quibus sic peractis, prafati domini Ambasiatores Regis Arragonum descenderunt an bonem, & iucrunt in scamno, in quo sedebant domini Ambasiatores Regis Francia. Et interpositi fuerunt inter ensdem in hunc modum. Frimò enim in primo loco sedebat Egregius vir Ioannes de Gersono Cancellarius Ecclesia Parisiensis, Sacra Theologia Professor, Ambasiator Francorum Regis. Et post eum sedebat dominus Ioannes Raymundus Folch Comes Cardona, Ambasiator Aragonum Regis. Et sic de singulis.

Le Sacré & Sain& Concile de Constance considerant, que à son instance & poursuite, & de ses Deputez pour cela, les Ambassadeurs des tres-chers sils de l'Eglise les Illustres lacques & leanne Roy & Reyne de Ierusalem & de Sicile, ont esté requis, parce que l'on attend les Ambassadeurs du tres-cher fils de l'Eglise l'Illustre Roy de Castille, & de Leon, qui doiuent venir à ce Concile, pour parfaire l'Union de l'Eglise auec le mesme Concile; à ce qu'il leur pleust delaisser le lieu & place qu'à present ils tiennent, comme estant deu ausdits Ambassadeurs dudit Roy de Castille qui doiuent venir; & que durant ce present Concile ils passent du costé gauche immediatement après les Ambassadeursaussi du tres-cherfils, l'Illustre Roy d'Angleterre. Le mesme Concile declare & ordonne que pour cela, soit que les dits Ambassadeurs du Roy de Castille viennent, ou ne viennent pas, il ne sera fait preiudice ausdits Roy, & Reyne, ny à leurs Royaumes, non plus qu'ausdits Ambassadeurs qui interuiennent en leur nom, ou à quelconques autres, quant au lieu & rang qui leur font deubs en ce Concile, tant au seoir & marcher, qu'en quelconques autres Actes, &c. Et cela paracheué, les susnommez sieurs Ambassadeurs du Roy d'Arragon sont descendus du Iubé ou Tribune de l'Eglise, & sont allez au banc auquel estoient assis les Sieurs Ambassadeurs du Roy de France. Et ont esté mis entre eux en cette façon: A sçauoir que premierement, au premier lieu estoit assis l'Excellent homme Iean de Gerson Chancelier de l'Eglise de Paris, Profesfeur de la Sacrée Theologie, Ambassadeur du Roy de France. Et aprés luy estoit assis le Sieur Iean Raymond de Folch Comte de Cardonne, Ambassadeur du Roy d'Arragon. Et ainsi fut fait de chacun des autres.

Page 285. ligne 22. Et ainsi ledit Seigneur de Traignel, pour auoir loyaumens feruy son Maistre, sut desappointé, &c. L'Autheur Iean Iunenal au Discours de l'Office de Chancelier de France: Et l'anquatre cens & treize, sut Chancelier de Monseigneur de Guyenne: Et pource qu'il veoit trop clair, & monstroit que en se gouuernant, comme on se maintenoit, tout estoit taillé de perdre, & ne se

vouloit pas consonner à ceux qui administroient mal, il en fut mis hors. Quia erat contrarius operibus eorum. Et si fut-il pareillement de la Presidenterie de Languedoc. Et declarerois bien les causes, mais ce seroit à la charge d'aucuns

trespassez.

Page 288. ligne 37. L'Archeuesque de Bourges surnommé Bourretter, &c. lisez Guillaume de Boistatier, auparauant Secretaire du Roy, Chanoine de la Sain& Chapelle, Prieur de Sain & Vrsin, & Doyen de Bourges, puis Chancelier de Iean Duc de Berry; & enfin Archeuesque d'icelle Eglise Metropolitaine: en laquelle il fut inhumé au Chœur, estant decedé mille quatre cens vingt & vn, le dixneusiesme Iuillet. L'Historien Monstrelet parle de luy sous l'an mille quatre cens neuf.

Page 292. ligne 2. Charles d'Albret Connestable de France,&c.Ce Seigneur a esté I'vne des premieres personnes que marque la Maison d'Albret entre ses Illustres. Il estoit fils d'Arnaud Amanieu Seigneur d'Albret, & de Marguerite de Bourbon, & parut principalement sous le Regne de Charles VI. son cousin, ayant esté employé aux premieres charges de la guerre, qui luy acquirent l'espée de Connestable, après le deceds de Louys de Sancerre. Sa Maiesté le choisit pour leuer sur les Fonds de Baptesme Charles VII. son fils. Enfin, conduisant l'Auant-garde de l'armée Françoise à la Bataille d'Azincour, il y perdit la vie l'an mille quatre cens quinze, aprés auoir genereusement combatu contre les Anglois. De son mariage auec Marie de Sully sont issus les Seigneurs d'Albret qui ont esté Roys de Nauarre, desquels est descendu le Roy Louys XIV. à causo de Ieanne Reyne de Nauarre sa bisayeule.

Page 306. ligne 34. Iean de Vailly President au Parlement. Il auoit esté auparauant Chancelier du Duc de Guyenne; de laquelle charge il fut desappointé l'an mille quatre cens treize, par les menées du Duc de Bourgongne, il eut depuis en don la charge de President au Parlement de Paris; l'Acte de sa reception qui se trouue aux Registres de la Cour est remarquable, pour le choix particulier que fit sa Maiesté de sa personne, ayant esté honoré de plusieurs Ambassades & tres-importans Employs pour l'Estat. Il mourut le dix-neusiesme Octobre mil-

le quatre cens trente-quatre.

Page 312. ligne 38. l'Archeuesque de Sens, &c. & page 315. ligne 38. Il y mourut L'Archeuesque de Sens qui fut peu plaint, pource que ce n'estoit pas son office, &c. Ce Prelat, qui fut tué à la Bataille d'Azincour contre les Anglois, le vingt-cinquicsme Octobre mille quatre cens quinze, estoit nomme Iean de Montagu, il fut Conseiller au Parlement, & Camerier du Pape Clement VII. fut fait Eucsque de Chartres l'an mille trois cens nonante, en suite de Iean Fabri, puis Archouesque de Sens l'an mille quatre cens six. Il dedia l'an mille quatre cens huict l'Eglise des Celestins de Marcoucy, fondée par Iean de Montagu \* son frere. Il \* Voyez page fut aussi President de la Chambre des Comptes en mille trois cens nonantehuict, & Chancelier du Comte d'Alençon. Il eut vn frere nommé Gerard Euesque de Poictiers; il gist en la Cathedrale de Sens. Il portoit d'or à la croix d'azur, cantonnée de quatre aiglettes de gueulles. Exeraiet du Gallia Christiana des Sieurs de Saincte Marthe.

Page 314. ligne 10. Messire Ferry frere du Duc de Lorraine, &c. Ferry I. Comte de Vaudemont, frere de Charles 1. \* Duc de Lorraine l'an mille trois cens \* voyent. 147. nonante; lequel l'an mille quatre cens quinze au mois d'Octobre fut tué à la Bataille d'Azincourt au Comté de Sain& Paul, entre Sain& Paul & Renty, où il combatit pour le Roy Charles VI. contre les Anglois, ayant soubs sa conduite trois cens hommes d'armes. Extraict de la Genealogie des Ducs de Lorraine, fidellement recueillie de plusieurs Histoires & Titres autentiques, & donnée au public l'an 1624. in 4° par T. Godefroy M. P.

Iean Seigneur de Forestel, qui fut present à ladite Bataille, és Chroniques d'Angleterre escrites à la main. Puis le lendemain au matin, à sçauoir le Ven-

Digitized by Google

dredy iour de Sain& Crespin, vingt-cinquiesme O&obre mille quatre cens quinze, le Connestable & tous les autres Officiers du Roy de France, les Ducs d'Orleans, de Bourbon, de Bar, d'Alençon, les Comtes d'Eu, de Richemont, de Vendosme, de Marle, *de Vaudemont*, de Blamont, de Salines, de Grandpré, de Roussy, de Damartin, & generalement tous les autres Nobles, & gens de guerre, s'armerent & issirent hors de leurs logis, &c. La Bataille où il y auoit pareil nombre de gens comme en l'Auant-garde, conduisoient les Ducs de Bar, & d'Alençon, les Comtes de Neuers, de Vaudemont, de Blamont, de Salines, de Roussy, & de Grandpré, &c. cy aprés ensuiuent partie des noms des nobles hommes qui moururent en la Bataille d'Azincourt, du party des François. Premierement moururent en ladite Bataille, des Officiers du Roy de France le Connestable Messire Charles d'Albret, &c. des Princes le Duc Intoine de Brabant frere du Duc Iean de Bourgongne, le Duc Edouard de Bar, le Duc d'Alençon, le Comte Philippes de Neuers frere dudit Duc de Bourgongne, Messire Robers de Bar Comte de Marle, le Comte de Vaudemont, Iean frere dudit Duc de Bar, &c. Siie voulois escrire par nom & par surnom tous les Barons, Cheualiers, Escuyers, & nobles hommes qui à cette lournée moururent, trop y pourrois mettre, mais pour venir au parfaict, n'en ay nommé que les plus renommez & cognus: car tant de nobles hommes & gentils Escuyers y moururent que pitié estoit, comme moy Autheur de cét œuure vey de mes yeux, auec ce que ie m'en suis enquis aux Officiers d'Armée, & autres estans és deux Osts, que i'ay bien esté aduerty de la verité de tout ce qui là fut faict, tant du party des François, comme des Anglois.

Page 323. ligne 39. Le Sire de Sainté Georges, Guillaume de Vienne Seigneur de Sainte Croix & Sainte Georges, Chambellan du Duc de Bourgongne, qui le crea premier Cheualier de l'Ordre de la Toison d'or mille quatre cens vingtneuf, l'ayant suiuy en la pluspart de ses guerres. Il sur particulierement chery des Ducs Iean & Philippes: Olinier de la Marche parle auec des termes pleins d'e-

loge de sa personne.

Mesme page ligne 41. Monseigneur d'Autry. Iean de Vergy Seigneur d'Autrey, puissé des Seigneurs de Vergy & de Champlite, issu de l'ancienne Maifon de Vergy en Bourgongne.

Page 324. ligne 18. Ce Mercredy au soir trespassa le Duc de Guyenne, &c.

Ordonnance de Louys fils du Roy de France Duc de Guyenne, & Dauphin, contre tous ceux de ses domestiques qui blasphemeront le Nom de Dieu, de la Vierge, des Saincts & Sainctes, ou
ses Gentil-hommes prenans gages, seront punis par la priuation
de leurs gages iusques à quatre fois; & si pour la cinquiesme
fois ils y tombent en faute, seront chassez hors de sa Cour, &
les moindres Valets punis du boire & du manger ordinaire, puis
chassez s'ils y tombent pour la cinquiesme fois, & ordonné que
tous ses domestiques feront serment entre les mains de Messire
sean de Neelles Cheualier, Sieur Dolesain son Chancelier, de denoncer ceux qui blasphemeront: huictiesme Ianuier mille quacens neus.

1409.

Extraich d'une Layette qui est dans le Tresor des Chartes du Roy, gardé à la Sainche Chappelle de Paris, laquelle est marquée contre les Blasphemateurs, Article 3. Cette piece est escrite sur parchemin, & porte au dos ce titre: Lettres de la Desense sur les reniemens & maugréemens. Elle peut grandement seruir d'exemple.

O v v s aisné fils du Roy de France, Duc de Guyenne, & Dauphin de Viennois: A tous ceux qui ces Lettres verront, salut; Scauoir faisons, que pource qu'il est venu à nostre cognoissance, que plusieurs personnes estans en nostre Hostel & service, tant Gentilshommes comme autres Officiers, varlets, seruiteurs & aydes, ordonnez pour les offices de nostredit Hostel, par mauuzise introduction en leur ieunesse, ou autre accoustumance & tolerance desordonnée, & par defaut de deuë correction & chastiment, tres-souuent & treslegerement, & tres vainement renient, maugréent, & despitent le tres-digne & sain& Nom de Dieu Omnipotent; duquel tous biens viennent & descendent, & qui en grand tremeur & reuerence doit estre nommé par tous bons Chrestiens, & aussi sa glorieusemere la Vierge Marie, & les Saincts & Sain-&es de Paradis, en venant clairement & notoirement contre les Commandemens de Dieu, & de sa diuine & saincte Loy: & que le dit abus est si commun que plusieurs fois l'auons ouy, dont nous auons esté forment esmeus & troublez plus que dire ne pourrions, ne exprimer, Novs qui pour honneur & reuerence de nostre Createur, ne voulons ne entendons comment que ce soit, plus souffrir, dissimuler, ne tolerer telles & si detestables iniures estre dites en nostredit Ho-Rel, ains voulons y pouruoir en toutes manieres: Eu fur ce meur aduis & deliberation auec plusieurs de nostre sang & lignage, & autres sages & preud'hommes denostre Conseil, auons ordonné & commandé, & par la teneur de ces presentes, de nostre certaine science, ordonnons & commandons, & voulons estre tenu, gardé & obserué en nostredit Hostel, que se doresnauant aprés la publication de ces presentes, laquelle voulons estre tantost faite solemnellement, & icelles estre affichées en lieu patent en nostre dit Hostel que chacun les puisse voir, & n'ait cause d'en pretendre ignorance : auient que aucun soit gentishomme, officier, ou autre de quelque estat qu'il soir, prenant gages ou liurées, encoure & enchée en aucuns des crimes dessus dits, pour la premiere fois il soit priué de sesdits gages ou liurées, tant pour luy comme pour sesgens & cheuaux, pour la journée que en ce aura esté repris. Et s'il luy aduient la seconde fois, qu'il en foit priué pour trois iournées, & aussi d'entrer en nostredit Hostel. Se la tierce fois luy auient, qu'il en soit priné pareillement pour vne semaine entiere. Se la quarte fois luy avient, qu'il en soit privé pour vn mois entier en la mesme maniere. Ers'il luy auient la quinte, qu'il soit du tout bouté dehors de nostre dit Hostel, sans esperance de lamais y estre receu. Et quant aux autres variets de moindreestat, qui ne prennear ou percoluent aucuns gages ser aous, s'ils escheenres crimes dessus dies, moutons & ordonnons que pour la premiere sois foient mis estroitement és gresillons en la Sale ; on autre lieu patent & public, & y demeurent au long du disner des premiers & des darreniers, & n'ayent que pain & eau ceile iournée. Et pour la seconde foiss'ils y encheent, qu'ils y soient mis par troisionrs, à l'heuse, & pour le remps & ofpace & en la maniere dessus declarée. Se la viepce fois y encheent, qu'ils y foient mis par vue semaine entle re chacun iour. Se la quarte leur auient, qu'ils y soient mis par va mois entier. Ets'il leur mient la quince fois, qu'ils soient du tout boutez hors de nostredit Hostel & Gour, sum esperance de iamais y estre receus. Et quant à autres sermens ou execuations détoftables de Diou, de fa glorieuse Mere, & des Saintes & Saintheade Raradis, le aucuns font fairs en no tredit Hoftel on teur iniuse at Pppp ij

irreverence, voulons & ordonnons que ceux qui y encherront, de quelque estat qu'ils soient, en soient deuement punis selon l'exigence du cas & la bonne discretion des Maistres de nostredit Hostel. Et pour mieux obuier que aucuns desdits crimes ne soient dissimulez, ne passez sans les punitions dessus dites, voulons que tous nos Officiers & autres gens & seruiteurs dudit Hostel, fassent sermens és mains de nos amez & feaux lesdits Maistres de nostre Hostel, ou à chacun d'eux, lesquels aussi feront le mesme serment en nos mains, ou de nostre amé & feal Chancelier Messire Iean de Neelles Cheualier, Seigneur Dolchain. Que s'ils oyent aucun de quelque estat qu'il soit, qui enchée és crimes dessus dits, ils le denoncent sans faueur ou deport quelconques, afin d'en estre puny selon que dit est. Si donnons en mandement à nos amez & seaux les dits Maistres de nostredit Hostel, & à chacun d'eux, si comme à luy appartiendra sur quanque, ils doutent encourir nostre indignation, que nostre presente Ordonnance & commandement fassent ainsi publier & afficher comme dit est, & icelle tiennent, gardent, enterinent, & accomplissent, & fassent tenir, garder, enteriner & accomplir de poin& en poin&, sans enfraindre, en la mettant & faisant mettre si diligemment & vigoureusement à execution & esset, toutes saueurs & deports cessans, que en leur coulpe ou negligence n'y ait dilation ou faute. En tesmoin de ce nous auons fait mettre nostre Seel à ces presentes. Donne à Paris le huictiesme iour de Ianuier l'an de grace mille quatre cens & neuf. Et sur le reply, Par Monseigneur le Duc Dauphin, Messeigneurs les Ducs de Bourgongne & de Breban, le Marquis du Pont, Vous & plusieurs Chambellans presens. 1. de Ionsterolio. Et seelle d'vn grand Seau en cire rouge, où est representée la figure dudit Prince à cheual, armé de toutes pieces, contreseellé de ses armes, lequel Seau tient auec attache aussi de parchemin.

Dans l'Inuentaire manuscrit des Titres du Tresor des Chartes du Roy, auquelles sieurs Dupuy & Godes froy commencerent de trauailler le premier Iuin mille six cens quinze, & qui est gardé à la Saincte Chappelle de Paris: Au volume cotté Messanges, page 76. soubs le Titre de Lonys Dauphin de Viennous, & Dunc de Guyenne, sils du Roy Charles VI. est inseré le Catalogue des pieces suiuantes, qui concernent ce Dauphin; lesquelles se trouvent aussi dans vn grand Liure escrit sur parchemin, couvert de bazane verte, marqué H. qui a pour titre: Registre des Chartes, & Lestres touchant M. Louys Duc de Guyenne, & Dauphin de Viennous, dequis l'an misse quatre cens & seps, qui est gardé en la Chambre
des Comptes de Paris, & m'a esté communiqué par Mr de Vyon St d'Herouual, Auditeur des Comptes.

Donfait par le Roy Charles VI. à son aisné sils Louys Dauphin de Viennois, du Duché de Guyenne, appartenances & dependances generalement quelconques, pour le tenir par luy en Pairrie, & comme Pair de France, tant quele Roy viura, & aprés son decés sera reuny à la Couronne, sans que le die Louys en puisse tien aliener; sauf aussireserué au Roy les soy & hommages liges, les Souuerainetez & Ressorts, & autres droicts Royaux appartenans au Roy, & à la Couronne, auec les gardes des Eghses Cathedrales, & autres de sondation Royale, de pariage, & toutes autres quelconques tellement privilegiéts, qu'elles ne puissent est ressent de la Couronne: 14. Ianuier 1400. seellée. Duolisate.

Lettre du Roy, par laquelle il teçoit le die Louys en foy & hommage pour le die Duché de Quyenne, & aussi à cause de la Pairnie de France, qu'il tient à cause du dit Duché, l'ayant reputé pour aagé (il n'auoit lors que six ans) & habile à le faire, 1401. Feurier, seelle.

Lettre patente, par laquelle il declaro qu'il veut, qu'auffictost que son anche son Duc de Betry & d'Auttergne, auroit codé & delaissé en quelque sa conque ce soit, la Lieutenance és pays de Languedoc & Gayenne, ils obeil-sent en cette qualité à son fils aissé Lonys, qu'il fait son Lieutenant audit pays s

स प्रवृत्य

quatriesme Iuillet mille quatre cens trois, seellé. Duplicata.

4. Lettre par laquelle le Roy donne, aprés le decés dudit Duc de Berry, à sondit fils Louys Dauphin le reuenu des pays de Languedoc, & Duché de Guyenne, pour entretenir son ostat, tel qu'il appartient à sa qualité: 30. Ianuier 1403. seellé.

5. Lettre du Preuost de Paris, certifiant que l'an mille quatre cens neuf, le Messire Ican septiesme d'Octobre, leun Sire de Montagu Cheualier, Vidame de Laonnois, de Montagu & grand Maistre d'Hostel du Roy, sur pris, accusé, & conuaincu de crime de Vidame de leze-Maiesté; & condamné le dix-septiesme dudit mois à estre decapité és suit à more. Halles de Paris, & son corps pendu au giber, ses biens confisquez. Ce qui fut executé le mesme iour, seellé.

6. Don fait par le Roy à sondit fils Louys, de toutes les Confiscations dudit Montagu Sieur de Marcoussis, pour en jouyr comme de son propre heritage & domaine, pourueu que si ledit Louys alloit de vie à trespas sans hoirs de son corps, nez en loyal mariage, lesdites Terres reuiendront & demeureront au Domaine: 26. Octobre 1409. scellé.

7. Lettre par laquelle le Roy permet à sondit fils Louys, de donner à son oncle Louys Duc de Bauiere, frere de la Reyne sa mere, la Terre & Seigneurie de Marcoussis; & ce asin qu'il soit obligé au service de la Couronne, & que luy & ses successeurs soient vassaux & subiets des Roys de France, pour en iouyr luy & ses hoirs nez en loyal mariage, à la charge qu'il ne pourra engager ny vendre ladite Terre; & sil meurt sans enfans, lesdites Terres retourneront à fondit fils: 3. Decembre 1409. seellé. Duplicata. Don fait de ladite Terre de Marcoussis par ledit Louys, à sonditoncle le Duc de Bauiere en consequence de la permission cy-dessus, reservé au Roy & à ses successeurs les foy & hommage, Souueraineré & Ressort deubs de ladite Terre: 3. Decembre 1409. scelle. 3 3769.2

8. Don fait par ledit Dauphin Louys à sa sœur Marie de France, Religieuse à Poissy, d'un Hostel nomme de Montagu, & ce qui en depend, scis prés Poissy, pour y faire de la nourriture pour le gouvernement de ses gens, & qu'elle n'a prouisson convenable, ne vallant le revenu dudit sief que quelque quarante liures parisis de sente, & ce de la confiscation dudit Montagu i xi. Decembre 1409. seellé.

9. Lettre par laquelle le Roy declare, qu'ayant donné plusieurs grands biens, & autres choses à la Reyne sa femme, tant pour son entretenement que pour celuy de ses enfans, dont elle a eu la garde, & qu'elle auroit prié le Roy de la descharger du gouvernement de leur fils Laur Dauphin, ayant acceint l'aage de treize ans, estant en aage de commencer à prendre cognoissance des affaires, it veut toutesfois qu'elle jouysse de tous les biens, dons, de prerogatines qu'elle iouyssoirauent qu'elle luy oustremis sondit sits, & qu'elle fust deschargée de la garde d'iceluy: 27. Decembre 1409 Meellé. Le continue la la la

To. Lettre par laquelle le Roy veut, que luy & la Roy no fa fomme oftans ablens ou occupez ailleurs, & lors qu'ils me pourrons vacquer aux affaires idu Royaume, que son fils Louys Dadphin estant aux ans de puberté, preside aux Conseils, & fasse tout ainsi que s'il y estoit, appellez auec luy ses cousins, & oncles les Roys de Sicile & de Nauarto, les Docs de Berryuse Bourgongne; de Brabant, & de Bourboh & Lowys Duode Baniere de le Chanceller de autres; on wear d'eux qui serbne lors presents : A la charge que leuis Dauphia ne pour ra allienchaucune chose du Domaine indernier Depembre mille quatre dens

. Al. Lettre par laquelle le Roy declare, qu'il entend que son fils Equy Dauphih gayant lors attoint l'aage de quatorze ans , qu'il iotiysse pleinqmeny du Duche de Guyenne, & on air l'administration entiere, sauf & beservic comuli est cy-dessus, aux Lettres du don: 28. Ianuier 140 9. seellé. Dupliama ponix A's

Digitized by Google

12. Pareille Lettre en faueur dudit Dauphin, pour le Dauphiné, de mesme datte, & seclice.

13. Don fait par ledit Dauphin à la Reyne sa mere de la Terre de Tournenfuye, estant de la confiscation du Sieur de Montagu, scize prés Melun,

pour en jouyr sa vie durant seulement: 4. Mars 1409. seellé.

14. Lettre Parente du Roy, par laquelle il declare qu'il veur, que toutes les Terres generalement quelconques, dont iouyt sondit fils le Dauphin, qu'il les tienne en Pairrie; & que ses gens, Officiers, & autres iouyssent des droicts tels qu'ont acoustumé jouyr ceux desdits Pairs: 25. Decembre 1410. seellé. Et cinq vidimus desdites Lettres par le Preuost de Paris.

15. Lettre du Roy, aux Tresoriers & gens des Comptes à Paris, à ce qu'ils ayent à faire reparer les Lieux & Forteresses dependans du Duché de Guyenne, sur les restes que les Receueurs de la Rochelle & dudit pays peuvent de-

uoir: 3. Aoust 1411. seellé.

16. Lettre du don fait par le Roy audit Dauphin Louys de la Terre & Seigneurie de Mandisné lez Croissy, pour y loger & tenir ses faucons, & autres oyseaux de desduit, appartenant ladite Terre au pesit Barcot, suiuant le Duc d'Orleans, condamné & declaré criminel de leze-Maiesté auec Iean de Berry, & autres leurs adherens, pour estre rebelle & desobeissant au Roy: 22. Jan-

uier 1411. seellé.

17. Lettre de don fait par ledit Lowys, de la conciergerie d'une maison scise à Pantin, & terres on dependantes, à Catherine de Villiers Dame de Quesnoy, pour la tenir par ladite Dame sa vie durant seulement. Laquelle maison de Pantin & dependances auoient appartenu à M. Guillaume Consinot Aduocat en Parlement, mais auoient esté confisquées sur luy, pour auoir suiuy Charles Duc d'Orleans, & aurres Seigneurs declarez criminels & rebelles; laquelle confiscation le Roy auoit donnée à sondit fils Louys: le vingt-huictiesme Feurier 1411. seellée.

18. Lettre du don fait par le Roy à sondit fils Louys, de la Comté, Terre, & Seigneurie de Mortaing qui luy appartenoit, & qu'il luy auoit donnée aprés le decès de M. Pierre de Nauarre Seigneur dudit lieu, à la reserue du douaire de Catherine d'Alençon veufue dudit de Nauarre: Mars 1412. seellé.

19. Acte de prise de possession de la dite Comté de Mortaing, fait au nom

dudit Dauphin de Viennois: en Mars 1412. Duplicata. seellé.

20. Leure du Roy promettant à sondit fils, de donner à son oncle le Due de Baulere, la Terre & Comté de Mortaing, qui auoit appartenu audit Pierre de Nauarre, & ce pour les grands services rendus par ledit Duc de Bauiere à la Contonne, & pour l'accomplissement du Pourpasié du mariage d'entre la veufue dudit de Nauerre Catherine d'Alençon, & ledit Duc de Baujere; en suite desquelles Lettres est le don sair dudir Comté audit Duc de Bauiere par ledit Dauphin: Auril: 1412. seellé.

21. Lettre par laquelle le Roy establie ledit Louys Dauphin, Capitaine & Garde des Chasteaux, Places & Forteresses de Chinon, en deschargeant Guillaune de Remenueit Chouglier, de ladite Charge: mille quatre cens quinze,

Auril, icellé.

7:10 7 , 70 10 7 35 22. Ample Pouvoir donné par ledit Roy audit Lonys Dauphin, de Lieurenant pour luy & Capitaine general pour le faict de la guerre, en toutes les frontieres du Royaume, pour faire toutes choses que le Roy pourroit faire s'il y offoit 1 & ce pour s'opposer aux entreprises des Anglois: 26. Auril 1415.

.... Page: 326. ligne 29. Le Duc de Bretagin defforfoit avec le Cardinal de Bar. : &c. & page precedente 203: ligne 1. le Cardinal de Bar, &c. Longe Cardinal, & depuis Duc de Bar par le deceds d'Edeuard III. son frere, tué à la Bataille d'Azincourt 1415. Mis d'agent, saumaisser de le verre, il mes pelle le que le p Page 329. ligne 24. Le premier iour de Mars l'Empereur d'Allemagne vint & entra à Paru, &c. M. Claude Ioly cy-deuant Aduocat en Parlement, & à present Chanoine en l'Eglise de Paris, m'a communiqué la piece suiuante, concernant cét Empereur.

Traicté d'Alliance entre Charles VI. Roy de France, & Sigismond Roy des Romains, auec confirmation de toutes les precedentes Alliances.

CIGISMVNDVS Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus, ac Hungariæ, Dalmatiæ, Croaciæ, &c. Rex; Notum facimus vniuersis præsentibus, atque futuris. Quod nos ad memoriam reducentes vniones, colligationes & fædera per Serenisimos Principes dominum Carolum Quartum diua memoria Romanorum Imperatorem semper Augustum, & Bohemia Regem, genitorem nostrum charisimum pro se, haredibus ac successoribus suis Bohemia Regibus, & deinde per dominum Wenceslaum tune Romanorum & Bohemia Regem, fratrem nostram charisimum, pro se, ac pro nobu, & illustri Ioanne quondam Duce Iuliacensi fratre nostro charissimo, nostrisque haredibus & successoribus Bohemia Regibus, cum Serenissimo Principe domino Carolo quondam Francorum Rege inclytissimo, cuius animam possideat Paradisus, pro se & filiu suu Carolo primogenito, tunc Delphino Viennensi, & Ludouico Comite Valesij, necnon Ludouico Andegauensi, Ioanne Bituricensi, & quondam Philippo sunc Burgundia Ducibus germanis suis, heredibusque & successoribus corum factas, initas, & iuratas; easdemque vniones, alligationes, & fædera cum Serenisimo Principe domino Catolo nunc Francorum Rege inclytisimo, renouasse & confirmasse, menti pariter non immeritò reducentes quantis fauore, zelo, & amore, nexibus etiam sanguinis & fæderis ad hoc ipsum impellentibus, ipse consanguineus noster dominus Carolus quondam Francorum Rex inclytissimorum progenitorum suorum vestigiis inharendo, nos & nostram domum Bohemia fuerit continuò fauorabiliter prosecutus, & prefatus dominus Carolus nunc Francorum Rex de die in diem prosequi non desistit, compellimur tam dinina legis institutione quam sanguinis proximitate, & pramiorum vicissitudine vicem rependere: quas ob res cum eodem Serenissimo Principe domino Carolo Francorum Rege consanguineo nostro charissimo, suisque haredibus, & in codem Francorum Regno successoribus, in Dei Saluatoris nostri nomine, totius quoqué Trinitatis, pro consolatione ac stabilitate Regnorum, ac grata salute, nostris, suisque ditionibus fidelium & subiectorum uniones, fædera, colligationes & promissiones hactenus cum eo, & aliis, ve supra facta, salua & excepta exclusione infrascripta, perpetua roboris firmitate vigere volentes ipsas, & ipsa sicut inter prafatum dominum Carolum Quartum & postmodum dominum Wenceslaum pro se, ac nobis, & charisimo fratre nostro Ioanne olim Duce Iuliacensi, ac haredibus & successoribus nostris, ac antedictum dominum Carolum Francorum Regem, &c. pro se & suis heredibus & successoribus facta, seu facta fuerunt, & in Litteris desuper confectis liquidius sunt expressa, & expressa cum iam dicto domino Carolo nunc Francorum Rege, Ludouico primogenito Duce Aquitania, & Delphino Viennensi, Ioanne Turonia Comite & de Ponthiuro, eiuschem domini Caroli Francorum Regis filiis, Serenissimo Principe Ludouico Hierusalem & Sicilia Rege, Andegauensi Duce, Ioanne Duce Bituricensi, Carolo Duce Aurelianensi, Philippo & Ioanne eins fratribus, Ioanne Duce Borbony, Ioanne Comite Alençony, & Edoardo Duce Barrenst consanguineis nostris charissimis, ipsorumque haredibus & successoribus, pro nobis, ac Serenissimo Principe domino Wencessao Bohemia Rege fratre nostro charissimo, nostrisque haredibus; & tam in Romanorum quam Hungaria, Dalmacia, Croacia & Bohemia pradictis Regnis, & corum quolibet successoribus de noue facimus, renonamus, ratificamus, & ap= probamus, ac etiam confirmamus; & ad horum maiorem firmitatem promittimus bona fide , & sub virtute iuramenti per nos ad sancta Dei Euangelia prastiti , pro nobis & haredibus ac successoribus nostris pradietis : quod amodo in antea & in perpetuum eri=

1417

mus boni, legales, atque perfecti amici ipsius domini Caroli Francorum Regis, filiorum, nepotum, & aliorum pranominatorum consanguineorum suorum, & nostrorum, & quod honorem, vberem statum, commodum & profectum corum semper procurabimus, viis, modis, & ingeniis quibuscumque realiter & cum effectu, ac universum damnum quod ipsis, veleorum heredibus & successoribus in personis, honore, vel rebus, seu Regno Francia antedicto, ac etiam iuribus suis per quempiam irrogari posset, quomodocumque & qualitercumque dum ad nostri notitiam deuenerit, sideliter vitabimus. Ipsos quoque haredes & successores suos pradictos adversus quoscumque qui contra status, iura, ac conditiones eorum moliti sunt hactenus, aut quomodolibet molirentur tam in adipiscendis quam in recuperandis, & retinendis adiunabimus, & restaurari curabimus, ac fortificabimus tota nostra potentia, confilio, auxilio & fauore, ac alio quoquemodo, & realiter effectiveque nos opponemus amnibus & singulis Regibus, Principibus, Communitatibus, & aliis quibuscumque tam Ecclesiasticis quam Secularibus, cuiuscumque status, dignitatis, aut eminentia existant, qui ipsorum dispendium, iacturam, ac verecundiam modo aliquo procurassent, sine deinceps procurarent, ac honorem, profectum & statum eorum custodiemus, manutenebimus, exaltari & recuperari procurabimus legaliter toto posse nostro. Et ne post huiusmodi unionis & amoris gratam concordiam aliqua dubietates inter nos, seu nostros verobique, quacumque ratione, seu occasione consurgant, & vt futuris scandalis via seu materia pracludatur, promittimus, vt supra, quod ipsos dominum Carolum Francorum Regem inclytissimum, ac cateros pranominatos, haredesque & successores suos prafatos in Regno Francorum pradicto, ac quibuscumque eius dem Regni Principatibus, Ecclesiasticis, & Secularibus, Comitati-bus, terris, castris, ditionibus, ciuitatibus, dominiis, prarogatiuis, honoribus, praeminentiis, ac quibuscumque iuribus & pertinentiis ad eundem Francorum Regem, & eiusdem Regni Coronam, aut hereditario seu quocumque alio iure spectantibus non impediemus, molestabimus, impedirique aut inuadi consentiemus publice, vel occulte; imò verius ad recuperandum, restituendum, manutenendum & possidendum, atque obseruandum pradicta, consilio, auxilio, fauore, & modis omnibus contra omnes & quoscumque, ac etiam contra Ioannem nominatum Ducem Burgundiz, eiusque coadiutores & adharentes prasentes & futuros, quem & quos in prasentibus unione, confaderatione & colligatione, ac etiam in pramisis renovatione & confirmatione, nonbstante quod dictus Philippus olim Dux Burgundia, & sui haredes in eisdem comprehense fuissent & expresse nominati, exclusum & exclusos esse, & pro excluso & excluses penitus haberi volumus, ope, consilio, & auxilio, postquam ad notitiam nostram peruenerit, innabimus sine fraude. Quodque si per inaduertentiam vel aliter, in dictarum promissionum, obligationum, & confæderationum prasudicium, & contra ipsarum tenores factum, sine promissum quonis modo extiterit nostrorum subditorum quorumcumque, sen Officiatorum ex parte, fiatque, seu attentetur quandocumque in posterum illud & illa quamprimum de ipsis erimus informati reparare, ac reparari, reintegrari, recuperari & restaurari facere debere, & cum effectu, sub virtute pradicti inramenti per nos prastiti. Promittimus dictas quoque confæderationes, vniones, & colligationes mode & forma pramisis inuiclabiliter observare. Et ut hac omnia robore & valitudine perpetuis validentur & confirmentur, has prasentes Litteras nostras fecimus Maiestatis nostra sigilli nostri appensione muniri, nostro & Imperij sacri Coronarum Hungaria, &c. & Bohemia, &c. in reliquis, ac alieno in omnibus iuribus semper saluis. Datum \* \* \* \* anno Domini millesimo quadringentesimo decimo-quarto, vigesima quinta die mensis Iunij, Regnorum nostrorum anno Hungariz vigesimo octauo, Romanorum verò quatto. In cuius rei testimonium nostrum prasenti transcripto iussimus apponi sigillum. Datum Parisius \* \* \* \* \* die Nouembris anno Domini millesimo quadringentesimo decimo-septimo, Regni verò nostri trigesimo octavo.

Mesme page 329 ligne 41. Le Comte Bertold des Vrsins d'un nom & armes, &c. L'Historien des Vrsins remarque au lieu de cette Histoire, qu'il estoit du mesme nom, armes, & famille que ce Bertold. On pourroit adiouster la parenté & conconsanguinité que les Vrsins de France auoient auec ceux d'Italie par cette piece, qui se trouue dans vn ancien Manuscrit.

I N nomine Domini Amen. Nouerint vniuersi & singuli præsens publicum instrumentum visuri, quod anno eiusdem Domini 1447. Indictione 10. die 27. mensis Maij, Pontificatus sanctissimi in Christo Patris & domini nostri D. Nicolai Papæ V. anno primo. Ego vnà cum testibus inferius scriptis vidi, tenui, auscultaui & perlegi de verbo ad verbum certam Cartam, cuius tenor sequitur de verbo ad verbum: Verv Mest, quod centum & decem anni sunt, vel circiter, quod quidam dominus vocatus Napolio de Vrsinis fuit factus Episcopus Metensis in Lotharingia. Itcm, quod ille dominus Napolio habebat vnum fratrem militem, vocatum Iuuenalem de Vriinis, & D. Iuuenalis habuit vnum filium, qui fuit vocatus Mathæus Iuuenalis de Vrsinis, & etiam habuit unam filiam. Item, quod ille D. Napoleo mandauit illum Mathæum Iuuenalis de Vrsinis silium, & illam sillius Iuvovalis fratris sui, nepotes suos, ad partes illas Metenses, vbi ipse erat Episcopus; & illum filiam ipse in marrimonio consunxit cum Comite de Albo-monte in Lotharingia, & illum Mathzum coniunxit cum quadam Domina cognata illius Comitis de Albo-monte. Et fuit iste Mathias heres illius Neapolinis Episcopi, ex quo percepit magnam successionem. Item, quod ex illo Mathxo Iuuenali de Vrsinis & illa Domina natus fuit Petrus Iuuenalis, & illo Petro existente in innensli atate quasi quatuor vel quinque annorum, Mathauseius pater mortuus est in bello circa partes Alemania, pra facto & causa Regu Francia consernandu. Item, quod ille Petrus post mortem patris sui per quosdam Italicos apportatus Trecas, (Gallice à Troyes) & ibi nutritus dance fuit magnus. Et postea fuit coniunctus in matrimonio cum quadam Domina de partibus Campania, boni & magni generis; & ex illo matrimonio natus est Ioannes Iuuenalis de Vrlinis, qui in vita sua fuit Caroli patris istim Regis Scutifer bonoru-Item, quod ille loannes Iuuenalis cum pluribus militibus Francia fuit vitra mare ad mare ad partes Hierofolymitanas, ad Montem Sinai. Et postea fuit homo armorum in Agypto per sliquet annes, & ibi mortuus est. Item, quod iste Ioannes Iuuenalis de Vrsinis coniunctus fuit cum quadam Domina de partibus Burgundie; ex quo matrimonio natus est Ioannes Iuuenalis de prasenti Regis Francia Consiliarius, & eius fratres. Transsumptum fuit præsens exemplum Genealogiæ inclytæ Domus Iuuenalium de Vrsinus in Francia commorantium, ab Archiuis eiusdem Domus ac generis Vrsinorum in monte Iordano vrbe Roma existentium, per Reuerendum in Christo patrem dominum Latinum de Vrsinis Archiepiscopum Treuerensem, traditum reuerendo Patri Magistro Bernardo de Rosergio, Metropolitanæ Ecclesiæ Tolosanæ Præposito, per eundem dominum Præpositum, transmissum illustribus ac magnificis dominis Guillelmo Franciæ Cancellario, Ioanni Episcopo Loduuensi, & Ioanni Archiepiscopo Rhemensi fratribus superstitibus. In prædicta domo Iuuenalium de Vrsinis. Datum Romæ in præfata domo Vrsinorum anno Domini 1445. vltima Augusti, Pontificatus Eugenij IV. anno 15. Sic signatum, H. de Symbaldis Literarum Apostolicarum Scriptor. De quibus quidem visione, lectura, collatione & auscultatione dictus dominus Guillelmus Iulianus de Vrsinis miles, dominus de Trenel Cancellarius Franciz petiuit mihitradi vnum, vel plura instrumenta sub forma de Vidimus. A&a suerunt hæc Bituris, sub anno, indictione, die, mense, & Pontificatu prædictis; Præsentibus ad hæc discretis viris Simone Brissoneti Presbytero, Guidone de Souppla-villa, & Ioanne Vidal Scutiferis, Bituricensis, Senonensis, & Carcasensis diœcesum restibus, ad præmissa vocatis specialiter & rogatis. Sic subscriptum, & ego Intonius de Issonia visioni, lectura, auscultationi, & perlectioni pradi-& charta, & aliis suprascriptis, ego, inquam, Clericus Lingonensis publicus, auctoritate Apostolica Notarius personaliter vnà cum prænominatis testibus fui. Ideo huic publico instrumento de Vidimus siue transsumpto signum meum authenticum, quo in talibus vtor me subscribendo, apposui in sidem & testi-

Qqqq

\* Voyez page 661, ligne 47. & pag. 662. lig. 13.

\* Il ne pas[a

PM 76, ABS.

monium præmissorum, requisitus & rogatus. De quibus quidem reuisione & collatione nobilis vir Michael \* Iuuenalis de Vrsinu, dominus de Cabella petiit sibi sieri publicum instrumentum, & religios mulieri & sorori Maria Iunenali de Vrsinis Priorissa de Poissiaco transmittendum. Acta fuerunt hæc domi mez Parisiis in vico Nucum, sub anno, indictione, mense, die, & Pontificatu prædictis, præsentibusad hæc discretis viris Magistro Ioanne de Compendio Clerico Nouiomengis diœcesis, in Artibus Magistro, & Ioanne Rigant de Parissis testibus, ad præmissa vocatis specialiter, & rogatis. Ego Ioannes Clerici Presbyter Rhemensis diœcesis, in Artibus Magister, & in Iure Canonico Baccalaureus publicus, Apostolica & Imperiali auctoritate Notarius, quia de præscriptis Literis Vidimus ad præsens publicum instrumentum, in dictorum testium præsentia collationem fieri diligentem, per quem præsens transsumptum ad ipsas Literas de Vidimus nihil addito vel retento concordare reperi. Idcirco huic publico transsumpto manu mea scripto, signum meum publicum apposui. Hîc me eadem manu subscribendo in fidem & testimonium veritatis præmissorum requisitus & rogatus. L'Acte cy-dessus m'a esté fourny par Messieurs de Saincte-Marthe Confeillers, & Historiographes ordinaires du Roy.

Page 334. ligne 42. Cette année le 15. Inin mourut le Duc de Berry oncle du Roy, &c. Et page 431. ligne 41. En ce temps mourut le Duc Iean de Berry, &c. Quelques-vns donnent le surnom de Camus à ce Duc: Car Sebastien Mamerot de Soissons, en ses Chroniques imprimées à Paris par Antoine Verard Libraire, l'an M. D. I I I. l'appelle ainsi quand il dit: Item le Duc Camus Iean de Berry, oncle du Roy, aagé de quatre-vingt-neuf ans \* trespassa, &c. Et ne semble hors de propos, puis qu'on est sursa mort, de rapporter ce qu'il fit de son viuant en memoire de la mort de Louys Duc d'Orleans son neueu. Car il sit representer sur la grande porte Meridionale de l'Eglise des Sain&s Innocens, où est le grand & commun Cimetiere de la ville de Paris, l'Histoire des trois morts qui apparurent à trois vifs chassans dedans vne forest. Ce que l'on apprend de quelques vers François, qui se voyent encor dessus la sculpture des sigures en la frise,

ainsi que s'ensuit:

En l'an mille quatre cens huit,
Iean Duc de Berry tres-puissant,
En toutes vertus bien instruit,
Et Prince en France florissant;
Par humain cours lors cognoissant:
Qu'il convient toute creature,
Ainsi que nature consent,
Mourir & tendre à pourriture,
Fist tailler icy la sculpture
Des trois vifs, aussi des trois morts,

Et de ses deniers la facture
En paya par iustes accords
Pour monstrer que tout humain corps,
Tant ait biens, ou grande cité,
Ne peut euiter les discords
De la mortelle aduersité.
Dont pour auoir felicité,
Ayons de la mort souuenir,
Asin qu'aprés perplexité
Puissions aux saincts Cieux paruenir.

Testament, Codicilles, ou Ordonnance de derniere voulenté de feu Monsieur le Duc de Berry, que Dieu pardoint.

1416. le 17. Inin. N nomine sancta & individua Trinitatis, Patris, & Filij, & Spiritus sancti, Amen. Noverint universi prasentes litteras, seu prasens publicum instrumentum inspecturi. Quod anno Domini millesimo quadringentesimo decimo sexto, die septima mensis Iunij, hora diei undecima vel circiter ante meridiem, Missa propriùs, in prasentia Illustrissimi Principis & domini, domini Ioannis Regis quondam Francorum filij, Ducis Bituricensis & Aluernia, Comitis Pittaniensis, Stamparum, Bolonia &

Aluernia, & per Reuerendissimum Patrem dominum \* Guillelmum Dei gratia Archie- \* Guillaume piscopum Bituricensem, ip sius domini Ducis Cancellarium celebrata. Idem dominus Archi-pag.665.lig.5. episcopus in presentia illustrium, inclytumque domina Maria Ducissa Borbong ipsius filia , Caroli primogeniti domini Ducis Borbonij , & ipsius domina Ducissa , Bernardi domini Comitis Armagniaci geniti, ac venerabilium, nobiliumque, & discretarum personarum dominorum Confessoris Roberti de Stampis, Magistris Ioannis Comme-dieu, Stephani Bruni Physicis, Imberti de Grossée Militis, Ioannis de Prato antiquioris & Scabini Paris. Ioannis de Prato iunioris, meique Erardi Moriseti Serenissimi domini nostri Francorum Regis Secretary, & ipsius domini Bituricensis seruitorum, aliorumque in sua Camera paramenti domus Nigelle Parissensis executorum verba ad prafatum dominum Ducem tunc agritate corporis debilem, sanum tamen mente & intelligentia sicuti videbatur intuentibus, dirigens, dixit ea in effectu que sequentur: Domine mi, alias, & præcipuè nuperrime placuit Testamentum plures Articulos continens, Deo primo, cum fanitate \* votiua latius explicandum: \* f. notiua Quod quidem manu meascriptum vestris manu propria & sigillo secreto signastis ordinare, cuius contenta si placuerit declarabuntur & legentur in præsentia dominæ filiæ vestræ hîc existentis, & eadem in ipsius & aliorum hîc adstantium confirmabitis & approbabitis ad maioris ipsorum Testamenti & contentorum in eo roboris firmitatem? Qui dominus incontinenti respondit . Ita volo, & ca quæ circa hoc feci approbo, & confirmo. Praterea dixerunt, idem dominus Cancellarius & Robertus d'Estampis: Etiam, domine, ordinastis & Magistro Arnulpho Belin in quadam cedula declarative tradidiftis, quod placebat vobis, dederatifque & legaueritis dominæ Ducissæ consorti, dominabusque Armagniaci & Borbonij filiabus vestris cuilibet vnam crucem, quæ in præfato Testamento minime continentur? Qui dominus illico respondit: Ita feci, voloque quod quælibet earumdem vnà cum hoc habeat vnam de cameris meis, sicuri alias ordinaui. Praterea voluit, deditque & leganit idem dominus dicto Roberto de Stampis pro gratuitis, seruitiis sibi impensis, & motu, ve videbatur, proprio decem mille francos: Deinde verò, voluit, donauitque & legauit domino Carolo Comiti Eugi\*, ipsius filia filio vi \* Comie d'Eu. ginti mille francos pro eius redemptione, in toto vel in parte, à manibus Anglicorum, quibus presentialiter in captiuitate sine custodia detinetur. Quibus tunc actis, omnes demptis Custodibus, & servitoribus camera ab eodem domino retrocesserunt, & dictis domina Ducissa Borbony, Cancellario, Confessore, & me Erardo in parua camera propinquiori retractis, ad partem lectum fuit de verbo ad verbum huiusmodi Testamentum, cuius tenor inferius inferitur. Eadem verò die, hora quinta vel circiter post meridiem, idem dominus Archiepiscopus ad ipsius domini rediens prasentiam, prasentibusque eadem domina Ducissa Borbony, domino Gerardo Episcopo Paristensi, dictis Magistris Ioanne & Stephano Physicis, Roberto de Stampis, Stephano de Montigny, Andrea Bonas, me & aliis quampluribus, & alloquens eundem dominum dixit sibi: Domine, alias sub certis conditionibus & modis in vestro Testamento contentis, ordinastis dominos Ducem Borbonij & Comitem Eugi vestros Executores, sed quia ipsorum obstante impedimento, dubitatur quod circa hoè vacare non poterunt, si casus se offerat, sicuti requirit negotium, videretur expediens, quod aliquos valentes homines per dictam dominam filiam vestram nominandos, qui loco dictorum dominorum Ducis & Comitis de huiusmodi se haberent intromittere negotio ordinaretis. Qui dominus incontinenti respondit: Non, sed volo quod dicta filia mea sit Executrix dicti Testamenti, & quod circa hoc faciat vnà cum aliis meis Executoribus, vt confido prout eidem melius videbitur faciendum. Die verò octana dicti mensis, circa horam ante meridiem gairement apdecimam, idem dominus sub certis modis & conditionibus latius in ipsius patentibus pelli Bicelte, contentis listeris dedit, cessit, & leganit domum saam de Winceltre \* sitam prope chasteau ruins levillage Gentiliacum, vna cum suis pertinentiis, vsque ad valorem sex viginti librarum Pa- pris entilly risiensium inclusiue. Item, voluit & ordinauit quod pro securitate solutionis xx m. de C. Paris. francorum, quos pridie leganit dicto domino Eugi Comiti eius silio pro ipsius liberatio- popez

Qqqq ij

Digitized by Google

ne, we prafertur, Iocale quod alias impignoratum extitit pro facto domini Regis Vngaria Imperatoris Romanorum tradatur, & deliberetur gentibus dicti domini Comitis eundem impignorandum & custodiendum vsque ad solutionem integram dictorum viginto millia francorum. Item, Dedit, donauit, & legauit mille francos in pios vsus conuertendos per Magistrum seu Gubernatores Domus seu Hospitalis-Dei Parisiensis, in ipsius Domus viilitatem & commodum convertendos. Item, Dedit Stephano de Montigny Domicello ipsius & Cambellano pro gratuitu seruitus alias sibs impensis, sex mille francos. Item, Ioanni de Prato iuniori speciario & famulo Camera pro cuisa simili, octo centum scuta. Item, Andrez de Bonnas pincerna, pro causa simili, mille francos. Item, Domino Imberto de Grossée Militi & Cambellano dicti domini, pro causa simili, mille francos. Item, Voluit tunc & ordinauit quod certa Iocalia tradita alias domino Roberto de Stampis per Inuentarium (qua fuerunt de bonis mobilibus defuncti domini Ioannis de Monte-acuto \* domini nostri Regis Ho-\* Ican de Mó spitij Magni Magistri , dum viueret ) tradantur & restituantur siliabus & hæredibus France, lequel dicti defuncti. Tenor vero Testamenti dicti domini Ducis de quo superius sit mentio,

jui execuse a sequitur & est talis. cusation de pe culat, par la

En nom de la benoiste Trinité, le Pere, le Fils, & le Sain& Esperit, Amen, Amen. Novs Iean fils de Roy de France, Duc de Berry & d'Auuergne, Commal-venillans, te de Poictou, d'Estampes, de Boulongne, & d'Auuergne, faisons, voulons, Popez p. 649. & ordonnons nostre present Testament, & derniere voulenté en la forme & maniere qui s'ensuit. Premierement, Remercions tres-humblement à Dieu nostre Createur, qui par sa grace nous a donné naistre de la tres-Noble & tres-Chrestienne Lignée & Maison de France, & viure par long aage comme bon Chrestien en vraye foy & reuerence de Dieu, & de saince Eglise, en laquelle foy & deuotion nous entendons perseuerer toute nostre vie, & en icelle rendre humblement & deuotement nostre esprit au Createur qui le sit, à toutes heuresqu'il luy plaira; & comme il ne soit rien plus certain que la mort, nous recommandons nostre ame à icelle heure à nostre trespassement, à nostre doux Createur & Sauueur, à sa glorieuse & benoiste mere Vierge Sain& Marie, à monsieur Sain& Michel l'Ange, à S. Iean Baptiste, à Sain& Andrien, à Sain& Denys, à Sain& Martin, à S. Louys de France, à Sain& Marie Magdelaine, à tous les Saincts & Sainctes de la celeste Cour de Paradis. Item, Auons esseuë & eslisons encores\* nostre Sepulture, en nostre grande Chappelle par nous fondée en nostre Palais de Bourges, & deuotement recommandons nostre ame és prieres, oraisons, & biens-faits de nos Chanoines, Chappelains & Vicaires par nous fondez en icelle, & de toute la saince vniuerselle Eglise. Isem, Remercions tres-humblement à tres-Chrestien Roy nostre tres-redouté & souuerain Seigneur, Monsseur le Roy Charles VI. de ce nom Roy de France, nostre neueu, de la bonne & grand amour qu'il a euë & monstrée enuers nous dés son ieune aage iusques à present, & des grands biens & honneurs qu'il nous a fair, en plusieurs manieres, & doucement luy supplions & requerons, qu'il luy plaife auoir noître ame pour recommandée, & vouloir commander & faire faire accomplissement de la fondation de nostre dite Chappelle, & de nostre present Testament, & de toutes nos Ordonnances, pour la bonne memoire de nous, & pour le bien & salut de nostreame; & par exprés le requerons, & tres-humblement supplions, qu'il luy plaise tenir & garder, & faire obseruer, tenir & garder entierement toutes les promesses & conuenances qu'il nous a faites & jurées pour le bien de nous, de nostre ame, de nos tres-chers & tres-amez compagne & filles Ieanne, Bonne, & Marie, de nossubiets, seruiteurs, & pays, & pour autres quelconques. Item, Luy supplions tres-humblement, qu'il luy plaise confermer, ratifier, & auoir agreables toutes donations, transports, octroys, & biens-faits quelconques par nous faits, donnez, & transportez, & octroyez à nostre dite Chappelle, aux personnes & seruiteurs d'icelle, & aussi à quelconques nos Officiers, familiers, serviteurs, ausquels pour honneste cau-

\* Parce que par la Fondation de ladite Eglise de l'an 1404. il y #sa Sopulture.

se, & pour considerations des bons & notables services qu'il nous ont faits, nous auons donné, transporté, octroyé, ou baillé aucunes choses de quelconque valeur, prix, ou estimation qu'elles soient, lesquelles donations louons & confermons par ces presentes; supplians à mondit Sieur que ainsi luy plaise faire, & auoir agreables les dons de plusieurs Offices que nous auons donnez à nos Officiers ou seruiteurs, & iceux luy plaise confermer, tenir & conseruer en leurs estats & offices pour l'honneur & amour de nostre personne. Item, Recommandons tres-humblement à mondit Sieur le Roy nostre tres-chere & tres-amée compagne & femme la Duchesse de Berry, & nos tres-cheres & amées filles Bonne Comtesse d'Armagniac, & Marie Duchesse de Bourbon, & leurs enfansfils & filles, en luy suppliant qu'il luy plaise, que les choses par luy promises par le moyen d'aucuns traité ou traitez en faueur des transports par nous faits, en quant que peut toucher & appartenir aux dessus dites nos compagne & filles, & chacune d'elles separément, luy plaise tenir, faire tenir, garder & accomplir entierement, & faire garder & accomplir, & icelles, & chacune d'icelles auoir especialement recommandées en tous leurs affaires, & leur estre pireux pere & bon Seigneur; & mander par estect que toutes ohofes qui à elles, ou aucunes d'elles doiuent retourner, venir, ou appartenir, leursoient laissées, baillées & deliurées sans contredit ou empeschement. Item, Luy recommandons tous nos pays que delaissons, & les subiers d'iceux, en luy suppliant, qu'il luy plaise les auoir en sa bonne amour & recommandation, & tres-humblement luyrecommandons nos bons, loyaux, & obeissans officiers, familiers, & seruiteurs quelconques; car loyaument, longuement & doncement nous ont obey & seruy, dont aucuns sont petitement pourueus, guerdonnez, ou recompensez; & pour ce en grande confiance les recommandons à la grace & prouision de mondit Sieur, & de Monsieur le Dauphin \* nostre \*Depuis le Roy heritier & successeur, auquel nous recommandons nostre ame, nos officiers, Charles VII. familiers, & seruiteurs, & nos affaires, & les leurs. Item, Et comme ainsi soit, que tant pour l'honneur & seruice de mondit Sieur, & le bien de son Royaume, comme pour l'estat de nous soustenir, il nous ait fallu & conuenu faire plusieurs grandes & grosses mises & depenses, par lesquelles sommes tenus & obligez, & demeurez en debtes enuers plusieurs personnes, Marchands, & autres; No vs voulons, ordonnons & commandons que nos debtes & promesses quelconques soient payées & satisfaites loyaument & entierement; & à ce faire obligeons nos biens quelsconques, par exprés nos biens meubles, & supplions à mondit Sieur le Roy que ainsi le soussre faire, & fasse bailler à nos Executeurs cy-aprés nommez, tant & telle quantité de nos meubles, ioyaux, & autres biens par nous acquis, que nos debtes quelsconques soient payées & satisfaites entierement, & ce present Testament accomply, & à ce faire voulons que tous nos biens soient obligez. Item, Voulons que aux iours de nos trespassement & sepulture, solemnels services, aumosnes, oraisons & prieres se fassent largement & honorablement, à l'arbitre & bon aduis de nos Executeurs, ou d'aucuns d'eux. Item, Ordonnons que sur nos biens soient pris la somme de douze mille escus, pour iceux douze mille escus departir, à donner & distribuer pour satisfaire à nos pauures seruiteurs qui nous ont seruy, & n'ont pas esté suffisamment recompensez; & aussi pour employer en aumosnes & piteuses œuures à plusieurs & diuerses iournées, selon le bon aduis de nos Executeurs, ou de trois d'iceux. Item, Voulons, nommons, faisons, & ordonnons Executeurs de ce present Testament, & de nostre derniere voulenté, nos tres-chers & tres-amez fils le Duc de Bourbonnois, & le Comre de Eu, ou cas toutesfois qu'ils seront en ce Royaume, franchement & en leur liberté, & non autrement, nostre tres-cher fils le Comte d'Armagnac Connestable de France; nos amez & feaux Chancelier, & Conseillers \* Guillaume Renerends Peres en Dieu l'Archenesque de Bourges \*, l'Euesque de Cler-Boissatier.

Qqqq iii

mont, l'Euesque de Paris, Maistre Arnoul Belin Tresorier de nostre Saincte Chappelle de Bourges, Robinet d'Estampes Seigneur de Salebris, & nostre Confesseur qui sera au jour de nostre decès & trespassement : & les quatre, ou les trois des dessus nommez, & à iceux nos Executeurs, & chacun d'eux, nous recommandons nostre ame, nostre present Testament, & l'accomplissement d'iceluy; & par especial le payement & satisfaction de nos debtes, & amendement de tous nos forfaits: Et afin qu'ils ayent dequoy ce faire & accomplir, nous nous deuestons & desaisissons de tous & quelsconques nos biens, meubles & conquests, & en vestons & saississons realement & de bon vouloir nos Executeurs, les quatre ou trois d'iceux, qui de ce Testament prendront la charge & execution: supplions & requerons tres-humblement à Monsieur le Roy & à Monsseur le Dauphin de Viennois nos heritiers, que ainsi leur plaise faire, accomplir, & commander estre fait & accomply pour le bien de nostre ame, & de nostre honneur, & non y vouloir mettre, ou soussir mettre aucun destourbier ou empeschement. Donné à Paris en nostre Hostel de Neesle l'an de grace mille quatre cens & seize, le vingt-cinquiesme iour de May, soubs nostre contreseel mis à ces presentes, en la presence de nostredit fils le Connestable, & les dessus dits l'Archeuesque, Arnoul, & Robiner.

Quod quidem Testamentum, prout superius inseritur, dicta die Luna hora circiter

undecima ante meridiem, idem dominus in prasentia Serenissimi Principis domini nostri Regis prafati, qui ad visitandum & consolandum dictum dominum Ducem venerat, per dictum eius Cancellarium legi fecit, & legendo Illustrisimus dominus Rex Ierusalem & Sicilia superuenit, cui recitatis in effectu per dictum dominum Cancellarium qua antea lecta fuerant, dictum perlegit Testamentum; quo facto, idem dominus Dux dictum dominum Regem Sicilia roganis quatenus onus executionis ipsius Testamensi vellet in se vnà cum aliis superius nominatis accipere, quod & fecit; & idcirco idem dominus cundem dominum Regem executorem suum, prout melius potuit, & debuit , nominauit , constituit , & elegit ; & post modum cuncta in huiusmodi Testamento contenta, in prafatorum dominorum Regum, Ducissa Borbonij, Regis, Regina, & dicti domini Ducis Cancellariorum, domini Reginaldi d'Angennes, nonnullorumque Consiliariorum, Militum, Cambellanorum, & aliorum, seruitorumque plurimorum dictorum dominorum prasentia consirmauit, ratissicauit, & de nouo in quantum poterat approbauit, supplicans dicto domino nostro Regi quatenus ea grata huius vellet etiam omnia confirmare, quod & liberaliter fecit, eumdem dominum Ducem quantum poterat consolando. Quibus actis, idem dominus Dux dedit realiter, & donauit dicto domino nostro Regi quemdam ciphum aureum coopertum, notabilis & operationis antiqua; & postmodum voluit & ordinauit idem dominus Dux, deditque & legauit dicto domino nostro Regi suam crucem pretiosam, una cum ipsius annulo aureo, cum duobus diamentibus & rubino , rogans eundem dominum nostrum Regem quatenus dicta Iocalia ob ipsius domini Ducis reuerentiam & amorem vellet absque alienatione perpetuò custodire. Item, Etiam dedit realiter dicto domino Regi Sicilia alium ciphum aureum

coopertum, quem idem dominus Rex cum gratiarum actionibus manualiter recepit. In quorum omnium & singulorum sidem & testimonium prafatus Renerendissimus Pater dominus Archiepiscopus, & Cancellarius, qui dum cuncta pront superius scribuntur, sierent, prasens suit, prasentes Litteras manu propria, und cum ipsius appensione sigilli subscripsit: Egoque pariter solito signo meo manuali signami. Acta fuerunt hac anno, mense, diebus, horis, loco & prasentibus suprascriptis. Et au dessous est escrit co qui s'ensuit: Ego Guillelmus Archiepiscopus Bituricensis suprascriptus, dum pramissa dicerentur & sierent, prout scribuntur, prasens sui, & intellexi. Ideirco hic me propria manu subscripsi, & sigillo meo maiori signami & sigillari pracepi, rogatus ad testimonium veritatis eorum, Archiepiscopus Bituricensis. Et ego similiter propria manu signami, Erard. Extraict d'un ancien volume couvert & escrit en parchemin, cotté 117. contenant le compte de l'execution Testamentaire de Iean Duc de Berry, rendu à la Chambre des Comptes par Iean le Bourne Secretaire

& Controlleur de l'Hostel dudit Duc de Berry: Communiqué par M. de Vyon Sieur d'Herouual, Auditeur des Comptes. Iean Chenn Aduocat en Parlement, a inseré ce Testament dans son Recueil des Antiquitez & Privileges de la ville de Bourges, imprimé à Paris chez Nicolas Buon, ruë Sain& Iacques, l'an 1621. in 40, pages 48. 49. & suiuantes.

Page 335. ligne 28. Iean d'Angennes Capitaine de Touques, dit Sapin, Seigneut de Rambouillet, fils du Gouverneur de Dauphiné: De luy sont issus les Seigneurs de Ramboüiller, Monloüet, Maintenon, Poigny, du Fargis, & autres

puisnez de la Maison d'Angennes.

Mesme page ligne 33. L'an 1417. il y auoit grandes guerres & terribles dinissions par le Duc de Bourgongne, cuidant tousiours venir à sa fin d'auoir le gouuernement du Royaume, &c.

Maniseste de Jean Duc de Bourgongne, qu'il enuoya à plusieurs bonnes villes du Royaume, afin de les attirer à son party; contre ceux qui auoient le gouuernement du Royaume pendant la maladie dudit Roy Charles VI. Lesquels il accuse de rapine, & d'auoir fait empoisonner les deux fils dudit Roy Charles. A Hesdin, l'an mille quatre cens dix-sept le vingt-cinquiesme d'Auril. Le- 1417. dit Jean promet de maintenir le peuple en ses anciennes franchises, & libertez, & d'empescher qu'il ne paye plus aucunes Tailles \* ne autres Impositions.

\*Pag.344.l.22.

EAN Duc de Bourgongne, Comte de Flandres, d'Artou, & de Bourgongne, Palatin, Seigneur de Salins, & de Malines; A tous ceux qui ces presentes Lettres verront : Salut, & amendement en bonne paix \*, Comme par la grace divine la \* voyez dans pieça aprés que nous fusmes aduenus en Seigneuries en ce Royaume, & ailleurs, Monstrelet, nous eustions trouvé la disposition de la noble chose publique de cedit Royaume, dissipée & despouillée par gens de petit estat, incognus de lignage, qui n'ont entendu qu'à eux allier, & ensemble par maniere de monopole puiser en appert & occultement par voyes innumerables les finances de ladite chose publique, & icelles appliquer à leur profit particulier, si immoderément que Monseigneur le Roy, sa noble generation, leurs gens, & Officiers estoient renus petitement \*, & par maniere desplaisant à honneur, & à toute bonne crea- \* Page 173. ture; aue ce, qu'ils ne payoient, & ne souffroient payer fiefs, aumosnes, reparations de Places, & Forteresses Royaux, les Marchands fournissans leur despense, ne autres choses ordinaires, necessaires, & conuenables de payer; mais se perdoit, comme dit est, ladite sinance \* auec celle qui estoit leuée & \*Pag,181.186. cueillie par Tailles, Emprunts, & autres exactions. Novs ayant regard à ce, considerans la prochaineté de lignage, dont nous attenons à mondit Seigneur, comme d'estre son cousin germain, tenans de luy Duchié & Comtez, estans double Pair, & Doyen des Pairs de France, & aussi par autres manieres tant obligez à luy, & à la Couronne, comme chacun sçait, pour pourchasser de tout nostre pouuoir que lesdits inconveniens cessassent, & que bonne reparation fust mise en ladite chose publique, sismes remonstrer au Louure en la ville de Paris, en la presence du grand Conseil de mondit Seigneur, auquel presidoit seu nostre tres-redouté Seigneur & fils, Monseigneur le Duc de Guyenne, dont Dieu ait l'ame, ledit estat estant en cedit Royaume; en requerant que selon leurs bons aduis & acquittement de conscience ils y voulsissent pouruoit au bien & conservation d'iceluy. A laquelle poursuite s'adioignit lors aucè nous l'Vniuersité de Paris, & nous en bailla ses Lettres, qui furent leuës publiquement à Ste Geneuiefue à Paris, en generale Procession: Et combien que

Digitized by Google

\* PAg. 254.

\* Pag. 265.

\*Paze 167.

\* Page 166.

\* Harfleur .

P#g.313.

\* Pag.297.

272.317.319.

lors on fit semblant de nous ouyr bien agreablement, & de vouloir entendre audit bien; neantmoins le fruict de leurs pensées a esté tout autre. Car, comme il est tout notoire, nous n'y auons trouvé que cautelles, deceptions, dissimulations, & perseuerations de tous maux, en accroissant enormément iceux, comme dit sera cy-aprés, dont grosses guerres & divisions se sont ensuivies en ce Royaume; lesquelles nonobstant nous auons poursuy continuellement ladite reparation: tellement que par notables Clercs, tant de Parlement que de l'Vniuersité, & prudens Cheualiers, & autres sages Bourgeois, Ordonnances \* notables tendans à la reparation dessus dite furent mises sus, publiées & iurées seant en Lict de Iustice, ainsi que les hauts & notables faicts ont esté accoustumez d'estre gouvernez en cedit Royaume, sans querir nouvelletez, ne exceptions, ou reculement de personnes: Mais maintenant la chose est dolente & piteuse de raconter en ce qui a esté fait au contraire; il est notoire, que les dessus dits rapineurs trouuerent maniere de nous essoigner de mondit Seigneur, & tantost aprés firent rompre les dites Ordonnances \* & faire tailles sur tailles, emprunts sur emprunts, reformations, bannissemens, decapitations, vexations, & autres perditions innumerables, dont nostredit feu tresredouté Seigneur & fils prit tres-grande desplaisance, ayant intention d'y pouruoir de remede conuenable. Pour lequel remede mettre il nous manda venir en armes & à puissance par deuers luy, nonobstant quelconques mandemens que l'on nous fist au contraire: Et sur ce nous a enuoyé trois Lettres escrites & signées de sa main. Et pour y obeyr, nous tirasmes à Sain& Denys\*, & vers ladite ville de Paris, mais nous ne peusmes auoir accés à luy: Car la chose venuë à la cognoissance des dessus dits rapineurs, ils saisirent de fai& nostre dit tres-redouté Seigneur & fils dedans ledit Chastel du Louure \* en tenant les ponts-leuis & portes d'iceluy Chastel leuez & clos par vne espace de temps, & firent emprisonner la plus grande partie de ses seruiteurs; tellement que oncques puis ne peut estre à sa pleine liberté: & auec lesdits inconueniens, combien qu'ils fussent aduertis par l'espace de plus d'vn an, que les ennemis de cedit Royaume auoient intention d'y porter grief à toute puissance; neantmoins par leur damnable auarice & conuoitise, ils ne firent mettre prouision ne resistance au contraire, dont est aduenu que mondit Sei-\*Harsteur, pag. 295.298. gneur y a perdu l'vn des plus notables Ports \* de ce Royaume & clef du pays, \*En la Batail- auec la perte de la plus grande partie de sa Cheualerie \*, qui est si grande que led'Azincourt on ne le pourroit estimer, & nul ne sçauroit imaginer les grands perils & dommages qui sont taillez d'en aduenir, que Dieu ne veuille: Et qui plus est, pource que nous voulons acquitter nostre loyauté au seruice de mondit Seigneur \*, comme loyal parent & vassal, nous mismes sus à toute puissance, pour foustenir, garder & defendre cedit Royaume, comme faire le deuons, les des-\*Pag. 267. 269 sus dits rapineurs & dissipeurs firent faire defense \* par les Citez & bonnes Villes fermées, que on ne nous laissast entrer, eux ne nos gens ne baillast aucuns viures, ne autres necessitez, comme se nous fussions propres ennemis de cedit Royaume; & toutesfois tous ceux de nostre dite compagnie aimoient & aiment mondit Seigneur, & sondit Royaume plus que exprimer ne pourrions: Et en accumulant mal sur mal ils sirent emprisonner indisseremment par les bonnes Villes & Citez de cedit Royaume, tres-grand nombre de tresbons preud'hommes, aimans & desirans la conservation & Seigneurie de mondit Seigneur, & qui prenoient desplaisance à voir les inconueniens dessus dits. Et qui pis est, audit temps, pour ce que nostre dit seu tres-redouté Seigneur

& fils commençoit à cognoistre les mauuaistiez dessus dites, & y vouloit ob-

uier & pouruoir selon raison, le firent mourir par poisons \* comme il est apparu par les manieres de sa mort, & le firent pour accrosstre leur authorité, & executer à leur volonté leurs damnables propos. Et quand nous vismes leur fureur, afin d'escheuer de tout nostre pouvoir toute matiere de divisson, nous

\* PAg. 324.

Digitized by Google

tirasmes

tirasmes + en nos pays de Flandres & d'Arrois, & deuers nostre tres-cher & tres-\* Pag 328. amé frere le Comte de Haynault, afin de exposer à seu nostre tres-redouté Seigneur & neueu, Monseigneur le Dauphin naguaires trespasse, à qui Dieu pardoint, nostrebonne intention, les inconueniens & mauuaises manieres defsus dires; laquelle exposition nous ne peusmes si rost faire, pource que nostrédit tres-redouté Seigneur & neueu estoit en Hollande, & ne peut si tost venir en Haynaut pour le peril de la mer. Finalement, après sa venue audit pays, par son mandement nous allasmes deuers luy à Vallanciennes, luy sismes sa reuerence qu'il appartenoit, luy exposasmes plusieurs choses, & offrismes paix generalement à tous ceux qui la nous voudroient, excepté au Roy Louys \*, \* Louys II. contre lequel nous auons plusieurs & grands interests, qui grandement touchent & regardent l'honneur & estat de nostre personne; dont il sut tres-bien content, & nostre dit beau-frère aussi. Et pour la perfection de ladite paix, & autres grands affaires de cedit Royaume, se transporterent à Sainct Quentin, & d'illec à Compiegne; & est venu à nostre cognoissance que nostredit feu & tres-redouté Seigneur & neueu, & nostre dit beau-frère ont pris tresgrand soin & deligence pour entendre au bien de ladite paix; mais les dessus dits rapineurs les ont par leurs malicieuses fraudes & tromperies menez par delays & longueurs, en attrayant nostre dit beau-frere iusques à Paris, qui procedoit en ladite besongne de bonne foy, & ne cuidoit pour riens, que pour pourchasser vn si grand bien on deust ou voulsist attenter à sa personne; laquelle chose toutesfois luy eust esté faite, comme il est tout notoire, se n'eust esté par son bon sens & remede, qui fur de partir dudit lieu hastiuement, secrettement, & petitement accompagné. Et arriua audit lieu de Compiegne le iour de son partement de haute heure, combien qu'il y ait vingt lieues de distance dudit lieu de Paris insques audit lieu de Compiegne, lequel inconvenient n'a pas esté seul : Car le soir dudit iour nostredit tres-redouté Seigneur & neueu fur si tres-griefuement malade, que sans long train après, il est allé après de vie à trespassement \*, tout enslé parmy les sonës, la lan-\*passis. gue, les boliefures, la gorge & les yeux esleuez & saillans hors. Laquelle chole estoit grande pitié à voir, veu que icelle forme de mourir est une des manieres, dont gens empoisonnez ont accoustumé de mourir, & l'ont empoisonné les dessus dits rapineurs, pour pareille raison qu'ils empoisonnerent nostredit feu tres-redouté Seigneur & fils, son frere. Laquelle chose tres-dolentement racontons, tenant certainement que tous les bons preud'hommes de ce Royaume prendront desplaisance à ouyr reciter lesdites morts. Et est demeurée la chose en tel estat, que lesdits rapineurs & empoisonneurs ne veulent entendre par effect à ladite paix, ne prendre pitié du peuple de France, que incessament est mis à destruction à l'occasion des debats dessus dits. Moult malheureuse & indigne est leur nature, qui ne veut que mal & diuision, & qui a enfraint six Traitez de paix solemnellement iurez. C'est à sçauoir de Chartres, Vincestre, Auxerre, Pontoise, Arras\*, & Rouure en Bourgongne, les-\*Page 288. quels Traitez, ne la maniere de les rompte nous ne declarons point presentement, pource qu'ils sont assez notoires, & que ce seroit trop longue chose à reciter. Si vous fignifions les choses dessus dites, afin que veritablement sçachiez la mauuaistié irracontable des tres-faux Traistres, seditieux, pariures, tirans, meurtriers, & rapineurs, dissipeurs, & empoisonneurs dessus dits, qui font sans foy, sans loy, remplis & pleins de toute trahison, crudelité, & desloyauté: Et vous faisons sçauoir, que combien que nous prenons en patience les desplaisances & persecutions qui nous ont esté faites, touchant nostre personne, ainsi que deuons faire, ayans deuant les yeux, que l'on trouue par anciennes histoires, tant divines, comme autres, que communément les amisde Dieu, & de la chose publique, ont esté moult merueilleusement persecutez pour leurs poursuites vertueuses; neantmoins nostre intention & bonne vo-

Digitized by Google

lonté est de poursuir de toute nostre puissance, à l'aide de nostre Createur, & de nos bons parens, amis, vassaux, alliez, & bien-veillans de la Couronne de France, & de nous, la bonne prosperité de mondit tres-redouté Seigneur, nostre Souuerain Seigneur, duquel le dechéement mettroit à destruction & ruine les autres de son Royaume, & aussi de poursuir la Iustice & punition des coulpables des deux empoisonneurs dessus dits, & de tous leurs adherans, aydans, & confortans, tant que Dieu nous donnera vie au corps. Et en outre, poursuiurons ladite reparation de ce Royaume par nous commencée, comme dit est, le releuement du pauure peuple, qui tant est greué & oppressé de subsides, aydes, impositions, tailles, gabelles, dixiesmes, emprunts, pilleries, roberies, & autres exactions: Et afin qu'il soit tenu en franchise, paix, & Iustice, commeraison est, & le desirons de nostre cœur de souffrir toutes duretez, & attendre tous perils pour nous y employer de tout nostre pouvoir. Et pour ce vous prions, requerons, & neantmoins sommons sur la loyauté, & obeissance que deuez à mondit Seigneur, & à la chose publique de son Royaume, & pour euiter le crime de leze-Maiesté, que vous & chacun de vous nous soyez aydans, conseillans, & confortans à faire punir les destruiseurs de la noble Maison de France, coulpables des fausses trahisons, meurtres, tyrannies, & empoisonnemens dessus dits, ainsi que tenus y estes selon raison divine, naturelle, & civile; & en ce nous cognoistrons si en vos cœurs a riens de charité, de loyauté, de vertu, de crainte de Dieu: car chacun est astraint à Religion & vertu, afin que felicité s'en ensuiue & beatitude. Le meilleur vsage que vous puissiez faire est de chasser leur tyrannie, inhumanité, desloyauté, fureur, cruauté, vanité, & auarice: Et par ce sera escheuée la desolation, & destruction de France, mondit Seigneur honoré & obey, qui est la chose du monde que plus desirons, & que pareillement deuez plus desirer; aussi en sera appaisé le Royaume, les Eglises defenduës, les mauuaisticz punies, & les iniures que l'on fait aux pauures cesseront. Certe, cette chose est si digne & necessaire que vous y deuez occuper vos cœurs, & non pas querir la grace des faux traistres. & damnables gens defsus dits, en desprisant la grace divine : Aussi n'est-il en humain lignage meilleure nature que de ceux qui se reputent estre nez pour les hommes ayder & conseruer, laquelle chose ne peut estre, qui n'a souuerainement l'œil au bien & conservation de son Roy, & Souuerain Seigneur. Et ne doutez aucun de vous, que nostre intention soit de prendre vengeance desdites desplaisances qui nous ont esté faites: car nous vous promettons par la foy & loyauté que nous deuons à Dieu, à mondit Seigneur, & à la chose publique de son Royaume, que toute nostre intention & volonté est d'empescher de tout nostre pouuoir, que mondit Seigneur ne son Royaume ne viennent à la destruction, que notoirement pourchassent lesdits traistres, destruiseurs, rapineurs, & empoisonneurs, & que punition raisonnable soit faite d'eux par les bons aduis de ceux qui à ce nous aideront, conseilleront, & conforteront. Et pour cette cause nous voulons, & par ces presentes offrons paix à tous ceux qui la voudront auoir auec nous, excepté audit Roy Louys, pour la poursuite de nostre dite bonne intention, tendant au bien de nostredit Seigneur, & de son Royaume, sçachant que en cette tant saince, loyale, & necessaire poursuite nous entendons iusques à la mort, sans plus vser d'attentes, ne douces voyes enuers les dits traistres, destruiseurs, & empoisonneurs: car la besongne a pris trop longs delays, & chacun peut bien cognoistre qu'ils sont tous obstinez à destruire ladite noble Maison de France, toute Noblesse, & generalement tout ce Royaume, & le bailler en main estrange; & auons ferme esperance en Dieu, qui scair & cognoist les cœurs des gens, que nous venions à la conclusion du bien dessus dit, par le moyen des bons & loyaux Subiets de ce Royaume, lesquels en ce cas nous soustiendrons, maintiendrons, & assisterons, pour perpetuellement les maintenir en toutes leurs noblesses, franchises, & libertez; & ferons à nostre pouvoir par toutes voyes & manieres que nous pourrons, que dorefnauant ils ne payent tailles, aydes, emprunts, subsides, impositions, gabelles, ne autres exactions quels conques, ainsi que le noble nom de France le requiert, & encontre ceux qui venront au contraire, ou qui dissimuleront en cette partie, pource qu'il ne suffit pas de soy abstenir de faire mal, qui ne fait chose bonne & vertueuse; nous procederons par voye hostile de feu, & de fang, soient Vniuersitez, Communautez, Chapitres, Colleges, Nobles, & tous autres de quelque estat ou condition qu'ils soient. En tesmoing de ce nous auons signé ces presentes de nostre main, & y fait mettre nostre Seel secrer en l'absence du grand. Donné en nostre Chastel de Hesdin le vingt & cinquiesme iour d'Auril, l'an de grace mille quatre cens & dix-sept, après Pasques. Signé Iean. Item, Par Monseigneur le Duc en son grand Conseil, auquel Messeigneurs les Comtes de Charolois, & de Sain&t Pol, Messire Iean de Luxembourg, & plusieurs autres estoient.

Page 342. ligne 5. Au pays estoit un Capitaine, nommé Cablot de Duilly, Lorrain, &c. Ce nom de Cablos est corrompu, c'estoit Karlos, ou Charlos de Deully frere puisné d'Henry, tous deux fils de Pierre de Dueilly, qui descendoit de Ioffroy ou Geofroy de Vaudemont Sire ou Seigneur de Dueilly, fils de Gerard 11. Comte de Vaudemont, & de Gertrude de Ioinuille son espouse, dont on a preuues par actes authentiques, qu'ils viuoient és années 1169. & 1186. Ce Gerard II. Comte de Vaudemont estoit fils de Hugues I. Comte de Vaudemont, & fut pere de Hugues II. Comte de Vaudemont, qui viuoit l'an mille cent nonante-huich, lequel Hugues 11. estoit frere aisné d'iceluy Geofroy sieur de Dueilly, & viuoit l'an mille deux cens treize. Il eur vn autre frere nommé Gerard, Euesque de Toulen mille deux cens dix-huict. Quant au susdit Charlot, ou Charles de Dueilly il espousa Damoiselle Ieanne de Ludres. Il se voit des actes de luy és années 1406. le 21. Iuillet, 1410. le 2. May, 1418. le 31. O-Aobre, 1419. le 20. Mars. Il se qualifioit Escuyer d'Escurie du Roy, fils & heritier de Perrin\* de Deuilly. Il mourut l'an mille quatre cens vingt & vn, ne laissant qu'v- \*C'est à dire ne fille, nommée Catherine de Deuilly, femme de lacques de Haraucours Cheua-Pierre, lier & Bailly de Nancy, laquelle se trouuoit aagée de septante ans lors d'vna-Le passe à son subjet le neuficsme Septembre mille quatre cens septante-six. M. de Vyan St d'Herouual Auditeur des Comptes, a dressé exactement au long la Genealogie de cette Maison de Dueilly, Branche des puisnez des anciens Comtes de Vaudemont, d'où a esté extrait ce que dessus.

Page 343. ligne 42. Hector de Saueuse vaillant Cheualier, &c. Il estoit de la noble Maison de Saueuse en Picardie, & est beaucoup renommé dans les Histoires du temps, il parut au Siege d'Arras, là où le Duc de Bourgongne son Princo l'eut en grande estime: Il fut esseu Capitaine de la ville de Beauuais, & depuis fit de grands exploids de guerre, au rapport de Monstrelet, jusques à sa mort, aduenue enuiron mille quatre cens vingr. Il fut enterré en l'Eglise de Fleschel-

Page 344. ligne 37. Le Mareschal de la Fayesse. Gilbers Seigneur de la Fayette & de Pontgibaut, Mareschal de France, rendit de grands services à la Couronne, & fur vn des principaux Chefs qui aiderent à chasser les Anglois hors du Royaume soubs le Roy Charles VII. De luy & de son espouse Ieanne de Ioyeuse sont issus les Seigneurs de la Fayette, de Sain& Romain, & Hautefeuille.

Page 351. ligne 15. Et y auoit des Prestres, si affectez à maudite inclination, que aucuns les refusoient à baptiser : Et les morts qu'ils tenoient Armagnacs, reputoient indignes de sepulture, &c. L'Autheur Iean Innenal Eucsque do Beauuais, au Traité contre les Pretentions des Roys d'Angleterre sur la France; qui commence: Audite vali qua loquor. France, considere le temps passé, & la racine de ceux qui sont alliez auec Angleterre: le qui suis Sedițion-Rrrr ii

Digitized by Google

684

nommée, la sçay bien: Car ma sœur Division, celuy viuant, qui fut tué à Monstreau, & moyen sa compagnée, luy sismes tuer le seu Duc d'Orleans, après ce qu'il eurreceu le Corps de nostre Seigneur auec luy, & fait plusieurs grands sermens. Et depuis, luy & ses alliez firent mourir plusieurs de ceux qui te seruoient loyaument, & dont les aucuns moururent de faim en Chastelet: Et quand ils demandoient à manger, on leur donnoit du foin. Et quand ils estoient morts, sepulture leur estoit desniée plus que à chiens, & refusoit-on à leurs enfans le baptesme. Et denonçoit-on excommuniez ceux de ton noble sang, qui soustenoient ta cause; & boutoit-on hors des villes leurs seruiteurs & alliez. Et depuis trouuerent moyen d'entrer en Paris, aprés ce que par aucun temps ils en eurentesté hors, auquel temps on traitoit de bonne paix: Et crierent la paix en entrant; mais la paix fut telle, qu'ils pillerent, prinrent & robberent tout le vaillant de tes bons & loyaux seruiteurs. Et les personnes printent, & mirent en prison soubs feinte Iustice; & depuis les tuerent, meurtrirent, & faisoient saillir du haut des prisons en bas tres-inhumainement. Et qui voudroit reciter le tout de long en long, oncques choses depuis que le monde fut fait, ne fut trouuée en escrit, ne autrement, si tyrannique ne inhumaine. Là furent tuez Connestable, Chancelier, Euesques, Abbez, Prelats, Prestres, Clercs, & toutes gens, sans distinction des personnes; & y eut vn Euesque traisné à la queuë d'vn cheual par la ville: le reciter est chose abominable. Et faisoient crier que tes bons Subiets faisoient mettre les Anglois dedans la ville de Paris, & bailler le Roy en leurs mains. Et toutesfois ce ont-ils fait, & cette volonté auoit leur maistre: Car il fut pour cette cause à Calais, parler au seu Roy d'Angleterre; & laissa perdre Rouen, Pontoise, & toute Normandie. Et depuis, le fils & ses alliez ont acheué ce que le pere avoit commencé; & se sont alliez avec les Anglois, & te ont fait guerre mortelle. Et qui voudroit dire tous les maux qui ont esté par eux faits, & en sont venus, on en feroit vne Bible, & tu le sçais as-

Page 352. ligne 14. Le Cardinal de Castres, &c. Guillaume Mairosi Cardinal du Titre de Sain& Praxede, d'Euesque & Comte de Sain& Pol-trois-Chasteaux, fut transferé à celuy de Castres en Languedoc, mourut l'an mille quatre cens vingt-sept, & gist à Rome en l'Eglise de son Titre.

Page 355. ligne 7. La Chastellenie nommée Monstreau-Bouuin, &c. lisez Mon-

streuil- Bonnin.

Mesme page ligne 9. L'Euesque de Clermont nommé Martin Gouge, &c. Martin de Charpagnes, dit Gouge, d'Eucsque de Chartres sut transseré à l'Eglise de Clermont, où il sit serment mille quatre cens dix-neuf. Iean Duc de Berry l'esleua aux premieres charges de sa maison, & eut grande part en ses Conseils, l'ayant fait son Chancelier. Son Testament fait foy des grandes & pieuses fondations qu'il ordonna à son Eglise, & aux autres de son Diocese. Son deceds arriua le vingt-sixiesme Nouembre mille quatre cens quarante quatre, & sur inhumé au Chœur de sa Cathedrale.

Page 359. ligne premiere. Le Seigneur de Beauuau Gouverneur d'Aniou, & du 1418. Maine, &c. Pierre 1. du nom Seigneur de Beannan, de la Roche-sur-ion, & de Champigny, Gouverneur d'Aniou, & du Maine, Seneschal d'Aniou & de Prouence. Ce Seigneur estoit issu de l'ancienne Maison de Beaunau, & rendit de grands services aux Roys de France en la guerre contre les Anglois. Il est fait mention de luy entre les Chefs de l'armée Françoise qui estoient en Nor-\*Pag. 432.1.22 mandie \* l'an mille quatre cens seize. Il assista le Duc d'Alençon Iean II. à la deffaite des Anglois prés la Boissonniere: Et aux Annales d'Aniou se void aussi qu'il estoit des premiers Chefs qui mirent en desroute les Anglois prés la ville de Beaumont au Maine. De son espouse Ieanne de Craon fille de Pierre Seigneur de la Suse il eut Lonys de Beauvau Seigneur de la Rocheguyon, pere de l'heritiere de la Rocheguyon, Champigny, & autres terres: & Isabelle de

Beauuau femme de Iean de Bourbon Comte de Vendosme, l'vn des ancestres du Roy Louys XIV. De Iean III. Seigneur de Beauuau, fils puisné du dit Pierre sont issus les autres branches de ce nom qui subsistent en France.

Page 360. ligne 33. Guichard de Peluossin, &c. lisez d'Appeluoisin. Il est sorty d'une maison ancienne de Cheualerie en Gastine, pays de Poictou, où ils ont esté Seigneurs d'Appeluoisin, du Bois-Chapeleau, & de Thiers, dont les aisnez

portent le nom de Tiercelin d'Appeluoisin.

Page 374. ligne 42. Robinet de Braquemont Admiral d'Espagne, &c. & page 152. ligne 10. Robert ou Robinet de Braquemont Admiral de France, pourueu l'an mille quatre cens dix-sept, & demis par la faction de Bourgongne en l'année suivante. Il se void en la Chambre des Comptes : Au Compte de Iacques Hemon Receueur general des Aydes, ordonnées pour le faict de la guerre, pour l'année 1393. A Messire Robinet de Braquemont Cheualier, deux mille francs pour les bons & agreables services qu'il a faits au Roy longuement & loyaument en maintes manieres, & par especial au pays d'Espagne où il demeure, & ouquel a fait toute diligence, & fait chacun iour, de tenir en l'amour & alliance dudit Seigneur les Barons, & autres Nobles du Conseil du Roy de Castelle, & autres d'iceluy pays; & aussi en recompensation des frais, missions & despens qu'il a soustenus & faits en venant par deuers iceluy Seigneur lors presentement, pour luy dire & auiser d'aucunes choses secrettes & de grand poids, qui se font audit pays de par delà, ou se parlent de faire; lesquelles peuuent grandement toucher le bien du Roy nostredit Seigneur, & de son Royaume, comme il appert par ses Lettres données le douziesme Septembre mille trois cens nonante-trois. Signées par le Roy, à la relation de Monsieur le Duc d'Orleans & du grand Conseil, auquel Monsieur le Duc de Bourbon, Vous, & plusieurs autres estiez, Gontier. Et en suite audit Compte. Au Roy cinq cens vingtquatre francs, quatre sols tournois, lesquels il a fait conuertir à en faire faire Coliers de son Ordre, c'est à sçauoir treize d'or & seize d'argent, lesquels Colliers il a fait bailler à Messire Robines de Braquemons Cheualier, qui va de la part dudit Seigneur deuers le Roy de Castelle, pour les donner de par luy à certains Cheualiers & Eseuyers dudit Royaume, comme il appert par les Lettres d'iceluy Seigneur. Données le 16. Octobre 1393. Il est auiourd'huy tenu par commune tradition en Espagne, que dudit Admiral de Braquemont descend la Maison des Comtes de Pennaranda, entre lesquels est Dom Gaspar de Bracamont, & de Guzman Seigneur de Aldeaseca de la Frondera, Castillan de nation, Comte de Pennaranda, autrefois President du Conseil des trois Ordres Militaires: Premier Plenipotentiaire & Chef de l'Ambassade de Philippe IV. Roy d'Espagne (qui regne dés l'an mil six cens vingt-vn) à l'Assemblée des Ambassadeurs & Deputez à Munster, sur le subiet du Traité de la Paix generale entre la plus considerable partie des Princes de l'Europe : Et ce en vertu du Pouuoir à luy donné de la part de ce Prince. A Madrid l'an mille six cens quarante-cinq, le cinquiesme Ianuier; dans lequel il se qualifie Chevalier de l'Ordre d'Alcantara, Commandeur de Daimiel, de l'Ordre de Calatraua, Gentilhomme de la Chambre du Roy, & de ses Conseils, de la Chambre des Comptes ou Finances, & de la Iustice. Il estoit outre cela, en ladite année mille six cens quarante-cinq au mois de Septembre, Ambassadeur Extraordinaire d'iceluy Roy d'Espagne deuers l'Empereur Ferdinand 111.

Page 375 ligne 5. Le Bastard à Alençan, &c. Pierre Bastard d'Alençon, sils, frere, & oncle naturel de Pierre II. Comte, Iean I. & Iean II. Ducs d'Alençon.

Mesme page ligne 20. Le Duc de Bretagne sut rencontré & pru par le Comie de Pointieure, & son serve le Seigneur d'Anaugont, &c. Iean V. Duc de Bretagne sut arresté prisonnier par Olinier Comte de Penthieure son parent, qui pretendoit à ce Duché: mais il sut deliuré peu aprés par la bonne assistance & secours de ses Subiets, fortassectionnez enson endroit.

Rrrr iij

1419,

Arrest contre ledit Oliuier de Blois Comte de Penthieure, Charles & Ican ses freres, & Marguerite de Clisson leur mere. Pour crimes par eux commis en la personne du Duc de Bretagne: En l'an mille quatre cens vingt.

EAN par la grace de Dieu Duc de Bretagne, Comte de Montfort, & de Riche-I mont: Scauoir faisons, qu'auiourd'huy en nostre Cour de Parlement s'est comparu Maistre Iean Doguet nostre Procureur general, disant qu'il auoit affaire à proceder enuers Olivier de Blou nagueres Comte de Ponthieure, Charles & Iean ses freres, & Marguerite de Clisson leur mere, sur le cas de felonnie & trahison, commis par lesdits de Blois & leur mere en nostre personne, & beau-frere Richard, & de nos gens; & a requis à nostredite Cour, que les dits de Blois & leur mere fussent euocquez & appellez: Et par le commandement de nostredite Cour, furent lesdits de Blots, leur mere, & chacun d'eux par Gilles du Rochier nostre Sergent d'armes, & Huissier de nostredit Parlement, à haute voix appellez, & suffisamment; eux ne comparoissans, ne autres pour eux, furent de nostredite Cour iugez & declarez Contumax & defaillans enuers nostredit Procureur; & à son instance, & aprés ce dit nostredit Procureur, qu'il entendoit auoir & demander gages, profits, & amendes enuers lesdits de Blou & leur mere, sur ladite defaillance; & requist nostredit Procureur, qu'il luy en fust reservé faire droict, & qu'elle luy en fist reservation: Et pour declarer les gages, profits, & amendes que nostredit Procureur entendroit demander à l'encontre desdits de Blois & leur mere, & autres fins & conclusions cy-aprés declarées; Dit & proposa nostredit Procureur contre lesdits de Blois & leur mere, que les dius Olivier, Charles, & leur dite mere estoient nos hommes liges & feaux, & lesdits Iean de Blais & les dessus dits, & leur mere nos Subiets, & natifs de nostre pays, nos cousins & parens, & de nostre Sang; mesmes auions tellement honoré ledit Charles, que l'auions fait nostre Mareschal & Gouerneur de nostre Cheualerie, nostre special & priué Chambellan à la garde de nostre personne, comme en celuy en qui auions fiance & seureté, tant pource qu'il estoit nostre cousin & parent, que pource qu'il estoit nostre subiet, & nous auoit fait foy & serment d'estre bon & loyal vers nous: Aussi ledit Olivier de Blois son frere, en outre & iaçoit ce qu'il nous fust tenu porter foy & loyauté, comme homme lige de foy, cousin & parent doit à son Seigneur & Prince; d'abondant nous auoit iuré & promis ledit Oliuser par la foy & serment de son corps estre bon & loyal vers nous, nous seruir & honorer comme son Seigneur & Prince vers tous & contre tous, qui nous voudroient porter dommage, ennuy, ou preiudice: Et comme lesdits de Blois & leur mere cussent propos & volonté de long-temps, de commettre la trahison & felonnie contre nostre personne, & les nostres cyaprés declarez, & pire s'ils eussent ozé, lesdits de Blois & leur mere pour plus couurir leur trahison, envoyerent par deuers nous au mois de Feurier dernier passé, en cette nostre ville de Vennes, vn nommé Pierre de Beloy leur Conseiller, en nous suppliant, qu'en outre les amours & alliances naturelles qu'ils auoient à nous, qu'il nous pleust pour leur demonstrer plus grand signe d'amour. & à ce qu'ils fussent plus craints & doutez d'aucuns, à qui ils entendoient auoir affaire, il nous pleust qu'ils fussent alliez à nous par alliances civiles; c'est à scauoir, qu'ils nous seruiroient, honoreroient, & cheritoient comme leur Prince & Seigneur vers tous & contre tous, qui pourroient viure & mourir, & en ce qu'ils auroient à besongner & à faire, il nous pleust leur demonstrer estre leur Seigneur & amy: laquelle chose nous octroyasmes benignement, croyant qu'ils le disoient de bonne foy, & à bonne intention, & nous pria ledit de Beloy de par les dessus dits de Blois & leur mere, qu'il nous pleust luy dire le lieu & temps

Digitized by Google

qu'ils viendroient par deuers nous pour ce faire & accomplir; auquel nous fismes response, que nous allions en nostre ville de Nantes, où nous auions mis lieu & remps pour receuoir les Ambassadeurs de Monsseur le Dauphin qui venoient par deuers nous, & aussi pour la feste de l'Euesque de Nantes nostre Chancelier, & au temps que nous serions audit lieu de Nantes, que lesdits de Blow & leur mere pourroient venir par deuers nous, & benignement & amoureusement les receurions, & ferions de leur requeste tant qu'ils en deuroient estre contens. Et aprés que nous fusmes allez à nostredite ville de Nantes pour les causes que dessus, ledit Olimer vint par deuers nous en nostredite ville, où nous le receusmes honorablement & benignement, & non pas soulement les fismes manger auec nous en nostre chasteau de Nantes, mais pour plus luy demonstrer amour & familiarité, allasmes manger auec luy iusques à son logis; & illec nous pria ledit Olivier tres-affectueusement, de par sa mere, ses freres, & luy, qu'il nous pleust aller à l'esbat iusques au chasteau de Chantoceaux, où sadire mere estoit, pour prendre esbatemens & disner aueceux, & que là nous trouverions belles chasses & esbatemens, en attendant que les Ambassadeurs de Monseigneur le Dauphin fussent venus; ce que nous luy octroyasmes, croyans que le conuy fust par bon & loyal amour, & à toutes bonnes sins, tant pour les lignages & hommages cy-dessus proposez, que pours les amours & alliances que d'abondant il nous requeroit, & pour les grandes familiaritez que luy auions demonstré, comme de vouloir & souffrir aucunesfois coucher aucc nous, & en nostre lice, luy & ledit Charles son frere, ainsi que s'ils fussent nos propres enfans ou confreres, tant & tellement nous l'aymions, & auions en luy si grande confiance & seureté, que nous auions en intention & volonté (si le cas fust aduenu de nostre deceds) de luy bailler la garde de nos enfans & de nostre pays, & ainsi le dissons & declarions par plusieurs fois aux gens de nostre Conseil Priué; & sur icelle constance & amitié qu'auions audit olivier, sa mere, & ses freres, luy octroyasmes aller audit conuy audit lieu de Chantoceaux. Et pource que plusieurs de nostre Conseil nous vouloient empescher d'aller audit conuy, pour le temps qui estoit mal disposé, & pour le danger de ce qui peut aduenir en nostre personne, ledit de Blou vint par deuers nous, en nous disant qu'il auoit entendu, qu'aucuns de nostredir Conseil faisoient doute de nostre allée: mais que nul n'en fist doute, & iura qu'il nous meneroit & rameneroit seurement & sainement; & qu'autant serions-nous à seureté és Chasteaux de sa mere & de luy, comme nous serions en nos propres Villes ou Chasteaux; & pourtant luy respondismes, que qui en parlast, que nous n'en faissons point de doute au regard de luy & des siens, & derechef luy promismes aller audit lieu de Chanteceaux. Et au Lundy precedent, auant le iour que nous fulmes pris par lefdits Olinier & Charles de Blois, nous vint ledit Olinier esueiller à nostredit liet, en nostre Chastel de *Tour-neafue de Nantes*, & nous prit par la main, en disant qu'il estoit haute heure, & que les Dames nous attendoient à Chantoceaux, & estoient la Chasse & beaux esbatemens ordonnez au deuant de nous, & que voulussions nous aduancer: Et à la requeste dudit obvier nous voulusmes monter sur l'eau, pour deuoir aller audit lieu de Chantoceaux; mais tant estoit le temps divers, & le vent fort, que ne peusmes aller par eau, & prismes nostre chemin pour aller par terre, & allasmes coucher à la ville de Loronx-Betereau, qui est à deux lieues prés de Chantoceaux, & au deuant de nous auions enuoyé audit lieu de Chantoceaux nos Maistres d'hostel, & plusieurs de nos Chambellans, & autres gens de nos seruiteurs: Et au Mardy matin, qui fur le treiziesme iour de Feurier, vint ledit de Blois par deuers nous audit lieu de Loroux, en nous priant que nous voulussions haster, disant que les Dames nous attendoient, & que nostre viande se perdoit; & en venant audit lieu descousit, & sit descoutre toutes les planches d'un pont, par lequel il sçauoit que nous deuions passer, afin que quand nous serions passez outre celuy pont, il

peust faire leuer les dires planches, & nous prendre tout à son aise, & aussi empescher que nos gens ne peussent aucunement venir aprés nous, pour nous aiderne secourir; & estoit demeuré ledit Charles son frere en embusche en vn bois outre ledit pont à grande compagnie de gens d'armes, & de traiet, afin de prendre nous & nostre beau-frere Richard, & tout ce qu'il y auoit de gens à nous, quand nous serions passez outre ledit pont; à la requeste duquel Olimer, après nostre Messe ouye audit lieu de Loroux, nous montasmes à cheual, & iceluy oliuier auec nous, qui nous mena audit pont dont il auoit fait descoutte toutes les planches; & incontinent que nous & nostredit beau-frere Richard, auec peu de nos gens fusmes passez iceluy pont, vn nommé Alain de la Lande, & autres gens dudit Olinier de Blois, ietterent dedans l'eau toutes les planches qui estoient descousues & descheuillées, & tellement que nos gens qui venoient aprés nous ne peurent nullement passer pour nous venir aider ne secourir. Et à celle heure ledit olivier mit les mains sur nous, & nous prit, en nous disant, qu'auant que luy eschappassions nous luy rendrions son heritage; & lors ledit Charles de Blon sortit de ladite embusche auec grand nombre de gens tous armez, & mit pareillement les mains sur ledit Richard nostre dit beaufrere, en luy disant qu'il se rendist, & leurs gens prirent les nostres, coupperent les bras, mains & jambes à plusieurs d'eux, & les menerent & blesserent moult enormément; & y vint vn des gens dudit de Blou qui tira vne espée toute nuë, & s'auança pour nous vouloir ferir par la teste, combien que la mercy à Dieu il faillist, & en fust empesché: Et aprés celle prise faire, menerent lesdits de Blow nous & nos gens en vne certaine place outre ledit pont, & desarmerent nos gens, leur osterent leurs cheuaux & harnois, & les enuoyerent cous à pied, sauf nostre Marcschal qu'ils emmenerent auec nous; & illee se departit ledit Charles de Blow & s'en alla à Chantoceaux, dire & porter les nouuelles de nostre prise à sa mere, & pour prendre nos gens qu'auions enuoyé au deuant de nous audit Chastel de Chantoceaux pour nous faire seruice; lequel Charles prit & affermenta nosdits gens, comme le Sire Doudon & Iacques de Dinan, Messire Pierre Eder, Messire Iean de Kermelec, Messire Iean de Lannyon, Guillaume de Maure, & autres plusieurs, qui ont esté longuement detenus és prisons viles & deshonnestes, les aucuns d'eux audit lieu de Chameceaux, les autres à Clisson, les autres à Palisan, & les autres aux Essars. Et aprés qu'icelle Marquerite de Clisson sceut les nouvelles de nostre prise, demanda à haute voix où estoit nostre vaisselle d'or & d'argent qu'auions fait venir pour nostre estat audit lieu de Chantoceaux, & fit tantost sçauoir où elle estoit, la prit & retint, sans vouloir qu'aucune chose fust emportée; & oncques depuis n'en voulut faire restitution. Et au plustost que fusmes ainsi pris, ladite Marguerite de Clisson & sessible se l'antique de la comme della comme de la comme della co Clisson, de Paluau, & autres lieux de gens estrangers & de diuerses nations, qui guerroyerent nostre pays, prirent nos hommes & subiets à prisonniers, les ranconnerent, gehennerent & emprisonnerent, pillerent & gasterent nostre pays, & firent guerre à nostre ville de Nantes par cau & par terre : Ledie Sme de Laigle prit par force le chasteau & ville de la Garnache, appartenant au Vicomte de Rohan, mit gens dedans en garnison, estrangers & autres, qui ont pillé & rançonné nos hommes & subiers, & fair toute la plus forte guerre qu'ils ont peu. Isem, Aprés que nous fusmes ainsi pris, sit attacher celuy olimer vn licol à la bride de nostre cheual, pour nous mener quelque part qu'il voudroit; & d'illec fusmes nous & nostredit frere menez par la ville de Clisson; & avant que nous entrissions dedans icelle, nous dit iceluy Olivier que nous gardissions bien de crier ne faire aucune clameur, de doute que le peuple qui fort nous aimoit, fist aucune esmotion pour nous secourir; & que s'il nous aduenoir à le faire, ou de nous bouter en franchise, supposé que nous fusions entre les bras d'un Crucifix, si nous iroit-il querir & prendre, & nous

lairroit tout mort. Item, Aprés que nous fusmes passez cette ville de Clusson, iceluy Olivier nous fit lier la jambe dextre à vn cordel auec l'estriuiere de nostre selle, & à la bride de nostre cheual, & mettre & attacher vn licol pour nous mener la part qu'il luy plairoit. *Item*, Ordonna celuy de Blois deux grands ribaux à cheuaucher à l'entour de nous d'vne part & d'autre, auec chacun son demy-glaiue entre leurs mains pour nous tuer & occire, si nous eustions fait signe de nous en vouloir fuir ou eschapper, & pour cette cause estoient ordonnez, comme nous dit & cogneut ledit Olivier de Blois. Item, Environ minuit, en allant à Palüau, arriuasmes à l'hostel d'une nommée Catherine de Fresuez, auquel hostel descendir iceluy Olimer, & entra dedans pour manger, boire, & se galler, & nous laissa tout à cheual en la ruë lié & detenu, sans faire compte de nous, & y fusmes longuementau vent & à la pluye: Et nous voyans que depuis l'heure de nostredite prise nous n'auions mangé ne beu, dont en auions grand besoin, & aussi de descendre pour nostre aisement, nous requismes à vn nommé Iean Lineuent qui nous menoit, qu'il voulust tant faire procurer que nous eufsions congé de descendre; lequel alla deuers ledit Okuier pour luy en parler, & parce que iceluy Olivier venoit, descendismes audit hostel, & y beusmes vn peu & mangeasmes d'une oye froide. Item, Aprés ce faict, nous sit-l'on derechef monter à cheual, & lié comme de parauant; & toute la nuictée sans dormir cheuauchasmes, & au poinct du jour nous arrivasmes à Palüan, & y fusmes nous & nostredit frere trois ou quatre iours; & d'illec departirent nostredit Mareschal d'auec nous, & le firent mener aux Esfars, & ne la isterent personne auec nous fors nostredit frere: combien que nous requissions souuentesfois auoir de nos gens pour nous tenir compagnie. Et dudit lieu de Paluau fusmes nous & nostredit frere menez à Chantoceaux le propre iour du Mardy; & auant que entrissions audit Chasteau, ledit olivier de Blois nous sit mener à vn Prieuré qui est à l'entrée dudit lieu de Chantoceaux, & s'en alla iceluy olisier deuers samere audit Chastel. En iceluy Prieuré y auoit vn Chappelain qui nous donna vn peu d'vn jambon de porc froid, dont nous mangeasmes pour tout nostre disner: & aprés que iceluy Olinier eut disné, & longuement esté audir Chastel, reuint deuers nous audit Prieuré, & nous emmena audit Chastel tout droit en vne Tour, sans parler à homme ne à semme dudit Chastel, dont il sembloit qu'il n'y cust aucuns audit Chastel, pource qu'ils avoient esté tous fait retraire; & en ladite Tour fusmes mis nous & nostredit frere, & fut la chambre close & fermée sur nous, tellement que n'en pouvions yssir sans le congé & ordonnance dudit Olivier, & y fusmes ainsi detenus par trois semaines ou enuiron. Item, Celuy iour de Mardy-gras deuers le soir, s'en vint la mere dudit de Blois deuers nous, & la femme aussi dudit Charles de Blois, & vne autre Damoiselle; à laquelle mere nous parlasmes, en luy recommandant bien fort nostre vie, & luy priant & requerant pour l'amour de Dieu qu'elle nous voulust fauuer la vie, & luy demandant qu'elle nous dist (si son bon plaisir estoit) si nous auions nulle garde de mort, laquelle incontinent nous respondit qu'elle ne sçauoit, & austi nous sit plusieurs reproches, en nous disant qu'auions fait grand tort à ses enfans en plusieurs manieres, comme de leur auoir tollu & osté leurs heritages, & nous luy dismes que s'il y auoit choses à reparer ou amender, que tousiours estions prests de ce faire, & qu'oncques ne l'auions refusé, en nous recommandant tousiours à elle, & luy disans que nous estions son pauure parent né de germain, & luy priant pour Dieu, que nous ne mourussions point. Item, Le lendemain, qui estoit le jour des Cendres, reuint icelle Marguerite deuers nous, qui nous sit plusieurs reproches, de ce qu'elle disoit que nous auions fait de grands torts, ennuys, maux, & dommages à ses enfans, & qu'ils estoient grands & de haut lignage, & leur desplaisoit beaucoup de ce qu'ainfi leur auoit esté fait; c'est à sçauoir, de leur auoir osté ce qui leur deuoit appartenir, supposant icelle Margueriste de Clisson, ainsi qu'il apparoissoit par ses pa-

roles, & voulant dire que sessitis enfans avoient droist en nostredit Duché de Bretagne, & nous dit qu'ainsi ne se pouvoit passer, à laquelle nous requismes pour l'honneur de Dieu que nous ne mourussions point, & qu'il ne nous chaloit de terre, ne d'autre chose, fors qu'elle nous voulust sauuer la vie, & aussi luy priasmes qu'il luy pleust nous en asseurer; laquelle nous dit, qu'elle ne scauoit comme il en iroit, & que ce que ses enfans en auoient fait, auoit esté par le commandement de Monseigneur le Regent, & qu'ils en auoient bonnes & belles lettres, & qu'il falloit passer à son ordonnance, & en nous disant que nous ne nous poussions ia si mal temps, & que nous prissions tout en patience, & que nous pouuions bien sçauoir, qu'il y auoit moult de Princes & Seigneurs qui auoient de grandes tribulations & maux à fouffrir, & que si nous auions vn peu de fortune que nous la deuions porter patiemment, & nous allegua vn vers du Psautier, c'est à sçauoir Depossit posentes de sede, &c. & nous luy dismes, qu'il ne nous chaloit de deposition de Seigneurie, moyennant que nous fussions asseurez de nostre vie. Item, A celle heure prit icelle Marguerite congé de nous, feignant de vouloir aller demeurer ailleurs, disant qu'elle se doutoit du siege, & que les femmes estoient craintiues de la guerre, &c. & tout ce mystere faisoit afin que nous ne parlassions plus à elle, pource qu'elle sçauoit qu'il estoit ordonné que nous deuions estre traitez & tenus plus estroitement en garde, que nous n'eussions occasion de luy faire aucune requeste; & afin qu'elle les peust esuiter feignoit d'aller demeurer ailleurs, comme dit est. Item, Et aprés qu'elle s'enfutallée, furent fermées & closes les fenestres de nostre chambre, tellement qu'on ne les pouvoit ouvrir, & que nous ne nostredit frere n'auions lieu par où nous les peussions voir dehors nostredite chambre, iusques à ce que nous sismes vn petit pertuis auec vne espingle, picquée en toile cirée qui estoit à vnefenestre, & par iceluy pertuis regardions nous & nostredit frere en la cour dudit chastel, & souuentesfois nous voyons celle Dame aller & venir pariceluy chastel, qui deuoit estre allée demeurer ailleurs, comme elle nous auoit dit. Isem, Durant le temps qu'estions ainsi detenus & emprisonnez, leur vint nouuelles que nos Barons & feaux Subiets s'estoient mis sus à grande compagnie, & voulans mettre le siege deuant Lamballe & Guincamp, cuidans trouuer voye & maniere de faire rompre l'armée, vestirent un varlet de nostre robbe, & luy firent chausser nos bottes, & le contresirent Duc le mieux qu'ils peurent en nostre maniere, & le firent mener tout droit à l'eau par ceux mesmes les gens qui auoient accoustume de nous mener, & estoit celuy Olimer present, & aussi luy banderent le visage, & le faisoient se seigner en allant le chemin, disoient & faisoient accroire à tout le peuple que c'estoit nous-mesmes qu'ils menoient noyer, & ietter dans l'eau, & le firent charger en vn batteau, & puis le menerentaual lariuiere, là où ils voulurent, & aussi sirent sçauoir à ceux de Nantes que les Mariniers qui venoient par eau auoient trouué en la riuiere de Loire vn homme noyé estant attaché à vn saule, & qu'il estoit ieune & blond, les cheueux & le visage de belle stature, & le descriuoient en la forme de nous, esperans qu'en faisans cette farce, nos subiets & tout nostre peuple creust que fussions mort & noyé, asin que l'armée dessus dite cessast & se desemparast. Item, Aprés ce, eux voyans qu'ils n'auoient rien fair, & que pour ce nos gens ne cessoient aucunement, vinrent lesdits Olivier de Blou, & Iean son frere à nous en la chambre & prison où nous estions, & entrerent à grand estroy d'armes, de haubergeons, garnys d'espées & de dagues, & sans nous faire aucune reuerence, disans qu'ils auoient aucune chose à nous dire; & nous luy demandasmes que c'estoit, en les appellant beaux cousins; & celuy Olivier nous dit, qu'il avoit entendu que nos gens auoient assiegé la ville de Lamballe, reniant Dieu, & se donnant au diable, que si tantost & incontinent ledit siege n'estoit leué, qu'il nousferoit mourir de manuaise mort; & aussi pareillement le dit Iean son frere en outre dit, qu'il nous feroit voller la teste de dessus es espaules, & mettre sur la plus

haute tour de leans, & en ce disant, approchoient leurs doigts à nostre visage; ausquels nous difmes, que nous ne pouvions mais de tout ce que nos subiers faisoient, & que ce n'estoit pas de nostre commandement, & demandasmes quel remede y pounions mettre, sinon d'enuoyer aucuns de nos Cheualiers qui estoient leans prisonniers, & requismes audit Olinier qu'il voulust que nous y enuovissions Messire Pierre Eder ou Messire Iean de Kermelec, & luy dismes qu'il valoit mieux que ledit Messire Pierre y allast; & ledit Olivier respondit, qu'il auroit aduis sur ce insques au lendemain; & assez tost après iceluy Olimer fit apporter grosses paires de fers en nostre chambre, pour nous y deuoir mettre & nostredit frere. Item, Le lendemain retournerent lesdits Olusier & Iean de Blois deuers nous, & nous dirent que nous missions incontinent remede que ledit siege se leuast, ou que nous estions morts, & que nous y enuoyissions ledit Mre Iean de Kermelec sinous voulions; & en outre les lettres qu'escriuions, qu'enuoyissions aucuns enseignes à nostre femme si nous voulions, afin qu'icelle fust plus curiouse d'y mettre remede; & en la presence desdits Mre Pierre Eder & Mrc Iean de Kermelec commencerent iceux Olivier & Iean à faire grands & execrables sermens, & renians Dieu, & se donnans au diable, que si tantost ledit siege n'estoit leué, que c'estoit fait de nostre vie, & qu'ils nous feroient mourir de mauuaise mort; & l'vn d'eux dit audit Messire Jean, qui estoit ordonné à aller deuers nostre sœur, compagne & espouse la Duchesse, & deuers nos Barons, qu'il luy dist hardiment, que si elle nous aimoit point, qu'elle le demonstrast à cette fois, ou que iamais elle ne voiroit de nous sinon la teste penduë à la plus haute tour audit chastel, si voir la vouloit; & lors nous dismes audit de Blois, que si nous eussions quelque chose secrette à luy enuoyer pour enseignes nous la luy enuoyrions: mais que nous n'auions rien que luy enuoyer, sinon nostre petite chainette où estoit nostre Agnus Dei, s'il plaisoit audit Oliuier, qui l'auoit, la nous bailler, & prester; & lors ledit Olivier tira à sa Casse, & la bailla: Aprés les lettres diuisées & faites en la presence dudit de Blois en telle forme & maniere comme ils vouloient, dirent iceux de Blois qu'ils enuoyeroient la Trompette dudit Olimer auec le dit Messire Iean, pour sçauoir si on seroit aucun refus ou dissimulation de leuer ledit siege, en disant iceluy olisier, & reniant derechef son Dieu, & faisant les sermens que dessus, que s'il y auoit faute, &c. qu'il feroit mourir incontinent nous, nostredit frere, & tous nos gens qui estoient pris, de mauuaise mort: Et fut enioint audit Messire Iean de retourner en sa prison dedans certain iour, laquelle chose il promit faire, & en demeura ostage pour luy ledit Messire Pierre Eder. En huict iours aprés, ou enuiron, fusmes menez à Vandoymes, & illec cuida-l'on trouuer vn carcan pour nous enferrer par le col, & nous dit iceluy Olivier qu'il auoit ouy que nos gens auoient assiegé Guingamp, & quand nous estions allez là en ce pays en pelerinage à Saint Tues, que ce n'auoit esté par deuotion, ains par hypocrisie, & que ce n'estoit que pour tourner auce nous ses hommes & subiets, & qu'il sçauoit que le commun nous aymoit fort en celuy pays, & se doutoit bien que tantost ils rendroient sa ville de Guingamp, & encores commença à detester & renier Dieu, & se donner au diable, que si ses Villes & Chasteaux estoient ainsi pris, qu'il nous feroit mourir de mauuaise mort, non pas à vn coup, ny en vn iour, mais par plusieurs iours, & de trencher membre à membre. Isem, Dudit lieu de Vandoymes susmes menez à Nouaslly prés la Rochelle, & de Nouailly à Tours, & de Tours à S. Iean d'Angely, auquel lieu nous fusmes par deux mois ou enuiron, & de S. Iean d'Angely fusmes menez à vn chastel appellé Fors, & d'illec au Couldray Salbart, & puis à Bressiers, & de Bressiers à Clisson. Item, Pource que lessuits de Blow virent que leur mere estoit assiegée à Chantoceaux par nos Barons, Cheualiers, Escuyers, & autres liges & subiers, & sceurent que ledit chastel ne pouvoit plus tenir sans se rendre; & que partant si leur dite mere, Guillaume leur frere, leur sœur, la femme SIII ij

dudit Charles, & les autres qui estoient dedans ledit chastel estoient pris en telle maniere, ils pourroient estre en grand danger, aussi que partant toute leur cheuance qui estoit leans seroit perduë; & ledit chastel estant pris, procederoit ladite armée plus auant, quelque part que serions, & voyoient bien qu'ils ne nous pouvoient plus mener par pays, & qu'il y avoit de nos amis du costé de Gascongne qui nous guerroient, pour nous deuoir trouuer & recouurer; s'aduiserent ceux de Blou qu'il leur valoit mieux nous rendre à nos Barons, Cheualiers, Escuyers, & à nostre pays, que nous detenir plus longuement, & nous deliurerent en cette maniere: Et nous amena ledit Iean de Blois iusqu'à nostredit siege deuant ledit lieu de Chantoceaux, parce que nous l'asseurasmes de nos gens; & firent la deliurance, non pas franchement, ne de leur bonne volonté, ains parce qu'ils voyoient leur destruction d'eux & de leur mere, si ainsi n'estoit; & aussi le firent soubs esperance d'auoir grande partie de nos terres & Seigneuries, par aucunes promesses que par force nous auoient fait faire durant le temps que nous estions detenus. Item, Dit nostredit Procureur, que comme durant le temps de nostre detention nostre treschere sœur & compagne la Duchesse & nos Barons eussent enuoyé Ambassadeurs deuers Monsieur le Dauphin, l'Euesque de Treguer, & l'Abbé de Sain & Mahé pour le faict de nostre deliurance, ledit Iean de Blois les vint prendre à Saumuroù ilsestoient logez, les sit mettre en prison, & ledit Abbé fut mené aux Essars en Poictou en prison, où il fut detenu enferré iusques après nostre deliurance, & demandoient audit Abbé tres-grand nombre de finance pour sa rançon. Item, Dit nostre Procureur, que nos gens qui furent pris auec nous en iceluy iour mesme à Chantoceaux, auoient esté detenus & emprisonnez és chasteaux de ladite Marguerite, sçauoir est à Chantoceaux, à Palüau, à Clisson, & ailleurs, & tres-rudement traitez; & tellement que le Sire Doudon qui fut enferré & longuement detenu en prison audit chastel de Chantoceaux, en a esté longuement malade, & estoit en danger d'en mourir : Et aussi ledit Messire Pierre Eder & Messire Iean de Kermelec furent mis en prison où l'on auoit accoustumé de mettre les larrons & condamnez, & par long-temps y furent detenus; & depuis que le siege fut mis deuant Chantoceaux, icelle Marquerite de Clisson les fit mettre hors d'icelle prison, & mettre en vne tour qui estoit exposée au traict des engins & canons, afin qu'ils fussent occis & tuez. Isem, Disoit nostredit Procureur, que les faicts dessus dits estoient veritables, notoires, & manifestes, & l'auoit ledit Olivier de Blois cognu & confessé par lettres seellées de son Seau, comme il apparoissoit, & ladite mere, & lesdits Iean & Charles pareillement en auoient esté cognoissans & confessans, comme il apparoissoit par lettres passées & instrumens par nos Cours de Rennes & de Nantes, & par Tabellion public, Apostolique, & Imperial, & autrement; & dont en nostre general Parlement, tenu en nostre Ville de Vennes le dixhuictiesme iour de Septembre mille quatre cens vingt, nostre Procureur general pour lors, pour trouuer & informer le cas estre notoire, auroit presenté plusieurs tesmoins, nobles Cheualiers, & Escuyers, dequoy les vns recordent auoir esté presens à la desloyale prise de nostre personne, de nostredit beaufrere, & de plusieurs de nos gens, & les cas dessus dits estre vrays, notoires, & manifestes, parquoy auoit autressois esté declaré par nostre Cour de Parlement, que nostredit Procureur pouvoit & trouvoit le notoire à suffire, & disoit nostredit Procureur, qu'en faisant & perpetrant les faists dessus dits, lesdits de Blois & leur mere auoient commis felonnie contre nous leur Seigneur & Prince, encouru par moitié, parquoy estoient & deuoientestre declarez pariures, & infames, & leur fief estre commis estoit descheance de fief, & de foy, & auec ce auoient commis crime de leze-Maiesté, dequoy deuoient estre punis capitalement, leurs biens meubles & heritages confisquez & acquis à nous perpetuellement, eux & les leurs; auec ce doiuent estre priuez perpetuellement des nom

& armes de Bretagne, comme traistres & desloyaux, qui auoient commis si horrible & detestable cas en nottre personne leur Seigneur, leur Prince, & leur chef par lignage & consanguinité, parquoy n'estoient dignes doresnauant de porter le noble nom de Bretagne, ne les armes en aucune maniere; & concluoit nostredit Procureur ausdites fins, & disoit en outre, qu'en nostredit general Parlement lesdits de Blou & leur mere, sur les cas & faicts dessus dits, & aux sins & conclusions deuant dites, auoient desaux, & auoient esté adjugez pour contumax & defaillans; parquoy avoit esté donné en commandement de les prendre aux corps pour en estre fait iustice, & de leurs biens meubles & heritages, auoit esté saissen nostre main, & nostre main mise d'autres fois sur iceux, avoir esté confermée: Et pour faire raison à nostredit Procureur de l'outre plus des con+ clusions qu'il avoit faites & voudroit faire, luy autons mis & assigné temps & termes au demeurant de nostredit general Parlement, qui auoit esté assigné & mis en auantiusques au Mardy d'aprés la Conuersion Sainct Paul prochain d'illecques ensuiuant, & que depuis nous auions remué & continué insques à nostre present general Parlement; & d'abondant auoir esté commandé adiournet lesdits de Blou & leur mere au domicile où ils souloient demeurer, & par bannie à son de trompe ou autrement, deuëment, pour se comparoir en nos Cours & Barres de Rennes & de Nantes, & respondre aux propos & conclusions de nostre Procureur, à ce qu'il leur voudra querir & demander touchant la matiere dessus dite, circonstances & dependances; & aussi qu'ils sussent adjournez peremptoirement une fois pour toutes, à comparoir à nostre present Parlement, afin la dessus dite mere & enfans, de voir en nostre Cour de Parlement adiuger à nostredit Procureur les gages cy-dessus declarées, & luy enteriner ses conclusions à lafin où il les a mises, ou venir dire causes & excuses pourquoy ce ne doitestre; & disoit nostredit Procureur, que parauant nostredit dernier Parlement, & depuis, iceux de Blois & leur mere avoient defailly par plusieurs fois sur les cas & conclusions dessus dites par nosdites Cours de Rennes & de Nantes, & par chacune contre nos Procureurs desdits lieux. C'est à sçáuoir parnostre Cour de Rennes par vne fois, O tierce voix & intimations, que les desfailles auoient esté par nostredite Cour de Rennes trouvées & recordées à suffire, & pour en declarer à nostre Procureur ses gages, profits, & comme luy avoit esté mis & assigné temps de nostre Seneschal dudit lieu de Rennes, de comparoir à nostre present Parlement, ou nostre Cour de Parlement luyen feroit raison. Et par nostre Cour de Nantes auoient semblablement iceux de Blow & leur mere defailly par dix fois, sur les cas & faicts dessus dirs, alencontre de nostre Procureur dudit lieu, & aux fins & conclusions deuant dites, les adiournemens trouuez & suffisamment recordez, O tierce voix & intimation, parquoy parnostredite Cour de Nantes auoit esté iugé & declaré, attendant lesdites defailles, & le notoire trouvé, & que ceux de Blou & leur mere auoient fait leur derniere mansion en Bretagne au chastel de Clisson, qui est scitué en cette nostre Duché, & soubs la Iurisdiction de nostredite Cour de Nantes, & pour plusieurs autres causes & raisons, qu'ils n'estoient plus recevables à faire demandes & excusations dessus dites. Er en furent jugez & declarez vaincus & attaints, & condamnez és demandes & conclusions de nostredit Procureur; & que devoient estre forbannis selon la coustume du pays, & les chenettons mis aux quatre portes de nostredite ville de Nantes en maniere accoustumée, ainsi que plus à plain peur apparoir par les actes & procés sur ce faits par nosdites Cours de Rennes & de Nantes qui plus à plein en font mention. Mesmes disoit nostredit Procureur, qu'il auoit fait donner adiournement, O tierce voix & intimation ausdits de Blois & leur mere, à eux comparoit peremptoirement vne fois pour toutes en ce nostre present Parlement, à l'encontre nostredit Procureur general sur les cas dessus dits, & pour ouyr & voir adjuger à no-Aredit Procureur les gages deuant declarez, & aux fins concluës que l'adjourne-Sfff iii

## 694 ANNOTATIONS SVR L'HISTOIRE

ment auoit esté fait sçauoir par lean Marcheue nostre Sergent general, à son de Trompette, & autrement par bannie, aux jours de Marché de nostre ville de Rennes, dont ils estoient subiets, & de la ville de Lamballe en laquelle ils auoient autrefois fait leur mansion: Offrant nostredit Procureur, & disant vouloir trouuer & informer nostredite Cour de Parlement, les fraiz & expe-Etation dessus dits, auoiresté & estre lieux; & parquoy il concluoit que ses gages, profits, & auans luy fussent adiugez & declarez à l'encontre desdits de Blois & leur mere, selon & aux fins & conclusions deuant dites: Aprés quoy, & ouy les propos de nostredit Procureur, fut ledit Iean Marchene Sergent general interrogé & enquis de la maniere dudit adiournement, iuré & recordé par son serment, l'auoir fait sçauoir en la forme que nostredit Procureur l'a alleguée; & pareillement plusieurs Gentilshommes auoir esté presens à ce faire sçauoir audit adiournement, ainsi que dit est. Item, Fut interrogé le Gressier de nostredit Parlement, pour sçauoir si ceux de Blow, ne leur mere, ne autres pour eux, s'estoient aucunement comparus ne presentez en nostredit Parlement, qui dit & relata, que non; & de la partie de nostredit Procureur furent presentées & exhibées pour informer nostredite Cour de Parlement, & apparoir les choses de luy proposées, sçauoir est un procés de nostredit dernier Parlement passé & seellé, qui fut leu notoirement, & contenoit en esse ceux de Blou & leur mere auoir defailly sur les cas deuant dits, dedans intimez & declarez à l'encontre de feu Guillaume Preisart lors nostre Procureur general, & l'adiournement trouvé à suffire, auec l'Information du Notraire, & des reseruations de ses gages en la maniere, & comme que nostredit Procureur de present a dessus propose. Item, Apparut semblablement onze defailles de nostre Cour de Rennes, & dix autres defailles de nostre Cour de Nantes, O tierce voix & intimation des cas dessus dits, passées & seellées à suffire, impetrées de la partie de nos Procureurs des lieux susdits de Blois & leur mere, qu'elles furent leuës notoirement, & contenoient en substance les faicts & exploictemens alleguez de nostredit Procureur auoir esté faits & impetrez par les dites Cours à l'encontre desdits de Blois & leur mere; surquoy attendu les choses ainsi proposées de nostre Procureur, & les desailles dessus dites sur ce impetrées par la Cour de nostredit dernier Parlement, & de present par nosdites Cours de Rennes & de Nantes, & les exploicemens ensuiuis d'Informations du faict notoire, & les relations & records desdits adjournemens, & tout le faict; eu sur ce aduisement & meure deliberation, O les Estats de nostredit Parlement, & considerée la Coustume de nostredit pays en tel cas. A esté iugé & declaré, & rendu par Arrest de nostredite Cour de Parlement, que lesdits de Blois & leur mere n'estoient receuables à jamais faire defenses des cas demandez, & accusations dessus dites, & en furent iugez & declarez convaincus & attaints, & condamnez és demandes & conclusions de nostredit Procureur, c'est à sçauoir qu'ils en doiuent estre punis capitalement selon les cas, comme d'auoir les testes couppées, comme traistres enuers leur Seigneur lige, & estre forbannis se-10n la coustume de nostre pays, & les chenetes estre mis és portes de nos villes de Rennes, de Nantes, & de Vennes en la maniere accoustumée, & chacun priuez de tout honneur perpetuellement, & des noms & armes de Bretagne, & par consequent de tout honneur perpetuellement, leurs biens meubles & heritages, estre à nous confisquez & acquis: Et fut donné en commandement à tous & chacuns nos subiets, qui pourront trouuer iceux malfai-&eurs, les prendre de leurs corps, & les rendre en nos prisons fermées, pour en estre fait iustice ainsi que ditest, & leurs biens meubles & heritages à nous pris & saisis en nostre main, comme à nous confisquez & acquis, en mandant & commandant à nos Receueurs dessus les lieux d'en prendre garde, & en faire les leuées pour nous en respondre au temps aduenir. Donne en nostre general Parlement, tenu à Vennes le seiziesme iour de Feurier l'an

mille quatre cens vingt. Signé, Par le Duc en son general Parlement, presens Prelats, Barons, Cheualiers, & Escuyers, & les autres Estats dudit Par-

Page 377. ligne 29. Et arriva le Roy d'Angleterre à Trojes, & fut parfait le Traité, que après la mort du Roy il deuoit auoir le Royaume de France: Et toutes gens d'entendement, doiuent le tout reputer de nulle valeur, ou effect, &c. De ce Traité fait à Troyes, voicy comme l'Autheur Iean Iunenal en parle, au Traité contre les Pretentions des Roys d'Angleterre sur la France, qui commence Audite cals que loquor. & en vn autre aussi sur le mesme subiet, qui commence, Tres-Chrestien, tres-haut, tres-puissant Roy, & mon tres-redouté & Sounerain Seigneur, &c. On dit que de present, les Anglois se veulent aider d'vn Accord\*, que on dit \* C. Traité auoir esté fait à Troyes l'an mille quatre cens & vingt, entre le Roy Charles VI. suit incotinent pere du Roy, & feu Henry soy disant Roy d'Angleterre, pere de Henry qui à pre-marque. sent est; qui est de soy sans response aucune, tres-inciuil, & lequel en nulle maniere ne se peut soustenir. Et l'ont cuidé ceux qui le firent, faire confirmer par le Pape & Concile de Baste: Mais quand on en a parlé, on s'est mocqué d'eux, combien qu'ils eussent enuoyé messages propres, ce requerans, & poursuiuans; & vous onttenu vray Roy de France, comme si estes-vous: & baillé à vos Procureurs & Ambassadeurs les vrays sieges de Roy de France, & les prerogatiues, & preéminences, & non mie aux parties aduerses. Et est vn esbahissement, veu que en Angleterre y a Clercs solemnels, comment ils s'y arrestent: Car si le Roy de France Charles VI. eust esté de bon & sain entendement, & en sa pure, franche, & liberale volonté, si n'eust-il peutransporter son Royaume, ny faire que son filsen eust esté exheredé, & qu'il n'eust esté son heritier. Car au regard de la Couronne & du Royaume, les heritiers masses du sang sont necessaires, & ne peut le Roy preiudicier à son heritier descendant de sa chair, ny aliener ou bailler le Royaume en autre main, que à celle de celuy auquel il doit venir par succession hereditaire: Tellement que s'il auoit fils, comme au cas present, il ne pourroit faire qu'il ne fust Roy aprés luy. Et à proprement parler, le Roy n'y a qu'vne maniere d'Administration, & Vsage, pour en iouyr sa vie durant tant seulement. Et quand il a fils, le fils durant la vie du pere, en est reputé & censé comme Seigneur: Et ne luy peut le Royson pere, ny autre, abdiquer ou oster ce Droict; voire mesme s'il le vouloit & consentoit, quoy qu'il en fust, il ne seroit fait preiudice qu'à luy, & non mie aux autres du Sang, pouuans venir à la succession. Et seroit chose trop merueilleuse, que le Roy ne peust aliener valablement partie de l'heritage de sa Couronne, & son Royaume; & de le serment du nonfaire iure à son Sacre, & toutesfois qu'il peut aliener sa Couronne & son Roy à son Sa-Royaume tout entier. Si ce n'estoit qu'vn simple Duc, Pair de France, que le cie, de n'alie-Roy voulust priuer, si faudroit-il que la chose se fit par Procés, les causes co-partie de la gnuës, & les Pairs de France presens, ou appellez, & plusieurs solemnitez faites Couronne & gardées. Et si estoit le Roy, dont Dieu ait l'ame, és mains de ses ennemis, pag. 367.1.34. & quoy que ce soit, és mains des ennemis mortels & capitaux du Roy qui à present est, lesquels ne l'eussent pas seulement voulu exhereder du Royaume, mais l'eussent fait mourir mauuaisement s'ils eussent peu, sans quelconque cause ny raison; & ce est tout notoire. Mais il y a de plus, sçauoir que le Roy n'èstoit pas lors en estat qu'il en peust rien faire, & cela appert assez par le contenu du septiesme Article dudit Traité, qu'ils disent Accord, où Henry d'Angleterre ditce qui s'ensuit: Item pro eo, quod dictus pracarisimus \* pater noster tene-\*al. praclaris-tur (quod dolenter referimus) & prapeditur aduersa valetudine, & per eum modum, simus quod commode non poterat in persona sua, intendere seu vacare disponendis Regni negoriis. Et ainsi il apert, qu'il ne pouuoit entendre au gouuernement du Royaume, & durantsa vie Henry y estoit commis: Par plus forte raison, ne le deuoiton pastenir habile à delaisser son Royaume à son ennemy ancien, & à exhereder son seul & vnique fils: Et n'a pas Dieu voulu que chose si inique & desrai-

sonnable ait forty son effect. Et si est de plus à aduertir, que les principaux melmes qui furent audit Traité, comme Monseigneur de Bourgongne, & presques tous ceux de ce Royaume, & les villes lors à eux obeissans, ont recognu que tout ce qui auoiresté fair n'estoit qu'vne moquerie & derisson; & se sont reduits à leur vray Chef, c'est à sçauoir à vous, nostre Souverain Seigneur, sçachans que parle moyen des choses pourparlées à Trojes, Henry ne pouvoir auoir acquis aucun Droi&, & que tout cela deuoit estre reputé nul, & de nulle valeur & esset. Et qui voudroit considerer le contenu de ce qu'ils appellent Accord fait à Troyes, touchant les promesses faites par ledit Henry : De gounerner & tenir l'Estat du Roy, & de la Reyne, dont Dieu ait les ames, & que il ne feroit que par le conseil de ceux de France: On trouvera qu'il n'a tenu chose qu'il ait promis: mais fit, & a fait son fils aussi, tout le contraire.

Mesme page 377. ligne 36. Le deuxiesme iour de Iuin ledit Roy d'Angleterre

espousa ladite Madame Catherine, &c.

Traité de Mariage de Madame Catherine de France fille du Roy Charles VI. auec Henry V. Roy d'Angleterre: Et pour la Translation du Royaume de France aux Anglois. A Troyes l'an mille quatre cens vingt, le vingt-vniesme May.

HARLES par la grace de Dieu Roy de France, à perpetuelle memoire. Combien que pour reintegrer la paix, & oster les dissensions des Royaumes de therine de Fra. France & d'Angleterre, plusieurs notables & diuers Traitiez qui ou temps passe ce auce Henry ont esté faits entre nos nobles Progeniteurs, de bonne memoire, & ceux de tres-V. Roy d'Angleserre, qui
est deslaré a- ce; Et aussi entre nous & nostre dit fils, n'ayent apporté le fruict de paix pour
busiuement par ce desiré: Sçauoir faisons à tous presents & aduenir, que neantmoins nous conce prochain siderans & pesans en nostre cueur, quants grands & irreparables maux, quanhentier de la res énormirez, & quelle dolereuse playe vniuersal & incurable la diuision des Couronne de France, 1420. deux Royaumes dessus dits, a iusques icy mis & apporté, non pas tant seulement ausdits Royaumes, mais à toute l'Eglise Militant: Nous auons nagueres repris Traitié de paix auec nostredit fils Henry, ouquel à la parfin, aprés plusieurs relations & parlemens des gens de nostre Conseil, iceluy octroyant & donnant effect à nos desirs, qui promet paix aux hommes de bonne volenté, entre nous & nostredit fils, à l'œuure de ladite desirée paix est conclud & accordé en la maniere qui s'ensuit.

1. Premierement, Que pource que par l'alliance du Mariage fait pour le bien de ladite paix entre nostredit fils le Roy Henry & nostre tres-chiere & tresamée fille Catherine, il est deuenu nostre fils & de nostre tres-chiere & tresamée compagne la Reyne; iceluy nostre fils nous aimera & honorera, & nostredite compagne comme pere & mere, & ainsi comme il apparrient honorertels & si grands Prince & Princesse, & deuant toutes personnes temporelles du

monde.

2. Item, Que nostreditfils le Roy Henry ne nous turbera, inquietera, ou empeschera, que nous ne tenions & possedions tant que nous viuerons, ainsi que nous tenons & possedons de present, la Couronne & dignité Royale de France, & les reuenus, & fruicts prouenus d'iceux, à la soustenance de nostre Estat & des Charges du Royaume; & que nostredite compagne aussi ne tienne tant qu'elle viura estat & dignité de Reyne, selon la coustume dudit Royaume, auec partie desdites rentes & reuenus à elle convenable..

3. Item, Est accordé que nostredite fille Catherine aura & parceura ou Royaume d'Angleterre Douaire ainsi que les Reynes d'Angleterre ont ou temps temps passé accoustumé d'auoir & parceuoir, c'est à sçauoir pour chacun an la somme de quarante mille escus, desquels les deux valent tousiours vn noble

d'Angleterré.

4. Item, Est accordé que nostredit fils le Roy Henry, par toutes voyes, moyens & manieres qu'il pourra, sans transgression ou offense du serement par luy fait, de obseruer les loix, coustumes, vsages & droicts de sondit Royaume d'Angleterre, labourera & pouruerra que nostredite fille Catherine sa compagne, le plutost que faire se porra, soit en tout euenement plainement asseurée de parceuoir & auoir en sondit Royaume d'Angleterre, du temps de son trespas, le doüaire deuant dit de quarante mille escus annuels, desquels les deux valent tousiours vn noble d'Angleterre.

5. Item, Est accordé, que s'il aduient que nostredite fille suruiue à nostredit fils le Roy Henry, elle parceura & aura ou Royaume de France, tantost aprés le trespas de nostredit fils, doüaire de la somme de vingt mil francs par an, dessus les terres, lieux, & Seigneuries que tint & eut en doüaire nostre treschiere Dame, de bonne memoire, Blanche iadis semme de Philippe, de bonne memoire iadis Roy de France, nostre tres-chier & redouté Seigneur, & grand

ayeul.

6. Item, Est accordé que tantost aprés nostre trespas, & dessors en auant, la Couronne & Royaume de France, auec tous leurs droi des & appartenances, demourront & seront perpetuellement de nostredit fils le Roy Henry, & de ses

hoirs.

7. Item, Pource que nous sommes tenus & empeschez le plus de temps, par telle maniere, que nous ne pouvons de nostre personne entendre ou vacquer à la disposition des besongnes de nostre Royaume, la faculté & exercice de gouverner & ordonner la chose publique dudit Royaume seront & demourront, nostre vie durant, à nostredit sils le Roy Henry, avec le Conseil des Nobles & Sages dudit Royaume à nous obesssans, qui auront aimé le prosit & honneur dudit Royaume; par ainsi que dés maintenant, & dessors en avant, il puisse icelle regir & gouverner par luy-mesme, & par autres qu'il voudra deputer, avec le conseil des Nobles & Sages dessus dits: Lesquels faculté & exercice de gouverner ainsi, estans par devers nostredit sils le Roy Henry, il labourera affectueusement, diligemment & loyaument à ce qu'il puist & doye estre à l'honneur de Dieu, de Nous, & de nostredite compagne, & aussi au bien public dudit Royaume, & à defendre, tranquiller, appaiser & gouverner ice-luy Royaume selon l'exigence de Iustice & equité, avec le conseil & aide des grands Seigneurs, Barons, & Nobles dudit Royaume.

8. Item, Que nostredit fils fera son pouvoir, que la Cour du Parlement de Francesera en tous & chacuns lieux subiets à nous maintenant, ou ou temps à venir, observée & gardée és auctorité & souveraineté d'elle, & à elle deubs, en tous & chacuns lieux à nous subiets, maintenant, ou ou temps à venir.

9. Item, Que nostredit fils de son pouvoir desendra & conservera tous & \*al. Pays, chacuns \* Pers, Nobles, Citez, Villes, Communautez, & singulieres perfonnes, à nous maintenant ou temps advenir subiertes, en leurs droicts, coustumes, privileges, prééminences, libertez, & franchises à eux appartenans ou deubs, en tous les lieux subiets à nous maintenant, ou ou temps advenir.

de son pouvoir que Iustice sera administrée oudit Royaume selon les loix, coustrumes, & droicts du Royaume de France, sans acception de personnes, & conservera & tendra les Subiets de nostredit Royaume en paix & tranquillité; & de son pouvoir les gardera & desendra de violences & oppressions que lconques.

11. Item, Est accordé que nostredit sils le Roy Henry, pouruerra & sera de son pouvoir, que aux Offices tant de la Iustice de Parlement, que des Baillia-

\_ ...

ges, Seneschaussées, Preuostez, & autres appartenances au gouuernement de Seigneurie, & aussi à tous autres Offices dudit Royaume, seront prises personnes habiles, prositables, & idoines, pour le bon, iuste, paisible, & tranquille regime dudit Royaume, & des administrations qui leur seront à commettre, & qu'ils soient tels qu'ils doyent estre deputez & pris, selon les loix & droicts du Royaume, & pour le prosit de nous & de nostre Royaume.

12. Item, Que nostredit fils labourera de son pouvoir, & le plutost que faire se pourra profitablement, de mettre en nostre obeissance toutes & chacunes citez, villes, chasteaux, lieux, pays, & personnes dedans nostre Royaume, desobeissans à nous & rebelles, tenans la partie, ou estans de la partie

vulgairement appellée du Dauphin ou d'Armignac.

13. Item, Afin que nostredit fils puisse faire, exercer, & accomplir les choses dessus dites plus profitablement, seurement & franchement, il est accordé que les grands Seigneurs, Barons, & Nobles, & les Estats dudit Royaume, tant spirituels que temporels, & aussi les Citez & notables Communautez, les Citoyens & Bourgeois des villes dudit Royaume à nous obeissans pour le temps, feront les seremens qui s'ensuiuent. Premierement à nostredit fils le Roy Henry, ayant la faculté & exercice de disposer & gouverner ladite chose publique, & à ses commandemens & mandemens en toutes choses, concernans l'exercice du gouvernement dudit Royaume, & par toutes choses obeiront & entendront humblement à luy & obeissamment.

14. Item, Que les choses qui sont ou seront appointiées & accordées entre nous, nostre compagne la Reyne, & nostredit sils le Roy Henry, auec le conseil de ceux que nous & nostredite compagne, & nostredit sils auront à ee commis, les dits grands Seigneurs, Barons, Nobles, & Estats de nostredit Royaume, tant spirituels que temporels, & aussi les Citez, notables Communautez, les Citoyens & Bourgeois des villes dudit Royaume, entant que à eux, & chacun d'eux pourra touchier en tout & par tout, bien & loyaument garderont, & feront de leur pouvoir garder par tous autres quelconques.

15. Item, Que continuellement dés nostre trespas, & aprés iceluy, ils seront feaux hommes liges de nostredit fils, & de ses hoirs, & iceluy nostre fils pour leur Seigneur lige & souuerain, & vray Roy de France, sans aucune opposition, contradiction, ou difficulté receuront, & comme à tel obeïront; & qu'aprés ces choses iamais n'obeïront à autre que à nous comme à Royou Regent le Royaume de France, sinon à nostredit fils le Roy Henry, & à ses hoirs.

16. Item, Qu'ils ne seront en conseil, ayde ou consentement que nostredit fils le Roy Henry perde vie ou membre, ou soit pris de mauuaise prise, ou qu'il souffre dommage ou diminution en personne, estat, honneur, ou biens, mais se ils sçauent que aucune telle chose soit contre luy machinée, ou par force, ils l'empescheront de leur pouvoir, & luy feront à sçauoir le plutost qu'ils

pourront par eux-mesmes, Messages, ou Lettres.

17. Item, Est accordé que toutes & chacunes conquestes qui se feront par nostredit sils le Roy Henry, hors la Duchié de Normandie, au Royaume de France sur les desobesssans dessus dits, seront & se feront à nostre prosit: Et que nostredit sils de son pouvoir, sera que toutes & chacunes terres & Seigneuries estans és lieux qui sont ainsi à conquerir, appartenans aux personnes à nous presentement obesssans, qui iureront garder cette presente concorde, seront restituez aus dites personnes à qui elles appartiennent.

18. Item, Est accordé que toutes & chacunes personnes Ecclesissiques, Beneficiers ou Duchié de Normandie, ou autres lieux quelconques au Royaume de France, subiets à nostredit sils, à nous obeissans & fauorisans la partie de nostre tres-chier & tres-amé sils le Duc de Bourgongne, qui iureront garder cette presente concorde, ioyront paissiblement de leurs Benefices Ecclesia-

stiques, estans audit Duchié de Normandie, ou lieux devant dits.

19. Item, Que semblablement toutes & chacunes personnes Ecclesiastiques obeissans à nostredit fils le Roy Henry, & Beneficiers au Royaume de France és lieux à nous subiets, qui iureront garder cette presente concorde, iouyront paisiblement de leurs Benefices Ecclessastiques estans és lieux deuant dits.

20. Item, Que toutes & chacunes Eglises, Vniuersitez, & Estudes generaux, & aussi Colleges d'estudians, & autres Colleges Ecclesiastiques estans és lieux à nous subiets presentement, ou pour le temps aduenir, en la Duchié de Normandie, ou autres lieux du Royaume de France subiets à nostredit fils le Roy Henry, involved de leurs droicts, possessions, rentes, prerogatives, libertez, preéminences, & franchises à eux au Royaume de France appartenans comment que soit ou deuës, sauues les droists de la Couronne de France, & de tous autres.

21. Item, Et quand il aujendra que nostredit fils le Roy Henry viendra à la Couronne de France, la Duchié de Normandie, & aussi les autres & chacuns lieux par luy conquis ou Royaume de France, seront soubs la Iurisdiction, obeissance & Monarchie de ladite Couronne de France.

22. Item, Estaccordé que nostredit fils le Roy Henry de son pouvoir se parforcera, & fera que aux personnes à nous obeissans & fauorisans la partie deuant dite, qu'on appelle de Bourgongne, ausquelles appartenoient Seigneuries, terres, reuenus ou possessions en la dite Duchié de Normandie, ou autres lieux ou Royaume de France par iceluy nostre fils le Roy Henry conquises, ia pieça par luy données, sera faite sans la diminution de la Couronne de France, bonne recompensation par nous és lieux & terres acquises ou à acquerir en nostre nom sur les rebelles & desobeissans à nous; & se en nostre vie ladite recompensation n'est faite aux dessus dits, nostredit fils le Roy Henry la fera esdites terres & biens quandil sera venu à la Couronne de France: Mais se les terres, Seigneuries, rentes, & possessions qui appartenoient ausdites personnes esdits Duchié & és lieux n'auoient esté données par nostredit fils, les dites personnes seront restituées à icelles sans delay.

23. Item, Que durant nostre vie en tous les lieux à nous presentement, ou pour le temps aduenir subiets, les Lettres communes de lustice, de dons d'Offices, de Benefices, & d'autres donations, pardons, ou remissions, & privileges deuront estre escrites & proceder soubs nostre nom & seel: toutes voyes pource que aucuns cas singuliers pourroient aduenir, qui par humain engin ne peuuent pas tous estre preueus, esquels pourra estre necessaire & conuenable; que nostredit fils le Roy Henry fasse escrire ses Lettres en tel cas, si aucunes en aduiennent, il sera loisible à nostredit fils pour le bien & seureté de nous, & du gouvernement à luy, comme dit est appartenant. Et pour esuiter les perils & dommages qui autrement pourroient vray-semblablement auenir, escrire ses Lettres à nos subiets, par lesquelles il commandera, dessendra, & mandera de par nous, & de par luy comme Regent, selon la nature & qualité de la beson-

24. Item, Que de toute nostre vie nostredit fils le Roy Henry ne se nommera ou escrita aucunement, ou tera nommer ou escrite Roy de France: mais

de tous points se abstiendra tant comme nous viuerons.

25. Item, Est accordé, que nous durant nostre vie nommerons, appellerons, & escrirons nostredit fils le Roy Henry, en langue Françoise par cette maniere, Nostre tres-cher fils Henry Roy d'Angleterre, heritier de France: Et en langue Latine par cette maniere, Noster pravarissimus filius Henricus Rex Anglia, hares Francia.

26. Item, Que nostredit fils ne imposera ou fera imposer aucunes impositions ou exactions à nos subiers sans cause raisonnable & necessaire, ne autrement, que pour le bien public dudit Royaume de France, & selon l'ordonnance & exigence des loix & coustumes raisonnables & approuuées dudit Royaume.

Tttt ij

27. Item, Et afin que concorde, paix & tranquillité entre lesdits Royaumes de France & d'Angleterre, soient pour le temps auenir perpetuellement obseruées, & que l'on obuie aux obstacles & commencemens par lesquels entre lesdits Royaumes debats, dissensions ou discordes pourroient sourdre ou temps aduenir, que Dieu ne veüille, il est accordé que nostredit fils labourera par effect de son pouvoir, que de l'aduis & consentement des trois Estats des deux Royaumes, ostez les obstacles en cette partie, soit ordonné & pourueu, que du temps que nostredit fils sera venu à la Couronne de France, ou aucuns de ses hoirs, les deux Couronnes de France & d'Angleterre à tousioursmais perpetuellement demourront ensemble, & seront en vne mesme personne; c'est assauoir en la personne de nostredit fils le Roy Henry tant qu'il viura, & de là en auant és personnes de ses hoirs qui successiuement seront les vns aprés les autres; & que les deux Royaumes seront gouvernez depuis ce temps que nostredit fils, ou aucun de ses hoirs peruendra ou peruendront ausdits Royaumes, non divisément soubs divers Roys pour vn mesme temps, mais soubs vne mesme personne, qui serapour le temps Roy & Seigneur Souuerain de l'vn & de l'autre Royaume, comme ditest, en gardant toutes voyes en toutes autres chofes à l'vn & à l'autre Royaume fes droicts, libertez ou coustumes, vsages & loix, non soubsmettant en quelque maniere l'vn desdits Royaumes à l'autre; ne les droias, loix, coustumes, ou vsage de l'vn d'iceux Royaumes aux droias, loix, coustumes & vsages de l'autre.

28. Item, Que des maintenant, & à tout temps perpetuellement se tairont, appaiseront, & de tout poinces cesseront toutes dissensions, haynes, rancunes & inimitiez, & guerre d'entre les dits Royaumes de France & d'Angleterre; & les peuples d'iceux Royaumes adherens à ladite concorde, & entre les Royaumes dessus dits, sera & aura vigueur dés maintenant eternellement, & à tousioursmais perpetuellement paix, tranquillité, concorde, assedion mutuelle, & amitiez fermes & stables: Et se aideront les dits deux Royaumes de leurs aydes, conseils & assistances mutuelles contre toutes personnes qui à eux, ou à l'vn d'eux s'essorceroient de faire donner violence, iniure, grief, ou dommage, & converseront & marchanderont ensemble les vns auec les autres franchement & seurement, en payant les coustumes, devoirs deubs &

accoustumez.

al vn

19. Item, Que tous les confederez & alliez de nous & dudit Royaume de France, & aussi les confederez de nostredit sils le Roy Henry, & du Royaume d'Angleterre qui dedans huict \* mois aprés le temps que cette presente concorde de paix leur sera notissée, ils auront declaré se vouloir sermement adherer à ladite concorde, & estre compris soubs le traité & concorde d'icelle paix, soient compris soubs les amitiez ou confederations, seureté & concorde d'icelle paix, sauf toutes voyes à l'vne & à l'autre desdites Couronnes, à nous & à nos Subiets, & aussi à nostredit sils le Roy Henry & à ses Subiets, ses actions, droicts, & remedes quelconques conuenables en cette partie, & competens en quelque manière que ce soit, enuers les dits alliez ou confederez.

30. Item, Est accordé que nostredit sils le Roy Henry, auec le conseil de nostre tres-chier sils Philippe Duc de Bourgongne, & des autres Nobles du Royaume qu'il conviendra & appartiendra pour ce estre appellez, pouruer-ra pour le gouvernement de nostre personne seurement & loüablement, & honnestement selon l'exigence de nostre estat & dignité Royal, par telle maniere que ce sera l'honneur de Dieu & de nous, & aussi du Royaume de France, & des Subiets d'iceluy, & que toutes personnes tant nobles comme autres, qui seront autour de nous pour nostre personne & domestique service, non passeulement en offices mais en autres ministeres, seront tels qu'ils auront esté nez au Royaume de France, ou des lieux de langage François, bonnes per-

fonnes, sages, loyales & idoines audit seruice.

Digitized by Google

31. Item, Que nous demeurerons & residerons personnellement en lieu notable de nostre obeissance, & non ailleurs.

32. Item, Considerez les horribles & énormes crimes, & delicts perpetrez oudit Royaume de France, par Charles soy disant Dauphin de Vienne, il est accordé que nous ne nostredit sils le Roy Henry, ne aussi nostre tres-cher sils Philippe Duc de Bourgongne ne traiteront aucunement de paix ou de concorde auec ledit Charles, ne seront ou feront traiter senon du conseil & assentement de tous & chacun de nous trois, & des trois Estats des deux Royaumes dessus dits.

33. Item, Est accordé que nous sur le choses dessus dites, & chacunes d'icelles, outre nos Lettres Patentes sellées de nostre grand Seel, donnerons &
ferons donner & faire à nostredit fils le Roy Henry Lettres Patentes, approbatoires & consirmatoires, de nostredite compagne, & de nostredit sils Philippe
Duc de Bourgongne, & des autres de nostre sang Royal, des grands Seigneurs,
Barons, Citez & Villes à nous obeyssans, desquels en cette partie nostredit sils

le Roy Henry voudra auoir Lettres de nous.

34. Item, Que semblablement nostredit fils le Roy Henry pour sa partie, outre ses Lettres Patentes sur ces mesmes choses, seellées de son grand Seel, nous fera donner & faire Lettres Patentes approbatoires & confirmatoires de ses tres-chersfreres, & des autres de son sang Royal, des grands Seigneurs, Barons, & des Citez & villes à luy obeyssans, desquels encette partie nous voudrons auoir Lettres de nostredit fils le Roy Henry, Toutes lesquelles & chacunes choses dessus escrites, Nous Charles Roy de France dessus dit, pour nous & nos hoirs, entant que pourra toucher nous & nosdits hoirs, sans dol, fraude, ou mal-engin, auons promis & promettons, iuré & iurons en paroles de Roy, aux sainces Euangiles de Dieu, par nous corporellement touchez, faire, accomplir, & obseruer: Et qu'icelles ferons par nos Subiets faire, accomplir, & observer: Et aussi que nous, ne nos heritiers ne ventons iamais au contraire des choses dessus dites, ou d'aucunes d'icelles, en quelque maniere, ou Iugement, ou hors Iugement, directement ou par oblique, ou par quelconque couleur exquise. Et afin que ces choses soient fermes & stables perpetuellement & à toussours, nous auons fait mettre nostre Seel à ces presentes Lettres. Donné à Troyes le vingt-vniesme tour du mois de May l'an de grace mille quatre cens & vingt; & de nostre Regne le quarantiesme. Ainsi signé, Par le Roy nostre Sire enson Conseil, Iean de Rinel\*.

Collation de la copie du Traité cy-dessus, aesté faite & extraite d'vn Cartulaire de l'Hostel de Ville de Troyes, estant iceluy Cartulaire en parchemin couuert de bazane verte, & ladite coppie tirée du soixante-deuxiesme seuillet
verso, & suivans, par moy Gressier en l'Hostel de ladite Ville soubs-signé, le
troisiesme iour de Iuin mil six cens cinquante-deux, Blanchart. envoyée &
communiquée par Maistre Pierre Denyse Conseiller du Roy, & Maire de la ville de Troyes en la presente année. Cette mesme piece a aussi esté conferée
sur vn Exemplaire qui est dans vn volume intitulé Titres depui l'an 1400. Pays
Estrangers, marqué 223. des Manuscrits de M. Dupuy, où il se voit de plus l'acquisition faite par le pretendu Regent Duc de Bethfort, de quelques terres
pour accroistre les iardins de l'Hostel des Tournelles à Paris; & vne autre Acquisition faite par le Preuost des Marchands de ladite Ville, des Esgousts de la
ruë Sainct Antoine, l'an 1427.

Tttt iij

Que les Roys de France ne peuvent desheriter & declarer incapables de leur succession à la Couronne, leurs fils, ou autres Princes du Sang; & partant que le Roy Charles VI. n'en a peu vser de la sorte à la suggestion des Anglois, envers le Roy Charles VII. son presomptif & necessaire heritier.

E Greffier du Tillet au Recueil des Traitez d'entre les Roys de France, & d'Angleserre, au Chapitre du Roy Charles V I. Le sens faillit à tous ceux qui se messerent dudit Traité, par lequel la maladie dudit Roy Charles V I. sur confessée, consequemment son inhabilité de traiter, ou contracter, mesmement au dommage & totale euersion de sa Couronne, de laquelle il n'essoit qu'Administrateur, non Seigneur, ou proprietaire: Et quand il eust eu le plus clair & sain entendement du monde, il n'en eust peu priuer ledit Sieur Dauphin son sils, auquel par loy elle estoit affectée, ou deuoit escheoir sans titre d'hoirerie: Parquoy exheredation, confiscation ou indignité n'y pou-uoient auoir lieu, pour crime ou cas que ce sust: Caren France le Roy ne peut oster à son sils ou plus prochain ladire Couronne, s'il ne luy oste la vie; encores luy mort, elle viendra à ses descendans masses, s'il en a.

Page 384. ligne 23. Vn vaillant Escuyer nommé Poton de Saince Treille, &c. Page 390. sur la sin, Vn vaillant homme d'armes, hardy, sage, prudent, & subtil en saict de guerre, nommé Estienne de Vignolles, dit la Hire, &c. Et page 437. ligne 15. Et sirent deux Capitaines de deux Gentilshommes, l'un nommé Estienne de Vignolles, dit la Hire, & l'autre Poton de Xaintrailles, &c. Ces deux Capitaines acquirent un grand renom és guerres du Roy Charles V I I. & l'aiderent beaucoup à retitet son Royaume d'entre les mains des Anglois. Ce qui donna suiet à Messire Ottanian de Saints Gelau Eucsque d'Angoulesme, de les placer au Seiour a'Honneur, auec les plus braues Cheualiers & Capitaines de leur temps: Car voicy comme il parle d'eux en ce sien Oeuure, composé soubs le

Regne du Roy Charles VIII.

Aprés luy vy deux nobles Conquerans.
Ce fut la Hire & Pothon de Saintrailles,
Lesquels souvent ont maintenu les rancs
En siers destours & crueuses batailles.
France doit bien pleurer leurs sunerailles,
Et regretter deux si nobles consors.
Car eux viuans n'ont espargné leurs corps
Au bien public sans lascheté commettre
Enuers le Roy leur tres-Souverain Maistre.

Mais afin de noter quelque chose de plus particulier & de l'vn & de l'autre, il se trouue en premiet lieu que la Hire sur pour sa valeur & ses bons services pourueu de grandes & honorables charges, qui ne sont bien clairement exprimées en aucun lieu des susdites Histoires. Car les Maire & Pairs de Beauvais ont Lettres de luy, du dernier jour de Decembre l'an mille quatre cens trentequatre, par lesquelles il prend les qualitez de Lieutenant du Roy, & Capitaine general deça la rivière de Seine és pays de l'Île de France, Picardie, Beauvaissin, Laonnois & Soissonnois, & Bailly de Vermandois. Le Roy Charles V I I. luy donna aussi quelques terres & Seigneuries, nommément celle de Montmorillon en Poictou, qui valoit lors au plus deux cens seize liures quatorze sols tournois de

rente, & si mourut Bailly d'Eureux en Normandie, comme remarque Sebastien de Mamemers Historien du temps. Mais il n'eut iamais, dit-il, du Roy, les biens qu'il avoit meritez : Car il mourut comblé de debtes ; tellement que l'année de son decés il auoit emprunté d'Antoine Comte de Dampmartin cent escus d'or, pource qu'il avoit esté son Page. Et disoit sceluy Comte de Dampmartin que ledit la Hire estoit le plus grand en armes qu'il auoit onques veu. Nonobstant qu'il louoit moult Amadour de Vignolles, qui fut tué deuant Creil par les Anglois. Quant à Pothon de Xaintrailles ou de Saincte-Treille (car ainsi l'appellent aucuns) il estoit sans doute parent de ce Pierre de \* Xaintrailles Escuyer de Gascongne, Capitaine pour \* Page 436. le Roy & pour Monseigneur d'Orleans en la ville & chastel de Coucy, où 1/2. 47. l'Autheur Berry, & ledit Mamerot escriuent, qu'il fut tué par la trahison d'une chambriere qu'il auoit. Et on sçait au vray, qu'entre autres honneurs que luy fit le Roy Charles VII. pour recompense de ses merites & vertus, il luy confera la dignité de Mareschal de France. Car il y a Lettres du dix-neusiesme Auril mille quatre cens cinquante-cinq, par lesquelles Iean Comte d'Armagnac vendit à Pothon de Sentraille Mareschal de France, la Vicomté de Broulles pour dix mille escus d'or. Et d'autres de l'an mille quatre cens soixante-deux, par lesquelles elle fut retirée de Mandet de la Cassaigne Seigneur de Sentraille, neueu & heritier dudit Pothon. Ce que n'auoit pas veu Iean le Feron, qui ne le met point au rang des Mareschaux des France.

Page 385. sur le milieu, Pierre de Marigny se disant Aduocat, & Iean Hacquenin Procureur du Roy prirent de grandes conclusions contre le Dauphin, & don-

nerent leur Sentence inique, & nulle de toute nullité, &c.

Ar rest contre Messire Charles de Valois Dauphin de Viennois.

Du Parlement commençant le douziesme Nouembre mille quatre cens 1420.

vingt.

Le troisiesme Ianuier sut adjourné à trois bries jours, en cas de bannissement, à son de trompe sur la Table de marbre, Messire Charles de Valois Dauphin de Viennois, Duc de Touraine, & seul sils du Roy, à la requeste du l'rocureur general du Roy, pour raison de l'homicide fait à la personne de Iean Duc de Bourgongne, & aprés toutes solemnitez saites en tel cas, sut par Arrest convaincu des cas à luy imposez, & comme tel, banny & exilé à iamais du Royaume, & consequemment declaré indigne de succèder à toutes Seigneuries venuës & à venit; duquel Arrest ledit de Valois appella tant pour soy que pour ses adherans, à la pointe de son espée, & sit vœu de releuer & poursuiure sadite Appellation tant en France qu'en Angleterre, & par tous les pays dudit Duc de Bourgongne.

Page 396. ligne 3. Audit an mille quatre cens vingt-deux, le vingtiesme Octobre alla de vie à trespassement le Roy Charles VI. &c. Nicolas Camuzat Chanoine de Saince Pierre de Troyes, parmy ses Memoires on Messanges Historiques, imprimez l'an 1619, page 157. & suivantes, a mis les Ceremonies des exeques dudit Roy Charles VI. qu'il dit estre extraits d'vn ancien Liure escritenuiron l'an mille quatre cens soixante, contenant l'Ordre que l'on doit observer aux Ceremonies funebres des Roys de France, lequel estois auparauant incertain. Mais cette piece est destinée pour le troissesme Tome du Ceremonial François, où elle sera mieux en son lieu, estant notable & particuliere. Il se voit en la Chambre des Comptes vn gros Registre escrit & couvert en parchemin, marqué 4. au dos, & intitulé Comporus Reginaldi Doriac de exequis, & funeralibus defuncti domini Regis Caroli Sexti, qui obut in domo Sancti Pauli Paristus 21. Octob. 1422. Item, Inuentarium bonorum mobilium dicti domini repertorum post eius decessum. où page vi xx v. & suivantes, sont nommez les moindres Officiers & serviteurs d'iceluy Roy, à qui il sit par son Testament quelques legs de deniers, pour recompense de leurs bons seruices, ainsi qu'ils suiuent. Pour la Panneterie Guillaume l'Estendart, Thirecoq, Pierre de Tusse. Varlets trenchans Regnaut le Char, Pierre

1422



# 704 ANNOTATIONS SVR L'HISTOIRE

Destrée Escuyer, Harlay aussi Escuyer, Iean Adam, Iean Morel, Milet de Sargy, Guillaume de Beaumont, Ican Rouhault Sommelier de la Panneterie, Ican Godart, Pierre Fortier Porte-chappe de la Panneterie, Geruaizot Iray Sommelier de la Panneterie, Ican Boudin Oubloyer, Denisot Rappine, Carpentras Boulenger du pain de bouche. Pour l'Eschançonnerie, Guillaume de l'Espinace premier Eschançon, le Begue de Boisinmart Escuyer Eschançon, Martin de Neauuille, le grand Galois de Giury, Guillaume de Fillencourt, Guillaume le Baueux, Colin Hardy Barillier de l'Eschançonnerie, Bidaux le Blanc Ayde de l'Eschançonnerie, Iean le Flament, Guillaume Paré, Geruaise Porteur d'icelle Eschançonnerie, Pasquier Thiessot Barillier de ladite Eschanconnerie, Iosset de Blé Aide d'icelle Eschanconnerie, Ican Buffet, Simon Warmer Huisier de l'Eschanconnerie, Ican Turpin Ayde, Gilet le Nain Sommelier, Iean Cornet, Colin Blondot Garde-huche d'icelle Eschançonnerie , Raulin Bernon Clerc de ladite Eschançonnerie , Perrin Blondot, Lyonnet le Bailly Barillier, Sifflet Porteur, Maleteste. Pour la Cuisine, Ican du Monstier Escuyer de Cuisine, Adam de la Roë, Colin Boisselet, Ican Iard Queux, Denisot de Chaumont, Thibaud Bernard Queux, Ican Dozercaux, Simonnet la Ville Potager, Ymbelot de Lagny, Ican de Bierme varlet seruant en cuisine, laquet de Marcilly, Ican Prieur Hasteur, Bertrand Souffleur de ladite cuifine, le Grand-Picart, Bourdereau, Theuenin, Tassin Potager, Iean de Poi-Etou, Iacob Blondeau Brazeur de mortier en la Sausserie, Guillemin Boyuin Husssier de Cuisine, Perrin Boissy, Simon Regnart, Colin Moreau Porteur d'icelle cuisine, Gilbert l'Euesque Sausier, Guillaume Cordier, Iaquet Germain, Henriet Michaut Ayde de la Sausserie, Colin le Clerc, Robin de Treues Ayde de la cuisine, Adenet le Begue, Ican Macy. Fruicterie, Robinet Gobin Fruittier, Bernard Royer, Geruaisot Royer valet de fruitterie, Thomas Postcau Chauffecire de la fruitterie, Iean Dogier, Iean de Foissy, François Gillete Ayde de la fruitterie, Quesneau le ieune, Pierre Pelisson. Escurie, Estienne des Prez Escuyer d'Escurie, Girard d'Esçay, Huet de Corbie, Tassin de Fresnes Page, Robinet de Roissy, Villequin Moriset Pallefrenser, Goussaille varlet de psed, Pierre de Mante premier Mareschal, Denisot Huré Cheuaucheur, Ican Solestre Porteur de ladite Escurie, Henry le Charruyer, Choppin de la Chossée varlet des chenaux du corps, Lienard du Bois, Charlot le Bigois, Chrestien du Mons, Robin Malart, Iean Hebert, Benoist de Sain & Paul, Colin du Bordel, Colart de la Pierre varlet de Sommiers, Icannet Boin Cheuaucheur, Mahieu Ducy varlet de Sommiers, Hennotin Damontla-ville, Gautior Aubery, Raquemart Ausruschier, Ican Monnart Cheuaucheur. Grande Escurie, Iean Robillart, Hennequin Soudault, Raolet le Mercier, Villequin Poulart, Godefroy de Basconne, Denisot Chastelain, Iean le Bigois, Rogerin de Feuchieres, dit Gratien, Simon de Cotigny, Henriet Bacot, Iean Mahieu Charretiers, Thomas de Vilaines, Gilet Blondeau, Gilet Mery, Gilequin le Long, Martin Hubert, Henry de Choisy. Fourriere, Messire laques de Trie Cheualier, Seigneur de Roleboise Chambellan du Roy, Sire de Pars aussi Chambellan, Pierre de Guiry, dit le Petit Galois, Escuyer d'honneur, Ican Descutigny, Ican de Laualay, Guillaume Desprez grand Fauconnier, Denisot Galiot, Iaquet Chataut, Ican Lagny, Barbe de Fer, Sergens d'armes, Iaquet de Iarnicourt, Colin Langlois Procureur du Roy deuant les Maistres d'Hostel, Carles Trompette, Frere Estienne Confesseur du Commun, Ican d'Estinoy Chappelain, Colin Darsonnal Fourrier, Martin Fleury, Ican du Bois Huissier de Sale, Ican Andry Portier, Guillaume des Marais, Perrin Loubloyer Guerre, Maistre Pierre Gautier Chirurgien, Facien l'aisné Roy des Mentstrels, Facien le ieune, Vincenot Iayet, Iean Descosse, Iean Milot Menestriers, Iaquet Treny varlet de Fourriere, Colin le Terrier, Ican du Bois Garde-harnou, Ican du Bois l'aisné, Ican Pietre, Yuonnet le Clerc varlets de porte, Ican Doré Sommelier de la Chambre aux deniers, Iean Guillaume Clere du Contre-roolleur de la Chambre aux deniers, Iean de Billy varlet d'Aumosne, Ican Charlet, Regnault Oliuo, Guillaume Dedon Aydes

de l'Aumosne, Pierre le Courtilier Fourrier de l'Aumosne, Maciot Archier, Philippot de Donnes Messager de la Chambre aux deniers, Iean Doublet, Gilet Bonne Garde des Comptes, Ican Tiessart, Ican Gissart, Milet de Bray, Henriet Ponicot, Iean Gorre, Iean Fromont Clercs des Offices, Guillaume de Sautour premier Sommelier de la Chappelle du Roy, Ican de la Tour, Hierosme Buriden Clerc de ladite Chappelle, Messires Iean Iozias, Iean Vassal, Iean de Douay, Guillaume Boictepoix, Fourcy Malesieu, Iean Bassemain, Iaques Herebart, Iean Fischet Chappelains d'icelle Chappelle, Messire Adam Maigret premier Chappelain, Messire Pierre Malelyme Ioueur des orgues, Iean du Passage, Thomas le Fort Teneurs de ladite Chappelle, Estienne Petaut, Iean Bymont Chappelains, laquet Bouart Clerc du Confesseur, Clement Cossineau, & Iean Carré enfans de Chœur de la Saincte Chappelle du Palau Royal à Paru, le Roy des Ribaus de la Cour du Roy. Autres petits Officiers servans continuellement, lesquels n'estoient point en offices ordinaires, Ican Gobin Ayde de rost, Cappe enfant de Cuisine, Robin de Laistre, Bernard le Cauchois, Christosse Verdeuille Gallopins de la Cuisine du Roy, Huguer Empoigneuin, Henriet de Vanderez Aydes de la Sausserie, Thomas le Magdelenier. Fauconniers, Hennequin le Noir, Pierre de Breban, Achilles de Goussault, Gillet Campion, Guillemin Hauart, Berthelot warlet fauconnier, Colinet, de Torsy, Ican du Pont, Ican du Val Garde de la Tapisserie du Roy, Ysore Poissonnier d'eau douce, Ican de Waury Clerc des Offices de l'Hostel du Roy, Theuenin le Fevre, Colin le Portier. Supplians, Ican de Mauregart Huisier d'Armes, Iean du Bois, dit Mauuissart, Farseur, Pierre le Freppier Sommelier des Armeures, Guillaume Hurteuant Garde'de la Tapisserie. Autres Supplians tant Officiers ordinaires du Roy que autres, Iean Laloüe, Iaquet Pieret Aydes de la Fourriere, Guillaume de S. Germain, Guillaume Daniel, Oudinet de Hubert, Denisot Rauaut, Alain Guillaume, Heruy le Ieune, Iean le Barbier, Ymbellot Preud'homme, Iean des Dormans, Gilet Rauine, Iean Alauoysne, dit Royer, Mesureur de l'Escurie du Roy, Guerin Moreau Ayde de la Panneterie, Ican Dixliures Chirurgien du Commun de la Cour, Ican Mauueneu Saucier, Regnault Blondot Charretier du Roy, Orry Theuenin Porteur de l'Eschançonnerie, Ican Petit valet de forge, Prime Ioly Barbier du Commun de la Cour, Robin Trichet, Henry le Fevre, Iean Loret, Iean le Charpentier, dit Potemain, Perrin Aube Bourrelier, Gilet du Coq Voiturier, Simonet le Bourguignon, dit Veau, Ican le Boursier, Theuenin le Ieune, Guillaume Cheron, Pierre Baudouin, Iean Preud'homme, Iean Iacob Portier, Iaquet Boron, Thibaut de la Barre, Girard Preuost enfant de cuisine, Ican Bourée Ayde de l'Eschançonnerie, Olivier de Moucy, Ican Foler, Bernard Barrois Paticier, Antoine le Blanc Trompette, Messire Pierre Gamelot Prestre Chappelain du Confesseur du Roy, Thomas Denis, Biscaye, Gilet Preuost Sergens d'armes, Ican de Sainctan, Guillaume le Seneschal, Denisot Bourgeois, Lucas Macior, Theuenin de Han, Colin Posteau Iyde de la Sausserie, Legier Fresnoy Chasse-chien de la Cour du Roy, Ican Bergeron Souffleur de la cuisine du Roy, Iean Ogier Ayde de la cuisine d'icelus Seigneur, Estienne du Quarrel varlet de Garderobe, Iean Belin, Pierre Goder, Guillaumo de la Bruiere, tous officiers & serviteurs du Roy.

Outre ce que dessus, suiuent diuerses pieces concernans l'Histoire en general de ce Roy.

Vuuu

Traité d'Alliance entre Charles VI. Roy de France, & Wenceslas\* 21. Iuillet Roy des Romains & de Boheme, auec confirmation des precedentes Alliances.

1380. \*Pag.132.140. & 671.

N nomine Sanctæ & individuæ Trinitatis, Amen, Vvencessaus divina fauente clementia Romanorum Rex, semper Augustus, ac Bohemiæ Rex, Notum facimus tenore præsentium vniuersis tam præsentibus quam futuris, quod nos à Serenissimo Principe domino Carolo Dei gratia Francorum Rege consanguineo nostro charissimo, & cum illustribus filiu suu Carolo eius primogenito, Delphino Viennensi, & Ludouico Comite Valesij, necnon magnisicu & potentibus Ludo-uico Andegauensi, Iohanne Bituricensi, & Philippo Burgundia Ducibus ipsius Francorum Regis germanis consanguineis nostris dilectis, tam ratione sanguinis quam fernida affectionis qua personas ipsorum ex affectu sincero prosequimur, fædera, colligationes, promisiones & unionem iniuimus in Dei Saluatoris nostri nomine, pro consolatione Regnorum, & grata salute subiectorum nobis ex viraque parte sidelium; & sicut ex pracedentibus pactis inter clara memoria dominum quondam genitorem nostrum In-peratorem Romanorum, & cundem Regem Francorum, seu pradecessores suos factis & initis rite teneri dinoscimur, sirmamus & corroboramus, de nouoque fecimus & faci-

mus per presentes sub modo, forma, & tenoribus infrascriptis.

In primis, Siquidem bona nostra fide promittimus sine omni dolo, & sub virtute iuramenti, quod super hoc ad sancta Dei Euangelia prastitimus, pro nobis, haredibus & successoribus nostris Regibus Romanorum & Bohemie, necnon magnificis & potentibus Sigismundo Marchione Brandeburgensi, & Iohanne Duce Iuliacensi germanis nostris, corumque haredibus & successoribus prafato Regi Francorum, ciusque liberis & germanis superius expressatis, ac haredibus & successoribus eorumdem quocumque statu fuerint constituti, quod amodo in antea & in perpetuum ipsorum, & cuiustibet ex eis, boni, legales atque perfecti amici erimus, & honorem, vberem statum, commodum, profectumque corum semper procurabimus omnibus modis, adiutoriis, & ingeniis sicut unquam meliùs poterimus, ac uniuer sum damnum ipsorum, quod eis in personis, honore, vel rebus irrogari posset, dum ad nostri notitiam peruenerit, sideliter auertemus, ipsosque & corum quemlibet, ac heredes & successores suos ad resistendum omnibus corum aduersariis & hostibus qui talia damna contra eos, vel corum alterum, aut in praiudicium honoris, status, & conditionis corum quomodolibet molirentur, adiuuabimus & fortificabimus tota nostra potentia, auxilio, consilio, & alio modo quo poterimus meliori, & realiter ac effective opponemus nos omnibus Regibus, Principibus, & aliis cuiuscumque status, eminentia aut dignitatis existant, qui ipsorum dispendium, iacturam seu verecundiam procurarent, & honorem ac statum, & profectum corum custodiemus legaliter iuxta posse; & ne post amicabilis huiusmodi vnionis & amicitia gratam concordiam, aliqua dubietatis inter nos vtrobique quacumque ratione consurgant, & vt futuris scandalis via seu materia pracludatur, supradicti Regis Francorum deliberatio suprascripta rite promissit, videlicet quod ipse sub side & iuramento quibus supra, nos in possessione omnium & singularum Ciustatum, terrarum, castrorum, iurisattionum, dominiorum, pertinentiarum, & iurium ad Regnum Romanorum quomodolibet spectantium, vbicumque talia fuerint constituta, non impediet aut inuadet, sine de talibus pradictis iuribus & possessionibus sicut exprimuntur superius se intromittet, vel inuadi, molestari, aut se de eis intromitti, constituet, patietur, seu alias quomodolibet sustinebit, verbo, facto, vel suggestu, immò veriùs nos ad manutenendum pradicta, & eorum quodlibet tota sua potentia fideliter promouebit. Ideoque nos pradictus Romanorum Rex pro nobis, haredibus, ac successoribus nostris Regibus Romanorum & Bohemia, ac germanis nostris pradictis, & eorum haredibus & successoribus vice versa promittimus bona fide & iuramento, quibus supra pradictum Regem Francia, eiusque liberos & germanos superius nominatos, ac haredes & successores corum in quocumque statu suerint constituti in omnibus cinitatibus, castris, terris, iurisdictionibus, dominiu, pertinentiis, & quibustibet iuribus ad cos seu quanis ipsorum dominia spectantibus, & in corum seu carum possessione non impedire, seu molestare, seu inuadere, vek ipsos molestari, vel inuadi constituere; immò verius promittimus side di uramento quibus supra ipsis de corum cuilibet ad manutenendum, possidendum, de observandum pradicta auxilio, fauore, consilio, de modis superius expressatis sideliter subuenire, de pradictas vuiones, consederationes de colligantias sub omnibus conditionibus superius expressis inuiolabiliter observare: Et vt hac omnia valitudine de robore perpetuis solidentur, has prasentes Litteras sigilli nostri secunus appensione muniri. Datum & actum Parisius vigesima prima die Iulij, sub anno Domini millesimo trecentessimo octuagesimo, Regni nostri Bohemiz decimo octauo, Romanorum verò quarto.

Quoddam Privilegium pro Regno Francia, super adnallatione subsidiorum.

Extraict d'vn Registre de la Chambre des Comptes, escrit & couuert en parchemin, estant en la premiere Armoire de la Chambre d'Aniou, cotté xii. fol. iii. Communiqué par M. de Vyon S<sup>r</sup> d'Herouual Auditeur des Comptes.

HARLES par la grace de Dieu Roy de France, Scauoir faisons à tous presens 16: Noo à venir, que Comme pour le faict & occasion des guerres qui par long-uembre temps ont esté, & encore sont en nostre Royaume, & pour les grands frais, mis-1380. sions & despens qu'il conuenoit faire à cause d'icelles pour la dessense de nostredit Royaume & des Subiets d'iceluy; & pour obuier à la mauuaise volonté & entreprise des ennemis de nous & de nostredit Royaume, lesquels frais, missions, & despens ne pouuoient estre faits du Domaine de nostredit Royaume, plusieurs aides & subsides, comme fouages, impositions, gabelles, treiziesmes, quatriesmes, & autres eussent pieça esté imposez, & depuis cueillis & leuez en nostredit Royaume, & sur les subiets & peuples d'iceluy, dont iceux ont esté, & sont moult greuez, dommagez & appetissiez de leur cheuance pour cause desdits aides, qui par long-temps ont eu cours en nostredit Royaume. Nom considerans la grande & parfaite amour, la loyauté & vraye obeilsance que nosdits subjets & peuple ont tousiours eu à nos predecesseurs Roys de France; & Nous considerans aussi les grands griefs, pertes, dommages, oppressions, tribulations, & mesches, esquels nosdits subiets ont esté, & qu'ils ont sousserts, supportez, & soustenus parnos ennemis, & que ces choses nonobstant, ils ont tousiours voulentiers payez lesdits aydes, comme nos vrays subiets & obeyssans. Et pour ce voulans & desirans iceux aucunement releuer & alegier des pertes, & dommages, & oppressions dessus dites, par aduis & meure deliberation de nostre grand Conseil, & pour le releuement & alegement de nostredit peuple, de nostre auctorité Royale, pleine puissance, certaine science, & grace especial auons quitté, remis anulé, & par ces presentes quittons, remettons & anulons, & mettons du tout au neant tous Aydes & subsides quelconques, qui pour le faid desdites guerres ont esté imposez, cueillis, & leuez depuis noître predecesseur le Roy Philippes, que Dieu absoile, iusques auiour, d'huy, soient fouages, impositions, gabelles, treiziesmes, quatriesmes, & autres quelconques ils soient, & comment qu'ils soient dits ou nommez. Et voulons & ordonnons par ces masmes Lettres, que desdits aydes & subsides, & de chacun d'iccux, nosdits subjets soient & demeurent francs, quittes, & exempts doresnauant à toussoursmais, comme ils estoient parauant le temps de nostredit predecesseur le Roy Philippe: Et auec ce auons octroyé & octroyons par ces

presentes à nosdits subiets, que chose qu'ils ayent payé à cause des dessus dits aydes, ne leur tourne à aucun preiudice, ne à leurs successeurs, ne que il puisse estre trait à aucune consequence, ores, ne outemps à venir. Si donnous en mandement par ces presentes à tous les Iusticiers & Officiers de nous & de nostre Royaume, ou à leurs Lieutenans presents & à venir, & à chacun d'eux si comme à suy appartiendra, que de nostre presente grace laissent, soussirent, & fassent iouyr & vser paisiblement nosdits subiets & peuple, en les tenant & faisant tenir francs, quittes, exempts & paisibles de tous les aydes dessus nommez, & de chacun d'eux, sans les molester, contraindre, ou trauailler en aucune maniere au contraire: Et pource que ce soit serme chose & stable à tousiours, nous auons fair mettre nostre Seel ordonné en l'absence du grand, à ces presentes, sauf en autres choses nostre droict, & l'autruy en toutes. Donné à Paris le seiziesme iour de Nouembre l'an de grace mille trois cens quatre-vingt, & le premier de nostre Regne.

Extraict du cinquiesme Liure des Memoriaux de la Chambre des Comptes, cotté È, commençant le seiziesme Septembre en mille trois cens quatrevingt-vn, & sinissant mille trois cens quatre-vingt quatorze, fol. c. ver-so, communiqué par M. de Vyon.

"Est l'Ordenance de Lostel le Roy Charles, qui fut faite au Louure ou mois de Ianuier l'an mille trois cens quatre-vingt & six, en la presence du Roy, Messeigneurs de Berry, Bourgongne, & Bourbon, le Cardinal de Laon, le Chancelier de France, l'Euesque d'Eureux, le Vicomte de Chastauleraut Messire Nicolas Bracque, Messire Pierre de Cheureuse, Messire Iean le Mercier, Messire Nicolas de Fontenay, François Chanteprime, & Estienne du Monstier, & y estoient de Messieurs les Maistres d'Hostel, Monsieur de Cousent grand Maistre d'Hostel, Messire Iean Bracque, Messire Philippe des Essars, & Messire Gilles Mallet, & Maistre Guillaume Perdrier Maistre de la Chambre aux deniers, & Messire Laurens Bourdon Contreroleur.

Et premierement, Banneres, Le Comte de Dampmartin, Monsieur Iacques de Bourbon, qui seront à Cour quand il leur plaira, & auront busche, chandelle, & vin de coucher. Quatre Banneres pour seruir le Roy aux festes de l'année, Monsieur Raonl de Resneual, Pannetier de France; Monsieur Huistasse de Campremy, Cheualier tranchant; Monsieur Louys de Gyac, Eschançon de France; Le Chastelain de Beauues Queu de France, qui seruiront le Roy aux trois festes de l'année, c'est assaucir Noel, Pasques, & Pentecoste, & auront chacun trente-deux liures parisis à chacune feste.

Chambellans. Monsieur de la Riviere premier, Monsieur Domont, Monsieur le Besque, hors ordonnance; le Vicomte de Meleun, Messieurs de Chastillon, de Resneual, de Garencieres, Guillaume des Bordes, Iean de Bueil, Enquerran de Hedin, Elyon de Naillac, de Torcy, Dyury, Huë de Coich, Guillaume Martel, Adam de Gaillonnel, Philippe de Callenille, Philippe de Sauois, Iean la Perasonne, & Regnault Besille. De ces dix-sept derniers, en serviront deux par mois sans plus, & auront vn Escuyer mangeant en Salle, vn varlet pour leur chambre à liuroison hostelages huict sols six deniers, soing & auene pour six cheuaux; & prendront six pains de commun pour le varlet qui garde la chambre, quatre caiers de chandelle, vn mosse de busche, trois quartes de vin. Item, Veut le Roy, que par Chastelains, Fourriers, ne autres, ne soient baillez logis en ses Chasteaux & Maisons fors que aux quatre Chambellans qui deuront feruir en leur mois, auec le premier Chambellan, esquels seront compris les deux hors ordenance.

Maistres a'Hostel, Monsieur le Grand-Maistre hors ordenance, Monsieur Phi-

lippe Daunoy hors ordenance. Messire Nicolas Bracque, Monsieur de Cheureuse, Messire Iean le Mercier viendront à la Cour quand ils voudront. Messireurs Arnoul de Puiseux, Iean Bracque, Guillaume de Gaillonnel, Taupin de Chantemelle, Gauuain de Dreux, Robert de Boissy, Philippe des Essars, & Gilles Malet: De ces huist deux à Cour, & seruiront trois mois continuellement, & auront foing & auene pour quatre cheuaux, six sols neuf deniers pariour pour gaiges de varlets, & hostelages, busche vn mosle, en hyuer chandelle quatre caiers, vn Escuyer mangeanten Salle, vin de coucher, & n'auront les Maistres d'Hostel qui ne seruiront, nul commandement sur les Offices, ne n'y prendront pain, vin, soin, ne auene, ne autres choses que lonques; & aussi ceux qui seruiront n'y prendront fors leur liuroison accoustumée.

Maistres des Requestes. Vn Clerc & vn Lay servans par trois mois, & aura le Lay trente sols par iour, & le Clerc vingt quatre sols pour toutes choses, & certifieront les Maistres d'Hostel en la Chambre aux deniers quants iours ils autont servy, ou mois, & de ce leur sera fait compte & payement. Secretaires. Vn Clerc & vn Lay mengeans en Salle à leurs gages ordonnez, & auront vn mosse de busche pour tous par iour en hyuer, quandils seront hors de Paris, & vne quatte de vin pour leur chambre, & à Paris, riens.

Chevaliers d'honneur. Messieurs Emart de Poictiers, Charles de Sauoisy, Guerin de Lours, Talebart, le frere Boissay, & Iulian des Essars, deux à Cour mangeans en Salle, deux caiers de chandelle, foing & auene pour trois cheuaux, chacun demy mosse de busche, vn Escuyer & vn varlet mangeans en Salle, seruiront

par trois mois.

Messire Enquerran Dargies Maistre Fauconnier, aura foing & auene pour quatre cheuaux, demy mosse de busche, trois quaiers chandelle, vne quarte vin de coucher, deux poulles pour ses oiseaux, vn Escuyer & vn varlet mengeans en Salle, six sols neuf deniers de gages par iour, & ne prendra riens au tresor. Claux & son sils dix-huict deniers par iour, pour eux-deux vne quarte de vin de coucher, chacun vne poulle pour les oiseaux, deux caiers, vn quart de mosse chacun, soing chacun: pour deux cheuaux, & chacun vn varlet mangeant en Salle.

Le Confesseur, son compagnon, & ses gens à liuroison, c'est assauoir trois douzaines de pain de commun, quatre pains de bouche, deux setiers de vin, quatre pieces de chair, quatre poulles, pour gros rost demy longe de veel, ou autre à la valuë, quatre caiers par iour, & torche quand besoin sera, & en hyuer pour chambre & pour cuisine vn mosse de busche, & en esté pour sa cuisine à la valuë, soing & auene pour six cheuaux, deux sols parisis par iour pour hostelages, & pour menuës necessitez, par an vingt-huic liures parisis.

L'Aumosnier mangera en Salle, vn Clerc qui le seruira, & aura vn varlet à gages, foing & auene pour trois cheuaux, demy mosse de busche, chandelle, vin de coucher, hostellages pour iour six sols sept deniers, & aura vn Varlet d'aumosnie, qui mangera en Salle, & menera le sommier d'Aumosnie, & aura dix liures parisis par iour pour l'aumosne. Le soubs - Aumosnier mangera en Salle, & son Clerc pour luy seruir, & aura foin & auene pour deux cheuaux, gages pour vn varlet, busche vn quart, chandelle & vin de coucher quand l'Aumosnier sera hors; & quand l'Aumosnier sera à Cour, il ne mangera ne ne prendra riens. Maistre Regnault Freron Physicien sera à Cour, vn Clerc, vn varlet à liuroison, trois cheuaux à foing & auene, chandelle & vin de coucher, hostelage & forge dix-huict deniers par iour, & pour gages huict sols, demy mosse de busche, & prend trois pieces de chair, deux poulles, cinq quarts de vin, cinq caiers de chandelle, deux pains de bouche, & douze pains de commun. Maistre Dreux Chirurgien semblablement comme Maistre Regnault. Maistre Thomas de Boulongne ainsi semblablement comme Maistre Dreux.

Escuyers a'honneur. Baudetle Vert, Guiot Desgreuille, Iacques Daumont, Deni-

for Boudart, Martelet du Mesmil; deux à Cour, soing & auene pour deux cheuaux, chacun vn variet mangeant en Salle, hostellages douze deniers, chandelle & vin de coucher, & vn quart de mosse de busche, & seruiront par trois mois.

Chambre aux deniers. Maistre Guillaume le Perdrier luy, vn Clerc, trois Sommeliers mangeans en Salle, deux varlets à gages, vn varlet pour garder la chambre, qui aura liuroison, foing & auene pour quatre cheuaux & pour vn sommier qui va à l'argent, & porte bouges, busche, chandelle, & vin de coucher, & liuroison quand il ne mangera à Cour, & il a à besongner pour son Office; & pour gages de varlet, forge & hostellages dix sols quatre deniers par iour, & est pour luy tous ceux de la Chambre. Messire Laurens Bourdon Contre-rolleur de ladite Chambre, luy, vn Clerc & vn varlet mangeans en Salle, busche, chandelle, & vin de coucher, & liuroison quand il ne mangera à Cour, & il aura à besongner pour son Office, foing & auene pour trois cheuaux, & pour

gages de varlet, forge & hostellages quatre sols par iour.

Varlets de Chambre. Guillaume Viesorge, Guillaume de Fueilloy, l'Aporicaire hors ordenance. Iean Noble espicier ne prendra rien à Cour à Paris, & quand le Roy sera hors, comme les autres; Iacob Cousin, Petit Poupart, Iaquet Marcadé, Estienne Present, Gilet de Beaumont, Arnoulet Boucher, & Perrinet de Rains : De ces sept varlets de chambre, l'vn à Cour. Merlin Iolu, Colinet de Lise, Mahiel Tortelle Barbiers; l'vn à Cour: & auront chacun foing & auene pour deux cheuaux, & pour gages d'vn varler, forge & hostelages par iour deux sols six deniers; & pour tous vn mosse de busche par iour, & seruiront par mois. Sommeliers de chambre: I aquet de Canlers Sommelier du corps, hors ordenance. Yuonnet le Breton, Baudet Iouel; l'vn à Cour, aux gages de huict deniers par iour, & cent sols pour robe par an, & cheuaucheront le sommier. Bertaut de Paux, Iean Doue, Lorin du Buisson, Hennequin de la Leue: Ces quatre serviront à Cour, cheuaucheront leurs sommiers, aux gages dessus dits, & serviront par mois. Varlets & Aydes de Garderobe: Theuenin Troullart varlet de Garderobe, mangera en Salle, trois deniers par iour pour hostage. Perrin Iosse, Verdelay Aydes, l'vn à Cour, mangera en Salle, trois deniers pour hostelage. Le Lauendier du corps seruira comme il est accoustumé, & en fin de mois seize sols, & aura la liuroison ordinaire. Maistre Iehan le Fol mangera en Salle, & aura foing & auene pour vn cheual, & seize sols en fin de mois.

Huisiers d'armes. Deste Disque, Gallehaut de Senne, Lohier de Chantemelle, Buffaut des Planques, Hanart de Chambernart, Bruyent de Gaillonnel, Guillaume de Laual, Famechon: Deux à Cour mangeans en Salle, chandelle & vin de coucher, & auront foing, auene pour deux cheuaux, & iarront deuant le Roy, où ne prendront riens à Cour, seruiront par mois. Sergens d'armes: Ichan Dariois, Philippor de Trappes, Philippon Pelourde, Gournay, Gringnes, Pillon, pareillement

comme les Hussiers d'armes; ils seront quatre.

mandé par les Maistres d'Hostel qui setuiront, & mangeront tous en Salle, sans tenir chambre ne autre assiete en Panneterie; & se autres Pannetiers viennent qui ne soient en leur mois desseruir, ils ne prendront riens en Panneterie, ne en autres offices, ne n'y auront commandement; & le premier Pannetier auec les autres, qui sont chargez de la despense, estiront par leurs sermens des autres Officiers soubs eux les plus soussissans pour seruir, lesquels ils bailleront aux Maistres d'Hostel pour ordener, iusques au nombre de ce qu'il en faut, & n'auront point de Fourrier, mais vn varlet qui les logera, qui n'aura point de commission de prise, & prendra en Fourries pour ses Maistres co qu'il leur faudra, ainsi pareillement des six autres Offices. Varlets tranchans: Regnaut Dangennes Premier, Robinet le Tirant, Ichan de Nantoillet, Ichannin Destouteuille, Huguenin de Cheuenon, Thibault de Chantemelle; deux à Cour, dont le premier seruira quand luy plaira, & auront hostelages & gages come les Pannetiers, & auront chacun le quart d'vn mosse de busche, & mangeront en Salle, & seruiront par mois. Clercs de Panneterse: Gillot Eurart, Iean le Bucher, Geoffroy Raoul: vn à Cour mangera en Salle, foing & auene pour vn cheual, & pour gages d'vn varler, forge, & hostelage deux sols neuf deniers, busche demy quart de mosse, chandelle vn caier, & vne quarte de vin de coucher, & serniront par trois mois. Sommeliers: Guillot Bidart, Parepot, Iaquet Adam; I'vn à Cour, mangera en Salle, hostelages deux deniers, & menra le sommier des nappes par trois mois. Portechappes: Raoulin Garnier, Iourdain Auberon, Pollet; l'vn à Cour, mangera en Salle, & aura quatre deniers pour hostelage; & quand il ira aux blés il aura deux sols par iour, & ne mangera point en Salle par trois mois. Ayde & varlets de nappes: Le petit Parrepot, Migneaux, Guillot de Bez, Guillemin Dareques, Robin Heurtault: Deux à Cour, par l'ordonnance des Pannetiers, & mangeront en Salle par trois mois. Colin Ambroise une garde pour la Salle des nappes; vn Oubloyer mangera en Salle, aura foing & auene pour cheual, & pour façon doublées, forge & hostelages luy seront comptez en fin de mois vingt-quatre sols, & vn varlet mangeant en Salle par trois mois. Vn Baschonier mangera en Salle, & aura chacun iour trois sols quatre deniers pour deux cheuaux qui menront le pain és baschoes. Vn Lauendier pour lauer les nappes aura sa liuroison, & pour querir busche & cendre à lauer lesdites nappes, trois sols parisis par iour, auec les cendres des Salles.

Eschançonnerie. Ancel de Lisse premier, hors ordenance, & prendra demy mosse de busche, & les autres chacun vn quart. Grauelle, Perrecon de Faignon, Huguenin du Bois, Robinet Desneual, Rasquin, Huguet de Guisey, Sempy, laquin Trousseau: Cestrois premiers sont pour la despense, & seruiront chacun troismois; dont l'vn sera tousiours à Cour, mangera en Salle, & seruira & aura la cognoissance de toute la despense qui se fera pour l'Eschançonnerie; & l'vn des autres Eschançons seruira par mois auec l'vn des trois dessus dits, & n'aura autre charge ne aucun commandement en l'office, forsainsi qu'il luy sera commandé par les Maistres d'Hostel qui seruiront & mangeront en Salle, sans tenir chambre ne faire assiete en l'Eschançonnerie; & autres Eschançons qui ne seruiront en leur mois desseruir, ne prendront rien en l'Eschançonnerie, ne en autres offices, ne n'y auront aucuns commandemens. Et le premier Eschançon auec les autres, qui seront chargez pour la despense, esliront par leur serment les autres Officiers soubs eux les plus soussisses & proufitables pour seruir, lesquels ils bailleront aux Maistres d'Hostel pour en ordonner, iusques au nombre de ce qu'il en faudra, & n'auront point de fourrier; mais vn varlet quiles logera, & n'aura point de commission de prinse, & prendra en fourriere ce qu'il faudra à ses Maistres. Cleres d'Eschançonnerie: Simon Grimault, Martin de Poissy, Regnault Aubelet, François Ogier: Vn à Courseruira & aura pareillement comme ceux de Panneterie. Sommeliers: Heraumont hors ordenance, à vn cheual pareil des autres. Ichan Huistasse, Ichan de Grant-

## 712 ANNOTATIONS SVR L'HISTOIRE

ruë, Hachette, Guillemin le Febure, Latran, Enguerran de Rouuees: l'vn à Cour, seruiront par mois, mangeront en Salle, soing & auene pour vn cheual, sorge & hostellage six deniers par iour, & aura demy quart de busche, vn caier, vne quarte de vin. Barilliers d'Eschançonnerie: Remyot le Moine, Iehan Legier, Perrin Courtin: Vn à Cour, mangera en Salle, & pour hostelages trois deniers par iour. Cauuille durant ce qu'il fera l'ypocras, ne prendra soing ne auene à Paris, & hors de Paris aura liuroison pour vn cheual, & autres choses, comme vn Barillier à Paris, & hors, & ne fera d'ypocras fors ce qui luy en sera commandé par les Maistres d'Hostel, ou par l'Eschançon qui fera la despense. Garde-huches: Theuenot, Colin Foucquet, Bouciquaut; Vn à Cour, seruiront par trois mois, & aura sa liuroison accoustumée, & seize sols en sin de mois. Aydes; Bauent, Huer Pollet, Potier, Mere, Iaquet Poitrine, Pieret, Flandres, Lohier, Gillebert le Tourneur, le Bourguignon Huisier, Maistre

Varlet voicturier: De ces douze quatre par trois mois.

Cuisine. Escuyers de Cuisine: Tailleuant gouvernera les garnisons, & garderales vaisseaux de cuisine pour ses gages qu'il a; & s'il venoit de dehors à Paris pour les dites garnisons aura foing & auene pour deux cheuaux. Oudin de Chandiuers, Philippot de Beauuiller, Henriet de Iaigny; Seruiront trois mois chacun, vn à Cour, & auec eux vn des sept cy-dessous accouplez par vn mois, mangeront en Salle, auront chacun foing & auene pour deux cheuaux, vn quart de mosse de busche, chandelle & vin de coucher, & pour gages d'vn varlet, forge & hostellage pour iour trois sols six deniers. Didier Boisselet, Iaquin de Charnecel, Colin Boulart, Guillaume de Cuise, Guillaume de Senlis, Caniuet, Pierre Bracque: De ces sept, vn à Cour par trois mois, auec l'vn des quatre dessus dits. Queux; Poissy premier, hors ordennance, Iehan du Train, Regnaut le Conte, Coliner Lespicier, Mengart, Huchon; Seruiront par trois mois sans partir, & en seruiront deux à Cour auec Poissy qui en sera l'vn quand il voudra seruir; & aura Poissy demy mosse de busche quand il seruira, & chacun des autres comme vn Escuyer; & suppose que ledit Poissy n'y fust, ils ne seruiront que deux. Clercs de Cuisine; Ican Neelle, Ican du Mes, Ican Tronchey: Vn à Cour, seruira par trois mois, & aura comme les Clercs de Panneterie. Aydeurs; Colin de Cauchois, Iehan de la Ramée, Aubry le Bruyant: Vn à Cour, mangera en Salle, foing & auene pour vn cheual, forge & hostellage neuf deniers, auec leurs droicts; & despeceront la chair chacun iour, & non pas les varlets des Bouchers, & seruiront par trois mois. Hasteurs; Guillaume Ogier, Henriet Coquillon. M. Estienne, Iehan Petit, Denisot Morillon, Iaquemart. Deux à Cour, mangeront en Salle, & auront leurs droi &s de cuisine par trois mois. Potagiers; Ieannin Leuesque, Herbelot, Guillot Preuost, Theuenin de Poissy: Deux à Cour, mangeront en Salle, & auront leurs droicts de cuisine par trois mois. Souffleurs: Iehan Gautier, Iehan de la Pierre, Nicaise de Laigny, Thomas de Senlis, Cadet: Vn à Cour, aura ses droits de cuisine, & mangera en Salle par trois mois. Buchers; Andriet & Denisot: Vn à Cour, & ne mangera point en Salle, & aura seize deniers par iour pour toutes choses. Enfans de Cuisine; Theuenin Amours, Ichan de Rongueux, Regnault de la Ramée, Ysembert, Ican Iart, Rayneual: Quatre à Cour, auront leurs droites de cuisine, & mangeront en Salle par trois mois. Huisiers de Cuisine; Vizible, Nicaise: L'vn à Cour, mangera en Salle, trois deniers pour hostellage. Vn Brayeur au mortier la vielle, ne mangera point en Salle, six deniers par jour pour toutes choses. Quatre Porteurs d'eaue en cuisine, & deux quand il en sera plus grand mestier. Colet Paridot Poissonnier; quand il sera hors au poisson quatre sols par iour pour toutes choses. Colin de Combernon Furretier; quand il est aux connins dix-hui& deniers, & quand il est à Cour il mange en Salle. Varlets seruans de l'escuelle; More Dieu, Voisins, Dargilles, Petit Poissy, Thibaut, Pietrequin, Iehan de Flauacourt: Deux à Cour, foing & auene pour vn cheual, forge & hostellage neuf deniers

par iour, partrois mois. Sausseile. Sausseile Perrin le Conte, Iaquet le Breton: Vn à Cour, mangera, & pour foing & auene il prendra deux sols par iour par trois mois. Varlets de Sausseile. Ichan Aubert, Prouins, Guillemin Regnault, Regnaut de Crotes: Deux à Cour, & auront le pain de sel pour faire sauces par trois mois. Varlets de chaudiere: Michel & Iaguaut, Voiturier, Symonnet Queu, Colleçon Recueilleur d'escuelles, Castel garde de Sausseile.

Fruscherie. Fruictiers; Ichan Fortier premier, Ichan de Lyons, Guillaume Bat-les-haux, Perrin Huraut, Iehan Selle, Michelet de Launoy: L'vn à Cour seruira par trois mois, mangera en Salle, foing & auene pour deux cheuaux, busche vn quart, chandelle, & vne quarte de vin de coucher; & pour gaiges, vn varler, forge & hostelages par iour deux sols quatre deniers. Clercs de Fruitterie; Iaquin le Clerc, Regnaut Gaugeny, Ichan Bourdon: Vnà Cour, & aura tel comme le Clerc de Panneterie, & seruira par trois mois; & pour gages d'vn varlet & forge par iour deux sols deux deniers. Sommehers de Fruitterie; Perrin Dunflo, Thomassin Criquo, Ichan le Pelé: Vn à Cour par mois, mangera en Salle, gaiges & hostellages douze deniers par iour, pour trois mois. Chauffe-cires; Perrin Preuost, Guillaume Quesnoy: Vnà Cour, serviront trois mois, douze deniers par iour, trois mois. Queineau garde de fruits à Cour, douze deniers par iour. Robinet Gobin, Perrin Pocquet: Vnà Cour par mois, à cueillir les plats. Symonet Hombaut qui porte les grosses torches, Philiponnet des Forges qui va aux voitures. Escuric. Escuyers du corps ; Colart de Tanques Escuyer de la grande Escurie ne prend rien à Cour, pource qu'il a ses gages ordennez: Le Borgne de Rut, Chamborant, Iean Destouteuille, le Borgne de Mont-doucet, Cordelier de Giresme, Moreau de Dify, Estiennot de leurs maisons, Compagnon de loucourt: Vn des Escuyers ordonnez pour la despense seruira à Cour trois mois continuels, & vn des autres Escuyers seruira par mois, & auec luy mangeront en Salle, & auront les Escuyers du corps foing & auene pour trois cheuaux, demy mosse de busche, vne quarte de vin de coucher,& chandelle,& pourgages de deux varlets & hostelages par iour fix fols fix deniers, & les Escuyers d'escurie auront foing & auene pour deux cheuaux, busche vn quart de mosse, vne quarte de vin de coucher, & chandelle; & pour gages d'vn varlet & hostelage pour iour trois sols deux deniers. Clercs d'Escurie; Colin Baillet, Martin Piet, Ichan de Houler: Vn à Cour comme dit est és Cleres de Panneterie, & pour gaiges d'un varlet & hostellages par iour deux sols sept deniers. Mareschaux; Maistre Iehan de Pisseleu, dit le Besque, premier Mareschal, aura six sols tournois pour iour pour ses gages à vie, cent sols pour ses robes par an. Des autres Mareschaux, vn à Courseruira par mois, & ne mangera point en Salle, foing & auene pour vn cheual, & quatre sols par iour pour toutes choses, & aura forge & clou és garnisons de l'Escurie. Deux varlets de forge, ne mangeront point en Salle; & quand ils seruiront ils auront par iour deux sols six deniers pour toutes choses. Palefreniers; Guillaume de la Charité Palefrenier, mangera en Salle, & aura foing & auene pour vn cheual, & pour l'inuentaire des Pallefrois du Roy douze deniers par iour. Varlets de Pallefrois & de Conrsiers, tous pat trois mois, Ichan Pepin, Laurens Hulem, Ichan Hauron, Alain le Breton, Perrin de Preaux, Ichan Despaigne, Robin Rondel, Ichan de Treues; Gracien Varler du grand cheual, Iaquet Aufan varlet de pied du Roy, Cheuillart le Bahu, Chaux Casin gardent hui& sommiers de chambre, Iehan Loubloyer garde des deux fommiers de Chappelle, Ichan de Chasteau-Regnaut garde des deux sommiers des armeures; le Bigois, Nise, gardent trois sommiers de Chambre aux deniers, Robin le Dru garde deux sommiers de nappes: Huisse de Brebant, Symon Pichere, Guiart le Bourguignon, gardent cinq sommiers d'Eschançonnerie, Thibaut Martin garde deux sommiers de garde-manger, Guillemin Artaut garde vn sommier de fruicterie, Iehan Petit garde deux sommiers de forge, Ichan le Royer garde & meine le sommier del'Escurie, & mesure l'auene : Maistre Guillaume le Bourrelier, qui fait la bourrelerie aux cheuaux du Roy, Per-

 $\mathbf{X} \mathbf{x} \mathbf{x} \mathbf{x}$ 

#### ANNOTATIONS SVR L'HISTOIRE

rin de Troyes Constier de l'Escurie, Gilet Glaudon, & vn varlet auec luy, garde les cheuaux du Confesseur; vn varlet qui gardeles Leuriers du Roy, Ichan le Normant, Ichan Hudeau Chartiers de la grande Garderobe; Ichan de Corbueil, Guillaume Rogier Chartiers de la petite Garderobe; Iehannot le Flament, Huet Bacot Chartiers des Ioyaux; Girardin, Perrin le Febure Chartiers de nappes; Symon des Champs, Iehannin le Maçon Chartiers de Cuisine; Prepelu, Ichan Gingner Chartiers de l'Eschançonnerie; Friquet & Mautemt pauures varlets qui ne se peuvent aidier, pource qu'ils ont esté bleciez des cheuaux du Roy en faisant leur besongne, auront gages comme les autres varlets dessus dits. Cheuaucheurs; Ichan le Normant, Beauuais, Ichannon de Villette, Ichan de la Ruelle, Guillemin Dacy, Simon Mere-dieu, Taillebert, Iehan du Poins, Bidehoust, Iehande Bruges, Follet, le Breton, Iehan Couste, Perrin le Vourier, Arnoulet, Thomin Deuran, Iehan Moreau, Gilet Fourgemol: Ce nombre de dix-hui& Cheuaucheurs ne croistra plus, & à eux & à tous les autres seront ostées & rappellées leurs Commissions; & sera crié sur grand peine, que tous ceux qui les ont les rapporteront deuers le grand Maistre d'Hostel, ou les autres Maistres d'Hostel, & seront renouvellées les Commissions pour les dix-huist cy-dessus accouplez, & seruiront deux à Paris & quatre hors par trois mois; & quatre Porteurs continuellement par trois mois aussi.

Fourriere. Fourriers; Regnaut du Puis, Ichan le Texier, Ichan Ferry, Iehan Paillou, Iehan le Perdrier, Oudin Dandifer, Villeneuue, Regnaut Paulart: Deux à Cour servans par trois mois, mangeront en Salle, foing & auene pour deux cheuaux, chandelle & vin de coucher; & pour gaiges d'vn varlet & forge deux sols quatre deniers par jour. Et se le Roy estoit longuement à Paris, il n'en seruiroit qu'vn. Clercs de Fourriere; Michelet le Prince. Iehan Dauberme, Iehan le Beau: Vn à Cour servant par trois mois, comme Cleres de Panneterie, & pour gages d'un varlet & forge deux sols deux deniers par iour. Varlets de Fourriere; Ichan Ligier, Iaquet Amours, Ichan du Mans, Robin Paillou, Iehannin de Breteaumes, Gillet du Bois: Deux à Cour seruans par trois mois, mangeans en Salle, foing & auene pour vn cheual, & en la fin dumois vingt-quatre sols. Theuenin Bardot Ayde pour la chambre du Roy. Aydes de Fourrieres; Guillemin du Iardin, Ichannin Bouuer, Martin Pironner, Ichannin de Bononuille, Gieffroy Iube, Ichannin Goupil, Pierreçon, Iehan Rineron, Colin Vnet: Trois seruans par trois mois, & chacun deux sols par iour pour toutes choses. Le Fourrier du grand Maistre, le Fourrier des Chambellans, le Fourrier des Maistres d'Hostel, le Fourrier de la Chambre aux deniers; tousiours à Cour, & chacun deux sols parisis pour toutes choses. Sert-de-l'eauë mangera en Salle, trois deniers par iour pour hostellage, & en findu mois seize sols, & pour son varlet en fin du mois huict sols. Mauot Porteur de l'orloge douze deniers par iour quand on va hors, mangeant en Salle. Vn varlet qui garde la Fourriere, qui a cinq sols en sin de mois, & dixhuict deniers par iour quand l'en va hors.

Huisiers de Salle; Pilonneau, Iehannon de Thony, Colinet Lamy, Guil-

Huisiers de Salle; Pilonneau, Iehannon de Thony, Colinet Lamy, Guillemin Prieur, Martineau, Guiterne, Roulet Alueil: Deux à Cour, seruiront par trois mois, foing & auene chacun pour vn cheual; & pour forge & hostellages neuf deniers par iour. Portiers; Hannot, Iehan du Chair, Symonnet Bonyn, le Bourguignon: Deux à Cour, seruiront par trois mois, & auront comme les Huissiers de Salle. Varlets de porte; Deux à Cour, mangeront en Salle pour toutes choses. Guettes; Guillemot Port, Iehannin Mulet: Vn à Cour par trois mois, mangera en Salle, foing & auene pour vn cheual, & pour forge & hostellage six deniers par iour. Maistre Henry Cirurgien du Commun huict pains du commun, deux pains de bouche, quatre quartes de vin, deux pieces de chair, deux poulles, trois caiers de chandelle, busche vn quart, & pour hostellage trois sols parisis par iour. Le Confesseur du Commun & son com-

pagnon foing & auene pour deux cheuaux, & pour forge & hostellage seize deniers par iour, vn quart de mosse de busche, deux pieces de chair, deux poulles, trois quartes de vin, douze pains de commun, deux pains de bouche, chandelle trois caiers.

Le Procureur de l'Hostel foing & auene pour vn cheual, & pour toutes choses trois sols pariour. Le Roy des Ribaux quatre sols parisis par iour quand il scra à Cour, pour toutes choses. La Trompette aura soing & auene pour deux cheuaux, douze deniers par iour, vn varlet mangeant en Salle, vn caier, vne pinte de vin de coucher, demy quart de busche de mosse. Quatre Messagiers de pié pour la Chambre aux deniers, & ont chacun dix-huict deniers par iour pour toutes choses; & quand ils vont en message pour le Roy, ils ont quatre sols par iour. Six hauts Menestriers & trois bas, qui ont soing & auene pour dix-huict cheuaux, & chacun neuf deniers par iour pour hostellage, chacun vn caier chandelle, & demy mosse de busche ensemble, & chacun vne pinte de vin de coucher.

Item, Il est ordonné que aucuns des Officiers de la Panneterie, Eschanconnerie, & Cuisine ne deliurent riens sans le commandement des Muistres d'Histol à personne qui viengne en chambre, & par especial aux Officiers qui ont seruy le Roy à table & nos Seigneurs, pource que ils y portent les viandes qui deussent estre à l'aumosne, & données pour Dieu. Item, Que Pannetiers, Eschançons, Huisiers d'armes, Sergens d'armes, & Varlets de chambre n'auront deuant eux nuls varlets, excepté le varlet qui sera ordené pour les logier. 11em, Il plaistau Roy que sa despense soit payée premierement & auant les gages des Maistres des Requestes, que l'aumosne, les dixmes, & des gaiges & hostellages des Physiciens, Cirurgiens, du Tailleur, de Merlin le Barbier, du Tapicier, du Mareschal, du Cordouennier, du Roy des Ribaux, & des autres. Le Roy veut que vn varlet garde ses levriers & chiens, & que il face serment toutesfois que il plaira aux Maistres d'Hostel, que il ne prendra pain que pour ses chiens, & non pour autres. Et pareillement de Monsieur de Touraine, & seront veus par les Maistres d'Hostel ou les Commis; & à nuls autres ne soitsaite liurée. Item, Il est ordené que personne de quelque estat qu'il soit, soit de l'Hostel, ou de hors, ne demande aucune chose sur les garnisons faites pour la despense del'Hostel, soient blés, auenes, foing, busche, ne autres garnisons quelsconques Et pareillement des garnisons des vins, de fusts, & de lies, & autrement; & se aucun don y estoit fair par inauerrance, le Roy veut qu'il soit mis au neant par les Maistres d'Hostel, & par le Maistre desdites garnisons. Et mande à ses gens des Comptes à Paris, que tel don ne soit alloué és comptes de celuy qui en est chargie d'en rendre compte, pour mandement que il leur enuoye: Etse demourans de garnisons ou prouisions auoit en aucuns lieux, en soit fait le profit dudit Seigneur par l'ordonnance des Maistres d'Hostel, si comme il appartiendra: Etaussi que aucuns dons faits sur les Officiers dessus dits, ne soient allouez en leurs comptes, fors seulement ce qu'ils auront payé des deppendances de leursdits Offices, & non autrement. Item, Que les Maistres d'Hostel & tous les autres Officiers feront serment quand ils viendront seruir à leur tour par ordenance, deuant le grand Maistre d'Hostel, & les autres Maistres d'Hostel qui auront seruy, que ils tendront ces presentes Ordenances. Item, Que les Maistres d'Hostel qui auront seruy, verront & seront aux compres de gaiges, & signeront de leur seing manuel, ou de leurs seaux la fin dudit compte, afin que celuy qui est chargié de faire venir l'argent pour la despense, puisse mieux voir l'estat du mois. Item, Quand le Roy mangera en Salle, les Cheualiers y mangeront aussi; & quand il mangera en chambre, les Cheualiers mangeront en Salle, & les Escuyers, Officiers, & gens d'honneur auec eux, & non autres. Item, Est ordené que Messire Iean le Mercier soit tous les mois aux comptes de gaiges, & que le grand Maistre, & les autres Maistres Xxxx ii

dHostel luyfacent le lieu & la iournée; & ou cas qu'il n'y pourroit estre, que lesdits Maistres d'Hostel luy enuoyent coppie soubs leurs seaux, ou de l'vn d'eux, dudit compte de gaiges. Item, Nesera compté à l'espicier que cent liures parisis par mois, l'vn portant l'autre, & de ce sera aduisé dans le premier iour de Feurier, afin qu'il se regle selon ce.

Dans le mesme Liure que dessus des Memoriaux de la Chambre des Comptes, cotté E, est de suite:

'ORDENANCE del'Hostel du Roy Charles, faite à Vernon + ou mois de Feurier mille trois cens quatre-vingts & huict, en la presence du Roy, de 1388. Messeigneurs les Ducs de Touraine & de Bourbon, auec eux le Conseil, c'est assauoir Monsieur de Clichon Connestable, Monsieur l'Euesque de Laon, Monsieur l'Euesque d'Aucerre, Monsieur de Coucy, le Vicomte de Meleun, Monsieur Enguerran Deudin, Monsieur Guillaume des Bordes, Monsieur de Nouyant, & Monfieur de Cheureuse. Premierement, Messieurs de Bourbon Chambrier de France, d'Albret grand Chambellant, de Clichon Connestable, de Coucy Bouteiller, de Rencual Pannetier, Loys de Gyac Eschançon, Le Chastelain de Beauuais Queu, Diury Cheualier trenchant, de Cousant grand Maistre d'Hostel, Loys de Sancerre Mareschal de France, Mouton de Blainuille Mareschal, de Ialigny Maistre des Arbalestriers, des Bordes pour Lorissambe, Iean de Vienne Admiral.

Chambellans. Monsieur de la Riuiere premier; Et auec le premier serviront cinq à la fois tels que le Roy voudra eslire, & aura chacun son \* \* \* \* \* & aussi chacun vn grand & fort Escuyer \* \* \* \* + enfans, & chacun lance, & mangera ledit \* \* \* \* en Salle, seruira son maistre, vn varlet pour chambre à liuroison, hostel huictsols six deniers, auoine pour six cheuaux, & prendront \* \* \* \* pains de commun pour le varlet qui gardera la chambre, quatre quaiers, vn mosse de busche, deux quartes de vin de liuroison, & vne quarte de vin pour coucher. Item, Veut le Roy que en ses chasteaux & maisons Fourriers ne autres ne baillent lict fors au premier Chambellan, & aux cinq qui seruiront par mois. Memoire que Messieurs du Conseil, c'est assauoir Monsieur le Vicomte de Meleun, Monsieur Guillaume des Bordes, & autres qui en sont, demeureront Chambellans comme par deuant estoient. Et aussi fait Monsieur de Sauoisy grand Maistre d'Hostel de la Reyne.

Messieurs Dosmont, le Besgue, de Reneual, de Garencieres, Elyon de Neilhac, de Torcy, Diury, Guillaume Martel, Adam de Gaillonnel, Philippe de Cailleuille, Iean de Barguertes, Regnault de Roye, le Barroys, Sempy, Reggnault de Trye, Hagant de Haguenouille, Messire Pierre de Villaines, le Galoys Daunay, Messire Charles de Chambly, Messire Ican Harpedane, Chancuieres, le Sire de Bellangues, les Sires de la Roche-guyon, de Longroy, de Chastillon, de Fontaines, Messire Perceual Desneual, Messire Loys de Gyac, le Sire de Hangest, Messire François Daubiscourt, le Chastelain de Beauues, Messire Charles de Hangest, Messire Herué de Coich. Monsieur de Montmorency Chambrilhac, Messires Iacques de Montmor, Morelet de Montmor, Hue de Boulay, Ichan de Vergy, Ichan de Bueil, Saquet de Blarru, Regnault de Bozille, Lyonnel de Chaumont, Charles de Sauoify.

Maistres d'Hostel. Monsieur de Cousant grand Maistre d'Hostel pareillement comme l'vn des Chambellans, quandil luy plaira comme le premier Chambellan. Messires Philippes des Essars qui continuellement demourra à l'Hostel, & aura la charge principale de l'Hostel, & aura à rendre au Roy du fai& & de la charge de tous les Offices de l'Hostel; Arnoul de Puiseux, Ichan Braque, Guillaume de Gaillonnel, Taupin de Chantemelle, Gauuain de Dreux, Robert

de Boissay, Giles Malet, le Borgne de la Queue: Et seruiront deux des Maistres a'Hostel par mois auec ledit Messire Philippes, & auront leurs harnois & lances; & auront chacun vn Escuyer auec eux qui soit grand & fort, & armé semblablement; & auront chacun foin & auoine pour quatre cheuaux, six sols neuf deniers par iour pour gaiges de varlets & hostellages, busche vn mosse en hyuer, chandelle quatre quayers; ledit Escuyer mangeant en Salle, vin de coucher: & n'auront les Maistres a'Hostel qui ne seruiront nul commandement sur les Ossices, & n'y prendront pain, vin, soin, ne auoine, ne autres choses quelconques; & aussi ceux qui seruiront n'y prendront fors leur liuroison accoustumée. Monsieur de Cheureuse, Messire Ichan le Mercier, Messire Philippe Daunoy seruiront quand il leur plaira.

Maistres des Requestes. Monsieur Almaury Dorgemont, Maistre Iehan de Voifines, Messire Tristan du Bois, Maistre Robert Cordelier, Lays. Messire Thomas Destouteuille, Maistre Pierre Fresnel, l'Archediacre de Diion, & le Chantre de Laon, Cleres: Desquels aura à Cour vn Clere & vn Lay servans par mois, & aura le Lay trente sols parisis par iour, le Clere vingt-quatre sols pour toutes choses; & sera certissé par les Maistres d'Hostel, & en la Chambre aux deniers quants iours ils auront servy, & de ce leur sera fait compte & payement.

Secretaires Notaires. Maistre Loys Blanchet, Maistres Yues Darien, Montagu, Monhac, Maistres Thiebaut Houcie, Hugues Blancher, Guillaume Daunoy, Estienne de la Charité, Guillaume de la Fons, Iehan Huë, Iehan Bertaut, Guillaume de Vitry, Legier Dangennes, Charles du Temple, Iehan de Montereul, Iehan Boutier, Raoul Boutin: Seruiront en ordenance, & n'auront en l'Hostel du Royne buschene chandelle, fors vn Clerc & vn Lay; lesquels Clercs & Lay auront vn mosse de busche pour tout par iour en hyuer quand ils seront hors de Paris, & vne quarte de vin pour leur chambre; & à Paris ne prendront riens.

Chevaliers d'honneur. Messires Emart de Poictiers, Mahieu de Montmorency, Pierre Sanglier, Iulien des Essars, Regnault Burel, Iehan de Boissy, Lyonnel Daraines, Gauuainnet de Bailleul, le Sire de Rambures: Et serviront deux à la fois par mois, mangeans en Salle, deux caiers de chandelle, foing & auene pour trois cheuaux, chacun demy mosse de busche en hyuer, vn Escuyer & vn varlet mangeans en Salle, & auront leurs harnois & lances.

Le Confesseur, son compagnon, & leurs gens à liuroison, trois douzaines de pain de commun, quatre pains de bouche, deux sextiers de vin, quatre pieces de \* \* \* \* quatre poullailles, pour gras rost demy longe de veau, ou autre chose à la value, quatre quayers par iour, & torche quand le \* \* \* \* \* sera; pour chambre & pour cuisine vn mosse de busche en hyuer, en esté pour sa cuisine à la valuë, foin & auoine pour cinq cheuaux, deux sols par iour pour hostel, & pour menues necessitez, par an vingt-huict liures parisis. L'Aumosnier mangera en Salle, vn Clerc qui le seruira, & aura vn varlet à gaiges, foing & auene pour trois cheuaux, demy mosse de busche, chandelle, vin de couchier, hostellaige par iour six sols sept deniers, & aura deux varlets d'aumosne, qui mangeront en Salle, & menra le sommier d'aumosne, & aura dix liures par iour pour aumoine. Maistre Iehan Fassier Soubs-Aumosaier mangera en Salle, & son Clercpour le seruir, & aura foin & auoine pour deux cheuaux, busche en hiuer demy mosse, chandelle, vin de couchier quand l'Aumosnier sera hors; & quand l'Aumosnier sera à Cour, il n'y mangera ne n'y prendra riens. Les Chapelains & les Cleres auront leurs gaiges ordenez, mangeront en Salle au plat pays, & non en ville fermée. Les trois Sommeliers de la Chappelle auront leurs gaiges ordenez auec les Chappelains, & mangeront tousiours à

Messire Enguerran de Laigny Maistre Fauconnier; Maistre Regnaut Freron Physicien seta à Cour, vn Clere & vn varlet à liuroison, trois cheuaux à foing Xxxx iii

& auoine, chandelle, vin de couchier, hostelaige & forge par iour dix-hui& deniers, & pour gages hui& sols, demy mosse de busche, & prend trois pieces de chair, deux poulles, cinq quartes de vin, cinq quayers de chandelle, deux pains de bouche, douze pains de commun. Maistre Dreux de Bourc Ci-

rurgien aura pareillement comme ledit Physicien.

Escuyers d'honneur. Amé de Cousant, laques Domont, Martelet du Mesnil, le frere Denisot Boudart, Baudet le Vert, Guiot Degreuille, Iehan de Boulainuiller, Iaques de Chastillon, Raoulin de Beumartre: Deux à Cour, soin & auoine pour deux cheuaux, chacun vn varlet mangeant en Salle, hostellage douze deniers, chandelle & vin de couchier, & vn quart de busche, & ser-

uiront par mois.

Chambre aux deniers. Maistre Guillaume Perdrier luy, & vn Clerc, trois Sommeliers mangeans en Salle, deux varlets à gages, vn varlet pour garder la chambre, qui aura liuroison, soin & auoine pour quatre cheuaux & pour vn sommier qui va à l'argent, & porte les bouges, busche, chandelle, & vin de coucher, & liuroison quand il mangera à Cour, & qu'il aura à besongner pour son Office; & pour gaiges de varlets, & pour forge & hostellaige dix sols quatre deniers par iour, & est pour luy & pour tous ceux de sa Chambre. Messire Laurens Bourdon Controlleur de ladite Chambre, luy, vn Clerc & vn varlet mangeans en Salle, busche, chandelle, vin de bouche, & liuroison quand il ne mangera à Cour, & qu'il aura à besongner pour son Office, soin & auoine pour trois cheuaux, & pour gaiges de varlets, forge & hostellaige quatre sols par iour.

Varlets de Chambre. Guillaume Vielzorge, Guillaume de Feulloy, l'Apoticaire, laquet Cousin, Petit Poupart, Estienne Present, Colinet le Barbier, Merlin Iolis: Et seruiront quatre ensemble, & le Barbier, Espicier, Apoticaire: & auront chacun foing & auene pour deux cheuaux, & pour gaiges d'vn varlet, forge& hostelages par jour deux sols six deniers. Mahiet Crotelle Bar-

bur, laquet de Canlliers pour honneur; l'vn à Cour.

Sommeliers de la chambre le Roy. Iaquet Marcade Sommelier du corps, qui ne prendra riens sans le consentement de Largentier, & qu'il soit certissé par le Chambellan, qui aura ieu deuant le Roy; Yuonnet le Breton, Bertaut des Paux, Iehan Done, Lorin du Buisson, Hannequin des Armeures: Quatre à Cour auec Iaquet Mercade, aux gages de huict deniers par iour, & cent sols pour robe par an, cheuaucheront les sommiers & seruiront par mois.

Varlets & Aydes de Garderobbe: Iehan de Verdelay varlet de Garderobe, mangera en Salle, trois deniers par iour pour hostelaige. Perrin Iosse, Colin Beaugendre Aydes; l'vn à Cour, mangera en Salle, trois deniers pour hostelaige. Le Lauendser du corps servira comme il est accoustumé, & en fin de mois seize sols parisis, & aura la liuroison ordinaire. Maistre Iehan le Fol mangera en Salle, aura soin & auoine pour vn cheual, & seize sols en fin de mois.

Hussiers d'armes. Desrée Disque, Hauart de Chambernart, Sausset de Fretin, Loyer de Chantemelle, le Gallois des Prez, Mauregard, Iehan le Courant, Guillaume de Laual, Mahieu Boudart, Bruiant de Gaillonnel: Et que ils ayent leurs harnois, lances, & gerront deuant le Roy, & ne seront que deux à Cour, mangeront en Salle, & auront foin & auoine pour deux cheuaux, chandelle, vin de couchier, & ne prendront nuls gages à Cour, & seruiront par mois.

Sergens d'armes: Iehan Dartoys, Phelippot de Trappes, Phelippon Pelourde, Gournay, Gourgnes, Pillon, Iaquet de Beaumarches, Guillemin Ferry, Guiot Bresson: Et auront harnois & lances, & gerront deuant le Roy, seruiront quatre par mois, comme les Huisiers d'armes.

Pannetters: Sauuage de Ieucourt premier, Gassot de Bouconuiller, Pierre des Bouues, Iehan de Vincy, Iehan de Moy, Regnault de Gaillonnel, Denisot de

Montagu, Ichan Boudart: Pour la despense ils auront leurs harnois & lances, auront foin & auoine pour deux cheuaux, chandelle, vin de coucher; & aura ledit premier Pannetier demy mosse de busche quand il sera à Cour, & chacun des autres vn quart; pour gaiges d'vn varlet, forge & hostelaige trois sols six deniers pour chacun iour. Les trois Pannessers dessus dits seruiront le Roy par mois; desquels l'vn sera toussours à Cour, & seruira la Salle, mangera emprés le sert pour faire liuroison, & aura la cognoissance de toutes les despenses qui seront faites pour Panneterie, sans ce que autre s'en messe que luy, & l'vn des autres Pannetiers qui seront retenus, seruiront le Roy par mois auec l'un des dessus dits, & n'auront autre charge ne aucun commandement en l'office, que par l'vn des trois dessus dits, & comme il leur sera commandé par les Maistres d'Hostel qui seruiront, & mangeront tous en Salle, sans tenir chambre ne autre assiete en Panneterie; & se autres Pannetiers viennent qui ne seront en leur mois desseruir, ils ne prendront riens en Panneterie, ne en autres offices, ne n'y auront commandement; & le premier Pannetier auec les autres, qui seront chargiez. de la despense, estiront par leurs sermens des autres. Officiers soubs eux les plus fouffilans pour seruir, lesquels ils bailleront aux Maistres d'Hostel pour ordener, iusques au nombre de ce qu'il en faudra, & n'auront point de Fourrier, mais vn varlet qui les logera, qui n'aura point de commission de prise, & prendra en Fourriere pour ses Maistres ce qu'il leur faudra, & ainsi pareillement les

cinq autres Offices.

Varlets tranchans: Regnaut Dangennes Premier, Robinet le Tirant, Ichan de Nantoillet, Ichannin Destouteuille, Philippot de Iuilly, Huguenin de Cheuenon, Thibault de Chantemelle; Auront leurs harnois & lances, chacun, deux à Cour auec le Premier, qui y sera quand il luy plaira; & auront hostelage & gages comme les Pannetiers, & auront chacun vn quart d'vn mosse de busche, & mangeront en Salle, & seruiront par mois. Cleres de Panneterie: Gillot Eurart, Iean le Huchot, Gieffroy Raoul: l'vn à Cour mangera en Salle, foin & auoine pour vn cheual, & pour gaiges d'vn varlet, forge, & hostelaige par iour deux sols neuf deniers, busche demy quart de mosse, chandelle vn quayer, & vne quarte de vin de couchier, & scruiront par mois. Sommeliers de Panneterie: Guillot Bidart, Percepot, Iaquet Adam; I'vn à Cour, mangera en Salle, hostelaige quatre deniers, & menra le sommier de nappes, & seruiront par mois. Portechappes: Raoul Garouel, Iourdain Auberon, Paulet; L'vn à Cour, mangera en Salle, & aura quatre deniers pour hostelaige; & quand il ira aux blés il aura deux sols par iour, & ne mangera point en Salle, & seruiront par mois. Aydes & varlets de nappes: Le petit Percepot, Migneaux, Guillot du Bos, Guillemin Darques, Robin Hintenant: Deux à Cour, par l'ordenance des Pannetiers, mangeront en Salle, & seruiront par mois. Colin de Lambroise garde de la chambre des nappes; un Oubloyer mangera en Salle, & aura foin & auoine pour vn cheual; & pour façon doublées, forge & hostelaige luy seront comptez en fin de mois vingt-quatre sols, & auravn varlet mangeant en Salle. Vn Baschwyer mangera en Salle, & aura chacun iour trois sols quatre deniers pour deux cheuaux qui porteront le pain & baschoues. Vn Lauendier pour lauer les nappes aura sa liuroison, & pour querir busche & cendre à lauer les dites nappes, trois sols par iour, auec les cendres des Salles.

Eschançons. Ancel de Liste premier, Grauelle, Perresson de Faignon, Huguenin du Bois, Robin Desneual, Nasquin, Huguet de Guinsay, Iehan de Greuille, Chinq, Guillemin de Chantemelle, Sauuage de Villiers, Perrinet Haubergon: Le premier aura demymosse de busche, & les autres trois chacun vn quart, & auront leurs harnois & leurs lances chacun; Cestrois pour la despense, & seruiront par mois; & y aura tousiours vn d'eux à Cour, qui mangera en Salle, & seruira, & aura cognoissance de toute la despense qui se fera pour l'Eschançonnerie; & l'vn des autres Eschançons seruira: ledit Iean de Greuil-

le seruira par mois auec l'vn des trois dessus dits, & n'aura autre charge ne aucun commandement en l'office, fors ainsi comme luy sera commandé par les Maistres d'Hostel qui serviront, & mangeront en Salle, sans tenir chambre ne faire assiete en Eschançonnerie; & autres Eschançons qui ne seront en leurs mois pour seruir, ne prendront riens en Eschançonnerie, ne en autres offices, ne n'y auront aucun commandement. Et le premier Eschançon auec les autres, qui seront chargiez pour la despense, essiront par leurs sermens les autres Officiers foubs eux les plus souffisans & proufitables pour seruir, lesquels ils bailleront aux Maistres d'Hostel pour en ordenner, iusques au nombre de ce qu'il en faut, & n'auront point de fourrier; mais vn varlet qui les logera, & n'aura point de commission de prinse, & prendra ce qu'il faudra pour ses Maistres en Fourrerie, & fermera la garde-huche, l'huis de l'Eschançonnerie, viendra manger en Salle. Clercs d'Eschançonnerie: Simon Grimault, Martin de Poissy, François Ogier, Regnault Aubelet: Vn à Cour pareillement comme de la Panneterie. Sommeliers d'Eschançonnerie: Heraumont, Hachette, Enguerran de Rouures, Hermant, Latran, Guillemin le Febure, Ichan le Fer, Rennot, Regnaudin Resneual, qui auront leurs harnois: L'vn à Cour, seruiront par mois, mangeront en Salle, foin & auoine, vn cheual, forge & hostellage six deniers par iour, & aura demy quart de busche, vn quayer, vne quarte de vin. Barillurs lehan Legier, Perrin Courtin: Vn à Cour, mangera en Salle, & pour l'hostelage trois deniers par iour. Cauuille durant ce qu'il fera l'ypocras, ne prendra foinne auoine à Paris, ne hors de Paris aura liuroison pour vn cheual, & autres choses, comme vn Barillier à Paris, & hors ne fera d'ypocras fors ce qui luy en sera commandé par les Maistres d'Hostel, ou par l'Eschançon qui ferala despense. Garde-huches: Theuenor Huchor, Colin Foucquer, Bouciquaut; Vn à Cour, seruiront par mois, & aura sa liuroison accoustumée, & seize sols en fin de mois. Aydes d'Eschanconnerie: Bauent, Huet, Paulet, Portune, Ayore, Iaquet, Portier, Flandres, Pieret, Hohier, Gillebert le Tourneur, le Bourguignon Huissier, Maistre Varlet voicturier: De ces douze qua-

Escuyers de Cuisine: Oudin de Chandiuers, Ichan de la Neufuille, Philippot de Beauuiller, Henriet de Iaigny, Didier Boisselet, Caniuer, qui auront harnois & lance chacun, seruiront par mois; deux à Cour, mangeront en Salle, auront foin & auoine chacun pour deux cheuaux, & vn quart de mosse de busche, chandelle, vin de coucher, & pour gaiges d'vn varlet, forge & hostellaige trois sols six deniers par iour. Colin Boulart, qui ne sera point exempt de payer les Aydes à cause de ses marchandises; & Pierre Bracque. Queux; Mainart premier, au lieu de Poissy, Regnaut le Conte, Colinet Lespicier, Ichan Leuesque, Rousselet, Ichan du Trahin, Ichan de la Ramée: Auront harnois chacun s'ils veulent, seruiront par mois vn auec le Premier, & auront vn quart de mosse de busche; & au demourant chacun comme vn Escuyer; & veut le Roy que sa viande soit appareillée à part, & n'y entreront que ceux qui sont ordonnez à ce faire. Clercs de Cuisine; Ican du Mes, Ichan Marie, Ichan Touchay: Vn à Cour, seruira par mois, & aura comme les Clercs de Panneterie. Aydeurs; Aubery le Bruiant, Henriet Coquillon: Vn à Cour, & despeceront la chair. Hasteurs; Iehan Gautier, Ichan Petit, Maistre Estienne, Denisot Morillon, Iaquemars: Deux à Cour, mangeront en Salle, & auront leurs droicts de cuisine, & seruiront par mois. Potagiers; Harbelot, Regnault de la Ramée, Guillot Preuost, Theuenin de Poissy: Deux à Cour, mangeront en Salle, & auront leurs droicts de cuisine, & seruiront par mois. Souffleurs: Ichan de la Pierre, Nicaise de Laigny, Thomas de Senlis, Sidot: L'vn à Cour, aura ses droicts de cuisine, mangera en Salle, & seruira par mois. Buchiers: Andriet, Denisot: Vn à Cour, & ne mangera point en Salle, & aura seize deniers par iour pour toutes choses. Enfans de Cuisine; Theuenin Amours, Ichannin de Roqueux, Regnault de la Ramée, Ysembart, Iean Iart, Rayneual: Quatre à Cour, auront leurs droicts de cuisine, mangeront en Salle, & seruiront par mois. Huisiers de Cuisine; Visible, Nicaise: L'vn à Cour, mangera en Salle, & aura trois deniers pour hostelaige. Vn Brayeur au mortier la vielle, ne mangera point en Salle, & aura six deniers par iour pour toutes choses. Trois Porteurs d'eaue en cuisine, & quand il en sera besoin deux de creuë. Colet Paridot Poissonnier; quand il sera hors au poisson aura quatre sols par iour pour toutes choses. Iehan de Combernon Furretier; quand il est aux connins dix-huist deniers, & quand il sera à Cour il mangera en Salle. Varlets seruans de l'escuelle; Meredieu, Voisins, Dargies, Petit Poissy, Thiebaut, Petrequint, Iehanin de Flauacourt: Deux à Cour, & auoine pour vn cheual chacun, sorge & hostellage neuf deniers par iour, & seruiront par mois. Sausiers; Perrinle Court, Iaquet le Breton: Vn à Cour, mangera en Salle, & pour soin & auoine il prendra deux sols par iour, & seruira par mois. Varlets de chaudiere; Michel Iagant, Voiturier, Symonnet Queu, Colichon pour recueillir lavaisselle, Gastel garde de Sausserie.

par mois, mangera en Salle, aura foin & auoine pour deux cheuaux, aura busche vn quart, chandelle, & vne quarte de vin de couchier; & pour gaiges d'vn varlet, forge & hostelaiges deux sols quatre deniers par iour. Clercs de Fruicterie; Iaquin le Clerc, Iehannin Dore, Iehannin Auuriot, Iehin Bordon: L'vnà Cour, & aura tel comme le Clerc de la Panneterie, & seruira par mois; & pour gaiges d'vn varlet, hostelaige & forge deux sols deux deniers. Sommeliers de Fruicterie; Iehan le Pelé, Thomassin Caquo, Theuenot Gobin: L'vnà Cour, seruiront par mois, mangera en Salle, & chacun douze deniers par iour. Varlets de Fruicterie; Iaquet Boquet, Robinet Goubin, Perrin Eude, Colin Mombart, Petit Huet, Giefroy le Clerc, Iean Pron: Quatre à Cour, seruiront par mois, mangeront en Salle, & chacun douze deniers par iour. Chansse-cires; Perrin Preuost, Guillaume Quesnoy: L'vnà Cour, douze deniers par iour, & seruiront par mois. Caresneau garde-fruit à Cour, douze deniers par iour.

Escurie. Escuyers du corps; Colart de Tanques Escuyer de la grande Escurie ne prendrarien à Cour, pource qu'il a ses gages ordennez. Iehannet Destouteuille, le Borgne de Mont-doucet, Cordelier de Giresme, le Galoys de Guiry, Ichan de Vendosme; & seront tenus d'auoir harnois & lances. Compagnon de leucourt: Estiennot de leurs Maisons, Moreau de Dici; & quand il ne pourra seruir, Raolet Dauquetonuille seruira pour luy: Guiot de Talay, Robin de Cressonnieres, Guillaume de Bureil: L'vn des Escuyers ordenez pour la despense sera à Cour deux mois continuellement, & vn des autres Escuyers seruira par mois auecluy, mangeront en Salle, & auront les Escuyers du corps foin & auoine pour trois cheuaux, demy mosse de busche, vne quarte de vin de couchier, & chandelle, pourgaiges de deux varlets & hostelaige par iour cinq sols six deniers: & les Escuyers d'escurie foin & auoine pour deux cheuaux, busche vn quart de mosse, vne quarte de vin de couchier, & chandelle; & pour gaiges d'yn varlet, forge & hostelaige par iour trois sols deux deniers. Clercs a'Escurie; Colin Baillet, Martin Piet, Ichannin le Houllier: Vn à Cour comme dit est des Clercs de Panneterie, & pour gaiges d'un varlet & hostelaige par iour deux sols sept deniers. Mareschaux; Maistre Iehan de Sain& Yon premier Mareschal, fix fols tournois par iour pour ses gages à vie, & cent sols pour robe par an. Des autres Mareschaux, vn à Cour servira par mois, & ne mangera point en Salle, foin & auoine pour vn cheual, & quatre sols par iour pour toutes choses; & aura forge & clou des garnisons de l'Escurie, deux varlets de forge, ne mangeront point en Salle; & quand ils seruiront ils auront par iour deux sols six deniers pour toutes choses. Palefreniers; Guillaume de la Charité Palefrenier, mangera en Salle, & aura foin & auoine pour vn cheual, & pour l'inuentaire des Pallefrois du Roy douze deniers par iour. Varlets de Pallefrois, & Coursiers, Ichan

Pepin, Laurens Huelin, Iehan Hamon, Alain le Breton, Perrin de Preaux, Iehan Despaigne, Robin Rondel, Iehan de Treues, Gracien varlet du grand cheual, Iaquet Aufan varlet de pié du Roy, Cheuillart le Balin, Claux Basin gardent huict sommiers de chambre, Ichan Loubloyer garde de deux sommiers de Chappelle, Ichannin de Chasteau-Regnaut garde des deux sommiers d'armeures, le Bigois, Nise, gardent trois sommiers pour la Chambre aux deniers, Robin le Dru garde deux sommiers de nappes, Huisse de Brabant, Simon Pichere, Girart le Bourguignon, gardent cinq sommiers d'Eschançonnerie, Thibaut Marin garde deux sommiers de garde-mangier & de Sausserie, Colin Retaut garde un sommier de fruicterie, Ichan Petit garde deux sommiers de forge, Iehan le Royer garde & meine le sommier d'Escurie, & mesure l'auoine; Maistre Guillaume le Bourrelier, qui fait la bourrelerie aux cheuaux du Roy, Perrin de Troyes Coustier de l'Escurie, Gilet Glanbon, & vn varlet auec luy qui garde les cheuaux du Confesseur; Iehan le Normant, Iehan Hudeau Chartiers de la grande Garderobe, Iehan de Corbueil, Guillaume Rogier Chareriers de la petite Garderobe; Huet Bassot, Erardin Charetiers de loyaux, Perrin le Feure Charetier de nappes, Symon des Champs Charetier de la Cuisine, Prepelu, Ichan Guiginier Charetiers de l'Eschançonnerie, Friquet & Mautanit pauures varlets qui ne se peuuent aidier, pource qu'ils ont esté bleciez des cheuaux du Roy enfaisant leurs besongnes, auront gages come les autres varlets dessus dits.

Cheuaucheurs; Iehan le Normant, Iean de Beauuais, Iehançon de Villette, Iehan de la Ruelle, Guillemin Dacy, Simon Mere-dieu, Taillebert, Bidehoust, Ichan de Bruges, Follet, le Breton, Ichan Cousté, Perrin le Voirier, Aumolet Gratain, Theuenin Deuran, Philippot Martin, Gilet Forgemol, Iehan Fouacier: Ce nombre de dix-hui& Cheuaucheurs ne croistra plus, & à eux & à tous les autres seront ostées & rappellées leurs Commissions; & sera crié sur grande peine, que tous ceux qui les ont les rapportent deuers le grand Maistre, ou les autres Maistres d'Hostel, & seront renouvellées les autres Commissions pour les dix-hui& cy-dessus accouplez, & seruiront deux à Paris & quatre dehors par mois; & quatre Porteurs continuellement par mois.

Fourriers; Ichan du Puis, Ichan le Texier: Deux à Cour seruans par mois, mangeront en Salle, foin & auoine pour deux cheuaux, chandelle, vin de couchier; & pour gaiges d'vn varlet & forge deux sols quatre deniers par iour: Et sele Roy estoit longuement à Paris à seiour, il n'en seruira qu'vn à Cour. Clercs de Fourrerie; Michelet le Prince, Iehan Dauberme, Iehan le Beau: Vn à Cour servant par mois comme les Clercs de Panneterie, & pour gages d'vn varlet & forge par iour deux sols deux deniers. Varlets de Fourrerie; Ichan Legier, Iaquet Amours, Ichan du Mans, Robin Paillou, Gillet du Bois, Henriet le Bon: Deux à Cour seruans par mois, mangeans en Salle, foin & auoine pour vn cheual, & en fin dumois vingt-quatre sols. Aydes de Fourrerie; Guillemin du Iardin, Iehannin Bouuer, Martin Pironner, Iehannin de Boulonuille, Giefroy Iube, Ichannin Goupil, Precon Richier, Ichannin Riueron, Colin Viret: Qui seruiront trois par mois, à deux sols chacun pour toutes choses. Le Fourrier du grand Maistre d'Hostel, le Fourrier des Chambellans, le Fourrier des Maistres d'Hostel, le Fourrier de la Chambre aux deniers; tousiours à Cour, à chacun deux sols par iour pour toutes choses. Sert-de-lyauë mange-raen Salle, trois deniers par iour, hostellage, & en fin de mois seize sols; & pour son variet en fin de mois hui& sols. Madot Porteur de l'horloge par iour douze deniers quand l'en ira hors, & mangera en Salle. Vn varlet qui garde la Fourrerie, auracinq sols en fin de mois, & dix-hui& deniers par iour quand il ira hors.

Huisiers de Salle; Pilonneaux, Iehançon de Thony, Colinet Lamy, Guillemin Prieur, Martineau, Roulet Aleulg: Deux à Cour, seruans par mois, foin & auoine chacun pour vn cheual; & pour forge & hostellages neuf deniers par iour. Portiers; Hennot, Iehan du Chair, Symonnet Bouyn, le Bourguignon: Deux à Cour, servans par mois, & auront comme les Huisiers de Salle. Varlets de porte; Deux à Cour, & mangeront en Salle pour toutes choses. Guettes; Guillemot Porte, Iehannin Mulet: Vn à Cour, mangera en Salle, foin & auoine pour vn cheual, & pour forge & hostelaige six deniers par iour. Maistre Henry Cirurgien du Commun, aura huist pains de commun, & deux pains de bouche, quatre quartes de vin, & deux pieces de chair, deux poulles, trois quayers de chandelle, busche vn quart, & pour hostelaige trois sols par iour. Le Confesseur du Commun & son compagnon, qui auront soin & auoine pour trois cheuaux, & pour forge & hostelaige dix-huist deniers par iour, vn quart de mosse de busche, deux pieces de chair, deux poulles, trois quartes de vin, douze pains de commun, deux pains de bouche, trois quayers de chandelle.

Le Procureur de l'Hostel foin & auoine pour vn cheual, & pour toutes choses trois sols pariour. Le Roy des Ribaux quatresols par iour quand il sera à Cour, pour toutes choses. La Trompette aura soin & auoine pour deux cheuaux, douze deniers par iour, vn variet mangeant en Salle, vn quayer de chandelle, vne pinte de vin de couchier, busche demy quart de mosse. Quatre Messaiers de pié pour la Chambre aux deniers, & ont chacun dix-huict deniers par iour pour toutes choses; & quand ils vont hors pour le Roy, ils ont quatre sols par iour. Six hauts Menestriers & trois bas, qui ont soin & auoine pour dix-huict cheuaux, & chacun neuf deniers par iour pour hostellage, vn quayer de chandelle, & demy mosse de busche pour tous, & chacun pinte de vin de bou-

che, & chacun vn varlet mangeant en Salle.

Il seroit proufitable pour la despense de l'Hostel du Roy, afin d'escheuer les arrests & empeschemens que font les Porte-chappes, & autres de l'office de la Panneterie, & aussi pour espargner quatre sols parisis qui pour ce sont comptez, que l'en ait vn ou deux Marchands pour le blé chacun an, & du blé tel qu'ils le vendront, on ait le tesmoing; dont vne partie demourra seellée soubs le seel des Maistres d'Hostel, & l'autre partie baillée au Boulenger, afin qu'il reçoiue tel & aussi bon; & iurera le Boulenger que il ne comptera de despens fors ce qu'il en baillera de cuit en l'Office. Item, Le Pannetier, le Clerc, & les autres qui liureront le painen l'Office, & qui le receuront, iureront qu'ils n'en receuront point du Boulangier fors tel & si bon, & du poids qu'il appartient, sans en faire le rabais au profit du Roy, & sans faueur; & que aussi le despenseront à ceux qui seruent en leurs mois par l'ordenance des Maistres d'Hostel qui seruiront. Item, Les Eschancons, Barilliers, Clercs, & Gardes-huche iureront, qu'ils ne compteront vin, fors celuy qui sera despensé en l'Hostel du Roy, & à son prosit, & par le commandement des Maistres d'Hostel qui seruiront; & aussi feront chacun iour mention de l'escroë au vray des parts dont le vin aura creu. Item, Les Escuyers de Cuisine, le Queux, & les Clercs iureront, que chacun iour ne compreront fors ce qui sera apporté en la Cuisine du Roy pour la despense de son Hostel; & ne souffreront despecier la chair fors par les Aydes qui ont leurs soremens à cefaire; & ne receueront chairs, volaille, ne autre viande, qu'ils ne sçachent estre bonne & conuenable. Item, Que au Bouchier & Pollallier soit dessendu sur cent liures parisis d'amende, qu'ils ne baillent ne ne comptent chair, poullaille, ne autre viande, fors ce qui sera liuré pour la despense de l'Hostel du Roy. Item, Expour escheuer les dommages & empeschemens que font les Cheuaucheurs, on ait Marchands pour foin & auoine, comme de blé. Item, Iureront les Escuyers & Clercs qu'ils ne compteront fors le foin & auoine qui sera despensé au grenier du Roy, & pour ceux qui seruiront en leur mois. & non autrement. Item, Et que l'en marchande aussi pour busche, & que les Fourriers & le Clerciurent, & les Aydes qui liurent la busche, qu'ils n'en receuront busche autre que celle qui aura esté achetée par les Maistres d'Hostel, & aussi la bailleront à compte qu'ils la receuront; & se à mains baillent, ils conuer-

Yyyy ij

724

tiront le surplus au profit du Roy; ne aussi n'en deliureront à nul, sous à ceux à qui il leur sera commandé par les Maistres d'Hostel. Item, Et que à bailler les marchiez dessus dits, seront tous, ou la plus grand partie des Maistres d'Hostel, & austi aux marchiez du Bouchier & du Poullailler. Et que à tenir les choses dessus dites, on face chacun jurer en son Office, & renouveller deuant les Maistres a' Hostel quand ils viendront seruir. Item, Et soit pourueu à grand deliberation au faict du poisson d'eauë douce, pource que l'vn Marchand prise le poisson de l'autre; & que sur ce ait deux preudes hommes Priseurs Iurez, lesquels priseront lesdits poissons, & ne s'en messeront plus lesdits Marchands quantau prix. Item, Et que le grand Maistre d'Hostel, & les autres, ne facent seruir par faueur aucuns, mais ceux qu'ils sçauront les plus prousitables. Item, Que Maistre d'Hostel, ne autres Officiers ne servent hors d'ordenance; carce n'est nul prousit, & aussi que tant d'Officiers ne mangeussent à Cour si continuellement comme ils font. Item, Scroit bon, que le Dimanche quand on paye en la Chambre aux deniers, fust present vn des Maistres d'Hostel, afin de sçauoir ce qui se paye des seurres, coustes, & voitures; & ce qui est payé aux Maistres des Requestes qui riens ne doiuent prendre se ils ne seruent, & des dix liures par iour pour aumosne, & aussi des dixmes qui ne se payent pas en aucuns lieux, & pour les payemens des bonnes gens, & des trente liures par iour, & certifieront des fautes Monsieur Ieban le Mercser qui est chargié de la despense de l'Hostel. Item, Et que Nosseigneurs les Conseillers, les Estranges, les Banneres & Chambellans Banneres fussent seruis chacun par luy, par les Escuyers, & les autres Chambellans deux à deux, par les Escuyers de cuisine; car pource que chacun y a le sien, est une partie de la viande perdue, car on demande pour ceux qui n'y sont pas, ou qui y ont disné. Item, Se il seroit bon de mettre varlets à douze deniers de gaiges, afin d'escheuer la noise de la Salle, & que ce n'est pas chose honorable de tels gens, car plus en y sier les vns pour les autres, & tels quin'y doiuent pas estre; & se l'en voit-en, en deux ou en trois mois que la despense en soit autant maindre que les gaiges, on les pourroit remettre. Item, Que l'on mangeasse en Salle & non pas en chambre. Item, A esté adussé que l'en prengne Fruictiers & Fourriers des plus soussisans de l'Hostel, & que en chacun desdits Offices air vn Gentilhomme seruant, & vn autre pour le fai& de la despense. Item, Que l'Escuyer & le Clerc de cuisine seront à prendre les espices pour le mois, & auront chacun vne clof du garde-mangier comme le Queux. Item, Il n'y aura nul qui ait cheual s'il ne le doit tenir de droit; & se il en a aucun qui en ait, & soit trouué depuis le cry, il sera forfait & acquis au Maistre d'Hostel. Item, Est ordonné que le Roy feraiurer les Chambellans, qu'ils tendront ceste presente Ordenance. Item, L'enfera iurer tous Officiers quand ils viendront seruir, auant qu'ils ayent ne foin ne auoine, que dés que seur mois fera finy ils ne demeureront point à Cour pour seruir, ne ils ne viendront point à Cour. Item, Est ordonné que à nuls des varlets ne Sommeliers des chambres du Roy, no de Monsieur de Touraine, l'en ne comptera aucuns despens se ce n'est par certification du premier Chambellan du Roy, ou de Monsieur de Touraine, en quelsconques lieux qu'ils voisent. Item, Qu'il plaise au Roy, qu'il ne vettille riens donner, comme forfaitures ou argent, à ceux qui font la despense, ne à ceux qui sont dessous eux, sans la relation des Maistres d'Hostel: car se il luy plaist à ce faire, ils en serviront plus diligemment, & mettront peine de bien seruir; & ainsi le faisoient le Roy Charles & le Roy Iehan que Dieu absoile. Item, Semble à son Conseil, que le Roy ne donne point les presens qui luy sont faits és bonnes villes quand il y passe. Item, Que aucune retenuë ne soit faite, no enregistrée, ne mise à execution, si elle n'est passée par le Conseil.

Voyez cy-dessus page 563. ligne 32. la mesme Ordonnance de ce Roy, faire audit lieu de Vernon en Feurier au mesme an mille trois cens quatre-vingt huict, par abregé.

Nicolas Camezas Chanoine de Sain& Pierre de Troyes, parmy ses Memoires on Meslanges Historiques imprimez l'an mille six cens dix-neuf, page 24. a inseré au long vne piece intitulée: Estat & nombre des Officiers qui doinent estre à la Cour du Roy, & en toute Maison de Prince du Sang Royal, lesquels doinent servir selon tordre qui s'ensuit, &c. Et page 26, il fait suiure vne Declaration du Roy Charles VI. sur la reduction du nombre des Officiers tant de Iustice que des Finances. A Paris l'an mille quatre cens, le septiesme Ianuier. Philippe Labbe Iesuite, 1400. dans son Recueil Historique de Pieces Anciennes, imprimé l'an 1651. a mis page 651. L'Ordonnance de l'Hostel du Roy Charles VI. faite à Paris au mois de Septembre l'an mille quatre cens dix-huitt, en la presence de Monsseur de Bourgongne, du Chancelier de France, & de plusieurs autres du grand Conseil.

Lettres fort notables octroyées par le Roy Charles VI. aux Gens tenans le Parlement à Paris, à ce que doresnauant ils n'ayent plus d'esgard aux Lettres de cachet, que par importunité & surprise on pourroit impetrer de luy soubs diuers pretextes, afin d'empescher le libre Iugement des causes, & acceleration des procés; & ce au preiudice de la Iustice du Royaume. A Paris le quinziesme Aoust mille troiscens quatre-vingt neuf. Cette piece est prise d'vn exemplaire escrit sur vne feuille de parchemin; elle m'a esté communiquée par M. de Vyon.

AROLVS Dei gratia Francorum Rex, dilectis & fidelibus nostris gen-🔪 tibus præsens nostrum , & quæ proximo futura tenebunt Parisius Parlamenta, salutem & dilectionem : Quia nobis innotuit ex multorum querimonia & relatione fide digna, quod licet in antiquis ordinationibus Regissiuri & rationi consonis per pradecessores nostros Francia Reges inclytos editis; & tam in nostra dicti Parlamenti Curia , quam alibi , din est pro bono rei publica , & totius Iustitia Regni nostri salubri regimine, quam alibi propalatis inter catera caneatur & vobis inhibeatur expresse, ne Litteris iniustu & in lasionem partium impetratis & obtentis, pareatis vel obtemperetis, quinimmo, ipsis non obstantibus, partibus ad vos affluentibus, Iustitiam minifrare nullatenus omittatis, & super hoc plures Litteras Regias inhibitorias habueritis, vobisque per nos & nonnullos ex pradecessoribus nostris, verbo tenus & sigillatim nedum semel, sed pluries hoc idem praceptum fuerit, & iniunctum insuper in aliis ordinationibus, Procuratores generales dicti nostri Parlamenti tangentibus, & quas ipsi anno quolibet in principio Parlamenti iurare consueuerunt, & tenentur, inter plura alia contineatur quod ipsi Litteras iniustas & iniquas contra rationem & stilum dicta Curia non impetrabunt, nec facient impetrari: nihilominus his temporibus modernis, & d quibusdam malis iam transactis diebus citra sapisime contingit, quod nonnulla partes in eadem Curia nostra litigantes, & causas habentes, cauillationes & subterfugia, ac causarum prolixitatem perquirentes, suosque aduersarios fatigare, ac immensis laboribus & expensis afficere cupientes plures à nobis Litteras clausas & apertas per importunitatem, & quandoque per inaduertantiam obtinuerunt, & de die in diem obtinere & habere satagunt, per quas via Institia pratermissa vobis mandari & inhiberi procurant, ne de corum causis in prafata Curia, que est totius Iustitie dicti Regni nostri speculum & origo, pendentibus & introductis cognoscatis, sed eas vbicumque nos esse contingat remittatis, & pari forma plures ex ipsis alias plerumque Litteras impetrare conantur, & de facto obtinent, ad finem quod dicta corum causa in suspenso sine statu, vsque ad longum tempus remaneant & teneantur; nulla causa, saltem legitima per quod fieri debeat in eisdem expressa, necnon & vt prissonary in nostris carceri-bus ex dicta Curia ordinatione & pracepto, suis exigentibus demeritis, & propter ex-Yyyy iij

Digitized by Google

cessus, malesicia, & crimina per eos perpetrata & commissa, mancipati & detenti deliberentur seu relaxentur, nulla Iustitia & parti lasa satisfactione facta: & quod detevius esse censetur, nonnulli ex dictis litigantibus in iudicio vel arresto appunctati de iure suo disidentes, & iudicium vel arrestum contra ipsos propter causas iniustas quas veque ad diffinitivam pertinaciter sustinuerint, & sustineri facere presumpserint, in eisdem ferri & pronunciari verisimiliter formidantes, Litteras impetrare satagunt, & iam quidam ex eis impetrauerunt, vt dictorum Arrestorum & iudicatorum cum matura deliberatione consily digestorum & consultorum pronunciatio disseratur, & multotiens per alias litteras veritate suppressà obtentas vobis mandari & inhiberi fraudulenter & dolose aut alias fictitie & minus iuste faciunt quod ad consultationem iudicatorum & arrestorum in quibus se sentiunt appunctatos minime procedatis, nisi omnes consiliary nostri camerarum dicti Parlamenti, & Inquestarum eiusdem ac Requestarum Palatij nostri Regalis , necnon & aliquotiens Magistri Requestarum hospity nostri , cum aliquibus de nostro magno consilio ad hoc fuerint conuocati & insimul congregati, vel saltem maxima pars eorumdem, quod vix seu nunquam sieri posset, attentis eorum occupationibus ac officiis & negotiis multimodis quibus onerati existunt, & vbi eos insistere & vacare necessarie oportet; insuper accidit frequenter quod arrestorum & iudicatorum in eadem Curia nostra prolatorum executio postponitur & differtur pratextu talium vel consimilium impetrationum, unde iura partium qua dictiu arrestis & corum effectibus potiri nequeunt, quamplurimum laduntur, & indebite protelantur; & vna cum hoc intelleximus quod multi & diuersi seruitores & officiary nostri, vt pote Ostiarij & seruientes-armorum, o quidam aly ad peiora o graniora prorumpentes ad vos sapiùs accedunt, asserentes se à nobis mandatum sine praceptum expressum & pracisum ore tenus sibi factum habere, & vobis ad suggestionem partium, vel earum amicorum & affinium ausu temerario & prasumptuoso absque commissione seu pracepto, vel mandato ex parte nostra referunt & exponunt, qued nobis placet & volumus, ac per ipsos vobis mandamus, vt in pluribus actibus, & negotiis, casibusque & causis in dicta Curia ventilatis & emergentibus tam in facto remissionis seu aduocationis causarum ad nostram prasentiam ipsarum continuationis, consultationisque & pronunciationis arrestorum, quam in expeditione seu relaxatione, aut clargatione personarum, & cateris consimilibus procedatis, & vos reguletis modo & forma superius expressis , vel aliis viis prameditatis & adinuentis. Ex quibus pratactis, & eorum dependentiis nonnulla damna, scandala, & inconvenientia in lassonem Iustitia, & rei perniciosa exemplum oriuntur, ac etiam generantur in nostri & dicta Curia opprobrium, & nostrorum subditorum, ac aliorum extraneorum in dicta Curia iura sua prosequentium praiudicium, ac totius rei publica dicti Regni intolerabile detrimentum, quod Deo odibile, & nobis despicibile non immeritò reputamui. Nos igitur tam grauibus dispendiis & inconvenientibus occurrere, & super pramisis prout nostra maiestati Regia incumbit, salubriter prouidere, nostrisque subditis & aliis ad dictam Curiam affluentibus celeris Iustitia solatium ministrare totis viribus cupientes, matura consily deliberatione prahabita volumus, ac vobis districtè pracipiendo mandamus, & serie prasentium inhibemus, quatenus deinceps talibus nec consimilibus Litteris apertis seu clausis in lesionem iuris partium, Iustitieque scandalum & retardationem, ac contra vium, stilum, & ordinationes dicta nostra Curia concessis & obtentis, ac etiam concedendis & obtinendis nullatenus pareatis seu obtemperetis, nisi forsan ha Littera fuerint tales qua contineant effectum rationis, super quo conscientiae vestras penitus oneramus, dictisque armorum Ostiariis & servientibus, & aliis officiariis, & nunciis ad vos, ve prafertur, pro pradictis accedentibus, ac eorum dictis & assertionibus minime credatis seu obediatis, nec propter hoc bonum iustitia & rei publica impediri quomodolibet permittatis, immò potius dictis Litteris, si ex qualitate & natura facti casus exigant, nullas & iniquas, vel saltem surreptitias pronuncietis, aut si vobis magis expediens videatur secundum naturam causarum & qualitatem personarum nobis super hoc rescribatis, & nostram aduisetis conscientiam quod inde vobis videbitur, & agere debeamus taliter, quod ob defectum Iustitia prafati nostri subditi, & alij in dicta Curia litigantes, & institiam postulantes nullum incommedum in eisdem & ipsorum iu-

. : .

ribus de catero patiantur, partes ac consiliary, & procuratores buiusmodi Litteris vti, & eas sustinere contra prasentium & dictarum nostrarum ordinationum tenorem satagentes, ac etiam dictos Ostiarios, servientes, officiarios, & nuncios si casu exposcant, propter hoc de tali pæna vel emenda puniendo, quod cateris transeat in exemplum. In cuius rei testimonium prasentibus sigillum nostrum duximus apponendum. Datum & actum Parisius in castro nostro de Luppara die quindecima Augusti, anno Domini millesimo trecentesimo octogesimo nono, & Regni nostri nono. Ainsi signé, Per Regem, Vobis, & nonnullis aliis de Consilio prasentibus, Gontiet. Publicata sucrunt prasentes Littera in Curia Parlamenti die vicesima septima Augusti, auno Domini millesimo trecentesimo octogesimo nono, Iouuence. Extract à Registris Curiæ Parlamenti, Cheneteau.

Extraict d'une Histoire du Roy Charles VI. touchant une Concubine qui luy fut donnée, à cause que pendant ses fascheuses maladies d'essprit la Reyne Isabeau de Bauiere sa femme ne l'osoit approcher, ny conuerser auec luy.

Dans vn volume manuscrit qu'a M<sup>r</sup> Dupuy intitulé Diuers Discours Memoires meslez, cotté 488. seconde piece dudit vol.

Ex Historia vitæ Caroli VI. MS. cap. vltimo.

VIA tamen occasione sue infirmitatu (scilicet Regu) dubitabatur non modicum ne in personam Regina aliquid sinistrum committeret, secum dormire non sinchatur, sed sibi data suit in concubinam quadam pulcerrima delectabilia, & placens inuenis, silia cuiusdam mercatoris equorum, de consensum tamen Regina, quod valde videbatur absonum: sed considerans mala qua sibi imminebant propter verberationes, & oppressiones quas secum pertulerat, & etiam quod duobus malis propositis minus est eligendum, illud tolerabat. Quaquidem silia competenter suit remunerata, quia sibi sucrunt data duo maneria pulchra cum suis omnibus pertinentiis, situata vnum à Creteil, & alind à Bagnolet, & ipsa vulganter vocabatur palam & publice Parua Regina, & secum din stetit, susceptique ab eo vnam siliam, quam ipse Rex matrimonialiter copulauit cuidam nuncupato Harpedenne, cui dedit dominium de Belleuille in Piétauia, siliaque vocabatur Domicella de Belleuille.

Cette Histoire MS. appartient à Monsseur Molé Procureur general, depuis

premier President au Parlement de Paris, & Garde des Seaux.

Catalogue des pieces contenuës dans vn volume manuscrit de Monsieur Dupuy, cotté 108. intitulé Diners Actes, Lestres, & Memoires, touchant les grandes Querelles, factions, & différents d'entre les Maisons des Ducs d'Orleans & de Bourgongne, depuis l'an 1405. insques à 1436.

1. Remonstrance faite au Roy Charles V I. par Iean Duc de Bourgongne,

Anteine Duc de Lembourg, & Philippe Comte de Neuers, touchant les desGrands 1405.

ordres qui estoient au gouvernement du Royaume, l'an 1405. le vingt-sixiesme

2. Publication de l'Accordentre les Ducs d'Orleans & de Bourgongne, en 140 %. Mars 1408.

3. Lettres de pardon o l'oyées par le Roy Charles VI. à Iean Duc de Bourgongne, pour avoir fait tuer Louys Duc d'Orleans frere du Roy: Ce pardon porte vn Accord entre les Maisons de Bourgongne & d'Orleans. Ledit Duc de Bourgongne demande pardon \* de ce failt au Roy en l'Eglise Cathedrale de \* Pag. 648. Chartres deuant l'Image de Nostre-Dame, accompagné de la Reyne, des Roys de Sicile & de Navarre, & d'vn grand nombre de Princes & Seigneurs. Il est

#### 728 ANNOTATIONS SVR L'HISTOIRE

conuenu que le second fils dudit Duc d'Orleans espousera l'vne des filles dudit Duc de Bourgongne. Ne sont compris en ce pardon ceux qui ont commis le meurtre dudit Duc d'Orleans. A Chartres le neussessement Mars mille quatre cens huict.

\* Pag.131.

4. Lettres par lesquelles le Roy Charles VI. declare \* les Ducs d'Orleans, de Bourbonnois, & Alençon, les Comtes d'Armagnac, & d'Albret, & leurs adherans rebelles & desobeissans à luy, & à la Couronne, & les abandonne corps & biens. A Paris le 3. Octobre 1411.

1411. corp

5. Lettres du Roy Charles VI. par lesquelles il veut estre publié par tout le monde, que les Ducs de Berry, d'Orleans, de Bourbonnois, & Alençon, Charles à'Albret, Bernard d'Armagnac, & leurs adherans ont entrepris de le destituer, & faire vn nouueau Roy de France. A Paris le quatorzies me Octobre mille quatre cens onze.

\* Pag.145. I 4 I 2.

\* PAF.253.

\* Pag.256.

\* Pag.266.

- 6. Traité de paix entre le Duc d'Orleans & ses freres, & le Duc de Bourgongne, faite à Auxerre \* le vingt deuxiesme iour d'Aoust mille quatre cens douze.
- 7. Ce qui se passa au Parlement sur le rapport fait par le premier President, touchant ledit Traité de Paix d'entre les Ducs d'Orleans & de Bourgongne, le 27. Aoust 1412.

8. Sedition de Paris, pour la querelle entre les Ducs d'Orleans & de Bourgongne, où furent arrestez plusieurs Seigneurs pris \* dans la maison de Mon-

1413. fieur le Dauphin, és mois d'Auril & de May 1413.

9. Execution \* du S<sup>r</sup> Pierre des Essars souuerain Gouuerneur ou Maistre des Finances du Royaume, le Samedy premier Iuillet 1413. sur le midy, lequel sur decapité aux Halles de Paris.

10. Restitution d'honneur \* faite par le Roy Charles VI. aux Ducs de Berry, d'Orleans, de Bourbon, & d'Alençon, Charles d'Albret, & Bernard d'Armagnac, auec reuocation des Lettres par lesquelles ils auoient esté abandonnez de corps & de biens comme criminels de leze-Maiesté. A Paris le cinquiesme Septembre 1413.

\* Pag.185. I 4 I 4.

- 11. Traité fait \* entre le Roy Charles VI. & Iean Duc de Bourgongne à Paris au mois de Feurier 1414. en suite & consequence des Traitez de Pontoisse & d'Arras.
- 12. Articles baillez sur le Traité fait & passé à Pontoise en Aoust 1414. entre le Roy de France, le Dauphin, le Duc de Bourgongne, & les Ducs d'Orleans & de Berry.

13. Arrest contre vn nommé Pierre Ieannin Curé, qui conspiroit pour ledit

1417. Duc de Bourgongne, 26. Nouembre 1417.

\*Pag.679.

14. Maniseste \* de Iean Duc de Bourgongne, contre ceux qui auoient le Gouvernement du Royaume pendant la maladie du Roy Charles VI. lesquels il accuse de rapine, & d'auoir fait empoisonner les deux fils dudit Roy Charles 14,17. VI. A Hesdin l'an mille quatre cens dix-sept le vingt-cinquiesme d'Auril,

ledit Iean promet de maintenir le peuple en ses anciennes franchises & libertez, & d'empescher qu'il ne paye plus aucunes Tailles ne autres impositions.

15. Lettres du Roy Charles VI. par lesquelles il confirme le Traité de Paix fait entre son fils le Dauphin de Viennois d'une part, & le Duc de Bourgongne d'autre, à Paris l'an mille quatre cens dix-hui& le seiziesme Septembre. Il est porté dans lesdites Lettres, que ledit Dauphin aura pour son Appennage le Dauphiné, les Duchez de Touraine, & le Berry, & le Comté de Poi&ou.

16. Lettres du Roy Charles VI. confirmant le Traité de Paix, fait de son auctorité entre son fils le Dauphin d'une part, & le Duc de Bourgongne d'autre; & donne Abolition generale à tous ceux qui ont esté d'un party & d'autre: & veut que les Comtez d'Estampes & de Gien soient deliurez audit Duc de Bourgongne, & se reserve à luy seul la disposition de tous les Offices du Royaume.

Digitized by Google

A Pontoise l'an mille quatre cens dix-neuf le dix-neusiesme Iuillet. 1419. 17. Traité du Ponceau, qui est à vne lieuë de Melun, sur le droit chemin de Paris, prés de Poilly-le-fort \*, entre Charles Dauphin & le Duc Iean de \* Pag. 472. Bourgongne, par l'entremise du Legat du Sain& Siege, iuré sur la vraye Croix manuellement touchée par l'vne & l'autre des parties: Ensemble sur les sain &s Euangiles par leurs principaux adherans: Estans nommez entre ceux dudit Dauphin Messire lacques de Bourbon Sire de Thury, Me Robert le Maçon son Chancelier, Me Jean Lounes President de Prouence, & autres, du Mardy on- 1419. ziesme Iuillet mille quatre cens dix-neuf. Registré au Parlement le 20. dudit mois de Iuillet.

18. Lettre du Roy Charles VI. à ceux de la ville de Paris, à ce qu'ils n'ayent à assister son fils Charles VII. lequel auoit fait tuer le Duc de Bourgongne à Monstereau où faut-Yonne, & adiousta que le mariage de sa fille \* auec le \*Pag.377. Roy d'Angleterre ne sera qu'vtile au Royaume. A Troyes l'an 1419. le dixsepticime lanuier.

19. Confirmation & interpretation faite par le Roy Charles VI. de ladite Abolition generale, accordée peu auant la mort dudit Duc de Bourgongne. En

1419. 20. Traité de Ligue & Alliance entre Iean Duc de Bethfort, se qualifiant Gouverneur & Regent du Royaume de France, Philippe le Bon Duc de Bourgongne, & Iean Duc de Bretagne. A Amiens le dix-septicsme Auril mille quatre cens

21. Edict du Roy Charles V I I. donné à Compiegne le vingt-deuxiesme Restablissemes Aoust mille quatre cens vingt-neuf, pour le restablissement de ceux qui auoient aprés les Guerfuiny son party.

22. Extrasct du Registre intitulé Pictauis, fol. vi xx vii. contenant les demandes faites au Roy Charles VII. par la Cour de Parlement de Paris, transferée \* & refugiée à Poictiers, auec les Responses faites par ledit Roy à icelle \* Pag. 360. Cour, touchant son retour & restablissement à Paris. A Bourges le huictiesme Iuin 1436. 1436.

Extraict d'un Registre de la Chambre des Comptes, cotté F, commençant le 20. May 1395. H finissant l'an 1404. fol. 117.

E Samedy seiziesme Septembre mille quatre cens deux, Hemon Raguier 1402. Argentier de la Reyne, presenta à Messieurs au Burel vne Cedule en papier, signée du seing manuel de Maistre Iean de Sains, Notaire & Secretaire du Roy nostre Sire, de laquelle la teneur ensuit: Le derrain jour de Feurier l'an de grace mille quatre cens & vn, le Roy estant en son Conseil en son Hostel de Saince Pol à Paris, où estoient Nosseigneurs les Ducs de Berry, de Bourgongne, & d'Orliens, le Comte de Mortaing, le Sire de Lebret, le Patriarche d'Alexandrie, les Archeuesques de Sens, & d'Aux, les Euesques de Noyon, de Tournay, de Meaux, de Chartres, & de Poictiers, Loys de Bourbon, dir de la Marche, Messire Iacques de Bourbon, le grand Maistre d'Hostel, l'Admiral, les Seigneurs de Basqueuille, de Heugueuille, & d'Aumont, plusieurs de Parlement, & de la Chambre des Comptes, les Tresoriers de France, & plusieurs autres. Il emancipa & aaga Nosseigneurs les Ducs de Guienne son ains- Emancipation né fils, & de Touraine son second fils. Après il receut dudit Monsieur de Charles VI. de Guienne l'hommage du Duchié de Guienne. Après il receut dudit Monsieur se deux ende Touraine l'hommage du Duchié de Touraine.

Zzzz

Vnion au Domaine des Places limitrophes.

1407.

ETTRES Patentes du Roy Charles VI. à Paris, l'an mille quatre cens fept au mois d'Auril, par lesquelles il declare qu'il a droict, & luy est loisible par prerogatiue Royale de prendre & appliquer à son Domaine les Chasteaux, & autres lieux estans en la frontiere des ennemis, en faisant recompense à ceux desquels il prendra les dits lieux; & que les Roys ses predecesseurs auroient iouy & vsé de ce Droict, quand la necessité & vtilité de la chose publique l'a requis. Et partant qu'il vnit à son domaine la Ville, Port de mer, & Chastellenie de Taillebourg en Saintonge, assis en pays de frontiere. Ce qu'il dit saire pour le prosit du pays, & à ce que la dite Ville & Port soient en plus seure garde. Et entend recompenser en bres le Sieur de Harpedenne Acquereur, du prix & loyaux cousts.

HARLES par la grace de Dieu Roy de France, Sçauoir faisons à tous presens & aduenir; Que comme pour le bien, ruition, & defense de nostre peuple, & l'vtilité de la chose publique de nostre Royaume, nous ayons droi&, & nous foit loisible par puissance Souueraine & especiale prerogatiue Royale, de prendre & appliquer à nostre Domaine les Terres, Chasteaux, Ports de mer, & autres lieux, estans en frontiere de nos ennemis, que nous veons estre necessaires à la generale garde, tuition, & defense de nos Subiets, & à la seureté vniueiselle de nostredit Royaume, en faisant condigne recompensation à ceux desquels nous prendrons les dits Lieux du loyal prix & iuste valeur d'iceux lieux, & des autres interests & loyaux coustemens; & dece droict ayent iouy & vsé nos deuanciers Roys de France, quand necessité & expediente vtilité de la dite chose publique de nostredit Royaume l'a requis, & y est suruenuë. Et il soit ainsi que nostre amé & feal Cheualier, Chambellan, & Conseiller Iean Harpedenne, ait nagueres acquis par certains moyens la Ville, Terres, & Chastellenie de Taillebourg, tenuë en foy & hommage de nous, auec la Terre du Cluseau, tenuë en foy des Religieux, Abbé, & Conuent de Saintt Iean d'Angely, auec toutes leurs appartenances, & appendances quelsconques; lesquelles sont assises en pays de frontiere de nosdits ennemis prés de Bordeaux, & ailleurs sur Ports de mer, par lesquels l'on pourroit legerement descendre à grand nombre de nauires & de gens, pour greuer nous, nostre Royaume, nostre pays de Xainctonge, & nosdits Subiets, si garde & prouision n'estoient mises sur les dits Ports, & audit pays: Et lesquelles Terres, Chastellenie, & Port de mer, auec ses appartenances & appendances, nous sont moult necessaires à estre en nostre main, & appliquées à nostre Domaine, pour la tuition & desense de nosdits Subiets, & pour tout le bien public de nostredit Royaume. Et lesquelles Terres, Chastellenie, & Port de mer se elles se alienoient, ou estoient mises hors de nostre main, és mains de nosdits ennemis, par quelconque maniere que ce fust, par mauuaise garde, ou autrement, comme par plusieurs fois depuis quarante ans est aduenu, pourroit grandement dommager nous, nostredit Royaume, & nosdits Subiets audit pays de Xainstonge, nostre ville de la Rochelle, & d'ailleurs enuiron, si remede n'y estoit mis. Er pource voulans aucunement pourueoir à la seureté dudit pays, lequel a esté durement traité par nosdits ennemis iusques à cy; & aussi de tous nos autres Subiets, pour aucunes grandes causes & considerations euës en nostre Conseil, & autres qui à ce nous ont meu, & meuuent: Voulans en ce vser de nostre droict & prerogatiue Royale, par puissance & Seigneurie Souncraine, auons voulu & ordonné. voulons & ordonnons par ces presentes, que icelles Ville, Terres, & Chastellenie de Taillebourg, & Port de mer; ensemble ladite Ville de Cluseau, & toutes leurs appartenances & appendances quelsconques, que l'on dit estre de nouuel acquises par ledit Harpedenne en quelque maniere, & pour quelconque cause

que ce soit, soient Royaument mises & appliquées à nostredit Domaine: Et dés maintenant par ces presentes les y mettons & appliquons de nostredite puissance & auctorité Royale, pour en jouyr desormais comme de nostre propre chose & domaine, au profit & seureté de nous, de nosdits Subiets, & dudit pays, en recompensant & voulant recompenser toutes voyes en argent comptant pour vne fois iceluy Harpedenne du prix des coustemens, frais, & missions raisonnables par luy faits, tant en l'acquest desdites Terres & Chastellenie, comme autrement deuëment; laquelle chose nous entendons faire briefuement. Si donnons en mandement à nosamez & feaux Conseillers les Genstenans nostre Parlement, & qui les tiendront pour le temps aduenir, les Gens de nos Comptes,& Tresoriers à Paris, & à chacun d'eux si comme à luy appartiendra, que incontinent ces Lettres veuës ils mettent Royaument en nostredite main lesdites Terres & Chastellenie de Taillebourg & du Cluseau, & les appliquent à nostre Domaine, comme dit est, & icelles facent gouverner en Iustice, & en Recepte, & autrement doresnauant de par nous, comme nostre propre Domaine. Et pource que ce soit ferme chose & stable à tousiours, nous auons fair mettre à ces presentes nostre Seel, sauf en autres choses nostre droict, & l'autruy en toutes. Donné à Paris au mois d'Auril, l'an de grace mille quatre cens & sept, & de nostre Regne le vingt-septiesme. Signé sur le reply, Par le Royen son Conseil, où le Roy de Sicile, Monseigneur le Duc de Berry, Vous, l'Archeuesque de Sens, l'Euesque de Noyon, le grand Maistre d'Hostel, le Maistre des Arbalestriers, & autres estoient. Signé, Derian. & seelle d'vn grand Seau de cire verte, pendant en cordon de soye rouge & verte.

### Extraict des Memoriaux de la Chambre des Comptes.

OMINA Liberorum domini Regis Caroli Sexti & Domina Isabellis de Bauaria consortis sua, atque dies & bora nativistatum eorumdem, prout repertum est in quodam Missali in Capella dista Domina exeunte die secunda Iuly anno Domini 1416.

1. Monsieur Charles premier & aisné fils du Roy, fu né au Bois de Vinciennes, entre neuf & dix heures auant midy, le vingt-cinquiesme iour de Septembre l'an 1386.

2. Madame Ichanne de France su née à Sain & Oüyn, à hui & heures deuant midy, le quatorzies me iour de Iuin l'an 1388. En suite l'on a escrit depuis: Hac bimatu tantum vixit, & sepulta est in Ecclessa Beata Maria Regalis, ditta Maubuisson.

3. Madame Isabel de France sunée au Louure, deux heures après minuict, 1389. le 9. de Nouembre 1389.

4. Madame Iehanne de France su née ou chastel de Melun, entre six & sept heures auant midy, le vingt-quatriesme iour de Ianuier 1390. L'on y a adiousté: Nupta fuit domino Iohanni de Montesorti Comiti silio domini Iohannis tunc Britannia Ducis, videlicet circa mensem Augustum 1397.

5. Monsieur Charles Dalphin de Vienne second fils, fu né à Paris en l'Hostel de Sain& Pol entre sept & hui& heures aprés midy, le sixiesme jour de Fe-

6. Madame Marie de France su née ou Bois de Vincennes, à dix heures deuant minuiet, le vingt-deuxiesme iour d'Aoust mille trois cens nonante-deux. L'on y a adiousté depuis: Hac in atate innenili posita suit & reclusa in Monasterio Pissiaci, videlicet in die Nativitatis Beata Maria anno 1397. vt in Chronicis Francia. Obiit autem in Palatio Regio Paris. die decima nona Augusti 1438.

7. Madame Michelle de France fu née à Paris en l'Hostel de Sainst Pol, enniron huist heures après midy, le onziesme Ianuier 1394. L'on a adiousté de-Zzzz ij

1390.

#### ANNOTATIONS SVR L'HISTOIRE 732

puis sur le Registre: Quinta May 1403. tractatum fuit de matrimonio baius Domine cum domino Philippo Burgundie primogenito domini Iohannis Burgund. iunc \* Pag. 200. & Comit. Nivernens. quiquidem tractatus \* esse dicitur in thesauro chartarum, fuit etiam dictum matrimonium postea consummatum 1409.

8. Monsieur Loys tiers fils du Roy, fu né en l'Hostel de Sainct Pol à Paris, entre sept & huict heures après midy, le vingt-deuxiesme iour de Ianuier mille

trois cens nonante-fix.

9. Monsieur Iehan de France quart fils du Roy, fu néen l'Hostel de Sainct 1398. Pol à Paris, enuiron cinq heures aprés midy, le dernier iour du mois d'Aoust

10. Madame Catherine de France su née en l'Hostel de Sain& Pol à Paris, 1401. enuiron six heures aprés minuict, le vingt-septiesme iour d'Octobre l'an mille

quatre cens & vn.

11. Monsieur \* Charles de France quint fils du Roy, fu né en l'Hostel de S. 1402. \*Ce fut depuis Pol à Paris, enuiron deux heures aprés minuiet, le vingt-deuxiesme iour de Feurier 1402.

Du faict de la premiere destrousse des Anglois, faite à Baugé\*, \* Pag. 390. 441. 6 485. mille quatre cens vingt.

> Extraict d'un vieil Registre de la Chambre des Comptes , estant en la Chambre d'Aniou, fol. 142.

E Samedy vingt-deuxiesme iour de Mars, veille des grands Pasques, l'an , de grace mille quatre cens vingt, ou cimetiere du vieil Baugé, environ quatre heures après disner, fut faite la desconsiture du Duc de Clarence, & de plusieurs grands Seigneurs Anglois; lequel Duc estoit frere du Roy Henry d'Angleterre, & estoient en nombre selon le rapport fait par ceux qui furent à la besongne, enuiron mille cinq cens hommes d'armes de toute trié. Et des François y furent le Sire de la Fayete Mareschal de France de par Monsieur le Dalphin de Viennois, Regent le Royaume, le Sire de Fontaines, le Sire de Tussé nommé Bandouyn de Champagne, Mcssirc Iehan de la Grezille, Mcssirc Iehan des Croix, le Roncin, & plusieurs nobles Cheualiers & autres des pays d'Aniou & du Maine, les Comtes de Bouchan & de Victon, & autres Escossois en grand nombre; & y furent morts Messire Charles le Bouteiller, Guerin de Fontaines, Messire Ichan \* \* \* \* \* Cheualier, & Thiebault Bahoul Escuyer, &c.

# 

ANNOTATIONS SVR LA CHRONIQUE intitulée Histoire Chronologique du Roy Charles VI. commençant l'an 1402. insérée page 411. & suiuantes.

\*Pag. 665 l.12. P AG B 412. ligne 5. Et fut tenu sur les Fons par Charles \* Seigneur d'Albret
1402. P Cousin germain du Roy Charles VI. esc. L'Exampleire : on s'est seruy pour la correction de cette Histoire, & qui semble escrit & additionné de la propre main de l'Autheur, appelle toussours ce parrain du Roy Charles VII. Charles Seigneur de Lehret, & non d'Albret. Ce qu'obseruent aufsi quelques Escrivains modernes, lesquels ont escrit en Latin. Signamment Heruier de Berne en son Panegyrique des Comtesde Dreux & d'Orual, qu'il adresse à Gny de Lanal Comte d'Orual, imprimé l'an M. DXIIII. à Paris chez

Viuant Gautherot. Car il y nomme partout Iean d'Albret fils d'Arnaud Amenion d'Albret, qui fut fils de Charles Seigneur d'Albret, & petit fils de Charles Connestable de France, Ioannem Lebreti, ou à Lebreto; & la famille d'Albret gensem Lebretam. Mais les anciens tiltres semblent conuenir, & rapporter dauantage au mot d'Albret, l'appelans en Latin Alesbertum. Et en a esté remarqué vn entre autres de plus de quatre cens cinquante ans, bien que sans datte, au Chartulaire de la Maison-Dieu de Mommorillon en Poictou, qui porte ces termes : Helias dominus Alesberti dedit quatuor denarios pauperibus Domus-Dei de Mommorllo in villareis super domum Leprosorum de Faidolent. Ce qui pourra seruir à ceux qui rechercheront l'antiquité & l'origine de ceste Maison plus haut, que ne la reprennent pas ceux qui la deriuent seulement d'Amanion ou Amanieu Sire d'Albret, mary de Saride fille de Didague Vicomte de Tartas, enuiron l'an mille deux cens, & font cestui-cy pere d'vn autre Amanieu, aussi Sire d'Albret, mary de Roze fille de Guitard sieur de Bourg; de laquelle il procrea Bernardet, Guitard, Arnaud, Berard, & Marshe. Adioustans que Bernardes Sire d'Albret, & Vicomte de Tartas, fut pere d'Arnaud Amanion aussi Sire u'Albret, auquel le Roy Charles V. donna pour espouse Marguerite de Bourbon sœur de la Reyne Jeanne de Bourbon sa femme: Et de ce mariage vint Charles Sire d'Albret Connestable de France, qui par ce moyen fut cousin germain du Roy Charles V I. dit le Bienaimé, du costé des meres. On pourroit icy rapporter le reste de la genealogie d'une tant celebre famille: mais ce n'est pas le but d'employer ces Annotations en la deduction entiere de tellespieces; ains seulement en tirer & remarquer ce qui appartient à l'intelligence & explication de la presente Histoire.

Mesme page ligne 13. Audit an mille quatre cens deux trespassa \* Louys de \* Pag. 151.

Sancerre Connestable de France, &c. Par contract passé soubs le Seel du Chastellet, deuant Ican Seigneur de Folleuille Cheualier, Conseiller du Roy, Garde de la Preuosté de Paris, le Ieudy vingt-septiesme iour de Septembre l'an mille trois cens nonante-sept, ce Seigneur, Louys de Sancerre Chenalier, Connestable de France, vendit, ceda, & transporta à Renerend Pere en Dieu, Monseigneur Guerart d'Athies Archenesque de Besançon, Conseiller du Roy, acheteur pour luy, ses hoirs, & pour ceux qui de luy auroient cause ou temps auentr, pour & parmy le prix & somme de trois mille liures tournois, un escu d'or à la couronne pour vingt-deux sols six deniers tournoù la piece, une Maison, Hostel, iardins, & preaux, seant à Paris outre le pont faisant le coin de la ruë d'Arondelle, & de la ruë Guy le Comte; sur des portes dudit Hostel faisant yssue en ladite ruë d'Arondelle, & l'autre en celle de Guy le Comte: Lequel Hostel il auoit, tenoit, iouyssoit, & paisiblement possedoit, & à luy seul & pour le tout competoit & appartenoit. Il trespassa le Mardy sixiessme iour de Feurier, & sut enterré dedans l'Abbaye de Sain& Denys, en la Chappelle du Roy

Charles V. foubs vne tombe plate: Voicy son Testament.

Testament de Louys de Sancerre Connestable de France, le Dimanche quatries fine Feurier mille quatre cens deux: Pris d'yn Registre du Parlement, depuis fol. 66. iusques à 70. qui a pour titre Testamenta seu ordinationes vitimarum voluntatum decedentium, Curia Parlamenti submissa, ab anno 1400. Communiqué par M<sup>1</sup> de Vyon Sieur d'Herouual Auditeur des Comptes.

Testamentum domini Ludouici de Sacro-cesare, quondam militis & Constabularij Francia.

Tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Guillaume Seigneur de Tignonuille 🤼 Chenalier, Conseiller, Chambellan du Roy nostre Sire, & Garde de la Prenosté de Paris, Salut; Sçauoir faisons, que pardeuant Richart de Bailly & Nicolas Porteclef Clercs Notaires Iurez du Roy nostredit Sire, de par luy establis en son Chastellet de Paris; Fut personnellement estably noble & puissant Seigneur, Monsieur Louys de Sancerre Connestable de France, ferme de corps, sain de pensée, & de bon & vray entendement, si comme il disoit, & comme de primeface apparoit, attendant sagement, considerant qu'il n'est chose plus certaine que la mort, ne moins certaine que l'heure d'icelle, & que briefs font les jours de humaine creature en ceste mortelle vie; & pource, non sans cause pensant aux choses souueraines, & à sa fin, non voulant de cessecle trespasser intestat, mais tandis que en luy regne vigueur, & raison gouverne sa pensée, voulant aux cas fortunez obuier, & sur toutes choses au salut & remede de son ame pourucoir & remedier; pour ce, il des biens temporels que nostre Seigneur Iesus-Christ par sa grace luy a prestez en ceste mortelle vie, de sa certaine science & ferme propos fist, disposa & ordonna en la presence desdits Notaires son Testament & ordonnance de derniere volonté, Au nom du Pere, du Fils, & du Sainct Esprit, en la forme & maniere qui s'ensuit. Premierement, Il, comme bon & vray Catholique, en recognoissant deuotement nostre Sauueur Iesus-Christ, recommanda moult humblement son ame, quand de son corps departira, en la garde de la benoiste Trinité, & de la glorieuse Vierge Marie, de Monsieur S. Michel Archange, S. Pierre & S. Pol Apostres, & Monsieur Sainct Denys, & à toute la benoiste Cour de Paradis, & son corps laissa à la sepulture Ecclesiastique, laquelle il esseur en l'Eglise parochiale de Nostre-Dame de Sancerre, auec son tres-cher & tres-amé frere seu Messire Robert de Sancerre, dont Dieu ait l'ame. Item, Ledit Testateur voulut & ordonna toutes ses debtes estre payées, & ses torts faits amendez deuëment & raisonnablement selon la discretion de ses Executeurs cy-aprés nommez; & ainsi, & par la maniere qu'il appartiendra à faire parraison. Item, Il voult & ordonna que le jour que on mettra son corps en terre, en attendant son obseque, soit mis vn drap noir sur son corps, & luminaire de quatre cierges, & treize torches, chacun cierge & torche pesant quatre liures de cire, ou plus ou moins, à l'ordonnance de sesdits Executeurs; & treize pauures tenans chacun vne desdites torches à l'entour de son corps, & donna & laissa à chacun desdits treize pauures deux aulnes de drap noir pour vne fois. Item, Ledit iour de son enterrement voult & ordonna estre dites & celebrées, son corps present, trois Messes à note, à Diacre & Soubs-Diacre; l'vne de Nostre-Dame, l'autre du Sain& Esprit, & l'autre des Morts, pour le salut & remede de son ame. Item, Il donna & laissa à chacun des Prestres qui chanteront les dites trois Messes cinq sols tournois pour vne sois, & au Diacre, & Soubs-Diacre pour chacune Messe quinze deniers tournois. Item, Il voult & ordonna que à chacune desdites trois Messes soit offert cinq

deniers tournois pour chacun qui la voudra offrir & porter; & voult ledit Testateur son corps estre porté audit lieu de Sancerre, de quelque lieu qu'il aduint luy aller de vie à trespassement; & ou cas que sondit corps apporté n'y pourroit eitre, il voult ledit Service estre fait en ladite Eglise de Sancerre par représentation. Item, Il voult & ordonna que le jour dessus dir, tous & chacun des Prestrés qui en ladite Eglise voudront dire & celebrer Messe pour le salut & remede de ion ame, ayent deux sols six deniers tournois pour vne fois; desquelles Mésses il voult auoir celuy iour en ladite Eglise, tant que celebrer on en pourra. Item, Voult & ordonnason grand obseque estre fait pour luy en ladite Eglise, en la forme & maniere qui s'ensuit: premierement voult & ordonnale iour de sondit grand obseque, auoir luminaire de deux mille liures de cire neufue, tant en cierges pour la chappelle, comme en torches, ou en circuitude de l'Eglise, à l'ordonnance de sesdits Executeurs; & semblablement voult auoit des l'auures portans lesdites torches à l'ordonnance de sesdits Executeurs, & que chaeun desdits Pauures ait deux aulnes de drap noir. Item, Voult & ordonna ladite chappelle estre parée & ordonnée, & bordée à l'ordonnance de sesdits Executeurs Item, Voult & ordonna ledit jour estre dites & celebrées en ladite Eglise, pour le salut & remede de son ame, trois Messes à notte à Diacre & Soubs-Diacre, c'est assauoir l'vne de Nostre-Dame, l'autre du Sain& Esprit, & la tierce des Morts; & donna & laissa à chacun des Prestres qui les chanteront cinq solstournois pour vne fois, & au Diacre & Soubs-Diacre de chacune desdites Messes quinze deniers tournois pour vne fois. Item, Voult & ordonna ledit iour estre dites & celebrées en ladite Eglise des autres Messes basses, tant que dire s'en pourra pour le salut & remede de son ame; & donna & laissa à chacun Prestre, qui sedit iour chantera pour suy en ladite Eglise, s'ils font du lieu ou des environs, deux sols six deniers tournois, & s'ils sont fourains cinq fols tournois pour vne fois, c'est assauoir d'vne lieue ou plus. 11tm, Voult & ordonna audir le iour de sondit grand obseque quatre cheuaux, dont les deux seront couverts, cest assauoit vn pour la guerre couvert, & dessus vn Escuyer armé à cotte des armes dudit Testateur, & l'Escu de cousture. 11em, L'autre cheual, & vn autre homme dessus par semblable maniere, pour le tournoy & sacotte, & tout de bateure, & deux heaumes garnis de tymbres; & seront les dits tymbres d'une teste de homme à barbe & cheueux gris; & le lambequin defdits tymbres atmoyé de ses armes, & deux couronnes d'or, l'vne sur la teste, & l'autre sur le heaume; & sur le floron de la coronne qui fait le front, vne plume d'ostruche blanche. Item, Deux Gentilshommes sur les autres deux cheuaux, lesquels Gentilshommes seront vestus de noir; & les selles desdits deux cheuaux, l'vne sera pour la guerre armoyée de cousture; & l'autre pour le tournoy armoyée de bateure, & porteront lesdits deux Gentils hommes chacun vne banniere, c'est assauoir celuy à la selle de guerre, la banniere de guerre de cousture; & celuy à la selle de tournoy, la banniere de tournoy de bateure; & seront lesdites bannieres, c'est assauoir celle de la guerre, de cousture, & celle du tournoy, de bareure comme dit est. Item, voult & ordonna, que le jour de sondit obseque, l'Escu de ses armes soit offert par son tres-cher & tres-amé nepueu Messire Guichart Dauphin. Item, Voult & ordonna que l'Escu du rournoy soit offert par les amez cousins Messire Robert & Messire Philippe de Bonnoy, ou par I'vn d'eux. Irem, Voult & ordonna auoir lendemain de sondit grand obseque, vne Donnée ou Charité criée à six lieuës à l'enuiron de Sancerre, & donna & laissa à chacune personne qui y sera, vn blanc de cinq deniers rournois pour vne fois. 11em, Voult & ordonna que le demourant du luminaire de sondit grand obseque, iceluy fait, soit & demeure aux Curez & Prieuré de ladire Eglifé, pour en faire leurs volontez; & les draps de la chappelle & habiliemens des cheuaux soient & demeurent à ladite Eglise, à faire ornemens pour seruir Dieu, & ladite Eglise; & les bannieres, escus, heaumes, & tymbres, il voult

& ordonna qu'ils fussent & soient mis, & demeurent au dessus de sa sepulture;

736

& pour le droict desdits cheuaux & harnois, il donna & laissa ausdits Curé & Prieuré la somme de six vingts liures tournois pour vne fois; & combien que ledit Testateur eust & ait ordonnée sa sepulture en ladite Eglise Nostre-Dame de Sancerre, comme dessus est faite mention: toutesfois pource qu'il a pleu à Monsieur le Duc d'Orleans \* de luy auoir dit, que il fust & seroit bon que iceluy Testateur fust enterré en l'Eglise de S. Denys en France en la Chappelle & aux pieds de la sepulture du Roy Charles, dont Dieu air l'ame, & prés de la sepulture de seu Messire Bertrand du Guesclin iadis Connestable de France, & que illec fust par luy fondée vne Messe chacun iour perpetuellement, pour l'ame de luy, & que de ce mondit Sieur le Duc supplieroit le Roy nostre Sire; ledit Testateur de ce se soubsmit & soubsmet à l'ordonnance du Roy nostre Sire, dudit Monsieur le Duc, & de nos Seigneurs. Item, Ledit Testateur voult & ordonna que le Testament de feu son tres-cher & amé oncle Messire Iehan de Sancerre Seigneur de Sagonne, en son viuant fils de seu Messire Loys de Sancerre, soit enteriné & accomply de poinct en poinct, en & sur les terres à luy laissées par luy, c'est assauoir Sagonne, Charpigny, Assigny, & Villaubon. Item, Voult & ordonna que le Testament de son tres-cher & tres-amé frere Messire Estienne de Sancerre, que Dieu pardoint, soit accomply & enteriné, en & sur les terres par luy audit Testateur laissées, c'est assauoir Vailly, & appartenances d'iceluy. Item, Voult & ordonna que vn Anniuersaire fust pour luy fait & celebré à notte en ladite Eglise de Nostre-Dame de Sancerre, chacun an perpetuellement, pour le salut & remede de l'ame de son tres-cher Seigneur & pere, & de sa treschere Dame & mere; & pour ledit Anniuersaire donna & laissa aux Curé, Prieur & Vicaires de ladite Eglise trente sols tournois de rente chacun an; & pour ayder à admortir ladite rente, laissa ausdits Curé, Prieuré & Vicaire quinze liures tournois pour vne fois. Item, Il voult & ordonna estre dite & celebrée en ladite Eglise de Sancerre chacun iour perpetuellement vne Messe basse à heure de Prime, à l'autel de la Chappelle S. George, pour le salut & remede des ames de sondit pere & mere, en laquelle chappelle de S. George gisent les corps dessus dits; & pour ladite Messe dire & auoir en ladite Eglise, ordonna & voult estre payées au Vicaire ou Vicaires par luy ordonnez, qui la chanteront trente liures tournois de rente annuelle & perpetuelle; & pour aider à admortir ladite rente, laissa ausdits Vicaires trois cens liures tournois pour vne fois. Item, Il voult & ordonna auoir & estre fait & celebré en ladite Eglise chacup an perpetuellement vn Anniuersaire, pour le salut & remede des ames de ses treschers & tres-amez freres Messire Robert & Messire Estienne de Sancerre, & pour l'ame de luy, & pour ce faire donna & laissa aux Curez, Prioré & Vicaires de ladite Eglise trente sols tournois de rente chacun an, & pour aider à admortir ladite rente quinze liures tournois pour vne fois. Item, Il voult & ordonna vne Messe basse estre dite & celebrée en ladite Eglise & Chappelle chacun iour perpetuellement à heure de Tierce pour le salut & remede des ames de luy & de ses freres; & pour icelle dire voult & ordonna estre payées au Vicaire ou Vicaires par luy ordonnez trente liures tournois chacun an de rente; & pour l'aider à admortir trente liures tournois pour vne fois. Item, Il voult & ordonna que sur le corps de feue Madame Louyse de Beaumez mere de son tres-cher Seigneur & pere, soit fait vn tumbel enleué, & sur le corps de seu son tres cher Seigneur & pere soit fait vn tumbel enleué, & sur le corps de son tres-cher Seigneur & pere sonfils, qui auoit nom Louys, vn autre tumbel. Item, Il voult & ordonna vn autre tumbel estre fait sur le corps de seuë sa tres-chere Dame & mere, laquelle auoit nom Bietrix de Roussy, & aux pieds de ladite tumbe de ladite feuë sa treschere Dame & mere vn petit tumbel graué d'vne fillette, laquelle estoit propre sœur dudit Testateur, nommée Marguerite de Sancerre, qui estoit d'aage d'enui-

ron huict ou neufans. Item, Il voult & ordonna yn tumbel estre fait à Bour-

**P**--,

ges, en l'Eglise des Prescheurs sur le corps de seu son tres-cher Seigneur & oncle & parrin Messire Louys de Sancerre Sire de Sagonne, & sur le corps de seu son tres-cher Seigneur & oncle Messire Iehan de Sanserre Seigneur de Sagonne fils dudit Messire Louys, & sur le corps de feu son tres-cher & amé oncle Messire Louys de Sancerre, fils dudit seu Messire Louys, & frere dudit feu Messire. Iehan; lequel feu Messire Louys se nommoit Seignem de Charpignon, & que ledit tumbel soit fait pour trois personnes enleuées de trois doigts de haut, & non plus, ou cas que lesdits tumbeaux ne soient faits en son viuant. Item, Il voult & chargea sesdits Executeurs de faire faire pour sesdits freres feus Messire Robers & Messire Estienne, & pour luy vne tumbe, dont les trois personnes soient sigurées & enleuées, & de leurs noms nommées. 11em, Il donna & laissa perpetuellement à son tres-cher & tres-amé neueu Messire Guichart Dauphin ses terres & Chastellenies de Bomez & de Conde, auec leurs noblesses, forests, garennes, Iustices, & autres quelsconques leurs droicts, fonds, parties & appaitenances; & aussi sa Baronnie, chastel & Chastellenie de Lusy, auec ses droicts, noblesses & autres appartenances & appendances quelsconques, & aux hoirs dudit Messire Guichart descendans de son corps nez & procreez en loyal mariage; & ou cas que ledit Messire Guichart n'auroit hoir de sa propre chair, né & procreé en loyal mariage, comme dit est, ou que lesdits hoirs dudit Messire Guichart mouroient sans hoir ou hoirs de leur propre chair, nez & procreez en loyal mariage; en iceluy cas ledit Testateur voult & ordonna que sesdites terres, Chasteaux & Chastellenies de Bomez \*, Conde, & de Lusy, auec toutes & singulieres leurs appartenances & \*al. Bourez. appendances par luy audit Messire Guichart données & laissées comme dessus est dit, vieignent & soient; & en icelles, ou cas dessus dit, ledit Testateur voult & ordonna que sessates terres & droicts d'icelles reuieignent és mains de sessates Executeurs, ou que par leur main ou mains soient venduës & adenerées, & l'argent employé & conuerty par eux à l'entretenement & accomplissement de son sien present Testament, & autres piteux & charitables vsages, pour le salut & remede desames de feu son tres-cher & tres-amé frere, feu Messire Robert de Sancerre & de luy, comme ses autres biens meubles. Item, Il donna & laissa perpetuellement à Louys son bastard les lieux & terres que ledit Testateur auoit à Barleu, à la Ferriere, & à Beroust, auecque leurs droicts, Iustices, & autres quels conques leurs appartenances & appendances ainsi que elles se comportent, & voult & ordonna ledit Testateur, que ou cas que ledit bastard iroit de vie à trespassement sans hoirs descendans de son propre corps & loyal mariage, lesdites terres estre venduës & adenerées, & l'argent estre employé & conuerty à l'entretenement & accomplissement de ce sien present Testament, & autres piteux & charitables vsages, pour le salut & remede de l'ame de luy, par la main de ses dies Executeurs. Item, Il voult & ordonna que Iehannette sa bastarde semme de Ichan de la Teillaye, ait pour toutes choses tant passées que aduenir, & tant pour cause & raison de son mariage comme autrement, la somme de deux mille francs pour vne fois. Item, Il voult & ordonna que ou cas que ladite Iehannette iroit de vie à trespassement auant ledit Tellaye son mary, sans hoirs nez d'elle, que desdits deux mille francs dessus dits, les mille soient audit Tellaye son mary, & les autres mille soient rendus & restituez audit Testateur, ou à ses Executeurs, pour employer & conuertir en piteux & charitables vsages, pour le salut & remede de son ame, & de ladite Iehannette; & ou cas que ledit Tellaye iroit de vie à trespassementauant la dite Iehannette, sans hoirs de la dite Iehannette, comme dessus, il voult que la dite somme de deux mille francs baillée audit Tellaye & à ladite sa femme, soit & demeure à elle, & en defaut d'elle audit Testateur, ou à ses Executeurs comme dessus. Item, ou cas que la dite Iehannette iroit de vie à trespassement, laissiez hoir ou hoirs de son corps, & iceux hoirs ou hoir iroient de vie à trespassement sans hoir ou hoirs descendans de leurs corps nez

Aaaaa

en mariage, comme dessus, ledie Tellaje suruiuant, ledie Testateur voult & ordonna que iceux deux mille francs soient & demeurent audit Tellaye franchemet & quittement. Item, Il voult & ordonna que la Chappelle par luy ordonnée ia pieça à Sagonne, se paye & preigne sur sa terre & estang du Froiz & celuy Daueurdre, & sur ses autres acquests & conquests par luy faits en ladite terre de Sagonne, fruicts, prousits, & esmolumens d'iceux. Item, Il voult & ordonna que sa Chappelle ordonnée à Sain& Aubert en sa terre de Bourés, soit maintenue, faire, accomplie & payée de & sur ladire terre de Bourés & de Conde, & aussi la Messe par luy ordonnée estre celebrée chacun Dimanche en la Chappelle Sain& Denys estant en sondit chastel de Bourés. Item, Il voult & ordonna que sa Chappelle de Nostre-Dame de Labbadye de Carcassonne soit assise, payée, fondée & douée sur les terres & rentes par ledit Testateur achetées ou pays de par delà, c'est assauoir en la Seigneurie & Seneschaussée de Carcassonne, excepté son Hostel. Item, 11 donna & laissa à la Chappelle de S. Iehan ordonnée estre fondée pour cause de l'Ordre du Levrier, la somme de cinq cens francs pour vne fois, pour employer & conuertir en rente pour icelle desseruir, & en augmentation de la fondation & dotation de ladite Chappelle. Item, Quant à la solution, paye, fondation, & dotation des Anniuersaires, Vicaires, ou Messes, & admortissemens d'icelles, par luy chacun iour ordonnées estre dites & celebrées en ladite Eglise de Sancerre, par la forme & maniere que cydessus est declarée, par exprés & en especial ledit Testateur en a chargé & hypotequé, & voult estre chargez & hypotequez sa terre de Montsaucon, rentes, profits, & esmolumens d'icelle, par la meilleure forme & maniere que faire se pourra, au profit des Curé, Prieur, & Vicaires de ladite Eglise de Nostre-Dame de Sancerre, qui chargez en seront, & de leurs successeurs. Item, Ledit Testateur donna & laissa à ses seruiteurs, familiers, & autres personnes cyaprés nommées, les sommes d'argent contenues & declarées en la maniere qui ensuit, c'est assauoir à Iean Foncault l'aisné trois cens francs pour vne sois. Item, à Guillaume Foucault trois cens francs pour vne fois: Item au Moine Foucaut, tant pour don comme pource que le dit Testateur luy estoittenu pour prestà luy fait du sien, treize cens francs pour vne fois: Item à Iean Foucaut le ieune cent francs pour vne fois: Item à Bonnor Foucaut cent francs pour vne fois: Item à Pierre de Fleury deux cens francs pour vne fois: Item, à Artiu de Langon deux cens francs pour vne fois: Item, à Estienne Loresse deux cens francs pour vne sois: Item à Archambault de Villare mille francs pour vne fois: Item, à Maistre Robert de la Buxie cent francs pour vne fois: Item, à Messire Gilles Morart son Chappelain cent francs pour vne fois: Item, à Pierre Bandre son Clerc trois cens francs pour vne fois: Item à Perrinet Porchier son varlet de chambre deux cens francs pour vne fois: Item, à laquiet du Mont son Armurier cent francs pour vne fois: Item, à Benoist le Noir son Barbier cent francs pour vne fois : Item , à Iean du Valson varler de chambre, six vingt francs pour vne sois: Item, à Michelet son Clerc cent francs pour vnc fois: Item, à Guiot Haguenaue trente francs pour vnc fois: Item, à Oudinet Pijon son Queux deux cens francs pour vne fois: 1sem, à Chrestien son varlet de cuisine trente francs pour vne fois: Item, à Thibaut quarante francs pour vne fois: Item, à Ernoules de la Cuisine vingt francs pour vne fois: Item, à Plancon cent francs pour vne fois: Item à Raoulet Amire son Fourrier, soixante francs pour vne fois: Item, à Iehan le Minier, dit le Begue, quarante francs pour vne fois: Item, à Iehan de la Minier vingt francs pour vne fois : Item, à Iehan Buisson cousin de feu Robinet son Mareschal, vingt francs pour vne fois: Item, à Iehan Campion vingt francs pour vne fois, & son cheual & oyseaux: 1sem, à Giles Campion quinze francs, & son cheual, & oyseaux: Isem, à Hennequin vingt francs, & son cheual & oyscaux: Item, à laquet Corneille trente francs: Item, à Martin Rose trente francs: Item, à Bleu-levrier deux cens francs: Item, au grand Chat brusle trente francs: Item, à Perrinet le Patisser trente francs: Item, à Robin le Large

trente francs: Item, à Buisson veneur trente francs: Item, à Robinet vingt-cinq francs, & leurs cheuaux, chiens, & harnois, sauf les Limiers & les Levriers : Item, à Baudichon varlet de chiens dix francs pour vne fois: Item, à Pierre quinze francs pour vne fois, & l'vn des Limiers: Item, au Gaugon douze francs: Item, à Trichart douze francs, & à eux deux l'autre Limier, si tant en y a : Item, à Iehan le Leu son Concierge à Paris vingt francs: Item, aux enfans de Hennequin Vannel, qui souloit porterson penon, cent francs. Item, Ledit Testateur laissa & donna à Frere Guillaume de Buynille de l'Ordre des Augustins, soixante francs; & à Frere Robert Auisse son compagnon quarante francs: Item, à Bernard de Themericourt, & son fils, & à Crestes à chacun cent francs : Item, à Marguerite la Lingiere soixante francs: Item, à Pennier six vingt francs: Item, au Bourguignon cent francs : Item, à Forton quarante francs. Item, Laissa & donna à tousiours perpetuellement à la femme Tellage son Hostel de Carcassonne, auec ses appartenances: Item, Donna & laissa à Iehan de Cheuenon la somme de dix-huic cens francs, que le feu Sire de Coucyà son viuant luy deuoit; & voult ledit Testateur, que ou cas que ledit Cheuenon n'en pourroit estre payé, que ladite somme luy soit payée sur ses meubles & conquests. Item, Il voult & ordonna que tous ses familiers & seruiteurs soient payez & satisfaits chacun endroit soy, à la volonté & ordonnance desessaits Executeurs. Item, Il voult & ordonna que sesdits Executeurs puissent ouyr les comptes de tous les Receueurs, & autres personnes qui se sont messées & entremises tant de faict de recepte, comme de sessinances, & autrement pour ses besongnes, le temps passé iusques à huy, & de receuoir tout ce que iceux Receueurs, & autres dessus dits pourroient estre tenus par la fin de leurs comptes, & autrement; & sur tout, leur donner quittances & descharges particuliers, especiaux, ou generaux, selon ce & par la manie re qu'il plaira à sesdits Executeurs. Item, Ledit Testateur voult & ordonna que tous ses autres biens meubles & conquests, desquels ey-dessus autrement n'a ordonné, quelsconques qu'ils soient, & en quelconque lieu, & par quelconque nom dits, nommez & appellez, & par especial ses terres & appartenances de Cudor & Precy qu'il auont de son conquest, fussent & soient par la main de ses distribuées tant és admorrissemens des Anniuersaires & Messes par luy cy-dessus ordonnées estre dires en ladite Eglise de Nostre-Dame de Sancerre, à pauvres pucelles, mariées, comme és reparations des passures Eglises, Maisons-Dieu, & Hospitaux, & autrement en piteux & charitables vsages, pour le salut & remede des ames dudit seu son tres-cher & tres-amé frere Messire Robert, & de l'ame d'iceluy Testateur, comme bon semblera à sesdits Executeurs; pour toutes lesquelles choses dessus dites, & chacune d'icelles faire, enteriner & mettre à fin & execution deuë de poin& en poin& selon leur forme & teneur, ledit Testateut fist, nomma & esleut, & par ces presentes fait, nomme & eslit ses Executeurs & feaux Commissaires tres-haut, tres noble, & tres-excellent Prince, Monsieur Loys Duc d'Orleans, noble & puissant Seigneur Monsieur Arnauld de Corbie Chasscelier de France, Reuerends Peres en Dieu son tres-cher Sieur & cousin, Monsieur Ieban de Roussy Eucsque de Laon, Monsieur Philippe de Moulin Eucsque de Noyon, Messire Guillaume de Meleun Comte de Tancaruille, Messire Iehan Sire de Montagu grand Maistre d'Hostel du Roy nostre Sire, son tres-cher & tres-amé frere Messire Gnichart Daughin Maistre des Arbalestriers du Roy nostre Sire, Messire Guichart Dauphin le ieune son tres-cher & tres-amé neueu, son trescher & tres-amé cousin Messire Robert de Bonnay, le Seigneur de Hengueuille, le Sire Diury, Messire Iehan Sire de Montenay Cheualiet, Iehan de Cheuenon, Bernard de Themericourt, Iehan Foncault, Archambault de Villars, Artus de Langon, Jehan de la Tellaye Escuyets, sestres-chers & bien amez Maistre Henry de Marle President en Parlement, Maistre Iehan Jouwenel Aduocat & Conseiller du Roy nostre Sire en son Parlement à Paris, Robert de la Buxie Chanoine de Bourges, A a a a a i j

Pierre Ratier Chantre de Bourges; Ausquels ensemble, ou les quatre, ou trois, d'iceux, dont ledit Monsieur le Duc d'Orleans soit le principal, & tousiours l'vn; lequel seul & pour le tout, pourra de sondit present Testament & du contenu en iceluy, ordonner, moderer, interpreter, & declarer, accroistre ou diminuer à sa pure & pleine volonté, ledit Testateur donna plein pouuoir & authorité de ce sien present Testament, & tous les lais & ordonnances contenuës en iceluy accomplir & enteriner. Et donna & laissa à Messire Robert de Bonnay, Maistre Henry de Marle, Maistre Iehan Iouuenel, Robert de la Buxie, Pierre Ratier, Iehan de Cheuenon, Iehan Foucault, Artus de Langon, Archambaut de Villars, & Iehan de la Tellaye sessitis Executeurs, à chacun d'eux la somme de cent francs pour leurs peines & diligences de vaquer à l'execution de ce sien present Testament. Et en ayde de droit ledit Testateur pour luy & tous ses Executeurs dessus nommez, requist instamment le Parlement du Roy nostre Sire, qu'il luy plaise soy adioindre & adherer auecques sessitis Executeurs, pour l'enterinement & accomplissement de ce sien present Testament & ordonnance de derniere volonté; & en defaut de sesdits Executeurs, fist & ordonna ledit Parlement son Executeur auec les dessus nommez ses Executeurs, qui messer & charger s'en voudront; auquel Parlement en tout & par tout, quant és choses dessus dites faire, enteriner & accomplir, ledit Testateur soubsmist, & par ces presentes soubsmet tous ses biens meubles & immeubles presens & à venir; & d'iceux dés maintenant comme dés lors, & dés lors comme dés maintenant, il se desaisit & deuestit, & en saisit & vestit, & voult estre saiss & vestus ses dessus nommez Executeurs, & chacun d'eux parauant ses heritiers, nonobstant la generale Coustume du pays de Berry, & autres quelsconques pays derogeans à ce sien present vouloir, disant que le mort saisit le vif son plus prochain & loyal heritier, & quelsconques autres droicts, vs, stiles, ou coustume de pays, par lesquels on pourroit proposer ou dire alencontre de sondit vouloir & intention, sessible de les des des de la faisse de les dits biens auant que ses dits Executeurs; & en declarant plus à plain sur ce son vouloir & intention, & en interdisant à ses heritiers, & autres quelsconques personnes qui voudroient ou s'efforceroient de venir enconre de ce sien present Testament & ordonnance, le droict & benefice de ladite Coustume que le mort saisse le vif, & autres droicts, vs, stiles, & coustumes de pays dessus declarez, voult & ordonna que sesdits heritiers, & ayans cause d'eux, de ladite coustume, & autres droicts dessus dits, pour lesquels ils se voudroient ou pourroient aidier & venir contre sondir vouloir & intention, ne se puissent iouyr, ne eux aidier, ne en la saisine & possession desdits biens, ne d'aucuns d'iceux eux faire maintenir & garder par cas de nouvelleté, saune-garde, ne autrement; & que ladite maintenuë, & toute autre aide ou entrée de lugement de luges, & benefices d'iceux, soient forelos & interdits à sessits heritiers, & autres quels conques personnes qui voudroient ou s'efforcerdient venir contre l'ordonnance de ce sien present Testament & derniere volonté delayer ou differer en aucune maniere l'enterinement & accomplissement d'iceluy, & ledit Testateur defrauder de sondit present vouloir & intention; & des maintenant ledit Testateur recognut & confessa tous sessions meubles & conquests tenir & posseder pour & ou nom de ses Executeurs dessus nommez, & chacun d'eux; & d'iceux quant à l'enterinement & accomplissement de ce sien present Testament, ledit Testateur les constitua Procureurs comme en leur propre chose, pour en prendre & adipiscer la possession realement & de faict és noms que dessus, routesfois & quantesfois que bon leur semblers, & qu'il sera alle de vie à trespassoment, & soubsmit & soubsmet sondit Testament & reddition du compte d'iceluy, à la iurisdiction & contrainte de ladire Cour de Parlement, & de toures autres Iustices soubs qui iurisdiction trouvées seront, pour ce sien present Testament enteriner. Item, Etafin que sesdites Executeurs puissent mieux sçauoir son vaillant, & iceluy distribuer par la maniere que cy-dessus l'a ordonné, & pour certaines autres iustes causes qui à ce l'auoient & ont meu & meuuent, lesquelles il voult cy auoir pour exprimées: Il voult & ordonna que ses Receueurs, Seruiteurs, & Officiers soient de ses dits Executeurs ou autres, qui le temps passé se sont entremis, & doresnauant s'entremettront du fai& de ses finances, receptes, gouuernemens, ou autres administrations de ses terres, rentes, reuenus, & autres besoignes quelconques, tant ordinaires comme extraordinaires, soient tenus de rendre compte & raison de leurs receptes & gouvernement à sesdit Executeurs, comme vestus & saissi de tous sessits biens, & non à autres; & à sessits Executeurs ensemble; les quatre ou trois d'iceux, dont ledit M<sup>2</sup> le Duc soit l'vn, comme dit est, il donna plain pouuoir, authorité & mandement especial de contraindre & faire contraindrepar toutes les meilleures voyes & manieres que faire se pourra, sesdits Receueurs, Executeurs, Seruiteurs & Officiers à leur rendre leurs dits comptes, & raison de leurdit gouvernement & administration, de ouyr, clorre & affiner les comptes de sesdits Receueurs, Executeurs, Familiers & Officiers, & chacun d'eux, & de bailler la saisine & possession reelle & corporelle és personnes, des lais, & des choses par luy cy-dessus ordonnées, & voult & ordonna que iceux ses Receueurs, Executeurs & Officiers soient & demeurent quittes & deschargez enuers ses heritiers, & tous autres qu'il appartiendra, selon la fin & conclusion de leurs comptes. Item, Ledit Testateur supplie tres-humblement le Roy nostredit Sire, & ses tres-redoutez Seigneurs, Messeigneurs les Ducs de Berry, de Bourgongne, d'Orleans, & Bourbon, & tres-Reuerends Peres en Dieu, Messeigneurs les Archeuesques de Bourges & de Sens, & Euesques de Carcassonne, Magalonne, Orleans, & de Neuers; & à chacun d'eux, & à tous autres à qui il appartiendra soubs les iurisdictions desquels ses terres & biens sont & seront situez & assisses, qu'il leur plaise en aide de droict & de toute bonne iustice donner conseil, confort & aide à sesdits Executeurs, & à chacun d'eux pour l'enterinement & accomplissement de ce sien present Testament & ordonnance de derniere volonté en tous cas, & toutes & quantes fois que par sesdits Executeurs, ou aucuns d'eux en seront requis, & compellez & contrains, ou faire compeller & contraindre par leurs Sergens & Officiers les delayans, contredisans, refusans & empeschans l'enterinement & accomplissement de ce sien present Testament & ordonnance de derniere volonté: Auquel il s'arresta & arreste du tout, & lequel il voult valoir & sortir son plain esse à, tant par droict de testament, de codicille, vs, coustume, comme autrement, en & par la meilleure forme & maniere que mieux valoir pourra & deura, en rappellant & reuoquant tous autres Testamens & Codicilles par luy faits & ordonnez auant la datte de cestuy sien present Testament. En tesmoing de ce, nous à la relation desdits Notaires lurez, auons mis à ces Lettres le Seel de ladite Preuosté de Paris, l'an de grace mille quatre cens & deux, le Dimanche quatre iour de Feurier. R. de Bailly N. Porte-clef. Collatio facta fuit in Parlamento cum originali, prout superius continetur, registrato die quinta Marty anno Domini 1402.

Mesme page 412. ligne 17. Mucc Bertrand du Guesclin \* son predecesseur, \* Pag 5. 6-73. &c. Il n'y a parauenture aucun surnom de famille en ce Royaume, plus diversement escrit & corrompu par les Historiens, qu'est celuy de ce fameux & celebre Cheualier Breton, Connestable de France, & Comte de Longueuille: Car il y en a qui l'appellent Kesclin, Claiquin, ou Clasquin; d'autres Glesquin, & Guesquin; & quelques-vns Glaiequin, ou Gueaquin. Mais il est à croire que son droit & vray surnom est du Guesclin; au moins il se trouue exprimé de la sorte en son Epitaphe, qui est dedans l'Eglise de Sain& Denys; & en l'Histoire de ses gestes imprimée l'an mil six cens dix-hui&, page 3. qui le fait sils de Renaud du Guesclin Cheualier, Seigneur de la Mote de Bron, à six lieuës de Rennes; & luy donne pour fretes Guillaume & Olivier du Guesclin. Il se voit quelques Letteres, par lesquelles il est clairement nommé Bertrand du Guesclin, non pas Glis-

Aaaaa iij

quin, ny Claquin, ou Gueaquin; notamment vne, passée soubs le seel de la Vicomté d'Auranches, du vingt-cinquiesme iour de Septembre l'an mille trois cens septante-neuf, portant que le dit Messire Bertrand du Guesclin bailla à Monsieur le Comte d'Alençon & du Perche la terre & Seigneurie de Thuist, sur & en deduction de l'assiere de treize cens liures de terre ou rente, qu'il estoit tenu bailler pour l'eschange de la Seigneurie de la Guierche en Bretagne. Et vne autre de Dame Marie de Bretagne Duchesse d'Alençon, Comtesse du Perche, & Dame de Fougeres, du dernier iour d'Aoust mille quatre cens seize, par laquelle elle octroye à Dame Typhaine du Guesclin, que vingt liures tournois de rente qu'elle prenoit sur la Preuosté de la Guierche, fussent employées à la fondation d'vne Chappelle, en l'autier de Nostre-Dame, en la nef de l'Eglise Collegiale de Nostre-Dame de la Guierche. Au surplus, il sit le serment de Connestable és mains du Roy Charles V. le deuxiesme iour d'Octobre mille trois cens septante, & le mit le Roy en possession de ceste charge & dignité, luy baillant une espée entre ses mains, laquelle il degaina en presence du grand Conseil; protestant qu'il l'employeroit pour le seruice du Roy & de sa Couronne. Ce qu'il fit auec tant de valeur & de prouesse, que les années qui emportent tout, n'en essaceront iamais la gloire ny la renommée: Car tous les Historiens de son siecle tesmoignent & la grandeur de ses actions, & les merueilles de ses armes. C'est pourquoy, sans en parler icy dauantage, suffira de rapporter l'Eloge que luy donne Messire Octouien de Saintt Gelaiz Euesque d'Angoulesme, en son Seiour d'honneur, imprimé par la vefue Iean Trepperel & Iean leannot, en ces termes:

Ie vy bruire parmy celle forest
Vn Cheualier de digne remembrance,
L'espée au poing, comme soigneux & prest
De combatre pour publique desense.
Cestuy iadis sist moult beaux faicts en France,
Jaçoit qu'il sust de Bretaigne sailly;
Et maint rebelle a souuent assailly.
Chacun Bertrand du Glesquin si le nomme,
Hardy, prudent, & tres-liberal homme.

Et sera ioint d'ailleurs vne remarque singuliere, que fait encor de luy Main Chartier en son Quadrilogue inuectif, donné au public l'an 1617. par André du Chesne, page 451. quand il dit: Et le meur adressement & haut esgart du Roy Charles le Quint derrenier mort (car ainsi faut-il lire, essagnt & Charles son sils) sit le bon Bertran de Claiquin tant de sois vaincre les ennemu glorieusement, & le Royaume de grief malheur soy ressourdre en paisible bieneureté. Cestuy Bertran laissa de son temps une telle remonstrance, en memoire de discipline & de Cheualerie, que quiconque homme noble se forfaisoit reprouchablement en son estat, on luy venoit au manger trancher la nappe deuant soy. Et ceste estroite garde d'honneur & de seureté sist le large chemin de proesse és gens cheualeureux, qui lors viuoient: & ceste ouverture de vengeance rigoureuse forcloit toute voye aux faicts deshonorables.

Mesme page 412. derniere ligne, Messire Guillaume le Bouteiller Seneschal

A. du Chesne de Limosin, &c. c'estoit Guillaume IV. de ce nom, qui portoit le surnom de

Hist. M. S. de la Bouteiller de Senlis, car Senlis estoit le surnom de sa famille, comme tirant son

Maison des

Bouteillers de origine des Comtes de Senlis. Et le nom de Bouteiller sur adiousté à leur surnom

à cause de la charge de grand Bouteiller de France, l'vn des cinq principaux Of
sices de la Couronne, possedé par les Seigneurs de ceste Maison vne fort lon
gue suite d'années. Le premier d'eux dont on trouve tiltre, est Genselis de

Senlis, en vne Chartre du Roy Huë Capet, pour certains droicts qu'il entend que les Ecclesiastiques de France possedent; & après le seing du Roy & celuy de son fils, entre autres il y a S. Genselini Siluanectensis Buticulary. Datum ad aram beatorum Spostolorum Parisius (c'est à present l'Eglise Saince Geneuiefue.) Guy de Senlu, fils de Guy Seigneur de Chantilly & de Rerthe sa femme, esseué ieune auprés de Louys le Gros, fut le second Bouteiller de France de ceste Maison. Louys de Senlu frere de Guy, troissessine Bouteiller de France. Guillaume I. de Senlu freres des deux susdits, sur Bonseiller soubs Louys le Gros, & Louys le Ieune, de- 1131. puis mille cent trente-vn, iusques en mille cent quarante-sept. Et pour marque il prit sur le champ de gueulles de ses armes, six couppes d'or, trois, deux, vne. Et au voyage de la Terre-Saincte il les reduisit à cinq, & les mist en forme de croix, au lieu des anciennes de la Maison de Senlu, qui estoient escartelées d'or & de gueulles, comme ses descendans les portent maintenant. Guy de Senlus 11. du nom, Sieur de Chantilly, fils de Guillaume 1. & d'Adeluie soubs Louys le Ieune & Philippes Auguste, prit le nom de Bouteiller à cause de sa Charge: Il espoula Marguerite de Clairmont, d'où vint Guy de Senlis troissesme du nom, Seigneur de Chantilly, Bouteiller de France, lequel espousa Elizabeth de Trie, deiquels les descendants furent Raoul le Bouteiller de Senlis Sieur de Luzarches & d'Ermenonuille, mary de Marguerite de Milly, & pere de Raoul le Bonteiller de Senlis, deuxicsme du nom, Sieur d'Ermenonuille, espoux de Marguerite de Listeadam; & pere de Guillaume II. le Bouteiller de Senlu, sieur d'Ermenonuille, mary de Marguerite de la Chappelle, fille de Geoffroy de la Chappelle Pannetier de France; de laquelle il eut Guy le Bouteiller de Senlu quatriesme du nom, Sieur d'Ermenonuille, qui espousa Blanche de Chaunigny; d'où vint Guillaumme I I I. le Bouteiller de Senlis, Sieur de Sainct Chartier, mary de Ieanne de Meudon, & pere du susdit Guillaume IV. du nom le Bouteiller de Senlu Sieur de Sain& Chartier, Saintines, Moucy, &c. lequel prit à femme Marie de Sermoises.

Il estoit Seneschal & Capitaine, c'est à dire Gouverneur du pays & de la ville d'Angoulesme. Ce fut l'vn des Chefs, qui après vn long siege reprirent le fort Chasteau de Vantadour sur les Anglois, honoré par Frossart du tiltre de gentil 1396. Chevalier, c'est à dire Vaillant & Courageux. Le Roy Charles VI. Finstitua en Achap. II. suite Seneschal des pays de Limousin & d'Auuergne: & en ceste qualité l'en-Hist. Latin uoya l'an mille trois cens nonante-hui dans la Comté de Perigort, auec Ican VI.MS le Maingre, dit Bouciquauls, Mareschal de France, pour reprimer l'audace & la 139 8. rebellion du Comte Archambault. Il accompagna aussi l'an mille quatre cens 1403: trois Charles Sire d'Albres Connestable de France en Guyenne, contre les en-Hist. du Roy
Charles VII. nemis de la Couronne de France.

Aussi voit-on dans l'Histoire Latine manuscrite du Roy Charles VI. que l'an Heraus Beny, mille quatre cens onze, lean de Dreux, lean Seigneur de Hangest Maistre page 412. des Arbalestriers de France, Geoffroy le Maingre, dit Boucicault, Guillaume le Bouteiller, Hugues d'Amboise Seigneur de Chaulmont, & autres Cheualiers, enuoyerent des Lettres seellées de leurs Seaux audit Roy Charles VI. & au Duc de Guyenne son fils aisné, pour excuser & descharger Charles Duc d'Orleans, de ce que Vinet Despineuse gentilhomme Picart, condamné pour crime de leze-Maiesté, auoit dit au supplice; Que l'intention des Princes confederez auec le Duc, estoit de l'esleuer au trosne Royal, & partager entre eux les Provinces de France.

L'an mille quatre cens douze il donna son fils puisné Guilloume le Bouseiller de 14 12.

Senlis, portant mesme nom que luy, en ostage aux Anglois, auec Iean \* Com; fol. 156. te d'Angoulesme puisné d'Orleans, où il sur vingt & huich ans prison-verso.

\* Iuuenal des

Il accompagna l'an mille quatre cens dix-neuf le Dauphin, & se trouua à Monstrelet Montereau-faut-Yonne, à la mort de lean Duc de Bourgongne, arriuée le chait. fol. 282. dixiesme Septembre d'icelle année. Finalement il mourut l'an mille quatre fol 302. cens vingt.

1108.

1150.

1176.

1385.

## 744 ANNOTATIONS SVR L'HISTOIRE

Charles le Bouteiller de Senlis son fils aisné, sut tué à la Bataille de Baugé l'an 1421. mille quatre cens vingt & vn, lequel eut à semme Jeanne de Moucy; & sut peMonstrelet re de Jean I. le Bouteiller de Senlis Sieur de Moucy, Vineuil, Saintines, & c. mott
ch. 239, sol, 306. mille quatre cens cinquante-six; Pasqueste de Mouy Dame de Messy sa femme;
d'où est venu Jean II. le Bouteiller de Senlis Sieur de Moucy, & c. decedé mil1456. le cinq cens onze, marié à Oudette de Harlay; dont est né Jean III. le Bouteiller
1511. de Senlis Sieur de Moucy, mort mille cinq cens quarante-sept, qui espousa
1547. Perrete Daunoy; dont il lassa Jean IV. le Bouteiller de Senlis Sieur de Moucy,

trespassé mille cinquens quatre-vingt-quatre, espoux d'Antoinesse de Piedeser; & pere de Philippes le Bouteiller de Senlis Sieur de Moucy, decedé mille six cens vingt-sept, mary d'Anne Dauuet; d'où nasquit Iean V. le Bouteiller de Senlis Comte de Moucy, viuant à present, auec Isabelle de Prunelay sa semme; d'où sont venus François le Bouteiller de Senlis, aagé de dix ans en la presente année; Marie le Bouteiller de Senlis vesue de Charles de Brichanteau Marquis de Nangis. Catherine sœur dudit Iean V. mariée à Philippes de Bethunes Comte de Selles & de Charrost; d'où sont sortis Marie de Bethune premiere semme du Mareschal d'Estrée, Hippolite Comte de Bethune & de Celles, Henry Archeuesque de Bordeaux, & Lonys de Bethune Comte de Charrosts, Capitaine des Gardes du corps, & Gouuerneur des Ville, & Citadelle de Calais, & Pays reconquis.

1412.

1418.

Quant à Guillaume le Bouteiller de Senlis second fils du susmentionné Guillaume IV. & frere puisné dudit Charles; il sut donné, comme dit est, pleige aux Anglois, auec le Comte d'Angoulesme frere puisné du Duc d'Orleans, pour les cent mille escus restans, deubs aux Trouppes Angloises, par l'Accord qui sut fait auec eux aprés la l'aix d'Auxerre, l'an mille quatre cens douze. Il sut en Angleterre prés de vingt-huist ans, n'en estant sorty qu'enuiron l'an mille quatre cens quarante: Six ans aprés son arriuée en Angleterre il sutatteint d'une si griesue maladie en la ville de Wincestre, qu'elle pensa l'emporter: lors il sist son testament le quatorziesme Auril mille quatre cens dix-huist, par lequel entre autres choses, il esseut sa sepulture en l'Eglise Collegiale de Nostre-Dame prés la Cité de Wincestre, & nomme pour Executeurs de son testament Messire Marcel le Borgne, & Messire Iean de Saueuses, quoy que prisonniers comme luy; il retourna en conualescence, perdit trois ans aprés Charles le Bouteiller de Senlis son frere aisné, tué à la Bataille de Baugé l'an mille quatre cens vingt & vn, puis Marie Sormoises sa mere, qui mourut l'an mille quatre cens trente-

vn; laquelle nonobstant la prison de sondit fils Guillaume, le nomma pour l'vn des executeurs du Testament qu'elle sit à Issoudun en Berry le vingt-quatries-1431. me May deladiteannée.

Cependant presque toutes les terres de sa Maison furent occupées par les Anglois, lesquels y firent de grands degasts; & luy de son costé crea de grosses debtes, tant pour subuenir aux necessitez de sa prison, que pour moyenner sa deliurance, laquelle enfin il impetra; retourna en ce Royaume, & se portant heritier en partie de Guillaume le Bouteiller de Senlis son pere, rendit adueu le premier Iuillet mille quatre cens quarante-vn à Guy de Chauuigny Seigneur de Chasteauroux, pour les Seigneuries de Saint Chartier, Villedieu, Neuui-palioux, & Preueranches. Il entra aussi en la succession de sa mere Marie de Sermoises, qui luy fist adiouster à ses tiltres ceux des Seigneuries de Saintines & de Moucy le neuf, lesquelles toutesfois il laissa depuis à Iean le Bouteiller de Senlis son neueu, auec celles de Moucy le vieil, Vineuil, & autres: Mais quant aux terres de Berry elles furent venduës pour satisfaire aux creanciers, tant de sa Maison que des siens particuliers, sçauoir Neuui-palioux à Guy de Chaunigny, pour la somme de six mille sept cens escus d'or vieils, à diuers payemens, dont il receut l'vn le troissesme Octobre mille quatre cens quarante-quatre: Marguerite de Chauuigny semme de Iean de Bretagne II. du

1455.

nom, Comte de Poutieuure & de Perigort, Vicomte de Limoges, sa cousine, acheta Sain& Chartier quinze mille escus d'or, desquels Guy de Chaunigny Seigneur de Chasteauroux, & André de Chausigny ses freres s'obligerent de luy payer huich mille escus, par Lettres du quinziesme Ianuier mille quatre cens cinquante-vn, reserué à luy l'vsufrui de ladite terre sa vie durant; au lieu duquel ladite Marguerite promit par aprés de luy payer cinq cens cinquante liures tournois par chacun an, à prendre sur la terre & Seigneurie de Reculat, suivant le contract du Mercredy septiesme May mille quatre cens cinquante-cinq.

Or comme ce Guillaume le Bouteiller de Senlis estoit desia sur l'aage quand il reuint d'Angleterre, il ne voulut point se marier; ains passa le reste de sa vie au seruice du Duc d'Orleans, qui le sit son Conseiller & Chambellan; enfin il mourut fort vieil & sans lignée, le vingtiesme Aoust mille quatre cens soixante-vn, ayant esleusa sepulture au Cimetiere des Innocens à Paris, où l'on voit encores à present cet Epitaphe graué, auec ses armoiries en ces mots: Cy gist noble homme Guillaume le Bouteiller Escuyer, en son viuant Seigneur de Sainet Chartier, de Montespillouer, de Brasseuse, de Moucy le vieux, de Moucy le neuf, & de Vineuil, qui trespassa l'an 1461. le 20. Aoust, priez Dieu & Nostre-Dame qu'il face mercy à son ame. Et plus bas est aussi escrit ce qui ensuit : Les Armes dudis le Bouteiller cy-dessignauées, sont les Armes des Comtes de Senlis, dont ledit Bouteiller estoit descendu. Mais depuis la mesme croix, sur laquelle est graué cét Epitaphe estant tombée, a donné subiet à Messire Iean le Bouteiller de Senlis à present Comte de Moucy, issu de Charles le Bouseiller frere aisné dudit Guillaume, de presenter Requeste à Messieurs les Doyen, Chanoines, & Chapitre de Sain& Germain de l'Auxerrois, tendante à ce qu'il luy fust permis de faire restablir ladite croix; & de plus, d'y faire grauer sur le reuers d'icelle, & à l'opposite de l'Epitaphe cy-dessus mentionné, le jour du restablissement, ses Armoiries, & l'interest qu'il y 2; ce que que lesdits Sieurs, aprés descente sur les lieux prealablement faite par deux de leur compagnie à ce deputez, ayant recognu estre veritable, luy ont octroyé ladite permission, en datte du vingtquatriesme Auril mille six cens quarante Et depuis le restablissement en ayant esté fait, lesdits Sieurs Doyen & Chanoines luy en ont octroyé Acte le treiziesme Iuillet audit an, ainsi qu'il se voit amplement transcrit sur le Registre du Chapitre de ladite Eglise, & aux Preuues de l'Histoire MS. desdits Bouteillers de Senlis.

Ce que dessus estrait de la Genealogie de la Maison des Bouteillers de Senlis, non encor imprimée, iustissée par Titres domestiques & autres Preunes, par André du Chesne Historiographe du Roy, en 1636.

De plus, en font mention Sceuole & Louys de Saintte-Marthe, Liure 10. de

l'Histoire Gencalogique de la Maison de France, page 389.

Du Tillet en son Recueil des Roys de France, au chapitre du Grand Bouteiller ou Eschançon de France. Et Christoste Iustel dans son Histoire Genealogique de la Mailon d'Annergne, pag. 74. 229. 247.

Page 413. ligne 6. L'an mille quatre cens & quatre fut le combat des sept François auec sept Anglois, deuant la place de Montandre en Guyenne, &c. Le susmentionné Octouran de Sainte Gelais Eucsque d'Angoulesme; parle aussi de cesto bataille en son Sciour d'Honneur:

> Aprés (dit-il) ie vy sept nobles preux François Armez à blanc, ayans au poing la hache. Qui deffirent sept arrogans Anglois, Où pas un d'eulx si ne se monstra lasche: Nul d'iceux n'eut pour lors pié à l'atache,

> > Вьььь

Car si tres-bien sirent sans espargner, Qu'assez en peut Montandre tesmoigner, Chasteau cogneu, où fut l'emprinse faite, Et des Anglois honteuse la deffaite.

Mesme page ligne 47. Or s'estoit sait ledit Henry nouvellement Roy d'Angleterre, par la mort du Roy Richard, lequel il auoit sait mourir. Berry Herault du Roy Charles VII. esleu à Roy d'armes des François, a fort particulierement descrit la deposition & mort de ce Richard Roy d'Angleterre, soubs le tiltre de Memoires du sait & destruction d'Engleterre en partie. Mais le rapport en seroit trop long, & peut-estre hors de proposen cét endroit; vne autre occasion luy pourra donner lieu quelque part: Car c'est vne piece digne de lumiere, & qui contient beaucoup de circonstances obmises par Iean Froissard, & autres Hi-

storiens du temps.

Page 414. ligne 2. Et en cét an fut deliuré Chierebourg, que tenoit le Roy de Nauarre, par appointement que on luy deuoit liurer certaines terres en recompense de la Comté d'Eureux, & du pays de Constantin, où il disoit qu'il auoit droiet. Les Lettres du Roy Charles VI. données à Paris le neusiesme iour de Iuin l'an mille quatre cens & quatre sur cet appointement & recompense, portent: Qu'en consideration que Charles Roy de Nauarre, pour luy, ses hoirs, & ayans cause, delaissoit à toussours perpetuellement au profit du Roy de France, & de ses hoirs, successeurs & ayans cause, sout le droiet & action qu'il auoit, & pouvoit avoir & demander à cause de l'hoirie & succession du Roy de Nauarre son pere, de la Reyne de Nauarre sa mere, ou autres, tant en la Comté de Champagne & ses appartenances, comme és Comté, Citez, Villes, & Chastellenies, Terres & Seigneuries d'Eureux, Auranches, Pontaudemer, Passy, Nonancour, Esy, Beaumont le Roger, Conches, Breteul, Orbec, Carenten, Chaloignes, Mortaing, Gauuray, Nogent le Roy, Annet, Breual, Monschauuet, Mante & Meulant, Cherebourg, & autres generalement quelconques; ledit Roy Charles VI. luy donna ceda & transporta pour luy, ses hoirs, & successeurs, douze mille liures de rente és Chastellenies, Terres & Seigneuries qui s'ensuivent; scauoir est, Beaufort en Champagne, Soulaynes, Nogent l'Artault, Largicourt, Nogent sur Seine, Ponssur Seyne, Sainct Florentin, Bray sur Seine, Colomiers en Brie, Pons sur Yonne, Voux, Flagy, Lorriz, Grez, la ville, chastel & Chastellenie de Nemours, Mez le Mareschal, les Granches, Dymon, & Chasteaulandon, pour les tenir, & en iouyr à heritage pour luy, ses hoirs, & successeurs. Et furent lesdites Lettres verissées & enregistrées au Parlement le vingt-septiesme iour du susdit mois de Iuin, en la mesme année.

Page 419. ligne 43. Messire Iean Boucicaut Mareschal de France, &c. Antoine de la Salle en l'Histoire ou Chronique du petit Iean de Saintré, depuis Chambellan du Roy Iean, dediée à Iean d'Aniou Duc de Calabre & de Lorraine, Marquis du Pont, chap. 47. dit que Messire Iean le Maingre, pere de ce Iean Mareschal de France, & de Messire Geussiroy le Maingre son frere, sut le premier surnommé Bouciquault, & en parle ainsi: En celuy temps estoit en la Cour un tres-ieune Escuyer, tres-gracieux, de la Duché de Touraine, qui par esbatement sut nommé Bouciquault, grand pere des Bouciquaults qui sont auiourd'huy; tres-saige, subtil, & aduenant Escuyer, & qui assez auant en la grace du Roy estoit. Ce-luy Bouciquault voyant Saintré, qui se auant en la grace du Roy estoit, & plus que les autres, s'en accointa. Saintré, qui seune estoit, le voyant si homme de bien, aussi pour l'amour du pays, tres-voulentiers s'en accointa; & tellement se accompagnerent & aymerent, que deux freres ne s'eussent seu plus entr'aymer. Et peu aprés: Et iaroit ce que Bouciquault sust puis tres-vaillant Chevalier, outre plus estoit-il subtil & attrempé plus que Saintré n'estoit: & aussi au faist d'armes Saintré estoit tenu le plus

Digitized by Google

vaillant. Et pource les Heraux, & les Roys-d'armes en firent un commun proncrbe, en disant:

Quant vient à vn assault, Mieux vaut Saintré que Bouciquault: Mais quant vient à vn traité, Mieux vault Bouciquault que Saintré.

C'est à sçauoir l'vn pour les armes, & l'autre pour le conseil. T. Godessoy M.P. a mis en lumière l'an mille six cens vingt, l'Histoire particulière du dit Iean de Boucicaut Mareschal de France, Gouverneur de Gennes: Et de ses memorables faicts en France, Italie, & autres lieux, du Regne des Roys Charles V. & Charles VI. iusques en l'an mille quatre cens & huict, escrite du viuant du dit Mareschal.

Page 421. ligne 2. & page 649. ligne 19. Et firent coupper la teste au Grand Maistre d'Hostel de France, nommé Montagu, pour auoir son thresor, & aussi le gouvernement de France, &c. Iean de Montagu Vidame de Lanois, & Seigneur de Marcoussy, Cheualier, Conseiller du Roy, grand Maistre de France, & Sur-Intendant des Finances soubs Charles VI. sut sils de Messire Girard de Montagu Cheualier, Secretaire, Conseiller, & Chambellan dudit Seigneur Roy, & de Dame Bietse de Cassinel, de l'illustre Maison des Seigneurs de Luques en Italie, ses pere & mere, comme il se voit dans l'Eglise de Sainste Croix de la Bretonnerse sur leur tombeau, qui cy-deuant estoit dans vne chappelle qu'ils auoient fondée & erigée, ainsi qu'il appert par leurs Armes qui y sont encore auiour-d'huy; ledit Girard mourut le dix-septiesme Septembre 1380. & ladite de Cassinel l'an 1294.

Iceluy Iean de Montagu espousa Iasqueline de la Grange fille de Messire Estienne de la Grange President en Parlement, & de Marie du Bois, & niepce du costé paternel de *Iean de la Grange* \* l'vn des plus excellens hommes de son sie- \* Pag. 533-534. cle, qui premierement sur Abbé de Fescamp en Normandie, puis Collegue du suit peu aprés, Cardinal Guy de Boulongne, qu'Innocent Sixiesme enuoya Legat en Espagne: A fait en 1402. son retour en France il fut premierement Conseiller du Roy Charles Cinquie f-le 12. Aurel. me, en suite son premier Ministre, & Sur-Intendant des Finances, puis pourueu à l'Euesché d'Amiens, à l'Abbaye de Sain& Denys, & finalement à la dignité de Cardinal; en laquelle qualité il fut deux fois Legat pour Gregoire X I. sçauoir vne fois à Luques, & l'autre en Bearn: Mais la mort dudit Roy arriuant, il apprehenda son successeur Charles V I. qu'il avoit assez mal-traité du viuant dufeu Roy, ce qui luy fit prendre la fuite \* auec toutes ses richesses; & \* Paz. lig. 15. mourut en Auignon soubs Clement Septiesme, où il fut enterré dans l'Eglise S. Martial, ses cendres furent puis aprés transferées dans son Eglise d'Amiens. On a icy inseré cette Histoire, pour faire voir que la fortune de Iean de Montagu, quoy que tres-grande, n'estoit toutesfois point tout à fait au dessus de sa naissance; mais que c'estoit plustost vne legitime recompense tant de ses services, que de ceux de ses ancestres. Il eut de ladite lacqueline sa femme trois enfant masses & quatre filles; le premier nommé Charles de Montagu, fut marié à Catherine d'Albret fille du Connestable de ce nom, cousin germain du Roy Charles VI. dont les nopces furent tres-magnifiques, comme estans faites aux despens du Roy, qui auoit fait ce mariage; ce ieune Seigneur de grande esperance, mourur genereusement à la Bataille d'Azincourt au mois d'Octobre mille quatre cens quinze. Les deux autres enfans masses moururent fort ieunes. L'aisnée des quatre filles, nommée Elisabeth, fut mariée en premieres nopces à Messire Iean du Moulin Comte de Roussy & de Brenne; & en secondes à Messire Pierre de Bourhon Seigneur de Preaulx. La seconde, en premieres nopces à lean de Craon Bb bbb ij

Digitized by Google

Seigneur de Montbason, & en secondes à Iean de Graville, dont est issu Longs de Graville Admiral de France, soubs le Roy Louys Douziesme; dont la posterité dure auiourd'huy dans la Maison d'Entragues, en la personne de Leon d'Illiers Seigneur de Marcoussy, Malzerbe, Chantemesse, Gié, Vaupillon, & autres lieux; duquel la haute naissance est considerable, par l'alliance que sa Maison a eu auec les plus puissantes, non seulement de France, mais mesme celle des Stuarts du sang Royal d'Escosse & d'Angleterre; de laquelle alliance sont issus Jacques Stuart Duc de Lenos & de Richemont, Grand Maistre d'Angleterre, & Gouverneur des Cinq-Ports, & Ludonic Stuart de Lenos Seigneur d'Aubigny, à present en France.

La troissesme fille de Montagu, nommée Ieanne, sut premierement fiancée à Iean de Meleun Seigneur d'Antoin, de Carmis, & d'Espinoy, dont mariage pourtant ne s'ensuiut point, à cause de la disgrace dudit Montagn son pere; mais son honneur ayant enfin esté restitué à sa memoire, & ses heritiers estans remis & restablis en la possession de leurs biens, à la diligence des Celestins, comme il sera dit cy-aprés, elle sut mariée encor plus aduantageusement qu'elle n'auoit esté promise, sçauoir à lacques de Bourbon Seigneur & Baron de Thury: Cette Dame mourut à Valere en Touraine en mille quatre cens vingt, aprés auoir fait les Celestins ses heritiers, en recognoissance de la generosité qu'ils auoient tesmoignée enuers leur Fondateur, & ses enfans: mais ils n'en iouyrent pas; ce Testament ayant este disputé. La quatriesme de ces filles mourut en ieunesse.

Le mesme Iean de Montagn eut deux freres, dont l'vn nommé Girard de Montagn, ayant esté premierement Euesque de Poictiers, fut après Euesque de Paris, & President dans la Chambre des Comptes: Il mourut à Valere en Tou-L'Autheur raine, où il s'estoit retiré auec sa niepce. L'autre frere, nommé Iean \* de Mondes Vrsins of ragu, fut premierement Euesque de Chartres, puis Archeuesque de Sens, où il erit qu'il sut mourut, & est enterré dans l'Eglise Metropolitaine. Jean Feron le fait Chancezaille d'Azin-lier, mais nous ne l'asseurons pas, parce que nos Titres n'en disentrien.

pag.315.0-665.

L'authorité du susdit Iean de Montagu grand Maistre de France, & Sur-Intendant des Finances, puissamment soustenu de ses alliances & de ses parens, donnoit beaucoup de ialousse aux Grands du Royaume qui n'aymoient pas l'Estat; mais particulierement à lean Duc de Bourgongne, lequel profitant de la maladie du Roy, pour faire assassiner le Duc d'Orleans frere du Roy, creut n'auoir pas assez fait, pour s'establir entierement, s'il n'abbatoit encore Iean de Montagu, qui maintenoit tousiours l'Authorité Royale contre son vsurpation & ses violences; & qui ayant esté tres-fidelle serviteur du defunct Duc d'Orleans, soustenoit la justice de la cause de ses enfans: Il n'en falloit pas dauantage pour le perdre. Le Bourguignon concerte cette affaire auec le Comte de la Marche, de Sain& Paul, & autres; le dessein en est pris, & pour l'executer plus facilement, ils ostent par violence la Charge de Preuost de Paris à Messire Guillaume de Tignonuille, & la donnent à Pierre des Essars digne instrument d'une si criminelle action, homme arrogant, ambitieux, & propre pour de semblables entreprises: Il se charge en essect, & mesme auec ioye, de la commission d'arrester Montagu, esperant auoir sa Charge de Grand Maistre (estant desia Maistre d'Hostel du Roy) pour recompense d'vn si grand service qu'il rendoit au Bourguignon: il aborde Montagu, qu'il rencontre dans le fauxbourg de S. Victor, allant à la Messe à l'Abbaye dudit Sain & Victor, se saisse de sa personne, & le fait lier comme vn homme de neant, le traite d'iniures, & le fait conduire aux prisons du petit Chastelet, auec toutes les indignitez imaginables, & ce le septiesme Octobre mille quatre cens & neuf. Le Duc de Bourgongne luy nomme des Commissaires, pour auec ledit des Essars, non faire iustice, mais pour le condemner; qui furent les Sieurs Helly, Caucher des Ruppes, & Roland de Vignier, tous gens affidez au Bourguignon, par l'esperance des Charges qu'ils

en attendoient; auec encore Messire Russo de la part du Roy de Nauarre, allié depuis peu au Bourguignon, auquel il ne cedoit rien en meschanceté. Les Commissaires ainsi establis, & seans dans la Chambre, mandent Montagu, luy demandent où sont les tresers qu'il avoit desrobe au Roy? Il respond; Qu'il n'a iamais abusé des deniers du Roy, qu'il est vray qu'ayant esté employé à faire certain Accord entre les Flamens & le Roy, il avoit en certaine somme de deniers des Flamens, pour recompense du service qu'il leur auroit rendu, qu'il auroit receue soubs le bon plaisir du Roy, laquelle somme il auoit employée au bastiment d'un Monastere de Celestins à Marcoussy, que c'estois som ses tresors, & n'en auoit d'autres. Ceste response veritable, mais non pas telle que la destroient ces Iuges d'iniquité, les mit en telle colere, qu'ils ordonnerent qu'il seroit appliqué à la gesne, pour tirer par les tourmens ce qu'ils ne pounoient auoir par les voyes ordinaires: Il la souffrit en effect par trois fois, & si long temps, qu'aymant mieux mourir que tant souffrir, il confessa ce qu'ils voulurent, & signa, quoy que contre la verité, comme en estect il le retracta à sa mort, & protesta qu'il n'auoit signé que pour éuiter la rigueur de la torture; ce fut neantmoins assez pour porter ces iniustes Commissaires à donner Sentence le Leudy dix-septiesme d'Octobre mille quatre cens & neuf , par laquelle Montagu est declaré criminel de leze-Maiesté, de plusieurs crimes, forfaits, & malefices (n'ozans pas mesme inserer dans leur Sentence le crime de peculat pour le peu d'apparence qu'ils y voyoient) & pour ce condemné à estre decapité dans les Halles de Paris, son corps mis à Montfaucon, & sa teste au bout d'une lance sur les pilliers des Halles, ses Charges données aux partisans du Bourguignon, & ses biens, terres & Seigneuries confisquées au Roy, qui bien-tost après furent données au Duc de Bauiere, frere de la Reyne Isabeau de Bauiere. La Sentence sut executée le mesme jour, en presence mesme du Duc de Bourgongne, & de plusieurs autres grands Seigneurs tant de France que de Brabant, & Flandres, que ce Duc auoit mandez pour estre spectateurs d'une si noire action, & cognoistre par vn coup si hardy l'authorité qu'il auoit en France. Or ce n'est pas vn mal peu considerable en France, que nos Roys donnent si facilement des Commissaires aux personnes qui ont commis quelque pretendu crime d'Estat, puisque d'ordinaire ces sortes de gens ne font que executer aueuglementles passions de ceux qui les employent: C'est pourquoy François Premier estant vn iour au Monastere des Celestins de Marcoussy, & disant (porté de compassion) que c'estoit dommage qu'un si grand homme comme Montagu sust mort par Iustice; vn de ces Peres luy fit cette genereuse repartie, Pardonnez-moy, Sire, ce n'a point esté par Iustice, mau par Commissaires: Ce que le Roy trouua si veritablement dit, que s'approchant du grand autel, & posant la main dessus iura solemnellement, qu'il ne feroit iamau mourir personne par Commissaires. La veufue de Montagu, ses enfans, ses deux freres l'Euesque de Paris, & l'Archeuesque de Sens s'enfuirent en Touraine, de crainte d'estre enueloppez dans la persecution; de sorte que personne n'ozant remonstrer l'iniustice commise dans cette mort, les Religieux Celestins de Marcoussy, qui peu auparauant auoient esté sondez par ledit Montagu, entreprirent genereusement la dessense de leur Fondateur, iugeans par la santé du Roy (qui pourtant ne dura gueres) qu'il pourroient auoir quelque raison contre vne iniustice si haute & si manifeste; cette action de recognoissance commença par le soin qu'ils eurent que son corps qui estoit à Montfaucon, ne fut ny changé ny gasté, donnans tous les mois au Bourreau vne somme de deniers pour cet esse , puis après penserent à faire reuoir le procés; & comme la Iustice ne fait rien pour rien, les pauures Religieux s'estans consommez en fraiz, & voulans pourtant acheuer cet œuure de charité, aussi bien que de recognoissance, vendirent deux Images d'or massif enrichies de plusieurs grosses perles & pierres precieuses, auec le pied d'une grande croix d'or qu'ils ont encore auiourd'huy, dont le pied est à present d'argent vermeil doré; aussi poursuiuirent-ils si puissamment l'affaire, qu'aprés vn an ils obtindrent Bbbbb iij

1415.

Arrest, par lequel la Sentence donnée contre lean de Montegu fut declarée insuste, son honneur restably, ses biens, terres, Seigneuries restituées à ses heritiers, & ample pouvoir aux Religieux de Marcoussy d'inhumer son corps avec tout l'honneur deu à son innocence. Les Celestins de Marcoussy glorieux d'auoir si heureusement trauaillé, acheuent de couronner cette belle action, ils vont aux Halles auec vn Prestre reuestu d'vn surpelis & d'vne estolle, qui reçoit la teste de leur Fondateur dans vn beau Suaire; de là vont à Montfaucon, où le Bourreau ayant despendu le corps ils y ioignent la teste, & l'enfermant dans vne biere, le portent premierement à Saince Paul sa Parroisse, d'où après vn service solemnel dit pour le repos de son ame, on le porta aux Celestins de Paris, qui auec les Celestins de Marcoussy le vindrent querir processionnellement; & finalement sut transporté audit lieu de Marcoussy, & mis dans la caue qu'il auoit fait faire, sur laquelle ces Religieux firent faire vn tombeau fort considerable pour le temps. Cette action si genereuse, & peut-estre si extraordinaire à des Religieux enuers leurs bien-facteurs, n'a pas demeuré sans recognoissance des successeurs de Montagu, qui presque tous successiuement ont laissé dans le Monastere de Marcoussy des marques de leur pieté par les pieuses liberalitez qu'ils y ont faites, & dont les principaux, après le Fondateur, sont Louys Malet de Grauille Admiral de France, & Messire Charles de Balsac Eucsque & Comte de Noyon.

La piece que dessus, dressée comme elle est, a esté enuoyée de Marconsy par le R. P. Frere Gabriel Gautier Prieur du Monastere des Celestins dudit lieu.

Voyez en outre ce qui est cité cy-dessus d'iceluy Iean de Montagu, page 69. ligne 25. page 201. ligne 6. page 246. ligne 7. page 404. ligne 37. & 47. page 419. ligne 29. page 421. ligne 3. page 449. ligne 41. page 497. penultiesme ligne. page 649. ligne 17. page 665. ligne 39. page 669. ligne 7. 13. 19. & 29. page 676. ligne 13. où lean Duc de Berry en fait mention dans son Testament l'an mille quatre cens seize. Et page 739. ligne 45. où ledit Iean Sire de Montagu grand Maistre d'Hostel du Roy, est nommé l'vn des Executeurs du Testament de

Louys de Sancerre Connestable de France l'an 1402.

Page 430. ligne 41. & page 315. precedente, ligne 20. Les Ducs d'Orleans & de Bourbon, &C. demeurerent prisonniers du Roy d'Angleterre, où ils furent menez & conduits, &c. Maistre Pierre Nesson Officier du Duc Iean de Bourbon en sa Comté de Montpensier, aduerty que ledit Duc son maistre auoit esté pris à la Bataille d'Azincourt, & mené prisonnier en Angleterre, escriuit vn gentil Poëme intitulé le Lay de la guerre, où il represente la pluspart des miseres & calamitez, que ce fleau divin avoit causées de son temps au Royaume de France, & le luy enuoya pour adoucir les ennuis de sa prison. Ce qu'il tesmoigne sur la fin, en ces termes:

> Et aprés ce que guerre ot fait son cry, Ie retins ce que ie peux, & l'escry, Pour l'enuoyer au bon Duc de Bourbon Cheualeureux, asin qu'en sa prison, Là où ne puis autrement luy ayder, Je le peusse vn peu desennuyer; Pensant en moy, qu'il en obliera De ses regrets, tandis qu'il en lira. Autrement, las! ne le puis-ie seruir. Dont me desplaist que ne puis desseruir L'honneur que fait m'a la noble Princesse, Luy estant pris , Madame la Duchesse ,

De moy auoir tenu son Officier, En sa bonne Comté de Montpensier. Et l'y supply preigne en gré le present, Comme celuy qui cognoist dés s'enfance Mon pou de sens, es ma grand ignorance.

Mais d'autant que ce Poëme n'est pas en lumiere, il ne sera pas peut-estre trouué mauuais, si l'on rapporte pareillement icy, ce qu'il y fait dire à la Grace de Dieu, touchant la valeur & prison de ce bon Duc Iean, & les regrets qu'en auoit Marie de Berry sa semme. C'est vers le milieu de la piece, où il introduit ladite Grace, parlantainsi au frere du Duc:

> Helas! mon fils , pensez la grand plaisance Qu'à tous sera vostre bonne venuë, Que si long temps ont plusieurs attenduë. Helas! venez à ceux qui vous attendent. Car riens fors vous ne quierent ne demandent Trestous l**es** bons , qui tant la paix desirent; Dont entre ceux, qui onc faute ne sirent, Est le vaillant , cheuallereux , & bon ,  $oldsymbol{V}$ ostre frere Ican Duc de Bourbon , Du droit estre du noble Sang de France. Et pourchassez pour Dieu sa deliurance, Que le monde requiert tant & destre. Qui sera-ce , qui au Roy pourra nuire, S'il a o luy vous & vostredit frere? Or ne pouuez en ce monde plus faire. De vostre honneur, helas! ie vous requier. Pensez comment il fut prins prisonnier, En soy monstrant hardy plus qu'un Lyon, Et de son Roy vray leal champion, Habandonnant son corps & sa personne: Dont la belle, deuote, noble & bonne, Sa compagne Marie la Duchesse, Depuis luy pris, n'eut que dueil & tristesse, Et en l'abit de dueil & de vefuage, En pleurs, en plains, & doloreux courage, Passe ses iours, regrettant son seigneur. De qui pitié est, 😢 d'elle greigneur. Car il la plaint , ধ sa douleur regrette ; Et elle meurt , tant desire 🤁 🛭 souhaitte Son bon retour , &r ioyeuse venuë,

Et plus bas, faisant parler Nostre-Dame à la Grace:

Et aprés fut sa derniere parole:

N'oubliez pas le faict de ma fillole,

1418.

Faites qu'elle ait à ioye son mary, Ma belle & bonne Marie de Berry.

Mesme page ligne 42. & page 315 precedente ligne 21. Le Comte d'En, & c. C'estoit Charles d'Artois sils vnique de Philippe d'Artois, Comte d'Eu, & de Madame Marie de Berry, laquelle espousa depuis Iean Duc de Bourbon, mené prisonnier auec ledit Comte Charles en Angleterre. Et portent les Chroniques des Comtes d'Eu, qu'il sut pris à l'aage de vingt & vn an, & demeura prisonnier vingt-prois ans, au bout desquels en sin il obtint sa deliurance, scanoir est l'année de la grande samine, qui sut l'année mille quatre cens trente-huiët, par le moyen du Comte de Sombresset, que tenoit prisonnier le Duc de Bourbon. Cestuy Charles après sa deliurance, espousa en premieres nopces Dame Ieanne de Saueuses, & en secondes Dame Heleine de Melun, desquelles il n'eut point de generation. Parquoy la Comté d'Eu escheut à Iean de Bourgongne Comte de Neuers son nepueu.

Page 434. tout à la fin. L'an 1418. au mois de May, Ican de Villiers SI de

Liste-Adam entra dedans Paru, &c.

Extraict des Registres du Conseil, du vingt-neusiesme de May mille quatre cens dix-huict.

Essires Claude Chattelus, Guy de Bar, & I. de Villiers Sire de Liste-Adam Cheualiers, seruiteurs & officiers du Duc de Bourgongne, accompagnez de centhommes d'armes ou enuiron, entre vne & deux heures aprés minuich, entrerent en la ville de Paris, par la porte Sain& Germain des Prez, qu'aucuns iusques au nombre de neuf ou dix personnes de petit estat, à l'entreprise dudit Sieur de Liste-Adam, auoient secrettement ouverte; & s'adressa vne partie desdites gens à l'Hostel du Roy à Sain& Paul, & là demeurerent pour la garde du Roy, les autres allerent en la ruë Sain& Honoré, pour prendre & arrester personnellement le Comte d'Armignac, les autres allerent en plusieurs & diuerses parties de la ville pour prendre & arrester plusieurs Officiers du Roy, de Monsieur le Dauphin, dudit Comte d'Armignac, & autres qui s'estoient entremis & entremettoient du gouvernement de ce Royaume, desquels plusieurs furent pris & arrestez, les autres se destournerent, dont les aucuns emmenerent dedans la Bastille Sain& Antoine Monsieur le Dauphin, les autres n'eurent l'espace ny loisir d'y entrer, & furent ce iour & les iours ensuiuans plusieurs pris & arrestez à part, & entre les autres les Comtes d'Armagnae lors Connestable de France, le Vicomte de Narbonne, le Sieur de Paine, le Sieur de l'Hospiat, Raymonnet de Guerre, & autres Capitaines & Officiers dudit d'Armignac, Messire Henry de Marle Chancelier de France, l'Euesque de Constance fils dudit Chancelier, les Archeuesques de Rheims & de Tours, les Euesques de Laon, Lisseux, Eureux, l'Abbé de Sain& Denys, & plusieurs autres Officiers & Conseillers du Roy. A la venue desquels gens d'armes plusieurs du peuple de Paris s'esseuerent, & conduisoient lesdits gens d'armes par les hostels & maisons de plusieurs desdits Officiers, Conseillers, & Bourgeois, qu'on soubçonnoit d'auoir fauorisé ledit d'Armignac: Et en plusieurs d'icelles maisons arrestoient prisonniers, prenoient & emportoient sans Commission & Inuentaire tout ce qu'ils trouuoient dedans les maisons d'aucuns qui s'estoient entremis du gouvernement de ce Royaume, en fauorisant audit d'Armignac, & depuis pour refraindre & obuier ausdites prises, sut desendu sur peine de la hart par cry public, & à son de trompe, que nul ne prist ou emportast aucuns biens par la maniere que dessus, & que nul sans licence ou authorité de Iustice arrestast aucuns prisonniers, ne fist prisons priuées. Cc

Ce iour ledit Messire Guy de Bar fut commis par le Roy à la Preuosté de Paris, & ne furent seellées les Lettres que du Seel du Roy, pource que les Seaux de la Chancellerie estoient perdus, & n'en sçauoit dire nouvelles le Chancelier, qui estoit prisonnier; & assez tost aprés l'entrée & venue desdits gens d'armes tous les gens de l'Hostel du Roy & des Sieurs qui estoient demourans à Paris, prirent & porterent l'Enseigne du Duc de Bourgongne, & la Croix Sain& André, & pareillement tous les autres bourgeois & habitans, femmes & enfans de la ville de Paris, ausquels pour la plus grande part, ladite entrée & venuë fut moultioyeuse & agreable, & ne trouverent ce iour lesdits gens d'armes aucune resistance, & n'y eutque deux ou trois personnes tuées leditiour és rues de Paris, lesquels auoient, si comme on disoit, voulu soustenir le faict dudit d'Armignac. Des Sieurs qui estoient à Paris demeurerent entre les autres les Cardinaux de Bar, & de Sainet Marc, le Comte de Tripols, Charles Monsieur de Bourbon, Iehan Monsieur de Harcourt, le Comte Ant. de Milan, & plusieurs autres Cheualiers & Nobles de ce Royaume, auec les dessusdits Prelats, & autres personnes arrestées à Paris.

Page 436. ligne 35. Messère Iean de Torsay Maistre des Arbalestriers de France, l'Autheur l'a cy deuant appellé Gy, page 432. ligne 50. mais il est à croire qu'il y a faute, car auparauant, & dés la page 412. penultiesme ligne, il auoit fait mention de Messère Jean de Torsay Seneschal de Poictou, qui est celuy mesmes

qui fut aussi par aprés Maistre des Arbalestriers de France. Mesme page ligne 36. & page 441. ligne 5. Vn Cheualier nommé Messire Ican des Croix, &c. Les Barons de Plancy discent qu'ils sont issus de ce Iean des Croix, ou de la Croix, & par luy de la race de Sainét Roch. Caril y a dans la Chappelle de sain& Roch, au Convent des Cordeliers de Paris, vn Epitaphe sur cuiure qui le tesmoigne, en ces mots: Cy gist noble Seigneur Claude de la Croix Seigneur & Baron de Plancy, Vicomte de Semoyne, Seigneur de Cherny le Baschot, Longueuille, Champflury , Sainet Vitré , le Mesnil , Fré de Parcy , Vwars , Sainet Sasurny , Faluy , la Salponthieu, & de Vaux : duquel le quatriesme ayeul nommé Messire Ican de la Croix Cheuilier, dont oft fitt mention aux Chroniques en l'an mille quatre cens vingt & vn, au chapitre de la Bataille de Baugé, a exposé sa vie au recouurement de ceste Couronne sur les Anglou, & estoit issu de la race de Sainct Roch. Lequel est decedé le quinziesme iour de Decembre l'an mille cinq cens soixante & d x. Priez Dien pour son ame. Et en la mesme Chappelle se voit encor vn autre Epitaphe de Geofroy de la Croix Seigneur de Plancy, qui viuoit soubs les Roys Charles V I I I. & Louys XII. lequel est inseré pareillement en cet endroit par occasion : Cydeuant gist noble homme Geoffroy de la Croix natif de Monipellier, Seigneur de Plancy & de Villeneufue soubs Dimmartin, Conseiller & Tresorier des guerres des Roys Charles VIII. Louys XII. & François le Premier, qui trespassa le neuficsme tour de Mars l'an mille cinq cens & quinze. Priez Dieu qu'il luy face pardon à l'ame. Amen.

1418.

1421.

Cecec

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## ADDITIONS AVX ANNOTATIONS PRECEDENTES.

PAGE 5. ligne 5. Le principal, comme on disoit, qui auoit trouvé & conseillé à mettre sydes sus, costoit le Cardinal d'Amiens, lequel estoit moult hay du peuple, &c. Et pages 533. & 534. Voicy le Testament que ce Cardinal sit le douziesme Auril mille quatre cens deux, conservé dans vn Registre de Parlement, tel qu'il est circonstantié cy-dessus page 631. ligne 3. & page 734. ligne 2. Depuis fol. 70. verso, insques à 78.

Testamentum domini Johannis de Grangia quondam Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalis Ambianensis, vulgariter nuncupati.

1402.le 12.Auril.

N nomine Domini, Amen. Per hoc presens publicum Instrumentum cunctis pateat euidenter quod anno à Nativitate Domini millesimo quadringentesimo secundo, Indictione decima, die duodecima mensis sprilis, ab electione Domini Benedi&i vliimo in Papam electi, anno octauo, in nostrorum Notariorum publicorum, & testium infrascriptorum prasentia, personaliter constitutus Reuerendissimus in Christo pater & dominus, dominus Iohannes de Grangia miseratione diuina Episcopus Tusculanensis, Sancta R. Eclesia Cardinalis Ambianensis vulgariter nuncupatus, in bona memoria & sana mentis dispositione, per Dei gratiam existens, nobis pradictis Notariu & testibus infrascriptis, prasentibus, videntibus, audientibus, & intelligentibus dixit & asseruit, quod quamuis primis temporibus retroactiu aliquotiens sanus existens, aliquotiens insirmitate grauatus, plura ficerit & condiderit testamenta, pluresque etiam codicillos fecerit; quia tamen plura de contentis in dictis testamentis & codicillis, per Dei gratiam fuerunt adimpleta, aliqua verò mutationem receperunt, & super pluribus etiam voluntatem suam mutauerat, & aliter volebat disponere, quod tunc disposuisset: Idcirco quacumque testamenta & codicillos alios per ipsum facta, & factos, ac omnia & singula contenta in cissdem quoad illa duntaxat qua facienda restabant, circa iam facta & ordinata, ac completa nolens & non intendens aliquid immutare, cassauit, reuocauit, & adnullauit, cassat, reuocat, & adnullat: suumque Testamentum, seu vitimam voluntatem condidit, fecit & ordinauit, prout & quemadmodum in quodam cisterno papireo quem per me Guillelmum infrascriptum Notarium, tunc legi & publicari voluit, & mandauit, dixit & asseruit contineri; tenor cuius sequitur, & est talis.

In nomine San&x & individux Trinitatis, Patris, & Filij, & Spiritus San-&ti, Amen. Ego Ioannes miseratione divina Episcopus Tusculanus, Sancta Romana Ecclesia Cardinalis, Ambianensis vulgariter nuncupatus, sua immensa clementia corde & animo sanus, probabili ratione conspiciens quòd labilis est prasentis vita conditio, quodque habet statum instabilem, & ea qua visibilem habent essentiam tendunt verismiliter ad non esse, humanaque fragilitas mortu imminentis, cuius hora nihil miserius pracipuè consideratione turbata nequit cuncta prospicere, & singula necessaria memoria commendare; ac considerans quòd dum corpus sanitatis gratia roboratur, vitima voluntatis iudicium, in quo tranquilla mentis & placida rationis exigitur vsus: salubrius ordinatur pradicta ratione premeditans, ac diem mea peregrinationis extremum, dum in me corporea & mentali sanitate vigentibus promptius subsunt michi rationis vigor & discretionis iudicium, desiderans peruentre ad laudem Omnipotentis Dei, & Beatissima Virginis Maria matris eius, ac Beatissimorum Iohannis Euangelista, Iohannis Baptista, Petri & Pauli, & Bartholomai Apostolorum, Dionysis Areo-

pagita, Marcelli Papa & Firmini Martyrum, Nicolai, Claudij, Benedicti, Anthonij Confessorum, Beatarum M. Magdalena, Catherina, Margarita virginum, omnium Santtorum, & anima mea salutem prasens Testamentum meum, seu vitimam voluntatem meam plene deliberatus & consultus modis omnibus & viis melioribus quibus possum condo, facio, & ordino in hanc modum. In primis, Quidem confiteor simpliciter, recognosco, & credo firmiter sanctam & catholicam fidem, individuam Trinitatem, Patrem, & Filium,& Spiritum sanctum, omnesque articulos eiusdem sidei orthodoxa, secundum quod sacro-sancta & Romana universalis Ecclesia profitetur, pradicat, atque docet; humiliter supplicans Domino nostro I. Christo, vt per suam gratiam insinitam post prasentis vita cursum animammeam de loco pænarum dignetur erspere, taliter quod peccatorum meorum vinculis absoluta, quietis ac lucis aterna beatitudine perfrui, & inter sanctos & electos suos in resurrectionis gloria collocari perenniter mercatur. Simili modo supplico eidem piisfima & gloriosissima V. Maria einsdem D. nostri I. Christi genisrici, nec non Sanctis gloriosissimis supra dictis, ac toti curia supernorum, ve in mortis michi asistant articulo, & pro me misericorditer intercedant à Deo, quod verus Catholicus in sidei Catholica veritate, constantia & unitate diemmeum claudam extremum, animamque meam reddam altissimo fideliter & deuote. Item, Eligo sepulsuram meam in Ecclesia Cathedrali Ambian. à parte sinistramaioris altaris, recté ad oppositum cathedra in qua sedent in Missa Presbyter, Diaconus & Subdiaconus, & volo & ordino quod ibidem ponatur, asideatur, & collocetur sepultura quamego feci sieri Parisiis diu est, & qua iam sunt plures anni fuit portata Ambian. v loque & ordino quod si contingat me decedere in Aninion. vel prope per unam Dietam, quod corpus meum integrum portetur & deponatur in Ecclesia Collegij S. Martialis Auinionensis, & in eadem fiant exequia solemnes, secundum decentiam status mei, ad ordinationem executorum meorum, & factis exequiis dividatur seu paretur corpus meum, iuxta concessionem Apostolicam super hoc mihi factam, & ossa portentur Ambian. secrete, ad ordinationem Reverendorum Patrum Dominorum Iohannis de Boisyaco Ambian. & Iohannis Filheti Apten. Episcoporum, nepotum meorum infrascriptorum, vel alterius corumdem; de quibus in omnibus & singulis corpus & animam, & potissime executionem prasentis met Testamenti tangentibus, pra cateris singularissime sum confisus , residuum verò corporis remaneat in dict i Ecclesia Collegij Sancti Martialis, in sepultura per me ibidemordinata, cum reprasentatione aliquorum sestorum B. Maria. Si verò contingat me decedere magis longe ab Aniniene, volo & ordino quod ossa mea dinidantur à carne, & una pars portetur secrete Ambianens. & alia pars ad Ecclesiam dicti Collegij, & caro & intestina ponantur in Ecclesia solemniori loci in quo contigerit casus, & dicantur ibidem Vigilia & Missa solemnes, & dentur viginti floreni ipsi Ecclesia, sintque in dictis Vigiliis & Missa decem torticia quodlibet de quinque libris cera, & in Ecclesiis Ambianensis, & Collegy Sancti Martialis siant exequia solemnes per modum superius in prasenti meo Testamento declaratum, ad ordinationem pradictorum duorum Episcoporum, vel alterius ipsorum qui prasens fuerit. Item, Volo & ordino quod die exequiarum mearum, qua fient in dicta Ecclesia Collegij Sancti Martialis fiat eleemosyna generalis in ciuitate Auinionensi, in qua dicta die, vel diebus continuatis dentur trecenti floreni currentes; ita quod cuilibet pauperi dentur sex denarij moneta Auinionensis. Item, Volo, & ordino, pracipio, atque mando, ac specialiter dispono, quod reparationes benesiciorum meorum quorumcumque, qua culpamea obuenerunt, & ad quas faciendas executio mea tenebitur, bene & debite, ac realiter fiant; ita tamen quod illa qua pro dictis reparationibus tradensur de bonu executionis mea, expendantur realiter & veraciter in reparationibus faciendis ad viilitatem beneficiorum, & non veniant ad commodum vel imbursationem illorum qui beneficia obtinebunt, super quo onero conscientiam executorum meorum, & illorum specialiter qui istud negotium tractabunt; & insuper quod omnibus creditoribus meis, vel aliss quibuscumque personis quibus in aliquo ex aliqua legitima causa debitor ero, & legitime tenebor, tempore mortis mez specialiter, & omnibus de me iuste querelantibus, generaliter per pradictos Episcopos de bonis meis propriis solutio debita sufficiens, emenda & congrua satisfactio impendatur. Item, Volo, pracipio & mando quod die exequiarum mearum que fient Ambian velin crastinum siat eleemosina generalis in ciuitate Ambian . G Ccccc ij

dentur 4. denary Parissenses cuilibet pauperi, & exponantur in dicta eleemosina in una die vel pluribus continuis & successiuis 300. franci auri cugni D. mei Regis. Item, Volo & ordino quod post dictum obitum meŭ pradicti Episc. executores mei quatotius potuerint 4800. Missas de defunctis faciant celebrari pro salute animarum bona memoria R. Caroli V. D. mei , mea , & omnium fidelium defunctorum , cum orat. Inclina , &c. pro dieto Rege , Deus qui inter Apost. &c. prome, & Fidelium, &c. pro omnibus sidelibus defunctio, pro quibus quide Misis dicendis lego & ordino 400. florenos auri, & quod celebrentur dicta Missa ad ordinationem dictorum 2. Episcop. vel aliorum de meis executoribus qui dictum negotium tractabunt, per Presbyteros, Religiosos, vel Scholares ita quod cuilibet Presbyterorum celebranti detur vnus grossus, quorum 15. valeant vnum francum. Item, Do & lego Decano & Canonicis Ambian. 50. francos auri semel, ques solui & distribui volo inter Canonicos eius dem Ecclesia, qui Prabendas & Semi-prabendas, quartas, vel alias qua scumque obtinebunt protunc in dicta Ecclesia, qui prasentes fuerunt, & meis exequiis interfuerunt supradictis. Item, Do, lego & distribui volo die exequiarum pradictarum 30. francos auri inter Capellanos habentes capellanias tempore obitus mei in dicta Eccl. Ambian.qui Ecclesie in exequiis huiusmodi habuerunt personaliter interesse. Item, Omnibus aliis Presbyteris tam dicta Ecclesia quam quibuscumque aliis vndecumque fuerint, qui interfuerint in dictis meis exequiis Ambian. faciendis, volo quod dentur cuilibet duo solidi Paris. ita tamen quod quilibet teneatur illa die, vel alia infra mensem dicere vnam Missam de defunctis pro animabus, & cum orationibus supradictis. Item, Diaconis, Subdiaconis, & Acolytis, & aliis Clericis officiantibus in Ecclesiis, qui in exequiis meis intererunt personaliter, cuilibet 12. denary Paris. Item, Quia in nonnullis aliis testamentis per me factis, volui & ordinaui quod in Ecclesia Amb. per Decanum & Capitulum sierent perpetuo quolibet anno 12. Anniuersaria solemnia cum Vigil. & Missapro animabus inclita recordationis R. Caroli V.D.mei, mea post obitum meum & omnium sidelium defunctorum, & pro eisdem Anniuerf. faciendis, ementur de bonis meis velmez executionis 60. lib. Parif. annui & perpetui redditus, & pradicta 60. lib. in 2. partibus de bonis meis fuerunt empra à Io. de Sancoliers, dicto Blaffart, & Alexandro eins filio 36.lib. Parif. super omnibus eorumdem reddisibus de Sanceliers, & alia 24.lib. ab aliis venditoribus empta, pront constat per litteras penes Capitulum Amb. existentes; & quia Decanus & Capitulum pradicti iam din est habuerunt possessionem pacificam pradicturum 60. lib. terra, & ipsas tenent & possident pacifice o quiete, o in se assumpserunt onus pro curandi admortisationem à D. meo Rege mediantibus 500. francis fibi pro dicta admortifatione promisis nomine meo per R.P.D. Io. Amb. Ep. nepotem meum, volo & ordino quod si sibi non fuit satisfactum de dictis 500. franc. quod sibi de eisdem satisfiat, vel procuretur quod ipsi habeant dictam admortisatione à dicto D. Rege de sua gratia, sine financia quacumque, & quodipsi de catero teneantur facere in dicta Eccl. solemniter dicta 12. Anniuers. videlicet quolibet mense vnum, & die 16. cuiuslibet mensis fiant Vigil. & die 17. celebretur Missa; & ad hoc moueor, quia pradictus D. meus R. Carolus V. die 16. mensis Sept : diem suum clausit extremum, & in dittis Miss. & Vigil, dicantur me viuente orat. Inclina, &c. pro dicto D. meo Rege, & Fidelium, &c. pro omnibus fidelibus defunctis, & post obitum meum addatur pro anima mea, Deus qui inter Apost. & c. de dictis verd 60. lib. distribuantur 100. solidi Par. pro quolibet Anniu. & fiat distributio Canonicis duntaxat qui fuerunt prasentes in dictis exequiis, & intereerunt per extensum in Choro durantibus Missa & Vig. supradictis. Item, Do, lego & relinquo Capellanu omnibus capellanias obtinentibus in dicta Eccle f. Amb. feu vniuersitati Capellanorum eiusdem includendo 4. Cappellanos nouiter per R. P. D. Iohan. Amb. Ep. neposem meum in duabus capellis per me constructis & fundasis 160. lib. Paris. annui redditus, in valore & non in asisia, pro distributionibus y. mensium, & duab. Missis qualibet die alternis vicibus & diebus dicendu in pradictis capellis, videlicet una die de Beatis Io. Bapt. & 10. Enang. & alta die de defuntis pro animabus, & cum orat. Superius declaratu, videlices pro qualibet Missa 30. lib. Paris. & alias centum lib. pro dictu distributionibus siendu falum, & duntax at interillos qui omnibus horis canonicis, diurnis & nocturnis interfuerint in Ecclesia supradicta à principio vique ad finem, & qui cantauerint in libru, si habeant, vel corde tenus , continue , & non inter alios , quam diftributionem volo fieri in ç.menfibus per me, vel per meos executores eligendis, in quorum aliquo non diferibuentur 40. libr. quas

habent annuatim dicti Capellani ab Episc. Decano & Capitulo Amb. quas 40. lib. consueuerunt distribuere in 2. mensibus, & sic habebunt dicti Cappellani distributiones pro 7. menfibus; & fi per alium vel alios daretur aliquid diftribuendum pro faturo tempore pro 5. men> fibus , volo quo quomodo quod illa centum lib. quas eis diftribuendas in 5. menfibus legaus , distribuantur in illu mensibus, in quibus distributiones habebunt pro tempore futuro; Immò si aliquis, vel aliqui pro tempore futuro legauerint aliquid distribuendum in 5 mensibus per me, vel per executores meos electu, volo quod distributio 100. lib. per me legatarum, mutetur in aliis 5. mensibus, in quibus nullas distributiones habebunt; & volo & ordino quod pradicta 160 lib. terra admortisentur expensis meis, & de bonis executionis mea. Item, Volo & ordino quod dicta 160. lib. terra distribuantur inter Capellanos residentes Amb. prasentes & deservientes in Eccl. Ambian. & dictas Missas celebrantes, ac horis canonicis interessentes, ut dictum est in cadem, ita quod absentes vel prasentes non deservientes in Eccles. nihil habeant vel percipiant, de eisdemetiam vigore quorum cumque prinilegiorum concessorum auctoritate Apost. vel alia, seu licentiarum vel gratiarum quarumcumque siendarum velimpetrandarum super non residentiis in dicta Eccl. faciendis, vel fructibus in absentia percipiendis. Item, Volo & ordino quod altaria dictarum duarum Capellarum muniantur bene & competenter de mappis pro altari , calice , patena , Missali , vestimentis duplicibus, videlicet pro vinis & defunctis semel, in principio duntaxat cum sumptibus meis, vel executionis mea,postmodum verò Capellani pradicti dicta vestimenta 👉 ornamenta manutenentur, & alia dum necessarium extiterit de suo emere teneantur. Item, Quod cum ego dederim & legauerim Abbati & Conu. Fiscannensi 300. lib. terra, quas emi & acquisiui à D. Lud. de Fiscanno, nes non 60. quas emi à D. Guill. de Beureuille, & 20. à Pet. Clementis, 20. etiam à Sim. Parui, & 20. à Io. Rousselli de Fiscanno, qua faciunt in summa 420. lib. terra annui redditus, & voluerim & ordinauerim quod in codem Monast. in capella eiusalem, qua Virg. communiter nuncupatur, celebrentur perpetud qualibet die dua Missa circa ortum Solis, una videliset cum nota de gloriosiss. M. Magdalena, B. Martha & Lazaro fratre & sororibus, & alia sine nota de indinidua Trinitate, quodque fiant in perpetuum quolibet anno 6. Anniuer f. cum Missa & Vig. solemnibus, videlicet unu quolibet bimestri pro salute anima D. mei R. Caroli V. pradicti, animaq; mea, & omnium fidelium defunctorum, ita quod de dictis 420. lib. terra, Prior & Conu. habeant 40. lib. septem verd Monachi Presbyteri qui Missas huiusmodi celebrabunt quilibet 10. lib. Prior claustralis 100. solidos, Sacrista, The saurarius, Ancelarius, 15. lib. qua faciunt in summa 130. lib. annai & perpetui redditus; alia verò 290. lib. pertineant ad mensam Abbatis, pro comunibus omnibus ipsius Monast. Supportandis, que omnie sieri volo de executioni mandari iuxta seriem & tenorem litterarum que super premissis inter predictos Abbatem & Conn. & me facte sunt & concessa; & volo & ordino quod cum Abbas & Conu. supradicti ipsos redditus habeunt, teneant & possideant, & habuerent, tenuerint & possederint iam per plures annos, & ego credam verisimiliter quod pradictas Missas dici faciant, & Anniuersar. fieri , prout promiserunt & obligati existunt , quod executores met cum expensis executionis mea faciant bonam diligentiam adhiberi, quod pradicta pro tempore futuro bene & diligenter fiant. Item, Quod cum Conu. Prioratus de Amberta Clun. Ord. Lugd. Dicc. dederim domam du Vignal cum omnibus iuribus & pertinentiis eiusdem, ac terram & hareditates exitus, redditus & prouentus omnes & singulos, quos emi à Guill. de Massillis & eius vxore, nec non à dicto Chauderon seu eius haredibus quaquidem domus & terra, promaieri parte situata existunt in Parochia S. Laur. en Briennois; veluerimque & ordinauerim quod Conu. dicti Prioratus unam Missam de Requiem, &c. pro salute animaR. Caroli V. D. mei pradicti, & amicorum prasentium meorum, atque mea, dum de hoc saculo me migrare contigerit, qualibet die debeant & teneantur perpetud celebrare, & 12. Anniuersaria etiam singulis annis facere, prout de alies Anniuers. Eccl. Ambian. superius est actum; & insuper quod dicta domus cam pertinentis ac redditus cateri ad Conu. dicti Prioratus solum & insolidum persineant absq; hoc quod Prior dicti loci qui pro tempore fuerit in eifdem aliquid petere possit, sed commistantur exitus & prouentus in vsus proprios dicti Connentus, & non in alios quoscumque pro dicta Missa qualibet die, & 12. Anniuersariis perpetud, ve supra promissim est, celebrandis & faciendis, & vna cum prantisis fecerim, de bonis meis reparari Eccles. à parse cimiserij & domus Sacristia qua passa fuerarebi-Ccccc iii

dem magnam ruinam, & adificari unam capellam de nouo in honore B. Ægidij, prout ibidem alia capella esse solebat, & reparatio Ecclesia & adificatio capella per Des gratiam sint complese, dederimque ad v sum Religiosorum dicti loci, vnam capellam de panno aureo super campo nigro, casulam de velutorubeo, & 10. vel 12. plumalia seu cappas de diuersis pannis, & dinersorum colorum, volo, & ordino quod ad dictam capellam apportentur ossa patris, matris, fratrum & sororum meorum, qua sunt in capella B. Maria in dicto loco, & vocetur Capella de Grangia, & quod in ipsa dicatur Missa de qua superius sit mentio qualibet die circa ortum Solis, quodque fiant dicta 12. Anniuersaria die 16. mensis, pro animabus, & cum orationibus supradictio, & nihilominus quod de catero post quamlibet horam canonicam Psal. De profundis, &c. cum orationibus pramisis, pro remissione peccatorum dicti D. mei Regis, meorum & omnium fidelium defunctorum in Choro dicere teneantur; volo esiam & ordino quod dicta cappella muniatur semel vestimentis , calice ,patena,mappis, & aliis necessariis bene & honeste de bonis meis vel executionis mea, & pro futuro tempore Connentus dicti loci pradicta manutenere, & quando erit necesse de suo providere, teneantur; volo insuper & ordino quod sepultura pradicta qua incæpta sunt compleantur, & fiat translatie corporum pradictorum bene & honeste de bonis meis pradicti. Item, Prioratui B.M.de Elincourt, Clun. Ord. Beluac. Diœcesis cuius fui Prior, & fuit primui Prioratus quem habui, do & lego 500. francos conuertendos in reparationibus adificiorum Prioratus, velemendis redditibus ad viilitatem Prioris ipsius Prioratus, iuxta dispositionem pradictorum Episcop, ita tamen quod illi, vel illis qui pecuniam nomine meo tradiderint, reddatur ratio de distributione pecunia, prout superius promissum. Icom, Lego Conwentui dicti Prioratus 500. francos proredditibus emendis, & in suos proprios vsus conwertends, absque hoc quod Prior possit aliquid in ipsis repetere, vel habere; & volo & ordino, acrequiro quod Religiosi dicti Conuentus singulis diebus pro salute animarum pradictarum, & cum orationibus pradictis, unam Missam de Requiem, &c.& quolibet anno 12. Anniuersaria inchoanda, vs supra, & continue celebranda, ad ordinationem Episcop. pradictorum teneantur perpetuis temporibus facere celebrari. Item, Cum ego dederim Conuentui Prioratus Gigniaci Cluniacensis Ord. Lugdun. Diœcesis, cuius etiam fui Prior, 500. franços pro redditibus emendis ad vsus proprios Conuentus, absque hoc quod Prior in ipsis aliquid petere possit; & de dictis 500. francis ipsi iam certam partem cuiusdam stagni emerint, quam tenent & possident, & voluerim & ordinauerim quod Religiosi dicti Conuentus 12. Anniuersaria cum Vigiliu & Missa quolibet anno, temporibus superius designatis, ac etiam unam Missam de Roquiem, &c. pro salute animarum supra scriptarum, & cum orationibus supra scriptis omni die in perpetuum debeant celebrare, per modum superius de aliis Anniuersariis tactum, volo & ordino quod pradicti duo Episc. & alij executores mei post obitum meum faciant diligentiam de pradictis quod dicta Missa dicatur, & pradicta Anniuersaria fiant. Item, Cum dederim & realiter persoluerim Conuentibus Monast. Benedictionis-Dei\*Cisterc. Ord. Lugd. Diccess, Prioratuumque de Paredo & de Cariloco \* Clun. Ord. cuilibet Connentui 200. francos, pro redditibus emendis ad vsum & commodum dictorum Conventuum, absque boc quod Abbas dicti loci, wel Priores Prioratuum pradictorum in dictis summis pecuniarum aliquid pesere posint, velhabere; & voluerim & ordinanerim quod in quolibet locorum pradictorum, pradicti Connentus teneantur facere quolibet anno in perpetuum 12. Annniuer faria solemnia, cum Vigiliis & Missa solemnibus per modum supradictum ,& cum orationibus pradictis ; & ipsi pramissa promiserunt, siat diligentia per executores meos, & specialiter per pradictos Ambian. & Aptensem Episca quod Anninersaria pradicta in pradictis locis fiant. Item, Cum dederim similiser, legauerim & perseluerim Conventui Monialium Belli-loci Ord. S. Benedicti Lugd. Diœcesis, à Monast. Fontis-Eurardi dependenti 200. francos, & voluerim & ordinauerim quod duodecim Anniuersaria anno quolibes, ve premissum est, facere teneantur, & nihilominus post quamlibet horam dicere Psalmum De profundis, &c. cum orationibus supradictis, quodque ducenti franci convertentur in redditibus emendis, wel in reparationibus Ecclesia, prout Fratribus Adz quondam Abbati Athanatensi \* Lugduni nuper defuncto, & Stephano Taconis tunc de Amberta, nunc verò de Clari-loco Priori, habita deliberatione super hoc, visum fores, pro metiori sciatur per dictos Episcopos, & alios executores meos, si dicti

\* Benisson-Dies \* Cher-lieu

\* Aylnay

redditus sunt empti, vel quid factum est de dictis ducentis francis, ve mea intentio compleatur, & nihilominus fiat diligentia quod pradicta Anniuersaria fiant bene & debitè. Item, Cum dederim & legauerim, ac realiter persoluerim Curato & Prestyteris presentibus & futuris, facientibus residentiam continuam in villa S. Habundi castri, prædictæ Lugdunensis Dioccesis, & deservientibus in divinis Ecclesia parochiali dicts loci quadringensos francos pro redditibus emendis ad vsum pradictorum Curais & Presbyterorum aliorum dividendis & distribuendis inter eos pro qualibet portiontbus, o voluerim & ordinauerim quod pradicti Curatus & Presbyteri vnam Missam de Requiem, &c. cum nota qualibet die in perpetuum pro animabus, & cum orationibus supradictis celebrare teneantur in Ecclesia parochiali predicta, quodque redditus emendi de pecunia predicta seu prouentus eorumdem distribuantur per Curatum & unum alium Presbyterum per omnes alios communiter electum quolibet mense inter omnes Presbyteros, qui Missam huiusmodi celebrauerint & interfuerint in celebratione eiusdem, & etiam in Missa maiori & Horis canonicis in Ecclesia supradicta; quodque qualibet Septimana, in perpetuum ficiant vnum Anniuersarium solemne dicendo Officium Mortuorum in nocte, & Missam in crastinum solemniter per modum superius designatum, & ipsi dictos din est, habucrint quadringentos francos, & Missam inceperint celebrare, & Anniuersaria facere, quod per pradictos Episcopos, & specialiser Ambianensis, adhibeatur bona diligentia, quod pramissa bene & debite siant; & quod ipsi Episcopi, vel alter eorumdem pradictam pecuniam quam recepit & tradidit Frater Scephanus Tachonis, recuperari faciant, casu quo pradicti Curatus & Presbyter non complerent, facerent & cum effectu attenderent que presenti articulo superius sunt contenta. Item, Cum per tractatum factum inter me & Abbatem & Conuentum Monasterij Achanatensis Lugdunensis, ipsi Abbas & Conuentus teneantur in perpetuum qualibes Septimana facere unum Anniuersarium solemne pro animabus, & cum orationibus supradictis prout in litterie super hoc confectis plenius continetur, & ipsi plene habuerint, illa qua habere debebant, & incoporint iam diu dicta Anniversaria facere, quod per pradictos Episcopos siat diligentia, quodque promiserint, attendant. Item, Cum predictum tract itum fecerim inter me & Priorissam, & Conuentum Prioratus Monialium Vallis-Saluz \* Ordinis Sancti Benedicti, Vticensis Diœcesis di- \* Seauue-la-Eta Moniales teneantur ad ficiendum Suffragia infra scripta, videlicet qualibet die Beniste dicere Psilmum De profundis, &c. cum oratione Inclina, &c. pro anima pradicti Regis Karoli, & Fidelium, &c. pro animabus omnium fidelium defunctorum, & quolibet anno die decima-sexta mensis Septembris, qua obiit dictus Rex Karolus fucere Anniuersarium cum Vigiliis nouem Lectionum, & Missa pro defunctis. Item, Pro bono statu meo dicere singulis diebus Veni Creator, &c. cum oratione de Sancto Spiritu, & Plalmum Miserere mei Deus, &c. cum orationibus Deus cui proprium, &c. & Pretende Domine famulo tuo, &c. & qualibet Septimana vnam Missam de Sancto Spiritu, vel de Beata Maria Virgine, & semper in dicta Missa Inclina, &c. pro anima dieti Regis Karoli, & post obitum meum in die obitus mei vnum Anniuersarium solemne pro anima mea, cum orationibus Deus qui inter Apostolicos, &c. Inclina, &c. pro anima dicti Regis Karoli, & Fidelium, &c. pro animabus omnium fidelium defunctorum, & aliqua alia suffragia, prout in inftrumento publico super hoc confecto plenius continetur; volo & ordino, quod per pradictos Episcopos, & alios Executores meos fist diligentia, quod pradicta compleantur. Item, Quia dum fui personaliter in maiori domo Cartusia, dedi Priori & Connentui dicta domus quingentos florenos currentes, videlices quamlibes de viginti quatuor solidis moneta Aninionensis, conuertendos in reddicibus emendis, vel in adificiis de nono faciendis in dicto Monasterio, volo, mando & ordino quod pradicti quingenti storens sibi soluantur, & cosdem sibi deberi confiteor ex bona & pura donatione sibi facta, & rogo cos & requiro quod velint Deum orare continue pro anima dicti Regis Karoli domini mei, & pro salute anima mea, sam in vita quam post mortem meam, & ordinare & disponere de orationibus & suffragiis specialibus secundum affectionem quam sciunt pradictum Regem Karolum ad ipsos in vita sua habuisse, & denotionem specialem quam ad ip-

forum ordinem Monasterium & personas singulares habui magno tempore, & habeo ac intendo habere toto tempore vita mea. Item, Lego Conuentibus Monialium Sancax Praxedis & Sancax Catharina Auenionensis cuilibet Connentui sex florenos, & rogo quod incipiendo à die exequiarum mearum, per sex dies continuos, qualibet die dicant in quolibet Conventu Vigilias, & in crastinum faciant dici Missam solemnem de Defunctis pro anima mea. Item, Conventibus Monialium S. Laurentij, de Furnis, San&z Clarz, San&i Gerani, de Malogesio & Repentitarum Auenionensium, cuilibet quinque florenos, ita quod in quolibet Monasterio per quinque dies, incipiendo à die exequiarum pradictarum dicantur Vigilia & Missa de Defunctis, ve superius est dictum. Item, Hospitali domini Bernardi Rascatij lego quinque storenos, & rogo quod Religiosi dicant per quinque dies pradictas Vigilias, & unam Missam de Defunctis. Item, Volo, & ordino quod quinquaginta floreni dividantur inter pauperes hospitalium Ciustatis Auinionensis, & suburbiorum eiusdem, secundum dispositionem pradictorum Episcoporum. Item, Conuentibus Pradicatorum, Minorum, & Heremitarum Sancti Augustini Ambianensis, videlicet cuilibet trium Conuentuum pradictorum existentium in ciuitate Ambianen s. vel suburbiis eiusdem, lego decem francos, & rogo & requiro, ac volo & ordino quod dum fient exequia mea in Ecclesia Ambianens. intersint processionaliter in ipsa, quodque quilibet Conuentuum corumdem quinquaginta Missas de Defunctis infra mensem, extunc immediate sequentem dicere in sua Ecclesia teneantur pro animabus, & cum Commemorationibus superius declaratis. Item, Conventibus Minorum, Augustinensium, Carmelitarum Auinionensium, cuilibet Conventui decem florenos, & rogo quod intersint in exequiis meis, prout est consuctum, & quod qualibet die Nouenæ dicatur in quolibet Conuentu ipsorum una Missa de Requiem solemnis pro anima mea, cum orationibus superius designatus. Item, Lego Conuentui Sancti Eugendi Iurensis, Ordinis Sancti Benedicti, Lugdunensis Diœcesis, trecentos florenos currentes, videlicet quemlibet de viginti quatuor solidis moneta Auenionensis, conuertendos in redditibus emendis ad vtilitatem dicti Conuenșus , vel expendendos in reparationem Ecclesia dicti Monasterij , si plus placuerit dicto Conuentui, quia istud sua optioni relinquo, & rogo & requiro quod in altari Beati Claudy sito in dicto Monasterio velint perpetuo qualibet Septimana tres Missas celebrare, & facere dici de Beato Claudio, cum orationibus Inclina, Fidelium, &c. & Deus qui inter Apostolicos, &c. cum orationibus, & pro animabus, & per modum superius declaratum. Item, Cum ego dederim, iam diu est, Priori & Connentui Fratrum Pradicatorum Auinionensium trecentos francos, qui fuerunt conuersi in reparationem tecti Ecclesia sua, & ipsi concesserunt generose dicere perpetuo in maiori altari Ecclesia pradicta unam Missam de Beato Iacobo, & facere sex Anniuersaria quolibet anno, & postmodum in Capitulo generali Ordinis sui, quod fuit ultimato in Auinionensi celebratum, dederim etiam eisdem domum meam communiter vocatam de Canylliaco, guam emi ab Executoribus bona memoria domini Cardinalis de Canilhaco, cum curtibus, hortis, & pertinentiis suis; & insuper hortum excuntem retro tinellum domus quam inhabito, quem feci plantari in quadam platea quam emi ab eisdem, & requisiuerim, & rogauerim dictos Priorem & Conuentum quod pro perpetuo tempore dicerent omni die tres Missa, videlicet unam de Sancto Spiritu, & aliam de Beata Maria, & aliam de Defunctis, facerentque sex Anniversaria pro animabus, & cum orationibus supra dictis; & etiam facerent perpetud unum de dictis Anniuersariis die decima sexta mensis Septembris quolibet anno solemnias, quam alia, videlicet pro Rege Karolo domino meo pradicto, & eadem die dicerent seu facerent dici in dicta Ecclessa centum Missas de Defunctis, me viuente, & post obitum meum facerent aliud de pradictis Anniuersariis solemniùs etiam pro anima mea, & extunç in Anniuersario Regis tenerentur solum ad dicendum quinquaginta Missas, & in Anniuersario meo alias quinquaginta; & donationem huiusmodi, nec non promissionem de quinquaginta florenis currentibus sibi soluendis anno quolibet, quam diu pro me & vsu, seu habitasione meis retinerem domum & hortos huiusmodi, vel donec & quousque pro ipsis ego, vel baredes, seu executores mei semel, eisdem mille ducentos storenos soluissemus, sece-

rim sub modu & conditionibus in quodam instrumento super hoc per Magistres Stephanum de Lineriis & Guillelmum de Beligneyo Notarios publicos Secretarios meos confecto liquidius declaratis, dederimque vel fecerim dari extunc dictis Priori & Conventui anno quolibet valorem pradictorum quinquaginta florenorum, & aliquotiens summa majoris absque hoc quod fecerint, compleuerint, vel attenderint illa, ad qua vigore pradicti instrumenti tenebantur, hinc est quod de nouo & ex abundanti domum, curtes, pertinentias & hortos prafato Priori & Conuentui pradictis sub eisdem conditionibus lego, & volo, & ordino quod Prior & Conuentus pradicti ratione, occasione, vel causa quorumcumque aliorum legatorum sine donationum sibs tetro activ temporibus sub quacumque forma, vel expressione verborum, de quibusuis bonis meis mobilibus & immobilibus per me factorum, aliud à me, vel meu haredibus seu executoribus petere non possint; quin imo ipsis donationibus & legatu, ac cuicumque iuri sibi forsan proprerea in ipsis competenti expresse & specialiter renunciare, & de quibuscumque arreragiù qua occasione donationis vel promissionis pradictorum sibi pro praterito tempore fore deberi presenderent, me, & executionem eandem quittare totaliter teneantur, quodque se obligent & per expressum recognoscant se teneri ad dicendum Missas, & faciendum Anniuersaria in forma & per modum superius in prasenti articulo declaratum; & si (quod absit) pradicta facere recusarent, donatio sine legatum huiusmodi, ac si nunquam factum fuisset, nullius penitus sit momenti, & domus, curtes, pertinentia & horti prafati ad haredes & executores meos ipso iure libere reuertentur. Item, Quia nepos mens dominus Hymbertus de Boyliaco fecit michi plura magna seruitia, & spero quod faciet in futurum, lego sibi quingentos francos de bonis meis tantum persoluendos, & rogo & deprecor ipsum quod in factiu meis me viuente, & executionis meapost obitum meum velit tanquam bonus nepos, cum bona diligentia laborare taliter quod executio mea valeat plene adimpleri. Item, Quoad factum familiarium meorum, & solutionem stipendiorum suorum sibi siendam , volo quod stetur ordinationi pradictorum Episcoporum Ambianens. & Aptens. seu illius ex ipsis qui esset prasens, & possos intendere circa istud, & de hoc onero conscientias ipsorum. Item, Cum ego in pluribus alsis Testamentis meis sieri mandauerim, & ordinauerim compleri caput Ecclesia Collegij Sancti Martialis Auinionensis, Cluniacensis Ordinis, ibidem tunc per me inceprum, & Rector ac Religiosi dicti Collegij proprerea specialiter, & collegialiter congregati pro se & suis successoribus in futurum mihi generose concesserint & promiserint dicere certas Missas, & facere nonnulla Anniuersaria, & alia spiritualia suffragia in quodam publico Instrumento, sumpto super hoc & recepto per Magistros Stephanum de Lineriis & Guillelmum Galereti Notarios publicos Secretarios meos, in quo ista alia promissa liquidius declarantur, qua etiam per Abbatem, & Connentum Clunsacensem ratificata fuerunt & approbata, & etiam confirmata, & sicuti disposueram, volo & ordino quod post obitum meum siat bona diligentia quod pramissa bene & debite expleantur. Item, Volo & ordino quod Capella capitis huiusmodi, nec non sepultura quam ibi adificari, & construi feci tam de opere lapideo quam vitreo de bonis executionis mea, si ante obitum meum non fuerunt adimpleta, bene & decenter compleantur, & quod alsare dicta capella muniatur semel bene & honeste paramentis, mappis, calice, patena, duabus buretis pro vino & aqua, & duobus candelabris argenteis ponderu duodecim marcharum, & quod super dictum Altare ponatur una Imago Beata Maria solemnis & notabilis de alabastro. Item, Lego prefato Collegio magnam vincam quam babeo prope portale Miraculorum Ciuit. Aninionenf. quam iamdudum per partes emi, tam à Bartholomzo Ceruelle mercatore Auinionens. quam nonnullis aliis, nec non domos, horias, oliueta, vineas, possessiones, & quacumque alia qua habeo, & possideo in villis, territoriis, & districtions Pontissorgia, & de Genacio Auinionensis Dicecesis, & rogo & requiro Rectorem & Religiosos dicti Collegii, ac volo & ordino quod vitra Missas & alia ad que tenentur vigore pradicti Instrumenti, quolibet die in altari Capelle per me in dicto Collegio sic, vt dictum est constructe, duas Missas, vnam videlicet de Defunctis, & aliam pro Vniversitate Study Avinionensis, ad ordinationem Primicery qui fuerit pro tempore, quamdin V ninersites ipsa fuerit in dicto loco,

& Schola in vico in quo sunt fuerint, dicere perpetuo sint astricti; & si V ninersitas huiusmodi cessares vel mutaresur in alio loco, quod tunc dicta Missa ordinata pro studio de Beato Martiali dicatur in altari per me, vt dictum est, ibidem adificato & constructo, & volo & ordino quod in executione huiusmodi legati, omnibusque aliis per me superius factis, praterque Ecclesiam Ambianers. tangentibus ipsum Collegium praferaiur, Item, Volo & ordino quod statim post obitum meum bona mea universa & singula cum Inuentario sub manu publica facto recolligantur, & in tuto loco sub sida custodia reponantur per Reuerendos Patres dominos Ioannem de Boysiaco Ambian. & Ioannem Filheti Aptens. Episcopos. Item, Nolo, immo veto & prohibeo, ne post obitum meum siat astimatio quacumque bonorum meorum per Iudzos, vel per quoscumque alios ad hoc deputandos, sed solum vbi fuerint legata distribuantur. Huiusmodi autem Testamentum meum seu vitimam voluntatem facio, constitue, & ordine omni modo, iure, & forma quibus melius valeo, & quibus melius valere potest. Item, Et cum benignitate & gratia Regis Karoli, bonæ memoriæ, domini mei supradicti, & ex concessione ipsius ego fuerim, tunc existens Abbas Fiscannens. de solemni & Grands Eloges honorabili Collegio Parlamenti Regis Paris. & ipsum continuauerim per pludonnez au res annos in diebus deputatis adlites seu quæstiones audiendas, & consilia tenenda: Et postquam fui Cardinalis fuerim & sederim pluries cum aliis Dominis Cardinal d'A- in Camera Parlamenti, & in litibus audiendis, & consiliis tenendis, meque remiens, qui se surface purauerim, & reputem suisse & esse , ac permanere de dicto Collegio quamdiu noré d'estre de viuam, & sim certus quod per Curiam ipsius Parlamenti absque acceptione perfon Corps. pag. fonarum tam magnis quam paruis iustitiam indiferenter omnibus ministrari, & per dictum Parlamentum quod suprema Curia Regis existit omnes indifferenter, quantum tenentibus iplum fuerit possibile à grauaminibus & oppressionibus defenduntur, & præseruentur; & si grauati & oppressi fuerint ab eisdem releuantur, quodque continuè domini Cancellarij Franciz, Præsidentes, & alij domini tenentes dictum Parlamentum me in sua bona gratia tenuerunt, & reputarunt tanquam seruitorem & Consiliarium Regis, socium que suum, & amicum carissimum, & michi fauorem, & gratiam rationabilem impenderunt, & incessanter casibus se impendunt offerentibus. Attendens etiam quod longe maior pars Beneficiorum meorum, & illorum qua mihi debentur sunt in Regno Francia, Delphinatu, & Vicariatu Imperiali, & aliis terris, iurisdictionibus, dominiis, & potestate disti dominimei Regis, & quod propter remotionem \* obedientia fastam domino Bcnedicto + vltimo in Papam electo in factis Cardinalium pro execusione Testamentorum \*Voyez p. 133. suorum de præsentiad superiorem non potest haberi recursus, nec tenetur, exercetur , vel obseruatur iustitia in Romana Curia prout Reipublica expediret : Verisimiliter etiam dubito quod propter fauorem dicti Benedicti, inuidiam, & aliquas alias considerationes singulas, maxime post obitum meum occupentur per aliquos bona mea vel executioni mea indebité & iniuste, seu aliqua sierent de facto in impedimentum, dilationem, vel praiudicium executionis eiusdem, vel aliqua fraudes seu malitia sierent circa pradictam; Ego qui servitor Regis & Consiliarius, ac cum servitoribus & familiaribus & bonis meis quibuscumque in sua salua-gardia & protectione speciali exi-Le sustin Car-sto, prædictum Testamentum meum & executionem ipsius, ac omnia & singudinal d'Amies la contenta in eo, & bona mea quæcumque mobilia & immobilia, præsentia & futura submitto protectioni, cognitioni, ordinationi, decisioni, & determinamont à la cog- tioni prædicae Curiæ Parlamenti: Supplicans & requirens quod hanc Requestam, & submissionem in dictam Curiam admittere & recipere dignetur, & loco & tempore ad requestam executorum meorum, vel aliquorum ex ipsis habentium super hoc potestatem camdem executioni debita facere demandari taliter quod per bonam institiam ip-sius pradictum Testamentum & vltima voluntas mea qua pro maiori parte suffragia continet pro anima dicti Regis Caroli domini mei , absque impedimentis , fraudibus , & malitiis quibuscumque valeat adimpleri. Item, Constituo & ordino Reuerendos Pa-

tres dominos Ioannem de Boysiaco Ambianens. Ioannem Silheti Aptens. nepotes meos, & Petrum Beauble Vticen. Episcopos, & quemlibet ipsorum insolidum

present Testament.

\* Es années 1398. 1403.

611. 6 612.

lig. 17.

Procuratores meas, & nuncios speciales, dans & concedens ipsis & cuilibet eorumdem plenariam potestatem, & mandatum speciale præsens Testamentum meum, & omnia & singula in eo contenta præsentandi prædictæ Curiæ Parlamenti, & Dominis ipsum tenentibus, præsentibus & fururis, supplicandique, petendi, & requirendi ipsam facere in dicta Curia registrari & loco & tempore executioni debitæ demandari, prædictamque executionem meam, & omnia ipsam tangentia in prædicta Curia Parlamenti prosequendi, & omnia & singula faciendi que circa premissa fuerint necessaria, seu etiam opportunia. Item, Volo & ordino quod omnibus debitis meis persolutu, ac legatis, & aliis contentis in prasenti meo Testamento completis, & executioni debita demandatu, in domo mea vocata de Regio, sita in Ciuitate Auinionen. de bonu meu restantibus fundetur & instituatur vnum Collegium Scholarum sine Studentium sacularium de Diæcesi Lugdunensi in facultate sine scientia & de numero de quibus dictis Ambianens. & Aprens. Episcopis videbitur faciendum, & hac de crusa lego pradictum hospitium cum suis pertinentiu, & hortum meum communiter vocatum Hortum de placentia, quem habeo extra muros pradicta Ciuitatis prope portale S. Michaelis, & pro ipso fundando recipiant dicti Episcopi de aliis bonis meismobilibus & immobilibus vsque ad summam, numerum & valorem de quibus ipsis visum fuerit; cuiusquidem Collegy Bursarum collatio ac personarum ponendarum in eodem institutio, ad eosdem quamdiu vixerint communiter spectet, ipsis verò duobus sublatis de medio ad Rectorem Collegy S. Martialis Auinionen. cum maioris Prioris Monastery Cluviacen, qui fuerit pro tempore consilio, collatio & institutio huiusmodi pertinebit. In cateris autem bonis meis mobilibus , & immobilibus , præsentibus & futuru , acquisitis , o acquirendis quibuscumque, instituo heredem meam universalem dilectam neptem meam Iaquelinam de Grangia vxorem domini Ioannis de Monte-acuto \* militis, Vi- \* Pag. 424. lig. cecomitis Laudunensis, & magni Magistri Hospitij Regis, cum sure institutiones lig.27. huiusmods do, concedo, & relinquo omnia & singula bona mea mobilia & immobilia, iura & actiones, ac debita prasentia & futura que extabunt, supererunt & remanebunt, debitis meis, ac legatis, dispositis & ordinatis per me superius, in prasenti Testamento meo solutis & completis, nolens quinimmo expresse inhibens eidem ne iure sine occasione institutionis huiusmodi de legatis pradictis, tam piis quam aliis quibusuis quartam Trebellianicam, vel Falcidiam detrahat. Et si ipsam ante me migrare contingat, vel nolles meus heres esse, vel hereditatem huiusmodi adire, sibi substituo silium suum masculum primogenitum, & ipso deficiente alios filios suos masculos, & eis deficientibus filias suas legitimas, seu legitimos, ac ex suo proprio corpore, & de legitimo matrimonio poocreatos & procreandos; & si, quod absit, sine liberis de suo corpore & legitimo matrimonio procreatis camdem mori contingat, vel ipsa seu sui liberi nollent hareditatem huiusmodi acceptare, isto casu substituo Collegium Santti Martialis superius nominatum. Pro executione verò prasentis mei Testamenti obligata esse volo omnia & singula bona mea pradicta Ecclesiastica & mundana. Executores autem meos & prasentis Tcflamenti ac ultima voluntatis mea, facio & ordino Reuerendisimos in Christo Patres & Dominos meos, Dominos meos Petrum tituli Sanctæ Susannæ de Thureyo, Ioannem tituli Sanctæ Anastasiæ Viuarien. Petrum tituli Sancti Petri ad Vincula Anicien. Guillelmum tituli Sanctæ Ceciliæ de Vergeyo, & Petrum Sanctæ Mariæde Verhuio vulgariter nuncupatos Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales; nec non Dominos Franciscum Archiepiscopum Narbonens. Ioannem de Boysiaco Ambianens. Ioannem Silheti Aptens. Ioannem de Monte-acuto Carnotens. & Petrum Beauble Vticens. Episcopos, Dominos Ioannem Veruini Abbatem Monasterij Aremaren. Trècensis Diœcesis, Ioannem de Monte-acuto Vicedominum Laudunensem, Ymbertum de Boysiaco Parisius in Parlamento Præsidentem, Ioannem dominum de Roussayo nepotes meos, Laurentium de Albello Decanum, Iacobum de Monsoguichardo, Petrum Alays Canonicos Ambianens. & Guillelmum Maioris Promotorem causarum Curiæ Episcopalis Ambianens. antiquum seruitorem, & familiarem meum, nec non Decanum & Cantorem Ecclesia Ambianensis, Priorem Ddddd ij

\* PAg.11.1.4. pag.160.

maiorem Monastery Cluniacensis Matisconens. Diacesis, & Rectorem Collegy Sancti Martialis Aumionensis qui nunc sunt, & pro tempore fuerint. Item, Cum ego ductus bona intentione, ac iusto & sancto proposito ab obitu felicis recordationis domini Gregorij \* Papæ Vndecimi plura dixerim, fecerim, procurauerim, & tractauerim fieri in facto Ecclesia, sicuti mihi videbatur fore expediens ipsius vnioni, & prout mihi mea conscientia dictabat, & dictat, ne, quod absit, per aliques amulos, vel alies mibi imposterum impingatur quod mala intentione hoc fecerim, sentiens me adeo debilem & graui infirmitate detentum, quod nisi Deus aliter disposuerit ab ipsa euadere non potero, quinimò mortem potius inde quàm conualescentiam expecto de hora in horam, circa fa-Etum huiusmodi, & illa qua in ipso per me, vt dictum est, dicta & facta sunt, ac fieri procurata, mentem meam, & illud quod super hoc habeo in conscientia mea declarans, sub periculo anima mea attestor, & iuro bona side, quod illa qua in facto pradicto dici, feci, tractani & procurani fieri, non dixi, feci, tractani, vel procurani fieri odio, machinatione, dolo, inuidia, vel rancore alicuius persona, seu alia mala intentione vel voluntate quacumque, sed solum & duntaxat ad delendum, & sedandum issud pestiferum Schisma, & vt cittus vnctus Romanus, & indubitatus Pontifex in Dei Ecclesia haberetur, protestans quod paratus sum obedire illi, qui Ecclesia Catholica, & factum Collegium fore decreuerint obediendum, & omnia qua in hoc facto dixi , feci, tractaui , & sieri procurani , submitto determinationi & correctioni sacro-san-\* Co Cardinal Eta Romana \* Ecclesia , in cuius fide & vnitate tanquam verus Catholicus volo viestort Romain uere & mori, ac Deo spiritum reddere, sicuti quilibet bonus Christianus de necessitate ne nation, pas. 5.6.533. Salutis facere tenetur, & debet. H.ec autem mea suprema voluntas quam valere volo, & tenere iure Testamenti; & si non valeat iure Testamenti valeat & teneat, & eam valere & tenere volo iure Codicillotum, seu cuinstibet alterius vltima volun-tatis, &c. Acta fuerunt hæc Auinionens. in domo habitationis dicti domini Cardinalis, & in camera sua, sub anno, indictione, die, mense, & Electionis anno quibus supra, &c.

que est trans- de la Tremoille vaillant Cheualier, &c. C'estoit Guy V. \* Sire de la Tremoille, de posée, & de. Sully, & de Craon, grand Chambellan de Bourgongne, garde de l'Oriflamme esté mise en son de France mille trois cens quatre-vingt trois. Ce Seigneur estoie chef de la rang. pag. ser tres-noble & ancienne famille de la Tremoille en Poictou, & assista aux plus memorables expeditions de guerre du Regne du Roy Charles VI. le Duc de Bourgongne ayant en vnc haute estime sa vertu, voulut qu'il accompagnast le Comte de Neuers son filsaisné au voyage de Hongrie contre les Turcs, où fut donné la celebre Baraille \* de Nicopolis mille trois cens nonante-six. De son espouse Marie heritiere de la Maison de Sully, veusue d'un Prince du Sang de France, est sortie une feconde posterité, des Seigneurs de la Tremoille Ducs de Thouars, dont l'Histoire Genealogique, & des anciens Vicomtes de Thouars, & autres familles, exactement traitée & composée sur les Tiltres, est attenduë du public par les soins des Sieurs de Saintte-Marthe freres Iumeaux, Conseillers du Roy, & Historiographes de France.

Page 37. ligne 35. page 124. ligne 18. page 126. ligne premiere. Mesire Guy de

Page 44. ligne 15. Le Roy Louys de courroux & desplaisance mouras le 21. Septembre 1385. &c. Voicy le Testament de ce Prince Louys I. de ce nom Duc d'Aniou, qui paroistra au Lecteur vne piece si excellente & notable, qu'il jugerafans doute d'abord, qu'elle meritoit trop d'estre inserée toute entiere parmy ces Preuses, pour estre obmise: La communication en vient de Monsieur de Vyon tant de fois cy-dessus allegué, lequel l'atirée d'vn Registre de la Chambre des Comptes, en parchemin, qui a pour titre Testamenta & vlime voluntates xijc. xvij. de la vijme Armoire de Camera Andeg.

Testamentum Ludouici nati Francorum Regis, datum anno Domini millesimo trecentesimo octogesimo tertio.

N nomine Domini, Amen. Ludouicus Regis Francorum natus, Serenissimæ 1383. Principissædominæ Iohanna Dei gratia Reginæ Ierusalem & Siciliæ, Ducatus Apulia, Principatus Capua, Comitatuumque Prouincia, & Forcalquerij, ac Pedimontis Comitissa filius adoptiuus, & ipsius dominæ Reginæ matris noftræ reuerendæ futurus heres & vniuersalis successor, Dux Calabriæ, Andegauiz, & Turoniz, ac Comes Cenomanens. vniuersis przsentes Litteras, seu hoc præsens publicum Instrumentum inspecturis, salutem; Notum facimus: 240d nos intra mentem nostram sedulis meditationibus revoluentes ex humana natura originali pondere pragrauata in hoc saculo nequaquam sufficiens existit perpetuam ducere vitam, & quia Deus statuit hominemsemel mori, quoniam suo proprio silio non pepercit, nihilque certius morte, nihilque incertius hora mortis: omnes homines itaque varius afflicti passionibus cum mortu huiusmodi exterminium patiuntur, nihil est qued eu magis recto style competat quam qued rectam dispositionem de bonis & rebue suis à Deo sibi collatis observata vitimo declarationis tempore ad suos dirigant successores, ve quemadmodum ipsi viuentes seipsos, & bona sua cum rectitudine gubernarune, sic quomodo sint ad corum posteros transitura, & ne ad alios deueniant quam ipsi dum viuerent noluissent, eisdem rectam faciant, & etiam tradant normam. Nos igitur pramissorum animaduersione solliciti & perplexi, ne inopinata mortis hura repente nostrum rapiat spiritum, qualiter res & bona nostra regi & gubernari deheant : Quia huius saculi luce prinati disponendi spatium nobii subtrahitur, & sic ab intestato decederemus, propter quad inrgiorum materia nostrorum occasione bonorum inter nostros posteros oriretur, corporu sospitatem, animi claritatem, mentis & intellectus perfectionem, faciente Altisimo, ad plenum habentes: Primò nestram animam eum à corpore iuxta natura debitum separata fuerit, Summo Creatori, Beata Virgini Maria einschem genitrici, Michaëli Archangelo, Petro & Paulo Apostolis, Beatis, ac omnibus Sanctis humsliter commendantes, quaterus in sinu patris Abraha per beatos Angelos collocetur. Primitus namque, barum serie cassantes, irritantes, adnullantes, & cliam revocantes omnia & singula Testamenta, codicillos, donationes causa mortis, & omnis vitima voluntatio dispositiones per nos hactenus sub quacumque forma & tenore verborum facta, condita, & etiam ordinata; etiamsi in eis, vel in corum aliquo viterius non testandi, veb ipsam non reuocandi nobis legem expresse imposuissemus, aut verba aliqua derogatoria qualiacumque sint, in eis, vel corum altero apposuissemus, quam legem viterius non testandi, & verba derogatoria ex certa nostra scientia tollimus, & etiam renocamus, nostrum Testamentum seu vitimam voluntatem fecimus, condidimus, & ordinauimus, facimus, condimus, & etiam ordinamus prout in quodam papiri quaterno in nostri, & testium infrascriptorum prasentia per Notarium hic subscriptum, de verbo ad verbum, ac totaliter in vulgari nostro alta voce letto, & etiam intelletto plenius contineiur, cuius quaterni tenor inferius est descriptus, quod quidem Testamentum, & omnia & singula in eo contenta valere, teneri ac roboris firmitatem habere, & observari debere iure Testamenti nuncupatum voluimus & iusimus, volumus & iubemus; & si non valet iure Testamenti nuncupatum, valeat iure codicillorum; & si non valet iure codicillorum, valeat & teneat iure donationis causa mortis, seu dispositionis vltimæ voluntatis, & omni alio modo iure atque forma quibus valere haberi poterit, & teneri. Tenor autem dicti papiri quaterni sequitur in has verba. Ce sont les choses que nous auons aduisées sur l'ordonnance de nostre Testament: Premierement, Nous estisons nostre sepulture pour nostre corps en la basse Chappelle, dessous la Saincte-Chappelle du Palais à Paris, derriere l'autel, & nostre cœur en l'Eglise d'Angiers, & nos entrailles en l'Eglise Monsieur Sain& Martin de Tours. Item, Que pour la fondation & dotation que nous enten-Ddddd iij

A la marge eft escrit Nota

dons à faire en ladite Saince-Chappelle du Palais à Paris, où il y aura quatre Chanoines, quatre Chappellains, & quatre Clercs, outre ceux qui y sont de present, nous voulons y estre conuerty & employé iusques à la somme de trois mille liures de rente; & des Prebendes qui en seront fondées, les deux seront à la donation & collation de Monsieur le Roy, & les autres deux à la nostre, & de nos hoirs & successeurs Ducs d'Aniou; & aussi ordonnons, que du nostreseront faites & edifiées les maisons bonnes & souffisantes pour les habitations.& demeures desdits Chanoines, Chappellains, & Clercs en certaines places &; lieux, qui sont prés de l'hostel de Messire Guy de Champdiners, c'est assauoir entre les murs du lardin de la poince, & les murs de la riviere. Item, Et en chacune des Eglises Cathedraux d'Angiers, Tours, & le Mans, & aussi à Sain& Martin de Tours vne Chappelle de cent liures tournois de rente, pour y auoir à tout temps perpetuellement vne Messe chacun iour, & chacun an vn Anniuersaire solemnel. Item, Enl'Eglise de la Magdeleine de Bedelay \* vneautre Chappelle de cent liures tournois de rente, pour y auoir vne Messe chacun iour, & chacun an vn Anniuersaire solemnel, lequelse fera le lendemain de la feste de la Magdeleine. Item, En l'Eglise de l'Abbaye de la Boyssiere vne autre Chappelle de cent liures tournois de rente, pour y auoir chacun iour vne Messe, & chacun an vn Anniuersaire solemnel le lendemain de Sain&e Croix de May. Item, En l'Eglise de Sain de Marthe de Tarascon une autre Chappelle de cent liures tournois de rente, pour y auoir vne Messe chacun iour, & chacun an vn Anniuersaire solemnel. Item, A Sain& Denys en France vne autre Chappelle de cent liures tournois de rente, pour y auoir vne Messe chacun io ur & chacun an vn Anniuersaire solemnel le lendemain de la Sain& Denys. Item, A Sain& Maximin vne autre Chappelle de cent liures tournois de rente, pour y auoir vne Messe chacun iour & chacun an vn Anniuersaire, lequel se fera le iour de la Magdelaine. Item, Vne Chappelle à la Baline de cinquante liures de rente. Item, En quatre autres Eglises, telles comme nous voudrons nommer, quatre Chappelles de pareilles fondations & dotations comme les autres, dont mention est faire cy-deuant, c'est assauoir de cent liures tournois de rente, & de annuelle charge de Messes & de Anniuersaires, dont l'une sera en l'Eglise de Nostre-Dame de Chartres. Item, Voulons que à l'octaue du jour que les dits Anniuersaires seront celebrez, le Chappelain qui tiendra aucune desdites Chappelles, ait à faire Vespres & Messe solemnelles du Sain& où les dites Chappelles feront fondées; & que pour ce faire ledit Chappellain gangne quarante liuresdes cent liures dessus dites, & les soixante soient pour l'Anniuersaire, &c. Item, Et afin que nostre ame puisse & doye mieux estre deschargée de la guerre que nous fismes ia pieça ou pays de Prouence, nous voulons que oudit pays soit donné & distribué du nostre iusqu'à la somme de cinquante mille francs, tant aux Eglises, Hospitaux, Maladerics, poures gens, & peuple d'icelle, & principalement à ceux qui perdirent pour ladite guerre, tant Bourgeois, Laboureurs, & autres, comme autrement, tout ainsi qu'il cherra en la distinction de nos Executeurs, & par especial ou territoire de Arles, & de Tarascon, & aussi en l'Isle de Carmagues, & vers Nostre-Dame de la mer. Item, Au pays des Seneschaussées de Beaucaire, de Toulouse, & de Carcassonne autres cinquante mille francs, qui seront donnez & distribuez en la maniere que dit est, en retour des pertes & dommages que le peuple y asoustenu & eu, tant comme nous en auons eu le gouvernement, tant par les gens d'armes que nous y auons tenus, comme autrement; & aussi pour executions rigoureuses sur le fai& des Aydes & Subsides, que nous y auons fait lors, pour le salut des ames de ceux qui morts y ont esté, ou deserts, & rendus fuitifs de leurs pays, & dont nous pourrions auoir esté causes sur le seu- se. Item, En nos pays d'Aniou, de Touraine, & du Mayne vingt mille francs, qui par nosdits Executeurs seront distribuez, ainsi que la Duchesse principalement, & nos autres Executeurs verront que il sera bien employé, en retour des

Ce Ductasche de reparer les

Digitized by Google

charges & oppressions que nous y auons donné, tant à cause des subsides & tail les que nous y auons leuces & fait leuer, comme autroment. Item, Voulons que insques à la somme de quatre-vinge mille francs soit donnée & départie ainsi que nous l'ordonnerons, à nos seruiteurs. Item, Voulons que nos Chappelles soient données, quatre à la Saincle Chappelle du Palais à Paris, c'est assauoir vne vermeille, vne blanche, vne verte, & vne noire toutes completes, & quatre Calices auec les buretes. Item, Aux pauures Hospitaux & Maisons-Dieu de nosdits pays, & aussi à la Maison-Dieu de Paris, soient donnez de nos tappis pour countriles pauures, de ceux qui leur seront plus necessaires, chacun du prix de douze francs, ou enuiron; & s'il y en a aucuns grands, qui fussene de grand prix, nous voulons qu'ils soient vendus pour donner aux pauures Hospitaux, reserué pour la Duchesse & nos enfans ce qui leur en sera necessaire pour leurs estats. Item, Voulons que pour accroistre les rentes de ladite Maison-Dieu de Paris, en la substantation des Pauures, ils ayent cent liures de rente. Item, Semblablement voulons que nos linges, pris premierement ce que necessaire en sera pour les estats de la Duchesse, & de nosdits enfans, soient vendus, & l'argent qui en restera, soit donné & distribué aux Hospitaux, Maladeries, & autres lieux de nosdits pays, par l'ordonnance de nos Executeurs, pour le salut & remede de nostre ame, & de tout ce qui sera necessaire pour la Duchesse & nosdits enfans, tant de tappis, comme linges dessus nommez, voulons que la Duchesse en soit creuë tant seulement, & non autre, & que elle en preigne ce qui pour sa necessité & de nosdits enfans, en sa conscience, luy semblera. Item, Et aussi voulons que de nos draps d'or & de soye soient faites des chappelles, & icelles données & distribuées aux Eglises de nosdits pays, ou ailleurs, où la Duchesse & nos Executeurs verront qu'il sera bien employé, & tant qu'il semblera à la Duchesse, & les autres vendus comme des tappis & linges susdits. Item, Voulons que pour le prest que nous sismes pieça à nostre S. Pere le Pape Gregoire X1. \* & à l'Eglise, soit demandé à nostre S. Pere present & à ladite E-\* Pag. 140. glise soixante cinq mille francs, en quoy pour ledit prest nostre S. Pere & ladite Eglise nous peuvent estre tenus. Item, Comme nostre S. Pere le Pape Clement VII. nous ait promis, que ce que nous mettrions au faid de nostre emprise, il nous rendroit, ou cas que nous ne pourrions accomplir, nous voulons que ou cas dessus dits, luy soient pour ce demandez quatre cens mille francs, que nous auons bien mis du nostre pour ladite entreprise: Et quantau Douaire de la Duchesse, pour cause duquel luy appartient la tierce partie de toutes nos terres, nous le luy asseons en ceste maniere, c'est assauoir qu'elle aura & tiendra les Chasteaux, Terres, Villes & Chastellenies de Saumur, de la Roche-sur-yon, & du Chasteau du Loir, auec leurs appartenances; & ou cas qu'ils ne vaudroient la tierce partie de nos terres, nous voulons que il luy soit assis au plus prés de chacune desdites Terres & Chastellenies, en luy faisant bonne assiete & large. Item, Aussi declarons & voulons, que les conquestes que nous auons faites, elle tieigne & ait sa vie durant, excepté la Roche-au-Duc, que nous auons donné à vie à Pierre Danoir, & Mirebeau auec ses appartenances, que nous aussi donné à vie à Messire Iehan de Bueil, en telle maniere & conditions comme il est contenu en nos Lettres de ladite donation : mais aprés leur mort elle les tiendra si elle suruit. Cy - aprés s'ensuiuent les conquestes que nous auons faites, Premierement les Comtez d'Estampes & de Gyen, la Comté de Roussy, la terre de Acquisitions Lunel, le chastel, terre & Chastellenie de Sablé, le chastel, terre & Chastelle- par luy faises. nie de Mirebeau, les chasteaux & terres de Champieny, la Raiace, le Coudray, compris auec ce la tierce partie de toute la terre de la Dame de Bançay, qui est encores à asseoir, la Roche-au-Duc, le peage de toutes les rentes & maisons que le Duc de Raynoual y auoit, & la rente sur le peage de Langes, & aussi la terre de Challemont \*, laquelle nous ne voudrions pas que nos hoirs teinssent, ou posse-\*al. Tallemone dassenr, sinon que par grand conseil sust veu que nous y cussions bon droict. Scrupule de

Digitized by Google

conscience sur Isem, Aussi voulons-nous que la Duchesse ait le gouvernement de Louys nostre

Estats aprés

fes enfans pag. 565 566.

ta possession ail aisné fils, iusques à tant qu'il soit en l'aage de vingt-sept ans accomplis, sans ce tre douteux. que à nul autre en appartienne l'administration ou gouvernement; & aussi voulons que la Duchesse soit toussours conseillée par les gens de nostre pays, & non par nul autre; lesquels Conseillers dés maintenant nous declarons & luy Ordre donné baillons, & premierement pour les plus especials Conseillers, & aussi le premier pour la Rogen- Pierre Danoir Sire de Chasteau-fromont nostre Chambellan, & Seneschal en nosnoment de ses dits pays, Messire Ichan Eucsque de Chartres nostre Chancelier, Messire Harduyn de Buyeil Euesque d'Angers, les Abbez de Sainct Aubin d'Angiers, & de la son deceds: Et Cousture du Mans, Mossire Pierre de Cheureuse, Messire Iehan de Bueyl, Messiadioints à sa re Guillaume de Machefelon, le Sire de Montalezs, Messire Pierre de Bueil, Messire Iehan Pelerin, Maistre Iehan Hancepie, Maistre Iehan le Begue, & Denys de Brueil, Item, S'ensuivent les noms de nos Executeurs, la Duchesse premiere & principale, Pierre Daugir Sire de Chasteaufromont, Messire Iehan Euclque de Chartres, Messire Harduyn de Bueyl Eucsque d'Angiers, Messire Philippe de Saucysi, Mossire Pierre de Cheurense, Messire Iehan de Bueyl, Messire Guillaume de Machepselon, le Sire de Montalays, Messire Pierre de Bueyl, Messire Iehan Pelerin, Maistre Iehan Hancepie, Maistre Iehan le Begue, Frore Iehan Lermisenostre Confesseur, Guzon Mannoysin, & Denys du Brueil, & voulons que quatre ou trois au moins des dessusdits, en quoy sera tousiours la Duchesse principale, & puis Partage entre ledit Sire de Chasteaufromont, puissent vacquer au faict de ladite execution. Autre ordonnance sur les partages de Loys & Charles nos enfans, c'est assauoir; Que Loys nostre aisné fils aura pour son partage les Duchez d'Aniou & de Touraine, & la Comté du Mans, auec les Comtez d'Estampes & de Gyen; & aussi la terre de Thalamont, ou cas que nous y aurions bon titre, comme dessus, & les Hostels que nous auons en la ville de Paris; & semblablement nos Hostels de Vincestre & de Cachant. Et Charles nostre second filsaura pour son partage la Comté de Roussy, la terre de Guyse, & de Chailly; & se il auenoit que nous puissions conquerir, ce que Dieu veuille, le Royaume de Sicile, & les autres terres qui y appartiennent, Loys nostre aisnésils sera Roy & Comte de Prouence, & auec ce Duc d'Aniou & de Touraine, & Comte du Maine; afin que s'il auenoit besoin en son Royaume, Monsieur le Roy de qui il tiendroit les Duchez & Comrez dessus dits, luy deust plus estre enclin à luy ayder, puis qu'il seroit son homme de telles terres, & aussi ses Subiets desdites Duchez & Comtez: Et nostre ditaisné fils venu à la Couronne du dit Royaume de Sicile, nous voulons que Charles nostre second fils, sit en augmentation de son partage les Comtez d'Estampes & de Gyen, auecques la terre de Rochefort, si nous l'acquerons; & outre voulons que nostredit seçond fils ait la Duché de Duras & la Comté d'Albe, ou cas que nous pourrions tant faire que nostre cousine la Duchesse s'en voulsit demettre, ou l'en ferons heritier aprés son decés. Item, Voulons que accomplies les choses dessus dites, de nostre execution, & pourueu à l'estat de la Duchesse & de nos enfans, reglément & sans excés, & refaites les reparations necessaires à faire en nos Chasteaux de nosdits pays conuenablement, & payez les gages des Officiers, & Conseillers de ce qui deu leur sera; le oppressions par surplus de ce qui se leuera de nosdits pays, soit conuerty & distribué en satisfaction des oppressions & charges que nous y auons donné, & pour le deschargement de nostre ame, sans rien mettre en tresor, ne en espargne, iusques à ce que nos enfans soient en aage de leur gouvernement; & donné pour Dieu à pauvres orfelins, pauures filles à marier, & Eglifes reparer parmy le Royaume de France. Item, Que la rente que nous auons en Normandie sur les Halles & la Vicomté de l'eauë de Rouen, en soit convertie au faict de la fondation des Chanoines dessus dits en la Sain de Chappelle: Et ou cas qu'il plaira à la Duchesse la terro que nous & elle auons à Bonne-Ville la Loete, à Leigle, & à la Roche-Mabile, y soit aussi conuertie; & que de la Roche-Mabile, & de la terre de Leiglo l'on

Reparation des foules & luy faites sur les Subiets.

l'on fine à nostre tante de Chouart pour son viage que elle y a. Volentes itaque quod pramissa omnia & singula suum debitum habeant effectum, & etiam sortiantur, prasentibusque nostris litteris certior detur fides, & ad maiorem certitudinem, ac testimo-nium pariter & cautelam omnium & singulorum prascriptorum, huiusmodi prasentes nostras litteras, seu hoc prasens publicum Instrumentum, per Arnulphum la Caille Notarium publicum & Secretarium nostrum, fieri, subscribi, & publicari mandauimus, nostrique magni sigilli, quo Reuerendus Pater Episcopus Carnotensis carissimus noster Cancellarius, ex nostra Commissione veitur, iusimus appensione muniri. Datum & actum in quadam parua camera inferiori Castri secreti Talezins Diaces. anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo tertio, indictione sexta, mensis Decembris die vicesimo sexto, Pontificatus sanctissimi in Christo Patris & domini nostri, domini Clementis \* Dei prouidentia Papæ Septimi, anno quinto, prasenti- \* Pag. 540. bus spectabilibus, nobilibus & discretis viris dominis Petro de Credonio, Iohanne de Bece, Raymundo de Vallibus, Iohanne Sonnain, Militibus & Cambellanis, Guillelmo de Maurro Scutifero, Scutiferiæ nostræ, Magistris Guillelmo Galteri, & Oliverio de Solerio, Secretariis nostris dilectis testibus ad pramissa vocatis specialiter, & rogatis. Et plus bas en la marge, est escrit ce qui s'ensuit. Et ego Arnulphus la Caille Siluanectensis, publicus Apostolica & Imperiali auctoritate Notarius, ac prafati Serenissimi Principis domini Ducis Secretarius, quia supradictis omnibus & singulis, dum sic vt premittitur, per eundem Serenissimum Principem sierent, & agerentur, ac etiam ordinarentur, unà cum pranominatis testibus prasens interfui, eaque sic sieri, vidi, & audiui: ideo hoc prasens publicum Instrumentum, & per alium fideliter scriptum, in hanc publicam formam redegi, hic me manu propria subscripsi, 🕳 signum meum solitum apposui, de mandato sape dicti Serenisimi Principis, vnà cum ipsius appensione sigilli, in testimonium pramissorum. Sic signatum la Caille. Colla-

Page 49. ligne 5. Messire Iean de Vienne Admiral de France parla aux Escossois, en leur priant & requerant, que par vertu des Alliances que les Roys de France & d'Escosse, & leurs pays ausient ensemble, qu'ils les voulussent ayder & confor-

ter, &cc.

Ratification faite par le Roy Charles VI. l'an mille trois cens nonante vn, du Traité d'Alliance passé entre les Roys Charles V. de France son pere, & Robert II. d'Escosse, l'an mille trois cens septante-un.

THARLES par la grace de Dieu Roy de France, Sçauoir faisons à tous presens, de auenir; Que au jour de la confection de ces presentes Lettres en nostre grand Conseil tenu à Paris en nostre Hostel, lez Sain& Pol, en la presence de Maistre Donguen Petit, & Robert Grand Escuyer, Embassateurs & Messagers de tres-excellent Prince Robert par la grace de Dieu Roy d'Escosse, nostre trescher & amé cousin & allié, furent monstrées & leuës deuant nous les Lettres de nostre tres-cher Seigneur & pere de bonne memoire, Charles par la grace de Dieu Roy de France, que Dieu absoille, faites sur les amitiez, alliances, & confederations prises & accordées entre tres-excellent Prince de bonne memoire Robert par la grace de Dieu Roy d'Escosse pere de nostredit cousin le Roy d'Escosse à present regnant, & nostredit Seigneur & pere, pour eux, leurs Royaumes, leurs hoirs, successeurs, & Communautez; desquelles la teneur est telle: Charles par la grace de Dieu Roy de France, sçauoir faisons à tous presens & auenir. Que comme entre les autres choses par lesquelles Roys regnent, & Royaumes sont gouvernez, convenable chose soit & necessaire, que Princes s'allient ensemble par lien d'amitié & de bien-veuillance, pour les greuances de ceux qui greuer les veulent plus efforciement refraindre, & la paix & tranquillité d'eux & de leurs Subiets plus paisiblement pourchacier & maintenir.

1385.

Nous considerans les amitiez, alliances, confederations & bien-vetillances,

qui detres-long-temps ont esté contractées, gardées & maintenues entre nos predecesseurs Roys de France & nostre Royaume, & les Roys, Royaume, & Communautez d'Escosse, vueillans icelles estre renouvellées, tenuës, gardées & fortifiées, auons auec nostre bien amé l'Euesque de Glasgu\* Archembant de Douglas Cheualier & cousin dudit Roy d'Escosse, & Maistre Adam de Tyngng-\*al, Aberdan hanc Doyen de l'Eglise de Aberdon \* comme Procureurs & Messagers de nostre tres-cher & amé cousin le Roy d'Escosse, ayans authorité, pouvoir & mandement especial à ce faire de nostredit cousin, par la forme qui s'ensuit. Ro-BERTVS Dei gratia Rex Scotorum, Notum facimus vniuersis. Quod cum quadam confederatio amicitia inter illustres Reges Francia & auum nostrum, ac nos, populumque ipsorum, & nostrum ab olim facta fuerit, & inuiolabiliter diutius obseruata. Nos cupientes eam futuris temporibus firmiter persistere, damus & concedimus per prasentes dilectis & fidelibus Confiliariis, Nunciis & Ambasatoribus nostris, videlicet Venerabili Patri Waltero Episcopo Glasguensi, Archebaldo de Douglas consanguineo nostro, & Iacobo de Douglas militibus, necnon Magistro Ada de Tynynghane Decano Ecclesia Aberdonensis prasentium exhibitoribus, & tribus aut duobus corumdem, de quorum circumspectione & fidelitate plenam habemus fiduciam, potestatem plenam, liberam & generalem, ac mandatum speciale, dietam confederationem pro nobis Pralatis, Proceribus, & Communitate Regni Scotia, renouandi, ampliandi, & ad ipsius meliorationem & observationem sirmiorem punctos & articulos addendi. Nosque, di-Etos Pralatos, Proceres, & Communitatem Regni nostri ad observationem opsius renouationis & ampliationis punctorum & articulorum additorum, tam per iuramenta in animam nostram prastanda, quàm aliter obligandi, etiamsi mandatum exigant speciale. Ita tamen quod prafatus Rex Francia, vel aliquis alius, vel alij potestatem sufficientem ab codem ad hoc habens, vel habentes, consimilem renouationem, ampliationem punctorum, & articulorum additionem, per omnia & in omnibus nobis faciat vel faciant, & ad consimilem ipsorum sirmam obseruantiam se nobis obligent per omnem medum supradictum, ratum & gratum habentes, & habituri quicquid dicti Episc. Archebaldus, Iacobus, & Adam, vel eorum tres aut duo fecerint in pramisis & quolibet pramissorum. In cuius rei testimonium prasentibus Litteris nostrum fecimus apponi sigillam. Datum apud Sconum vitimo die mensis Martij, anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo primo. Et Regni nostri anno primo. Traictié & accordé par la maniere qui s'ensuit: C'est assauoir, Que nous, nos hoirs & successeurs Roys de France, & ledit Roy d'Escosse, ses hoirs & succesfeurs Roys d'Escosse, les Communautez & Subiets desdits Royaumes de France & d'Escosse, sommes des maintenant, & serons pour le temps auenir par lien de vnion & d'amitié en bonne foy liez & obligiez ensemble, & dore snauant ferons, deurons, & procurerons amour, ayde, conseil & confort de tout quanque nous pourrons, comme loyaux alliez les vns aux autres. Et pource que le Roy d'Angleterre & ses predecesseurs se sont souvente sois efforciez & penez de greuer & dommagier de tout leur pouvoir lesdits Royaumes de France & d'Escosse; Nous, nos hoirs & successeurs, & ledit Roy d'Escosse, ses hoirs & successeurs sommes & serons ensemble liez & obligez, pour refraindre & empescher les greuances dessus dites par telle maniere, que toutes fois que le Roy d'Escosse, ses hoirs & successeurs dessus dits, auront affaire d'ayde ou de conseil en temps de paix ou de guerre, contre le Roy d'Angleterre, ses hoirs, ou successeurs dessus dits, & leurs Subiets, Nous, nos hoirs, & successeurs dessus dits ayderons & conseillerons en quanque nous pourrons, comme loyaux alliez, ledit Roy d'Escosse, ses hoirs & successeurs, & ses Communautez: Et aussi semblablement toutes fois que nous, nos hoirs & successeurs Roys de France aurons affaire d'ayde ou de conseil en temps de paix ou de guerre, contre le Roy d'Angleterre, ses hoirs & successeurs, le Roy d'Escosse, ses hoirs & successeurs dessus dits ayderont & conseilleront en quanque ils pourront comme

loyaux alliez, Nous, nos hoirs & successeurs, nostre Royaume, & nos Communautez. Item, Si guerre estoit meuë ou mouuoit entre ledit Roy d'Escosse, ses hoirs & successeurs dessus dits, & le Roy d'Angleterre, ses hoirs & successeurs, Nous, nos hoirs & successeurs dessus dits serons tenus & obligiez à faire guerre de toute nostre puissance audit Roy d'Angleterre, ses hoirs & successeurs, ou Royaume d'Angleterre, si tost comme de ladite guerre esmeuë nous, nos hoirs, & successeurs en serons certifiez par escript souffisamment, soit par relation certaine, ou par renommée commune, les Trieues, toutes voyes prises & pendans à present entre ledit Roy d'Escosse & le Roy d'Angleterre finées, ou par quelconque maniere annullées ou rompuës pour le faict des Anglois. Et aussi le Roy d'Escosse, & ses hoirs & successeurs Roys d'Escosse dessus dits, seront tenus semblablement à faire guerre de toute leur puissance audit Roy d'Angleterre, ses hoirs & successeurs, ou Royaume d'Angleterre, si tost comme il sera certifié audit Roy d'Escosse, ses hoirs & successeurs, que guerre soit esmeuë entre nous, nos hoirs & successeurs, & le Roy d'Angleterre, ou ses hoirs & successeurs, comme dit est, les Trieues toutes voyes dessus dites finées, ou par quelque maniere annullées ou rompues pour le faict des Anglois, comme dit est. Item, Que ledit Roy d'Escosse, ses hoirs, & successeurs Roys d'Escosse ne laisseront, soussirement, ou soustendront par aucune voye, aucuns de leurs Subiets faire ou donner aucun ayde, conseil, ou faueur audit Roy d'Angleterre, ses hoirs ou successeurs, ses alliez ou aydans, ne autres, ou estre en ayde à gages ou sans gages par quelque voye que ce soit, auec luy ou autre personne quelconque qui soir ennemy, aduersaire, ou rebelle de Nous, nos hoirs ou successeurs, nostre Royaume, ou nos Communautez, ou grief preiudice ou dommage de nous, de nos hoirs & successeurs, ou de nos Subiers, & de nos Communautez: Et semblablement nous, nos hoirs & successeurs ne laisserons, souffrerons, ou foustendrons par aucune voye, aucuns de nos Subiets faire ou donner aucun ayde, conseil, ou faueur audit Roy d'Angleterre, ses hoirs, ou successeurs, ses alliez ou aydans, ne autre, ou estre en ayde à gages, ou sans gages, par quelque voye que ce soit, auec luy ou autre personne quelconque que ce soit, ennemy, aduersaire, ou rebelle dudit Roy d'Escosse, ses hoirs, ou successeurs, son Royaume ou ses Communautez, ou grief preiudice ou dommage dudit Roy d'Escosse, ses hoirs & successeurs, ou de ses subiets, & de ses Communautez. Et si aprés inhibitions ou dessenses generalement sur ce faites, aucun desdits Royaumes de France & d'Escosse peut estre trouué qui ait fait ou fasse le contraire, il sera pris & puny comme traistre & rebelle contre son Prince & son pays, sans en auoir grace, faueur, ou remission aucune. Item, Que les aduersaires, & notoirement rebelles dudir Roy d'Escosse, de ses hoirs & successeurs, & de nous, nos hoirs & successeurs, ou de nos Royaumes, ne seront aucunement receus ou receptez en appert ou en repost dedans le Royaume ou les Seigneuries l'vn de l'autre; si tost & dessors en auant que l'vn en sera requis de l'autre: Mais que donrons & procurerons les vns aux autres, Nous & ledit Roy d'Escosse, & nos hoirs & successeurs l'honneur, proussit, droi&, priuilege, & franchise l'vn de l'autre, & de nosdits hoirs & successeurs, & induirons & attraierons de tout no-Are pouuoir nos amis, alliez & adherans à l'amour & à l'ayde l'vn de l'autre, & de nos hoirs & successeurs, nos Royaumes & Communautez. Et le vitupere, deshonneur, villenie & dommage l'vn de l'autre empescherons à no-Are pouuoir. Item, Que nous, nos hoirs ou successeurs ne pourrons prendre Trieues au Roy d'Angleterre, ses hoirs ou successeurs, sans le consentement dudit Roy d'Escosse, de ses hoirs ou successeurs, ou sans ce que il ou son Royaume & ses Communautez y soient compris, se ainsi n'estoit que il n'y voulsissent mie estre compris. Et pareillement ledit Roy d'Escosse, ses hoirs ou successeurs ne pourront prendre Trieues au Roy d'Angleterre, ses hoirs ou Eccee ij

successeurs sans le consentement de nous, de nos hoirs ou successeurs, ou sans ce que nous, nostre Royaume & nos Communautez y soyons compris, se ainsi n'estoit que nous, nos hoirs & successeurs, & Communautez n'y voulsissions mie estre compris. Item, Que ledit Roy d'Escosse, ses hoirs & successeurs, ne pourront faire paix auec le Roy d'Angleterre, ses hoirs ou successeurs, sans exprés consentement de nous, de nos hoirs & successeurs, ou sans ce que nous, nostre Royaume, & nos Communautez y soyons compris entierement. Etaussi nous, nos hoirs ou successeurs ne pourrons faire paix auec le Roy d'Angleterre, ses hoirs ou successeurs, sans exprés consentement dudit Roy d'Escosse, desce hoirs ou successeurs, ou que il & son Royaume, & ses Communautez y soient comprisentierement. Item, Que se il auenoit que ledit Roy d'Escosse allast de vie à trespassement sans lignée procreée de son corps, & que debat fust entre aucuns sur le droict de la succession de l'heritage dudit Royaume d'Escosse; en ce cas nous, nos hoirs ou successeurs dessus dits, ne ayderons aucuns d'iceux, ne par les nostres ne souffrerons aydier comment que ce soit : Mais seroit faite la decision de ce debat par les Prelats & autres grands dudit Royaume d'Escosse, selon les Loix, Droicts & Statuts d'iceluy. Et celuy qui la plus grande & plus saine partie approuueroit pour Roy, nous, nos hoirs & successeurs le tendrons aussi pour Roy & pour nostre allie & confederé. Et se aucuns de ses aduersaires par la puissance du Roy d'Angleterre, de ses hoirs ou successeurs faifoient guerre contre iceluy ainsi approuué pour Roy, Nous, nos hoirs & successeurs de toute nostre puissance le soustendrons & dessendrons contre sondit aduersaire & contre ses adherans & aydans, selon la forme de l'Alliance dessusdite. Item, Que ceste alliance sera ratissée & consirmée de nostre sain& Pere le Pape, & que ledit Roy d'Escosse, ses hoirs ou successeurs; nous, nos hoirs ou successeurs ne ferons ou procurerons en appert ou en repost, par nous ou par autre, Nous, nos hoirs & successeurs, les Royaumes de France & d'Escosse, ou nos Subiets estre absolt du serment fait ou à faire sur ceste Alliance, tenir, garder & parfaire. Item, Que se le sain& Pere de sa voulenté & de son propre mountment, ou par induction d'aucunes personnes quelconques, vouloit absoudre nous, nos hoirs & successeurs, le Roy d'Escosse, ses hoirs & successeurs dessus dits, & lesdits Royaumes ou Subiets du serment dessus dit; ou iceluy serment annuller, Nous, ne nos hoirs & successeurs, ne ledit Roy d'Escosse, ses hoirs ou successeurs, ne vserons, pourrons, ou deurons vser par aucune voye de benefice de telle absolution: Mais tendrons & garderons loyaument & entierement ceste alliance en tous poincts, sans fraude & sans mal engin, & sans iamais faire ou dire aucune chose au contraire, tout ainsi comme se celle absolution ou annulation ne fust oncques faite ou donnée. Et toutes ces choses dessus dites, & chacunes d'icelles, entant comme elles peuvent toucher, Nous, nos hoirs & successeurs nous auons promis & promettons en bonne foy tenir, garder & accomplir; & ainsi l'auons fait iurer en nostre presence par nostre amé & feal Conseiller Simon Comte de Brayne en nostre ame, aux sainces Euangiles de nostre Seigneur pour ce corporellement touchiez. En tesmoing de laquelle chose nous auons fait mettre nostre Seel à ces presentes. Donné en nostre Chastel du Bois de Vincennes lez Paris le derrenier iour du mois de Iuin l'an de grace mille trois cens soixante & onze, & de nostre Regne le huictiesme. Lesquelles alliances & confederations, en toutes les choses dessus dites, & chacune d'icelles en forme & en effect, entant que elles peuvent toucher nous, nos hoirs & successeurs, Subiets & Communautez, nous ratifions & approuuons, & les auons promis & promettons en bonne foy garder, tenir & accomplir: & ainsi l'auons iuré en propre personne, en nostre ame, & aux sainces Euangiles de nostre Seigneur pour ce corporellement touchiez, en la presence des Ambassateurs & Messages deuant dits. En tesmoing de la quelle chose nous auons fait mettre nostre Seel à ces presentes Lettres. Donné à Paris en nostre Hostel lez Sainst Paul, le penul-

-

tiesme iour de Mars aprés Pasques, l'an de grace mille trois cens quatre-vingt & onze. & le onziesme de nostre Regne. Ainsi signé, Par le Roy en son Conseil, Dannoy. Visa. Collatio prasentis copia facta est cum originali in thesauro Cartarum existentium Parisius. Mallicur.

1391.

Page 69. ligne 2. Le Roy remercia ses oncles, lesquels prirent congé, & s'en allerent, &c. Et le Roy de son mouvement aduisa quelles gens il vouloit auoir prés de luy, &c.

L'an mille trois cens quatre-vingt & huich le Roy Charles le Sixiesme estant 1388. sensible & en bonne santé pritson Gouvernement, & envoyases deux oncles le Piece escrite en Duc de Berry & le Duc de Bourgongne en leurs maisons & en leurs charges, & ca temps-là.

les appointa tres-bien.

Item, Et print entour luy le Connestable de Clichon, Messire de Bureau de la Riviere, Messire Iean le Mercier, & le Begue de Villaines, lesquels quatre eurent le principal gouuernement du Roy, & de ses affaires; & desappointa le Roy Messire Pierre de Gyac quiestoit son Chancelier, & estoit au Duc de Berry, & fit Messire Arnaud de Corbie lors premier President de Parlement, son Chancelier,

Item, Et eut son Conseil bien & grandement fourny de notables gens, tant Prelats, Cheualiers, Clercs, que autres, & mesmes de ceux qui auoient esté

principalement de la nourriture du Roy Charles le Quint son pere.

Item, Et au regard des Seigneurs du Sang, le Duc Lonys d'Orleans frere dudit Roy Charles le VI. le Duc Louys de Bourbon, le Duc de Bar, le Duc de Bauieres, Iean Comte de Clermont fils du Duc Louys de Bourbon, Charles Comte du Perche sils du Comte Pierre d'Alençon, le Comte de Foix, le Comte de Sancerre, & plusieurs autres grands Seigneurs, estoient continuellement en la compagnie dudit Roy Charles V 1.

Item, Et dura ledit gouvernement quatre ans, pendant lequel temps ne couroitaucunes Tailles au Royaume de France, Iustice & Police y estoient si bien gardez, que le Royaume fleurissoit plus que iamais au precedent n'auoit fait; & tellement que les Estrangers du Royaume, & mesmes les Insidelles, se soub-

mettoient à la Iustice du Roy & à sa Cour de Parlement.

Item, Et l'an mille trois cens quatre-vingt & onze, par enhortement du Duc Iehan de Bretagne, nommé Messire Iehan de Montsort, & du consentement des Ducs de Bar & de Bourgongne, Messire Intoine \* de Craen batit en ceste vil- \* Ailleurs is le de Paris, & cuida tuer en la ruë Sain Anthoine ledit Connestable Clichon, re,p. 88. & 89. & le blessa tres-énormement, & se n'eust esté vn degré que ledit Connestable trouua, là où il se retrayt & monta en haut en la chambre, il estoit mort; mais quand on cria au meurtre chacun de la ville & des passans allerent à l'ayde, & s'enfouyt le dit Messire Anthoine de Craen.

Item, Et pource qu'il ne peut estre apprehendé à sa personne, ledit Roy Charles tenant son lict de Iustice en la Chambre de Parlement, sit adjourner par trois Edicts ledit Messire Antoine de Craen; & pource qu'il ne comparut aux iours à luy assignez, Arrest fut donné contre luy par contumaces, par lequel il fur declaré crimineux de crime leze-Maiesté & auoir forfair, & confisqué tous ses biens meubles & immeubles, banny du Royaume à tousiours, & toutes les

solemnitez en tels cas requises, considerées & observées.

Item, Et combien qu'on n'eust pas assez éuidentes preuues contre ledit Duc de Bretagne pour faire aucune declaration contre luy: mais toutesfois il y auoit des apparences, & des informations & confessions de plusieurs crimineux, & autres vehementes presomptions, il fut appointé qu'il seroit adiourné à com-

paroir en personne deuant le Roy tenant son lict de Iustice.

Item, Et pource qu'il sembla qu'il y auoit assez matiere pour mettre la Duché de Bretagne en la main du Roy, & que la chose sembloit difficile de faire, sinon qu'il eust grande puissance pour mettre la chose à execution, ledit Roy Charles VI. delibera de y aller en personne l'anmille trois cens quatre-vingt & 13. douze, & mena auecques luy six mille hommes d'armes, & beaucoup d'autres Eccce iij

\* Pag.91.

gens, & alla iusques au Mans \* là où la maladie le prir, qui luy dura iusques à la mort.

Item, Et lequel cas aduenu, on ramena le Roy Charles à Paris, & le Connestable de Clichon s'en alla en Bretagnelà où il auoit beaucoup de belles places & de grands parens, & auoit marié ses deux filles, l'vne au Comte de Pentieure, & l'autre au Vicomte de Rouen, & se defendit contre le Duc de Bretagne, tellement que ledit Duc ne gagna riens sur luy.

Item, Et le Royramené à Paris, les Ducs de Bar & de Bourgongne retournerent & mirent sus à ceux qui gouvernoient ledit Roy Charles, qu'ils estoient

traistres, & qu'ils auoient deseruy mort, & estre punis capitalement.

Item, Et sirent prendre Messire Guillaume de la Riviere & Messire Iean le Mercier, & surent misen procés deuant le Roy tenant son lict de Iustice comme devant, lequel aucunes sois reuenoit en son sens, & n'estoit adonc ques furieux si ce n'estoit par intervalle: quand le dit lict de Iustice sur tenu il avoit du sens & de la cognoissance assez.

Item, Et au regard du Connestable qui fut, il ne fut point pris, pource qu'il s'en estoit allé en Bretagne en la maniere dessus dite. Quant au Begue de Villaines il estoit fortancien, & auoit fait de grands services en plusieurs lieux auecques

Messire Berthram de Claquin, & à ceste cause on ne toucha à luy.

Item, Et à retourner au propos desdits de la Riviere & le Mercier, le procès fut fait, & de quatre-vingt & seize oppinans, les quatre-vingt, & six surent d'o-

pinion qu'ils devoient mourir, & qu'ils avoient deservy mort.

Isem, Et lesquelles opinions dites, on demanda audit Roy Charles son plaisir, lequel respondit qu'il auoit ouy toutes les opinions, mais qu'il luy sembloit, Qu'il en y auoit six ou huitt des plus sages du Royaume, qui estoient a'opinion
qu'ils ne mourussent point, & qu'ils ne l'auoient point deseruy, & qu'il estoit de leur
opinion, & qu'il ne voulois point qu'ils mourussent: Donc à ceste cause le Duc
Philippes de Bourgongne qui pourchassoit la mort, dit adoncques de grosses paroles qu'il n'est ia besoin de reciter.

Item, Et veu la conclusion, il fut aduisé pour sauuer les opinions de ceux qui iugeoient qu'ils deuoient mourir, & qu'ils estoient en si grand nombre, que les dits de la Rivière & le Mercier seroient enuoyez en exil en Dauphiné, sans rien perdre du leur en ce Royaume, & leur sut baillé pour leur demeurance, c'est assaux assaucir à Messire Guillaume de la Rivière la Tour du \* Pauz de Dauphiné, & à Messire Iean le Mercier Sain& George d'Esperance, là où ils se tindrent long-

temps, & puis aprés furent rappellez.

Item, Et entant que touche le Duc de Bretagne, la chose demeura en l'estat en quoy elle estoit, pource que les Ducs de Berry & de Bourgongne le porterent, & que de leur consentement l'excés dessus dit auoit esté fait.

Item, Et qui voudra regarder és Registres de la Cour de Parlement, de l'an mille trois cens quatre-vingt dix, quatrevingt onze, & quatre-vingt douze, & en especial des années 1391. & 1392. on trouuera les choses dessus dites.

Garde du Trefor des Chartes du Roy.

Il est vray que au tresor des Chartres aucune chose de ces matieres y sut mise, mais vn nommé Maistre Robert Maliere garde des Chartres, eut vne grand somme d'argent du Duc Iean de Bretagne, pourueu qu'il souffrist que les gens dudit Duc charchassent ou cossre & és layettes de Bretagne, & qu'ils y prinssent ce qu'ils voudroient, & y prinstent beaucoup de choses qui touchoient fortle faict du Roy, mais ils ne prinrent pas tout; car encor en temps & en lieu on en monstrera les euidences quand besoin sera.

Page 140. ligne 31. Les Allemans eurent en aucune desplaisance leur Empereur, si le desappointerent, & en mirent un autre, &c. C'estoit Vuencessaus fils de l'Empereur Charles IV. aussi aprés son pere Empereur & Roy de Boheme, qui fut des mis de la dignité Imperiale, & Robert Comte Palatin du Rhin esseu en sa place. Voicy un acte de ce qui se passa sur ce suiet.

1399.

### Reiection de l'Empereur Wencessaüs par les Electeurs de l'Empire.

Os Iohannes Archiepiscopus Moguntinus sacri Romani Imperij per 1400. Germaniam Archicancellarius, nomine dictorum Dominorum Principum Electorum sacri Romani Imperij, atque nomine nostro, propter multas pragnantes causas nos vrgentes, & intolerabiles exorbitationes amouemus ac deponimus has nostra Sententia dominum Wenceslaum, seu inutilem, ignauum, & penitus ineptum ad Romanum Imperiam, ab ipso Romano Imperio, atque ab omni sibi debita gloria , honore & Maiestate : denunciantes omnibus Principibus , Proceribus , Dominis & servis, Comitatibus, Regionibus & Populis sacro Romano Imperio subiectis, quod deinceps penitus absoluentur, & absolutos pronunciamus ab omni homagio & iuramento Wenceslao nomine sacri Imperij prastito, monemusque & requirimus eos per iuramentum quo adstricti sunt sacro Imperio, ne posthac sapedicto Wencessao vllo pa-Eto obediant, aut obsequantur, neque illi ius villum, obsequium, censum, redditum, aut vllam obventionem quamcumque, quocumque nomine tandem appelletur, tanquam Romano Regi prabeant, exhibeant, aut permittant exhiberi, sed omnia hac reservent pro illo quem Dei gratia ceu utilem & idoneum in Romanorum Regem eligi contin-

Page 160. il est fait mention que Charles de Sauoiss fut condamné par Arrest à asseoir cent liures de rente amortie en faueur de l'Vniuersité de Paru, pour re- 1404. paration d'un outrage fait à icelle par ses gens. Voicy les Lettres d'Admortissement données sur ce suiet au mois d'Aoust mille quatre cens & quatre, escrites fur parchemin.

AROLVS Dei gratia Francorum Rex, Dominorum domino famulamen ac-🗅 ceptum impendere arbitrantes , dum & quotiens pro ipsius potissimè reuerentia & honore ad ea qua sui cultus augmenta concernunt nostros dirigimus meditatus, più laudandisque actibus intendentes, vt demum assequi valeamus brauium retributionis aterna, atque recordationu, in cellula renoluentes grandes & notabiles famulatus, quos dilectus & fidelis Consiliarius & Cambellanus noster Carolus de Sauoiseyo miles, suique progenitores longu temporibus nobis & nostris effectualiter, plerisque modis prabuere, vii Catolus ipse continuare non cessat; unde, atque nonnullis aliu considerationibus non immerito excitamur annuere fauore benigno nobis per eundem supplicationi porre-Eta continenti, ut cum pro certi pactatione & sedatione debati coram nobis de nouo inter dilectam filiam nostram Parisiensem Vniuersitatem, ex parte una, & militem iam dictum ex altera, moti occasione certorum excessuum, delictorumque perpetratorum, prout dicta nostra filia pratendebat aduersus nonnullos eiusdem Scholares, sen Supposita per quosdam qui supradicti militis familiares dicebantur, aut se in domo sua retraxisse, nos duxerimus inter catera ordinandum, quod sape dictus mi-les præfatæ Universitati centum libras Parissenses annui & perpetui redditus admortisati traderet, & realiter asignaret, in & pro quinque Cappellarum seu Capellaniarum fundatione & dotatione perpetuis convertendas, cosdem redditus ad opus huiusmodi admortisare dignaremur. Notum facimus universis prasentibus ac futuris, quod nos qua inseruntur superius recensentes, pralibatas centum libras Paristenses annui & perpesus redditus per iamdictum Consiliarium & Cambellanum nostrum vhilibet in Regno nostro, in feodo, & cum alta, media, vel bassa Institia, vel alter acquisitas seu acquirendas ad opus & vsus pratactos, ex nostris certa scientia, gratia speciali, au-Etoritateque ac plenitudine Regia potestatis admortisauimus, & admortisamus prasentium serie Litterarum: Nichilominus concedendo quod prafatus Cambellanus noster di-Etas centum libras annui & perpetui redditus ad & perexpressos vsus, & opera dimittere, assonare, & asidere valeat, sine posit; atque dicta nostra filia, nec non Capellani prasentes, & posteri, & corum quilibet, prout ipsum tanget, quibus ipsa nostra filia dictas quinque Capellas seu Capellanias pro diurno seruitio in eisdem siendo & celebran1405.

do conferre duxerit, sine fecerit, aut consenserit, de eis canonice pronideri, ac eorum successores, easdem centum libras tamquam admortisatas, in manuque mortua existentes, ac sacro deditas, vsui habere, tenere, leuare, & percipere valeant, per eam, vel eos, & corum quemlibet, prout ad cundem pertinuerit, perpetuis temporibus quiete ac pacifice possidendas, absque eo quod ipsas, aliquidve ex eis vendere, alienare, distrahere, aut extra manus suas ponere sine nobis, aut successoribus nostris, causamque à nobis & ipsis nostris successoribus habentibus vel habituris exinde qualemcumque financiam pro nunc vel imposterum prastare, solucre, vel assignare nobis, vel domanio nostro in red-ditibus perpetuis summam \* \* \* \* \* ad quam ascendit tertia pars pradictarum centum librarum Parisiensium, vt cauetur in ordinationibus super his factis, tentantur, sine ad hoc valeant aliqualiter coerceri : Eandem quippe financiam seu tertiam partem propter hoc debitam, vel debendam, seu assignandam. Nos ex vberiori gratie nostra dono, ex dictis certa scientia, speciali gratia, & Regia auctoritate, ipsi Cambellano nostro exnunc Litteris presentibus donamus, remittimus penitus & quittamus dilectis & fidelibus Gentibus Compotorum nostrorum, ac Thesaurariis Paris. caterisque Iusticiariis & Officiariis nostris, aut eorum Locatenentibus prasentibus & posteris, & ipsorum cuilibet prout spectauerit, ad eundem dantes tenore prasentium in mandatis, quatinus antedictos filiam & Cambellanum nostros, ac etiam Capellanos pratactos prasentes & posteros, & singulos eorumdem inquantum ipsos tanget, seu tangere poterit quomodolibet in futurum dictis centum libris Paris. annui & perpetui redditus, nostrisque prasentibus concessione, admortisatione, & gratia vii & gaudere faciant, & libere patiantur, non faciendo aut sinendo, ve contra prasentium continentiam eis, aut eorum alicui siat siue detur compulsio, impedimentum, perturbatio, aut aliquod aliud molestamen; Non-obstantibus dictis ordinationibus, & aliis quibuscumque. Et ut hac omnia stabilitate perpetua solidentur, nostrum his prasentibus fecimus apponi sigillum, nostro in reliquis & alieno in omnibus iure saluo. Datum: Parisius mense Augusti anno Domini millesimo quadringentesimo quarto, Regnique nostri vicesimo quarto. Et plus bas sur le reply est escrit, Per Regem, in suo magno Consilio, in quo Rex Nauarra, Domini Duces Bituria, Aurelianensis, & Burgundia, Dominis Petrus Nauarra, Episcopi Atrebatens. & Carnotenf. Magnus Magister Hospity, dominus Guillermus Martelli, dominus Olinerius de Mauny, & nonnulli aly erani. Et à coste, Visa, Contentor. N. FRERON.

Page 167. l'Historien escrit qu'en l'année mille quatre cens & cinq, le Duc d'Orleans s'estoit retiré mescontent à Melun auec la Reyne; Voicy vne lettre escrite lors par ce Duc au Roy de Sicile, pour l'attirer à son party, prise sur l'original mesme en papier, dont l'adresse est telle, A tres-haut & puissant Prin-ce mon tres-cher & tres-amé cousin le Roy de Ierusalum & de Secile. Puis elle commence ainsi: Tres-haut & puissant Prince, tres-cher & tres-amé cousin, pour la necessité & besoin qu'il est de vostre venue, ainsi que ie vous ay escrit, derechief ie vous prie & requiers tant & si auant que plus puis, qu'il \* \* \* \* vous plaise vous auancier, & venir tout droit en ceste ville de Meleun sans aller premierement à Paris, ainsi que Madame la Reyne vous escrit, qui a à parter à vous, & moy aussi, d'aucunes choses que madite Dame & moy vous dirons de bouche, & dece ne veuillez aucunement faillir: car en vous ay singuliere constance, Tres-haut & puissant Prince, tres-cher & tres-amé cousin, i'ay chargé à Beauual vous dire aucunes choses de par moy, si vous prie que à luy il vous plaise adiouster foy & creance en tout ce qu'il vous dira de ma part. Et se chose vous plaise que faire puisse, mandez la moy, & ie la feray de tres-bon cuer. Ie prie à nostre Seigneur qu'il vous airen sa garde, & vous donne bonne vie & longue. Escrit à Meleun le vingt-cinquiesme iour d'Aoust: Vostre cousin le Duc d'Orliens, Comte de Valois, de Blois, & de Beaumont, & Seigneur de Coucy, Logs. qui est escrit de la main mesme dudit Duc, auec ce qui suit : Beau Cousin, derechef ie vous requiers que vos auenciez le plustost que vous pourrez de venir, quelque chose qu'on vous ait escrit ou mandé au contraire, comme Madame le vous es-

crit & comme i'ay dir à Beauual. Esgrit de ma main.

Page

Page 168. l'Autheur met que le Duc de Bourgongne l'an mille quatre cens & 1405. cinq, lors que la division avec le Duc d'Orleans commença principalement à esclater, appella à son secours dans Paris des gens du Duc d'Austriche, du Comte de Vuirtemberg, du Duc de Sauoye, du Prince d'Orenge, & autres, qui vindrent au mandement du Bourguignon. Et page 207. il dit, qu'en mille quatre cens dix ce mesme Duc, qui estoit lors à Paris & avoit en ses mains le Roy & le Dauphin, se servoit & preualoit de leurs noms en plusieurs lettres, & qu'il manda gens d'armes de toutes parts; & entre les autres le Duc de Brabant son frere. Voicy la copie d'vne de ces Lettres de cette nature, escrite à la susdite fin au Comte de Montbeliart. Charles par la grace de Dieu Roy de France, à nostre amé & feal Cheualier le Comte de Montbelliart salut & dilection. Nous pour certaines causes & tres-vrgentes besongnes qui nagueres nous sont auenuës, touchans grandement le bien, honneur, & prouffit de nous, & de nostre Royaume; & par l'aduis, conseil & deliberation de plusieurs de nostre Sang & lignage, & autres de nostre grand Conseil, vous mandons, commandons, & enjoignons expressément sur toute la loyauté, seruice & obeissance que nous deuez, que incontinent ces Lettres veuës, toutes excusations cessans, & autres choses arriere mises, vous veniez de uers nous pour nous seruir quelque part que nous soyons, accompagné de tant & de tel nombre de gens d'armes & de trai & que vous pourrez bonnement recouurer, montez, armez & ordonnez souffisamment. Et gardez sur quanque vous pouuez mesprendre enuers nous, que en ce n'ait nulle faute ou delay, & nous ferons fouldoyer & contenter vous & ceux de vostre dite compagnie du iour devostre partement iusques à vostre cassement ainsi qu'il appartiendra, & est accoustumé de faire en tel cas. Et nous par ces mesmes Lettres mandons & commandons expressément à tous les Iusticiers & Officiers de nostre Royaume, ou à leurs Lieutenans, & à chacun d'eux si comme à luy appartiendra, que en ce faisant & venant deuers nous comme dit est, vous obeissent & soussrent passer par leurs lieux & Iurisdictions paisiblement, sans empeschement aucun: Car ainsi le voulons & nous plaist estre fait; nonobstant les Lettres de dessense par nous dernierement enuoyées à plusieurs de nos Iusticiers, & autres Lettres, Ordonnances, mandemens & defenses à ce contraires, lesquelles ne voulons auoir lieu, ou estre entendu en ce qui touchera nos besongnes & affaires. Donné à Paru le douziesme tour d'Aoust l'an de grace mille quatre cens & dix, & de nostre Regne La 12. Aoust le trentiesme. Et sont soubscrites en marge dessoubs, Par le Roy en son Conseil, 1410. où le Roy de Nauarre, Messieurs les Ducs de Guyenne & de Bourgongne, le Comte de Mortaing, Vous, & autres estiez. Et signé, E. Mauregard.

Du Seigneur de Gaucourt.

ligne 17. (nommé Raoul de Gaucourt mille quatre cens onze) page 235. ligne 17. (nommé Raoul de Gaucourt mille quatre cens onze) page 240. ligne 13. mille quatre cens douze. page 242. ligne 28. page 284. ligne 6. mille quatre cens quatorze. page 303. ligne 43. page 327. ligne premiere, page 336. ligne 25. mille quatre cens dix-sept. page 417. derniere ligne (le Sire de Gaucourt) page 419. ligne 29. & 50. mille quatre cens neuf, page 422. ligne 52. page 424. ligne 38. page 432. ligne 43. Raoul de Gaucourt qui estoit Seigneur de bien, Baillif de Roüen, cuida remedier à vne sedition arriuée en icelle ville, mais il y fut tué mauuaisement l'an mille quatre cens dix-sept. L'Autheur de l'Histoire manuscrite du Roy Charles VI. sous l'an mille quatre cens seize, le qualisse Miles insignis, & ex generosis proauis ducens originem. En estet, il estoit vn des plus vaillants Cheualiers de son temps, & tiroit son origine en ligne masculine de IEAN DE CLERMONT Seigneur du Plesu & de Gaucourt, fils puissé de Simon de Clermont Seigneur d'Ailly, qui auoit pour pere RENAVD Comte de Clermont en Beauuoisis, pour mere Clemence de Bar, pour frere Raoul II. du

- . - -

nom, Comte de Clermont, Connestable de France, & pour sœur Marguerite de Clermont, semme de Charles de Dannemarc, & de Thierry d'Alsace Comte de Flandres. Le mesme sean de Clermont dont la Posterité prit le surnom de Gaucourt, auoit pour frere aisné Racul de Clermont Seigneur d'Ailly, qui espousa Gererude de Neelle, & qui fut pere de Simon de Clermont Sire de Neelle Regent du Royaume de France pendant le second voyage du Roy Sainet Louys contre les Infideles; & lequel de Beatrix de Montfort eut deux fils, qui se rendirent si celebres par vn grand nombre d'Actions Militaires, qu'ils meriterent d'estre esleuez aux premieres charges du Royaume, l'aisné estant mort Connestable, & l'autre Mareschal de France; le fils, & le petit fils du dernier luy ayant succedé en sa charge: Si bien que cette branche a produit deux Connestables, vn Regent, & trois Mareschaux de France. Celle de Gaucourt a esté aussi souvent honorée des grandes Charges de la Couronne, & illustrée par la valeur & le merite de ceux qui l'ont continuée: Car parmy le nombre de ceux qui se sont signalez dans les Combats, on en remarque plusieurs dont le courage a produit des Actions toutes extraordinaires, & particulierement Raoul Sire de Gaucourt, fils du susdit Baillif de Rouen, lequel a esté vn des plus grands Heros de son siecle, & des plus redoutez des Ennemis de l'Estat, ainsi qu'on apprend d'vn Plaidoyé tiré d'un ancien Registre du Parlement, où Arrand Aduocat plaidant pour Charles Sire de Gaucourt fils d'iceluy Raoul, contre Iean de Melun Vicomte de Gand, le quatorziesme Auril mille quatre cens septante-sept, dit : Que seu Gaucourt pere de Gaucourt à present, a fait moult de services aux Roys, & à la Couronne de France. Et dés qu'il n'auoit que treize ans , Charles VI. le prit en son séruice, & voulus qu'il fust son Valet tranchant; Es pource qu'il estoit petit, le Roy sit faire vn sous-pied où il se tenoit quand il le servoit à table, & après qu'il avoit disné on l'ostoit, or quand il deuint en aage, il fut fort Cheualereux, & fut fait Cheualier à la Bataille \* de Hongrie contre les Mescreans, & sit ses faicts d'armes en diners Royaumes. Et quand le Roy d'Angleterre mit le Siege deuant Harfleur \*, Gaucourt fut esleu pour y aller resister, & y alla liberalement, combien que plusieurs refusassent d'y allet: Et fit par sa vaillance que le Roy d'Angleterre, ses trois freres, & toute son Armée, où il y auoit bien trente-six mille Archers, sans les Hommes d'Armes, fut deuant Harfleur l'espace de huiet mou, sans ce qu'il y peust entrer, tellement qu'une partie de son Armée y fut deffaite. Et quand Gaucourt n'en peut plus, & que leans ils n'eurent plus que manger, le manda au Roy, afin qu'il eust secours: Et luy fut mandé qu'il prensit composition. Si sit une composition, par laquelle luy & ceux de sa compagnie s'en deuoient aller leurs vies fauues, & leurs bagages aussi; & som ombre de ce fut la ville renduë. Or le Roy d'Angleterre quand il fut en la ville, il dit qu'il auoit suré & promis à ceux d'Angleterre, quand il en partit, Qu'il ne feroit riens qui fust preiudiciable à la Couronne, neau pays d'Angleterre, & sit vœu qu'il ne deliureroit Gaucourt tant qu'il viuroit, ou que la guerre fust faillie : Et disoit que s'il l'eust deliuré, & il eust esté en vne autre Ville, qu'il luy eust autant fait de mal, & resisté ainsi qu'il auoit fair, & que c'eust esté vn grand dommage à la la Couronne & au pays d'Angleterre. Et au regard de l'appointement que auoient fait ses freres à Gaucours, dit qu'il ne le tiendroit point touchant la perfonne dudit Gaucourt, veu ledit serment qu'il auoit fait en Angleterre, mais toutesfois le tiendroit bien aise. Or par la resistance qu'il sit, les Nobles se habituerent en armes, & les Places furent fortifiées, tellement que depuis y eut de grandes resistan-\*1411, p.235. ces, & n'est pas un petit service: Et sut ledit Gaucoutt douze ans prisonnier. Dit lig. 36. & pag. qu'à la lournée du Puyset \* en Beausse, ledit Gaucoutt & Barbazan destrousserent le Roy Iaques, & les Anglois & Bourguignons qui estoient bien huiet mille, & prit ledis Gaucourt le Roy Iaques prisonnier de sa main, tellement qu'ils le reculerent delà la riuiere de Loire; aussi estoit-il chef de l'Armée. En l'autre Iournée nommée d'Anthon, quand le Prince d'Orenge fut desconfit, il fit la desconfiture. Pareillement il fut au courbon 11. Siege d'Orleans & de Montargu, de Laigny, & au secours du Roy, & a esté en moule

lig. 42. p.294. lig. 37. p. 295. lig. 15.

423. lig. 34.

d'Ambassades, fut prisonnier secondement, & a payé pour ses rançons bien sex-vingt du nom. Comquatorze mille escus, dont il n'a pas este recompensé : Car il n'est pas mort riche comme che, Roy de chacun sçait, & si fut d'une lance percé par tout au trauers du corps, qui sont tous Sicile de par grands services. Dit que des services de Gaucourt, qui est huy, il a fait plusieurs sa femme la services; car il servit le Roy, & estoit son premier Chambellan, & à sa mort, & II. pag. 559. long-temps deuant, és diussions qui ont depuis esté, a esté auec le Roy sans varier, a esté à Amiens où il a fait de grands seruices, en Ambassade à Milan, deuers la Rey d'Espagne, & autres services, &c. Ce Raoul fut pourueu de la Charge de Grand Maistre de France par le Roy Charles VII. & du Gouvernement de Dauphiné, & Eustache son frere dela Charge de Grand Fauconnier. Charles Sire de Gaucours Mareschal de France son fils, eut le Gounernement de Paris & de l'Isle de Franco, & en suite la Charge de Grand Chambellan, par Lettres de l'an mille quatre cens cinquante-quatre, pour auoir remis à ses despens sous l'obeissance du Roy la ville de Rouen & celle de Chinon: de luy est descendu par diuers degrez de generation Charles-Ioseph à present Comte de Gaucours, & Charles de Gaucours Scigneur de Cluis, & Guillaume de Gancourt Abbé de Cluis.

Pages 334. & 431. il est parlé de la mort du Duc Iean de Berry l'an mille quatte cens seize, le quinziesme luin. Et page 674. se voit son Testament & Codicille des vingt-cinquiesme May & septiesme Iuin de la mesme année. Voicy vn extraict de la Despense faite à ses Obseques & sunsi qu'elle se trouve dans vn gros Registre de la Chambre des Comptes en parchemin, escrit de ce temps-là, fol. ix xx vj. & suivans, & fol. ii lix. mentionné cy-dessus page 678. li-

Draps de laine noirs, liurez par Estienne Fournier & Pierre de la Barre Drappiers demeurans à Paris, du commandement de Messieurs les Executeurs du Testament du Duc de Berry, pour faire robbes de deuil à cause du trespassement de seu ledit Sieur, à Messieurs ses enfans, son Chancelier, & autres ses seruiteurs, le Lundy quinziesme Iuin mille quatre cens seize. Premieremens à Charles Monsieur de Bourbon dix aulnes de fin drap noir, pour faire robbe, manteau, & chapperon, à soixante & dix sols tournois l'aune, valent trente-cinq liures tournois. A Bernard Monfieur d'Armagnac semblablement pour ladite cause. A Monseigneur l'Archeuesque de Bourges, nommé Guillaume Boisrazier, Chancelier de feu mondit Sieur, pour faire robbe, mantel, cloche & chapperon vingt aulnes audit prix. A Maistre Arnoul Belin Tresorier de la Sainte Chappelle de Bourges, pour robbe & chapperon dix aulnes, à soixante sols tournois l'aulne. A Monsieur de Salebris, nomme Robines d'Estampes, semblablement. Autres robbes pour les Chambellans, Maistres d'Hostel, Physiciens, Secretaires, Chappelains, & autres Chefs d'Offices, pour chacun neuf aulnes, dont il y en a cinq aulnes pour robbe & chapperon, chacune aulne de 40. sols ; & quatre aulnes pour doubleure, chacune aulne de 20. sols. Premierement Chambellans, Messires Iean de Roche-Choüart, Iean de Leniac, Iean de Murol, Imbers de Groslée, Gu llaume Lorin, Fauconnet Dacre, Gode froy Dupuis, dit Monin, Guy de Pestel, Itan d'Ortegnes, Chatart de Violer, ou Rochedagon, Thenenin de Montigny, Simon Tayonne Tresorier du desunct. Maistres d'Hostel, Mres Galeran de Montigny, Thierry le Conte, Martin le Roy, Pierre Fournier. Escuyers d'escurie Bernard de Santon, Friçon, Guillaume de la Haye, Jean Mespin, Karehoc, Bernard le Mire. Maistres des Requestes, Physiciens, & Secretaires à semblables prix. A Maistre Iean Antier Maistre des Requestes, au Confesseur & à son compagnon Frere Ican Brunels, à l'Aumosnier Ican Lomme-dieu, Estienne Brun Physicien, Jean Hermanc, au Maistre de la Chambre aux deniers, Jean le Bourne Controlleur, Pierre de Gines, Erart Moriset, Iean Vignault, Iean Flamel, Guillaume Fauerot, Regnault de Ruilly, Iean Mathion, Pierre de Nesson, Iean de Plancy, Huguet de Sain& Mor, Iean Simon. Iean Langlade, Guillaume Lintier, Secretaires, l'acques le Riche Chirurgien, Pierre Donssin Controlleur de Fffff is

1416

<u>", 4</u>

l'Audience, Pierre Constan Chappelain du commun. Chappelains, Pierre Belon, Robines de Hugueuille, Bernard de Montigny, Tassin Pochon, Simonnes Arnoul, Iacques Carite, Pierre Estienne, Colines Pinçon, Pierre Donssin, Forcy Malensieux. Chefs d'offices, & autres, Guillaume Barbier Pannetier, Perrin Sathenat Eschançon, Iean Harpin, Pierre. de Montespedon, Iean Dupré, Robin de Serigny. Autres robes de sept aulnes, dont quatre aulnes au prix de trente sols pour robbe & chapperon, & trois aulnes pour doubleure, du prix chacune d'vn franc, ainsi pour robbe & chapperon neuf liures tournois. Premierement pannetiers, Pierre de la Chastre, Guillaume Gillier, Remonnet Berangon, Pierre Bastard, Iean Mainart de Poistou, Remonnet Renouart, Colin des Dedins. Eschançons, Iean de Graçay, Thomas de Rançon, Huguet de Montfoucault, Henry du Chastel Escuyer de sale, Guyonnet de Videau, Andry Bonnas, Bertran de Cardillac. Escuyers tranchans, Iean Harpin, Iean de la More, dir Guimbelet, Heliot la Flute, Oder Rabeau, Guillaume Souches. Escuyers de cuisine, Laurens Vernon, Iean Broillart, Pierre Rabeau, Jean Louuet, & Michelet le Parementier. Queux, Jean Rouer, & André Gormon Clercs de cuisine. Fruidiers, Fourriers, & Sergens d'armes, Bon Iournal, Iourdain Amaulry, Thomasin Besançon, Henry Borre, Simonnes le Noir, Raoulin Blondeau, Pierre Iardin, Pierre Boisseau, Pierre des Dedins, Iean Noel, Girardin Rosser. Varlets de chambre & Sommeliers, Theuenin de Rodes, Iean du Pré, Geruaisot Merlin Barbier, Guillaume Wascenar, Martin Rame, Perrin le Fort, Perrenet harpour, Guillaume Paillart Tailleur de robbes, Estienne Lorseure, Guillaume Broussin, Pierre de Montespedon, Jean le Picart, Iean Morpain, Iean de Bicourt, Iosse Dannemarque, Iean Guerart, Iean lardin dit Claquin, Iean Felix dit le Prieur, Guillaume Leuesque Barbier, Geruaifor Langlois, Iean du Bois, Philippot Coquin, Gieffroy Manessier, Ican Bizet dit Petit Iean, Simonnet Preuost dit Hubinet, Estienne Bizet, Emery de Manne, Colin Stellin, Iean de Paris. Clercs d'offices & Chappelains, Gaucher Clerc des ioyaux, Iean Rouer, Iean Saligot, Iean de Gaudebert, Iean Periou, Iean Trinquetier, Gautier de Vieuxfort, Guillaume Wanchies enfant de Sale. Suivent les Herauts, Menestriers, & les Fols, les Marchands, Clercs de Chappelle, Sommeliers de Chappelle, & de la Chambre, Palefreniers, & Varlets de pied, Pages, Varlets de corps, Charretiers, Enfans & Huissiers de Salle, Sommeliers de Panneterie, & autres gens d'Eschançonnerie, Souffleurs de cuisine, Hasteurs, Potagers, Saulciers, & Buschers, Sommeliers de Fruicterie, Varlets de Sommiers, Cheuaucheurs, Varlets de Fourriere, & Portiers, Varlets de fruict & de torches, Escurie, Fourrerie, & autres y dénommez: d'où se peut coniecturer la grande magnificence & opulence de la Maison de ce Duc Iean de Berry.

Page 396. Il est parlé en mille quatre cens vingt-deux de la mort du Roy
1392. Charles VI. dont voicy la substance du Testament, fait dés l'année mille trois cens
nonante-deux, qui se trouve dans le Tresor des Charles du Roy, gar dé à la Sainste
Chappelle de Paris, suivant l'Inventoire, qui en a esté fair, auquel ont requeillé

Chappelle de Paris, suivant l'Inventaire qui en a esté fait, auquel ont travaillé les Sieurs Dupuy & Godefroy, soubs le titre de Messanges, dans l'Article de Testamens de Roys, Reynes, & autres grands Seigneurs, marqué page 208. numero 40.

en ces termes.

菊

En Ianuier

1392.

Estament du Roy Charles VI. par lequel ayant ordonné de sa sepulture à Sainct Denys, il sait plusieurs Fondations pour saire prier Dieu
pour luy, comme à la Saincte Chappelle de Paris, au Bois de Vincennes, au
College de Nauarre, & autres legs pieux, donne trois cens liures pour faire prier
Dieu pour seu Bertrand du Guesclin Connestable de France; sait quelques legs
à ses Officiers domestiques les plus pauures, donne à ses Valets de chambre ses
robbes, fors celles fourrées d'hermines, nomme ses Executeurs les Ducs de
Berry & de Bourgongne ses oncles, le Duc d'Orleans son frere, le Duc de
Bourbonnois son oncle, Arnaud de Corbie Chancelier, l'Euesque d'Auxerre

son Confesseur, M. Iean Canard Eucsque d'Arras, le Vicomte de Melun, Guillanme des Bordes, Philippes Sauois Cheualiers, ses Chambellans; Mre Pierre d'Ailly son Aumosnier, M. Iean Crete, & Regnault de Coulons, Maistre des Comptes, & Mathieu de Liniere son Tresorier. Ordonne que les Loix faites par le Roy Charles V. son pere, sur l'aggement, & gouvernement de l'aisné fils de France; & sur le Doüaire de la Reyne, & sur l'Apanage des autres enfans de France, seront executées & entretenuës. A Paris en Ianuier mille trois cens nonante-deux, seellé.

Le Greffier du Tillet en son Recueil des Roys de France, leur Couronne, & Maison, page 358. fait mention de ce Testament, qu'il ditestre dans vne layette cottée Testamenta Regum & Reginarum, &c. numero 269.

Suivent divers Extraichs des Memoriaux, Comptes & Registres de la Chambre des Comptes, concernans l'Histoire en general du Roy Charles VI. & contenans plusieurs noms de Familles illustres, dont on voit les principaux employs, & plus belles Charges durant les quarante-deux années du Regne de ce Prince, c'est à dire depuis l'an mille trois cens quatre-vinge iusques à mille quatre cens vingt-trois: Recueillis & communiquez par M<sup>1</sup> de Vyon S<sup>1</sup> d'Herouual Auditeur des Comptes:

PITER RE de Villiers souverain Maistre de l'Hostel du Roy. Aux Comptes Pietre de Ville de Guillaume Perdrier Me de la Chambre aux deniers, depuis le premier les grand Octobre 1380. insques au premier Iuillet 1386.

Maison du

Gny Sire de Cousan grand Maistre d'Hostel du Roy après Pierre de Villiers, par Roy, 1380. 6le treiziesme compte de Guillaume Perdrier Me de la Chambre aux deniers, de-Guy de Conpuis le premier lanuier insques au premier Iuillet ensuiant.

Messie premier i anuier iuiques au premier aumet enficient.

Messie Guichard Dauphin Sire de Ialigny, Eschançon de France, par le com-du Roy.

pte de Guillaume Perdrier Maistre de la Chambre aux deniers, depuis le premier Guichard Dauphin Eschanter 1380. iusques au premier Iuillet 1381.

Messire Guillaume Chastellain de Beauvais Queux de France, par le compte Guillaume du dit Guillaume Perdrier, depuis le premier Octobre 1380. iusques au premier IuilBeauvais.

Onenx, 1380.

Messire Iehan de Montagu Cheualier bachelier, & quinze Escuyers de sa Iean de Moncompagnie receus à Falaise le 14. Octobre 1380, soubs le Duc de Bourgon-1980, gne.

Messire Iean de Montagu Seigneur de Sombrenon Cheualier, deux autres Cheualiers, & sept Escuyers receus à Troyes le 18. Iuillet 1380, soubs le Duc de Bourgongne.

Messire Philebers de Montagu Cheualier, & quatorze Escuyers receus à Corphilebers de biele 2. Aoust 1380. soubs le Duc de Bourgongne.

Messire Gaunain de Dreux Cheualier, Capitaine du Chastel de Dreux, rete-Gaunain de nu au nombre de douze hommes d'armes à pié pour la garde & seureté du dit Dreux, 1380. Chastel, aux gaiges de sept francs & demy pour chacun homme d'armes par mois, & vingt francs par mois pour l'estat de la personne du dit Messire Gaunain, outre & par dessus ses gages ordinaires, insques à son cassement, par Lettres du Roy données au Bois de Vincennes le 15. Aoust 1380.

Dominus Robertus dominus de Fiennes miles, quondam Constabularius Fran-Robert de Ciz, consistmatio gratia sibi per dominum Regem Carolum vlsimò defunctum per Lit. Fiennes, 1380. sua datas die 23. May 1380. Quatinus idem dominus de Fiennes, vel eius haredes non teneantur de catero computare de quibuscumque denariu per eum captu, vel recepsu quouis modo toto tempore transacto vique ad dictam 23. diem May, &c. per Lit.

Effet iii

S Pietre de Vila

I ers grand

I Maifre de la

Maifon du

Roy, 1380. 6

1386.

Guy de Confan grand M.

de la Maifon

du Roy.

T Guichard

Dauphin Efchañçon, 1380.

C Guillaume

Chaftellain da

Beannai.

Quenx, 1380.

Phileherr de

confirmatorias Regis datas mense Aprili 1380. ante Pascha. fol. ix xx.xv. vo. du liure 2. des Chartes de la Chambre des Comptes, commençant 1362. & finissant

Connestable de

Deminus de Clicon institutus in officio Constabulary Francia per Lit. Reg. date

Clisson, 1380. 28. Nouemb. 1380.

Enguerran Dargies M. Fauconvier, 1381.

Messire Enguerran Dargies Cheualier, Me Fauconnier du Roy, par le compre de Guillaume Perdrier, Me de la Chambre aux deniers, depuis le premier Octobré 1381. iusques au premier Iuillet 1382.

Iacques l'Empereur, 1381.

Iacques Lempereur Maistre & Enquesteur des Forests & Garennes du Roy, par tout son Royaume, l'an 1381.

Pierre de Villiers , 1381.

A Monsseur Pierre de Villiers Cheualier, grand Maistre de l'Hostel du Roy, & Maistre Eurart de Tromagon Doyen de Chartres, Maistre des Requestes de l'Hostel & Conseillers du Roy, enuoyez pour le faict de l'Ayde mis sus en Normandie, & pour autres besongnes, ausquels a esté tauxé par le Roy, sçauoir audit Monsieur Pierre huict francs, & audit Doyen six francs chacun iour, &c. par Leures données à Senlis le 17. Octobre 13814 au compte premier de Guillaume Danfrenet Tresorier des guerres, comm. premier Mars 1381. finissant le dernier Feurier ensuiuant.

Gauuain de Drenx , 1382. Messire Gannain de Dreux Cheualier, & neuf Escuyers receus à Sainet Ger-

main en Laye le 9. May 1382. soubs le Sire de Couoy.

Extraitt du 2. Liure des Chartes de la Chambre des Comptes commençant en Hugues de Chastillo, 1382. 1362. & fin. 1387. Dominio Hugo de Castellione Magister Arbalistationum, miles, anno 1382. fol. ix xx xj.

Raoul de Berry 1381.

Ex secundo Registro Cartarum Camera Computorum, incip. 1362. Magister Raduf-

phus de Berry Aduocatus, 1382, fol. ix \*x xiij. vo.

Raoul de Ray menal , 1383.

Monsieur Raoul de Rayneual Cheualier, Sire de Pierrepons, Pannetier de France 19. Octobre 1361. il auoit encor cette Charge le 22. Septembre 1383. qu'il fut en la guerre de Flandres, Regist, de la Chambre des Comptes, au cinquiesme compte de Iean le Flament Tresorier des guerres, de l'an 1383.

Extraitt du compte 3. de Guillaume Danfrenct Tresorier des guerres, comm.

Mars 1382. fin. dernier Feurier 1383.

Despense faite pour le faict de Bourbourg, pour Cheualiers bacheliers qui ont compté & cues cedules, & ont seruy le Royau pays de Flandres soubs le gouvernement de Messieurs les Ducs de Borry, Bourgongne, & Bourbon.

Pierre de Misagu , 1585.

Monseigneur Pierre de Montagu Seigneur de Mallain, Cheualier, quarre autres Cheualiers, & trente-quatre Escuyers de sa compagnie du 27. Iuillet 1383. qu'il sit sa Monstre à Chaalons en Champagne, iusques au 22. Septembre ensuivant que le cassement sut, par cinquante-cinq iours vingt-deux liures par iour, valent douze cens dix liures tournois.

Escuyers qui ont seruy le Roy en ladite cheuauchée.

Ican Baftard de Mentagu, 1383.

Iean dit le Bastard de Montagu Escuyer, & neuf autres Escuyers receus à Orleans le 11. Aoust 1383. iusques au 22. Septembre iour du cassement, à cent sols par iour, deux cens cinq liures tournois.

Pierre de Courtenay. 1383. Ican de Mon-

fagu , 1383.

Monseigneur Pierre de Courtenay Cheualier bachelier, & neuf Escuyers de

sachambre, receus à Orleans le 7. Aoust 1383.

Monseigneur Iean de Montagu Seigneur de Sombernon, Cheualier, & quatorze Escuyers de sa compagnie, receus à Chaalons en Champagne le 27. de Iuillet 1383.

Le Sieur de Couches, 1181. Estienne de

Monseigneur de Conches bachelier, vn autre bachelier, & huict Escuyers de sa compagnie, receus à Charlons en Champagne le 27. Iuillet 1383.

Monseigneur Estienne de Tanlay Cheualier, vn autre Cheualier bachelier, & Temley, 1383. sept Escuyers de sa compagnie, receus à Chaalons en Champagnele 27. Juillet 1383. A luy en prest sur les gages de luy & de ses compagnons, par ses quittances des 25. Aoust & 5. Septembre 1383. cent dix liures tournois.

Theobaldus de Hispania Scutifer silius domini Caroli de Hispania mintis & Charles d'Edomina Cecilia de Leuis, gratia sibi facta de legitimatione persona pradicti Theo-spagne, & Cebaldi per Litteras Regls in filo serico & cera viridi sigillatas mense Octobri 1384. 1384. Extraict d'un Registre de la Chambre des Comptes, commençant au premier Ianuier 1387. & fin. au 16. Mars 1408.

Robines le Maistre Escuyer, Pannetier de Monsieur le Duc de Berry, 1384. Extraict du Registre cotté Iornale I: commençant en 1384. & fin. 1386. Monsieur de Chastillon Cheualier, Chambellan du Roy, souuerain Maistre stillon, 1384. & Reformateur des Eaues & Forests de France, 1384. fol. 5.

Messire Enguerran de Laigny Choualier, Maistre Fauconnier du Roy, l'an Enguerran de 1385. fol. vij \*x xiij.

Messire Guy de Cousant grand Eschançon de France, retenu par Lettres du Guy de Cou-Roy données à Parisle 15. May 1385, comme il est porté par l'onziesme compte changen, 1385. de Guillaume Perdrier Me de la Chambre aux deniers.

Maistre Michel de Crenay Aumosnier du Roy l'an 1385. Il auoit este Maistre Aumosnier du d'Escole dudit Roy lors qu'il estoit Dauphin, l'an 1378. Extr. du compte de Lehan Roy, 1385. Chanteprime Receueur general des Aydes, pour la guerre, du premier Feurier 1385. iusqués au dernier Iuillet 1386.

Monfieur Arnault Amenion Seigneur d'Albret, & grand Chambellan de Fran-Atnault Amece, l'an 1385.

Monseigneur Guillaume Euesque de Bethleem Confesseur du Roy, deux Confesseur du Roy . 1385. cens liures pour sa pension de l'année 1385.

Monseigneur Lyon Roy d'Armenie cinquens francs par moys pour sa pen-Leon Roy fion, l'an 1385.

Monseigneur Olivier Sire de Clicon & de Belleville Connestable de France, Olivier de Clideux mille francs d'estat par mois, ainsi que son predecesseur Connestable les son, 1385.

Monseigneur Enguerran d'Argis Cheualier, Maistre Fauconnier du Roy qua- Enguerran Dargu , 1385. rante-cinq francs de gages par mois, 1382. 1383. 1384. & 1385.

Monseigneur Clement Petit premier Chapelain du Roy cent liures, 1385. Premier Cha-Louys de Gyac Eschançon de France, par le douziesme compte dudit Guillan-pelain du Roy. me Perdrier du premier Iuillet 1386. iusques au premier Ianuier suiuant. Et par le Louye de Giae Eschçãon, 1386. 17. compte depuis le premier Ianuier 1388. iusques au premier Iuillet 1389.

Monseigneur Robert Daunoy, dit le Galoys, Cheualier, Chambellan du Roy, Robert Dan-Capitaine de la Cité & Marché de Meaux, au lieu de Messire Pierre Daunoy son loys, 1386. oncle, par Lettres du Roy du 26. Auril 1386. aux gages d'vn franc par iour, & cent cinquante liures par an.

Monsieur Guillaume de Fayet, dit le Besque, Cheualier, Chambellan du Roy, Guillaume de 1386. Belgue, 1386.

Registre cotté E, comm. 1381. fin. 1394. fol. c. Anno 1386. mensis I anuary die prima, Dominus Carolus de Ebroicis Rex Na-Mort de Charuarra, vnigenita Regis dudum Francia Ludouici Hutin filia, vir viique summa Roy de Nauara industria, ab hac luce substractus est, fato cuius, Francia non condoluit, quamuis de re. 1386. stirpe Regia se vinens gloriaretur emanasse, quod sibi semper infestum reperit.

Extraitt du sixiesme compte de Guillaume Danfrenet Tresorier des guerres,

comm. le 1. Mars 1385. & fin. le dernier Feurier 1386. Monsieur Guillaume des Bordes Cheualier bannerer, & Baron, Garde de Guillaumo Laurislambe du Roy, à luy compté de gages de luy & de la greigneur partie des Garde de Laugens d'armes qu'il a cus & tenus en sa compagnie & soubs son gouvernement és ristambe du guerres dudit Seigneur, en la cheuauchée qu'il fit ou pays de Flandres, en en-Roy, 1386. tention de passer en Angleterre l'an 1386. viij e vi liures.

An chapitre intitulé Autro despense pour deniers payez & baillez en prests aux Ducs, Comtes, Barons, &c. que le Roy auoit mandez, & par especial les Ducs de Berry, Bourgongne, & Bourbon, par ses Lettres données à l'Escluse en

Flandres le 7. Nouembre 1386. pour la cheuauchéequ'ilentendoit faire ou pays

d'Angleterre, sont nommez.

Guichard Dauphin . Chambellan Arbalestriers 1386.

Monsieur Guichard Dauphin Chambellan du Roy, & Maistre des Arbalestriers de France Banneret, vn autre Banneret, six Bacheliers, & septante-cinq & Maifre des Escuyers, & Queu, Trompette, & Mareschal comptez pour vne paye, receus à Troyeslez. Septembre 1386. Ledit Banneret, vn autre Banneret, cinq Bacheliers, septante-trois Escuyers, & Queu, Trompette & Mareschal comptez pour vne paye, reueus à Neufuirolles prés de Douay le 11. Octobre 1386.

Raoul Sire de Raynenal, 1386.

Monsieur Raoul Sire de Rayneual Banneret, vn Bachelier, & treize Escuyers desa compagnie, receus à Amiens le 12. Septembre 1386. Ledit Banneret, vn autre Bachelier, & quinze Escuyers desa compagnie, reueus à Lille en Flandres le 7. Octobre ensuiuant.

Guy Sire de fel, 1386.

Monsieur Guy Sire de Cousant & de la Perriere, Banneret, grand Maistre Consant, grad d'Hostel du Roy, huict Cheualiers Bacheliers, & six vingt Escuyers, receus à Lillele 13. Octobre 1386. Ledit Banneret, six Bacheliers, six vingt-vn Escuyers reueus à l'Escluse le 6. Nouembre ensuiuant.

Pierre de Montagu , 1386.

Monsieur Pierre de Montagu Sire de Maulain Chevalier Bachelier, & sept Escuyers de sa compagnie, receus à Troyes le premier Septembre 1386.

Ican de Monong à , 1386.

Monsieur Iehan de Montagu Cheualier Bachelier, Sire de Sombernon, & sept Escuyers de sa compagnie receus à Troyes le 2. Septembre 1386.

Oudet de Mo-Jagu. 1386.

Oudet de Montagu Escuyer, & douze autres Escuyers de sa compagnie receus à Lille en Flandres soubs le Sire de Malain, le 12. iour d'O&obre 1386.

Au Registre des Adueus du Bailliage de Caux, estant en la Chambre des Comptes, fol. 6. vo.

Amé ou Ame-

Sçachent tuit que nous Amey Comte de Sauoye aucuons tenir en foy & homdée VII. Côte mage de Monsieur le Roy nostre Comté & terre de Mauleurier, assis en Normandie au Bailliage de Caux, auec toutes les appartenances & appendances de icelle. Et en tesmoin de ce cestes presentes Lettres auons seellé de nostre Seel. Donné à Paris le 22. iour de Ianuier 1387. selon le vsage de Rome.

Raonl de Voi-[ins , 1387.

Magister Radulphus de Vicinis, Magister Requestarum Hospity Regis, nobilitatus per Lit. Reg. dat. Gornaij mense Septemb. 1387. fol. ii e xxiiij.

Arnaud Ame. mion d'Albret.

Monsieur Arnaud Amenion Sire de Laberet, & grand Chambellan de France, 1387. & 1396.

Guy de Confant, 1388. 1387.

Messire Guy Sire de Cousant Cheualier, grand Maistre de l'Hostel du Roy 1388. Extraict du compte de Iehan le Flamenc Tresorier des guerres, du 1. Seprembre 1387. iusques au 1. Mars 1388. Entre ceux qui firent le voyage d'Allemagne auec le Roy font nommez.

Guichard Dauphin de Ialigny , 1388,

A Messire Guichard Dauphin Sire de Ialigny, Cheualier, Maistre des Arbalestriers de France, Banneret, dix-huict Escuyers, Queu, Trompette & Mareschal, & trois Menestrels, par certification dudit Messire Guichard des 4. Aoust, 1. Septembre, 8. O&obre 1388. cinq cens quatorze liures dix fols.

Guillaume nieu d'Albret, 1388.

A Messire Guillaume des Bordes Cheualier, Garde de Lorislambe du Roy, pour onte do l'Oristame, 1388. feruy audit voyage depuis le 15. Aoust 1388. iusques au 1. Septembre exclus, &c.
Arnaud AmaArnaud Amanieu d'Albret grand Chamballan de Erro. luy Banneret, cinq autres Cheualiers Bacheliers, & vingt-six Escuyers qui ont

Au compte de Macé Heron Receueur general des Aydes pour le fai& de la Ican le Noble, guerre, l'an 1388.

A Iehan le Noble Espicier, varlet de chambre du Roy, pour certaine quantité de torches & de cierges évaluez à deux mille liures de cire, employez à l'obseque de seu Messire Bertrand du Guesclin Connestable de France, que le dit Seigneur sit faire à S. Denys en France les six & septiesme iour de May 1389.

Confesseur de

A Iehan Popelin de l'Ordre des Freres Mineurs, Confesseur de la Reyne, la Reyne, 1389. deux cens francs pour luy & son compagnon, pour ses gages de l'année 1389.

Au Registre intitulé, Liure des Fiefs de la Recepte de Troyes, cotté C. fol. lxx.

est l'aducu du Comté de Ioigny, baillé au Roy par Iean de Noyers Comte de Ioigny, du 26. Aoust 1389. duquel est extrair ce qui ensuit, foi. ixxii. vo. Item, Souloit encore tenir de moy Philippes Sire de Lignieres, les choses cy-dessous nommées, lesquelles Mre Bureau de la Riuiere Cheualier tient à present, c'est à sçauoir la Chastellenie de la Fersé de la Loppiere, ainsi comme elle se comporte delong & de large, & toutes les appartenances & dependances d'icelle; ou fol. lxxiiy. vo. Item, le fie Mre Iean de Courtenay, & Mre Pierre de Courtenay feant Iean de Courte à Nuilly, qui peut bien valoir de rente enuiron cinquante liures par an. fol. Pietre de Courlxxvij. vo. Item, Six arpens & demy de terre ou enuiron, tenans aux bois Monittenay, 1389. sieur Pierre de Courtenay Seigneur de Nuilly, &c. fol. iiij \*\* iij. Item, Tiennent Pierre seign. dudit Seigneur (Bureau de la Riviere) en sié, & il les tient de moy, les person-de Nuilly. nes qui ensuiuent, c'est à sçauoir le Seigneur de Garchy, les hoirs seu Messire Iean de la Riuiere, les hoirs feu Messire Guillaume de Dicy, Messire Pierre de Courtenay, &c. fol. viij xx vij. vo. Item, Messire Pierre de Courtenay Cheualier Sire de Nuilly, tient de moy en sié ce que souloit tenir Jean de Saint-Verain. Et fol. viij xx veij. Item, Iean de Courtenay Sire de la Ferté de la Louppiere si com- Iean Seigneur me il se comporte, ensemble la Chastellenie de ladite Ferté, &c. Dominus Guillelmus Martelli miles & Cambellanus Domini Regis, ac Sauua- Guillaume

Dominus Guillelmus Martelli miles & Cambellanus Domini Regis, ac Sauua-Guillaume gius de Ieucourt Scutifer & Primus Panetatius dicti Domini, donum eisdem sa-Mariel, Sau-ctum ad hareditatem de trecentis lib. terra vel redditus annui sup. bonis defuncti court, 1390. Guillelmi Cambellani Scutiferi propter sua demerita instituti per Lit. Reg. dat. 8.

A Main Budes Escuyer d'escurie de Monsieur le Duc de Touraine quatre Alain Budes. cens francs d'or par Lettres du Roy, 22. Feurier 1391, pour les bons & agreables 1391. services qu'il a faits au Roy, nonobstant tous autres dons à luy faits autres fois pat ledit Seigneur, &c. A luy autre don de cinq cens francs d'or par Lettres du Roy, du 25. Mars 1392, pour ses bons & agreables services. Compte dudit Louys Hemon.

A Maistres Regnault Freron premier Physicien du Roy, Eurart de Coucy, Ga-Medecins, leran de Pendret, Thomas de Sainct Pierre, Guillaume Boucher, Iean de Beau-Chirurgiens, & Apoisaire moni, Raoul de Herbes, Martin Gazel, Pierre Dausson, Mathieu Regnault, du Roy, 1393.

Regnier de Chasteaux, Guillaume de la Chambre, Iean Durant, Simon Alegret, Enguerran de Sainct Fussien, Pierre Dareth, Iehan Vaignon, Mubry le Riche, Iean Pumyon, Honoré de Pucheuillier, Iean le Lieure, & Maistre Guillaume le Pelletier Physiciens, & Maistres Iean Adam & Pierre Gaultier Chirurgiens du dit Seigneur, & Theuenin de Marle Apothicaire d'iceluy Seigneur, ausquels le Roy par ses Letres données au Bois de Vincennes le 19. Iuillet 1393. a donné de grace speciale la somme de deux mille cinquens francs pour vne sois: Au compte de Iacques Hemon Receueur general és Aydes, 1393.

Au compte de l'acques Hemon Receueur general des Aydes, ordonnées pour

le faict de la guerre, pour l'année 1393.

Le Roy a fait bailler au Sire de Gaucourt, qui s'en va outre mer, cent francs, Le Sire de Gaucourt, 1393.

Dominus Iacobus de Borbonio miles, dominus de Preaux, cognatus domini Re- Iacques de gis, institutus magnus Buticularius Franciæ, per Lit. Reg. dat. Paris. 26. Iuly Bourbon, 1397. 6 16. die Augusti sequentis prastitit in Camera Computorum Paris. solitum iuramentum pro Officio primi Præsidentis laïci in Camera prædicta, quod Officium spectare dicebatur magno Buticulario Francia quicumque sit, licet in Literia Regiis predictis de hoc nulla siat mentio.

A Monsieur Guy Sire de la Roche-guyon Cheualier, Conseiller & Cham-Guy de la Robellan du Roy, & grand Pannetier de France 1396. 1399. & 1480. Comte d'Ale-1396. 1399. xand. le Boursier, Receueur general des Aydes.

Petrus de la Tremoille Scuttfer gardiator Abbatiz de Luxeu, in Comitatu Bur-Pietre de la Tremoille, gundia, per Lit. Reg. dat. Paris. 7. Iulij 1397.

Robertus de Mondoucet, dictus le Borgne, Scutifer corporis domini Regis in-Robert de

stitutus, primus Scutifer corporis, & magnus Magister magna Scutiferia domini nostri Mondoucet, 1397. Regis, per eius Lit. dat. 27. Augusti 1397.

Louys de San-Louys de Sancerre a fair au Roy la foy & hommage de la Charge de Connestacerre 1397. ble de France le vingt-deuxiesme Septembre mille troiscens nonante-sept.

Ican de Rieux, Dominus Iohannes dominus de Rieux & de Rupeforti miles, institutus Mares-1397. callus Francia, loco domini Ludouici de Sacrocesare, Constabularis Francia, per Lit. Reg. dat. 19. Decembris 1397.

Ican de Gan-Dominus Iohannes de Gaucourt miles, institutus Magister aquarum & forecourt , Pierre de la Crique, starum loco Petri de la Crique, in patrits Francia, Campania, Briaque, per Lit. 1398. Reg. dat. 15. Octob, 1398.

Enguerran de Monseigneur Enquerran de Laigny Choualier, Maistre Fauconnier du Roy, Lagny, 1398. 1398.

Ican de Gau-Dominus Iohannes de Gaucourt miles, Magister aquarum & forestarum Recourt, 1399. gni, per Lit. Reg. dat. 20. Augusti 1398. quadringenti franci pro vadiis suis. Extraict du Regist. Compoins Baillinorum Francia, anno 1399.

Iacques de Iacques de Bourbon Sire d'Argies, Preaux, d'Angu, & Thury, grand Bou-Bourbo, 1400. teiller de France, a fait au Roy la foy & hommage de la terre d'Argies, mouuant dudit Seigneur à cause de Beauuais, du 26. Feurier 1400.

Le Patriarche d'Alexandrie, les Archeuesques de Sens, & d'Aux, les Euesques de Noyon, de Tournay, de Meaux, de Chartres & de Poictiers, Louys de Bourbon, dit de la Marche, Mcssire lacques de Bourbon, le grand Maistre d'Hostel, l'Admiral, les Seigneurs de Basqueuille, de Heugueuille, & d'Au-Emancipation mont, plusieurs de Parlement, & de la Chambre des Comptes, les Tresoriers de France, & plusieurs autres, il émancipa & aagea Nosseigneurs les Ducs de Roy Charles VI de se deux Guyenne son aisné fils, & de Touraine son second fils. Après il receut dudit Monsieur de Guyenne l'hommage du Duchié de Guyenne. Aprés il receut dudit Monsieur de Touraine l'hommage du Duchié de Touraine.

Ce jour Monsseur le Duc de Berry resigna és mains du Roy les Duchié de Berry, Comté de Poitou, reserué à luy son viage esdits Duchié & Comté, duquel il vsera comme proprietaire; & aussi reservé à luy, que se il auoit hoir masle de son corps procreé en mariage, ladite resignation sera de nulle valeur. Après ce le Roy receut ledit Monsieur de Touraine en hommage desdits Duché de Berry & Comté de Poitou, lesquels aussi il luy auoit donnez parauant à les auoir aprés la mort dudit Monsieur de Berry. Aussi receut-il ce iour ledit Monsieur de Berry en hommage du viage qu'il a retenu és Duchié & Comté dessus dites. Ainsi signé, 1. de Sanctis. Et requist ledit Argentier de par la Reyne à mesdits Seigneurs, que ils ne voulsissent consentir que aucune chose sust alienée comment que ce soit, des domaines du Duchié de Berry & Comté de Poitou, appartenans à Monsieur de Touraine en proprieté, selon ce qu'il est cydessus declaré, & offrit à faire foy des Lettres dont cy-dessus est faite mention, quand besoin en sera, & si mestier estoit se y opposoit.

A Messire Guy Sire de Cousant & de la Perriere Cheualier, Conseiller du Roy, & grand Chambellan de France, deux mille liures de pension pour vn an, par Lettres du Roy du 4. Octobre 1401. idem 1402. 1403. 1404.

Dominus Guillelmus de Meleduno Comes Tancaruillæ, institutus magnus Guillaume de Melun. 1402. Buticularius Francia, per Lit. Reg. dat. Paris. penultima die Aprilis 1402. & 5. die mensis Maij sequentis prastitit in Camera Compotorum iuramentum solitum.

Charles Seigneur de Lebret & de Sully Connestable de France, par Lettres bret Connessa. données à Paris le 5. iour de Feurier 1402, il en sit la foy & l'hommage au Roy le 21. dudit mois de Feurier ensuiuant 1402.

Dominus de Heugueuille retentus Magister Balisteriorum, loco domini Guichardi Dauphin nuper defuncti, virtute Litterarum Regis dat. Paris. 7. die Decembris 1403.

Aumosnier & A Messire Iehan Mairesse Aumosnier & premier Chapelain de la Reyne, quatre

enfans.

Supplement A la fin de la precedete 729. 1401.

Guy do Cou-

Charles d'AL

ble , 1402.

Sieur de Heu-

grewille Gui-chard Dau-

phin , 1403.

fant, 1401.

cens quatre-vingt francs, que le Roy a ordonné luy estre baillez, pour eni-premier Chaployer au faict de l'aumosne de la Reyne, pour l'année commencée le 1. Octo-Pelain de la bre 1404. sçauoir pour chacun mois quarante francs.

A Messire Charles \* Sire de Lebrer Connestable de France, deux mille francs \* Dans le Fepar mois pour son Ossice de Connestable, 1404. ainsi que ses predecesseurs Charles d'Al-

Connestables.

Extraict du compte premier de laques Lempereur Escuyer, Eschançon du Roy & garde des deniers de ses cossires, comm. le premier May 1404. & sin. le 15. Septembre ensuiuant.

A Messire Iehan Seigneur de Montagu, Vidame de Laonnois, Conseiller & Iean de Montagu, Vidame de Laonnois, Conseiller & Iean de Montagu fouuerain Maistre d'Hostel du Roy, pour sa pension sur les cosses du Roy, deux rain Maistre milla querra cons francs paran

mille quatre cens francs par an.

A Messire Ichan Seigneur de Hangest Seigneur de Heugueuille, Conseiller tean de Han-& Chambellan du Roy, & Maistre des Arbalestriers de France, pour sa pen-lan & Maistre sion par an sur les cossres du Roy deux mille quatre cens francs.

Meistre Iean de Hangest Sire de Heugueuille, Conseiller & Chambellan du striers, 1404. Roy, Maistre des Arbalestriers de France, Capitaine de la ville & chastel du Crotoy, auquelle Roy donne par an la somme de deux mille liures, pour tenir en ladite ville journellement trente Arbalestriers pour la garde d'icelle, par Lettres données à Paris le 12. May 1404. Extr. du compte de Macé Heron Tresorier des guerres, pour l'an 1404. ill'estoit encor 19. Aoust 1410.

Dominus Petrus de Breban, dictus Clignet, Admiraldus maris, loco domini Pierre de Bre-Reginaldi de Trye, per Lit. Regis dat. Paris. prima die Aprilis 1405.

Idem dominus Petrus Capitaneus castri Rothomagi, per Lii. Reg. dat. vt supra. do Trio, 1405.

A Madame Ieanne de Peschin Dame de Brion, veusue de seu Messire Louys de Ieane du Peschin, Louys do Cheualier, deux mille francs pour luy ayder à payer les frais qu'elle auoit Gyae, 1405.

faits, à marier deux de ses filles, 1405.

Neufiesme compte d'Alexandre le Boucher Receueur general des Aydes, 1406. Guy de Cou-A Monsieur Guy Seigneur de Cousant & de la Perriere, grand Chambellan sant, 1407.

de France, 1407. & souuerain Maistre d'Hostel du Roy, 1396.

Extraict du compte de Guillaume Barbery Escuyer d'escurie du Roy, & naguieres garde & gouverneur de la revenue des deniers de ses cossres, 1407. aprés Pasques.

A Monseigneur Philippes Seigneur de Linieres Conseiller & Chambellan du Philippes de Roy, & grand Queux de France, la somme de vingt-cinq francs sur sa pension, bellan & grad qui est de deux cens francs par an, suivant le roolle signé de la main du Roy, le Queux, 1407. 20. Auril 1407. après l'asques.

Dominus Iohannes de Hangest miles, dominus disti losi, institutus Magister Iean de Han-Balisteriorum domini Regis, virtute Literarum Regiarum, dat. Paris. 8. die Sc-20s. 1407.

ptemb. 1407.

Dominus Iacobus de Castellione institutus Admiraldus maris, loco domini Pe-Iacques de tri de Breban, per Lit. Reg. dat. Paris. 23. Iprilis 1408.

Extraict d'vn vieil Registre de la Chambre des Comptes, estant en la Chambre d'Anion, fol. iiij xx xv.

Die 16. mensis Ianuary 1408. Andegauie in castro ibidem circa horam tertiam post mediam nottem, inclita domina Iolens Ierusalem & Sicilia Regina, ac Andegauia Ducissa, consors illustrissimi Principis Ludouici Regis Regnorum pradictorum, Ducisque, &c. peperit silium, qui Renatus nomine baptismatis suit denominatus in Ecclesia Andegauensi, Compatresque suerunt Reverendus Pater in Christo dominus Naissance de T. Abbas Sancti Albini, & egregius vir Iohannes Comes Aquilæ, silius quon- René d'Andam Comitis de Perche, & dominus Guillelmus de Rupibus Miles, vnà cum Ation, 1408. basissa Beata Maria Andegauensis, &c. & quamplures alij Nobiles prasentes, &c. cum cereis centum ardentibus, &c. seu torchis, &c.

Messire Louys de Bourbon Comte de Vendosme, grand Chambellan de Fran-bon, 1408.

Ggggg ij

cesur la somme de trois mille francs, que le Roy luy a ordonné de prendre par an sur ses coffres, a receu la somme de mille francs par vn roolle signé de la main du Roy, du 22. Iuin 1408. Extraict du troisiesme & dernier compte de laques Lempereur Escuyer, Eschançon du Roy, & garde des deniers de ses costres, comm. le premier Auril 1405. auant Pasques, & fin. le dernier Nouemb. 1408. 1410. 1411.

Ican de Montagu, 1408.

Messire Iehan Seigneur de Montagu, Vidame de Laonnois, Conseiller & souverain Maistre d'Hostel du Roy, a deux mille liures pour sa pension sur les coffres du Roy, suivant le dit roole. ibid.

Ican de Bourbon , 1408.

Messire Iean de Bourbon Chambellan du Roy, a douze cens liures de pensign sur les coffres du Roy (c'est à dire l'Espargne) suivant le dit roole, du 22. Iuin 1408. ibid.

Extraict du onziesme compte d'Alexandre le Boursier Receueur general des Aydes, sur le faict de la guerre, pour vnan, comm. le premier Octobre, & fin. le Aumolaier & dernier Septembre 1409.

premier Chapelain de la Reyne . 1408. Confesseur & Dauphin . 1408.

Messire Iehan Mairesse Aumosnier & premier Chapelain de la Reyne, 1408. il l'estoit dés l'an 1404.

A Maistre Ichan Darconnal Confesseur & Maistre d'escole de Monseigneur Precepteur du le Duc de Guyenne, pour les gages ou pension de Maistre d'escole, & Confesseur, de l'année commencée le premier jour d'O&obre 1408. deux cens liures par mandement du Roy du 28. Mars 1408.

Aumolnier du Dauphin . 1408. Robert Danphin , 1408.

A Maistre Guillaume Leuesque Aumosnier de Monsseur le Duc de Guyenne. Dauphin de Viennois, trois cens liures pour convertir en aumosnes, 1408.

Floridas Dalphini filius naturalis domini Roberti Dalphini militis, ex prohibita copula genitus, videlicet ex dicto Roberto coniugato & Isabella Roseta coniugata, legitimatus per Litteras Regis datas 23. Iunij 1416. mediante financia sexdecim Librarum Parissens. Ex Regist, Carrarum, incip. 16. die Martij 1408. fol. lxxv.

Arnaud de Lanedan ,1408.

Arnaldus de Lauedan Armiger Senescallus Bigorra, institutus Capitaneus ca-Rri de Lourde Senescellia Tolosa, neuter recuperats è manibus domini Iohannis de Piette des Ef. Bearn, & eius filij tenentium paries Auglia, per Lit. Regis dat. 7. Innij 1408.

fars , Guillaume de Tignonwille, 1408. Ican Course-

1408.

Dominus Petrus de Esfartis miles, infitutus Præpositus Parissensis loco domini Guillelmi de Tignonuille, per Lit. Reg. dat. ultima die Aprilis 1408.

A Maistre Jean Conrecuisse Docteur en Theologie, Conseiller & Aumosnier

cuisse. 1409. du Roy, par Lettres du Roy du 18. Mars 1409. la somme de huist francs par iour, pouraller & demourer par deuers nostre Sain & Pere le Pape, & retourner vers iceluy Seigneur. Le Roy par ses Lettres Patentes données à Paris le 22. Iuin 1408, avoir retenu ledit Maistre Iean Courtecuisse Maistre en Theologie, pour son Conseiller en son grand Conseil, aux gages de cinq cens liures tournois par an.

Extraict du compte d'Antoine des Essars Escuyer, Conseiller, Varlet tranchant, & garde des deniers de l'Espargne du Roy, depuis le 26. Octobre 1449. iusques au dernier Seprembre ensuivant 1410.

Cannain de

A Gauuain de Dreux Escuyer, Varlet tranchant du Roy le 22. Decembre Dreux. 1409. 1409. cent liures tournois que le dit Seigneur luy a données de sa grace, pour vne fois, des deniers de son Espargne, pour consideration des bons & agreables seruices & plaisirs qu'il luy a faits.

Louys de Bourbon , 1409.

A Monscigneur Loys de Bourbon Comte de Vendosme, Seigneur de Montdoubleau, & grand Chambellan de France le 22. Ianuier 1409. mille liures que le Roy luy a donnez des deniers de son Espargne, tant en consideration des grands frais qu'il luy convient faire chacun iour en son service, ouquel il est continuellement, & aussi desseruices qu'il luy auoit faits en sondit Office.

Die 12. mensis Marty 1409. Ludouicus Rex Sicilia, Dux Andegau. &c. recessit Poyage de Louys II. Roy ab Esclesia Beati Maurity Andegau. pro eundo apud Romam & Italiam, & illa die da Sicile en erat festum Beati Gregory, & dictus dominus Rex una cum consorte sua Yolenda per-Italie, 1409. gerunt apud Salmurum.

AVX ANNOTATIONS 789 Dominus Guichardus Dauphin miles, dominus de Ialigny, de nono ordinatus & Guichard institutus Magnus & superior Magister Hospitis Regis, loco defuncti domini Phi-philippe de lippi de Monte-acuto, per Literas Reg. dat. vitima die Octob. 1409. Dominus Petrus de Estartis miles, Consiliarius & Magister Hospity Regis ordina- 1409. tus & stabilitus in Officio magni Buticulatoris Francia, & primi Camera Compot. do- sais. Lo Com mini Regis Paris. Prasidentis loco domini Comitis de Tancaruilla, qui de dictis de Tancaruilla. officiis seu de dicto officio se exoneraust in manibus domini Regis, prout per eius Lit. constat, dat. Paris. 21. Iuly 1410. Philippus Comes Niuernensis & Retbel. stabilitus in officio magni Camerary Fran- Philippe Core cia, per Lit. Reg. dat. Parif. 29. August. 1410. Galuanus de Drocis Varletus scindens Regis, institutus Capitaneus & custos Gauuain de castri Baiocensis loco domini Yonis de Veteriponte militis, per Lit. Reg. dat. vl- Vieupoi, 1410. sima die Augusti 1410. Dominus Waleranus Comes de Linco & Sancti Pauli, summus Magister & Vualeran Co:e

reformator generalis aquarum & forestarum Regis, ordinatus & stabilitus in officiss magni Busicularij Francia, Cameraque Composorum Regis Parif. primi Prasidentis, loco domini Petri de Essartis militis, Consiliariique & Magistri Hospity Regis, qui de dictis officiis se exonerauit in manibus domini Regis, prout patet de eins Literis datis Paris. 29. die Octob. 1410.

Dominus Guillelmus de Gamachiis miles, Cambellanus domini Regis, ordi-Guillaume de natus & stabilitus Magister Venator & Gubernator Veneriæ Regis, loco Roberti Gamuches. de Francouilla, vacans per eius resignationem, per Lit. Regis dat. 19. Detemb. 1410. Franconuille,

A Gauuain de Dreux Escuyer, Varlet tranchant du Roy, le 15. Auril 1410. 1410. cent liures que le dit Seigneur luy a donnez des deniers de son Espargne, pour Drenn. 1410. consideration des bons & agreables seruices qu'il luy a faits en son Office, & autrement.

Le Roy par ses Lettres du 19. Auril 1410, a donné à aucuns de ses Officiers la somme de cinq mille liures, qu'il a ordonné leur estre distribuée par ledit Antoine des Essars, suivant le roole fait par Monseigneur le Comte de Ven-Antoine des dosme grand Chambellan, entre lesquels sont nommez:

Monseigneur Guichard Dalphin Cheualier, Conseiller & souuerain Maistre Guichard Dald'Hostel du Roy par sa quittance du 26. Auril 1410. deux cens liures.

Pierre de Guiry, dit le Galoys, Escuyer du corps du Roy, par sa quittance du Pierre de Gu-23. May 1410. vingt-cinq liures.

Robinet le Tirant premier Varlettranchant du Roy, par sa quittance du 23. Robinet le Ti-May, cent liures.

Le Roy par sesdites Lettres du 19. Auril 1410. a encore donné à ses Chambellans & autres Officiers la somme de seize mille liures, qui leur ont esté distribuez par ledit Antoine des Essars, suivant vn roole de Monseigneur le Comte de ♥endosme grand Chambellan, entre lesquels sont nommez:

Ledit Monseigneur le Comte de Vendosme, par sa quittance du 28. Septembre 1410. deux mille deux cens liures.

Monseigneur Iehan de Bourbon Cheualier Chambellan du Roy par sa quittan- Ican de Bource du 29. Septembre 1410. cinq cens liures.

Messire Guichard Dalphin Cheualier, Conseiller, & souuerain Maistre d'Ho-Guichard Dak stel du Roy, par sa quittance du 28. Septembre 1410. quatre cens liures, de. Messire Eustache de Gancourt Cheualier, Chambellan & grand Fauconnier Eustache de

du Roy, par sa quittance du 22. Septembre 1410. deux cens liures.

Messire Gadifer de la Salle Cheualier, Chambellan du Roy par sa quittance Gadifer de la du 26. Decembre 1410. cent liures.

Pierre de Guiry, dit le Galoys, Escuyer du corps du Roy, par sa quittance du Pierre de Guiv 10 Decembre 1410. quatre-vingt liures.

Decembre 1410. quatre-vingt liures.

Charles de l'Isse premier Eschançon du Roy, par sa quittance du dernier Se-Charlot de ptembre 1410. quatre-vingt liures.

ry, die le G2-lois, 1410.

Salle, 1410.

l'Iste, 1416.

Ggggg iij

Gauuain de Dreux , 1410.

Gauuain de Dreux Varlettranchant du Roy, parsa quittance du 13. Octobre 1410.cent liures.

Dans le Registre cotté G, les droists appartenans au Chambrier de France,

au fol. vi xx xvii.

Bruneau de S. Chr. 1410.

Dominus Brunellus de Sancto Claro miles, commissus & ordinatus Custos Przposituræ Parisiensis quandiu Regi placuerit, loco domini Petri de Essartis exonerati ex eadem Prapositura, per Literas Regis datas Parisius 28. Octobris 1410. Ce Messire Bruneau de Sainct Cler s'appelloit Iean de Sainct Cler, dit Bruneau, il estoit Maistre d'Hostel du Roy, Seigneur du Plessis, & Capitaine de la ville de Mante (c'est à dire Gouverneur) des l'an 1384. Il fut deschargé de cette charge de Capitaine de Mante par Lettres du Roy du 10. Ianuier 1413. & en son lieu fut estably Messire Iean de la Heuze, dit le Baudrain Cheualier, par Lettres du Roy du 13. Ianuier 1413. Ledit de la Heuze estant decedé en 1415. Iean de Sainet Cler eut encore cette charge, qu'il exerça iusques au Ieudy 21. May 1416. qu'il deceda; & fut estably Capitaine de Mante aprés luy Messire Iean de Tournebu Cheualier, par Lettres du Roy données le 16. Iuillet 1416. comme il s'apprend des Comptes du Domaine de Mante & de Meulent.

Amé de Sa-Hoye , 1410.

L'hommage rendu au Roy par Amé Comte de Sauoye, pour la Vicomté & terre de Mauleurier en Normandie. A Paris le 17. Nouembre 1410. fol. vii xx ij.

Simon de Dreux , 1410

Messire Simon de Dreux Cheualier, & six Escuyers de sa compagnie, du nombre des gens d'armes de l'Hostel du Roy, receus à Paris le 18. Septembre 1410. soubs le gouvernement de Monsieur Guichart Dulphin grand Maistre d'Hostel du Roy.

Estation du V. 1410.

Ibid. fol. iiii xx xviii vo. Die 26. mensis Iuny, Electio Papalis facta fuit Pisis, P. Alexandre videlicet in persona venerandissimi Patris domini Petri de Candia, natione Graca natus, in sacro-sancta Synodo ibi existente, cui nomen impositum fuit inde ratione Papatus & totius vnionu Ecclesia Alexander Papa quintus, prout pradicatum extitis per fratrem Io. Danite Ordinis Fratrum Minorum Andegau. in prasentia inclit.e & excellent. domina Yolondis Regina Ierusalem & Sicilia, Ducissaque Andegauers.

Christine de Pife, 1411.

Damoiselle Christine de Pizan veusue de M. Estienne du Castel iadis Clerc, Notaire & Secretaire du Roy, fille de Thomas de Boulogne Conseiller & Astrologien du feu Roy Charles, 13. May 1411.

Eustache de GARCOUTS. 1411.

A Messire Eustache de Gaucours Cheualier, Chambellan & grand Fauconnier du Roy, du 2. iour de May 1411. cinquante liures que le Roy luy a donnez de fon Espargne.

nien. Philippe Cordelier .

Ioannes de Kaernien Scutifer, retentus in officio primi Scutiferi de corpore Regis, de Giresme dit & magni Magistri sua Scutiferia, loco Philippi de Giresme dicti Cordelier, certis causis exonerati, per Lit. Reg. dut. 17. Decemb. 1411.

gny. Le S'eur de Rieux, 1411.

Dominus Ludouicus de Loingny miles, Consiliarius & Cambellanus Regis, com-Louys de Loin-missus & ordinatus per modum provisionis ad exercitium officij Marescalli Francia, loco domini de Rieux Marescalli Franciæ, qui propter antiquitatem & debilitatem amplius ad dictum officij exercitium vacare nequibat, pro deserviendo officio pralibato per dictum de Loingny ad privilegia, franchisias, libertates & emolumenta consueta, & ad vadia seu pensionem, sibi per alias Litteras Regis ordinanda durante vita diêti de Rieux. Et hoc virtute Literarum Reg. dat. 4. Februarij 1411. Sic signat. Par le Roy en son Conseil, ouquel le Roy de Cecile, Messieurs les Ducs de Guienne & de Bourgongne, les Comtes de Mortaing & de Neuers, Louys Duc en Bauiere, & autres estoient, G. Barrau. Et 12. mensis pradicti prastitit in Camera Parlamenti, & intus solitum iuramentum.

G. Barrau.

Dauid de Rambures Conseiller & Chambellan du Roy, fait Maistre des Ar-David de Rabures. Iean de balestriers de France, en la place de Iehan de Hangest, qui tenoit le party des Hangest, 1411. Orleannois, par Lettres du Roy données à Paris le 20. Feurier 1411. Iten presta le serment au Parlement le 26. du dit mois de Feurier 1411.

A Messire Guillaume de Gamaches Cheualier, Chambellan du Roy, & maistre Guillaume de Veneur de sa Venerie deux cens francs, par Lettres du Roy du 10. Mars 1411. Gamaches, pour employer en chiens pour le faict de sa Venerie.

Messire Iean Seignaur de Ronssay Cheualier, Conseiller & Chambellan du Iean de Rons-

Roy, & grand Maistre d'Hostel de la Reyne l'an 1411.

Messire Guy de Neele Cheualier, Seigneur d'Offemont, Conseiller & Cham- Guy de Neele, bellan du Roy, & grand Maistre d'Hostel de la Reyne l'an 1411.

Maistre Iean Manchon Confesseur du Roy l'an 1411.

A Damoiselle Christine de Pisan veufue de feu Maistre Estienne du Castel ia- Christine de dis Clerc, Notaire & Secretaire du Roy, pour consideration des bons & agrea- Pisan, 1411. bles services que seu Maistre Thomas de Boulogne en son viuant Conseiller & Astrologien du feu Roy Charles, que Dieu pardoint, & dudit Seigneur, & aussi pere d'elle, auoit faits, & pour certaines autres causes & considerations, deux cens liures, par Lettres du Roy du 13. May 1411. Extraict du quatriesme & dernier compte d'Alexandre le Boursier Receueur general des Aydes pour le fai& de la guerre 1411.

Antoine de Craon Sieur de Beauuerger, retenu en la charge de Panetier de Antoine de France, au lieu du feu Sieur de la Roche-guyon, par Lettres de l'an 1411.

Dominus Petrus de Estartis miles, receptus 22. Septemb. 1411. in officio Praposi- Pietre des Estura Paristensis, virtute Literarum Regiarum 28. Octob. 1410.

Dominus Comes Niuernensis pro conciergeria domus seu hospitij Regis de Beaute, Comte de Neloco domini Caroli de Lebreto, certis causis exenerati per Lit, Reg. dat. Parisius 30. uers 1411. Octob. 1411.

Dominus Petrus de Essartis Consiliarius & Cambellanus Regis, & Przpositus Parisiensis, retentus & institutus summus Magister & generalis reformator Connestable de aquarum & forestarum totius Regni, loco domini Comitis Sancti Pauli de nouo S. Paul. 1411. Constabulary Francia, virtute Lit. Reg. dat. Paris. 5. die Martij 1411.

Il est cy-deuant Bouteiller de France, &c. en 1410.

Dominus Iohannes dominus de Croyaco miles, Consiliarius & Cambellanus Re- Ican de gis , ordinatus & stabilitus magnus Buticularius Franciz, loco domini Comitis San-Croyac, 1411. Ets Pauli de nouo Constabularij, virtute Lit. Reg. dat. 9. Febr. 1411. prastitit iuramentum in manibus domini Cancellarij 10. Martij 1411.

Dominus Waleranus de Lucemburgensi Comes Sancti Pauli, & de Lineyo, Valeran de per deliberationem magni Consily, & electionem ibi factam retentus Constabula- Charles d'Alrius Franciz, loco domini Caroli de Lebreto, causis in Lit. Reg. contentis exone-bret, 1411. rati, datis 5. Marij 1411. L'acte de la foy & hommage lige qu'il fit au Roy, à cause de cette charge, est en vn Registre de la Chambre des Comptes, cotté O, fol. xj. En la Chambre de France.

Decimo nono Marty 1411. Iohannes Virgile Procurator domini Iohannis de Iean de Croy, Croy & de Renty militis, magni Buticularij Franciz se opposuit dono, quod divi- Ican de Craon. tur factum suisse per Regem domino Iohanni de Credonio domino de Susa, & cuicumque alters de dicto officio seu statu magni Buticularij Franciz, & essam expeditioni Literarum donorum pradictorum.

Dominus Milo de Thouars dominus de Pousauges, ordinatus Capitaneus vil-Miles de 12 & castri de Fontaneto-comitis, per Lit. Reg. dat. 30. Ianuary 1411.

Extraict du deuxiesme compte de Iehan de Pressy Tresorier des guerres, comm.

le premier Mars 1410. & fin. le dernier Feurier 1411.

Gens d'armes & de traict soubs Monseigneur le Duc de Bourgongne, Messire lean de Montagu Seigneur de Couches, Cheualier banneret, deux autres Ican de Mon-Cheualiers bacheliers, soixante-huict Escuyers, & vne couple de Trompettes & Menestrels receus à Paris le 27. Octobre 1411.

Philippus de Giresmes dictus Cordelier, restitutus ad officium primi Scutiferi de Philippe de Giresme, di corpore, & Magistri Scutiferia Regis, loco Ioannis de Kaernien nuper defuncti, vir- Cordelier, tute Literarum Regiarum dat. Meleduni 28. Augusti 1412.

1411. Confesseur du Roy , 1411.

Ican de Kaernien, 1412.

· Charles d'Iury , 1412.

Dominus Carolus dominus & Baro de Yuriaco miles, Confiliarius & Cambellanas domini Regis, ordinatus & stabilitus ex deliberatione & per electionem Consilij supremus & generalis Reformator aquarum & forestarum totius Regni, loco domini Petri de Essartis militis vacant, per eius resignationem simplicem in manibus domini Regis, virtute Lit. Reg. dat. Meleduni 19. Septemb. 1412.

Mort de Pierre de Nauarre, 14it.

Fol. ix xx xii vo. Sit memoria quod die Veneris 29. Iulij 1412. dominus de Nauarra filius defuncti Caroli Regis Nauarra, & frater domini Caroli nunc in di-&o Regnoregnantis, cuiquidem domino Petro dominus Rex dederat, seu largitus erut Comitatum Mauritonij in Baillinia Constantiensi, cum tribus mille libris annui redditus, pro se & haredibus suis de corpore suo, & in legitimo matrimonio procreatis, ex hoc mundo transiuit ad Dominum apud Sacrum-cæsaris, per cuius decessum, quiasibi filius non extabat, dictus Comitatus cum suis pertinentiis rediit ad manum Regis.

La Reyne Isabeau de Bauiere Concierge du Palaii Royal, 1412.

Domina Isabella Regina Franciz ordinata Conciergeria seu custos Palatij Regalis Parisius, loco Antonij de Estartis, inde per Lit. Regis certis causis ad hoc eum mouentibus exonerati, datas 25. February 1412.

An compte troissesme de lean de Pressy Tresorier des guerres 1412.

Gauuain de

Gaunain de Dreux Escuyer, & onze autres Escuyers de sa compagnie receus à Dreux. 1412. Vernon sur Seine le 8. Auril 1412. après Pasques, soubs le gouvernement de Monseigneur V valeran de Luxembourg Comte de Liney & de S. Paul, & Seigneur de Fiennes, Connestable de France.

Messire Iehan de Montagu Seigneur de Couches, Cheualier bannerer, & Ican de Monneuf Escuyers de sa compagnie, receus à la Charité le 22. May 1412. soubs le 1412. gouvernement de Monseigneur le Duc de Bourgongne.

Dauid de Rabures , 1412.

A Messire David Seigneur de Rambures Cheualier, Conseiller & Chambellan du Roy, & Maistre de ses Arbalestriers, du 12. Iuin 1412. cent liures que le Roy luy a donnez des deniers de son Espargne.

Eustache de Gaucourt, 1412.

A Messire Eustache de Gaucourt Cheualier, Chambellan & grand Fauconnier du Roy, par sa quittance du 5. May 1412. quarante liures. Il auoit cette charge degrand Fauconnier en 1408, qu'il eut deux cens liures pour la muë des oiseaux.

Guillaume de Gamaches . 1412.

A Messire Guillaume Seigneur de Gamaches Chevalier, Chambellan & Maistre & Gouverneur de la Venerie du Roy, par sa quittance du mois de May 1412. quarante liures.

Simon de Dreux , 1412.

A Messire Simon de Dreux Cheualier & Maistre d'Hostel du Roy, par sa quittance du mois de May 1412. quarante liures.

Gauuain de Dreux . 1412. 1412.

A Gaunain de Dreux Varlet tranchant du Roy, par sa quittance du 6. May Ican de Guiry, 1412. quarante liures.

Le Sieur de Linieres grad

A Iehan de Guiry Eschançon du Roy, par sa quittance du 7. May 1412. quinze liures.

Feron ne luy donne cette qualisé de lou-

Queux, 1412. Monsieur ae Lignieres grand, par Lettres du Roy de l'an 1412.
Pierre des Es Monsieur de Lignieres son pere, par Lettres du Roy de l'an 1412. Monsieur de Lignieres grand Queux de France, retenu pour & au lieu de feu

formateur des cauës & forests de ce Royaume. auec Icã d' Alençon , 1412.

A Messire Pierre des Essars Cheualier, Conseiller, Chambellan du Roy, Preuost de Paris, & souuerain Maistre & general Reformateur des eauës & forests quaire ne 10u de ce Royaume, le 13. May 1412. deux mille liures que le Roy luy a donnez sur uerain Maistre de ce Royaume, le 13. May 1412. deux mille liures que le Roy luy a donnez sur & general Re son Espargne.

Louys Dargefme de Gamaches , 1413.

Fol. CXXVI. Traité de mariage de Madame Yoland seconde fille de Lours Roy de Sicile Duc d'Aniou, auec Iean d'Alençon fecond fils du Comte d'Alençon, Royaume. par lequel ledit Roy donne à sa fille la Terre de Sain& Laurent des Mors, & soixante mille francs, & le Comte donne à son fils la Vicomté de Beaumont. Passé à Sablé le premier mars 1412.

Deminus Ludouicus Dorgessin magnus Venator domini Regis, loco domini sin Guillau- Guillelmi de Gamaches, inde exonerati per Lit. Reg. dat. penult. Octob. 1413. Dominus de Rieux & de Rupeforti miles, decima mensis Nouemb. prasentari &

legi fecit inter certas Literas Reg. datas 24. Octob. 1413. sie signatas, Par le Roy en Le Sieur de son Conseil, où Messieurs les Ducs de Berry & d'Orleans, les Comtes d'Eu & Rieux & de de Vendosme, Jean de Bar, le Sire de Boissay, le Borgne de la Heuze, Messire Mareschal de Colars de Calleuille, Maistre Pierre de Lesclat, & autres, G. de Scepeaulx. Boucicaut, Quarum tenere Rex abolenist adnullauit commissionem seu potestatem per cum 4. Fibruary 1411. datam domino de Loingny, pro exercendo per dictum de Loingny offcium Marescalli Francia loco prafati de Ricux, tune propter eins debilitatem circa id vacare non valentis, unà cum sigullo communi propier hoc facto inter Marescallum Boucicaudi & dictum de Loingny, volens idem dominus Rex quod prafatus de Rieux codem officio Marescalli, vadiis, iuribus & pensionibus ad ipsium spectantibus viatur, & gaudeat, prout ante dictam quartam diem February 1411. viehatur & gaudebat, vetatur etiam sigillo communi pradicto inter dictum Marescallum Boucicaut & ipsum de Rieux, pro facto dicti officij facto. Et quod si deinceps contingat dictum de Rieux infirmari, vel alio quouis modo legitimo impediri, valeat atque possit eo casu, alium sufficientem, tamen in sui Locumtenentem committere, prout hoc latius in dictis Literis contineur.

Dominus Arnaldus de Corbeya miles nuper, & per multa tempora Cancella- Arnaud de rius Franciz, senio multo confractus, die Sabbati 24. Martij 1413. ante diei auro-Corbie, 1413. ram, diem suum clausit extremum.

Monsseur de Monthazon retenu grand Eschançon de France au lieu de Mes-bazon grand sire Charles de Sauossy, par Lettres du Roy de l'an 1413. Charles de Sa-

Iean Malet Seigneur de Granille, retenuen la charge de Panetier de France 101/19, 1413. au lieu de Messire Antoine de Craon, par Lettres du Roy données l'an 1413.

Dominus Georgius de la Tremoile dominus de Sulliaco miles, ordinaius supre-Georges de la mus Magister & generalis Reformator aquarum & forestarum totius Regni, lo- 1413. co domini de Yuriaco, exonerati per Lit. Reg. dat. Paris. 18. Maij 1413.

Burellus de Dyciaco Scutifer Scutiferia Regis, retentus & ordinatus primus Scu-Bureau de Ditifer de corpore, & Magister magnæ Scutiferiæ Regis loco Philippi de Gires-9.1413. mes, dicti Cordelier, exonerati per Lit. Reg. dat. Parif. 23. Iunij 1413.

Dominus Henricus de Marla miles, primus in Parlamento Præsidens electus, Henry de creatus & retentus Cancellarius Regis, vacante nuper Cancellaria, per Lit. Reg. dat. Marie, 1419. 8. Augusti 1413.-

Dominus Carolus de Yuriaco miles, iterum ordinatus supremus Magister & Charles d'I. generalis Reformator aquarum & forestarum totius Regni, nonobstante quod di- 117. 1413. ctum officium fuisset abolitum per ordinationes nouissime factas, & hoc virtute Literarum Regis dat. 17. Augusti 1413.

Vendredy sixiesme iour d'Octobre 1413. Après ce que Messire Charles de Lebret Connestable de France a dit de par le Roy, que le dit Sieur leur mandoit & vouloit qu'ils receussent Monsieur Robert de Bar Comte de Marle en premier Robert de Bar President Lay de la Chambre des Comptes dudit Seigneur, & grand Bouteil-Marle, 1413. ler de France, ledit Messire Robert a esté receu & fait le serment en tel cas accoustumé; l'opposition faire des Offices dessus par le Sire de Croy ou son Procureur parauant ladite reception, demourant en sa force & vertu par la maniere qu'elle est escrite au Liure des Plaidoyeries de la Chambre dessitts Comptes.

Extraict du compte de Regnault Doriac Tresorier des guerres, depuis le premier Iuillet 1413. iusques au dernier Septembre suiuant.

Monseigneur de Longny Mareschal de France, retenu auec trois cens hom-Louys de Lonmes d'armes, & cent cinquante hommes de traict, pour seruir le Roy és parties gny Maresde la Comté de Dreux, Chartres, Bonneual, Nogent le Roy, & Eureux : Et pour luy ayder à supporter les frais, missions & despens que en ce luy convient faire & soustenir, le Roy luy a tauxé & ordonné pour l'estat de sa personne la somme de trois cens francs par mois, outre & par dessus les gages de luy Cheualier Banneret, & autres gaiges & pensions qu'il puet prendre dudit Seigneur, par ses Lettres données le 15. Iuillet 1413.

Hhhhh

Ledit Monseigneur de Longny retenu auec deux cens hommes d'armes & cinquante hommes de traiet, auec Trompette, Queus, Mareschal & Menestrels pour deux payes, pour la garde des personnes, du Roy, de Monseigneur le Duc de Guyenne, & de la ville de Paris, à cinq cens liures par mois par desfus ses autres gages, pour luy aydier à supporter les grands frais, &c. par Lettres du

Roydu7. Aoust 1413.

Le Roy par ses Lettres du 15. Iuillet 1413. a retenu cinquante hommes d'armes, & vingt hommes de traict, pour estre & demourer en la garde de la ville & chastel de Dreux, soubs en la compagnie & gouvernement de Monseigneur Louys Seigneur de Longny Mareschal de France, Capitaine & Garde des ville & chastel de Dreux, aux gages dudit Seigneur, c'est à sçauoir Cheualier Bachelier trente francs, Escuyer quinze francs, Arbalestriers huic francs, & Archers sept francs & demy par mois.

Comte de Ven-

Dominus Comes Vindocinensis supremus Hospity Regu, Administrator omdosme, 1413. nium financiarum, pro expensis Hospitij prædicti, necnon Hospitiorum dominæ Regina & liberorum corumdem, per Lit Reg. dat. Paris. 15. Novemb. 1413.

Robert de la Messire Robert de la Heuse div le Borgne, Conseiller & Chambellan du Roy, Heuse, diele Borgne, 1413. 1413.

Monseigneur Iean Seigneur de Croy & de Renty, grand Bouteiller de Fran-Ican de Croy, 1413.

ce, Conseiller & Chambellan du Roy 1413.

Hector bastard de Bourbon Escuyer, & neuf autres Escuyers de sa compagnie Hector bafard de Bour- receus à Tours le 22. Octobre 1413. soubs Monsseur le Duc de Bourbon Capitaibon , 1413. ne general de mille hommes d'armes, & de cinq cens hommes de traict, par tout le Duché de Guyenne. Au compte de Macé Heron Tresorier des guerres 1413.

Extraict du sixiesme compte de Hemon Raguier Tresorier des guerres pour les

années 1413. & 1414.

Ica de Dreux . 1413.

Au lieu de P.

bans , 1413.

1413. Robert de

Guillaume

d'Orgement, Robinet Ty-

ran, 1415.

Rambures .

Messire Iean de Dreux Cheualier bachelier, vn autre Cheualier bachelier, & hui& Escuyers receus à Paris le onziesme Feurier 1413. soubs Monseigneur le Duc d'Alençon Capitaine de cent hommes d'armes, & cinquante hommes de traict, pour le seruice du Roy & la garde de la ville de Paris, comre la faction du Duc de Bourgongne.

Monsieur Pierre de Breban dit Clignet Cheualier, Conseiller & Chambellan de Brebandir du Roy, Admiral de France, Capitaine de cinq cens hommes d'armes, & de Clignet, dans cent cinquante hommes de traict, par Lettres du Roy, 22. Ianuier 1413. pour la

le Feron est employé Clifaction d'Orleans. ment de Bre-

Monseigneur Guy de Neelle Cheualier, Seigneur d'Offemont & de Merlo, Guy de Nelle, Conseiller du Roy, & grand Maistre d'Hostel de la Reyne, l'an 14-13.

Monseigneur Robert de Bar Comte de Marle, grand Bouteiller de France,

Tan 1414. Bar, 1414. Ican de Gra

Dominus Iohannes de Graville ordinatus magnus Falconarius Regis, loco deuille, Eustache domini Eustachij de Gaucurte exon. & ab inde Guillelmi de Ordeomonte, & Robineto Tiranni, per Lis. Reg. dat. 18. Ianuarii 1415.

Dominus Iohannes de Torsay miles, Consiliarius & Cambellanus Regis, per ele-Etionem in Consilio Reg. Francia ordinatus Magister Balistariorum Francia, loco Ican de Tor- defuncti domini David de Rambures, per Lit. Reg. dat. 8. Ianuarii 1415.

Dominus Iohannes de Estouteuilla (captiuus in Anglia) dominus de Hautor & de Logiis, stabilitus & factus magnus Buticularius Franciæ, lece domini Ro-Ican d'Effontenille Robert berti de Barro Comitis de Marla, per Lit. Reg. dat. Rothomagi 10. Novemb. 1415.

Sit memoria quod hoc anno 1415. die 18. mensis Decembric illustris Princeps Mort de Louys dominus Ludouicus filius Regis Francia domini Caroli VI. nunc Dei gratia reg-Dauphin, 1415 dominus Ludouicus filius Regis Francia domini Caroli VI. nunc Dei gratia regnantis, Dux scilicet Aquitania, & Dalphinus Vienna, febre quotidiana correptus, diem suum clausit extremum, anno atatis sua decimo nono, parcat Deus anima sua, cuius corpus tunc fuit in Ecclesia Beata Maria Parisiens. ad latus altaris maioris repositum.

Dominus Iohannes Dalphinus Vienna, obiit die Luna 5. mensis Aprilis, hora ferè Mort de lean decima ante meridiem, anno 1416. ante Pascha apud Compendium.

Dauphin.

Illustris Princeps dominus Iohannes Dux Bituricensis, vita sua diem Parisiis in Mori de Iean Hospitio de Nigella clausit extremum, die Luna hora ferè quinta post Phæbi descent D. de Berry, sum, 15. Iuny 1416. atatis 76. huius quem ad ortum vltima Nouembris 1340. nat 1416. tura rerum apud Vicenas adduxerat.

Dominus Petrus de Bourbon miles, ordinatus Capitaneus castri de Neausle Pietre de prope Gisortium, per Lit. Reg. dat. 13. Octob. 1416.

Bourbo, 1416.

Nicolaus de Bruneual ordinatus magnus Falconarius Regis, loco domini Io- Nicolas de hannis de Grauilla militis, domini de Monte-acuto, dicti officij vltimi detentoris, per Bruneual.

Lit. Reg. dat. 12. Augusti 1416.

Messire Robert de Braquemont Cheualier, Chambellan & Conseiller du Roy, Robert de ordonné Admiral de France, en deschargeant tous autres y pretendans auoir Braquemont aucun droict, par Lettres du Roy données le 22. Auril 1417.

Pierre de Rochefort Escuyer, retenu Mareschal de France au lieu de Messire Pierre de Ro-Iean Sire de Rieux & de Rochefort, qui à sa supplication & requeste a esté des-chefort, lean chargé dudit Office, par Lettres du Roy données à Paris le douziesme Aoust de Rieux, 1417.

Extraict d'un vieil Registre de la Chambre des Comptes, estant en la Chambre Mort de Louya d'Aniou, sol. exxxviij. Le leudy penultiesme iour d'Auril 1417. le Roy de Si-cile, 1417. cile, que Dieu absoille, alla de vie à trespas au chastel d'Angers, & le lendemain dernier dudit mois sut porté en l'Eglise de monsieur Sain & Morice d'Angers; & illec enterré le Samedy premier iour de May ensuivant.

Messire Charles de Lens Seigneur de Castinieres, Cheualier, commis & esta- Charles de bly Admiral de France, pour & au lieu de Messire Robert de Braquemont Che-Lens, Robert ualier, lequel a esté deschargé par Lettres du Roy du 3. Iuin 1418. & autres mont, 1418. Lettres du 20. Iuillet suiuant 1418.

Messire Iean Seigneur de Cohan & de Marguilliers Cheualier, estably par Iean de Comaniere de prouision grand Veneur de France, au lieu de Messire Guillaume de han & Marguilliers, Guil-Gamaches Cheualier; lequel Messire Guillaume, le Roy pour certaines causes a laume de Gadeschargé, comme il appert parses Lettres données à Paris le 2. Iuin 1418. Et maches, 1418, par Lettres données le dernier iour d'Aoust suivant a esté confirmé audit Office.

Messire Claude de Beaunoir Seigneur de Chastelus Choualier, ordonné & Claude de commis Mareschal de France, ou lieu de Messire Pierre de Montsort dit de Rieux, Beaunoir. Pietre de Mostaquel le Roy a deschargé, par ses Lettres donnés à Paris le 2. Iuin 1418. & fort de Rieux, confirmé en ceste charge par autres Lettres du Roy, du vingt-septiesme Aoust 1418. suivant 1418.

Magister Eustachius de Atrio restitutus & ordinatus Cancellarius Franciæ, Eustache do amoto ab inde domino Henrico de Marle, per Litteras Regis datas quarto 1u- de Marle, nij 1418.

Dominus Iohannes de Nouo-castro dominus de Monte-acuto, ordinatus ma-Iean de Neuf-gnus Buticularius Franciæ, per Litteras Reg. dat. 30. Iulij 1418. renouatus in chastel. 1418. dicto officio per Litteras Regis, & ex aduisamento domini Ducis Bedfordia dat. Paris.

2. Nouemb. 1424.

Magister Philippus de Moruillier primus Præsidens Parlamenti, per Lis. Reg. Philippe de dat. 21. Iulij 1418.

Deminus Iohannes de Villaribus dominus Insulæ, confirmatus & de novo ordi- lea do Villieri natus in officio Marescalis Francia, loco dominis Iohannis le Mengre dicii Bouci- de l'Isla-Ada, caut, certis causis ad hoc Regem mouentibus exonerati, per Lit. Reg. dat. 27. Au- leau le Maingusti 1418.

Iacobus de la Baulme dominus Montisfortis, ordinatus Magister Balistario-Iacques de la rum Franciz, loco domini de Torsay abinde, causis in Lit. contentis exonerats, da-Baumo. 1418. tis Pruuss 26. Ianuaris 1418.

Charles de Bourbon Escuyer banneret, vn Cheualier banneret, & dix au- Charles de Hhhhh ij

Bourbon, 1418. tres Escuyers, cinq Archers, & vn Estendart de sa compagnie, du nombre & retenue de cinquante hommes d'armes de cinquante hommes de traid, ordonnez audit Charles par le Roy pour le seruir contre les Anglois, receus à Croces le 24. Iuin 1418. soubs le gouuernement de Monsieur le Dauphin Regent. Extraitt du compte de Regnier de Boulegny Tresorier des guerres, pour l'an 1418.

Charles de A Charles de Bourbon pour ses grands & notables services cent livres, par Bourbő . 1418.

Lettres de Monsieur le Regent du 18. Feurier 1418.

Messire Estienne de Montmoret Aumosnier de Monsieur le Regent 1419. Aumofnier du Regent , 1419. Messire Tanneguy du Chastel Cheualier, Preuost de Paris, Mareschal des

Chaffel, 1419. guerres de Monsseur le Dauphin Regent 1418. 1419.

A Messire Iehan de Torsay Cheualier, Maistre des Arbalestriers de France, Ican de Torauquel Monsieur le Regent, par ses Lettres données le 14. Octobre 1419. a *Say* , 1419. donné la somme de mille liures, pour les grands, notables, loyaux & agreables seruices qu'il luy a rendus, & aussi à cause des mises & despenses qu'il luy a conuenu faire és Sieges des Villes de Tours (peut-estre Thoars) & de Parthenay.

Au compte premier de Guillaume Charrier Receueur general de toutes fi-

nances, finissant le dernier Decembre 1419.

A Pierre de Rochefort Escuyer Seigneur d'Asserac, l'vn des Mareschaux de shefore, 1419. France, auquel Monseigneur le Dauphin Regent a donné deux mille liures pour sa pension de l'année 1419. à cause de son Office de Mareschal, comme l'ont accoustumé d'auoir les Mareschaux de France.

A Messire lacques de Bourbon Cheualier, Seigneur de Thury, lequel Monlacques de Bourbon, 1419 seigneur le Regent a retenu de son Hostel pour estre en sa compagnie, & en son service, à cause que les Anglois luy occupent au pays de Normandie la pluspart de ses terres, luy a donné la somme de cent liures par mois, 1419.

A Iaques de Bourbon pour supporter son estat, par Lettres de Monsieur le

Regent du 25. Auril 1419. cinquante liures.

Audit Monsieur laques de Bourbon cinquante liures, pour luy ayder à ache-

ter vn haubergeon, 1419.

Dominus Rolandus de Dunquerque miles , domini Ducis Burgundia Cambellanus, Roland de Dunquerque ordinatus magnus Pannetarius Franciz, loco deffuncti domini Roberti de Maillia-Robert de Mailly, 1419. CO, per Lit. Reg. dat. Trecis 23. Mail 1419.

Extraict du deuxiesme compte de Guillaume Charrier, 1420.

Guillaume A Messire Guillaume Consinot Conseiller du Roy & de Monsieur le Regent, Consinor, 1419. & Chancelier de Monsseur le Duc d'Orleans, auquel Monsseur le Regent par ses Lettres du 12. Nouembre 1419, a donné par an six cens liures de pension.

A Maistres Iehan Iarson Chancelier de Nostre-Dame de Paris, & Girare Ican I ar fon & Girart Ma-Maches Chanoine d'icelle Eglise, Docteurs en Theologie, ausquels Monsieur chet , 1419. le Regent, par ses Lettres du 25. Ianuier 1419. a donné, sçauoir audit Iarson deux cens liures, & audit Maches cent liures, tant en consideration des bons & grands services qu'ils luy ont dés long-temps faits, comme pour leur ayder à supporter les pertes & dommages en quoy ils sont encourus dernierement en la ville de Paris, par la rebellion aduenuë en icelle.

Sebille leVeyer A Sebille le Veyer Dame de Lestoet, femme de Messire Tanneguy du Chastel femme de Tan- Cheualier, Conseiller & Chambellan de Monsieur le Regent, & Mareschal Chaftel, 1420. de ses guerres, deux mille liures pour soustenir son estat, le 2. Iuillet 1420.

La Regence du Roy Henry d'Angleterre commença le 21. May 1420.

Extrad'vn Regist, des Chart. cotté Premier, fol. 1. Pierre des Ef-

1410.

Fol. xliiii. Petrus des Essars desfunctus miles, & Maria de Ruilliaço eius Sars, 1420. Mort de Ge-Uxor, 1420. rard de Mon-

Dominus Gerardus de Monte-acuto Episcopus Parisiensis, obiit 25. die Septemzagu Enesque de Park,1420. bris anno 1420. Ican le Clerc.

Magister Ichannes Clexici Consiliurius & primus Presidens Requestamm Hofi-

tii Regis, electus & ordinatus Cancellarius Franciæ, per Lit. Reg. datas in acie ante Meledunum 16. Nouemb. 1420.

Dominus Hugo de Launoy miles, Consiliarius & Cambellanus Regis, ordina- Hugues de tus Magister Balistariorum Franciæ, amoto abinde quolibet also dicts officis deten- Launoy. 1411. tore, per Lit. Reg. datas apud Sanctum Pharonem prope Meldas 22. Ianuarii 1421.

Dominus Anthonius de Vergy dominus de Rieux, & Sohannes de la Baume Antoine de dominus de Valfin milites, Consiliarii & Cambellani Regis, & corum quilibet ordi- Versy. Ican de nati Marescalli Francia, amotis abinde quibuslibet aliu dictorum officiorum detentoribus, per Lit. Reg. dat. apud Santtum Pharonem prope Meldae, 22. Ianuarit

Au compte de Macé Heron Tresorier general de toutes finances de Monfieur le Regent Dauphin 1422.

A Messire Estienne de Montmoret Prestre, Aumosnier de Monseigneur le Aumosnier de Regent trois mille liures, par Lettres dudit Seigneur du 7. Ianuier 1421. pour Regent 1421.

conuertir au fait ordinaire de sa charge.

A Messire Estienne de Montmoret Prestre Aumosnier du Roy, auquel ledit Seigneur a voulu & ordonné estre baillé par ledit Tresorier la somme de six cens liures par an, à quatre termes; sçauoir la Chandeleur, l'Ascension, la My-Aoust, & la Toussain &s, pour par ledit Aumosnier employer & convertir en aumosnes, par ses Lettres du 20. Nouembre 1422.

Messire Estienne de Montmoret Prestre, Aumosnier du Roy l'an 1424. &

A Maistre Girart Machet Confesseur de Monsseur le Regent Dauphin, Consesseur du mille liures de gages; & ce, outre & par dessus les gages, hostellages, liuroi- neum, 1421. sons, & autres choses qu'il a accoustumé de prendre & auoir à cause de sondit Office, par Lettres dudit Seigneur du 17. Ianuier 1421. Il l'estoit encor en 1428.

Messire Robert le \* Maçon Conseiller du Roy, Seigneur de Treues, & son \* Robert le Chancelier au temps de sa Regence, auquel le Roy après qu'il l'eut deschargé Mason, 1412. dudit Office de Chancelier, a donné sa vie durant par maniere de pension, la som-Feron escritame de quatre mille liures, pour pareils gages qu'il auoit accoustumé d'auoir, par nec deux si, au ses Lettres données le 22. de suillet 1422. Extraité du cinquiesme compte de Guillaume Charrier Receueur general des finances 1423.

Pour don fait à ceux qui sonnerent à Sain& Estienne de Bourges quand on chrestiennoit Monsieur le Dauphin dix sols. Au compte de Macé Heron Rece-

ueur general des finances 1422.

Dominus Iohannes Bastardus de Thien miles, villa Siluanettensis Capitaneus, Ican bastard donum hospiti nuncupati Moucy le Vielx, quod fuit & pertinuit deffunctu domino Guillaume le Guillelmo le Bouteiller militi, & Mariz de Sermoises eius vxeri, &c. Dat. Bouteiller. Silvanecti mense Iulio 1422. Extraid d'vn Regist. des Chartres expediées à Pa-1412. ris depuis l'an 1418. iusques en l'an 1425. des Roys Charles VI. & Henry d'Angleterre, cotté. Premier. fol. xl.

Extraict du cinquiesme compte de Me Guillaume Charrier Receueur general

de toutes finances, comm. en 1422. & fin. en 1423.

A Reuerend Percen Dieu Monsieur l'Eucsque de Clairmont Chancelier Martin de de France, auquel le Roy par ses Lettres du temps de sa Regence, données le charpagnes de sa Regence, données le die Gouge, 21. Feurier 1421, auoit taux é & ordonné pour ses gages dudit Office de Chan-chance.ier. celier, la somme dotrois, milla escus d'or par an, ou quatre mille liures quand 1422. la bonne monnoye seroit mile sus en ce Royaume. Cy quatre mille liures pout l'année 1422.

A Messire Iehan de Torsay Cheualier, Conseiller du Roy & Maistre des Iean de Torsay Arbalestriers de France, deux mille liures pour sa pension de l'année 1422. M. 465 Arba-

A Maistre Gerard Machet Confesseur du Roy, auquel le Roy par ses Lettres Gerard Ma-Hhhhh iij

Tanneguy du

Isabeau de

Hugues de

chet Cofesseur données le 22. Nouembre 1422, a ordonné cinquante liures de pension par du Roy, 1412, chacun mois, pour & en recompensation des liuraisons que ledit Confesseur, à cause de sondit office, auoit accoustumé de prendre en l'Hostel dudit Seigneur, tant pour sa personne, que pour le Chapelain qui chante la seconde Messe du Roy; lequel Chapelain doit estre aux despens dudit Confesseur.

Messire Tanneguy du Chastel grand Maistre d'Hostel du Roy en mille qua-

Chaftel grand tre cens vingt-deux.

M. d'Hostel. A Frere lacques de Bourbon, de l'Ordre des Celestins, vingt escus d'or, que lacques de Bourbon Cele- le Roy luy a donnez pour luy ayder à viure & auoir ses necessitez, au voyage ftin, 1422. qu'il faisoit lors de Lion sur le Rhosne en Auignon, pour voir & visiter les Prieurez dudit Ordre, estans esdits lieux 1422.

A Maistre Pierre de Chantelle Confesseur du feu Roy Charles, & du Roy à Confesseur du

present nostredit Seigneur, lequel luy a donné deux cens liures. Roy . 1422.

A Messire Pierre Hutin Chapelain du Roy, la somme de quarante liures, la-Chappelain du Roy . 1422. quelle ledit Seigneur par ses Lettres données le 26. Nouembre 1422. a ordonné luy estre baillée & deliurée pour ceste fois, des deniers de ses sinances, pour & en recompensation des bassins d'argent qui furent portez au baptisement de Monsseur le Dauphin de Viennois, lesquels bassins ledit Hutin deuoit auoir, comme il disoit, par les Statuts & Coustumes Royaux, à cause de ce qu'il fut Chapelain, & ayda au Prelat à faire ledit baptisement.

A Madame Isabeau de Vendosme, Dame de Farcheuille, la somme de

Vendosme, deux cens liures, 1422. I 412.

Dominus Hugo de Lannoy miles, Magister Balistariorum Franciæ, donum si-Lannoy, 1422. bi factum per Lit. domini Regus 14. Nouemo. vliimo prateriti, signat. Par le Roy, à la relation de Monseigneur le Regent le Royaume de France Duc de Bedford, capiend. semel in thesauro, consideratione bonorum & gratuitorum seruitiorum suorum, quadringent. libr. Extraict du compte d'André d'Espernon Changeur du Tre-

Nicolaus Bourdet Armiger, magnus Buticularius Normanniz, donum sibi Nicolaus Bourde, 1422. factum de terra & dominio de Dampierre, in Balliniatu Caleti, quæ fuir domino

de Rambures. Datum Rothomagi 14. Marty 1422.

Extraict d'un Registre de la Chambre des Comptes intitulé : Prisées 😢 informations de plusieurs heritages, terres & reuenus escheues au Roy nostre Sire (c'est Henry VI. Roy d'Angleterre) par consissation, l'an mille quatre cens vingt quatre.

ETTRES du Roy Charles V 1. par lesquelles il donne à Guy de la Tri-1421. umouille Comte de Ioigny, les Ville, Chasteau, & Chastellenie de Cesy, qui souloit appartenir à Charles de la Riuiere iadis Comte de Dammartin, le Chastel, Ville, & Chastellenie de la Ferté de la Loupiere, lesquieux Ville & Chastel sont de présent en ruine, qui souloit appartenir à sean de Courtenay Escuyer, & audit Charles de la Riviere, & c. Toutes lesquelles Seigneuries sont scituées audit Comté de Ioigny, à nous acquises & confisquées, escheues & forfaites par les personnes cy-dessus nommées, qui ont commis contre nous rebellion & desobeissance; & porté, aidié, fauorisé, conforté & seruy à l'enconre de nous celuy qui se dit Dauphin, & ses complices & alliez, &c. Donné à Sain & Pharon de Meaux le 24. Ianuier 1421. Par le Roy, à la relation du Roy heritier & Regent de France. And Donald Comment of

Sec. 12.2

And the second of the second o

## Autheurs qui ont escrit du Roy CHARLES VI.

VIRE Fraissart, Monstrelet, les Grandes Annales de France, & Jean In-Froissart, Mônenal des Vysins qui est donné presentement, Damoiselle Christine de Pizan strese, Annafille de Thomas de Boulogne Conseiller & Astrologien du Roy Charles V. & fem- I Juneral des me d'Estienne du Castel Clerc, Notaire & Secretaire du Roy Charles V I. dans Vrsi s. Christine de vne Histoire par elle composée, intitulée: Le Liure des faicts & bonnes mœurs du Pisan. fage Roy CHARLES V. qu'elle acheua le dernier Nouembre 1404. dans la seconde Partie de son Liure, chapitres 15. & 16. fait les Eloges dudit Roy Charles VI. & de Louys Duc d'Orleans son frere: mais comme on a dessein de mettre en lumiere cette Histoire toute entiere, qui n'a point encore paru au iour, on reserve cette partie pour la laisser sointe à son tout.

Et pour descendre aux Autheurs modernes, la Vie de ce Prince a esté descri- Papire Maste en abregé, mais iudicieusement & elegamment, per Papirium Massonum An-son.

nalium libro quarto. imprimé à Paris l'an 1578. in 4°. pag. 493.

Scenole & Longs de Saintte-Marthe freres iumeaux, Conscillers, & H storio- de Saintegraphes ordinaires du Roy, Tome I. de l'Histoire Genealogique de la Maison de Matthe. France, imprimée l'an 1647, troissesme edition, page 617, ont fait l'Eloge de ce mesme Roy.

Deplus, Nicolas Vigner Docteuren Medecine, & Historiographe du Roy, Nicolas Vidans son Histoire de la Maison de Luxembourg, imprimée à Paris 1617. in 8° cha-gner. pitre 34. parle amplement d'vn Vvaleran de Luxembourg Comte de Ligny & de Sain& Paul, qui fut fortemployé soubs ledit Prince. Et page 445. parmy les 06seruations, sont mises au long des Lettres de ce Roy, donnnés à Paris l'an 1396. le penultiesme Decembre, instituant ledit Vvaleran son Gouverneur & Lieutenant general en la Cité de Gennes, dont la Seigneurie luy auoit esté peu deuant transportée \* pour luy & ses successeurs au Royaume de France.

En outre, Nicolas Camuzas Chanoine de Sain& Pierre de Troyes, dans ses Nicolas Ca-Memosres ou Messanges Historiques, imprimez l'an 1619. pag. 18.35.39.44. & sui- muzat. uantes, outre diuerses autres Pieces alleguées cy-deuant de luy, parmy les susdites Annotations \*, a de plus inseré les suivantes, servans à l'Histoire du mes- \* Pag. 188.

me Roy.

Traicté d'Alliance & Confederation entre le Roy Charles V I. & Jacques Roy de Hierusalem, de Cypre, & Armenie, à Paris l'an 1397. le 7. Ianuier.

Pouvoir donné par ledit Roy pour Geofroy le Meingre dit Roucicant, Gouverneur du Dauphiné de Viennois, de faire leuer vn Ayde audit pays, pour l'achapt de la Comté de Valentinou au profit du Roy, & du Royaume, à Paris l'an 1403.

Traité du mariage de Madame Catherine de France auec monsieur Iean de Clermont filsaisné du Duc de Bourbon, l'an 1403.

Lettres du mariage accordé de Monsieur Charles de France auec la fille du Comte d'Ostreuant.

Formulaire ou Protocole pour les Notaires & Secretaires du Roy, Maison & Couronne de France: Et des Lettres de creances.

Et Philippe Labbe lesuite dans ses Eloges Historiques des Roys de France, imprimez Philippe Labl'an 1651. in 4º page 263. a inseré celuy de Charles VI. après lequel page 267. il be. fait suiure l'Histoire des Chanceliers de ce Roy. Et plus auant du mesme Liure, parmy vn autre Recueil intitulé, Messange curieux de plusieurs Titres anciens, &c. pag. 686. & 688. il met l'essection faite de M. Henry de \* Marle deuant ledit Roy, \* P. 662.665; prise des Registres du Parlement en l'an 1413. Page 694. il donne quelques Extraicts d'une Chronique manuscrite dudit Charles VI. depuis l'an 1380. iusques

589. 603. 72\$i

#### 800 ADDITIONS AVX ANNOTATIONS.

en l'an 1415. composée par quelques Religieux de Sain& Denys, de l'ordre de Guy de Monceaux, & Philippe de Villetse Abbez dudit lieu. Pag. 699. se voit la Commission adressante au Parlement sur le retranchement des Procureurs, du 13. Nouembre 1403. laquelle se trouve au seuillet 174. du Registre des Ordonnances, estantau Parlement. Et pag. 700. & 702. il y a des notables Extraicts des Registres de la Cour. Et pag. 691. & 705. d'autres Extraicts des Mémoriaux & Registres de la Chambre des Comptes, dont aucuns sont inscrez cydessus.

Fin des Annotations sur l'Histoire du Roy

CHARLES VI.

TABLE GENEA-

# GENEALOGIE DE LA MAISON

## ARCHEVESQUE DE RHEIMS, AVTHEVR DE

Tirée des Tiltres & C

DESVRSINSportent Bandé d'argent & de gueules de six pieces, au chef d'argent charles boutonnée d'or : le chef soustenu aussi d'or à une anguille d'azur.

- 1. PIERRE IVVENAL DES VRSINS Cheualier, espousa la fille du Vico fut vaillant Cheualier, & qu
- gé d'une rose de gueul- 2. I EAN IVVENAL DES VRSINS I. du nom premier Aduocat du Roy L'Histoire l'appelle, Homme entier, sage & bon politique, qui remit sus l'estat vie. MAGDELENE DE VITRY fut sa femme. Il gist à Nostre-Dame pour la posterité de son nom & des femmes. pag. 564. 661.662.664.
- Euesque de Beauuais, puis de Laon, enfin Archeuesque & Ducde Rheims, mort 14. Iuillet 1473. gist en son Eglise. C'est luy qui a escrit l'Histoire des choses aduenuës sous le regne de CHAR-LES VI. Voyez pag. 661.
- 3. IEAN IVVENAL DES VRSINS 3. GVILLAVME IVVENAL DES VR- 3. MICHEL IVVENAL DES SINS Baron de Trainel, Vicomte de Troyes, Chancelier de France, pourueu de cette charge le 6. Iuin 1446. eut de tres-beaux emplois en la premiere charge de Iustice de ce Royaume, mourut le 23. Iuin 1472. Genevierve Heronsa fem
  - sins Bailly de Troyes netier de France, il de 1470.& est inhumé aux deliers de Troyes au femme IOLAND DE M BERON fille de Franço Montberon & de Loy Clermont.
- 4. IEAN IVVENAL DES VRSINS 4. LA QUELINE DES VRSINS II. du nom Baron de Trainel, mort sans hoirs.
  - femme de Iacques de Beauieu, Seigneur d'Amplepuis & de Linieres.
- 4. EVSTACHE Vi- 4. IEA dame de l'Eglise  $\mathbf{v}_{\mathbf{r}s}$ de Rheims, mort Seig pelle 1483. gist à Rome pouß en l'Eglise sain&e Marie des mira-VAR

V R S

A bb Val

- 5. François Ivvenal 5. IEAN E-5. Antoi-5. Baptiste 5. Lovis Sieur d'Armentieres pere de DES VRSINS I. du nom uesque de NE Vi- Abbé d'Au- Sr d'Armentieres, qui d'Anne d'Arl Seigneur de la Chap- Treguier comte du Roy. Anne Lor- gne mort ieu. FEVRE sa femme.
  - 1566.
- male grand ~ quitaine.
- pelle, Cheu. de l'Ordre en Breta- de Beau- Prieur d'A- 6. GILLES S' d'Armentieres 6 CHAI mort sans hoirs de Mar-Eustac guerite des Vrsins. Vicom
- 6. CHRISTOPHLE DES VRSINS Marquis de Trainel, St de la Capelle, Douë, & Armenonuille, 6. I e Cheualier des Ordres, Gouverneur de Paris, & Lieutenant du Roy en l'Isse de France, mort 1588. ayant breuet de Mareschal de France, espousa MADELENE DE LVXEMBOVRG fille d'Anthoine de Luxembourg, Comte de Brienne, & de Marguerite de Sauoye.
- 7. François des Vrsins II. Marquis de Trainel, Baron de Neuilly, Cheualier des Ordres. 7. Ph Ambassadeur à Rome sous le Pontificat du Pape Paul V. Mareschal de Camp és Armées du Roy, mort à Douë en Brie aagé de 81. an, le 9. Octobre 1650. espousa GVILLEMETTE D'ORGEMONT fille de Claude d'Orgemont St de Mery, & de Marguerite d'Auaugour.
- 8. CHARLOTTE DES VRSINS decedée en ieunesse.

Cette Genealogie se met à la fin des Annotations sur l'Histoire du Roy Charles VI. au deuant de la Table Alphabetique.

#### ONDE IEAN IVVENAL DES VRSINS,

## <sup>R DEL</sup>'HISTOIRE DE CHARLES VI. ROY DE FRANCE.

<sup>res</sup> & Memoires de cette Famille.

illedu Viconte de Troyes, de la Maison d'Assenay. Les Memoires de cette famille des Vrsins disent que ce Pierre lalier, kquil passa en Afrique contre les Mores. Voyez pag. 673.

at du Roy C HARLES VI. au Parlement de Paris, fut esleu Preuost des Marchands sous le mesme Prince 1388. it sustifie la Ville, & recouura les prinileges des Marchands, & s'opposa aux insolences des grands insques au danger de sa dre-Dame Paris. L'Hostel de Ville luy donna l'Hostel dit des Vrsins, & le Clergé la sepulture à Nostre-Dame,

VENAL DELVR- 3. IACQUES IVVENAL DES VRSINS 3. LOVIS IVVENAL DES VRSINS. pag. 378. de Troys Parance, il deeda nhumeam or-Troyes and fa AND DEMINT de Franços de de son frere IEAN IVVENAL en & de Love de

President en la Chambre des Com- 3. I EANNE IV VENAL DES VRSINS femme de Pierre ptes à Paris, Patriarche d'Antioche, de Chailly, puis de Guichard d'Appeluoisin. Euesque de Poitiers, & Ambassa- 3. Ev de espousa Denis des Marais. deur de CHARLES VI. pour ap- 3. MARIE Religieuse au Monastere de Poissy prés Paris. paiser le schisme, fut predecesseur 3. Isabeau Iuvenal des Vrsins mariée à Ni-

cole Brulart Conseiller du Roy. l'Archeuesché de Rheims, & mou- 3. Denis Ivvenal des Vrsins. 3. PIERRE IVVENAL DES VRSINS. rut à Rome 1457.

Vi- 4 lin Ivven. des 4. Iacques 4. Raovi 4 Louis 4. Char- 4. Anne 4. Antoi- 4. Guyonglife VEIII. du nom IVVENAL Chanoi-Archi-LES DES VRnettecl- ne&Mipousa Piergrandsins efnon San. de la Chap- Des Vr- ne en diacre de ome pulk& de Douë essins Sieur l'Eglise Cham-Pricur pousaEn- rede Choiguerran ate port Lovise DE d'Armende Paris. pagne. d'Aquifeul sieur ses à Pois-VARE fille du sieur de Coude Cle **a**deMc-Sauary. cy.

crespered Gilles des Vrsins 5. Char-5. IAQUES 5. I EANNE DES VRSINS 5. CATERINE sem. du Bar. de Réty. Anned le a procreé VRSINS SINS es 6 CHILLOTTE espousa Abbé Pricur Nicaise. cy. Vicate d'Auchy.

LES DES DES VK- espousa Alpin de Bethv- 5. Ioland esp. le St d'Espense. NE Baron de Baye, d'où s. CHARLOTE femme du Sieur font issus les Ducs de Sul- de S. Quentin. Eusthe de Constans, de saince de Coin-ly, les Comtes d'Orual, 5. MARIE & CLAVDE DES VRde Celles, & de Charrots. sins Religieuses à Poissy.

nille, 6. L'AN DES VRSINS 6. IACQUES 6. ANNE DES VRSINS espouse en 6. VALENTINE DES mort Sier de la Neuville, DES VR-RG met sans hoirs. SINS.

premieres nopces Guillaume de Lanoy Sr de la Boissiere, en secondes Charles d'Ongnies Comte de Chaunes.

VRSINS espousa François de Hangest sieur de Genlis.

du PE DES TE VISINS Abié de Valle-Roy.

espousa Claude Haruille Sieur de Paloiseau, Cheualier de l'Ordre, Gouverneur de Compiegne.

8. Antoine de Haruille Marquis de Paloiseau, dont le fils a herité des biens de la Maison des VRSINS.

RITE efpousa Gilles des Vrfins Sieur d'Armentieres.

RINE ALfonline Abbesse d'Hiere.

res, 7. PHILIP- 7. CATHERINE DES VRSINS 7. MARGVE-7. CATHE- 7 ISABEL DES VRSINS espousa Mercure de sain & Chamant, Sieur du Pesché, puis Louys de la Marck Marquis de Mau-





### TABLE

# DES MATIERES PRINCIPALES

CONTENVES DANS L'HISTOIRE

## DV ROY CHARLES VI.

## DE IEAN IVVENAL DES VRSINS.

A

B

| A BBAYE de Sain & Denys exer                     | mpte de      |
|--------------------------------------------------|--------------|
| A la iurisdiction de l'Euesque d                 |              |
| <u> </u>                                         | C 2 4210)    |
| page 133<br>Lettres d'Abolition,                 | 301.318      |
| Lettres d'Aboution,                              |              |
| Iean de Vienne Admiral de France,                | 47           |
| Admiraux de France, Regnaud de Tu                | , CII-       |
| gnet de Brebant, 178. 422. Guilla                |              |
| Chastillon,                                      | 191          |
| Alençon erigé en Duché,                          | 285          |
| Alexandre Pape, meurt,                           | 203          |
| Alliance des Roys de France & d'E                | spagne,      |
| 10.83                                            |              |
| Alliance des Ducs d'Orleans, de Be               | erry , &     |
| autres, contre Iean Duc de Bourg                 | gongne,      |
| 203                                              |              |
| Amaulty de Seucrac obtient victoire              | fur les      |
| Nobles du Dauphiné ,                             | 116          |
| Ambroise de Lore, 346. 347 338.359.              | 376.394      |
| Anglois deffaits, 8. Anglois en Breta            |              |
| en Normandie, 18 prés de la Roc                  | helle, 25    |
| Appennage de Louys frere du Roy                  | Charles      |
| VI.                                              | 84. 134      |
| Comte d'Armagnac,                                | 177          |
| Armoiries du Roy Charles VI.                     | 72           |
|                                                  | .254.412     |
| Arnaud de Marle,                                 | 263          |
| Assemblée des trois Estats de France             |              |
| piegne, 20. à Paris,                             | 247.385      |
| Assemblée des trois Estats en Angles             |              |
| Assemblée des Prelats de France à Pre            |              |
|                                                  | at 13,10 / . |
| 133 139.180<br>Assemblée des Princes de France 8 | ٠ ، ، ، ، ،  |
|                                                  |              |
| gleterre à Lelinguehan, 96. 97. à                |              |
| gne,                                             | 103.104      |
| Aumont,                                          | 595          |
| Aydes mises au neant, 7.8. mises su              |              |
| demandées aux trois Estats de Fra                | ince, 20     |

**B** Aptiste de Grimalde, Basas rendu aux Anglois, 333.340 Bataille d'Azincourt, 312.313.429.430 Benedict Pape d'Auignon, 106 fait semblant de vouloir entendre à vnion, ibid. le Roy Charles VI. enuoye deuers luy, 107. ne veut entendre à la voye de cession, 110. octroye au Roy Charles VI. vn Dixiesme, 113. qui est assiegé, 134. 135. sort d'Auignon, 152. est recognu pour Pape en France, 154. est à Gennes, 171. enuoye vn Cardinal en France, Bernard d'Armagnac, Bertold des Vrins grand Comte de Hon-Bertrand du Glesquin Connestable de France, ses vaillans faicts d'armes, 5. le Roy Charles VI. luy fait faire vn seruice des Bertrand de Montauban. 430 Bertrand de la Tour, 342. 433 Blanche Duchesse d'Orleans meurt, 95 Boniface tenu pour Pape en Angleterre, 97 Bourges assiegé, 241.242.243.244.423.424 Brabant donné à Antoine fils de Philippe le Hardy Duc de Bourgongne, 127 Brest rendu, Serment & hommage fait au Roy Charles VI. par le Duc de Bretagne, 8. 17 Burgos a la prerogative d'honneur sur To-655.656 С

Abochiens de Paris, 249. 250. 265. 266.

425. 427

Cardinaux, le Cardinal d'Amiens, 5. le Cardinal de Laon, 69. le Cardinal de la Lune,
97.

Catherine sœur du Roy Charles VI. mariée

393.428 Serment du Chancelier de France, Chanceliers de France, des Dormans, Euesque de Beauuais, 7. Pierre d'Orgemont, Chancelier d'Isabeau Reyne de France, 343 Chanceliers du Dauphin, Iean de Neelle, 247. Ican de Vailly, 248. Robert le Masfon, 355.363 Chancelier du Duc de Berry, Charles VI. Roy de France est sacré, 6. fait son Entrée à Paris, ibid. sa deuise, 10. fait faire vn Seruice pour l'ame de son pere, 17. sa victoire contre les Flamens, 31. chastie les Parisiens pour leur sedition, 33.34.35. en pelerinage à Chartres, 36. chastie ceux d'Orleans pour leur sedition, ibid. fait la guerre en Flandres aux Anglois, 38.39.reçoit le Roy d'Armenie, 43. il iouste contrevn nommé Colart d'Espinay, 46. il se marie, 52. a vn fils nommé Charles, 58. a vne fille nommée Ieanne, 66. il range à son deuoir le Duc de Gueldres qui l'auoir deffié, 67. 68. se met hors du gouuernement de ses Oncles, 69. choisit prés de sa personne le Seigneur de la Riuiere & le Seigneur de Nouiant, ibid. il fait Cheualiers Charles depuis Roy de Sicile, & son frere, 73. fait faire vn Seruice des morts pour Bertrand du Glesquin, iadis Connestable de France, 73. est trop liberal, 74. il iouste, 75. son Entrée à Lyon, 76. visite le Pape, ibid. vient à Thoulouze, 77. puis deuers le Comte de Foix, ibid. donne secours aux Geneuois contre les Turcs, 80. il donne le Comté de Foix au bastard du Comte de Foix, 85. a vn fils nommé Charles, 87. baille au Duc d'Orleans son frere Pierrefons & la Ferté Milon, 89. entre en frenesse, 91, se trouve habillé en Sauuage en vne feste à Sain& Marcel prés Paris, où il y en a de bruslez, 93. retombe en frenaisse, 98 il se descognoist, 100. il est malade depuis le mois de Iuin iusques en lanuier, ibid. a vne fille nommée Marie, soi enuoye secours au Roy de Hongrie contre les Turcs, 103. a vne fille nommée Michelle, 108. deuient malade, 117. enuoye secours au Comte de Hainault, 118. se void auec le Roy d'Angleterre, 119. 120. s'assied en sa tente en vne chaire à dextre du Roy d'Angleterre, 120.593. s'assied à table à dextre du R. d'Angleterre, 123.593. enuoye secours au Roy de Hongrie contre les Turcs, 124. a vn fils nommé Louys, 128. deux Augustins le veulent guerir, 130. il reuient en santé, 131. se void auec Vvenceslaüs Roy de Boheme, 132. retourne en santé, 138. reçoit le sain& Sacrement de Confirmation, ibid. ceux de

au fils du Duc de Berry,

Catherine fille du Roy Charles Sixiesme,

Venise luy demandent ayde contre les Turcs, 139. donne secours à l'Empereur de Constantinople contre les Turcs, ibid. reçoit l'Empereur de Constantinople, 143. devient malade, 147. a vn fils nommé Charles, 152. est en bon poin&, 153. reuient à conualescence, 167. est en necessiré, 173. 181. est plein de poux, & de vermine, 177. ses paroles à Ican Iu-uenal des Vrsins, ibid. il reuient en santé, ibid. est empesché de maladie, 191. malade à Tours, 197 entre à Paris, 139. arriue deuant Bourges, 241. reuient en bonne santé, 257. entre à Paris, 321. meurt, 395. 396. est mené parmy la ville de Paris, 435. entre à Paris au dextre costè de Henry Cinquiesme Roy d'Angleterre, & si auec cela baise les Reliques le premier. Charles fils du Roy Charles Sixiesme, 58.
152. Dauphin de Viennois, 335. est sauué à la prise de Paris, 349. s'appelle Regent du Royaume de France, 360. a en son obeïssance le Poi&ou, le Berry, & le pays d'Aunis, 361. se void à Monstreau où faut-Yonne, aucc Iean Duc de Bourgongne, 370. 371. reduit en son obeissance le Languedoc, 376. 439. Sentence contre luy donnée par ses ennemis, 385. sa naissance, 412. est à Melun, 455 Charles fils du Duc d'Orleans, Charles Premier Roy de Nauarre veut faire empoisonner les Ducs de Berry & de Bourgongne, 46. sa mort, 59. persuade au fils du Comte de Foix d'empoisonner son pere, Charles Second Roy de Nauarre, 129. 130. renonce au Comté de Champagne, 161 Charles Prince de Tarente, 16. 23. veut faire empoisonner Louys Roy de Sicile, Charles de Bourbon, Comte de Clermont, Charles Second Ducde Loraine, Charles d'Albret Connestable de France, 292.312.412 Charles de Sauoify, 160. 161.162.174 179.181. 414.427 Charles Labbé, 535. 436 Cherbourg rendu, 114 Claude de Chastelus, Clement Pape d'Auignon, 11. 12. 16. 22. 105 Combat de Pierre de Courtenay Anglois, & du Seigneur de Clari, 53. de Iean Carrouget, & de Iacques le Gris, 59. de Robert de Beaumanoir, & de Pierre de Tournemine, ib. de deux Cheualiers François contre deux Anglois, 83. de sept François contre sept Anglois, 148.149.412. de François contre Anglois, 200. de quatre François contre quatre

286.287

Portugais,

| Commotion à Paris, 353                                         | G                                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Compiegne rendu au Roy, 277                                    | Age de bataille, 138.162.200                 |
| Comté de Foix donné au Captal de Buch,                         | Gantois en guerre auec le Comte de           |
| 145                                                            | Flandres leur Seigneur, 15. 16. 26. & 27.    |
| Concile à Pise, 198                                            | vaincus,                                     |
| Connestables de France, Bertrand de Gles-                      | Ceux de Gennes demandent secours au Roy      |
| quin, 5. Olivier de Clisson, ibid. 28, 39.                     | Charles VI contre les Turcs, 80, en l'o-     |
| le Comte d'Eu, 92. 103: le Mareschal de                        | beissance du Roy Charles VI, 115. 118. 127.  |
| Sancerre, 131. 151. le Seigneur d'Albret,                      | 199 419. endivision,                         |
| le Comte de Sain& Paul, 238. le Comte                          | Gilles des Champs, 105.108.112.113.133       |
| d'Armagnac, 337. 345.350.431. le Comte                         | Graville, 170                                |
| de Bouquam, 442. 443                                           | Gresle, 178.194                              |
| Augustins pour crime de leze-Maiesté bail-                     | Guillaume de Bauiere,                        |
| lez à la lustice seculiere, 136                                | Guillaume Iuuenal des Vrsins Chancelier de   |
| Cry des François en bataille, 31                               | France, 661                                  |
| Croix droite blanche, Enseigne du Roy de                       | Guillaume de Gamaches, 388                   |
| France, 236                                                    | Guillaume de Tignonuille, 419                |
|                                                                | Guillaume de Martel, 257                     |
| . <b>D</b> .                                                   | Guillaume du Chastel, 159                    |
| •                                                              | Guillaume Fillastre, 183                     |
| Auid de Brimeu, 282                                            | Guy de Roye Archeuesque de Rheims, 200       |
| Dauid de Rambures, 421                                         | Guy de la Trimouille, 104                    |
| Deuise du Roy Charles VI. 10                                   | Guy Seigneur de la Roche-guyon, 357          |
| Dixiesme leué sur les gens d'Eglise, 12. 139.                  | Guy le Bouteiller, ibid.                     |
| 170                                                            | H                                            |
| Domaine de France non alienable, 367                           |                                              |
|                                                                | T Arfleur, 428. assiegé, 291.292             |
| E                                                              | Henry de Lancastre, 157. 137. 138. 140.      |
|                                                                | est éleu Roy d'Angleterre, 141. meurt, 249   |
| Doüard Duc de Bar, 425                                         | Henry V. Roy d'Angleterre demande en         |
| E Doüard Duc de Bar, 425<br>Emanuel Empereur de Constantinople | mariage Catherine de France, 281, 286.       |
| à Paris, 143.148                                               | conquiert la pluspart de la Normandie.       |
| Enguerrand de Bournonuile, 427                                 | 338.344.345.347. sevoid auec Isabeau Rey.    |
| Entrée du Roy Charles VI. à Paris, 6. à                        | ne de France, 364 365 & 366, est declaré     |
| Lyon, 77                                                       | Regent du Royaume de France, 377. es-        |
| Entrée de la Reyne à Paris, 71                                 | pouse Catherine de France, ibid, va en       |
| Louys Duc d'Orleans fait son Entrée à Or-                      | Angleterre, 440 meurt, 394. 433              |
| leans, 156                                                     | Henry de Marle Chancelier de France, 264.    |
| Entreueuë du Roy Charles VI. & de Ri-                          | 662.349.350                                  |
| chard II. Roy d'Angleterre, 119.120,121.                       | Henry de Sauoisy Archeuesque de Sens,        |
| 122. & 123.                                                    | 377.378                                      |
| Entreueuë du Roy Charles VI. & de Vven-                        | Hector de Saueuse, 343                       |
| cessais Roy de Boheme, 132                                     | Hugues Aubriot condamné, 14                  |
| Entreueuë de Henry V. Roy d'Angleterre,                        | Hutin d'Aumont ordonné à porter l'Ori-       |
| & d'Isabeau Reyne de France, 364                               | flambe, 131. 240. meurt, 256. ses descen-    |
| Estienne de Vignolles, 391.437                                 | dans, 595                                    |
| Ceux-là sont excommuniez, qui sans le con-                     | I                                            |
| gé & licence des Roys de France font as-                       |                                              |
| femblées de gens d'armes, 343                                  | T Acques de Bourbon grand Chambellan,        |
| Exemption de l'Abbaye Sain& Denys, 134                         | <b>1</b> 131                                 |
| _                                                              | lacques Iuuenal des Vrsins Archeuesque de    |
| F                                                              | Rheims, 661                                  |
|                                                                | Iacques de la Riuiere, 425                   |
| T E Cardinal d'Amiens a le gouverne-                           | Ican I. Duc d'Alençon, 312                   |
| ment des Finances de France,                                   | Iean d'Angennes, 335.340                     |
| Foix Comté, donnée au Roy Charles VI.                          | Iean Duc de Berry a le Gouuernement du       |
| 77                                                             | Languedoc, 13. deffait les Communes          |
| Comte de Foix meurt,                                           | d'Auuergne, & autres pays, qui s'e-          |
| Foix Comté, donnée au Bastard de Foix,                         | stoient sousseurées, 42. espouse la fille du |
| ibid.                                                          | Comte de Boulongne, 74. fait des exa-        |
|                                                                | &ions sur le peuple du Languedoc, 71.        |
|                                                                | 75. 79. est Capitaine de Paris, 167, entre à |
|                                                                | Paris, 246. meurt, 334. 431                  |
|                                                                | Tiiii ii                                     |

Iean Duc de Bourgongne ramene à Paris Louys Dauphin de Viennois, 167? fait mandement de gens de guerre, 168. fait tuer Louys Duc d'Orleans, 189. vient à Paris, 190. se trouue à l'enterrement de Louys Duc d'Orleans, 211. fait mourir Ican de Montagu grand Maistre d'Hostel du Roy, 216. 217. respond aux Lettres de desfy des enfans de Louys Duc d'Orleans, 222. est allié des Anglois 289. 332. 333.339. 584. ses Lettres au Roy, 197 ne tient ce qu'il promet, 370. se void auec le Dauphin à Monstreau où faut Yonne, 371. està Troyes, 349. entre à Paris, 352. est cause que la paix ne se fait, 362. est en Brie & en France, 431. en l'Abbaye de Meremonstier, 434. est tué à Monstreau où faut Yonne, 371.373.438 Ican de Bourbon, Iean V. Duc de Bretagne fait mettre en prison Olinier de Clisson Connestable de France, 61 adiourné à comparoit en personne par deuant le Roy Charles VI. 64. vient à Paris, 65.87 418 Ican de Bauiere, Ican Bigot, 369 Iean le Clerc 384 Ican Roy d'Espagne, 25 Ican de la Haye, 394 177.255.264.284 Ican Iarson, Ican Iuuenal des Vrsins, extraict des Vrsins de deuers Naples , & de Rome , du Mont Iourdain, 70. son pere Pierre Iuuenal des Vrfins, ibid. Aduocat en Parlement, ibid. Garde de la Preuosté des Matchands de Paris, pour le Roy, ibid. fait ofter sur la riuiere de Marne ce qui empeschoit le nauigage, thid. espouse la niepce du Seigneur de Nouiant, 92. a l'amour du Roy & de tout le peuple, ibid. est parent du Seigneur de la Riuiere , 93. follicite la deliurance des Seigneurs de Nouiant & de la Riuiere, ibid. 98. retenu du Conseil du Duc d'Orleans, 96. l'aduertit de ses fautes, ibid. est accusé faussement, 98. 99. se iustifie contre ses accusateurs, ibid. est declaré absous par le Roy, 100 pardonne à ceux qui auoient deposé faussement contre luy, 104. accorde Louys Duc d'Orleans & Philippes le Hardy Duc de Bourgongne . 135 .est Aduocat du Roy au Parlement de Paris, 144. 177. 184. appaise les discords entre les Seigneurs, 144. prend conclusions contre l'Université de Thoulouze, 179. soustient en l'Assemblée des Prelats de France, que le Roy peut assembler les personnes Ecclesiastiques de son Royaume, touchant le faict de l'Eglise, pour auoir conseil; & en iceluy presider comme chef, & conclure & faire executer ce qui aura esté conclu, 184. conclud à ce que la Reyne, le Roy estant malade, preside en Conseil, & sye le Gouvernement du Royaume, 1195, roquiert le Roy Charles VI. qu'il fasse iustice de Charles Premier Duc de Lorraine, 247, remonstre à lean Duc de Bourgongne les fautes qu'il faisoit, 240. a des parens au Duché & au Comté de Bourgongne, ibid. monstre de fon pouvoir auoir amour au Roy, 251. son aduis touchant la paix entre les Seigneurs, 252. mis en prifis au petit Chastelet, 255. on exige de luy deux millo escus, ibid. gouverne la ville de Paris douze ou treize ans, 258. a onze enfans, ibid. parle pour la Paix, & à ce que les offenses faites d'vn costé & d'autre soient oubliées, 260. remonstreau Roy que la paix est necessaire, ibid. Ce qu'il dit au Duc de Berry, 261. est d'aduis qu'on laisse les portes de Paris ouuertes aux Bourguignons qui s'en voudroient aller, 262. asseure le Duc de Bourgongne qu'on neluy fera aucun desplaisir de sa personne, ibid. parle en l'Hostel de ville de Paris au nom du Dauphin, ibid. ramene le Roy Charles VI. à Paris, 263. Chancelier du Dauphin, 264, est d'aduis qu'on entende à accord auec le Duc de Bourgongne, 283, 284, fait faire le serment à ceux d'Arras, 283, est desappointé de l'estat de Chancelier du Duc de Guyenne, 285. est d'vn mesme nom & armes que Bertold des Vrsins grand Comte de Hongrie, 329. a vne maison à Rueil, 340. parent de Iean de Neufchastel Seigneur de Montagu, ibid. sauue la vie au beau de Bar, 349. a des places & maisons en France, Brie & Champagne, 359, a onze enfans, ibid. est grandement enlignage, & auctorisé en la ville de Paris, 426. espouse la niepce du Seigneur de Nouiant grand Maistre d'Hostel du Roy, 564. a la Garde de la Preuosté des Marchands de Paris, ibid. on dépose faussement contre luy, 577. l'information luy est miraculeusement reuelée, ibid. est adiourné à comparoir deuant le Roy, ibid. est declaré absous, ibid. on le veut faire mourir aux Halles, ibid. est mis en prison, 661, ses enfans, ibid. est Chancelier du Duc de Guyenne, & President de Languedoc,

Ican Iuucnal des Vrsins, fils de Ican Iuucnal des Vrsins Aduocat du Roy, 262. Euesque de Beaauais, puis de Laon, & enfin Archeuesque de Rheims, Ican de Leuis, 434 Ican Louuet President de Prouence, 434 Ican de Luxembourg, Ican le Maingre, dit Boucicaut, Mareschal 124.131.151.199.419 de France, Ican des Mares Aduocat du Roy en Parlement, 3.7.17.20.21.34.200 Ican de Martel, 174 Ican le Mercier, 69 Ican de Montagu, 167.201.246

| lean de Montesono,             | 61.66          | Lo    |
|--------------------------------|----------------|-------|
| Iean Comte de Neuers,          | 114.127        | į     |
| Iean de Neufchastel,           | 340.536        | < 'I  |
| Iean bastard d'Orleans,        | <b>D</b> 97    | . ; } |
| Ican XXIII. Pape,              | 101            |       |
|                                | 32.183.191.192 | Lo    |
| Ican Rapiot,                   | ,              | Lio   |
| Ican de Torsay,                | . 355.360      | 1     |
| Ican Dauphin de Viennois,      | 335-432        | •     |
| Ican de Vienne Admiral de Frat |                | - 1   |
| Ican de Villiers Seigneur de   | Liste-adam,    | . '1  |
| 434                            |                | Ļο    |
| Ican de Viuonne,               | ibid           | į     |
| Ieanne Reyne de Sicile, adopte | Louys Duc      | •3    |
| d'Aniou,                       | . 16           | Lo    |
| Icanne de Nauarre Duchesse     | le Bretagne,   | (     |
| 150                            |                | Lo    |
| Imbert de Grolée,              | 442.556        |       |
| Innocent Pape de Rome,         |                | Lo    |
| Inondation d'eauës,            | 172            | ٠, ١  |
| Isabeau Reyne de France fait s | on Entrée à    | :     |
| Paris, 75. est couronnée, ibi  | d. a le Gou-   |       |
| uernement da Royaume, 194      | .cft à Blois,  |       |
| 336, se void auec Henry V. R   | koy d'Angle-   | 1     |
| terre,                         | 364.365        |       |
| Isabeau fille du Roy Charles V | I. demandée    |       |
| en mariage, 113. est liurée à  | Richard II.    |       |
| Roy d'Angleterre, 123 est mi   | scen vn cha-   |       |
| steau, 141, mariée à Charles   | fils du Duc    |       |
| d'Orleans, 179. meurt,         | 200            |       |
| Iubilé à Rome,                 | 142            | •     |
| Iuiss à Paris,                 | 8.103          |       |
| Iuuenal des Vrfins,            | 564            |       |
| • •                            |                |       |
| T T                            |                |       |

T.

Anguedoc reduit en l'obeissance du Dauphin, Lettres de Henry V. Roy d'Angleterre, au Roy Charles VI., 290. Response ausdites Lettres, Lettres au Roy Charles VI. des Nobles du Duché de Bourgongne, 308. des Nobles du Comté de Bourgongne, 309 Le Lendict, 146 Libertez & franchises de l'Eglise de France, 134. 184. 193 Liegeois deffaits, Louys Duc d'Aniou Regent du Royaume de France, 4. prendle tresor du Roy, 7. respondaux Ambassadeurs d'Espagne & de Hongrie, 10. & 11. fait prendre vn Do-Ceur en Theologie, 12. veut faire prendre le Recteur de l'Université de Paris, ibid. le Gouvernement du Languedoc luy est osté, 13. adopté par leanne Reyne de Sicile, & Comtesse de Prouence, 16. est couronné en Roy de Sicile par le Pape, 22. se saisit de la Prouence, 44. meurt, Louys I I. couronné Roy de Sicile, 76 efpouse la fille du Roy d'Arragon, 144. rompt l'alliance auec le Duc de Bourgongne , 427, meurt ,

Louys Dac de Boutbon fait le guerre aux Sarrasins en Afrique, 41. au siege de Tunes, 81. se trouve en vne bataille où les Sarrafins sont desfaits, 8x. en guerre auce le Duc de Sauoye, ouys de Chalon, 284.421 ouys fils du Roy Charles V I. 129. fon mariage auec la fille du Comte de Neuers conclu, 152. espouse Marguerite fille de Iean Duc de Bourgongne, 161. emmené de Paris, 166. meurt, ouys Comte de Flandres s'efforce de tailler ses subiets, 14. vaincu par les Gantois, 23. meurt, ouys Iuuenal des Vrfins, 378.381.382.384. 66 I

Louys de Loingny Mareschal de France,
431.432

ouys frere du Roy Charles VI. Comte de Valois, en la bataille contre les Flamens, 30 appennagé du Duché d'Orleans, 84. acquiert la Comté de Blois, la Seigneurie de Coucy, la Comté de Soissons, & autres Seigneuries, ibid. oit volontiers gens superstitieux, 88. fait iennesses estranges, 96. fair faire vne Chappelle aux Celestins de Paris, ibid. soustient Benedict Pape d'Auignon, 135.146. fait alliances auec le Duc de Gueldres d'Allemagne, ibid. en diuision auec Philippes le Hardy Duc de Bourgongne, ibid. fait faire vne grosse taille sur le peuple, 147. accorde le Duc de Lorraine & ceux de Mets, 148, le Comté de Perigord luy est donné en appennage, 134. fait son Entrée à Orleans, 156. achepte la Seigneurie de Coucy, 163. fait mandement de gens de guerre, 167. est en danger d'estre noyé, 173, est tué, 189.416

Plaintes au Roy Charles VI. des enfans de Louys Duc d'Orleans sur la mort de leur pere, perpetrée par le moyen de Iean Duc de Bourgongne, depuis 209. insques à 221.

Louys de Sancerre Mareschal de France, 28. Connestable de France, 412

#### M

Aistres des Arbalestriers de France, le Seigneur de Hangest, le Seigneur de Rambures, 240. 241. Iean de Torsay, 355. 360. 436

Grand Maistre d'Hostel du Roy, Guichard Dauphin, 240

Mareschaux de France, le Mareschal de Sancetre, 17. 25. 28. Boucicaut, 115. le Seigneur de Hely, le Seigneur de Rieux, 239. de la Fayete, 443

Mareschal du Duc d'Orleans, 432

Marguerite Comtesse de Flandres, 211

Marie de France Religieuse à Poissy, 131. 166

Iiiii iij

| 1 ADLE DES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | WIATIERES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Martin Gouge Eucsque de Clermont, 355.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Philippes d'Arteuelle, 15, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Meaux affiegé, 385. rendu, 387.440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Philippes d'Artois, Comte d'Eu, 16.39. Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Melun assiegé, 378. 379. 380. rendu, 384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nestable de France, 103.124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Philippes le Hardy Duc de Bourgongne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 440 Michelle fille du Roy Charles VI. 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | s'assied au dessus de son frere Louys Duc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | d'Anion 6 exharts la naunte de Dorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Michel Iuuenal des Vrfins Bzillif de Troyes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | d'Aniou, 6. exhorte le peuple de Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A 7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | d'obeïr au Roy, 25.2 le gouvernement du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Milan, 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Royaume de France, 147, meurt, 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mutation de Monnoye, 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Philippes le Bon Duc de Bourgongne s'allie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Monnoye du Regne du Roy Charles V. du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | auecles Anglois, 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| tout annullée, 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Philippes de Moruillier, 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Le Duc de Bretagne ne peut faire monnoye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Philippes de Gamaches, 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| d'or & d'argent, 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pierre d'Ailly, 105 106,107.154.183.284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Murat, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pierre de Bauffremont, 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pierre de Craon dresse embusche à Oliuier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - 457 : 611: 6 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | de Clisson Connestable, 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A Nation Gallicane preferée comme la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pierre des Essars, 193.201.227.245.250.256.421.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| L premiere Chrestienne aux Nations Ger-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 422,424,425,426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| manique & Espagnolle, 657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pierre Iuuenal des Vrsins, 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| La Nation Gallicane est la seconde Nation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pierre de Luxembourg, 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| entre les quatre Nations Chrestiennes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pierre de Moruillier, 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pierre de Nauarre Comte de Mortaing, 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Les Seigneurs de France tiennent le iour de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pierre d'Orgemont Chancelier de France,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| leur natiuité Cour plainiere, 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | meurt de grauelle, & de poux, 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nemours erigé en Duché, 130.161.420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pierre de Rieux Mareschal de France, 435.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Neufchastel en Lorraine, est tenu à foy &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| hommage du Roy de France, 246, 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pierre de Xaintrailles, 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nicole de Clemangis, 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ponce de Chastillon, 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nicolas Raulin, 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pontoise, 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nicole d'Orgemont, 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Poton de Xaintrailles, 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Durante con Gian in the St Coin the Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pragmatique Sanction, iuste & saincle, 628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pregent de Coitiuy, 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pregent de Coitiuy, 392<br>President du Parlement de Paris, Pierre de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Liuier de Clisson Connestable de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pregent de Coitiuy, 391 President du Parlement de Paris, Pierre de Moruilier, 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Liuier de Clisson Connestable de<br>France, 28. est mis en prison par l'or-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pregent de Coitiuy, 391<br>President du Parlement de Paris, Pierre de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Liuier de Clisson Connestable de<br>France, 28. est mis en prison par l'or-<br>donnance du Duc de Bretagne, 61. assailly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pregent de Coitiuy,  President du Parlement de Paris, Pierre de  Moruilier,  364 le droict de Preseance se prescrit, 650.651.  652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Liuier de Clisson Connestable de<br>France, 28. est mis en prison par l'or-<br>donnance du Duc de Bretagne, 61. assailly<br>des gens de P. de Craon, 88. meurt, 189.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pregent de Coitiuy, President du Parlement de Paris, Pierre de Moruilier, le droict de Preseance se prescrit, 650.651. 652 Preuost de Paris, Pierre des Essars, Bureau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Liuier de Clisson Connestable de<br>France, 28. est mis en prison par l'or-<br>donnance du Duc de Bretagne, 61. assailly<br>des gens de P. de Craon, 88. meurt, 189.<br>Oristambe baillée à Pierre de Villiers, 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pregent de Coitiuy, President du Parlement de Paris, Pierre de Moruilier, le droi& de Preseance se prescrit, 650.651. 652 Preuost de Paris, Pierre des Essars, Bureau de Sain& Cler, 207. Guillaume de Ti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Liuier de Clisson Connestable de<br>France, 28. est mis en prison par l'or-<br>donnance du Duc de Bretagne, 61. assailly<br>des gens de P. de Craon, 88. meurt, 189.<br>Oristambe baillée à Pierre de Villiers, 13.<br>25. renduë en l'Eglise Saince Denys, 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pregent de Coitiuy,  President du Parlement de Paris, Pierre de Moruilier,  364 le droict de Preseance se prescrit, 650.651. 652  Preuost de Paris, Pierre des Essars, Bureau de Sainct Cler, 207. Guillaume de Ti- gnonuille, 193. Pierre des Essars, ibid. le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Liuier de Clisson Connestable de<br>France, 28. est mis en prison par l'or-<br>donnance du Duc de Bretagne, 61. assailly<br>des gens de P. de Craon, 88. meurt, 189.<br>Oristambe baillée à Pierre de Villiers, 13.<br>25. renduë en l'Eglise Sain Denys, 32.<br>baillée à Guy de la Trimouille, 37. ren-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pregent de Coitiuy,  President du Parlement de Paris, Pierre de Moruilier,  364 le droict de Preseance se prescrit, 650.651. 652  Preuost de Paris, Pierre des Essars, Bureau de Sainct Cler, 207. Guillaume de Tignonuille, 193. Pierre des Essars, ibid. le Borgne de la Heuse,  250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Liuier de Clisson Connestable de France, 28. est mis en prison par l'ordonnance du Duc de Bretagne, 61. assailly des gens de P. de Craon, 88. meurt, 189. Oristambe baillée à Pierre de Villiers, 13. 25. renduë en l'Eglise Sain Denys, 32. baillée à Guy de la Trimouille, 37. rendue en l'Eglise Sain Denys, 40. ne se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pregent de Coitiuy,  President du Parlement de Paris, Pierre de Moruilier,  de droict de Preseance se prescrit, 650.651.  652  Preuost de Paris, Pierre des Essars, Bureau de Sainct Cler, 207. Guillaume de Tignonuille, 193. Pierre des Essars, ibid. le Borgne de la Heuse,  250  Procession de l'Vniuersité de Paris,  242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Liuier de Clisson Connestable de France, 28. est mis en prison par l'ordonnance du Duc de Bretagne, 61. assailly des gens de P. de Craon, 88. meurt, 189. Oristambe baillée à Pierre de Villiers, 13. 25. rendue en l'Eglise Sain à Denys, 32. baillée à Guy de la Trimouille, 37. rendue en l'Eglise, Sain à Denys, 40. ne se prend quand on veut conquester autre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pregent de Coitiuy,  President du Parlement de Paris, Pierre de Moruilier,  de droict de Preseance se prescrit, 650.651.  652  Preuost de Paris, Pierre des Essars, Bureau de Sainct Cler, 207. Guillaume de Tignonuille, 193. Pierre des Essars, ibid. le Borgne de la Heuse,  250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Liuier de Clisson Connestable de France, 28. est mis en prison par l'ordonnance du Duc de Bretagne, 61. assailly des gens de P. de Craon, 88. meurt, 189. Oristambe baillée à Pierre de Villiers, 13. 25. renduë en l'Eglise Sain& Denys, 32. baillée à Guy de la Trimouille, 37. rendue en l'Eglise Sain& Denys, 40. ne se prend quand on veut conquester autre pays, 57. baillée à Hutin Seigneur d'Au-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pregent de Coitiuy,  President du Parlement de Paris, Pierre de Moruilier,  le droict de Preseance se prescrit, 650.651.  652  Preuost de Paris, Pierre des Essars, Bureau de Sainct Cler, 207. Guillaume de Tignonuille, 193. Pierre des Essars, ibid. le Borgne de la Heuse,  Procession de l'Vniuersité de Paris, 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Liuier de Clisson Connestable de France, 28. est mis en prison par l'ordonnance du Duc de Bretagne, 61. assailly des gens de P. de Craon, 88. meurt, 189. Oristambe baillée à Pierre de Villiers, 13. 25. renduë en l'Eglise Sain& Denys, 32. baillée à Guy de la Trimouille, 37. renduë en l'Eglise Sain& Denys, 40. ne se prend quand on veut conquester autre pays, 57. baillée à Hutin Seigneur d'Aumont, 240. renduë en l'Abbaye Sain&                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pregent de Coitiuy, President du Parlement de Paris, Pierre de Moruilier, le droict de Preseance se prescrit, 650.651. 652 Preuost de Paris, Pierre des Essars, Bureau de Sainct Cler, 207. Guillaume de Tignonuille, 193. Pierre des Essars, ibid. le Borgne de la Heuse, Procession de l'Université de Paris, 250 Procession de l'Université de Paris, R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Liuier de Clisson Connestable de France, 28. est mis en prison par l'ordonnance du Duc de Bretagne, 61. assailly des gens de P. de Craon, 88. meurt, 189. Orislambe baillée à Pierre de Villiers, 13. 25. renduë en l'Eglise Sain& Denys, 32. baillée à Guy de la Trimouille, 37. renduë en l'Eglise Sain& Denys, 40. ne se prend quand on veut conquester autre pays, 57. baillée à Hutin Seigneur d'Aumont, 240. renduë en l'Abbaye Sain& Denys, 246. baillée à Guillaume Martel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pregent de Coitiuy, President du Parlement de Paris, Pierre de Moruilier,  de droict de Preseance se prescrit, 650. 651.  652 Preuost de Paris, Pierre des Essars, Bureau de Sainct Cler, 207. Guillaume de Tignonuille, 193. Pierre des Essars, ibid. le Borgne de la Heuse,  Procession de l'Université de Paris,  R  Aymon de Turaine,  106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Liuier de Clisson Connestable de France, 28. est mis en prison par l'ordonnance du Duc de Bretagne, 61. assailly des gens de P. de Craon, 88. meurt, 189. Orislambe baillée à Pierre de Villiers, 13. 25. renduë en l'Eglise Sain& Denys, 32. baillée à Guy de la Trimouille, 37. renduë en l'Eglise Sain& Denys, 40. ne se prend quand on veut conquester autre pays, 57. baillée à Hutin Seigneur d'Aumont, 240. renduë en l'Abbaye Sain& Denys, 246. baillée à Guillaume Martel Seigneur de Bacqueuille, 257. se donne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pregent de Coitiuy, President du Parlement de Paris, Pierre de Moruilier, le droict de Preseance se prescrit, 650.651. 652 Preuost de Paris, Pierre des Essars, Bureau de Sainct Cler, 207. Guillaume de Tignonuille, 193. Pierre des Essars, ibid. le Borgne de la Heuse, Procession de l'Université de Paris, 250 Procession de l'Université de Paris, R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Liuier de Clisson Connestable de France, 28. est mis en prison par l'ordonnance du Duc de Bretagne, 61. assailly des gens de P. de Craon, 88. meurt, 189. Orislambe baillée à Pierre de Villiers, 13. 25. renduë en l'Eglise Sainct Denys, 32. baillée à Guy de la Trimouille, 37. renduë en l'Eglise, Sainct Denys, 40. ne se prend qu'and on veut conquester autre pays, 57. baillée à Hutin Seigneur d'Aumont, 240. renduë en l'Abbaye Sainct Denys, 246. baillée à Guillaume Martel Seigneur de Bacqueuille, 257. se donne de tout temps à vn Cheualier loyal, preu-                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pregent de Coitiuy, President du Parlement de Paris, Pierre de Moruilier,  de droi& de Preseance se prescrit, 650.651.  652 Preuost de Paris, Pierre des Essars, Bureau de Sain& Cler, 207. Guillaume de Tignonuille, 193. Pierre des Essars, ibid. le Borgne de la Heuse,  Procession de l'Université de Paris,  R  Aymon de Turaine,  106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Liuier de Clisson Connestable de France, 28. est mis en prison par l'ordonnance du Duc de Bretagne, 61. assailly des gens de P. de Craon, 88. meurt, 189. Orislambe baillée à Pierre de Villiers, 13. 25. renduë en l'Eglise Sain& Denys, 32. baillée à Guy de la Trimouille, 37. renduë en l'Eglise Sain& Denys, 40. ne se prend quand on veut conquester autre pays, 57. baillée à Hutin Seigneur d'Aumont, 240. renduë en l'Abbaye Sain& Denys, 246. baillée à Guillaume Martel Seigneur de Bacqueuille, 257. se donne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pregent de Coitiuy, President du Parlement de Paris, Pierre de Moruilier,  de droict de Preseance se prescrit, 650. 651. 652 Preuost de Paris, Pierre des Essars, Bureau de Sainct Cler, 207. Guillaume de Tignonuille, 193. Pierre des Essars, ibid. le Borgne de la Heuse,  Procession de l'Vniuersité de Paris,  R  Aymon de Turaine, R  Aymon de Turaine, Regent du Royaume de France, 360. 395 René Pot, 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Liuier de Clisson Connestable de France, 28. est mis en prison par l'ordonnance du Duc de Bretagne, 61. assailly des gens de P. de Craon, 88. meurt, 189. Oristambe baillée à Pierre de Villiers, 13. 25. renduë en l'Eglise Sainct Denys, 32. baillée à Guy de la Trimoüille, 37. renduë en l'Eglise, Sainct Denys, 40. ne se prend qu'and on veut conquester autre pays, 57. baillée à Hutin Seigneur d'Aumont, 240. renduë en l'Abbaye Sainct Denys, 246. baillée à Guillaume Martel Seigneur de Bacqueuille, 257. se donne detout temps à vn Cheualier loyal, preud'homme & vaillant, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pregent de Coitiuy,  President du Parlement de Paris, Pierre de Moruilier,  le droict de Preseance se prescrit, 650. 651.  652  Preuost de Paris, Pierre des Essars, Bureau de Sainct Cler, 207. Guillaume de Tignonuille, 193. Pierre des Essars, ibid. le Borgne de la Heuse,  Procession de l'Vniuersité de Paris,  R  Aymon de Turaine,  R  Aymon de Turaine,  Regent du Royaume de France, 360.  395  René Pot,  Richard II. Roy d'Angleterre, en guerre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Liuier de Clisson Connestable de France, 28. est mis en prison par l'ordonnance du Duc de Bretagne, 61. assailly des gens de P. de Craon, 88. meurt, 189. Orislambe baillée à Pierre de Villiers, 13. 25. renduë en l'Eglise Sainct Denys, 32. baillée à Guy de la Trimouille, 37. renduë en l'Eglise, Sainct Denys, 40. ne se prend qu'and on veut conquester autre pays, 57. baillée à Hutin Seigneur d'Aumont, 240. renduë en l'Abbaye Sainct Denys, 246. baillée à Guillaume Martel Seigneur de Bacqueuille, 257. se donne de tout temps à vn Cheualier loyal, preu-                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pregent de Coitiuy,  President du Parlement de Paris, Pierre de Moruilier,  de droict de Preseance se prescrit, 650. 651.  652  Preuost de Paris, Pierre des Essars, Bureau de Sainct Cler, 207. Guillaume de Tignonuille, 193. Pierre des Essars, ibid. le Borgne de la Heuse,  Procession de l'Vniuersité de Paris,  R  Aymon de Turaine,  R  Aymon de Turaine,  R  Aymon de Turaine,  Regent du Royaume de France, 360.  395  René Pot,  Richard II. Roy d'Angleterre, en guerre contre se subiets, 63. demande en maria-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Liuier de Clisson Connestable de France, 28. est mis en prison par l'ordonnance du Duc de Bretagne, 61. assailly des gens de P. de Craon, 88. meurt, 189. Orislambe baillée à Pierre de Villiers, 13. 25. renduë en l'Eglise Sain& Denys, 32. baillée à Guy de la Trimouille, 37. renduë en l'Eglise Sain& Denys, 40. ne se prend quand on veut conquester autre pays, 57. baillée à Hutin Seigneur d'Aumont, 240. renduë en l'Abbaye Sain& Denys, 246 baillée à Guillaume Martel Seigneur de Bacqueuille, 257. se donne de tout temps à vn Cheualier loyal, preud'homme & vaillant, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pregent de Coitiuy,  President du Parlement de Paris, Pierre de Moruilier,  le droict de Preseance se prescrit, 650.651.  652  Preuost de Paris, Pierre des Essars, Bureau de Sainct Cler, 207. Guillaume de Tignonuille, 193. Pierre des Essars, ibid. le Borgne de la Heuse,  Procession de l'Université de Paris,  R  Aymon de Turaine,  R  Aymon de Turaine,  Regent du Royaume de France, 360.  395  René Pot,  Richard II. Roy d'Angleterre, en guerre contre se subiets, 63. demande en mariage Isabeau fille du Roy Charles VI. 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Liuier de Clisson Connestable de France, 28. est mis en prison par l'ordonnance du Duc de Bretagne, 61. assailly des gens de P. de Craon, 88. meurt, 189. Orislambe baillée à Pierre de Villiers, 13. 25. renduë en l'Eglise Sain& Denys, 32. baillée à Guy de la Trimouille, 37. renduë en l'Eglise Sain& Denys, 40. ne se prend quand on veut conquester autre pays, 57. baillée à Hutin Seigneur d'Aumont, 240. renduë en l'Abbaye Sain& Denys, 246. baillée à Guillaume Martel Seigneur de Bacqueuille, 257. se donne detout temps à vn Cheualier loyal, preud'homme & vaillant, ibid.  P  Apes, Vrbain, Clement, 10.11                                                                                                                                                                                                                                           | Pregent de Coitiuy,  President du Parlement de Paris, Pierre de Moruilier,  de droict de Preseance se prescrit, 650.651.  652  Preuost de Paris, Pierre des Essars, Bureau de Sainct Cler, 207. Guillaume de Tignonuille, 193. Pierre des Essars, ibid. le Borgne de la Heuse,  Procession de l'Université de Paris,  R  Aymon de Turaine,  R  Aymon de Turaine,  Regent du Royaume de France, 360.  395  René Pot,  Richard II. Roy d'Angleterre, en guerre contre ses subiets, 63. demande en mariage Isabeau fille du Roy Charles VI. 114. se void auec le Roy Charles VI. 119. s'as-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Liuier de Clisson Connestable de France, 28. est mis en prison par l'ordonnance du Duc de Bretagne, 61. assailly des gens de P. de Craon, 88. meurt, 189. Orislambe baillée à Pierre de Villiers, 13. 25. renduë en l'Eglise Sain& Denys, 32. baillée à Guy de la Trimouille, 37. renduë en l'Eglise Sain& Denys, 40. ne se prend quand on veut conquester autre pays, 57. baillée à Hutin Seigneur d'Aumont, 240. renduë en l'Abbaye Sain& Denys, 246. baillée à Guillaume Martel Seigneur de Bacqueuille, 257. se donne detout temps à vn Cheualier loyal, preud'homme & vaillant, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pregent de Coitiuy,  President du Parlement de Paris, Pierre de Moruilier,  de droict de Preseance se prescrit, 650.651.  652  Preuost de Paris, Pierre des Essars, Bureau de Sainct Cler, 207. Guillaume de Tignonuille, 193. Pierre des Essars, ibid. le Borgne de la Heuse,  Procession de l'Université de Paris,  R  Aymon de Turaine,  Regent du Royaume de France, 360.  395  René Pot,  362  Richard II. Roy d'Angleterre, en guerre contre se subiets, 63. demande en mariage Isabeau fille du Roy Charles VI. 114. se void auec le Roy Charles VI. 119. s'as-fied en vne chaire à senestre du Roy Char-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Liuier de Clisson Connestable de France, 28. est mis en prison par l'ordonnance du Duc de Bretagne, 61. assailly des gens de P. de Craon, 88. meurt, 189. Oristambe baillée à Pierre de Villiers, 13. 25. renduë en l'Eglise Sain& Denys, 32. baillée à Guy de la Trimouille, 37. renduë en l'Eglise, Sain& Denys, 40. ne se prend qu'and on veut conquester autre pays, 57. baillée à Hutin Seigneur d'Aumont, 240. renduë en l'Abbaye Sain& Denys, 246. baillée à Guillaume Martel Seigneur de Bacqueuille, 257. se donne detout temps à vn Cheualier loyal, preud'homme & vaillant, ibid.  P  Apes, Vrbain, Clement, 10.11 Sedition à Paris, pour les Aydes, 7. 18 Parisiens chastiez pour leur sedition, 34. 35.                                                                                                                                                  | Pregent de Coitiuy,  President du Parlement de Paris, Pierre de Moruilier,  de droict de Preseance se prescrit, 650. 651.  652  Preuost de Paris, Pierre des Essars, Bureau de Sainct Cler, 207. Guillaume de Tignonuille, 193. Pierre des Essars, ibid. le Borgne de la Heuse,  Procession de l'Université de Paris,  R  Aymon de Turaine,  R  Aymon de Turaine,  R  Aymon de Turaine,  R  Aymon de Turaine,  Regent du Royaume de France, 360.  395  René Pot,  Richard II. Roy d'Angleterre, en guerre contre se subiets, 63. demande en mariage Isabeau sille du Roy Charles VI. 114. se void auec le Roy Charles VI. 119. s'affied en vne chaire à senestre du Roy Charles VI. 120 sied à table à senestre du Roy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Liuier de Clisson Connestable de France, 28. est mis en prison par l'ordonnance du Duc de Bretagne, 61. assailly des gens de P. de Craon, 88. meurt, 189. Oristambe baillée à Pierre de Villiers, 13. 25. renduë en l'Eglise Sainct Denys, 32. baillée à Guy de la Trimouille, 37. renduë en l'Eglise, Sainct Denys, 40. ne se prend qu'and on veut conquester autre pays, 57. baillée à Hutin Seigneur d'Aumont, 240. renduë en l'Abbaye Sainct Denys, 246. baillée à Guillaume Martel Seigneur de Bacqueuille, 257. se donne detout temps à vn Cheualier loyal, preud'homme & vaillant, ibid.  P  Apes, Vrbain, Clement, 10.11 Sedition à Paris, pour les Aydes, 7. 18 Parisiens chastiez pour leur sedition, 34. 35.                                                                                                                                               | Pregent de Coitiuy, President du Parlement de Paris, Pierre de Moruilier,  de droict de Preseance se prescrit, 650. 651. 652 Preuost de Paris, Pierre des Essars, Bureau de Sainct Cler, 207. Guillaume de Tignonuille, 193. Pierre des Essars, ibid. le Borgne de la Heuse,  Procession de l'Vniuersité de Paris,  R  Aymon de Turaine,  Regent du Royaume de France, 360. 395  René Pot,  362  Richard II. Roy d'Angleterre, en guerre  contre ses subiets, 63. demande en maria- ge Isabeau fille du Roy Charles VI. 114. se void auec le Roy Charles VI. 119. s'as- sied en vne chaire à senestre du Roy Char- les VI. 120 sied à table à senestre du Roy  Charles VI. 1123. priué du Royaume,  141                                                                                                                                                                                            |
| Liuier de Clisson Connestable de France, 28. est mis en prison par l'ordonnance du Duc de Bretagne, 61. assailly des gens de P. de Craon, 88. meurt, 189. Oristambe baillée à Pierre de Villiers, 13. 25. renduë en l'Eglise Sain& Denys, 32. baillée à Guy de la Trimouille, 37. renduë en l'Eglise, Sain& Denys, 40. ne se prend qu'and on veut conquester autre pays, 57. baillée à Hutin Seigneur d'Aumont, 240. renduë en l'Abbaye Sain& Denys, 246. baillée à Guillaume Martel Seigneur de Bacqueuille, 257. se donne detout temps à vn Cheualier loyal, preud'homme & vaillant, ibid.  P  Apes, Vrbain, Clement, 10.11 Sedition à Paris, pour les Aydes, 7. 18 Parisiens chastiez pour leur sedition, 34. 35.                                                                                                                                                  | Pregent de Coitiuy, President du Parlement de Paris, Pierre de Moruilier,  de droict de Preseance se prescrit, 650. 651. 652 Preuost de Paris, Pierre des Essars, Bureau de Sainct Cler, 207. Guillaume de Tignonuille, 193. Pierre des Essars, ibid. le Borgne de la Heuse,  Procession de l'Vniuersité de Paris,  R  Aymon de Turaine,  R  Aymon de Turaine,  R  Aymon de Turaine,  R  Aymon de Turaine,  Regent du Royaume de France, 360. 395 René Pot, Richard II. Roy d'Angleterre, en guerre contre ses subiets, 63. demande en mariage Isabeau sille du Roy Charles VI. 114. se void auec le Roy Charles VI. 119. s'asside en vne chaire à senestre du Roy Charles VI. 120 sied à table à senestre du Roy Charles VI. 123. priué du Royaume, 141 Robert de Beaumanoir,  8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Liuier de Clisson Connestable de France, 28. est mis en prison par l'ordonnance du Duc de Bretagne, 61. assailly des gens de P. de Craon, 88. meurt, 189. Oristambe baillée à Pierre de Villiers, 13. 25. renduë en l'Eglise Sain& Denys, 32. baillée à Guy de la Trimouille, 37. renduë en l'Eglise, Sain& Denys, 40. ne se prend quand on veut conquester autre pays, 57. baillée à Hutin Seigneur d'Aumont, 240. renduë en l'Abbaye Sain& Denys, 246. baillée à Guillaume Martel Seigneur de Bacqueuille, 257. se donne detout temps à vn Cheualier loyal, preud'homme & vaillant, ibid.  P  Apes, Vrbain, Clement, 10.11 Sedition à Paris, pour les Aydes, 7. 18 Parisiens chastiez pour leur sedition, 34. 35. 36 Paris pris par les Bourguignons, 348. 349. 435                                                                                                 | Pregent de Coitiuy, President du Parlement de Paris, Pierre de Moruilier,  de droict de Preseance se prescrit, 650. 651. 652 Preuost de Paris, Pierre des Essars, Bureau de Sainct Cler, 207. Guillaume de Tignonuille, 193. Pierre des Essars, ibid. le Borgne de la Heuse,  Procession de l'Vniuersité de Paris,  R  Aymon de Turaine,  R  Aymon de Turaine,  Regent du Royaume de France, 360. 395 René Pot, Richard II. Roy d'Angleterre, en guerre contre se subiets, 63. demande en mariage Isabeau sille du Roy Charles VI. 114. se void auec le Roy Charles VI. 119. s'asfied en vne chaire à senestre du Roy Charles VI. 120 sied à table à senestre du Roy Charles VI. 120 sied à table à senestre du Roy Charles VI. 123. priué du Royaume, 141 Robert de Beaumanoir,  Robert Mauger,  391  362  Richard II. Roy d'Angleterre, en guerre contre se subiets, 63. demande en mariage Isabeau sille du Roy Charles VI. 119. s'asfied en vne chaire à senestre du Roy Charles VI. 120 sied à table à senestre du Roy Charles VI. 123. priué du Royaume, 141 Robert de Beaumanoir,  Robert Mauger,  391                                        |
| Liuier de Clisson Connestable de France, 28. est mis en prison par l'ordonnance du Duc de Bretagne, 61. assailly des gens de P. de Craon, 88. meurt, 189. Oristambe baillée à Pierre de Villiers, 13. 25. renduë en l'Eglise Sain& Denys, 32. baillée à Guy de la Trimouille, 37. renduë en l'Eglise Sain& Denys, 40. ne se prend quand on veut conquester autre pays, 57. baillée à Hutin Seigneur d'Aumont, 240. renduë en l'Abbaye Sain& Denys, 246 baillée à Guillaume Martel Seigneur de Bacqueuille, 257. se donne de tout temps à vn Cheualier loyal, preud'homme & vaillant, ibid.  P  P Apes, Vrbain, Clement, 10.11 Sedition à Paris, pour les Aydes, 7. 18 Parisiens chastiez pour leur sedition, 34. 35. 36 Paris pris par les Bourguignons, 348. 349. 435 Parlement à Poi&iers, 360                                                                      | Pregent de Coitiuy, President du Parlement de Paris, Pierre de Moruilier, 364 le droict de Preseance se prescrit, 650. 651. 652 Preuost de Paris, Pierre des Essars, Bureau de Sainct Cler, 207. Guillaume de Tignonuille, 193. Pierre des Essars, ibid. le Borgne de la Heuse, Procession de l'Vniuersité de Paris, 242 Prodige, R  Aymon de Turaine, R  Aymon de Turaine, R  Regent du Royaume de France, 360. 395 René Pot, Richard II. Roy d'Angleterre, en guerre contre se subiets, 63. demande en mariage Isabeau fille du Roy Charles VI. 114. se void auec le Roy Charles VI. 119. s'assied en vne chaire à senestre du Roy Charles VI. 120 sied à table à senestre du Roy Charles VI. 123. priué du Royaume, 141 Robert de Beaumanoir, Robert Mauger, 321 le Sire de Rochebaron, 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Liuier de Clisson Connestable de France, 28. est mis en prison par l'ordonnance du Duc de Bretagne, 61. assailly des gens de P. de Craon, 88. meurt, 189. Oristambe baillée à Pierre de Villiers, 13. 25. renduë en l'Eglise Sain& Denys, 32. baillée à Guy de la Trimouille, 37. renduë en l'Eglise Sain& Denys, 40. ne se prend quand on veut conquester autre pays, 57. baillée à Hutin Seigneur d'Aumont, 240. renduë en l'Abbaye Sain& Denys, 246. baillée à Guillaume Martel Seigneur de Bacqueuille, 257. se donne detout temps à vn Cheualier loyal, preud'homme & vaillant, ibid.  P  P Apes, Vrbain, Clement, 10.11 Sedition à Paris, pour les Aydes, 7. 18 Parisiens chastiez pour leur sedition, 34. 35. 36 Paris pris par les Bourguignons, 348. 349. 435 Parlement à Poi&iers, 360 Parthenay, ibid.                                                     | Pregent de Coitiuy, President du Parlement de Paris, Pierre de Moruilier,  de droict de Preseance se prescrit, 650.651.  652 Preuost de Paris, Pierre des Essars, Bureau de Sainct Cler, 207. Guillaume de Tignonuille, 193. Pierre des Essars, ibid. le Borgne de la Heuse,  Procession de l'Université de Paris,  R  Aymon de Turaine, Regent du Royaume de France, 360.  395 René Pot, Richard II. Roy d'Angleterre, en guerre contre ses subiets, 63. demande en maria- ge Isabeau fille du Roy Charles VI. 114. se void auec le Roy Charles VI. 119. s'as- sied en vne chaire à senestre du Roy Char- les VI. 120 sied à table à senestre du Roy Charles VI. 123. priué du Royaume, Robert de Beaumanoir, Robert de Beaumanoir, Robert de Rochebaron, Les Anglois taschent de surprendre la Ro-                                           |
| Liuier de Clisson Connestable de France, 28. est mis en prison par l'ordonnance du Duc de Bretagne, 61. assailly des gens de P. de Craon, 88. meurt, 189. Oristambe baillée à Pierre de Villiers, 13. 25. renduë en l'Eglise Sain& Denys, 32. baillée à Guy de la Trimouille, 37. renduë en l'Eglise Sain& Denys, 40. ne se prend quand on veut conquester autre pays, 57. baillée à Hutin Seigneur d'Aumont, 240. renduë en l'Abbaye Sain& Denys, 246. baillée à Guillaume Martel Seigneur de Bacqueuille, 257. se donne detout temps à vn Cheualier loyal, preud'homme & vaillant, ibid.  P  P Apes, Vrbain, Clement, 10.11 Sedition à Paris, pour les Aydes, 7. 18 Parisiens chastiez pour leur sedition, 34. 35. 36 Paris pris par les Bourguignons, 348. 349. 435 Parlement à Poi&iers, 360 Parthenay, 161. 360 Parthenay, 161. 360                              | Pregent de Coitiuy, President du Parlement de Paris, Pierre de Moruilier,  de droict de Preseance se prescrit, 650. 651. 652 Preuost de Paris, Pierre des Essars, Bureau de Sainct Cler, 207. Guillaume de Tignonuille, 193. Pierre des Essars, ibid. le Borgne de la Heuse,  Procession de l'Université de Paris,  R  Aymon de Turaine,  R  Regent du Royaume de France, 360. 395 René Pot,  Regent du Royaume de France, 360. 396 Richard II. Roy d'Angleterre, en guerre contre ses subiets, 63. demande en mariage Isabeau fille du Roy Charles VI. 114. se void auec le Roy Charles VI. 119. s'as-sied en vne chaire à senestre du Roy Charles VI. 120 sied à table à senestre du Roy Charles VI. 120 sied à table à senestre du Roy Charles VI. 123. priué du Royaume, 141 Robert de Beaumanoir,  Robert Mauger,  le Sire de Rochebaron, les Anglois taschent de surprendre la Rochelle, 158 |
| Liuier de Clisson Connestable de France, 28. est mis en prison par l'ordonnance du Duc de Bretagne, 61. assailly des gens de P. de Craon, 88. meurt, 189. Oristambe baillée à Pierre de Villiers, 13. 25. renduë en l'Eglise Sain& Denys, 32. baillée à Guy de la Trimouille, 37. renduë en l'Eglise Sain& Denys, 40. ne se prend quand on veut conquester autre pays, 57. baillée à Hutin Seigneur d'Aumont, 240. renduë en l'Abbaye Sain& Denys, 246. baillée à Guillaume Martel Seigneur de Bacqueuille, 257. se donne detout temps à vn Cheualier loyal, preud'homme & vaillant, ibid.  P  P  Apes, Vrbain, Clement, 10.11 Sedition à Paris, pour les Aydes, 7. 18 Parisiens chastiez pour leur sedition, 34. 35. 36 Paris pris par les Bourguignons, 348. 349. 435 Parlement à Poictiers, 360 Parthenay, 160. 203. 208 le Comté de Perigort donné en appennage à | Pregent de Coitiuy, President du Parlement de Paris, Pierre de Moruilier,  364 le droict de Preseance se prescrit, 650. 651. 652 Preuost de Paris, Pierre des Essars, Bureau de Sainct Cler, 207. Guillaume de Tignonuille, 193. Pierre des Essars, ibid. le Borgne de la Heuse,  250 Procession de l'Université de Paris, 242 Prodige,  114  R  Aymon de Turaine, Regent du Royaume de France, 360. 395 René Pot, Richard II. Roy d'Angleterre, en guerre contre ses subiets, 63. demande en mariage Isabeau sille du Roy Charles VI. 114. se void auec le Roy Charles VI. 119. s'asside en vne chaire à senestre du Roy Charles VI. 120 sied à table à senestre du Roy Charles VI. 123. privé du Royaume, 141 Robert de Beaumanoir, Robert Mauger, 158 Sedition à Roüen pour les Aydes, 18. Sedi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Liuier de Clisson Connestable de France, 28. est mis en prison par l'ordonnance du Duc de Bretagne, 61. assailly des gens de P. de Craon, 88. meurt, 189. Oristambe baillée à Pierre de Villiers, 13. 25. renduë en l'Eglise Sain& Denys, 32. baillée à Guy de la Trimouille, 37. renduë en l'Eglise Sain& Denys, 40. ne se prend quand on veut conquester autre pays, 57. baillée à Hutin Seigneur d'Aumont, 240. renduë en l'Abbaye Sain& Denys, 246. baillée à Guillaume Martel Seigneur de Bacqueuille, 257. se donne detout temps à vn Cheualier loyal, preud'homme & vaillant, ibid.  P  P Apes, Vrbain, Clement, 10.11 Sedition à Paris, pour les Aydes, 7. 18 Parisiens chastiez pour leur sedition, 34. 35. 36 Paris pris par les Bourguignons, 348. 349. 435 Parlement à Poi&iers, 360 Parthenay, 161. 360 Parthenay, 161. 360                              | Pregent de Coitiuy, President du Parlement de Paris, Pierre de Moruilier,  de droict de Preseance se prescrit, 650. 651. 652 Preuost de Paris, Pierre des Essars, Bureau de Sainct Cler, 207. Guillaume de Tignonuille, 193. Pierre des Essars, ibid. le Borgne de la Heuse,  Procession de l'Université de Paris,  R  Aymon de Turaine,  R  Regent du Royaume de France, 360. 395 René Pot,  Regent du Royaume de France, 360. 396 Richard II. Roy d'Angleterre, en guerre contre ses subiets, 63. demande en mariage Isabeau fille du Roy Charles VI. 114. se void auec le Roy Charles VI. 119. s'as-sied en vne chaire à senestre du Roy Charles VI. 120 sied à table à senestre du Roy Charles VI. 120 sied à table à senestre du Roy Charles VI. 123. priué du Royaume, 141 Robert de Beaumanoir,  Robert Mauger,  le Sire de Rochebaron, les Anglois taschent de surprendre la Rochelle, 158 |

les Roys de France peuuent estre sacrez auant l'aage de quatorze ans, 3. sont TresChrestiens & le bras dextre de l'Eglise,
108. 117. 184. 204. 649 peuuent assembler
les personnes Ecclesiastiques de leur
Royaume, touchant le faict de l'Eglise,
pour auoir conseil; & en iceluy presider
comme chess, & conclure & faire executer ce qui aura esté conclu, 183. 649. sont
les plus grands Roys des Chrestiens, 214.
sont Empereurs en leur Royaume, 330. ne
sont pas simplement lais, mais personnes
Ecclesiastiques, 649. ont la preseance, &
preéminence d'honneur sur les autres
Roys, 650. 651. 653. 655. & suinans.

Roy d'Arragon meurt, 118
Roy d'Armenie, 102
Royaulmont, 198.202

S

Es Roys de France peuvent estre sacrez auant l'aage de quatorze ans, 3.190 Sedition à Paris pour les Aydes, 7.17. laquelle est chastiée , 33-34-35 Sedition à Roüen pour les Aydes, 27. laquelle est chastiée, Sedition de ceux d'Orleans chastiée, Sedition en Angleterre, 18.36 Sigismond Empereur d'Allemagne vient à Paris, 329, vient à la Cour de Parlement, 330. est en Angleterre, 331.334 Simon de Cramault Patriarche d'Alexan-107.113.118.129.133.139.144 drie, Soissons pris,

Substraction d'obeissance à Benedict Pape d'Auignon, 133 Supplice d'vne semme ayant sait mourir son mary, T

¬ Anneguy du Chastel, 159. 163. 263.343. 344-349 355.363.366.370.373.374.434. Thibault de Soissons, Thomas de Persi, Threfor du Roy Charles V. en gros lingots Threfordu Roy Charles VI. en groslingots d'or, Tournay 185 Tours affiegé, 43. pris, Traité de Chartres, 198.418. de Troyes auec Henry V. Roy d'Angleterre, 377. 695. de Viceftre, Titre de Tres-Chrestien donné au Roy Charles VI. par le Pape, 76. par les Gene-80 les Roys de France Tres-Chrestiens, 694 Turcs deffaits,

Alentine Duchesse d'Orleans, meurt,
197
Vicestre, maison prés de Paris, brussée, 230
En l'Vniuersité de Paris cessent les leçons,
142.143
Vrbain Pape,
11.16
Vrsins, lignage de Naples & de Romanie,
203.208
Vvaleran de Luxembourg,
423

Fin de la Table des Matieres.

## A PARIS,

DE L'IMPRIMERIE ROYALE,

PAR LES SOINS DE SEBASTIEN CRAMOISY,

Imprimeur du Roy, & de la Reyne.

M. DC. LIII.

្នាស់ ប្រជាជាក្រុម ខេត្ត ប្រជាជាក្រុម ប្រ

